

BIBLIOTECA NAZ PORTON PROPERTY PROPERTY



4.41



A STORE W. ACCOUNT

A 147 A44

# MEMOIRES

POUR SERVIR

### A L'HISTOIRE **ECCLESIASTIQUE**

DES SIX PREMIERS SIECLES.

JUSTIFIEZ PAR LES CITATIONS des Auteurs originaux.

AVEC UNE CHRONOLOGIE, OU L'ON FAIT un abregé de l'histoire ecclesiastique; & avec des Notes pour éclaircir les difficultez des faits & de la chronologie.

TOME SIXIEME.

QUI COMPREND L'HISTOIRE DES DONATISTES jusques à l'episcopat de Saint Augustin ; celle des Ariens jusques au regne de Theodofe le Grand ; celle du Coneile de Nicee erc.

> Par M. LENAIN DE TILLEMONT. SECONDE EDITION.





P'ARIS.

Chez CHARLES ROBUSTEL, rue Saint Jacques, au Palmier.

M. DCCIV. AVEC APPROBATIONS, ET PRIVILEGE DU ROY.

### TABLE DES TITRES

## CONTENUS EN CE VOLUME

| Table des Articles & des Notes,                     | page in |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Table des Articles & des Notes,                     | XV      |
| Histoire du schisme des Donatistes, où l'on marque  | e aussi |
| tout ce qui regarde l'Eglise d'Afrique depuis l'an  | 305.    |
| jusqu'en l'an 391 que S. Augustin fut fait Prestre. |         |
| Vital & S. Philogone, Evefques d'Antioche.          | 194     |
| Lactance orateur, & défenseur de l'Eglise.          | 201     |
| Saint Alexandre Archevesque d'Alexandrie.           | 21      |
| Histoire abregée de l'Arianisme,                    | 139     |
| Histoire du Concile œcumenique de Nicée.            | 634     |
| Saint Nicolas Evelque de Myre, & Confesseur.        | 688     |
| Les Audiens, ou Odiens.                             | 691     |
| Notes fur les Donatiftes,                           | 697     |
| Notes fur S. Philogone.                             | 726     |
| Notes für Lactance.                                 | 727     |
| Notes für S. Alexandre d'Alexandrie,                | 730     |
| Notes fur les Ariens,                               | 737     |
| Notes fur le Concile de Nicée.                      | 804     |
| Notes for S. Nicolas.                               | 823     |
| Note for les Audiens,                               | 82      |
| La Chronologie,                                     | 817     |
| La Table des marieres                               | 841     |

|                | TABLE DES                                                       | CITATIONS. V                         |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 4. 4           | deArii morte ad Serapionem,                                     | homilia 2 in epistol, primam         | cp. Jo.b.s.    |
| de Ar.p.670.   | tom: 1.                                                         | Joannis Apostoli, tom. 9.            | ·P.50.a.z.     |
| Acc. N.p. 267. | de Nicznis decretis contra                                      | de hærefib,ad Quodvultdeum,          | h.g.           |
|                | Eusebianos, Ib.                                                 | harefi 9, tom, 6.                    |                |
| de D.p.553.    | pro fententia Dionyfii Ale-                                     | in Cresconium, tom. 7.               | in Cre.        |
|                | xandrini, Ib.                                                   | de gestis cum Emerito , Ib.          | in Em.         |
| de Sp.p.175.   | Spiritum fanctum non effe                                       | Contra Fulgentium Donatiftam         | in Ful.        |
|                | creaturam, ad Serapionem epif-                                  | liber incerti autoris, Ib.           |                |
| 1.6            | copum, Ib.                                                      | contra duas epistolas Gaudentii      | in Gaud.       |
| de fyn.p.869.  | .,.de fynodis Arimini & Seleu-                                  | Tamugadentis, Ib.                    |                |
| ora.p.363.     | ciæ habiris , Ib.<br>in Arianos oratio 2 ut in editis           | tao, tom. 9.                         | in Jo.h.120.   |
| 1.7.7          | numeratur, Ib.                                                  | contra Julianum, tom. 7.             | in Jul.        |
| orth.p.970.    | ad ubique orthodoxos, cum                                       | contra Maximinum Ariano-             | in Ma.         |
|                | per Arianos perfecutio fieret,                                  | rumepiscopum, Ib.                    |                |
|                | epistola, tom, s.                                               | contra epiftolam Parmeniani          | in Par,        |
| fol, p.857.    | ad folitariam vitam agentes ,                                   | Donatista, Ib.                       |                |
| -              | tom. I.                                                         | contra Petilianum Donatistam         | in Per.        |
| v. Aut.        | de vita Sti Antonii , tom. 2.                                   | de unico baptilmo, Ib.               |                |
| wic,           | La vie de S. Athanase par M                                     | contra litteras Petiliani , Ib-      | lit, P.1.a.    |
| -14            | Hermant: à Paris en 1671.                                       | de natura & gratia , Ib.             | nat.gr.        |
| vit,           | Athanafii vita per Benedictinos                                 | opus poltremum leu perfechum         | op.imp. fes    |
|                | adornata, ac novæ corum editio-<br>ni præfixa; Parif. an. 1698. | num, in supplemento tomi 2.          |                |
| uð.s.          | Auctuarium secundum ad Bib.                                     | de pastoribus tractatus, to. 9.      | paft,          |
| action .       | Par.per Combefilium : Paril, an.                                | ad Donatistas post Collatio-         | p. col.        |
|                | 1648.                                                           | nem, tom. 7.                         | 70             |
| ug.zbc.p.g.    | Augustini pfalmus abecedarius                                   | in pfalmum 7, tom. 8.                | pC7.           |
|                | contra Donatistas, editionis Pa-                                | in pſalmum 36,ſeu concio ſeu         | pf.56.2.       |
|                | rifientis Lovanientium tom. 7.                                  | interpretatio fecunda, Ib.           |                |
| ad Ren.l.1.    | de anima & ejus origine libri                                   | quæftionum evangelicarum             | q.ev.l.t.e.ss. |
|                | A, partim ad Renatum, partim ad                                 | libri primi quæstione 23, tom. 4.    |                |
|                | alios feripti; Lovanienfium to.7.                               | retractationum lib. 2, tom. r.       | retr.l.s.      |
| ago.<br>B.     | de agone Christiano; Lov.t.3.                                   | Autor quæftionum veteris &           | ſ.69.          |
| bapt.          | de baptismo contra Dona-                                        | novi Testamenti, quasti 20, apud     | t. 1. app. 10. |
|                | tiftas : Lov. tom. 7.                                           | Aug.in app.tom.3,edit. Benedict.     |                |
| can.nov.       | de cantico novo, forte Au-                                      | Augustini vita per Possidium         | v.P.           |
|                | guftini, tom. 9.                                                | Calamensem, in Lovaniensium          |                |
| çiv.           | de eivitate Dei, tom. 5.                                        | prolegomenis.                        |                |
| col.d.3.c.7.   | breviculum collationis Car-                                     | vita per Joannem Rivium              | v.R.           |
|                | thaginenfis in gestis diei tertiæ,                              | Augustinianum: Antuer.an.1646.       |                |
| 61.0           | tom. 7.                                                         | Tradition de l'Eglife fur l'au-      | Aum.           |
| conf.1,8,      | confessionum lib. 8, tom. s.                                    | moine chtétienne & ecclesiasti-      |                |
| cult.p.;18.    | de cultura agri Dominici,<br>apud Aug.rom.9.                    | que.<br>Aureli Victoris, in hoc ipío | ¥              |
| do,chr.        | de doctrina christiana, tom.3.                                  | Cæfare de quo narratur : ex hift.    | nur. **        |
| cp.81.         | epiftola 82, tom. 2.                                            | Aug. edita Francofurdi an. 1588.     |                |
|                |                                                                 | i iii                                |                |
|                |                                                                 |                                      |                |

TABLE

Att.q.115.

Autor quaftionum veteris & | novi Testamenti , quæst. 115, in Blondel : à Geneve en 1641. appendice romi 3, edir. Benedict.

Bal.con. TO'v A collectio Concilio-1um per Stephanum Baluzium : Parifiis anno 1683.

mifc, feu Bal. Baluzii Miscellanea : Parislan. Bar. 14.5 114-Baronii annales in anno Chrifti

34: Antucrpiæ an. 1612. ... in appendice ad annum 184. 184, app. ...in marryrologium ad diem 3.ang.c. 3 augusti nota C, seu 3: Antuerpiæ

an.1614. Basilii Magni de Spiritu sancto Baf.de Sp. ad Amphilochium,to.1; Lutecia

... epittola 338, rom. 3. ep. 318.

in Eug.l.t. ... in Eunomium, tom. r. Autor Bafilio suppar de vera virg. virginitate ad Letoium : Bafilii

tom. r. B.51. Basilicon, seu juris Graco-Romani tomi duo per Marquardum

Freherum dati: Francof.an. 1596. Le dictionnaire geographique Baud.p.200. de Ferrarius, augmenté par Baudrand ; à Parisen 1670.

Bed.chr. Bede chronicon, seu de sex zratibus, tom. 2: Coloniz Agrip-

pinæ an. 1612. ... historia gentis Anglorum: Coloniz an. 1601.

lun, ... de argumentis lun x . tom. r. ... de temporum ratione, tom. 1. Bellarminus de scriptoribus ec-Bell.p.

clefiafticis : Parif. an. 1658. Ben. [ 4. 1. p. Acta Sanctorum ordinis St Benedicti, per D. Joan, Mabillon, faculi 4, parte 2: Parif. an. 1680.

Sancti Bernardi epistola 219, Bern.ep, 219. tom. 1: editionis Parif. an. 1690. Bib.P.

Bibliotheca Parrum: Parifiis edita an. 1634. Bir. Francisci Mediobarbi Biragi

numifmata : Mediolani edita an: 1683.

De la primauré de l'Eglise par Blond. Blondelli censura in Decretales decr.

epistolas: Genevæ an, 1628, ... fur les Sibylles : à Charenton

en 1649. Bollandus feu ejus continua- Bollao.jan. tores ad diem januarii 20, & fic

in reliquis mentibus. ... acta qua grace habentur pro 11.may,g.12. die 13 maii ad finem voluminis

pag. 12. ... apparatus ad chronologiam pontificiam, in propyleo menfis

... prolegomena in romum r fcb.t.r. februarii, & fie de aliis menfibus. ... conatus in estalogum Romanorum Pontificum, in propyleo

ad menfem maium. ... fupplementum ad calcem mentis mati additum.

Cardinalis Bonx rerum Litur- Bona, fen Bon.lic. gicarum lib. 2: Romz an. 1672. 1.2. Joannis à Bosco Calestini bi- Bosc, t.t. bliorheca Floriacenfis, rom. 3 quo

Viennæ antiquitares continentur: Lugdini an. 1605. Ecelefia Gallicana per Fran- Bofq.l.s.fen r.z.

cifcum Bofquetum , lib. 5, fcu fecunda parte quat acta complectitur : Parif. an. 1636.

Ægidii Bucherii de cyclis paf. Buch fen cycl.p. calibus : Anruerpiæ an. 1611. ... Belgium Romanum, seu hift. bel @n de B.

Belgica : Leodii an. 1655. Georgii Bulli defensio fidei Bul.la, Nicana, lib. feu fectione 2 qua

est de Filii consubstantialitare: Oxonii an. 1688. Hiftoire de l'Ordre de S. Benoist Balt, occ.

ou des moines d'Occident, par Mr Bulteau ; à Paris en 1684.

Histoire monastiqued Orient, ori. par le mesme : à Paris en 1680. Byzanrina hiftoria per Augusto- Byz, fa. rum familias distincta, aurore Carolo du Cange: Lutcriz 1680.

|                       | DES CIT                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | С.                                 | Guillelmi Cave scriptores ec- Cave,p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czci,op.p.s90.        | CESTA purgationis Cacilia-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | Uni & Felicis una cum Opta-        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | ro edita: Parifiis anno 1631.      | Radero editum: Munachii an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ta.p.92,              | cadem in Miscellaneis Baluzii      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | rom, 2: Parif. an, 1679.           | Chronicon orientale ab Eckel- ori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cang.byz.             | Byzantina historia per Augusto-    | lenfi verfum: Parif, an. 1651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | rum familias diftincta, autore     | Joannis Chrysostomi oratio de Chry de D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | Carolo du Cange; Lutecia anno      | Diodoro, à Bigotio edita cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | 1680.                              | Palladii dialogo: Parif. an. 1680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de C.                 | Urbis Constantinopolitana def-     | Palladii dialogus gracus de vita dia!,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | criptio per Camum du Cange,        | Sti Chryfoltomi: Luteriz 1680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | una cum familiis Byzantinis edit.  | Chryloft, de divinitate Christi, div.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | Patif. an. 1680.                   | leu quod Christus sit Deus, edit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gr.s.                 | ejuídem gloffarium mediæ &         | Paril, an. 1636, tom. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | infimægræcitaris littera K:Lugd.   | liber de Sancto Babyla contra gent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | an. 1688.                          | Gentiles, tom. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nura.                 | differtatio de inferioris avi      | in Actus Apostolorum hom. 15. in Act.h.15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | numifinaribus, gloffarii latini    | in Joannis Evangel homilia in Jo.h.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | tomo ; fubjuncta: Lutecia 1678.    | 6 ut in latinis, non annumerata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canifit.a.            | Canifii antiqua lectiones, tom.    | præfatione, & sie de cæteris in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | 2: Ingolftadii an, 1602            | icripturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cart, b.3. \$ 35. few | Collationis Carthagini anno        | homilia 3 in Judzos, que est in Jud. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -35-                  | Att habitæ actio tertia, in nova   | 36 tomi primi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Conciliorum collectione per Sto-   | in Matthæi Evang, homil. 12. in M.h.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | phanum Baluzium; Paril anno        | contra vituperatores vita: mo- v.mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | 1683.                              | nafticz, tom. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C.3.t.35L.            | ejustlem collectionis actio ter-   | Claudiani, de bello Gildonico Claud.b.Gif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | tia, titulo indicis 351 apud Opta- | carmen : Lugduni Batavorum an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | tum: Parif, an. 1631.              | 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$ 35.                | ejufdem actionis caput 35.         | in Eutropium cunuchum, in Eu.l.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.5 prg.            | cadem collatio in Labbeana         | Georgii Codiniorigines feu an- Codi, or C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.3 pige            | Conciliorum editione, tom. 2:      | tiquitates Constantinopolitanz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | Parif. an. 1671.                   | Luteris an. 1655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caficol.t.            | Cassiani collatio 1: Parisis an.   | Codicis regularum per Bene- Cod.reg.t.a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canton, D             | 1641.                              | dictum Anianensem collecti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| deine                 | de Incarnatione contra Nefto-      | Holstenio editi pars 2, quæ est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de inc.               | rium.                              | Patrum occidentalium : Parifiis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in[17.                | institutiones, seu de institutis   | an. 1663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iii.ii/.              | econobiorum,                       | Codicis Theodosani libro 9, Cod.Th.9.t.42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caff in of a se       | Cassiodori in psalterium pra-      | titulo 40, lege 13, ex editione 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caldin pf.c.11.       | fatio, editionis novissima per     | Gothofiedi: Lugduni an. 1665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | Benedictinos, tom, 2,              | Godex Theodofianus cum Go- Cod. Th.t.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| inft.                 | de inflitutione Scripturanum,      | thofredi commentariis; Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | feu de divinis lectionibus.        | Chronologia ex legibus con- Cod, Th, chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cat.in Jo.m.          | Carena Graecorum Patrum in         | fccta per eundem Gothofredum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Joannis caput 12: Antucrpiz an.    | tomo i præfixa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                                    | Appendix ad codicem Theodo- Cod, Th, fir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | 1630.                              | , Liberton and annoted annoted and annoted and annoted and annoted and annoted and annoted annoted annoted and annoted ann |

| Gol.r.p.  min H: Combf,act gr. Pr an Conc.c.ij. | num à Sitmondo edita; Parif, 1631. Vetetum Romanz Ecclefiz ommemoreme collectio à Luca elftenio edita; Romzan, 1662. \$5, Euflarbii, Peri &c. aða zca, seu leðit triumpbi per anciseum Combefistum; Parif no 1660. Commodiani instructiones Cymon Guispun dær; Parif, 1860. | A NTONEI Van Dale de ora-<br>culis ethnicorum: Amfte-<br>lodami an. 1683. Des jugemens canoniques des<br>Evefques, par le fieur Davidrà<br>Patis en 1671. Dionyfii Alexandrini epiftola<br>ad Paulsm Samofarenum: Bibl. Patr. com. Ir. | Dav.              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Conc.c.13.                                      | Veterum Romanæ Ecclefiæ<br>potumentorum collectito à Luca<br>politenio edita: Romæ an. 1662.<br>SS, Euftarbii, Petri &c. acta<br>æca, feu lecti triumphi per<br>ancifeum Combefifum: Parif-<br>no 1660.<br>Commodiani inftructiones Cy-                                     | A culis ethnicorum: Amste-<br>lodami an. 1683. Des jugemens canoniques des<br>Evesques, par le sieur David; à<br>Paris en 1671. Dionyssi Alexandrini epistola<br>ad Paulum Samosatenum: Bibl.                                          | Dav.              |
| Combf.act.  gr. Fr  Conc.c.13-                  | onumentorum collectio à Luca<br>55, Euftarbii, Petri &c. acta<br>25, Euftarbii, Petri &c. acta<br>26, Eu lecti triumphi<br>21, petrifino 1660,<br>Commodiani infructiones Cy-                                                                                               | lodami an. 1683. Des jugemens canoniques des Evefques, par le fieus David: à Patis en 1671. Dionyfit Alexandrini epiftola ad Paulum Samofatenem: Bibl.                                                                                 |                   |
| Combf, act.                                     | olftenio edita: Romæ an. 1662.<br>SS. Euftarhii, Petri &c. acta<br>xca, feu lecti triumphi per<br>ancifeum Combefifium: Patifi<br>no 1660.<br>Commodiani inftructiones Cy-                                                                                                  | Des jugemens canoniques des<br>Evefques, par le fieur David: à<br>Paris en 1671.<br>Dionyfii Alexandrini epiftola<br>ad Paulum Samofatenum: Bibl.                                                                                      |                   |
| Combf, Act.  gr.  Fr.  an  Conc.c.13.           | SS. Euftarhii, Petri &c. a&a<br>xea, &u lecti triumphi per<br>ancifeum Combefifium: Parif-<br>no 1660,<br>Commodiani infructiones Cy-                                                                                                                                       | Evefques, par le sieur David; à<br>Paris en 1671.<br>Dionysii Alexandrini epistola<br>ad Paulum Samosatenum; Bibl.                                                                                                                     |                   |
| Conc.c.;;. gr.                                  | rea, feu lecti triumphi per<br>ancifeum Combefifium: Parif-<br>no 1660.<br>Commodiani instructiones Cy-                                                                                                                                                                     | Patis en 1671.<br>Dionysii Alexandrini epistola<br>ad Paulum Samosatenum: Bibl.                                                                                                                                                        |                   |
| Conc.c.13.                                      | ancifeum Combefifium: Parif-<br>no 1660.<br>Commodiani instructiones Cy-                                                                                                                                                                                                    | Dionyfii Alexandrini epiftola<br>ad Paulum Samofatenum; Bibl.                                                                                                                                                                          |                   |
| Conc.c.;;. an                                   | no 1660.<br>Commodiani instructiones Cy-                                                                                                                                                                                                                                    | ad Paulum Samofatenum; Bibl.                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Conc.c.;;. pr                                   | Commodiani infructiones Cy-                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | Dio.in P.p.18     |
| pr                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Patr rom, rr.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                                 | iano fubiuncta: Patif.an. 1666.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Cone in                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dionis Cassii historiarum lib.                                                                                                                                                                                                         | Dio,l.6m          |
| coursel.                                        | Conciliorum appendix, à Ba-                                                                                                                                                                                                                                                 | 60: Typis Vethelianis an. 1606.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                 | zio edita : Patif, an. 1683.                                                                                                                                                                                                                                                | ejutdem & aliorum historico-                                                                                                                                                                                                           | v.p.6-6           |
| Cone. B. fin G.t.r.                             | Concilia generalia editionis                                                                                                                                                                                                                                                | rum excerpta per Valefium; Patif.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                 | nianæ, tom, r.                                                                                                                                                                                                                                                              | anno 1634.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                 | Conciliorum postrema editio                                                                                                                                                                                                                                                 | Bibliotheque des auteurs eccle-                                                                                                                                                                                                        | Du P.p.           |
|                                                 | Labbeum curata, tomo 2:                                                                                                                                                                                                                                                     | fiastiques, par Mr du Pin. On n'a                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                 | aril. an. 1671.                                                                                                                                                                                                                                                             | pus toujours marque le tome,                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                 | Benedicti Ananienfis concordia                                                                                                                                                                                                                                              | parceque les endroits sur lesquels                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                 | gulatum, cum Hugonis Mc-                                                                                                                                                                                                                                                    | on le cite en font juget. On fuit                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                 | rdi notis edita; Parif, an. 1637.                                                                                                                                                                                                                                           | toujours fa premiere edition : à                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                 | Constantini Porphyrogenetæ                                                                                                                                                                                                                                                  | Paris en 1686.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| de                                              | administrando imperio ad                                                                                                                                                                                                                                                    | E al tal                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                 | omanum filium: Lugd. Batav.                                                                                                                                                                                                                                                 | I GINTI epiftolz ab Abra-                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                 | . 1611.                                                                                                                                                                                                                                                                     | V hamo Eckellenti Sancto                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Cotcl.ap.n.                                     | Joannis Cotelerii in scripta                                                                                                                                                                                                                                                | Antonio tributæ: Parif. an. 1641.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                 | oftolica notæ cum iildem feri-                                                                                                                                                                                                                                              | Sancti Antonii regula, fermones,                                                                                                                                                                                                       | reg.              |
|                                                 | is editæ: Parif. an. 1672.                                                                                                                                                                                                                                                  | vita per Eckellensem ; Paris. an.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                 | . Monumenta Ecclefix grzez                                                                                                                                                                                                                                                  | Ennodii Ticinensis episcopi de                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                 | t Cotelerium, tomo 3: Parifiis                                                                                                                                                                                                                                              | vita Epiphanii Ticinculis : Parif.                                                                                                                                                                                                     | Enn. v. Ep. p. 31 |
| Cyp.an.sgor                                     | Annales Cyprianici, qui Cy-                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                 | iani opera antecedunt in edi-                                                                                                                                                                                                                                               | an. 1611.                                                                                                                                                                                                                              | ditt.4.           |
|                                                 | one Oxoniensi anni 1682, in                                                                                                                                                                                                                                                 | clefiz.                                                                                                                                                                                                                                | Ellori de         |
| 211                                             | ino Christi 250.                                                                                                                                                                                                                                                            | Sirmondi nota in Ennodium,                                                                                                                                                                                                             | n.                |
|                                                 | Cypriani epiftola 73, ex editione                                                                                                                                                                                                                                           | Sti Ephræm Diaconi Edeffeni                                                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                 | amelii: Parif, an. 1603.                                                                                                                                                                                                                                                    | opusculum 27, tomi 3, pro ut à                                                                                                                                                                                                         | Kpiu.t.j.01.17.   |
|                                                 | Cyrilli Alexandrini de diversis                                                                                                                                                                                                                                             | Vossio numerantur, uno sepius                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                                 | omilia 8, tomi 5, parte 2: edit.                                                                                                                                                                                                                                            | in plura divifo: Antuerpiæ anno-                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Pa                                              | arif, an. 1618,                                                                                                                                                                                                                                                             | 1619.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| cpı                                             | .epiftolæ tom. 5, parte 2, editæ                                                                                                                                                                                                                                            | Epiphanii Panarium adversus                                                                                                                                                                                                            | Eni to e a        |
| fu                                              | b fuo numero.                                                                                                                                                                                                                                                               | bærefes , hærefi 305 editionis Pr-                                                                                                                                                                                                     | aprilyone 40      |
|                                                 | . opus contra Julianum Cafa-                                                                                                                                                                                                                                                | tavianæ: Luggeiæan, 1612.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                 | m, tom. 6, parte 2.                                                                                                                                                                                                                                                         | in Ancorato, tomo a.                                                                                                                                                                                                                   | anc, p. 36.       |
|                                                 | Evrilli Jerofolymitani careche-                                                                                                                                                                                                                                             | indeculus hærescon cuique Pa-                                                                                                                                                                                                          | ind               |
|                                                 | 17: Parif. an. 1640.                                                                                                                                                                                                                                                        | narii tomo præfixus.                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| ad C                                            | .ad Conftantium Augustum                                                                                                                                                                                                                                                    | Epiphanii vita Polybio difci-                                                                                                                                                                                                          | vit.p.370.        |
|                                                 | iftola de Cruce.                                                                                                                                                                                                                                                            | pulo falsò tributa, tomo 2.                                                                                                                                                                                                            | 1 3/04            |
| •                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scholia                                                                                                                                                                                                                                |                   |

|                   | DES CIT.                                                                                    | ATIONS. ix                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipe,             | Scholia in canones per Bernar-                                                              | Historica graca de remporibus 20. p. 140.                                                                |
| iuch ad V.p.19.   | dum Van Espen: Leodii an. 1693.<br>Eucherii Lugdunensis epistola                            | ad Eufebii chronicon per Scalige-<br>rum cum notis addita: Lugduni                                       |
|                   | ad Valerianum de contemptu<br>mundi; Antuerpiæ an, 1621.                                    | Batavorum an. 1658.<br>Homilia 3 ex his quæ Eusebii Eus Em.h.s.                                          |
| Bun, c. 4.        | Eunapii sophista de vitis so-<br>phistarum eap. 4: Geneva anno                              | Emileni nomen præferunr : Lu-<br>teciæ an. 1647.                                                         |
|                   | 1616.                                                                                       | Sancti Euftathii Antiocheni, feu Euft, ber.                                                              |
| Evo.1.1,c.6.      | De miraculis Sti Stephani ad<br>Evodium Uzalensem, apud Aug.                                | alterius in hexaemeron commen-<br>tarius; Lugduni an, 1629.                                              |
|                   | în appendice tom. 7 Benedictin.                                                             | de pythonifla, fcu engafteimy- pyth.                                                                     |
|                   | Lovaniensium 10: Paris.an. 1986.                                                            | tho contra Origenem.                                                                                     |
| Eulchr.           | Eufebii Cafarienfis chronicon                                                               | Eutropius in ejus Imperatoris Eutr.p. 185.                                                               |
| chr.n.p.          | græcum: Lugduni Bat. an. 1658.                                                              | vita de quo agitur, ex hift. Aug.                                                                        |
|                   | Scaligeri in hocohronicon noræ.                                                             | Francofurti edita an, 1588,<br>Eutychii Alexandrini annales Eury.p.118.                                  |
| chr.n.P.p.        | Arnaldi Pontaci in idem chro-                                                               | occlefiaftici rom, s: Oxoniæ an,                                                                         |
|                   | nicon noræ: Burdigal an. 1604.                                                              | 1659.                                                                                                    |
| dem.l.c.c.20.     | Eusebii de Demonstratione                                                                   | F                                                                                                        |
| de P.             | evangelica: Paril, an. 1627.                                                                | FACUNDI Hermianensispro Fac,lar.e.s.                                                                     |
| ac r.             | de Marryribus Palestinis,cum<br>historia ecelesiastica à Valesio edi-                       | L' defensione trium Capitulo-<br>rum: Parif. an. 1629.                                                   |
|                   | ta : Parif. an. 1619-                                                                       | Ferrarii-de Sus Italicis: Medio- Ferriri                                                                 |
| in Hier.          | in Hieroclem liber cum Phi-                                                                 | lani an, 1613.                                                                                           |
|                   | fostraro editus: Paris. an. 1608.                                                           | ejuldem martyrologium uni- 18.may, 6% marti                                                              |
| in Marc.l.4.      | de theologia ecclesiastica lib.a.                                                           | verfale addiem 18 maii : Venetiis                                                                        |
|                   | qui est quartus contra Marcellum<br>Ancyranum, Demonstrar, evan-                            | Sti Rufi Festi breviarium rerum Fest.p. 550.                                                             |
|                   | gelica fubjunctus.                                                                          | gestarum populi Romani,in hist.                                                                          |
| L' feu hi.La.c.3. | historia ecclesiastica ex editio-                                                           | Augusta: Francosurti edica anno                                                                          |
|                   | ne Valefii: Parif, an. 1659.                                                                | 1588.                                                                                                    |
| n.p.              | Henrici Valefii in historiam                                                                | Histoire ecclesiastique de Mª Fleu,                                                                      |
| op.44             | Eufebii notæ illi fubjunctæ.  Eufebii opufælum 4 ex his 14                                  | l'Abbé Fleuri : à Paris en 1693.<br>Historia Remensis Ecclesia per Flod.                                 |
|                   | quæ latina edidit Sirmundus :                                                               | Flodoardum, cum notis Colve-                                                                             |
|                   | Parif. an. 1646.                                                                            | nerii                                                                                                    |
| or.G,             | Constantini oratio ad Sancto-                                                               | Florentinii nora in martyrolo- Flot.                                                                     |
|                   | nım cosum quæ Eulebii hiltoriæ                                                              | gium vetus Hieronymi nomine<br>editum: Lucz an, 1668-                                                    |
| prep.             | fubjicitur de præparatione ovangelica:                                                      | Venantii Fortunati carminum Fort. L.C. 4                                                                 |
|                   | Parif, an, r628.                                                                            | liber 8 ex editione Broweri; Mo-                                                                         |
| prol.             | Hentici Valesii prolegomena                                                                 | guntiz an. 1603.                                                                                         |
|                   | quæ Eusebii historiam antece-                                                               | de vita Sti Martini. v. Mare.                                                                            |
| ttic.             | dung Parif.an. 1659.                                                                        | Frontonis calendarium Roma- Front, cal.                                                                  |
|                   | orario Eusebii habita in tricen-<br>nalibus Constanrini, cum historia<br>occl. edir. Vales. | num: Parif, an. 1652.  Fulgenrii episcopi ad Monimum Ful.ad Mo.p.41.  de duplici prædestinatione: Parif. |
| v.Conf.           | de vita Conftantini, Ib.                                                                    | an, 1684.                                                                                                |
|                   | * Hift. Eccl. Tom. VI.                                                                      | 6                                                                                                        |
|                   | •                                                                                           | 4.0                                                                                                      |

|                        | x TA                                  | BLE                                 |                    |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ep.9 p.atr.            | epiftola 9.                           | libro 9 epistolarum, epist. 4,      | 1.9.cp.4.          |
| in Fab. 16.            | caput seu fragmentum 36, ex           | tom, 2,                             |                    |
|                        | lib. contra Fabianum & Arianos.       | Moralium in Job lib. 26,to.1.       | mor.1.16.          |
| in Pint.               | Pro fide Catholica contra Pin-        | Hugonis Grotii prolegomena          |                    |
|                        | tam Arianum libet Fulgentio fub-      | in historiam Gothorum : Aunste-     |                    |
|                        | ditus.                                | lodami an, 1666.                    |                    |
| præd.                  | deveritate ptzdestinationis &         | Gregorii Turonensis de gloria       | Gr.T.gl.C.         |
|                        | gratiæ.                               | Confessorum; Paris an. 1640.        |                    |
| Ful.F.5 55.            | Fulgentii Ferrandi breviatio          | de gloria Martyrum liber seu        | gl.M.              |
|                        | canonum cap, 55: Divione anno         | primus de miraculis, Ib.            |                    |
|                        | 1649.                                 | historia Francorum : Basilez        | h.Fr.Lt.           |
|                        | G                                     | an. 1568.                           |                    |
| Gal,chr.t.t.           | ALLIA Christiana San-                 | Guitmundi Archiepif, Avetfani       | Guir. fec. 2. 0.10 |
| •                      | Marthanorum, tom 3: Lu-               | de corporis & fanguinis Christi     |                    |
|                        | teciæ an. 1656.                       | veritate in Eucharistia sectione    |                    |
| Gaffend,de Din.p.      |                                       | seu libto 3: Bib. Pat, tom. 6.      |                    |
| 49.                    | autore Petro Gassendo: Paris, an.     | Н                                   |                    |
|                        | 1654.                                 | TTESYCHII Milcfii de                | Hely n.zo          |
| Gaud, h. fen f. 17. p. | Gaudentii Brixiani homilia 17:        | Constantinopoli: in corpore         |                    |
| 60.                    | Bib. Pat. tom. 2.                     | historia Byzantina, part. z. Paril, |                    |
| Gel.Cyz. fen C.        | Gelafii Cyziceni de Nicæno            | an, 1648,                           |                    |
|                        | Concilio: Lutecia an, 1600.           | Hieronymi epistola ad Cresi-        | Hierad Ct.p.s      |
| in Eur.p.414.          | Gelabi ut fertur de duabus in         | phontem contra Pelagianos, tom,     |                    |
|                        | Christo naturis contra Nestorium      | 2: Bafilem an. 1565.                |                    |
|                        | & Eutychen; Bibliot.Pat. tom. 2.      | chronicon , anno Christi ut         | chr, @# an.s       |
|                        | parte I.                              | ibi numeratur 21, ex recenfione     |                    |
| Gen.c.46.              | Gennadii de seriptoribus eccle-       | Scaligeri ; Amstelodami anno        |                    |
|                        | fiafticis liber tum alibi editus, tum | 16(8.                               |                    |
| -                      | in Bibliothecâ Miræi; Antuerpiæ       | in idem chronicon notæ Sca-         | chr.n.             |
|                        | an. 1639.                             | ligeri,                             |                    |
| dog.c.76.              | de dogmatibus ecclefiasticis,         | cpiftola 84 editionis Bafileen-     | cp.84,             |
| ъ.                     | apud Augustinum in appendice          |                                     |                    |
|                        | tomi a Lovaniensium.                  | in Ecclefiastis caput 4, tom.7.     | in Ec.4.           |
| Geo.fac,               | Geographia facta, feu notitia         | in epiftola Pauli ad Ephefios       | in Eph. 4.         |
|                        | antiquorum episcopatuum, per          | caput 4, tom. 9.                    | . ,                |
|                        | Carolum à S10 Paulo Fullencem:        | in epiftolam Pauli ad Galatas,      | in Gal.            |
|                        | Parif, an. 1641.                      | tom, 9.                             |                    |
| God.p.245.             | Histoire ecclesiastique de Ma         | in Ifaiz caput 46, tom, c.          | in IC46.           |
| -                      | Godeau Evefque de Vence, tome         | contra Luciferianos, tom. 2.        | in Luci, e. q.     |
|                        | 1: à Paris en 1663.                   | in Matthæi caput 1, verfum-         | in Mat.t.v.6       |
| Greg.dia!.l.r.         | Gregorii Magni dialogorum             | que 6, tom, 9.                      |                    |
| -                      | lib. 1, tom, 2: Parif.an. 1675.       | in Ofer prophets caput 7,           | in Of.7.           |
| in cv. h.gg.           | in Evangelium bomilia 33,             | tom. 6.                             |                    |
| "                      | tomo I.                               | contra Vigilantium, tom. 2.         | in Vig.            |
| in Job,l.11.           | in Job scu Moralium, lib. 13,         | de locis que in Actis Aposto-       | I.Act.             |
|                        | Ibid.                                 | lorum occurrunt, apud Hierony-      |                    |
| in Reg.9.              | in Regum libri 1, caput 9,            | mum tom. 3, p. 295.                 |                    |
| -                      | tomo 4.                               | de locis hobraicis, tom. 3.         | loc,h, feu l.l.    |
|                        | •                                     |                                     |                    |

|                   | DES CIT                                                     | ATIONS. xi                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| q in G.           | quæftiones feu traditiones                                  |                                                    |
| q in G.           | hebraica in Genefim, tom, 3.                                | Jerofolymitanum, inter addita                      |
| v.Hil.p.zgt.      | de vita Hilarionis, tom. r.                                 | ad Prolemai geographiam : An-                      |
| v.ill.c.45.       | de viris illustribus, seu de                                |                                                    |
|                   | feriptoribus ecclefiasticis, non                            | Juliani Augusti ad Athenienses Jul. ad Ath.        |
|                   | numeratis qui ex græco additi                               |                                                    |
|                   | funt Apostoli seu Apostolici non                            |                                                    |
|                   | feriprores, tom, 1.                                         | epiftola 25, tom, 2, ep.25.                        |
| Hil.de Fr.1.6.    | Hilarii Pictavensis de Trinitate                            |                                                    |
|                   | liber 6: Parif, anno 1572. Addita                           | adjecta,                                           |
|                   | littera B defignat novillimam Be-                           | mifopogon in Anriochenos mif.p.70,                 |
|                   | nedictinorum editionem.                                     | tom, 2.                                            |
| fr.1.p.           | fragmenta à Pithæo edita :                                  | orario 1, romo 1. or.1.                            |
|                   | Parif. an. 1598, pars 2.                                    | Junilii Afri departibus divinæ Juni, I.r.          |
| in Aus. p. 131.   | in Auxentium Arianum.                                       | legis: Parif. an. 1650.                            |
| in G.             | orationes feu ad Constantium                                | Justini Martyrisapologiaquæ Just. ap.4.            |
|                   | feu contta Constantium August.                              | brevior est, & prima ponitur in                    |
| fyn.p.136.        | de fynodis.                                                 | editione Parifiensi an. 1636.                      |
| Holfad St.        | Luca Holstenii nota & casti-                                | Bibliorheça juris canonici per Justel.             |
|                   | gationes in Stephani Byzantii de                            | Christophorum Justellum : Lu-                      |
|                   | urbibus : Lugduni Bat, an. 1684.                            | tecia an. 1661.                                    |
| geo.              | notæ inGeographiam facram,                                  | L                                                  |
|                   | cum aliis ejus geographicis edir.                           | PHILIPPI Labbei de scripto- Lab.scri.              |
|                   | Romæ an. 1666.                                              | ribus ecclesiasticis : Paris,an;                   |
| mar,              | noræin martymlogium Ro-                                     | 1660.                                              |
|                   | manum, cum actis Sanctæ Per-                                | Lactantii institutionum contra Lact 1.4. fen inft. |
|                   | petuz editz : Parif. an. 1674.                              | gentes, lib. 4: Lugduni Batavor. 1.4.              |
| Idat,chr.@n Idat. | TD bassissa su adistana                                     | anno 1660.                                         |
| P.                | IDATII chronicon ex editione<br>Sirmondi: Luteciz an. 1619. | de ira Dei ad Donatum. ir. D. p. 769.              |
|                   | appendix ad idem chronicon.                                 |                                                    |
| Jo.D.im.l.s.      | Joannis Damasceni deimagini-                                | mini apud Lactantium,                              |
| 30.47.1m,1,1,     | bus liber a: Basilez an. 1575.                              | Lactantii de morte perfecuto- perf.c.2,            |
| Jorn.r. Got.      | Jornandes episcopus Ravennas                                | rum, apud Baluzium Miscella-                       |
| Jonas, 604        | de Gerarum five Gothorum ori-                               | neorum tom, 2: Parif. an. 1679.                    |
|                   | gine & rebus gestis, à Grotio edit.                         | Gregorius Turonensis de septem Laun. de Gr.        |
|                   | Amstelodami an. 1655.                                       | episcopis desensus à Launoio:                      |
| Jof.ant.l. 12.    | Josephi antiquirates Judaica:                               | Parif. an. 1651.                                   |
|                   | Genevæ an. 1634.                                            | Palladii hiftoria Laufiaca, Bib. Lauf.c.67.p.999.  |
| bel.1.1.c.16.     | de bello Judaico lib. 2, caput                              | Par. tom. 13: Parif. an. 1644.                     |
|                   | 26, ex divisione latini interpretis.                        | Qui Leodiensium episcoporum Leod.                  |
| If.H.chr.p.713.   | Isidori Hispalensis chronicon,                              | gesta scripsere collecti per Joan-                 |
|                   | à Grorio cum Jornande & aliis                               | nem Chapeauville: Leodii anno                      |
|                   | editum: Amstelodami an. 1655.                               | 1612.                                              |
| fent.             | fententiarum de fummo bono                                  | Leonis Magni epistola 11, ex Leo, ep.11.           |
|                   | libri tres, tom. a: Patif. an. 1580.                        | editione Quefnelii: Luteciæ an.                    |
| If.P.1.4.ep.69.   | Isidori Pelusiotz epistolarum                               | 1675.                                              |
|                   | lib. 4, epift. 69: Parif. an. 1638.                         | fermo 80. f.80.                                    |
|                   |                                                             | £ iii                                              |

ξij

TABLE Leontii Byzantini in Nestorium | alia iis adjuncta , in Nestorium . Loont.in Eut. Par in N.& Eu. & Eurychen : Bibl. Patr. tom. 4, ex editione Garnerii to, 2: Patif. parte 2. anno 1673, fer, fen act.s.p. ... de sectis actione 8: Bib. Pat. Histoire des Evesques de Mets Meuriste, p. 41. tom, 11. par le Pere Meurisse Evesque de Madaure, & suffragant de Mets: . 255. ... de scriptis quæ Patribus ab fup.p.10;0. Eurychianis supposita sunt; Bib. à Mets en 1614. Auberti Mirzi notz ad Hiero- Mir.u. Hier. 14, Pat, tom, 4, parte 2. Lib.or. 13. p. 369. Libanii sophista oratio 13 scnymi cap. 24 de viris illustribus : Antuerpiæ anno 1619. cundi tomi, pro ur numeratur in indice ; in texta est nona : Paris. Stephani Baluzii Miscellanea: Misc.c.a. Paril, anno 1679. an. 1627. ... ejus vita, ipío autore, quæ & Joannis Molani seu addita seu Mol.15.aug. vit.p.40. prima oratio cft. notz in Ufuardum, ad diem 16 Luci.de Ath.L.I.T. Luciferi Caralitani ad Confaugusti : Antuerpix anno 1583. ... differratio de martyrologiis 954tantium pro Sto Athanasio : Bib. Patrum romo 9. fuo Ufuardo fabjecta. ... natales Sanctorum Belgii; ... de non conveniendo cum hzmat B.fen CB. de hær.p.1045. reticis, 1b. Duacianno 1616. ... Moriendum pro DeiFilio, Ib. Diverses pieces copiées sur des MS.p. mori.p.1097. non parc.p.1060. ... de non parcendo in Deum manuscrits. delinquentibus. ... de regibus apoltaricis. f :g.ap.p.1011. REGORII Nazianzeni Naz.ep.16. J epistola 16,tom-1:editionis Mabi.it.It. OANNIS Mabillon iter Icali-Parif an. 16 an. J cum quod Mufæi Italici tomo ... oratio 16. 01,16. 1, præmittirur : Paril, an. 1687. Elix, Nicetx, Billii, aliorumve muC ... Mufæum Italicum. notæ in Gregorium. Petri de Marca de concordia Marc.com Alix rurfus not x to. 1, adject x. £1,n,p.12. facerdotii & imperii: Pari f. 1669. Gregorii vita pro Gregorium Marcellini & Fauftini Lucipresbyterum orationib. præfixa, Mar.& F. Nili monachi epistolarum lib. Nil.1,2,cp.48. ferianorum libellus precum ad Theodofium Augustum : Paris. 2, epift. 48: Romæ an. 1662. an. 1650. ...de oratione tractatus in 153 Marl. Merropolis Remenfis hiftor.per capitula distinctus, in ejus opus-Guillelmun Marlot, cuius prior culis : Romæ editis an. 1672. Nili epiftolarum pars per Poffitomus editus eft : Infulis an. 1666. num edita : Paril an. 1656. Mar. V.1.1.p.125. Marii Victorini in Arianos liber : Bib. Par. tomo 4, parte 1. Henrici de Noris de epochis Nor.epo. Max.in Py. Maximi Abbatis & Confessoris Syro-Macedonum ; Florentiæ difputatio cum Pyrrho, ejus opeanno 1689. rum romo 1: Parif. an 1675. ... cenfura in notas Garnerii ad in Gar. ... ejus operum tomus fecundus. epigraphem epiftol, 90 & 92 apud t.2. Men.p.80. Menæa magna Gracorum, die Augustinum: Florentia an. 1674. ...historia Pelagiana: Paris. 1673. h.P.

in textu notato, pagina feu co-

humna ejuklem menfis 802 Veneciis an. 1428.

Nicephori Callifti hift ecclef, Nphr.I.a.c.;6,

Parif. an. 1630. Marii Mercatoris opera, feu | Gregorii Nysseni ad Flavianum Nyssad Fl.

DES CITATIONS. epiftola de Helladio Cæfarienfi, Petri Chryfologi fermo 18: Ro- P. Chr.f. 18. tom. 4: Parif. an 1648. tomagi an, 1640. Petri de Natalibus lib. 2, cap. P. de N.l.s. c.96 P. ani p.91. ... de anima, tomo 2. ... orațio de deitate Filii & Spide Abr. p. 466. 96, pag. 28, columna 4: Lugduni 28.4. ritus fancti , cui inferta est laus an. 1543. Joannis Pearsonti episcopi Pear de wel in Ig. fidei Abrahæ, tom, t. de fat, p.75. ... de fato, tom. 2. Cestriensis vindiciz epistolarum L. de Flac.p.533. ...oratio funebris de Flaccilla Ignatii , pars prima : Cantabrigiæ Imperatrice, tom. 3. an. 1672. in Eun.I.J. ... in Eunomium lib. 1. tom. 2. Henrici Dodwel dissertatio dist. v.Ma.p.178. ... de vita Sanctæ Macrinæ fo-Pearfonii postumis subjecta: Lonroris fuz, tom, 2. dini an, 1688. ...de vita Gregorii Thaumarurgi, w.Th.f.w.Gr. Pearsonii opera postuma, Ibid. post. Replique de Me le Cardinal du Perrerep. tom, s. Perron au Roy de la grande Bre-Prati Milevitani lib. 3: Parisiis anno 1621. Opt.14. tagne : à Paris en 1622. Dionysii Petavii chronologia Pet.chr. adt. Varia quæ in Cæciliani caufa quaconftat ejus 13 liber de doctriacta funt ; Optato subjuncta, na temporum, col.p.494, Collationis Carthag, acta, Ibid. ... de doctrina remporum: Parif. doct.lat.e.7. Notæ Merici Cafauboni in B. C. P. 112. an. 1627. Optatum editum : Londini an, ... dogmatum theologicorum dog.t.c. tomo s qui fecundus est de Incar-1631. Ori, in Celf.l.s. Origenis in Celfum liber 4: natione : Parif, anno 1640. ...Rationarium remporum, parte rat.s.I.I. Cantabrigia an, 16 (8. in Mat.g. 2: Parif. an. 1652. ...in Matthaum, editionis graca Huetii to, 1; Rotomagi an, 1668. Phebadii Agennenfis epifcopi Pheb.p.169. OroC1.7.c.4. Pauli Orofii historia: Bib. Pat. contra Arianos liber : Bib, Patr-Parif. tom. 4, parte 1. tom. 16. Philastrii Brixiensis caput seu Phila.c.89.p.11. NTONII Pagi critica in hærefis 89, fi jam ante Chrisbum 🕰 annales Baronii, in annum ab Ophiris numeres, Ibid. Philoftorgii hift, cocl, lib, 7, Philg.1.7.c, r.p. Christi 20, paragr. 2: Paris, 1689. 24.p. toc. ... addenda ad hanc criticam, 1b. ex editione Valefii Parif, anno Pall.dial.fos v. 1673. Palladii dialogus de vita Joan-Chry. ... notæ Valcíti in Philoftorgium, n.p. 130. nisChryfostomi, à Bigotio editus; Lutecia anno 1680. "fupplementa & fragmenta ad ap.p.539. Palladii hiftoria Laufiaca feu Philottorgii hiftor, addenda, Patt,lauf,c.101. Philoftorgii historia ecclesiastica Phisg. 1.7.c.1.p.84. de vitis Patrum; Bib. Pat, tom, 13. ex editione Gothofredi : Genevæ Panc. 8. p. Panegyrica oratio 8, inter veteres panegyricos à Livineio edian. 1643. ... fupplementa ad hift, eccl. tos : Antuerpiæ an. 1599. 4 .p.177. Paul.c.14. Paulini Nolani carmen 24: An-... in candem historiam dislettationes Gorhofredi. tucrpiæ an. 1622. ...epiftola 16, Ibid. Note Valcii in fua Philoftorgii n. v. ep.16. Petri Aurelii in octo caufas editione ut fuora. P.Aur.p.214. Photii bibliothecz caput feu Phot.c.171. Leomelii Spongiz przambulas: Parif, anno 2642. codex 171: Geneva an. 1612.

| T | Α | R | T | F |
|---|---|---|---|---|

|                     |                                     | B L E.<br>  gium Gallicanum: Paris.an, 1617.       |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Plin,l.r.           | Plinii majoris historia natura-     |                                                    |
|                     | lis : Francofurti an. 1599.         | apparatus & quæ hinc fcquun- app.                  |
| Plut, de If,        | Plurarchi de Ifide & Ofiride:       |                                                    |
|                     | Moralium to. 1, editionis graca     | Josephi Scaligeri isagoge in Scal isag p. 113      |
|                     | per Henricum Stephan, an. 1572.     | canones chronicos, cum notis in                    |
| Pold.ind.           | Index fetmonum St Augustini         |                                                    |
|                     | per Possidium Calamentemepisc.      | an. 1658.                                          |
| vit. fen v.Aug.     | Augustini vira per cundem con-      | Emmanuelis à Schelstrate Eccle- Schel.afr.         |
|                     | feripta, inter Aug. prolegomena.    | fia Africana: Antuerpiæ an. 1680.                  |
| Proc.xd.            | Procopii de ædificiis Jultiniani,   | de Antiocheno Concilio: An- ant,                   |
|                     | tom. 2: Parif. an, 1662.            | tuerpiæ an. 1681.                                  |
| b.Per.              | de bello Perfico, tom. 1.           | Joannis Seldeni in Eutychii Seld in Euty.          |
| b.Van.              | de bello Vandalico feu Afri-        |                                                    |
| D. C. v. a. v.      | cano, Ib.                           | noræ: Londini an. 1642.                            |
| Profp.I few lab.p.  |                                     | Apollinaris Sidonii epistola-Sid, I. s. ep. 7.     |
| gr.                 | editum est in nova manuscripto-     | rum lib. 1, epiftol.7, ex editions                 |
|                     | rum biblioth.to.r: Parif.an. 1657.  | Sirmondi: Parif. an. 1652.                         |
| pro.1.4.            | Alterius Prosperi cum Aquitano      | carmen nonum. ear.9.                               |
|                     | editi de promissionibus lib. 4, seu | Joannis Savaronis norm in 12v.2.                   |
|                     | Dimidium remporis: Colonia          | ejusciem carmina; Paris. an. 1609.                 |
|                     | Agripping an. 1630.                 | Sigeberti Gemblacensis chroni- Sig.an.417.         |
| Prud.apo.r.         | Prudentii apotheofis sen de fide    | con, anno Domini, utille nume-                     |
|                     | hymno r: Amítelodami an. 1631.      | rat, 41r.                                          |
| de M.r.             | de coronis Marryrum hymno 2.        | Sixti Senensis bibliot, sancta: Sixt.1.4.          |
| in Sym.             | in Symmachum.                       | Coloniæ an. 1626.                                  |
| Prol.l.j.c.z.       | Claudii Ptolemzi geographico-       | Differtatio historica de Sancto Slus, de ferra     |
|                     | rum lib. 3: Antuerpix anno 1618.    | Servatio Episcopo Tungrensiejus                    |
|                     | R.                                  | nominis unico, per Guillelmum                      |
| Riv.l.r.            | A NDREE Riveti criticus             | Slufium : Leodii an, 1684.                         |
|                     | A facer: Genevæ anno 1660.          | Socratis hift, ecclef, à Valefio Socr. 1, c.e.s.   |
| Ruf.1.7.c.13.p.120. | Rufini Aquileiensis hist. eccl.     | edita : Parif. an. 1668.                           |
|                     | feu ex Eufebio verfa, feu Eufebio   | Sozomenis biftor, ecclefiaftica Soz.               |
|                     | addita : Antuerpiæ an. 1548.        | cum Socrate edita,                                 |
| J. z.c. 14.p.169.   | liber primus ex his qui Eufe-       | Ezechielis Spanhemii differta- Spanh.l.g.          |
|                     | bio additi funt.                    | tio feu lib. 5, de præstantia & usu                |
| v.P.c.13.p.478.     | de vitis Patrum , qui apud          | numifmatum: Amftelod.an. 1671.                     |
|                     | Rosweidum liber est secundus :      | Spicilegii Acheriani to. 3: Parif, Spic.t.3.       |
|                     | Antucrpiz an. 1615.                 | an. 1659.                                          |
|                     | S                                   | Jocobi Sponii mifcellanea an- Spon,                |
| Sacr.p.39.          | CACRAMENTARIUM Grego-               | tiquæ eruditionis: Lugduni 1685.                   |
|                     | Orii,ab Hugone Menardo edi-         | Stephani de urbibus : Amítelo- Steph.              |
|                     | tum ; Parif. an. 1642.              | dami an. 1678.                                     |
| Sal.pri-            | Claudii Salmafii de primatu         | Strabonis lib. 17: Parif.an. 1620, Strab.1.17.     |
| •                   | Papæ : Lugduni Batav, an, 1615,     | Remarques du P. Petitdidier de S. Van.t.h.         |
| Salv.1.7. fen gub.  | Salviani Massiliensis Presbyteri    | la Congregation de S. Vanne, fur                   |
|                     | de gubernatione Dei,lib.7, Parif,   | la Bibliotheque ecclesiastique de                  |
|                     | an. 1661.                           | M' du Pin : à Paris en 1691.                       |
| Sauff.p.918.        | Andreæ du Saussay martytolo-        | Suida lexicon in littera 8, & fie Suid a:          |
|                     |                                     | Design to allower the mississipp on the Dillio, P. |

ANDALICE perfecutionis vand.

de cæteris: Genevæ anno 1619. Sulp.dial.r. Sulpitii Severi dialogus 1: Antuerpiæ an. 1574. ... hiftoriæ facræ, lib. 2, y. Ma. ...de vita Sti Martini, Sur. J. nov. p. 4.5 4. Surius prima die novembris, & fic de fingulis mensibus; Colonia an. 1618. Syn.dio,p.50. Sincfil Cyrenzi Dio, feu de ipfius vita inftituto: Lutteia an, 1640. ... epistola 5. £P.f. P.167. Tac.20, 14.C.10. ORNELII Taciri annalium lib. 3: Parifiis anno 1608.. In capita libri dividuntur ex tabula qua in codem oft volumine. Thdn.ep, Theodoreti Cyrenfis episcopi epiftolæ, tomo 3, ex editione Sirmondi: Lutecia an. 1642. G. feut, s. Addita ad Theodoretum per Joannem Garnerium: Lutecia: an. ... hæreticarum fabularum lib. r, b, few her, l.r. com. 4. hi.l.g. few 1.3.c.6. , , , historiz eccl. lib. 3, tom. 4. ... in epiftolam ad Coloffenies, in Col. ... in epistolam ad Romanos. in Rom. Henrici Valessi notæ in Theodoreti hift, eccl. Parif, an, 1671. w.Pat.c.29. ... religiofa historia, seu de vitis Parrum tom. 1. Thom.p.151, Josephi Thomasii codices saeramentorum : Romz an, 1680. Thphn.p. 188, Sti Theophanis chronographia: Parif. anno 1655. Tir. B. p 45. Tiri Bostrensis episcopi libri rres contra Manicharos, Canifii tom, 5, parte 1: Ingolftadii 1604. ...iidem in Bib, Pat. Parif.edira b, p.911, an. 1644, tomi 4, parte fecunda, Trev.au. Trevirensium antiquitates & annales, per Christoph. Browerum; Leodii an. 1670. Historia Ecclesia Tripartita Trip, ex Theodoreto, Sozomeno, & Socrate ab Epiphanio versis per Caffiodorum digefta: Parif, 1 661. Typicum Sti Saba: Veneriis 1543. lin hist. Aug. Francof. edira-1590. Typic,

historia &cc. per D. Theodoricum Ruinart : Parif. an. 1694. Bafilii menologium ab Ughello Ugh. p.1140. datum in fux Iraliz facta tomo 6: Romæ an. 1653. .. Italiz facrz tomo 4. Victor junior, seu Victorinus in Vict. epi. p. 553ejus Carlaris vita de quo fermo eft, inter Augustæ historiæ autores: Francofurdi an. 1 (88. Victoris Vitenfis de perfecutio- via v. ne Africana seu Vandalica : Divione an, 1665. Victoris epife. Tununenfis chro- vict. T.p. I. nicon, Thefauri temporum à Scaligero editi parte 2: Amstel. 1658. Marii Victorini in Arianos lib, Vict. 1.p.198. 1: Bib. Par. Parif. tomi 4, parte 1. Vincentii Lerineniis commoni- Vinc. L. torium cum Salviano editum: Parif. an. 1667. Vita Patrum, per Rofweidum Vit.P.1.4. editæ Antuerpiæ an. 1615. Appendix ad Vitas Patrum aptid app.p.994. Rofweidum. Vossii de historicis gracis: Lug- vosth.gr. duni Batavorum an. 1651. ... de poetis latinis: Amítel. 1654. ...de Sibyllinis oraculis: Oxoniz an. 1680. Ufferii annales veteris & novi trff.p. Testamenti; Patif. an. 1673. ... Britannicarum Ecclefiarum r.Br. antiquitates : Dublinii an. 1639. Ufuardi martyrologium ex edi- Ufu. tione Molani; Lovanii an, 1568. ONARE annales in ejus Zor.p.t. Principis vita de quo fermo cft: Bafilex an, 1557. ... commentarii in Canones: Pa-

... annalium tomus 3 à Constan- 1,3,p.143.

Zofimi Comitis historiar. lib.2, Zof.1.2,p.686.

rifiis an. 1618.

tino incipiens.

# TABLE DES ARTICLES

| HISTO   | IRE DU SCHISME DES DONATISTES.                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | I. TIOCLETIEN commande de livrer les Fortures                                            |
| AKTICLE | Diaintes: Mensurius de Carthage est atense de l'avoir                                    |
|         | fait: Ce que c'estoit que les Traditeurs. page 1                                         |
| 11      | Donat des Cases forme un schisme à Carthage contre                                       |
| ***     | Menfurius. 21                                                                            |
| III.    | Generofité suspette de Second de Tigise: Lascheté ouverte                                |
|         | de Paul de Cirche, & de Silvain fon Soudiacre.                                           |
| IV.     | D# Concile de Cirche.                                                                    |
| V.      | Importance du Concile de Cirthe : Silvain Traditeur y                                    |
|         | est fait Evesque de Cirthe par les Traditours.                                           |
| VI.     | Mort de Mensurius : Cecilien luy succede malgre les                                      |
|         | brigues de Bostre & de Celese. 11                                                        |
| AHI"    | L'ambition de Bostre & de Celese ; la colere & l'argent                                  |
|         | de Lucille, l'avarice de ceux qui avoient le thresor                                     |
|         | de l'Eglise, forment le schisme contre Cecilien : Les                                    |
|         | Traditeurs de Numidie le viennent soutenir. Cecilien                                     |
| ****    | refuse de comparoistre dans leur Concile. 13                                             |
| VIII.   | Cecilien, Felix & Aptonge, & tous ceux de leur commu-                                    |
|         | nion, sont condannez par le Concile des schismati-                                       |
| IX.     | ques, 16                                                                                 |
| IA.     | Les schismatiques ordonnent Majorin, & repandent                                         |
| X       | leurs calomnies par toute l'Afrique. 19                                                  |
| A       | Constantin maistre de l'Afrique donne de l'argent &                                      |
|         | des privileges aux Eglifes Catholiques ; écrit à Ceci-<br>lien contre les schismatiques. |
| XI.     | Les schifmatiques accusent Cecilien devant Constantin 5                                  |
| 28.41   | demandent d'eftre juger par des Evefques des Gaules:                                     |
|         | Confiantin leur donne S. Materne de Cologne, Saint                                       |
|         | Marin & Arles , & S. Retice & Autun : Quels effoient                                     |
|         | les deux premiers. 24                                                                    |
| XIL     | De S. Retice Evelque d'Autun. 27                                                         |
| XIII    | Constantin joint le Pape Miltiade aux Evesques des                                       |
|         |                                                                                          |

| T            | ABLE DES ARTICLES. xvii                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Gaules pour juger l'affaire de Cecilien : De S. Mirocle                                                               |
|              | d C Fallows For Court I wait                                                                                          |
| XIV.         |                                                                                                                       |
| XV.          |                                                                                                                       |
| XVI.         | Donat en condanne, & Cecilien absous. 34                                                                              |
| AVI.         | Les Donatisses se plaignent du Concile de Rome, par-<br>ticulierement de Miltiade, qu'ils calomnient sans<br>preuves. |
| XVII.        | Elien instruit l'affaire de Felix d'Aptonge par ordre de                                                              |
| -            | Conflantin.                                                                                                           |
| XVIIL        | Lettre produite contre Felix , convainene de faux. 41                                                                 |
| XIX.         | Elien declare Felix innocent, & Ingence fauffaire, 43                                                                 |
| XX           | Les Donatiftes obtiennent un nouveau Concile que                                                                      |
| XXI.         | Le Concile declare Cecilien innocent, & établit l'unité                                                               |
|              |                                                                                                                       |
| XXII.        | Det Committee Court had                                                                                               |
| XXIII.       |                                                                                                                       |
|              | Les Donatistes appellent du Consile à l'Empereur : Il<br>en a horreur, & les retient dans les Gaules.                 |
| XXIV.        | Conftantin reçoit enfin l'appel des Donatifies, mande                                                                 |
|              | Ceclien à Rome,                                                                                                       |
| XXV.         | Conftantin veut juger l'affaire de Cecilien en Afrique,                                                               |
|              | & puis à Milan's Retient Donat & Cecilien: Olympe                                                                     |
|              | & Eunome se declarent à Carthage pour Cecilien:                                                                       |
|              | Ouvrages d'Olympe, 57                                                                                                 |
| XXVI.        | Constantin juge en faveur de Cesilien ; condanne les                                                                  |
|              | Donatistes par des loix severes : Ils murmarens contre                                                                |
|              | luy & contre O sius de Cordoue. 60                                                                                    |
| XXVII.       | De Donat de Carthage, 61                                                                                              |
| XXVIII       | Vanite insupportable de Donat: Les Donatistes en font                                                                 |
| 22.72.7.2.2. |                                                                                                                       |
| XXIX.        | leuridole: Sa croyance fur la Trinité. 65                                                                             |
| AAIA.        | Une partie des Donatisses se rennit à l'Eglise: Les autres                                                            |
| XXX.         | s'en separent de plus en plus : Erreurs de cette secte. 69                                                            |
| AAA.         | Fausses raisons des Donatisses pour justifier leur schismes<br>Leur aversion pour les Catholiques,                    |
| XXXI.        | Dereglement des Donatistes pour les meurs : Ils reçoi-                                                                |
|              | vent les mauvais Catholiques ; se fondent sur de fanx                                                                 |
| XXXII.       |                                                                                                                       |
| AAAU         | Les Evesques Donatistes veulent qu'on les croie faints, & comme impescables,                                          |
| XXXIII.      | Les Donatistes rebattizent: Leur bizarrerie sur ce point:                                                             |
|              | Quelle en peut avoir effe l'origine. 78                                                                               |
| *Hi          | t. Eccl. Tom. VI.                                                                                                     |

| xviii   | TABLE                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXIV.  | Grand Concile des Donatistes sur le Battesme, dont ils ne                                                 |
|         | fuivent pas neanmoins les refolutions. 81                                                                 |
| XXXV.   | Difference entre les Novatiens & les Donatifies: Ceux-ct                                                  |
| -       | ont beaucoup de pratiques communes avec l'Eglife. 83                                                      |
| XXXVI.  | Des Donatifies de Rome, & de leurs Evefques. 86                                                           |
| XXXVII. | Des Circoncellions : Leur fureur à se tuer & se precipiter                                                |
|         | eux me/mes. 88                                                                                            |
| XXXVIII | Les Circoncellions se font tuer par les autres, ou les assom-                                             |
|         | ment, & commettent une infinité de violences. 91                                                          |
| XXXIX.  | Suite des cruantez des Circoncellions : Leurs autres desor-                                               |
|         | dres : Leurs Evefques font semblant de les desavouer, &                                                   |
|         | s'en fervent. 93                                                                                          |
| X L.    | En quel temps les Circoncellions ont commence: Taurin                                                     |
|         | s'y oppose inutilement. 96                                                                                |
| XLI.    | Silvain de Cirche denonce par Nondinaire, est con-                                                        |
|         | danne par Zenophile, & banni; Urface poursuit les                                                         |
|         | Donatifies. 99                                                                                            |
| XLII.   | Requeste insolente des Donatistes: Constantin les rappelle                                                |
|         | d'exil 3 & les laisse en liberté, en les detestant. 102                                                   |
| XLIII.  | L'Arianisme empesche Constantin d'envoyer les Orien-                                                      |
|         | taux empescher le schisme en Afrique, & l'oblige à                                                        |
|         | assembler le Concile de Nicee, où Cecilien se trouve :                                                    |
|         | Constantin fait bastir une eglise à Cirche pour les                                                       |
|         | Catholiques, 104                                                                                          |
| XLIV.   | Leonce poursuit les Donatisses; Gratus de Carthage assiste                                                |
|         | au Concile de Sardique : Les Ariens taschent d'astirer                                                    |
| _       | a cux les Donatifles. 107                                                                                 |
| X LV.   | Paul & Macaire font envoyez en Afrique par Constant,                                                      |
|         | pour distribuer des aumosnes, & travailler à la reunion:                                                  |
|         | Donat de Carthage refuse leurs aumosnes. 109                                                              |
| X LV I. | Donat de Bagai suscite les Circoncellions; Macaire est                                                    |
|         | obligé de les repousser par la force.                                                                     |
| X LV H. | Mort de Donat & de Marcule, 113                                                                           |
| XLVIII. | D'Isaac, Maximien, & de quelques autres pretendus                                                         |
|         |                                                                                                           |
| XLIX.   | martyrs des Donatistes.  115 Macaire oblige les Donatistes à se réunir; bannit Donat                      |
|         |                                                                                                           |
| L.      | de Carthage & les autres Evesques obstinez. 119<br>Calomnies des schismatiques: De Vitellius écrivain Do- |
|         |                                                                                                           |
| L-I.    |                                                                                                           |
| LII.    | De le mil de Carthage jous Gratus. 124                                                                    |
|         | De ce qui s'est passé en Afrique touchant l'Arianisme :                                                   |

|          | DES ARTICLES. xix                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|          | De Saint Restitute Evesque de Carthage. 128                                  |
| LIII     | Les Donatistes obtiennent de Julien l'apostat leur retour                    |
| 2        | en Afrique par une requeste infame. 130                                      |
| LIV.     | Les Donatistes se rétablissent par la violence & par le                      |
|          | meurtre: Ils profanent & brisent les choses les plus                         |
|          | faintes. 133                                                                 |
| LV.      | Cruantez des Donatistes: Dien sontient par des miracles                      |
|          | l'honneur des sacrez Mysteres. 135                                           |
| LVI.     | Les Donatistes seduisent un grand nombre de personnes :                      |
|          | Mettens en penisence mesme les enfans & les                                  |
|          | Evefques. 136                                                                |
| LVII     | Les Donatifies mandissent leurs ennemis: Ceux qu'ils                         |
|          | seduisent se corrompent mesme pour les mœurs : Leur                          |
|          | puissance : Valentinien les reprime : Du Comte Ro-                           |
|          | main : Parmenien écris contre l'Eglife. 139                                  |
| LVIII.   | S. Optat refute Parmenien, 141                                               |
| LIX.     | Ticone Donatifte ruine les principes de su selle: Par-                       |
|          | menien tasche en vain de le refuter. 145                                     |
| LX.      | Ticone donne fipe regles pour entendre l'Ecriture : Il                       |
|          | explique l'Apocalypse. 148                                                   |
| LXI.     | Divers schismes dans celui des Donatistes: & particu-                        |
|          | lierement de celui des Rogatifies. 550                                       |
| LXII.    | Gratien ordonne que les eglises des Donatistes seront                        |
|          | rendues à l'Eglife; fast chaffer Claudien leur Evefque                       |
|          | à Rome.                                                                      |
| LXIII.   | De Geneshle Evefque de Carshage, & de son Concile;                           |
|          | des Evesques qui y estoient: Des quatre premiers                             |
|          | Canons. 355                                                                  |
| LXIV.    | Saite des Canons du Concile de Genethle, 158                                 |
| LXV.     | Primien succede à Parmenien; excommunie le Diacre                            |
| 2.72     | Parmenien. 160                                                               |
| LXVI.    | Primien est condanné par deux Conciles, & Maximien                           |
| LA VI.   | ordonné Evefque de Carthage. 161                                             |
| ŁXVIL    | Primien se fait declarer innocent par le grand Concile                       |
| E-ALVIII | de Bagai: Les Maximianistes y sont condannez, 165                            |
| LXVIII   | Les Donatistes poursuivent les Maximianistes par les                         |
| LATIL    |                                                                              |
| LXIX.    | loix & la violence. 167<br>Cruantez exercées contre Salvie de Membrese Maxi- |
| -ALA     |                                                                              |
| LXX.     | mianiste. 170 Les Donatistes poursuivent inutilement Pretextat               |
| EAA.     |                                                                              |
|          | d'Affur, & Felicien de Musti. 173                                            |
|          |                                                                              |

| cχ                                                               | TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| XXI.                                                             | Les Donatisses reçoivent Pretextat & Felicien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , AUCC                                                      |
|                                                                  | tous ceux qu'ils avoient battizez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174                                                         |
| XXII.                                                            | L'Eglise tire de grands avantages de l'histo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | re des                                                      |
|                                                                  | Maximianistes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177                                                         |
| XXIII,                                                           | Tyrannie d'Optat de Gildonien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180                                                         |
| XXIV.                                                            | Les crimes d'Optat servent à l'Eglise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182                                                         |
| .XXV.                                                            | S. Augustin travaille à convertir les Donatistes d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | antour                                                      |
|                                                                  | d'Hippone: Il refute Petilien; Les Conciles d'A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | frique                                                      |
|                                                                  | permettent de les recevoir dans l'état ecclesiastiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ие.184.                                                     |
| XXVI.                                                            | On travaille à instruire les Donatistes : Les cruan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|                                                                  | Circoncellions obligent Honore de faire cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | re cux                                                      |
|                                                                  | des loix severes &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                                                         |
| XXVII.                                                           | Suite de l'histoire des Donatistes jusqu'à la mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de S.                                                       |
|                                                                  | Augustin : Conference de Carthage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188                                                         |
| XXVII                                                            | I. De ce qu'on trouve des Donatistes depuis S. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in.192                                                      |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| ITAL                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|                                                                  | Evesques d'Antioche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194                                                         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                        |
|                                                                  | NCE ORATEUR, ET DEFENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|                                                                  | NCE ORATEUR, ET DEFENS<br>DE L'EGLISE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EUR<br>203                                                  |
|                                                                  | DE L'EGLISE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203                                                         |
|                                                                  | DE L'EGLISE. ALEXANDRE, AR CHEVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203                                                         |
| AINT                                                             | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, AR CHEVES ( D'ALEXANDRIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203<br>QUE                                                  |
| AINT                                                             | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, ARCHEVES  D'ALEXANDRIE.  ES. Achillas predeceffeur de S. Alexandre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203<br>QUE<br>213                                           |
| AINT<br>ART. I. I                                                | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, ARCHEVES ( D'ALEXANDRIE,  ES. Achillas predecessive de S. Alexandre. Quelques sitions particulieres de S. Alexandre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203<br>QUE<br>213<br>214                                    |
| AINT<br>I. I. II. Die                                            | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, ARCHEVES.  D'ALEXANDRIE.  DES. Advillas predecificos de S. Alexandre.  Quelques attions particulieres de S. Alexandre.  en end simosgrage à lafy de S. Alexandre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203<br>QUE<br>213<br>214<br>lomnie                          |
| AINT<br>I. I. II. Di                                             | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, AR CHEVES ( D'ÂLEXANDRIE,  D'ÂLEXANDRIE,  S. Achbilias protectifies at S. Alexandre.  Quelques actions particulieres de S. Alexandre.  eu rend transgrange a la frøy de S. Alexandre. It efte apar les Melciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203<br>QUE<br>213<br>214<br>lomnié<br>216                   |
| A I N T  A R T. I.  I.  II.  Di  V.  Z'I                         | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, AR CHEVES  D'ALEXANDRE.  S. Achilus predecesse de S. Alexandre.  Descriptions particulieres de S. Alexandre.  ver red remeignes e la ley de S. Alexandre.  par les Melciens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213<br>214<br>lomnie<br>216<br>autres:                      |
| A I N T I. I. I. I. I. V. L'I                                    | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, AR CHEVES ( D'ALEXANDRE)  D'ALEXANDRE  D'ALEXANDRE  D'SLESANDRE  D'ELEXANDRE  D'ELEXANDRE  D'ELEXANDRE  D'ELEXANDRE  L'EGLIST  D'ELEXANDRE  L'EGLIST  D'ALEXANDRE  L'EGLIST  L'ELEXANDRE  L' | 203<br>QUE<br>213<br>214<br>lomniè<br>216<br>autres:<br>218 |
| ART. I. I. II. Di V. E  S  A  K  A  K  A  K  A  A  K  A  A  A  A | DE L'EGLISE.  ALEXANDRE, AR CHEVES  D'ALEXANDRE.  S. Achilus predecesse de S. Alexandre.  Descriptions particulieres de S. Alexandre.  ver red remeignes e la ley de S. Alexandre.  par les Melciens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203<br>QUE<br>213<br>214<br>lomniè<br>216<br>autres:<br>218 |

cilier, 227
X, Constantin envoie Ossus à Alexandrie, où il tiene un Concile,
& appaise le schisme de Colluthe, 229

|           | DES ARTICLES.                                                                                    | xxi    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XI.       | S. Alexandre va au Concile de Nicee ; réunis les Meles                                           |        |
|           | Quelques uns persistent dans le schisme, & tasche                                                | nt de  |
|           | Surprendre Constantin par Eusebe de Nicomedie.                                                   | - 233  |
| XII.      | S. Alexandre meurt après avoir nomme S. Athanase                                                 | pour   |
|           | fon successeur: Des Curez d'Alexandrie.                                                          | 236    |
| HIST      | OIRE ABREGEE DE L'ARIANIS                                                                        | ME.    |
| ART. I.   | . (9) UEL eftoit Arius.                                                                          | 239    |
| II.       | Lajalousied l'ambition engagent Arius dans l'he                                                  | refie: |
|           | Quess estoient ses dogmes.                                                                       | 241    |
| HI.       | Arius se declare contre la divinité de JESUS CHR                                                 | IST,   |
|           | & est excommunié.                                                                                | 244    |
| IV,       | Des disciples d'Arius.                                                                           | 245    |
| ٧         | Arius quitte Alexandrie, & se retire en Palestin                                                 |        |
|           | travaille à surprendre les Evesques; plusieurs se decl                                           |        |
| _         | pour luy & contre luy.                                                                           | 248    |
| VI.       | D'Eusebe de Nicomedie : Son union avec Arius , qu                                                |        |
|           | tent,                                                                                            | 251    |
| VII.      | Arius se retire chez Eusebe de Nicomedie: Il écrit de                                            |        |
|           | S, Alexandre , & compose sa Thalie.                                                              | 256    |
| AIIF      | Conciles de Bithynie & de Palestine pour Arius: Les                                              | denx   |
|           | Eusebes, George de Laodicée, & divers autres, écr                                                | ivent  |
|           | en sa faveur: Il change le Gloria Patri.                                                         | 258    |
| IX.       | Arius condanné par Ossis dans le Concile d'Alexan                                                |        |
|           | se plaint à Constantin, qui le refute par un écrit publi                                         |        |
| <u>X.</u> | Arius vient trouver Constantin : Il est anathematize ;                                           |        |
|           | Concile de Nicee, & banni : Eusebe & Theognis con                                                |        |
| XI.       | niquent avec fes disciples.                                                                      | 264    |
| XII.      | Eusebe & Theognis sont bannis & deposez.<br>Eusebe & Theognis sont rappellez d'exil, & rétablis. | 166    |
| λiii.     | Un Prestre Arien obsient de Constantin le rappel d'A                                             |        |
| ALL       | S. Athanase refuse de le recevoir dans son Equise,                                               | 270    |
| XIV.      | Les Eusebiens deposent S. Eustathe & Antioche, & As                                              |        |
| A 1 1.    | de Gaza: Quel estoit ce dernier.                                                                 | 273    |
| xv.       | Paulin & Eulale sont faits Evesques d'Antioche à la                                              | place  |
| ~ ''      | de S. Eustathe : Quel estoit Paulin.                                                             | 275    |
| XVI.      | Enfebe de Cefarée refuse l'evesché à Antioche : Les Ens                                          |        |
|           | le donnent à Euphrone , & puis à Placille.                                                       | 277    |
| XVII      | . Les Enfebiens perfecutent S. Eutrope & S. Luce & A.                                            | andri  |
|           | nople: De S, Maxime de Jerusalem.                                                                | 279    |
|           | i iii                                                                                            | -/2    |
|           |                                                                                                  |        |

| xxij                                         | TABLE                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVIIL                                        | S. Atlanase est persecuté & depose à Tyr. 184                                                            |
| XIX.                                         | Constantin assemble un grand Concile a Jerusalem, 283                                                    |
| XX.                                          | De Theodore & Heraclee, Urface, Valens, & quelques                                                       |
|                                              | autres chefs des Eusebieus. 186                                                                          |
| XXI.                                         | Les Ensebiens recoivent enfin Arins à la communion                                                       |
|                                              | de l'Eglise dans le Concile de Jerusalem. 287'                                                           |
| XXII.                                        | Les Ensebiens font bannir Saint Athanase ; deposent                                                      |
|                                              | Marcel d'Ancyre, & mestent Bafile on fa place. 189                                                       |
| XXIII.                                       | D'Aftere sophifte Arien. 290                                                                             |
| XXIV.                                        | Arius rejetté à Alexandrie, est mandé à Constanti-                                                       |
|                                              | nople, où Constantin went obliger S. Alexandro à le                                                      |
|                                              | recevoir dans l'Eglife, 293                                                                              |
| XXV.                                         | Mort effroyable d'Arins, qui ne detrompe point Conf-                                                     |
|                                              | tantin : Il bannit Jean le Melecien, & S. Paul de                                                        |
|                                              | Constantinople. 196                                                                                      |
| XXVL                                         | Constanzin menri, & Constance qui luy succede en                                                         |
|                                              | Orient, se laisse tout à fait gagner par un Prestre                                                      |
| 77.77.7.7                                    | Arien, 199                                                                                               |
| XXVII.                                       | Les Evesques bannis par Constantin sont rappellez                                                        |
|                                              | par ses enfans: Piste est fait Evesque des Ariens<br>à Alexandrie par les Eusebiens: Eusebe mesme chasse |
|                                              |                                                                                                          |
| XXVIII.                                      | S. Paul de Constantinople, & prend sa place. 303<br>Ensebe de Cesarie meurt: Quel estois Acace son suc-  |
| AAVIII                                       |                                                                                                          |
| XXIX.                                        | Les Eusebiens demandent un Concile au Pape Jule:                                                         |
| 25.25.25.                                    | S. Athanase & plusieurs autres Evesques viennent                                                         |
|                                              | a Rome; 306                                                                                              |
| XXX.                                         | Les Ensebiens refusent de venir au Concile de Rome,                                                      |
|                                              | & en tiennent un à Antioche pour y dedier la grande                                                      |
|                                              | egli/e. 310                                                                                              |
| XXXI                                         | Gregoire est fait Evesque d'Alexandrie, & Eusebe                                                         |
|                                              | Evefque d'Emese, par le Consile d'Ansioche: Histoire                                                     |
|                                              | du dernier. 312                                                                                          |
| XXXIL                                        | Des trois symboles dressez dans le Concile d'Antio-                                                      |
|                                              | che. 315                                                                                                 |
| XXXIII.                                      | Des premiers Canons attribuez au Concile d'An-                                                           |
|                                              | sioche, 317                                                                                              |
| XXXIV.                                       | Suite des Canons d'Antioche: Autorité de ces Canons,                                                     |
| ******                                       | & du Concile qui les a faits. 319                                                                        |
| $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{V}$ . | S. Ashanasc est absous par le Concile de Rome: Eusebe                                                    |

|             | DES ARTICLES. xxiij                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | & deux fois chaffe : Macedone est mis en sa place :         |
|             | Massacre d'Hermogene & de beaucoup d'autres. 323            |
| XXXVI.      | Les Ensebiens deputent inutilement Narcisse, Marc, &        |
|             | d'autres, à Constant, avec un nouveau formulaire. 326       |
| XXXVII.     | De l'heresie de Photin                                      |
| XXXVIII     | . Valens tasche d'usurper le siege d'Aquilée : Nouveau      |
|             | formulaire des Eusebiens: Concile de Milan: Constant        |
|             | obtient la convocation de celui de Sardique : Estienne      |
|             | fuccede à Placille d'Antioche. 1330                         |
| XXXIX.      | Les Eusebiens se retirent de Sardique, & s'assemblent à     |
|             | Philippople, d'où ils écrivent partout contre le Concile    |
|             | de Sardique, qui en depose & anathematize huit des          |
|             | principaux. 333                                             |
| ΚĽ.         | Le Concile de Philippople condanne le Pape Jule , Ofius,    |
|             | & divers autres: Confusion où l'Eglise estoit alors. 335    |
| KLI.        | Persecution de S. Luce, & de divers autres Orthodoxes,      |
|             | après le Concile de Sardique : Concile de Milan contre      |
|             | Photin. 338                                                 |
| KLII.       | Les Ensebiens contraints de deposer Estienne d'Antioche,    |
|             | mettent en sa place Leonce an si mechant que luy. 341       |
| KLIIL       | Suite de l'histoire de Leonce : Flavien & Diodore soutien-  |
|             | nent la foy contre luy. 343                                 |
| KLIV.       | Constance est oblig è par Constant de rappeller S. Athanase |
|             | & les autres Evefques bannis: Retractation d'Urface         |
|             | & de Valens : Concile de Sirmich contre Photin. 345         |
| K LV.       | Constant meurt: Les Eusebiens recommencent à persc-         |
|             | cuter: Urface & Valens se dedisent de leur retracta-        |
|             | tion. 348                                                   |
| KLV I.      | Les Eusebiens deposent Photin dans le Concile de Sirmich,   |
|             | & font un nouveau formulaire. 351                           |
| X LV I I.   | Dispuse de Photin contre Basile d'Ancyre: Des sectateurs    |
|             | de Photin: Germine Arien est fait au lieu de luy Evesque    |
|             | de Sirmich. 353                                             |
| X LV I I I. | Le Pape Libere succede à Jule : Sa conduite à l'égard de    |
|             | S. Athanase. 356                                            |
| XLIX.       | Concile d'Arles: Chute de Vincent de Capone. 357            |
| L.          | Saint Paulin de Treves est banni : Libere demande à         |
|             | Constance le Concile de Milan. 360                          |
| LI.         | Concile de Milan, où Constance fait quelques Confesseurs,   |
|             | 🔗 beaucoup de prevaricaseurs: Les Eufebiens fe decla-       |
|             | rent Ariens: Auxence est fait Evesque de Milan au           |

| XXIV   | TABLE                                                                        | _               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LII.   | Idée generale de la perfecusion de l'Eglife par Co-<br>tirée de S. Athanafe. | nstance,<br>366 |
| LIII.  | Les Ariens soussirent sout, hors la verité.                                  | 369             |
| LIV.   | Idee de la mesme persecution, tirée de S. Hilaire.                           | 371             |
| LV.    | Remarques de Lucifer & de quelques autres fur la                             |                 |
| L V.   | persecution,                                                                 | 374             |
| LVI.   | Dien fontient sa verite malgre sonte la puissa                               |                 |
|        | Constance & des Ariens.                                                      | 377             |
| LVII.  | D'Epillete Evefque de Centumcelles : Conftan.                                | ce sente        |
|        | en vain le Pape Libere par l'ennuque Eusche.                                 | 380             |
| LVIIL  | Libere est amené à Milan, y défend genereuser                                |                 |
|        | verité devant Conftance , qui le relegue à Berée                             |                 |
|        | est intrus à sa place.                                                       | 383             |
| LIX.   | Hypatien succede à Theodore & Heraclée: De S.P.                              |                 |
|        | Evefque de Lampfaque.                                                        | 388             |
| LX.    | Les Ariens persecutent S. Maxime de Naple, R                                 |                 |
|        | · le grand Osius : De Zosime de Naple.                                       | 39F             |
| LXI.   | Les Ariens font un nouveau symbole; mettent G                                |                 |
|        | la place de S. Athanase qui echape à leur cruat                              |                 |
|        | réordonnent : Concile de Beziers, d'où S. Hil                                |                 |
|        | banni en Phrygie.                                                            | 394             |
| LXIL   | Perfecution des Catholiques de Constantinople par                            |                 |
|        | done : De Marathone & d'Eleuse : Mort d                                      |                 |
|        | Martyre, & S. Marcien,                                                       | 395             |
| LXIII. | Macedone persecute les Novatiens à Constantin                                |                 |
|        | en Asie ; transporte le corps de Constantin.                                 | 400             |
| LXIV.  | Commencement de l'histoire d'Acce, & ses études.                             |                 |
| LXV.   | Des mœurs & des herefies d'Aece : Leonce d'A                                 |                 |
|        | l'eleve an diaconat, est obligé de le deposer, le m                          |                 |
|        | auprès de Gallus : George la reçoit à Alexand                                |                 |
|        | Eunome se joint à luy.                                                       | 406             |
| LXVI.  | Quels estoient les purs Ariens on Anoméens, les Sem                          | iariens         |
|        | de les Macedoniens.                                                          | 410             |
| LXVII  | Constance vient à Rome: Le peuple luy demande le                             |                 |
|        | de Libere.                                                                   | 414             |
| LXVIII | . Formalaire impie de Sirmich , attribue à Pote                              | eme de          |
|        | Lisbone, & figne par Ofins.                                                  | 416             |
| LXIX.  | Chute du Pape Libere.                                                        | 419             |
| LXX.   | Eudoxe s'empare du siege à Antioche.                                         | 422             |
| LXXI.  | Saint Cyrille de Jernsalem est depose par Ac                                 |                 |
|        | Cefaree.                                                                     | 424             |
|        | LX                                                                           | XIL             |

|          | DES ARTICLES. XXV                                       |
|----------|---------------------------------------------------------|
| LXXII.   | Les Prelats de France rejettent l'impieté de Sirmich :  |
| LAAII    | S. Phebade la refute : Eudoxe & Acace l'autorisent      |
|          | 3. Pheblac in rejuie: Eudoxe & Acace i autorijent       |
|          | dans le Concile d'Antioche. 416                         |
| LXXIII.  | Basile & les autres Semiariens condannent les Ano-      |
|          | meens dans le Concile d'Anoyre ; les font retrafter à   |
|          | Sirmich. 430                                            |
| LXXIV.   | Les Semiariens perfecutent les Anoméens, font chaffer   |
| EATT.    | Endoxe d'Anuoche, bannir Acce, Eunome, & plu-           |
|          |                                                         |
| 4        | fieurs autres, 434                                      |
| LXXV.    | Libere revient à Rome, & en chasse Felix qui meure      |
|          | pen après : De S. Eusebe Prestre de Rome. 436           |
| LXXVI.   | Constance veut assembler un Concile acumenique à        |
|          | Nicomedie, pais à Nicee : Les Anomeens le font          |
|          |                                                         |
| LXXVII   |                                                         |
| TXXAIT   | Nouvelle confession de foy faite à Sirmich, &           |
|          | datée. 444                                              |
| LXXVIII. | Convocation des Conciles de Rimini & de Seleucie;       |
|          | Constance écrit au premier. 446                         |
| LXXIX.   | Le Concile de Rimini autorise la foy de Nicee, er       |
|          | condanne celle des Ariens avec leurs personnes, 448     |
| LXXX.    | containing term are Arters a oct teurs perfonnes, 448   |
| bAAA.    | Le Concile depute à Confiance, qui s'efforce de lasser  |
|          | les Peres par ses deluis. 450                           |
| LXXXL    | Les deputez du Concile de Rimini cedent à Constancs     |
|          | & aux Ariens; & après eux, presque tous les Eves-       |
|          | ques du Concile. 453                                    |
| LXXXII.  | S. Phebade & les plus genereux du Concile de Rimini,    |
|          |                                                         |
| LXXXIII  | Je tatifent tromper par tes Ariens. 457                 |
| FYVVIII  | Triomphe des Ariens après le Concile de Rimini, qui     |
|          | est rejetté par l'Eglise, & condanné par ceux mesmes    |
|          | qui y avoient astifié. 460                              |
| LXXXIV.  | Persecution qu'on pretend avoir suivi le Concile de     |
|          | Rimini. 463                                             |
| LXXXV.   | Des Evelques qui fe tronverent au Concile de Seleucie : |
|          | S. Hilaire y est amene: Bronilleries arrivées sur les   |
|          |                                                         |
| v        | Evefques accufez. 466                                   |
| LXXXVI   | Premiere & seconde seance du Concile de Seleucie s      |
|          | On resout de commencer par la fog : Acace & tout        |
|          | son parti se declarent pour les Anoméens : Les Se-      |
|          | miariens signent le formulaire d'Antioche: Les          |
|          | Acaciens en font un nouveau, 470                        |
| LXXXXVII | Troisieme seance, ou l'on rejette le formulaire des     |
| *11:0    | Cal Than 171                                            |
| Filt,    | Eccl, Tom, VI.                                          |

XCV. Troubles effroyables excises dans l'Eglife par l'exaction XCVI. Eunome est fait Evesque de Cyzic: Quelil estoit: Ceux de Cyzic se plaignent à Eudoxe & a Constance de sa

doctrine impie, XCVIL Deposition d'Eunome ; sermons impies qu'il fait dans Constantinople ; il forme une feete à part ; est banni en Pamphylie,

XCVIII. Julien rappelle Acce, qui est fait Evesque par coux de sa secte, & se separe ouvertement des Ariens: Il meurt fous Valens, XCIX. Divers bannissemens d'Eunome, & sa mort; son esprit,

sa science, ses mœurs, sa vanité. C. Des livres d'Eunome, de son style: Plusieurs autours

|        | DES ARTICLES. xxvij  cirivent contre luy: Diverses erreurs & innovations des                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                           |
| CI.    | Saint Melece est fait Evesque d'Antioche, & banni au bout                                                                 |
|        | d'un mois : Euzoins est mis en sa place : Les Meleciens                                                                   |
|        | se separent des Ariens, mais ne penvent s'unir avec les                                                                   |
|        | Eustaphiens. \$17                                                                                                         |
| CIL    | Dernier formulaire des Ariens, qu'ils abolissent eux mesmes :                                                             |
|        | Liste de tous leurs formulaires : Constance meurt battizé                                                                 |
|        | par Euzoius. , 519                                                                                                        |
| CIII   | Etat deplorable de l'Eglise à la mort de Constance : Julien                                                               |
|        | rappelle les Evesques bannis: Tout l'Occident & une grande                                                                |
|        | partie de l'Orient se declare pour le Concile de Nicée. 522                                                               |
| CIV.   | Les Semiariens se rétablissent dans l'Asie, condannent les                                                                |
|        | purs Ariens, & font un nouveau corps appelle des Mace-                                                                    |
| 011    | doniens. 516                                                                                                              |
| CV.    | Jovien se declare pour la foy, & rejette la requeste des                                                                  |
|        | Macedoniens: Inclinations differentes de Valentinien &                                                                    |
| CVI.   | de Valens sur la religion. 529                                                                                            |
| CVI.   | Les Macedoniens tiennent un grand Concile à Lampfaque:<br>Eudoxe gagne Valens, & l'irrite contre eux.                     |
| CVII.  | Eleufe cede au Concile Arien de Nicomedie: Sabin Evefque                                                                  |
| CVII.  | d'Heraclée pour les Macedoniens écrit leur histoire: Valens                                                               |
|        |                                                                                                                           |
| CVII   | les perfecute avec les Novatiens & les Catholiques. 536<br>L. Les Macedoniens fe resolvent à s'unsr de scy & de communion |
| -,     | aux Occidentaux contre les Ariens; deputent au Pape                                                                       |
|        | Libere: Leurs deputez signent le symbole de Nicée. 539                                                                    |
| CIX.   | Les Macedoniens sont receus par Libere: Mort de ce Pape. 543                                                              |
| CX.    | Les Macedoniens sont receus en divers endroits de l'Occident:                                                             |
|        | Les Ariens se brouillent dans l'Illyrie. 545                                                                              |
| CXI.   | Les Macedoniens font receus par le Concile de Tyanes: Beau-                                                               |
|        | coup d'entre eux rejettent l'union : Valens veut chasser les                                                              |
|        | Evelques Catholiques rappellez par Julien's eft battize par                                                               |
|        | Endoxe. 547                                                                                                               |
| CXII.  | Histoire de S. Bretanion: Ruine de Nicee: Le Pape Damase                                                                  |
|        | & S. Athanase agissent contre les Ariens. 550                                                                             |
| CXIII  | . Eudoxe mourt: S. Evagre oft ordonné par les Catholiques,                                                                |
|        | & banni: Quatre-vingts Ecclefiastiques de Constantinople                                                                  |
| 07/17/ | font brulez fur mer. 552                                                                                                  |
| CXIV.  | Demophile de Berée est fait Evesque de Constantinople par                                                                 |
| CVV    | les Ariens. 556                                                                                                           |
| CXV.   | Description generale de la persecution de Valens. 559                                                                     |
|        | ő ii                                                                                                                      |

| xxviii  | TABLE                                                                                |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CXVL    | Valens quitte Constantinople pour aller à C                                          | efarée : Il  |
|         | persecute partout en passant : Abregé de                                             |              |
|         | passa entre S. Basile & luy.                                                         | 163          |
| CXVII.  | Flavien, Diodore, & S. Aphraate, foutienne                                           | nt l'Eglife  |
|         | contre Valens; qui persecute les Orthodo.                                            | xes d'An-    |
|         | sioche.                                                                              | 565          |
| CXVIII. | S. Julien veut soutenir les Catholiques & Anti-                                      | oche: Saint  |
|         | Basile leur écrit: Diodore est banni : Perse                                         | cation des   |
|         | Eglises deSyrie: De S. Pelage Evesque de La                                          | rodicée.568  |
| CXIX,   | De Saint Barfe Evefque d'Edesse : Genere                                             | osité de son |
|         | peuple.                                                                              | 572          |
| CXX,    | Histoire de Saint Euloge & de S. Protoger                                            | ie Prostres  |
|         | d'Edesse, puis Evesques.                                                             | 575          |
| CXXI.   | D' Abraham Evefque de Batnes: Etat de la Pa                                          | tlestine.577 |
| CXXII.  | Pierre est fait Archevesque d'Alexandrie, &                                          |              |
| CVVIII  | les Ariens.                                                                          | 580          |
| CXXIII. | Euzoius amene Luce Arien à Alexandrie,<br>Evesque: Luce y excite une persecution hor |              |
|         | les Catholiques.                                                                     | 182          |
| CXXIV.  | Pierre se rette à Rome : Divers Evesque:                                             |              |
| CAAIV.  | font bannis en Palestine.                                                            | 585          |
| CXXV,   | De S. Isidore d' Hermopole, & du bienheuren                                          |              |
| O11 1,  | martyr à Alexandrie.                                                                 | 587          |
| CXXVI.  | Histoire de S. Melan : S. Basile écrit à l'Eg                                        | life & Ale.  |
|         | xandrie.                                                                             | 589          |
| CXXVII. | Etat des Eglifes de l'Orient en 373 & 374:                                           |              |
|         | d'Illyrie condanne les Ariens ; écrit at                                             |              |
|         | d'Afie.                                                                              | 591          |
| CXXVII  | LV alentinien écrit aussi aux Eglises d'Asse 3                                       |              |
|         | perfecuter les Orthodoxes.                                                           | 595          |
| CXXIX.  | DuConcile de Laodicée: L'Isaurie se réunit à l                                       | Eglife.597   |
| CXXX.   | Demosthene persecute la Cappadoce & les                                              | provinces    |
|         | voisines.                                                                            | . 599        |
| CXXXI.  |                                                                                      | d'Antioche   |
|         | meurt.                                                                               | 602          |
| CXXXII  | D'Ulphilas Evelane des Gots.                                                         | 604          |

CXXXII. D'Uphilus Evosque des Gost.
CXXXIILLes Gost se l'aiffent entrainer dans l'Arianifine par
Uphilas.
CXXXIV. Valens se fontraint par la Guerre des Gost de finir la
perfectaion, dy perit miferablement: Les Carboliques
rappelles, par Gratien retournent à leurs Eglifes. 610

|                      | DES ARTICLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and in                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CXXX                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXIX                                                                               |
| CAA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|                      | schisme: Saint Gregoire de Nazianze réta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| CVV                  | Conflantinople.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613                                                                                |
| CAAA                 | (VI. Theodose sombat les Ariens par ses loix 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| CVVV                 | eglifes aux Catholiques.<br>[VII.Mort de Pierre Evefque d'Alexandrie: Tir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 617                                                                                |
| CAAA                 | fuccede: Diverses loix contre les Ariens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| CVVV                 | vill. Theodose assemble toutes les sectes à Constanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 620                                                                                |
| ·CAAA                | les réunir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| CYY                  | IX.S. Amphiloque oblige adroitement Theodofe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 623                                                                                |
| CAA                  | aux hereziques de s'assembler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| CXL.                 | Indulgence de Theodose pour les Novatiens e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 627                                                                                |
| A L                  | heretiques: Nouvelles loix contre les Aries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|                      | divisent & se soulevent à Constantinople.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|                      | ui oigens & je jouwvensu Conjiunsinopse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 629                                                                                |
| *****                | OIRE BE COMOUN OF CHILLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| HIZI                 | OIRE DU CONCILE OECUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HQUE                                                                               |
|                      | DE NICEE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| ART. I.              | CCASION & convocation du Concile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 634                                                                                |
| II.                  | Les Evefques fe rendent à Nicee : D'Ofius &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|                      | principaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 636                                                                                |
| III.                 | Des Evefques d'Egypte , & du patriarcat d'Antie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| IV.                  | De S. Leonce, de Saint Hypace, & des autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|                      | Mineure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 641                                                                                |
| V.                   | Des Prelats de l'Europe & des pays étrangers ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|                      | les Peres du Concile en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 643                                                                                |
| VI.                  | Des Evefques Ariens qui estoient au Concile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 646                                                                                |
| VII.                 | Commencement du Concile : Constantin y vient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 648                                                                                |
| VIII.                | Des disputes de Saint Athanase & des autres cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | re Arius :                                                                         |
|                      | Preuves des mauvais sentimens des Eusebiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 652                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| IX.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Etabliffe-                                                                         |
|                      | Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| 1 X.<br>X.           | Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté:<br>ment de la Consubstantialité & du symbole de Ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cee. 654                                                                           |
| X.                   | Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté:<br>ment de la Consubstantialité & du symbole de Ni<br>Les Eusebiens s'opposent à la Consubstantialité,<br>ensit à la crainte de l'exil.                                                                                                                                                                                                                          | cee. 654<br>& cedens<br>657                                                        |
|                      | Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté:<br>ment de la Consubstantialité & du symbole de Ni<br>Les Eusebiens s'opposent à la Consubstantialité,<br>ensit à la crainte de l'exil.                                                                                                                                                                                                                          | cee. 654<br>& cedens<br>657                                                        |
| X.                   | Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté:<br>ment de la Consubstantialité & du symbole de Ni<br>Les Eusebiens s'opposer à la Consubstantialité,<br>ensin à la crainte de l'exil.<br>Arius anathematice & banni avec tous ses selétates                                                                                                                                                                     | cee. 654<br>& cedent<br>657                                                        |
| X.<br>XI.            | Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté:<br>ment de la Consubstantialité & du symbole de Ni<br>Les Eusebiens s'opposent à la Consubstantialité,<br>ensit à la crainte de l'exil.                                                                                                                                                                                                                          | cee. 654<br>& cedent<br>657<br>urs. 660<br>662                                     |
| X.<br>XI.<br>XII.    | Les Eufhiens prefentenium symbole qui c'ft nejeth:<br>ment de la Consubstantialité & du symbole de Ni<br>Les Eufhiens s'opposent à la Consubstantialité,<br>ensin à la craime de l'exil.<br>Arius anathematicé & banni avec tons ses sections<br>Decret du Concile pour la reception des Meleciens.                                                                                                                   | cee. 654<br>& cedens<br>657<br>urs. 660<br>662<br>fme jour:                        |
| X.<br>XI.<br>XII.    | Les Eufebiens presenten un symbole qui est prietti.<br>ment de la Conssissantiati et de symbole de Ni<br>Les Eusebiens s'opposent à la Consussantialité,<br>entre à la creatine de levell.<br>Arius annathematie de hamil avec tons ses sessentiales<br>Decret du Concile pour la reception des Meletiens.<br>Le Concile ordonne de celebere la Resque en un me                                                       | cee. 654<br>& cedent<br>657<br>urs. 660<br>662<br>fme jour:<br>ss fur cette        |
| X.<br>XI.<br>XII.    | Les Eufbiens presenten un symbole qui ci Prietth:<br>ment de la Consubjantialité & du symbole de Ni<br>Les Eufbiens s'opposint à la Consubjantialité,<br>ensit à la crainte de lexil.<br>Aries anathematicé de banni avec vons ses ses festates<br>Decret du Concile pour la reception des Meleciens.<br>Le Concile ordonne de celebrer la Passque en un m<br>Du nombre d'or, de de quelques autres reglemes          | cee. 654<br>& cedent<br>657<br>urs. 660<br>662<br>fme jour:                        |
| XI.<br>XII.<br>XIII. | Les Eufbiens presenten un symbole qui est peistet i<br>ment de la Conssissantiatie de de proble de Ni<br>Les Eufbiens s'opposen à la Consassantiatie,<br>ensis à la crainse de l'exil.<br>Arius anathematies de banni avec tous ses sessiblements<br>Decret du Concile pour la reception des Medecins.<br>Le Concile oronne de celebret a Lessque en un me<br>Du nombre d'or, & de quesques autres reglemes<br>sesse. | cee. 654<br>& cedent<br>657<br>urs. 660<br>662<br>fme jour:<br>gs fur cette<br>665 |

| XXX     | TABLE.                                                        |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------|
| XVI.    | Recueil de quelques autres ordonnances du Concile.            | 674      |
| XVII    | . Histoire de Saint Paphnuce touchant le celibat : Ca         | anon da  |
|         | Concile fur les Novations,                                    | 67       |
| V W T I | I. Dispute des philosophes contre les Prelats.                | 679      |
|         |                                                               | - 675    |
| XIX.    | Constant in refuse d'ecouser les plaintes des Evesques :      |          |
|         | de ce prince & du Concrie.                                    | 68       |
| XX.     | Constantin fact un festin aux Evesques qui retournen          | t à leur |
|         | Eglises: Eloges donnez au Concile de Nicée.                   | 68       |
| SAIN    | IT NICOLAS, EVESQUE DE MY                                     | RE       |
|         | ET CONFESSEUR.                                                | 688      |
|         |                                                               |          |
| LES     | AUDIENS, OU ODIENS.                                           | 69       |
|         | ***********************                                       | ***      |
| -       | ***********                                                   | ****     |
| 1       | NOTES SUR LES DONATISTES                                      | -        |
| Notel   | I. CUR le schisme fais à Carebage contre Mensurius.           | 697      |
| II.     | Quelques fautes de S. Optat fur le Concile de Cirche.         | 698      |
| III.    | Que S. Optat & S. Augustin n'obligent point à commencer l     | e Chilim |
|         | des Donatiftes avant l'an 311.                                | 69       |
| IV.     | Que Majorin vivoit encore en 313, & que la requeste det D     |          |
|         | à Anulin, portoit apparemment son nom plutost que celui a     | le Dona  |
|         | des Cafes,                                                    | 69       |
| v.      | Sur la date jointe à cette requeste.                          | 70       |
| VI.     | Que Saint Materne de Treves est celui de Cologne qui vivo.    |          |
|         | 313.                                                          | 70       |
| VII.    | Que Constantin peut avoir commis S. Mirocle de Milan po       | ur juge  |
|         | l'affaire des Donatistes avec le Pape.                        | 70:      |
| VIII.   | Quand S. Eustorge a esté fait Evefque de Milan.               | 70       |
| IX.     | Que les Donatistes peuvent s'estre soumis d'abord au Co       | oncile d |
|         | Rome.                                                         | 70       |
| x.      | Que Verus & Elius Paulinus peuvent estre la mesme person      |          |
| XI.     | Comment le Proconsul Elien a esté juge de l'affaire de Felix. | 704      |
| XII.    | Sur la date du jugement rendu par Elien.                      | 704      |
| XIII.   | Qu'on peut mettre la lettre à Probien avant le Concile d'Arl  |          |
| XIV.    | Que ceux du second shrone dans la tettre à Chrest, sont les l |          |
|         | non les Evefques,                                             | 70       |
| xv.     | Que le Concile d'Arles a esté tenu en l'an 314.               | 706      |

Du nombre des Evefques de ce Concile.

Sur le livre de Macrobe aux Confesseurs.

XVIII. Que Conflantin raffita pas au Concile d'Arles.
XIX. Sur l'appet des Donatifies à Conflantin.
XX. Sur le Concile des Donatifies touchant la rebapti\(\tai\) atien.

Que les alles de Zenophile ne font point de l'an 306.

Quels estoient cet Evefques.

xv.

XVI.

XXI.

XXII.

XVII.

706

707

708

708 708 710

710

711

|                                                           | DES NOTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~~~                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXII                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thelianes de                                                                                                                  |
|                                                           | Cirthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 711                                                                                                                           |
| XXIV                                                      | V. Sur Donat & Marcule les celebres martyrs des Don                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | atistes. 711                                                                                                                  |
| XXV.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arthage 711                                                                                                                   |
| XXV                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | elle bonorer                                                                                                                  |
|                                                           | comme Saints.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 713                                                                                                                           |
| x x v l                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rigr. 714                                                                                                                     |
| XXVI                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ques fur jon                                                                                                                  |
|                                                           | ouvrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 714                                                                                                                           |
| XXIX                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 716                                                                                                                           |
| XXX.                                                      | Quelques fautes qu'on reprend dans S. Optat sur la d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ottrine. 717                                                                                                                  |
| XXX                                                       | <ol> <li>Sur la condannation de l'icone par les Donatistes.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717                                                                                                                           |
| XXXI                                                      | II. Que Ticone peut avoir écrit sur l'Eglise vers l'an 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 718                                                                                                                           |
| XXXI                                                      | II. Que le Concile tenu par Genethle de Carthage est de l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | an 390. 718                                                                                                                   |
| XXXI                                                      | V. Sur les deux Victors du Concile de Generhie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711                                                                                                                           |
| XXX                                                       | V. Sur la ville de Selemfel on Senemfal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722                                                                                                                           |
| XXX                                                       | VI. Que l'epistre contre Primien est du Concile de Caba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rsuffe qui le                                                                                                                 |
|                                                           | deposa: Epoque de ce Consile, & de celui de Carek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | age contre le                                                                                                                 |
|                                                           | mesme Primien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 722                                                                                                                           |
| XXXV                                                      | II. Ce que c'est que Sacerdos legatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 724                                                                                                                           |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| XXXV                                                      | III. Si Seranus & Herode font deux Proconsuls differens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 724                                                                                                                           |
| NO                                                        | IX. Si Ticien a requis contre Pretextat.  TES SUR SAINT PHILOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O N E.                                                                                                                        |
| NO                                                        | IX. Si Ticien a requis contre Presexua.  OTES SUR SAINT PHILOG.  O'U'ON ne scale point que Saint Philogone air esté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ONE.                                                                                                                          |
| N O<br>Note I                                             | IX. Si Ticien a requis contre Pretextat.  TES SUR SAINT PHILOG.  QU'ON ne seait point que Sains Philogene ait esté avocat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ONE. juge, mais 726                                                                                                           |
| N O<br>Note I                                             | IX. Si Ticien a requis contre Presexua.  OTES SUR SAINT PHILOG.  O'U'ON ne scale point que Saint Philogone air esté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ONE.                                                                                                                          |
| N O<br>Note I                                             | IX. Si Ticien a requis contre Pretextat.  TES SUR SAINT PHILOG.  QU'ON ne seait point que Sains Philogene ait esté avocat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 725<br>ONE.<br>juge, mais<br>726<br>726                                                                                       |
| N O<br>Note I.                                            | IX. Si Tricien a require control Pretexent.  TES SUR SAINT PHILOG  O'UN no frait point que Saint Philogone air effe avecta.  Qu'il eff more tot l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 725<br>O N E.<br>juge, mais<br>726<br>726                                                                                     |
| N O Note I.                                               | IX, SI Tricien a requir contro Prenexua.  TES SUR SAINT PHILOG  OU'ON ne spain paint que Saint Philogene air esté covera.  Qu'i est more en l'an 323.  OU'IL parvair estre Africain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 725<br>O N E.<br>juge, mais<br>726<br>726                                                                                     |
| N O Note I.                                               | IX. Si Tricien a require control Pretexest.  TES SUR SAINT PHILOG  QU'ON ne spain point que Saint Philogone air este avecta.  Qu'il est more test l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  QU'il sport est l'an 400 con la profession.  Qu'il sport est d'ricain.  Qu'il spirit Christia vanne la profession.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 725<br>ONE.<br>juge, mais<br>726<br>726                                                                                       |
| N O Note I.                                               | IX. Si Tricien a require control Pretextus.  DES SUR SAINT PHILOG  OU'ON ne frait point que Saint Philogene ait esté evente.  Qu'it off mort en l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  Ou'IL pouvoit estre déficien.  Qu'il pouvoit estre déficien.  Qu'il pouvoit pair fair fouvor De leuvourge de Dieus durant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 725<br>O N E.<br>juge, mais<br>726<br>727<br>727<br>727<br>14 perfecu-                                                        |
| NO NOTE I. II. NOTE I. III.                               | IX. SI Titien a require control Protection.  TES SUR SAINT PHILOG  OU'ON a spain point que Saint Philogene aix esté  Qu'il est more en l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  Ou'll promisé silve Africain.  Qu'il point Controls anne le perfeculion.  Qu'il que mair fait se liver Del converge de Dieu durant sins de Dieut durant sins de Dieut durant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 725<br>ONE.<br>juge, mais<br>726<br>727<br>727<br>14 perfector<br>728                                                         |
| NO NOTE I. II. NOTE I. III.                               | IX. Si Tritien a require control Pretextrat.  OTES SUR SAINT PHILOG  O'UON ne frait point que Saint Philogone ait effét evotes, Qu'it off mort en 1 an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O'U'IL posenit effet défricien. Qu'it plant out-fair fam four de le perfecution. Qu'it post avait pair fam four De l'euverge de Dista durant tion de Disclotien.  Due les Inflittants pravous effer faitet vers l'an 320 au 32  me les Inflittants pravous effer faitet vers l'an 320 au 32  me les Inflittants pravous effer faitet vers l'an 320 au 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 725<br>ONE.<br>juge, mais<br>726<br>727<br>727<br>14 perfecu-<br>14, 5'il n'y en                                              |
| NO<br>NOTE I.                                             | IX. SI Tricin a require counter Preservat.  TES SUR SAINT PHILOG  O''ON no strain point qua Saina Philogene aix esti- gais off more to l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O''II paravisi estre d'Africain.  Qu'il plan avoir just fou liver De Lavourage de Dieta durant tien de Distribution paravent estre faitet vers l'an 323 au 32  un autre ceition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 725<br>ONE.<br>juge, mais<br>726<br>727<br>727<br>727<br>12 la perfecu-<br>728<br>13, s'il n'y en<br>728                      |
| NO<br>NOTE I.                                             | IX. Si Tritien a require control Pretextrat.  OTES SUR SAINT PHILOG  O'UON ne frait point que Saint Philogone ait effét evotes, Qu'it off mort en 1 an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O'U'IL posenit effet défricien. Qu'it plant out-fair fam four de le perfecution. Qu'it post avait pair fam four De l'euverge de Dista durant tion de Disclotien.  Due les Inflittants pravous effer faitet vers l'an 320 au 32  me les Inflittants pravous effer faitet vers l'an 320 au 32  me les Inflittants pravous effer faitet vers l'an 320 au 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 725<br>ONE.<br>juge, mais<br>726<br>727<br>727<br>14 perfecu-<br>14, 5'il n'y en                                              |
| NO NOTE I.                                                | IX. SI Tricin a require counter Preservat.  TES SUR SAINT PHILOG  O''ON no strain point qua Saina Philogene aix esti- gais off more to l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O''II paravisi estre d'Africain.  Qu'il plan avoir just fou liver De Lavourage de Dieta durant tien de Distribution paravent estre faitet vers l'an 323 au 32  un autre ceition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 725<br>ONE.<br>juge, mais<br>726<br>727<br>727<br>14 perfecu-<br>728<br>730<br>748<br>730                                     |
| NOTE I. II. NOTE I. III. IV. V.                           | IX, Si Tricien a requise control Prenexua.  DES SUR SAINT PHILOG  O'U'ON ne spain point que Saine Philogene ais esté eventa.  Qu'il o's mort en sa 232.  NOTES SUR LACTANCE  Qu'il pouvoir estre dépicain.  Qu'il pouvoir estre dépicain.  Qu'il pouvoir estre de la couvoir de de l'accident des controls de l'accident de l'accide | 725<br>O N E.<br>juge, mais<br>716<br>716<br>717<br>717<br>717<br>718<br>718<br>718<br>718<br>730<br>718<br>730<br>730<br>730 |
| NOTE I. II. NOTE I. III. IV. V.                           | IX. Si Tritien a requisi control Presexuat.  OTES SUR SAINT PHILOG  O'UON net frait point que Sainet Philogone ait effét evotes.  Qu'il off mort ent l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O'U'IL posteuis offer Africain. Qu'il effetit Christen avour la perfecution. Qu'il effetit christen entre perfecution. Qu'il effetit christen peutent effet faitet vers l'an 320 au 321 au deux editions. Duct Africaine avgendat.  O'UE Saint Achillat a precedit S. Allexandra, 60 qu'il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 725 O N E.  juge, mais 716 716 727 727 727 728 730 NDRIE.  i of more on                                                       |
| NOTE L. II. IV. V. NOTE L. NOTE L. III.                   | IX. Si Tricien a requis contre Prenexua.  DES SUR SAINT PHILOG  O'U'ON ne serie paint que Saine Philogene ais esté eventa.  Qu'il est moir en l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O'U'IL parvoir estre difficain.  Qu'il pouvoir est serie par serie profecuiren.  Qu'il pouvoir est serie fou forvo De loverage de Disu durant tim de Disclotien.  Qu'il pust avoir plas serie vous les persecuiren.  Qu'il pust avoir serie serie vous est persecuiren.  Pust serie vous de l'action plas de l'action | 725 ONE. juge, mais 726 727 727 ila perfect. 728 730 NDRIE. il eft mere en                                                    |
| NOTE I.  NOTE I.  II.  IV.  V.  NOTE I.  III.             | IX. SI Tricin a require control Preservat.  TES SUR SAINT PHILOG  O''ON no strain point qua Saina Philogene aix esti- guis of more to l'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O''II paravis estre d'Africain. Qu'il paravis estre d'Africain. Qu'il paravis estre d'Africain. Qu'il paravis estre sur la perfecusion. Qu'il para avoir pas sin sur los perfecusion. Qu'il para avoir pas sin sur la terre d'an 220 au 324  au deux estituien. Deux Asserbanda.  ES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXA  QUE Saina Achillas a procedi S. Ascandor, c' qu'il Les 323. Auras s'experient les strenurs dometur per Golos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725 ONE. juge, mais 726 727 727 1a perfect 728 730 NDRIE. i eft norr en 730 732                                               |
| NOTE I.  II.  NOTE I.  II.  V.  V.  NOTE I.  III.         | IX. Si Tricien a requis contre Prenexua.  DES SUR SAINT PHILOG  O'U'ON ne serie point que Saine Philogene ais esté en execut.  Qu'il est moir en se 323.  NOTES SUR LACTANCE  O'U'IL pouvoir else résirient avant le perseuvien.  Qu'il pouvoir pas serie pour les perseuvien.  Qu'il pouvoir pas serie no serve le severage de Dieu durant tim de Disclotien.  Qu'il pour doir pas serie vous est serie serie les des des des des des des des des des d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 725 ONE. juge, mais 726 726 727 727 727 1 la perfecu- 738 730 NDRIE. [ off merr en 730 732 733                                |
| NOTE I.  II.  IV.  NOTE I.  III.  IV.  NOTE I.  III.  IV. | IX. SI Titien a require counter Preservat.  TES SUR SAINT PHILOG  O''ON ne spain point que Saine Philogene air estit event.  Qu'il of more ne s'an 323.  NOTES SUR LACTANCE  O''IL paravire illre Africain.  Qu'il para voir s'afre survor la serfecution.  Qu'il of particular side survor per de l'oute durant tim de Disclotte.  Qu'il para voir s'afre survor le couvrey de Disclotte.  Qu'il para voir s'afre survor le couvrey de Disclotte.  Qu'il para voir s'afre survor le couvrey de Disclotte.  Qu'il para voir s'afre survor le couvrey de Disclotte.  Qu'il paravir s'afre survour estre saint vers l'an 320 au 32  Deux As'ilipiades confendas.  ES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXA  QUE Saint Arbillas a precedi S. Alexandre, 6 qu'il  Lea 312.  4 qu'y s'estre s'es | 725 ONE.  juge, mais 726 727 727 727 728 730 730 NDRIE.  [ off more on 732 733 733                                            |
| Note I.  Note I.  II.  Note I.  II.  IV.                  | IX. Si Tricien a requis contre Prenexua.  DES SUR SAINT PHILOG  O'U'ON ne serie point que Saine Philogene ais esté en execut.  Qu'il est moir en se 323.  NOTES SUR LACTANCE  O'U'IL pouvoir else résirient avant le perseuvien.  Qu'il pouvoir pas serie pour les perseuvien.  Qu'il pouvoir pas serie no serve le severage de Dieu durant tim de Disclotien.  Qu'il pour doir pas serie vous est serie serie les des des des des des des des des des d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 725 ONE. juge, mais 726 726 727 727 727 1 la perfecu- 738 730 NDRIE. [ off merr en 730 732 733                                |

Que ce qu'on dit des 36 Evefques Enfebiens dans le Concile d' An-

XXVIII. Sur ce que Schelftrat avance pour tascher de justifier une partie du

XXVII.

tioche, n'est point fonde.

Concile d' Antioche.

XXIX.

| x x i-x.             | DES NOTES.                                                                                                                          | xxxiij                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      | Qu' Eusebe Evesque d'Emese, est different d'Eusebe d'Em<br>nommé Pittacas, que Gallus sit mourir en l'an 354.                       | 717                   |
| x x x.               | Que l'Eve que soupeonnné de Sabellianisme dans le Concil<br>tioche, n'estoit apparemment ni Gregoire d'Alexand<br>Marcel d'Ancyre   | ed An-<br>brie, ni    |
| X X X I.             | Que la lettre des Ensebiens au Pape Jule, estoit écrite par le<br>de la dedicace de l'eglise d'Antioche,                            | 757<br>Concile<br>758 |
| XXXII.               | Qu'Eusebe de Nicomedio peus estre mors au mois de jui<br>d'aoust de l'an 341.                                                       | illes on<br>758       |
| XXXIII               |                                                                                                                                     | e des te              |
| XXXIV.               | Que le quatrieme formulaire ne fut fait & envoyé en Franc<br>fan 342.                                                               | e qu'en               |
| xxxv.                | Passages dissiciles de S. Epiphane & de Marius Merca.<br>l'erreur de Photin.                                                        |                       |
| <b>x</b> x x v 1.    | Qu'il faut admettre deux Conciles à Milan, l'un en 345, l'a<br>347, & que c'est du premier dont parle le Pape Libere.               |                       |
| XXXVII.              | Sur la condannation d'Euphrate de Cologne.                                                                                          | 760<br>761            |
| XXXVIII              |                                                                                                                                     | 764                   |
| XXXIX.               | Pourquoi l'on met un Concile à Milan en l'an 347.                                                                                   | 765                   |
| X L.                 | Que Photin n'a point esté deposé dans le Concile de Sardiqu                                                                         | 10. 765               |
| XLI.                 | Que le Concile de Sirmich contre Photin, a efté tenu en l'an 33                                                                     | 15.766                |
| XLII.                | Que S. Paulin de Treves fus banni des l'an 353.                                                                                     | 767                   |
| X L I I I.           | Que Rhodane de Toulouse ne fut pas exilé aussitos que S. de Treves: Ce qu'on dit des premiers Evesques de Maye                      | Paulin<br>ince no     |
| XLIV.                | merite aucune croyance.  Qu'il n'y eue que los Confesseurs qui furent sideles à la verite le Concile de Milan.                      |                       |
| XLV.                 | Qu'il faut distinguer deux villes de Berée, l'une dans la Macs<br>l'autre dans la Thrace où Libere sut relegué.                     | 767<br>doine,<br>768  |
| XLVI.                | Mauvaise histoire de l'intrusion de Felix à la place de Liber                                                                       |                       |
| X L V I I.           | Qu'on n'a pas de preuves folides que Damase ait communique l'Antipape Felix.                                                        | 768                   |
| XLVIII.              | Que ce que la vie de S. Parthene dit de l'avarice & de la<br>de l'Évefque d'Heraclée, doit s'attribuer à Theodore: I<br>de sa mort. | mort                  |
| XLIX.                | Qu'on ne doit point rejetter ce que Marcellin & Faustin dis<br>Saint Maxime de Naple & do S. Rusinien: Temps de l'e<br>S. Maxime.   | ent de                |
| L                    | Que Marathone ne fut fait apparemment Evesque de Nicos<br>que sous Julien.                                                          |                       |
| L I.                 | Que l'elevation d'Acce au diaconat n'est point la cause<br>rupture de communion entre les Carboliques & les A<br>d'Antioche.        | de la                 |
| LII.                 | Que cous one lu équient dans le symbole de Nicie, & per équeines.                                                                   | forme<br>770          |
| L I I I.<br>*Hist. E | Sur un endroit fort obseur de la lettre de Libert à Ursace.<br>ccl, Tom.VI.                                                         | 771                   |

| xxxiv         | TABLE                                                                                    |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LIV.          | Sur les anathemes contre Libere, inserez dans sa lettre rap                              | ortée        |
|               | par S. Hilaire: Bevue de Guillaume de S. Amour.                                          | 771          |
| LV.           | Quelle est la confession de Sirmich signée par Libere.                                   | 774          |
| LVI.          | Temps de l'invasion du siege d'Antioché par Eudoxe de Ge-<br>nicie.                      | 772          |
| LVII.         | Si Libere a figné la condannation de la Consubstantialité<br>l'assemblée de Sirmich.     | dans<br>775  |
| L V 1 I I.    | Que ce fut la seconde confession de Sirmich que les Ariens ;<br>supprimer par Constance. | frent<br>775 |
| L1 X.         | Sur la veneration & les alles de S. Eufebe Preftre de Rome,                              | 776          |
| LX.           | Sur le presendu martyre de l'Antipape Felix.                                             | 778          |
| LXI.          | Sur la confession de foy envoyée, dit-on, par Libtre à :<br>Athanase.                    | 78E          |
| LXII.         | Si ce fut Basile d'Ancyre qui proposa Nicie à Constance pe                               | ur le        |
|               | Concile acumenique.                                                                      | 781          |
| LXIII.        | Sur le nombre des Evefques du Concile de Rimini.                                         | 782          |
| LXIV.         | Sur Demophile qui affifta au Concile de Rimini.                                          | 782          |
| LXV.          | Si Demophile & Auxence furem condannez par le Conc                                       | ile de       |
| LA VI         | Rimini.                                                                                  | 782          |
| LXVI.         | Que la confession de foy, dite de Nice ou de Rimini , fut fa                             | ite en       |
| LAVI.         | Can 359.                                                                                 | 783          |
| LXVII.        | Que l'on signa à Rimini le mesme formulaire qu'à Nice.                                   | 785          |
| LXVIII.       | Que les Evefques ne demeurerent point fept mois à Rimini.                                | 784          |
| LXIX.         | Inadvertances de Baronius sur Libere & sur Damase,                                       | 784          |
| LXX.          | Sur S. Gaudence Evefque de Rimini, S. Leon Preftre, &                                    |              |
| L A A         | Marin Diacre de la mesme Eglist.                                                         | 784          |
| LXXI.         | Sur l'Evefque Aftere separe de la communion par le Conc                                  |              |
| LAAI          | Seleucie,                                                                                | 786          |
| LXXII.        | Que la loy qui soumet des Evesques aux fontions civiles , n                              |              |
| LAAI          | vient pas aux Evefques condannet en 360 par le Com                                       | ile de       |
|               | Conftaminople.                                                                           | 786          |
| LXXIII.       | Que le formulaire confirmé dans le Concile de Conftaminop                                | le el        |
| D.7. 7. 7. 1. | celui de Nice,                                                                           | 786          |
| LXXIV.        | Qu'on a tout sujet de croire qu' Auxence de Mopsueste estoit                             |              |
|               | bien loin de meriter le titre de Saint,                                                  | 786          |
| LXXV.         | Temps de l'exil d'Eunome,                                                                | 787          |
| LXXVI         | Ce qu'on peut penfer de la deposition d'Euzeius Evefque                                  | An           |
| - 1. 1. 1.    | tioche, raportée dans S. Athanafe.                                                       | 787          |
| LXXVII.       | Que ce ne fut pas Sains Melece qui separa les Orthodox                                   |              |
| LAATI         | Aritm.                                                                                   | 788          |
| IXXVIII       | I. Sur le nom d'Exacienites en Execienites donné aux Ariens.                             |              |
| LXXIX.        |                                                                                          | der à        |
| EAAIA.        | fovien qu'il fist subsister la Concile de Rimini.                                        | 788          |
| LXXX.         | Que le Concile de Lampfaque ne s'est tenu qu'en 365 &c.                                  | 788          |
| LXXXI.        |                                                                                          |              |
| ~ ~ ~ ~       | par Valens.                                                                              | 789          |
| LXXXI         | 1. Temps de la mort du Pape Libers.                                                      | 790          |
|               |                                                                                          |              |

|                                         | DES NOTES.                                                                 |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | I.Sur lu fondacion de l'eglise de Libere ou Sainte Marie Maje              | XXXX      |
| LVVVII                                  | t.Que ce furent les legats mesmes des Macedoniens qui aller                | ur. 790   |
| LAAAII                                  | les Gaules & c. demander des lettres de communion,                         |           |
| IVVVV                                   | Que ce sont les decrets des Evesques d'Afte plutoft que d'O                | 791       |
| PAAA.                                   | que le Concile de Tyanes exhorie à lire.                                   | 791       |
| LXXXXVI                                 | L.Que le Concile d'Illyrie autorife par la loy de Valentinien,             |           |
|                                         | ne s'estre tenu qu'en l'an 375.                                            | 791       |
| LXXXVII                                 | . Sur le temps de l'histoire & le nom de S. Bretanion.                     | 793       |
|                                         | 1.Sur Demophile fait Evesque de Constantinople.                            | 793       |
| LXXXIX.                                 |                                                                            | 794       |
| XC,                                     | Sur Dorothie d'Heraclie, nomme auffi Theodore.                             | 794       |
| XCI.                                    | Temps de la retraite de Pierre d'Alexandrie à Rome.                        | 79A       |
| XCH.                                    | Si la Carophrygie est une faute pour la Carie & la Phrygie                 | . 795     |
| XCIII.                                  | Quelles personnes le Concile d'Illyrie veut qu'on eife pour l'             | tpiscopat |
|                                         | Tles autres ordres.                                                        | 796       |
| XCIV.                                   | Qu'Elpide porteur de la lettre du Concile d'Illyrie, y a                   | voit esté |
|                                         | envoye par l'Empereur plutost que par le Pape &c.                          | 796       |
| XCV.                                    | Que le Concile de Laodicée n'est point celui de Theodose a                 | e Phila-  |
|                                         | delphie & des autres Ariens , tenu en 363.                                 | 797       |
| XCVI.                                   | D'ou estoit Evesque Hypsie depose par le conciliabule de Ga.               |           |
| XCVII.                                  | En quel temps les Gots ont commence à devenir Ariens.                      | 798       |
| XCVIII                                  | Que Valens n'a point apparemment rappelle les Confesseu                    | 799       |
| XCIX.                                   | Que la lettre de Damase confirmoit la Consubstantialité , n<br>de Moyse.   | 800       |
| C.                                      | Que Demophile demeura toujours autour de Constantinopl                     | e, après  |
|                                         | son exclusion des eglises.                                                 | 800       |
| CI.                                     | Temps dela mort o durée de l'episcopat de Pierred Alexan                   |           |
| CIL                                     | Combien Timothée a gouverné l'Eglise d'Alexandrie, &<br>temps il est mort. | en quel   |
| CIII.                                   | Qu'on ne peut mieux placer qu'en l'an 383, ce que S. Am                    |           |
|                                         | fait faire à Theodofe contre les heretiques.                               | 802       |
| CIV.                                    | Que Saint Amphiloque demandoit qu'il fust défendu aux h                    |           |
|                                         | de s'affembler, mesme hors les villes.                                     | 801       |
| CV.                                     | Sur la durée des parsis de Marin & de Doroshée.                            | 803       |
| NOT                                     | ES SUR LE CONCILE DE NIC                                                   | L E       |
|                                         |                                                                            |           |
| Note I.                                 | CUR le jour le qu'il s'est senu.                                           | 804       |
| 11.                                     | Sur le nombre des Evefques qui y affisterent.                              | Sos       |
| 111. 2                                  | Du peu d'autorité de toutes les souscriptions de ce Concile.               | 306       |
| IV. S                                   | i Osius assista au Concile en qualité de legat du Pape.                    | 807       |
| V                                       | ue S. Amphion d'Epiphanie n'est point passe à Nicomedie.                   | 808       |
| VI.                                     | Qui est l'Evesque qui harangua Constantin à son arrivée                    | 809       |
| VII. S                                  | Concile.                                                                   | 810       |
| VIII.                                   | Sur le discours attribué à Constantin par Gelase de Cyzic.                 | 810       |
| V 1111.                                 | Alte presendu de la signature d'Eusebe & de Theognis,                      |           |

| xxxvj    | TABLE DES NOTES.                                               |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| x.       | Que Second de Ptolemaide a esté anathematizé par le Con        | cile avec  |
|          | Arius.                                                         | 813        |
| XI.      | Que le symbole intiente Contre Paul de Samosates, n'est        |            |
|          | Concile de Nicee, m de celni d'Antioche,                       | 813        |
| XII.     | Que les Meleciens devoient estre receus par l'imposition de    | s mains,   |
|          | non par la réordination.                                       | 814        |
| XIII     | Que les Clercs Meleciens n'avoient rang que du jour de leur    | r réunion  |
|          | a l'Eglife.                                                    | 815        |
| XIV.     | Sur le sujet de l'homelie de Saint Chrysoftome insitulée Con   | etre ceux  |
|          | qui jennem les premieres Pasques.                              | 815        |
| X V.     | Si le cycle de dixneuf ans a este fait par ordre du Concile.   | 817        |
| XVI.     | Si l'Evefque de Jernfalem eftoit independant.                  | 817        |
| XVII.    | Que le Viatique dans le XIII. Canon de Nicee, s'entend         | de l' E.u- |
|          | carifiie,                                                      | 819        |
| X V 111. | Sens de l'addition du XIX. Canon de Nicée, qui reg             | arde les   |
|          | Diaconisses,                                                   | 819        |
| XIX.     | Diverses ordonnances attribuées au Concile de Nicée.           | 810        |
| XX.      | Sur l'histoire de Saint Paphnuce tonchant le celibat.          | 821        |
| X X I·   | Que Saint Bafile n'a pas connn le VIII. Canon de Nicée.        | 821        |
| XXII.    | En quel temps les Evefques presenterent leurs requestes les us | us contre  |
|          | les antres à Conftantin.                                       | 821        |
| XXIII.   | Fausseté de la lettre du Concile à S. Silvestre, & de la répo  | mse de ce  |
|          | Pape.                                                          | 812        |
| XXIV.    | Des actes du Concile de Nicée.                                 | 812        |
|          |                                                                | _          |

#### NOTES SUR SAINT NICOLAS.

#### NOTE SUR LES AUDIENS.

U'IL est difficile de les instifier de l'herefie des Antropomorphites.

815

#### APPROBATION DES DOCTEURS.

N OUS southgreez Dockeurs en Theologie de la Faculté de Paris, cerdisons que nous parants la un livre qui a pout titre, Assembra, pour floreir à l'hispiter de l'égis, rame farieure, composit par les Mt Leaning de Tillemant L'Dans liqued nous n'avan rice nur qui une soit conforme aux regles de la soy Catholique, de aux bonnes moures. En soy de quoy pous avons signé A. Paris le tresident avril 1649.

LE FEUVRE, Professeur du Roy.

fult déia à Bari.

T. ROULLAND.

HISTOIRE



Creatura tibi factori deserviens exardescit in termentum adversus inpustos .sq. 10.20 14.

# HISTOIRE DU SCHISME DES DONATISTES,

Où l'on marque aussi tout ce qui regarde l'Eglise d'Afrique depuis l'an 305, jusques en l'an 391 que S. Augustin sur fait Prestre.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE PREMIER.

Diocletien commande de livrer les Ecritures faintes: Mensurius de Carthage est accusé de l'avoir sait: Ce que c'estoit que les Traditeurs.

L'AN DE JESUS CHRIST 303, 304.



ES Donatiftes, dont le nom eft fi celebre dans Aug.h.64-p.u.
l'hiftoire de l'Eglife d'Afrique, font des fehifma. \*\*
tiques qui s'eftant d'abord feparez de la communion de Cecilien Evefque de Carthage, fous
pretexte de quelques fautes dont ils faccufoient,
& n'ayant pu prouver ces fautes mien Afrique, ni

dans di vers Conciles qui se tinrent sur cela, almerent mieux se separer de tous les Evesques de l'Eglise Catholique, parcequ'ils \* Hist. Eccl. Tom. VI. A

communiquoient avec Cecilien, que reconnoistre qu'ils avoient 303, 304 eu tort de s'en separer ; & vinrent enfin jusqu'à pretendre que toute l'Eglife Catholique estoit reduite à cux seuls, ce qui de schismatiques les a rendu heritiques. Mais pour mieux comprendre ce que nous avons à dire de ce schisme, il faut reprendre

les choses d'un peu plus haut. "Le relaschement & la paresse qui sont les suites ordinaires v. la persole de la paix, commençant à affoiblir les mœurs des Chrétiens Diochs 1,4. dans le repos dont ils avoient joui presque sans interruption

depuis la mort de Valerien ; Dieu permit pour les reveiller de leur assoupissement, que Diocletien excitast contre eux une horrible persecution dans les dernières années de son regne. Son premier edit public le 24 fevrier 303, ordonnoit d'abatre les eglises jusque dans les fondemens, de bruler en plein marché les livres des Écritures faintes, de declarer infames, & de priver de toutes fortes de charges & d'emplois les perfonnes de qualité qui perfifteroient dans la confession de Jesus Christ.

Ces edits s'executerent en Afrique avec tant de rigueur, que

col.d. 3. c. 15.17. p.115,1,1/217.1.b. p.225.2.b.

pour ne parler que de ce qui regarde les livres des Ecritures I il y alloit de la vie pour tous les magistrats des villes, si l'on eust pu prouver qu'ils cussent laissé aller un Chrétien qui avoit avoué d'avoir les Écritures, sans l'obliger à les livrer. Aussi il y eut beaucoup de Chrétiens non seulement des plus simples particuliers, mais mesme des peres de familles qui ayant avoué qu'ils avoient des livres de l'Ecriture, furent martyrizez par des supplices tres cruels; parcequ'ils aimerent mieux fouffrir toutes sortes de tourmens, que de mettre ces livres sacrez entre les mains des persecuteurs. Il y en avoit mesme qui sans estre pris, & fans que personne leur dist rien, se presentoient aux persecureurs, & declaroient qu'ils avoient des livres de l'Ecriture, lesquels ils ne vouloient pas livrer. Mensurius qui estoit alors Everque de Carthage, trouva qu'il y avoit de l'excés dans leur zele, & il empeschoit que les Fideles n'honorassent cespersonnes Conc.t.s.p.977. [comme des Martyrs:] En quoy il fuivit l'esprit du Concile d'Elvire, qui défend par son 60e Canon, de recevoir au nombre

c,13.p.125.1.4. p.224.2,d.

desMartyrs ceux qui auront effétuez pour avoir brifé des idoles, [Mais fi ceux-ci avoient trop de temerité ou trop de courage, il y en eut beaucoup d'autresqui tomberent dans un excés tout Opt.l.p.39.b. contraire.]'La tempelte de la persecution, dit S. Optat, s'estant « étendue dans toute l'Afrique, n'epargna que ceux qui demeurerent cachez. Elle fit acquerir à tous les autres le titre de Martyrs «

L'an de J.C

ordinis.

303,1904. » ou de Confesseurs , hors quelquesuns à qui elle fit perdre mal-» heureusement la viel de l'ame.]Pourquoi parler des laïques qui

» n'avoient aucune dignité dans l'Eglife, ou de beaucoup d'autres de Cleres qui n'y tenoient que le simple rang de ministres ? Je passe aussi inforture.

infeieurs, les Diacres qui eftoient dans le troifieme degré du facerdoce, n & les Preftres qui eftoient dans le fecond. Mais des Evefques n mesmes, des chefs & des princes du peuple de Dieu, surent asses les terres impies pour livrer l'es instrumens de la loy divine, afin d'acheter

de l'Ecn-9 quelques momens de cette vie fi incertaine, en perdant le bonture.

"heur de l'eternité/Ce furent ces perfonnes qu'on appella Tra- Aug.bape.l.7.c.

diteurs; nom qui ayant commencé en ce temps là quarante.
[cinq]ans depuis la mort de S. Cyprien, devint celebre par le
pretexte que les Donatiftes en prirent de se separer de l'Eglise.

'Ils accuserent de ce crime Mensurius de Carthage, & ils col.d.j.c.11, p. produisoient pour cela une lettre qu'il avoit écrite à Second Évesque de Tigise alors Primat de Numidie,par laquelle entre autres choses il luy mandoit qu'il avoit ofté de l'eglise les livres de l'Ecriture pour les garder, & avoit mis à leur place dans la basilique des Neufs tout ce qu'il avoit des écrits des heretiques; Que les persecuteurs y estant venus & ayant trouvé ces livres, ils les avoient emportez, & s'en estoient allez sans luy demander autre chose; Que quelques "Senateurs de Carthage avoient depuis averti le Proconful Anulin de cette furprise, l'assurant qu'on n'avoit pris que quelques écrits qui ne regardoient point les Chrétiens, mais que leurs livres estoient dans la maison de l'Evefque, où il les falloit aller querir & les bruler : Et que neanmoins le Proconful n'avoit pas voulu y consentir. Les Do- col.d.p.c.11.p. natistes blasmoient donc cette illusion dont Mensurius avouoit 235,1,2, qu'il s'estoit servi. 'Mais de plus, ils pretendoient que c'estoit un p.224.2.d. mensonge, & que les livres que Mensurius avoit laissé emporter,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

estoient veritablement les sivres saints.

#### ARTICLE II.

Donat des Cases sorme un schisme à Carthage contre Mensurius.

'N Ou s avons encore des actes de Martyrs faits par des Creioppasse.

Donatites, qui reprochent à Menfurius d'avoir livré les Ecritures, & d'avoir ajoute à ce crime celui d'avoir fait mourir de train des Martyrs dans la prifon, en empefchant les Chrétiands el essiliter; [ce qui et l'hors de toute apparence. On ne

A ij

voit point non plus qu'ils eussent la moindre preuve de ce qu'ils 303, 304 disoient, que les livres que Mensurius avoient laissé emporter estoient les livres des Ecritures, ]

Euf,n.p.291.1,c.

'Cependant nous avons lieu de croire que foit sur ces crimes pretendus, foit fur d'autres raisons qui ne nous sont pas connues, Jquelques personnes de Carthage "se separerent de sa Nors 1. communion , & firent schisme, appuyez par un Evesque de

Aug.col.d.3.c. 13.p.224.2.a.

Numidie,]'Car on voit que le schisme des Donatistes avoit commencé par le schisme de l'Eglise de Carthage, que Donat [Evefque]des Cafes-noires[en Numidie,]avoit formé lorfque Cecilien n'estoit encore que Diacre, comme ce Donat en fut convaincu dans le Concile de Romefen 313. l'Auffi S. Augustin l'appelle en divers endroits le premier auteur du schisme. L'on voit encore que les Donatistes voulant chercher l'origine du schisme, remontoient à ce qui s'estoit fait sous Mensurius durant la persecution, c'est à dire à ce qu'ils pretendoient qu'il avoit

h.60, p. 12, 2.df retr. 1, 1, C, 11, p. В.д.с. a Cart,col.3,t, 334.P.418, t.337.

9.p.181,1,c,d,

livré les Ecritures. [C'est apparemment à ce premier schisme qu'il faut raporter Aug.paft.c.15.t. ces paroles de S. Augustin: [Le parti de Donat tire sa premiere a origine de la Numidie: Ce sont les Numides qui ont commencé « la division, le tumulte, le scandale; & qui ont cherché à faire " cette plaie effrovable à l'Eglife. Les Numides ont envoyésles « auteurs ou les fauteurs du schisme à Carthage,]Les Cleres « envoyez par eux ont tenu des assemblées separément d'avec « l'Eglise: Îls n'ont point voulu se joindre au Clergé de Carthage : « Ilsont établi un Visiteur : Ilsont esté receus par Lucille dame « de Carthage, [dont nous parlerons dans la fuite.] L'auteur de « tout le mal a esté un heretique de Numidie. Ce Visiteur envoyé « de Numidie aux premiers schismatiques de Carthage est apparemment celui que Fortune Everque Donatifte appelloit un

ep.163 p.283.1.d. Interventeur, l'Iorfqu'il disoit à Saint Augustin que dans le commencement du schisme, leurs ancestres voyant la faute de Cecilien successeur de Mensurius, ]& souhaitant de l'assoupir en quelque maniere que ce fust pour empescher le schisme, avoient donné un Interventeur au peuple de leur communion qui estoit à Carthage, avant que Majorin fust ordonné contre Cecilien & que les Catholiques l'avoient tué lorsqu'il tenoit son affemblée. Les Interventeurs, comme on le juge par les Canons d'Afrique, estoient des Evesques voisins qui prenoient soin d'une Eglise en attendant qu'elle en cust un titulaire. L'on y pouvoit peuteftre aussi commettre des Prestress]

L'an de J.C. 303, 304.

LES DONATISTES.

Fortune en parlant de la faute de Cecilien, ce que la fuite d. expliquera, paroift supposer qu'il estois déja Evesque lorsqu'on donna un Interventeur aux schismatiques. Mais il est difficile de croire qu'il y ait eu affez de temps pour cela entre son ordination & celle de Majorin : Ainsi il peut bien s'estre trompé en ce point, auffibien qu'en ce qu'il pretend que cet Interventeur avoit esté tué par les Catholiques,]'ce que Saint Augustin qui a.a. n'avoit point encore oui parler de cette histoire, n'avoit garde de se persuader sur sa parole.'M' Valois met aussi l'histoire de Eus. n. p. 191, 1.c. cet Interventeur du vivant de Mensurius , ajoutant que ce d. premier schisme avoit commencé aussitost après la persecution, Il peut avoir commencé des le temps de la perfecution mefine. Ce qu'il est plus important de remarquer, c'est qu'il sit si peu

V.la note 1. d'eclat, "que S. Augustin paroist l'avoir conté pour rien: J'& il Aug.inPet.e.16, ne laisse pas de dire avec Saint Optat, que l'unité subsista dans P. 88 r. elit. P. I. l'Eglise de Carthage jusqu'à la mort de Mensurius. Il montre Opt.l.n. 40.b. auffi par les lettres de Menfurius, & de Second Primat de Nu. Aug.col.d.j.e. midie, que ces deux Evesques ne se separoient point de communion.

#### ARTICLE III.

Generosité suspette de Second de Tigise : Lascheté ouverte de Paul de Cirthe & de Silvain fon Soudiacre.

Ly eut, comme nous avons dit, plusieurs Evesques assez Opela.p.j.b. Ilasches pour trahir l'Evangile, & le livrer aux persecuteurs. [On reprocha auffice crime à quelques uns qui n'en estoient pas coupables,& les Donatiftes en accusoient particulierement Felix Evefque d'Aptonge dans la province Proconfulaire, qui ordonna Cecilien après la mort de Mensurius, Mais nous traiterons amplement dans la fuite ce qui regarde cet Evefque, & nous verrons que ce sont les chefs mesmes des Donatistes qu'on ne peut excuser de ce crime.]'Nous ne parlerons ici que du plus Aug.col.d.3.e. illustre d'entre eux. Second Evesque de Tigisebville fort cloignée 14.p. 215.t.c. de Carthage, qui estoitalors Primat, [c'est à dire le plus ancien] b des Evefques de Numidie.

dCe Second répondant à Mensurius de Carthage, & ce semble 2 p. 115, 1.2. fur la lettre mesme dont nous avons parlé, aprésavoir loué comme Martyrs ceux qui avoient mieux aimé mourir dans les

fupplices que de livrer les Ecritures, disoit que "le premier offi- tin Gand.t.s c. 37.p.265.1,a.b.

Carden

cier & le Conseil de la ville[de Tigise,]luy avoient envoyé un 103, 304. Centenier avec un Exemt, pour luy ordonner de rendre les livres faints; mais qu'il avoit répondu qu'il estoit Chrétien & Evefque, & non Traditeur, & que comme ils vouloient qu'il leur donnast au moins quelques méchans papiers pour direqu'il leur avoit donné les livres des Chretiens, jil l'avoit refusé constamment, à l'exemple d'Eleazar qui ne voulut pas faire semblant de manger des viandes défendues, depeur de donner aux autres un manyais exemple.'Il ne disoit point comment il estoit demeuré libre & fans rien fouffrir après ce refus; quoiqu'il y allast de la vie de ceux qui l'avoient fomme. Dans le Concile de Cirthe [tenu deux ans aprés,]on luy foutint qu'il avoit esté arresté pour dopt.l.1.p.35.c. estre obligé de livrer les Ecritures (c'est à peu pres ce ou'il mandoir à Menfurius,)que neanmoins on l'avoir laisse aller libre; & qu'ainfi il falloit bien qu'il eust livré quelque chose,

Il ne fatisfit point à cette objection, & il estoit bien difficile d'y

cold acres. 215,2,4,6. a Min Gaud.p. 366.1.: Jin Crc.1. 3.c.17.p.185.t.c.

Aug.p.col.c.14. p.214.1.b. # in Crc.1, 1, c.29. p. 181. s. c. dlep 165 p.287.1.bl Crci.op.p.266 ba.p.92,

satisfaire. 'Second mandoit à Menfurius dans la mesme lettre, la chute de [Paul] Everque de Cirthe & de fon Clergé. Nous avons encore les actes de ce qui se passa en cette rencontre le 19 may 303, où l'on voit une extreme foiblesse tant de l'Evesque Paul, que de beaucoup de ses Ecclesiastiques. Car Numace Felix"premier curator. magistrat de la ville estant venu à l'eglise avec ses officiers, & demandant à Paul les Ecritures des Chrétiens & tous les meubles de l'Eglife, Paul dit qu'il effoit prest de donner ce qui estoit là: mais que les Ecritures effoient chez les Lecteurs, & que les officiers de Felix les connoissoient bien. Ainsi il donna divers meubles de l'Eglise specifiez dans les actes. & dont on fir un inventaire en presence de l'Evesque assis avec quelques Prestres: les Diacres, les Soudiacres, entre lesquels estoit Silvain dont nous parlerons fouvent, &"les Fossoyeurs estant debout, Silvain resports. & d'autres Soudiacres livrerent encore plusieurs autres choses qu'on avoit bien cachées, protestant qu'ils donnoient tout ce qu'ils avoient : furquei un des officiers dit à Silvain ; Tu estois « mort fi tu ne les avois données. Les armoires des livres fe trouverent vides. Silvain & les autres donnerent neanmoins un volume, en declarant que les Lecteurs avoient le reste, & qu'ils ne favoient pas où ils denicuroient. Felix leur demandant feurs noms, Catulin & Marcule eurent quelque honte de trahir leurs

t. Le texte a ici Fiffire. Mais ceux qui y font nommez font mis auparavant entre les Soudiacres. Mir. 1.2.9.91. Cela est particulierement certain de Silvain,

L'an de l.C. 303, 304.

LES DONATISTES.

freres, & ils protesterent qu'ils aimoient mieux qu'on les fist mourir, que de passer pour traitres: surquoi Felix ordonna"qu'on les arrestast; Silvain & Carose dirent que des officiers de Felix favoient où demeuroient les Lecteurs : ainsi on fut chez eux, & ils livrerent tout ce qu'ils avoient de livres, hormis Eutice qui dit qu'il n'en avoit point. Coddeon ne parut point, mais sa femme donna ce qu'elle avoit.'Il y eut encore d'autres preuves par Bar, po. 5 22. lesquelles Silvain sut convaincu juridiquement l'an 320, d'avoir livré aux persecuteurs les livres & les meubles de l'Eglise:[mais cela feroit trop long à raporter.]

#### ARTICLE IV.

Du Concile de Cirthe.

L'AN DE JESUS CHRIST 305.

&cc.

[ Nous ne trouvons plus rien qui regarde nostre sujet, jusqu'au Concile de Cirthe"tenu le 4 ou 5e mars de l'an 305, où l'on vit les mauvais effets de la lascheté de ceux qui avoient livré les Ecritures faintes, & comment un peché en

de Cirthe à la place de Paul, afous qui la perfecution avoit commencé.bil s'y trouva onze ou douze Evefques, & il y en a dix b de nommez dans l'extrait des actes que nous allons raporter, ain Cre.c.19.9.
coutre Menale marqué par Optat. On voit par leurs evefchez écol.d.p.c.17.9. marquez pour la pluspart, qu'ils estoient tous Evesques de Numi- 126.2.dip.col.c. die dont Cirthe estoit la capitale. Ils s'assemblerent dans une cincre.c.17.p. maison particuliere, sd'un nommé Urbain Donat, à cause que 1852. V.la note 2. les eglises n'estoient point encore rétablies: ["& il y a tout lieu "Geq. sac. de croire que la persecution duroit encore.] On eut un foin f Aug.col.d.s.c. "particulier de conserver les actes de ce Concile, qui se trouverent fort importans, [&encore plusqu'on ne l'avoit crud'abord, gin Cre.p. 185.1.

Voicice que nous en avons dans S. Augustin.]

Le quatrieme mars [305,] Second Evelque de Tigise qui pre- 1.2.b. sidoit comme ancien de la province de Numidie, estant assis . c.27.p.185.t.b. » dans la maison d'Urbain Donat, a dit; Examinons nous pre-

» micrement nous mesmes & ensuite nous serons en état d'ordon-» ner un Evesque pour cette Eglise, Puis s'adressant à Donat Eves-

t. 'S. Optat l'appelle Urbain Carife. a. 'On lit le 5 en un autre endroit: Et on voit la meline diverliré dans l'edition des Benedichias ...

'Ce Concile fut affemblé pour donner un Evefque à l'Eglife Aug.in Cre.1.3.

Aug.col.d.p.c.ry.

que de Mascule ; On parle , luy dit-il , que vous avez livré les «305-Ecritures. Donat repondit, Vous favez, mon frere, combien « Florus m'a cherché pour me faire offrir de l'encens; & Dieu « ne m'a pas laisse tomber entre ses mains. [Pour le reste,]puisque « Dieu me l'a pardonné, refervez moy aussi à son jugement, « Second repondit; Que deviendront donc les Martyrs? Ils n'ont « esté couronnez que pour avoir refusé de faire ce que vous avez « fait.Donat répondit; Renvoyez moy à Dieu: c'est à luy à qui j'ay « à rendre conte. Passez de ce costé là, dit Second.

'Puis s'adressant à Marin Evesque des Eaux de Tibile; On dit « aussi que vous avez livré. Marin répondit ; J'ay donné quelques « papiers à Pollus; mais pour mes livres je les ay gardez. Second «

luy dit : Passez de ce costé là.

'Il dit ensuite à Donat Evesque de Calame; On dit que vous « avez livré. l'ay donné quelques livres de medecine, répondit « Donat. Second luy dit, Passez de ce costé là. Ces deux Evesques « taschent de deguiser un peu leur faute.]'Neanmoins il est visible qu'ils estoient coupables ; & S. Augustin le suppose toujours sur cela comme une chose constante. Mais en voici qui ne degui-

fent rien . & qui joignent l'impudence au crime. l

'Second, continuent les actes, dit à Victor de Ruficcade; On dit que vous avez livré quatre livres des Evangiles. Victor « répondit; C'est le "Maire Valentien qui m'a contraint de les «Curator, jetter dans le feu : & je favois bien qu'ils eftoient presque tout odel titre. effacez. Mais pardonnez moy cette faute, & Dieu me la pardon- «

nera. Second luy dit , Passez de ce costé là.

'Second parlant à Purpure Evesque de Limate, luy dit; On « vous accuse d'avoir tué deux enfans de vostre sœur à Milée ville « episcopaledans la Numidie, 'où ils estoient prisonniers, Purpure « 4.4 ug.p.185.1.c. luy répondit; Vous pensez m'epouventer comme les autres : « mais vous mesme qu'avez vous fait lorsque vous avez esté arresté « par le Maire & par le Confeil pour livrer les Ecritures? Com- « ment vous estes vous tiré de là, à moins que vous ne leur ayez « donné ou fait donner quelque chose? Car ils n'avoient garde de « vous laisser aller sans rien avoir. Pour ce qui est de moy, j'ay tué, « & je tue encore tous ceux qui sont contre moy, C'est pourquoi « ne m'obligez pas à en dire davantage. Vous favez que je ne me « méle point de ce qui ne me regarde pas,

> 'Saint Optat dit qu'il estoit aussi Traditeur: & pour Menale qu'il ajoute à cette illustre compagnie, il dit qu'il avoit feint d'avoir mal aux yeux, afin d'eviter de venir à l'affemblée de

Oje.p.; 9.c.

Ь, ε,

Opt.1.1.p.19. Aug.p.185.2.2.

Geo.fac, p.95.

Opr. p. 19.C.

1.C.

LES DONATISTES.

fon peuple, de peur qu'on ne l'y convainquist d'avoir offert de l'encens aux idoles: Constantin disoit depuis, qu'il perseveroit Eus.p., 100.1.4]

toujours dans son ancienne folie.

'Aprés que Purpure eut parlé, comme nous venons de dire, Aug.p.1851.c.d] un autre Second, neveu de celui de Tigife, dit à fon oncle; Op. p. 39.40.

"Entendez vous ce qu'il dit? Luy & les autres que vous avez » convaincus sont tout prests de faire se hisme. Assurément ils vous

" abandonneront, & prononceront une fentence contre vous;

» aprés quoy vous demeurerez tout feul à passer pour heretique.

» Oue chacun ait fait ce qu'il voudra : cela vous regarde til ? Ils » ont à en rendre conte à Dieu. Second de Tigise dit donc à Felix

» Evesque de Rotarie, à Nabor de Centurione, & à Victor de

» Garbe, Quel est vostre sentiment: Ils répondirent, C'est à Dieu » à qui ils rendront conte de leurs actions. Second leur dit donc à

» tous; Vous favez ce que vous avez fait, & Dieu le sçait aussi : » Prenez vos places. Tous répondirent ; Dieu foit loué.

### 

## ARTICLE V.

Importance du Concile de Cirthe : Silvain Traditeur y est fait Evelane de Cirthe par les Traditeurs.

[ TOTLA l'extrait que S. Augustin nous a conservé des V actes de ce Concile.]'S.Oprat les avoit mis tout entiers Opt.l.r.p.p.c. à la fin de son ouvrage: [mais : ls ne sont pasvenus jusques à nous.] Il dit que l'antiquité du parchemin sur le quel ils estoient écrits, en failoit voir la verité. Ils avoient esté confervez avec soin par Aug.in Cre.l.e. ccux qui y avoient esté absous, depeur qu'on ne les inquietast c.ay.p.185.2.a. encore.'Il estoit aussi de l'interest de Second de faire voir qu'il cas.p.18, 2, b. n'avoit remis ces fautes au jugement de Dieu, que par l'apprehension de faire un schisme : En quoy S. Augustin semble ne pas condanner sa conduite, quelque lasche qu'elle paroisse. Mais ce ep. 162. p. 272.1.2. que le meime Second fit depuis à Carthage contre Cecilien, fit bis.d. voir que cet amour apparent de la paix estoit bien interessé, & qu'il ne pardonnoit le crime des autres que de peur d'estre luy niefme puni comme complice de leur crime.

'Qioy qu'il en foit, l'Eglife tira de ces actes un grand avantage col.d.g.c.r.p. contre les Donatiftes, parcequ'il se trouva que ces Evesques 226.1.d.

E. ad confession flores ". 'M' Valois l'entend du Concilesde Cirthe, Suorum nous paroist plutost Euf.n.p.,1001.14. marquer l'autre fens, J& S. Oprat le met bien nettement entre les Evelques du Concile. Hi . . . . . apud Circham .... confederant.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

p.116.137. P.217.1.2.

Traditeurs furent les premiers auteurs de leur schisme. Aussi ils 305. firent ce qu'ils purent dans la grande Conference de Carthage en 411, pour montrer que ces actes estoient faux : mais ils n'en purent alleguer aucune raison. Saint Augustin avoue qu'on ne favoir point alors qu'il en fust parlé dans aucune autre piece authentique.'S. Optat allegue neanmoins pour leur autorité. les écrits de Nondinaire dont nous parlerons en leur lieu. Il en fait un abregé affez exact ¿& S. Augustin les cite aussi en beau-

Opt.p.39.c. c|40. Aug.cp. 161.p. 278|in Pet, c, 17. p,88,1,a,

cflit. P.1.1.c.21.

p.91.2.C.

coup d'endroits.

[Comme nous ne les avons pas entiers, nous n'y voyons pas ep.161.p.187.1.b. qui fut alors établi Evesque de Cirthe.] Mais S. Augustin nous affure que ce fut Silvain, celui mesme qui avant livré les vases

Bar.505.5 24. 5 11. \$ 24. Misc t.2.p.104. p.101,2 489. Bar. 303.5 25.

facrez fous l'Evefque Paul dont il estoit Soudiacre, le 19 de may 303, estoit tres digne d'estre ordonné par des Traditeurs & des homicides.]'Aussi quand on voulut le faire Evesque, le peuple s'eleva contre luy, criant que c'estoit un Traditeur, qu'il en falloit choisir un autre qui fust sans reproche & de leur ville; & ils demandoient nommement un certain Donat. Mais enfin des campenfes & gents qui servoient aux champs des exercices & aux arenes de l'amphitheatre le firent Evefque , & l'un d'eux nommé Mute le porta luy mesme au throne episcopal sur ses epaules. Il sut aussi

favorifé par"le petit peuple. Les bourgeois & ceux qui avoient populus. le plus de pieté demeurerent enfermez dans la place ou le lui Dei Cimetiere des Martyrs, & "dans la grande sale, ne voulant in casa point prendre de part à cette election.] Depuis mesme qu'il majore, fut fait Evelque, il y eut des Ecclessaftiques qui refuserent de communiquer avec luy, parcequ'on disoit qu'il estoit un Traditeur.

\$ 14-17.

\$ 25.27.

5 24.

He ne scav si ce fut à son ordination qu'arriva ce qui fut verissé depuis pardivers témoins.]'Il y avoit quelques"barils de vinaigre appa. appartenans au fisc dans le temple de Serapis. Purpure Evesque [de Limate]les enleva de là, & Silvain avec que que Prestres prit tout le vinaigre qui y estoit. On verifia encore de luy une autre action plus criminelle; l'favoir qu'un nommé Victor le Foullon s'estoit fait ordonner Prestre en luy apportant une grande fomme d'argent, qui luy fut presentée devant la chaire des Evefques. Il la prit, & les Evefques la partagerent entre eux feuls, sans en faire aucune part au peuple.

\$ 24.16.18.

## 

ARTICLE VI.

Mort de Mensurius: Cecilien luy succede malgre les brigues de Bostre & de Celese.

L'AN DE JESUS CHRIST 311, 312.

[ No us avons parlé ci-dessus du schisme qui s'estoit formé à Carthage du vivant de Mensurius, Les troubles de l'Etat, ou d'autres causes, purent empescher qu'il n'eust plus d'eclat & de suite du vivant de cet Evesque, J'dont nous ne Opt. I. P. 41.2. pouvons mettre la mort que lorsque Maxence estoit maistre de l'Afrique.['Il peut l'avoir esté des la fin de 307; maisil la perdit

228....

aussitost par la revolte d'Alexandre, & ne la recouvra qu'en 311. Nor : 3. "Ainfi c'eft au plustoft en cette dernière année qu'il faut mettre la mort de Mensurius, suivie bientost aprés du grand schisme:& on ne peut pas aussi la niettre beaucoup plustard, Maxence ayant esté vaincu en 312 par Constantin, qui demeura par ce moyen maistre de l'Afrique, aussibien que de tout le reste de l'Occident. S. Augustin se contente de dire j'que la persecution des Gentils Aug.lie.P.I.a. estant passée, les Donatistes commencerent la leur plus cruelle 87. p. 115, 2, c.

que la premiere.

[C'est fans doute Maxence que marque S. Optat, l'Iorfqu'il Opt.I.T.P. 40.41. parle d'un libelle diffamatoire fait contre le tyran qui estoit alors Empereur Un Discre nomme Felix ayant este appellé en justice au fujet de ce libelle, & craignant le danger où le mettoit cette acculation, sà cause des cruautez de Maxence contre ceux qui avoient favorise Alexandre, lil se cacha, à ce qu'on croyoit, chez Mensurius. On le redemanda à l'Evesque, & il resusa publiquement de le livrer, de forte que l'on en écrivit au tyran, qui ordonna que si Mensurius ne rendoit pas le Diacre, on l'envoyast luy mesme à la Cour. Cet ordre l'embarassoit, parcequ'il avoit beaucoup de meubles & de vales d'or & d'argent qui appartenoient à l'Eglife, & qu'il ne pouvoit ni porter avec luy, ni cacher en terre. Ainfi il les remit entre les mains de quelques vieillars qu'il crut fideles, quoique ce ne fussent peutestre que de simples n.p.11; laïques.'Il en fit neanmoins un inventaire qu'on dit qu'il laissa à Lip 41.a. une vieille femme, avec ordre que s'il ne revenoit pas de ce voyage, elle le mettroit (lorfque Dicu auroit rendu la paix à l'Eglise, entre les mains de celui qui seroit alors Evesque.

L'an de J.C.

'Il partit ensuite pour aller trouver l'Empereur, & se défendit 311, jus. en forte qu'on luy commanda de retourner à Carthage, Il n'y arriva pas neanmoins, [&il mourut en chemin, En mesme temps] la tempefte de la perfecution cessa, dit S. Optat, & les Chrétiens recouvrerent la liberté par la volonté de Dieu, & l'indulgence qu'envoya Maxence, ["qui tout méchant qu'il estoit d'ailleurs, v.lapers.de fur neanmoins affez favorable à l'Eglife.]

'Mensurius estant mort, il fallut songer à mettre un Evesque en fa place. On tient, dit Saint Optat, que Bostre & Celese. Iqui estoient apparemment des principaux Ecclesiastiques de Carthage, Jayant dessein de parvenir à cette dignité, firent en forre qu'on appella sculement les Evesques voisins , pour l'election, & non ceux de Numidie, qu'on peut juger par là avoir accoutume de s'y trouver: Et peutestre que la Numidie n'avoit commencé à faire une province ecclefiastique à part, & à avoir son Primat particulier, que depuis l'ordination de Mensurius. Car je ne sçay si l'on trouve des Primats de Numidie avant Second de Tigife & le Concile de Cirthe en 305. Mais fi les Evesques de Numidie ne reconnoissoient pas l'Evesque de Carthage pour leur Primat immediat, ils le reconnoissoient pour le Primat general & comme pour le Patriarche de toute l'Afrique. Ainsi ils avoient quelque droit de demander d'assister à son election, pourvu que la courume les autorisast. Je ne voy point qu'on le dife: ]'& mesme la coutume estoit que l'Evesque de Carthage fust ordonné par les Evesques les plus proches. & non par le Primat d'une autre province Jomme l'Evefque de Rome l'estoit par celui d'Ostie.]

Aug.col.d.s.c. 16.p.116.1.2.

c.

Opt.p.41.1.4. p.40.C. p.41.a.

Caci.op.p.176.

Bostre & Celese, malgré leurs cabales, furent frustrez de leur pretention ambitieuse; & Cecilien qui estoit Archidiacre, 'fur elu par le fuffrage de tout le peuple. Il receut l'ordination par l'imposition des mains de Felix Evesque d'Aptonge, sville proche de celle de Carthage J'qui est quelquefois appellée

[Cette fuite fait affez juger qu'il n'y eut pas de temps confiderable entre la mort de Menfurius & l'election de Cecilien, qu'il faut mettre apparemment, comme nous avons dit, en l'an 311, c'est à dire cent ans justement avant la grande Conference de Carthage, qu'on peut dire avoir éteint au bout du fiecle le schisme des Donatistes, quelque sumée qu'il air pu jetter depuis.]

#### ARTICLE VII.

L'ambition de Bostre & de Celese ; la colere & l'argent de Lucille ; l'avarice de ceux qui avoient le thresor de l'Eglise, forment le schisme contre Cecilien: Les Traditeurs de Numidie le viennent foutenir: Cecilien refuse de comparoistre dans leur Concile.

Pres que Cecilien eut esté établi dans sa dignité, la fem- Opt.l.t.p.41.b. A me à qui Mensurius avoit donné l'inventaire du thresor de l'Eglise, le luy vint apporter en presence de divers témoins. Il manda donc les vieillars à qui Mensurius avoit confié ce threfor. Mais ceux qui avoient esté ravis de satisfaire par ces richesses la foif de leur avarice, voyant qu'on les obligeoit de les rendre, commencerent à foustraire le peuple de la communion de Cecilien.'Ces voleurs de l'argent de l'Egliseafurent soutenus par Augus Parlie Bostro & Celesc irritez au dernier point contre Cecilien, parce-qu'on le leur avoit preseré. S. Augustin les appelle des impies, ««¡Opt.p. 1.5., Aug. 1.6.). des voleurs, & des superbes, si l'on ne veut dire qu'il comprend .

fous ces noms tous les adverfaires de Cecilien.]

'A ceux-ci se joignit Lucille dame de qualité, &"peutestre in Par.p.7.1.qin femme d'un Senateur Romain, tres riche & tres puillante, mais Pet.e.x.p.160. tres factieufe, qui estoit depuis longremps ennemie de Cecilien Bar, 306, 519

parcequ'il luy avoit dit la verité. Car lorsque l'Eglise jouissoit à Aug.in Pet.e. encore de la paix avant la tempeste de la persecution, Cecilien copt.p.40.c. qui estoit alors Archidiacre, l'avoit reprise de ce qu'avant la nourriture & le breuvage spirituels du Corps & du Sang du Seigneur, Jelle baifoit l'os d'un homme qu'on pretendoit estre Martyr, & faifoit preceder le calice falutaire par ce respect qu'elle rendoit à un mort in nnu, ou qui au moins n'estoit pas encore reconnu pour un Martyr.'Il est assez plaisant qu'on air Bast. a. 1.9.c. fair de cette action particuliere une pratique generale des Do- 17.1.1510

natiftes, comme on le voit dans Harmenopule, qui mesme ne leur attribue aucune autre chose pour les distinguer de l'Eglise. 'Lucille n'avoit pu fouffrir la confusion de cette reprimende, Opt. p. 40.c. & elle s'en estoit allée toute en colere, dit S. Optat. Je ne sçay

fi c'est qu'elle se sust separée de la communion de l'Église.]La perfecution qui arriva tout d'un coup dans le mesme temps, fit qu'on ne put pas la contraindre de se soumettre à la discipline.

'Comme donc elle n'avoir pu fouffrir alors que Cecilien cust P.41.b. blessé sa delicaresse pour la corriger, aussi lorsqu'elle le vit elu MAUR. ep. 161.p.

V.Szenik

lector.

darifina

alHier, ad Cr.e. 2.p.253.2.

Evelque, elle & tous ceux qui luy appartenoient ne voulurent 111, 112. pas s'unir à sa communion, & elle employa ses richesses à corrompre beaucoup d'ames dans l'Afrique par les eaux empeftées du schisme.

Opt.p.41.b.

'Ainsi le schisme fut enfanté par la colere d'une semme turbulente, nourri par l'ambition de ceux qui avoient afpiré à l'episcopat, & fortifié par l'avarice de ceux qui s'estoient emparez des biens de l'Eglife.[1] faut dire que ceux qui s'estoient auparavant se parez de Mensurius, se joignirent à ces factieux,] puisque ce premier schisme fut l'origine du second.

Aug.col.d. a.c. 11. p.224.1.2, 4 Opt. p. 41, c.

\*La suite naturelle du schissne estoit de trouver quelque accusation contre Cecilien, afin de faire passer son election pour vicieuse.[Car qui veut abandonner son ami en cherche des pretextes pour justifier sa haine. Pour faire les choses avec plus d'apparence d'autorité & de justice,] les schismatiques envoyerent à Second de Tigife, & aux autres Evefques de

Aug, in Par, 1, 1, c.3.p.7.1,c.

Numidie, afin qu'ils vinisent à Carthage deposer Cecilien, &. mattre un autre Evefque en sa place. 'Nous avons vu que Saint Optat donnoit lieu de croire qu'on:

Opt.p. 41-a. Aug-abc.p.3,1,

avoit accoutumé d'appeller les Evefques de Numidie à l'élection de celui de Carthage. Aussi il temble par un endroit de Saint Augustin, qu'ils fussent venus d'eux mesmes aprés la mort de Menfurius, pour se trouver à l'election: & qu'avant trouvé Cecilien déja elu lorsqu'ils arriverent, ils furent faschez de ce

ep.162.p.180.1.

qu'on ne les avoit pas attendus.'Il dit encore dans une lettre, que leur vanité leur avoit fait ressentir quelque peine de ce qu'ils n'avoient pas ordonné eux mesmes le nouvel Evesque de Carthage, Il est aife qu'ils s'attendissent à estre appellez (car il paroift par la fuite qu'ils ne s'effoient pas mis en chemin.) & que neanmoins] les ichismatiques de Carthage & la faction de Lucille ait envoyé les presser de venir, & de condanner

p.181.z.c. 116,1,4,

Cecilien, comme S. Augustin le dit dans la mesme lettre, saprés col.d.3.c.16.p. Saint Optat, [Les Donatifles pretendirent cent ans apres, que Cecilien aveit esté condanné, parcequ'il n'avoit pas atrendu à estre ordonné par le Primat [de Numidie.] Mais S. Augustin soutient qu'ils ne suy avoient point objecté cela en le condannant.

Opt. p.41.c.

'Second & les autres Eve sques de Numidie estant arrivez à Carthage, furent recens avec joie par les avares, les ambitieux, & les colere, [qui composoient le schisme.]'Ils se trouverent estre pres de 70 Evesques, bentre lesquels estoient tous les Traditeurs du Concile de Cirthe Cavec Silvain Traditeur comme

Aug.col.d.s.c. 14.p-115.1.c|ep. 161, p. 177, 1.d. b colo. 1.C.14.p. 225.1.d|Opt.l.t.

p. 10.41. & Aug.in Cre.l.3.c.17.p.185.1.din Pet.c.17.p.88.1.4.

one Plat

Land

ne

V,la note 1. [des Cases-noires]"a passé pour le principal auteur du schisme & de l'ordination de Majorin fait Evesque par les schismatiques; [de forte qu'il est difficile de douter qu'il n'ait esté dans le Concile, quoiqu'on ne le trouve pas positivement. Il semble aussi tres naturel de dire que le schisme qui luy devoit doublement sa naissance, en a par consequent tiré son nom. Neanmoins on croit plutoft que c'a este d'un autre Donat second Evesque des schismatiques à Carthage: & nous verrons que dans ces commencemensles schismatiques se qualificient le parti de Majorin.]

'Les Evesques de Numidie trouverent en arrivant à Carthage, Opt.1.1.p.41.c. que toute la ville, hors un petit nombre de schismatiques, communiquoit avec Cecilien, & se trouvoit avec luy à l'eglise, 'que la chaire episcopale, que l'autel, estoient où ils avoient p.41.1. accoutumé d'estre & où ils avoient esté sous Saint Cyprien; que Aug.in Par.I.r. Cecilien estoit [déja]uni, dit Saint Augustin, par les lettres de c.1.p.7.1.dep. communion avec les autres Eglises d'Afrique, avec l'Eglise de a Rome, avec toutes les autres provinces dont l'Afrique avoit tiré la lumiere de l'Evangile, & avec toute la terre.[Il y avoit donc déja du temps que Cecilien estoit ordonné: D'où vient que]'dans des actes de ce temps là, un Victor dit que Second Caci.op. p. 265.

estoit venu"enfin à Carthage, comme s'il se fust fait attendre

e.mdem aliquevado,

longtemps.]

Tant de marques de la communion Catholique, ne purent Opt.p. 4: a. pas seulement obliger un de ces Evesques de venir à l'eglise. Car Aug in Gaud.1, ils estoient poussez à condanner Cecilien par la faction de ses 1.c.37, p.261.1.4 ennemis, ac corrompu par l'argent de Lucille: Et c'est ce qui 178.1.b. fut depuis justifié par des actes authentiques, boù il est dit que ap. 16.2.p.119. 400 folles. Lucille avoit donné "une grande fomme d'argent, dont les 12 pauvres ni les Ecclesiastiques n'avoient rien receu, eux à qui 6 Bar. 303.5 15. on avoit accoutumé de faire part des oblations religieuses des Fideles, en leur marquant celui de qui elles venoient afin qu'on priast pour luy. l'Les Evesques l'avoient toute partagée entre \$15. eux, & Purpure [l'homicide]en avoit pris le quart pour luy seul.

'Nondinaire Diacre de Cirthe protesta solennellement quelques 306.539.

années après, que Lucille avoit donné cette somme pour faire Majorin Evefque au lieu de Cecilien, ] & que ç'avoit esté la fource du schisme. [Les Evesques ne manquerent pas de citer Cecilien :]'Mais Aug.pf. 16.1.p. comme il favoit la faction, il ne crut point les devoir aller 1191.dis.alep trouver, & reserva à se justifier devant toutes les Eglises de la 162 p. 178 . L. c. d.

Aug.cp.162.p. 179.1.2. in Crc.1.4.c.7. p.200.1.b.

terre.'Il fit dire à ceux [qui le citoient,]que si quelqu'un vouloit su, sia, Opt,l.t.p.41.c. fe rendre fon accufateur, & luy reprocher quelque faute, il n'avoit qu'à venir à [l'Eglife, ] & à faire voir ses preuves. Ainsi ne pouvant aller à leur affemblée, parcequ'elle luy effoit fuspecte. il ne laissa pas de les inviter à le venir trouver, pour le juger d'une maniere plus reguliere & plus legitime. Il favoit que . cp.162.p.180.f. cette assemblée estoit composée non de juges equitables, mais de gents gagnez & ennemis. Qui peut donc trouver mauvais qu'il n'ait pas voulu quitter l'eglise pour aller dans une maison particuliere, se livrer à une troupe de factieux qui songeoient

moins à l'examiner comme leur confrere, qu'à le traiter en volcur pour fatisfaire la passion d'une semme? Quand il l'eust

abc.p.3.2,2|Opt. P. 41.C.

pu vouloir, son peuple eust-11 pu le luy permettre ? 'Ils n'avoient pu trouver jusques alors aucun crime à luy reprocher, & ils estoient reduits à dire, contre la verité, que celui qui l'avoit ordonné estoit un Traditeur, Surquoi il leur fit dire que si Felix d'Aptonge ne luy avoit point donné l'ordination episcopale, ils n'avoient qu'à le venir ordonner, comme s'il eust esté encore Diacre, Les Donatistes pretendirent qu'il

Aug.col.d.z.c. 16.p.116,1.a. Opt.p. 41.c.

Opt.p.41.c.

foutient le contraire, & que Cecilien le difoit plutoft pour se moquer d'eux. Lorsqu'on raporta cette parole aux factieux, Purpure [de Limate] avec fa fureur ordinaire . & comme fi Cecilien euft efte l'un de fes naveux; Qu'il vienne, dit-il, qu'il a vienne; & qu'au lieu de luy impofer les mains pour l'episcopar, « on luy casse la teste pour penitence. Cela obligea sde plus en a plus route l'Eglise de retenir Cecilien, & d'empescher qu'il ne fe livraft"entre les mains de ces hommes qui agifloient moins en tarronibus, Evefoues qu'en bandits & en corfaires.

reconnoissoit par là que Felix estoit Traditeur, Saint Augustin

#### 

#### ARTICLE

Cecilien , Felix d'Antonge , & tous ceux de leur communion , sont condannez par le Concele des schifmatiques,

c.s.p.7.1.d. 6 cp.161.p.178.1. e c.djin Par.p.7.

Aug.in Par.l.r. 'TL ne fallut pas plus d'information aux factieux : On ne laissa point à Cecilien lieu de se désendre. On ne voulut point differer davantage à prononcer; & ces Evelques à qui on avoit pardonné le crime, d'avoir livré les Ecritures, qu'ils avoient avoué eux mesmes, ne rougirent point de condanner Cecilien du mesme crime, sans l'avoir seulement entendu, se sans ofer melme

L'ande I.C. 311, 312,

it m, m

ne

er

10

is

n

nt

17

ıe

il a

t, «

D of

13 Larrani

c

١E

n

mesme l'en accuser, J'mais parcequ'ils pretendoient que ses col.d.j.c.14.p. ordinateurs en estoient coupables. Ils ajouterent pour nouveau 115.16. fujet de condannation, qu'il n'avoit point voulu les venir trouver, & qu'on disoit qu'estant Diacre il avoit empesché qu'on n'apportaft à manger aux Martyrs qui estoient en prison. Nous Cari, op. 9.291. voyons encore cette derniere accusation décrite par les Donatiftes dans des actes de Martyrs, avec des declamations ausii enflées qu'inutiles, Elles nous depeignent Cecilien à la porte de la prison le fouet à la main, & accompagné d'une troupe de foldats, renverfer, caffer, brifer tout ce qu'on vouloit apporter aux Martyrs & cela par ordre de Menfurius, jufqu'à ce qu'enfin p.293. les Martyrs moururent de faim.

'S. Augustin qualific ce jugement l'arrest d'une precipitation Aug.in Cre.1.4. inexcufable, & d'une horrible temerité. Second de Tigife qui 6.7.p. 200.1.b. parla le premier pour ouvrir l'avis de cette sentence, beust pu serate.p.278.t. empefeher une condannation fiinjuste & fi dangereuse, puisqu'il gouvernoit ce Concile, de qu'il y avoit toute autorité en qualité de de de Primat[de Numidie.]'Mais il fit bien voir que l'amour qu'il 1.41.4. avoit fait paroistre pour la paix dans le Concile de Cirthe, n'estoit autre chose que la crainte de voir son propre crime decouvert. L'impuissance où les Donatistes se virent en 313 de p.279.1.2. justifier cette action , les reduisit à citer pour garants des crimes dont ils accusoient Cecilien, les clameurs confuses du peuple schismatique de Carthage.

'On croit qu'un dessein si criminel & si malheureux , vint p.278,28, principalement des Traditeurs qui estoient à ce Concile, en p.280,1.2, petit nombre, mais appuyez de l'autorité de Second de Tigife, [& de la ferocité de Purpure.] Car comme le bruit s'estoit p.278.2.b.c/abc. repandu dans l'Afrique qu'il y avoit des Traditeurs parmi les P.Ja.b. Evelques, sans neanmoins qu'on sceuft precisément qui c'estoit; ils furent ravis de pouvoir faire tomber fur d'autres la honte de ce crime, pour s'en decharger eux mesmes, & demeurer cachez par la confusion & le bruit qu'ils exciteroient s'estantidifficile Opt. 1.7, 141 2. que de plusieurs personnes accusées en mesme temps de la mesme b faute, le bruit public distinguast si fort ceux qui estoient veritablement coupables, de ceux que l'on accusoit injustement. Ils Aug. ep. 162. p. vouloient donc cacher leurs veritables crimes en en condannant 479, 2. d. de faux dans les autres:& ainfi leur fureur couvrant leur crainte, leur crainte animoit leur fureur. Pour les autres qui n'avoient p. 180.1.2.

s. judicium boreende temeritatis festinatione accelerature,

a. providentes quod fama duas ves fimiles uns :o npove loqui non poffet. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

pas lemesmeinterest, on croit que ce sut principalement l'argent 311, 112. ь. de Lucille qui les emporta & les rendit ennemis de Cecilien ;'à quoy le petit depit de ne l'avoir pas eux mesmes ordonné, contribua aussi quelque chose,

p.277.1.d. 'Ils condanne rent non seulement Cecilien, mais aussi ses ordinateurs & ses collegues qui demeureroient dans sa communion.] col.d.3.C.14.p. 'Ils en condannerent quelques uns nommément, pretendant 225.1.C.

qu'ils estoient convaincus d'estre Traditeurs par des actes pup.col.c.11.p.141. blics qu'il ne paroilloit pas neanmoins qu'on euft lus. Ils nommoient entre autres, Novelle de Tyzique & Faustin de Tuburbe,

petites villes de la province Proconsulaire, contre lesquels neanmoins ils ne firent depuis aucune poursuite. Mais celui contre qui ils declamoient avec plus d'aigreur estoit Felix d'Aptonge, 1-c.61.p.192.2.b. qu'ils appelloient la fource de tous les maux: 2 &il est aifé de juger par là avec quel foin ils s'estoient informez des crimes de ceux qu'ils condannoient si ignominieusement, puisque la cause de Felix ayant esté examinée avec une extreme rigueur, il fut

declaré innocent, comme nous le dirons en fon lieu.]'Aussi ces pretendus coupables laisserent d'eux une bonne reputation à la posterité dans leurs Eglises, & l'on en faisoit memoire parmi les morts.

[Voilà quel fut le jugement de ces 70 Evesques,]'dont Saint Augustin dit qu'ils firent tout ce que leur inspira la passion qui les aveugloit. On n'y vit rien qui fentist la gravité d'un jugement;

on ne tint point de seances solennelles, comme les Evesques ont accoutumé de faire quand ils ont à examiner des affaires importantes. Il n'y parut ni accusateur ni accusé: on ne produisit point de témoins ni de pieces pour prouver le crime de ceux que l'on vouloit condanuer; il n'y eut que de la fureur, que de la fourberie, que du tumulte, que tout ce qui accompagne ordinairement la fausseté & l'injustice.

'Ils firent neanmoins des actes de cette condannation qu'ils

avoient prononcée si temerairement contre des absens, sans t.dicol.d.j.c.14. connoiffance de cause; & ils les produisoient souvent.bIls furent citez par le Pape Melchiade dans le Concile de Rome. Ni le jour ni l'année n'y estoient point marquez. On y lisoit les avis premierement de Second de Tigile qui estoit le chef, puis de tous les autres qui concluoient à n'avoir point de communion avec Cecilien & ses collegues. Nous avons encore celui de Marcien l'un d'entre eux, qui porte que ni ceux qui ont offert de

l'encens ou livré les choses sacrées, ni ceux qui sont ordonnez

col.p.115.1.clep. 68.162.p.114.1.b

277.1.d in Cre.l. 4 CP.161.P.179.1.

in Crc.1.4.c.45. p.108-1,b,

abc.p.3,1.b.

cp.162.p.177.1.a.

p.11(.1.c. 6 C.18, p. 117, 1.2, ec.14.p.215,1.d. dc.

in Fulg.c.16,p. 175.276.

Lande J.C. 311, gtt.

Unick

nt strips

12-

U-

11-

n-

re

ıx

üt ÇS

es

ŋţ

it

i

15

c

dans le schisme par les Traditeurs, ne peuvent demeurer dans l'Eglise de Dieu, à moins qu'ils n'aient fait connoistre leur douleur par leurs gemissemens & leurs cris, & n'aient esté reconciliez par la penitence: & que partant il ne faut point communiquer avec Cecilien ordonné dans le schisme par les Traditeurs. Ils pretendoient estre assurez des crimes de ceux ep.161.p.179.1.4 qu'ils condannoient; mais ils ne marquoient point dans leurs 201.d. j.e. 14.p. actes furquoi ilss'en tenoient affurez. Ils reconnoissoient dans in Cre.1.4.6.7.9. leur decret contre Cecilien, qu'il les avoit invitez à le venir 100,1,6, treuver[dans l'Eglife.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE IX.

Les schismatiques ordonnent Majorin, & repandent leurs calomnies par toute l'Afrique.

A P R E s que les schissnatiques se furent ainsi separez de Opt.L.P.41.2.
L'Eglise [en se separant de la communion de Cecilien,] il fallut encore elever autel contre autel, & celebrer une ordination illegitime. Car Lucille enflammée de colere comme Aug.in Cre.l.s. une furie, pressoit instamment que l'on ordonnast un nouvel c.18.p.18(1.16) Evelque contre Cecilien, comme contre un homme condanné. ainfi qu'il se justifia depuis sous le Proconsul Zenophile. On or- Open 41.2. donna donc Everque Majorin domestique de Lucille mesine qui le faisoit elire, Il avoit esté Lecteur"sous Cecilien lorsqu'il estoit encore Diacre, comme on remarque que tous les Lecteurs n.p.125. estoient soumis à quelques Diacres. Paulin qui a écrit la vie de Amb.vic. e.c. b. Saint Ambroife, dit qu'il estoit sous un Diacre qui avoit soin de luy Et il paroift qu'il estoit alors dans le Clergé. Je ne sçay p. st.g. neanmoins fi les termes de l'histoire"ne marquent point quelque chose de plus, savoir que Majorin estoit Lecteur dans l'eglise dont Cecilien comme Diacre estoit titulaire. On ne marque

in disconio

point qu'il ait eu de degré plus eminent.] 'Il fut ordonné par les Traditeurs du Concile de Cirthe: Saint Opt. p. 40. a 42. Optat & Saint Augustin paroissent formels pour dire qu'il le fut a p.43.4|Aug.in auffitost après la condannation de Cecilien, & par le meime Cre.p.185.3.b. Concile des 70 Everques. Je ne croy pas en effet qu'il y ait aucun lieu d'en douter, ni qu'on trouve aucun endroit où ces deux choses soient distinguées pour le remps : ce que nous remarquons pour montrer que le Visiteur donné aux schismatiques de Carthage, doit avoir precedé l'election de Cecilien & la mort

de Menfurius.

b.69.p.12 2.d.

col.d. t. c. 11, p.

224.2.alep.162.

166,0,279,1,0

C.11.p.15.2.a.

a abc.p.3.1.d.

'S. Augustin dit que le premier auteur des Donatistes, fut un 315,312. Donat qui estant venu de Numidie & ayant divisé le peuple Chrétien contre Cecilien, avoit ordonné avec d'autres Evelques de la faction, Majorin pour Evelque de Carthage. C'est ians doute]'ce Donat des Cales-noires qui fut condanne à Rome comme le premier auteur de tout le mal, a& que S. Augustin dit 180.1.bjietr.l.t. avoir eu l'ambition de vouloir estre maistre de toute l'Afrique, b& avoir le premier elevé dans Carthage autel contre autel. [Mais pour avoir eu la principale part à l'ordination de Maiob in Cre.1,2,C,1, rin, celan'empesche pasque Second de Tigise n'y ait fait la

p.159.2.C. unit, C, 15. p. 160. ca|Opt.p.42.a,

principale fonction.] Aprés ce Concile feditieux, où des Evefques s'estoient laissé corrompre par une femme, eles ich ifmatiques avant que de fortir de Carthage, envoyerent partout des lettres telles que la jalousie [& la haine contre Cecilien[les leur fuggera, pour faire entrer le menionge dans tous les esprits par les faux bruits qu'ils repandoient. Ils publicient contre Cecilien & ses ordinateurs le crime dont ils estoient eux mesmes coupables, croyant qu'en faifant passer les autres pour criminels, ils passeroient pour innocens. Saint Optat avoit mis ces lettres dans son recueil pour les conferver à la posterité: mais on ne les a point encore

Aug.p.160.2.2.

trouvécs.] 'S. Augustin parlant de ces lettres envoyées presque par toute l'Afrique. On ajouta foy, dit-il, aux lettres du Concile, comme on le devoit effectivement; & on crut qu'il s'estoit perdu une partie du froment dans le champ du Seigneur, quoique le veritable froment feme & predeftine pour la vie eternelle sfubfiftaft toujours fermement enraciné, & continualt à porter son fruit, L'on crut innocemment ce que portoient les lettres du Concile, faluit on. parcequ'il n'y avoit rien dont on ne pust croire des hommes similé. coupables, ni que l'Evangile défendift de croire. Mais quand on vit que les accusateurs portoient leur fureur & leur obstination jusques à une separaton sacrilege, plutost que de ceder à l'autorité de toutes les Eglises de la terre, qui demeuroient dans la communion de Cecilien, aprés divers jugemens rendus, comme nous verrons, en fa faveur, ]les veritables Fideles que ces fausses accufations"avoient obligez de se separer de cet Evesque, recon-alimaverar, nurent bien que s'ils perfiftoient dans la communion des accufateurs, il falloit demeurer feparez de celle de toute l'Eglife. Ils aimerent donc mieux croire à l'Evangile de J.C.qu'au jugement de leurs collegues; & ainsi plusieurs tant des Evesques que des

L'an de J. C.

jii, jii,
jii, jii,

35

ſ

, files m

LES DONATISTES.

Ecclesiastiques & du peuple, se réunirent [à Cecilien &] à l'Eglise Catholique,

[Ce für done par l'Ordination de Majorin qu'on vit toute l'Afrique dividée en deux partis, l'ét que dans plufeurs Eglies il 49-14-249-24 vavoit deux Evefques ordonnez, l'un par Majorin, [& l'autre par Cecilien, ou par eeux de leur commoin. J'Pour les provinces parties de l'Afrique, elles demeuroient toujours une de l'Afrique, elles demeuroient toujours une said cecilien, (qui fans doute n'avoit pas manqué de les informer de la juftice de la caufe : la moins nous verons que Conflantin

fe declara d'abord pour luy contre ses adversaires.]

'Les schismatiques n'eussent pas aussi manqué de leur écrire ed, contre Cecilien, si les crimes qu'ils luy imputcient eussent esté veritables:mais ils voulurent attendre que la longueur du temps donnast quelque poids à leurs calomnies, avant que d'en venir à un jugement[regulier & canonique:]ou ce qui est encore plus vraisemblable, parcequ'aprés avoir condanné Cecilien comme il leur plut, ils se croyoient en sureté par leur grand nombre, & n'osoient pas poursuivre une si mauvaise cause devant d'autres juges, qui n'estant point corrompus pourroient aisement reconnoistre la verité. Mais quand ils virent ensuite que toute la terre demeuroit unie de communion avec Cecilien, que c'estoit à luy que s'adressoient les lettres des Eglises d'outremer, & non pas à celui qu'ils avoient si injustement ordonné en sa place, ils eurent honte de demeurer dans le filence, parcequ'on auroit pu leur reprocher qu'ils souffroient que tant d'Eglises, faute d'estre averties, communiquassent avec des Evesques condannez, & qu'ils se separoient eux mesmes de la communion de tontes ces Eglises innocentes, en laissant par leur silence, hors de la communion de toute la terre, l'Evesque qu'ils avoient ordonné à Carthage. Ils prirent donc enfin le parti d'accuser Cecilicn devant les Evelques d'outremer, se promettant de deux choses l'une, ou de satisfaire pleinement leur passion, s'ils pouvoient faire en forte par leurs artifices qu'il fuccombast sous leurs calomnies, ou s'ils n'en pouvoient venir à bout, de ne se pas dessiter pour cela de leur injuste separation, mais de dire pour s'excuser, ce que disent tous les chicaneurs, lors mesme qu'ils ont esté le plus clairement convaincus, qu'ils estoient tombez entre les mains de mauvais juges.

TON

# ARTICLE X.

Constantin maistre de l'Afrique donne de l'argent & des privileges aux Eglises Catholiques ; écrit à Cecilien contre les schismatiques.

# L'AN DE JESUS CHRIST 313. [TLne paroift point que les schismatiques alent rien fait pour

tascher de justifier leur conduite aux Eglises d'outremer. jusqu'aprés que Constantin se fut rendu maistre de l'Afrique. Ce prince destiné de Dieu pour rendre la liberté à l'Eglise, ayant passe les Al pes pour faire la guerre à Maxence qui tenoit l'Italie & l'Afrique,"le defit enfin auprés de Rome le 28 d'octobre en v.Constanl'an 312. Maxence s'estant trouvé noyé après la bataille, J'on tin \$26 note luy coupa la teste pour la montrer au peuple ; 28 sur la fin de 34, l'liver en 313, lon l'envoya en Afrique bcomme pour confoler cette province que Maxence s'estoit efforcé de ruiner. Aussi l'Afrique la receutavec une extreme joie. La ville de Cirthe furtout avoit beaucoup fouffert, ayant esté affiegée & ruinée durant la guerre de Maxence contre Alexandre. Constantin la rétablit, l'embellit, & luy fit porter le nom de Constantine [qu'elle garde encore aujourd'hui : d'où vient que Silvain & Petilien sont nommez indifferemment Evesques de Cirthe ou de Constantine.

Panc.6,p.146| Zoll.1.p.677, c. 4 Panc.7,p.178, b 1b/6,p.14/[7ol], p.675,d.e|Aur. V.p.026,b. e Panc.7,p.177, dAur. V.p.32da

Eucl. to.c. 6. p. 193. c.d.

393.c.d. e.5.p.390.c.d.

c.7.[.j94.

mesme année,

Euf.p. 394.c.

alors à Conflantin, Eufebe nous en a confervé deix adreffez à Anulin, J'que Conflantin avoit fair Poconofil d'Afrique, ou qu'il y avoit envoyé, si l'on veut que ce soit cebu qui avoit exercé la mesime charge en 19 & 19.4 Le premier de ces edits est est pour faire rendre tous les lieux appartenans aux Eglises est pour faire rendre tous les lieux appartenans aux Eglises Catholiques des Chretteins, qu'on pouvoit avoit suspregiquent la persecution. Le "second est plus celebre & plus important, Inslatja. C'est celu par lequel Constantin exeme les Ecclessistiques de coutes les fonctions civiles, Cete est me peut pas avoir est és site avant le commencement de 313, ni aussi beaucoup plussard, j'pussignit parosite stre manuel et la pussignit par de la la vient de la la metal de la pussignit par de la la metal de la metal de la metal de la metal de la metal de la la metal de la metal de

Entre les edits que le nouveau zele de la religion fit faire

'Constantin y dit positivement que ce privilege sera pour l'Eglise Catholique dont Cecilien estoit le ches: [d'où l'on peut juger qu'il savoit déja l'opposition que les Donatistes faisoient

and The Green of the Control of the

75

10

n V.Corke

It dip

à cet Evefque. Mais cela paroist bien davantage dans une lettre qu'il écrivit à Cecilien mesme, J'dans le mesme temps ce semble »,p. 191.1.a. qu'il adressa à Anulin l'edit dont nous parlons, Constantin luy c.6.p.195. mande d'abord qu'il avoit resolu de donner quelque somme d'argent à divers ministres de l'Eglise Catholique, pour distribuer dans toutes les provinces , dans l'Afrique , la Numidie , & les Mauritanies: & que dans ce dessein il a écrit à Urse receveur general de l'Afrique, de luy mettre entre les mains une certaine somme qu'il feroit distribuer suivant le billet qu'Osius luy envoyoit, & que si la somme ne sussissit pas, Heraclide intendant de son domaine avoit ordre de luy fournir tout ce qu'il luy de-

manderoit. Et parceque j'ay appris, ajoute t-il, qu'il y a des بن مجانعة perfonnes d'un esprit turbulent , qui veulent corrompre le peu-ு ple de la tres sainte Eglise Catholique par des divisions dangereuses, sachez que j'ay donné ordre de ma propre bouche au " Proconful Anulin, & à Patrice Vicaire des Prefets, de veiller à » cela fur toute autre chose, & de ne point tolerer ce desordre. » C'est pourquoi si vous voyez des personnes continuer dans cette

» folie, adressez vous aussitost à ces officiers, & faites leur vos » plaintes, afin qu'ils punissent les seditieux comme je le leur ay On voit la moderation de Cecilien dans le peu-d'usage qu'il a fait d'un ordre si favorable : & S. Augustin l'auroit sans doute

» commandé.

relevée, s'il avoit vu''cettre lettre lorsqu'il écrivoit contre les Pile n'eft Donatistes. S.Optat aussi n'auroit peutestre pas dit absolument] 'que Constantin ne savoit rien encore de l'affaire des Donatistes, Opt.L.P.41.C. lorsque ces schismatiques la porterent devant luy:[Il ne se trompe pas neanmoins dans le fond, puisque ce qu'il veut dire principalement, c'est que personne ne s'estoit encore adressé à Constantin pour terminer ce differend.]Car son dessein est de montrer que les Donatistes se sont les premiers adressez à luy, pour le méler dans les affaires de l'Eglife; & qu'ainsi ils avoient grand tort de se plaindre que les Catholiques sissent la mesme " chose, & de dire comme ils faisoient, Qu'ont de commun les n Chrétiens avec les Rois, & les Evesques avec la Cour | Saint

Augustin emploie plusieurs fois le mesme raisonnement.]'Il Aug.ep.48.p.66. blasme principalement les Donatistes, de ce qu'avant que de 14. s'adresser à l'Empereur, ils n'avoient pas porté leurs plaintes contre Cecilien aux Evefques d'outremer, s'ils avoient fujet d'en faire quelqu'une. Voici donc comment Constantin fut engagé

à se meler du schisme des Donatistes.]

# ARTICLE XI

Les schismatiques accusent Cecilien devant Constantin; demandent de sfre jugez, par des Evesques des Gaules: Constantin leur donne, S. Materhe de Cologne, S. Marin d'Arles, & S. Retice d'Auun: Quels espicient les deux premiers.

Aug.cp.68.p. 121.1.c.d|Euf.n. p.197.1.c. 'A Nulla ayant receu la lettre de Conflantin, c'eft à Cecilien & aux Eccleiaftiques de fa communion, [felon que le portoir la loy meline,] les exhotante en merine temps à expliquer au culte de Dieu avec la reverence due à la fainteté de la loy Chrétienne, puisqu'on leur accordoit une immunité entire, & à rétablir l'unité par un confentement univerfel. [Cecilien témoigna fans doute qu'il n'avoit point de plus grand défir.]

Aug.p.113.1,d,

Il paroit qu'Anulin ne crut pas devoir faire part de cette loy aux Donaitles, [qu'elle ne regardoit pas. Cela les irrita fans doute:] Et peu de jours aprés, quelques uns [des Evefques (chifmatiques, Jaccompagnez d'une multrude de pruple, vin-rent trouver Anulin, pour luy faire des plaintes contre Cecilien. Ils luy presenterent une requeste sans seau, avec une liasse de papiers se sellés & enfermée dans un face de uit; faquelle portoit

d|cr.41.p.66.1

pour titre & pour infeription, "Production de l'Eglife Catholi-alitem, que contenant les crimes de Cecilien, donnée par le parti de a Majorin. Carc'elt le nom qu'ils prenoient d'abord avant que de a s'appeller le parti de Donat.

p.113.1.c. Opt,l.1.p.43.44.

'Ś.Optar raporteces paroles d'une requefte que les Donatifles avoient adrellée à Conflantin. Nous nous adrelfons à vous, tres n'excellent Prince, parceque vous eftes d'une race juste, & fils u' d'un pere qui n'a point exercé de perfecution comme les autres u Empereurs s'es collegues. Comme donc les Gaules ne foint point u tombées dans le crime d'avoir livré des chofes facrées, ]& qu'il u y a des diffustes entre nous & les autres Evéques d'Afrique, u nous supplions vostre pieré de nous faire donner des juges dans u les Gaules. Donné par Lucien, Digne, Nassique, Capiton, Fiden- « c, & les autres Evéques' du melme parti. 'Cette requeste est «Nors».

Euf.n.p.199,1

apparemment celle que nous venons de dire que les Donaristes avoient presentée à Anulin sans la seeller, & qui estoit attachée au sac où estoit leur liasse de papiers. [Mais je ne sçay si ce qu'en raporte

hug.ep.68.p.123

L'an de J.C. LES DONATISTES.

raporte S. Optat, est la requeste entiere, ou si ce n'en est que la conclusion. Le dernier paroist neanmoins le plus probable. ] S. v.R.p.164. Augustin parle plus d'une fois de cette requeste, par laquelle les gep. 162. p. 179.1. Donatistés faisoient Constantin le juge, ou au moins le maistre d'une affaire purement ecclesialtique. C'est assurément ce qu'il ep.171. p.191. Le. appelle autrepart les lettres des Donatiftes, par lesquelles ils demandoient que les differends des Evesques d'Afrique sussent jugez par des Prelats d'outremer.

Anulin ayant receu les papiers des Donatistes, manda l'état epos, p. 11, 1, e.d. des choses à Constantin par une lettre que nous avons dans S. Notes "Augustin, & qui fut lue dans la Conference de Carthage, boit Cart.c.3.5 216. elle est datée du 15 avril 313, quoique cette date, selon d'autres, 45120. foit celle de la requeste des Donatistes. Il luy envoya en mesme « Aug. p. 114. 1. d. temps cette requeste & les autres papiers des Donatistes, comme del Cart, e.g. 5 ils l'en pressoient instamment, sans neanmoins rien faire qui pust prejudicier à Cecilien. Il femble qu'outre la requeste & la liasse, il ait encore envoyé"d'autres actes fur la mesme affaire, peutestre quelques procés verbaux qu'il avoit faits.]

Cecilien: [de forte qu'ils peuvent luy avoir deputé depuis,]

Abj: dis

'Ily en a qui croient qu'il envoya tout cela par des Donatiftes, Aug.v.R.p.165. » & ils fe fondent fur ce que dit S. Augustin; Pourquoi donc vos in Par.l.i.c. p.p. » deputez ont-ils esté trouver Constantin ? Pourquoi l'ont-ils fait 9.1.b. » juge de leur cause?'Neanmoins S. Augustin mesme en un autre ep.171.p.295.1.e. endroit se contente de dire qu'ils luy envoyerent leurs requestes. [Anulin dans fa lettre ne parle point non plus de deputez.] Constantin écrivant au Pape, ne parle aussi que des papiers que Follio, e.c. Anulin luy avoit envoyez, où Cecilien estoit accusé de divers cri- 191.2. mes. Maisdans une lettre posterieure, il dit que les schismatiques Bir. 114.5 44. l'estoient souvent venu importuner, & particulierement contre

'Il estoit dans les Gaules lor squ'on luyenvoya toutes ces pieces. Cod, Th, chr. S. Optat raporte que quand il eut lu la requeste des Donatiftes, Opt. 1.1.P. 44a. nil répondit avec indignation; Vous demandez que je vous juge men ce fiecle, moy qui attens à estre moy mesme juge par I Es Us » CHAIST. Neanmoins ces paroles se trouvent dans une lettre act.p.184.b. écrite deux ans depuis. Ecrivant aussitost aprés au Pape, il té- Eus. p. 191. b. moigne qu'il avoit beaucoup de douleur de voir le peuple Chrétien separé par des factions contraires, & les Evesques divisez les uns contre les autres, particulierement dans une province si

peuplée, & queDieu luy avoit foumife fans qu'il luy en eust couté aucune peine.

'Il accorda neanmoins aux Donatistes les juges qu'ils deman- Augeparapa \* Hift. Eccl. Tom. VI. 193.I.G

L'mid.

ındent donne Antun:

eft à oir à n que

nps å ntere unité erfel.

rand cette

ques VIDlicn. e de

rtoit oli- alien i de "

edc " Acs res "

fils res oint " u'il «

ue, " 2115 " cn- " est "NoTI"

iec 'en

rte

L'an de J.C.

Opt.p.44. a|Euf. doient , & nomma pour cela Materne Evesque de Cologne, 313. Retice d'Autun, & Marin d'Arles, laiffant aux Evefques l'exa-« Aug.ep.166.p. 289.1,b, men & le jugement de cette affaire, & n'ofant pas juger luy mesme la cause d'un Evesque. Il choisit ces Prelats comme les Bar.314.5 45. plus estimez & les plus capables'de terminer cette affaire selon 5 44. la justice, parceque c'estoient des personnes dont la vie estoit Gall.chr. toute pure, & la conduite aussi sainte que leur caractere. Aussi

les deux premiers font honorez aujourd'hui comme Saints par Conc.t.4.p. leurs Eglifes '& Marin a receu ce titre des le V, fiecle dans le 1013.b. fecond Concile d'Arles, Nous le verrons l'année fuivante prefi-

der au Concile assemble de tout l'Occident.] L'Eglise honore Bar, 14, fept, f. aujourd'hui un Saint Materne le 14 de septembre ;]"& c'est Nors 6. apparemment celui mefine dont nous parlons. La plus ancienne Sur.13.0ct.p.

358.5 2. vie de S.Severin l'un de ses successeurs, en parle fort honorable-Gall, chr.t.r.p. ment, Mr. de S. Marthe le mettent comme le premier Evefque £ 56. de Colognes & c'est sans doute la tradition de cette Eglise.] Sur.9.11.0ct.p. puisque la vie de S. Gereon & celle de S. Brunon content S. 141.5 12 170.526.

Evergiste successeur de S.Severin, pour le troisieme Evesque, ne 23.03.p.36.5.2. mettant point sans doute Euphrate en ce rang, I'non plus que celle de S.Severin, à cause de ce qu'op pretend qu'il tomba dans

l'Arianisme. On peut remarquer que S. Athanase parlant de cet Ath.fol.p.8222. Euphrate qu'on fait fuccesseur immediatdes. Materne, l'dit que Cologne estoit metre pole de la Gaule superieure.

["Il y a affez lien de croire que S.Materne gouverna d'abord V.tanotes. tous les pays qui font aujourd'hui les dioceses de Treves, de Cologne, & de Liege, & qu'enfuite il fe dechargea de celui de Treves fur S. Agrece qui en estoit Evesque en 314, & se retira à Cologne. Si cela est veritable, nous y trouvons un juste sujet d'admirer l'humilité & le defintereffement de S. Materne, Car la ville de Treves estoit alors beaucoup plus considerable que celle de Cologne, cftant la refidence ordinaire des Empereurs, ce qui la rendoit la capitale des Gaules, de l'Espagne, & de l'Angleterre.]'On tient que Saint Materne aprés eftre mort à Cologne fut porté à Treves, & enterré dans l'eglife qui porte

Mol. (, B.p. 197. 1[Sur.29.may,p.

Sur. 9.06. p.142, aujourd'hui le nom de S. Matthias, On en cite une vie, & l'on affure qu'il a fait beaucoup de miracles, foit durant sa vie boit aprés fa mort.

OTI 6.

· 1s note 6

## ARTICLE XII.

#### De Saint Retice Evefque d' Autun.

[ CAINT RETICE est plus celebre parmi les anciens que S. Materne & que Marin.] Saint Jerome dit qu'il avoit eu une Hier, v.ill.c.81, tres grande reputation dans les Gaules. S. Augustin dit que les P.294.d actes du Concile de Rome, où estant juge avec le Pape, il avoit "Aug.in Jul.1. condanné Donat & absous Cecilien, faisoient voir qu'il avoit imp. l.i.c. ss.p. eu une grande autorité dans l'Eglife durant son episcopat. 11 15 à imp.p.t. à d. l'appelle un homme de Dieu; & il oppose son nom aux Pelagiens, in Jul. 1.1.27.P. le joignant à cette affemblée venerable de personnes faintes & 172.2.c. illustres par leur doctrine, qu'il produit pour prouver le peché originel.'S. Gregoire de Tours affure qu'il estoit d'une race tres Gr.T.gl.C.c. noble, & qu'il se rendit illustre par la connoissance des lettres, 75-P-472. 'Saint Jerome luy attribue en effet de l'eloquence, eun''discours History, 135, 15, orné, rapide, & elevé, comme estoit ordinairement celui des P.77.b. Gaulois, un style sublime & magnifique.

'On remarque de luy qu'aprés avoir passé les premieres années Gr.T.P. 472. de sa jeunesse, il avoit une femme qui avoit la mesme modestie & la mefine fageffe que luy. Ils s'unirent enfemble non d'une alliance charnelle, mais d'une charité toute spirituelle & toute pure. A la continence ils joignirent lesaumosmes abondantes, les frequentes veilles, & une application continuelle à l'exercice des bonnes œuvres. Ils pafferent plufieurs années de la forte, p.473jusques à ce que la femme estant preste de mourir, elle dit en » pleurant à son mari, le vous prie, mon trescher frere, que quand » vous aurez achevé vostre course, on vous mette dans le sepulere » où l'on va renfermer mon corps & que comme nous avons tous » deux confervé l'amour de la chafteté dans un mesme lit, nous » puissions aussi nous réunir en un seul tombeau. A prés ces paroles elle rendit son esprit qui fat elevé dans les cieux : & Retice sut porté[quelque temps après,]par l'election du peuple, sur le throne episcopal de la ville d'Autun, où il fit paroistre une pieté fi eminente, que la fainteté de fes actions egaloit la grandeur de la grace[& de la dignite]epifcopale.

Quelques uns croient que ce fut luy qui instruist le premier Gall.chr.t.z.p. l'Empereur Constantin aprés la vision qu'il eur de la Croix [en 28,1, l'an 311 ou 312. Nous n'en favons rien de positif. Il est certain feulement, comme nous avons vu, qu'il le donna pour juge aux

ep.6,t.t.p.53.4.

Donatiftes, comme un Evefque dont il faifoit une eftime particuliere. Nous verrons dans la fuite ce qui fe paffa en cetre
affaire, & comment Retice affiffa encore l'année fiviante au
Concile d'Arles, On ne fçait point combien il vécut depuis
cela j'mais fuelment qu'il arriva à la derniere heure par les
divers degrez des graces fipirituelles dont Dieu le remphisoit, &
avec une plenitude de vertu qui s'estoit toujours pers'éctionnée
& consommée de plus en plus. On tenoit à la fin du VI. ficele,
qu'il avoit fait apporter à Autun de l'eau du Jourdain (depuis
fans douce que Constantin fur devenu maistre de l'Orient en
333 ji que S. Amateur Evesque d'Auxerre estant venu à Autun
[12a 448, piri de cette eau pour en guerir trois lepreux.

Gr.T.p.475.

Boll.t.may,

Gr.T.p.473-474.

Gall,chr.t.2.p. 18.2. 4 Sauff,p.445. pretend que cela fe fit avec divers miracles qu'on peu lire dans S.Gregoire de Tours. On fait memoire de luy dans le breviaire d'Autun, [oh] fa fefte eft marquée le 19 de jullet. Elle l'est aussi dans le martyrologe de M' du Saulday, Mais selle ne l'est point dans le Romain, in messe dans celui de Perrarius, & quand son Eglise ne l'honoreroir pas comme un Saint, on ne luy pourroir pas disputer ce tirre, qui luy appartient & par sea actions, J & par l'autorité de S. Augustin de Saint Jerome qui le qualisse Bienheureux, & de S. Gregoire de Tours Cofficier que l'Eglist v. s. sinhonore aussi comme un Saint, sur son di uccession parle de p<sup>luce</sup>. S. Retice, à qui il attribue, comme S. Jerome, une reputation tres celebre.

Il fut réuni dans le tombeau avec sa chaste epouse : & on

Aug.in Jul.l.r. c.7.p.172.2.c. 6 Hier.ep.6.p. 51.2. cGr.T.p.472. d p.474. e Ado,20.306.p.

Aug.in Jul.I.z. c.3.p.1662.a.b. f Hier.v.ill.c. 82.p.294.d. p.295.a. cp.3.p.53.a. cp.3.p.78.c.d.

[Il l'avoit acquife par sa plume aussibien que par ses actions.] 'Saint Augustin cite de luy quelques paroles d'un discours où il parloit du battefme & du peché originel.fS, Jerome dit qu'on lifoit de luy des commentaires fur le Cantique des cantiques, & un autre grand ouvrage contre les Novatiens ; mais qu'il n'en avoit rien trouvé davantage. Il demanda instamment à Rufin une copie de son commentaire sur les Cantiques;'& il en donna des copies à diverses personnes pour le lire. Neanmoins Sainte Marcelle luyen ayant auffidemandé une [lorfqu'il eftoit à Rome vers 383, lil luy répondit que ce n'estoit pas un livre propre pour une personne savante comme elle estoit; que l'auteur y faisoit plus paroiftre d'eloquence que d'erudition; qu'il n'avoit pas eu affez foin de s'instruire par la frequentation des Juifs, & par la lecture d'Origene & des autres anciens commentateurs ; en un mot, qu'il y trouvoit beaucoup plus de choses qui luy de plaisoient que d'autres qui le satisfissent. Il marque en particulier quelques

p.77.b.

L'andet.

c v.5.5a

d

e

13

10

315.

LES DONATISTES.

unes des fautes qu'il y trouvoir, comme d'avoir dit que Tharfit efloit Tarfe en Cilicie, & que l'or appellé Ophaz marquoit S. Pierre, parcequ'il confondoit Ophaz & Cephaz. Il reconnoit p.78-6. neamoins que Joséph el tombé dans la premier de ces fautes: «Ex depuis cette lettre il ne laific pas de parfer avantageoffment ville. Es. p. de S. Retice dans fon traité des hommes illultres; Nous n'avois plus rien de tous fes ouvrages, Phors ce qu'en cite S. Auguffin & p. p. de perce, un endroit de fon commentaire fur les Cantiques confervé dans l'apologie d'un Beringer.

#### ARTICLE XIII

Constant:n joint le "Pape Miltiade aux Evesques des Gaules pour juger l'affaire de Cecilien: De S. Mirocle & S. Eustorze Evesques de Milan.

No.1. a quels efloient les Prefets des Gaules que Conflantin donna pour juges aux Donatifies, conformément à ce qu'ils luy avoient demandé, l'Il en écrivit à ces Prelats : & zatine, p. a fin qu'ils cuffent une plus ample information de l'affaire il leur province pour les pièces qu'il avoit receues d'Anulin. Il ordonna qu'ils fer transporteroient en diligence à Rome pour b.c. y juger l'affaire conjointement avec le Pape, que Cecilien s'y rendroit aufil par mer, avec dix Evefques tels qu'il jugeroit aufil par mer, avec dix Evefques tels qu'il jugeroit aufil par mer, avec dix Evefques tels qu'il jugeroit aufil par mer, avec dix Evefques tels qu'il jugeroit aufil par mer, avec dix Evefques tels qu'il jugeroit aufil par mer, avec dix Evefques tels qu'il jugeroit aufil par mer, avec dix Evefques tels qu'il jugeroit autient dix autrets du parti contraire. On lut dans la Conference de Augeol. A.c. Carrhage la lettre d'Anulin, pal laquelle li immandoit à Confian. Lapasal. La qu'il avoit notifié cet ordre aux deux parties, & qu'elles avoient promis dy fatisfaire ("Il y a dans les tirres de la Confe. Cam.b., Lapasal. en configue Cecilien y devoit aller avec dix de fes Ecclefia fliques:

"Celui qui effloir alors affis for la chaire de Saint Pierre effloir Buch passifici.

Mititade, comme les manuferits de Saint Auguffin fet tous les Paris, anciens] l'appellent ordinairement elles nouveaux le nomment per Melchiade. On le fait Africain Ouelques uns difent qu'il avoir de la comment per l'est de la direction de la comment per l'est de la direction de l'Eghlie for faugine technique de l'Eghlie for faugine technique de l'Eghlie for faugine technique de l'est de l'e

Speciates la penitence, Pansia Conference de Carthage en 411, on lut 16,873,26.

des actes qui portoient que Miltiade, qu'on fuppofe avoir a lors 16,482,001,497.

efté Pape, avoit envoyé des Diacres au Prefet de Rome, avec 16,613,194,184.

des lettres de Maxence & du Prefet du Pretoire, pour recevoir 8.

s, dericis pour cepiscopis,

Dij

les lieux & tout ce qui avoit esté osté aux Chrétiens durant la 313persecution; Maxence avant ordonné qu'on le leur rendist. [Ce fut sous son pontificat que l'Eglise Romaine vit le changement le plus agreable qu'elle euft pu fouhaiter, par la conversion de Constantin, & fa victoire sur Maxence. Il ne faut pas douter que Miltiade n'en ait ressenti les premiers & les plus considerables effets. Mais il ne s'en est rien conservé dans les mouvemens authentiques.

Euf.1.10.c.s.p.

'Constantin luy écrivit sur l'affaire de Cecilien; & il le prend à témoin du respect qu'il avoit pour l'Eglise Catholique, & qu'il ne souhaitoit rien plus que de la voir entierement unie sans aucune division ni aucun schisme.'Il le prie donc d'examiner l'affaire avec les trois Evefques des Gaules, de la manière qu'il jugera la plus conforme à la loy facrée [de l'Evangile,]& de la decider autant qu'il se pourra suivant les regles de l'equité & de la justice. Ainsi il ne restoit plus aucun pretexte aux Donatistes

Aug.cp.162.p.

de se plaindre mesme que le Pape & les trois Evesques des Gaules eussent entrepris de connoistre de cette affaire, puisqu'outre le pouvoir qu'ils en pouvoient avoir d'ailleurs, c'estoit l'Empereur qui, à la priere des Donatistes me sines, envoyoit ces trois Eves-

ques pour juger l'affaire avec le Pape.

Euf.p.391.a.

'Constantin joint un Marc avec Miltiade dans le titre de la lettre, & l'établit de mesme juge de l'affaire des Donatistes. ["On doute quel peut estre ce Marc : mais l'opinion la plus Nor : 7. probable eft que c'eft Saint Merocle, ou plutoft Mirocle (car on l'appelle d'ordinaire ainfi,)] qui estoit Évesque de Milan , &

Opt, 1, 1, p. 44, b. Amb.div.r.p. 101.0.

qui affilta en effet avec le Pape au Concile de Rome.'Il est mis par Saint Ambroife mefine entre fes plus illustres predeceffeurs, lorfqu'il dit qu'il ne peut pas abandonner la foy & la fuccession qu'il a receue de S. Denys, d'Eustorge Confesseur, de Mirocle, & des autres anciens Evergues, Ennode luy donne le titre de Confesseur dans la vie de S. Epiphane de Pavie, dont la mere estoit de la famille de ce Saint. [Il peut avoir succedé à Saint

Enn, v. Epi.p. 360.

Materne, "qu'on dit avoir esté Evesque de Milan durant la V.S.Nabor, persecution de Diocletien.] Baronius raporte une epigramme

Bar.as.fept.f.

d'un Mirocle Evesque, où il est dit qu'il avoit fait bastir une eglife de Saint Anathalon, dont il avoit fait peindre l'image fur la muraille, Cette epigramme est donnée par Alciat, Le Pere Sirmond la cite I'll y en a neanmoins d'autres qui la tiennent v.s. Barna-

Enn.n.p.6L

pour suspecte.]'Mirocle n'assista pas sculement au Concile de bé note 4.

Conc.t.1.p. 140; |:419.0,

2. Quelques uns mettent Myrocle ou Myroclete,

22 62 L. an de J.C. 313.

LES DONATISTES.

Rome, mais encore l'année fuivante à celui d'Arles,[Nous ne favons pas ce qu'il fit depuis.]'Son Eglise & le martyrologe Bat. dec. Romain l'honorent au nombre des Saints le 3e de decembre, Mabi.muf.t.t.p. 'quoiqu'on life dans un monument fort ancien qu'il est mort le 110. 30 de novembre. On marque qu'il fut enterré dans l'eglise "10

v.S. Nabor. Porcienne aupres de S. Victor ["Martyr de Milan,

Nor: 8. "Saint Eustorge fur apparemment son successeur.] Car Saint Ambroife le met entre luy & Saint Denys, Ainfi il ne l'a pas precedé. Et s'il a fouffert quelque chose durant la persecution,] comme le titre de Confesseur dont il l'honores le fait juger, il ne le faut pas eloigner beaucoup du regne de Diocletien. Ainfi il aura gouverné entre S. Mirocle, & S. Protais J'qui eftoit Evefque Ath.ap.t.p.676. de Milan loríque S. Athanase vint en cette ville[en 345] b& qui 6. Hil.fr.1, p.20, ayant encore affifté au Concile de Sardique[en 347,] cftoit fans Bar, 346, 54. doute le predecesseur immediat de S. Denys celebre en 355, Par ce moyen rien ne nous empeschera de dire que S. Eustorge de Milan, eft]'cet Euftorge d'Italie que S. Athanase met entre les Athor. 1. p. 191. hommes apostoliques de son temps, dont la foy estoit entierement pure & hors de foupçon. L'Italie marquoit alors proprement les pays dont Milan estoit metropole. Et Saint Athanase pouvoit avoir connu S. Eustorge, soit dans le temps qu'il avoit passé en Occident avant l'an 345, soit dans le Concile de Nicée, auquel S. Eustorge peut aisément avoir assifé.

On fait la feste de ce Saint le 18 de septembre. Les additions du martyrologe de Bede la metrent le 17 & le 18.] Les diptyques Mabi.muf.t.rp. de l'Eglife de Milan disent'qu'il mourut ou fut enterre le 19, V.lanote 8, aprés avoir esté 17 ans Evesque. Nous avons sa vie dans Mom- MS.p. 504. britius, dont tout ce que nous pouvons tirer, c'est qu'on pretend qu'il estoit Grec, & qu'il bastit une eglise qui a depuis porté son p. 506. 508 Ugh. nom, & où il fut enterré aprés avoir gouverné 17 ans.

DEDENIES DE DE LE LE LE LE LE LE CONTROPORTE DE LE CONTROPORTE DE

ARTICLE XIV.

Concile de Rome pour juger l'affaire de Cecilien.

Pour retourner à nostre suite, Constantin dans la lettre à Miltrade, ne nommoit point d'autres juges pour l'affaire de Cecilien, que le Pape avec les trois Evesques des Gaules, ou au plus avec S. Mirocle de Milan.]'Il ordonna depuis que l'on Bar,314,544. y ajoutast sept Evesques de la mesme communion, pour juger cette affaire avec les autres qui pourroient se rencontrer. Aussi Opt.l.t.p.44.

Nors 1

V.S.Nate

r v.s.Bank

Geo,fac.p.64. Baudr.p.108. 4 Opt.p.44.

outre le Pape & lestrois Evefques des Gaules placez les premiers, #15. il se trouva encore au Concile de Rome quinze Evesques d'Italie. Mirocle de Milandont nousvenons de parler, Florien de Cesene Idans la Romagne, Zorique de Quintiane 'dans la Rhecie du departement d'Italie, aujourd'hui Kintzen bourgade de Baviere fur le Danube un peu audessus de Passau. Aprés Zotique il yavoit Stemnie de Rimini, Felix de Florence en Toscane, Gaudence de Pife, Constance de Facnza[dans la Romagne, Protere de Capoue, Theophile de Benevent, Savin de Terracine, Second de Palestrine, Felixide Cisterna pres de Rome, Maxime d'Ostie, Evandre d'Urfin[ou Adiazzo en Corfe.] Baronius doute fi au lieu d'Ursin il ne faut pas lire Urbin.'Le dernier est Donatien à Foro Claudii. On croit que c'est aujourd'hui Tolfa à 28 milles de Rome à l'Occident, ou le chasteau d'Oriol dans le patrimoine

Bar. 115.5 24. Opt.p.44. Baudr.p.195.

Opt. p. 44.

Aug.col.d.z.c. 17.p.116.1.b. Aug.pC16.e.p. 121.2.b.

Opt.p.41.b.

Aug.col.d.y.c. 17. p.116, 1. a. Opt.p.44.b.

Bar. 112.5 82. \$ 85.

Hier.ep. so.p. 198.di Prud.in fym.1.1.p.111.

Faudr. p.180.

de S. Pierre. 'Ce fur devant ces 19 Evefoues que la caufe de Cecilien fue agitée. Saint Optat luy oppose Donat comme chef du parti contraire. C'est Donat Evesque des Cases noires en Numidie squi v. la note 4. passe pour le premier auteur du schisme, & qui en pouvoit estre alors le chef, s'il effoit Primat de la Numidie. l'Cecilien ne parut point au Concile comme juge: il y tint seulement le rang de partie & d'accusé : [ & il faut dire mesme qu'on y suspendit la communion avec luy, puifqu'il n'y fut receu qu'aprés avoir esté purgé. Le Concile s'affembla le vendredi deuxième d'octobre. Constantin & Licinius estant Consuls pour la troisieme fois, [c'est à dire en l'an 313.] Car le jour & l'année estoient marquez

dans les actes qu'on en dressa. 'Il s'assembla dans la maison de Faustes semme de Constantin,] au palaisde Latran; [c'eft à dire ce femble dans un appartement de ce palais, où Fauste logeoit lorsqu'elle estoit à Rome: car pour

tin.] Baronius croit neanmoins que de ce que le Concile se tint dans le palaisde Latran, cela luy fusfit pour prouver que ce palais avoit desfors esté donné aux Papes par Constantin, & que le Concile s'y tint parceque c'estoit le logement de Miltiade, d'où il tire enfuite des conclusions tres remarquables smais qui ne regardent point les Donatistes. Ce qu'on peut dire estre assuré] 'par l'autorité de S. Jerome & de Prudence, c'est que des la findu IV, fiecle il y avoit une eglife dans ce qui avoit efte autre fois

lors il ya apparence qu'elle estoit dans les Gaules avec Constan-

a à cribus calornis, dont on voit les ruines pres de Cisterne. Le siege episcopal a esté uni avec cciui de Velieres.

le

Maker.

V.lances

cfte ani re

LES DONATISTES.

le palais de Latran/Que si c'est celle que l'on a appellée Confrantinienne, [comme je croy que personne n'en doute, il y a lieu

de presumer que ce sut Constantin qui la sit bastir.]

"Le Concile tint trois feancest" Cecilien y fur prefent avec fes carcufaceurs, qui comparurent (dans la premiere feance.] Touses chofes y furent difcuedes avec un foin qui fit voir combien les surses chofes y furent difcuedes avec un foin qui fit voir combien les surses chofes y furent difcuedes avec un foin qui fit voir combien les surses chofes y furent difcuedes avec un foin qui fit voir combien les surses chofes y furent qui fit voir combien les perfonnes des accufacturs, sit i y en cut qui or rejetta à caufe des taches fdont leur vie effoit noircie. De ce representation des Cafes-noires, fin eanmoint i eur la hardieffe de fe porter pour accufactur, comme il eft visible qu'il en failoit toutes les foncions.] I'left certain qu'il avoua affez ab.

de chofes pour merker d'effre condanné. Il fut convaincu, luy prefent, d'avoir fait fchifme à Carrhage lorique Cecilien n'efloit encore que Diarect. Il avoua auffig qu'il avoir rebartizé, & qui fore, et avoir imposé les mains à des Everques tombez (dans l'idolatrie, ] contre la pratique que l'Egilé fivoir alors, fon quoy nous venique de l'egilé fivoir alors, fon quoy nous venique que l'egilé fivoir alors, fon quoy nous venique que l'egilé fivoir alors, fon quoy nous venique que l'egilé fin venique que l'egilé fon que que l'egilé fin que l'egi

rons que les Donatiftes l'imiterent,]

'Ceux qui avoient esté envoyez pour accuser Cecilien, & que Mangeol, p. 114. Donat produisoit pour témoins, davouerent qu'ils n'avoient #.a. 416/e.18.p.227.1. rien à dire contre luy. Ainsi les schismatiques furent reduits à dep. 161, p. 279. alleguer pour toutes preuves les cris tumultuaires & feditieux 1,d. de la populace qui suivoit le parti de Majorin: Mais ils ne de ep. 66. p. 279. L. trouverent pas des juges affez legers pour se laisser persuader f1.4. par une fi mauvaise preuve; & ils vouloient voir des accusateurs ». fixes, des témoins en forme, & toutes les personnes necessaires à juger une affaire de cette importance. On foutint mesme aux Meol.d.t.c.n.p. schismatiques que toutes ces personnes estoient venues d'Afrique 224.2.2. avec eux, & avoient esté presentes [à Rome:]mais que Donat les avoit foustraites au jugement, sdepeur qu'au lieu de charger Cecilien, elles ne parlassent mesme pour luy.]Ils promirent de les representer le lendemain; & Donat le protesta plusieurs fois: mais au lieu de le faire; & luy & les autres Donatiftes ne voulurent plus comparoistre en jugement : en quoy Donat ne gagnoitautre chose queden'estre pas present à sa condannation: car tout ce qui le pouvoit faire condanner avoit esté éclairci en fa presence, & par ses propres réponses. Voilà ce qui se passa le Bid. premier jour du Concile.

€\€

"Hift. Eccl. Tom. VI.

# LES DONATISTES. $\mathcal{Q}_{i}$

# ARTICLE XV. Donat est condanne, & Cecilien absous.

Euf,n,p.194.1.b. Aug.ep. 162.p. 179.1.b.

N peut raporter à la feconde feance du Concile de Rome ce que die S. Augustin, que quelques personnes donnerent une requeste d'accusation contre Cecilien. Cela obligea le Concile à discuter l'affaire tout de nouveau. On examina qui estoient ceux qui avoient presenté cette requeste, & enfin il se trouva

qu'on ne pouvoit rien prouver contre Cecilien.

Le fort des schismatiques estoit le Concile de Carthage, & ils objectoient une assemblée de 70 Evesques comme une autorité fort considerable. On dit bien des choses sur cela: [& il estoit bien aifé de voir ce qu'il y avoit à dire contre plusieurs d'entre ces Evelques.] Mais les Peres qui estoient des personnes fort graves, aimerent mieux ne point entrer dans cette discussion, qui entrainoit une infinité de suites fascheuses dont on ne fust jamais forti. Il scrurent qu'il n'estoit pas besoin de savoir combien estoient ces Evesques, ni d'où on les avoit ramassez; & ils se contenterent de voir qu'ils avoient eu affez de temerité & d'aveuglement pour condanner avec precipitation leurs confreres absens sans les avoir interrogez. Les Peres pouvoient aussi confiderer ce que dit Saint Augustin, J'que les schismatiques en renvoyant la cause à l'Empereur, avoient reconnu eux messnes que

col.d.1.c.16.p. 116.1.b.

ce Concile n'avoit point suffi pour la terminer. Eulin.p.194 1.c. Aug.col.d.t.c. 17.p.116.1.2.b ep.166.p.289.1.bl Opt.1,1.p.44.

Opt.p.44.b.c.

la troisieme seance. Ce sur celle qui termina le Concile. Les avis de Miltiade & de tous les Evefques allerent à declarer Cecilien abfous & purgé, & à condanner Donat des Cases-noires seul comme l'auteur de tout le mal.[S. Optat raporte ces termes de l'avis de Miltiade, J'qui parla le dernier, & ferma le jugement: Puisqu'il est constant que Cecilien n'est point accusé par ceux « qui sont venus avec Donat, comme ils l'ont declaré eux mesmes: « & qu'il n'a esté convaincu en aucun point par Donat ; je croy " qu'il doit estre conservé dans son droit de la communion Eccle. « fiastique, & dans son rang & sa dignité.

'M' Valois veut qu'on ait attendu à parler de ce Concile dans

Aug.ep.161.p. 279.2.C.d.

S. Augustin raporte encore les autres paroles de cet avis. mais seulement en substance, Quand, dit-il, le Bienheureux Miltiade vint à prononcer"la sentence definitive, combien y strina fit il paroiftre de douceur, d'integrité, de sagesse, d'amour pour sententia.

Tender Coper

L'andill L'andeJ.C.

315.

non aufus

fanitatis,

la paix!"Il n'eut garde de rompre la communion avec ses collegues que l'on accufoit, puisqu'on n'avoit rien prouvé contre eux: (c'est Cecilien; car on ne voit pas qu'on eust parlé de Felix d'Aptonge:) & pour les accusateurs, se contentant de charger

Donat qu'il avoit reconnu pour l'auteur de tout le mal, il laissa les autres en état de rentrer, s'ils l'eussent voulu, "dans la paix & l'union de l'Eglife, Il offrit mesme d'écrire des lettres de communion à ceux qui avoient esté ordonnez par Majorin, [& de les reconnoistre pour Evesques; Jen sorte que dans tous les lieux où il se trouveroit deux Evesques à cause du schisme, celui qui auroit esté ordonné le premier, fust maintenu, & qu'on » trouvastun autreevesché pour le dernier. Ol'excellent homme: » s'écrie S. Augustin : O le vray enfant de la paix : O le vray pere » du peuple Chrétien : Et enfuite parlant de tout le Concile ; » Comparez maintenant, dit-il, le petit nombre de ces Evesques-ci » avec le grand nombre de ceux là, les 19 Evesques du Concile » de Rome avec les 70 du Concile de Carthage: mais jugez-en " par le merite, & non par le nombre. Voyez la moderation & la » circonspection des uns: voyez la temerité & l'aveuglement des » autres. Dans les uns la douceur n'a point affoibli l'integrité, & » l'integrité n'a point alteré la douceur : dans les autres la fureur » a scrvi de voile à la crainte, & la crainte d'éguillon à la fureur.

'Nous apprenons d'ailleurs, que Miltiade dans son avis parla du col.d.j.e.17.p. Concile de Carthage contre Cecilien.

Tout ce qui se fit dans le Concile de Rome, fut sans doute Eus, n.p. 204. a. écrit en mesme temps, 2& conservé avec soin, puisque les actes en d. furent produits dans la Conference de Carthage, been diverses 11.17, p. 224, 1.d autres occasions. Le Concile les envoya à Constantin en luy 316.1.2. faifant le raport de tout ce qui s'y estoit passe, & il luy protesta a par"sa lettre ou par ses deputez, qu'on y avoit prononcé selon : Bar. 1145 44. que la justice le demandoit, & que ceux qui avoient voulu accu-

ser Cecilien, s'estoient eux mesmes trouvez coupables".

[Voilà quelle fut la fin de cette celebre affemblée.]'MI Valois Euf,n.p.294. en a fait l'histoire, que nous aurions pu inserer ici toute entiere, fi nous n'avions mieux aimé nous affujettir, autant que nous avons pu, à ne raporter que ce qui est formellement dans les auteurs.] Le Synodique en parle, mais fort imparfaitement à son ordi- Conc.t. P. naire.

(8)

od - ( , ( ) )

#### CONTROL CONTRO ARTICLE XVI.

Les Donatistes se plaignent du Concile de Rome, particulierement de Miltiade qu'ils culomnient fans preuve.

L'AN DE JESUS CHRIST 314.

Aug.cp.68.p. 124.1.2.

Bar. 314.5 44.

Aug.ep.161.p. # Bar. 5 45.

Cod, Th.t.6.p. 6 Conc.t.I.p. 14;1.b. cbitant.c. d Bar. 5 45.

5 45.

\$ 45 Euf.1,10.c. 5.p.192.b[Aug.in Pct.c.16.p.87 1. d|cp.68.p.114.1.

e Bar. 5 45. f Euf.p. 192.b.

Aug.in Cre.J. s. C.61.P.192 2.C. g cp.162.p.180.

TN jugement si sage, si moderé, si pacifique, rendu par des Everques demandez pour juges, & par le premier des Evesques, devoit éteindre toutes les animositez, les plus aigries & les contentions les plus opiniatres. Les Peres du Concile croyojent en effet avoir entierement affoupi toutes ces fascheuses disputes: & Constantin l'esperoit aussi. Cependant les Donatistes persevererent tous dans leur division criminelle; & ils firent bientost voir qu'ils n'avoient ni respect pour Dieu, ni égard à leur salut. Car ils continuerent à faire des choses qui les couvroient eux mesmes de confusion & de honte, & qui donnoient matiere aux ennemis du Christianisme de condanner la religion, 'Ablave que Godefroy croit estre celui mesme qui devint si celebre dans la suite du temps, b& qui pouvoit alors estre Vicaire, [ou avoir quelque autre commandement]dans l'Afrique, ou Elaphe, comme d'autres lisent, den écrivit à Nicaise & aux autres, [c'est à dire peutestre aux Prefets du Pretoire; ]& Constantin en cut connoissance par ce moyen.

'Mais outre cela, quelques uns des schismatiques vinrent ["d'Afrique ou de Rome, trouver ce prince mesme, pour se V.la note 9. plaindre que Cecilien estoit indigne du rang qu'il tenoit dans l'Eglise. Il leur répondit qu'ils ne pouvoient plus le dire, aprés que l'affaire avoit esté terminée à Rome par les Evesques les plus capables & les plus irreprochables: & neanmoins ils eurent assez d'obstination & d'emportement pour repliquer que l'on n'avoit point examiné la cause toute entiere, ni toutes les choses qui la concernoient; que les Evesques s'estoient enfermez ensemble, & avoient jugé tout ce qu'ils avoient voulu favec precipitation, & que melme ils estoient trop peu pour prononcer sur une affaire de cette importance. I'lls oscrent mesme pretendre que Cecilien avoit corrompules juges.8C'est ainsi qu'ils avoient la hardiesse d'accuser non devant les autres Evesques, mais devant l'Empereur, des juges ecclessaftiques, & des Prelats d'une si epi66.pa89.1.b. grande autorité. Mais ces Evesques avoient fait voir la méchan-

ceté des schismatiques: & comment un mauvais plaideur pour-

I.\*an de J.C. 314.

L'an &!

e V.la com

ćs

ונ מו

25

17-

2-

10

UC

nt G

n.

15+

ěc.

314

roit.il louer des juges qui l'ont condanné; quoi que les calomniés la Cre.p. 1911. Le. dont il tafehe de les noircir, ne fervent qu'à faire voir fon impudence?

refugife.

'Les Donatifles precendirent pres d'un fiecle aprés, que Milia l'acceptade l'encompable d'avoir livré les Ercitures, & d'avoir ofte de l'encems, lés ce qui est encore plus ridicule, ills dirent que l'enterné vavoinet revité fon jugement pour ce fuject lle hauces, par devoient pas comparolitre devant luy, mesme après l'ordre de l'Empreury, & lls devoient faire entendre à Constantin que past. L'enterné devant luy mesme après l'ordre de l'Empreury, & lls devoient faire entendre à Constantin que past. L'enterné devant luy, \*Emesme après avoir esté condannez par luy dans un le jugement, ills avoient comparu certaineme oid, d. et. p. d. l'enterné devant luy, \*Emesme après avoir esté condannez par luy dans un le l'expansa devant le jugeque paliant se que l'est l'este de l'este par luy dans l'este par le Concile, & quelques plaintes qu'ils fusifient d'avoir esté vaincus, ils ne dirent pas un mot du pretendu crime de Miliade.

ne dirent pas un mot du pretendu crime de Militade.

'Ni l'innocence de Ceclien, ni l'honneu de l'Eglife Romaine, p. 18.1.1.

'Se [encore moins] la pureté de l'Eglife Catholique, ne dependioent nullement de la bonne ou mauvalé vie foit de Mitiade,
foit de quelque autre perfonne que ce full. C'eust et fié neanmoins
un reproche confiderable contre le Concile de Rome, fi celui
qui en eftoit chef eust etté coupable du mesme crime qu'on
reprochoit à l'accusé. J'Et c'este equi doit faire juger combien 1.6.c.
la vie de ce Pontisé estoit pure & hors de prife à la mediance.
Car vul l'ardeur avec laquelle ils pour suiverner Felix d'Apronge,
parcequ'il avoit ordonne Ceclien, sils reus fient eu garde d'epargner Militade qui l'avoit declaré innocent, sils vie eust esté non
pas noircie de quelque crime, mais foulement tachée par le

nioninte fouffle de la calomnie.

'Auffli orfque les Donatifles vonlurent prouver ce pretendu (61.44,844.14)

crime dans la Conference de Carthage, tout ce qu'ils purent Problempays.

faire fut d'alleguer une piece qui portoit qu'un Straton & un Caffien avoient livré du temps de Marcellin quelque chofe de ce qui appartenoit à l'Eglife, & d'y joindre une autre piece par laquelle on voyoit que Militade ethant Pape, s'effoit fervi en une occasion d'un Straton & d'un Caffien Diacres: de quoy les Catholiques'fe moquerent avec fujet. Ainfi cette pretention des Donatifles ne put fervit qu'à donner à Militade cette confolation figrande & fi glorieufe qu'ont les Fideles, lorique les ennemis de l'Eglife les calomnient avec l'Églife.

'L'Eglise l'honore aujourd'hui entre les Saints le dixieme de Bar.10.dec.a.

E iij

nés deux ans, six mois, & neuf jours, comme le dit le catalogue de Bucherius; hormis que par une faute visible du copiste il y a trois ans au lieu de deux, La chronique d'Eusebe fort brouillée en cet endroit, & S. Jerome qui la suit, luy donnent trois ans, comme fait aussi celle de S. Prosper. Nicephore, l'Theophane, [& Euryque, qui l'appellent Melecien,]en content quatre, peutestre parcequ'il a commence en 311, & n'est mort qu'en 314. Cette epoque de sa mort au commencement de 314, s'accorde fort bien avec le Concilede Rome tenu fous luy au mois d'octobre 313, & avec celui d'Arles que nous verrons avoir esté assemblé en 314, fous Saint Silvestre son successeur.]'Il fut enterré dans le cimetiere de Calliste, On croit qu'il est aujourd'hui à S.Silvestre Boll.pont.p. 46.

dans le champ de Mars.

410.jan.p.600.f.

6 Flor.p.640.

e Buch.p. 173.

p.167.173.

Thehn, p.6.

Buch, p. 267.

Bar. 314.5 47.

p.47.a.b.

Aug.in Pet.p.

d in Pet, p. 87.2.

\$7.1.C.

p.171.

Boll.pont.p. 46-

f1664 c.

'On dit qu'il est quelquefois qualifié Martyr dans les anciens monumens, quoiqu'assurément il soit mort dans la paix de l'Eglise qu'il avoit vu naistre : & on ne trouve pas mesme qu'il AnaftiBollpoor, ait rien fouffert durant la perfecution, On luy attribue une decretale dont Bollandus se moque, & quelques ordonnances, 'fur l'une desquelles Baronius s'etend beaucoup, quoiqu'il soit Bar. 313.5 48-56. peuteftre affez inutile de rechercher l'intelligence d'une chose qui peut bien estre aussi fausse qu'elle est obscure.] C'est celle qui parle du fermentum, & qui semble marquer par là l'Eucaristie.

[Le peu de preuve que les Donatiftes avoient du crime pretendu de Miltiade, fait voir J'quelle creance l'on doit ajouter à ce qu'ils disoient des autres Papes de ce temps là, Marcellin, Marcel, & Silvestre, qu'ils accusoient tous d'avoir offert de eflit.P.1.a.c.9a. l'encens, & livré les Écritures faintes. Mais ils ne fondoient leurs declamations fur aucune piece qui pust faire foy. Ils les et

1. Baronius cite V fuard & Adon. Cela n'est que dans leurs additions.

L'an de J.C. 314.

Ludi

ng

ήl

ne

jίε

lui

ie.

ne

er

m,

дe

nt. les a LES DONATISTES.

» accusent d'estre des scelerats & des sacrileges : & moy, répond » S. Augustin, je soutiens qu'ils sont innocens. Je n'ay pas besoin » de preuves pour montrer leur innocence, puisque leurs adver-» faires n'alleguent pas la moindre preuve des crimes dont ils les " accusent. Tant qu'il y aura, continue ce Pere, quelque reste » d'humanité parmi les hommes, ne me condanner oit-on pas avec » justice, si je regardois plutost comme coupables que comme 4. n innocens, des hommes que je ne connois point, & que je voy » seulement estre accusez par des ennemis qui ne donnent aucune » preuve du crime dont ils les accusent: Quand ils seroient effectivement coupables, on fait ce que l'humanité[& la charité] » exigent de nous, lorsqu'on ne veut point soupçonner temerai-» rement du mal d'un autre, ni croire aisément qu'il soit criminel » fur la seule autorité d'un homme qui l'accuse de l'estre. Quicon-" que accuse un autre sans témoin & sans preuve, est moins un » denonciateur que la verité fait parler, qu'un ennemi qui dechire

# 

» par des medifances outrageufes,

### ARTICLE

Elien instruit l'affaire de Felix d'Aptonge par ordre de Constantin.

Nous avons vu que les Donatiftes se plaignoient qu'on Eusl, 10, 6, 5, p.
n'avoit pas examiné dans le Concile de Rome toutes les 391. hAug.en. choses qui concernoient l'affaire de Cecilien. Ils accusoient 114.545. particulierement Felix d'Aptonge d'estre certainement Tradi- « Aug. in Pet.c. teur,& soutenoient que Cecilien, quoiqu'absous[par le Concile,] 16.p.\$8.1.a.b. ne pouvoit estre Evesque, ayant esté ordonné par un Traditeur. 'Ils estoient tous les jours à repeter la mesme chose devant ep.166 p.289.141 Constantin [Ce prince se fust epargné bien des peines, & cust sajin Cre.l. 1. e. 61.p.19. a.c. d. c. exemté l'Eglife de bien des maux, s'il cust eu l'esprit assez serme 7.0.200 f.c. pour ne plus ecouter ceux qui avoient une fois esté convaincus d'estre des calomniateurs. Mais il estoit foible sur ce point : & comme les plus méchans sont d'ordinaire les plus importuns & les plus hardis, l'les Donatistes à force de l'ennuyer par leurs ep.166,p.289,1.e. cris & leurs plaintes continuelles , obtinrent enfin de luy qu'on ejin Pet. p. 88. 1. examinast ce qu'ils disoient contre Felix:b& comme ils l'en bep.68, p. 114. I. preffoient sans discontinuation, il ordonna que cette accusation b feroit discutée & terminée par un jugement public, & qu'on Opt.l.r.p.41.4. quitteroit pour cela toutes les affaires de l'Etat. Il donna cette Aug. P. 114.1.b. commission à Verus qui estoit alors Vicaire des Prefets dans

pullice necoffit ster.

Carl. op. p. 271. l'Afrique: ["& il femble que ce foit le mesme] Vicaire qui est No T : 10. appellé Ælius Paulinus dans les actes qui nous restent de cette

Aug.p.na.i.b.c. affaire, & qu'on voit avoir commence à l'instruire. Quoy qu'il en soit, ce Verus estant tombé malade. Elien qui estoit Proconsul de la mesme province, "se saisse, selon l'ordre des loix, des affaires No 7 : 11. [qui devoient aller au Vicaire,]& entre autres de celles qui re-

gardoient l'Eglise Catholique & Cecilien. ep.162.p.279.1.b.

'Constantin voulut qu'on examinast cette affaire par les formes ordinaires, & à la rigueur. Cela pouvoit paroistre odieux dans la cause d'un Evesque, Mais c'estoit à l'Empereur à rendre raison à Dieu de sa conduite : & s'il y avoit de sa faute, elle retomboit fur les Donatistes qui avoient fait l'Empereur juge de cette affaire, & non fur Felix qui n'avoit ni demandéni procure d'estre jugé de cette maniere, & qui mesme ne pouvoit pas s'opposer à la severité dont l'Empereur vouloit qu'on usast, sans se reconnoistre convable.

Eulin, p. 199.1.

c.

176.

Elien fit donc comparoistre diverses personnes, sur les noms desquelles il y a quelque difficulté. Ceux dont nous avons le plus Ceci.op.p.175. affaire, font Alphius Cæcilianus qui estoit"magistrat & Edile à Magistra-

Apronge durant la persecution, obligé par son office de faire "", Dium-P.278 Opt.1.1.p. executer les edits contre les Chrétiens; & Ingentius greffier a Czci, op. p. 27. public & "du Conscil de la ville de Zigue. On met la ville de Demris.

Ziguedans la provinceProconfulaire. Il femble que cet Ingence 6 Geo.fac.p.93 fult Chrétien, mais du parti des Donatiftes. Il paroist qu'il y Vand. p. 141. avoit un Maxime qui agissoit en ce jugement pour les schismatic Czci.op.p.278.

ques. & Apronien pour les Catholiques & pour Felix, Maxime 4 0.176. dit qu'il y parle au nom des anciens du peuple Chrétien de la # P.177.1.b. f p.176.2. Catholique, Nous marquerons Alphie Cecilien par le nomd'Alphie, pour ofter l'equivoque de ce Cecilien & de celui de

Carthage.] Aug.col.d.z.c.

14.P.219.1.b Carr.col.3.5 565. Opt p.45.b. LAug.in Cre. Ly. C.70, P.195 I.C. i Carci. op. p. 175.

'Les actes proconsulaires de ce qui se passa alors, furent lus dans la Conference de Carthage. Saint Optat les cite, b Saint Augustin renvoie ceux qui les voudront lire, au greffe des Proconsuls. Il nous en resteencore une partie, mais fort defectucuse & fort corrompue. On v voit ou Elie Paulin Vicaire avoit ordonné qu'Alphie se transporteroit à Carthage avec les actes de la magistrature qu'il avoit exercée onze ans auparavant; se qui revient à l'an 303. Il y a ce semble beaucoup de choses passées aprés cela.]'Saint Augustin qui appelle cette information une enqueste exacte & terrible, femble dire qu'il y eut quelqu'un à qui on donna la question avec les ongles de fer, & qu'il y eut du

Aug.cp.162.p. 179.1.b.

L'ma

Note

3

ΙĐ

2

.15

er

ce

1 y

n¢

la

om

de

lus

int

10-

ufc

or-

:de

qui

ces

une

ın à

: da

esifolas fa-

Lucusprias

TC THE DES

je Dias

THE SECOND SECON

### ARTICLE XVIII

Lettre produite contre Felix convaineue de faux.

POUR ce qui regarde le fond de l'affaire de Felix, Maxime Ceci, pare, dit qu'ayant à agir devant les Empereurs contre Cecilien [de Carthage] & Felix, il herchoit des preuves de leurs crimes. Il foutint donc que Felix avoit confenti qu'un nommé Galace livraît les Ecritures, & il allegue pour preuve une lettre d'Alphie à Felix, qui portoit à la fin qu' Alphie eftant venu demander les paralivres de l'Ecriture, pour les bruler, Felix luy avoit dit de prendre Laclef & de les aller querir où ils eftoient. Er fur ce qu'Alphie luy avoit dit qu'il falloit bruler les maisons où on trouvoit les Ecritures, il avoit accepté le conscil qu'Alphie messe luy avoit donné, de faire portre tous les livres dans la place où les Chréteins faisoient leurs prieres, afin qu'on les y allast prendre, & que la chose s'estoit riaite de la forte.

'Alphie reconnuc que le commencement de la lettre efloit de as. luy: mais líbutin que la fin, c'eltà dire tour ce que nous en avons raporté, y avoit eflé ajouté.' Il protefla donc que la verité 1376. du fair choir qu'ellant revenu de Zama à Aptonogen l'an qu'ellant revenu de Zama à Aptonogen l'an qu'ellant revenu de Zama à Aptonogen l'an javoit dit aux consequent des copies des edits publiez contre les Chrétiens, quoiqu'il ne les cuit pas encore receus en forme, il avoit dit aux Chretiens de donner les Estriutes qu'ils avoient. On envoya enfaire à la mation de l'Evelque Felix, qui fe trouva absent; a un Chrétien nomme Galace vinta eve Alphie à la basilique des Chrétiens, où Galace donna "quelques lettres; qui n'eltoient pas celles de Saint Paul, Jipuig Elien declard adns la fentence, p. 1402. qu'on n'avoit trouvé ni brulé-aucun livre des Ecritures (On p. 1526. emporta ces lettres avec la chaire episopale & les portes de

l'eglife, & on mit tout cela dans le feu.

Îl arriva depuis qu'un nommé Maur ayant acheté l'epifcopat paganta d'Utique, pelix d'Apronge vint [à Utique ou à Carthage pour me examiner cette affaire, l'édit en parlant au peuple, Que perfonne

Apez illum . . . fuspendatur,
 z. nullas seripturas deifica.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

F

ne communique avec Maur, parcequ'il a fait une fausseré. "14. Ingence dont nous avons parle, qui estoit ami particulier de Maur, réponditen colere à Felix, Que personne ne communique « done non plus avec vous, puisque vous estes un Traditeur. Il s'en « alla enfuite à Aptonge, pour favoir, dit-il, si Felix estoit veritablement Traditeur, & en effet pour faire croire par quelque mensonge qu'il l'estoit.

p. 177.b. p.178,a,b,

'Il vint trouver Alphie qui le receut comme fon ami; mais quand il vint à luy dire qu'il le prioit de chercher fi on n'avoit point brulé les Ecritures durant l'année qu'il estoit en charge, Alphie le renvoya comme un homme aposté & qui avoit de mauvais desfeins. Ingence revint neanmoins avec un nommé Augence qui avoit esté Edile avec Alphie; & ils dirent tous deux à Alphie, que l'Everque Felix avoit receu en gage onze volumes de l'Ecriture qui estoient fort beaux, de je ne sçay quel malheureux qui les vouloit ravoir, & qu'afin de n'estre pas obligé de les rendre, il le prioit de luy écrire un billet par

F.177.b. 1/1-3.b. p.177,2,C.

lequel il temoignast que ces livres avoient esté brulez. Voilà, « dit Apronien qui soutenoit le parti de l'Eglise, voilà comment « agissent ceux qui ne veulent"pas entrer dans l'unité de l'Eglise « Erlesse Catholique, Ce n'est là que leur ordinaire. On voit toujours « emjeuire. parmieux desfaufferez foutenues par la terreur, par la fourberie, « parides artifices dignes de gents fans religion. Ils ont ajouté à « biens d'autres pieces ce qu'ils ont voulu. Ils s'en font un art & un « métier.'Il raporte encore une autre fourberie que les schismati- « ques avoient voulu faire:[mais je ne la conçois pas.] 'Alphie fur la proposition d'Ingence, dont neanmoins il ne

P 278.b.

p.176.C. P.178.179.

penetroit pas encore la malice, s'écria tout étonné; Est-ce là « la fidelité des Chrétiens ? Et il invectiva fort contre cette mauvaife foy. Augence ne laissa pas de le presser; ce qui l'obligea à écrire un billet à Felix, qu'il traite de Pere: mais il n'y mit rien qui pust faire tort ou à son honneur ou à celui de Felix. Aussi Ingence n'en fut pas content, & il y ajouta ce que nous avons marque ci-deffus. Alphie luy fourint publiquement qu'il avoit falsifié sa lettre: & le Proconsul qui avoit déja fait mettre Ingence fur le chevalet,'le menaçant de luy faire donner la question s'il ne disoit la verité, il confessa qu'il avoit ajouté à la lettre d'Alphie ce qui estoit contre Felix, dans la douleur ACRELOP.P.279. [de la condannation] de Maur fon ami. Alphie ne se contenta pas de cette preuve, & il pria Elien de faire venir Augence à

p.179.2. p. 178.b. P. 179.3. a Aug.p.col.c. 52.p.245.1.d|cp. 152 p.256 .. C. bc.

2. p: irreligiofam mentem.

L'ande T.C.

LES DONATISTES.

qui il avoit dicté sa lettre, & qui estoit ami d'Ingence, parcequ'il vouloit prouver par luy mesme qu'il n'avoit point dicté ce qui estoit contre Felix: &il répondoit de cela sur sa vie. Le Proconsul témoigna qu'il s'en tenoit pleinement affure, fans avoir besoin de nouvelles preuves.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE XIX.

Elien declare Felix innocent , & Ingence faussaire.

A PRONIEN accusa encore Ingence d'avoir couru toute la ceclop.p.279. A Mauritanie, toute la Numidie, & d'avoir excité partout b. des troubles & des seditions contre l'Eglise Catholique; & il pria Elien de s'informer de quelle autorité, 'à quel dessein', par quelle intrigue il avoit fait tout cela. Ingence nia d'avoir esté dans la Numidie, & que pour la Mauritanie il y avoit seulement esté pour trafiquer ; quoique pour y aller il fallust passer par la Numidie.

'Ingence n'auroit point manqué de souffrir les tourmens de MANG. CD. CR. P. la question, s'il n'eust declaré qu'il estoit"Conseiller de la ville 124.1.c. de Zigue; ces fortes de perfonnes ayant le privilege d'estre cod.Th.t.A.p. exemts de la question. Constantin excepta de ce privilege ceux 179qui estoient accusez de falsification; [& peutestre au sujet de Ingence mesme: mais ce ne fut qu'en 316. Ingence ayant donc Czci.p.279.b.c. esté descendu du chevalet, Elien prononça lasentence, raportée Ang.in Cre.1.3. par S. Augustin, & en partie par S. Optat. En voici lestermes: Opt. 1.9. 456. » La declaration qu'Alphie a faite que les actes ont esté falsificz, Czci.p.a79.

» & qu'on a ajouté beaucoup de chose à sa lettre, fait voir par 280. » quel dessein Ingence a fait tout cela: c'est pourquoi qu'on le » mene en prison; car il sera necessaire de l'interroger plus à fond, religiosus. » Pour"le saint Evesque Felix, il est manifestement dechargé

" d'avoir brulé les livres divins, personne n'ayant pu prouver qu'il " les ait brulez ou livrez. Car tous les interrogatoires ci-deffus » écrits font foy que l'on n'a trouvé, ni gasté, ni brulé aucun livre » des divines Écritures. Les actes prouvent encore que le saint » Evelque Felix n'estoit point present à ce qui se fit alors, & que

» rien ne s'est fait ni de son consentement, ni par son ordre. 'Nous apprenons d'une lettre de Constantin, que Felix avoit Aug.ep. St. D.p. encore esté pleinement justifié par une information qui avoit as a le fait le precedé celle du fait d'Ingence, & où Elien avoit entendu

1. quo delo , qua maria.

Supere"officier du guet, Alphie Cecilien, Saturnin \* ancien Statione. Maire d'Aptonge, Calide le jeune qui l'estoit alors, & Solon rium. tiergent de ville. Cela se trouvoit peutostre dans l'endroit des . Exceptet. actes qui est perdu.]

Aug.v.col.c.sa. p.245.1.d.

Elien manda ensuite à Constantin le succes de ce jugement, forvain [principalement]à cause d'Ingence. Car il n'osoit ni le punir comme il meritoit dans une affaire qui regardoit un Evesque, ni le renvoyer aprés l'avoir convaincu d'un crime tel que la falfification qu'il avoit faite, sans en consulter l'Empereur par l'ordre duquel il avoit agi. La relation d'Elien fut auffi lue dans la Conference de Carthage, Elien envoya aussi à Constantin les

col.d.t.c.24.p. ain Crc.p.195.1.

t.C.

actes de sa procedure. Ainsi Felix sortit de cette affaire avec 6 Opt.1.t.p. 45.c. honneur, purgé de toutes les taches dont les schismatiques avoient tasché de le noircir: & sa justification sut d'autant plus authentique, que n'y ayant pas elle present, on pouvoit moins dire qu'il l'eust obtenue par faveur. Les Donatistes ne laisse rent pas de vouloir chicaner depuis sur son absence mesme, & en mesme temps ils disoient qu'il avoit esté absous par faveur, ou que les personnes estoient supposées, & toutes les autres choses que l'on dit en l'air contre les pieces aufquelles on ne peut réin Cre. p. 195. 1.6, pondre, Quelques uns d'eux eurent me sine la hardiesse d'écrire que Felix avoit esté convaincu dans le jugement du Proconsul par je ne sçay quel Vincent, quoique son innocence y eust esté prouvée par le témoignage de toutes les personnes necessaires.

col.p.229.1.b. p.col.c.;;.p.x45.

'Saint Augustin nous assure que cette affaire fut"vidée le 15 de No TR 18. fevrier 314, environ quatre mois depuis le Concile de Rome. in Cre.p.195.1.d. 'Probien ayant enfuite succedé à Elien dans la charge de Pro-

2.d. 4.4.

conful d'Afrique, Constantin'luy écrivit, & luy ordonna de luy Nor 1 11. envoyer Ingentius, qui estoit toujours demeuré prisonnier, afin de fermer la bouche aux ennemis de Cecilien, qui ne cessoient point encore de l'importuner, & qui estoient alors actuellement à sa Cour. Cette lettre par laquelle Constantin reconnoist que Felix avoit esté declaré innocent par Elien, est raportée deux p.col.e.32.p245. fois par S. Augustin; & mesme elle sur produite par les Dona-

tiftes dans la Conference de Carthage; ce que les Catholiques

n'eussent pas seulement ofé souhaiter.

1, 'Dans S. Optat il est appellé Claudius Saturianus, & son successeur Callidius Gratianus. C) t.f.s.p.4c.b.



I 'an de J. C. 114

V . § 16.

Limber

cien sunt

olon men.

t des . France reft

ient, † fersan

onir'

que,

e la

par

dans

n les

avec

ques

plus

oins

rent

sc en

, ou

ofes

· rć-

rire

nful

cité

me.

10-

afin ient

1cnt

que

leux та-

jues

,auu5.

de Noria

luy Norsa

# LES DONATISTES

ARTICLE XX

Les Donatistes obtiennent un nouveau Concile, que Constantin fait affembler à Arles.

[ NTO us avons vu"ci dessus les plaintes injustes que les Donatistes faisoient à Constantin contre le Concile de Rome.]'Ce prince témoigne affez luy mesme qu'il voyoit bien Ens.1.10.c.s.p. que ces plaintes estoient mal fondées, puisqu'il dit que ceux 191.h. qui les faisoient, & qui aimoient mieux continuer toujours dans leur haine que d'acquiescer au jugement qui avoit esté rendu, 'comme ils eussent du le faire volontairement, estoient des gents 2 qui oublioient leur propre falut, & le respect qu'ils devoient à la sainteté du Christianisme. Il en parle de la mesme maniere Bar, 114.5 45. en écrivant à Ablave ; & il écrit aux Peres du Concile d'Arles, conc.t.p. qu'il avoit souvent couvert de honte ces calomniateurs par des 1451.c.d.

réponses dignes de leurs importunitez.

Neanmoins comme il avoit une extreme douceur, [qui alloit Aug.cp.166.p. quelquefois jufqu'à l'excés, lil confentit à leur donner de nou- 189,1,b. veaux juges, c'est à dire d'autres Evesques, & indiqua sur cela le Concile d'Arles' pour le premier jour d'aoust; non que cela Bar, 114,546. fust necessaire, mais parcequ'il ne put le défendre de leur im- «Aug.ep.161.p. portunité, & qu'il vouloit tout faire pour fermer la bouche à leur impudence. Toutes leurs clameurs & toutes leurs plaintes fans fondement, ne purent neanmoins faire refoudre cet Empereur si Chrétien à prendre luy mesme connoissance de la sentence rendue par les Evesques du Concile de Rome, mais il nomma rendue par les Everques au Consil et Armen d'autres Everques pour juges.'S. Augustin semble dire que les plus nu d'autres Everques lis Plus est. Donatistes luyavoient demandé ce nouveau Concile, parceque nt. a ce fut l'effet de leurs demandes. l

Le desir de voir l'Eglise réunie par l'autorité d'un plus grand Eusp.391.c. nombre d'Evefques, & d'ofter à ses ennemis la matiere que ces divisions honteuses & impies leur donnoient de faire des railleries de nostre foy, fut donc ce qui tira de luy ce consentement,

"Voicice qu'il en écrit à Ablave: Comme je sçay que vous servez Bar, 14.546, » & que vous adorez, auffibien que moy, le Dieu supreme, je vous " avoue que je ne croy pas qu'il nous foit permis de tolerer ces

" divisions & ces disputes, qui peuvent attirer la colcre de Dieu

» non feulement fur le commun des hommes, maisencore fur moy » mesme, que sa divine volonté a chargé du soin & de la conduite

de toutes les choses de la terre. J'ay peur, dis-je, que sa justice usta irritée ne me punisse par quelque malheur. Mais j'aurai tout lieu « de me tenir dans une parfaite assurance, & d'attendre de la « bonté de Dieu toutes fortes de prosperitez, lorsque je verrai tout « le monde honorer, autant qu'ils doivent, la religion Catholique, « & rendre à Dieu leurs hommages dans une union fraternelle & « une concorde entiere.

Fuf p. 191.dl Conc.t.t.p. 1971a.b. a Conc.t.1.p. 6 Eul.p. 192.c.

'Eusebe nous a conservé une lettre de luy à Chrest ou Crescent Evesque de Syracuses, (a& il y a apparence qu'il en écrivit de femblables aux autres Evefques, par laquelle aprés avoir expofé l'état où estoit l'affaire, il luy mande qu'il a ordonné que beaucoup d'Evefques se trouvassent à Arles dans le premier jour d'aoust 'avec les deux partis opposez, afin que l'union, le soin, & la fagesse de ces Prelats, terminast enfin cette division que les disputes avoient honteusement prolongée jusques alors, & qu'aprés avoir entendu les raifons de part & d'autre, ils pussent réunir les esprits dans les mesmes sentimens, la mesme foy, & la mesme communion. Il luy mande qu'il peut amener avec luy deux No TR 146

c,d|n,p.196,a,

Prestres tels qu'il voudra choisir, & trois personnes pour les fervir, prenant pour cela les voitures publiques. 'Ce fut aussi sur la convocation du Concile d'Arles, que

Conftantin ecrivit'à Ablave qui pouvoit estre alors Vicaire

Conc.t.t.p.1421. c|1412,b|Bar. \$24 5 45. BAT.5 45.

d'Afrique,'Il luy mande qu'il ne voit point d'autre moyen pour affoupir les divisions que de faire venir à Arles Cecilien & quelques uns de ses adversaires. Il ordonna donc à Ablave d'envoyer en diligence d'Afrique par la Mauritanie & l'Espagne, tant Cecilien avec ceux qu'il voudra choifir, que quelques uns de fes adverfaires, & encore des Evefques de la Byzacene, de la Trapolitaine, de la Numidie, & de la Mauritanie, qui meneront avec eux les personnes qu'ils voudront choisir, & qu'afin qu'ils puissent arriver le premier d'aoust, il leur fournira les voitures publiques, & à chaque Evefque"un brevet de voiture, fur lequel matteria. on les devoit défrayer de toutes choses dans les endroits où ils avoient à passer.'Il veut qu'on les avertisse qu'avant que de partir ils mettent un tel ordre à leurs Eglises, que durant leur absence la discipline y soit observée, & qu'il n'y arrive point de

\$ 47.48. 5 41.

> trouble ni de dispute. 'On croit que le Pape S. Silvestre y fut aussi invité. Les Peres 1,4d'autres lifent Elaphe : & le P. Labbe croit que ce peut eftre le Proconful Elien. [Mais il y a lien

Euf.n.p.197.1.d. eConc.p.1415.c. #Corc. r. 1. p. 1432. C.

de douter s'il eftoit encore Procon'ul lerique cette lettre fur écrite. F. La mote 13. ]"Elle eft écrite à un Chrétien : fc je doute qu'Elien le fuft, Ablave l'eltoit, ] 2. tres alogui. Je penfe que ce ten est une faute, & tout cet endroit est bien corrompu.

L'ande J.C. 314.

102 5

dence a C

du Concile en luy cérivant, témoignent qu'ils euffent bien fouhaité qu'il cult voulu fe donner la peine d'y venir, & qu'il cuft pu quitter le lieu où les Apostres iont assis tous les jours, pour y rendre témoignage par leur lang à la gloire du Seigneur, s'il y a apparence que le Pape avoir écrit au Concile, & s'estoit excusé

fur cela:/masi il y envoya fes legats.

\*Le Concile, comme nous avons u, avoit esté indiqué par Bacques.

\*Nota : Constantin au premier jour d'avousti, l'Tour le monde s'accorde à le mettre en jat.-JiLe second Concile d'Arles sit que celui: ci conc. Gata, e qui s'estoit cenudu temps de S. Marin, avoit esté als sit que celui: ci conc. Gata, e qui s'estoit cenudu temps de S. Marin, avoit esté als simblé de tous s'este concert de monde, (ceq u'il stut restrientire à la TOccident, j. St. particulierement des Gaules; Fet Constantin avoit trémoignéqu'il Busp. pas. e vouloit faire terminer le fahisme des Donatifies par le grand nombre des Eus (guesqu'il faitoit assemble à Arles d'une infiniré d'undroits; s'en est, on y vit des Eus feujeus non Culement des Conceta, Gaules & de l'Afrique, mais encore de l'Italie, de la Siele, de 1449-149.

la Sardaigne, de l'Esparne, & de l'Amelererre, l'esté à dire de

Gaules & de l'Afrique, mais encore de l'Italie, de la Sicile, de la Sardaigne, de l'Efpagne, & de l'Angleterre, [c'eft à dire de tout ce que postédoir alors Constantin. Cela nous donne lieu Novi Me de croire"que le nombre des Evesques y sur sort grand : & l'importance des choses qui y surent decidees semble le demander aussi, quoique les monumens qui nous en restent ne nous en

Note 7: faffent connoiftre au plus que trente fix.] Les plus remarqua. n.p.ay.l.c.d. bles font Marin d'Arles melme qu'on croit y avoir prefide (S. Conc. p. 144).

Agrece de Treves, Protere de Capoue[qui avoit deja affifté au 144).

Concile de Rome,] Vocius de Lion, S. Vere de Virnne. Greeoire

de Porto, S. Retice d'Autun, Almberause de Reims, S. Miroule de Milan, S. Materne de Cologne, Libere de Meride en Effegene, Crefcenr ou Chrest de Syracufes, Avitien de Rouen, Oriental de Bordeaux, Quintere de Cailleri, Orefe de Marfeille, Mamertin d'Eaufe, Jou de Touloufe felon d'autres, Jourre Cecilien de Carrhage, Les Preffres Claudien & Vite, & les Discres Eugene & Cyriaque va fifflerent auffi de la part du Pape S. Silvestre, &

deux autres Preftres au nom de l'Evefque d'Offie. [Le Preftre Vite est apparenment celui mesme qui sur legat de S. Silvestre Not 1 st. au Concile de Nicée, [Constantin"n'y fut point present quoique quelques uns le pretendent,

[On voit que parmi ces Eve sques il y en avoit plusieurs dont l'Eglise honoreencore aujourd'hui la sainteté, Nous avons par sé

1. 'dont quelques uns ont fait un faux Evoce Evelque de Nevert, 2 'nommé àctavil. dans Flodoard: & le P.Sirmond croix que c'est fon vray nom. 5. 'Voyez la note du P. Sirmond fur cet endroit. Conc.p. gr.e. Conc.p. gr.e. Conc.p. gr.e.

des autres en divers endroits, hormis de S. Agrece de Treves,] Boll, 13.jan.p. 'dont Bollandus nous a donné une vie fort ample, mais fort

nouvelle & fort mauvaife; de forte qu'on n'y peut rien fonder dutout. [Une autre histoire cerite dans le IX, siecle, porte qu'il Sur.19.may.p. \$13.52. attiroit tout le monde à luy par la reputation de sa sainteté. & entre autres S. Maximin qui fut son successeur avant l'an 336.]

Boll.13.Jan.p. 'Sa feste est marquée dans le martyrologe Romain & plusieurs autres le 13 de janvier.

### ARTICLE XXL

Le Concile declare Cecilien innocent, & établit l'unité du Battofme dans l'Afrique.

TECILIEN qui est nommé parmi les Evesques, ne sut apparemment admis comme juge qu'aprés que sa cause eut esté examinée. Nous ne savons pas comment cet examen se passa. Car les actes qui en furent sans doute dressez, ne sont point venus jusques à nous. Nous ne voyons pas mesme que S. Augustintémoigne les avoir jamais lus: & cequi est plus étrange, S. Optat ne parle point dutout de ce Concile.]'Ce que l'on en trouve, c'est que les Donatistes mesmes reconnoissent que les deux partis s'y trouverent, eux & Cecilien.'L'affaire y fut examinée avec encore plus de soin qu'elle ne l'avoit esté à Rome.

Aug.in Par. l.s. c.6.p.8.1.b. ep.161.p.177.3.

218 7.2. « CP.68.P.114.1. a|col.p.118.1.a.

b|cold.j.c.19.p. '& terminée en faveur de Cecilien. [L'autorité de ce second jugement] fit que beaucoup de schismatiques condannerent la malheureuse & diabolique animosité par laquelle ils s'estoient separez [de Cecilien] avec si peu de

fujet, & se reconcilierent avec luy: mais les autres demeurant obstinez dans le schisme & attachez à leur division, en appellerent à Conftantin, avec les plaintes que ceux qui ont perdu leur cause ne manquent jamais de former contre leurs juges. Ce sur à cause de ces derniers que le Concile manda en ces termes au Pape le succés de cette affaire. Nous avons eu affaire à des ... hommes tout à fait deraisonnables, ennemis de la tradition « apostolique.]& capables de renverser la religion Chrétienne. « Mais l'autorité de nostre Dieu, presentes dans les assemblées « de son Eglise,]la tradition & la regle de la verité s'est tellement « opposée à eux, qu'ils se sont trouvez hors d'état de rien dire soit «

pour soutenir leurs entreprises, soit pour accuser les autres, « n'ayant aucune preuve de tout ce qu'ils avançoient. Ils ont «

in Par. B. 17. f. Conc.t.r.p. 1415.C.

done

L'an dell L'ande J.C.

forr

ıder

nu'il

:, &

36.

urs

:fme

· fut

mic

n fe

e S.

cn

les

xa-

nif-

lité

de

ınt

ic-

?ur

fut

211

ics a

OD ce

10.0

:es #

nt a

oit "

35,4

nt " nc

LES DONATISTES.

314. » donc esté ou condannez, ou obligez à se taire, autant par le " jugement de Dieu, que par celui de l'Eglife, qui comme une » bonne mere reconnoilt fes enfans, & voit[avec joie]les preuves

» de leur innocence.

'Le Concile ajoute que la fertence qu'on avoit prononcée e. contre eux, auroit sans doute esté plus severe, si le Pape eust voulu y estre present. [Et neanmoins il est à presumer qu'elle fur affez rigoureuse, l'puisque le quatorzieme Canon du Concile p. 1448.0. porre que ceux qui accuferont fauslement leurs freres,ne seront admis à la communion qu'à la mort. [Mais la douceur du Concile confifta particulierement à accorder que les Evefques qui abandonneroient le schisme conserveroient l'honneur de l'episcopat, & feroient affis dans le throne alternativement avec l'Evefque Catholique, jusqu'à ce que l'un des deux fust mort. l'Gar c'est carrette. ce que la charité Catholique offrit aux Donatistes en l'an 411, 450,b.

l'ayant pratiqué, difent les Evefques, des le commencement du schisme à l'égard de ceux qui avoient abandonné, quoique tard, l'erreur malheureuse de la division, & gousté enfin combien l'unité est douce & sainte. [Une condescendance si extraordinaire estoit sans doute appuyée sur la charité & l'autorité du Concile d'Arles. l'Car nous avons vu que celui de Rome avoit Aug. ep. 162. p. pris un autre moyen.

Ce fut sans doute aussi au sujet des Donatistes qu'on fit le treizieme Canon, où les Peres pour ofter tout foupcon qu'ils vouluffent favorifer les Traditeurs, J'ordonnent d'abord, Que Conc.p.1442.d. ceux qui seront convaincus d'avoir livré les saintes Ecritures, ou les vafes du Seigneur; ou d'avoir decelé[ceux qui les avoient;] feront tous degradez de la clericature. Mais depeur qu'on n'abusast de cette ordonnance, jils veulent que le crime soit certissé par des actes publics, & non point par de simples paroles, y en ayant beaucoup, disent ils, qui contre la regle de l'Eglise, prerendent se rendre denonciateurs sur des depositions de rémoins qu'ils ont achetez.[Et pour ruiner entierement le pretexte du bruit que les Donatiftes avoient excité contre Cecilien sous pretexte du crime pretendu de Felix, lils declarent que si des Traditeurs se trouvent avoir ordonné une personne en qui il n'y air rien à redire, l'ordination qu'elle aura receue ne luy pourra faire aucun prejudice, Baronius lit ce Canon d'une maniere bien Bar. 114,561. differente, & qui fait un sens tout contraire: mais il n'y a pas d'apparence que ce soit la veritable. On ne l'a pas mesme mar-

quee à la marge dans la dernière edition des Conciles. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

En travaillant à guerir le schisme des Donatistes on remedia 144

encore à une autre plaie de l'Eglife d'Afrique, qui avoit caufé de grands troubles foixante ans auparavant, & qui eust pu en Conc.p.1418.2. causer encore de plus grands à l'avenir.] Car les Africains avoient encore alors une coutume qui leur estoit particuliere. de rebattizer ceux qui avoient esté battizez par les heretiques: l & cette coutume leur passoit pour une loy. Le Concile veut donc que si la personne qui se presente paroist, par les demandes qu'on luy fera fur le symbole, avoir esté battizée au nom du Pere, du Fils, & du Saint Esprit; on se contente de luy imposer la main, afin qu'il reçoive le Saint Esprit, Que s'il ne "confesse reponderie. point la Trinité quand on l'interroge, qu'il soit battizé, dit le Concile.

[Il paroift par là que l'Eglife d'Afrique avoit retenu jusques alors la coutume qu'elle avoit receue d'Agrippin environ cent ans auparavant, & que S. Cyprien avoit si fort défendue. Car ce Canon parle des Africains en general, & non pas des Donatiftes, qu'il marqueroit d'une autre maniere, Mais les Africains cederent enfin à l'autorité ou aux raisons & aux éclaircissemens que leur donna le Concile : & le jugement rendu en faveur de Cecilien, estoit favorable pour le disposer luy & les autres Catholiques d'Afrique à quitter leur erreur, quelque ancienne, quelque autorifce, quelque appuyée qu'elle fust. Il paroist mesme que les Africains avoient déja commencé à reconnoistre Augep.48.9.71. la foiblesse des raisons sur lesquelles ils se fondoient. l'Car l'on affure que des devant le Concile d'Arles & des le commencement du schisme, tous les Evesques Donatistes de Mauritanie avoient abandonne la pratique de rebattizer: [&il faut dire fans

doute la mesme chose des Catholiques. Il y a des endroits dans S. Optat qui donnent quelque lieu de croire que mesme aprés le Concile d'Arles, les Africains ont encore continué à rejetter le batte fine des heretiques qui combatoient la Trinité: & s'ils le faisoient, cela peut mesme servir à montrer que c'est le Canon d'Arles qui les a fait changer : car il donne en effet quelque pretexte à cette pratique. Tout cela femble autorifer ceux qui croient que S. Augustin marque le Concile d'Arles, lorfqu'il dit si souvent que le Concile œcumenique de toute la terre avoit decidé la question du batt sine contre le fentiment de S. Cyprien : & neanmoins cette opinion recoit"de v. saint grandes difficultez, dont nous avons parlé en un autre endroit, Cypriens

Quand nous disons que le Concile d'Arles a fait cesser la

L'an de J.C.

Links

edia 344

aufé u en

ains

iere.

veut

ides

. du

it le

1UC\$

r ce

les.

cc-

cns

de

TCS

ne,

oift

tre

on

cc-

nie

:03

de

ns.

m-

rà

- il

13-

ile

de

le

12

if. Cypies &

offe reported

LES DONATISTES.

reiteration du batte (me parmi les Africains, nous ne l'entendons que des Catholiquescar les Donatifes qui rejeteren l'autorité de ce Concile dans la condannation de leur fehifme, n'urent garde de la recevoir dans la condannation d'une pratique autorifée par S. Opprien : Ri le flume fine à pretiment qu'ils s'en servicent pour décrier le Concile en Afrique dans l'efpiret du peuple; ce qui ne s'entend pas neanmoins de ceux de Mauritaine. Nous parlerons plus amplement en un autre endroit de leurs opinions fine le battefine.]

# 

### Des Canons du Concile d'Arles.

\*\*L. E Concile ne crut pas devoir E contenter d'avoir jugé Contente par l'Athirité (les Donatthes) pour l'aquelle il avoit effé conve que (& d'avoir cherché des remedes aux maux de l'Afrique.)

Les Evefques s'e crura no sligez de long r'a eux mefines, c'eltà dire aux befoirs des diverfes provinces dont les Prelats s'e trouvoient raffimblez en ce lœu par l'union de la charité, auffibien que par la volonté de l'Empereur. C'eft fur l'ect qu'ayant le S. Efprix & (es Anges prefens avec eux, lis frient divers Canons [qui nous reflent encore aujourd hui aut nombre de vinge-deux,]

'Le premier Canon régardela feste de Pasque: Ils voulent que prévage toute la terre la celebre en un messine jour, asin que les Fideles ne foient pas partagez & divisiz dans un des plus importans devoirs de nostre religion ; & ils demandent pour cela que l'Eves que de Rome écrive à tous les autres (de l'Occident, le jour qu'il la faudra faire en chaque année, l'comme c'éstoit déja la coutume.

Le (cond, fair voir l'union de toute l'Eglife à vouloir que les d'. Ecclefiaftiques demeurent où ils ont efté ordonnez, & le vingt. p. 1445... unieme ajoute que les Prefires & les Diacres qui ne voudront point fe reduire à fervir les lieux où ils font attachez, feront depofez.

Le troiseme, separe de la communion les foldats qui quittent PAMFA.

M'de PAM-les armes durant la paix, s'est à dire s'esux qui abandonnen la PAMA-Gmilice fans le congé des capitaines, & s'ans y estre obligez par la
necessité de s'auver leurs ames, comme cela arrivoit durant la.

guerre des perfecutions. Le quatrieme, prive de la communion les Fideles qui condui. \$2447.4/. zont les chevaux dans les jeux du cirque, tant qu'ils feront dans.

G

p.1566.1567.

cet exercice; & le cinquieine ordonne la mesme peine contre ceux qui montent sur le theatre,

'Le fixieme commande qu'on impose la main à ceux qui estant p.1436.d. malades veulent embraffer la foy; c' ft à dire filon Mr de l'Aubépine, qu'après les avoir battez z dans le lit, il leur faut donner

la Confirmation, Jou avec le Battefine, fi l'Evefque les battize, ou enfuite le pluftoit qu'il se pourra; ce qu'on avoit manque de faire à l'égard de Novatien [Mais le Concile ne voudroit il point dire que quand un malade demande à se convertir, il faut le faire catecumene, sansattendre ou qu'il soit gueri pour venir recevoir à l'Eglise l'imposition des mains, ou qu'il soit en danger

demort? 'Le settieme veut que les Fideles qui sont elevez aux charges P.1417.C. & aux gouvernemens, prennent des lettress de leur Evesque diocefain, pour attefter qu'ils sont de la communion de l'Eglise [Catholique : ] & que neanmoins l'Evefque du lieu où ils feront,

prenne foin d'eux, & puisse les separer de la communion s'ils P.1418.2 font des fautes. 'Le neuvieme ofte aux Confesseurs, aussibien que le 25° du bl994| Bar. 314.\$ Concile d'Elvire, le droit qu'ils usurposent de donner aux Fide-

les des lettres de recommandation, au lieu des lettres de communion qu'ils devoient recevoir des Evesques. Conc.p.1428.b. 'Ledixieme veut que l'on porte autant qu'on pourra les Fideles à ne se point remarier, lorsqu'ils auront surpris leurs femmes en

adulteres, tant que ces femmes vivront. L'onzieme ordonne de separer pour quelque temps de la communion les filles qui epousent des pavens.

'Le douzieme se fondant sur l'ordre de Dieu, prive de la communion les Clercs usuriers, Nous avons parle ci-dessus use & du 14º qui regardent particulierement les troubles d'Afrique.]

'On voit par le quinzieme, que les Diacres entreprenoient en divers endroits d'offrir[le facrifice.] Le Concile declare que cela ne se doit point faire; & par ledixhuittieme il ordonne que ceux mesmes des villes rendent ce respect aux Prestres, de ne rien faire fans leur participation.

Le seizieme ordonne que ceux qui auront esté privez de la communion en un endroit, ne pourront y estre rétablis que dans le lieu mesme.

z. w ici in urlem. Ces termes marquent ordinairement la ville de Rome, od les Diacres s'elevoient le ples audeflus des Prefères, Il s'y trouvoit auffi rlus d'Eveloues ou'autrepart : & s'il faut l'entendre de toutes fortes de villes, il devioit y avoir plutoft in aries. Le P. Sirmond les entend de I'mid I.'an de J.C.

ftant.

'Au-

aner

e de

nt-il

faut

·life

int,

sils

du

de-

m-

les

de

IUI

n-

.13

10

1 : & sil :E

les carchis

LES DONATISTES.

'Le dixsettieme défend aux Evesques de se troubler les uiss a les autres se nu furpant les droits qui appartiennent à l'ours confèreres ; Le dixneuvieme veurque les Evesquesqui viennent dans s, les villes de leurs confèreres, puissent y offire le scrifice.] Le avintieme veut qu'un Evesque soit ordonné par sept autres, ou tout au moins par trois, & innais par un.

Le vingt-deuxieme est fort severe contre ceux qui ayant e, renoncé la foy n'en font point penitence, mais attendent qu'ils soient malades pour se presente à l'Egisse. Re pour demandre la communion. Le Concile ordonne donc qu'on leur resusera alors la communion, & qu'on ne la leur accordera qu'en cas qu'ils reviennent en santé, & qu'ils sassiment de signes fruits de

penitence.

[Voilà les faintes ordonnances qui nous reftent de cette illultre affemblée.] Le Concileipgea à propos de les adreffer passaluar, et au Pape Saint Silveltre, afin que ce fult luy particulierement qui les fift favoir à tout le monde, parceque tenant de plus grands diocefes, comme parlent les Peres [elles en auroient plus d'autorité.] Ainfi le Concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par le la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par le la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par le la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par le la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par le la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par le la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par le la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy de la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy de la concile luy de la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy de la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy de la concile luy écrivit une lettre que nous avons passaluar par la concile luy de l

encore, mais fort imparfaite & fort corrompue,

Voilà ce qui nous refte de ce grand. Concile, le plus illustre que l'Eglisé cult vu jusques alors, j'& le plus considerable qu'elle comentages, ait cencore, dir le P. Sirmond, après les Conciles accumenques, foir pour l'importance des choies qui y ont esté reglées, soit pour l'étendue des provinces dont il chot composé. [Car si ce n'estoit pas un Concile general de toute l'Eglisé, c'en cstoit au moins un de tout l'Occident & de tous les pays que Constantin postèdoir alors. Aus on voit qu'il prend l'autorité de regler ce qui regardoit messime l'Eglisé Romaine, pussque la se se se canon la regardoit messime l'Eglisé Romaine, pussque la vacune aure.]

# ARTICLE XXIII.

Les Donatistes appellent du Concile à l'Empereur : Il en a horreur, & les retient dans les Gaules.

LE Concile d'Arles écrivit fans doute à Conflantin poir Essenapsana.

Le Concile d'Arles écrivit fans doute à Conflantin poir Essenapsana.

Permission de l'épaper. C'été ceque nous ignosons par la lettre concert, p. que nous avons encore de Conflantin aux Eves que Carboliques, qu'il appelle ses tres saints & sestres chers freres ét en ne paut papelle ses tres saints & sestres chers freres ét en ne paut papelle ses tres saints & sestres chers freres ét en ne paut plantage l'étale.

G ij papelle ses tres saints & sestres chers freres ét en ne paut l'étale.

Linear Ly Google

pas douter'que cene foir à ceux du Concile d'Arles. Il remoigne 114. Conc.p.14tt.4dans cette lettre beaucoup de joie de ce que Dieu avoit fait pa- 19. roiffre la veriré au milieu des renebres dont on avoir voulu l'obleureir: 'surquoi il fait une reflexion fort humble & fort a,b, Chrétienne sur luy mesme.'Il rend graces à Dieu de ce que par b. la providence victorieuse du Sauveur, le Concile avoit fait revenir[une partie]des schismatiques à la lumière de l'unité Carholique: & il témoigne au contraire une grande douleur de la dureré de ceux qui effoient demourez dans leur obstination, ayant merité que Dieu refusaît d'entrer dans leur ame par les effers & les graces de sa bonté. Mais il deteste comme une c.d. folie & comme une impieré l'appel qu'ils avoient interjetté du Concile à luy. Ils veulent, dit.il, que je les juge, moy qui attens « [avec crainte]le jugement de Jesus Christ, dont les Evefques « possedent l'autorité. Quelle pensée peuvent avoir ces méchans, « qui ne meritent pas d'autre nom que de serviteurs du diable? Ils « recherchent les tribunaux de la terre, & ils abandonnent ceux « du ciel."O audace furieuse & enragée : Ils ont interjetté un «Nors 19.

Monime. Quoique Constantin n'eust donc que de l'horreur pour le procedé des Donatistes, il ne lusse pas de prier les Evesques. d'avoir encore un p-u de patience, & de leur offiri encore une sois la lib. réé de choisfjou de rentrer dans l'Eglisé avec leurs dignite, a, ou d'intertaire, avec la rigueur que leur crime merieurs, jajourant que si les schismatiques perseveroient davantage dans leur endureissement, les Peres pouvoient se retirer aussient de leur Eglise avec ecux qui avoient quirté le schisme. (Les Peres descrerent sans doute à la priere de Constantinaison voir par l'evenement que route leur condésendance furi muite 3 aquoy il faur peuterher aporter ce qu'on lit dans le Concise d'Arles, que Constantin j'enuveysée l'endureissement des Donatistes, jalonna ordrequetous [les Evesques]s retirassent.

appel comme des payens ont accoutumé de faire dans leurs « proces, Mais les payens appellent d'une moindre autorité à une « plus grande : & eux appellent du ciel à la terre, de J.C. à un «

p.1416.6

"Conflantin ajoute dans fa lettre, qu'il avoit envoyé des gents.

[ă Arles]pour amener à la Cour tous ces malheureux rebelles,,
afin qu'ils y vécuffent continuellement dans la vue [& dans la
crainte]de la mort[qu'ils meritoient de fouffirir]de qu'il avoit.

L. neque in corum finfice ingreffe oft propites divinitas...

L'an de LC.

en l'an 315.

nigne . viam

t pa. 19.

oalu

fort

e par

fait

mité

ileur

tina-

e par

une

ė du

ques a

ians, a ells a

ceux # e un aNores

curs a

une a

i un a

r le

jucs-

unc ours.

mc-

311rer

ne.

in:

100

s le

·nE

nt

125.

:5 ...

12

215

LES DONATISTES.

écrit au Vicaire d'Afrique de luy envoyer de mesme ceux qui estoient complices de cette folie, pour arrester le cours de tant de crimes par lesquels on offensoit Dieu dans le temps où il faifoit le plus eclater sa gloire, & qui pouvoient faire apprehender les plus funcites effets de sa fureur. C'est peuteltre en consequence de cette lettre, que nous trouvons que Lucien, Bar. 114.5 7-1 Capiton, Fidence & Naffuce Everques, qui estoient des premiers Opt.l.I.p.43.44. des Donatistes; & Mammaire Prestre, estoient dans les Gaules, & ce semble à Treves, par ordre de Constantin, le 18 d'avril, lorfqueCelle eftoitVicaire d'Afrique,[c'estadire apparemment

#### M (CONTROL (

# A.RTICLE XXIV.

Constantin reçoit ensin l'appel des Donatistes, mande Cecilien

# L'AN DE JESUS CHRIST 315.

ONSTANTIN qui avoit eu tant d'horreur de l'appel des Aug.ep.161.p. Donatiftes, ne laissa pas cependant enfin de le recevoir, 'y estant contraint, dit-il, pour reunir ceux qui n'avoient point ep.60, n.114.1.14 encore vouluse rendre au jugement du Concile d'Arles; 28 il col.d.1.c.19 p. aima micux leur ceder en cela, & juger encore cette affaire acp.162.p.280.2. deux fois jugée par des Evesques, afin de leur fermer entierement la bouche, & qu'il ne leur restast plus aucun pretexte s'ils refusoient d'obeir à la sentence de celui à qui ils avoient appellé. Saint Augustin nous assure qu'il en demanda depuis pardon aux faints Everques, sans doute dans quelque lettre, & peuteftre dans celle qu'il écrivit à Eumale aussitost après qu'il eut jugé cette affaire, Car pour ce qui se passa à son battesme, S. Augustin en avoit peu de connoissance. Les sollicitations pressantes & les Eufa.p. 299.2.c. intrigues de ces mesmes Donatistes qu'il retenoit à la Cour com- 4. me par punition, ou plutost le credit des officiers qu'ils avoient gagnez, & les mauvais confeils des flateurs, arracherent sans doute ce consentement de sa facilité ordinaire.

'Il avoit d'abord eu deffein de mander Cecilien Javec fes ad- Conc. E.P. 1407. verfaires, pour connoistre de leur différend : & neanmoins les e-Donatiftes luy ayant demandé que la caufe fust jugée en Afrique par ses ami, sc'est à dire par des officiers Chrétiens qu'il nommeroit expres, let qu'il leur permist pour cela de s'en retourner en Afrique; ils obtinrent encore une demande si peu raison-

L'ande J.C.

P.1449 1441,

LES DONATISTES. nable. C'est peutestre sur cela qu'est] la lettre des Profets du 315 Pretoire à Domitius Celfus Vicaire d'Afrique, à qui ils mandent que l'Empereur avoit ordonné à Lucien, Capiton, Fidence & N. fluce Ev. fices Donatilles, 3: à Mammaire Prestre, le squels il avoit auparavant fait venir dans les Gaules avec d'autres, de s'en r. tourner en Afrique; & que par son ordre on leur avoit donné un billet d'étapes pour estre conduits & défrayez jusques au port d'Arles, où ils s'embarqueroient pour l'Afrique. Cette lettre est datée de Treves le 28 d'avril, apparemment de l'an 315, auquel Celfe estoit déja Vicaire d'Afrique selon le Code,

P.1441.2. Co .Th.chr.p. 11.2, p.10.

'Constantin estoit, selon une loy, à Naisse en Illyrie au commencement de may. [C'est dans l'Illyrie qu'il avoit fait la guerre contre Licinius l'année precedente, & ensuite la paix avec luy. Il y a donc apparence que durant tout ce temps là il avoit lassié les Donatiftes comme releguez dans les Gaules: D'où vient Conc.p.1407.d. peutestre que l'nous voyons qu'il leur donne ses ordres par écrit.

'Ce prince aprés avoir pris le desseinde faire juger de nouveau l'affaire du schisme dans l'Afrique, par des Commissaires, reconnut bientost luy mesme, lorsqu'il y eut mieux pensé, [que c'estoit traiter trop indignement les Évesques, de soumettre deux Conciles au jugement de ses officiers, & que comme les fchifmatiques ne demandoient que le trouble, & ne cherchoient nullement l'éclairciffement de la verité, leur obstination pourroit donner à cette affaire une issue fascheuse qui offenseroit Dieu, & feroit tort à sa reputation. Et assurément les Donatistes ne se seroient pas cru plus obligez de se tenir au jugement de ses officiers qu'à celui des Evesques. Ils auroient encore trouvé quelque nouveau pretexte d'en appeller à l'Empereur, & la paix n'en eust pas esté plus avancée.]

claug.cp.162.p. 1\$0,1.b,

Il reprit donc sa premiere pensée, de faire venir Cecilien à la Cour, & luy écrivit pour cela de se trouver avec ses parties à Rome,où il eftoit, [felon le Code,en l'an 315 au mois d'aoust & en feptembre,]Ce fut 'de là qu'il manda aux Evefques Donatiltes sa bue venia. derniere resolution, & qu'il ne doutoit pas que l'Evesque Cecilien n'arrivast bientost. Il leur promet dans cette lettre que nous avonsencore, que s'ils peuvent convaincre Cecilien d'un feul des reproches qu'ils luy faisoient, il veut bien le tenir pour convaineude tous les autres sansqu'ils les prouvassent. Il estoit donc bien convaincu que c'estoient des calomniateurs : Et pourquoi donc les ecoutoit-il encore contre l'ordre de toutes les loix?]

s. angerialem cum amormaria competentia,

L'an de J.C. 315.

Luis.

ts du <sup>py</sup>

ndent

1ce &

fquels

es, de

avoit

ifques

Cette e l'an

Code.

mennerre

·c luv.

laiffé

vient

écrit.

ivcau

s,rc-

gue

ettre

1c les

ojent

20UI-

feroit

riftes

te fes

·ouvé

& la

ien å

ies á se en

cci-

1005

feul

-011-

lone

es fa bar

LES DONATISTES.

On ne feair ce qui retint Cecilien; mais enfin il ne vine point Asgpatolal. à Rome. Ses adverfaires ne manquerent point d'en prendre avantage, & de preffer l'Empereurfde juger, Car ils eusfent élè ravis qu'il de full precipite comme eux, & qu'il cult auffitoft condanné Cecilien fans l'entendre. Maisi fi e contenta de le cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La contra de la cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find et Rome en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find en me en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find en me en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find en me en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find en me en Illyrie, felon la chronologie di 
nil. 

La cod. Th.che. p. voyage qu'il find en me en Illyrie p. La cod. Th.che. p. voyage qu'il find en me en Illyrie p. voyage qu'il en the p. voyage qu'il en

# 

Code, au mois de septembre 315.

# ARTICLE XXV.

Constantin weut juzer l'assaire de Cecilien en Afrique, & puis à Milan; ret ent Donat & Cecilien: Olympe & Eurome se declarent à Carthage pour Cecilien: Ouvrages d'Olympe,

"Il Émble Éclon la fuire de Saint Augustin, que ce fur en ce s.

voyage de Milan que Constantin jugea l'affaire des Donatisles.

V.Conslav ["Neanmoins fila chronologiedu Code est veritable, il n'arresta
uns 53049 pas la constantin pas faire la llyrie, de de la fur la fin de l'année dans les Gaules, où il estoit encore le 13 aoust de l'an 316. Et
ce ne fut qu'en 316 qu'il jugea l'affaire des Donatistes, comme
nous allons voir. Ce n'est pas qu'il sé faille beaucoup fier sur cette
chronologie sondée sur les tactes des loix, asse l'a souvent faustes.

Mais nous la suivons asse, avant en cette rencontre, parceque nous avons encore d'autres raisons pour croire [qu'il y cut Bule, pos 2.4,
un intervalle considerable entre le temps que Constantin estoit
à Rome, & celui où il jugea l'affaire des Donatistes à Milan.

Cut M'Valois crost, après Baronius, que la lettre que nous «Buspas 6».
avons de Constantin à Celle, marque la messe fuit des Donatifités dont nous venons de parler et d'où il conclud qu'elle, est

écrite dans cet intervalle, comme la chose paroist assez claire

d'elle mesme.]

Constantin se plaint donc à Celse Vicaire d'Afrique, de cette Essangua, fuite des Donatistes, qui avoient tasché de se derober à sa pre. 5 sance, lorsqu'il estoit resolu de mettre sin aux différends qu'ils

Hift. Eccl. Tom. VI.

н

De usub, Crantoln

avoient avec Cecilien. Il dit qu'ils faisoient voir par là que leuts 115. desseinsestoienteriminels,&qu'ils se hastoient de recommencer leurs anciens tumultes. Et il ne pouvoit pas en douter, puisque Celfe luy avoit déja mandé les seditions dont ils menaçoient l'Atrique, & à cause desquelles cet officier n'avoit pu executer les ordres de l'Empereur. Celse se plaignoit particulierement de 1.dopt.l.1.p.; Menale qui perseveroit roujours dans son ancienne solie, On

5 67.

croit"que c'est celui mesmeque nousavonsvuavoiroffert de l'en- v 58. cens aux idoles, & s'estre trouvé ensuite au Concile de Cirthe, 'Constantin repond à Celse qu'il n'avoit qu'à les laisser faire

pour lors; maisqu'il fist savoir à Cecilien & à ses adversaires qu'il pretendoit aller en Afrique, où il examineroit toutes choses à fond, & puniroit severement les coupables, mesme du dernier fupplice s'ils le meritoient, fans se mettre en peine de ceux qui les voudroient honorer comme martyrs; puisque l'honneur du martyre ne peut appartenir à ceux qui agissent contre la verité & la saintete de la religion. Il finit parces paroles [remarquables, mais qu'il n'executoit pas affez.] Je ne croy pas pouvoir, fans « un tresgrand crime, negliger"les fautesque l'on commet contre « quod imla justice, n'y ayant rien à quoy je sois plus indispensablement « pmb; fir. obligé, si je veux remplir les devoirs d'un Prince, que de détruire « toutes les erreurs que la temerité des hommes a introduites, pour « travailler à faire embraffer laveritable religion à tout le monde, « à établir l'union & la concorde parmi les Fideles, l& à faire « rendre à Dieu le culte qui luv est dû.

On voit par cette lettre qu'il ne prit pas au fortir de Rome le dessein de juger Cecilien à Milan, ou qu'il en sursit l'execution; puisqu'il pensoit depuis à aller pour cela en Afrique; & ainsi il est aife qu'il se soit passe pres d'une année entre deux, comme

nous le supposons par nostre suite.

L'AN DE JESUS CHRIST 316. Il y a afficz d'apparence que lorfqu'il voulut retourner des Gau-

les en Italie, où il pouvoit estre, selon le Code, sur la sin d'aoust 316, il trouva que ses affaires ne luy permettoient pas d'aller en Afrique, & manda à Cecilien de se rendre auprés de luy. Cecilien voyoit peutestre avec douleur tous ces nouveaux mouvemens, qui ne servoient qu'à troubler l'Eglise.]'Cependant il aima mieux priver[encore]quelque temps fon peuple de sa presence, que manquer à rien de ce qu'on croyoit pouvoir contribuer à Fuln.p. 101.1. M la paix; & il fe hasta d'autant plus de venir trouver Constantin,

Aug.in Cre.l.s. c.71.p.195.1,b,

Couc.t.1.p.2410. que ce prince avoit fait paroiftre dans fa lettre à Celse quelque

Landill

leurs 3%

:nccr

ifque

pient

cuter

nt de

:.'On

rthe.

faire

, qu'il

ofesà

rnier

ur du

ables,

, fans #

cruire «

pour "

faire #

me le

ution;

ninfi il

nme

Gau-

'aouft

ler en

cilien

mens,

a ima

fence,

ouer à

antin,

elque

ment aff

l'cn- V.st.

LES DONATISTES.

mecontentement de luy, sans doute parcequ'il ne s'estoit pas trouvé à Rome.

Ce fut peutestre par une suite de ce mecontentement, qu'arriva ce que raporte S. Optat, & dont nous n'avons pas d'autre lumiere. Il le place vers le mesme temps que le Concile de Opt. L.P. 44.c. Rome, mais ce n'est pas s'eloigner de luy que de le mettre, p.p.177.c. comme fait Baudouin, immediatement avant le jugement que Constantin rendit à Milan. Donat, dit S. Optat, avoit demandé 1.1.p.44.c. la permission de s'en retourner à Carthage; peutestre lorsque Cecilien avoit manque de venir à Rome. Il ne l'avoit pas obtenue fans doute : & pour avoir, s'il faut ainsi dire, sa revanche, ] il fit fuggerer à l'Empereur par un Philumene qui l'appuyoir, qu'il falloit[aussi]retenir Cecilien à Bresse pour le bien de la paix: [ce que la fuite expliquera: ]Et cela fut executé, 'Les Do- Aug.in Cre.p. natistes pretendirent montrer par cet endroit d'Optat dans la 1961, bleot, d.3. Conference de Carthage & en d'autres rencontres, que Cecilien cole, 31. p. 245.7. avoit esté condanné & banni par Constantin : mais on se moqua a.b. de leurs faux raifonnemens. Els se vantoient que c'estoit à la p.col.e.16.p. poursuite de leur grand Donat de Carthage, [dont nous allons 137.1.b,c., bientost parler, leux qui pretendoient qu'on ne pouvoit persecuter personne sans contrevenir à l'Evangile, & sans faire voir qu'on n'appartient pas à la vraie Eglife.

'Alors dit S.Optat, deux Evelques Olympe & Eunome furent Opt.P.44.45. envoyez en Afrique pour ofter lesdeux contendans de l'evefché de Carthage & en ordonner un troisieme qui fust agreable aux deux partis. Et nous ne doutons pas que Cecilien ne fust prest de renoncer à l'episcopar pour procurer l'extinction du schisme. Mais je ne fcay û fon peuple eust esté disposé à y consentir. I Olympe & Eunome vinrent à Carthage, dit Saint Optat, & v demeurerent quarante jours pour prononcer quel parti effoit celui de l'Eglise Catholique. Le parti de Donat les empescha. par fes foulevemens d'executer leur dessein, & l'ardeur que chacun témoignoit de son costé, faisoit naistre tous les jours de nouveaux tumultes, Enfin neanmoins les deux Evefques rendirent leur fentence par écrit, & declarerent que l'Eglife Catholique estoit celle qui estoit repandue par toute la terre, & qu'on ne pouvoit caffer la fentence que les dixneuf Evefques. [du Concile de Rome]avoient prononcée il y avoit déja long... temps. Enfuite de cela ils communiquerent avec le Clergé des " Cecilien, & s'en retournerent. Nous avons, ajoute S. Optar, una n volume d'actes fur cette affaire, & ceux qui les voudront lire less

ы.

Dywesty Congle

trouveront après ect ouvrage, [Jis ny Jont plus aujourd'hui, & 1st. ainfi nous ne favons que dire de cette hiltoire extraordinaire dont S. Augultin ne parle jamais. On peut juger feulement que c'étoir quelque invention de Conflantin qui cherchoit tous les moyens polibles de remettre la paix dans l'Eglié, fans examiner peut-effre affez s'ils eftosent jultes & legitimes. Mais il femble plus probable qu'il air fongé et celui-ci avant que d'avoir examine la caufe de Cecilien, qu'après en avoir reconnu pleinement Prinnocence par luy mefine.

Aug.in Jul.I.t. c.3.7.p.366 a.bl 372.2.c. Le nom d'Olympe n'eft pas neanmoins inconnu dans l'Eglife. 'Sanguifin pour prouver le pecché originel contre les Pelagiens, cire un difcours ecclefaiftique de S.Olympe Evefque d'Efpagens, qu'il appelle un homme glorieux en J. C., & fort illuftre dans l'Eglife; & il luy donne rang parmi les témoins de la tradition entre S. Retice d'Auran & S. Hilaire; [ce qui convient fort bien a celui de S. Optax.] Gennade parle aulif d'un Olympe Evefque Efpagnol, qui avoit écrit un livre de la foy contre ceux qui, [comme les Manichéens, Jaccufent des peche que nous commettons, non le libre arbitre, mais la nature; & pour montrer que l'e mal eff dans la nature, on par fa creation, mais par la de'obciffance de l'homme. Il ne marque point quand il vivoit.

Genn,c.13.

# 

### ARTICLE XXVI.

Constantin juze en fæveur de Cecilien's condanne les Donatistes par des loix severes : Ils murmurent contre luy & contre Ossus de Cordene,

Aug.cp.162.p. aSo.2.b.c. a col.d.3,c.19.p. azd.1.2. cp.162.p.250.2. c. 6 Euf.v.Conf.f. 1,c.44.45.p.430. I A P A Es que Cecilien eut esté retenu quelque temps à Brestle, comme nous le sipposions, & apparemment après le retour d'Olympe & d'Eunome, J'il vint à Milan[par ordre de Constantin, J'où tant luy que se parties estant present, Constantin examina contradictoirement l'Affaire, sans estre accompagné de personne, 'avec une diligence, des precautions, des soinsiqui une se peuvent dire.] On peut voir sur cela ce qu'Eusebe dit de la maniere dont Constantin se trouvoit aux alsemblées des Evesques, & comment il travailloit à affoupir leurs différends, Car il semble que cela se peur apporter à cette cocasion aussibient qu'au Concell de Nivécé à quelques autres.]

Aug.col.d.s.e. 19 p.118,1.a|cp. 161.p.280,2.c. 'Ce qu'il reconnut par cette recherche qu'il fit luy mesme, sut que Cecilien estoit tres innocent, & ses adversaires des méchans 1. andc T.C.

Page i,&1%

sles

iner

ıble

mi-

ont

ns,

ш

п

316.

& d'infames calomniateurs, C'est pourquoi écrivant ensuite à col.p. 128.1.4. Eumale Vicaire d'Afrique, après luy avoir mandé comment in Cre.l.1 c.71. il s'estoit resolu de juger de nouveau cette affaire terminée P.195 2.b. » par des Conciles, il ajoute: l'y ay vu clairement que Cecilien

» est absolument innocent, qu'il observe avec exactitude tous les " devoirs de sa religion & de son ministere, qu'il rend à l'Eglise " tous les services qu'il luy doit, & qu'on ne peut luy reprocher

" aucune faute, quelque calomnie que ses adversaires aient pu " inventer contre luy durant son absence. Cette lettre tirée des p.col.c.16,p.217. archives publiques, aest le monument que Saint Augustin cite 1,e.

toujours sur cette affaire: & il dit qu'elle éclaircit & autorise 1.2 merveilleusement tout ce qui regarde Cecilien. [Mais elle n'est dep.161. p.277. 2. pas venue jusques à nous.] Elle estoit datée du 10 novembre de ep.col.c. j. p. l'an 116; furquoi Saint Augustin & tout le monde le regle pour 241.2 c.d. fixer le temps du jugement de Milan; [ne doutant pas que Constantin ne l'ait écrite aussitost après. Ce fut de cette lettre col.d.; c.19.p.

qu'on tira dans la grande Conference de Carthage le jugement 118.12. que Constantin avoit prononcé; & les Donatistes n'eurent rien b.c. de folide à y répondre. Ils chicanerent fur ce que dans la copie que les Catholiques presentoient, il n'y avoit point de Consuls, ce qui n'invalidoit point la piece, commeS. Marcellin le declara; '& auflitost aprés on en trouva une copie où les Consuls estoient c.10, p.118 1. c.

marquez. Elle est quelquefois qualifiée du titre de rescrit, de Cart.b. j.t.p.j. mise au rang des constitutions imperiales, Ainfi les Donatiftes furent condannez par trois divers juge- 19. p. 218. 1. c. mens, ou par quatre en contant celui où Felix d'Aptonge avoit ein C'e.l.4.c.7.

esté declaré innocent le 15 fevrier 314, deux ans & environ huit fp.col.p.243 2. mois avant ce dernier: 8 ils furent melme condannez par cinq jugemens, en ajoutant aux quatre autres ce que dit S. Oprat des " Everques Eunome & Olympe.] Pour moy, ditagreablement S. 5P.167. P. 291. La. » Augustin, je pense que si le diable mesme se voyoit aussi souvent

» condanné par l'autorité d'un juge qu'il auroit luy me sme choisi, » il cederoit, & ne seroit pas aff. z impudent pour pretendre avoir

» raifon, Neanmoins l'obstination des Donatistes, mesme aprés ep. 48. p. 66. 1. b. une conviction frauthentique, ne ceda pas encore ni au respect dû à la verité, ni à [la douceur de]la paix; [& n'ayant plus de tribunal où ils puffent appeller, ils en appellerent à eux mesmes,

& eurent recours aux armes de la calomnie. | Car dans la Con- col.d. c. 19. P. ference de Carthage, lorsqu'on leur objecta le jugement de 228,1.d. Constantin, ils répondirent [hardiment, mais sans en alleguer la

moindre preuve, qu'on avoit rempli les oreilles de ce prince par

in Par. 1. r. c. 6. p. 8.1.b|in Cre.1.3. c,61.p.192.2.d.

4 c.5.p. P.1.d.

p.col.c.16.p. 237.1.C.

118 2.d.

de fausses suggestions. Ils mettoient de mesme dans leurs livres qu'il"s'eftoit laisse emporter au credit que quelques personnes gratia : ravoient fur fon esprit.

Ills vouloient apparemment marquet par là le grand Ofius 7.2 €.

de Cordoue, extremement honoré par Constantin pour son in Par. Luc. 4.p. merite. | Car ils le noircissoient de tout leur pouvoir, parcequ'ils pretendoient que c'estoit luy qui avoit assisté Cecilien, & qui avoit contraint, disoient-ils, le peuple des faints, & ceux qui ne s'estoient souillez d'aucune tache, à entrer dans la communion des Traditeurs:[ce qui nous apprend que plusieurs des

schissinatiques rentrerent encore alors dans l'unité de l'Eglise. l 'Ils attribuoient de mesme aux suggestions de ce Prelat, la C, 2, P. 9, I, C.

rigueur dont Constantin usa enfin contre cux. Car voyant qu'aprés avoir esté vaincus dans deux Conciles, & n'avoir pu rien prouver devant luy de tout ce qu'ils avoient avancé, ils perfistoient neanmoins encore dans seur fureur & dans leur separation facrilege d'avec l'Eglife, il avoit ordonné, difoit Parmenien, qu'on les menaît au supplice.[S. Augustin ne nie pas ce commandement, qui regardoit sans doute ceux qui avoient comparu devant Constantin. Et comme le grand Donat de Carthage estoit de ce nombre : selon ceux de sa secte; set peutestre pour ce in Par.l.i.c.8.p. fujet]qu'ils luy attribuoient l'honneur du martyre. Mais quoi-

qu'il n'y eust pas de supplices trop rigoureux pour des personnes fi criminelles, neanmoins Constantin commua la peine de mort en une plus douce. Et c'est ce changement, dit Saint Augustin, qu'on peut attribuer avec quelque apparence au conseil d'un Evefque comme eftoit Ofius,[s'il a eu quelque part à cette affaire, ]& s'il faut agir par conjecture dans un point fur lequel on n'a rien de positif, [C'est sansdoute aprés le jugement de Milan qu'il faut mettre]

lie P. Lacon p. 'les loix que Constantin fit contre les Donatistes, & qui servirent de modele aux Empereurs fuivans. S. Augustin en marque une, 6 cp. 48. p 66.2.c par laquelle il leur oftoit les bafiliques & tous les lieux où ils e hr. P. p. 118, 2.4 s'affembloient, pour les ajuger au fifc, [& leur défendoit, ce ep.68.p.114.1.2. femble, par confequent de tenir aucune affemblée. Ce fut peut-Op. 1.3-p.61.63. eftre pour ce sujet qu'ils bastirent] ces nouvelles eglises que S.

Optat leur reproche d'avoir ajoutces aux anciennes fans qu'on en eust besoin. Il semble qu'il faille raporter encore à ce temps-Augustin, J'qu'après avoir perdu leur caule, C.11.P.10.A.C. comme on voulut les obliger à quitter les eglifes, ils ne laifferent.

pas de s'y maintenir par la violence qui l'emporta contre l'auto-

I'm de J.C. rité des ordonnances de l'Empereur, & par la fureur des Circoncellions; [de quoy nous parlerons dans la fuite.]

'Constantin confisqua encore les biens mesmes de ceux qui ep.48.p.66.1.b. estoient convaincus speutestre d'avoir calomnié Cecilien, s&

qui refistoient avec opiniatreté à la réunion.[Ce peut estre] cette loy fi fevere que S. Augustin dit qu'il fit contre eux.

cp.166.p.189.1. [Il est certain que quelques uns d'eux furent bannis, ] puisqu'on cold, c.u.p. leur accorda leur rappel en 321. S. Optat dit expressement que 118.2 c/p.col.c. Constantin avoit banni dans des pays étrangers les chefs & les 31.33-p.145.1.4 les principaux des Donatistes, selon qu'ils le meritoient. Mais je ne 40pt. 3.2.7.54.2. fcay s'il ne faut point lire Constant.]

'Ces ordonnances estoient tres justes : elles estoient dignes du Aug. Sir, P. P. 117. nom de Constantinsi celebre par la profession qu'il fassoit du 2.d. Christianisme: elles convenoient fort bien à l'esperance qu'il avoit en J. C, & à son amour pour l'unité de l'Eglise. Les Do- ep 48.16-. p.66. natistes n'en eussent pas voulu avoir de moins severes contre 1.6/1491.1.2. Cecilien & les autres qu'ils accusoient, s'ils eussent pu les faire declarer coupables; & alors ils eussent pretendu avoir rendu un grand service à l'Eglise, & devoir passer pour les désenseurs de l'unité & de la paix. Cependant parceque ces mesmes loix tomboient sur eux, c'est à dire sur des calomniateurs de leurs freres, & desennemis irreconciliables de l'unité de l'Eglise, ils crioient que c'estoit une violence indigne & insupportable, qu'on ne doit forcer personne sur la religion; qu'il ne faur jamais rendre le mal pour le mal. Ils ne pouvoient mieux verifier la p.66.1.471.1.3. maxime que ceux mesmes de leur communion leur attribuoient, de croire que tout ce qu'ils vouloient estoit saint : Quod volumus fanctum eft.

## ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಮ

## ARTICLE XXVII.

De Donat de Carthage.

N ne sçait pas si Constantin sit ses loix contre les Dona-ristes aussitost aprés avoir jugé leur affaire à Milan, ou s'il y fut obligé par les nouveaux desordres qu'ils firent à leur retour. Nous ne pouvons pas non plus dire precisément ce qui se passa en Afrique immediatement aprés ce jugement. Il semble neanmoins qu'on y peut raporrer ce que S. Optat met aprés le voyage des Evefques Eunome & Olympe: ['Donat, dit.il, revint Opt.l.i.p.454, le premier à Carthage "fansen avoir la permission de Constantin:

wista.

1025 par

1625

(oq

χţ.

,&

Jui

'n

SER.

Cecilien l'ayant secu se hasta de s'en retourner à son peuple, & 316.

P.44.C. Aug.h.69.p.11. 1.diretr.1.1.c.st. P.32 4. # p.col.c.16.p. 217, 1, 6, 6,

par ce moyentle schisme se ralluma tout de nouveau, 'S.Optat suppose toujours que ce Donat est celui de Carthage, [predecesseur de Parmenien,]'& successeur de Majorin dans le siege sch: smatique de cette ville; & les Donatistes soutenoient que c'esto:t luy qui en ce temps-ci tenoit teste à Cecilien; [de forte qu'il femble qu'il fust deja leur Evesque de Carthage; & nous n'avons point en effet de preuve que Majorin ait passe l'an 313. Sint Jerome dans son traité des hommes illustres, dit que ce Donat vivoit fous Constant & sous Constantin, sou plutost Constance que la traduction greque nomme seul. Selon la chronique du mesme Pere, il paroissoit en l'an 328, & vivoit encore

Hier. v.111, c. et. p.196.d.

Aug.pf.147.p. 70; 1.0.

en l'an 355.] 'S. Augustin le traite d'apostat: sje ne sçay si c'est parcequ'il avoit este d'abord dans l'Eglise Catholique, & l'avoit quittée

Aug.h.69.p.12. bin Cre.l.z.c.z. P.169 1.C. c Hier, p 197,2, Aug h.69.p.11.

pour entrer dans le schisme depuis qu'il eut esté formé, l'Ilestoit Opt.1.5.9.66.C. habile dans les lettres humaines, & aimé pour ce fujet par les gents du fiecle. Il avoit de l'eloquence, & il étendit tellement la secte par ce moyen, que c'est de luy qu'elle a principalement tiré sa force. Il composa beaucoup de livres pour la désendre. Saint Jerome dit qu'il trompa par ses mensonges presque toute l'Afrique, & particulierement la Numidie, Auffi la plufpart du monde crost que c'est de luy qu'elle a pris son nom, plutost que de Donat[des Cafes-noires]en Numidie, qui luy avoit l'appuie beaucoup, c'est qu'avant que Donat sust Evesque de Carthage, les schismatiques estoient appellez le parti de Ma-

Hist. P. 146.d.

donné la naissance C'est le sentiment de Saint Jerome: ["& ce qui v. la note 4. iorin.]

Aug.fit.P.1.2.c. 39.p.1061.b. p.col.c.16 a. 117.1.14 Cart.c. 1.5:0.

'Ce Donat de Carthage vivoit d'une maniere affez sobre, & il n'yavoit rien à l'exterieur dans ses mœurs qui parust reprehenfible, "hors fon orgueil.] Les Donatiftes le relevoient audeffus v.528. de tous les autres, & l'appelloient un homme de fainte memoire, l'ornement de l'Eglif de Carthage, Ils luyattribuoient la gloire du martyre, comme nous avons dit, & pretendoient aussi qu'il d'in lo.h.11-p.50. avoit fait des miracles, de que Dieu luy avoit parlé dans la priere, en quoy S. Augustin assure qu'ils se trompoient, ou qu'ils

unit.c.19 9.154. ı,b,

vouloient tromper les autres, [Voici ce que nous trouvons de ce Donat dans un ouvrage qui

z. Il le die peutestre parceque le schisme estoit plus dans la Numidie que dans les autres provinces Mais je penfe que c'eft par equ'il en venoit : & il v a bien de l'apparence que cette province fuivit toute d'abord, ou presque toute , le parti de Majorin établi par son Primat Second de Tigise.,

e,& pi. 35 le tent

Izil

ide : & 'n 102 oft 10ıςę

c 10 ε

» un fon confus.

LES DONATISTES.

est certainement de S. Augustin plutost que de S. Ambroise dont " il porte aussi le nom.]'Il y a dans l'Eglise, dit ce Pere, & il y a fg.c.g.p.ta.f. » toujours eu des hommes habiles, d'une profonde erudition, & » parfaitement instruits dans la loy de Dieu. Ce sont les pierreries » qui ornent les vétemens de l'Eglife cette veritable femme for-"te. Mais il y a eu de ces pierreries qui se sont detachées, & qui » se sont perdues en tombant. Tel fut Donat qui quitta la place » qu'il occupoit dans cet ornement. Il s'en separa pour chercher " ailleurs fa propre gloire, pour avoir un parti qui portast son " nom. Malheureux enfans, pourquoi vous attachez vous à cette » pierre precieuse qui s'est separée du vétement de l'Eglise? Quov " donc, me direz vous, penfez vous avoir autant d'esprit que luy, » parler auffi bien que luy, estre auffi savant que luy? Mais que luy " fert tout fon esprit, que luy sert toute son erudition, que luy sert " d'estre une pierre precieuse, puisque toute pierre precieuse qui » ne demeure pas attachée à l'ornement de cette femme forte. » se gaste, & perd tout son prix & tout son eclat? Il faut qu'elle » demeure unie au vérement de cette femme, qui est elle mesme " d'un plus grand prix que toutes les pierreries qui l'ornent. Que » Donat n'y demeuroit-il donc attaché? Car je ne crains pas de " le dire : ces pierreries ne sont precieuses qu'autant qu'elles ont " de charité : celle qui n'en a point est sans valeur, & n'est digne » que de rebut. Qu'on vante son habileté, qu'on releve son elo-" quence; si l'on en croit celui qui sçait discerner les veritables » pierres precieuses, si l'on s'en raporte à l'ouvrier mesme qui a » fait cet ornement, l'on ne regardera point cette pierre comme » precieuse, mais comme digne du dernier mepris. Ce n'est pas " une pierrerie qui jette de l'eclat, mais une cymbale qui produit.

0

#### ARTICLE XXVIII.

Vanité insupportable de Donat : Les Donatistes en font leuridole : Sa croyance fur la Trinité.

'CAINT Optat est celui qui parle plus amplement de Donat, Opt.1.3.p.64. & il nous le depeint comme un homme leger, furieux & emporté, qui s'elevant audessus du commun des hommes, p.64.67. vouloit se faire considerer comme une divinité : d'où vient qu'il luy applique les paroles par lesquelles Dieu condanne dans Ezechiel l'orgueil du prince de Tyr. Il s'imaginoir, dir-il, p.654. \*Hift. Eccl. Tom. VI.

66

d'Evesque, & on le nommoit presque toujours Donat de Carthage.

'Ouoique les Evefques ne doivent estre assuiettis qu'à Dieu. il dominoit de telle forte ceux de fon parti, qu'ils le craignoient & le reveroient autant que Dieu mesme. Son ambition estoit de voir tout le monde, & les compagnons mesme de son schisme, plier fous luy. Lorfqu'ils celebroient les mysteres, il ne s'y trouvoit que par forme, & il ne daigna jamais communier de ce qu'aucun d'eux avoit offert. Il aimoit mieux se retirer en particulier pour faire feul ce qu'il vouloit:Et cela obligeoit beaucoup de ses sectateurs mesmes de faire des plaintes de cette maniere si

haute & si fiere dont il lestraitoit. C'est ainsi que son cœur s'eleva jusqu'à se croire non plus un homme, mais un dieu. Les hommes n'ont accoutumé de jurer que par le nom de Dieu seul : Et il fouffroit qu'ils juraffent en son nom ; sans pouvoir rejetter sur eux la faute qu'ils faisoient en cela, puisque c'estoit à luy à l'em-

pescher. Il ne l'empeschoit pas neanmoins, & donnoit ainsi sujet de dire qu'il se regardoit comme une divinité.

'Tousceux qui croient en J. C, ne doivent point avoir d'autre nom que celui de Chrétiens. Mais ce superbe ofa partager avec Dieu le peuple Chrétien & faire nommer ceux qui le suivoient non plus Chrétiens, mais Donatistes. Si l'on venoit à luy de quelque province d'Afrique, il ne s'informoit point des nouvelles ordinaires : mais des qu'une personne l'abordoit, il luy disoit sans rougir; He bien, comment va mon parti dans vos « quartiers? Ses partifans se plaignoient quelquesois de ce qu'on a les appello t Donatiftes, Mais neanmoins ils avoient pris ce nom devant le tribunal des Prefets, comme un nom qui leur estoit glorieux; & dans toutes les occasions où ils comparoissoient publiquement en justice pour des matieres ecclesiastiques, lors qu'on leur demandoit juridiquement qui ils estoient, ils pre-

noient la qualité de parti de Donat, sans parler de J. C.

[Nous verrons dans la fuite de quelle maniere Donat parloit de l'Empereur Constant.]'Mais on peut juger de son esprit par une lettre, où écrivant à un Prefet du Pretoire, il l'apostrophoit en ces termes; Gregoire la honte du Senat & l'infamie des« Prefets: à quoy il ajoutoit plusieurs choses de mesme force, «

1. Saint Simeon Stylite vouloit melme que l'on juraft par fon nom : mais c'eftoit au contraire par respect, pour empelcher qu'on ne protanaît le nom de Dieu,

p.65, C.

p.66,2.

Aug.in Cre.L.4. C.6.P.199.1.3, aC art.c.j.531.p. Opt.p.66.a,

p.64.b.

ti-

l

Gregoire luy répondit au contraire avec une moderation aussi episcopale, sque l'emportement de Donat estoit indigne du caractere qu'il usurpoit.]'Gregoire estoit Preset, selon le Code, Cod. Th.t. 6.p. à la fin du regne de Constantin en 336 & 337.

" [Ses disciples enfloient encore fa vanité.]'Ils chantoient pu- Aug.p. 69.7.704. " bliquement ses louanges, dit Saint Augustin; ils luy disoient "... » hautement : O le fidele conducteur : O le guide incomparable : » Et il ne repondoit point, comme David, à ces flateurs : Que » ceux qui m'applaudiffent se retirent en arriere; qu'ils soient " couverts de confusion, Il ne se mettoit point en peine de les "reprendre, & de les porter à dire plutost au Sauveur : C'est " vous feul, Seigneur, qui estes un conducteur fidele, & le guide

incomparable. Ils estoient tellement aveuglez par la passion in Par. La. C.7.0. qu'ils avoient pour luy, que leurs ames adulteres ne faisoient 143,2. pas difficulté de l'egaler à celui qui en est seul l'epoux legitime : Car ils ne rougiffoient pas de vouloir qu'on dist de luy ce qui ne convient qu'à J. C. N. S; Qu'il n'y avoit eu en luy aucune tache » ni aucun defaut. Qui donnera, s'écrie S. Augustin, qui donnera " à mes yeux une fource de larmes? Qui peut affez gemir & affez. » pleurer un si horrible blaspheme ? Il ne faut point s'étonner : aprés cela, J'de ce que dit encore le meime Pere, que Donat (197. p. 906,c. leur tenoit lieu de J. C, & qu'ils s'emporteroient peuteftre davantage contre un homme qui diroit du mal de Donat, que contre un payen qui blasphemeroit J. C. Dans la Conference Cart. c. 3. 5 30. 32. de Carthage où Petilien fembloit vouloir rejetter le nom de P-142. Donatiste, il ajoute neanmoins qu'il ne desavoue pas d'avoir. eu & d'avoir encore"pour chef Donat de bienheureuse & sainte

memoire, dont le merite avoit jetté un tel eclat, que le temps n'avoit pas esté capable d'en ternir la gloire. Un avocat qui Aug.in Cre.l., plaidoit pour eux à Carthage en 395, devant le Proconful, ofa c. 16. p. 1962 b. dire que Donat avoit tellement établi la fainteté de l'Eglife Catholique contre l'erreur & la perfidie, que son nom & son . culte se trouvoit honoré par le respect & la veneration de pres-

que tout l'univers.

Donat avoit fait, comme nous avons dit, plusieurs écrits pour Hier, v.illic, et. fa sccle, a & un entre autres où il pretendoit que le battefine de P.197.2. J.C. n'estoit point hors de sa communion. Saint Augustin qui supassa. l'appelle une epiftre, le refuta : mais son ouvrage n'est pas venu. jusques à nous,

'S. Jerome dit qu'il avoit écrit un livre fur le Saint Esprit, où il Hier p. 297, a.

ine ejen noven & micro mundi pene cotius objevum in natrica malait... »

#### LES DONATISTES.

fuivoit le dogme des Ariens, Nous verrons dans la fuite que les

Aug.b.49.p.12.2. Ariens semblerent le vouloir attirer à leur parti en 147. ]S. Augustin dit qu'il paroist par ses écrits que ses sentimens n'estoient pas bien Catholiques fur la Trimté, & qu'il croyoit tellement la confubstantialité, qu'il vouloit neanmoins que le Fils fust

181, c. g. p. 876.d. Epi.59, C.11.P.

moindre que le Pere, & le Saint Esprit moindre que le Fils.'Il y avoit quelques Donatiftes dans la mésme erreur. Je ne scay si c'est pour cela l'que S. Epiphane dit que les Donatistes suivoient la foy d'Arius, ou fi c'est qu'effectivement ils en eussent fait profession durant que les Ariens dominoient dans l'Occident

fous Constance, l'comme Saint Augustin dit que quand les Gors Aug.ep.50.p.79. [Ariens] estoient puissans, les Donatistes pour les flater disoient

qu'ils avoient la mesme foy qu'eux.

Neanmoins S. Augustin dit en mesme temps qu'on resutoit cette lasche hypocrisse par l'autorité de leurs predecesseurs, parcequ'on assuroit que Donatn'avoit point esté dans la croyance des Ariens, & que pour le point meine où il en avoit approché. h.69.p.11.1.d.

le corps de son parti n'y avoit point fait d'attention, y en ayant affez peu parmi eux qui sceuffent quel estoit son sentiment sur ce point, sela pluspart croyant, comme nous, que le Fils est egal f.181.p.876.d.

Thdm,b,l,4,c.6, au Pere, auffibien que consubstantiel. Theodoret dit, comme S. Epiphane, que les Donatifles foivoient l'erreur des Ariens, [& peutestre cela estoit-il vrayen ce temps là parceque les Vandales

Ariens dominoient alors dans l'Afrique. ]

'S. Augustin avoit dit dans ses premiers ouvrages, que Donat Aug.abc.p.4.1.al retr.l.LC.21 se voyant vaincu de toutes parts, avoit commencé à rebattizer: mais dans ses derniers il se reprend d'avoir cru que Donat de Carthage euft commencé ce de fordre, dont nous parlerons plus amplement dans la fuite.]

## BREAK ARAK ARAKAKAK AK DIRAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK DIRAK DIRAK DIRAK

#### ARTICLE XXIX.

Une partie des Donatistes se réunit à l'Eglise ; les autres s'en separent de plus en plus : Erreurs de cette sette,

Aug.cp.

p. 119.4.

'T E retour de Donat & de Cecilien dans l'Afrique y renouvella le schisme plus que jamais, ainsi que nous l'avons deja dit, aprés Saint Optat, quoique selon toutes sortes de raisons, les Donatiftes duffent enfin quitter leur opiniatreté en voyant ce differend jugé pour la derniere fois, & sans appel, en faveur de Cecilien, par celui mesme qu'ils avoient si souvent demandé

pour juge. Et Dieu n'avoit sans doute permis que Constantin receust leur appel, malgré le respect qu'il avoit pour les decissons des Evefques, que pour leur fermer entierement la bouche, & leur ofter tout pretexte de se separer de l'Eglise, Aussi ceux unit. Ec.c. 15. p. d'entre eux qui avoient seulement esté surpris, comme hommes, 160,2,2, par les faux bruits qu'on avoit repandus contre Cecilien, mais que Dieu destinoit comme de bons grains de froment, à estre un jour unis avec ses Saints; 'ces personnes, dis-je, voyant que b. si elles continuoient davantage de s'opposer à Cecilien, il falloit tenir pour coupables, non plus un Evesque ou quelques particuliers comme auparavant, mais generalement toutes les Eglifes du monde avec lesquelles Cecilien estoit unicils aimerent mieux se rendre à l'autorité de l'Evangile, selon laquelle ils ne pouvoient pas douter que l'Egliserepandue partoute la terre ne fust la veritable, que se tenir à la decision du Concile de Carthage qui avoit condanné Cecilien. Ce fut par ce moyen qu'on vit beaucoup d'Evefques, d'Ecclesiastiques, & de peuples, rentrer dans l'unité & dans la paix de l'Eglise Catholique, donnant Vinc.L.c.s.». cette excellente leçon à la posterité, qu'il ne faut point balancer 347. à preferer le jugement sain & equitable, à la folie & à l'injustice de quelques particuliers. Nous avons vu que cela estoit arrivé des le temps du Concile d'Arles;]'& que les Donatiftes mefines Aug.in Par.I.t. nous donnoient lieu de juger que beaucoup d'autres s'estoient c.s.p. E.t.d. encore rendus aprés le jugement de Constantin, par les exhortations d'Osius.

Maisily en eut d'autres & ils faissient une grande partie de viec, t.p.pr.
l'Afrique/qui fe precipiterent avec fureut dans l'abyfine de l'origent egarennent, fans se souvenir ni du nom ni de la religion (d-]. C.] ni de la profession (qu'ils avoient faite de le fuivre j preferant à toute l'Egile la temerité facrilege du seul Donat, 'lis se trouve- Optlag 486, rent liez & retenus par leur separation dans le precipice du leur fureur les avoit jettes: E pour se mettre hors d'état d'en pouvoir sortir, ils s'engagerent eux mesmes dans les filets du schime, resolus de persister avec obstination dans leur egarement, & de ne revenir jamais à la paix qu'ils avoient une sois abandonnée.

Saint Augulfin remarque en un endroit, que les Donatifies aus in Parl., pretendoient que les Efipaçions syant condanne le grand Olius, e49,74. & les Gaulois l'ayant abfoins, les Efipagnols l'avoiente enfin receu comme innocent. Les Donatifies les accufoient en cela de prevarication, & d'avoir edifié de nouveau contre le precepte de p.8,1.2,

S. Paul, ce qu'ils avoient détruit d'abord. Mais si S. Paul avoit pretendu, dit Saint Augustin, nous apprendre par là cet étrange paradoxe, qu'il ne faur jamais changer de sentiment & de conduite, il ne se seroit pas fait luy mesme Chrétien, il ne seroit pas devenu Apostre; il n'auroit pas edifié par ses predications les Eglifes qu'il avoit tasché de détruire par ses persecutions. Les Donatistes n'ont donc jamais mieux montre pourquoi ils n'ont point voulu se rendre, quoique vaincus partout, qu'en faisant un crime aux Espagnols d'avoir cedé à l'examen & au jugement de leurs collegues, contre ce qu'ils avoient jugé auparavant: Car autant que la conduite de ceux-ci est conforme à la douceur [& à l'humilité]Chrétienne, autant celle des autres est-elle digne de l'opiniatreté [& de la fierté] du diable. Ainfi il ne faut pas s'étonner que les humbles aient confervé le lien de la paix.

& que les superbes l'aient rompu.

P.7.8

'Les Donatiftes ne pouvoient donc mieux faire voir que cequi a rendu leurs maux incurables, c'est que leur orgueil n'a puse resoudre à condanner les sentences qu'ils avoient temerairement prononcées contre Cecilien dans son absence; ce qu'ils auroient esté obligez de faire, si par l'amour de la veriré & pour le bien de la paix, ils avoient acquiescé au jugement des Evesques d'outremer. Il sauroient neanmoins remporté une victoire beaucoup plus avantageuse, si au moins aprés ce jugement, ils avoient pu vaincre leur animosité contre cet Evesque, que s'ils l'avoient fait condanner dans le Concile où il a esté absous. Car il est bien plus glorieux de triompher de son orgueil & de sa haine, que non seulement de vaincre un seul homme, mais mesme que de se soumettre une ville entiere; selon ce que dit l'Ecriture, Que celui qui furmonte la colere, vaut mieux que celui qui prendune ville. Ils vouloient vaincre un homme, pendant qu'ils se laissoient vaincre par la colere: & parcequ'ils vouloient vaincre un homme, ils se sont vu vaincus & par cet homme & par leur colere; par cet homme, puisqu'il en a triomphé dans le jugement[qui atteftoit son innocence;]par leur colere, puisque tour vaincus qu'ils effoient, ils n'ont pu se rendre & demeurer en repos,

b:69.p.13,2.c.

Ainsi s'endurcissant avec obstination dans leur division; ilschangerent leur schisme en heresie, comme dit Saint Augustin, in Cre.1.2.6.7.p. 'fuivant la definition qu'il donne, que le schifme est une diffention encore nouvelle pour des fentimens différent; & l'herefie un schismeinvetere; &austi parcequ'ils avoient une fausse croyance.

170.2.d. c.8.p.171.1.b.

tant sur les sacremens que sur l'Eglise. Car contre l'autorité de J. C. & de toute l'Ecriture, qui nous affurent] que l'Eglise Ca- Opt. 1.2 p. p. 2. tholique est celle qui est repandue dans toute la terre, & qui ne cessera jamais d'estre visible à tout le monde, ]'ils pretendoient e. qu'elle estoit renfermée dans leur parti, c'est à dire dans la seule province d'Afrique, dans laquelle mesme il y avoit plusieurs p.46.b.c. endroits où leur parti n'estoit point. Ils osoient dire qu'elle belave, b. 61. P. estoit perie dans tout le reste du monde par l'union que l'on y BLC. avoit avec ceux qu'il leur plaisoit encore de traiter de Traditeurs; c'est à dire parceque tous les Fideles ne pouvant juger ep.167.p.291.2.b. par eux mesmes des crimes dont ils accusoient Cecilien, avoient mieux aimé en croire ceux qui avoient examiné & jugé l'affaire, que les declamations des accusateurs. [Nous parlerons en son lieu de leur erreur fur les facremens.]

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXX.

Fausses raisons des Donatistes pour justifier leur schisme : Leur aversion pour les Catholiques.

[ T Es Donatistes sentoient quelquesois combien il estoit injuste de condanner tous les Catholiques comme complices des crimes de Cecilien', J'dont la pluspart n'avoient jamais oui Aug.inPar.l.ac. parler, comme cela ne se pouvoit nier que par la derniere impudence. Pour rendre donc cette condannation un peu moins insupportable, ]'ils pretendoient ridiculement que ces crimes inCre.1.3.c.31.p. estoient connus de presque toute la terre; qu'ils avoient des 1864.b. pieces authentiques pour les prouver, que detres fideles témoins in Par, l. 1. c.a.p. avoient esté deputez dans les Gaules, l'Espagne, l'Italie, & les 426. autres provinces, pour les informer de la verité; & que de très faints Evelques y avoient esté par deux fois, & y avoient publié l'état des choses avec encore plus de lumiere & de certitude. Toutes ces deputations n'ont aucun fondement, & paroissent feintes fur les deux Conciles de Rome & d'Arles, & fur les autres choses qui se passerent au commencement du schisme, desquelles les Donatistes n'avoient pas sujet de se vauter.]'Mais a. supposé que ces deputations sussent veritables, ce qu'on en pouvoit juger avec le plus d'apparence, c'est que comme les Donatistes avoient déja esté condannez par le juste jugement [des Conciles de Rome & d'Arles,]on n'avoit point voulu admettre leurs deputez à la communion, ni ecouter leurs accu-

fations injustes. [Et c'estoit assurément ce qu'on devoit faire selon les regles de l'equité naturelle, & selon les loix de l'Eglise.]

unit. Ec. c. 19. p. 155. 1. c. ff. 45. c. 15. p. 241-145 138. c. 9. p. 676. & c.

unit.p.155 1.C.

f.46.p.246.d. c.f. Comme les Catholiques les pressionen de justifier leur fusifier par l'autorné de l'Ecrurare, ils alleguoiene quelques un passage des Cantiques, où ils tas hoicint de trouver par une fausse ponduation, que l'Eglis devoir ettre renfermée dans le midi-Surquoi S. Augustin le moque d'eux en divers endroits. Il leur montre que mesme à la lettre & felon leur interpretation, cela ne leur convenoir pas, y ayant des provinces encore plus meridionales que la Numidie où effoit le fort de leur schifme, d'où il avoit trie son origine. Et mesme la situation de ce pays tout decouvert & plein de campagnes fertiles, mais sculement en blez & non en arbres, ne convenoir point à un autre passage.

du cantique d'Habacuc qu'ils citojent aussi pour eux.

col d. s.c. 4. p. 219. 2. b. a Cart. c. 1. 5 14 2. 6 10. 12. c. 3. 5 22. p. 540.

Opt.".s. p. ps. sp.

r------ p-14-35-

Aug.in Par.l.j. c.e.p.jr.z.b. pf jz.p.gr.r 24 Opr.l.z.p.je.z.

Ang.ep.166.p. 29~1.1. ecp.161.p.277.1. [C'eft für des fondemens fi ruineux qu'ils hazardoient kur fallut & leur bonheur ctrente l'. & avec cela ils effocient finfolens & fifers, j'qu'en traitant les Catholiques de race des Traditeurs, ils prenoient pour cux la qualité d'enfains des Martyrs, & d'Ervefques du pur Chriftianifime, de Pontifés & de défenfeurs de l'Eglife & de la verité Catholique. Ils pretendoient faire feuls l'Eglife Catholique, & traitoient les Catholiques de Menfuriftes & de Cecilianific.

'Cependant ils condannoient tous les jours eux mefines leur herefie dans le facrifice, n'ofant pas fe difjenefre des paroles folennelles de la liturgie, dans laquelle ils diffoient qu'ils offroient pour l'Eglife unique qui eff repandue par toute la terre. On remarque qu'ils recitoient à l'autel le nom des auteurs de leur fehime.

Dans la haine qu'ila avoient pour les Catholiques, ils n'avoient garde de trouver bon qu'on les appellaf leurs frereșa ul ieu que les Catholiques vouloient bien leur donner cette marque de la chaité, que Saint Julin donne aux payens mefines, q'uoique ce ne foir pas la coutume de l'Eglife-8º les Catholiques croyoient qu'il eftoit uite la La cuité de la veitré qu'ils la leur donnaffent. Ces fehifmatiques evitoient mefine de le rencontrer avec des Catholiques; ils refuloient leur entretien-fuls les empefehoient de les venit retouver-ils nevouloient point non plus s'entretenir ou conferer avec cus, foit par écrit, foit de vive voix, & le contentoient de vomit rosjoust des injures contre leur honneur, frefusin par un étrange orgueil de conferer avec cus, parceque Celtoient, distoine. 18, des pecheurs. Quand les Catholiques

bundium quefois de la civilité avec laquelle les Catholiques les traitoient, & leur en faisoient un crime.

Quand ils avoient fait quelque ouvrage pour leur fecte, ils Infl. Lesp.
faissient ce qu'ils pouvoient pour emprécher qu'il ne tombast 19-14.
faissient ce qu'ils pouvoient pour emprécher qu'il ne tombast 19-14.
faissient ce qu'ils pouvoient cette verifable foibielle sous un pretexte [de prudence & de partience, ainsant mittus, dissoient, 10-014.6-57.
ils, se contenter d'enseigner la loy de Dieu au peuple dans 19-14.
l'Eglise, que répondre aux Catholiques [& disputer avec eux.]
retendant que si la parole de Dieu ne les instruisoir pas aftex,
il n'y avoir point d'autorité humaine qui pust dissiper leurs tenchers & les rappeller à la regle de la verife. Que si quelqui 14-6-6-7-7-0-4.
l'aque d'entre eux se melois d'ecrire, ils vouloient bien prendre
part à sa victoire, s'il eus pur ne remporter quelqu'une, mais part à sa victoire, s'il eus pren remporter quelqu'une, mais non pas à la honte quand il estoit vaincu, ni répondre de ce qu'il dissir.

Ils ne vouloient point que les Catholiques entraffent dans faceispaul. leurs eglicés pour les couters: ils les en chaffoient, 3-8; peu 3-6 def. falloit qu'ils ne les battiffent. Ils lavoient avec de l'eau falce le faith paré où ils avoient effect Il n'y en avoit point parmi eux qui ne homefalt aux influccions qu'il faitoit au peuple, des calomnies de des chaffest des invectives contre les Catholiques. Ils ordonnoient aux laïques de ne les point faluer, & de ne point recevoir leurs civiltrez: & quelquefois leurs Evefques refutoient aux Catholiques le bai-

ser que l'on se donnoit alors en se rencontrant.

'Les Catholiques au contraire élioient ravis qu'ils vinssent par entendre leurs breques, és lis séperoient que quoiqu'ils se mo. 5 quassent d'abord de la verité, ils ne lasséroient pas enfin de la reconnoisser és de la suivre. 'Au lieu des violences que nous essepaisace, verrons qu'ils exerçoient contre les Carholiques, les Evesques d'orthodoxes ne travailloient qu'il les instruire, & is traitoient avec toute forte de douceur lorsqu'ils tomboient entre leurs mains. Ils taschoient de porter les lasques à les traiter de mesme, a mais ils n'en éloient pas toujours les maistres.

'Cette haine des Donatiftes pour les Gatholiques effoit d'au- ep.15, p.35, 2ie, Hift, Ectl. Tom. VI. K

tant plus étrange, qu'ils estoient souvent unis ensemble par le mariage & par tous les autres liens de la societé civile : & il paroift mesme que la diversité de communion n'empeschoit pas qu'ils ne contractassent ces sortes de liaisons.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XXXI.

Dereglemens des Donatifies pour les mœurs : Ils reçoivent les manvais Catholiques ; se fondent sur de faux miracles.

Aug.cp.ts7.p. 250.2.b|2,1,2.b. p.1(1.1.b.c.

A N s le desir qu'avoient les Donatistes de justifier . s'ils cussent pu, soit leur separation, soit la haine dont ils estoient animez contre les Catholiques, l'ils recherchoient avec soin les fautes qui se commettoient dans l'Eglise, & par une malignité diabolique ils se rejouissoient des scandales qui affligeoient les Saints & les Anges. J'Quand un Evelque, un Ecclefiastique,unMoine,ou uneReligieuse,tomboit en quelque faute, ils ne songeoient & ne travailloient qu'à se persuader, qu'à publier & à soutenir que tous les autres estoient aussi criminels, quoiqu'on ne pust pas les saire tous connoistre pour ce qu'ils estoient. S'il se repandoit des bruits fascheux, vrais ou faux, contre quelques uns de ceux qui faisoient une singuliere profession de pieté, ils faisoient tous leurs efforts pour en étendre

l'infamie & le foupçon fur tous les autres.

6.47. p. 208.b. 4 unit.c.19. p.155.

28.1.2.

[Cependant quelques defauts qui fussent parmi les Catholif.47.c.10.pagec, ques, ils n'en avoient pas de moindres parmieux, l'Pour ne point in Jo.h.s.p.10.1. parler encore de la fureur des Circoncellions, l'ivrognerie & la gourmandise y estoient des vices ordinaires & tout publics, 'Ils amaffoient usures fur usures. Saint Augustin leur reproche qu'on voyoit aux sepulcres de leurs faux martyrs des troupes de vagabons, d'ivrognes, de méchans de l'un & de l'autre sexe, qui se méloient ensemble pour se remplir de vin & se souiller in Par. I.g. e.g.p. par toutes fortes de crimes. Et c'est avec tout cela qu'ils avoient l'infolence de comparer leur secte au pur froment, & tout le bil.47.2.18.b.c. reste de l'Eglise à de la paille infructueuse & sterile. Surquoi Saint Augustin leur répond: Si l'Afrique a esté choisie pour ren- « fermer le bon grain, & que tout le reste de la terre ne soit rem- «

pli que de paille, d'où viennent donc ces grandes troupes de « Circoncellions? D'où vient ce grand nombre d'ivrognes & de « debauchez ? D'où vient cette quantité infinie de filles, qui fans « estre marices ont perdu leur yirginité, & font partout voir leurs «

w crimes? D'où vient qu'on ne voit que voleurs, qu'avares, » qu'usuriers? D'où viennent tant de personnes qu'on connoist » trop dans chaque pays, qui font autant"d'Optats en méchan-» ceté, quoiqu'ils ne le foient pas en puissance? Serez vous affez » impudens pour nier que cela ne se voie pas parmi vous, ou assez » scelerats pour soutenir que ce soit là de bon grain ?

par le

: & il

it pas

'cs

sils

: 1|5

v.c

ine

Hi-

10-

te,

Is

Ill ne faut pas s'étonner qu'il y eust tant de dereglemens parmi eux, puifque leur fecte effoit le recours des plus méchans des Catholiques J'qui, pour eviter la discipline de l'Eglise, menaçoient in Jo. h. 10. p. 18. hautement de se retirer dans le parti de Donat, alls s'y retiroient 1.d. effectivement, ils y estoient receus sans disficulté, on les y atriroit estir. P.J. 3.5.17. mesme; & apres qu'ils avoient este rebattizez, ils insultoient Pagad. par une fureur facrilege, à la discipline de l'Eglise dont ils n'avoient pu supporter la sainte severité. Mais l'effet de leur fecond battefine estoit qu'ils devenoient encore plus dereglez qu'ils n'estoient auparavant, Saint Augustin en raporte divers ep. 169, p. 191. 2. b. exemples, comme d'un nommé Prime degradé du foudiaconat; d'un jeune homme qui se sit rebattizer pour avoir la liberté de ep.168.p.191.1b. battre sa mere, ou mesme de la tuer, de Rusticien Soudiacre ep. 251. P. 158.1.a. excommunié par son Curé, qui trouva dans le parti des Donatiftes la protection dont il avoit befoin contre l'Eglife & contre fes creanciers, d'un autre qui estant Diacre avoit aussi esté 6excommunic par fon Cure, avoit esté rebattizé & fait Diacre par lesDonatiltes,& peu de jours aprés avoit esté tué en voulant faire la nuit une violence avec les Circoncellions; de Splendone lie. P. L. L. C. B. D. deposé du diaconat dans les Gaules, & neanmoins rebattizé & 134.1.4. fait Prestre par leur grand Petilien de Cirthe, qui fut depuis contraint luy mefine de le chaffer. Afin qu'ils ne puffent pas ep.169. p.293.a.c. pretendre ignorer ces desordres, S. Augustin en manda quelques uns à une personne de leur secte, pour en avertir son Evesque; & il dit que si cela ne sussit pas, il le fera signifier juridiquement à l'Evefque mesme.

'Les Catholiques recevoient bien tous ceux qui revenoient à c. l'Eglise:mais quand c'estoient des personnes condannées par les Donatiftes pour leurs fautes, ils ne les recevoient qu'en qualité de penitens.

'Comme les schismatiques ne pouvoient montrer la verité de unit.c.18.p.154. leur Eglife par aucune preuve folide, c'està dire par aucun témoignage clair & certain des Ecritures canoniques, ils tafchoient de s'appuyer sur d'autres fondemens, & particulierement sur des miracles & des prodiges trompeurs. Car ils se vantoient curpuses dia

ep.165.p.186.1,c.

que Donat, ou Ponces dont nous parlerons dans la suite, Jon je ne scay quel autre, avoient faits tels & tels miracles sque des personnes priant aux tombeaux de ceux de leur communion. avoient esté exaucez; qu'il arrivoir tel & tel prodige en un certain endroit; qu'un tel frere ou une telle sœur de leur communion avoit eu une telle vision en veillant, ou un tel songe en dormant. Mais laissons là toutes ces choses, dit S. Augustin, qui . font ou des fauffetez inventées par des hommes trompeurs, ou « des prodiges produits par l'illusion des esprits qui se plaisent à « nous feduire, & par lesquels J.C. nous avertit de ne nous point « laiffer furprendre,'Il montre enfuite comment Dieu permettoit « que cela arrivalt,'& qu'il faut prouver la verité de l'Eglise non

par ces choses, mais par l'autorité des Ecritures. 'Il se faisoit alors un grand nombre de guerisons & d'autres miracles par toute la terre dans les lieux faints que les Catholi-

ques frequentoient; & on ne manquoit pas de perfonnes à qui, foit par des fonges, foit dans des ravillemens d'esprit, on commandoit de ne point entrer dans le parti de Donat, ou de le quitter, Toutesces chofes, dit Saint Augustin, sont à approuver, parcequ'elles arrivent dans l'Eglise Catholique; mais elles ne prouvent pas que l'Eglif: où elles arrivent foit la Catholique.

Charlester terretarios de la company de la c

## ARTICLE XXXII.

Les Evefques Donatiftes veulent qu'on les croie faints, & comme impeccables.

[ OI l'on ne peut supporter la temerité avec laquelle les Donatifies condannoient les Fideles de toutes les provinces de l'Eglife, on peut encore moins fouffrir la vanité de leurs Aug.in Par.l.s. Everques, l'qui avoient l'infolence de vouloir que feurs peuples C.7. P.14. Leflit. P.1.2.C.105.p. les cruffent impeccables, & leur confiaffent fur cela leurs pechez pour estre purgez par leurs prieres. Vous estes, leur dit Saint Augustin, vous estes assurément de grands hommes, des hommes admirables, des hommes celestes, des hommes divins, ou plutost vous n'estes pas des hommes, mais des anges, pui sque vous voulez bien prier pour les peuples,&que vous ne voulez pas qu'ils prient pour vous. En pardonnant les pechez des autres, vous voulez qu'on vous croie innocens, & vous remettez les pechez comme fi vous n'en aviez aucun qui eust besoin d'estre remis. C'est encore moins la une presomption qu'une illusion. Mais l'orgueil où

124.t,b.

unit.c,19. p.155.

a.b.c.

1.2-

wous avez esté nourris ne peut pas vous inspirer autre chose, 'Ce- Aug. InPar.p.14. pendant fans parler des vices monstrueux qui se rencontroient 14. en quelques uns d'eux, comme dans Optat le Gildonien, ils ne pouvoient pas pretendre estre tous exemts ni d'ivrognerie, ni

'Ils se reduisoient quelquesois à soutenir que parmisseurs e.10. p.16.2.b. ministres Ecclesiastiques, lil n'y avoit personne qui fust ouvertement criminel, en quoy il estoit bien aisé de les convaincre de mensonge. Mais ils estoient toujours obligez de reconnoistre qu'il y en avoit beaucoup de criminels sans estre connus. Car ils en estoient convaincus tous les jours par ceux qui aprés avoir mené une vie fort dereglée & fort corrompue parmi eux , & l'avoir tenue longtemps cachée, estoient enfin decouverts, & chaffez honteufement, non feulement pour des fautes nouvelle- a. ment commifes, mais encore pour une longue fuite de crimes, 'Il n'estoir point rare de voir parmi eux des Prestres & des lit.P.l.a.c.26.p. Evefques depofez pour avoir eu des enfans aOn remarque par- 101 1.d. riculierement un Cyprien Evelque de Tuburlicubure. 11 fe 1.6 commettoit mesme beaucoup de crimes publics par leurs Eves- binCre.l. 3. c. 45. ques & leurs Prestres, qui demeuroient impunis. Ils s'excusoient 48.p.1891.4199. quelquefois fur ce qu'ils ne les connoissoient point, ou qu'ils n'estoient pas denoncez : mais ces pretextes estoient ridicules en bien des rencontres, comme à l'égard d'Optat de Tamugade

& de"Crifpin de Calame, Aprés tout, quoy qu'ils diffent de leur in Par. La.c. 10. innocence, ceux melines d'entre eux qui avoient une plus haute P. G.C. idée de leur vertu, n'ofoient pourtant pas dire qu'ils ne fussent

point pecheurs lorfqu'on le leur demandoit, ni se dispenser de fraper leur poitrine, ou de demander pardon à Dieu de leurs

pechez en disant, l'oraison dominicale.

'Ils prenoient un fi grand empire fur leurs peuples, & vouloient f.46, c.10, p.246. qu'ils leur fussent ellement soumis, au lieu d'estre soumis à Dieu, 264,165. que contre la parole expresse de l'Evangile, ils leur avoient perfuadé qu'on ne se pouvoir perdre en les suivant : de sorte que les laïques lorsqu'ils estoient convaincus par l'evidence de la veriré, discient qu'ils ne laissoient pas d'estre en sureté dans leur schisme, qu'ils estoient brebis, qu'ils suivoient leurs Evesques, lesquels repondroient d'eux devant Dieu.

[Cet orgueil par lequel les Everques Donatiftes vouloient paffer pour des faints, & se mettoient en la place de J.C. estoit une fuite necessaire d'une autre erreur où ils s'estoient engagez.] Car reconnoillant que nul ne peut donner la fainteté à un autre, fa.P.1.1.c.44.p.

restalOpt.l.s. P.89.b.c.

: non utres holiqui,

onje : des

non. n un

com-

ze en

, qui «

5,011 0

ent au

point «

:ttoit #

comle le IVCT. 25 nc

juc. :0.00

> Docurs iples

ftin \$ 125,

138, 150.

chez Saint imes utoft ulez rient

nme · cnil OH

DONATISTES. I. F. S s'il ne l'a luy mesme, au lieu d'en inserer que Dieu, squi seul est parfaitement faint, eft feul auffi qui puisse fanctifier les autres,

Aug.cp.167.p. 191.1.d.

Opt.1.5.p.87.a.

Aug.ep.167.p.

faux principes.]

ils pretendoient que les ministres des sacremens estoient les auteurs des graces qui s'y reçoivent, & que le battefme de I. C .. n'est veritable, [& ne peut sanctifier personne,]que lorsqu'il est f.137.c.10.p.669. donné par un juste. Ainsi comme ils ne faisoient point de difficulté de dire que c'estoient eux qui sanctifioient les hommes. '& cm'ils se crovoient moins les ministres des facremens, que les maistres des graces qu'ils operent par eux mesmes, sils en interoient par une consequence infaillible, l'qu'ils estoient tous des, faints : quoique quelquefois ils fussent contraints de se reduire à une faintere exterieure,[& de ruiner par là une partie de leurs

**PARTICIPACAGO PROGRAMA DE CONTROL DE CONTRO** 

#### ARTICLE XXXIII.

Les Donatistes rebattizent: Leur bizarrerie sur ce point: . Quelle en peut avoir esté l'origine. DUI s QUE felon le fentiment des Donatiftes, il falloit estre: faint pour donner les facremens, & que pretendant faire

feuls la vraie Eglife, ils croyoient aussi seuls pouvoir s'attribuer la fainteré, il ne faut pas s'étonner s'ils se trouvoient engagez'

par ces erreurs, l'à foutenir par une nouvelle erreur, que tous-

Auga

les sacremens qui se donnoient hors de leur schisme, estoient nuls & invalides. Ainfi ils rebattizoient tous ceux qui vouloient Opt.1.4979.80: entrer dans leur communion, fans omettre les exorcifmes & les exfufflations que l'on fait contre le demon avant le battefme. Et ils rebattizoient de la forte ceux mesines qui venoient des-

1,2,p,g,2 Aug.in Per.c.11. P.86,1,2,

plus inconnus, Saint Optat dit qu'on prouvoit qu'ils avoient rebattizé des personnes venues d'Antioche & de l'Arabie.'Ilsn'en exceptoient pas les Eglises fondées par les Apostres en personne : & lorsqu'ils pouvoient seduire des laïques ou des Ecclesiastiques, mesme des Prestres & des Evesques battizez & ordonnez dans ces Eglifes, ils les mertoient au rang descatecumenes comme les autres.

pays les plus eloignez, & où les crimes pretendus de Cecilien, qu'ils prenoient pour pretexte de leur separation, estoient les

abc.p.4.s.c/cp; 167.p.191.1.2 Opt.1,1.p.;1,1,

'Cependant lorfqu'on venoit à decouvrir quelque crime dans leurs prelats, ils les excommunioient; mais ils ne rebattizoient point ceux qu'ils avoient battizez, quoique battizez par des

mechans. Ils disoient alors que quand le ministre estoit bon , il Aug. ep. 166.167. justifioit celui qu'il battizoit; & que quand il estoit méchant sans P.2892.clapa.t. qu'on le sceust, c'estoit Dieu qui justifioit le battizé: de sorte qu'il

estoit à souhaiter d'estre battizé par un hypocrite.

'Ils ne rebattizoient pas non plus ceux qui ayant esté battizez in Par, la, c.13. chez eux, & les ayant quittez, retournoient encore à leur com- P.18.2.4. munion, Saint Optat semble dire en un endroit qu'ils les batti- Opt.1.3.p.75.a. zoient:[mais apparemment ce n'est point son sens:] & S. Au- Aug.in Par.La. gustin soutient absolument que cela ne sepratiquoit point parmi c.13.p.18.a.a. eux, quoiqu'ils le dussent faire selon leurs principes.'S. Optat Opt. 1.29.6061. mesme parlant autrepart du mesme cas, se plaint seulement de ce qu'on les mettoit en penitence, & ne dit point qu'on les battizast.

'Les Catholiques inferoient de là qu'on ne perdoit donc point Aug.in Per.l.s., le battesme en sortant de l'Eglise; qu'ainsi Cecilien l'ayant receu e.15, p.18.2.a.b. dans l'Eglife, l'avoit donné validement, (ce qui répondoit à une de leurs chicanes, qu'on ne donne point ce qu'on n'a pas,) que les autres Evefques, coupables feulement d'avoir communique avec Cecilien, avoient encore moins perdu le pouvoir de le donner; & que par confequent l'Eglise de Cecilien , c'est à dire l'Eglise Catholique, avoit un veritable battefme. Pour se tirer de ces e. consequences, quelques uns d'eux avançoient cette maxime, que celui qui fortoit de l'Eglise ne perdoit pas le battesine, mais perdoit le droit de le donner, furquoi on peut voir la réponse de S. Augustin. Enfin Dieu finit cette difficulté par la dispute qu'ils sapetaces. eurent eux mesmes avec les Maximianistes, dont nous parlerons 34.8.4. en son lieu. Car ils reconnurent alors qu'on pouvoit battizer validement hors de leur communion.

'Saint Augustin nous fait remarquer que les hommes par une 1,5 c. 5, p. 5, 1.a.b. fecrette inspiration de Dieu, ont une horreur naturelle de voir une personne qui a receu le battesme quelquepart que ce soit, le recevoir de nouveau ; en forre que les heretiques mefines qui avoient cette malheureuse pratique,"estoient obligez de se faire violence pour ne pas rougir lorsqu'on les attaquoit sur ce point; & la pluspart de leurs laïques, quoique nourris & vieillis dans le schisme, où ils avoient prisune aversion étrange de l'Eglise Catholique, avouoient que c'estoit la seule chose qu'ils trouvoient à redire dans leur fecte. Aussi plusieurs de ceux qui vouloient se ranger du costé des Donatistes pour des interests temporels, taschoient de menager en secret qu'on leur accordast comme une grande grace de ne les point rebattizer. D'autres

feul eft

autres, : les au.

le J. C.

qu'il est

ie diffi-

nimes.

que les-

ninte-

ous des,

duire à

e leurs

nt:

ir eftre

it faire

ribuer

igagez

ie tous

Goient

iloient

5 8c les

refine.

nt des

ilien,

ne les

mient

sie. Ils

res en

u des

trizez

dans

oiene r des

abusez par leur fausse doctrine, & trompez par leurs casomnies: contre l'Eglise Catholique, ne se pouvoient neanmoins resoudre à embrasser leur communion, pour n'estre pas obligez de recevoir une seconde fois le battefine. Cette rebaptization faisoit moins d'horreur, quand on n'en usoit qu'à l'égard de quelquesparticuliers, ou rarement, on dans des lieux fort eloignez. Mais

lorfqu'il s'en rencontroit bequeoup enfemble à rebattizer, les Donatistes estoient quelquefois obligez de ceder à ce sentimene repandu generalement dans l'esprit de tout le monde, trabie leurs propres principes, se fermer la bouche, & se couper en quelque forte la langue. Et c'est ce qui arriva dans l'affaire des-

Maximiarziftes..

c.6.p.59.1.c.

e, c.p. 59. 1, b.

retr.J.t.c.at.p. S. Augustin a cru durant quelque temps que c'estoit Donat-15.1.2. de Carthage qui avoit ordonné le premier de rebattizer; maisil a depuis reconnu que cela n'estoit pas. Dans son pseaume contre les Donatistes, qui fut l'un de ses premiers ouvrages contre eux, lorsqu'il ne distinguoit pas encore Donat de Carthage abc.p.4.1.2 de Donat des Cases noires, J'il dit que Donat se voyant vaincu-

parteut, & devant les Evelques, & devant l'Empereur, Jcommença à rebattizer les Chrétiens, Et peutestre que les Donatiftes en firent alors quelque decret sous l'autorité de Donat de Carthage, pour s'opposer au decret contraire du Concile d'Arles: mais ils ne commencerent pas-alors à le pratiquer.] Opt. L.p. 44.b. 'Car des le Concile de Rome, Donat des Cases noires stut condanné pour avoir avoue qu'il avoit rebattizé, qu'il avoit imposé la main à des Evesques qui esteient tombez dans l'apostasie,] contre la pratique que l'Eglise suivoitalors, Ainsi l'on voit qu'ils rebattizoient des le commencement du schisme.

particuliere, mais seulement en suivant'la pratique commune v. 5 22. de l'Afrique. Car il est certain que c'estoit celle de cette province cinquante ans auparavant, du temps de Saint Cyprien, & nous n'avons pas de preuve qu'elle y eust esté changée de puis. ]. Concert. p. 1448. 'Au contraire le Concile d'Arles en reglant ce point, & en condannant la rebaptization, l'attribue generalement aux Africains, comme une loy propre à cette province. Il y a affurément peu d'apparence qu'il ait voulu faire ce tort à Cecilien present, & aux autres Catholiques d'Afrique, de faire croire qu'ils estoient dans une mauvaise pratique, lorsqu'ils la condannoient

On peut dire melme que ce n'estoit pas par une innovation

1. De Afra qui proprià logo utuntur &c.

comme les autres.

Pour

Pour ce qui est du Concile de Rome qui condanna la rebaptization dans Donat des Cases noires, il y auroit assurément eu de l'injustice de le condanner pour une chose qui luy estoit commune avec toute l'Afrique & avec ses propres parties, s'il n'y eust esté condanné que sur cela. Mais estant soupable de bien d'autres fautes, il n'est pas étrange qu'on ait marque dans la sentence de sa condannation, une chose que les Evesques d'Italie, & peutestre ceux des Gaules, trouvoient mauvaise, & que les Catholiques d'Afrique pouvoient commencer à abandonner, comme ils la condannerent l'année suivante en signant le Concile d'Arles. Mais il se peut faire encore que Donat entreprist de rebattizer ceux mesmes qui avoient esté battizez dans l'Eglife, lorfqu'ils eftoient tombez durant la perfecution, ce qui estoit contre le sentiment de S. Cyprien, ]'de mesme qu'il impo- Opt.n.p.n. foit les mains aux Evesques tombez pour les mettre en penitence, quoique ce ne fust la pratique ni de l'Afrique, ni d'aucune 1.1.p.60.c.

本述が必然本述が必然が必然の必然の ARTICLE XXXIV.

autre Eglife, comme S. Optat le foutient.

Grand Concile des Donatifles fur le battesme, dont ils ne suivent pas neanmoins les resolutions.

CAINT Augustin raporte sur l'autorité d'un celebre Dona- Aug.ep.48.p.71. tifte nommé Ticone, que les schismatiques au nombre de 1.8. 270 Everques, tinrent un Concile à Carthage, où fans vouloir s'arrester à tout ce qui pouvoit avoir esté défini jusques alors sur le battefme, ils examinerent cette matiere durant "deux mois & 75 jours. demi, & conclurent enfin que si les Traditeurs, quoique coupables d'un crime enorme, ne vouloient point estre battizez, on pro i segris. communiqueroit avec cux "comme avec des innocens. Ticone ajoutoit que Deutere Evefque Donatiste, suivant l'autorité de ce decret, avoit receu à la communion & uni à fon Eglife un peuple de Traditeurs, fans que cela cust empesché Donat de communiquer toujours avec luy; que Donat avoit de mefine toujours communiqué avec les Evefques des Maures, quoique durant quarante ans, & jufqu'à la perfecution de Macair fqui arriva en 348, lils communiquatient avec les Traditeurs fans les bartizer.

[Il est surprenant que nous ne trouvions rien autre chose de ces faits importans:] & il y a bien de l'apparence que les Do. Bat.jost.5:9.

\*Hist. Lect. Tom. VI.
L

Pour

Landly GOOS

cfent, qu'ils 101ent

nnies

udre

rece-

ailoit

lques

Mais

r, les

rahir

er en

e des-

Jonat .

: mais-

aume

s con-

aincu

com-

Jona-

Jonat oncile

quer.}

con-

npole

lafie,]

:qu'ils.

ration

en, &

:puis.]

n con-

inent

Afri-

mune figa

natistes, qui ne se sont pas tenus au decret de ce Concile, en Aug ep 48 p.71. ont aboli la memoire autant qu'ils ont pu, Mais on ne peut le revoquer en doute aprés ce témoignage de Ticone, qui assuroit que lorsqu'il écrivoit, il y avoit encore au monde beaucoup de personnes par qui il pouvoit verifier qu'il ne disoit rien que de certain & d'indubitable. Car pour le nombre de 270 Evesques Donatistes, nous en verrons jusques à 310 en un autre de leurs

Genn, c. 18.

Euf.n.p.191.16. Conciles.]'Il femble neanmoins qu'on en peut tirer que ce Note 10. Concile ne se tint pas dans le commencement de leur schisme, mais lorsque la douceur de Constantin, & l'eclat des qualitez naturelles de Donat, leur eurent donné moyen de s'affermir & de s'aceroiftre. Et veritablement si Ticone fleurissoit du temps 'de Theodose & de ses enfans, comme le dit Gennade.sc'est à dire aprés l'an 380, ce Concile que plusieurs personnes pouvoient alors attefter, ne peut guere avoir este tenu avant l'an

Euf.n.p.191.2.b. 330.] C'est aussi le sentiment de M: Valois, qui le met aprés la mort de Cecilien. Je ne sçay si Deutere dont parle Ticone, Opt.1.2.p.60.e. feroit] celui que S. Optat dit avoir este depose & mis en penitence par les Donatistes vers l'an 363, "pour s'estre réuni à l'E. post unita.

glif. [en 348 ou 349.

Lt p. Tt al Cod.

Les Donatistes, comme nous avons dit, ne se tinrent nullement au decret qu'ils avoient fait eux mesmes dans ce Concile, l'& ils traitoient eneore aprés cela des battizcz & des Clercs, non de schismatiques, mais d'infideles & de payens; & lorsqu'ils taschoient de les porter à embrasser leur parti, ils les exhor-Aug.pf.19.141.0. toient à quitter le paganisme, & à se faire Chrétiens Lorsqu'ils en avoient ainsi seduit quelqu'un, avant que de le rebattizer, ils clep. 169. p. 291.2. luy faifoient dire qu'il n'estoit pas Chrétien, mais payen, c'est à dire qu'ils luy faisoient renoncer à J.C. Et sans cela ils n'eussent ofé le rebattizer à eaufe des loix des Empereurs qui défendoient

'Oue si leur obstination dans le schisme suffisoit pour les faire

Th.fir.p 84.

la rebaptization. C'est par ce raisonnement s'qu'ils pretendoient in Par.1.2.C.2.9. p.12.1.d/19.2,c, que hors l'Afrique il n'y avoit point de Chrétiens,

h.69.p.11,1,c.

traiter d'heretiques, la temerité qu'ils avoient de rebattizer Vinc, L, c.11.p. [toute la terre,]leur acqueroit cette qualité à double titre.'Ce JJ2. qui fait remarquer avec étonnement à Vincent de Lerins, que les auteurs de ce dogme, c'est à dire S. Cyprien & tant d'autres Evergues du mesme temps, estant certainement Catholiques, ceux qui les avoient suivis en cela estoient certainement hereti-

ques; y ayant autant d'impieté à nier que les Donatiftes doivent bruler eternellement avec le diable, que de folie à douter que le

grand Cyprien doive regner dans le Ciel avec J.C. [Mais la raison de cela, comme S. Augustin le dit souvent, c'est que les Donatistes avoient rompu le lien de la paix & de la charité avec les

autres Eglifes, que S. Cyprien avoit confervé fi foigneufement.] 'Vincent de Lerins ajoute qu'il croit que si Dieu a permis P. 114que les Donatiftes tombassent dans ce malheur, c'a esté principalement pour condanner la malignité de ceux qui veulent former une hetefie fous le nom d'un autre, & qui pour cela cherchent dans les écrits des anciens quelques endroits obscurs & equivoques, où ils puissent faire trouver leur erreur, pour n'estre pas regardez comme les premiers & les seuls qui aient eu les sentimens qu'ils soutiennent. C'est, continue t il, une malice doublement odieuse, & en ce qu'ils ne craignent pas de presenter aux autres le poison de l'herefie, & en ce qu'ils ofent deshonorer la memoire des Saints, & profaner leurs cendres, pour renouveller des opinions qu'il falloit étoufer par un eternel filence. Il P-33les compare en cela à Cham qui montroit à ses freres la nudité de Noe son pere pour s'en moquer ; au lieu que Sem & Japhet qui la couvrirent sans la voir, sont l'imagede ceux qui ne veulent ni approuver, ni faire remarquer aux autres les fautes qu'un Saint peut avoir faites.

# ARTICLE XXXV.

Difference entre les Novatiens & les Donatiftes : Ceux ci ont beaucoup de pratiques communes avec l'Erlife.

Ly en a qui pretendent trouver une assez grande conformi- Opt.n.p.7. té entre les Novatiens & les Donatistes: Ét S. Epiphane dit Epi. 19. c. 13. p. que les uns&les autres avoient les mesmes sentimens, Quelques 104.d. uns mettent cette conformité dans la rebaptization.] Car les Cyp.ep.73.p.182. V. Jeur titre Novations "rebattizoient au commencement de leur schisme, 2 comme le témoigne Saint Cyprien, Et il paroift par le Pape Cone, t.2. p.: 1511. Innocent I, qu'ils continuoient encore dans cette pratique au ". commencement du V. fiecle. Il semble mesme qu'ils faisoient Aut. 9, 101, 19.95. dependre l'effet du facrement de la qualité du ministre, auffibien que les Donatistes, Cependant il y a quelque lieu de douter s'ils rebattizoient en Orient du temps de Saint Epiphane; & ce

Saint ne les en accuse point.] 'Aussi il ne met de conformité entre eux & les Donatistes, Epi.p.504 d. qu'en ce qu'ils s'estoient tous separez de l'Eglise pour ne pas

loient sfaire

cile, en

r pout le affurent

coup de 1 que de

velques

de leurs

chilme,

qualitez

rmir &

a temps

Jc'eft à

es peu-

ant l'an

pres la

Licone,

n peni-

lement :1le,] &

s, non

rigu'ils

cshor-

riqu'ils Zer, ils

, c'eft à

milent

loient

1 à l'E-mf m

"que ce Nin

ittizet re.'Ce s, que autres igues, ereti-

ivent

<sub>lue</sub>le

Opt.1.3.p.73.c. 4 D.P.7.

communiquer avec ceux qui estoient toinb z durant la persecution. III va en effet fur cela quelque reflemblance entre eux. I 'd'où vient que les Donatiltes protondoient oftre feuls faints, 382 purs auffibien que les Novatiens. Cette ressemblance neanmoins n'estoit pas entiere : car les Novations ne vouloient jamais accorder la communion aux pecheurs, quelque penitence qu'ils puffent faire; ce qu'on ne voit point des Donatiftes, qui admettoient certainement la penitence : & ils font seulement repris d'y avoir foumis les Prestres & les Evesques contre la discipline de l'Eglife, comme nous verrons en parlant de ce qu'ils firent fous Julien l'apostat.]Dans tout le reste on ne voit aucune con-Aug.in Cre.La. formité entre les Novations & les Donatifles: '& ceux-ci ne faisoient pas difficulté de reconnoistre les autres pour here-

c.s. p.170.1,2.

íHors le point du battefme, on ne voit pas que les Donatistes Opt.1.3.9.71.6. cussent rien de différent de l'Eglise pour la discipline.]'Saint Optat dit qu'ils avoient les mefines pratiques ecclefiastiques que les Catholiques, qu'ils s'accordoient pour les facremens, qu'ils

1.5.p. 84.2.

estoient "confacrez par le mesme seau, qu'ils n'estoient point semant. battizez ni ordonnez d'une autre maniere ; 'qu'on y observoit la meline "discipline, qu'on y faisoit les mesmes lectures, qu'on est sissies y avoit la meline croyance, qu'on y recevoit les melines facre- universatio. mens, qu'on y celebroit les mesmes mysteres. Crescone ecrivant

pour les Donatiftes, dit que les Catholiques & eux avoient une mesme religion, les mesmes sacremens, & rien de different dans toutes les observations du culte de Dieu : 'à quoy Saint Augustin ne trouve rien à redire que pour ce qui estoit du

Opt,1,1,p,51,53.

battefme. 'Aussi on remarque diverses pratiques qu'ils observoient avec les Catholiques, quoique quelques unes fussent contraires à leurs principes, comme de prier dans le facrifice pour l'Eglife qui est Aug.in Jo.b.11. une & repandue par toute la terre, de lire le pfeaume 21 dans la semaine sainte, bde répondre Amen, & de se signer aprés la lecture des livres faints, ede "fouhaiter la paix au Lecteur, Paxierum.

6 ep.166.p.189.1.

cep.161.p.180.1. dd'oindre les Fideles avec l'huile confacrée par le nom de J.C. 4Opt.1.7.p.109. qu'on nommoit le Chresme, de se signer du signe de la Croix de Angep John, J.C, de chanter l'Alleluia, de celebrer la folenniré de Pasque. & les festes des Martyrs, Saint Augustin dit que quand on leur fp.,4-p.217.2.b. apportoit de la terre de l'Orient, ils l'adoroient. Je pense qu'il

§ P.170.p.194.1. l'entend de celle du faint sepulcre, ou de quelque autre lieu facré. Ils faifoient ce femble observer la continence à leurs

Evelques & à leurs Prestres, pusqu'ils en deposoient plusieurs sit.P.1 x.c. 16.p. à cause qu'ils avoient eu des enfans.

Ils avoient beaucoup de vierges parmi eux, quoiqu'elles in Jahat p.p., gardaffent leur virginité plutôf pour Dona que pour p.C. \*

S. Opat reproche à un de l'eurs Eve (ques d'avoir viole une fille opet. p.q. de qu'il a voit mis lay mefine la mitre (qui elfoit une efpece de 1.4 p.g.s. vierges de voile qu'on metroit fur la tefte des vierges pour marque de leur profession. Il reproche à d'autres Donatisites d'avoir obligé des p. p.s., vierges déja voilées, de faire une s'éconde fois profession de virginité. S. Augustin dit qu'ils reprenoient les Catholiques de de virginité. S. Augustin dit qu'ils reprenoient les Catholiques de de leur profession de de de virginité. S. Augustin dit qu'ils reprenoient les Catholiques de de leur s'estime de leur profession de leur s'estime de leur profession de leur s'estime de leur profession de leur profession de leur s'estime de leur profession de leur profession de leur profession de leur s'estime de leur profession de leur profesion de leur profession de leur profession de leur profession de l

[Pour la vie monastique, qui n'avoit commencé parmi les Catholiques d'Afrique que beaucoup depuis leur feparation,] 'ils la dechiroieut autant qu'ils pouvoient par leurs medifances, lit.P. 1 s.c. 40.P. & reprochoient comme un crime à S. Augustin, d'en avoir csté 134.2.b. l'auteur dans l'Afrique, Ils en prenoient pretexte de se moquer plus p. 129.2.d. des Catholiques. C'est pourquoi je ne scay s'il ne faudroit point raporter aux Donatiftes ce que Salvien écrit du mepris que l'on salveub.l.s.p. faifoit des moines en Afrique, & particulierement à Carthage, 194 194 où il dit qu'ils ne pouvoient presque paroistre sans estre exposez aux railleries des Chrétiens, auffibien que des infideles, sans estre accablez d'injures & d'outrages par tout le monde, & sans estre presque en danger mesme de la vie.[Il faut peutestre aussi raporter aux moines] ce que dit S. Augustin, que les Donatistes Augustin.p. se railloient de ce que les freres disoient Deo gratias quand ils 610,2,c,d, rencontroient quelqu'un de leur profession, ou simplement de leur connoissance.]

r. ou bien, qui venant à l'eglife tout ivres, s'animoient à chanter de toutes leurs forces non feulement les cantiques de l'Ecriture, mais d'autres encore qu'ils ont compolez.

Liij

iftes aint

Abril.

u'ils oint fgus voit i'on edifife re-

rerfe-

cux;

ts, 3&

noins

mais

qu'ils

met-

epris

pline

irent

con-

i ne

que

ant ine ant int du

urs eft ans rés

C.
de
e,
ur
ril
eu

Daniel In Lough

#### ARTICLE XXXVI.

Des Donatifies de Rome, en de leurs Evelaues.

|                                                       | Dis Tronges at Leme ; O at Kars Lo. junes.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opt,1.3.p.7a.b.                                       | 'L E schisme des Donatistes allumé d'abord par une petite<br>étincelle, avoit formé un tel embrasement dans l'Afrique,                                                                                                                                                                                      |
| L7.p.100.c.                                           | 'que du temps de S. Optat, [c'est à dire vers l'an 370, & apres<br>que le schisme avoit paru tout à fait éteint, depuis 349 jusqu'en                                                                                                                                                                        |
| Pold.v.Aug.c.7.                                       | 362, ]il n'y restoit qu'un assez petit nombre de Catholiques: '& la<br>pluspart des peuples y suivoient le parti des Donatistes jusqu'au                                                                                                                                                                    |
| Opt.1.3 p1.b.                                         | temps de Saint Augustin, Mais aussi ils ne se repandoient point                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aug.ep.Jo.h.a.                                        | audelà; '& ils n'avoient dans leur communion que les deux                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P.241.1.4.                                            | langues qu'on y parloit : la punique qui estoit celle du pays, &                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opt.1.2, p.51.b.                                      | la l'atine. Ce n'estoit pas qu'ils manquassent d'ardeur à courir<br>de tous costez pour tascher d'engager quelqu'un dans leur secte.                                                                                                                                                                        |
| 1.3 p.7x.b.                                           | 'Mais avec tout cela ils demeuroient toujours renfermez dans                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug,f 46,c,17.p.<br>147.c,f.                          | les provinces de l'Afrique. Quoique la Libye Cyrenaïque fust<br>en quelque sorte de l'Afrique, & qu'elle y fust immediatement                                                                                                                                                                               |
| in Cre.l.t.c.63.<br>p.193.3.a.                        | jointe; cependant il ne s'y trouvoit point de Donatisles. Tout<br>ce qu'ils pouvoient faire; estoit de conter au plus deux ou trois                                                                                                                                                                         |
| lit P.l.s.c.108.p.<br>125 I.ajunit.c.3.<br>p.142.s.b. | Evéfques de leur communion hors de l'Afrique, qu'ils envoyoient de l'Afrique mefine pour quelques uns de leur siccla-<br>ceurs qui demeuroient inconnus. Ils en avoient un en Efpagne<br>pour la mailon & Les terreis feules d'une dame de ce pays là, &<br>un à Rome, Js ne trouve nullepart le troifieme. |

p.88 1,2.

De ce qu'ils en avoient un à Rome, ce n'estoit pas qu'ils v Opt.l.a.p.49-a. eussent seduit personne.]'Mais quelques Africains de leur parti

s'v cftant habituez, ils demanderent qu'on leur envoyast quelqu'un de leur pays pour les affembler & leur administrer les Ang.in Pet.c.16. sacremens.]'Ainsi on leur envoya d'abord secrettement des Interventeurs, comme ils les appelloient; & enfin quoiqu'ils fusient en tres petit nombre, on ordonna des Evesques à cette

Opt.1.a.p.48.c. miferable populace. Tous ces Evefques eftoient auffi Africains; Aug. h. 69. p. 13. 2. '& ils venoient d'Afrique tout ordonnez, ou bien, quand il leur en prenoit fantaisse, des Evesques Donatistes alloient les ordon-

ner à Rome. Opt.p. 48.c.

'Le premier fut un Victor de Garbie, qu'ils envoyerent d'Afriaclaug. cp. tet. que où ils l'avoient ordonné. Il y avoit un Victor Evefque de 6 Opt.1.1.p.40.2. Garbie au Concile de Cirthesen 305 mais je doute que ce soit Aug.p. 187.1.1. le mesine.] Ce Victor envoyé à Rome n'entroit point dans la

petite rique, apres qu'en : & la qu'au

qu'au
point
deux
rs, &
ourir
fecte.
dans
e fuft
ment

trois : en-:Aaigne à,&

&c.

ils y arti ielles des i'ils

ur inde

la

ligne des fuccelleurs de S. Pierre (& ne prenoir point la place de succelleurs de S. Pierre (& ne prenoir point la place de aucun predeceffeur (ou mortou) depoé. Ainfili elfoit ordonné \*\*\*
contre l'Égilée Romaine, & ne donnoir aucun droit aux Doncultes de le prevaloir de fucceder à la chaire de Saint Pierre, qui operatible de paremment effoit alors remplie par S. Silvettre. C'étoit un operant les fais pere, un foldat fans capitaine, un diciple fans maiftre, un fucceffeur fans predeceffeur, un habitant fans maifon, un pafteur fanstroupeau, un Evefque fans peuple.

'Car ne pouvant feulement troubler la purtet de l'Eglife a, Romaine, [ni attiret personne à son parti,] il demeura avec ses Africains, qui estoient trop peu pour estre appellez un troupeau ou un peuple, & qui parmi plus de quarante eglises qu'il y avoit dans Rome, ne trouvoient pas une place où ils pussens s'assembler. De sorte qu'ils surent obligez de prendre pour cela une

guam gradi- caverne hors de la ville, "où ils firent comme un amphitheatre dus figitimus pour leur fervir d'eglife, Elle eftoit fur quelque montagne; Histan, 155.

d'où vient que\*les Donatiftes eftoient appellez à Rome les

bain. Montagnars. Saint Jerome femble leur donner auffil le nom "de in Lucif, p. 147.

cami. Campagnars. a'On les y appelloit auffil "Rochiftes, [peuteffre baggin Pete.

parceque leur caverne eftoit à la campagne parmi des rochers]. Lessata b.

Campagnars, On les y appelloir aufi "Rochities, [peuteltre Aug.in Pet.e. parceque leur caverne effoit à la campagne parmi des rochers.] 1,5,14 n.b.

Pour le nom de Cazapir que leur donne aufi S. Augulin, on 19,15,18,11,11.

ne fait ce qu'il veut dire, "lice n'est une faute pour Rasite."

Ceftuir dont dans cettre cavenang défoit le through de Vière.

'Ceffoit don't dans cette caverne qu'efloit le throne de Viêtor, op-la-p-a-o où il ne pouvoit montrer que perfonne fe fuf affis avant luy. 'Car pour ce qui efloit des eglifes où repofoient les reliques de 1-41-6. Saint Pierre & de S. Paul, le febifine l'empefeboit & luy & fes focceffus a 9' entrer; & peuteffre ne les onneils jamais vues, bien loin d'y avoir pu entrer pour y celebrer/le facrifice, l'& y communiquer avec les reliques de ces faints à poûtres.

'A Victor de Garbie fucceda Bomíace de Ballite; à Bomíace 14-49. Encolpe, & à Encolpe Macrobe, qui de la maniere dont Saint 14-16. Optat en parle, (vivoit fans doute encore lorsque ce Saint écrivoit vers 370.) Ce Macrobe avoit elté Prestre dans l'Églis Genan-Alle, Catholique, & Celebre messe dans l'Arigue, Il écrivit durant de la Catholique, & Celebre messe dans l'Arigue, Il écrivit durant de l'accident messe dans l'Arigue, Il écrivit durant de l'accident messe de la Catholique, & Celebre messe dans l'Arigue, Il écrivit durant de l'accident de l'accident

Nors u. ce temps lå un livre für let meurs adreffe aux Confeffeurs & aux Vierges, plein d'iMruedions fort necesfaires, & particulierement d'avis fort utiles pour conferver la chafteté. Mais depuis il fuivit le parti des Donatifles ou Moneagnars, dont il für ferrettement l'Evefque à Rome.

Hier.chr.an.314in Lucif.c.9.c.s.p.147.b|co.133.c.3.p.77.b|Opc.l.2.p.49.a|Aug.ep.161.p.287.1.4|her.
 69. p.12.a.d|co.3t,lit, Petil.l.2.c.108.p.125.1.4|in Pet.de unit, Ecc.c.3.p.142.a.b|Genn.vir.ill.c.5.

Opt.1.2.p.49.2. 'A prés Macrobe, nous trouvons encore dans S. Optat les noms de Lucien & de Claudien:[mais il y a apparence qu'ils ont esté p. 48 b. ajoutez de puis, "quojque peutestre par luy mesme, s'comme celui V.lanote Col. Th.fir.p.84. de Sirice dans la liste des Papes.[Nous verrons dans la fuite]'les 18.

plaintes que le Concile de Rome fit contre Claudien vers 378, & p. 91. ce que Gratien ordonna enfuite contre luy Dans la Conferen-Cart.c.1.5:57.P. ce de Carthage il y avoitun Felix qui prenoit titre d'Evesque de

Rome.

# 

## ARTICLE XXXVII.

Des Circoncellions : Leur fureur à se tuer, & à se precipiter cux me fmes.

E qui a rendu le schisme des Donatistes plus celebre. & en mesine temps plus infame & plus odieux, a esté la Aug h.69 p.13.1. cruauté des Circoncellions. J'C'estoit une espece de Donatistes joints de communion avec les autres. Als estoient repandus dans 4 v.P.c.10. presque toutes les Eglises des Donatistes; & il n'y avoit presque point d'endroit dans l'Afrique où il n'y en eust de grandes troupes.Ils faifoient profession de continence: & c'estoit sans doute Aug.pfaja.p.619. pour cela que] les Donatiftes les comparoient aux moines des

Catholiques, à qui rien ne ressembloit moins pour tout le reste. 'On les represente comme des paysans, [d'où vient] bqu'ils h.69 p.13,1,2, 6 cp. 155. p. 357.1. n'entendoient que le punique, & non le latin: 68 c'eftoit particulierement à la campagne qu'ils exerçoient leurs brigandages. c in Gaud La.c. 18, p. 161, 1, C. dCependant "ils renonçoient à l'agriculture : & pour avoir de ab agrès

d pf. 111. p.610.1. a pin Gaud. p. 261. quoy vivre, ils couroient chercher à manger de costé & d'autre autour des maisons des paysans, sans avoir de demeure fixe; circum cellas d'où leur vint le nom de Circoncellions, que le peuple pronon-

Phila.c.85.p.at. coit ce semble Circellions.'S.Philastre les nomme les Circuiteurs. Les Donatiftes les appelloient Agonistiques ou Combarans, CAUTED TILD. parceque c'estoient, disoient ils, les soldats de J.C. qui comba-610.1,(())pt.1.L toient contre le diable. Mais ils effoient plutoft des foldats du diable que de J.C.

Aug in Em.p. 'C'estoit l'armée des Donatistes; sdes gents de la campagne, 252,2,1, que leur seule brutalité à tout faire, a rendu celebres. Non f h.69 p.13.1.a. contens d'exercer fur les autres toutes fortes de cruautez, ils ne

67.C.

v.P.c.10.

se trairoient pas eux mesmes avec moins d'inhumanité & de barbarie. Ils estoient si méchans & si emport z, suivant les faux principes dont on les avoit imbus, que leur infolence & lcur

's noms nt efté ne celui Vian nre]'les st. 1378,8 aferenfque de

piter

cfte la Litifics 15 dans refque · troudoute es des refte. qu'ils

parti-

lages. pir de de autre tak fixe; oren nontents. rans. 17ba-·s du

ane, Con is ne , de r 105 c & leur leur audace n'epargnoit perfonne : car ils ne confideroient ni ceux de leur parti, ni ceux d'un autre. Foulant aux piez routes les loix de la justice, ils se jertoient sur ceux qui s'y atrendoient le moins, & si on ne faisoit ce qu'ils vouloient, il falloit s'attendre à recevoir d'eux tous les plus mauvais traitemens. Ils couroient comme des furieux dans les campagnes & dans les hameaux, portant diverses armes, & ne craignoient pas d'en venir jusques à l'effusion du fang. C'estoient des gents pleins de feu & inGaud.1.1.c.18. d'action pour les entreprises les plus detestables, & sans mouve- passable. ment pour tous les travaux utiles, qui repandoient le fang des autres comme s'ils en cussent esté alterez, & le leur propre

comme n'en faifant aucun cas. Voilà par où ils font devenus fi fameux dans presque tout l'univers, mais comme la honte de leur fecte & de l'Afrique : d'où vient que Theodoret parlant Tham.h.l.4.c.6. des Donatiftes, n'en dir presque rien que ce qui convient aux P.239.a. Circoncellions.

'Une de leurs plus étranges folies, estoit de se donner la mort ajAug.unit.c.19. à eux mesmes, dans l'imagination d'acquerir par là la couronne parsial. du martyre. Ils se tuoient donc de routes fortes de manieres : Opt. 1. 5.0 68.54 mais celles qui estoient les plus communes, & comme un jeu Aug.h. 6, p. 13.14 unit. p. 1576. dep. ordinaire parmi eux, estoient de se precipiter du haut d'une 50.p.81,t.b.c. montagne, ou de se nover dans l'eau, ou de se jetter dans le feu après l'avoir allumé eux mefines: encore ces deux dernieres Aug,in Gaud, y. morts estoient plus rares. Mais il y en avoit des troupes entieres 261,1,6. qui se tuoient en se precipitant. Il y a , leur dit Saint Augustin , d'effroyables rochers & des precipices affreux, celebres par les morts frequentes que vos volontaires s'y font données. Pour en pagad. eviter, disoient-ils, d'avoir rien de commun avec les Traditeurs, ils ne se pendoient jamais, ou tres rarement, parceque Judas

'C'estoitune fureur qui entre toutes les heresses estoit particu- in Cre.1.3,c.49,p. liere à leur fecte. Ils l'inspiroient à tous ceux qu'ils pouvoient, 40,69,011,10 auxfemmes auffibien qu'aux hommes; & l'on en voyoit des effets in Gaud. Li.c. 11. funestes par les femmes qui fe precipitoient elles mesmes avec F.161.1.1. Continuonia un courage bien malheureux. Il y eut aussi de leurs vierges, qui c.36.9.266,2.6

n'ayant pas conservé la pureté dont elles avoient fait profession, & se voyant grosses, se precipiterent parmi des rochers, où le crime de leur homicide faifoit voir ce lui de leur adultere. Elles fe portoient à cette fureur [ou par defespoir,ou] dans l'imagination que Dieu ne puniroit pas seur crime qu'elles punissoient si severement par un autre crime. Et cette folle imagination com- &

\*Hill. Eccl. Tom. VI.

s'estoir pendu aprés avoir livré L.C.

mune parmi eux, estoit [une des]causes de ce qu'ils se tuoient si facilement.

ep.61.p.118.1.d.

'Les autres Donatistes qui estoient un peu raisonnables, in Cre. 1.3.c. 49 p. deteftoient une fureur fi brutale. Leurs Evefques se vantoient auffi d'avoir défendu dans leurs Conciles de se precipiter : mais cette défense vraie ou fausse, n'empeschoit pas qu'on ne vist tous les jours les montagnes & les roches teintes du sang de ces malheureux, ni mesme qu'on ne rendist à leurs cadavres des honneurs profanes & facrileges .a& qu'on ne celebraft tous les ans le jour de leur mort avec un grand concours de peuple.bIls vivoient en bandits, mouroient en desesperez & en Circoncellions; & estoient cependant honorez comme des martyrs,

lit.P.1,1.C.14.p. a 111 Par.1.3.C.6. p.31,1.a. lv.P.I.z.c.83.p. inCaud.1.r.c.xx. p.260.2-d. ec.31.p.162.163.

'Ils taschoient de justifier ces morts volontaires par celle de Razias raportée dans le fecond livre des Macabées: à quoy S. Augustin répond, que quoy que l'Ecriture dise de ce Razias, elle ne loue point sa mort comme sainte; & il dit de fort belles choses sur la difference qu'il y a entre cette mort & celle des sept freres dont il est parlé dans le mesme livre, ou des autres faints Martyrs.'Il remarque en passant qu'encore que le livre des Macabées ait esté receu avec sujet par l'Eglise, il n'a pas neanmoins le mesme témoignage de J. C, ni la mesme autorité parmi les Juifs, que le reste de l'Ecriture.[Mais il ne s'arreste pas fur cela quoique l'exemple de Razias foit tout à fait specieux pour les Circoncellions.

Thdit.ep.34.th.

dh.1,4.c,6.p.119.

p.919.932.

P.162.2,b,c.

Theodoret raporte une chose sur ces morts furieuses, qui seroit affurément plus autorifée fielle eftoit appuyée par le témoignage de S. Augustin:mais il pouvoit l'avoir apprise] des Africains qui se retirerent chez luy aprés la ruine de leur pays. Il dit donc que ceux qui vouloient acquerir parmi eux le titre de martyrs. en avertissoient longtemps auparavant leurs compagnons, qui avoient soinaprés cela de les bien traiter, & de leur apporter toutes fortes de viandes, comme à des victimes que l'on engraisse; & que quand ils avoient passé quelque temps de la sorte dans les delices & dans la bonne chere, ils s'alloient precipiter,

### ARTICLE XXXVIII.

:nt ais

7111 ces

les

lcs

'Ils

:cl-

de y S.

as,

lles

des

res

pas

rite

our

OIT.

qui

onc

yrs, qui

ter

ılle:

ans

Les Circoncellions se font tuer par les autres, ou les assomment ; & commettent une infinité de violences,

T Es Circoncellions ne vouloient pas toujours se donner la mort cux mesmes,] & ils se contentoient quelquesois de Opt.1.3.p. 68.b. donner de l'argent à des personnes afin qu'ils les sissent martyrs, ou de forcer ceux qu'ils rencontroient dans les chemins de les Tharth.1.4.c.6. tuer à coups d'épée, en les menaçant de les tuer eux mesines s'ils Pass blaug.h. le refusoient. Quelquefois ils faisoient violence aux juges qui c. 19. p 151.1.d paffoient, & les obligeoient de les faire mourir ou par l'épée page 181, Lb des boureaux, ou par celle des autres ministres de la justice qui ed estoient à leursuite. Il y en eut un qui se moqua d'eux, & qui aprés «Aug.ep.10-p. les avoir fait lier comme pour leur faire trancher la teste, ordonna qu'on les laissast aller [en cet état,] & trouva ainsi moyen de fauver fa vie, & de ne point tremper fes mains dans le fang [de ces malheureux. C'est apparemment la mesme histoire que raporte Theodoret, quoique les circonstances soient changées.] Parmi tant de triftes narrations, dit-il, j'en veux raporter une Thanh.pape. affez plaifante. Une troupe de ces furieux engraisfez comme des chapons, rencontra un jeune homme d'esprit & de resolution. Ils luy present aussitost l'épée nue, & suy commandent de la leur enfoncer dans le sein, s'il ne vouloit qu'ils l'en perçassent luy mesme. Il ne le refusa pas: mais il leur dit que quand il auroit tué les premiers, les autres pourroient bien changer de refolution, & se jetter fur luy: qu'il falloit donc qu'il les liast tous, & qu'aprés cela il pourroit faire ce qu'ils desiroient. Ils y consentirent, se laisserent lier; & quand ils furent hors d'érat de luy faire violence, il les fouetta bien, les laiffa tous liez, & s'en alla, Voilà, ajoute Theodoret, jusqu'où le demon avoit porté teur frenctie,

'Leur envie de se faire tuer pour estre honorez des hommes Aug.unit.p.115. comme des martyrs, paroiffoit encore davantage dans le temps 1.d alloient renverfer les temples, fans en avoir receu aucun pou- 10.1.4. voir, Aussi c'estoit pour avoir occasion de se faire massacrer. (f.64 c,11,p.364. 'Ils alloient mesme en troupes dans les plus grandes solennitez ep 50 p.81.2.2.1) des payens, non pour briser les idoles, mais pour se faire tucr in Gaud. 1. c. 28. par les idolatres. Car comme on les connoisson, ll. s jeunes

gents les plus vigoureux d'entre les payens avoient accoutumé de vouer chacun à leurs idoles combien ils en vouloient tuer : in Gaud. p. 261. 1. '&ces malheureux s'enalloient eux mesmes par bandes se jetter fur les traits qu'on leur presentoit, de mesme que des bestes farouches dans l'amphitheatre. C'est ainsi que mouroient ces furieux, qu'on ensevelissoit à demi pourris, & qui trouvoient des

gentsaffez fous pour les honorer comme des martyrs,

'Ils n'eftoient pas moins cruels contre les autres que contre Ith, 69. p. 19.1.2. eux mesmes. Ils ne se servoient pas d'abord de l'épéc, parce, atc.p.4.1.d.

ditoient-ils, que Dieu l'avoit défendue à Saint Pierre : mais ils cussent moins fait de mal avec le fer, qu'ils n'en faisoient par le feu, par les bastons, & par les autres armes que leur folie leur mettoit en main. Car ils avoient des bastons quelquefois tournez, dont ils menaçoient, ou plutoft dont ils frapoient tous les jours. Ils ne tuoient pas fur le champ, mais ils brifoient tellement un homme, qu'il en mouroit enfin après avoir longtemps langui dans la douleur. Quand ils vouloient faire mifericorde à quelqu'un, c'estoit de luy donner un si bon coup qu'il en mourust

fur la place. Ils appelloient ces bastons des Israelites, rendant ainsi odicux un nom si celebre dans l'Ecriture,

'Du temps de Saint Augustin ces troupes furieuses de jeunes inPar.l.r.c.rr.o.

ivrognes s'ennuyerent de leurs bastons, & commencerent à prendre le fer & la fronde. Ils apprirent à se servir de ces lit, P.p. IICad. nouvelles armes dans leurs festins de debauche, où ils avoient pour compagnie des femmes fans maris, avec qui ils couroient,

jouoient, buvoient, & passoient les nuits. Ils portoient non seulement des bastons, qui estoient leurs anciennes armes, mais ils y ajoutojent des frondes, des haches, des pierres, des lances. des épées. & en cet état ils couroient de tous costez, alterez du

in Par.p.10.2.4. fang des innocens, & commettoient toutes fortes de violences, malgré les loix & l'autorité des magistrats,

Danstous leurs brigandages ils chantoient, "Lou.anges à Dien. Des landes.

'C'estoit à ce mot qu'ils repandoient le sang des hommes: 2ce qui fait que Saint Augustin l'appelle leur trompette & leur cri de pf.132.p.630.2.d guerre. C'estoit cette parole qui faisoit pleurer tant de personla P.la.c.65P. nes baui donnoit plus de frayeur que les trompettes des armées ennemies; c& on craignoit plus de l'entendre fortir de leur bouche, que d'entendre rugir un lion. ells estoient si acharnez dep. 161 p. 151. 2 au mourtre, que quelquefois mesme ils n'epargnoient pas plus

C'estoit marcher, dit Saint Augustin, au milieu de l'ombre de

c. 111. P.I.s.c. \$8.p.115 a.d.

10. t allit, P.p. 115, t.d.

E.96, p. 120, 2, 2 pl.j4.p.x19.1,b.

ep.155.p.357.1.4. 1.d. 41.4.

6 lit. P.c.84. p. cpf. 132.p.610.1.c. His lo.h.s.p.19. ceux de leur parti que les Catholiques,

/ int.P.c.47.P. 107.1.€.

la mort, que de rencontrer des Circoncellions.'Il n'y avoit in Cre.l.j.c.44. point de brigands ni de bandits qui commissent les mesmes P.188.2.2. cruautez que ces furieux faifoient fouffrir tous les jours aux Catholiques. Ils portoient partout la terreur avec leurs armes, & troubloient ainsi non sculement la paix de l'Eglise, mais encore le repos public, Ils attaquoient la nuit les maisons des Ecclesiastiques Catholiques, les pilloient, & en emportoient tout ce qu'ils y pouvoient trouver. Et pour les maistres, ils les brisoient à coups de bastons, les perçoient de leurs épées, & les laissoient à demi morts. Ils inventerent un nouveau genre de supplice dont on n'avoit pas encore entendu parler. Au lieu qu'ils pouvoient arracher tout d'un coup les yeux des personnes, ils aimoient mieux les tourmenter longtemps, que de les aveugler fitost. C'est pourquoi ils s'aviserent de delayer de la chaux avec du vinaigre dont ils leur couvroient les yeux. Leur cruauté n'employoit pour cela d'abord que de la chaux; mais ayant sceu que ceux qu'ils avoient ainsi maltraitez, en avoient esté bientost gueris, ils y ajouterent du vinaigre, Saint Augustin se plaint plus ep. 112. p. 140.16. d'une fois de cette cruauté, qui passoit tout ce que les barbares pouvoient faire de plus inhumain dans les provinces qu'ils rayageoient, Les Circoncellions nes'en contentoient pas neanmoins. & ils faifoient encore des blessures & des plaies horribles dans les autres membres des mesmes Clercs. Ils bruloient quelque fois les maifons, pilloient ce qu'ils en pouvoient emporter, repan-

25

ıſŧ

nt

: 2

on

25,

ic

cs

CZ

lus

- The Market

CH. Det lain

doient le vin & les autres choses liquides: & c'estoit par la crainte de ces mauvais traitemens qu'ils contraignoient quelquefois des 

personnes à se laisser rebattizer.

## ARTICLE XXXIX.

Suite des cruantez des Circoncellions: Leurs autres desordres: Leurs Evelques font semblant de les desavouer, & s'en servent.

TEUX des Catholiques qui ne pouvoient supporter la disci- Aug. ep. 255. p. pline de l'Eglife, se refugioient parmi les Circoncellions, 358.1.2. & estoient bien assurez d'y trouver protection, mesme contre les loix imperiales.'Il y avoit fouvent parmi les Donatiftes des ep.50.p.81.a.d. perfonnes qui cuffent voulu fe convertir : mais ils n'ofoient feulement ouvrir la bouche, & témoigner par une parole quelque inclination pour l'Eglise Catholique, depeur de se ver roinez, & leurs maifons renverfées par ces barbares, Carils ex regiont p. 81,2,2.

particulierement leur cruauté contre ceux qui les quittoient, Les Evelques melmes des Catholiques n'avoient pas liberte de faire leurs charges; & il falloit qu'ils se resolussent ou à taire la verité contre leur devoir, ou à s'exposer à l'inhumanité des Circoncellions, Ce fut ce qui les obligea enfin à recourir à l'autorité de l'Empereur, comme nous le disons'en un autre endroit. V.S. Auguslit. P.1.1, c.83.p. Et en effet, sans les principaux Donatistes, qui demeurant dans tins 149-151, les villes avoient quelque honneur à menager, & y servoient

comme d'ostages aux Catholiques, les Circoncellions les eussent

obligez d'abandonner entierement la campagne. ep. 10.p.81.t.dth. 'Il y avoit affez de personnes parmi les Donatistes mesines. 69.p.13.1.a.

djep.68.166.p. 114.1,b|183.1.C.

114.2,b,

116.1.b.

10.1 a,b,

P.107.1.b.

C.19. P.106.1.A.

abc.p.4.1.c.

110-1.b.

p.158, 1, 4, &c.

Opt.1.3.p.67.c.

cp.255.p.157.1.a.

qui avoient horreur de ces cruautez : mais ils croyoient qu'il leur suffisoir pour n'en estre pas coupables, de ne les point approuver, fans se separer de leur communion; eux qui vouloient que tous les Chrétiens du monde fussent coupables des crimes lit, P.1,2,C.\$8,p. pretendus de Cecilien dont ils n'avoient jamais oui parler. Les EvesquesDonatistes pretendoient que tout ce qu'ils saisoient ne inPar.l.r.c.11.p. les regardoit point, qu'ils ne favoient ce que c'estoit que ces gents là, ni ce qu'ils faisoient ou ce qu'ils disoient , a& quand on e lit. P.l.a.c.47. leur objectoit leurs crimes, ils répondoient qu'ils n'avoient rien de commun avec eux. Cependant ils soutenoient hautement que les Circoncellions au milieu de tant de crimes, avoient le

battefme, & mesme qu'ils le pouvoient donner. Et dans le vray, 6 c. 47.p.107.1.b. c'estoit sur leurs bastons & sur leur cruauté, plutost que sur le fecours de Dieu, qu'ils s'appuyoient & se défendoient contre l'autorité des loix civiles; & ils n'eussent point eu de puissance ni de regne sans ces illustres satellites de leur tyrannie. 'Les plus moderez d'entre cux fouffroient qu'ils les accompa-

gnaffent par honneur lorfqu'ils faifoient leur entrée dans leurs everchez; & fi quelquefois, irritez de leurs infolences, il les chassoient de leurs eglises, ils n'en lavoient pas le pavé, comme lie.P.1.a.c.88.p. ils faifoient à l'egard des Catholiques.'Ils menaçoient mesme de s'en fervir ; & l'on voyoit toujours de leurs Clercs à la teste e ep.166.p.188.1. de ces furieux pour les conduire: "d'où vient que Saint Augustin d (p.112, p.210.1. attribue egalement leurs crusutez & à eux & aux Clercs, fou clinCrc.1 a.c.41. mesme aux Evesques des Donatistes, El dit que c'estoient la e cp. 163. p. 183. 2. pluspart de leurs Clercs, de leurs Prestres, de leurs Evesques, qui affembloient[ces]troupes de gents furioux, pour faire tous

les jours des meurtres & des carnages étranges partout où ils en avoient le pouvoir, Saint Optat dit que c'estoient les Evesques 4. comice: Ges mon e. e.

mesines, qui par le desir impie de s'opposer aux Catholiques,] avoient allumé la fureur de ces insensez.

'Neanmoins pour appaifer les plaintes qu'on faifoit de leurs Aug. 19.119.

violences, leurs Evefques avoient effe obligez dans une affem. 17719.

blée de promettre de rendre tont ce que les Circoncellions auroient pris. [Mais ils ne pouvoient pas executer cette promeffe:]

'& ils n'euffent pas voulule pouvoir faire, depeur de faire trop p. 18.11.

de peime acuta qui leur febifine avoit de figrandes obligations.

Quoique la cruauté soit le caractere essentiel des Circoncellions, ce n'estoit pas neanmoins leur seul crime. | Car S. Augustin in Par. I.a. e. 1. P. parlant des meurtres qu'ils faisoient, dit que lorsqu'ils estoient 12,2,c,d, au milieu des cendres de leurs corps morts, (fans doute pour les honorer comme des martyrs,)ils couroient partout avec des femmes qui estoient jour & nuit mélées parmi eux, contre l'ordre des loix divines & humaines ; & se remplissoient tellement de vin, que c'estoit la cause de la sureur avec laquelle ils commettoient tous les jours des meurtres, & se precipitoient eux melmes, Saint Augustin leur reproche la melme chose en d'autres endroits. l'Pretendra t-on, leur dit-il, qu'on ne fait pas e.p. 15-1.0. alliance avec les adulteres, lorsqu'on souffre que des troupes de fantimonia- "vierges confacrées à J. C, remplies non de son Esprit, mais des chaleurs du vin, courent partout nuit & jour d'une maniere honteuse, mélées parmi des troupes de Circoncellions ivres comme elles?'Ne voit-on pas dans toute l'Afrique vos armées lis.P.I.s.c.91.p. de furieux errer de costé & d'autre d'une maniere qui blesse 116.1.d. entierement la pudeur? Nous avons vu que c'estoit dans ces c. 18. p. 115. 2. d. fortes de debauches qu'ils avoient appris à employer le fer & la fronde au lieu de leurs premiers bastons: & il n'y avoit jamais p.116.1.b. d'heure où on leur pust parler pour leur faire entendre raison :

la fronde au lieu de l'eurs premiers battons: & il n'y avort aimais. p. n. l. b. d'heure où on leur puit parler pour leur faire entendre raion card aquelque temps qu'on les prilt, ou ils effoient ivres, ou ils s'enivoient. Voil a cependant ceux que les Donarilles preten peup-passa. des gents plongez dans le vin avec des personnes (soupers des gents plongez dans le vin avec des personnes (soupers observes fobres, "des gents toujours en fougue avec des personnes graves & paufées, des furieux avec les plus doux & les plus famples,

des hommes coureurs sans arrest avec des personnes renfermées dans une communauté.



nme efme refte oftin ,[ou nt la nues,

iù ils

11.

de

113-

int

int

ies.

ent

mes Les

rne

ces

ł on

rien

it le

ray,

ır le

nttc

ince

npa-

curs

1 les

pir. V.Sam

ins fin in

agentula Libergia

ARTICLE XL

En quel temps les Circoncellions ont commence : Taurin s'y oppose instilement.

f.67.C.

Opt.l.s.p.67.68. 'DOUR ce qui est du temps que cette manie a commencé, il est certain que c'estoit avant la venue de Macaire, [c'est à dire avant l'an 348: & il femble, felon S. Optat, que c'eftoit peu auparavant, | puisqu'il dit qu'il n'y avoit guere que la tolie des Circoncellions avoir efté allumée par les Evefques [Donatiftes.] Aug op 10.2.81. Neanmoins il est certain par Saint Augustin, que c'estoit des le remps que les payens exerçoient encore librement & publique-

alarin Gaud.La.

c,13 p,161,1,b.

10.1.6.

ment les ceremonies de leur religion ; ce qu'on scait que Cons. inParlacemp. rantin a tafché d'empefcher par diverfes loix.] Mais de plus, S. Augustin dit encore que ce fut par la violence des Circoncellions que les Donariftes se conserverent leurs eglises,malgré les loix imperiales qui les en privoient après que la cause s'ut terminée, & qu'ils se furent separez de l'Eglise. Il est visible que S. Augustin entend en cet endroit les loix que sit Constantin aprés avoir condanné les Donatistes, & non pas ce qui peut estre arrivé sous Constant après la venue de Macaire, puisqu'il marque ce que les Circoncellions firent fous Conftant, "comme adden to inun nouveau crime posterieur au premier.

Super etian.

[Les premiers exploits qui foient marquez de ces furieux, font ceux qui sont raportez par S. Optat, & qui estoient arrivez ce Opt.1.3.p. 6-68. femble un peu avant 348.] La réunion n'avoit point encore efté faitc[en 348 par Macaire,]leur dit Saint Optat,lorfqu'on voyoit courir partout cette [nouvelle] espece d'hommes, lorsque ces fous qualifioient Maxido & Fafir leurs chefs, les capitaines des Saints, Perfonne n'eftoit alors en fureté dans ses terres. Les billets de ceux à qui on avoit prosté ostoient sans force; & il n'y avoit point de creancier qui osast en demander le payement. Sur une ligne de ces gents qui se disoient les ches des Saints, la terreur faifoit [rendre ou dechirer les obligations:] Et si l'on tardoit un peu à obeir, une multitude de fous accouroit en un moment, qui ne portoit pas simplement avec elle l'horreur & l'effroi, mais qui alloit aux dernieres extremitez, fi par la crainte de la mort on ne s'abaiffoit jusqu'aux prieres les plus humbles devant ceux qu'on avoit affiftez dans leurs befoins. Il n'y avoit non plus aucune fureté dans les chemins, Combien de maiftres ont effé obligez de defeendre de leurs chariots, 5,7 de courir enfuite comme des valets devant leurs propret valets de courir enfuite comme des valets devant leurs propret valets qui s'. fhoient mis à leur place. Car ces (ennemis de tout ordre,) vouloient que l'ordre fuft renverfé entre les maiftres & les ferviteurs : & l'alloit leur obeir.

[Ils continuerent longtemps ces mefines violences, comme on le voit par ce qu'en dris. Augustin.] Pourquoi fuit- on l'unité Augustin. Pourquoi fuit- on l'unité Augustin. Pourquoi fuit- on l'unité Augustin l'audace des payfans contre le leurs feigneurs: Eli-ce pour porter des sélaves rebelles, jor edis pas à le fouttraire de la dependance de leurs mailtres, contre le precepte de l'Apoltre, mais à les menacer avec infolence ; Et non feulement el les menacer, mais encore à les piller & à les voler tout publiquement, par le confeil, par la faveur, & fous la conduite de vos confesieurs Agontifiques, qui crient clière à Dies & quand ils accompagnent vos Evefques pourles honorer, & quand ils repandent le fau des hommes? E mefine Sping per permette.

& quand ils repandent le lang des hommes. Le mesme Saint en ep. p. p. p. p. s. r. c. d., parle plus amplement en un autre endroit, où il raporte ce qu'ils

faisoient avant mesme que d'estre tout à fait furieux.

cé, 'cſt

des

u'il

opt

, cc

efte

ces

des

Les

ent.

155,

un

r & r la

plus

y:en de

me dia

jaga as

'Il n'y avoit point de maistre qui ne fust reduit à craindre ses c. propres esclaves, quand ils avoient recours à la protection de ces gents là. Qu'un valet ruinast le bien de son maistre, qu'il volast fes provisions, on n'osoit pas mesme le menacer. Un creancier n'ofoit presser ceux qui luy devoient. La crainte du baston, ou du feu, ou de la mort mesme, forçoit à demeurer dans le silence. Il falloit laiffer libres les esclaves le plus méchans, dechirer le titre de leur servitude, rendre les obligations aux debiteurs. Quiconque meprisoit l'insolence de leurs paroles, se trouvoit aufficost obligé par la violence de leurs coups à faire ce qu'ils. vouloient. Les plus gents de bien qui avoient eu le malheur de leur de plaire, voyoient bientost leurs maisons rasées ou brulées, Des personnes d'honneur, elevez selon leur qualité, ont esté tellement battus par ces[payfans,]qu'à peine les leur a t-on pu enlever à demi morts. D'autres ont esté mis à la meule, qu'on leur faifoit tourner à coups de fouet comme si c'eussent efte des afnes. Quel secours a t-on jamais pu tirer contre eux des loix & des magistrats: Quel sergentauroit ose souffler en leur presence: Quel officier de justice auroit en la hardiesse de faire aucune poursuite pour personne contre leur gré? Qui a jamais osé se mettre en devoir de venger la mort de ceux qu'ils avoient. massacrez ? Mais il ne leur falloit point aussi d'autre boureau que leur fureur propre, & ils s'arrachoient eux mesmes leurs. \*Hift. Eccl. Tom. VI.

Double Good

malheureuses ames par des supplices volontaires.

Opt.p.68.b.

Pour retourner à ceux dont parle S. Optat, les Everques Donatistes voyant les reproches qu'on leur faisoit des violences qu'ils exerçoient, écrivirent à ce qu'on dit au Comte Taurin, que l'Eglise ne pouvoit point corriger ces personnes, & que c'estoit à luy à les chastier. Sur ces lettres, Taurin[qui apparemment estoit General des troupes d'Afrique, Jenvoya des soldats dans les marchez & dans les foires où les Circoncellions avoient accourumé de faire leurs defordres ordinaires; & ces foldats en "blefferent & en tuerent plusieurs en un lieu appelle Octave, qui soussesse estoit un evesché dans la Numidie. On peut conter encore

Vand.p.169. Opt.p.68.b.

Opt.1.1.p.68.b.

aujourd'hui, dit Saint Optat, combien il y en eut [de tuez,]par le nombre des autels ou des tables blanches, que l'on avoit alors n.p.146, accoutumé de mettre sur les tombeaux de ceux qu'on vouloit

1.1.p.68[a.p.147. honorer comme martyrs. Quelques uns vouloient les enterrer dans les eglifes; & on le fit en un lieu [de la campagne] appellé Subbule: mais le Prestre du lieu nommé Clarius sur obligé par l'ordrede son Evesque, squoique Donatiste, d'en ofter ceux que

l'on y avoit déja enterrez.

'Voilà ce qui fit que les Donatistes mirent Taurin au nombre Lap. 61 Aug.lit. des persecuteurs de l'Eglise, at le dechirerent par leurs injures, P.1.3.c.25.p.130. bquoiqu'il n'eust rien fait que suivant les loix publiques & ordi-4 Opt.1.3.p.76. 6 Aug. p. 130.2.d. naires, qui obligent les magistrats d'opposer la force aux violences des particuliers, & fuivant celles que les Donatistes avoient

obligé Constantin de faire contre eux.

'Mais malgré ce qu'avoit fait Taurin, les Circoncellions devinrent bientost plus forts qu'ils n'avoient jamais esté; comme il parut dans l'affaire de Macaire, [dont nous parlerons bientost. Caraprés avoir tasché de ramasser en cet endroit ce qui regarde en general le schisme des Donatistes, il est temps de reprendre la fuire de leur histoire, que nous avons interrompue après le jugement que Constantin rendit contre eux à Milan sur la fin de l'an 316.]



20ccs

ent

2015 CDC

i en qui must

ore par

lors

loit

ellé

par

que

abre ires,

ırdi-

len-

gent

ide-

nme stoft.

arde

ndre

és le

in de

# 

## ARTICLE XLI.

Silvain de Cirthe denoncé par Nondinaire, est condanné par Zenophile, & banni : Urface pourfuit les Donatiftes.

L'AN DE JESUS CHRIST 320.

Ous ne voyons rien que nous puissions raporter particu-lierement aux trois années 317, 318, & 319; & la premiere chose dont nous sachions precisément le temps depuis le jugement de Milan, est l'affaire de Nondinaire, J'qui decouvrit de- Aug.unit.c.18.p. vant le tribunal de Zenophile toutes les intrigues de Lucille, 154.1.2. [& le mystere honteux rant de la condannation de Cecilien. que de l'election de Majorin.] Les actes qui nous en restent Carci, op. p. 165.

Nor 1 12 encore, font datez du 13 decembre sous le Confulat"du grand Constantin, & du jeune Constantin Cesar son fils, sc'est à dire de l'an 320.]

'Nondinaire dont nous parlons,' estoit Diacre de Silvain Aug.in Cre.l.3. Everque de Cirthe, aqui l'avoit elevé & ordonné. [Ce Silvain, Cari, p. 18; 1. h. Cari, op. p. 279. comme nousavons vu, avoit esté fait Evesque en l'an 305 par les 1 Traditeurs du Concile de Cirthe, aprés avoir luy mesme livré les vases sacrez en l'an 303. ['Il estoit encore coupable du schisme p.148.6. de l'Afrique, de simonie, & de plusieurs autres fautes. Il arriva Aug.in Cre. ut quelque differend entre ce Silvain & Nondinaire. On peut ju- fep. 6 cp. 180.1. ger par les actes qui nous en restent, que Silvain avoit degradé a & mesme excommunie l'autre, c& avec assez peu de sujet, ep.161.p.187.1.d. Nondinaire se plaignoit d'avoir mesme esté lapidé par ordre de «Caci.p.168,169.

Silvain.

'Il alla folliciter divers Evefques pour tafcher par leur inter- pres-270/Aug. ceffion de faire sa paix avec luy, d Mais il la recherchoit moins (p.161,p.280.1.2. en demandant pardon comme un suppliant, qu'en l'exigeant 5 par les menaces terribles qu'il faisoit de decouvrir tout. Car il Caci.p.268.b. donnoit aux Evesques un acte par lequel il protestoit devant J.C. & devant ses Anges, que Silvain estoit Traditeur; qu'il avoit volé le bien des pauvres; que les Evesques, les Prestres, les Diacres, & les Anciens, savoient fort bien que c'estoit pour l'argent de Lucille qu'on avoit entrepris d'établir Majorin Evelque, & de faire schisme; & que Silvain avoit receu de l'argent pour faire Prestre un nommé Victor le Foullon. C'est ce b.e. semble à cause de cet acte que Nondinaire disoit que Silvain l'avoit fait lapider.

Νij

. P.269.b. 4 p.170.b. p.168,c|169.c.

'Nous avons encore les lettres que Purpure [de Limate,] Fort po. Evefque ami particulier de Silvain, & un autre Evefque nommé peutestre Sabin, écrivirent à Silvain sur cette affaire, pour le presser de se reconcilier avec Nondinaire avant Pasque, dont il paroist que l'on estoit alors fort proche, L'Evesque Fort, & un autre[qui pouvoit estre Purpure,]écrivirent encore pour cela au Clergé & aux anciens de Cirthe, L'Evelque Sabin en écrivit aussi à Fort, pour l'assurer qu'il avoit rendu à Silvain la lettre qu'il

p.170,b.c.

luy écrivoit sur Nondinaire : & il l'exhorte en mesme temps à continuer de travailler puissamment à cette reconciliation.[On voit un grand empressement pour cela dans ces lettres. On voit qu'ils craignoient que le mecontentement de Nondinaire n'eust de fascheuses suites pour eux, & ne decouvrist bien des choses qu'ils vouloient tenir cachées. Ils recommandent partout le fecret: ils reconnoissent mesme la verité de l'acte que Nondinaire leur avoit donné, c'est à dire selon toutes les apparences, & comme il paroift qu'on l'entendit en justice, de la protestation qu'il faifoit des crimes de Silvain:] Car aprés la lecture des lettres, Zenophile conclut qu'il estoit constant par ces lettres

que Silvain estoit Traditeur.

Aug.cp.161.p. 180.1.2. citsCrc,p.1852.b dep.162.

c.

Bar. 106.5 19.

Aug.ep.16s. Caci.p.169 Aug.cp.16:fin Crc.1 4.c (6.P. 411-1.dilit.P.l.1. e.g.p. nearlep. fon recueil. 165.p.187.1.d. # 10 Cre.l.3.c.s9. P.185.186.

f Opt-1.1-p.19.c. eCz.i,p 168. h p.166,243. p.168-170. p.170.c.

P.171-174. Aug.cp.165.p. 1 CEC . P.173.4.

Neanmoins les intercessions que Nondinaire avoit recherchées luy furent inutiles, & il ne put faire sa paix avec Silvain : de forte que dans le transport de sa colere il decouvrit tont, & porta la chose au tribunal de la justice. Zenophile estoit alors Confulaire, [c'est à dire gouverneur de la Numidie.] 'C'est sans doute celui qui fut Conful en l'an 333, & qu'on nomme aussi Xenophile.] Nondinaire s'adressa donc à luy, se luy porta sa plainte contre Silvain, l'Nous avons encore une partie de la procedure qui se fit dansce tribunal, S. Augustin la cite plusieurs fois, ce en raporte divers endroits. S. Optat l'avoit mise dans

On voit que le dessein de Nondinaire estoit d'y faire verifice l'acte de protestation qu'il avoit donné auparavant aux Evesques, 188 qui y est raporte. Il verifia en effet que Silvain estoit Traditeur, par la lecture du procés verbal de Munatius Felix, du 19 may 303, par les six lettres à Silvain que Nondinaire mesme avoit obtenues pour tascher de se reconcilier avec luy ,'ensuite desquelles Zenophile prononça qu'il estoit constant que Silvain estoit Traditeur; & par la confession de divers temoins qui estojent de la communion mesine de Silvain : en sorte que la chose fut prouvée plus clair que le jour. Les mesmes témoins

I. an de J.C.

L'aniel.

tıl

un

212

ril

s à

n

uft

CS

le

31-

84

oπ

les

117:

80

ıns

uffi

ı fa

13

115

:05

ice

210

111

lin lii

1015

LES DONATISTES.

deposerent encore que Silvain avoit pris du vinaigre appartenant au sise, & receu de l'argent pour ordonner un Prestre.

On n'y voit pas si clairement la preuve de l'argent donné par Lucille pour l'ordination de Majorin, parceque les actes font imparfaits, & que l'interrogatoire de Lucien] que Nondi- e. paire dit savoir la chose, ne s'ytrouve pas, Neanmoins les autres p.171.174. témoins depoient que Lucille avoit donné une grande fomme d'argent, & qu'on n'en avoit rien distribué aux pauvres ni aux Ecclesiastiques. Saint Augustin fonde cequ'il en dit sur ces actes. Aug in Cre.l.i. [Nous n'y trouvons point] ce que Saint Optat en cite touchant 6.28.p.185.1.14 le Concile de Cirthe, La sentence que rendit Zenophile y aopt. L.P. 19.6. manque aussi. Mais on peut juger quelle elle fut par ce que Aug in Cre.l.1. disoient les Donatistes, que Silvain n'ayant pas voulu commu- e 10.p.184.1.b. niquer avec Urface & Zenophile qui persecutoient leur parti, il avoit efté envoyé en exil : à quoy Saint Augustin répond, qu'il avoit esté justement banni, parcequ'estant Traditeur, il avoit encore vouludemeurer heretique, depeur de perdre en rentrant dans l'Eglise l'honneur de l'episcopat, qu'on ne pouvoit pas luy conferver après avoir esté convaincu d'estre Traditeur par des preuves fi authentiques.

[Urface dont nous venons de parler, estoit apparemment un des principaux officiers de l'Afrique, C'est sans doute celuil 'sous lequel les Donatistes se plaignoient que beaucoup de per- Opt.1.p 60.2. fonnes avoient esté maltraitées, & qu'on avoit repandu le fang Cart. b. 1. \$ 158.p. de beaucoup de Chrétiens. Ils le mettent encore autrepart au 117.6. nombre des Comtes qui les avoient perfecutez, & qui estoient equ. p. 117.13.4 tous peris, disoient ils, par la vengeance de Dieu. Ils se reduifoient neanmoins à ce seul Ursace, qu'ils disoient avoir esté massacré par les barbares dans un combat, où son corps estant demeuré sans sepulture, avoit esté mis en pieces par les chiens & par les offeaux, Surquoi S. Augustin répond, que si cet Ursace p.119.1.b.c. estoit mort comme ils le disoient, il avoit sujet, pourvu qu'il eust bien vécu, de se consoler sur la promesse que Dieu sait aux siens, qu'il recherchera leur sang des dents de toutes les bestes. [C'est apparemment fur ce que les Donatiftes disoient qu'il estoit mort en portant les armes, l'que Mr Valois croit qu'il commandoit Bulan, jost de la milice d'Afrique. On trouve un Urface en Afrique qualifié Boll.1, mars, p. Duc [c'est à dire General des troupes.]

es es

## ෩෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨

ARTICLE XLII. Requeste insolente des Donatiftes : Conflantin les rappelle d'exil; & les laisse en liberté, en les detestant.

L'AN DE TESUS CHRIST 321.

Czci.op.p.165.

31.p. 245.1.c/2.d. Cart. C. j. r. 544. P. 437-

Aug.ep.151.p. 266,2 b. a col.d.s-c.21.p. 118.1,b.

t. 549[Aug.c . ]. ¿ p.col.c.33.p. 245.2.d.

col.d.3.c.11. C.14.p.119.1.2. p col.c.31.p.145. 1.cjep.151.p.166. z.c. p.col.c.31. Cp.152, Cart, c. j. t. 549. c Aug cp. 152.

324.]

co1,d.3,c.12,

p.col.c.st.

ecol,d.3.c.13,

'Exil de Silvain ne fut pas long:]'Car Zenophile examina les denonciations de Nondinaire le 13 decembre de Aug. p.col.c.p. l'an 320; & des le 5 may de l'anné fuivante, Constantin adressa un rescrit à Verin Vicaire d'Afrique, pour rappeller d'exil les Donatistes qui estoient bannis, Les Donatistes pretendirent avoir merité ce rescrit par une requeste qu'ils se vantoient eux mesmes d'avoir adressee à Constantin, où ils se plaignoient de la violence avec laquelle, disoient-ils, il les persecuroit; a luy declaroient que jamais ils ne communique roient'avec son fripon d'Evefque /c'est ainsi qu'ils designoient Cecilien,) & protestoient qu'ils estoient prests de souffrir plutost tout ce qu'il voudroit leur faire endurer, Les Donatistes pretendoient donc que Conftantin leur avoit donné fur cela liberté de conscience, se'est à direl'le rescrit qu'ils presenterent aussitost après, adresse au d.z.c.22.p.228 2. Vicaire Verin, par lequel il leur accordoit cette liberté, bdaté du s may, sous le Consulat de Crispe & de Constantin[le jeune,] pres de quatre ans & demi aprés le rescrit adresse à Eumale en l'an 416. Ainsi ce rescrit appartient au second Consulat des deux Cefars, [qui tombe en l'an 321, & non au troisieme, qui seroit l'an

Constantin par ce rescrit témoignoit une horreur extreme pour les Donatistes, comme pour de tres méchans hommes, & dés ennemis de la paix Chrétienne: & neanmoins comme Dieu avoit déja commencé à les punir, il vouloit qu'on les abandonnast à son jugement, qui ne manqueroit point de chastier leur fureur; 'qu'on les laissaft revenir d'exil; bqu'on leur donnast la bcol.d.s.c.11 14 liberté de vivre comme ils voudroient; c& qu'on ne leur impo-furori fue fast point d'autre peine que celle de leur propre rage, Saint dimittendes. Ab.cly.col.c.st. Augustin dit en quelques endroits, qu'il ordonnoit leur rappel par ce referit,'& en un autre, qu'il y infinuoit l'ordre qu'il avoit donné pour leur rappel.

'Cette indulgence est la chose du monde la plus ignominieuse 2. antiff ve ipfem nebuloni.

T. an de J.C.

L'ma

(3-

de

:ffa

ent

:ux

de

luy

100

ent roit

onf-

·ft à

. 20

late

ne,

· en

CUX

l'an

eme

, &

)ieu

lon-

leur

Ala

aint

ppel voit icule

po-famili

LES DONATISTES. pour les Donatistes: Et elle fut neanmoins produite par eux dans la Conference de Carthage, 'parcequ'ils vouloient tenter e.u.p.us..d. d'y obtenir la mesme liberté. Mais Marcellin qui y presidoit se moqua de cela; '& les Catholiques tirerent un grand avantage dip.col,c. jr. de cette piece, qu'ils n'avoient pas, & dont ils cussent donné

bien de l'argent. [Il faut peutestre mettre vers ce temps là, ]'une lettre de Ceci.op.p.187. Constantin adressée generalement aux Evesques & au peuple de 4 l'Eglise Catholique d'Afrique, [dont on ne sçait ni le temps ni l'occasion. Elle regarde les violences que les schismatiques exerçoient : & Constantin exhorte les Catholiques à les vainere par leur douceur, & à se contenter d'implorer pour eux la misericorde de Dieu. Il proteste au commencement qu'il n'a rien omis de tout ceque la foy & la prudence luyavoient pu suggerer pour appaifer ce trouble par la moderation & par la douceur,[Toute la lettre est fort belle. Mais il est difficile de voir comment un Prince peut lascher la bride à l'injustice, & exhorter ceux qu'il y abandonne à se contenter de la patience, luy dont le premier & le plus indispensable devoir est de soutenir la justice par son autorité, & de s'opposer au moins à la violence & aux voies de fait.]

'Eusebe n'a point oublié cette moderation extraordinaire de Euse. Con ! 1.1. Constantin à l'égard des seditieux d'Afrique, comme il les ap- c.45.9.430.431. pelle; & il la fait entrer dans son panegyrique. Mais il avoue qu'elle donna la hardiesse à ces seditieux de se porter à des excés qui n'estoient dignes que d'insensez ou de demoniaques. Il ajoute que ces excés excitoient plutost la compassion que la colere de ce prince, moins attentif à arrester la fureur des feditieux par fon autorité, qu'à vaincre par sa douceur la malice du demon qui vouloit le porterà la colere par les outrages qu'ils luy faisoient. Et Constantin avoit raison de ne se pas laisser emporter à la colere contre les hommes. Mais il n'eust pas eu moins raison de se mettre en colere contre les crimes des hommes, & de punir les coupables non par colere, mais par le zele de la justice. Une douceur excessive & à contre temps, peut quelquefois rejouir autant le demon qu'une juste colere contre les méchans, quand mesme la chaleur en seroit un peu trop grande.]

## ARTICLE XLIII.

L'Arianisme empesche Constantin d'envoyer les Orientaux appaiser le schisme en Afrique, & l'oblige à assembler le Concile de Nicee, où Cecilien se trouve : Constantin fait bastir une eglise à Cirche pour les Catholiques.

# L'AN DE JESUS CHRIST 314.

NONSTANTIN devint le maistre de l'Orient sur la finde l'an 323, par la défaite de Licinius, Peu de temps aprés écrivant sur l'heresie d'Arius qui commençoit à troubler l'Égli-Euf.v.Conf.l.s. fe, l'il temoigne qu'un de fes plus ardens defirs effoit de pouvoir réunir tous les peuples dans le culte de Dieu, & dans un mesme corps de religion.'C'est pourquoi il se plaint avec douleur de ce que toute l'Afrique se trouvoit agitée par une fureur & une tempelte terrible, à cause de ceux qui avoient la legereté temeraire & l'audace insupportable de dechireren plusieurs sectes les peuples qui y faisoient profession d'adorer Dieu,'Il s'estoit confole dans l'esperance que quand il auroit vaincu[Licinius]; l'ennemi commun de l'Empire & des Chrétiens, mais surtout de leur union & de leurs affemblées saintes, il envoyeroit en Afrique quelques Evefques d'Orient pour y rétablir la paix, 'ne voyant point d'autre remede propre à guerir les maux de cette province. C'est pourquoi des qu'il eut vaincu Licinius, il s'appliqua à chercher des personnes capables de cette commisfion, comme à son affaire capitale, & qui luy tenoit le plus au cœur. Mais il sceut bientost que l'Orient estoit encore plus malade que l'Afrique, par l'herefie qu'y repandoit Arius, & trop afflige de ses propres maux pour estre en état de guerir les autres. Ce fut un coup tout à fait sensible à son cœur, & il ne put

L'AN DE JESUS CHRIST 325. L'année fuivante on tint sur le sujet d'Arius le Concile Conc. 1: 19,540: recumenique de Nicee, l'dans les souscriptions duquel on trouve Cecilien de Carthage. Gelase de Cyzic dit qu'il eut commission d'en publier les decrets dans l'Afrique, la Numidie, & la Mauritanie: & un Concile de Carthage dit que Cecilien de bienheureuse memoire, avoit apporté au Concile d'Afrique

les exemplaires du fymbole, & les decrets du Concile de Nicée, auquel

qu'adorer les secrets[impenetrables]"mais saints & justes de la win.

c.65.p.473.b. 6.66.p.473.C.

C.67.P.474.2.

c. 65. p. 474.b.

p.118:C.

2.1592.C.

providence.

L'an de J.C.

LES DONATISTES.

auquelil avoit affilté. Ce qui est dit qu'il les apports au Concile d'Afrque, [donne quelque lieu de croire qu'il affembla un Concile ou ils furent recues X approuvez. Comme S. Athanafe estoit aussi au Concile de Nicée, il ne faut pas s'étonner qu'il ait connu Cecilien, & qu'il luy rende un temograng tres avantageux.] Car il met Cecilien d'Afrique entre les Perlats orthodo-Anhorst, page.

xes & les hommes apostoliques de son temps, dont ni la foy ni b.c. la sincerité ne pouvoit estre suspecte.

[Nous ne voyons point fi Cecilien vécut encore longremps après cela, ni fi Gratus qui affilit au Concile de Sardique no 347, effont son fuccellur immediat.] Baronius met entre deux en 1875 69. un nommé Rufe, qu'il dit avoir affité au Concile de Rome en 1875 69. lui 317, Mais "ce Concile elt une piece fauffe & tippofee. Ainfi s'il

v. s. Jule 337. [Mais"ce Concile eft une piece fauffe & fuppofée, Áinfi s'il Papeoser n'y a point d'autre autorité pour l'epicopat de Rufe, il n'y en a point dutout. [En 41 S. Augustin dit que l'on recitori à l'aute [Asteol. 3.5 190.

le nom de Cecilien, & que l'on communiquoit avec sa memoire comme avec celle d'un frere.

L'AN DE JESUS CHRIST 330.

Constantin estoit encore persuadé qu'il valoit mieux abandonner les Donatistes à Dieu & à eux mesmes, lorsqu'il écrivit la lettre aux Evefques de Numidie, que nous avons à la fin de S. Optat. Voici quel en fut le fujet. Quoiqu'il n'y eust pas ce femble d'Evefque Catholique à Cirthe en 320, | puisqu'un Do- Caciop.p.265c. natiste ditdevant Zenophile qu'il n'y avoit en cette ville qu'une Eglife, laquelle pour eftre entiere comprend l'Evefque & le peuple uni enfemble; il pouvoit neanmoins y avoir pluficurs personnes qui aimoient mieux communiquer avec les Evesques Catholiques des environs, qu'avec Silvain Traditeur, fimoniaque, & schismatique.]'Constantin qui avoit rétabli cette ville Eus, n.p. 291.2.c. en luy donnant le nom de Constantine, y fit donc bastir une ba- caci.op.p.259. filique pour l'Eglife Catholique. Mais quand elle fut achevée, ] les schismatiques s'enemparerent avec leur insolence ordinaire, Constantin leur commanda plusieurs fois tant par luy mesme que par ses officiers, de la rendre à ceux à qui elle appartenoit, fans les pouvoir faire obeir. Les Catholiques crurent devoir imiter en cette occasion la patience avec le quelle Dieu souffroit ces crimes, & abandonner plutoft ce qui leur appartenoit, à la malice des autres, que de porter les choses à quelque extremité dangereuse.

'Les Evesques de la province au nombre d'onze qui sont nom- p 25-25mez,manderente etteres solution à Constantin, en luy demandant 1-25-

\*H:ft. Eccl. Tom. VI.

Jones Libergh

ppaifer Nicée<u>s</u> Ciribe

r la fin s après l'Egliouvoir mesine leur de

& une

cré tesectes s'eftoit cinius] furtout roit en 1 paix, aux de nius, il

numilolus au us materop les aune put de la main

ouve ission & la en de rique licée, uquel

ncile

106

le pardon des heretiques au lieu de la juste punition de leurs 190. violences, lesquelles ils aimoient mieux laisser au jugement de Dicu. Ils le prierent en mesme temps de leur accorder une autre place du domaine pour y bastir une eglise.] Ils se plaignirent aussi de ce que les magistrats des villes poussez à cela par les heretiques, obligeoient les Lecteurs, les Soudiacres, & les autres Ecclesiastiques Catholiques, aux fonctions civiles "dont Constan- v. constan-

tin les dechargeoit par fes loix. Nous avons la réponse de Constantin à ces Prelats,où il parle

P.187.188. p.138.189.

p.189.

fortement contre le schisme & les violences des Donatistes, & loue beaucoup la patience des Catholiques, 'C'est là, dit-il, connoistre vraiment Dieu, par une lumiere non superficielle, mais folide: c'est là s'attacher à ses preceptes: c'est là avoir une foy egalement heureuse & forte; c'est la entrer dans les vrais sentimens d'un Chrétien, c'est là savoir que plus les ennemis de l'Eglise sont epargnez en ce monde, plus ils seront severement

p.189.

chastiezsdans l'autre. l'Il accorda tres volontiers la place qu'on luy avoit demandée, & il écrivit aussitost au Thresorier de mettre l'Eglise Catholique en possession d'une maison qui appartenoit à l'Empereur, & de tous ses droits. Il voulut encore qu'on y bastist l'eglise aux depens du fisc, & écrivit pour cela au Gouverneur de la Numidie, Il confirma aussi tant pour le present que pour l'avenir, l'exemption des charges publiques qu'il avoit donnée à tous les Clercs Catholiques, Une personne qui a vu v.laderniele manuscrit dont cette lettre a esté tirée, nous a assurez qu'elle te edition y est datée du s de fevrier à Sardique. Et cela nous oblige sans Cod. Th. 16.12. doute "à la mettre en l'an 330, & d'y raporter l'une loy que nous Nora 21.

1.7.9.31.

trouvons dans le Code, datée de mesme du 5 sevrier à Sardique. & adressée à Valentin Consulaire de la Numidie, qui porte presque les mesmes termes que la lettre aux Evesques ; Que les heretiques avant fait mettre dans le corps de ville des Lecteurs, at curlant des Soudiacres, & d'autres Clercs, ils en seront retirez, & jouiront d'une immunité toute entiere, comme ceux de l'Orient.

Czci,p.179.

'Constantin finit sa lettre aux Evesques en souhaitant le retour des schismatiques, quoiqu'il n'y eust plus [guere] lieude l'esperer. Il veut qu'on n'y travaille que par les avertissemens, & les exhortations continuelles: & il conclud par ces paroles: Quoy a qu'ils fassent, pour nous, mes freres, attachons nous à nostre a devoir, appliquons nous à ce que Dieu nous ordonne, gardons a fesdivins preceptes, meritons par nos bonnes œuvres de ne point a

z. feliater crolere. Ne faut-il point feleliter ?

Land

,2 130°

ł

:5

15 1. V.Coola

le

80

115

115

on

21-

:e-

on 141-

:nt

Oit

ins

rte

les

ui-

NIC

er.

ex-10Y #

trea 0054

nint a

ITS, al Com

VII V.laden

He te cont

ous Norsa

tinf 5.

" tomber dans l'erreur, & par le secours de la misericorde divine, " conduisons nos pas dans la voie droites de l'Evangile. Mais, comme on l'a déja dit, il y a quelque fujet de douter s'il gardoit affez luy mesme les commandemens de Dieu, lorsqu'il souffroit le mal qu'il pouvoit empescher legitimement, & s'il marchoit dans une voie tout à fait droite, lorsqu'il laissoit aux Donatistes une entiere liberté de faire ce qu'ils vouloient. Il y a bien de la difference entre ne point faire de violences injustes ou mesme odicuses, & abandonner entierement les méchans à leur discretion, quand on a des preuves claires & incontestables de leur malice. Il est certain que l'indulgence de Constantin a beaucoup fortifié l'opiniatreté des Donatiftes dans l'Afrique, & l'infolence des Ariens dans l'Orient. .

# 

## ARTICLE XLIV.

Leonce poursuit les Donatistes : Gratus de Carthage assiste au Concile de Sardique : Les Ariens taschent d'attirer à eux les Donatisses.

## L'AN DE JESUS CHRIST 347.

TOus ne trouvons point que Constantin ait rien fait depuis sur le sujet des Donatistes. Il mourut en l'an 337,& lastla fes trois enfans, Constantin, Constance & Constant, heritiers de fes Etats. Ils suivirent l'aversion qu'il avoit eue pour le Angen, 166, p. schisme des Donatistes, & autoriserent les loix qu'il avoit faites 189.1.c. contre eux. [Nous en verrons des effets confiderables fur l'an 348, c'est à dire à la fin du regne de Constant, à qui l'Afrique estoit demeurée en partage. Jusque là nous ne trouvons presque rien de particulier pour l'histoire des Donatistes: peutestre que l'on effoit trop occupé à l'heresse Arienne, qui causoit dans l'Eglife des troubles encore plus dangereux.

Je ne sçay s'il faut raporter à ce temps là]'ce que disoient les Opt.1.3.p.61.69. Donatiftes, qu'on les avoit fort maltraitez sous Leonce. Seion 2 que Saint Optat place ce Leonce, il pouvoit estre avant Ursace mefine, [dont nous avons parle fur l'an 320.] Les Donatiftes Carr.e. 1.5298-p. dans la Conference de Carthage suivent le mesme ordre : Ils 191.b. mettent Taurin aprés Macaire.

[S. Athanase estoit le plus grand fleau de l'heresse Arienne; & aussi ceux qui la soutenoient ne manquoient pas de faire leur possible pour le chasser du siege d'Alexandrie qu'il remplissoit.

il fut revenu après la mort de ce prince, ils eurent affez de credit fur l'esprit de Constance pour luy faire donner un successeur, & obliger ee Saint par la crainte de perdre mesme la vie, à se refugier en Oceident. Constant y prit sa protection; & ce sut par ses sollicitations qu'il se tint un Coneile dans la ville de Sardique en Illyrie l'an 347, où les Prelats affemblez en grand nombre declarerent Saint Athanase innocent, avec les autres Evergues chaffez comme luy par les Ariens, Gratus Evergue deCarthage fut du nombre de cesPrelats. l'Car il témoigne luv mefine qu'il fe fouvenoit d'une ordonnance qui avoit efté faite dans le Concile de Sardique. S. Athanafe auffi met un Grarus entre les 36 Evefques d'Afrique qui avoient figné ce Concile; '& dans les actes mesmes du Concile, Osius demande un reglement pour empescher les Evesques d'aller à la Cour aussi souvent qu'ils y alloient, principalement, dit-il, eeux d'Afrique, lef-

Cont.t.1,p.715. p.680.a. p.611,611.

108

quels, comme nous l'avons appris de Gratus nostre cher frere & collegue,meprifent les sages conscils qu'on leur donne, & sont continuellement à importuner l'Empereur par des requestes non necessaires, & qui regardent plutost les grandeurs du siecle que l'avantage de l'Eglife, & que le foin qu'ils doivent prendre des veuves, des pauvres, & des autres qui ont besoin de leur secours. [Les Everques de l'Orientestoient venus au nombre d'environ 80, pour se trouver au Concile de Sardique, Mais comme ils

estoient engagez ou dans l'erreur, ou dans le parti de l'Arianisme, voyant qu'ils ne seroient pas les maistres dans l'assemblée. ils ne voulurent pas se joindre aux Occidentaux, & se retirerent à Philippople dans la Thrace ; d'où ils écrivirent "une lettre à v.s. Athatoute l'Eglife fous le nom du Concile de Sardique, pour tafcher, nale 5 43-46. s'ils eussent pu, de se justifier eux mesmes,& faire anathematizer Saint Athanafe, le Pape Jule, & divers autres Evesques des plus

p.699.d. Aug.in Crc.l.3. C.34. p.186 2.d cp.163.p.183.1.2.

illustres de l'Eglise. l'Cette lettre estoit adressée nommément à quelques Everques, & entre autres à Donat de Carthage, qu'ils cussent sans doute esté bien aises d'attirer à leur parti pour joindre ensemble leurs heresies; [ & ils l'esperoient peutestre d'autant plus, que Gratus adversaire de Donat s'estoit deelaré

in Crop. 186,187. pour Saint Athanafe.]'Neanmoins Dieu par fa misericorde ne permit pas que ces deux herefies s'uniffent & conspiraffent enfemble contre l'Eglife, puisque nous avons vu ci-deffus que les 1.487.2 : [l.a.c.]. Donatiftes font demeurez orthodoxes fur la Trinité; ] & ils ne

P.370,1,2,

L'ande LC. 347.

faisoient pas difficulté de mettre les Ariens au nombre des heretiques qu'ils deteftoient, aussibien que les Catholiques.

'Avec tout cela ils ne laissoient pas de faire trophée de cette ep.161.p.181.181lettre.Ils s'en servoient pour montrer que les Orientaux avoient condanné comme eux le crime des Traditeurs, & que jusqu'à ce temps ils communiquoiene avec le parti de Donat; ou au in Cre.p.186,10. moins qu'ils avoient alors abandonne la communion de leurs adverfaires, & pris la leur comme la plus juste & la plus fainte. 'S. Augustin leur demande quelle preuve ils avoient que Donat 411,4,0,44,8,208. à qui la lettre desOrientaux est adressée, fust celui de Carthage. 2.4. Car il foutient que dans les exemplaires ordinaires il n'y avoit que les noms de Evefques, comme c'estoit la coutume de l'Eglise, & non ceux de leurs eveschez, & il paroist que dans la première ep. 161, p. 281.1.2. copie qu'il en vit entre les mains des Donatistes mesmes, cela estoit de la sorte. Mais en parcourant cette lettre, il vit que ces b. Orientaux condannoientS. Athanase & le Pape Jule, ce qui luy fit aussitost juger que c'estoient des Ariens: & il savoit deja par un bruit commun que les Ariens avoient tafché de se joindre aux Donatiftes. C'est pourquoi lorsque Crescone voulut luy in Cre. p. 186, 2. di objecter cette lettre, il la rejetta comme une piece des Ariens, & il traite mesme tout le Concile de Sardique comme Arien, [parcequ'il ne favoit pas que les Ariens en avoient pris le nom pour tromper le monde.] Nous avons aujourd'hui cette lettre Hil.fr.a.p.6. adressée à Donat avec la qualité d'Evesque de Carthage.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE XLV.

Paul & Macaire font envoyez en Afrique par Conflant, pour distribuer des aumosnes, & travailler à la réunion : Donat . de Carthage refuse leurs aumosnes.

L'AN DE JESUS CHRIST 348.

RATUS de Carthage fe fervit apparemment de l'occasion Bar. 348.539.

de son voyage de Sardique pour aller trouver l'Empereur Contant, & implorer son secours en faveur de l'Eglise d'Afrique contre la puissance tyrannique de Donat & des schismatiques. 'Car ce fut aprés le Concile de Sardique que Constant envoya 518. Macaire en Áfrique; puisque Gratus cite ce Concile dans ce lui Conc.t.a.p.715. de Carthage, renu enfuire de la réunion que Macaire avoit procurée. Les Donatiftes aussi mettoient le temps de Macaire

O iii

omme 3-5. de cre-:cifeur. e, à fe ce fut ille de rgrand autres

velque zne luy e faite Gratus cile; & lement ouvent ie, lefr frere & font

rendre de leur nviron nme ils trianifmblee. rerent

queftes

u fiecle

ctre à v.t. afcher. atizer es plus menta 'qu'ils pour

reftre eclaré rde ne nt enaue les lils no

p.62.a.

Amg ep 16 p. aprés le Concile de Sardique, J puisque voulant que les autres 141.

Eglifes leur fussent unies dans le temps de ce Concile, & par confiquent innocentes, ils disionen qu'elles esloient demeurées dans cette innocence jusques à ce qu'elles consentirent à la perfecution que leur fit Macaire, & au lang qu'il repandit, J Ainsi il faut mattre le temps de Macaire en 148 ou 140. Constant

il faut mettre le temps de Macaire en 348 ou 349, Constant Emin.p.931.d. estant mort des le commencement de 350, Tet cela s'accorde A05.69.48.77. for bien avec ce que dit Trone au raport de S. Augsstin (Que les Donatistes de Mauritanie receurent les Catholiques sans les rebattizer durant quarante ans, jusqu'à la perscourion que leur fit Macaire. [Car mettant le commencement du schisme en 311.

ce fera 37 ou 38 ans avant Macaire.]

Concerpty. Dieu ayant dont infpiré à Conflant le defir de voir les Chréfe d'Afrique réunis enfemble il choifit pour aller travailler à
un ouvrage fifaint, Paul & Macaire que le Concile de Carthage
appelle des férviteurs de Dieu [Cela marque au moins qu'ils
Opaliapte. 18 de l'ouvraine l'Aller de voir les fifties de l'ouvraine l'avaire de l'ouvraine l'avaire de l'ouvraine l'avaire l'avai

agissiont apparemment tous deux ensemble, mais affez souvent

Macaire est nommé seul.]

18 venoient pour les Donatiftes, [& neanmoins il y a bien de l'apparence qu'ils ne declarerent pas fitoft cette commiffion,]
puisque Saint O prat du que Conflant ne les avoir pas envoyez
d'abord pour faire la réunion, mais pour diftribuer des aumos primièn,
nes, & foulager les necesfitez de chaque Eglife, en donant aux

pauvres dequoy se vérir, se nourrir, soulager leurs autres besoins, & des ornemens pour les maisons de Dieu-II falloit que les riceps. be session de les qu'ils apportoient pour les pauvres sustent bien grandes, pusse, pusse, pusse des threstors Mais en

mefine temps qu'ils diftribuoient ces aumofnes, ils exhortoient tour le monde à fe réunir/afin que Dicu & Jesys Christ [fon Fils] receuffent favorablement les pricres que tout le peuple raffemblé dans une mefine Eglife, luy offriroit d'une mefine

bouche & d'un mesme cœur,]L'on ne faisoit auteune menace.
l'on n'intimidoit personnes personne n'estoit mis en prison. &
Eus 144.54032. l'on n'usoit parrout que d'exhortations (& de prieres,]'Ainsi il
paroist que le dessein de Constant estoit de voir si on pourroit
réunit les Donatsites par la douceur, & par l'estime de la chariet.

pt.15;46.c. des Catholiques. Car il avoir fi ped défitin d'ufer de violence, qu'il n'y avoit point de troupes dans la province Proconfulaire joir ell Carthage. Et neammoins les Donatifles ne laiffèrent pas d'accufer les Catholiques d'avoir demandé des foldats contre eux.

omanali, Google

L'an de J.C.

Link

res 141.

par

écs

Cr-

infi

ant

rde

)ue

; les

cur

ırć-

erà

1256

u'ils

.flls

/ent

n de

on,

aux.

nins;

5 TI-

ides,

is en

ient

15 T

peu-

ime

1:80

ıfi il

roit

rité

nce,

aire

t pas

mol-mini

LES DONATISTES.

[Paul & Macaire allant done distribuer leurs aumosnes, & s'adressant pour cela aux Evesques mesmes des Donatistes, J'ils p.64.b. vinrent trouver Donat de Carthage, & luy exposerent le sujet de leur venue. Ils apportoient, comme nous avons dit, beaucoup elezh. de richesses pour les pauvres, mais rien pour Donatsen particulier. Soit donc pour ce sujet, soit qu'il vist que l'on vouloit ruiner fon parti, il fe mit en furie, il refufa ce que l'Empereur envoyoit, p.64.5/67.2. » & dit avec fes emportemens ordinaires: Qa'y a t. il de commun » entre l'Empereur & l'Eglife ? ajoutant à cela toutes les injures & tous les ontrages que son insolence put luy suggerer contre Constant, sans se souvenir ni que c'estoient les Donatistes qui 1.1.p 41.c. avoient les premiers porté l'affaire du schisme à l'Empereur, 'ni du respect & de l'obeissance que S. Paul veut qu'on ait pour 1,1 p. 64, b,c, les Princes, mesme payens; combien plus pour un Empercur Chrétien qui avoit de la crainte de Dieu, de la pieté, & de la charité, comme les effets le faisoient voir. En refusant les pre- Aug.abc.p.s. fens que ce prince faifoit à l'Eglife, il montroit affez ou qu'il ne b. se souvenoit pas que les Prophetes avoient predit que les plus grands Rois nourriroient & enrichiroient l'Eglise par leurs

les Prophetes.

'Après le refus de Dom't, Paul & Macaire luy dire qu'ils 03e. P. 44.6.

'Après le refus de Dom't, Paul & Macaire luy dire qu'ils 03e. P. 44.6.

s'en alloient dans toutes les provinces diffribuer dans chacune les liberalites de l'Empereu de cuts qui les voudroient recevoir.

Aquoy il répondit qu'il avoit déjaéerit partout pour empecher qu'on ne difficibualt en aucunendroit les aumofies que l'onavoit apportées. Efte ce la sécure S. Optat, avair foin des miferables (185. Eft. ce la pourvoir aux befoins des pauvres réfice la fecourir les pecheurs, qui n'ont pour écindre le feu de leurs p. chez que

offrandes; ou qu'il n'estoit point dans cette Eglise promise par

» l'eau de l'aumoine, furtout les grands & les riches?]

# ARTICLE XLVI.

Donat de Bagai fuscite les Circoncellions ; Macaire est obligé de les repousser par la force.

I A réponfe férrange de Donar fur cependant fuivie de l'effet. J'Paul & Macaire alloient de Ville en ville J liftri. Opt. 1, 24. 2, 45. e. de la regent à tous les pauvres, & exhorter tour le monde à la réunion. J li ne paroil t point qu'il aient eu d'emperchement jusques auprès de Bagai, 30 u Yagai, ville dont le nom se

P.154.1.C.

P.67.C.

p.68.a.b.

¢[61,C.

Vagada, Vaga, Vaia, ou Bajane en Numidie, Toute l'histoire du"grand Concile de Bagai en 394, porte à croire qu'il a esté v.567. tenu dans cette province: ] & S. Augustin parlant des decisions Aug.unit.c.18.

de cette affemblee; Voilà, dit-il, la jurifprudence de la Numidie; « voilà les privileges de Bagai. Les Donatiftes estoient en effet « plus puissans dans la Numidie que dans les autres provinces. Et il est certain au moins que Bagai n'estoit point dans la Proconfulaire, l'où l'on ne vit point alors de foldats armez, acomme l'on

Opt. 1. t. p. 67. C. a p.68.c. en vit autour de Bagai.

'Paul & Macaire approchant donc de cette ville, un autre Donat qui en estoit Evesque [pour les Donatistes,] se resolut de les empefeher d'y entrer, afin de mettre quelque obstacle à la réunion; & pour cela il envoya aux lieux voifins & par tous les marchez, avertir les Circoncellions de se rendre promtement en troupes à Bagai. Nous avons vu ce que c'estoit que ces Circoncellions, & comment le Comte Taurin les avoit dissipez à la priere mesme de leurs Evesques, Mais ils s'estoient deia retablis. & ainsi Donat de Bagai n'eut pas de paine à assembler contre Macaire une troupe de ces furieux, d'autant plus à craindre

pour la vie des autres, qu'ils se soucioient moins de la leur propre. 'Il ne les eut donc pas plustost avertis, qu'on vit de tous costez

une multitude infinie de ces desesperez se rendres à Bagai, où Donat]leur avoit fait preparer des vivres, ayant fait de l'eglise un grenier public. Là ces dignes défenseurs du schisme n'attendoient plus que fur qui exercer leur rage; & ils se seroient portez à tous les excés les plus violens, s'ils n'avoient esté arrestez par les foldats qu'on fut obligé de faire venir. Car ceux qui portoient les aumoines du Prince pour les diffribuer aux pauvres, apprehendant les emportemens de ces furieux & pour les threfors dont ils estoient chargez, & pour leurs propres personnes, ils ne trouverent rien à faire dans cette necessité que de demander des foldats au Comte Silvestre, alors sans doute General de la milice d'Afrique, non pour faire violence à personne, mais pour empescher que ce Donat ne leur en fist: & ce sut par cette raifon qu'on commença à voir des foldats & des archers,

1. La Notice met Paga Le dans la Numidie, & on croit que c'est la messue que celle de Bagai, La VIR V. n.O. pluspart des manuscrits mettent Vagas dans S. Augustin au lieu de Bagas. 4 Aug. B g(.;6.P. Lcs

LES DONATISTES.

L'an de J.C. 348.

n autre folut de icle à la tous les itement ces Ciripez à la

s on ne 340.

me'que :

I a efte v.sr.

· estoit.

hiftoire

ecifions

umidia; "

en effet o

nees, Et

Procon-

imel'on

r contre raindre la leur

Ket.

igai, où l'eghie n'attent portez frez par retoient apprehecfors

hrefors mes, ils mander ral de la e, mais ar cette

que celle de li-

Les foldats approchant, les fouriers à cheval avancerent p.et.c. les premiers selon l'ordinaire : mais au lieu d'estre receus avec le respect qu'on leur devoit, selon S. Paul, scomme agissant au nom duPrince, l'ils furent attaquez par ceux dont le nom devint p.69.470.2. celebre, à cause que les Donatistes les reprochoient sans cesse aux Catholiques, c'est à dire par Donat & Marcule, [qui pou- p.70.2. voient alors estre à la teste des Circoncellions : car ils avoient toujours quelque Ecclesiastique Donatiste pour chef dans leurs violences.]'Dans cette premiere attaque les cavaliers Romains 🤋 🙉 🕰 furentmaltraitez, & obligez deserctirer vers leur gros, avec perte de deux ou trois des leurs. Mais les Circoncellions ne gagnerent à ce petit avantage que d'apprendre aux autres ce qu'on leur pouvoit faire fouffrir, & de donner la regle du traitement qu'ils meritoient. Aussi les soldats irritez par le sang de leurs compagnons,& fe regardant tous outragez en leur perfonne, ne refpiroient que la vengeance; & il n'estoit plus au pouvoir de leurs chefs de les retenir. C'est ainsi, dit Saint Optat, qu'on fit ce qui servit depuis de pretexte aux Donatistes pour rendre la réunion odieuse 3'quoiqu'on n'en pust justement accuser que les Dona. p.es.c. tifles melmes, qui avoient pris les armes les premiers, & qui وه معانية بناء والمعانية بناء المعانية والمعانية والم avoient micux aimé perfeverer dans le schisme que leurs peres leur avoient laissé par succession, que d'embrasser l'unité que Dien recommande partout, Car pour les Evesques Catholiques .. ils n'avoient point eu de part à cette rencontre,ne l'ayant apprife, non plus que les Donatiftes, que par le raport des autres. Et il b. estoit encore plus injuste de vouloir par là décrier la réunion, quiestoit toujours sainte, quand ceux qui en estoient les ministres

m'eusten pas esté des faints. Les Donatifles parloient d'un Pri. Lepageauts.

marqu'on pretendait avoir fuit quelque voyage que vec Macaire.]

& qu'on foupçonnoit luy avoir conseillé ce qu'il fit.] Mais ce
n'eltoiene que des soupçons, sur lesquels exe Everque n'avoir
jamais été ni condanne, ni messire accuséljuirdiquement.]

## 

## ARTICLE XLVII.

Mort de Donat & de Marcule.

Le nombre de ceux qui peuvent avoir alors perdu la vie, Opt. Lyp. 1942.

Mais ils le plaignoient furtout que Macaire avoit fait mourir 2002.

Le Paul ty Mar ne diappur feurans.

\* H:ff, Eccl. Tom.VI.

1

L'ande J.C.

27.p.99.t.b. 410 Ja.h.11.p.43. 2 d. 6 dilit. P. r IblinCre.1.r.e. 49.P.190.1.d.

Aug.li- P.I.E.e. Donat & Marcule,'Ils disoient qu'on les avoit precipitez, 148. 2Marcule du haut d'un rocher, & Donat dans un puits; b& ils reprochoient ces morts aux Catholiques comme la chose du monde la plus odieuse, Cependant il y avoit beaucoup de personnes qui croyoient que ces deux chefs des Circoncellions, comme lesappelle S. Augustin, s'estoient precipitez eux melmes; & qu'on avoit faussement attribué leur mort aux officiers Romains, (c'est à dire à Macaire,) pour en couvrir l'infamie, & rendre les Catholiques odieux. Et assurément il n'y avoit rien de plus ordinaire aux Circoncellions que de se precipiter, au lieu que jamais les loix Romaines n'ont ordonné ce supplice. C'est pourquoi S. Augustin trouvoit cela plus probable, quoiqu'il ne

Br.P.J.s.C.14.P.

voulust pas l'assurer, laissant à Dieu la connoissance de ce fait. 'Il sussificit à l'Eglise que les Donatistes ne pussent pas prouver qu'ils eussent este executez par l'ordres de Macaire Jou d'aucun autre, ni que les Evesques Catholiques eussent consenti à leur mort. Car il est vray, dit S. Augustin, qu'aucun homme de bien

"n'approuve dans l'Eglise Catholique qu'on punisse de mort les mo places. heretiques mesmes. Nous n'approuvons point non plus qu'on rende le mal pour le mal, quelque petit qu'il foit, dans le desir de se venger : & nous detestons entierement ceux qui sous pretexte de travailler pour l'Eglise, s'enrichissent des biens des particuliers. Toutes ces choses deplaisent aux bons: ils les emperchent quand ils le peuvent, & ils les tolerent quand ils ne peuvent pasles empelcher, en les regardant neanmoins toujours comme des choses condannables,

Opt.1.1.p.69. p.70.

'Mais foit qu'on pust excuser ou non la conduite de Macaire, qui avoit agi par l'autorité publique des loix & du Prince, les Donaristes n'avoient nul droit de s'en plaindre. Des heretiques obstinezcommeDonat&Marcule, Sedesrebellesqui prenoient les armes contre les ministres de leur Empereur, meritoient bien le dernier supplice. Les Donatistes ne manquerent pas cependant d'en faire "des Martyrs, & ils juroient par leur nom comme Nora 24. par la chose du monde la plus sacrée. C'estoit sur quoy leur elo-

p.69.c|Aug.in Jo.h.11.p.43.2.d. in Crc. I. z. c. 41, p.188.1.2. dlit.P.l.1,c.14. P.97 I.b. Carr.c.1.5 187. P.sos.c.

quence s'étendoit avec plusde plaisir & plus de pompe. Il semble qu'ils les appelloient leurs fages & leurs prophetes, Dans la Conference de Carthage, Dative Evefque Donatifte d'un lieu appellé Nova-Petra, se vante qu'il n'avoit point d'adversaire Carholique dans son siege, parce, dit-il, que c'est là qu'est le "venerable Marcule, dont Dieu vengera le sang au grand jour dominion du jugement.

L'andeJ.C. 348.

Land

St ils

fe du

ons, mcs;

Ro-

. &

rien

lieu

:"cft

l ne

ait.

cun

cur

'on

:fir

rc-

ics

71-

ne

es

ŋt

'n ic North

les moples

LES DONATISTES.

'Il semble qu'on peut tirer de S. Optat que Donat & Marculé Opt.1.3.p.70.a.

estoient Evesques: Et cela est certain de Marcule.[S. Augustin Anal.s.4.p.106, donne mesme lieu de croire que Donat est l'Evesque de Bagai, qui avoit assemblé les Circoncellions: ]'car il l'appelle Donat de Aug, in Jo, b. 11.

'On nous a donné depuis peu l'histoire de la mort de Marcule, Anal. 2.4 p. 105. faite peu de temps après par un Donatifte, qui donne à ce martyr du schisme tous les eloges qu'on se peut imaginer. Elle porte que p. so. aprés avoir étudié les lettres humaines, & avoir esté ce semble quelque temps dans le bareau, il passa à l'état ecclesiastique, & fut fait Evelque[d'un lieu qu'elle ne nomme pas.]Macaire & Paul, que cet auteur appelle des bestes cruelles. & surtour Macaire, ayant esté envoyé par l'Empereur Constant, pour obliger, dit l'auteur, le peuple Chrétien à entrer dans l'union des Traditeurs, on y employa les épées nues des foldats, le bruit des trompettes, & la terreur des dragons qui servoient d'étendars

aux troupes. Cet auteur avoue neanmoins que Macaire ne paoy, travailla dans les autres provinces à procurer l'union que par adresse [& par douceur;] & il ne l'accuse d'avoir employé la violence que dans la Numidie contre Marcule.

'Il pretend que le Concile des prelats de leur communion p.107. ayant deputé à Macaire dix Evesques, dont l'un estoit Marcule, ils le rencontrerent en un lieu nommé Vegefelle, & qu'il les fit aussitost depouiller & lier à des colonnes.[Dans toute la suite neanmoins il laiffe les neuf autres, & ne parle que de Marcule, l qui fut dit il fustigé, mené en diverses villes de la Numidie à la p.108. fuite de Macaire, puis enfermé pendant quatre jours dans un chasteau nommé Nova-Petra, & enfin precipité du haut d'une p.109. roche voifine le dimanche au point du jour fur la fin de novem- p.105. v. 12 note bre, selon le titre de cette histoire, s'est à dire apparemment

le 16, qui tomboit au dimanche en l'an 349.]

ARTICLE XLVIII.

D'Isaac, Maximien, & de quelques autres pretendus martyrs des Donatiftes.

UTRE Marcule, S. Augustin remarque que les Donatistes Aug. in Cre. 1. 2. Jobjectoient aux Catholiques la mort de trois autres per- c.49. p.190.1.d. fonnes : mais il ne s'estoit point informé de ce que c'estoit. Donat de Bagai est certainement l'un de ces trois. Les deux autres

Anal,t 4 p.119. pourroient bien estre [Isaac & Maximien dont le P. Mabillon nous a donné l'histoire, écrite d'un style extremement enssé, par un Donatiste nommé Macrobe: [& je ne voy rien qui nous empesche] de croire avec ce Pere, que c'est leur Evesque de præf, Rome, [dont nous avons deja parlé.] Ce Macrobe estoit alors p.111. forti de Carthage, où il esperoit neanmoins de retourner. Il par le p.119.

comme ayant esté témoin de l'histoire qu'il raporte, laquelle estoit arrivée dans la jurisdiction du Proconsuls de Carthage,] lors ce femble qu'on travailloit à la réunion.

P.110.

4 p 111.

D.121.

P.124

P.125.

[Le commencement de cette histoire est perdu: de sorte qu'on ne voit point qui estoit Maximien, ni pourquoi il avoit este pris.] 'Il paroift seulement qu'il avoit esté battu avec des lanieres plombées, & avec des verges. Isaac present à son supplice, ne pouvant, dit Macrobe, retenir sa joie, s'écria tout d'un coup; Venez traitres de Traditeurs, "vantez nous la folie de vostre « falvare. unité. Le Proconful témoin [de cet emportement contre le « respect dû aux magistrats,& contre cette unité qui fait la joie de ceux qui ne font qu'un avec J.C, Jerut le devoir punir. Isac fut arreste, & traite en melme temps comme Maximien puis ils furent tous deux condannez à l'exil, & envoyez en prison, [en

attendant qu'on pust les mener au licu où ils estoient releguez.] Ifaac mourut dans la prison'le samedi 15 d'aoust see qui ne convient pas au temps de Macaire, s'il n'y a faute, l'Macrobe ajoute que le lendemain le Proconful, au lieu de permettre d'enterrer le corps d'Isac, le fit mettre sur un vaisseau avec Maximien qui vivoit encore, & les fit jetter dans la mer. Leurs

corps furent portez au bord, où ils furent trouvez au bout de six jours. & enterrez folennellement comme des martyrs par ceux de leur fecte. On ne voit pas neanmoins qu'ils aient esté celebres

parmi cux comme Donat & Marcule.]

p.116,117. 'Macrobe dit que les Donatistes de Carthage leur avoient donné l'exemple du martyre par leurs confessions frequentes; & il adresse leur histoire à ceux de Carthage, pour les exhorter. dit il, à les imiter eux mesmes, afin qu'il pust aussi écrire leur histoire aux autres. [Il ne fut pas sans doute exaucé,] & quoique P.127. le copifte de fon ouvrage luy donne à luy mefme le titre de tres heureux martyr, on ne voit pas neanmoins dans l'antiquité que les Donatiftes accufaffent les Catholiques d'avoir fait mourir præf. plus de quatre personnes de leur secte. Il ne faut pas oublier la

remarque que fait le P. Mabillon fur cette piece & fur les actes de Marcule; Qu'on n'y voit point cette simplicité Chrétienne,

L'an de J.C. 343.

ıbillon 148

enflé.

II nous

rue de

t alors

I parle

quelle

hage,]

qu'on

pris.]

njeres

ce, ne

coup;

ere le «

oie de

ac fut

uis ils

n,[cn

tucz.]

mi ne

robe

ettre

avec

eurs te fix

ceux

·hrcs

pient

IECS; rter,

leur

que res

auc

rir

r la

Aes me,

roftre a Ala

& ces réponfes courtes, mais pleines de pieté, & animées du feu de la charité, qu'on admire dans les actes authentiques des vrais Martyrs. Pour le fond mesme, il est certain que les Donatistes ontesté capables de l'invenrer, & nous avons vu que S. Augustin conteste absolument ce qu'ils disoient de Marcule, & sur des

raisons tres fortes.] 'Ce Saint deplorant l'aveuglement des peuples qui rendoient Aug, in Par.1.3. à ces miserables, & aux autres martyrs de leur schisme, des c.c.p.p.a.a. honneurs qu'ils estojent bien eloignez de meriter : Au jour du jugement, dit-il, il n'y aura perfonne qui repande fur la tefte des autres le parfum de la flaterie, ou qui trompé par une vaine erreur, s'imagine que de malheureux dannez jouissent de la gloire du Ciel. On ne comblera plus de benedictions une vraie dureté couverte fous le faux titre d'une patience spirituelle. On ne vantera plus le courage de ceux qu'on verra bruler dans l'enfer. Personne alors ne jurera par les cheveux blanc de ces per compages testes insensées, ou "par les membres & les tombeaux de ces gents qui n'ont point connu la voie de la paix. Car voilà comment on trompe maintenant les peuples pour les separer de l'unité, & les attacher à son partison a l'insolence de comparer aux couronnes des Martyrs les fupplices que des criminels ont endurez en punition de leur schisme; & l'on a ainsi la vaine satisfaction que

des troupes de gents furieux font une feste du jour auquel ils ont receu les chattimens qu'ils meritoient,

'Voilà ce temps de Macaire fi fameux dans l'histoire d'Afrique, ep. 161.201. P. 21. que les Donatiftes reprochoient sans cesse aux Catholiques, a hill. I.l.c. eq. cause duquel ils les appelloient Macariens, b& l'Eglise se parti p.119.1.21092. de Macaire, quoique la pluspart des Catholiques ne sceussent P.486.3.4. ni qui estoit Macaire, ni s'il avoit fait punir quelques personnes. p.106.1.a. bjep. Les Donatiftes pretendoient que Macaire devoit avoir esté 161.p 276.277. feparé de la communion par les Evefques Catholiques. dMais 112. outre que fon action pouvoit eftre tres legitime; equand me fine 49.69.114 il eust este coupable, on ne pouvoit pas le condanner, dit Sainr (p. 14.113. Optar, puisque personne ne s'estoit presenté pour l'accuser. On Aug. abc. p. 4.1, pouvoit encore moins condanner l'Eglife, qui n'aprouvoit point 6.4. l'action de Macaire en cas qu'il eust esté trop cruel, non plus que les autres fautes de fesenfans, qu'elle punit lorfqu'elle le peut, & P.5, a.b. qu'elle tolere lor squ'elle ne les peut pas punir, en attendant le jugement que J. C. en doit faire.

Car pour ce qu'ils pretendoient que c'eftoient les Catholiques Ope (a.p.3), bj qui avoient demandé des foldats contre eux, S. Oprat foutient 36.b.

113 que cela est absolument saux, '& qu'on ne peut dire qu'aucun 348.

I.'an de J.C.

1.1 p.53.b.c.

Evefque ait eu part à ce qu'ils pretendoient tenir de la cruauté, ni mesine aucun Fideles particulier.]'Mais quoy queMacaire ait pu faire, les Donatiftes avoient grand tort de s'en plaindre, eux qui commettoient tous les jours tant de cruautez par leurs

Opt.1,1,p.61. P.68.69.

Circoncellions, & quine souffroient que ce qu'ils avoient merité par leur schisme, dans lequel ils demeuroient endurcis, par l'infolence des deux Donats, '& par la temerité qu'ils avoient eue d'arraquer les premiers les foldats de l'Empereur.

## 

ARTICLE XLIX.

Macaire oblige les Donatistes à se réunir ; bannit Donat de Carthage & les autres Evefques obstinez.

Opt.1. s. p. 61.

[ CA 1 N T Optat ne dit point clairement ce qui arriva ensuite de la resistance des Circoncellions à Bagai, Mais autant que l'on en peut juger, ces seditieux ayant esté dissipez, l'Macaire ordonna abtolument aux Donatiftes de se réunir. Ce commandement produifit beaucoup de trouble & de bruit dans toutes les villes. Les Evesques Donatistes en prirent l'alarme, & dans cette frayeur, 'tous ceux qui ne vouloient pas se réunir,]s'enfuirent'avec leurs Ecclesiastiques, & quelques uns moururent [dans cette fuite. C'est peutestre pour ce sujet que Macrobe, comme nous venons de voir, avoit quitré Carthage.] Ceux qui estoient"les plus genereux, Jou plutost les plus obstinez, n'ayant forte point voulu quitter leur fiege, furent pris, & releguez fort loin de leurs villes.

p.61.a. p.61.62. p.64.4.

r.61. p.62.2,

'S. Optat dit que Macaire & les autres qui travaillerent à la réunion, firent beaucoup de choses"avec rigueur, mais que ce apor. ne fut ni selon le desir des Evesques, ni suivant leur conseil, ni de leur confentement, ni avec leur participation : Que si, dit-il, ces violences ont deplu à Dieu, & l'ont affligé[en la personne de ses serviteurs qui les condannoient, Jsa justice les permit en punition de vos crimes qui l'irritoient.[Et quoy qu'on ait pu Conc.r.a.p.711. faire, l'cela n'a pas dû empescher que les Evesques ne louassent Dieu de la paix qu'il rendoit enfin à son Eglise.

Opt.1.3.p.74.2.

'Il semble qu'on eust déja fait d'autres fois quelque sorte de réunion, & qu'elle n'eust point duré; mais nous ne voyons rien de clair sur cela.]'Ainsi c'est apparemment à ce temps-ci qu'il Bar. 348.5 44.

z. in dolore Dei a nart plorantis.

Lain

を楽楽

erthage

enfuite
int que
acaire
nmantoutes
edans
]s'enurent
irobe,
ix qui
ayant fees
t loin

it à la
ne ce det
il, ni
lit-il,
onne
it en
it pu
fent

e de rien ju'il faur raporter ce que S. Optat dit en un autre endroit, quoiqu'on y life le nom de Conflantin au lieu de celui de Conflantin. Car il fait le parallele de celui qui avoit ofté la liberté aux Donatiftes, avec Julien qui la leur avoit rendue : & nous n'avons point de preuve qu'il y ait eu aucune réunion fous Conflantin. Souvenez.

» preuve qu'il y ait eu aucune réunion fous Constantin, Souvenez Opt.1.1 p. 14.2.b. " vous, dit-il aux Donatistes, de cet Empereur Chrétien, des » fervices qu'il a rendus à Dieu, des desirs ardens qu'il avoit de " réunir toute l'Eglife, afin que cette fainte mere cust la joie de » voir dans tous fes enfans un mefine cœur & une mefine ame par » toute la terre, sans schisme, sanspartialité, sansaucune dissension. » Il rétablit effectivement l'unité de la communion, & réunit ainfi » les femmes avec leurs maris, les enfans avec leurs peres, les freres » avec leurs freres. L'Afrique, les pays que la mer en separe, les » peuples de l'Orient, tout se trouvoit uni par le lien d'une heu-» reuse paix : l'Eglise voyoit enfin tous ses membres ne faire plus » qu'un melme corps. Le demon, toujours ennemi de la paix,n'en » gemissoit pas moins que de se voir abandonné dans ses idoles, & » les sacrifices profanes défendus par l'autorité d'un Prince Chré-» tien. Les chefs de voltre faction estoient en mesme temps ren-» fermez dans les lieux où leur obstination les avoit fait releguer. » La paix si cherie de Dieu regnoit ainsi parmi tous les peuples. " Vous seuls estiez dans la tristesse avec le diable, luy caché dans » ses temples, vous bannis dans des pays étrangers. Cette des. scription de la fin du regne de Constant est d'autant plus juste, que Dieu s'estoit encore servi de luy pour rendre la paix à l'Eglife d'Orient par le rétabliffement de Saint Athanafe & des autres Prelats perfecutez par les Ariens : & mefine Urface & Valens qui troubloient presque seuls la paix de l'Occident. prirent alors le parti de se soumettre à l'Eglise.

I. an de I.C.

les Donatistes à la réunion, laissant les moyens à sa discretion 141.

fans les luy specifier.

Il n'y a point d'apparence que tous les Evesques Donatistes aient refute de confentir à l'union. Il ven eut fans doute plusieurs qui se réunirent, quoiqu'il soit difficile d'afforer si c'est de cela que parle]'le Concile d'Afrique du 13 septembre 401, lorsqu'il dit que des le commencement on avoit permis aux Clercs

Aug in Cre.1.2. 6.10.pi171.2.4.

Donatiftes qui revenoient à l'Eglife, de demeurer dans leurs fonctions, & que presque toutes les villes d'Afrique en servoient de preuves. Crescone Donaciste faisoit vers 402 un reproche à l'Églife Catholique, de ce que Candide de Villerege & Donat de Macomade[en Numidic,] Evesques Donatistes, avoient esté receus comme Everques par les Catholiques. S. Augustin ayoue le fait, & dit que ces Prelats estoient arrivez par une vie sainte au merite d'une honorable vieille sie [1] est difficile de croire que ce fust depuis le decret fait en 401 pour recevoir les Donatistes: Conc.t.2:p1096. '& il y avoit alors d'autres Evefques Catholiques à Villerege & à Macomade, favoir Crescones & Aurele, Ainfiil y a apparence

66.2. JA. L.C. J.

que Candida & Donats'estoient réunis auparavant, c'est à dire du temps de Macaire, L'on remarquoit du temps de S. Augustin diverles Eglifes, qui ayant embraffe autre fois l'union par la terreur des loix impériales, s'y estoient maintenues avec beaucoup de fidelité & de fermeté. Ce que nous verrons après le retour des Donatistes sous Julien, nous oblige aussi de reconnoistre que diversEvefouesDonatistes s'estoient réunis à l'Eglise, & y avoient esté receus dans leurs dignitez.

Conc. p.717.c.

[Il femble qu'on puisse raporter à cela]'ce qui se trouve dans le premier Concile de Carthage, qu'Optance s'estant representé [pour estre receu dans l'Eglise, ] Antigone Evesque de Madaure [en Numidie, ]avoit fait un accord avec luy, figné de l'un & de l'autre, & qu'ils avoient divise les peuples entre eux. Antigone fe plaint donc que nonobstant cet accord. Optance alloit voir les peuples attribucz à luy Antigone, taschoit de les usurper, & de les porter à le confiderer comme leur pere, & Antigone comme un'intrus. Gratus de Carthage répondit qu'il estoit virieum. assurement bien fascheux qu'Optance attirast à luy des peuples incapables de decouvrir fa malice, contre la discipline, contre la tradition de l'Evangile, & contre les conventions de la paix. On « ne feroit pas, dit.il, ces mauvais traitemens à un collegue, si on « crovoir qu'on les pust recevoir des autres. Il faut donc que les « 12

D. ou peuteltre, en lifant derelegatiet : Car jaman perfonne n'en autris y e.u un autre pour collegue dans for descript, s'il cuff cra en recev ic un sal traine, eve.

articles.

L'an de J.C.

Lor Londe 348.
Cretion 348.

natificas luficurs de cela orfqu'il Cleres ns leurs rvoient proche

Donat ent efté n avoue e fainte sire que atiftes] rege & sarence

diredu ultinditerreur onp de our des ire que

e dans efente idaure 1 & de igone it voir ier, &

igone
effoit som
uples
tre la
x. On a
fi on a
ne les a. a

n paralis

"a tricles accordez fubliftent dans leur vigueur, ou que fi Optanco "ne fe tient pas dans fes bornes aprés avoir efté averti," il soir "foumis à la ditejpine eccelsfieltique: & tout le Concile répon-"ott, Qu'on obsérve la pais, qu'on garde les articles dont on eft » demeuré d'accord.

"Il demoura toujours quelques eglifes aux Donatiftes, gouver- App-paignées par leurs Prefites, & cela par le fécours des Circoncellions 184.1.4.
qui en chassionent les Carholiques, 31 faut raporter à ce tempsci ce que S. Augustin dit estre arrivé avant la loy par laquelle ils se rejoussionent avoir recouvré leur liberté, se qui se peut entendre de celle de Juliene & on ne voir pas que hors ce tempsty. S. Austra Ci el Bonatiftes saient jamais sets faus Evelques. Ne Ammojins "il

tin note 4 y a affez d'apparence que S.Auguftin parle d'une loy d'Honoré
en 40 par l'Etal paroifi Par le meine Saint, que des le temps de in Parlacat.
Conflantin les Donatifles n'avoient confervé leurs eglifes que para la violence de leurs Circoncellons.[Ainfi rien ne nous
empefche de croire que le felhime fue entirement éteint par
Conflant, comme les termes du premier Concile de Carthage
& de S. Optar, portent à le croire.]

ARTICLE L.

Culomnics des schismatiques : De Vitellius écrivain Donatiste : Parmenien succede à Donat de Carthage.

N crut ce semble devoir honorer la réunion par quelque fette foliennelle, dont la joie fut troublée d'abord par ceux qui estoient plus obstinez dans le schiffne. Car ils/firent courir le bruit que l'aul & Macaire viendroient pour assister quand on preparerois solennellement l'autel, ils seroient parosistre une image que l'on mettrois sur Jautel, ain d'offire ensuire le Sacrifice. Ce bruit se repastituniver sellement parmitous les peuples, & saint se purent s'empecher de dire hautement, Quequiconque gousterois ou recevroir quelque chose du facrifice de l'union, c'estoir comme s'il participoir aux sacrifices des idoles. Et on eust cu raison de le dire, c'erie S. Optat, si un bruit si crange se fust trouve vertiable.

'Mais quand Paul & Macaire furent venus à l'eglise, on ne c.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Q

vit rien qui approchast de ce qu'on avoit public si faussement, 348, Les yeux n'y apperceurent rien dont des Chrétiens dussent avoir de l'horreur; & l'on reconnut que tout ce que l'on avoit fait apprehender, estoit sans aucun fondement. On ne trouva que "la fimplicité ordinaire; & les ceremonies folennelles se puitan firent de la maniere accoutumée. Ainsi quand on vit qu'on n'avoit rien changé, ni ajouté, ni retranché aux Sacrifices divins, la paix fut embraffee par ceux qui l'aimoient; ceux qui avoient esté troublez par ce faux bruit, furent raffermis par la connoissance de la verité toute pure & toute simple; & ceux qui avoient detourné les autres de la réunion comme d'une idolatrie, l'embrasserent eux mesmes de toute la plenitude de leur cœur. n.p.147/Bar.149. Baudouin & Baronius croient que c'estoit l'image de Coustant

P.113.

que les Donatistes publicient qu'on devoit mettre sur l'autel. Aug. ep. 48.2.67. 'L'on voit par Saint Augustin que les Donatistes continuerent encore depuis à publier que les Catholiques mettoient je ne scay quoy d'extraordinaire sur l'autel; & cette calomnie en

empeschoit beaucoup d'entrer dans l'Eglise.

Ce fut peutestre dans la mesme assemblée s'que Macaire Opt.L3 p.111. parla publiquement au peuple, non "pour l'instruire, ce qui mattanti. appartient aux Evesques, mais parcequ'il avoit quelque chose

à declarer: & il le fit "comme dans un discours ordinaire, & non nuit, pas en faluant le peuple au nom de Dieu au commencement & à la fin du discours, comme les Evesques avoient accoutumé de

faire.

Aug,lit. P.l.z.c. 'Les Donatistes mettojent nommément Macaire entre les 92.p.117.f.a. persecuteurs de leur secte, qu'ils pretendoient estre peris miserablement par la vengeance de Dieu. Mais comme ils ne rapor-P.119.1.4. toient ni preuve, ni circonstance aucune de cette mort funeste, S. Augustin soutient [avec raison]qu'ils parloient en l'air, & qu'ils

n'avoient aucun fondement de ce qu'ils disoient.

Il paroist que les Donatistes demeurerent jusqu'au temps de Opt.1.3.p.69.ab. Julien en l'état auquel Macaire les avoit reduits, l'finon qu'ils fe plaignoient eux mesmes que depuis Paul & Macaire on avoit encore proferit quelques uns des leurs pour un certain temps.

Ills taichoient peuteftre dans leur exil de se consoler par leurs Genn.v.ill.c.4. écrits. Gennade parle d'un Vitellius Africain, qui pour défendre le schisme des Donatistes, fit un livre où il montroit que les serviteurs de Dieu sont haïs du monde ; & son livre pouvoit estre utile, s'il n'y cust pas attaqué les Catholiques comme des persecuteurs de la verité; ce qui marque peutestre qu'il écrivoit

ment.

avoit

n'2-

15.la

este

Dξ

LES DONATISTES.

aprés l'affaire de Macaire, mais aufitoft aprés, l'puisqu'il fleurissoit du temps de Constant. Il écrivir encore un autre ouvrage contre les Catholiques, qu'il accusoit d'avoir livré les divines Ecritures durant la persécution; & il en sir pluseurs autres qui regardoient la regle & la discipline ecclessatique, (& non les disputes, l'Il a aussi écrit contre les payens, I Je ne voy pas qu'il en

foit parlé nulle autre part. Pour ce qui est du grand Donat de Carthage nous ne trouvons point ce qu'il devint depuis son exil.]'Saint Optat dit que tout Opt.1,3.p. 66.e. le monde favoir que ce que dit le Prophete du Prince de Tyr, Qu'il ne mourroit point dans le pays, avoit esté verifié en luy, [Cela marque affez visiblement qu'il estoit mort en exil hors de son pays & hors de l'Afrique. On pourroit croire qu'il vivoit encore lorsque les Evesques Donatistes demanderent leur rappel à Julien en l'an 362, l'puisque dans la signature de leur requeste ils 🛭 ь. se qualifient le parti de Donat; si S. Optat ne nous assuroit qu'ils 4.6. le faisoient encore lorsqu'il écrivoit & lorsque Donat estoit certainement mort.'S.Jerome, au moins felon la traduction greque, Hier. v.ill.e. 93. dit qu'il vivoit sous Constance, squi fut maistre de l'Afrique en P.196.d. 353 au plustard. Mais l'on pourroit mesme l'entendre du temps que Constance regnoit en Orient, & Constant en Occident, avant l'an 350 comme S. Jerome paroilt l'avoir voulu dire felon fon texte latin, par où il aura plutost voulu marquer le temps où il a paru, que celui où il est mort. Sa chronique suppose qu'il

vivoit encore en 355.] 'Parmenien qui fut "fon fon successeur, avint avec les autres que Opt.1.3. P. 64. 41 Julien avoit rappellez d'exil. Il estoit étranger, et du nombre Aug. retr.l.a.c. de ceux que les Donatistes avoient gagnez en courant les mers "Opt.l.s.p.66. & les terres pour faire quelques proselytes, & qu'ils avoient b ordonnez dans un des lieux où ils estoient inconnus. Il avoit . 1.2.p. p. bin.p. changé de secte pour devenir Donatiste, & avoit peutestre esté 198.193. rebattizé. Il femble qu'il fust Espagnol ou Gaulois, Il falloit fans doute qu'il eust des qualitez exterieures fort considerables, puisqu'il avoit esté choisi par les Donatistes, estant étranger, pour remplir la place de leur grand Donat. Il n'y a point d'apparence qu'ils l'aient ordonné dans leur exil: & S. Optat marque assez que c'avoit esté à Carthage, l'Iorsqu'il dit que l'on avoit p.n.b. amené un étranger afin de l'ordonner hors de son pays pour des gents qui ne le connoissoient pas,[Il se rendit celebre par quelques écrits, dont nous parlerons dans la fuite.]

#. Sub Conflante Co Martineque, Il faut fant doute Conflamique,

Qij

# ARTICLE LI.

Concile general de Carthage sous Gratus.

L'AN DE JESUS CHRIST 349.

Conc.t.1.p.713. c|714.c|715.b. a p.717.c.

p.713.c.

27.1. L'Emble qu'aprés la réunion les Evefques d'Afrique aient le trenu des Conciles dans chaque province. Abondance alors Evefque d'Adrumer, circe un Concile de fa province, ¡c'elt à dire de la Byzacene, Jqui défendoir l'ufure aux Clercs.' Mais après ces Conciles particuliers, touer l'Épélié d'Afrique fe rafiembla

à Carthage, & y tint un Concile dont nous avons encore les Canons, Le jour ni l'année n'en sont pas marquez. Il est cerrain que c'est après le Concile de Sardique, '& après la réunion faite par Paul & Macaire. Mais il y a toute apparence que

rain que c'off après le Concile de Sardique, % a près la réunion faire par Paul & Macaire. Mais il y a toute apparence que c'effort immediatement après cette réunion, & durant'que Conflant vivoit encore, [c'eft à dire en 348 ou 349. Nous avons nieux aimé Laifer 348 pour la réunion, & metre le Concile en 349. Le nom de la pluspart des Evesques, ni leur nombre n'est

pas exprimé.]

de.

'Graius de Carthage qui prefidoit au Concile, commença
par rendre graces à Dieu d'avoir enfin terminé ce malheureux
fehnine, d'avoir regarde son Eglise, & d'avoir réuni dans son
sein tous ses membres disperses de costé & d'autre. Il ajoute que
se trouvant ainsi allemblez, il estoit bon d'examiner quelques
articles selon les preceptes de Dieu & l'instruction des Ecritures
divines; pour les regler en sorte qu'on ne relaschast point la
rigueur de la dicépisine Cartholique, & aussi qu'on ne sitt ries

a,b,c, a.b,Ful.F.5 175, p.18. Conc,p.714.c. de rop dur pour le temps de la réunion. On fit entiuer treixe Canons, dont le premier c'ité par Fulgentius Ferrandus, défend de battizer ceux qui l'auront esté une fois, aprés avoir confessé la foy Catholique sur la Trinité & sur la resurrencion de JC. Surquoi Gratus dit que c'éstoit dans la rebaptization qu'avoir principalement confisé la sureur du schisses, s'ell loue Dieu d'avoir accordé à leur temps de pouvoir liberment sirre rece-

d'avoir accordé à leur temps de pouvoir librement faire recevoir aux ames fideles la discipline ecclefiastique [sur ce point.]

'Il ajoute ensuire ces paroles si humbles: Quoique vostre pru-«

s. On lit Constantin dans le trate du Concile : Il faut assurément Constant , comme on l'a marqué
à la marge.

Concl. p. fal. h. 2. le trete et Carrhage, qui ne fait point de fens, Il faut apparemment Casholica (Cet deux fautes ne

1 e texte a Carrhago, qui ne fait poins de fens. Il faut apparemment Carbolica. Ces deux fautes r
font point corrigées da 18 l'edition d'Ho Renius,

Kutul

1/1

100

п

5 27.

» dence foit fuffiámment éclairée de Dieu, & que la grace de la paix de l'unité vous faffe meriter de recevoir avec abondance » les faveurs du Ciel, & quolque je ne fois que l'un d'entre vous, & le compagnon de voftre follétudel pafforal. 3 neanmoins pour » fatisfaire à l'ordre de l'Eglife, [& à l'obligation du rang que je « tiens, je vous propoferai encore quelques articles. Il propof à « tome le fecond Canon, par lequel le Concile défend d'avilir l'honneur des Martyrs en le communiquant à toutes fortes de perfonnes que l'Eglife par miféricorde vouloit qu'on enterraft; & en donnant ce titre à des gents, qui s'effoient precipitez par folie, ou qui effoient morts de quelque autre manière digne de leurs pechez, & non pas comme les veritables Martyrs; & il ordonne que les laïques qui tomberonten cette faute feront mis en penience, & les Ecclefialtiques privez de leurs honneurs, s'ils v tombent aprés en avoit déia

Donatiftes.]

'Le troifieme[qui eft cité dans l'abregé" de Ferrand, & appliqué aux Clercs, Idéfend à tous ceux qui renoncent au mariage de demeurer & melme de frequenter avec des personnes étrangeress s'un autre fexe, liur peine d'excommunication; pour eviter ou les fautes ou les seandales qui naissoient de ces unions pretextées de charité. Le quarrieme étend la melme ordonnan. Ente-ce aux personnes veuves s'Mais il n'en doit faire qu'un avec de caux personnes veuves s'Mais il n'en doit faire qu'un avec la

esté fait dans chaque Conciles des provinces d'Afrique: & il regarde sans doute Donat, Marcule, & les autres Martyrs des

precedent, puisque Ferrand en citant les Canons suivans, met toujours un nombre de moins.

conjours in nomore et moins.

Le cinquieme est extraordinaire.] Primat Evesque de Vegesselle a, qui en a fair la requission, demande d'abord qu'il stoi ordonne qu'on ne pourra recevoir ni recenir un Clerc étranger sans setteres des in Eves de lon Evesque. [8 Ferrand" cité sur cela le quatrieme Canon de ce Goncile, Mais Privat apoue en sitiet qu'on ne pourra non plus prendre un laique d'un autre diocese pour l'ordonner, fans le seu de son Evesque. Surquoi Gravus sit que cette regle conserve la paix, 'se qu'il se souvent que dans le Concile de e. Sardique on avoit ordonné que personne n'usurpat celui qui estoit d'un autre diocese, mais que celui qui en avoit besoin le devoit demander à son collegue. [Le consentement du Concile n'est pass expriner, maissi le Laut apparemment supposer. Nous net rouvons pas neamonins que cette ordonnance soit autorisse in par les Canons des autres Conciles de ces premiers fiecles,

O iii

LES DONATISTES. ni par la pratique de l'Afrique mesme, comme on le voit par 349.

l'ordination de Saint Augustin, & l'histoire de Pinien. Il paroist qu'on ne regardoit un homme comme attaché à une Eglise particuliere, que lorsqu'il y estoit ecclesiastique.]'Dans le Concile mesme de Sardique, nous ne trouvons rien de cela que pour

les Clercs, ou au moins qui ne s'y puille ou melme qui ne s'y doive raporter. Il n'y a que le 14º Canon du Concile d'Elvire, t.1.p.974.c.d. qui défend d'ordonner ceux qui auront esté battizez dans une autre province.[Mais ce n'est pas qu'il les considere comme attachez à une autre Eglise, d'où vient qu'il parle de la province. non du diocese.]C'est parcequ'on ne connoist pas leur vie &

leurs mœurs. [Ainsi cela ne regarde pas ceux qui sont établis depuis longtemps en un lieu.]

t.s.p.716 a.

d.c.

2.b.

Le sixieme Canon, sque Ferrand "cite pour le cinquieme, ] 511% laisse aux Clercs à cause de la dureré des cœurs, le choix de demeurer dans leur de degré, ou de prendre le soin des affaires d'une maison, mais leur défend de faire l'un & l'autre ensemble, jugeant ces deux emplois incompatibles.'C'est pourquoi le 8° defend d'ordonner ceux qui seront engagez dans ces fonctions feculieres, aufquelles il joint les ruteles, jusques à ce qu'ils en foient degagez, & qu'ils aient entierement rendu conte. Alors

il permet de les ordonner, si leur vie est tout à fait irreprocha-

ble, & fi on les demande,

'Le neuvieme continue la mesme matiere. Le sens general, [comme l'a pris Ferrand, "qui en fait le huittieme Canon, ]est s 131: que l'on ne prendra point des Clercs: pour avoir soin des biens & des depenfes d'une maison. Le Concile marque qu'il y avoit des loix imperiales pour défendre d'engager les Ecclefiastiques à ces emplois: & il espere que les laïques qui seront Chrétiens, ] jugeront que ces loix de l'Eglifes de l'Etat lleur sont mesme avantageuses, sen les empeschant de profaner l'état Ecclesiastique.]Que si[les payens ou d'autres]veulent troubler les Clercs dans cette exemption que les Empereurs leur donnent, Gratus promet que l'Eglise les soutiendra. On ne peut pas neanmoins tirer de là que l'Eglise d'Afrique eust déja ceux que l'on qualifie Défenseurs, qui estoient des laïques commis pour soutenir ses droits, puisqu'elle en demanda à l'Empereur du temps de Saint Augustin.]

'Le settieme Canon, sque Ferrand "conte le sixieme, défend s 116. d'admettre à la communion des Clercs & des laïques d'un autre

2. apothecarii val ratiocinateres.

15 Ω

5 118. c & blis

V. 5 44. S IIJ.

le demande.

les autres. Il ordonne donc que les Diacres seront jugez par trois Evelques voifins, les Prestres par six, & les Evelques par douze.

'Ce Canon du Concile de l'Évesque Gratus sut raporté tout 1.4.p.1636.b. enrier dans celui de Carthage en l'an 526. 'Le douzieme regarde la plainte d'Antigone de Madaure 1.29.717.0.

contre Optance, de quoy nous avons parle "ci-dessus. Le 130, e, [conté le douzieme par "Ferrand,]confirme le decret du Concile de Byzacene, qui défendoit aux Ecclesiastiques de prester à usure. Gratus dit que si on reprend l'usure dans les laïques, on la doit encore bien plus condanner dans les Ecclesiastiques : & tout le Concile la condanne comme contraire aux Prophetes & à l'Evangile, Ce Canon est sans doute celui qui fait le cinquieme p.1091. qFul. F. de la Collection Africaine, quoique par une faute ordinaire il h.p.in. y foit attribué à Aurele, J& qu'on y ait ajouté quelque chose au commencement, tiré du dixieme Canon de ce premier Concile

de Carthage. Tous ces Canons sont faits à la requisition de Gratus, ou à

celle de quelque autre Evesque, appuyée par Gratus, & confirmée par l'approbation de tous les autres en corps. | Gratus Cont.t.s p.718. conclud de melme le Concile, en faisant ordonner l'excom- b.c. munication contre les laïques qui en violeroient les decrets, & la deposition contre les Écclesiastiques; de quoy on fait un quatorzieme Canon; & puis il demande la fignature des Evefques, qui est perdue, Nous avons aujourd'hui deux editions de pasta. ce Concile, l'une ancienne, l'autre donnée par Holstenius sur un manuscrit du Vatican, laquelle corrige quelques fautes de l'autre, & en laisse neanmoins encore d'assez considerables.] 'Schelstrate les a fait imprimer ensemble dans son histoire de Schel,afr.p.190-

l'Eglise d'Afrique.

1. C'eft un recueil de divers Conciles tenus en Afrique du temps de S. Augustin,

diocese sans lettres de leur Evesque, depeur que des personnes

qui n'osent communier en un lieu, [parcequ'elles sont separées

de l'Autel, ]ne communient secrettement en un autre, & que cela ne trouble la paix & l'union qui doit estreentre les Evesques. 'Le dixieme, [conté par Ferrand' pour le neuvierne, ] détend etzz.

à un Evesque d'usurper les paroices & les peuples d'un autre Evelque, [en faifant quelque fonction dans fon diocese] sans qu'il

L'onzieme, [conté le dixieme par "Ferrand, ] regle de quelle p.717.1. maniere on doit juger les fautes que les Clercs inferieurs font contre ceux qui sont audessus d'eux, & generalement toutes

L'andel C. [Ferrand Diacre de Carthage au VI. fiecle, cite, comme nous 149, 158. avons dit, la plufpart des Cauons de ce Concile de Carthage tenu fous S. Gratus : Car c'est ainsi qu'il le qualifi : ]'Et l'Eglise d'Afrique"honoroit en ce temps là sa memoire le cinquieme de Nor 1 26. may. [C'est, aprés S. Cyprien, le plus ancien de tous les Evesques de Carthage dont la feste soit marquée dans le calendrier de

cette Eglife. Il estoit mort avant le Concile de Rimini, auquel Mabi.iz.E.p.13. Restitute de Carthage assistoit sur la fin de l'an 359.] On trouve à Milan dans un ancien manuscrit, un discours sur la feste d'un Evefque nommé Gratus.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE LIL

De ce qui s'est passe en Afrique touchant l'Arianisme : De S. Restitute Evefque de Carthage.

L'AN DE JESUS CHRIST 358.

Flier, v.ill, c.:ot. p. 198. d. Mar. V.1. 1.p.

198.d.c.

DURANT le temps que les Evesques Donatistes demeu-rerent bannis, l'Occident où Constance dominoit aprés avoir défait Magnence en 353, fut agité d'une tempeste furicule par l'Arianisme. Il nous reste fort peu de monumens où nous puissions voir quelle part a eu l'Afrique à cette agitation.] Victorin"qui estoit de ce pays, & qui enseignoit alors la rhetorique v. Saint à Rome, nous apprend que les ennemis de la Confubstantialité Simplicien. se vantoient que les Africains & tous les Orientaux estojent de leur sentiment. Et neanmoins pour le faire recevoir en Afrique, ils avoient esté obligez non seulement d'y écrire qu'il falloit rejetter de l'Eglise la Consubstantialité, & recevoir la ressem-

blance de substance, mais aussi d'accompagner leur lettre d'un commandement imperial, pour suppléer au defaut des bonnes raisons & des autoritez de l'Ecriture,

Soz.1.4.c.15.p. 157:d.

[ Je ne îçay fi cela ne fe doit pas raporter à l'an 358,]'auquel' les Semiariens qui défendoient la ressemblance de substance, estant devenus les maistres à la Cour, firent signer dans Sirmich leur formulaire à Alexandre, Athanase, Severien, & Crescent Evesques d'Afrique. Et il est aisé de croire qu'ils écrivirent en mesme temps aux Africains pour leur faire recevoir leur dogme.]'Car Basile d'Ancyre leur chef, fut accusé peu de temps aprés d'avoir allumé la fedition dans l'Afrique, & d'y avoir écrit

c.14.p.580.d.

Hillin Confila, contre les purs Ariens, On voit auffi que les Africains avoient Vales Ariens p.116,2.d. condanné 5 73+.

Anal.t.g.p.398.

en avoient fait.

ne ness

rthage

20175

:368

22

15

. Top-

åc,

condanné par leur signature le blaspheme des plus purs Ariens, ce qu'ils peuvent avoir fait fur les lettres de Basile. Mais la Cour ayant changé de sentiment, Constance sasché de cette condannation, commanda aux Africains de luy rendre ces signatures; & comme ils ne cedoient ni à ses ordres, ni mesme à ses menaces, il fut contraint d'envoyer leur arracher par violence l'acte qu'ils

L'AN DE TESUS CHRIST 359. V.JesArions

L'an 359, Constance assembla 400 Evesques d'Occident à Rimini.]'Restitute Evesque de Carthage sut de ce nombre, & fr.s. p.36. la dignité de son siege peut faire presumer qu'il y presida, l'Mais Hier.in Luci.e. celui "pour qui on avoit le plus de deference à cause de son age, 7.P.141.2. estoit Musone de la province de Byzance, ou plutost de Byzacene Hil. fr.pr.p.20. en Afrique. Il y a un Musone entre les Evesques d'Afrique qui Ath. ap. 2. p. 767. avoient figné le Concile de Sardique[en 347.]2Quelques uns de Hillfr. 19. 20. pretendent que ce peut estre le mesme Misone qui estoit encore aconc.t.a.p. l'ancien & le Primat de la Byzacene en 397. [Mais c'estoit 38 ans 1068.b. aprés le Concile de Rimini,

Les Evesques d'Afrique suivirent à Rimini le parti de l'Eglise Catholique, mais ils n'y persevererent pas avec assez de fermeté. l'Car le Concile ayant envoyé à Constance que sques deputez, Sulp. 1.2.p.164. tous jeunes Evesques, peu instruits & peu prudens, dit S. Sulpice,

V.JesAriens 'entre lefquels Reflitute oft mis le premier; ["ils cederent enfin Hil.fr.z.p.je. à la volonté de Constance, & leur chute entraina tout le reste

du Concile.]'Nous avons encore la harangue lasche & indigne P. 16.17. que Restitute fit en tombant.

Mais quelque grande & quelque importante que sa faute ait esté pour l'Eglise, il se releva sans doute comme les autres qui estoient tombez avec luy, & mourut dans la communion de

l'Eglife, & dans la paix de la verité, l'puisque Posside marque Possind.c.s. que S. Augustin fit un fermon le jour [anniversaire] de la mort Nors 17. "de Restitute Evesque de Carthage. [C'estoit le 18 d'aoust,]

depositio. 'auquel lecalendrier de l'Eglife d'Afrique marque la mort de S. Anal. 1, p. 399. Restitute. Quelques uns croient, mais sans grand fondement, Hilft.pr. p. 20. qu'il peut avoir esté fondateur de la grande eglise de Carthage 1/Bar. 197. 8 14appellée Perpetua Restituta. Il y a bien de l'apparence qu'elle a eu le nom de Restituta, parcequ'ayant esté quelque temps entre V. 5 62. les mains des Donatistes, elle avoit enfin esté restituée & rendue

aux Catholiques,] 'On ne trouve point quand Restitute mourut, ni si Genethle Hillstope, p. 19.2 qui gouvernoit l'Église de Carthage en 390, estoit son successeur

\* Hift. Eccl. Tom. VI ..

LES DONATISTES. immediat.'Il paroist par l'adresse de la lettre des Orientaux au 559,364.

L'an de J.C.

Thdrt.1.5.c.9 P. 714.C.

Concile de Rome en 382, qu'il y avoit alors un Basile entre les principaux Evefques de l'Occident. Mais ce n'est pas une preu-

ve suffisante pour dire qu'il fust Evesque de Carthage.

"On croit que ce fut vers l'an 368,] que Saint Athanase & tout v.s. Atha-Athad Afr.p. le Concile d'Egypte, écrivit aux Évesques d'Afrique la lettre nasc 5 111. 931. que nous avons encore, pour les conjurer de conferver l'unité episcopale, & de ne se point laisser aller à ceux qui vouloient

encore faire subsister le Concile de Rimini au prejudice de celui de Nicée. Cette lettre eut sans doute l'effet que S. Athanase fouhaitoit: Car on ne voit point que l'Arianisme ait depuis causé aucun trouble dans l'Afrique jusques au temps des Vandales.]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE LIII.

Les Donatifies obtiennent de Julien l'apostat leur retour en Afrique par une requeste infame.

L'AN DE JESUS CHRIST 362. T A mort de Constance arrivée le troisieme de novembre

1361, rendit la paix à l'Eglise Catholique dans toutes les provinces de l'Empire. Car la persecution de Julien qui la combatoit audehors, estoit peu de chose au prix de la guerre qu'elle avoit ressentie dans ses propres entrailles sous Constance.l'L'Afrique seule sut privée de cette joie commune, & la guerre du dehors y ralluma plus que jamais celle du dedans. [ Julien qui avoit succede à Constance son cousin, ayant abandonné la foy Chrétienne, n'avoit point de plus forte passion que de l'éteindre dans les autres. Mais il n'avoit ni affez de pouvoir, ni affez d'imprudence pour entreprendre de le faire par la force. Il fallut donc avoir recours à la rufe; & il l'employa en plusieurs manieres que nous tascherons de representer "en un autre en- v.laperside Amm. 1.21. p. 108. droit. I'L'une de celles qu'il crut devoir luy reuffir davantage, Julien 5 .fut de fomenter les divisions que les diverses heresies avoient

109|Soz.1.5.c.5. p-601-2|Aug.cp. 166.p.289,1,c.d.

Bar. 361.5 179.

formées parmi les Chrétiens, en laissant à chaque secte une liberté toute entiere: & ce fut dans ce dessein qu'il rappella tous ceux qui avoient esté bannis sous Constance pour les differends de la religion.[L'Eglife neanmoins tira un grand avantage de cet artifice que l'on employoit contre elle, par le rétablissement de ceux qui avoient défendu la foy Catholique.

the two files of the same of t

OX 20 FF3

COUNTY IN ottre mitta

re les

orca.

nite

clui

use

nic

ź

Il n'y cut que l'Afrique qui verifia ce que dit un payen, & ce qui

faisoit l'esperance de Julien, J'Qu'il n'y a point de beste si cruelle Amm. 1.22.0209. aux hommes, que la pluspart des Chretiens le sont les uns aux 2 autres.

Les Evesques Donatistes gemissoient depuis 13 ou 14 ans dans leur exil; & ils ne devoient point avoir de part au rappel ordonné par Julien, puisqu'ils avoient esté bannis par Constant.] 'Mais leurs vœux avoient trop de raport à ceux de l'apostat. Opt.la.p.44 b. [pour ne pas obtenir de luy quelque grace extraordinaire.] Ils luy adresserent donc une requeste, où ils demandoient d'estre rappellez d'exil ,'d'estre remis dans la possession des basiliques Aug. Sit. P. L. C. où les Catholiques estoiententrez lors de la réunion, 2& qu'ils \$1,7.114.1.d. foutenoient leur appartenir; en un mot, d'estre rétablis en leur c.97.p.110.1.d. ancien état, & que tout ce qui avoit esté fait contre eux fans un rescrits & un ordre exprés de Constant, fust aboli. Cette

requeste estoit au nom de Rogatien, Ponce, Cassien, & des autres Evefques & Ecclesiastiques, qui portoient la parole pour p.m.i.a. tout leur parti, & qui dans la signature prenoient qualité de Opt.1.3.p.66.b. parti de Donat.

'Julien n'eur pas de peine à leur accorder une chose si conforme 1.2p.54.b. à ses desseins. Car il voyoit bien qu'ils ne retourneroient en Afrique qu'animez de fureur, & dans le dessein d'en exterminer la paix, qui faisoit l'objet de sa haine, & dont il esperoit que la Aug.ep.166.p. ruine seroit la ruine du Christianisme. C'estoit une chose bien 149.1.c.d. honteuse aux Donatistes, qu'entre tous les Empereurs aucun c.i.p.10.1d. ne leur eust esté favorable que l'ennemi declaré de l'unité, de la paix, & de la foy de l'Eglife; que Jalien leur rendift ce que la P.I.a.c. pap. Constantin avoit voulu leur ofter, de que le chemin de leur 118.La. patrie ne leur fust ouvert qu'en mesme temps que les demons se ep.166.p.189.1.c. rejouissojent de l'ouverture de leurs temples. C'est pourquoi S. Op. la p. 14. b.

" Oprat s'adressant aux Donatistes, Rougistez, leur dit-il, s'il vous " reste quelque pudeur. La mesme voix qui vous a rendu la liberté,

" est celle qui a fait ouvrir les temples des idoles & des demons. " On voit presque en un mesme moment & vostre fureur revenir

» en Afrique, & les demons eftre relafehez de leurs prifons/Et 410.6. » yous ne rougirez pas d'une joie si infame, d'une joie si criminelle.

· d'une joie qui vous est commune avec l'ennemis de Dieu?

La requeste qu'ils presenterent à Julien, estoit cependant encore plus honteuse pour eux. Julien l'avoit inserée dans 1.1.p.66.MAug. son rescrit, & ce rescrit fut notifie aux magistrats d'Afrique in P.I.L. sap. par les Donatiftes mesmes, pour estre enregistré au greffe. 10.1.d.

per.

Aug.lie P.La.c. 'C'estoit dans cette requeste, avouée d'une maniere si authen-91.97.p.117.1.6. tique, que les Donatiftes parlant à un apostat & à un adorateur in Par. p.10.2.4 des idoles, disoient que la justice pouvoit seule quelque chose 9.48.166.p.65 2. fur fon efprit ; 2c'est à dire que le culte des demons, & non pas c|189.1.d.pi.j6.2. la fainteté Chrétienne, que le dessein de détruire l'Eglise, [& p.1:9.1.a.b. ainPar.p. 11.1.4 non pas l'amour de JESUS CHRIST; cenun mot, que l'idolatrie cp.48.p.65 1.C. & l'apostasie faisoient l'essence de la justice: Ou bien il faut b cp.166.p.189.1. avouer que ceux qui ont parlé de la forte, font coupables d'un elit, P.1.2.c.92. detestable mensonge, & d'une flaterie peutestre plus criminelle p.117.1.c. que la faute de ceux que cet apostat a obligez par la crainte à d cp. 48 p 65.2 C. e in Par.p.10 a d. adorer les idoles, Certes ceux qui appelloient Constantin un flit. P. l. z. c. 92. ennemi du Christianisme, meritoient de donner cet eloge à p.117.1.d. Julien, Saint Augustin ne manque pas de le leur reprocher assez fouvent.]'L'Empereur Honoré ordonna que pour les couvrir Bar. 162. 5 252 Cod, Th. 16.1.1. de confusion, on afficheroit dans les lieux les plus celebres l'edit 1. 57. p. 155.

16.4 s.m. [ouvent.] L'Empereur Honore ordonna que pour les colvert Think-ti- de confujion, on afficheroit dans les lieux les plus celebres l'édit gu'ils difoient avoir obtenu de Julien, [où leur requefte eftoir inferée, ] avec les actes de l'enregiftement qu'ils en avoient demandé. Nous avons la loy qu'en fit ce prince, datée du 16 de

Angen. 16.9. | Fevrier en l'an 400, [mais qui ést apparemment de l'an 405, ]

Angen. 16.9. | Saint Augustin attribue particulierement cette requeste à 189, 16.4. |

Rogatien & à Ponce, [foit qu'ils l'eussent presentée eux mesines,

foir qu'ils fuillent alors les plus confiderables du parti des Dolin-P.Jac.σ.μ., natifics,]'Il dit quelquefois fimplement qu'elle eft de Ponce, 1793.d. [D'olivient fans doute qu'en un autre endroit il repete plusieurs 1695;] C'ell Ponce qui la plait ç Cell Ponce qui a donné cette « requefte; C'ell Ponce qui a papille cet apofita un homme tres «

requeste; C'est Ponce qui a appelle cet apostat un homme tres «
juste: Ponce l'a dit. Cette autorité vous serme la bouche, vous «
lie la langue: Vous n'oseriez dire que l'on a mal fait. Car ce «

unit, e, 19 p. 174. Ponce effoit un de leurs grands faints, J'& ils luy attribuoient des n.dlm Jo.h.18.p. miracles comme à Donat.

Bar, 66.8.5.p. 'Pour ce qui est du temps de la requeste des Donatistes & du

refert de Julien en leu faveur, Baronius ne met l'une & l'autre qu'en 364. [Et en effet, Julien n'ayant efté poffeffeur de l'Empire qu'à la fin de l'an 364, il y a peu d'apparence de le mettre des la mefine année.] Saint Opat remarque que l'armenien fucceffeur de Opat, yint alors en Afrique avec les Evéfques Donattifes.

Es ordinateurs; ["c'est à dire avec ceux qui l'ordonnerent en- v. 5 50. fuite."]

Opt.L. 1-9.74.b. 1. Je n'entens point ce que dit S. Opeat, Nobis absentibus irraisfin.

suchen-

e choic on pas

ric A

latrie

l fiut

: d'un

nelle

nro a

3 03 0

gzá

dez

THE

dit

ЭİÇ

ΠĖ

Les Donatifies se rétablissent par la violence & par le meurtre: Ils profanent & brisent les choses les plus saintes.

'L Es Donatifica' ayant prefenté aux officiers de l'Afrique Opt.1, p. 64, p. 64. L'éclit de Julien qui le s'emettoit dans tous leurs droits , dupline qui le s'emettoit dans tous leurs droits , dupline qui le s'emettoit par le luire enregifirer [n'attendirent pas réclif par la Julique les peuples dont il savoient autrefois rempli leurs eglifics, effant dans la communion des Catholiques, il effoir rationnable de laiffer auffi les eglifes aux Catholiques, il Tils em. Auglin. P. 1. Le. ployerent dont la violence & le carnage pour executer cet arti. \$\frac{1}{2}\text{P. P. M. 1. A. L. p. }\frac{1}{2}\text{P. P. M. 2. L. L. p. }\frac{1}{2}\text{P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. }\frac{1}{2}\text{P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. }\frac{1}{2}\text{P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. }\frac{1}{2}\text{P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p. }\frac{1}{2}\text{P. M. 2. L. p. P. M. 2. L. p

» Cle de l'edit. Vous vintes, leur dit Saint Optat, la fureur & la rage Opt. L. p. 34. b.

de billa o dans le cœur, "declarer la guerre aux enfans de paix, dechirer formeren".

» les membres de l'Eglife: Vous employaftes & les feductions les

» plus fubriles, & les meurtres les plus crucls. Vous chaffaftes

"" an » pluficurs[Evefques, ]& vous vous emparaftes de [leurs] Eglifes"

"" anni armée Pluficurs des voltres firent d'horribles carnages en

"" tant d'endroits, qu'il féroit ennuyeux d'en dire les noms; &

" voltre cruaite se porta à de tels excés, que les magifirsta u'il

" gouvernoient alors, furent obligez d'en informer l'Empereur,

Julien euß fait sins doute en cette rencontre, comme il storque les Alexandrins eurent rué George. Il eust envoyé quelque reprimende aux Donatistes pour couvrir l'honneur de la discipline, & du reste les cust la siste faire. J Mais la justice de Dieu e, luy of la bientol la vie, lorsqu'il choit sur le point d'envoyer en Afrique un edit de perfecusion, s'il ne l'avoit déja fair. Et Saint Optat dit que c'estoient les Donatistes qui en choient cause, [peucethre en se plaignant que les Carboliques n'obe-illosient pas à ses ordres; ou parcequ'ils luy donnoient pretexte de venger ur les uns étus les autres de venger fur les uns étus les autres de venger fur les uns étus les autres de reactions.

coupables.]

habitave-

rose.

\* Scc.

Quand ils s'estoient rendu maistres de quelque eglise, ils en 14.9.54.18. briscient l'aure o la Copps & Le Sang de J.C. 'avoient reposé, quoiqu'ils y eussement en entre softert autres disturant plusteurs aunées. Depuis neammoins ils se contentoient de racler le bois, (car il paroit par beaucoup d'endroits que les aurels n'estoient que de bois J. sici qu'il se sussent changé d'avis , soit que ce fuit en , p.54. des endroits oils leussifent en lust de peine à trouver du bois

R

aler a. P-93-94pour en faire d'autres.'Quelquefois par un reste de respect ils se 162. contentoient de les ofter.'S. Optat represente comme un grand crime la hardiesse qu'ils avoient de porter leurs mains impies & facrileges fur une chofe aussi sacrée qu'est un autel; & il s'étend

P.94.2.

beaucoup fur le respect qu'on doit au siege du Corps & du Sang de J. C. ce font ses termes,'Il dit que les Donatistes avoient gage pour cela une multitude de gents perdus, à qui ils avoient donné pour recompense de leurscrimes, le vins destiné pour le sacrifice. ou mesme deja consacré. Et afin, dit-il, que leur bouche impure « pust commettre[avec plus de plaisir] le sicrilege de l'avaler, on « faisoit chaufer l'eausque l'on y méloit avec les morceaux de « 1. l'autel[qu'ils avoient rompu.]

p.95.b. b|96.2. p. 95.b.

'A ce premier crime ils en ajoutoient un second, qui estoit de brifer les calices qui avoient si souvent porté le Sang de J. C. & dont ils s'estoient autrefois servis eux mesmes. Ils les reduisoient en lingots,& les vendoient indifferemment à tout le monde : de forte qu'il ne tenoit pas à eux que les femmes dereglées ne les achetaffent, ou que les payens ne les priffent, & n'en fiffent des vafes pour facrifier aux demons.

r.98.99. Aug.ep.xss.p. 367.1.b.

'Ils lavoient aussi quelquesois non seulement le pavé des eglises qu'ils retiroient des Catholiques, mais aussi les colonnes & les murailles; y faifant jetter partout de l'eau salée. Et longtemps encore apres, S. Augustin remarque qu'ils lavoient ainfi avec al favistie. de l'eau salée le pavé de leurs eglises où les Carholiques estoient

Opt.1.2.p. 57.C. 1.6.p.98.b.

p.95.a.

p.98.b.

entrez. Ils les exorcizoient aussi. Ils envoyoient des fergents payens aux Catholiques, pour les contraindre de leur rendre les livres de l'Ecriture qu'ils possedoient depuis longtemps, les vaisseaux du facrifice, les voiles, [qui peuvent estre les tentures de l'eglise,]"les linges & pallac les nappes'dont on couvroit le bois de l'autel durant qu'on celebroit les Mysteres. Ils ne manquoient pas de purifier les linges & les autres choses de cette nature en les lavant. Pour les livres,SaintOptat les prie de luy dire comment ils faifoient pour les purifier. Il paroift qu'en beaucoup d'endroits ils oftoient tellement les livres de l'Ecriture aux Catholiques par le moyen des juges feculiers, qu'ils ne leur en laissoient pas un feul ,'de mesine que quand ils s'emparoient des basiliques, ils se rendoient aussi absolument maistres des cimetieres, & empeschoient qu'on n'y enterrast les corps des Catholiques.

p 99.b.

z. Les anciens faisoient communément chauser l'eau pour boire, 2. infirmmenta dominita,

I'm L'an de J.C.

like\*

7201 ies &

tend

Sang

rage

nne

100

ure =

00 s

de = 1

łe

8

ıţ

Singh

# LES DONATISTES

ARTICLE LV.

Cruantez des Donatistes: Dien sontient par des miracles l'honneur des facrez Myfleres.

[ DO u R revenir à leurs violences & à leurs cruautez, dont nous n'avons parlé jusqu'à present qu'en general, S. Optat en raporte des hiltoires qui font horreur.]'Il parle première- Opt.1.2.p.14 st ment de ce qui se fit à Lemelle dans la Mauritanie de Stefe, par Vand. p. 181. FelixdeDiabeouZabe,& Janvier deFlumenpiscisdans la meime province. Ces deux Evelques Donatiftes s'en estant donc allez en diligence & bien accompagnez à Lemelle, comme ils y trouverent la basilique fermées sur les Catholiques qui y sacrificient alors, lils commanderent à leurs gents de monter fur le toit, de le decouvrir, & de jetter les tuiles fur ceux de dedans, Ce commandement fut auffitost executé; & les Diacres Catholiques ayant voulu défendre l'autel, plusieurs y furent blessez, & deux tuez à coups de tuiles, par l'ordre & en presence de ces deux Evefques. Les deux Diacres qui furent tuez estoient Prime fils de Janvier, & Donat fils de Ninus, qui ont esté mis dans le Boll. 9. seb. p. martyrologe Romain au rang des saints Martyrs le 9 de fevrier. 194.195. Primofe Evefque Catholique de Lemelle, porta fa plainte de- Opensia. vant un Concile que les Donatistes tenoient à Thevestesen Numidie.]On l'ecoura, mais on ne luy fit aucune justice.

'Il se commit des crimes semblables, & "tout à fait inexcusables, syvand, p. 214.

à Carpi dans la province Proconfulaire: [mais nous n'en favons pas le detail. J'S. Optat dit aussi en general, que dans les villes Opt.p.ss.b. de la Mauritanie on avoit fait "de si grandes violences au peuple à l'instance des Donatistes, qu'on y avoit fait mourir des enfans

qui n'estoient pas encore sortis du sein de leurs meres.

'Maisleurs crimes les plus celebres sont ceux qu'ils commirent b. à Thipase ville de la Mauritanie Cesarienne. On y vit accourir deux de leurs Evesques de Numidie, ou plutost deux slambeaux funestes embrasez du feu de la haine & de la colere , Urbain de Forme & Felix d'Idicre, qui s'estoient déja signalez dans la P.M.L. Numidie en violant des vierges consacrées à Dieu. Ils estoient p-ss.c. affistez dequelques archers, & soutenus par Athenie gouverneur enen fignis. de la province, qui y estoit en personne avec tous sesofficiers en

armes. Ainsi ils n'eurent pas de peine à troubler la tranquillité dont ces peuples jouissoient, & à chasser tous les Catholiques

des lieux & des eglises qu'ils possedoient. Cela ne se fit pas 361. neanmoins sans repandre du sang. Les hommes dechirez, les dames maltraitées, les enfans malfacrez, les avortemens forcez, furent les mets sanglans dont les Evesques rassasserent la faim de l'Eglife des Donatiftes.

c. n.p.140, Lap. 55.c.

'A ces crimes ils en ajouterent un autre qui leur paroissoit leger, parcequ'ils regardoient la consecration des Catholiquescomme nulle, mais qui estoit effroyable. Car ces Evesques pour violer tout ce qu'il y a de saint & de sacré, firent jetter l'Eucariftie à leurs chiens. Cela ne se passa pas sans que Dieu donnast des marques de sa justice. Car ces mesmes chiens devenant enragez, se jetterent sur leurs propres maistres profanateurs du Corps facre, comme si c'eussent esté des voleurs; & leurs dents vengeant [l'honneur de J.C,]ils les dechirerent comme de inconnus & des ennemis. Les mesmes Donatistes jetterent sur des pierres par une fenestre l'ampoulle du faint Chresme pour la brifer. Mais quoique l'effort qu'ils firent en la jettant fust joint à sa pesanteur naturelle, les mains des Anges la soutinrent, & par le secours de Dieu elle ne fut point endommagée de cette chure.

P.56.2-

c | 96.

Felix & Urbain trouverent à leur retour que celles à qui ils avoient ofté la virginité, estoient devenues meres: Et Felix ajouta à ses autres crimes, l'inceste qu'il commit avec une vierge à qui il avoit luy mesme donné le "voile de la virginité, mirrore, & qui peu auparavant l'appelloit fon pere [fpirituel,] Voilà quels estojent ceux qui accusoient de cruauté les Catholiques, & soutenoient qu'ils ne pouvoient point estre l'Eglise de J.C, à cause de quelques executions que des officiers avoient faites sans Ang. St. P. L. c. aucune participation des Evelques; qui se glorifioient de leur douceur lorsqu'ils n'avoient pas la force de mal faire, & qui se vantoient de ne forcer la conscience de personne lorsqu'ils n'o-

\$3.p.114.1.C.

p.51.bl55.2-

foient relister à l'autorité des loix. 

### ARTICLE LVI.

Les Donatistes seduisent un grand nombre de personnes : Mettent en peniscnce mesme les enfans & les Evesques.

[ T Es Donatiftes en usurpant les eglises avec tant de violenace, ne pretendoient pas les laisser vides : Ils travailloient Opt.1.29.17.c. autant à les remplir d'apostats qu'à les occuper.]'Le soin qu'ils avoicat

L'an de J.C.

fit pas \* rez, les forcez. a faim

oilloit liques , pour Fuct-

nnalt mant rsdu ents : indes

rla 100 , 86

1%

avoient de laver & d'exorcizer les basiliques, n'estoit qu'une adresse malicieuse pour tromper les simples, pour les effrayer, 1.6.p.99.2. leur faire croire qu'ils avoient eux mesmes besoin d'estre lavez [& battizez de nouveau, leur donner de l'horreur pour l'Eglise Catholique: ]'Et ils seduisirent quelques personnes par cet 12.p.05.6. artifice.

'Ils disoient à tout le monde, Prenez garde à vous, Rachetez 1.1.9.74.c. » yos ames, Faites vous Chrétiens, Et quand ceux qui avoient p. 75.4. autrefois esté de leur communion, ne vouloient pas y rentrer, ils "b,c, taschoient de les y forcer, pretendant qu'ils avoient eux mesmes reconnu que le sacrifice des Catholiques estoit une idolatrie. 'Saint Optat semble dire qu'ils traitoient comme des payens ces ». personnes qu'ils avoient battizées eux mesmes; & neanmoins b. lorsqu'elles vouloient bien revenir à eux, ce consentement avec une impolition des mains, & quelque peu de paroles, les leur faisoient reconnoistre pour Chrétiennes, non qu'elles eussent une foy nouvelle, mais parcequ'elles leur avoient obei.

Cette impolition des mains estoit pour les mettre en penitence, ou leur donner l'absolution.] Car ils ordonnoient la peniten- 1,2 p.61. ce à des peuples entiers, sans autre crime que d'avoir esté dans l'unité de l'Eglise. Il ne servoit de rien aux femmes & aux vierges d'avoir conservé leur innocence & leur chasteté. Il falloit passer par cette peine. Mais quoique tous fussent coupables selon eux du mesme crime, la punition neanmoins n'estoit pas la mesme; & ils obligeoient à faire penitence les uns durant une année entiere, les autres durant un mois, & d'autres à peine durant

un iour.

'S. Optat reprend particulierement leur folie & leur vanité, en 1.6, p. v.c. ce qu'ils avoient obligé les vierges qu'ils mettoient en penitence, à quitter leurs voiles/qu'il appelle des mitres)pour en prendre d'autres; comme si c'eust esté une chose fort importante à l'honneur de leur fecte, qu'elles ne se servissent plus des voiles qu'elles avoient portez dans la communion Catholique, l'ou que ces p.g.z. voiles fullent mieux d'une laine ou d'une couleur, que d'une autre. Les auteurs profanes parlent des mitres qui servoient à Bar, 162,5292, couvrir la teste plutost qu'à l'orner. Les Donatistes ne donnoient Opt.p.77b.c. le second voile aux vierges que l'orsqu'ils leur faisoient faire profeision à la fin de leur penitence. Car alors ils repandoient de la cendre sur elles, leur faisoient laver leurs cheveux avec de l'eau crimes folione falée; & [puis]"les leur coupoient une seconde fois, & leur fai-

soient faire une seconde profession. Jusque là elles estoient en \*Hift. Eccl. Tom. VI.

habit seculier, ne portant aucune marque de leur consecration: 162. Et comme cela duroit quelquefoisassez longtemps, il en arriva de fascheux accidens. Car ceux qui les avoient autrefois recherchées en mariage, en enleverent quelques unes; ce qu'ils n'eussent ofé faire, si elles eussent eu leur voile, sà cause des loix imperiales faites pour défendre l'honneur des vierges Chré-

tiennes.] 1.2.p.59.b.

'Ils mettoient les enfans mesmes en penitence, & par là les rendoient incapables d'estre ordonnez, [parceque la discipline de l'Eglife excluoit les penitens de l'état ecclefiaftique. l'Mais ils alloientencore plus avant, & étendoient leur main pour mettre en penitence. & leurs voiles mortuaires, comme parle S. Optat, fur toutes fortes de testes, sur les Diacres, sur les Prestres, sur les Evesques mesmes, 'cou pables seulement d'avoir esté Catholi-

p.60.c. 1.1.p.44.b.

ques ; quoique felon l'ordre de l'Eglise ils ne sussent pas soumis à la penitence[canonique]pour de plus grands crimes,[mais feulement à la deposition. Et nous avons vu que le premier auteur des Donatiftes avoit esté condanné dans le Concile de Rome pour avoir imposé les mains à des Evesques tombez [dans

1.1.p.57.c.

l'idolatrie. l'Aussi c'est ce que S. Optat reprend avec une vehemence toute particuliere.

cist.

Comme l'état ecclesiastique estoit incompatible avec la penitence publique,] les Donatiftes ne manquoient pasde depofer ceux qu'ils traitoient de la forte, de les priver de leur dignité, '& de les reduire à l'état des simples laïques, ce que Saint Optat appelle "faire un homicide sans tuer les hommes, Leurs mem- vivum bo.

p.59.b. 6 p.59 2. P.57.58.

bres, dit-il, font sains & vivans, mais pour servir de sepulcre à medium. l'honneur qu'on leur a ravi, Ils les deposoient exprés, dit Saint Optat, afin que les peuples voyant que leurs Prestres & leurs Evelques estoient abatus, ne resistassent pas davantage, & se

rendiffent à leur volonté.

[Il semble neanmoins qu'ils cussent plus aisément attiré les peuples à eux en les laissant gouverner par leurs Evesques, si ces Evelques estoient rentrez dans leur communion. Il y a donc quelque apparence que ces Evefques leur refiftoient, & que les Donatiftes les deposoient & leur faisoient faire penitence, non de leur confentement, mais par une pure violence, quoique cela foit difficile à concevoir pour la penitence. Mais sans cela je ne voy pas comment Saint Optat pourroit parler faussi avantageusement qu'il fait d'un Donat agé de 70 ans, que Felix d'Idicre, dont nous avons déja raporté les crimes . & qui venoit alors de

P.16.4.b.

L'an de LC.

L'an de J.C. 164,

ation:

arriva is re-

qu'ils

5 loix

Chré-

là les

olina

isils

ttre ıεaε.

, fur

oli

mis

cr

ns

violer une vierge, priva du nom, de l'office, & de l'honneur de "l'episcopat. Le schismatique, dit-il, vient en haste trouver le » Catholique le coupable accourt se jetter sur l'innocent, le facri-» lege fur le Pontife de Dieu, l'inceftueux fur le chafte, celui qui » n'estoit plus Evesque sur le veritable Evesque : mais il ne craignoit » rien estant appuyé de vostre approbation & de vostre conspira-» tion armé de vos loix & de vos decrets. Il impose sur la teste de » l'innocent ses mains [souillées &] chargées de tant de crimes, » & il eut la hardiesse de prononcer une condannation avec une » langue qui à peine eust esté en état de demander penitence.'S. p.60.c. Optat se plaint encore dans la suite, qu'ils avoient tué par l'épée de leur langue, & repandu le fang non du corps, mais de l'honneur de quatre Prelats de Dieu, Deutere, Parthene, Donat, & Getulique, en leur imposant les mains, & les faisant mettre à genoux comme des penitens, fans qu'ils eussent commis d'autre crime que d'estre entrez dans l'unité de l'Eglise. C'estoit encore mp. 141. pour traiter les Prelats en penitens, qu'ils leur rasoient les la pare cheveux.

#### The first first and the first 
## ARTICLE LVII.

Les Donatistes maudissent leurs ennemis : Ceux qu'ils seduisent se corrompent mesme pour les mœurs : Leur puissance : Valentinien les reprime : Du Comte Romain : Parmenien écrit contre l'Eglise.

UAND ils trouvoient quelqu'un qui s'opposoit à leur Opt,1,2,p,60,b, volonté, [& qui estoit audessus de leurs violences, lils tafchoient de l'epouventer par leurs menaces : Ils le maudiffoient, ils faifoient des imprecations contre luy, & jufqu'à luy fouhaiter la mort. Que s'il arrivoit ensuite quelque malheur à ces personnes, ou pour leurs pechez, ou par la conduite impenetrable de la justice divine ; ils se vantoient que c'estoit l'effet de leurs imprecations. Mais voulant qu'on les crust auteurs & causes de la mort des hommes, ils se declaroient homicides,

[Voilà comment les Donatistes s'efforçoient de multiplier le nombre de leurs sectateurs, J'qui aprés avoir esté seduits par eux, p.s.b. les seduisoient eux mesmes par les louanges qu'ils leur donnoient dans leurs crimes. Ils les appelloient heureux, en parloient avec eloge, juroient mesme par leur nom, & semblojent les vouloir mettre à la place de Dieu : Les Evesques les ecoutoient avec plaisir, '& se servoient de leurs langues pour attirer les Catholi- 1,6.p.99.100.

## LES DONATISTES.

P.99.C.

ques à leur parti, comme les oiseaux qui sont pris dans les filets, y attirent les autres par leur chant. Ainfi les captifs prenoient ceux qui estoient libres, & les morts tuoient les vivans. Car on pouvoit bien appeller morts, l'ceux qu'ils avoient ou trompez par leurs subtilitez, ou entrainez par leurs violences, puisqu'ils changeoient autant de mœurs que de communion. De brebis ils devenoient renards, perfides de fideles, furieux de patiens, turbulens de pacifiques, de fimples des feducteurs, de modestes des impudens, de doux des emportez, d'innocens des inventeurs de fraudes & de malices. Et ce changement se remarquoit aussibiendans les femmes que dans les hommes. L'unique confolation qui restoit à ces miserables, estoit de rendre les autres aussi miserables qu'eux. & de les attirer dans les pieges où ils se trouvoient pris ; & c'est à quoy ils travailloient de tout leur pouvoir.

Aug.lit. P.1.s.c. 8j.p.114.1.2.

Ce fut donc par toutes ces voies que les Donatiftes, aprés s'estre rétablis dans l'Afrique par une flaterie sacrilege envers un apostat, ]'s'y formerent une domination si absolue, que Faustin leur Evesque dans Hippone vers l'an 380, osoit bien y défendre de cuire pour le petit nombre des Catholiques qui y estoient : & on n'osoit luy desobeir, "non pas mesine les serviteurs pour leurs &c. maistres. [On verra dans la suite qu'en l'an 394 ils assemblerent 310 Evesques dans le Concile de Bagai, outre cent autres qui avoient fait un schisme à part l'année de devant.] Dans la Conference de Carthage en l'an 411, [lorsque leur parti estoit déja beaucoup diminue, lils en firent encore monter le nombre à 279. Et quoiqu'ils se moquassent du monde par un mensonge

Cart,1,1,5 213.p. 1414.

\$ 165. p.1396.c. \$ 18. p.1356.b.

visible, l'lorsqu'ils disoient que les Catholiques n'avoient point d'Evesques dans la Numidie, ou qu'ils n'y en avoient qu'en tres peu d'endroits, neanmoins les Catholiques avouent que ces heretiques y faifoient effectivement le plus grand nombre. Dans toutes les autres provinces les Catholiques l'emportoient alors, furtout dans la Proconfulaire, foit pour les Evesques, soit pour les

Ecclefiaftiques, foit pour le peuple.

Aug.ep.165.p. 289.1.d.

Les Donatiftes continuerent sans doute sous les Empereurs fuivans, les crimes qu'ils avoient commissous Julien à leur retour: mais ils ne le firent pas avec la mesme liberte.] Car Julien estant mort[le 26 juin 363,] & Jovien qui luy fucceda n'ayant pas eu le loisir de rien ordonner sur ce sujet, a cause de sa promte mort [arrivée le 16 de fevrier 364,] Valentinien qui fut reconnu aprés luy[le 26 du mesme mois,]fit des ordonnances contre les Dona-

l.1.p.193.

Cod Th.16.1.6. tiftes, '& nous avons encore une loy adreffée à Julien Proconful L'an de J.C.

filets.

logent

nnez

qu'ils

iens.

:Ites

eurs.

alli.

BOI

mulè.

LES DONATISTES.

d'Afrique, par laquelle il declare indignes de l'episcopat les Everques qui auront rebattizé. Elle est donnée à Treves le 20 de fevrier 373, ou 370 comme Godefroy le pretend en quelques chr.p.87. endroits, Gratien dans une loytres severe contre les Donatistes, 16.1.6.1.2. P. 194. dit qu'il suit ce qu'avoit ordonné Valentinien son pere, aprés Constantin & Constance, Jou plutost Constant. Du reste neanmoins Valentinien laissoit assez à tout le monde la liberté de fuivre telle religion qu'il vouloit.]

'Le Comre Romain qui fur General des troupes d'Afrique Amm. 1.28 p. 178. depuis le temps de Jovien'jusque vers l'an 373, ne sut pas sans 1.29,p.199, doute bien favorable aux Donatistes, ]'puisqu'ils le metroient Aug.lit. P.I.t. avec Macaire & Taurin entre les persecuteurs de leur Eglise. Care, 2,19.1.2. Du reste, Ammien parle de ce Romain comme d'un des plus 198, p. 1991, b méchans hommes de son temps. Ses crimes pourroient faire une "Amm.1.28.p. des plus memorables parties de l'histoire d'Afrique : Mais nous 178-182. ne voyons pas qu'ils aient d'union avec celle de l'Eglise. On en

pourra parler fur Valentinien I.

L'AN DE JESUS CHRIST 370, OU ENVIRON. 'Ce fur dans ce temps la qu'au milieu des imprecations & des Opt.l.z.p.14.e,

calomnies dont les Donatiftes ne cessoient de charger l'Eglise, Parmenien leur Evesques à Carthage, ne voulant pas se contenter de parler"en l'air & fans preuve comme les autres, mit par écrit tout ce qu'il avoit à dire pour la défense de sa secte, '& en p.35. fit un livre qu'il mit entre les mains de tout le monde,'Il faisoit P.16.2. premierement de grands eloges du battefine, & en raportoit diverses figures, comme le deluge & la circoncision, par lesquel- p.15.b.c. les il vouloit montrer qu'il n'y avoit qu'un seul battesme. Et en cela il combatoit pour l'Eglise contre luy mesme. Dans sa secon- p. 16.2. de partie, il montroit qu'il n'y a qu'une scule Eglise, dont les heretiques estoient exclus. Mais sa faute estoit de ne pouvoir reconnoistre où estoit cette Eglise unique. Dans la troisseme, s. il declamoit contre les Traditeurs, sans prouver precisément quelles personnes estoient coupables de ce crime. La quatrieme estoit contre ceux qui avoient travaillé à la réunion, [c'est à dire contre Paul & Macaire: Et dans la cinquieme, outre diverses

cheur. On pourroit remarquer dans Saint Optat diverses autres choses qu'il mettoit dans cet ouvrage.] Presque tout son écrit estoit composé de choses ou qui prou- p.s.b. voient contre luy pour l'Eglife, ou qui estoient egalement pour les Catholiques & pour les Donatiftes : Et il n'y avoit guere

autres petites choses, il parloit de l'huile & du sacrifice du pe-

Ы1.3.р.64.2. 1.1.p.16.b.c. contre les Catholiques que cequ'il vouloit qu'ils eussent demandé 170. des foldats; ce qui estoit faux. Il pouvoit avoir esté trompé luy mesme en cela, aussibien qu'en d'autres faits, parcequ'il estoit étranger.'Mais outre les erreurs de sa secte, il luy estoit echapé d'appeller la chair de J. C. une chair pecheresse, qui ayant esté plongée dans le deluge du Jourdain, avoit esté purgée de toutes les souillures. Son sens pouvoit n'estre pas criminel, mais son expression estoit tout à fait mauvaise,

#### ARTICLE LVIII.

S. Optat refute Parmenien,

Op.1.1.1.9.34.35. BEAUCOUP de personnes souhaitoient en ce temps là qu'on pust tenir quelque conference entre ceux de l'une & de l'autre communion, pour tascher de decouvrir où estoit la verité: Et cela n'eust pas esté difficile, si les Donatistes n'en eussent fermé toutes les voies en refusant de s'entretenir avec les Catholiques. &cen evitant mesme de se rencontrer avec eux. Mais le livre de Parmenien donna moyen de lier une conference par écrit, puisqu'on ne le pouvoit faire de bouche: Et il estoit mesme fort rare de leur pouvoir parler par lettres.'S. Optat entreprit donc d'entrer en cette conference, & de soutenir le parti de l'Eglise en répondant à Parmenien : Et ce sut pour cela qu'il composa l'ouvrage que nous avons encore de luy.

p. 14.c. p. 15.4.

Hier, v.ill, c. 110. # Aug.do,chr.1.

2,C.13.15.p.39.41. c p.41, P.39.41.

'Ce Saint estoit Africain, S. Augustin le met avec S, Cyprien, S. Hilaire, & d'autres, entre ceux qui avoient passé du paganisme a.c. 40. p. 19. a.c. à l'Eglife, & y avoient apporté les richesses des Egyptiens, c'est à in Par.Li.c.s.p. dire de la science & de l'eloquence humaine. Il l'appelle autrebunit, e. 19. P. 186 part un Evesque de venerable memoire; be il le joint mesme avec S. Ambroise, comme pouvant estre une preuve de la verité de l'Eglise Catholique, si elle s'appuyoit sur la qualité de ses

ministres"qui l'ont honorée[par leur vertu.] Saint Fulgence luy commendedonne le titre de Saint: Ell le met avec S. Augustin & Saint Ambroife au rang des hommes faints, par lesquels Dieu a voulu nous decouvrir les secrets de ses Ecritures, & entre les saints Peres qui ont défendu avec pureté la regle de la foy Catholique. [Cest pourquoi il ne faut pas s'étonner que l'Eglise l'honore aujourd'hui au nombre des Saints, & qu'on ait mis son nom dans

1. On en peut voir un abregé dans M' Fleuri l.16.0,40.0.247-250, & un plus ample dans M' du Piu r.s.p., 20. 349, avec diverses remarques, On peut voir aussi celles des PP, de S. Vanne p. 349-351.

f.'ande J.C gro.

emandé f

'al chon

echape

ane elté

23003

ais for

u'on

k de

ı ve.

eat

ha

s le

125 semporis,

ŋê

le

1

le martyrologe Romain le quatrieme de juin. Il estoit Evesque p.19 Aug. in Par. de Mileve ville de Numidie assez celebre dans l'histoire de principole. l'Eglise d'Afrique, particulierement à cause dece Saint mesme, le particuliere de la cause dece Saint mesme. & de deux Conciles qui s'y tinrent du temps de Saint Augustin. " Vaud. p. 297. Severe l'un des plus intimes & des plus dignes amis de Saint Augustin en estoit Evesque en ce temps là.] Beaucoup croient que la colonie de Mileu marquée dans divers anciens, est la

mefme chose que Mileve. 'Le zele de S. Optat fut d'autant plus estimable, qu'il opposa Bar 4. iun. h. feul sa plume au torrent du schisme qui entrainoit alors tant de monde.'Il écrivoit fon ouvrage foixante & tant d'années, com- Opt.1.1.3.p. 19th me il dit, (c'est à dire moins de 70 ans,) depuis la persecution de 71.b. Diocletien, commencée en 303, & finie en Occident des 305; & depuis que le Proconful Anulin y persecuta les Chrétienssen 304. I'll parle de la mort de Julien l'apostat; b& Saint Jerome Lapisce. dit qu'il écrivoit sous Valentinien & Valens, [entre 364 & 375.] Hier.v.ill.e. 'Comme il conte 318 Evesquesdans le Concile de Nicée, on croix Opt.1.4.p.79.4 qu'il a dû tirer ce nombre de la lettre de Saint Athanase aux S. Van. t.a. p. 355-Àfricains écrite vers 368. Saint Optat mesme semble dire que

Photin qui mourut en 376 selon la chronique de S. Jerome, "vivoit encore. Mais pour deméler quelques embaras qui se trouvent No TE 18. dans fon ouvrage, "il faut apparemment reconnoiftre qu'aprés l'avoir composé vers l'an 370, selon ce que nous venons de dire, il en fit une seconde edition sous le Pape Sirice, & ainsi après l'an 384, où il infera quelques endroits à fon premier travail, & No 18 29. y ajouta un "settieme livre aux six qu'il avoit publiez d'abord.]

Saint Augustin renvoie à la lecture de Saint Optat ceux qui Aug.in Par.l.s.

voudroient s'instruire de la premiere & de la veritable origine c.3.p.7.1.c. du schisme, Les Donatistes le voulurent citer pour eux dans la ep.151.p.266.2.2. Conference de Carthage: mais tout ce qu'ils y gagnerent, fut de se faire moquer d'eux. S. Fulgence raporte ce qu'il dit dans 145.1.a.b. fon fixieme livre, que le confeil que donne S. Paul de garder la Opt. 1.6. p. 96. virginité, est cette œuvre de surerogation que J. C.dans l'histoire 1,1, c.11-15 p.19du Samaritain promet de recompenser : & il le suit, quoique ce 41. ne fust pas l'explication de Saint Augustin ni de S. Ambroise. 'Gennade cite aussi les livres de S. Optat.

'Ils font encore estimez aujourd'hui comme un ouvrage excel. Du Pin,t.e.p. lent, foit pour la maniere d'écrire, & pour l'elegance & l'eleva- 319.353tion du style, qui est[vif,] masle, enrichi de plusieurs figures, p.19. 'noble,"vehement, serré, ce qui fait dire que l'auteur avoit beau- P-353coup d'étu le & d'esprit; soit pour l'importance desveritez qu'ils #354

Genn, c.4.

Sec.

fouriement, & qui les rendront utiles à l'Eglife tant qu'il y aura 1900, des herctiques (K des fehifinatiques) qui la combatront, foit pour le grand nombre de particularitez remarquables qu'ils nous apprennent fur l'hiffilioire des Donatilles, & mefine fur la dicipline ancienne. On trouve neanmoins quelques defauts dans fon flyle, qui n'est pas affez poll ni affez net, [comme dans prefque tous les Africains,] Il ne prend pas toujours le finsis plus naturel des passages de l'Ecriture qu'il emploie. On pretend mesme y trouver "quelques fautes fur la doctrine. (Mais ces Nors 19.

taches sont couvertes & effacées par le grand nombre de choses excellentes dont ses livres sont remplis.

Opt.l.3.p.64.2.

P-315.

p. 116.

Comme une grande partie de la refutation des Donatiftes consiste en des faits, S. Optat ne se met pas en peine de justifier ce qu'il dit touchant Macaire & les violences des Donatistes après leur retour;]'se contentant de prendre quelquesois à témoin la memoire de tous ceux qui les avoient vus. Mais pour verifier ceux qui estoient plus anciens, il fit un recueil des pieces originales qu'il mit à la fin de son ouvrage, & auquel il renvoie fouvent les lecteurs.'Il y avoit mis les actes du Concile de Cirthe, les écrits de Nondinaire, c'est à dire l'enqueste faite par Zenophile en 320, fur la requisition de Nondinaires lettres du Concile de Carthage contre Cecilien, la premiere requeste des Donatistes à Constantin, & ce semble encore la lettre de Constantin au Concile d'Arles, avec les actes de celui de Rome. 'Il y avoit mis aussi les actes de ce que les Evesques Eunome & Olympe avoient fait à Carthage, & ceux de la justification de Felix d'Aptonge par le Proconsul Elien. [C'est peutestre à cause de ce recueil, J'que Saint Augustin renvoie non seulement au discours de Saint Optat, mais aussi aux preuves par lesquelles il perfuadoit ce qu'il avançoit. Je ne sçay si les pieces que l'on a

p.41.a. b.c.

P.39.C.

p. 42.b.

p.44.4.

Aug in Par.p.7

connoissance.]



fait imprimer à la fin de S. Oprat, ne sont point des restes de ce recueil, hors la Conference de Carthage, posterieure à Saint Optat. Il y en a neanmoins qui parlent nettement du Concile d'Arles, dont Saint Optat paroist avoir eu peu ou point de.

ART. LIX.

I.'an de J.C.

& where

aloguse.

LES DONATISTES. 145 ϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘ

# ARTICLE LIX.

Ticone Donatiste ruine les principes de sa secte : Parmenien tasche en vain de le refuter.

L'AN DE JESUS CHRIST 372, OU ENVIRON. I EU ne fuscita pas seulement l'esprit de S. Optat pour

foutenir la cause de l'Eglise : Il luy donna encore pour defenseur un de ses ennemis, & opposa un Donatiste aux Donaou Tycone, tiftes.]'Ce fut "Ticone dont nous avons déja parlé. C'estoit un Genn.c.18, Africain'd'un esprit vif"&abondant. Il estoit assez instruit dans Aug.in Par. L. les lettres faintes pour ce qui regarde l'histoire, & il n'estoit et p.6.1.b. pas ignorant dans les lettres humaines. Il avoit auffiétudié avec foin les affaires de l'Eglise.

'Il estoit engagé dans la secte des Donatistes. Mais neanmoins Aug.p. a.t.b. estant epouventé par le tonnerre du divin Testament, e& frapé bei.p.6.1.2. comme par autant de coups par les paroles qu'il rencontroit à toutes les pages des Ecritures, il se reveilla, & apperceut l'Eglise de Dieu repandue par toute la terre, telle qu'elle avoit esté prevue si longtemps auparavant par la lumière des saints Prophetes, & predite par leurs oracles.

'Ne pouvant refifter à cette verité, il entreprit de prouver, e. contre les principes de sa secte, que le peché d'aucun homme quelque grand & quelque enorme qu'il foit, ne peut arrester l'effet des promesses de Dieu; & que quelque impieté qui se puisse commettre dans l'Eglise, elle ne peut empescher que Dieu n'execute ce qu'il a promis, favoir que cette Eglise dont nos peres n'ont eu que l'esperance, & nous la verité, s'étendra jusqu'aux extremitez de l'univers. C'est ce qu'il prouvoit avec beaucoup de force par un grand nombre de raisons & il fermoit la bouche à ceux d'un sentiment contraire, par le poids & la multitude des passages clairs & precis qu'il alleguoit; 'quoiqu'il ep. 69-p. 116.1.2. ne mist encore que la moindre partie des paroles & des exemples que l'Ecriture luy fournissoit sur ce sujet, la source en estant si abondante, qu'il estoit impossible de l'epuiser, à moins que de

vouloir transcrire presque toutes les pages des livres saints.

'Il traitoit aussi fort bien cette grande question, comment on 4 doit tolerer dans l'Eglife, sans rompre le lien de l'unité, les abus, & meime les crimes que nous ne pouvons pas corriger. [Il paroilt qu'il condannoit encore la rebaptization, [puifqu'il alleguoit ep. 48.p.71.14. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

le plus retend ais ces Non choses atistes flifier

l y aura fa

nod ne ils nous

la discr

es dans

as pref-

tiftes ois à pour eces VOIC the, nodu

de ne. X de œ 211 ıl

des

l'autorité de Donat qui avoit toujours communiqué avec les 372. Maures, quoiqu'ils ne rebattizassent point : Et c'est luy qui nous a donne la connoissance de ce grand Concile où 170 Evesques Donatiftes avoient laissé à la liberté de chaque Evesque de ne

Aug.in Par.1,1. c.21.p.21.1.b.

point rebattizer ceux qui vouloient entrer dans leur communjon, s'ils avoient de la repugnance à l'estre, outre "divers autres &c. faits fur ce sujet.'Comme il estoit fort instruit de tout ce qui se passoit dans sa secte, il en raportoit diverses choses arrivées en ce temps là, qui faifoient voir qu'elle effoit corrompue non par un peu de levain, mais par beaucoup de defordres.

ep.48.p.71.1.d. do.chr.1.3.c.30. p.25.2.d. a in Par.l.1.c.1. p.6.1.c.d.

'Ainsi il écrivoit directement pour l'Eglise Catholique contre les Donatistes, qu'il refutoit d'une maniere invincible : all est seulement étrange qu'il n'ait pas suivi ses principes jusques au bout: & qu'au lieu de reconnoistre que les Chrétiens d'Afrique qui communiquoient avec toutes les provinces du monde, estoient ceux qui appartenoient à l'Eglise repandue dans tout le cp.48.p.71.1.d. monde, il ait mieux aimé rejetter leur communion, fous pretexte du crime pretendu des Traditeurs, & demeurer dans celle des Donatiftes'qui estoient separez de tout le reste du monde. El a montré par là "qu'il manquoit tout à fait de jugement dans un abserdiffimi

in Par.p.6.1.d. 6 do.chr.p.15.

point capital, & effentiel à fon falut. Cet étrange aveuglement ardis. paroiffoit dans fon ouvrage, J'puisque S. Augustin en conseillant ср.69.р.126.1.а. à une personne de le lire, l'avertit qu'il y avoit des choses à eviter: '& il se declareroit Donatiste dans tous ses écrits.

Genn.c.18, pf. 44.p.217.1.2.

S. Augustin l'avoit sans doute en vue, l'lorsqu'expliquant ces paroles du pfeaume 54, Qu'ils descendent tous vivans dans l'enfer, il dit que ce sont ceux qui voient & qui savent qu'ils perissent, & qui perissent neanmoins, abysmez dans le goufre de leurs cupiditez terrestres. On montre à un Donatiste, dit-il, qu'il est " hors de la veritable & unique Eglife.Il voit la verité de ce qu'on « luy dit: il n'y peut répondre: il s'écrie, Que Dieu punisse nos a reddat. predecesseurs; & neanmoins il ne se convertit pas: Ainsi il a perit tout vivant. On le presse sur la rebaptization, qui leur « deplaift à eux mesmes pour la pluspart. Oui, disent-ils, c'est mal « fait. Que cela ne se peut-il changer? Mais que ferons nous des « decrets de nos ancestres ? C'est ainsi qu'ils descendent vivans « dans l'enfer. Si vous ignoriez,[malheureux,] le mal que vous « faites, vous y descendriez morts. Mais vous savez que c'est un a mal, & vous ne laissez pas de le faire : N'y descendez vous pas « tous vivans? C'est la le supplice des chefs qui étudient l'Ecriture, « & qui ne peuvent s'empescher d'y voir l'Eglise repandue par «

L'an & LC.

Infocat.

ce les 12 372.

nous fques

le ne

ımu.

ui fe

5 cn

24

10

» toute la terre : '8c la mort, le feu de la colere divine, descend sur c. » les autres, qui par un esprit de dissension ne veulent point quitter

» des chefs si aveugles, 'Le raisonnement absurde de Ticone qui reconnoissoit d'une ep.48.p.71.1.2. part que l'Eglise n'est point souillée par les crimes des particuliers,&qui pretendoit de l'autre se pouvoir separer de la communion Catholique comme souillée par les Traditeurs d'Afrique, ne manqua pas d'estre relevé par Parmenien. Car au lieu que in Par.p.6.1.d. luy & les autres Donatistes devoient ceder à une verité qu'il leur montroitsi clairement, ils aimerent mieux la combatre avec une opiniatreté obstinée, que de reconnoistre que les Catholiques avoient raison: & Parmenien écrivit donc une lettre pour le corriger, disoit-il, de sa faute. Mais il n'opposoit à la clarté enpend.

& à la force des passages alleguez par Ticone, que la fumée du mensonge, c'est à dire l'autorité de son propre témoignage, comme fi on l'euftdu croire plutoft que Dieu, Il ufoit de menaces ep. 48. p. 71. 2. 2. envers luy; & n'ofoit neanmoins contester les faits qu'il avoit alleguez. Il n'y avoit qu'un point fur lequel il le preffoit avec raifon, '&"l'étrangloit, s'il faut ainfi dire, aqui est que si l'Eglise 1.4. devoit estre repandue partout le monde, & que personne n'y "1.1. fust souillé par les pechez des autres, comme il le pretendoit, il avoit donc grand tort de demeurer dans le parti de Donat, & de rejetter la communion de leurs adversaires à cause des Saint Augustin refuta depuis à cause de l'abus qu'il y faisoit de b. quelques paffages de l'Ecriture.[Personne ne doute qu'elle ne foit toute differente de l'écrit de Parmenien que S. Optat avoit

Traditeurs. C'est cette lettre de Parmenien contre Ticone, que in Par. c. 1. p. 6.1. refuté. Gennade marque sans doute l'ouvrage de Ticone dont parle

S. Augustin, l'Iorsqu'il dit qu'il composa trois livres de la guerre Genn.c.18. intestine [& civile, ]& des expositions de diverses choses, où il citoit les anciens Conciles pour la défense de la secte des Donatiftes, dont on voyoit partout qu'il faifoit profession. S. Augustin Aug.in Par.l.s. cite plusieurs fois cette parole que Ticone maistre des Donatistes c.13.p.19.2.c.

Nors 31. disoit d'eux, Ce que nous voulons est faint. On tenoit que depuis La,c.1.p.c.t.d. que Parmenien eut écrit contre luy,[comme il ne se rendoit pas à son autorité, Jil sut condanné par un Concile des Donatistes. Nors p. ["Il est difficile de dire quand tout ceci arriva: Il y a seulement

> bien de l'apparence que ce ne fut pas beaucoup aprés l'an 370, & aprés que S. Optat eut écrit.]

#### LES DONATISTES. 148

ARTICLE LX.

Ticone donne sept regles pour entendre l'Ecriture : Il explique I Apocalypfe.

Genn.c.18.

Aug.do.chr.l. z. C.10. P.16.1.2. ep.77.p.121.2.b. do.chr,c.10-17, P-16-18.

TI C O N E composa encore d'autres ouvrages, dont sle plus celebre Jest celui des sept reglesqu'il donnoit pour trouver l'intelligence des Ecritures, & pour en ouvrir les secrets comme par autant de clefs : d'où vient qu'il l'appelloit le livre Des regles.'Saint Augustin en parle dans une lettre à Aurele de Carrhage, qu'il prie de luy en mander son sentiment : & il les raporte tout au long dans son livre De la doctrine Chrétienne.

'C'estoit un ouvrage d'un grand travail, & fort utile, comme

C.10. P.26.I. a.C.

le reconnoist S. Augustin. Il pouvoit beaucoup aider à l'intelligence des Ecritures, & pour entendre ce qu'il y a de caché dans ces paroles divines; & neanmoins il ne faut pas pretendre pouvoir penetrer par ces regles dans tout ce qu'il y a d'obscur dans l'Ecriture, comme Ticone le vouloit faire croire dans le commencement de fon ouvrage, dont S. Augustin raporte les paroles,'Il y a aussi encore d'autres moyens d'expliquer l'Ecriture, dont Ticone mesme se servoit en d'autres rencontres. 'C'est pourquoi Saint Augustin conseille aux pesonnes d'étude de lire fon livre, fans neanmoins en attendre plus qu'il ne falloit, & pourvu qu'ils le lussent avec discernement, y ayant des endroits où il s'estoit trompé comme homme, & d'autres où il parloit selon l'heresie des Donatistes qu'il suivoit. Dans la troisseme regle. Ticone reconnoissoit que les bonnes œuvres viennent de Dieu: mais il en exceptoit la foy, qu'il disoit venir de l'homme; faifant moins d'attention far ces choses, parcequ'elles n'estoient point encore combatues, & qu'il écrivoit avant la naissance des Pelagiens, qui ont obligé l'Eglise d'approsondir davantage les

e.33.p.16.1.c.

retr. B.1.2.e.18.p. 48.c. Cald.inft.c.10. p.233.tfin pf.c. a Mir.n. Genn.c.

25.t,2.p.74.

& de netteté. Saint Augustin prefere à l'explication qu'il avoit donnée luy mesme à un passage de S. Paul, celle qu'il avoit depuis trouvée ou remarque dans Ticone. Cassiodore témoigne avoir eu cet ouvrage de Ticone, all a esté donné au public divisé en sept livres. par André Schot, dans le quinzieme tome de la Bibliotheque des Peres imprimée à Cologne en 1622. Il n'est pas dans celle de If.H. fent, Lic. Paris. I'S. Isidore de Seville paroist avoir suivi Ticone dans les

veritez de la grace, & de les expliquer avec plus de precaution

149 fept regles qu'il donne pour l'intelligence de l'Ecriture: Mais il

ne le fuit pas en tout,

Ticone a fait encore un commentaire fur tout le livre de Genn.c.it. l'Apocalypse , qu'il explique toujours, dit Gennade, en un sens spirituel. Se non selon les pensées grossières & charnelles des Millenaires. Il détruit l'imagination d'un regne de mille ans, que quelques uns promettoient aux justes sur la terre aprés la refurrection, & il ne veut point qu'on mette deux refurrections du corps, l'une pour les bons, & l'autre pour les méchans. Il n'en reconnoist qu'une qui sera generale pour tout le monde, où il dit que les enfans avortez ressusciteront dans un corps parfait, afin que le genre humain ne perde rien de ce qui appartient à la perfection de son tout. Pour les deux resurrections dont parle l'Apocalypse, il soutient que la premiere qui est particulière aux justes, est celle qui s'opere maintenant dans l'Eglise, lorsque les hommes justifiez par la foy, sont ressuscitez de la mort du peché par le battefme, & peuvent esperer la recompenfe de la vic eternelle : La feconde refurrection est celle qui fera commune à tous les hommes lorsqu'ils reprendront leurs corps[à la fin du monde.] Ticone dit dans le mefine ouvrage, que les Anges ont une fubstance corporelle. L'auteur du livre Des Profesorelles. promesses, renvoie à cet ouvrage. Saint Augustin mesme cite 13-p.170l'explication que donnoit Ticone à un endroit de l'Apocalypse. 4 Aug. do. chr. l. [Il ne dit pas d'où elle estoit tirée:mais apparemment ce n'estoit b pas de son livre Des regles, buisqu'il ne les employoit pas dans

cette explication, quoiqu'elle fult fort longue.

z. ou que les Anges font dans un lieu corporel, Angelieum flationem corpus offe.

'Primase dans son commentaire sur l'Apocalypse, promet de Bib.p.t.p.1355. tirer diverses choses de Ticone le Donatiste, selon qu'elles conviendront au fens, en retranchant ce qu'il y avoit de fuperflu & d'ennuveux, donnant un autre tour aux endroits trop negligez. » & rendant tout conforme à la verité Catholique. Car j'ay trou-» vé, dit-il, dans cet ouvrage diverses choses inutiles, absurdes, & » contraires à la faine doctrine. Il cherche tout ce qu'il s'imagine » pouvoir nuire à l'Eglife dans la caufe que nous foutenons contre » les Donatiftes. Il y donne de faux sens qu'il trouve dans la cor-» ruption de fon cœur , & puis nous infulte avec des railleries » piquantes. Il fuit en cela la pratique ordinaire des heretiques. » Mais cela ne nous doit pas faire rejetter ce qu'il a de bon. De » quelque costé que la verité nous vienne, il faut l'embrasser comme " un bien propre à l'unité Catholique, Car c'est à l'Eglise qu'ap-

### LES DONATISTES. partient tout ce qui se dit de vray, mesme hors d'elle. Et les «

Cafd.inft.c.g.p.

Donatistes n'ont pas plus droit de s'en prevaloir, que les Juifs « de se glorisser de la prophetie de Caïphe. Cassiodore parle de la « mesme maniere de ce livre de Ticone sur l'Apocalypse, disant qu'il y avoit trouvé des choses qui n'estoient pas à mepriser, & d'autres qui venoient du poison de son dogme pernicieux. Il Aug. Bapa. p. avoit marqué les unes & les autres à la marge. Bede en cite de beaux endroits.

159.

p.159|v.R.p.225. 'Quelques uns difent que nous avons encore aujourd'hui ce commentaire de Ticone dans l'appendix du neuvieme tome de Saint Augustin, ou du troisseme selon l'edition des Benedictins. Mais dans cet appendix on ne trouve rien de ce que S. Augustin, Primafe, & Bede, citent de Ticone; & cet écrit bien loin de favoriser les Donatistes, les combat en divers endroits 2. .

#### ARTICLE LXI.

Divers schismes dans celui des Donatistes, & particulierement de celui des Rogatistes. E trouble que causa sans doute dans le parti des Donatistes

Aug.in Par.l.1. c.4.p.8.1.c|bapt, 1.1.c.6.p.14.1.b

h.69 p.13.1.2. 291.2.C.

la division qui estoit entre Ticone & Parmenien, estoit un presage de la ruine de cette tour de Babel. Que si Ticone n'alla pas julqu'à s'y former un parti,(car S. Augustin ne le dit jamais,)} 'il y encutassez d'autres qui le firent,qui dechirerent ce membre ou plutost ce morceau separé du corps de l'Eglise, en quantité d'autres petits morceaux, '& qui se separant du corps des autres, firent plusieurs communions & plusieurs schismes dans le agon.c.19.1.3.p. schisme. Austi il estoit juste que les Donatistes fussent mesurez de la mesme mesure dont ils avoient mesuré les autres ; qu'ils perissent par l'épée qu'ils avoient tirée contre l'Eglise; qu'ayant tasché de diviser J.C, ils fussent eux mesmes divisez par un grand nombre de factions; que ceux qui avoient preferé la fatisfaction de leur orgueil & de leur animolité au bien facré de la paix Catholique, se détruisssent par les schismes & les partialitez.

in Par.p.8.1.c.

'Ces divisions estoient en si grand nombre parmi eux, surtout 1.z.c.4.p.19.1.c. clep.48.p.68.2. dans la Mauritanie & la Numidie, qu'eux mesmes ne pouvoient pasdire combien il y en avoit, a&S. Augustin dit qu'il ne peut pas 4 in Jo.h.10.p. feulement nommer toutes celles qui estoient dans la Numidicoù il vivoit. Chaque parti[suivant le principe general du schisme,]

\$8.2.b. ep.48.p.68.2.2 hapt.1.1.c.6.p. 14.2.3.

1. Je ne trouve point où M' du Pin parle des ouvrages de Ticone,

LES DONATISTES.

t les «

ela

Gnt

. 11

de

ce

ns,

25.

s'estimoit d'autant plus pur & plus juste, qu'il se trouvoit com posé d'un plus petit nombre de sectateurs, Si petits qu'ils sussent, ils bapt.p.34.8.b. pretendoient chacun avoir feul le droit de battizer, à l'exclusion & des Catholiques, & du corps mesme des Donatistes. Ils de- in Cre.1.4.6.60. meuroient tous dans le quartier où ils estoient nez, sans s'étendre P-11.1.2. davantage.[Mais on peut s'étonner avec sujet]'de ce que dit S. b.69.p.13.1.4. Augustin, que le corps de la secte ne se ressentoit point de toutes ces divisions. [Et en effet nous avons vu qu'en 394, il falloit qu'ils eussent plus de 400 Evesques.

Entre ces diverses sectes, celle des Maximianistes estoit beaucoup plus celebre que les autres: Mais nous en parlerons sur l'an 393, auguel elle commença.]'S. Augustin nomme quelque- in Cre.p.atg.r.a. fois les Urbanistes, qui estoient en un coin de la Numidie, & les c.9 p.200. 1. elec Claudianistès que Primien qui succeda à Parmenien vers l'an 36.4 p.120,2,c. 391, receut dans fa communion avant que le schisme des Maximianistes fust commencé. Car les Donatistes voyant combien In.P.J.s.c.m.p. ils se faisoient de tort par leurs divisions, & qu'on avoit horreur 43.1.b. de tant de schismes, faisoient ce qu'ils pouvoient pour rassembler ceux qui s'estoient separez d'eux, particulierement à Car-

thage, où l'on peut juger qu'estoient ces Claudianistes. | Saint f. 158. p. 1396. V. la note Augustin parle d'un "Garus, Carus, ou Caius,] & d'un Lucius, comme de gents qui avoient ce femble formé quelque nouveau

schisme parmi les Donatistes aux environs de Carthage, [Nous avons un peu plus de connoissance du schisme des Rogatistes. I'll n'estoit pas encore commencé lorsque les Dona- ep.41.p.65.2.c.

tiftes demanderent leur rappel à Julien en 362.] Mais il eftoit in Par.L.r.c.10. V. Valenti- déja formé sous le regne de Firme, [c'est à dire "des 372 ou 373.] p.10.1.clis.P.L. nien I. 5 28. Il estoit renfermé dans un petit nombre de Maures de la Mau- unit. C.3. p. 141. 2. ritanie Cefarienne.alls prenoient leur nom d'un Rogat Maure bin Cre.p.atj.f. de nation, qui avoit esté leur premier [Evesque, ] & tenoit son acp. 48. p. 61.2.2 fiege, autant qu'on en peut juger par Vincent son successeur, da bin Par.p.10.1. Cartennes dans la Mauritanie Cesarienne. C'estoit autour de cette ville que regnoient les Rogatiftes, reduits lorsque Saint esp. 48.p.61.x.b. Augustin écrivoit à Vincent, à dix ou onze [Everques,] favec dp.67. La.c.d. quelques Clercs, C'est pourquoi S. Augustin les appelle un petit fp.78.3,2.6. troupeau, & une petite piece dechirée de la grande piece [des p.68.1.d.

Donatistes. Comme ils ne pouvoient pas pretendre au titre de Catholiques par l'étendue de leur communion, l'ils expliquoient ce terme, apr. s.a. [qui par foy mesme emporte une totalité,]non de la communion de toute la terre, mais de l'observation de tous les commande-

LES DONATISTES.

mens de Dieu, & de tous les facremens; & ils se l'attribuoient en ce sens, comme estant les seuls à qui il pust convenir, & en qui J.C. devoit trouver de la foy à la fin des fiecles: A quoy Saint Augustin se contente de répondre, Pardonnez moy, Nous n'en « croyons rien.'Ils paroissoient plus doux que les autres Dona- " tiftes; & ils n'avoient point de Circoncellions pour exercer aucune violence. Mais ils estoient en si petit nombre, que leur douceur pouvoit paroistre venir autant d'impuissance que de volonté. Ûne beste qui ne blesse personne, parcequ'elle n'a point de dents ni"de griffes, ne passe point pour cela pour estre douce unques. & privée. On remarque mesme que Rogat avoit poursuivi avec une opiniatreté infatigable, & julque devant les tribunaux lecu-

liers, un bien qu'il soutenoit appartenir à son Eglise, "& qu'on mansaplie

vouloit ce semble luy ofter comme à un heretique. 'Car les Donatistes le persecuterent avec beaucoup d'aigreur par l'autorité des magistrats: '& ils luy firent souffrir "toutes les qu'im seus

cruautez & les violences possibles, par le moyen de Firme, du- quama rant la guerre qu'il fit aux Romains. Cela continua ce semble encore fous Gildon[frere de Firme,]auprés duquel[Optat de Tamugade Evefque Donatifte, avoit un tres grand credit, 'Rogat vivoit encore lorsque S. Augustin, alors tout jeune, estoit à Carthage, & y étudioit les lettres humaines [avant l'an 384.]

Vincent qui vit en ce temps là S. Augustin, succeda depuis à Rogat.Lorsque les Catholiques se trouverent obligez de pourfuivre les Donatistes par l'autorité des Empereurs, ce Vincent en écrivit à Saint Augustin, comme d'une chose indigne de la douceur des Chrétiens : furquoi Saint Augustin luy adressa son epiftre 48. ("vers le commencement de l'an 408. l'Il le traite de V. S. Augus-

frere, ce qui marque que Vincent pretendoit estre Evesque.] tin 5 17% Le"fiege que S. Augustin luy attribue, b& ses collegues distin- carronnis guez des Cleres, suffisent ce me semble pour nous en affurer.] feder-'Vincent Victor contre qui Saint Augustin a écrit, avoit esté

Rogatiste, & s'estoit réuni à l'Eglise Catholique[vers l'an 420.] 'Mais il conservoit toujours une telle estime pour Vincent le Rogatiste, qui estoit mort en ce temps là, qu'on disoit qu'il le regardoit comme un faint, que c'estoit pour cela qu'il avoit pris le furnom de Vincent, & qu'il se vantoit mesme que ce Vincent luy estoit apparu dans une vision, l'avoit aidé à composer l'ouvrage que S. Augustin refuta, & luy en avoit fourni la matiere & les raifons.

p.65.2.2.b.

Ь.с.

in Par.1.1, c.10 rr.p.ro.r.aflit.P. 1.1.c.8; p.114.L.

a p. 114.1.d. cp, 48.p.61.2.b. p.71.1.d. P.63.1,b. .

Up.72.2.2.

ad Ren.1.2.c.2. r.7.p.494.r.d. 2.a.b.

ART. LXII.

I.'an de J.C. 578.

# LES DONATISTES.

#### ARTICLE LXII.

Gratien ordonne que les eglises des Donatistes seront rendues à l'Eglise; fait chasser Claudien leur Evesque à Rome.

## L'AN DE JESUS CHRIST 378.

V.Grarien 'ELAVIEN estoit Vicaire d'Afrique en 377, sou 378, selon coa Thetre, note in. Le Code; se cela s'accorde avec Ammien, squi dit qu'il l'estoit vers le commencement de Gratien. S. Augustin témoi- 182. gne que ce Vicaire estoit Donatiste ; & quoique se lon le devoir 6 Aug.ep.164.p. de sa charge il condannast à mort ceux qui se trouvoient le meriter, les Donatiftes qui feignoient avoir tant d'horreur du fang,

ne laissoient pas de communiquer avec luy.

Gratien ne connoissoit pas sans doute sa religion lorsqu'il le fit Vicaire, ni lorsqu'il luy adressa j'une loy tres severe contre Cod, Th, 16,1,6. les Donatiftes. Car aprés y avoir condanné l'erreur de ceux qui 1-2.p.194. meprisant les ordonnances des Apostres, ne purifient pas, mais fouillent fous pretexte d'un second battefine, ceux qui ont déja receu les sacremens du nom de J. C, il ordonne à Flavien de les reprimer par son autorité, & de rendre à l'Eglise Catholique les basiliques qu'ils retiennent contre[l'honneur de]la foy.[Il fit apparemment cette loy à la priere des Catholiques, l'puisque Aug. fit. P. La.c. Petilien leur reprochoit de s'estre plaints aux Rois de la terre 18. P. 109. 2. b. que les Donatistes retenoient les eglises qui leur appartenoient: ce que S. Augustiniavoue assez clairement,

[Gratien n'exprime pasquelles basiliques il veut qu'on rende,] Baronius & Rivius l'entendent de celles qu'ils pouvoient avoir v.R.p.appBar, usurpées du temps de la guerre de Firme. Neanmoins S. Augustin 177.5 6. témoigne que les loix qu'on produisoit contre eux, les obligeoient e. 11. p. 10. 2. c. à rendre non seu lement les basiliques qui avoient esté aux Catholiques, mais aussi celles qu'ils avoient basties depuis leur schisme. 'Godefroy croit aussi que Gratien les privoit des eglises qui leur Cod. Th.t. 6.p. pouvoient rester; deur appliquant ainsi la défense que ce prince 1952. à fouvent faite en general à tous les heretiques devant & aprés cette loy, de tenir aucune assemblée. Et veritablement Gratien femble supposer qu'il ne leur devoit plus rester d'eglises.]'Car il F.194.

ajoute qu'il y en avoit qui estant chassez des eglises, s'assem-Frendrum. bloient secrettement dans les grandes maisons [à la ville] & à la E. Cium ergo dicimus quod noftra tenestis &c.

\* Hift. Eccl. Tom. VL.

les mai lu-pas 12

opotene

· & cn v Saint

is n'et «

Dona. a

tercer e leur

ne de

point OUCE ME

1VCC

ecun'on som

cor

mists

fe feront affemblez, foient confifquez; afin que s'ils aiment trop leur erreur pour la quitter, ils se contentent de la garder pour eux fans la communiquer à d'autres. Il témoigne avoir déia ordonné la mesme chose dans un rescrit adresse à Nitence, que p.195.2.

154

nous n'avons point.

Ful. F.n.p. 183.

'Le P. Chifflet croit que les Donatiftes avant esté contraints par cette loy, de ceder aux Catholiques la grande eglise de Carthage où estoit le corps de Ste Perpetue, ce fut ce qui la fit

4 p.1167,b. Bar.397.5 54.

Conc.t.p.119. appeller "Perpetue la Restituée, comme elle est nommée dans un Perpetue Concile, ou simplement la Restituée, comme elle l'est dans Restituée. d'autres, Baronius s'arreste pour le fond à ce sentiment plus qu'aux autres raisons qu'on rend du nom de cette eglise, quoi-

Evod. 1, 1, c. 7, p. 634.1.b.c.

qu'il ne l'applique pas à la loy de Gratien.] On voit en effet qu'une eglife du diocese d'Uzale ayant esté usurpée par les Donatifies, & puis rendue aux Catholiques, fut appellee pour ce fuiet l'eglife Reftituée.

Cod. Th.t.6.p. c.13. p.11.1.b.

'Cette loy de Gratien contre les Donatistes est datée du 17 octobre 377, ['mais elle pourroit bien estre de l'année suivante,] V. Gratien 'La douceur Chrétienne des Catholiques d'Afrique, ou des noce 18. Aug in Par.l.r. Empereurs, sfit qu'elle ne fut pas executée avec beaucoup de rigueur; & les Donatiftes confervoient encoresen l'an 400,] non seulement les eglises qu'ils avoient basties dans le schisme, mais mesme quelques unes de celles qui avoient appartenu des

Cod.Th,fir.p.

le commencement aux Catholiques, ["Ce fut, coinme nous croyons, en l'an 378, l'qu'un grand v.Damase nombre d'Evefques d'Italie s'estant assemblez à Rome, repre-513-15fenterent à l'Empereur Gratien, entre les autres scandales qui les affligeoient, qu'un nommé Restitute en Afrique avant receu de luy ordre de répondre devant les Evesquess de la province. I au lieu d'obeïr, avoit assemblé une troupe de gents cruels & infolens, pour eviter le jugement. Ce Restitute estoit apparem-

pouvoient bien eftre les Circoncellions.]

P.83.93. P.93. p.84.

Opt. 1.p.49.2,

6 Cod. Th.fir.p.

'On voit par la mesme lettre, que Gratien avoit ordonné de chaffer d'Afrique, ou au moins de Rome, ceux qui rebattizoient, 'Neanmoins au lieu de fortir de Rome, ils y avoient fait venir Claudien, que les Donatistes avoient ordonné & envoyé à Rome comme Evefque, pour fucceder à Lucien, & troubler le repos de cette ville. Il s'acquitoit donc de sa commission en preschant

ment quelque Everque Donatifte; & ceux dont il s'appuyoit,

que tous les Evesques Catholiques & d'alors & du temps passé,

L'an de J.C. 178.

n'avoient point receu les facremens, ou pour parler felon fes termes, qu'ils estoient tous des payens: Et selon cette fausse p.91. doctrine, il travailloit ou à profaner par un battefine illegitime ceux qui n'avoient point encore receu les faints Mysteres, ou à corrompre par uncrime beaucoup plus grand ceux qui le savoient déja receus, en les battizant une seconde fois.

L'Empereur au lieu de le punir comme il meritoit, s'estoit p.24.91. contenté de le condanner à retourner en son pays d'Afrique. amfrithus. 'Mais fans se soucier de l'autorité de la justice, & "quoiqu'on l'eust P.84. fouvent mis en prison pour l'obliger de s'en aller, il demeuroit toujours à Rome, & ne craignoit pas mesme de gagner les pauvres en leur donnant de l'argent, & de les rebattizer aprés les avoir ainsi achetez.'Le Concile de Rome en sit donc ses plaintes p.81.84. à Gratien, qui dans un rescrit adresse sur cela à Aquilin Vicaire P.M. [de Rome, lluy ordonne absolument de bannir ce Claudien à cent milles loin de la ville.

# ARTICLE LXIII.

De Genethle Evefque de Carthage, & de son Concile; des Evefques qui y estoient : Des quatre premiers Canons.

# L'AN DE JESUS CHRIST 390.

[ Es Evesques Catholiques estoient si eloignez d'abuser du credit au ils avoient apprés de la credit qu'ils avoient auprés des Empereurs Catholiques, qu'ils retenoient mesme quelquesois leur zele.]'C'est ce que nous Aug.ep.163.p. trouvons d'un Evesque nommé Genethle, qu'on dit avoir arresté 1841.16 ou supprimé une constitution faite contre les Donatistes, & en avoir empesché l'effet: ce qui faisoit que les Donatistes témoignoient beaucoup d'estime pour luy, & luy donnoient de grands eloges, qui neanmoins ne les empeschoient pas d'avouer que s'il cust voulu se ranger de leur parti, ils l'eussent rebattizé, [& traité comme un payen & un infidele.

Ce Genethle capable d'arrester une constitution imperiale,] '& dont S. Augustin parle avec respecten l'appellant de bieuheu. b. reuse memoire, est selon toutes les apparences, ce S. Genethle, Ful. F. 5 squ. p. fous qui Ferrand met un Concile de Carthage, 2& qui par confe- 277a Anal.c.3.p.404. quent estoit Evesque de cette premiere ville d'Afrique, c'est à dire ce S. Genethle Evesque qui est marqué le 7 de may dans le calendrier de l'Eglife de Carthage.[Il est certain par les Canons que Ferrand cite de ce Concile sous Genethle, que c'est celui

'Genedius qui y preside selon le texte ordinaire, commcEvesque

de Carthage, sest le mesme que Genethlius.] 'Ce Concile fut assemble suivant la resolution d'un autre Concile tenu sous le mesme Evesque, sont les actes se sont perdus : & nous n'en favons rien autre chose, sinon]qu'il fut tenu

"dans le palais, sce qui ne se rencontre dans aucun des Conciles in Pratorio. de Carthage que nous avons; l'Qu'on y avoit ordonné que le

Chresme, la reconciliation des penitens, & la consecration des vierges, ne se feroient point par les Prestres; Qu'on y avoit aussi traité de la continence & de la chasteré des Ecclesiastiques. & qu'on y avoit ordonné que ceux qui servent aux divins sacremens, c'est à dire les Evesques, les Prestres, & les Diacres, garderoient une continence entiere, pour pouvoir obtenir ce qu'ils demandent à Dieu, & suivre ce que les Apostres ont enseigné,& ce que l'antiquité a observé. Cette ordonnance qui fut confir-

mée dans divers Conciles suivans, se sit peutestre à l'occasion de la lettre du Pape Sirice àl-limere de Tarragone, "donnée le 11 de v. sirice. fevrier 385.1

'CeConcile ayant donc refolu qu'on en affembleroit un fecond, Genethle y appella par ses lettres les Evesques des diverses provinces[d'Afrique.] Ils fe trouverent à Carthage, à l'exception de quelques uns qui devoient y venir aussi; & s'assemblerent le 19 de may dans la basilique appellée"la Perpetue Restituée, s'non v.5 61. en l'an 425, comme quelques uns le tirent des fautes de l'edition \*Nota 33-

Ful.F.p.161-161, commune, l'mais sous le Consulat de l'Empereur Valentinien &

de Neotere, c'est à dire en l'an 390.

Le nombre des Evefques n'est pas marqué. Il n'y a que les Conc.p.1159,b. deux Victors"d'Abder ou Abzir, & de Pupput ou de Puppiane, No 7 8 54. nommez au commencement.[Ils estoient tous deux de la province Proconfulaire.]'Le premier parle dans l'onzieme Canon.

'Fructueux esto:t Evesque d'Abzir en l'an 411, [au lieu de luy.] 'L'autre assista en 397 au troisseme Concile de Carthage avec le titre de Vieillard ou de Doyen; d'où nous apprenons qu'encore que l'Evesque de Carthage sust toujours le chef de cette province, on ne laiffoit pas d'y rendre quelque honneur à l'An-

cien. Mais on ne voit pas quelle jurisdiction il y pouvoit avoir; au lieu que dans les autres provinces d'Afrique, l'Ancien avoit tous les droits de metropolitain.]'Epigone en demandant un reglement au Concile de 397, au nom de Victor, dit qu'il estoit non sculement le frere & le collegue des autres Evesques , & un

156

p.1160.a.

p. 1159. d,c.

P.1161.C. p.1381.c. p.1065.d.

p.1175.c.d.

L'ande J.C.

LES DONATISTES. 390. Landabilie, frere qui leur faisoit honneur, maisqu'il en estoit encore le pere par son age, & par l'antiquité de sa promotion. Pannone estoit p.1380.4.

Evefque de Pupput en l'an 411.

Epigone qui affifta au Concile de l'an 397, sest sans doute p. 1173.6. celui mesmel qui parle plusieurs sois dans celui de 190. Il estoit p.1818.di 830.b. Everque de Bulle-royale ville de la Proconfulaire, où il y avoit app. p. 21/7 Yift. encore une autreBulle.L'Itineraire d'Antonin parle de la roya- V.p.17.

le. Dominique en estoit Evesque en 411. Nous trouvons encore Cone.t.z.p.1160.

Nor: 15. dans le Concile de 390, Felix de Selemfel["ou Senemfal, qu'on e. &c. croit estre une ville de la Proconsulaire, divisée depuis en deux, mais ne faisant toujours qu'une seule Eglise,]'Les Donatistes se p. 1408.b.c.

vantoient en 411 qu'ils y estoient seuls. Il y avoit neanmoins un

in. Prestre Catholique"en attendant que l'on y ordonnast un Eves-

que. Numide de Massyle ou Maxule colonie Romaine dans la p.1160. e [Holft. Proconsulaire, assista aussi au Concile de l'an 390.2 On croit que geo. p. 16 V and. c'est le mesme Numide qui avoit assisté en l'an 381 au Concile a Nor.in Gar.p. d'Aquilée comme deputé de l'Afrique ; bqui parle comme un 1 CORE. P. 1175. C. Evelque ancien & confiderable dans le troisieme Concile de e, Carthage en 397,'& dans celui de 403, qui figna le quatrieme panosad. pour la Conference en l'an 411, de le second dans le Concile de p. 1976.6. Carthage en l'an 416 contre les Pelagiens,

'Ces Evelques & les autres qui ne sont point nommez, s'estant p.119.2.b. donc affemblez pour la foy & pour l'utilité de l'Eglife, Genethle dit qu'il falloit premierement faire profession de la foy Catholique, & apref cela regler les affaires particulieres & l'ordre ecclesiastique par un consentement commun, principalement, dit.il, pour fortifier l'esprit des Evesques nouvellement ordonnez, dans l'esperance que ceux qui y estoient absens de corps y feroient prefens d'esprit, & approuveroient tout ce qui auroit esté fait.]Tout le Concile protesta sur cela de tenir l'unité de la Trinité, felon la foy qu'ils avoient receue des Apostres. Dans p.1049.d.e. la Collection Africaine greque & latine, dont ce Canon fait le fecond article, la propolition en est attribuée à tout le Concile, & la profession est faire par les nouveaux Evesques.

On confirma enfuite à la requisition d'Epigone, l'ordonnance p.1199.d. du Concile precedent touchant la continence des ministres de l'autel: Et on renouvella de mesme ce qui y avoit esté reglé, p.1160.a.b. QuelesPrestresne feroient point leChresme, ne consacreroient

in publica point les vierges, & ne reconcilieroient personne solennelle-

1. 'Au lieu de Fortunat nommé sans siege dans le troisseme Canon, l'edition de Chifflet a Numide Ful. F. p. 16/14. de Maxule.

L'an de J.C.

p. 1052. 4 p. 1160.b| 1153.a. ment. Ces deux Canons font le 3,4,8 c<sup>6</sup> de la Collection, <sup>1</sup>Le 1<sup>55</sup> quatrieme Canon, qui elle le fettieme de la Collection, ajoure au troifieme für la requifition de Genethle, comme une regle importante & necefliare, que flu malade demande la reconciliation en l'ablènce de l'Evefaue, un Preffre le peur reconcilier aprés avoir confulté l'Evefaue[par lettres,]& en avoir receu ordre de l'uy.

ARTICLE LXIV.

#### Suite des Canons du Concile de Genethle.

Conc.t. p. 1160. / T E cinquieme Canon du second Concile de Carthage,

E cinquieme Canon du recond concile de Cartage,
ont accoutumé d'en avoir, & non dans les autres; fi ce n'est que
le nombre des Fideles estant beaucoup augmenté en quelque
lieu. [Fevenque dioceáin consente qu'on y en établisse un C'est

ieu, l'Evelque diocefain conlente qu'on y en établiffe un.'C'et ce cinquiemetitre du fecond Concile d'Afrique, qui eft cité dans Ful.F.a.p. 28. le quatrieme Canon du XII. Concile de Tolede en 681.'Le P.

le quatrieme Canon du XII. Concile de Tolede en 88/Le P. Chiffler crois que c'éla affic celui que Ferrand dans fonatricle 13 appelle le cinquieme titre du Concile de Carthage tenu dans la balilique ; parceque les autres Conciles de Carthage ent eté tenus dans la facritis de la Perpetue, Knon pasolans la balilique in foreste.

mesme comme celui-ci.

Conc.1.x.p.2015. Le fixieme Canon[cité par l'article 194 de Perrand,]& qui bittése. fait le huitieme de la Gollection, détend d'admettre un homme coupable decrimes à accuser les Evs (ques, & "coutes les personnes migres name

agées.

p. 1036-1106a.a. Le Certieme qui ch abregé dans le neuvieme de la Collection, & qui ch demandé par Felix, par Epigone, & par Genethle mefine, défend à tout Ecclefiaftque, & mefine aux Evefques, de recevoir à la communion un homme excommunié par fon Evefque, fous peine de tomber dans la mefine peine, quand mefine l'excommunié voudroit s'aller plaindre à l'Empereur ou aux magiftrats.

Le huitteme, fait à la requifition de Felix & de Genethle, [felon le Pere Chifflet, Jordonne que fi un Preftre feparé de la communion par font veilque, au lieu de fe plaindre aux Evefques voifins, entreprend d'offrir le facrifice & de tenir des affomblées fchifmatiques ; il fera degradé, anathematrie, & meline chaffe

> 1. On ya mis les noms d'Aurele, de Faustin, & de Fortunat, au lieu d'Epigone & de Numide marquez dans les manuscrits du P. Chistlet,

L'an de J.C. 390.

erends.

LES DONATISTES. 159
bien loin de la ville & du lieu où il demeuroit, Ce Canon que le Ful.F. p. 344.
P. Chifflet croit estre cité par le 101° de Ferrand, sait le dixieme Come. p. 1051.

& l'onzieme de la Collection.

Le neuvieme, qui paroit auffi cité par Ferrand, Re qu'on four professions remarque avoir efté allegué dans les Capitulaires de Charle. 

\*Pentroppus magne, contient la plainte que fair Numide de Maxule, de Comeputés. 
ce que les Preftres ou ignorans ou temeraires celebroinn "les Myteres en beaucoup de maifons fans en demander la permission à l'Evefque, en quoy ils violoient ouvertement la regle de la difcipline: Et le Concile declare que tout Preftre qui ofire enquelque lieu que ce foit fans le feu de fon Evefque, agit contre "

fon honoeur, [& merite d'en estre privé.]

\*Le dixieme, renouvelle touchant le jugement des Clercs, ce heppyhe,
qui avoit esté déja ordonné par les anciens decrets, comme le 11º
Canon du Concile de Carthage fous Gratus, ordonnant que les
Evesques accuséz seront jugez par douze autres, si l'on ne peut
en assembler un plus grand nombre; les Prestres par six Evesques, & les Diacres par trois, avec leur Evesque diocessin Com. » passédanace
unes, se les Diacres par trois, avec leur Evesque diocessin Com. » passédanaces.

pris dans le nombre des fix & des trois, comme on le voit par les Conciles fuivans [Ferrand cite deux fois ce Canon dans le 55 & le 96 des fiens.] Il fait le douzieme & le commencement du 2006 a.b.

treizieme dans la Collection.

L'onzieme recommande aux Evefques de demeurer dans les publicad, bornes de leurs Eglifes, fans ufurper ce qui appartient à leurs confreres: Ileftenie par Ferrand qui en fait le neuvieme Canon, Ful. F. 314, [51] n'y a faute, aufibient qu'en ce qu'il cite pour le dixieme sa Nordenie que colui que nous contons le dovazieme, be qui ordonne que de sa Colle que nous contons le dovazieme, be qui ordonne que de sa Collection.

Evefques, en quelque nombre qu'ils foient, ne pourront ordonne re n'experiment propriés de pour le faits en avoir le pouvoir du Primar s, ét qu'ex ce ce pouvoir, trois le pourront ordonner en cas de necessité. Ce Canon est contenu dans le 13º p. 1096, b. de la Collection.

Genethle conclut enfin le Concile en le faifant approuver & (1415-14). figner par les EveGques, avec ectre claufe marqueé dans le 155. Canon de la Collection, Que quiconque manqueroit à executer ce qu'il avoit promis & figné, le fiparioi le ly mefine de la compagnie de fes freres, & fe privoit de l'honneurf de l'epifopat. Genethle qui prefidoit à ce Concile, ne furvéquit pas longtemps, & il parofit quedes l'année fuivante, ou 1931 au plufard,

<sup>1.</sup> Le texte porte à fix Prépareis, & à tribus Disconbus, Il faut visiblement à fex Prépare, à tribus Ed.F.P. 15. Disconus, Comme on le lit dans un manuscrit de Reims.

160 fon fiege estoit rempli par le grand Aurele, sous qui l'Afrique

changea bien de face par les foins de cet illustre Prelat, & par les travaux de Saint Augustin qui fut fait Prestre d'Hippone en Numidie vers le commencement de 391, & Evesque du mesme Anal, t.3.p. 404. lieu en 195. Nous avons vul que l'Eglife de Carthage "honoroit V. Ia note S. Genethle le 7 de may.

BODE CONTRACTOR CONTRA

#### ARTICLE LXV.

Primien succede à Parmenien; excommunie le Diacre Maximien.

L'AN DE LESUS CHRIST 392. I Es Donatistes changerent d'Evesque à Carthage à peu

Aug pf.;6.2.p. 120,1,b.C.

pres en mesme temps que les Catholiques, | Car Primien n'estoit Evesque que depuis peu, lorsqu'il sut condanné par une partie des Evefques de sa communion en 392 ou 393, comme nous le montrerons "en son lieu.]'S. Augustin le fait assez claire- v. la note ment successeur de Parmenien; ce qui est suivi par Baronius & 36par Rivius: Et l'on ne voit personne qu'on puisse mettre entre les deux.

in Par.1 ; c.2.3p. 26.1 a|28.1,b. av R.p 233 Bar. 394-5 37-

Posd.c.7.

Parmenien avoit ramené les Donatistes en Afrique sous Julien, comme nous avons dit "ci-deffus; & sa secte avoit toujours esté v. 5 57. tres puissante sous son episcopat, l'en sorte qu'elle faisoit la plus nombreuse partie des Chrétiens d'Afrique Primien au contraire ne fut Everque jusques à l'an 411 au moins, que pour voir la decadence de son parti, J'qui diminuoit tous les jours, [& qui Aug.in Crc.1.s. tomba enfin entierement par les mauvais fuccés qu'ils eurent en l'an 411 à la Conference de Cartage.]'On tenoit que Pretextat d'Affor & Felicien de Musti, que nous verrons bientost entre les

adverfaires de Primien, avoient affifté à fon ordination.

C. f. p. 161. 2.2. 91.1.d.

ht. P.1.1.c.12.p.

bapt, 1, s. C. 11, p. # pf. 56. p. 120.2.

1.d|1.c.

[Il trouva le parti des Donatistes divisé"en divers schismes:] V. 5 61. Et comme on avoit horreur de tant de divisions, Primie nadmit à fa communion ceux qu'on appelloit Claudianistes. Mais on luy reprocha que quelques anciens témoignant ne pas approuver cette réunion, il les avoit fait battre dans l'eglife. Je ne sçay si les Claudianistes sont s'des "infames que divers Donatistes accu-inentifoient Primien d'avoir uni à leur communion sainte, contre la loy & les decrets de tous les Evesques, malgré la resistance de la plus grande partie du peuple, & au me pris des plus anciens & des plus confiderables, qui luy avoient écrit pour le presser de corriger luy mesme la faute qu'il avoit faite, sans en pouvoir rien obrenir. On

161

'On l'accufa encore d'avoir donné des fuccesseurs à des 18, Evessues vivas mans, d'avoir fais jetter le Prefire Fortunat dans un ecloaque, parcequ'il avoir donné le battesme à des personnes malades, d'avoir resus d'acommuno à un autre Prestine nomme Demetre, pour l'obliger à desheriter son fils, Mais ce qui eut de parante, plus grandes suites, sur sa querelle avec Maximien, de la quuelle plus grandes suites, sur sa querelle avec Maximien, de la quelle non tilles, sur les sur les des la consonne de parante, and l'adment l'adment l'adment l'adment l'adment l'adment les sons des l'adment l'

'On disoit que ce Maximien estoit parent de Donat. all estoit ep. 161. p. 181. a.e. On dhoir que ce Maximen etone parent de Bona. It eto d'où apliés p.1191.15]
Diacre de Carthage fous Primien [On ne marque point d'où apliés p.1191.15] vint leur division, mais seulement qu'il offensa Primien son strat eten-po-p-Evefque ou par fon orgueil felon les uns, ou par la pureté de sa 82.1.2. vie selon les autres. Les Maximianistes disoient que Primien plas p. 120.2.e. voulut le chasser de l'Eglise avec trois autres Diacres nommez Rogatien, Donat, & Salgame, qui estoient tous des hommes excellens & reconnus pour avoir un merite extraordinaire; qu'il voulut engager les Prestres de Carthage à conspirer avec luy pour executer fa méchante volonté mais qu'ils le refuserent en ne luy répondant que par leur filence (qu'il ne laiffa pas a neanmoins d'accomplir le crime qu'il meditoit, & qu'il prononça sa sentence contre Maximien, sans sujet, sans accusateur, sans témoin, contre un homme que tout le monde, disent-ils, favoit estre innocent, qui estoit alors absent, & actuellement au lit[malade.]

#### ARTICLE LXVI.

Primien est condanné par deux Conciles, & Maximien ordonné Evesque de Carthage.

L'AN DE JESUS CHRIST 393.

E quelque maniere que Maximien ait esté jugé, J'qu'il Angia Emp. fust ou innocent ou coupable, il est certain qu'il sur sait. excommunié par Primien, Mais il se trouvoit soutenu par une entérpassant Hist. Etc.l. Tom. VI.

pf. 16. p. 119. 2. d 110.1.d.

certaine femme, comme Majorin par Lucille. Ce fut par fon 193moven qu'il se soutint contre Primien,qu'il se separa de sa communion, & qu'il fit mesme assembler des Evesques qui le condannerent, Il gagna donc pour cela Joucloues anciens de leur Eglife de Carthage, qui écrivirent aux Evefques, & leur envoyerent des deputez pour les prier de venir promtement à Carthage, afin de purger l'honneur de leur Eglife, & examiner in Empapare, avec foin une affaire it importante. Maximien fut luy mesme trouver les plus proches; & par les plaintes qu'il leur fit contre

d|pf.36.p.110.1, a in C c.1.4.c.6, 7.p.199.1,b,dj 200.1.d.

6 p. 36.p. 120.2. da.b.c.

Primien, il le leur rendit odicux. 'Ils vinrent donc à Carthage en affez grand nombre, 2c'est à dire au nombre de 43 Evesques, comme on le voit en divers endroits de S. Augustin. Primien ne voulut jamais les voir : & il trouva fort mauvais que le Prestre Demetre en eust logé quelques uns chez luy. "Il fouleva contre eux une multitude de gents de neant, & obtint mesmes des magistrats squesques fergents qu'il mit à la porte des eglifes, pour empefcher les Evelques d'y entrer&d'y celebrer les mysteres. On ajoute qu'il envoya une multitude de feditieux renverier les maifons des Chrétiens[du parti de Maximien,]qu'il fit affieger les Evefques & les Ecclesialtiques, qu'il leur fit jetter des pierres par ses gents. & qu'il s'empara de beaucoup de lieux, premierement par violence, & puis par l'autorité des juges seculiers ; se qui n'arriva affez probablement qu'après le Concile dont nous parlons.]

in Crc.1,4.c.6.7. 212, 1. bj:n Em.p. \$12.1.d. p p . 16. p . 119. 2.d. fin Cre.c.7.p. 199.1.đ. 2 pf. 16. p. 120.1. hin Cre.c.+. i dipf. 16.p. 119.1. diap.z.a. P.119.1.2.

1.2

'S. Augustin dit toujours que ce Concile se tint à Carthage, 58.p. 1982.b.dl CLes Evefques y vouloient examiner l'affaire en la presence de Primien; & pour agir avec plus de moderation, plus de precaution, & plus de foin, sils luy envoyerent des deputezhjusques à deux & trois fois, pour le prier de venir à leur affemblée, ou de leur permettre de l'aller trouver. Mais il refusa l'un & l'autre, & ne voulut point se soumettre à comparoistre devant le Concile.kIl pouvoit avoir raison en cela, vayant assez d'autres Donatistes devant qui il pouvoit se justifier, si son refus venoit non des reproches de sa conscience, mais de ce qu'il voyoit les autres agir par paffion, & plutoft en ennemis qu'en juges, quoiqu'on n'air jamais eu de preuve qu'ils eussent esté corrompus [par argent, ]comme on en avoit que ceux qui avoient condanné Cecilien l'avoient esté par Lucille.

[Mais Primien ne se contenta pas de ne vouloir pas compap.110.1.elinCre. roiftre. [1] maltraita mesme les deputez du Concile, & les

P.199 100.

1 'an de J.C. 193.

rejetta avec injure: De forte que les Evesques se trouverent, in Cre. p. 200, 1.a. disent-ils, dans la necessité de pourvoir à la sureté de l'Eglise. Et

neanmoins n'ofant pas encore se precipiter à rendre un dernier

produmes jugement, ils se contenterent d'une espece de prejugé, & d'un c.c.z.p.ton.t.b. commencement de condannation, le condannant de telle forte, ..

'qu'ils luy laissoient neanmoins la liberté, s'il croyoit sa cause p.200.1.2.

assez bonne, de comparoistre & de se justifier devant un Concile plus considerable qui se devoit tenir quelque temps aprés, On c.6.p.199.2.b. fit un acte de l'arresté de ce premier Concile; & l'on y voyoit c.s.p. 200. 1, c. qu'une des caufes pour lesquelles on vouloit condanner Primien,

estoit sa réunion avec les Claudianistes,

'Le Concile auquel celui de Carthage remettoit le jugement e. 6, st. p. 199, t. M définitif de la cause de Primien, est celui qu'ils tinrent à Cebar- 111.1.6. fuse ou Cabarfusse ville de la Byzacene, adans lequel il se trouva Hoste. geo. p. 71. 100 Everques, ou plus encore. Il y en a plus de foixante nommez a Aug.in Par.l. L. Not 1 36 dans "un endroit de S. Augustin Victorin de Minaciane [dont je Creditentes ne trouve point la province, ly est à la teste des autres. Primien P.181.2.14188.1. ne se presenta point à cette assemblée non plus qu'à l'autre: Et 1,djep.455.p.356. les cent Evelques perfuadez par Maximien que les grands crimes qu'on luy avoit objectez, estoient veritables, se crurent obligez pison. b. de le condanner fans luy donner plus aucun delai. FAinfi ils «pl. 16.18. p. 176. prajudicium confirmerent leur premier jugement par un second decret, dans alato.c.

lequel ils condannerent absolument Primien, ben partie à cause 100,142 de ce qu'il avoit admis les Claudianistes à sa communion, & luy (1.3.6.40.p.188, osterent l'episcopat Cela se fit le premier jour de juillet selon fi.4.6.7.p.100.r. l'edition de Louvain, ou le 24 de juin selon les autres. C'estoit, a. comme nous croyons, en l'an 393. Au moins ce ne ç'auroit eftre galca, p. 1992. b.

pluftard.

mIls écrivirent ensuite une lettre dont il nous reste une grande il.q.c.13.p.182,2. partie dans un fermon où S. Augustin la fit lire devant le peuple \*[6]6. Lp. 111.14. [de Carthage,] comme un monument avantageux à l'Eglife, & "B.p.279 f. tres propre à faire ouvrir les yeux aux Donatiftes. Els l'adresse-mp 176-181. rent à tous ceux de leur secte repandus dans l'Afrique : & il n'y " p.276.c. en avoit pasautrepart. Aprésyavoir beaucoup invectivé contre Primien, [pour conclusion ils declarent que cet Evesque est parae.d.c. condanné à cause de ses crimes, qu'ils exposent en abregé (& p.280. deposé pour toujours de l'assemblée & du nombre des Everques; Qu'ils ne peuvent le flater, depeur de souiller l'Eglise par la contagion de fon crime ; Que felon l'ordre de S. Paul , ils avertiffent tous les Evelques, tous les Ecclefiastiques, & tous les Fideles, de fuir avec foin la communion, & de l'avoir en horreur

b c.9 p.200,2.c.

comme un homme condanné; & que tous les Ecclesiastiques qui " aprés fa condannation faite le 24 de juin Jou huir jours aprés. ] ne l'abandonneroient pas dans le 25 decembre fuivant, ne pourront rentrer dans l'Eglise que par la penitence, non plus que les laïques qui ne se separeront pas de luy avant Pasque de l'année d'aprés.

in Cre.1.1.C.11.p. 182.2,b.

164

h.69.p.11.1.a.b. b it. P. l. 1. c. 10. p.91.1.alep.255.p. 354.1.3|157.1.C. a in Cre.l. s.c.sa. p.190.1.d.

djc.11.53.p.184.1. d|191. I.b. 6 p.191.1.b.

'Aprés que les cent Evesquess du Concile de Cabarsusse leurent ofté à Primien l'epifcopat,ils mirent en fa place Maximien, Inon en l'ordonnant dans cette assemblée, mais en decernant qu'il seroit ordonné Evesque de Carthage. l'Car S. Augustin dit en mesme temps qu'il sut ordonné par environ centEvesques, & qu'il n'y en eut que douze presens à son ordination. all dit en un autre endroit, que tous les Evefques qui avoient condanné Primien, ne pouvant pas se trouver à l'ordination de son successeur. &"n'y estant point obligez par la coutume, il y en eut douze qui non debue-

y affifterent, & qui l'ordonnerent en luy imposant les mains en mails presence de quelques Ecclesiastiques de Carthage. Nous avons

Via. V.p.60. Aug.unir.c.g.p. 142.1.b|cp.48.p. 68. I.C. in Cre.1.1.c.56. p.191.1.1.b. Nor.in Gar.p. 12 Vand.p.281.

cp.16(,p.187.2,b) lit. P. l. r. c. 11. p. 91.1.d.

pf.36.p.119.1.c.

in Par.1.2.c.3.p. 12.1.c|lit.P.1.1.c, 15. p. 97. 1. c|pf. 54. P.219, L.C. dlit. P.1.2, c, 18, p.110,1.2.

les noms de ces douze Evesques, à la teste desquels on met Victorien de Carcabie dans la Byzacene, comme on l'apprend de la Notice d'Afrique. Mais la fuite de l'histoire oblige de remarquer encore davantage lentre ces douze. Pretextat d'Affur. Holft.geo.p. 18. Salvie de Membrefe, & Felicien de Musti. On met Affur & Membrese dans la Proconsulaire, & Musti dans la Numidie: sce qui paroist difficile à croire de la dernière, l'quoique fondé fur la Notice d'Afrique. Car on renferme le parti des Maximianistes dans la Proconfulaire, la Byzacene, & la Tripolitaine: [ & on verra l'oue Felicien fut poursuivi devant le Proconsuls à Carthage.] Aulli l'on voit qu'il y avoit deux Musti, l'une en Numidie, l'autre dans la Proconfulaire: Et le Cardinal Noris soutient que c'est de celle-ci que Felicien estoit Evesque.

> 'Les Maximianistes s'estant ainsi ouvertement separez de Primien, non seulement ils donnoient le battesme hors de sa communion, mais ils rebattizoient mesme ceux qu'il avoit déja battizez: de forte qu'ils avoient fujet de pretendre qu'ilseftoient plus veritables Donatistes que les autres, puisqu'ils observoient si exactement la conduite schismatique de leurs premiers chefs, 'Mais on ne voit pas qu'ils aient jamais ni tué, ni bleffé perfonne, ni fait les moindres violences de celles qu'on reproche aux Circoncellions des Donatistes; de qui neanmoins n'estoit dans la verité qu'un effet de leur foiblesse, & non de leur moderation.

165

# ARTICLE LXVII.

L'an de LC:

Primien se fait declarer innocent par le grand Concile de Bagai : Les Maximianistes y sont condannez.

L'AN DE JESUS CHRIST 394.

UELQUES efforts que fissent les Maximianistes, Primien Aug.in Cre.1.4. demoura toujours assis dans la chaire où il avoit esté 6,7,p.100,1,a. établi par son ordination : L'assemblée de son peuple ne l'abandonna point, & la plus grande partie des Evelques ne se separa point de sa communion. On ne voit point qu'il ait interjetté p.199. Ld. aucun appel des deux jugemens rendus contre luy. Il se contenta pf. 36 p. 119.1.d. de se reserver à se purger devant le plus grand nombre des Donatistes, '& devant le Concile de la Numidie. al allatrou- a aprat, 2.2. ver luy mesme les prelats de cette province, & les établit pour 4 p.121.2.C. ses juges, sans que les Maximianistes les eussent demandez, ni en fussent convenus avec luy, au lieu que les juges qui avoient absous Cecilien avoient esté choisis & demandez par les Donatiftes mefmes.

[On prit pour les assembler la ville de Vagai ou Bagai"en V. 9 46. Numidie.]'Les Donatistes s'y assemblerent de toutes les pro- in Par.l.a.c., p., vinces d'Afrique, bau nombre de 310 Evefques, [comme Saint 13.1.a. Augustin le repete en beaucoup d'endroits ; ] c'est à dire qu'ils 1,c.&c. s'y trouverent tous, ou presque tous,[a l'exception des cent qui sinCre.1.4.c.43, suivoient Maximin j'd'ou vient qu'ils s'attribuent le titre de 2c.4.p.199.1.a.

- 04

Concile universel. 'Le Concile s'assembla le 24 d'avril en 394, Les Maximianistes c., p. p. 207, 2. b/l. n'y effoient point prefens, et on ne lit pas mesme qu'on leur ait 30,56,9,191.24. envoyé des deputez pour les y appeller. [Ainsi Primien n'eut à pas de peine]s à plaider sa cause & à se purger : Non seulement fp. 200.1.2. il se fit reconnoistre pour innocent, & rétablir ou plutost con- &c. firmer dans leur communion & dans fon fiege, commen'en ayant hin Em. p. 151.1. point veritablement esté privé; mais il sit encore condanner infité p. 1192. les adversaires comme coupables, sans qu'on les eust entendus. alui.a.c. 'Car sans qu'il se donnast la peine de se purger sur les chefs in Cre.1.4.c.6. particuliers dont il estoit accuse, ]kla plainte [seule qu'il fit] p.199.1.c. contre les Maximianistes, comme contre des schismatiques qui avoient elevé autel contre autel, emut tellement l'indignation de tous les Evesques, qu'ils ne voulurent pas differer d'un moment à condanner Maximien, & tous ceux qui l'avoient sacré.

c.6.p.199.2.c|pf. 36.p.121.2.b|cp. \$04.P.JI7.1.d.

'Mais ce qui fut encore affez étrange, & digne de l'equité du 394-Concile de Bagai, dit S. Augustin, c'est que Primien mesme y tint le rang non d'accufé, mais de juge. Il y fut affis avec les autres comme un prelat sans reproche. Il y condanna ceux qui l'avoient condanné; il y prononça contre Maximien & ses ordi-

p.101.1.1.

nateurs; & donna aux autres du delai pour choisir s'ils vouloient in Cre.1.4.c.10. rentrer en fa communion. Il n'est nommé que le second dans la sentence, aprés un Gamale qui estoit sans doute le Primat des Colliss 14-15. Donatiftes de Numidiz; de mesme que dans la Conference il n'est mis qu'aprés Janvier ou Januarien Evesque des Cases. Ce Janvier est apparemment]'celui qui est nommé le cinquieme dans le Concile de Bagai, où quelques manuscrits le nomment

Aug.in Crc.p. 101 1.3. 4 p.B.490.d.g.

aussi Januarien. [Leur grand] Ponce y est le troisieme.

C.4.p.193.199.

La conclusion de cette grande assemblée sut donc de condanner non seulement Maximien, mais aussi les douze Evesques qui l'avoient ordonné, & qui y font nommez, & les Ecclesiasti-1.5.c.53.p.191.1,

1.4.C.4.p.199.1. b.c.

ques de Carthage qui avoient affisté à son ordination, sans leur donner aucun delai pour se corriger, & abandonner le schisme. e. 14. p. 191. 1. c. d. Pour les autres qui effoient bien dans le schisme de Maximien, & qui avoient mesme condanné Primien, mais qui n'avoient pas esté prefens à l'ordination de Maximien , ils leur donnerent terme julqu'au 25 decembre fuivant, voulant que ceux qui reviendroient dans ce temps là, fussent receus sans rien perdre de leur dignité & de leur rang, & que ceux qui differeroient davantage ne pussent obtenir de pardon, ni rentrer dans leur communion in Emparatal que par l'humiliation de la penitence. Il leur plut de dire que ces Evesques n'estoient point pollus par la souche sacrilege de Maximien, non que cela se pust accorder avec leurs principes; mais parceque jugeant à propos de les recevoir de peur de fortifier le schisme, ils vouloient diminuer leur faute.

255,1,2,

IS. Augustin parle tres souvent de cette sentence du Concile de Bagai, & en raporte de grands paffages, J'dont Rivius a tafché de faire un corps de discours. On croyoit qu'elle avoit esté composée par Emerite Evesque"d'Alger, & dont l'obstination devint de Cesarée

v. R.p.241,245. Aug,in Em.p. 152,2,c.d.

depuis fort celebre; [& les discours que cet Emerite fit dans la enMaurita-Conference de Carthage, reviennent affez au style enslé & p.19.14linCre, embarassiede cette piece, qui n'est feconde j'qu'en declamations, 6 in EmlinCre.1. d'eloquente, fort pour menager un peu Emerite, foit parcequ'on

P.184.1.b.

4.c.a.p.1981.b.c. appelle eloquent rout ce qui surprend & charme les esprits comin Cre.l. J. C. 20, muns, & ce que tout le monde ne sauroit pas imiter.]'A cause

L'audeJ.C.

394. de cette eloquenee de declamateur, elle estoit entre les mains & dans la bouche de toutes les perfonnes qui font curieuses de

ces fortes de chofes. 'Aussi lorsqu'on la lut dans le Concile pour la faire approuver, lit.P.I.t.e,10.p. tous ces Evelques la receurent avec des acclamations qui mar- 91.1.a. quoient une joie extraordinaire; & ils en furent si ravis, qu'au in Cre.1.4.C.L.p. licu de dire chacun leur avis, ils aimerent micux fe contenter 198.1.c. de parler tous ensemble dans cette piece qui leur paroissoit si excellente & fi belle, & s'approprier rous ce que l'un deux avoit écrit. Mais ils eussent bien mieux fait de ne se pas laisser eblouir su. P.p. 91, t.a. à l'eclat de ce discours pompeux, & de ne pas approuver une piece qui devoit un jour les couvrir de confusion. Car les Catholiques tirerent un tel avantage de cet acte, que les Donatistes ne pouvoient plus en entendre parler sans rougir & sans demeurer muets; 'n'y ayant plus que l'impudence, ou mesme que la in Cre.1.4.c.41. folie qui les en puft faire parler.

P.108,1,4.b.

## 

#### ARTICLE LXVIII.

Les Donatifies poursuivent les Maximianisses par les loix & la violence.

'AUTORITE' du Concile de Bagai fit que plufieurs Evel Augin Parla. ques abandonnerent Maximien, & se reunirent au corps 6.4.p. 8.1.b. de leur fecte, où ceux qui rentrerent dans le terme marqué, in Cre.1.4 c.10. furent receus comme innocens selon le decret du Concile, p.205.r.c.d. comme les Donatiftes mesmes en demeuroient d'accord. On ne rebattiza point ceux qu'ils avoient battizez estant unis à Maximien, quoique battizez hors de la communion des Donatiftes; qui par consequent reconnoissoient que le battesme pouvoit estre valide hors de leur Eglise, c'est à dire qu'ils ruinoient l'un des principaux fondemens de leur schisme. D'autres in Par.p.s. 1.b. Everques n'ayant pas voulu rentrer dans leur parti, fouffrirent in Cre.1.4.c.46. des perfecutions qui leur cussent donné un rang illustre entre 48.p.209.1.2.bl les Martyrs, s'ils les eussent souffertes pour la justice. Mais si ces perfecutions leur effoient inutiles, elles fervoient beaucoup 1,1,6,19, p. 192, à l'Eglife, pour montrer combien les Donatiftes avoient tort de pretendre estre justes parcequ'ils souffroient quelque chose, & que les Catholiques qui les poursuivoient estoient dans l'erreur.

Pour commencer par ce qui regarde Maximien mesme, ils le epistepast sal poursuivirent tellement, qu'ils demolirent jusqu'aux sondemens patte.

p.109-1.b.

in Cre. La.c. une eglife qu'il tenoit [dans Carthage,] & qu'ils appelloient 394,1955 pour ce sujet sa caverne. Ils taschoient de se purger de cette 1.3.c.39.p.192.1. violence en la rejettant fur le peuple, Ils difoient que ce n'estoit point eux qui l'avoient fait faire, & qu'ils ne favoient pas qui c'estoit : quoiqu'il fust assez visible qu'ils en estoient effective-

1.4 c. 47.p. 209.1. ment les auteurs, ou mesmes les executeurs, Mais ce que Primien ne pouvoit pas desavouer, c'est que luy qui se vantoit dans des actes publics de ne point redemander les choses mesmes qu'on luy avoit oftées, avoit neanmoins passé une procuration pour plaider au fujet d'une maifon que Maximien foutenoit luy appartenir, & que Primien vouloit avoir, comme ayant ce semble esté usurpée sur luy. Il disoit la vouloir faire servir aux exorcismes de l'Eglife, ou qu'elle y avoit servi auparavant. Maximien allegua la lettre[du Concile de Cabarfusse]contre Primien. Mais enfin Primien l'emporta par la faveur d'un juge nommé "Sacerdos: car cela paroiffoit par les actes mesmes, S. Augustin Nota v. cite la procuration qu'il avoit passée pour cette affaire, comme l'ayant entre ses mains, Je ne trouve rien davantage pour la personne de Maximien, sinon qu'il vivoit ce semble encore en ep.162.p.281.2.6. 397 ou 398, lorfque S. Augustin écrivoit l'epistre 162, J'où il dit de Maximien, On tient qu'il est parent de Donat.'Il le suppose aussi encore vivant dans l'explication qu'il fait du pseaume 114.

E.S.p 159.1.d.

[ mais nous n'en favons pas l'année. L'AN DE JESUS CHRIST 395.

h.69.p.13.1.b bapt.l.a.c.11.p. 43.1.b.

in Cre.1.4.c.47. p.109.1.2|pf.57. p.134.1.c|in Emp.151.1.2 cp.171. 255.p.196.L.b|356.

Pour ce qui est des partisans de Maximien, le delai qu'on leur avoit donné, estant expiré à la fin de l'an 394, l'les Donatistes n'omirent rien de tout ce qu'ils purent faire par l'autorité des magistrats, & par les persecutions les plus violentes, pour les faire rentrer dans leur parti, ou les chasser tous des Eglises qu'ils gouvernoient, & quelques uns depuis fort longtemps. Leurs Evefques & leurs Clercs employerent pour cela toutes les perfecutions possibles, accuserent les Maximianistes devant les Proconfuls & les autres juges, obtinrent des justions pleines de menaces terribles, demanderent & eurent des ordres pour arrefter & amener devant les juges ceux qui refifteroient, afin de les chastier; se firent donner des archers, firent mesme commettre des villes entieres pour executer les fentences qu'ils avoient obtenues; & tout cela afin d'epouventer, de mettre en fuite, de chasser des Evesques qui ne leur faisoient point d'autre mal que de demeurer separez d'eux, avec les peuples qui leur avoient toujours esté soumis; & de se maintenir dans la possession des eglises qu'ils avoient toujours tenues, Mais ils meritoient tous ces traitemens dans l'esprit des mid. Donatistes, parcequ'ils estoient condannez par le Concile de Bagai C'est ce que l'on alleguoit sans cesse devant les Pro- in Parlacent. confuls, qui ordonnoient enfuite que ceux qui refistoient à la P.10, t.c. decision de 310 Evesques, devoient estre privez de leurs Eglises. Quelques uns les cederent, & souffrirent péu de choses, Pour ceux qui tascherent de resister, ils surent extremement maltrai-

tez. Car quelques uns se voyant appuyez par leurs peuples qui in Em. p. 151.16. les aimoient, se mirent en état de resister. Et il y en eut en effet qui se maintinrent contre tous les efforts des Donatistes, Ceux

qui ne purent refister, furent chassez après avoir esté vaincus, & on en mit d'autres en leur place.

ale.

'Ce qui est bien étrange, c'est que pour obtenir ces ordres des lic.P.J.a.c. se.p. Proconsuls, ils prenoient le nom de Catholiques, & deman-1941. doient ensuite l'execution des loix que les Empereurs Catholiques avoient faites contre les heretiques, c'est à dire contre les Donatiftes mesmes. Mais les Proconsuls, qui [fouvent]estoient lit.P.p. 109,1.d. payens, on ne voyoient pas l'abus qu'ils faisoient des loix, ou ne ps.57.p.234.1.c. le soucioient pas de l'empescher, se contentant de voir que les Maximianistes estoient condannez par le Concile de Bagai, [C'est peutestre à quoy il faut raporter un endroit assez obscur,] où S. Augustin dit que quand les Donatiftes condannerent les plate 47.1.b.c. Maximianistes, ils les poursuivirent devant les juges : & afin de paffer pour de veritables Evefques, ils alleguerent leur Concile [de Bagai.]Le juge demanda ce que c'estoit qu'un autre Evesque Ide Carthage qu'on disoit estre Idu parti de Donat: & les officiers n'ofant pas aller contre les loix, qui ne fouffroient point d'autresEvelquesquelesCatholiques, | épondirent qu'ils ne connoil-

foient point d'autre Everque qu'Aurele, qui estoit le Cathol: que. 'Les poursuites & les violences des Donatistes contre les Ma- ep. 48, 2.61.2.c. ximianistes, qui estoient prouvées par des actes authentiques, Teur brisoient les dents dans la bouche, selon l'expression du plisse, para la Prophete, & leur oftoient tout pretexte de se plaindre lorsque (lit.P.p.109.2. les Empereurs Catholiques les condannoient par leurs loix, Car ils ne pouvoient plus dire, comme ils faisoient si souvent, Qu'avons nous à faire avec les Princes ? Puisque s'il n'est pas permis d'employer l'autorité d'un Prince qui adore I.C. il l'est encore moins d'employer l'officier de ce mesine prince, & eucore un officier payen.

'La crainte d'une persecution si violente obligea quesques uns ep. 10. p \$1.2.b. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

p. 87, 1, c.

19.1.b.c.

170

Maximien.

des Maximianistes qui avoient laissé passer le delai qu'on leur 1996 avoit donné, de demander à rentrer dans la communion des Donatistes. Ils y furent receus en conservant leur dignité, & l'on n'osa rebattizer aucun de ceux qu'ils avoient battizez dans la communion de Maximien. On avoit deja mis des Evesques en leur place: Et neanmoins comme les peuples demeuroient toujours attachez à leurs anciens pasteurs, les Donatistes aimoient mieux les avoir de cette forte, que de ne les avoir point dutout. Mais comme l'herefie, estant fondée sur le mensonge, in Par.Ly.c.ap. ne peuteftre fixe & conftante dans fes principes; ]'les Donatiftes par une bizarrerie qui les condannoit absolument, rejettoient dans les uns le battefine des Maximianistes, qu'ils approuvoient dans les autres. Car ils reconnoissoient pour bien battizez ceux qui venoient avec ceux de qui ils avoient receu le battefme, & rebattizoient les autres : comme ceux qui l'avoient receu de

li: P.I.s.c.16.p. 91.2.d.

# 

# ARTICLE LXIX.

Cruautez exercées contre Salvie de Membrese Maximianiste.

Aug.ep.255.p. \$14.2.b. blin Cre.1.4.c.t. p.198.1.d.

E ConciledeBagai condannoit nommément, comme nous avons vu, les douze ordinateurs de Maximien, sans leur donner aucun delai, & en des termes tres vehemens.]'Auffi avant mesme que le terme qu'ils avoient donné aux autres, fust expiré. [ & que l'année 394 fust finie, l'ils les deserrent devant le Proconful d'Afrique, pour les faire chaffer de leurs fieges par l'autorité & les armes de la justice : Et ils les poursuivirent ainsi devant un Lieutenant & quatre Proconsuls au moins, [Nous ne savons point ce qui arriva des neuf autres : Mais ce qui regarde Salvie de Membrefe , Pretextat d'Affur, & Felicien de Musti, est tres remarquable.

C. 49, p. 209, 2, C.

214.2.b.

C.4.p.199.1.8, C.48. D.209.1.H cp.255.p.356.2.c. « in Cre. c. 66.p. 4 C. 4 P. 198.2.b. c cp.255.p.356.2.

L'histoire du premier est horrible.] C'estoit un homme deja fort agé, aimé de presque tous les habitans de la ville de Membresé. Comme il avoit esté du nombre des ordinateurs de Maximien, les Donatiftes avoient établi un Restitute en sa place des l'an 394; a& ce Restitute pretendoit le chasser des attala. logemens & des terres qui appartenoient à l'Eglife, bauffibien que de l'eglife mesme. Il comparut donc avec Restitute son competiteur, "devant Herode qui estoit alors Proconsul d'Afri-

\* Aug.in Cre.1.4.c.4.p.198.2.c|1.3.c.56.p.191.2.2.

que, se il l'eftoit des devant le deuxieme mars 39,7 Nummule par saldige, avocat de Refitute s'échaufa fortadeclamer contre Maximien, 1994 s'échaufa fortadeclamer contre Maximien, 1994 s'échaufa de Membrele, comme condanné par le Concile de Baga; se grande que cette eglife fuit rendue à lacommunion de Primien, l'eftoit avant l'e deuxieme mars 39,3 auquel le plaidoyé de Nummale par de la contre del contre de la contre

pas pour cela, Inon plus quequelques autres de les compagnons. Il iouffrit beaucoup de perfecutions de la part des Donatifles, I.a.c. 4E.p.209.2. qui neanmoins ne le purent faire refoudre à abandonner le parti

qui neanmoinsne le purent faire reloudre à abandonner le parti «
de Maximien, il aima mieux fubir un interrogatoire, & compa- b.

paroift affez qu'Herode jugea contre Salvie, squi ne se rendit

Nota, noifire j'une feconde foishvec Refliture à Carthage devant le capatorial.

Proconful Seranus, pour répondre à les adverfaires & à les écatapassa,
perfecuteurs, le perinadant fans doute que ne pouvant agir
contre luy que par les lois faites pardes Empercure Catholiques,
ils n'auroient pas la hardiefle des en fervir depeur de fecondan,
ner eux me fines. Les Donatifles ayant don infrait des avocats, 1,16,199,191.

Ie faitoient pour fuivre en qualite d'heretique. Salvie, comme di
les autres Maximjanifles, se défendoit par la posseille on il :
eftoit, de demandoit dy estre maintenu. L'avocat des Donatifles 1,16,199,191.

Ie combatoit jencorel par le Concile de Bagai, [& mesime par les ab.
lois imperiales, locnter l'attente de Salvie, à le l'Proconfilly
eut égard, ]gagné par faveur, ou chloui par l'autorité du Concile
de Bagai.

S. Aigustin raporte un article de l'interrogatoire, où Seranus si di à Salvie, que posíque les si fipues desEvesfues devoient estre jugées par des Evesques, & que les Evesques avoient jugé pour Primien, c'estoit à luyà retourner à son ancienne communion, en faisant faisfaction de la faute, ou à se retirer du lieu où on le persecutoit, selon le commandement de son Evangile; ce qui marque que Seranus estoit payen. Cette parole du juge qui eust bea equis à Salvie le titre de Consesser ou de Martyr, s'il eust fousser une meilleure eause, montroit que la veritable a intention des Donatistes estoit de l'obliger à rentrer dans leur communion, ou au moinsà se retirer, & à laisser Restitute paisible posses de son sego.

[Salvie n'ayant point voulu confentir à rentrer dans le parti de Primien,] le Proconful ordona qu'il feroit chaffe de fon in Parl. 16.64. Eglief, 88 comme on favoit que prefue tous ceux de Memberle 18.14. Eflicient pour luy, d'il commit ceux d'Abitine ville proche de 6.160 c. 18.18.

b/31.1.2.

LES DONATISTES.

Membrese, pour executer la sentence. Cette commission ayant 195esté notifiée à ceux d'Abitine, ils s'en vinrent à Membrese, où Salvie qui se confioit sur l'affection du peuple, tascha de leur In Par.p. st.r.b.

bjjs.ajin Cre.p. 209.1,d.

in Par. p. ar. a.b.

ep.255.P 357.2.b. in Par.p. 11.1.c.

209.2.d.

Cart.b.1.5 133.

#9 153.P. 213.

refifter, nonobstant la sentence du Proconful. Enfin neanmoins il fut vaincu & pris par ceux d'Abitine, qui au lieu de le mener au Proconful, en firent un trophée egalement l'onteux & pitoyable. Car fans parler des coups qu'ils luy donnerent, & des autres outrages qu'ils luy firent, ils luy attacherent des chiens morts au cou, & en cet état ils danserent autant qu'il leur plut avec luy, (c'est à dire apparemment autour de luy,)'au fon des chanfons infames, & avec des gestes & des postures impudiques.

'C'estoit une barbarie plus qu'humaine & tout à fait inexcufable, qui furpassoit tout ce qu'on a peutestre jamais oui dire. & celle melme que les poetes reprochent aux anciens tyrans de cha afin Cre.p. Tofcane, & qui devoit eftre plus infupportable que le fupplice des bestes, & que le seu mesme, à un homme que l'age rendoit venerable, & à un Evesque qui selon le devoir de sa charge avoit accoutumé d'empeicher les danses folles & honteuses.[Il

femble"qu'on peut mettre en 398 le jugement de Seranus, & v. la pote inCre.p.209.2.c. son execution.] Ceux d'Abitine n'avoient pas fait d'actes des 38. violences qu'ils avoient exercées contre Salvie : Mais le témoignage de toute la ville de Membrefe dans une histoire sirecente, estoit une preuve plus indubitable que les actes les plus authentiques. Ce fut en effet en passant par ces quartiers là, que S. Au-

in Parganar. guftin l'apprit, & il exhorte tous ceux qui en douteront d'aller à Membrele pour s'en informer.

[Salvie ne laissa pas de retourner encore à Membrese : l'où il secut si bien se faire valoir pour faint à cause de ce qu'il avoit fouffert, & representer la justice de sa cause, & l'injustice de celle de ses cruels persecuteurs, que ces miserables qu'il avoit trompez luy bastirent une nouvelle eglise. Restitute ne laissa pas de demeurer]'en possession de l'eglise Donatiste de Membrefe, qu'il occupoit encore en 411.ª Les Catholiques y avoient

aussi leur Evesque nommé Gennade.



ARTICLE LXX.

Les Donatiftes poursuivent inutilement Pretextat & Affur & Felicien de Musti.

[ CI les cruautez de ceux d'Abitine contre Salvie rendoient le parti des Donatistes odieux, leur condescendance forcée envers Pretextat d'Affur & Felicien de Musti, renversa entierement les fondemens de leur schisme.]'Nous avons vu qu'ils Aug.in Cre.1.4. avoient esté tous deux desordinateurs de Maximien, condannez c.4-p.199-1.a. pour ce sujet par le Concile de Bagai, sans avoir aucun terme pour le reconnoiltre, & poursuivis aussitost devant le Proconsul, ep. 151.p. 154.1.b. pour estre depossedez de leurs Eglises,'Il semble qu'il y ait eu in Cre.l. j.c., se, p., un premier jugement rendu contre Pretextat par le Proconful 19: a.c. Herode.

'Ce qui est certain, c'est que Felicien sut poursuivi devant le a.b.

mesme Proconsul; & l'affaire plaidée à Carthage par Ticien avocat le deuxieme mars 395, environ trois mois aprés la fin du e. terme donné aux Maximianistes par le Concile de Bagai; car a ce terme écheoit au 25 decembre 394. S. Augustin dit que Ticien 4/4.6.4.p.198.1. Nora 19. "agissoit contre Pretextat aussibien que contre Felicien, pour les c. faire tous deux chasser de leurs Eglises. Il raporte une partie du plaidoyé de cet avocat, qui y parle en des termes tres forts elepass.p. 156.2, contre l'un & l'autre, les accufant d'avoir conspiré contre d Primien.[Mais il faut encore plus remarquer] qu'il y parle de in cre.1.3.c.36. Donatchef des Donatifles, comme il cust pu faire del. C. mesme. P.191.1.6. Il declare qu'il agit au nom du Prestre Peregrin & des anciens de l'Eglise deMusti, squ'on voit par là s'estre separez deFelicien, & s'estre unisà Primien, qui ne leur avoit pas neanmoins encore donné d'Evefque.] Ticien citoit dans son discours le plaidoyé 1.4.c.4.p.198.2. de Nummase contre Salvie, où la sentence du Concile de Bagai d. estoit inserée.

> 'Le Proconsul accorda la demande qu'on luy faisoit, confor- p.199.1.b. mément à la sentence du Concile. Mais quelque ordre qu'il p. 1823.b. donnast de chasser Pretextat & Felicien de leurs Eglises, quelque effort que fissent les Donatistes de faire valoir la sentence qu'ils avoient obtenue contre eux, quelque perfecution qu'ils leur in Em.p.291.16. pussent faire , quoiqu'au lieu de Pretextat, ils eussent ordonné à epasse 1942. H Affur un Evesque de leur communionanomme Rogat, qui avoit in Gaud.l.t.e. # in Crc. 1.1. C. 16.

s. in ejus n. men en cultum o un li pene totius abfervantis nutrita maluit.

Y iii

P. 91.1.C.

LES DONATISTES.

avec luy quelques Ecclesiastiques & quelques laïques, separez 355-1.4.c.4.p.198.4. de la communion de Pretextat, neanmoins ils ne purent jamais b. depossed de lieux qu'ils tenoient. aleurs

peuples ne les ayant pas voulu abandonner.

In Cre.1.3.c.56.p. 'Cela dura au moins jusque sur la fin de l'an 196 comme on le 191.1.C. voyoit par divers actes passez devant les Proconsuls & les mac.60.p.192.2.2.bj giftrats des villes, par lesquels les Donatistes s'efforçoient de ep.172.p.296.1.c. chasser ces deux Evesques de leurs Eglises. El y en avoit un 6 cp.171.p.195.1. entre autres fait à Musti par les Donatistes contre Felicien dein Cre. 1.3. e. 16. p. vant les magistrats du lieu. Le dernier estoit du 22 decembre 396, 191,1.C. du temps du Proconsul Theodore, où les Donatistes d'Assur

qui suivoient Rogat, alleguoient[contre Pretextat]l'ordre du Proconsul Herode. Ainsi c'estoit pres de trois ans depuis le

Concile de Bagai.]

'Les quatre Proconsuls devant qui on plaida cette affaire des 1.4,c.3.p.19\$.1.d. Maximianistes, furent apparemment celui de l'an 394, s'il est different d'Herode, & du Lieutenant de Carthage Herode qui estoit Proconsul en 395, Theodore en 396, & Seranus"qu'il faut V. Ia not apparemment differer julqu'en 398. Julien & Probin peuvent !v. Honort avoir encore esté Proconsuls en 397.]

hote 4. <del>^</del>

## ARTICLE LXXI.

Les Donatifles reçoivent Pretextat & Felicien , avec tous ceux qu'ils avoient battizez.

£.60.p.192.2,a,b.

Es Donatiftes réuffirent enfin en quelque forte dans la perfecution qu'ils faisoient à Pretextat & à Felicien. Car ces deux Everques se lassant de tant de maux qu'on leur faisoit endurer, consentirent à rentrer dans la communion de Primien. lit.P.I.3.c.\$1.9. 'quoique leur visage montrast qu'ils le faisoient par une pure contrainte. Aussi ils y estoient forcez non seulement par les e in Crc. p.191,1, Donatiftes, mais par leurs propres peuples, que les Donatiftes menaçoient des dernieres violences, comme S. Augustin dit 1.4.c.35.p.204.2. l'avoir appris sur les lieux, & mesme de les faire piller par les foldats de Gildon, qui estoit alors maistre de l'Afrique, & qui donnoit une entière croyance à Optat Evesque Donatiste de Tamugade, l'un des plus violens hommes de son temps, comme

nous'le dirons plus amplement dans la suite.] Felicien & Pretextat s'estant donc resolus de se réunir à Primien, ils furent receus dans une affemblée tres nombreuse.

L'an de J.C.

#### LES DONATISTES.

où estoit Primien mesme, avec un grand nombre d'Evesques Donatiftes qu'Optat de Tamugade avoit fait venir à sa feste : Et ce fut particulierement par la faveur de cet Optat qu'on inGaud.la.c.19. les receut. Saint Augustin dit que le peuple de Musti avoit esté passac. témoin de la réunion; [foit qu'elle se soit faite en ce quartier là, p.114.t.d. foit qu'il y ait en divers actes, dont quelqu'un se sem passé à Musti. Pour le temps, ce sut vers le commencement de 397,] 'deux ou trois ans aprés le Concile de Bagai, & affurément inEmpagant aprés]'le 22 decembre 396, auquel les Donatiftes persecutoient in Cre. 1,3 e.g.e.p. encore Pretextat.

[Les Donatistes qui avoient condanné avec tant d'execration Pretextat & Felicien, ne pouvoient les recevoir selon leurs principes, que dans le degré de penitens; J'ou au moins les ep.171,p.2961,d. ordonner de nouveau. Cependant au lieu de les degrader, & in Cre. c.60, p. de leur faire expier leur faute par quelque penitence severe , 191.2,b. & par quelque humiliation; ils les receurent dans le degré bin Emlep. 155. d'Evelques, au prejudice de Rogat qu'ils avoient fait Evelque P. 34-16. d'Affur, les reconnurent pour leurs freres & pour leurs colle-

gues, leur conserverent tous leurs honneurs,

Ils approuverent de mesmes contre leurs principes, le bat- 164. teline qu'ils avoient donné dans le schisme. Car durant que ces ep.171. p.196.1.c. deux Evelques communiquoient avec Maximien, & elloient persecutez par les Donatistes, ils avoient administré le battesme à quantité de perfonnes, non feulement dans les maladies, mais publiquement dans les festes de Pasque, tant dans leurs villes qui estoient grandes, que dans les eglises de leurs dioceses qui estoient en grand nombre. Et les Donatiftes receurent toutes cidin Parline. ces personnes dans leur communion sans en rebattizer aucun, 13.p.19.2.be '& fans leur impofer aucune humiliation ni aucune penitence, inCre.p 192.2.b. n'ofant faire cette injure à ceux qui les avoient battizez, aprés bastlacanp. avoir pristant de peine pour les faire revenir à leur parti, Saint 434.6. Augustin dit qu'il est prest de prouver tous ces faits quand on \$59,1,0,169,1,0 voudra, & de perdre son evesché s'il ne le fait pas.

'L'horreur que les hommes ont nature llement de l'anabattifme, bapt.l.s.c. 5.6.p. obligea en cette rencontte les Donatistes de condanner leurs 19.1,b,c. propres principes, parcequ'on n'auroit jamais pu fouffrir de voir rebattizer tant de personnesà la fois & encore parceux mesmes qui les avoient déja battizez. Ainsi ils admirent & retinrent lit.P.L.L.E.E.p. dans leur communion des personnes qui selon eux n'estoient 91.1.b. point battizées, ne l'ayant esté que par des morts, & encore c.10.p.91.1.b. par des morts qu'ils avoient representez comme des cadavres

avoit chaffez.

make

in Em.

P.206.

337-

jettez fur le rivage après avoir esté submergez par les flots des anathemes lancez contre eux , & privez de l'honneur de la sepulture. Mais ils avoient bien sujet de souhaiter qu'on les eust enterrez, depeur que leur Optat, comme une mer qui se deborde, ne fift rentrer ces cadavres dans la mesme mer qui les in P:r.1, 2, c.3, p. avoit rejettez. Ils les avoient depeints comme des œufs d'aspics deja eclos; horribles à voir, insupportables par leur puanteur, qu'ils avoient bannis de leur focieté avec leur race pleine de venin. Mais ils n'en avoient pas banni de mesme leur Optat, qu'on pouvoit bien appeller un basilie, le roy de tous les serpens, digne en cette qualité d'y faire rappeller ces aspics que l'on en

[Felicien & Pretextat demeurerent toujours depuis dans le Cart.b.1.6 121.p. parti des Donatiftes.] Felicien y eftoit encore[en 411,] lorfqu'on tint la Conference de Carthage, a & encore depuis ce semble lors-Aug.in Em.p. 211.1.2.

que S. Augustin vint à Alger en 418. Pretextat estoit mort | "des v.5. Augus-6 in Par.l.3.c.6. l'an 400, Jun peu avant que S. Augustin écrivist ses livres contre tin 5 250. p. 11.1.2. ein Cre. lac. se. Parmenien. Durant qu'il tenoit encore pour Maximien , les

Donatifies luy avoient opposé Rogat, comme nous avons déja P.191.2.C. in Empagado, dit.'Il femble qu'ils l'aient encore i fait son successeur aprés qu'il fut mort, [comme cela se devoit naturellement.] Ce qui est

certain, c'est que ce Rogat ou competiteur ou successeur de Pretextat, se sit depuis Catholique, & de schismatique devint Confesseur, Car les Circoncellions luy couperent la langue & une main.'S. Augustin le marque quelquefois sans le nommer. ep. 19. 2.85.1.b. 'Il vivoit encore en l'an 418. Il y a dans la Conference un Rogat d Cart, b. t. § 118, Everque Catholique de Gaguare, qui avoit esté Donatiste. [Si c'est le mesme, les Donatistes pouvoient luy avoir donné

cet autre evelché en recevant Pretextat d'Affur , & les Catho-P.106| Vand. p. liques le luy auront conserve. l'On croit que Gaguare est la mesme ville que Gauvare dans la Byzacene, selon la Notice d'Afrique.

Aug.bapt.1,2,7, 'La honte que les Donatistes recevoient des divisions qui 11.7.43.1.b. s'estoient formées parmi eux , & qui paroissoient surtout dans Carthage, leur faifoit faire les efforts que nous avons vus pour

Carthansiste, rappeller ceux qui s'estoient separez d'eux, Dans la Conference il y a un Leonce de Rusticiane en Numidie, dont il est dit qu'aprés avoir rebattizé ceux qui avoient esté battizez par

3. [C'eft le fens que forme e demoverant qu'on lit dans le texte de S. Augustin.] Mais il faut apparem-Ave. Leo Suf. ment enlimeverant, qui fe raportera au temps que Pretextat effoit encore Maximianille. L'Evelque Cart.bu.s no.p. Donatifte d'Affur effoit mort un peu avant la Conterence de 411,& Rogat vivoit encore en 4.8,

Quoy qu'il en soit, tous les efforts des Donatistes ne purent pas étoufer entierentent le parti des Maximianistes.]'Il duroit Augunit.c.19.p. encore[vers l'an 402,]dans la province[Proconfulaire,]dans la 155.a.c. Byzacene, & dans la Tripolitaine.[Lorsqu'on voulut tenir en 411 la grande Conference de Carthage entre les Catholiques & les Donatiftes, l'les Maximianiftes demanderent d'y estre admis, in Jul. 1.3. c.z.p. & presenterent pour cela une requeste, afondée sur ce qu'ils 187,2 d portoient le nom de Donatistes, b & pretendoient l'estre plus p.166. veritablement que les autres. Mais on meprila leur demande, "Agg. pl. 36.1.p.

& Marcellin nommé pour presider à la Conference, leur de19.1.6.

igui, p. 19.1.6.

igui, p. 1 fendit de s'y trouver, puisqu'elle n'estoit établie que pour confereravec le corps des Donatistes, & non pas avec ceux que les Donatistes avoient condannez, & qui ainsi n'avoient à disputer Aug.in Jul.p. qu'avec eux, sans qu'ils pussent obliger l'Eglise Catholique à 387.388. entrer dans aucune discussion de leur doctrine. Aussi l'on voyoit p. 387. a.d. bien qu'ils ne desiroient autre chose, que de se consoler de seur petit nombre par l'eclat d'une dispute, afin de s'acquerir quelque confideration parmi ceux qui n'avoient pour eux que du mepris: Car ils defiroient avec plus de passion de faire parler d'eux, qu'ils ne craignoient de se voir vaincus,

## ARTICLE LXXII.

L'Eglise tire de grands avantages de l'histoire des Maximianistes.

[ T 7 OILA quelle est l'histoire du schisme des Maximianistes. par lequel Dieu voulut ruiner celui des Donatistes, J'qui Aug.v.P.c.r. occupoit alors la plus grande partie de l'Afrique, non que ce he partie de l'Afrique, non que ce he partie de l'Afrique grand corps sentiff une diminution fort considerable parla perte de quelques uns de ses membres ; mais parceque ce fut comme 6, un miroir où Dieu leur fit voir à nud tous leurs defauts & tous leurs crimes, un tableau où il retraça la honte de leur separation, pf. 36.p. 119,1.c. dont le temps avoit presque effacé tous les traits de la memoire des hommes ; & un exemple par lequel ils avoient ruiné eux meimes tous les fondemens de leur ichiime.]

'Car s'ils se plaignoient que Cecilien n'eust pas voulu com- dia paroistre devant leurs 70 Evesques du Concile de Carthage, ils

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

1,2lin Cre.l.t.c. 13.p.1\$1.1.b,

voyoient que Primien s'estoit conduit de mesme à l'égard des Maximianistes du Concile de Carthage & de celui de Cabarfusse. S'ils disoient que Cecilien devoit passer pour coupable, puisqu'il avoit condanné dans le Concile de Carthage, avant que d'estre absous à Rome & à Arles; Primien avoit esté con-

p.[.16.p.121.1.2.

danné à Carthage & à Cabarfusse, avant que d'estre absous à Bagai. Ou s'ils reconnoissoient Primien pour innocent, comme abfous par un Concile posterieur & plus nombreux, Cecilien avoit aussi esté justifié par les Conciles de Rome & d'Arles posterieurs à celui de Carthage,& par la communion qu'il avoit avec toutes les Eglises du monde : sans parler des differences considerables qui rendojent sa justification bien plus authentique que celle de Primien.

pf.57.p.134.1.

'S'ils disoient qu'il ne faut point méler les Princes dans les affaires de l'Eglife, ils s'estoient eux mesines adressez aux officiers des Princes contre les Maximianistes. S'ils se plaignoient de la rigueur des loix faites contre eux, ils les avoient employées contre les Maximianistes. S'ils disoient qu'il estoit injuste & infame de persecuter, & glorieux de souffrir, les Maximianistes

lit.P.l.1.6.17.p. 93.1.C.

'Si la communion que l'on a avec des personnes criminelles, c.13.p.91.1.2.bj inGaud, 1,1.c.19. rend les innocens criminels, ce qui estoit le grand principe de p.166.1|in Par.1. leur secte, ils avoient receu Felicien & Pretextat dans leur 1.c.j.p.11.1.bl bapt. 1.2, c, 12. p. 43.1. c. d|in Cre. communion, sans satisfaction & sans penitence, après leur avoir fait les reproches les plus outrageux, Si tout battefine donné L.J.C.60, p. 191.2. hors de l'Églife Catholique, est nul, & doit estre rejteré, ils ne a in Gaud. p. 166. 1.c|bapr.c.11.p.

pouvoient douter que le batte sme donné par Felicien & Pretextat 41.1.blit.P.c. a. dans la communion de Maximien, ne fust donné hors de l'Eglise: Post velin Cre. & neanmoins ils l'avoient ratifié.bEt il estoit ridicule d'alleguer, C.60, p.18:, C. comme ils faisoient, ou qu'Optat les avoit obligez à cela, c'est à b in Cre.1,4.c. 15.5.104.2.2, dire obligez à se danner selon leurs principes, & à ruiner l'Eglise 3.1.c.15.56.p.18. de Dieu. l'ou que Felicien & Pretextat estoient revenus dans le 1.a[191.1[cp.171. terme qu'on leur avoit donné; ce qui ne suffisoit pas pour les p.195,196.

avoient fouffert toutes leurs perfecutions,

cp.155.p.354.1.c.

'Ainfi Saint Augustin a sujet de dire qu'aprés cela la cause est finie, & qu'il n'y a plus rien que les Donatistes puissent contester raisonnablement.'Il benit Dieu de leur avoir donné cette con-Br.P.L. C. 14.17. viction de leur erreur pour les en faire fortir. Il dit que l'histoire des Maximianistes suffit seul pour les combatre. Il a fait plup.33.4.c.dj.4.1. fieurs lettres exprés pour la leur appliquer, & mesme des ouvrages entiers, un grand & un petit que nous avons perdus,

excufer.& effoit convaince de faux par les pieces authentiques.

pf.36.p.119.2.b. p.91.1.1/93.1.b.

'& le dernier des quatre contre Crescone, Il la leur objecte sans ese, parad. ceffe dans ses autres livres, & dans ses sermons.]

Toute l'Eglise d'Afrique en fit un de ses principaux fondemens Cart.b. 1.5 s.p. de l'instruction qu'elle donna à ses deputez pour la Conference 1834 de 411. Elle ne manqua point encore de s'en servir en d'autres \$ 6.18.p.169.171. pieces de la Conference: Et jamais les Donatiftes n'oferent Aug.in Em.p. ouvrir la bouche pour repliquer fur ce sujet. Des l'an 401, elle 29,7,2lin Gaud. recommanda dans un Concile à ceux qui traiteroient avec les a Donatiftes, de se servir surtout"de cette preuve: & elle ordonna a Conc.t.a.p. qu'on écriroit au nom du Concile à tous les officiers de l'Afrique, 6 p.1089.c. pour les prier de servir l'Eglise leur mere en faisant chercher dans les greffes tous les actes qui regardoient cette histoire, pour en donner des copies authentiques aux Evefques.

'Saint Augustin aprés avoir representé aux Donatistes qu'ils Aug.ep. 266.p. ne peuvent rebattizer ceux qui l'ont esté par les Catholiques, 169.1.1. puisqu'ils n'ont pas rebattizé ceux qui l'avoient esté par Felicien, leur declare que s'ils peuvent répondre à cette objection, il consent d'estre rebattizé par eux. Aussi beaucoup de Donatistes ep. po.p. 82. 8. b. c. en reconnurent la force; & rougissant par une confusion salutaire de la honte de leur parti, ils ne voulurent pas resister à une verité si manifeste, mais embrasserent l'unité de l'Eglise Catholique: De forte que depuis ce temps la les conversions furent plus frequentes qu'auparavant, surtout dans les endroits où les Circoncellions avoient moins de liberté d'exercer leurs cauautez. Les Evesques Catholiques pour contribuer de tout leur binCreduc.46 pouvoir à un si grand bien, publicient autant qu'ils pouvoient P.189.1. cette histoire de la reception des Maximianistes. & en faisoient voir les consequences à tout le monde. Et pour le faire avec plus de force, l'comme les Donatistes estoient toujours prests à c.60. p.192.2.2. nier tout ce qu'on ne leur prouvoit pas par des actes sans replique, ils ordonnerent, comme nous avons dit, dans le Concile de Conc.r.p. 1020. Carthage du 13 septembre 401, que l'on prieroit les magistrats & d'affister les Evesques de leur autorité, pour leur en faire donner d'authentiques : [C'est de là sans doute que viennent ceux que S. Augustin cite quelquefois.]

d'une part que les Empereurs firent de nouvelles loix contre

L'ardeur des Catholiques à publier partout cette histoire, Aug.ep. 10.p.ta.

fit que les Circoncellions pour tascher de les arrester, redoublerent leurs cruautez: Et les maux qu'ils firent, furent cause

eux '& de l'autre que divers Donatiftes demandant une con- in Cre.e.45.p. ference pour éclaireir toutes choses, les Catholiques l'obtinrent, 189.1.b.c.

& la firent réuffir: [Et ce fut de ces deux moyens, joints à la plume de S. Augustin, que Dieu se servit pour éteindre le parti des Donatistes.

ನಿನಿನಿಸಿದೆ.ಬಿಡುದುದುದುದುದುದುದುದುದುದುದುದುದುದು

#### ARTICLE LXXIII.

Tyrannie d'Optat le Gildonien,

[ Nous dirons dans la suite quelque chose de ce qui regarde les loix d'Honoré contre les Donatistes, reservant à en parler plus amplement fur S. Augustin, où l'on verra aussi ce qui regarde la Conference de Carthage. Mais il ne faut pas differer davantage à dire quel estoit cet Optat par la puissance duquel nous avons vu que les Donatiftes avoient fait tant de maux aux Maximianistes.]'Il estoit Evesque de Tamugade, Thamogaaville alors fort peuplée, mais que ceux du pays ruinerent eux de &cc. 2, C.13, P. 266, 267. mesmes depuis, depeur que les Vandales ne s'en servissent contre eux. Elle estoit située au pié d'une grande montagne appellée Aurase, du costé de l'Orient, 'à treize journées de Carthage. 'On cite de l'Itineraire d'Antonin, que cette ville est dans la Holft.gco.p.s9. Numidie.'La Notice d'Afrique y met en effet une ville de Tamogaze, qui est la mesme chose; '& cela paroist assez conforme à toute la fuite de Procope. Saint Augustin semble dire qu'elle 6 Aug.cp.164.p. n'estoit pas eloignée de Stefe : & l'on croit aussi qu'elle estoit affez pres de Vaga ou Bagai, de Lambefe, & de Tigife, On le voit deBagai par Procope. [Élle estoit divisée pour la religion,

comme la plufpart des autres villes d'Afrique.] Dans la Confe-

rence de Carthage Gaudence en estoit Evesque pour les Dona-

tiftes . & Fauftin pour les Catholiques.

'Optat dont nous parlons, qui estoit le predecesseur de ce Gaudence, estoit un homme d'une tres mauvaise reputation, & extremement décrie pour ses crimes, non seulement dans l'Afrique qui l'accusoit par ses gemissemens smais generalement dans tous les endroits où l'on parloit de Gildon, Ce Gildon, comme on le verra"autrepart, commandoit les troupes Romaines v. Honoré en Afrique sous le titre de Comte depuis l'an 386: & sur la fin de 55l'an 397, il se rendit maistre absolu de cette province, sous pretexte de la soumettre à Arcade. Mais des le primtemps suivant,

Aug.in Gaud.1. 1,C.18,p.166.1,C. # cp.164.p.185.1. Mit. P. L. z. c. 69. p.111.2.2. fcp.164.p.285.1.

Aug.in Par.l.2.

c.4.p.13.1.b. • Proc.b. Van.l.

p.166.c.d.

Vand.p.184.

Proc.p.165.2 268.2.

d Proc. c.19. P.

Carr.b.1.5 128.p. 205.

285.2b. e Vand.p.284.

181.131.

130

g 2.2.

Cod. Th.t.s.p. 118.

z. 'Godefroy la met dans la Mauritanie Tingitane, mais sans en donner aucune preuve. Il le dit fur une loy receue à Tamugade, & adreffée au Vicaire d'Afrique, Et la Tingitane dependoit du Vicaire d'Espagne.]

Mascezel son frere remporta sur luy une victoire miraculeuse; & Gildon n'ayant pu se sauver, s'étrangla luy mesme.]'Claudien Claud.b.Gil.p. represente les crimes & les violences qu'il commit durant son 74administration.

'C'est donc de ce Gildon qu'Optat estoit non le serviteur, non Aug.lit. P.c.101. l'ami, mais le satellite : Car toute l'Afrique universellement luy 101,0, m. s. cliss. donnoit ce nom. S. Augustin l'appelle ordinairement Optat le 13.15. Gildonien; be quelques uns ne craignoient pas de dire que ce abapt.l.a.c.11. Comte, [qui estoit payen,]estoit son dieu. Comme il avoit une 1,10,40,0,191.1. tres grande familiarité avec luy, dil se faisoit accompagner par a fes soldats, enon qu'il eust personne à craindre, mais pour se faire ni.i.b. craindre luy mesme de tout le monde. Ainsi il dominoit avec ec. 83.p. 114 1.d. un empire aussi absolu qu'insupportable, ou plutost avec une de casp, noa nel tyrannie pleine d'emportement & de fureur ; 8 d'où vient que bigante. S. Augustin parle quelquefois du regne d'Optat.

L'usage qu'il faisoit de sa puissance, estoit d'opprimer les fep.164,p.385.1. personne en Afrique, ni payen, ni Juif, ni Chrétien, soit Catho- ic.103, p.183, 1.b. lique, soit mesme Donatiste, qui ne dist hautement que c'estoit unvoleur un ravisseur un traitre un homme qui opprimoit

[les foibles,]& qui separoit[ce que Dieu a uni,] Saint Augustin er. Jo.h.s.p.20. » le marquoit sans doute, lorsqu'il disoit à son peuple; Supposons » un homme battizé dans l'Eglise des Donatistes, je ne dis pas par » un ivrogne, par un homicide, par le fatellite d'un scelerat, par

» un homme qui ravit le bien d'autrui, qui opprime les pupilles, » qui separe les personnes mariées, mais par &c. En un mot, il ep. 161. p. 181. 1.d. faifoit partout des maux incroyables, Mais tout le monde crioit, in Parla c. 9.p. furtout contre les violences avec lesquelles il ravissoit [ le bien 15.2.c.

d'autrui.

'Il continua à faire persecuter les Rogatiftes par Gildon, lit.P.l.a.c.\$1.p. comme ils l'avoient oté auparavant par Firme Pour les Maximianiftes, nous venons de voir les maux que fon credit leur avoit elbap: .l, s.c.tt, fait fouffrir, 1& que ce fur luy qui contraignit Felicien de Musti Parte. & Pretextat d'Affin de revenir à la communion de Primien, p.191.1.2. 'en menagant d'envoyer les foldats de Gildon dans leurs villes : 1.4.c.15.p.204 2. m& les Donatiftes d'autre part rejettoient fur luy le tort qu'ils "allit.P.! 1.c. s'estoient fait en recevant ces deux Evesques."On disoit aussi 13 p. 91.1. blep. que c'estoit luy qui avoit fait demolir la bassilique de Maximien #66.0.18- a.b. à Carthage : Et Saint Augustin dit par ironie, que les violences 46.p.209.1.b. Ziii

#1.1.C.13.P.100.

e ep.171.p.196.1.

que les Maximianistes avoient souffertes, faisoient reverer la

lit.P.l.z.c.83.p. 114.1.2. 2.4.

.16,1-5.

Cod, Th.16,1.5. I,21,p.138. Aug.p.114,2.a.

in Cre.1.3.c.47, p.189 2.c.

lit, P.p. 114.1.2, s in Cre. c. 45.p. 189.1.a.b.

fainte memoire d'Optat l'illustre colonel des Donatilles.

Pour les Catholiques, il les perfectoris par mer & par terre
avec des troupes armées, commme si c'eustent elsé des ennemis
declarez de l'État, & avec des inhumanites étranges, s'ec qui
les obligea d'allequer pour la premiere suis la loy des dix livres
d'or, ausquelles Théodose avoit condanné generalement le 15 de
juin 392, tous les Ecclesas liques heretiques, & tous ceux qui leur

juin 1934, tous les Ecclefalfiques hereriques, & rous ceux qui leur permettroient de s'affembler fur leurs terres. 'Les Catholiques Parlicuerent donc alors contre les Donatiles devant Seranus 7º Vicaire d'Afrique : 'mais ils fe contenterent de l'alleguer, pour faire voir aux Donatiflesc qu'ils cullent pur faire vils l'éleuflent vouls (& on n'en vint pas jusques à l'execution.'S. Augultin 6 femble dire que les Catholiques firent diverfes proteffations devant les magiflrats, des violences que les Donatifles leur faisioient Guiffrir du temps d'Opata, fans que cela air jamais pu

porter leurs Evelques à faire aucune punition des crimes de ceux de leur communion.

ep.164.p.18c.1.d] in Par,l.a.c. 4.p. ag.2.b. flit.P.l.a.c.24. p.99.1.c]inPar,c. 2.p.18.1.c. cinCrc,l.4.c.14. p.204.1.d.

If If faut que la tyrannie d'Optat air esté bien excessive, J'puil-qu'il est appellé le gemissement public de toute l'Afrique, durant dix ans, I depuis 383 jusques en 398. J'Saint Augustin proteste que quoy qu'il cust dit de ses vices, on trouvera qu'il en avoit dit trop peu, tant qu'il y aura des personnes qui auront esté témoins de fa vice & de s'es mœurs.

## ARTICLE LXXIV.

#### Les crimes d'Optat servent à l'Eglise.

Aug.in Par.1.2. c.4.p.13,2.b. d pf.36.2.p.120, 'SAINT Augultin remet toujours cet Optat devant les yeux des Donatiltes ¡Re en reltoit pas fans ígie; ¿L'aris avoient pour maxime, que tel qu'elt celui avec qui on communique, telle est toute la masse de ceux qui communiquent avec luy. C'estoit sire cela que suppossan que Cecilien autresois Evesque de Carthage, ou plutost celui qui l'avoit ordonné, estoit Traditeur, ils pretendoient que toute l'Episie Gatholique en communiquant avec luy, s'estoit souillée du mesme crime, & qu'ils avoient esté obligez pour cela de s'en séparer. Il sussion de pour détruite ce fondement de leur s'estime, de leur montrer seulement un homme dans leur communion dont ils ne pussen

'Il y en avoit affez qui n'eftoient pas moins mechans qu'Optat; inPar.p.12.2.b.c] mais ils estoient moins connus ou moins puissans: au lieu que 1.3, c. 3, p. 28, t.b. pour celui-ci, il s'estoit tellement fait connoistre, que personne ne pouvoit dire qu'il ne sceust pas quel il estoit. Toute l'Afrique 10. P.I. a.c. p.p. pleuroit fous fes injustices. Les Donatistes ne les traitoient pas 108.t.d. #6.3,10,1,0,100 moins mal que tous les autres bEt quand on le leur objectoit, acquant comme ils ne pouvoieut le condanner sans se condanner eux binCre.1.4.e.as. mesmes, aussi ils n'estoient pas assez impudens pour le désendre. 'Car il estoit honteux à un homme qui avoit un peu d'honneur, ep.164. p.185.2.2. de l'entreprendre.'Il ne leur restoit donc que de dire qu'il faut 1.4/10 Par.1.2.c. quelquefois tolerer les méchans pour eviter de plus grands \* p.11.1.c. maux : Et par consequent ils avoient dû tolerer Cecilien, quand mesme il eust este coupable, plutost que diviser l'Eglise, ce qui est le plus grand de tous les maux,

[Ils eussent pu répondre plus raisonnablement , s'ils eussent pu faire voir qu'ils avoient retranché de leur communion ce méchant Evesque.]'Cependant c'est ce qu'ils ne firent jamais:Ils in Par.p.12.1.e. l'honorerent toujours comme leur collegue. Ils se joignoient c.7.p.14.8.4|ii. avec luy par le baifer de paix dans la folennité des facremens: P.l.a.c.as, p.100. Ils luy donnoient l'Eucaristie dans les mains, ils étendoient les leurs pour la recevoir de luy. Ils celebroient sa feste avec une sit. P.p.100.1.41 grande solennité, & leurs Evesques s'y trouvoient en fort grand ep.255-p.354.2.b. nombre. Ils ne rebattizerent jamais personne aprés luy; & ainsi lit P.c.37.p.105. felon leurs principes, il faifoit autant d'Optats qu'il battizoit de 1.c.d. personnes; ce qui eust esté un grand malheur pour l'Afrique, Il qua.t.c. ne leur fervoit de rien de dire que ses actions deplaisoient à tous din Par.c.1.4.p. les gents de bien de leur parti, puisque c'estoit selon eux la communion des méchans qui souilloit, & non l'approbation de leurs crimes. Ainsi tous les Donatistes, quelque innocente que fust 161.P.c.19.100.p. leur vie, estoient obligez de reconnoistre qu'ils estoient tous tels 106.1,b.c|122.1,

qu'Optat. Bien loin d'oser le condanner, sils n'osoient pas seulement lis.P.J.s.c.9.p. luy dire une parole un peu libre, depeur d'offenier ses oreilles 90 2.d. fourdes à tous les gemissemens de l'Afrique. Il y eut seulement 1.d. un des principaux d'entre eux, qui luy dit que le Comte Gildon fall. 1, c. 9.31. p. estoit son dieu & sa foy; mais en des termes qui par l'ambiguité 101.1.c. 18.p. du mot de Comes, pouvoient aussi signifier que Dieu & la foy estoient la regle ou l'appui de toutes ses actions. Cela passa pour une raillerie adroite & spirituelle, que les Donatistes louoient & relevoient extremement; '& ils donnoient de grands eloges p.100.1.4. à celui qui avoit eu la hardiesse de reprendre par cette parole

17,p,105,1,b.

coniuctio manibus.

p.90.1.d.

184 equivoque, un homme aussi puissant qu'estoit Optat, sans prendre garde qu'ils se perçoient eux mesmes de leur propre épée, [puisque c'estoit avouer l'impieté d'un homme qu'ils n'osoient leparer de leur communion.]

InGaud, I.r.c. 38. p.166.t.b.

Jamais personne ne put dire avec plus de verité que cet Optat, les paroles que l'Ecriture met en la bouche des dannez. Que « nous a servi nostre faste, & quel avantage avons nous receu de « ces richesses dont nous faisions vanité ? Tout cela a passé comme « une ombre. [ Aprés qu'il eut tyrannizé l'Afrique durant dix ans, « enfin Gildon qui estoit son veritable dieu, estant tombé au primtemps de l'an 398, on fit une recherche affez rigoureuse de ses v. Honoré fatellites, felon le terme de la loy que nous en vons encore.] 57-

in Cre. l. g. c. 13. p. 182,2 clit, P.I.a. c,91.p.t:9.1.b.

'Optat accuse comme le premier de ceux qui meritoient cetitre. fut arrefté, & mourut pour ce sujet en prison. Les termes de S. Augustin portent tout à fait à croire qu'il finit sa vie par une ep.171.p.295 1.d. mort violente.[Il est bien étrange] qu'une vie si criminelle.[& une mort si honteuse devant Dieu & devant les hommes, ln'aient

dflir, P.1.2.c.33. p.101.1.b.

pas empesché les Donatistes de l'honorer comme un martyr; si ce n'est qu'ils prissent pour le Christ le Comtes Gildon pour qui L1.C.40.p.134.2. il estoit mort. Petilien accusoit S. Augustin d'avoir contribué à fa condannation; [ce que ce Saint, qui ne fongeoit qu'à la cause de l'Eglise, & non à la sienne, ne s'amuse pas à resuter.]

ARTICLE LXXV.

S. Augustin travaille à convertir les Donatistes d'autour d'Hippone : Il refute Petilien: Les Conciles d'Afrique permettent de les recevoir dans l'état eccle fiaftique.

A mort d'Optat arriva, comme nous avons dir, en 398, vers le mesme temps que Dieu commença à opposer Saint Augustin aux Donatistes, Car ce Saint fut fait Prestre d'Hippone en 391, & Evesque sur la fin de 395. Les Donatistes y avoient alors pour Evesque Proculien successeur peutestre de ce Faustin qui avoit autrefois domine dans Hippone avec une autorité absolue. S. Augustin commença donc à les combatre par ses sermons & par ses écrits. Il eust esté bien aise de conferer souvent avec eux par lettres ou de vive voix, Mais aprés qu'ils eurent un peu connu la force que la verité avoit dans sa bouche, ils eviterent de luy parler, & refuserent mesme de recevoir ses lettres. Maximin Evesque Donatiste de Sinite pres d'Hippone, ayant rebattizé un

Aug.ep.103.p. 114-116.

Diacre

Diacre Catholique, S. Augustin qui n'estoit alors que Prestre, en écrivit à Maximin d'une maniere civile, mais forte, pour

l'exhorter à entrer en conference avec luy. [ Au commencement qu'il fut Evefque, Proculien ayant témoi-

gne agreer une conference, il l'accepta, & l'en preila: mais ce fut inutilement : Proculien refusa mesme de recevoir ses lettres. De forte qu'ayant à se plaindre de quelques outrages que les Donatiftes luy avoient faits, & de ce qu'ils recevoient des perfonnes tout à fait criminelles, il s'adressa à un Eusebe Donatiste laïque, afin qu'il parlast à Proculien.]'Les Donatistes tinrent en ep.163.p.195.1.b. ce temps là des Conciles à Constantine & à Mileve, s desquels on

ne rrouve rien.

En 397 ou 398, S. Augustin eut à Tubursique une conference avec Fortune Evelque Donatiste de la ville, & quelques autres. Il confera encore avec un autre de leurs Evefques nommé Fortunat, & avec Clarence aussi Evesque. Il voulut faire la mesme chose avec Crispin de Calame l'un des plus anciens & des plus celebres Evelques de ce parti, qui s'y estoit offert de luy mesme: Il écrivit aussi à Severin son parent pour le retirer de ce parti. Mais on ne voit pas quels succés eurent tous ces efforts que la charité luy fit faire.

Il paroift qu'aprés la ruine d'Optat, qui avoit esté si longtemps l'appui & la honte de leur parti, on fit quelques loix pour reprimer leurs violences : ce qui leur faisoit dire que les Catholiques leur vouloient fusciter une persecution; de quoy S. Augustin

estoit alors fort eloigné.

Vers l'an 400, Petilien Evefque de Cirthe ou Constantine. le plus celebre de tout leur parti, écrivit une lettre à son Clergé contre l'Eglife Catholique , & un autre Donatifte feignit ou s'imagina une apparition d'un ange qui ordonnoit de fuivre cette lettre. Mais S. Augustin se moqua de l'apparition pretendue, & avant vu la lettre de Petilien, quelque soin que les Donatistes eussent de la luy cacher, il la refuta, partie vers l'an 400, partie en l'an 402. Il refuta ausli vers l'an 400, la lettre que Parmenien avoit autrefois écrite contre Ticone; & répondit enfuite en sept livres à tout ce que les Donatistes alleguoient pour la reiteration du battefme. Il fit encore alors quelques autres écrits contre le schisme, & il en retira un homme de qualité nommé Celer.

Dans le commencement du schisme, & dans la réunion qui se fit fous Macaire, on avoit receu les Donatiftes dans les melmes degrez qu'ils avoient eus. Cela avoit depuis efté des ndu , &

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

apparenment en 391, par le Concile de Capoue. Le Concile d'Hippone confirma peutettre ce decret en 393, comme la regle ordinaire de l'Eglife, & fouhaita neanmoins qu'on y fist quelque exception, pourvu que ce fust avec l'agrément du Pape & de l'Evefoue de Milan. Le Concile de Carthage en l'an 397, prit la mesme resolution, ou suivit celle qui avoit esté prise à Hippone. En l'an 401, le Concile de Carthage du 16 juin, ordonna qu'on prieroit le Pape Anastase & Venere de Milan, de trouver bon qu'on pust elever à la clericature ceux qui auroient esté battizez. estant enfans par les Donatistes; & que pour les autres, on s'en remettroit à leur jugement. Mais celus du 13 feptembre de la mesme année, resolut enfin que les Donatistes pourroient estre receus dans leurs degrez, lorsqu'on le jugeroit à propos pour le biende l'Eglife. Pour les diverfes regles que l'on obfervoit dans leur reception, nous en parlons dans l'histoire de Saint Augustin, où nous traiterons aussi plus amplement ce qui n'est touché qu'en un mot dans cet article & dans les suivans.]

еподоргания за верегания в предоргания в пре

#### ARTICLE LXXVI.

On travaille à instraire les Donatisses: Les cruautez des Circoncellions obligent Honoré de faire contre eux des loix severes &c.

I" Le mesme Concile du 13 septembre 401, ordonna encore v.S.August fortement à la réunion des Donatiles, qu'on travailleroit seissis-111, fortement à la réunion des Donatiles, qu'on employeroit pour cela la voie de la douceur & de l'instruction, & qu'on demanderoit aux magistrats copie de tous les actes qui regardocent l'affaire des Maximianistes. Sur la fin de la mesme annec, Crispin de Calame ayant acheté une terre presd'Hippone, ycontraignit, press de 80 payssans de lassistif rebattizer. Mais vers le mesme

Pendant que Saint Augultin écrivoit fon fecond livre contre Petilien, au commencement de 40.3, Petilien répondoit au premier par des injures & des calomnies, que ce Saint refuta par un troifeme livre.] Il y parle d'un Cyprien Evefque Donarité, quisprés avoir vécu longreups dans lecrime, fut enfinde couvert & depoét. [Sur la fin de 40.3, Maximien qui avoit e (fle Donarité, quitra l'evefché de Bagaio ut Vagine, depeur de troubler l'Eglife, le des des la commentation de la comme

temps, ceux d'unc autre terre se réunirent à l'Eglise par les exhortations de S. Pammaque Senateur Romain leur seigneur.

Les remontrances que l'on faisoit aux Donatistes suivant

Aug.lit.P.l.j.c.

187

Pordre du Concile de l'an 401, & particulierement l'histoiré des Maximianistes, convertirent beaucoup de personnes. Mais les Circoncellions en devinrent plus furieux. Ils firent partout de grandes violences, & se signalerent surtout dans le diocede d'Hippone, où ils voulviernt turer S. Augustin messen, & firent foustfur de grands maux à S. Restitute & à divers autres qui les avoient abandonnez. D'autres Donatistes demandoient une conference. Le Concile de Carthage la resolut pour les Catholiques le 23 aoust 403, & en sit sommer juridiquement les Evesques Donatistes : mais ceux-ci la resulterent par conclusion de leur Concile, avec une insolence & un mepris incroyable; ce qui obliega S. Augustin d'abertière une lettre à leurs slâques.

Maja Crifipinde Calame jøignia la vanité la violeine ouverte copaire s. Podide Evefque Catholique de la mesíne ville, qui eur peine à fauver sa vie. Crispin mis en justice pour ce sijet en l'au 404, & condanné comme herctique à payer dix livres d'or, comparut devant le Proconsiul pour soutenir qu'il n'estoir point herctique, & sur consienue de l'estre dans une constrence publique de trois joursqu'il eut avec l'offide à Carthage. Posside luy ayant neammoins fair remetre l'amende, il en appella à l'Empereur, qu'il e condanna & luy & tous les Donatistes à payer les dix livres d'or comme herctiques; & sils les cussens payées si les Catholiques messes ne les en cussens fair de-

charger.

Les Circoncellions commirent encore des inhumanitez tout a fait barbares contre S. Maximien de Bagai, qui avoit emporté fur eux une bafilique par les voies de la juitte; a contre Serve de Tuburfichuber qui en demandoit une autre; de forte que le Concile tenu à Carthage le 26 juin 404, refolut de demander des loix à l'Empercur pour les reprimers. Augustin fit conclure qu'on n'en demanderoit que de moderées. Mais l'horreur du traitement qu'ils avoient fait à S. Maximien, fit qu'au commencement de l'an 405, Honoré en donna de tres feveres. Elles produifirent de grands fruits à Carthage & dans tout le refte de Jfriejue, majfre la fireur des Girconcellions, qui s'irritant du progrès de la verité, commirent des cruautez toutes nouvelles, particulierement dans le docé d'Hippone, Ren fe contentan pas de jetter de la chaux dans les yeux des Catholiques, ils y ajoutoient dy vinaigre.

Macrobe succeda vers ce temps ci à Proculien d'Hippone, & fit d'abord paroistre quelque honneur & quelque equité: mais il ne laissa pas de recevoir Rusticien Soudiacre excommunié par son Curé, & noyé de dettes. Saint Augustin luy en sit faire des reproches, & le pria de resoudre la difficulté touchant les Maximianistes: Mais il répondit à tout cela avec une froideur

qui témoignoit affez sa foiblesse.

Le 30 janvier 406, Maximin de Sinite, & d'aures Donatifles, demanderent à Ravenne devant le Prefet du Pretoire, d'entrer en conference avec les Catholiques d'Afrique, S. Auguftin envoy durant ce temps là un Preftre à Sinite, d'où les Donatifles le chafferent. Mais Maximin effant revenu, se réunit luy mesme à l'Eglife. Le Clergé d'Hippone se plaignit vers ce temps là des violences des Donatifles, à Janvier Evesque des Cales leur Primat dans la Numidie, & messene le chef de toute-leur communion.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE LXXVII.

Suite de l'histoire des Donatistes jusqu'à la mort de Saint Augustin: Conferênce de Carthage & c.

I" MESCONE grammairien Donatifle, ayant entrepris de V.Angold def-ndre la lettre de Petilien, contre le premier livre par tan 3 tan lequel Saint Augustin l'avoir reforcé, ce Saint luy répondit vers l'an 406, par un grand ouvrage diviséen quatre livres. Le mesme Saint tafcha inutilement de gagner Emerite d'Alger par quelques lettres civiles qu'il luy écrivit. Il refuta un ouvrage de Petilien fur le battesse, et se tenore verse ce temps là divers ouvrages contre les Donatises. Le Concile de Carthage du 13 de juin 407, site quelques reglements touchant les Egliés Donatisses qui se réunissein. Le 15 st. le 24 novembre 407, Honoré donna encore de nouvelles loix contre les Donatises.

L'an 468, Stilicon qui conduifoir l'Empire d'Occident, fut uté le 33 d'aouft; & les Donatifles fe fouleverent auffitoft, pretendant que toutes les loix faites durant fon miniftere effoirnt mortes avec luy: ils publierent mefine une fauffi indulgence d'Honor de neur faveur. Mais ce prince les dementis bientoft par diverfes loix faites des la fin de la mefine année, & au commencement de l'autre: De forte que S. Augultin ne fut plus occupé qu'à retenir le zele des magifitats, & d'es empcfcher de punir par le fang les excés des heretiques. Il répondit en mefine temps par une lettre publique au Donatifles, fur cé

que quelques uns de leurs Prestres luy avoient fait dire en ces » propres termes ; Laissez-nous là , si vous ne voulez pas que nous » vous assommions. Il travailla aussi à convertir des paysans de son diocefe, & il en écrivit à Feste leur seigneur.

Vers le milieu de l'an 409, Honoré donna liberté de conscience aux heretiques:mais il la revoqua le 25 aoust 410; & le 14 octobre fuivant, il ordonna la grande Conference entre les Catholiques & les Donatiftes, qui se tint à Carthage le premier, trois, & 8 de juin 411. L'histoire de cette Conference se voit sur celle de Saint Augustin, dont elle fait un des principaux ornemens, puisque c'est par luy que l'Eglise y a surmonté les Donatistes, Mais nous pouvons marquer ici quelques petits faits qu'on apprend des actes qui en furent dreffez. On y voit que beaucoup de villes n'avoient point d'Evesque Donatiste, & que quelques unes n'en avoient mesme jamais eu; mais qu'il y en avoit aussi où le schisme dominoit, & qui n'avoient point d'Évesque Catholique. Cela feroit trop long a marquer en particulier.]

'Hilaire Evelque de Boffete, qui pouvoit estre dans la Nu- Cart, b. 1, 5 ma. midie, avoit esté Donatiste, & s'estoit réuni à l'Eglise : Ce que 181. P.194. Petilien avoit voulu qu'on remarquast dans la Conference; S. Alype luy dit qu'il fouhaitoit que luy & tous les autres Donaristes vouluffent faire la mesme chose, Il s'estoit sans doute réuni avec

tout son peuple.]Car il estoit seul Evesque de Boff. te.

'Maximien de Ture s'estoit réuni[comme Hilaire,] & estoit 6111.p.195. aussi scul Evesque dans sa ville. On marque qu'il y avoit une ville p.191240. de Turc ou Turse dans la Mauritanie de Stese, une autre dans la Numidie,'& une troisieme qui n'estoit qu'un bourg dans le 5 121, p. 196.2. diocese de Musti, où les Donatistes avoient neanmoins mis un

Evefque.

'Les Donatiftes avouent eux mesmes qu'ils avoient condanné 5139, p.206. l'Evesque qu'ils avoient à Cufra dans la Byzacene, Cet Evesque avoit apparemment demandé à estre receu dans l'Eglise. JEt comme il fortoit condanné des Donatiftes, on avoit confirmé fa condannation on ne luy offrant au plus que la communion laïque. Car c'est la regle que l'Eglise gardoit à l'égard des Donatistes, quoiqu'ils ne la gardassent pas de leur costé à l'égard des Catholiques, Les Donatiftes avoient encore efté obligez de s.118.110. deposer cette année là mesine leur Evesque de Tunugabe, dont

1. Nous marquons ici pour la Conference les pages de M' Baluze dans son nouveau recueil des Conciles imprimé en 1633, à cause des notes qu'il y joint aux actes, & dont nous nous servons, furtout pour les provinces d'où font les villes.

Aa iii

\$ 129,188,p.106. 'Calipode Donatifte voulut paroiftre dans la Conference en 237. qualité d'Evefque de Bazare ou Vazare dans la Byzacene, quoiqu'il n'eust ni eglise, ni peuple. Car tous les Donatistes de ce lieu

s'estoient convertis; ce qui l'avoit obligé de se retirer.

\$ 133.0.208.209. 'Rufinien de Bonuste, & Augende de Villemagne, l'une & l'autre dans la Proconfulaire, avoient autrefois efté tous deux Donatistes, mais avant que d'estre Evesques, au moins le premier.]Car Primien pretendant qu'il y avoit un peuple de Donatiftes à Bonuste, Rufinien luy soutint hautement que jamais il

n'y en avoit eu,

149.

\$ 176.215.p.230. Primule Everque Donatifte de Vage, avoit embrasse l'unité 258. Catholique avec tout son peuple non seulement de la ville, mais encore de toutes "les paroices de la campagne. Ampele ancien discossion. Everque des Catholiques du mesme lieu le receut avec joie, luy conferva le titre d'Evelque de Vage, & ils vécurent entuite en-

femble dans l'union de la vraie foy, & d'une charité fincere. 'On reprocha dans la Conference aux Donatistes de s'estre 5 187.188.p.137.

emparez de l'Eglise de Rotarie en Numidie, comme l'on croit, en rebattizant l'Evesque Catholique du lieu, agé de 90 ans.[Ils l'avoient apparemment rebattizé par force ; d'où vient que] cette action est traitée de meurtre. Simplice de Tibile en Nu-5. 197.P.240. midie, qui se trouva à la Conference, sestant déja Evesque, Javoit esté mis par eux au nombre des catecumenes, rebattizé, [& ordonné de nouveau. Mais il ne paroist point qu'il y ait eu de 5 201.P.247.

violence, non plus que dans]'Vital, qui estant Diacre de l'Eglise Catholique à Stefe[enMauritanie,]fut rebattizé, fut faitPrestre, fut depoic pour un adultere; & aprestout cela, fut fait Evefouc

5 101.103. p. 100. de Mafcule dans la Numidie. Felix Evefque de Vofe ou Bofe. qu'on croit avoir esté dans la Proconsulaire. a Rogat de Zarat # 5 203.p.205. dans la Numidie, avoient aussi quitté l'Eglise Catholique estant Diacres, pour se faire rebattizer.

["Les Donatiftes furent absolument vaincus dans la Confe- v.5. Augus-

rence, nonobstant toutes leurs chicanes, mais non convertis. Ils tingio8,209, en appellerent à l'Empereur, qui les condanna rigoureusement le trentieme janvier 412: de forte que beaucoup cederent & fe reunirent. Les autres plus furieux que jamais, non sculement publierent

diverses calomnies, que S. Augustin sut obligé de resuter par écrit, mais s'emporterent aux dernieres violences, & tuerent mesme Saint Restitute Prestre d'Hippone; ce qui obligea Saint Augustin de travailles beaucoup pour empetcher la mort des homicides. D'autres voyant qu'on les empechein de ture les Catholiques, se tuoient & se bruloient eux mesmes avec leurs egisés, plutost que de se convertir. Le Concile de Cirtheo und Zerthe cenu le 14 juin 411, écrivit aus la ux Donatistes. Et Saint Augustin sit mesme mettre en prion deux de leurs Prestres, dont l'un nommé Donat voulut se uuer.

S. Marcellin eftoit alors commis par l'Empercur pour faire recuerte les loix contre les Donatifles. Ces harfenques trouverent moyen de luy faire trancher la tefte le 13 de feprembre 431.
Mais le 12 juin 144. Honoré fic contre cux une loy plus fevere que toutes les precedentes: sc le 30 aouft fuivant, il declara que la mort de Marcellin ne diminuoit en rien l'autorité des actes de la Conference de Carthage, à laquelle il avoit prefidé. Macedone qui eftoit alors Viceine d'Afrique, publia aufi un edir pour exhorter les Donatifles à la réunion. Ce fut en vain que vers l'an 417, 13 importunerent Boniface Come d'Afrique, qui déferoit moins à leurs calomnies qu'aux inflructions que luy donnoit S. Auguelfin.

Le grand Concile de Carthage du premier may 418, donna encore de nouveaux ordres pourtravailler à l'extinction entiere duschisme. Au mois de septembre de la mesme année, S. Augustin estant à Alger, l'Evesque Emerite qui s'estoit caché, vint pour dispater contre luy, & n'ola meanmoins ouvrir la boûche. Vers 418 ou 419, ils tinrent un Concile où Petilien se trouva avec plus de trente autres, Dulcice commis en ce temps là pour executer les loix faires contre eux, ayant écrit à Gaudence leur Evesque à Tamugade, pour l'exhorter à se réunir, au lieu de se builer comme il en menaçoit, & Gaudence luy ayant écrit fur cela, Dulcice pria Saint Augustin de luy répondre. Le Saint le fit, Gaudence lepsqua, & le Saint restue ancore sa replique.

Les Donatilles sont compris nommément dans une loy tres col.Th. 16-16.

lévere que Theodose le jeune sit publier le 30 may 4.8 s. d. ils y 45-16.

sont mis avec les Priscillianistes & les autres à qui la loy défend

"absolument toute assemblée, dans les villes ou à la campagne.

#### ARTICLE LXXVIII.

De ce qu'on trouve des Donatistes depuis S. Augustin.

N peut dire avec verité, que les travaux de S. Augustin Ont éteint le schisme des Donatistes: & c'en est apparem ment une marque]'de ce que dans quelques termons prefenez en Aug.quinq.h.t. 6.p 16 1 alcant. Afrique peu apresta mort, on y parle de diverses herefies fans nov.t.9 p ; 5. nejculag.c.e.p. rien dire des Donatiftes Comme s'ils euffent efte entierement abolis. Il ne laissa pas neanmoins de s'en conserver encore quelques restes, favorisez par les Vandales, qui s'estant rendu maistres

de l'Afrique vers l'an 428, mirent ces schismatiques à couvert de Leo, ep. 1.c. 6.p. l'autorité des loix imperiales.] Nous trouvons dans S. Leon un Maxime Donatiste, devenu Catholique, qui avoit esté fait de laïque Evesque dans la Mauritanie Cefarienne, soit devant sa conversion, soit après: car cela n'est pas clair.]S. Leon consentit neanmoins en 442, qu'il demeurast Evesque : mais il exire qu'il

luy envoie fa profession de foy.

318 a.

403.

44.45.

Fulg.ep.9.p.111.

Cald.pf.60.p.

101.1,

P. Chry. f.13.p. 'S. Pierre Chryfologue dit que le demon qui avoit voulu porter I.C. à se precipiter, y portoit de mesme tous les hommes. Et c'est « ainfi, dit ce Saint, qu'il fait des martyrs dans l'Afrique.[De « forte qu'il semble que les Circoncellions y continuoient encore, & dans les plus grands excés de leur fureur contre eux mesmes. ]

'Fastidieux Evesque Arien du temps de S. Fulgence, dit que. les Donatistes oubliant l'exemple d'Optat le Gildonien, ]continuoient à dire que les bons sont [toujours] souillez par la communion qu'ils ont avec les mechans,

'Cassiodore les combat vers le mesme temps comme une heresie qui pretendoit encore que l'Eglise de J. C. est rensermée en de certains lieux, elle qui doit comprendre toute la terre.

Greg.1.1.co.72. 'Nous apprenons de Saint Gregoire, "qu'à la fin du VI. fiecle en l'an 591. p. 432.d. "ils partageoient encore les Eglises dans l'Afrique, ac qu'ils aigenta 4 C.

estoient assez puissans pour s'elever contre la foy Catholique endesia & contre l'Eglise, s'ils n'eussent esté arrestez par les soins & l'autorité de Gennade Exarque d'Afrique. S. Gregoire écrivit à ce Gennade, pour le remercier d'un si grand service qu'il rendoit à J. C. & l'animer à travailler pour réunir les Eglises divifées[par cette herefie.]

'Il marque dans d'autres lettres qu'ils s'augmentoient tous les jours, & qu'ils rebattizoient beaucoup de Catholiques, par la liberté

liberté que leur laissoient essossiciers jagence par argent. Non harphine, feulement ils rebattizionen en 394, & fedusioient beaucoup de Podelma, personnes, mais ils chassonen messine les Evel Guer Catholiques esperiones, mais ils chassonen messine les Evel Guer Catholiques de leura Egistes. Quelque temps auparavant, Maximien Evelque Larphy-pode de Pudentiane en Numidie, avoit receu d'eux de l'argent, a'ce d'aqu'on pretendoit, pour leur laisser ordonner un Evesque dans sa

"Saint Gregoire extremement touché de ces maux de l'Eglife 4µ1-1.4c.
d'Afrique, travailla à infpirer le mesme zele & aux Evesques, & 1.54-p.p.p.
aux magistras civils, as fin qu'ils sisser les arcientes, etc. p. p. p. p.
aux magistras civils, as fin qu'ils sisser les arcientes, etc. p. p. p. p.
aus magistras contre ces herctiques. Il ordonna en 391, qu'on 1.54-p.p.p.p.
as simbelroit un Concile pour examiner l'affirire de Maximien, de.
& le deposer s'il estuit coupable, as qu'il expias s'a faute par
la penitence. Il demanda encore en 954, que fon en assemblas l'1.54-p.p.p.p.p.
un autre, pour y chercher les moyens de s'opposer aux progrés
du s'hisse. Dominique Evesque de Carthage en tint un, où il 1.44-p.p.p.p.p.
etcmoigna route le zele d'un vray passeur purger l'Afrique
de l'heresse, ordonnant messe de grandes peines contre les
Evesques qui negligeroient de rechercher les heretiques.

[Les Donatifes ne furent pas arraftez pour cela?] Il fe trou 1. (169) 6-96.

Catholiques, qui fouffroient que leurs domeftiques, & leurs propres enfans, receuffent d'eux le batrefine, & tentraffallen teu herefie. L'Empereur Maurice donna divers ordres contre q-1. 1946.

eux, qui pouvoient eftre fort utiles à l'Eglife Mais les Evefques p. 1947.

d'Afrique & Palignoient que ces ordres demeuroient inutiles par la negligence des officiers, qui acceptoient mefime les prefens des Donariftes, pour vendre la foy Catholique. S. Gregoire envoya deux de ces Evefques à Maurice, en le priant de vouloir examiner cette affaire, & de punir feverement ceux qui fe b. trouveront coupables.

'Ce Saint fongea meſme à faire changer l'ancien ordre de Liepp-p-qu. Teglific d'Afrique, & à y faire établir des Metropolitains fixes <sup>f.d.</sup>, dans chaque province, ſans deſerer cet honneur au plus ancien, aſn qu ils culſcnt plus d'autorité pour s'oppoſer aux Donatilles. 'Mais il declare abſolument qu'il ne faur point que les Eveſgues-ppp-p-que, qui ont eſté Donatiſtes, ſoient admis à eſtre Primart/& cheſs de leurs provinces, Juoiqu'ul les noſcient les plus anciens.

'Le P. Alexandre ne marque rien sur les Donatistes audelà de Alexa. 7.9.84. S. Gregoire.

\*Hift Eccl. Tom. VI.

Bb.

## VITAL,

## SAINT PHILOGONE.

#### EVESQUES D'ANTIOCHE

Euf.1.7.c.32.p.

Y R A N estoit Evesque d'Antioche aprés Saint Cyrille, lorsque Diocletien y fit abatre les eglises fen l'an 303. Il ne l'estoit que depuis environ un an, l'selon Eutyque qui l'appelle Euris, & ne luy donne qu'onze ans d'e piscopat: ["&cela s'accorde v. S.Lucien mieux avec Eusebe. l'Que s'il a gouverné treize d'Antioche

Euty.p.404-Thybn.p.s.c.

ans, comme on le lit [dans la chronique de Nicephore, & ] dans Theophane, il faut qu'il ait commencé en 300 ou 301.] 'Car nous apprenons de Theodoret, qu'il mourut lorfque la paix commençoit à succeder à la persecution, squi ne finit qu'à la fin de 312; & la paix ne fut tout à fait établie qu'en 313 par la mort de Maximin.]

'Aprés la mort de Tyran, Vital receut l'administration du

Thdm,1,1,c.1,t, 3.p.524.b.

p.1.1.45.

Eufl.to.c.s.p. 370.371.

Lact perfic,q. P.40.

Eufl.to.c.t.p. 169.C.

fiege d'Antioche, Jau milieu de la joie que cette Eglise ressentoit avec toutes les autres, de ce que Dieu leur avoit rendu la paix Lac.perf.c.r.p. aprés la cruelle perfecution de Diocletien ¿ de ce qu'il avoit enfin regardé la terre ; de ce qu'il commençoit à rétablir son troupeau, & à rassembler ses brebis dispersées de tous costez. 'On voyoit accourir partout les Chrétiens des pays & des lieux où ils s'estoient cachez, se venir tous réunir les uns aux autres. comme les membres d'un mesme corps, selon l'image si divine qu'Ezechiel nous en a tracée, "pour participer tous en un mesme &c. esprit à la joie que leur donnoit une mesme foy,'lls s'occupoient la nuit & le jour à rendre graces à Dieu de cette faveur, & à luy demander par de ferventes prieres, qu'il leur conservast la paix qu'il leur avoit accordée après une guerre de dix ans. Il fembloit

que toute la terre fust éclairée d'un nouveau jour, "aprés avoir acesté couverte d'epaisses tenebres.

'Dieu content d'avoir purifié une partie de ses serviteurs par c.4p.184.d. Finjustice de ses ennemis & d'avoir eprouve le courage & la p.174.6. patience de ses soldats, avoit aboli jusques aux statues, aux inscriptions, & alla memoire mesme des persecuteurs. On ne voyoit pas mesme, selon l'expression de l'Ecriture, la place où avoient esté ces impies elevez comme des cedres du Liban. Ils estoient passez comme une nuée que le vent emporte.]'Au lieu p. 1752. d'eux, on voyoit des Empereurs qui deteftoient & qui fouloient aux piez les idoles, qui re connoificient le divin pouvoir de I. C. 'qui rendoient à ses Pontifes toutes sortes de marques d'honneur e.s.p. 170. & de respect, soit avec une foy sincere comme Constantin, soit au moins en apparence, comme faifoit alors Licinius. Les payens Ruf.L. C. 10, P. qui n'avoient pas encore embrassé la foy, voyoient neanmoins 156.1. fans envie & mesme avec joie un changement si étonnant, tant la cruauté des tyrans avoit donné d'horreur à tout le monde. Ils confessoient que Dieu est veritablement le protecteur de ceux qui le servent; & que ce n'est pas en vain que nous mettons toute nostre confiance en I. C.

'Les Pontifes de l'Église ne se contentant pas de louer la mise- Euss. 100. 100. ricorde de Dieu par leurs prieres & leurs actions de graces, 571,b. comme faifoient tous les peuples hommes & femmes, la relevoient encore par des discours publics, selon la capacité que Dieu leur avoit donnée; & les peuples dans un profond & Ruf. 1 g.c. 10,p. . respectueux silence, avoient le cœur & les yeux attentifs sur 156.2. celui qui leur parloit de la part de Dieu , pour entendre les ordresqu'il avoit receus du Ciel , & qu'il estoit chargé de leur annoncer. Ainfi les laïques foumis aux ministres de Dieu, & ceux-ci tout occupez à distribuer aux aurres les dons de Dieusformoient une harmonie admirable, vraiment digne de cecorps facré dont J.C. est le chef, & le Saint Esprit l'ame.]On: ne voyoit point d'envie ni de jalousse entre les pasteurs. Ils ne fongeoient qu'à edifier l'Eglise, ils n'avoient pour principe de leurs actions que la charité, pour regle que l'humilité, ce qui pagra. leur faifoit rechercher à chacun ce que les autres avoient audessus de luy, pour s'estimer, s'honorer, se ceder, se prevenir mutuellement. Ainsi les simples admiroient ceux qui avoient plus de science qu'eux, & plus de talent pour l'instruction des Fideles; & ceux-ci fe jugeoient inferieurs à la vertu [fouvent] plus pure & plus fincere, de ceux qui ont moins d'erudition & plus de simplicité, C'est par là que l'Eglise demeuroit parfaitement unie, qu'elle estoit pleine de gloire devant Dieu & devant :

VITAL, ET SAINT PHILOGONE. les hommes, & qu'elle faisoit voir sur la terre une vive image

[La persecution avoit emporté un grand nombre de ministres dont il falloit remplir la place par de nouvelles ordinations: & Euf.1.10.c.4.p. par ce moyen, Dieu mettoit au jour plusieurs personnes dont la vie sainte & vraiment sacerdotale, luy estoit connue depuis longtemps, quoiqu'à cause de la grandeur de la tempeste ils fullent demeurez inconnus aux hommes, Il les produisoit alors,

les elevoit dans les premiers degrez du facerdoce , & par les grands dons que fon esprit leur communiquoit, il purifioit ceux a|179.c.d. mesmes qui s'estoient malheureusement soullez par les sacrifices.

c.3.p.370.d.

385.2.

'C'estoit encore un grand sujet de joie, de voir les Evesques s'affembler avec liberté, soit pour tenir des Conciles, soit pour confacrer de nouveaux temples à J. C. Comme le premier effet c.s.p. 170.b| Lack, peri.c.1.p.t. de la perfecution avoit effe d'abatre les eglifes, auffi l'un des premiers & des plus agreables fruits de la paix fut de les relever. & de les faire encore plus grandes & plus magnifiques qu'elles

n'avoient esté auparavant. L'on en bastissoit aussi beaucoups de Eucl. 10.c.; 4. p.370.d|375.d. nouvelles]par tous les pays: & les solennitez qu'on faisoit pour dedier les unes & les autres lremplissoient de joie toutes les villes.

'Eusebe nous a particulierement conservé la memoire de ce c.4.p.377.d. qui se passa à Tyr, où les payens ne se contentant pas de demolir l'eglife, en avoient encore rempli la place de toutes fortes d'immondices. Il eust esté aisé de trouver une autre place plus P.171.C. commode.'Mais Paulin alors Evefque de Tyr, crut que le mefme

lieu qui avoit participé aux maux des Fideles, devoit participer à leurs biens ; & qu'aprés avoir esté abandonné de Dieu, irrité contre les pechez deson peuple, il devoitestre relevé avec gloire, P.379.d. pursque Dieu s'estoit reconcilié avec ses serviteurs.]'Ainsi aprés que l'on eur imploré le secours de Dieu par des prieres publiques

& generales, Paulin ayant animé par fon courage celui des Chretiens, & affifté des liberalitez qu'ils luy offrirent volontairement, commença à purifier le lieu de l'ancienne eglife, & y en bastir ensuire une nouvelle, beaucoup plus ample, & beaucoup P.180.4.

4 p.372,2. plus belle que l'autre.

Quand elle fut achevée, il assembla plusieurs Evesques pour c.j.4.p.;71.c.d. la dedier : & Eufebe de Cefarée en Palestine y prononça un discours dont il a fait la plus grande partie du dixieme livre de

fon histoire ecclesiastique. On y peut voir la description de cette C.4 p.380.381,

nouvelle eglise, & des portiques ou du cloistre quil'accompas gnoient. Eusebe dans ce discours, suppose toujours que les Prin. p. 1914.4. ces qui regnoient alors, estoient ou Chrétiens, ou entierement favorables aux Chrétiens, Ainfi c'effoit avant l'an 320, auguel Licinius les persecutoient déja, & après le Concile d'Ancyre,] 'auquel nous allons voir qu'Agricolaus de Cefarée en Palestine Conc.s. p.1475.

[Vital faifoit à Antioche ce que Paulin faifoit à Tyr.] Car il Thdrs.l.s.c.a.p. من متريبية y rebastit l'eglise appellée la Palée ou"de la Palée,[c'est à dire والمعروبة y rebastit l'eglise appellée la Palée ou de la Palée,[c'est à dire والمعروبة على المعروبة المع de la vieille, peuteftre parcequ'elle estoit dans l'ancienne ville: n.p.4.1.416.1.61 car Antioche avoit esté bastie à quatre fois. Mais cette ancienne 27.1.6. ville n'estoit plus considerée dans le IV. siecle que comme un fobourg,]'puisqu'il paroist que l'eglise de la Palée estoit hors !: capép q l'enceinte de la ville. Cette eglise est celebre, parceque ceux Sorr. 1, c., p. de la communion de S. Melece s'y retirerentsen l'an 361, pour prim, p. 1107.

se separer des Ariens, Et c'est peutestre en partie pour ce sujet, que S. Chrysoftome l'appelle l'eglise si cherie & si aimée de Chry. c. cor. 12. tous les Fideles d'Antioche, comme leur mere, & comme la Papage, mere de toutes les autres eglises de cette villa l'Asar elle enois encore la mera desautes comme la plus ancienne de toutes; & fui tout parcequ'elle avoit esté fondée par les mains mesmes des Apostres, ce que S. Chrysostome paroist entendre à la lettre . & fans metaphore. Aussi il n'est pas impossible que les Apostres ayant confacré ce lieu pour y tenir les affemblées autant que cela se pourroit, les Chrétiens aient eu soin de le conserver pour cela, & l'aient ensuite basti en eglise sous l'Empereur Alexandre, v.iaperiide "puisqu'ils commencerent vers ce temps là à en bastir. C'est

donc peutestre pour ce sujet,]'que Theodoret l'appelle l'eglise Thdm.1.s.c.17. apostolique: Et elle pouvoit aussi estre consacrce sous le titre p.635.c. & l'invocation des Apostres.]

'S. Chryfostome dir qu'elle avoir esté souvent abatue en haine Chry.p.19.2. du nom, de J. C, & toujours rétablie par la puissance de J. C, [c'est ce qui arriva en cette rencontre.] Car ayant esté demolie Thin.Li.c.a.p. durant la persecution[de Diocletien,] Vital commença à la ré-

tablir, & elle fur entierement achevée fous S. Philogone, qui luy fucceda[vers 319, si nous suivons la chronique de Nicephore,] Theohane, & Euryque, qui donnent six ans à l'episcopat de Tholm. p 6 al

Vital: car on n'en peut rien favoir par les plus anciens. Nous n'avons pas de connoissance des actions de cet Evesque.]

Nous pouvons neanmoins croire qu'il avoit un grand zele pour Bar, 514, 5 77. l'honneur & la discipline de l'Eglise, & comme parle Baronius, Bb iii

Maximin.

-8.19%

παλρία.

a affifté.

pour rassembler toutes les pierres du sanctuaire, que l'orage de 6 76 Efp.p.ct. la persecution avoit dispersées, en faisant rentrer dans l'Eglise ceux qui l'avoient abandonnée, mais aprés avoir satisfait selon ses Bar. 514.5 77. regles pour leurs fautes. Ce qui nous en fait parler de la forte,

c'est que nous le trouvons à la teste de deux celebres Conciles qui se tinrent de son temps dans l'Orient, à Ancyre & à Neo-5 75 Euf.1,10, c.3. cesarée. Ils sont apparemment du nombre de ceux qu'Eusebe die

370.d. s'estre celebrez aprés la mort de Maximin, où il se trouvoit des.

Evefques des pays les plus eloignez. Bar.314-5 75. 'Celui d'Ancyre paroift s'estre tenu fort peu aprés la persecution. C'est pourquoi Baronius a eu quelque raison de le mettre en 314; & il est au moins tres assuré qu'il s'est tenu pendant l'episcopat de Vital, c'està dire apparemment entre 313 & 319.

On le met avant celui de Neocesarée: l'ce qui est confirmé par le témoignage de Zonare,[& par l'ordre que Denys le Petit & les autres collecteurs des Canons ont suivi. Il fut tenu aussitost aprés

Pasque, comme il est aisé de le tirer du sixieme Canon, 'On ne conte dans les souscriptions que dixhuit Evesques:

'Il iemoie mannione que c'estoit un Concile general de tout Conc.p.1475.d. l'Orient ; & Baronius en parle en ces termes. En effet, il s'y trouva des Evesques de la Galacie où se tenoit le Concile, de la Cilicie, de l'Hellespont, du Pont appellé Polemoniaque, de la Bithynie, de la Lycaonie, de la Phrygie, de la Pifidie, de la Pamphylie, de la Cappadoce ; & meime de la Syrie , de la Palestine, & de la grande Armenie. [Et comme il n'y a presque jamais qu'un Prelat pour chaque province, il femble que l'on puisse croire ou que chaque province avoit deputé un ou deux Evesques au nom de tous les autres, ou que l'on a mis seulement les principaux dans les fouscriptions. Car il est certain que ces fouscriptions ne sont pas originales, comme nous le dirons à la fin,

> La pluspart de ces 18 Evesques sont celebres dans l'Eglise.] 'Vital Evelque d'Antioche est le premier comme y presidant. \*Le second est Agricolaus Evesque[de Cesarée en Palestine:] Zonare dit de Celarée en Cappadoce; '& il peut l'avoir pris du Synodique, qui fait encore cet Agricolaüs president des douze Evefoues du Concile (car il n'en met pas davantage) aprés Marcel.

d'Ancyre, sans parler de Vital d'Antioche. [Mais il faut que le Synodique qui est assez nouveau, & Zonare, se trompent, J 'puisque Leonce de Cesarée en Cappadoce est nommé aussi dans

les sonscriptions du mesme Concile d'Ancyre. Cet Agricolaus estoit donc apparemment successeur d'Agape, dont Eusebe

Eu.1.7.c. 32.p.

Zon,can.p.185.

# d|186.2.

P.1475.C. #8,c,d.

parle avec de grands cloges, & predecesseur d'Eusebe mesme. Bar. 114.577. 'Marcel d'Ancyre, "si celebre dans l'histoire de S. Athanase, \$77. &c. & des Ariens, & qui vivoit encore en 376, est le troisieme. Le Athor. P. 296. quatrieme est Loup Evesque de Tarse loué par Saint Athanase. ..

Il estoit mort avant le Concile de Nicée, j'où Theodore de Conc.t.a.p. (2.b. V. son tire. Tarse assista. Le cinquieme est'S. Basilée d'Amasée, qui souffrit Bar. 114.5 78. le martyre sous Licinius [en l'an 320.] Le settieme est Eustole de Nicomedie successeur de S. Anthime, & qui estant mort trop uccus.

tost pour l'Eglise, eut le miserable Eusebe pour successeur. Le conc.t.t.p.1476. huittieme est Heracle Evesque de "Zelone dans l'Armenie ma- c. Zele. jeure, & on lit encore de la mesme maniere dans les Conciles de p.1488.clt.a.p.

Neocesarée & de Nicée, quoique la geographie sacrée mette n.d. Zelone dans la petite Armenie en citant le Concile de Nicée.

'Le neuvieme est Pierre Evesque d'Icone en Lycaonie , ou Conc.t.t.p. 1475 felon une autre lecon, en Pisidie. Et en effet, nous apprenons 6 Bacep. t. p. st. de Saint Basile, qu'Icone avoit esté autrefois la seconde ville de d. la Pisidie, Eulale successeur de ce Pierre assista au Concile de Bar. 14.5 72. Nicée, de mesme que Nuneque de Laodicée en Phrygie qui est le dixieme. L'onzieme est Sergien Evesque d'Antioche de Pissidie; & Epidaure Evesque de Perge en Pamphylic est le douzieme. Narcisse de Neroniade en Cilicie, qui est le treizieme, est celebre parmi les Ariens dont il embrassa le parti. Leonce V.1eConci- Evesque de Cesarée en Cappadoce, "fort illustre en son temps,

est mis le quatorzieme (ce qui marque assez que l'on n'a pas 5 4. gardé l'ordre des feances.]

'Le quinzieme est Longin de Neocesarée dans le Pont, qui conc.t.p.1475 affifa auffi au Concile de Nicce. S. Athanafe l'appelle Longien, dan affifa auffi au Concile de Nicce. S. Athanafe l'appelle Longien, dan athanafe l'appelle Longien, dan athanafe l'appelle Longien, dan athanafe l'appelle Longien, dan athanafe l'appelle Longien de & le met auec Loup de Tarse au nombre de ces hommes aposto- e. liques dont la foy estoit tres pure & tres sincere. Il estoit du nombre]'de ces faints Evefques qui se succedant les uns aux Bastep.61.p.94. autres, composoient comme une chaine de pierreries, depuis b. le grand S. Gregoire Thaumaturge, jusqu'à Musone qui vivoit du temps de S. Basile, & dont Longin estoit le predecesseur se- Bar. 14.5 78. lon Baronius. Le scizieme est S. Amphion Evesque d'Epiphanie dans la Cilicie, & Confesseur, dont nous parlerons en un autre endroit. Nous n'avons rien à dire] sur Philadelphe de Conc.t.t.p.1475.

Juliople dans la premiere Galacie, sur Salamin ou Salomon de Germanicie en Syrie, & fur Germain de Naple [ou Sichem] dans la Palestine, qui sont les 6, 17, & 18º Prelats du Concile d'Ancyre, sinon qu'on les trouve aussi dans les souscriptions du Lappes. Concile de Nicée.

Ibid.53.

1.1.p.1456-1464. 1469.

P.1461.2.

'Ces dixhuit Evelques firent 25 Canons, divilez par d'autres en 24, pour établir la discipline de l'Eglise, dont une grande partie regarde ceux qui estoient tombez durant la persecution. Il y en a aussi plusieurs sur le mariage, un sur l'alienation des biens ecclesiastiques,'& un sur les Corevesques qui paroist inintellip.1463.a|1473.c. gible dans le grec, quoiqu'il foit affez clair dans la version de Denys le Petit, & dans celle d'Isidore. Il semble qu'il manque

Du Pin,t,s.p. 797 Efp. p. 50. 14-6|Eip.p.st. 6 Bar. 114.9 89.

quelque chose dans le grec. Il y a à la fin de ce Concile deux autres Canons qui ne font pas dans le grec, & que Baronius foutient n'estre pas en effet du Concile d'Ancyre, mais plutost du Pape Damafe, si mesme ils sont si anciens.] Pour ce qui est du Concile de Neocesarée, nous en avons

Mar.con, I, t.c.s. 9 3.p.134.2.

quatorze Canons felon Denys le Petit & toutes les autres collections, ou quinze selon Zonare qui a divisé le treizieme en

Bar.314.5 90.

Conc.r.p.1450 deux.'Ils regardent divers points de la discipline de l'Eglise. 'On croit que ce Concile se tint fort peu après celui d'Ancyre, parceque les mesmes Evesques se sont trouvez pour la pluspart à l'un & à l'autre, savoir Vital d'Antioche, Germain de Naple en Palestine, Heracle de Zelone, S. Basilée d'Amasée, S. Leonce de Cesarée en Cappadoce, S. Amphion d'Epiphanie, Loup de Tarfe, Narcisse de Neroniade, Longin de Neocesarce mesme,

Conc.p.1418-

& Salamin de Germanicie, Outre ces dix Evefques, il y en avoit encore cinq nouveaux, qui se trouvent tous avoir assisté au Concile de Nicée, C'estoient Gregoire ou Gorgone de Cinne, Erece de Placie ou Plata Dicaise de Tabie tous trois de Galacie. Alphie d'Apamée en Syrie, & Geronce de Larisse en la mesme

t.p.p st.elsa.c. t.r.p.1458.d.

province. On y trouve aussi parmi ces Evesques, Estienne & Rhodon Corevesques de la Cappadoce, mélez parmi les Evesques,& à la fin un Valentinien avec un Leonce, dont les qualitez ne sont pas marquées. Les manuscrits en ajoutent cinq autres,

d.c.

& peutestre davantage, dit-on; les copistes ayant beaucoup p.1490.c. alteré cet endroit, & y ayant ajouté diverses choses. Le Synodique conte 23 Evesques dans ce Concile, & met Vital à leur

Euf.prol.p.11.1.

'Il y en a mesme qui rejettent absolument les signatures du Concile d'Ancyre,[& par consequent de celui de Neocesarée,] parcequ'ellesne se trouvent ni dans le grec, ni dans la collection Conc.t.1.p.1475. de Denys le Petit; mais seulement dans celle d'Isidore. On peut ajouter encore qu'on y voit une premiere Galacie, une premiere Cappadoce, & une seconde Cilicie, qui certainement ne sont

Da Pin,t.s. p.798. 1. 'M' du Pin n'en dit rien dutout,

point

point du commencement du IV. fiecle, ces provinces n'ayant esté divisées que vers l'an 370, ou depuis. Il y a peu d'apparence aussi qu'elles suivent la vraie seance des Evesques, & que S. Leonce chef de toute la Cappadoce, n'ait esté place que le quatorzieme. Ainsi on ne peut point dire que ces signatures soient absolument originales. D'autre part neanmoins nous ne voyons pas qu'on y puisse trouver de fausseté; & des personnes tres habiles ne sont pas difficulté de s'en servir.]'Mr du Pin les reçoit sans difficulté. DuPin,p.797. [Il faut que les Grecs mesmes en aient eu que que chose, ]-puisa Conc.t.p.
qu'ils mettent dans le Concile d'Ancyre Agricolaüs Evelque de Cefarée en Palestine, qui est absolument inconnu d'ailleurs. Eu(pr.p.10. Mr Valois foutient mesme qu'il ne l'a jamais esté, & qu'Eusebe 21. de Cefarée a succedé immediatement à Agape: Mais il ne prouve point qu'Agape ait passé l'an 312, ni qu'Eusebe ait esté Evesque avant 319. Que si Eusebe ne parle point d'Agricolaus, il ne parle point non plus de Vital d'Antioche, ni des Papes qui ont succedé à Marcellin : & il ne parle d'Achillas d'Alexandrie que par occasion, & hors de son lieu, sans rien dire de Saint Alexandre qui luy succeda des l'an 312 ou 313. Ainfi il paroist qu'il n'a point proprement en dessein de faire l'histoire du temps qui a suivi la perfecution.

Vital, comme nous avons dit, eut pour fuccesseur vers l'an Hier.an.,128 [ 319, Saint PHILOGONE, que l'on conte pour le 21° Evefque Thart, l.t.c.a.p. d'Anrioche. Les Latins auffibien que les Grecs, celebrent fa Barao dec fi memoire le vintieme de decembre: 8 Saint Chrysostome nous Men. p.;44]. a laiffé fon cloge, qu'il prononça le jour de sa feste. Ce Saint 1Chry.t.tor.st. fut d'abord engagé dans les affaires du monde.] Il epoula une pand Noral femme dont il en eut une fille: Il fe trouva employé "dans le ep. 154.d.e. bareau, il y défendit les hommes par ses discours contre l'op-

pression des autres hommes, & y protegea l'innocence contre la violence & l'injustice de ceux qui la vouloient accabler. Ainsi il mena dans cet état mesme une vie si sainte & si excellente, que : par une preuve manifeste de l'election de Dieu, & nonobstant les s liens du mariage où il estoit encore engagé, il fut tout d'un coup : enlevé du bareau à l'Eglife, & fut jugé digne de passer du tribunal : des magistrats seculiers, à celui des princes de l'Eglise, & au : degré de l'épiscopat.

Il fit achever, comme on a vu l'eglife de la Palee. Pour le Thompage. reste de son administration, S. Chrysostome so contente de nous d'Chry.p 355.396,en faire juger par la pieté qui paroissoit encore de son temps dans l'Eglife d'Antioche, & par la difficulté qu'il y avoit alors 135th

\*Hift. Eccl. Tom. VI.

VITAL, ET SAINT PHILOGONE. de gouverner les Eglises , parceque la persecution ne faisoit encore que de ceffer [depuis l'an 312:]de forte qu'il en demeuroit encore de tres fascheux restes, & qu'il se trouvoit beaucoup de choses qui avoient besoin d'estre corrigées.[Il n'eut pas seulement à calmer les restes de la persecution de Diocletien, l'mais il eut encore à combatre toute la fureur de celle de Licinius,

& ce fut en celle-ci qu'il fit voir le zele qu'il avoit pour la pieté : [de forte qu'on luy peut donner le titre de Confesseur.]

Il eut la douleur de voir naistre durant son episcopat la sede impie des heretiques [Ariens,]& la gloire d'en arrester Thanklie.sp. [en partie]les progrés par la lagelle & la prevoyance. Ausli quoiqu'Arius se vantast ridiculement d'avoir tout l'Orient dans fon sentiment, il n'osa le dire de S. Philogone & de deux autres à qui pour ce sujet il donna les titres d'heretiques & d'ignorans,

parcequ'ils foutenoient contre luy l'eternité, l'egalité, & la consubstantialité du Pere & du Fils Saint Alexandre qui avoit chasse Arius de l'Eglise d'Alexandrie, luy écrivit contre cet heresiarque, comme à un défenseur des dogmes apostoliques.

[Nous faurions fans doute bien plus de particularitez des vertus de ce Saint, l's Saint Chrysostome n'eust laissé le soin de nous les apprendre à Flavien son Evesque, qui estoit, dit-il. l'imitateur du bienheureux Philogone & mieux instruit que luy de ce qui le regardoit ¡[d'où nous jugeons que Flavien fit ce mesme jour l'eloge de son glorieux predecesseur : mais ce discours n'est pas venu jusques à nous,]

'Il est certain que la feste de S. Philogone, 2& le jour auquel il est mort, barrivoit cinq jours seulement avant la feste de Noel, [c'està dire le 20 de decembre, auquel on en fait la feste,"Il est Norte

mort, felon toutes les apparences, en 323, aprés avoir gouverné fon Eglise pres de cinq ans, "& il eut pour successeur un Paulin v. Saint dont nous parlons en un autre endroit.]

Chry.p. \$56.c. \$17.b.c.

p. 538. a. c.s.p.536.c.

a p.352.2. 6 p.316, c.d 357.0 118.c.

ЕТ

### DÉFENSEUR DE L'EGLISE



A I N T Jerome nous affure que Lactance avoit Hier, altean utili le nom de Firmien, afous lequel il eft marque par S. Bucher, On y ajoure aujourd'hui ceux de particular de la lucius Cerlius ou plutoft Cacilius/Ceux qui la lade, perfun, on et etudie fon hiforre avec plus de foin , reconnoifient qu'on n'a rien de certain fur fon page ... affigre, p. 11.

Nett. ni fur fa famille. Il y a neamonis bien plus d'apparence qu'il ni fur fon pays effort d'Afrique, comme l'a cru Baronius, que non pas qu'il fuit de l'action d'Italie, comme quelques autres le pretendent Carl if ut difeining ple d'Arnobe, qui proteffort a rhetorique dans la ville deSicque cope en la province Proconfluire d'Afrique e Es Sain I from nous vandapuro, apprend en effet qu'il étudia en Afrique, où il composa un cerit d'Haraille, ethant encore tout jeune, fous le titre de Banquer. Ce fit au fuit de l'action de l'act

d'Afrique qu'il alla à Nicomedie.

[On peur juger combien il profita, foit par les infitu dions de fon maiftre, foit par fon propre travail, j'puisque Saint Jerome au, 17.

Tappelle le plus savant homme de son temps. Pour son tiyle, le ep. 13. pass. d. melme Saint dit qu'il est comme un fleuve d'eloquence, compaable à Ciceron, Saint Eucher le met entre les hommes les plus Enchai Val.p.
eloquens qu'ait eu le Christianisme, [Les ouvrages qui nous en donc faite.].

Ré l'onvoir par les oleges des plus savans hommes de ces dernies 1 activité are.

remps, ramaffiz dans l'edition de Gallæus, qu'il est regardé "malburin, e comme le plus eloquent des défenseurs de nostre religion, & "P94-199 comme le Ciceron des Chrétiens."

"Il ne fe mit neanmoin jamais dans le bareau, & il' n'étudia: 18-60fl.36.
Peloquence que pour se rendre capable de l'enseigneraux autres. 19-7876.
C'eft ce qu'il sit dans la Bithynie, où on le sit vemersous Diocle. 1862, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1

LC II

LACTANCE. estoit alors le siege de la Cour de Diocletien.]Il y fut appelle

"d'Afrique avec un grammairien nommé Flavius ou Fannius, v.la notes. Voll polat.p. auteur de quelques ouvrages en vers sur la medecine. Vossius qui l'appelle Rhemnius Fannius, ou Favinus selon d'autres, le fait disciple d'Arnobe, & contemporain de Constantin & il le croit auteur d'un poeme en vers hexametres sur les poids & les mesures, attribuc ordinairement à Priscien. Mais il ne cite rien pour tout cela.]

Lact inft l.t.c. a p. 4|opif.c. t.p. 819.

inft.p.4.5.

'Lactance professa longtemps la rhetorique, soit à Nicomedie. foit en Afrique,] enfeignant aux jeunes gents, comme il dit luy mesme, non à pratiquer la vertu, mais à estre ingenieux à couvrir & à défendre le mal. Neanmoins cet exercice qu'il rabaiffe fi fort, & qu'il femble presque condanner absolument, luy fervit beaucoup dans la suite, lorsqu'il l'eut quitté pour défendre la verité, & l'infinuer dans les esprits avec d'autant plus d'efficace, que les ornemens de l'eloquence la rendoient plus claire

opi .c.t.p. \$19. 4 Hier.v.ill.c. c Lact.p.819. p. 810.

& plus agreable. 'Il eut entre ses disciples un nommé Demetrien, hà qui il dedie plusieurs de ses ouvrages, en luy rendant ce témoignage, qu'il avoit esté docile à recevoir ses instructions, & foigneux à les pratiquer; qu'il n'y avoit pas seulement en luy la moindre apparence d'orgueil & de vanité; & que dans l'embaras des emplois civils où il estoit, la pureté de sa conscience luy faisoit souvent elever fon esprit aux choses du ciel.

Hier, v.ill,c,80. p.164.C.

p.819.

'Il trouva peu d'ecoliers à Nicomedie, parceque l'on y parloit plus grec que latin ; & cela luy donna le loisir de s'appliquer à écrire.[Nous ne savons pas neanmoins quels livres il composa pour lors; & nous ne voyons pas que nous en ayons aucun qu'on puisse rapporter au temps qu'il professoit encore.

Nous ne pouvons point affurer non plus s'il avoit déja embrassé la religion Chrétienne. Nous pouvons dire seulement que l'honneur que luyfit Diocletien de l'appeller à Nicomedie, ne montre pas qu'il ne fust pas déja Chrétien, puisque non seulement ce viapers de prince fouffrit les Chrétiens durant la plus grande partie de fon Diocl. §1-3. regne, mais qu'il en aima mesme plusieurs; & son palais en estoit rempli. Ce qu'on peut dire estre certain, c'est que Lactance Nors a estoit Chrétien des que la persecution commença, & ainsi des le temps qu'il enseignoit l'eloquence. Nous ne trouvons rien de particulier fur fa conversion : mais il ne faut pas oublier un en-Euchad Val.p. droit de Saint Eucher, J'qui parlant de luy, de S. Cyprien, de S.

a. fed ad argutum mulitiam.

Hilaire, & de quelques autres, leur met en la bouche ces paroles » de Saint Augustin: Que faisons-nous? Les ignorans ravissent le Aug.conf.1.8.c. "ciel; & nous avec toute nostre science, nous sommes fi stupides \$.p.61.1.d. » & si hebetez, que nous demeurons toujours ensevelis comme des » bestes dans la chair & dans le sang. Voilà, ajoute S. Eucher, ce que ces hommes habiles & eloquens s'estoient sans doute dit à eux mesmes; & animez par cette pensée, ils ont fait aussi violence au royaume[de Dieu.]'On voit que Lactance avoit lu particulie- 120.inft.l.r.e.

rement Minuce Felix, Tertullien, & S. Cyprien. 'Il professoit encore l'eloquence à Nicomedie lorsque la per- 15-c. p.400 fecution commença, & que l'on y abatit le temple de Dieu le 23 perf.c. in.p. it. fevrier de l'an 303.'Il y estoit aussi lorsque la persecution estoit inst.1,5,0,2 p. dans sa plus grande surcur: & les particularitez qu'il marque 461. de ce qui se passa dans la mesme ville en 311 & 313, sont juger qu'il y estoit encore alors. Ainsi il y passa tout le temps de la persecution. [C'est ce qui autorise extremement] tant de particularitez inst.1.5.081.p. qu'il nous apprend de ce temps là dans ses Institutions, mais 489 492. encore plus dans l'ouvrage qu'il en a fait exprés, comme nous le

Nous voudrions avoir quelque lumiere sur ce qui luy peut estre

dirons bientoft.

arrivé durant ces dix années qu'il passa au milieu des ennemis de l'Eglife & dans le fiege de fatan, Mais tout ce que nous en trouvons, c'est qu'outre les cruautez barbares qu'il y vit exercer contre l'Eglife, l'il eut encore la douleur de la voir fouler aux c+p+". piez par les infultes de ses ennemis. Car il y eur en ce temps la enpassa.

Vaperde deux payens, Hierocle & un philosophe inconnu, qui vouluper senale de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compani rent fignaler leur impieté par une entreprise aussi vaine qu'elle estoit à contretemps, en pretendant abatre & accabler la verité par leurs livres, comme les officiers publics y travailloient par le fer & par le feu. Lactance & les autres Chrétiens qui enten- P-464C-4-P-470. dirent reciter ces ouvrages à leurs auteurs, n'eurent pas de peine à en reconnoistre la foiblesse, & à s'en moquer en eux mesmes, si le temps ne souffroit pas qu'ils le sissent ouvertement. Les payens melines trouverent fort mauvais qu'on voulust insulter à des gents déja accablez par la violence. Mais Lactance indi- c.e.p.470. gné d'une impieté si superbe, resolut d'employer tout ce qu'il avoit d'esprit & d'eloquence à resuter non seulement ces deux écrivains, mais aussi tous les autres qui avoient voulu laisser à la posteriré des monumens de leur injustice, se de leur haine contre leur Createur & contre ses adorateurs, Il semble nean- Bar, 101. fer. moins qu'il n'ait executé ce dessein que longtemps depuis,

11.p.67|5.C.1.p.

206

Jeomme nous le verrons en parlant de ses écrits, aprés que nous

aurons achevé ce qui nous reste à dire de son histoire.

Il repassa de l'Orient dans l'Occident, pour y instruire un disciple d'une condition bien plus relevée, que tous ceux qu'il avoit eus auparavant, l'savoir Crispe Cesar fils de Constantin, Hier, v.il!.c.sel chr.

I.a&.perf.n.p. 351.

à qui il montra l'eloquênce latine dans les Gaules. Il eut cet emploi dans fon extreme vicillesse : Ainsi il peut bien ne l'avoir quitté que par sa mort, J'que quelques uns croient estre arrivée vers l'an 325, & vers le mesme temps que celle de Crispe, plutost

Cod.Th.r.3.p. 295 1.

à Treves qu'en un autre lieu, puisque c'estoit alors la principale ville des Gaules Godefroy croit que ce fur Lactance qui estant alors auprés de Constantin, obtint de luy en l'an 315 les loix celebres par lesquelles il abolit le supplice de la croix, défendit de marquer les criminels sur le front, & pourvut à la subsistance des pauvres:[mais il n'en raporte pas de preuve qui soit bien confiderable.

Ce qui paroist plus fondé, c'est qu'encore que selon l'opinion de tout le monde, J'il fust precepteur de Crispe, lorsqu'il publia fes Institutions, & peutestre encore lorsqu'il sit une bonne partie de ses autres ouvrages, jamais neanmoins il ne parle de cet emploi, que son merite seul luy avoit fait obtenir, ni d'aucune

autre chose qui pust le relever devant les hommes.

Il est encore important de remarquer que la qualité de precepteur d'un Cefar, & d'un fils aisne d'un Empereur aussi liberal: qu'estoit Constantin, ne l'empescha pas d'honorer & de pratiquer la pauvreté Chrétienne, j'puisque nous apprenons de Saint Hieran,317. Jerome, qu'il estoit tellement pauvre, qu'il manquoit non seulement des choses delicieuses, mais souvent mesme des necessaires,

Do Pin,t.r.p.

Et ce Pere fait cette remarque en mesme temps qu'il dit que Constantin luv donna le soin de son fils : nous donnant par là lieu de croire qu'il vécut dans la pauvreté "au milieu mesme de &c. I act.opif.c.r.p. l'abondance & des delices de la Cour. Lactance témoigne quelquefois luy mefine qu'il effoit dans l'extreme necessité.[Ainsi sa bouche parle de l'abondance de son cœur, l'lorsqu'il rend à la pauvreté evangelique les témoignages si glorieux que nous

818. inft.1.6.c.11.13. P. 59:opif.c.t.p.819.

\$10.

lisons dans ses ouvrages, & lorsqu'il avertit Demetrien son disciple,de meprifer & d'abandonner, s'il pouvoit, toute la prosperité: du fiecle, pour ne pas tomber dans ses pieges d'autant plus dan-

gereux qu'ils font plus doux.

'Mais ni les incommoditez de la pauvreté, ni les occupationsp. "18 T19|10.p. \$91.891. qu'il pouvoit avoir d'ailleurs, ne l'empescherent pas de consa-

erer tout son esprit & toute son eloquence à l'éclaircissement de la verité divine, & à la refutation des vaines subtilitéz des philosophes de son temps; & il esperoit le pouvoir faire non par les propres forces; mais par celles qu'il attendoit de Dieu.'Il p. 892. croyoit qu'il luy feroit au moins plus glorieux de succomber sous le poids d'une si haute entreprise, que de manquer de zele pour la défense de sa religion, & il estoit persuadé que son travail & p.8% sa vie ne pouvoient avoir un meilleur objet que de retirer quelques personnes de l'erreur, & les conduire au chemin du ciel,

[Voilà tout ce que nous trouvons pour l'histoire de ce défenfeur de la foy Chrétienne, laissant à de plus habiles le soin de l'enrichir par les excellentes maximes & les fentimens de pieté qui se trouvent repandus dans ses ouvrages. Nous allons maintenant faire le denombrement de ses écrits, suivant autant que

nous pourrons l'ordre des temps.

[Il semble que le premier] soit son Symposion ou Banquet, qu'il Hier, v.ill.c. 30. écrivit, comme nous avons dit, estant encore tout jeune. Ayant esté appellé d'Afrique à Nicomedie, il écrivit son voyage en vers hexametres. On peut encore raporter au mesme temps un livre qu'il composa sous le titre de Grammairien. Nous n'avons aucun de ces ouvrages. Il y en a qui croient] que le poeme du Du Pin,t.p. Phoenix qui est parmi ses œuvres, &"qui ne peut estre que d'un 168. payen, sest une des premieres productions de sa jeunesse. Neanmoins S. Jerome n'en parle point : & aprés tout, cette piece n'est pas fort digne de l'eloquence & de la reputation de Lactance.]

'Le livre intitule De l'ouvrage de Dieu, ou De la formation de p-seqHier.v.ill. l'homme, que nous avons encore, est fait pour prouver que cas. l'homme a esté creé de Dieu, & établir sur ce principe la foy de la Providence. Il a esté éerit peu de temps avant les livres des Tastinst. La.c. Inftitutions où il est cité. [Il semble mesme que ce soit le premier 10.p.199. fruit de la pieté de son auteur, autant que l'on en peut juger] 'par les protestations qu'il y fait de consacrer desormais son temps opis.c. 20, 2, 894. persecution de Diocletien ne sult pas encore passée. Il le dedie & p. 818.810. à Demetrien son disciple, à qui il parle comme à un Chrétien, qui p. 829.830. estoit neanmoins ce semble dans les emplois civils, shors des pays

où la persecution duroit encore.] 'Les Institutions divines, qui est le grand ouvrage de Lactance, inft.l.a.c.10.p. suivirent d'affez pres le livre De la formation de l'homme, cdivifces par luy mesme en sept livres, comme nous les avons encore

aujourd'hui: & nous en avons austi un abregé composé par l'au- Hier.v.ill.c.80.

P.194.C.

# inft.n.p.6.

Lactin, D.e.s.p. Jerome, Lactance melme cité cet ouvrage sous le titre d'Institution divines. Le nom d'Institutions se donne ordinairement par les Latins aux ouvrages qui font pour former une perfonne dans quelque science: de sorte que nous le pourrions traduire par celui d'Infiructions, s'il n'estoit ordinaire de laisser aux livres ces fortes de titres fous lefquels ils font plus connus.

Du Pin,t.r.p. 6 p. 560- 566. &Lact.intt.l.s.c. 4.p.470.

'Chacun de ces sept livres des Institutions a'fon titre particu- &c. lier, qui marquebde quoy il traite. L'ouvrage entier est fait pour executer le deffein que Lactance avoit pris des l'an 303, de répondre à tous ceux qui auroient écrit contre la religion Chrétienne, & de refuter non seulement tout ce qu'on avoit dit, mais encore tout ce qui se pouvoit dire contre l'Eglise. En effet, p.191.b. acp.19.p.104.d. il y combat avec une extreme force la vanité du paganifme. & il y détruit avec une facilité merveilleuse toutes les illusions de in Eccl. 10. p. 91. l'idolatrie, Aussi S. Jerome le releve comme un ouvrage excellent: 68 les plus habiles des derniers secles en ont rémoigné une estime extraordinaire. On peut affurer au moins que personne

Hier.ep.65.c.2. e Lact.pr.p.18-

> n'a défendu l'Eglife & combatu l'idolatrie avec un ftyle plus beau & plus eloquent.

["Cet ouvrage en l'état que nous l'avons aujourd'hui, ne paroift Nor : 4. pas avoir esté fait avant l'an 321. C'est pourquoi il ne faut pas inft.1,1,C.1.p.6s'étonner l's Lactance l'adresse à Constantin déja declaré pour la religion Chrétienne. Il paroist que Lactance vivoitalors dans fp.8. 15.c.2p.460. les terres de ce prince, hors de la Bithynie, 8& de tous les autres pays où Licinius persecutoit encore les Chrétiens, Ainfi l'on Cod. That. 1.P. peut juger que c'est un fruit du temps qu'il passa dans les Gaules aupres de Crifpe, Mais on croit qu'il avoit paru auparavant en Orient[vers l'an 313, ]aussitost aprés la fin de la persecution, &c

g l.r.c.1.p.8. Lact.perf.n.p. mit.l.s.c.g.p.

peu aprés l'ouvrage De la formation de l'homme. 199. Hier, v.ill.c.80. 'Saint Jerome nous affure que Lactance a fait un livre de la

fance moins exacte.

persecution. C'est tout ce que nous en avons sceu jusqu'à l'an-Balu,mife, e.a.p. 1679, J'que Mr Baluze nous l'a donné fur un manuferit ancien 347 ... d'environ 800 ans: & des Protestans Anglois fort habiles se sont haftez de le faire auffitost rimprimer, comme une piece tres authentique & tres importante. Nous ne croyons pas en effet que personne puisse douter que ce ne soit un veritable ouvrage de Lactance, l'& nous y apprenons beaucoup de particularitez &c. confiderables pour l'hiftoire ecclesiastique & profane, que nous

ignorions entierement, ou dont nous n'avions qu'une connoil-

Do Pin,t.1.p.

Lactance

209

'Lactance n'entreprend pas d'y faire l'histoire de la perfecu. Lact perfang. tion, mais fon principal deflein n'est que de faire adorer la justice 35th de Dieu dans la punition & la mort de Diocletien, & des autres princes qui avoient efté auteurs de la perfecution, C'est pourquoi fon livre est intitule dans le manuscrit dont on l'a tiré. De la mort des perfecuteurs. Il a eu peur que de si grandes choses perfectup 45. ne fussent oubliees par les hommes, & que ceux qui voudroient écrire l'histoire, n'alterassent la verité, en omettant ce que ces princes avoient fait contre Dieu, ou ce que Dieu avoit fait pour les punir. Il protefte qu'il n'a rien ajouté à la verité, & qu'il n'a rien mis "dont ceux qui ont sceu la verité des choses ne luy rendent témoignage. En effet, il ne dit guere que les chofes dont il peut avoir este temoin oculaire, estant demoure à Nicomedie, comme nous avons dit, durant tout le temps de la perfecution. 'Il femble par le commencement de cet ouvrage, qu'il l'ait fait enga. auffitoft que Dieu eut rendu la paix à l'Eglife. Neanmoinvil le conpagconduit jusques à la mort funcite de la femme & de la fille de Diocletien, quinze mois au moins aprés la mort de Maximin, [c'est à dire au plustost à la fin de 314.] Il y parle toujours ass. z n.p.35. avantageusement de Licinius, d'où l'on infere que ce prince ne

commençoit point encore alors à perfecuter les Chrétiens. (I 6,19,166,4446, marque neanmoins dwerfes executions qu'il avoit faires, soit il paroit flusted eruauté que de judice. [Il dit meline qu'on le craispoit comme "cruel. [Et il avoit déja eu guerre contre Conflantin

à la fin de 314.]

'Mr Baluze croit que Lactance fit cet écrit lorsqu'il estoit n.p.;48. encore en Bithynie, parcequ'il l'adresse à un Confesseur de ces pays là nommé Donat, qui fortit de prison au mois de may 311, caspai. aprés y avoir demeuré six ans. Ainsi il y avoir esté mis en l'an 305 ou 306. Il y avoit eprouvé tout ce que la perfecution avoit eu de carpante plus terrible, les fouets, les ongles, le fer, le feu, toutes fortes de tourmens, premierement sous Flaccin Prefets du Pretoire, puis fous Hierocle gouverneur de la Bithynie. Il'un des plus grands ennemis qu'eust alors l'Eglise, & enfin sous Priscillien son successeur. Il avoit esté appliqué neuf fois à différentes questions, & avoit triomphé neuf fois par la grandeur de sa foy, de tout ce que les hommes & les demons avoient de force & de malice. Enfin, le diable si souvent vaincu n'osant plus l'attaquer, & ne voulant pas qu'il remportaft la couronne du martyre par la mort à laquelle il estoit tout preparé, le contenta e.g.p.g. de le faire retenir fix ans en prifon, jusqu'à ce que Dieu l'en tira

\*Hift. Eccl. Tom. VI.

1

oneseta Grayle

210

...t: p.48. C.1.2.1. C.pt.p.46.

pour faire ceffer la perfecution'dont il avoit esté luy mesme l'antenr, Lactance attribue la paix de l'Eglife aux prieres que ce Confessur repandoit tous les jours & à toute lieure en la presence de Dieu, avec les autres Confesseurs qui s'estoient aussi acquis par les merites de leur foy une couronne eternelle. Et en finissant ion livre, il le prie, comme un homme digne d'eftre ecouté de Dieu.de luy demander qu'il conferve à fon Églife la paix qu'il luy avoit donnée. Il l'affure aussi que Dieu luv referve toute entiere la couronne du martyre dans le ciel, quoique les perfecuteurs euffent eu honte de le condanner à la mort. Le nom de Donat est si commun entre les Saints, qu'il est difficile de discerner si .

n.p. 352. ie.D.c.z.p.766.

'M: Baluze veut que ce foit le mesme Donat à qui Lactance adresse son ouvrage De la colere de Dien. Ce livre en effet est postericur à celui des Institutions, & par consequent à la persecution de Diocletien. Mais Lactance n'y parle point à ce Donat comme à un illustre Confesseur.]'Il luy parle mesme comme à un disciple qui avoit besoin d'estre instruit & sortifié, pour n'estre pas trompé par l'autorité des sages du monde.

celui-ciest un de ceux que l'Eglise honore.

C.I.P.764. inft,1,2, c,17. p.

expres pour montrer que Dieu n'est pas moins juste que patient, qu'il a une colere & une justice pour punir les pechez des hommes, & qu'on ne le peut nier, fans ruiner abfolument la verité & la religion. [C'est ce qu'il a fait dans le livre De la colere de Dieu. Hier.v.ill.c.80. dont nous parlons, & que nous avons encore.]'S. J. rome le releve in Eph.4.p.227. comme un tres bel ouvrage, écrit avec autant de science que Lattin D.c., d'eloquence, & qui peut feul fuffire pour fa matiere. Lattance y

. Lactance avoit promis dans les Institutions de faire un traité

cite fes livres des Inflitutions. p 76-jinft.1.4.c. 'Il témoigne dans l'un & dans l'autre ouvrage, qu'il avoit dessein d'écrire contre toutes les herefies. Mais il femble qu'il ait efté prevenu par la mort, puisque Saint Jerome ne parle point de cer ouvrage, qui n'eust pu manquer d'entre fort celebre,

& Bar. 316.5 56. I. .Ct.orif.c.ao. r. c91.893.

Dans le livre De l'ouvrage de Dieu il dit qu'il est resolu d'employer tout son temps & tous ses efforts à traiter ce qui regarde la vie bienheureuse; & cela contre les philosophes qui promettent d'établir la verité, mais fans la connoistie, & qui la combatent ainfi d'autant plus dangereufement, que leurs discours eloquens & leurs raifonnemens fubrils les rendent plus propres à tromper les autres. Il dit qu'il les veut refuter & par les lumieres de la religion Chrétienne, & par les fentimens contraires dont ils se combatent les uns les autres. Nous n'avons pas d'ouvrage dont le titre réponde à cette promesse: l'mais on croit que p. \$32.2. c'est ce qu'il fait dans tout le corps de ses Institutions, & principalement dans le dernier livre,

Nors c. softer.

'S. Jerome luy attribue deux livres"à Asclepiade, que nons Hier, ill. e. 80. n'avons plus, Lactance meime dit qu'Asclepiade son ami luy pass... avoit dedie un écrit où il traitoit de la providence du souverain 4-p. 600, Dieu, & dont il raporte un paffage. Nous n'en favons rien davantage, l'M' Baluze nous a donné un paffage fur le dernier Balumife, a.p. jugement, qu'il croit estre de Lactance, parcequ'il l'a trouvé 46 pr. p. 3dans un manuscrit entre ses Institutions & son livre De la colere de Dieu.[Il est bien écrit,

Pour les poesses attribuées à Lactance, nous avons déja parlé de celle du Phoenix.] Celle qui est sur la Pasque, & dont on Forth.c.7.p. chante encore une partie dans quelques Eglises, est aussi parmi 78 n p.70. les œuvres de Fortunat, & les manuscrits les luy attribuent [Le poeme de la Patlion est fort beau, & pourroit estre attribué à Lactance, s'il y avoit quelque apparence que l'on mist des ce temps là un Crucifix au milieu des eglises, comme nous faisons avjourd'hui. [On ne le trouve dans aucun manuscrit de ses ou- Du Pin,p. 962, vrages. On a encore fous fon nom des notes fur Stace,"& d'autres choses semblables que Mi du Pin dit estre d'un Lactance Placide grammairien,

'Lactance ne compo fa pas feulement divers ouvrages en vers Hier.v.ill.e.80. & en profe; mais il écrivit aussi quantité de lettres, Saint Jerome in Gal.4.p.179. en conte huit livres, dont il y en avoit quatre adressez 2 Probe, 6 vill. 680. deux à Severe, & deux à Demetrien fon disciple, Ces lettres equitation de estoient quelquesois fort longues ; mais il y en avoit peu qui traitaffent des maticres de nostre foy, la pluspart parloient de mefures, de la fituation des pays, de questions philosophiques; & n'estoient propres qu'à des avocats & des gents de lettres, Cefut ce qui en degousta le Pape Damase, à qui S. Jerome les avoit données à lire. Peutestre que Lactance en avoit composé une grande partie avant la conversion, & lorsqu'il enseignoit la rhetorique, ce qui l'obligeoit de traiter ces fortes de questions.] 'Gallæus raporte qu'il se trouvoit il n'y a pas longtemps deux tace propaga livres manuscrits des epistres de Lactance dans un couvent d'Egmond en Hollande, mais qu'ils ont efté perdus! Le jugement qu'en fait Damase nous doit consoler de cette perre,

Pour ce qui regarde les ouvrages de Lactance en general, nous avons déja parle de l'estime qu'on en faisoit pour l'eloquence.} LACTANCE.

'Saint Jerome dit que ses Institutions, avec ses deux livres De la Hierapsap. 319.c. formation de l'homme & De la colcre de Dieu sont l'abregé des

cp.13 p.104.d. Sid.1.4.cp.3.p.

dialogues de Ciceron. Il dit autre part qu'il n'a pas eu autant de bonheur à prouver les veritez Chrétiennes, que de facilité à détruire le mensonge & l'impieté.'S. Sidoine suy attribue le don de refuter, & à S. Augustin celui de prouver & d'établir.

Du Pin.p. 169.

'Quoiqu'on y trouve partout d'excellentes choses pour le Lalin 399-901. donnie & pour la piete, on y rencontre ausli des fautes que d'autres se sont donné la peine de ramasser: Ce n'est pas ici le lieu d'examiner s'ils ne se sont point rrompez quelquesois eux mefines.]'S. Jerome remarque particulierement qu'il ne recon-

Hier.cp.65.c.1. p.191.b.

noissoit point la personne du Saint Esprit, lequel il disoit devoir estre raporté au Pere ou au Fils. Cette opinion detestable & judajque se tronvoit, dit-il, en divers endroits des livres de blinGal.+2.779 Lactance, & principalement dans le huittieme livre de scs epiftres adresse à Demetrien. On ne la trouve point dans ce qui nous reste aujourd'hui de ses cerits : & quelques uns eroient

4 Du P.p.go.

mefme que S. Jerome a pu ne pas bien entendre fon fentiment fur ce point. Le melme Pere n'oublie pas aussi d'y reprendre Hier, in Ez. 36.p. l'opinion des Millenaires, dont Lactance parle aussi amplement qu'aucun autre.] Pelage en avoit tiré, sans le nommer neanmoins, quelques

197.b.Scc. LaCt.inft.1.4.c.

14.15.p.4:8.431 Aug.nat.gr.c. 61.p.pa.i.c.d. Bult.1.3.p 424-

passages qui semblent admettre en J. C. un combat contre les vices, & contre les desirs de la concupiscence, Saint Augustin en répondant à Pelage, sans savoir de qui estoient ces passages, a peine dytrouver un bon fens : & nostre dessein ne nous permet pas de nous arrester à ven chercher.]'Il y en a qui croient que ses \$ p.280,281,424. ou rages ont efte alterez par des heretiques , & qu'aprés tour, ce n'est pas un auteur qu'on puisse alleguer sur des matieres contestées, parcequ'il paroist avoir esté plus orateur que theologien, avoir esté peu instruit de la doctrine de l'Eglise, & avoir traité la theologie d'une maniere trop philosophique. On trouve qu'il

Du Pin, p. 569. Bull.p. 419.

avoit bien lu Tertullien, & qu'il le suit assez souvent. Bar. 316.5 16. 'Les fautes & les erreurs qu'on rencontre dans ses ouvrages, les ont fait mettre au rang des apoeryphes par le Concile de Hier.cp.6; p. Rome fous Gelafe: Et neanmoins elles ne nous doivent pas

empescher de les lire, comme nous en assure Saint Jerome, pour profiter de tant de veritez faintes [qui y font developé :s d'une maniere claire, vive, grande, agreable, & eloquente.]

433



# S. ALEXANDRE, ARCHEVESQUE D'ALEXANDRIE

## manninimmentermenterm

ARTICLE PREMIER.

De Saint Achillas predetesseur de Saint Alexandre.

V. fon titre \$11. Nots 1. AINT Pierre Archevesque d'Alexandrie ayant glorieusement terminé sonepsicopate Krivie par le mattyre, fosus le regne de Maximin, "Es 2001 le 26 novembre de l'an 311, J'S. Achillas nommé Euchtheles de l'an 111, J'S. Achillas nommé Euchtheles Archelais, fut mis en la place, J''èc «прим. peuestire de le 36 de novembre. Saint Athanée.

exprime en un mot l'excellence & le merite de cer Evefque, en le qualifiant Le grand Achillas-Eufèbe étend davantage Ahbertajas-Con lege Il fir, die-I, fiur Prefère en meline temps que Sant Fuelto, et l'est de la conficie dans l'Eglife d'Alexandrie fous l'Arche-tage et l'est de la conficie loin de l'ecole & des infrudions facrées de la foy. Il pariquoir autant que perfonne les plus hautes maximes de la philofophie 3 & fa conduire effort un modele aufii illuftre que parfait d'une vievraiment digne de l'Evangile Celafe de Cyzie dicque des monumens anciens & indubitables nous apprennent de que c'effoir un homme tres grave, d'une ane auffi fainte que grande & relevée, & qui faifoir parolitre en toutes chofes une prudence & une fagef admirable.

[Nous ávons peu de chofes de ce qu'il a fait pour meriter une fi haute reputation.]'S. Athanáfe nous affure qu'il avoit établi Athábá 2 363 a. plufours Evefques dans l'Egypte, dignes d'eftre chaffez de leurs fieges par les Ariens, pour ne vouloir pas abandonner la verité & l'innocence! In ous apprache encore qu'il fut, auffibri nu que enapade lar. S. Pierre fon predeceffeur, l'objet des injures & des calommes 34791447776. des Meleciens (ce qu'il ne pouvoit meriter que par le zele epif. copal avec leguel il combatoit ces féhifinatiques ]

'Ce fut, felon B ironius, par un effet de ce zele contre les Mele-Banco fit, cieus, & pour affoiblir leur parti, qu'il receut de pouveau Arius Sontanisp.

D d jij 446.6.

214 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. à la communion de l'Eglife, dont Saint Pierre son predecesseur l'avoit chassé. Il accorda à ce fourbe le pardon qu'il luy demandoit, & non seulement il luy permit d'exercer les fonctions du diaconat qu'il avoit receu de Saint Pierre, mais il l'eleva mesme

à la prestrife, comme Sozomene le dit affez clairement: & selon Theodoret il paroift que des devant l'episcopat de S. Alexandre, Arius estoit Prestre, & chargé de l'explication des Ecritures. [Cette reception & cette elevation d'Arius est sans doute une tache dans la vie de ce faint Prelat, quoique pardonnable, puifque ni l'episcopat ni la samteté ne donnent pas la connoissance du fond des cœurs, ni la feience de l'avenir. Mais ce feroit une faute tout à fait inexcusable, s'il estoit vray, comme quelques uns le pretendent, que Saint Pierre son predecesseur l'eust affuré v. son sitte la veille de son martyre du crime qu'Arius devoit commettre 58,12. un jour, & s'il luy eust défendu de la part de J.C. de le recevoir jamais dans l'Eglise, comme on le lit dans quelques fausses histoires. Ausi les nouveaux Egyptiens se fondant sans doute sur

cette défense, l'disent que Dieu tua Achillas à cause qu'il avoit receu avec tant d'imprudence cet herefiarque.

Thdrt.l.I.c.I.p. [Voilà tout ce que nous savons de l'episcopat d'Achillas, ]'qui dura peu s. lon Theodoret ["& la pluspart des autres auteurs.] V.lanore 2. Chr.or.p.116.

'La chronique orientale ne luy donne que six mois, ou 20 jours de plus ; & met sa mort le 13 de juin. Uluard , Adon , le martyrologe Romain, & quelques autres, marquent sa feste le 7 de novembre, comme d'un Evefque illustre par son erudition, par fa foy, par fa conduite, & par fes mœurs.]

### ARTICLE II.

Ouelques actions particulieres de Saint Alexandre.

'AINT Alexandre fut établi"en la place de S. Achillas, selon v. la pote z. S. Athanafe & plufieurs autres auteurs, 2 C'eftoit un homme dans la vie duquel il n'y avoit rien que de louable. & dont la doctrine estoit toute apostolique. Un ancien auteur l'appelle un Evelque plein d'une foy divine, plein de fagesse, plein de zele & Gel.C.l.a.c.1p. de la terveur du S.Efprit, Il effoit extremement aimé & honore sur

tant du Clergé que du peuple. Il avoit beaucoup d'eloquence, de liberalité, de douceur, de bonté, d'affabilité, en un mot il aimoit Dieu, le prochain, & les pauvres autant que perfonne.

'Sa plus grande gloire a esté d'avoir combatu genereusement à la teste de l'Eghfe pour la verité de l'Evangde [& pour la divinité

Thandardar. 523.0.

Chr.or.p.116-

123.b.

Ath, or. 1, p.306. alfol. p.861.a. a Thort.1.1.c.1. e Mar.& F.p.18.

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE, 215 de I.C. Jusquesau dernier soupir, & d'avoir souffert dans un age Athor. 1. p. 104. fort avancé toutes fortes de travaux & de fatigues pour foutenir b. l'Eglise contre l'impieté d'Arius, quoiqu'il l'eust non pas appa- Gel.p.49. remment]fait Prestre, comme le dit Gelase de Cyzie;[car nous venons de voir qu'il y a sujet de croire que ce fut S. Achillas qui l'eleva à cette dignité, mais peutestre bien]qu'il l'eust établi le premier aprés luy, & qu'il cust une estime particuliere pour luy soz. L. c. 15. p. ielon Sozomene. C'est ce qui fera la plus ample & la plus considerable partie de son histoire. Mais pour la traiter avec plus de liberté & d'exactitude, nous la refervons pour la dernière, & nous commencerons par le peu que l'antiquité nous apprend de ses

L'histoire du battesme de S. Athanase, & du jugement qu'Alexandre en porta, merite de tenir le premier rang, soit pour la celebrité de la chose, soit pour le temps, puisque si elle est veritable, elle doit estre arrivée des le commencement de cet episcopat, V.S. Atha- Mais il fuffit de l'avoir marquée ici, pour "l'examiner à fond en un autre endroit. La difficulté qu'il y a sur cette histoire n'empesche pas que nous ne puissions recevoir]'ce que disent Rufin & Sozo- Ruf.l.r.c.14.p. mene, que S. Alexandre recommanda extremement l'education 169.1. de S. Athanase à ses parens, & qu'aprés qu'il eut esté suffisamment instruit dans les lettres humaines, il le retira auprés de luy, le Soz. La.C. 17.0. faifant melmc"manger à fa table, & s'en servant pour écrire 467.6.

fous luy. [Ainfi c'est à luy que nous sommes oblig. z d'avoir nourri & elevé cette brillante lumiere de l'Eglife.

Il fut auffi fort heureux dans le choix de ceux qu'il établit Evefques en differentes villes d'Egypte,] puisqu'ils aimerent Ath.fot.p.863.2. mieux perdre leur dignité sous Constance, que d'abandonner la verité. S. Athanase en nomme quelques uns. Il paroist qu'il choi- p. 268 d. fissoit ordinairement pour ce ministere ceux qui s'estoient sancti- a ap.1.p.693.b. fiez auparavant par la retraite & par les plus faints exercices des folitaires.

'Il fit bastir dans Alexandrie l'eglise appellée de Theonas, & P.683.2. c'estoit de son temps la plus grande de la ville. Elle n'estoit pas encore achevée lorfque la multitude du peuple fidele rendant les autres eglifes trop patites, il fut contraint de tenir l'affemblée dans celle-ci: & quand elle fut enfuite entierement baftie, il la p.485.d. dedia avec les folennitez ordinaires.'S. Athanase ayant depuis p.681.685. esté obligé de faire la mesme chose, & en estant blasmé par quelques uns, il se désendit tant par l'exemple du bienheureux Alexandre, comme il l'appelle, que par ceux des Evesques de Treves & d'Aquilée qui l'avoient suivi.

V. 6 t.

autres actions.

Boll.sc.fcb.p.

Les nouveaux Grecs, fuspects dans les chose messes se probables, differ que la Reine Cleopatre ayant autresois fait bassir un temple à Saturne, on les payens adoroient un certain Michel, Saint Alexandre briss l'idole, dont is sur une croix, & confacra le temple sous le nom de Saint Michel, Arrange, Jecroy que cette histoire trouvera peu d'approbateurs, l'Euryque-la raporte avec des servonssances qui la rendent entierement in-

Eury.p. 435. Chr. or. p. 116.

footenable.

La chronique orientale affore fir le raport, dit.elle, de Saint Arhande, que Saint Alexandre ne libit jamais l'Evanglie affix, mais toujours deboux, & ayant une lampe allumée, m. fine dans fa chambre, & qu'il n'a jamais mangé qu'après le coucher du folcil.

# AMARALAMAR AMARAMARAMARAMARA

### ARTICLE III.

Dieu rend témoignage à la foy de S. Alexandre: Il est calomnié par les Meleciens.

Boll, 14. may, g.

E fut au commencement de l'episcopat de S. Alexandre, "& apparemment des l'an 313, que S. Pacome se resolut v. Saine d'embrasser la vie solitaire. Il se trouva en mesme temps sort Paconie 5 2 importuné par les follicitations des Meleciens & des Marcionites, qui taschoient de l'attirer à leur parti dans l'esperance qu'ils luy donnoient d'y trouver la verité. Il favoit d'ailleurs qu'il y avoit encore plusieurs antres sectes qui se vantoient chacune d'avoir la verité parmi elles : [& il n'avoit pas alors affez de lnmiene pour favoir qu'elle ne se peut trouver que dans l'Eglise Catholique, où il avoit déja esté battizé.]Dans le trouble où cette diversité d'opinions le mettoit, il conjura Dieu avec larmes de lny faire connoistre où estoit cette verité que chacun Iny promettoit, & alors il vit dans une extase toute la terre couverte de tenebres, hormis que du costé de l'Orient il y avoit une étoile fort brillante & fort elevée. Parmi les tenebres qui couvroient tont le reste, il entendoit diverses voix qui crioient toutes, La verité effici. Il entrevoyoit aussi quantité de personnes qui couroient vers chacune de ces voix, en fe fuivant les unes les autres. Mais en mesme temps une autre voix se fit entendre du costé de la lumiere qui paroissoit à l'Orient, & cette voix crioit, Ne vous laislez point tromper par ceux qui vous entrainent « dans les tenebres : fuivez cette lumiere , car c'est là qu'est la « verire, «

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE, 217 » verité. Pacome entendit aussitost une autre voix qui luy disoit à f. » luy mesme, Cette lumiere brillera plus que le soleil : car c'est la

» predication de l'Evangile qui s'enfeigne dans la fainte Eglife où » vous avez esté battizé: & celui qui vous y appelle est J.C. mesme,

»[qui parle]dans Alexandre l'Évefque d'Alexandrie."[Voilà le témoignage que Dieu voulut rendre à la foy pure & orthodoxe de ce faint Evefque, qui alloit eftre attaqué par les calomnies des

Ariens.

'Dans un écrit que des personnes habiles attribuent à un Eu- Nonepo.p.19.4] thale Diacre, a qui paroift fait en 396, on lit que S. Marc effoit doit. enterré à Alexandrie dans les Bucoles, avec Ictar le premier Martyr de Lyque ou Lycople, |qu'Alexandre avoit fait apporter de cette ville de Thebaïde, pour le mettre à l'endroit où tous les Evefques[d'Alexandrie]font inhumez.[ Je ne trouve rien de ce Martyr, melme dans les anciens martyrologes qui portent le

nom de S. Jerome.]

'Les Meleciens qui avoient persecuté les deux predecesseurs Athor.1.p.106, de Saint Alexandre, ne manquerent pas de le traiter de la mesme \* forte.'Ils ne se contenterent pas de le charger d'injures & de ap.a.p.777.c. calomnies, mais ils formerent melme des accusations contre parte. luy, qu'ils porterent jusques aux oreilles du Prince.[Nous ne favons point le detail de cette affaire, ni mesme si ce sur devant Constantin ou devant Licinius qu'ils l'accuserent. Il nous suffit de savoir]qu'ils réussirent aussi peu dans ce dessein que dans les autres qu'ils avoient formez, foit contre luy, foit contre fes predeceffeurs. Et S. Athanase entreprit toujours sa défense, comme Soz.1.1.c.17.p. un fils celle de son pere. [Il est aisé de decouvrir aprés cela l'im- 465.d. posture de ceux qui ont fait croire à S. Epiphane J'que Melece Epi.68,6,1,p. vivoit en bonne intelligence avec S. Alexandre, qu'il luy estoit 719.c. foumis. & mesme que ce sut luy qui reconnut le premier l'heresie e.p. 729.b.c. d'Arius, & la decouvrit à ce Saint. Il nous resteroit encore beaucoup à dire sur le sujet des Meleciens, Mais comme cela est mélé avec d'autres faits plus importans, nous nous reservons à en parler en fon lieu.

'Le mesme Saint Epiphane nous apprend qu'il y eut quelque 70.6.9.p. 811.4 dispute dans l'Eglise du temps de Saint Alexandre, touchant le temps de la celebration de la feste de Pasque, Il semble dire qu'un Crescence en fut auteur, qu'il y eut de grands combats entre luy & le Saint, & mesme qu'ils écrivirent l'un contre l'autre. Nous n'avons pas d'autre lumiere sur ce point.]

### ARTICLE IV.

L'Eglise d'Alexandrie troublée par Arius & quelques autres : S. Alexandre tasche à ramener Arius par la douceur,

IL faut venir enfin à l'histoire de l'Arianisme, où nous ne raporterons que les choses ausquelles S. Alexandre a eu part, Than.L.e.r.p. refervant le reste pour le titre mesme des Ariens.]'On pretend ps.c.dihar.l.4. que la jalousie qu'eut Arius de voir le Saint sur le throne de C.L.P.111. l'Eglife d'Alexandrie, fut ce qui le fit tomber dans l'herefie.

p.g.b.

417.2 b.

Car il ne pouvoit aimer celui dont le merite estoit un obstacle à fon ambition, ni retenir andedans de luy mefme la haine qui luy rongeoit le cœur. Comme il ne trouvoit cependant rien à reprendre dans une vie aussi pure qu'estoit la sienne, il s'attaqua à sa foy Ib|Sorr.l.r.c.p. & à fa doctrine: & parceque fon Evefque preschoit conformément à ce qu'il avoit appris de l'Eglife, que I.C. nostre Sauvent est austi nostre Dieu, & un seul Dieu avec son Pere, il voulut foutenir que ce Prelat se trompoit, & tomboit dans l'heresie de Sabellius, Ce fut donc pour le faire herctique qu'il devint luy mefine herctique, & qu'il commença à dire que J.C. n'est point Dieu, mais une creature tirée du neant, & à proferer" plusieurs &c.

autres blasphemes que nous n'osons raporter ici.] Epi.69.C.T.p. 'Comme Arius effoit non feulement Preftre, mais auffi Curé v. 5 12.

717...d. de l'eglife de Baucale dans Alexandrie, [& qu'il avoit affez de talens exteriours; la hardiesse qu'il out de prescher une nouvelle doctrine contraire à son Evesque, ne pouvoit manquer de faire un grand eclat & beaucoup de trouble dans cette ville : Et ainsi

il ne faut pas s'étonner fi]'Saint Epiphane nous dit que durant c.s.p.718,c.d. qu'Arius preschoit d'un costé son impicté, on voyoit d'autres Curez, comme Colluthe, Carpone, & Sarmate, prescher les uns d'une façon, les autres d'une autre ; & les peuples partageant leurs fentimens auffibien que leurs louanges, s'appeller les uns Ariens, & les autres Colluthiens, Car, ajoute Saint Epiphane,

Thdrt,1,1,0.3.p. Colluthe inventa ausii une nouvelle doctrine; '& mcsme ce sut sas.c. l'impieté d'Arius qui luy servit de pretexte. | Mais nous en parlerons' en un autre endroit. Pour Carpone & Sarmate, s'ils s'expri- v. 510. merent quelque temps d'une maniere qui leur estoit particulière, \$07.1.T.C.15.P.

ils ne formerent pas neanmoins de nouvelles fectes, ] & ne firent qu'appuyer l'impieté d'Arius, avec lequel ils furent chassez de l'Eglife.

'Alexandre qui estoit un genereux défenseur des dogmes apos. Than he n.p. toliques, ne put pas diffimuler ces defordres, l'surtout voyant que quelques uns le blasmoient de tolerer trop longtemps cette nouvelle heresie. Mais comme aussi c'estoit un esprit de luy Ruellacap. mefine doux & paifible, il fongea moins à condanner Arius 159qu'à le guerir. Et mesme il faisoit une estime particuliere de ce sor. p. 426.b. Proftre: de sorte qu'il estoit bien eloigné d'agir contre luy par socritac. 6.p.9. un esprit de colere, comme Socrate nous le voudroit persuader. d. 'Il le fit venir pour s'affurer par luy mesme si ce qu'on luy avoit Epi.69.0.3.p.719 raporté de luy estoit veritable: & Arius n'hesita point, ne trembla e.d. point, mais avec unceffronterie & une impudence insupportable. il avoua & foutint les blasphemes les plus horribles, comme on le peut voir, dit Saint Epiphane, dans l'information qui s'en fit. 'Alexandre s'efforça neanmoins de le corriger par ses exhorta- Thom.p.p.4.4 tations & par ses avis, bne voulant pas encore porter cette affaire Ruf. p. 199.1.

à un jugement folennel.

Esperant le pouvoir gagner plus aisément, s'il luy donnoit soz.p.416.c.d. moyen de faire paroiftre qu'il s'estoit plutost rendu à la lumiere de la raison qu'il n'avoit cedé au poids de l'autorité; il sit saire une conference, où paroissant comme juge avec son Clergé, il donna toute liberté à Arius de se défendre contre ceux qui l'accusoient. Mais il arriva alors, comme il est ordinaire dans ces sortes de difputes, que chacun foutenant opiniatrément son sentiment, il fut impossible de le faire convenir de rien, ni dans cette conference. ni dans une seconde qui se tint encore sur cetteasfaire. Sozomene p.417.a. ajoute que durant la dispute, Alexandre sembloit indeterminé, & louoit tantost les uns, tantost les autres, mais qu'enfin il se declara pour la Confubitantialité.[Il est aussi peu étrange qu'un juge diffimule fes fentimens, comme il est indubitable qu'Alexandre ne doutoit nullement de la verité, quoique Sozomene semble le vouloir faire croire.

Ce fut peutestre en cette occasion]'qu'Arius voulant tromper Bacin Eun, 1, 1, Alexandre, luy presenta à ce qu'on dit une declaration de sa P.699.0. for, dont les Eunomiens se servirent encore depuis, & qui est p.700.b.c. raportée par S. Basile. Ce n'est qu'une confession fort simple des trois Personnes divines, tres bonne & tres Catholique, mais qui 4690.e. n'excluoit point toutes les mauvaises explications qu'on y cust voulu ajouter.'Quelques Peres s'en estoient servis pour expri- a. \* mer simplement leur pensée, & hors des disputes qui les ensent obligez de s'expliquer davantage.[Arius] pouvoit l'alleguer, a.

210 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE.
pour pretendre qu'il n'enseignoit que ce qu'il avoit appris des
Peres:[mais c'estoit un artissee bien grossier.]

# TESTENDEN STEDEN 
Arius est condanné par le Synode d'Alexandrie , & par le Concile d'Ezypte.

Socilia.6-p

A Rius ne s'estant point rendu à l'autorité des Ecritures

Ballacies

A qu'Alexandre produist souvent contre luy, & par lesquel
ses il ruina souvent sa doctrine, 'il n'obert point non plus au com
arran

mandement que le mesmes Alexandre luy sit d'abandonner son

herefie pour le foumettre au fentiment de l'Eglife. Ainfi ce Saint

50tt, par. d.

Gel.C.L.c., que douleur qu'il reffentif de fa perte. Il y fut d'autant plus

10th partie de la perte. Il y fut d'autant plus

10th partie l'autant plus

1

de s'étendre, & que ce feu paffant d'Alexandrie dans les autres villes, l'impieté Arienne effoit bien receue de beaucoup de perfonnes, non feulement du Clergé, mais de l'ordre mesme des Evesques.

Contapan. Then un fragment que M' Cotelier nous a donné, nous trouyons que S. Alexandre adreffa une lettre d'Arius & d'es parrifans, pour les exhorter à renoncer à leur impireté, & d'embraffer
la foy Carholique, [dont il y faifoit fans doute une exposition.
Advive,-sal. Nous ne voyons pas filectre lettre préceda la condannation
d'Arius,'mais nous trouvons qu'elle fut fignée par les Ecclefaifques d'Alexandrie, & apparenment aufil par ceux de la

[Si donc cette fignantre le raporte à la lettre dont nous parlons, cette lettre n'a ellé écritequ'aprés la fentence prononcée contre eux, l'Entre les Diacres de la ville qui y fignent, il y a deux Athanafes, le quatrieme & le neuvieme.[L'un des deux est sans

r, Dans Gelafe il n'y a que 33 Prestres & 19 Diacres.

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 221 doute le grand Athanase.]'Le premier des Prestres est Colluthe: p. 400.4. [mais il est difficile de croire] que ce soit celui mesme"qui fit vit.p.s.t.b. schisme, si l'on ne veut abandonner ce qu'en dit S. Epiphane.

L'affaire d'Arius estoit trop importante pour se contenter de ce qui avoit esté fait par le seul Clergé d'Alexandrie.] 'Alexandre affembla donc un Concileades Evefques d'Egypte Socra, e.d. & de Libve, au nombre de pres de cent, outre ses Prestres qui puis. y affifterent auffi. Là il interrogea Arius fur fa foy & fur l'herefie dont on l'accusoit: Et ce miserable au lieu de la desayouer, la e dist.c.4. p.719, declara impudemment telle qu'elle eftoit. dS. Athanafe raporte #Ath.dec. Nic. quelques uns des blasphemes qu'Arius proferoit, & pour lesquels pur le il fut chasse de l'Eglise par S. Alexandre, Maisil ne le fait qu'en paste. en demandant pardon à ses auditeuts, & en se plaignant d'estre P-195-d. contraînt d'écrire des choses si abominables. Ce sut peutestre alors que]'quelqu'un demandant à Arius si donc le Verbe de 3001.p.11.b. Dieu pouvoit changer, comme le diable avoit changé, il ne trembla point en répondant qu'il le pouvoit, parcequ'il estoit

d'une nature muable. 'Les Prelats avant donc oui ses blasphemes de sa propre bouche, b.etn. 4. l'anathematizerent avec ses sectateurs, & les declarerent separez V.lesAriens de l'Eglise & de la foy Catholique. ["Entre ces sectateurs d'Arius estoient deux Evesques de Libve, Second & Theonas, Carpone,

Sarmate, & plufieurs autres Prestres ou Diacres d'Alexandrie. Pifte Preftre & quelques autres Ecclefiastiques du canton de la Mareore dans le diocese d'Alexandrie; & un assez grand nombre de laïques. Nous croyons devoir mettre leur condannation en Bid notes. l'an 319, pour les raifons que l'on en pourra voir en un autre

endroit.]

'S'il en faut croire les historiens, les desordres qu'Arius avoit sociale en causez par ses predications, & la crainte qu'un pareil malheur p.188. 6/502.1.7. n'arrivalt firent ofter aux Prestres dans Alexandrie le pouvoir d'annoncer au peuple la parole de Dieu, & la fit referver à l'Evesque seul. Cela n'est pas fort aisé à croire, estant impossible que l'Evesque fust toujours en estat de prescher, & tout le peuple ne pouvant pas le venir entendre dans la mesine eglise. Ainsi il faut apparemment mettre ce fait avec ce que Sozomene dit au mesme lieu, que personne ne preschoit à Rome, ni le Pape, ni aucun autre. Je ne sçay pas mesme comment Socrate se peut accorder avec luy mesme sur ce point, ['puisqu'il dit qu'à Alexan. sorr.p.157.8. drie tous les mécredis & les vendredis on lisoit les Écritures. & que les docteurs les expliquoient.

ARTICLE VI.

S. Alexandre écrit contre las Ar ens , & refuse de les recevoir dans

A RIUS aprés cette double excommunication, quitta v.lesAriens Alexandrie, & s'en alla avec les principaux de fes par- \$57. tisans dans la Palestine, où il en trouva & en sit d'autres, mesme dans l'ordre facré des Prelats. Ce fut par cette raison que quelques Evefques le receurent à leur communion, luy permettant de tenir des affemblées avec ses sectateurs; & beaucoup d'autres tant de la Paleiline que des provinces plus eloignées, écrivirent en fa faveur à S. Alexandre.

'Des que ce Saint sceut les pratiques qu'Arius faisoit dans la

Palestine & dans la Syrie, il écrivit diverses lettres aux Evesques de Palestine, de Phenicie, & de la basse Syrie, pour se plaindre de ceux qui avoient receu cet heretique. C'est apparemment ce qu'entend Sozomene, lorsqu'il dit] qu'Alexandre voyant Arius appuyé de divers Evesques considerables par leur vie qui paroiffoit fainte, & par leurs discours qui estoient eloquens & persualifs, se resolut d'écrire de tous costez pour empescher les Everques de communiquer avec les Ariens. On ne voit pas bien si c'estoient autant de lettres différentes qu'il y avoit d'Évesques à qui il écrivoit, ou une seule commune à tous, dont on faisoir diverses copies, ou quelques unes de differentes selon les differentes fortes d'Evefques qu'il avoit à instruire, à animer, ou à

Soz.l.r.c.rc.p.

Cotel.45.n.p 317. \$18.

Ері.р.730.Ъ.

combatre.]

'A prés avoir écrit ces lettres à tous les Evesques contre Arius, [& avant que de les envoyer,]Il fit affembler tous les Ecclefiastiques tant de la ville que du canton de la Marcote, afin de leur lire ce qu'il écrivoit à ses confreres, & qu'ils témoignassents en y fouscrivant, qu'ils estoient dans les mesmes sentimens que luy, & qu'ils approuvoient la condannation d'Arius, de Piste, & de leurs complices. Il paroift donc que ces lettres parloient nommément de Piste; ce qui les distingue des deux que nous avons de luy, & dont nous parlerons dans la suite.]'Saint Epiphane marque expressément qu'il écrivit à Eusebe de Cesarée, à Macaire de Jerusalem, à Asclepe de Gaze, à Longin d'Ascalon, à Macrin

Ath.vit.B.p.; de Jamnia, & à un ancien Zenon de Tyrqui n'en estoit pas Evefque, ou qui s'estoit demis de cet evesché à cause de son grand

age, & avoit fait ordonner Paulin en sa place.

Les Evefques ayant receu ces lettres, réponditent à Saint e, Alexandre pour s'exeufr & fe jultifier, les uns avec fincerité, & les autres avec deguifement & hypocrifie. Il y en eut qui declarerent qu'ils n'avoient point dutout receu Arius, d'autres avouerent qu'ils l'avoient receu par ignorance, d'autres dirent qu'ils ne l'avoient receu que pour le gagner & le ramener à fon devoir.

'Arius voyant que ces lettres qu'Alexandre avoit envoyées e,5 p.730.c.d. partout, faifoient que perfonne ne le vouloit plus recevoir, il fe retira chez Eufebe de Nicomedie, qui effoit tout à fait à luy;

& qui se consideroit comme chasse de l'Eglise en sa personne, Athapa, p.754.

\*Parcequ'ils n'avoite tous deux que les messers sensienses & la d.

messer appete d'Arius (ex Eusèbe ecrivir plusteurs fois en favor 4501, 447, 4.

d'Arius à Saint Alexandre', pour le prier d'assoupre cette dispute, 5001, p.144.

de lever l'excommunication prononcée contre Arius & & 651, 641.

teurs, & de les recevoir dans l'Egific[Saint Alexandre n'eut garde de fe rendre à ces importunitez d'Eufebe,] puisqu'il ne luy demandoit la paix pour les Ariens, qu'en foutenant que leurs opinions n'eftoient pas mauvaifes. Arius mefine & fes difciples Antadefrae, puly écrivirent auffide chez Eufebbe mais bien loin de fe retracter 115p. de leurs erreurs, ils pretendoient mefine les avoir apprifes de ce bienheureux Pape: [Car c'eft ainfi qu'un refte de refpect les obligeoir de le qualifier. Cette lettre ne put donc que donner au

Saint une nouvelle horreur de leur impudence, [& comme dit ap.,774,4.

S. Arhanafe, la picie mérine l'empefeh de recevoir ces impies.

'Comme il avoit fouvent avec luy S. Arhanafe, qui effoit alors 4,
Diacre, & qu'il Phonorot beaucoup, [les Ariens cruent que
e'effoit luy qui l'animoit contre cux, [& ce fut la première origi.] - p.74.

ne de cette haine implacable ou'ils luy empieprent touoiurs

depuis.

ance are average are alterate and a partie are alterate and a partie are alterate and a partie and a partie alterate and a partie and a

## ARTICLE VII.

S. Alexandre demande à tous les Evefques la condannation des Ariens, & fe plaint des Eufebiens leurs finuteurs.

LULER de Nicomedie ne ceffoir point de faire de noucen fa faveur ; il le fit recevoir par les Conciles de la Bithynie & de la Palettine, & luy fit donner la permilion de cruir de affemblées illegitaines & fehfinatiques. Il ne laifloir pas en mef-

me temps de faire encore folliciter Saint Alexandre par divers Evefques, de l'admettre à la reconciliation.]'George Prestre Ath.de fyn.p. \$86.887|fug.p. d'Alexandrie, qui estoit alors à Antioche, voulut aussi se méler de faire le médiateur. Mais il ne travailloit pour les Ariens que parcequ'il estoit Arien luy mesme, outre que sa vie estoit indigne du facerdoce : de forte que Saint Alexandre fut obligé de le

depofer.

718.d.

536.b.

a,b,

p.10.b.

Epi.69.C.4.p.

730.b.

Ce faint vieillard ne se contentoit pas de resister genereufement aux follicitations des Ariens; mais s'ils avoient beaucoupde temerité & d'empressement pour attaquer la verité, il n'avoit Thdrt, J. 1, c, 3. p. pas moins de courage & de vigilance pour la défendre:] Comme\_

il employoit toutes fortes de remedes pour guerir les plaies des Fideles, il crut qu'un des moyens les plus propres pour ramener ceux qui s'estoient egarez, estoient de leur faire voir la verité Catholique autorifée par le confentement universel des Evesques,

'Il composa donc'un memoire, ou un Tome comme il l'appelle, No TE L qu'il envoya dans les provinces pour le faire signer. Lorsqu'il écrivit à S. Alexandre de Constantinople la lettre dont nous allons bientost parler, ce Tome estoit déja signé par toute l'Egypte & la Thebaïde, par la Libye & la Pentapole, par la Syrie, la Lycie, la Pamphylie, l'Afie[proprement dite,]la Cappadoce, & par les autres provinces d'alentour. Et les Evefques de ces lieux luy

avoient envoyé outre leur fignature des lettres pleines d'une Suentace.p.15. juste indignation contre ces nouveaux ennemis de la verité. Saint Alexandre cut soin de recueillir toutes ces lettres, comme Arius de son costé ramassoit toutes celles que l'on écrivoit en sa

faveur. [La vicillesse de S. Alexandre ne l'empeschoit pas d'entre-

prendre encore d'autres travaux pour la verité. [Il eust bien defiré d'étoufer cette dispute dans le silence, asin que l'heresie demeuralt au moins renfermée dans ses premiers auteurs, sans en corrompre beaucoup d'autres, Neanmoins quand il vit que Eusebe prenoit ouvertement la protection de ces apostats, & Ruf.l.r.c.r.p.

qu'il écrivoit partout en leur faveur, il cut peur que s'il diffimuloit ce mal plus longtemps, il ne causast la perte de beaucoup d'ames, & qu'il ne fust responsable de ceux qui pourroient en Socr. p.10.c. estre surpris faute de connoistre la verité. Il se crut donc obligé

de faire voir à toute l'Eglise quelles estoient les personnes & les dogmes de ces heretiques. Il écrivit de tous costez, comme nous en avons déja touché quelque chose, un grand nombre de

lettres:& il s'en trouvoit encore jusqu'au nombre de 70 du temps de

de S. Epiphane, que les perfonnes curieufes gardoient favec foin, 
\*\*else" unes licriculaires, [les aures] adretifes à divers Evetques III Bar,115 gs.

en avoir euvoy é jusques en Occident, puisque Libere dit que l'on 
gardoit à R. Deme celle qu'il avoir écrite au Pape S. Silvetire, où 
il luy mandoit qu'il avoir excommunié onze Prefites ou Diacres 
parcequ'ils fuivoient l'herefie d'Arius, [C'eft peutefire de l'à 
qu'eft tirrée] la parole que Victorin cite de luy, que le Percengen.

de Confelleur de la verné au VII. ficele, jcirce quelques paffages 
d'une lettre de S. Alexandre contre les Ariens, adretife à Eglon

Erefque de Cynople en Egypte.

De tout ce grand nombre de lettres que le Saint écrivit pour la défense de la divinité du Verbe, il ne nous en reste plus que deux, qui nous ont esté conservées, l'une par Socrate, & l'autre par Theodoret. La premiere est adressée generalement à tous sortete. es Everques de l'Eglife. Le Saint la commence par les raisons qui l'obligeoient à l'écrire ; dont l'une estoit de satisfaire à la loy de l'union episcopale, qui oblige les Prelats à donner & à prendre part à tout ce qui se passe en chaque Eglise, comme estant tous membres d'un mesme corps. l'autre d'empescher le mal que s.c. pouvoient faire les lettres d'Eusebe de Nicomedie, dont il parle avec une liberté, & une force digne d'un Evefque, & à toutes les ence. follicitations duquel il supplie que l'on n'ait aucun égard. Il nom- p.10.d. me ensuite ceux qui avoient esté excommuniez, afin qu'on ne les parbe. recenst nullepart, & qu'on n'eust mesme aucune communication avec eux. Il passe de là à l'explication & à la resutation de leurs p. 10.d-14. dogmes, où il méle la condannation de leur doctrine & de leurs paratitab. personnes par le Concile d'Egypte, aprés que l'on avoit employé p.n.c. toutes fortes de moyens pour leur faire connoistre la verité, & p.m.bjy,b. aprés que les Prelats avoient eux mesmes oui leurs blasphemes de leur propre bouche.

Gelase de Cyzic raporte cette mesme lettre, & y ajoute les Gel.C.l.a.c.p., souscriptions des Prestres & des Diacres d'Alexandrie & de la 19-60.

Mareote, qui consentent à la deposition d'Arius & des complices

Namere, de son impieté. [Nous avons deja parlé de ces souscriptions," & nous avons dit qu'elles se pouvoient aussi raprotere à d'autres actes faits dans le temps de la condannation d'Arius, ] Quelques Adavita, aus croient que cette l'ettre a cléé écrit vers l'an 321, Torique Arius elloit encore à Alexandric, [Nous ne voyons point que] en la lettre, ni l'acte appeilé la condannation d'Arius qu'on cite passe, pour cela, [en donnent aucun sondement.] X on clé obligé de pass.

\*Hift. Eccl. Tom. VI.

216 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE dire qu'Eusebe de Nicomedie, aprés avoir esté traité par Saint Alexandre à la face de toute l'Eglife, de la maniere que l'on voit dans cette lettre, & comme il le meritoit, luy écrivoit neanmoins encore pour luy demander la reconciliation d'Arius. [C'est à quoy nous voyons peu d'apparence.]

### ARTICLE VIII

Saint Alexandre écrit à l'Evefque de Byzance.

A lettre que raporte Theodoret est encore beaucoup plus Jongue que celle dont nous venons de parler. Elle n'eft pas Thdrt.l.r.c.g.p. tout à fait circulaire,]'puisqu'assurement elle n'estoit pas pour ceux qui avoient déja figné le Tome de nostre Saint. Elle ne porte mesme dans l'inscription"que le nom du seul Alexandre, Norte qui estoit alors Evesque de Byzance, nommée Constantinople peu d'années aprés. Mais comme elle parle toujours à plusieurs, il est visible qu'elle s'adressoit encore à d'autres,& apparemment

à tous les Evesques de la Thrace.

b.c|535.c.d.

e p.525.2.

n. p. 8. s. d.

c.g.p.525.b. c. p. 516.2. b-d.

cab. d bisss.c. P.531.C.

Le fujet de cette lettre est fort semblable à celui de la lettre circulaire qui est dans Socrate.]'Car elle est écrite pour prier les Evefques de ne recevoir ni les perfonnes, ni les fettres des Ariens, entre lesquels le Saint nomme souvent Arius mesme, Epi.69.C.\$P733- & Achillas qui estoit l'un des Prestres de sa faction. Mais il y 6 Thdit, p. 536.2. ajoute la demande qu'il leur fait de signer le Tome qu'il leur envoyoit, comme avoient deja fair beaucoup d'autres, dont il leur envoyoit aussi les lettres avec la sienne par un de ses Diacres nommé Apion, que quelques exemplaires qualifient Archidiacre.["Cette demande nous fait juger que cette lettre est poste- NoTE 6. rieure à l'autre, & peuteftre mesme n'a t-elle esté écrite qu'en

323 011 324. 'Le Saint aprés y avoir representé d'abord l'origine de l'heresie

Arienne, qui estoit l'ambition & l'avarice, & s'estre plaint tant des affemblées particuliereres,'& du schisme des Ariens, que des feditions qu'ils excitoient,'de leurs cabales,'& de leur mauvaife conduite; d& aprés avoir témoigné qu'on avoit esté contraint de les chaffer de l'Eglife par un confentement unanime ; il vient à l'explication & à la refutation de leur herefie, furquoi il s'étend beaucoup.'Il finit ce discours en remarquant que l'heresie d'A., rius est une suite de celle d'Artemas & de Paul de Samosates. Il y ajoute Saint Lucien[Prestre d'Antioche,]lequel, dit-il, estoit

SAINT ALEXANDRE D'ALEXA DRIE, 127 demeuré separé de l'Eglise durant le temps de trois Evesques. [Nous avons traité cette difficulté sur S. Lucien mesme.]

'Il se plaint ensuite de trois Evesques de Syrie, qui donnoient d. de nouvelles forces à l'impieré d'Arius en favorifant sa personne, & il en remet le jugement à ce que les Prelats à qui il écrit trou-V.lanore 6. veroient à propos de faire.["On ne voit pas bien quels estoient ces trois Evelques, fron ne l'entend l'd'Eufebe de Cefàrée, Paulin Sontinent pe de Tyr, & Patrophile de Scythople, qui avoient assemblé un 4:8.a.b. Concile pour donner permission à Arius de tenir des assemblées de ceux de son parti. Il reprend encore la refutation des Ariens; Thdr.p.gs. mais sou zele d'chause particulierement sur le mepris qu'ils faisoient de la tradition & du sentiment de l'Eglise, & sur ce

qu'ils se vantoient d'estre les inventeurs de leur doctrine, Il fait enfuite une confession fort ample de sa foy apour répon- p. 99-99dre aux calomnies que ces heretiques publioient contre luy. Et ap. 18. 1813-a. » après cette confession , il ajoute ces belles paroles : Voilà ce que » nous enseignons, voilà ce que nous preschons, voilà les dogmes » apostoliques de l'Eglise, pour la désense desquels nous sommes

» prests de souffrir la mort, sans apprehender les menaces de ceux » qui usent de violence pour nous les faire abjurer : Et quand » mesme ils employeroient contre nous la crainte des plus horri-

» bles tourmens, ils n'auroient point la force de nous faire perdre Note 7, " la confiance que nous avons en ces saintes veritez".

'Theodoret apré avoir raporté cette lettre, ajoute que Saint p.966. Alexandre en écrivit de femblables à S. Philogone d'Antioche, à S. Eustathe alors Evesque de Berée, & depuis d'Antioche .]& à tous les autres défenseurs des veritez apostoliques,

# ARTICLE IX.

Constantin écrit à S. Alexandre & à Arius pour les reconcilier.

DURANT que l'Eglise estoit troublée par l'Arianisme, Constantin devint maistre de l'Orient par l'entiere victoire qu'il remporta sur Licinius l'an 323 au mois de septembre. Ce prince estoit alors dans la ferveur de son nouveau Christianifme; & il avoit un desir aussi ardent que juste non seulement de rendre cette religion glorieuse devant ses ennemis par diverses loix qu'il faisoit en sa faveur, & par le soin qu'il avoit soit de rétablir les anciennes eglises, soit d'en faire bastir de nouvelles; mais encore de la rendre plus fainte & plus agreable à Dieu,]

Ff ii

Euf.v. Conf.L. 'par la paix & l'union qu'il s'efforçoit de luy procurer.2Ce qui C.65.P.473. luy avoit mesme rendu la conqueste de l'Orient plus agreable. 4 C.66. c'est qu'il esperoit y trouver l'Eglise dans cette parfaite union, & en tirer quelques Prelats, qui estant nourris dans cet esprit de paix & de concorde, puffent la rendre à l'Eglife d'Afrique divifée par le schisme des Donatistes, qui depuis dix ans luy

donnoit beaucoup de douleur & d'inquietude, C.67.68.p.474. 'Mais plus il se flatoit de cette esperance, plus il sut affligé

c. 68. quand il apprit aussitost aprés sa victoire, que l'Orient mesme estoit travaille d'une maladie encore plus dangereuse que l'Afrique. Cela luy causa une douleur si sensible, qu'il compit le voyage c.72.p.477.d. qu'il avoit dessein de faire en Orient, depeur d'estre obligé de voir de ses veux des choses dont le seul raport luy estoit insupportable. Mais ne se contentant pas de verser des larmes sur dic.68.p.474.b. les plaies de l'Eglife, il voulut y apporter un remede, J'qui fut e. &c. d'écrire de Nicomedie, où il estoit arrivé depuis peu, une

lettre commune à S. Alexandre & à Arius, pour les porter à la Socr.1.1.c.7.p. reconciliation & à la paix. Socrate raporte une partie de cette 19-18. 6 Eusc. 64-72.p. lettre, b& Eusebe de Cesarée la donne toute entière dans la vie 471-478.

de Constantin.

€.64.P.473.2.

\$ 90.

Arius, ceft un peu surprenant par cette egalité qu'il met entre S. Alexandre & un Prestre, entre le défenseur de la verité & un heresiarque. Ce mesme esprit regne dan ut le reste de la lettre, qui met toujours Alexandre & Arius en parallele, & fait meime Alexandre plus coupable qu'Arius de la division Bar. 118.5 50.51. de l'Eglife: l'De forte que quand la main d'Eusebe de Cesarée auroit laisse cette lettre toute entiere telle qu'elle a esté écrite par Constantin, de quoy Baronius croit qu'on a tout sujet de

'Le titre conceu en ees termes, Constantin. . . . d Alexandre & à

5 91/Ath, vit. p.7. douter, on v remarqueroit toujours l'esprit d'Eusebe de Nicomedie, qui fans doute y a eu la meilleure part, & a furpris la facilité d'un Empereur catecumene, si mesme il l'estoit, par la commodité que son siege luy donnoit de l'entretenir à tons momens, & de luy donner les impressions qu'il vouloit. C'est encore de cette source que vient ce principe fort bon en luy mefine, lmaistres mal appliqué à la principale maxime de nostre Euf.c.69.p.475. crovance: 'Ou'en matiere de foy il faut s'abstenir de toutes les questions superflues, qui sont capables de troubler la paix des Bar. 418.5 94. Fideles fous pretexte de donner de l'exercice à leurs esprits. On

voit donc l'efprit d'un des Eusebes dans la composition de cette lettre '& la malignité de l'autre contre les Catholiques dans le íoin qu'il a eu de la publier.

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 129 [Cela ne nous doit pas neanmoins faire oublier les paroles

excellentes & toutes de feu, par lesquelles Constantin finit fa lettre, & qui témoignent admirablement l'ardent amour , qu'avoit ce prince pour la paix & l'union des Fideles.] Rentrez, Euf.c.71.p.477. " dit-il, en amitié & en grace l'un avec l'autre : Rendez à tout le b. » peuple les embrassemens mutuels que les Fideles se doivent : Et » vous mesmes purifiez tellement l'œil de vostre ame de toute " forte d'inimitie, que vous commenciez à vous reconnoistre l'un » l'autre, & que vous repreniez vostre familiarité ancienne. "L'amitié est souvent encore plus douce & plus agreable quand » elle est rétablie par la reconciliation qui fait cesser l'inimitié, "Faites donc que je passe les jours comme auparavant avec calme 6,72.p. 477.e. » & tranquillité, & les nuits fans inquietude ; afin que je ressente » auffibien que vous le plaifir d'une lumière toute pure & toute " celeste, & que je conserve à l'avenir la paix & la joie. Que si vous » me refusez cette grace il ne me reste que de m'abandonner à la » douleur, de fondre tout en larmes, & de ne fouffrir la vie mesme » qu'avec regret. Car comment fera t-il possible que j'aie jamais » l'esprit en repos, pendant que le peuple de Dieu, c'est à dire ceux » qui servent le mesme Dieu que je sers, seront divisez par un

» qui fervent le mefine Dicu que je fers, feront divitêz par un échigine fi pernicieux & fi injutêr/Ouvrezmoy le pafige de 4000.

» l'Orient par la réunion de vos cíprits, aprés me l'avoir fermé par vos conteflations & vos diffestes Accordez moy la grace que je vous demande, qui relf autre finon que je puiffe voir « bientoft & vous & tous les saures peuples de mon Empire, dans l'allegreffe & dans la joie, & cendre al Dicu les ations de graces « & les louanges qui luy font dues pour vostre concorde & pour « vostre libert».

# *ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ*

# ARTICLE X.

Constantin envoie Ossus à Alexandrie , où il tient un Concile, & appaise le schisme de Colluthe.

TL paroît que certe lettre fut écrite fort peu après que Conf. Edit. Conflic.
rantin eut défui Licinius, & fui entré dans Nicomedie.

ceft à dire fur la fin de l'an 331,00 pour le pluftard au commen.

cement de 31a, avant qu'il allaf à Thefilalonique, l'oil effort coa. Ta. de. p.

déja le 8 de mars. Celui qu'il choîfie pour la porter à Alexan
drie, & pour travailler à v rétablir la paix, fu, die Eufoch, une
performe tres fainte qui choit auprès de luy, dont il connosifioi

Fi iii

Socr.1.1.0.7.0. 15.c|Soz.l.1.c.16. P.419.C. a Thdrt.l.r.c.6. p.540.h. 6 Socr.l.r.c.7.p. 15.C.

c|Euf.p.472,d] Thdrt.p. (40.b) Soz.p.419. e Ful.c.61.61.p.

d Bar. 119.6 15. «Soz.p.419.b.c.

Ful. c. 71.p. 4781 Socr.1.1.c.8.p. 18.c. Athap.1.p.791.

b| Bar. 119.521. Socr.1. t.c.8 p.

D.P.11.

Bar.319.511. 5 11.

la sagesse & la vertu eprouvée, & qui avoit autrefois signalé fa pieté par la confession publique de sa foy: en un mot c'estoit le grand Osius Evesque de Cordoue en Espagne, qui avoit une reputation extraordinaire de prudence, & qui n'avoit pas moins de zele pour la verité.] Constantin l'aimoit & l'honoroit d'une maniere toute particuliere: [de forte qu'il ne faut pas s'étonner]'s'il le choifit pour estre le mediateur de la paix de l'Eglife, qu'il fouhaitoit fi ardemment. La fuite d'Eusebe donne lieu de croire que sa commission regardoit aussi les Meleciens: d& Baronius paroift l'avoir pris en ce fens. Constantin le chargea encore d'une autre affaire, qui fut d'appaifer les differends qui troubloient l'Orient sur le sujet de la feste de Pasque, s desquels nous avons affez traité sur Saint Victor Pape. Il est à croire qu'il executa ces deux commissions en deux lieux differens, & qu'il ne traita dans Alexandrie que de ce qui concernoit les interests de

cette Eglife.] 'Il s'y employa avec toute la fidelité & le foin qui estoit digne de sa pieté, mais le mal estoit trop grand pour ceder à ce remede, 'Il tint un Concile à Alexandrie, à qui Baronius donne le titre de general sur une fausse traduction de S. Athanase, Il paroist que l'on y traita à fond tout ce qui regarde la Trinité. Car Socrate affure qu'Ofius y travailla puissamment à la condanna-

tion de la doctrine de Sabellius, ce qui le porta mesme à examiner ces mots si celebres de substance & d'hypostase; quoique felon cet historien, cette discussion mesme ait depuis servi à exciter de nouvelles difficultez. Nous n'avons point de lumiere fur ce qui s'y paffa touchant Arius : mais il femble qu'on y puisse Philip.Li. c.7.p. raporter ce que dit Philostorge, J'qu'avant le Concile de Nicée, Saint Alexandre s'estant rencontré à Nicomedie avec Osius & d'autres Evesques qui estoient avec luy, ils tinrent un Concile, dont la conclusion fut de confesser le Fils consubstantiel au Pere, & d'excommunier Arius, C'est le sentiment de Godefroy qui nous a donné Philostorge. Car il ne croit point qu'on ait pu faire un tel decret à Nicomedie à cause d'Eusebe: Et au contraire nous voyons par une lettre de Constantin qui paroist écrite aussitost après le Concile d'Alexandrie, j'qu'Arius se plaignoit qu'on ne permettoit à perfonne de le recevoir, & qu'on ne luy donnoit pas le pouvoir decelebrer l'office divin, scomme avoient

fait les Evesques de Palestine. Par cette mesine lettre, Constantin reconnoilt qu'Arius avoit esté justement chasse de l'Eglise de Dieu, ce qu'assurément il ne reconnoissoit pas avant ce Concile.

La cause des Colluthiens sut aussi traitée & terminée dans le Concile d'Alexandrie, Voici ce que c'essoit, l'Golluthe essoit un Epi-49.ca.p. Curé d'Alexandrie: & lorsqu'Arius commença à dogmatizer, 725.c.d. "il voulut aussi se rendre aureur d'une nouvelle dostrine, & se

in volute auin le reiner auteur a une nouvelle doctrine, & le faire chef d'un parti qui portaît son nom. Son heresic consistoit Aug. her. 65.66. À dire que Dieu ne faisoit point de maux, & n'estoit pas auteur p. 13.a.b.

des peines & des afflictions de cette vie.

V. 5 4.

On ne voit pas neanmoins que son erreur ait fait aucun eclat.] 'felon ce que dit Saint Epiphane, qu'elle dura peu & fut bientoft Epip.728.d. dissipée: Et ce n'est pas tant ce qui a fait connoistre Colluthe, que son ambition]'qui luy sit entreprendre, n'estant que simple Athan. 1. 17731. Prestre, de se former un episcopat imaginaire & schismatique, & 4794.d. d'ordonner divers Clercs, mesme des Prestres. On croit mesme Tham,n.p.4.2, pouvoir tirer"de la maniere dont Saint Alexandre en parle, qu'il d. faifoit un trafic honteux de ces fausses ordinations, & qu'il en tiroit de l'argent.'L'herefie d'Arius servit de pretexte à son ambi- 1,1,e,1,p,p,e,e, tion, & au desir qu'il avoit de commander, qu'il couvroit sous une fausse apparence de zele pour la foy, [se separant peutestre de son Evefque, comme s'il cust esté trop lent à poursuivre Arius, & s'elevant audessus des bornes de la prestrise sous pretexte de combatre l'herefie avec plus d'avantage & d'autorité. Il paroift donc avoir commencé à dogmatizer en mesme temps qu'Arius, & s'estre separé de l'Eglise avant qu'Arius en eust esté chassé par

S. Alexandre. Que si cela est, il le faut distinguer l'de Colluthe Gel.C.J.c., p. Prestre d'Alexandrie, qui signe le premier la condannation d'A. 99 rius dans Gelase de Cyzic.

[Le chifmatique ne perifita pas toujours dans fon egarement.]

"Offurêt les natres Evefques qui eftoient avec luy dans le Conci. Anha, 7%-Nightle d'Alexandrie, [se moquerent]de son episcopat imaginaire, 98.

le firent rentrer dans son état de Prestre. Par une suite necessaire,

tous ceux à qui il avoit imposit les mains, fittent obligez de re
prendre l'état où ils estoient auparavant, 88 ils estoient admisen popue

er angà la communion de l'Egisle, sans qui y eust la moindre

difficulté sur ce point. Is suy assistant l'ais lorier de Saint

Arbanase, se rous de ce nombre; Colluthe l'avoit fait Prestre:

mais le Concile le deposa, & luy osta son secretore imaginaire,

pour le reduire au rang des laïques, où il demeura. Colluthe popue.

[La réunion de Colluthe n'empescha pas que quelques uns de

1. Ce sont les termes du Clergé de la Marcote; & ils portent à croire qu'Ossus presidoit au Concilet suquoi on peut voir le P. Pagi .00, 313-515.

fes sectateurs ne continuassent le schisme.]'Car on trouve qu'en 335 il y avoit encore des Colluthiens qui se joignirent alors avec les Meleciens & les Ariens contre l'Eglise Catholique, & contre

Athanafe.

[Voilà tout ce que nous favons de ce Concile d'Alexandrie, qui peut auoir esté tenu selon nostre suite, vers le milieu de l'an 324. Nous n'avons pas non plus d'autre lumiere sur le reste de la negociation d'Ofius, dont les foins & la picté se trouverent trop foibles, comme nous avons déia dit, pour vaincre la violence du

Euly. Confil. . feu qu'Arius avoit allumé, ]'La fureur tant de ces heretiques que 6.4.p.485.b. des Meleciens s'augmenta au contraire de telle forte, qu'ils firent mesme des outrages aux statues du Prince; de quoy nous avons

parle "autrepart.] On croit y pouvoir raporter ce qu'il peut y v.Confian-Ath.vit.p.7.1.cl avoir de vray parmi les mensonges des Meleciens, qui preten-tin9 57. doient que Saint Athanase avoit calomnié le celebre Isquyras comme coupable d'avoir jetté des pierres contre les statues de

l'Empereur, & d'avoir ainsi esté cause qu'Hygin Prefet d'Egypte l'avoit fait mettre en prison,

Ofius ne put pas appaifer non plus les divisions de l'Orient touchant la Pasque, puisqu'il les fallut porter au Concile œcu-Soz.Li.c.16.p. menique. ['Ainfi il s'en retourna trouver Constantin, sans avoir 428 C. rien fait[que de rendre témoignage à l'Eglife du zele qu'il avoit Ach.vir.p.7.a.d. pour fa paix & fa purete. La fuite fait neanmoins juger que comme il s'en retourna pleinement persuadé de la sage conduite de Saint Alexandre, & des egaremens intolerables d'Arrus, il en persuada aussi Constantin; ce qui ne fut pas un petit avantage

Epi.69.c. \$ p.770 pour l'Eglife.]'Il faut ce me semble dire, selon S. Epiphane, qu'il remporta une lettre de Saint Alexandre pour répondre à celle de Constantin: & rien n'est plus naturel. Nostre curiofioré voudroit qu'elle fust venue jusques à nous, & voir comment il y accordoit la generofité epifcopale pour foutenir fa conduite contre les reproches de Constantin, avec le respect qu'il devoit à cet Empereur.]

ART. XI.

#### ARTICLE XI.

S. Alexandre va au Concile de Nicée ; réunit les Meleciens: Ouelaues uns persistent dans le schisme, & taschent de surprendre Constantin par Eusebe de Nicomedie.

[ T E voyage & les foins d'Osius n'ayant donc pu remedier aux maux de l'Eglife, Constantin eut recours à l'autorité du V.ceConci- Concile œcumenique, qu'il fit tenir à Nicée l'an 325 au mois de le 5 1, 2, juin. S. Alexandre à qui il estoit plus important de servir l'Eglise que de vivre, fit un effort sur sa vieillesse, pour faire un si long voyage, & venir combatre à Nicée les ennemis de J.C.]'Le Than. I. sec. 8.p. Concile en corps dit qu'il avoit fort rejoui toute l'assemblée par 148.b. sa presence. Il le loue d'avoir entrepris tant de travaux pour la paix de son Eglise, dans un age si avancé, & declare qu'il avoit 2. esté non seulement participant, mais encore"le maistre de tout ce qui s'estoit fait dans l'assemblée.'Il avoit amené avec luy Saint Athapa.p.785. Athanase, qu'il honoroit tres particulierement, quelque jeune disortifice p

qu'il fust encore, & il en recevoit beaucoup d'affistance tant pour AThorn, 1. 1. 25. le confeil que pour tout le reste.

[L'excommunication que Saint Alexandre avoit prononcée 1614

11-0 2

V.IcConci- contre Arius & ses disciples, "fut confirmée par tout le Concile; lede Nicée l'autorité de son siege sur toute l'Egypte & la Libye y sut établie par un Canon exprés, & Melece obligé de consentir à se soumettre à luy avec tous ceux qu'il avoit separez de la communion de l'Eglife. J'Saint Alexandre fit paroiftre en ce dernier point autant Ath.p.,788.789. de fagesse & de prudence, que de condescendance & de bonté,

[comme nous l'avons marqué "en un autre endroit.

Enfin toutes les affaires estant terminées, il s'en retourna à Ibid. 5 19. fon Eglise comblé de gloire & de joie, J'remportant"une lettre Thdm.l.s.c.8.p. du Concile à tous les Fideles de l'Egypte, [qu'on peut dire estre 546-548. l'eloge de sa pieté & de son courage. On ne peut douter que son peuple ne l'ait receu]'avec une charité toute nouvelle, & des p.548.b. honneurs extraordinaires, comme leConcile mesme le leur avoit recommandé.

> 'Melece luy donna la liste de tous les Evesques de son parti, Ath.p.788.789. repandus dans l'Egypte, & des Prestres & Diacres qu'il avoit dans Alexandrie & aux environs, luy presenta tous ces Eccle- p.789.c. siastiques, & les luy remit entre les mains. Quelques uns d'eux p.764.b. persevererent toujours dans l'unité de l'Eglise. Melece luy ren- sontantes, p. 471.C.

\*Hift. Eccl. Tom. VI.

Ruf.l.1.c.s.p.

234 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. dit de mesme les eglises [d'Alexandrie ou du diocese,]dont il

s'estoit emparé,& se retira à Lyque [dont il estoit Evesque,] selon le commandement du Concile; de forte que le schisme parut entierement appaifé: ]'& S. Alexandre jouit de la paix durant le

peu de temps qu'il vécut enfuite. [Il paroift neanmoins, autant qu'on le peut tirer de quelques Epi.68.c.s.p.

endroits affez obscurs, |'qu'il y eut quelques Meleciens qui refu- Nors s, ferent de se réunir : de sorte que S. Alexandre sur obligé d'armer tout son zele pour les reduire, & il y employa toutes les instances imaginables:mais l'obstination des schismatiques sut plus puissan-

te que tous les efforts de sa charité.

'Nous lifons dans Saint Epiphane, que se voyant trop vivement pressez par Saint Alexandre de se réunir à l'Eglise, & ne sachant plus que faire, trois des principaux d'entre eux, savoir Jean leur Everque [à Memphis, ] Callinique Everque de Pelufe, & Paphnuce anacorete, s'en allerent à la Cour avec quelques autres pour obtenir la permission de tenir leurs assemblées à part. Ils demanderent à parler à l'Empereur : mais le feul nom de Meleciens les

fit aussirost rebuter, & on ne leur permit pas seulement de voir le Prince.

'Ils demeurerent affez longtemps en cet état, tant aux environs de Constantinople, qui ne portoit pas encore ce nom.] qu'aux environs de Nicomedie, '& ce fut alors, dit S. Epiphane, qu'ils firent amitié avec Eusebe qui gouvernoit la dernière de ces villes. Car fachant le grand credit qu'il avoit auprés du Prince, ils le prierent de les affifter dans leurs pourfuites, Eusebe [ravi fans doute d'avoir occasion de troubler la paix de l'Eglise, & de se venger de Saint Alexandre, lleur promit de s'employer pour eux, & les presenta en effet à Constantin: Mais luy & eux réuffirent fort mal dans leur pourfuite, autant que nous en pouvons juger par un endroit d'Eusebe, qui n'a pu ni s'empescher de témoigner son inclination pour les Meleciens unis avec les Ariens, ni aussi dissimuler tout à fait le jugement que Constantin rendit en faveur du Concile de Nicée, & de l'unité Catholique.]

Euf.v. Conf.l.t. c.13.p.496.b.c.

Thdrt.p. 547.b.

Ath.p.777.d.

720.c.d.

d|711.

P.721.a.

Aprés le Concile de Nicée, dit-il, tous les peuples estant en paix, il n'y avoit que les feuls Egyptiens, qui le faisoient les uns aux autres une guerre irreconciliable. Ils eurent affez d'impudence pour venir encore importuner l'Empereur, mais non

<sup>1.</sup> comports. Mais il est dit aussitost, qu'ils ne pouvoient pas luy parler. C'est pourquoi le P. Petau traduit cam ad Imperatorem venigent.

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE, 235 affez de force pour le porter à la colere. Au contraire il les traita toujours avec beaucoup de respect, les considerant comme ses peres, ou plutoft comme des prophetes divins. Il les vir venir encore une fois devant luy : il eut encore la patience de se rendre leur mediateur & leur arbitre : il leur fit encore de nouveaux dons. Il declara ensuite par une lettre le jugement qu'il avoit rendu en cette affaire, confirma & autorifa de nouveau les decrets du Concile, exhorta les deux parties à embrasser la paix, à ne pas dechirer l'Eglife par leurs divisions, & à conferver toujours le souvenir du jugement que Dieu doit faire un jour de tout le monde. Voilà ce que contenoit cette lettre de Conftantin:

'S'il est vrav que S. Alexandre peu avant sa mort ait envoyé Epi.es.c.e.p. S. Athanafe à la Cour, comme S. Epiphane le dit par deux fois; 735-di. son peut juger que ce fut pour soutenir en cette rencontre la cause de l'unité. l'Sozomene cité en effet d'Apollinaire, que S. Soz.1.2,e,17,p. Athanase estoit absent lorsque Saint Alexandre mourut, Mais 465-466. felon eux, il s'estoit retiré volontairement pour eviter d'estre fait Evelque.

[Pour ce qui est des deputez des Meleciens,] Jean de Memphis Ath.p. 780.b. & Callinique de Peluse sont marquez par Melece dans la liste W.lesAriens de ses Evesques.'Le premier est assez probablement"ce Jean Bat. 114.5 11,

Arcaph qui fur chef de la secte des Meleciens aprés la mort de Melece. Saint Epiphane qui n'a sceu l'histoire de ces schismatiques que de leurs propres memoires, J'en parle avec des cloges Epi.68.c., p.711 [dont ils estoient fort indignes, ] Il releve encore davantage a Paphnuce, dont il fait un Confesseur & un grand anacorete. Baronius croit que c'est ce mesine Paphouce moine Melecien, Baroné, Sulath qui écrivit une lettre importante touchant Arfene, par laquelle P.784d. on decouvroit manifestement toures les fourberies de ces schifmatiques.'Il est certain au moins que ce n'estoit ni le saint Bar,346,512, Everque qui venoit d'affifter avec tant d'eclat au Concile de Nicée, ni le celebre disciple de S. Antoine qui a receu de grands

eloges de la plume mesme de S. Athanase. 'S. Epiphane dit qu'Eusebe de Nicomedie s'engagea à favo- Epi. S. e. e. P. 711.

rifer les Meleciens, en leur faifant promettre de recevoir Arius b. à leur communion.[Comme Arius estoit alors relegué dans l'Illyrie, il seroit plus aisé d'entendre cela des Ariens qui estoient demeurcz en Egypte, ou de quelques uns d'eux qui Ibid. 5 10.11. estoient alors à la Cour, comme on le verra en son lieu.]'Il est Ath. p.777.d.

vray mesme que l'union d'Eusebe avec les Meleciens, ne se fit,

236 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. felon S. Athanafe, qu'aprés la mort de S. Alexandre, & d'une maniere toute differente de ce que dit S. Epiphane [Mais ce que die S. Athanase n'empesche pas qu'il n'y ait pu avoir entre eux des auparavant quelque commencement d'union.]

# 

ARTICLE XII. Saint Alexandre mourt, après avoir nomme S. Athanase pour son successeur: Des Curez à Alexandrie. I EU voulant enfin recompenser S. Alexandre de tant de

I travaux qu'il avoit soufferts pour l'Eglise, l'l'appella à luy

pres de cinq mois apres la conclusion du Concile de Nicée, sou No TE . aprés qu'il en fut revenu, c'est à dire en l'an 326, ou des le mois Chr.or.p. 116.& de janvier, ou au plustard] le lundi 18 d'avril, Ainsi il avoit esté Al.p.666. a Boll. 16.fcb.p. Everque durant pres de 14 ans.] Sa feste est marquée le 26 de fevrier dans Uluard, Adon, Notker, & divers autres marty-6;9.d. rologes.

Ruf.l.1.c.14.p. \$ Epi,68.c.6 P. 711.d|69.C.11.p. e Sot. 1.1.C.17.P. 465 b. .

p.466.2.

Mais en achevant sa course, il rendit encore un service important à l'Eglife,]'par le choix qu'il fit de Saint Athanase pour estre son successeur, brecommandant au Clergé & à tout le peuple que l'on n'en établist point d'autre. Sozomene décrit plus exactement que les autres, les particularitez de cette vocation toute divine, qu'il avoit tirée d'Apollinaire, Athanase, dit cet auteur, fit tout ce qu'il put pour eviter l'episcopat par la fuite: 'mais il fut trouvé par un ordre particulier de Dieu, qui avoit aussi fait connoistre à Alexandre par des marques sensibles, qu'il n'auroit point d'autre successeur que luy. Car ce saint vieillard estant appelle de Dieu à une meilleure vie, & pres de partir de ce monde, demanda Athanase qui n'y estoit pas. Il y avoit là une autre personne de mesme nom, qui ayant répondu, comme si c'eust esté luy qu'on demandoit, S. Alex andre ne luy dit rien, pour témoigner que ce n'estoit pas luy qu'il appelloit. Il repeta ensuite plusieurs fois le mesme nom : sans que l'Athanase qui estoit present répondist, parcequ'on voyoit bien que le Saint demandoit celui qui estoit absent, Enfin Alexandre declara nettement sa pensée, & marqua par esprit de prophetie, le combat auquel S. Athanase estoit appellé, en prononçant ces paroles: Athanase vous pensez vous garantir par la fuite : mais la fuite « ne vous garantira pas. Il ne pouvoit temoigner plus d'amour à " l'Eglife, ni luy faire un plus riche prefent, que de luy laisser

en mourant, Saint Athananase au lieu de luy.]

qui l'avoit apprise à S. Athanase.

[Nous avons dit ci-deffus] qu'Arius, Colluthe, & quelques Episo.ca.p.718. autres estoient Curez dans Alexandrie. Rien n'est plus commun " aujourd'hui que des Curez dans les villes: l'Mais il n'en effoit n.p.276.b. pas de mesme en ce temps là, puisque S. Epiphane le remarque c.1.p.,727.c. d'Alexandrie comme une chose particuliere à cette ville. Dans n.p. 176.c. les autres, tout le peuple s'affembloit avec l'Evefque dans une mesme eglise, pour representer davantage que toute l'Eglise ensemble n'est veritablement qu'un seul corps, donc J.C. le prince de tous les pasteurs est le chef. Dans Antioche mesme, quelque grande que fust la ville, il semble qu'il n'y avoit ordinairement qu'une seule assemblée, une seule predication, un seul Sacrifice, qui se faisoit tantost dans une eglise, tantost dans une autre. Car c'est l'idée que nous donnent les homelies de Saint Chryfostome, qui ne parle que tres rarement de deux assemblées. Et je ne croy pas qu'on y trouve jamais des Prestres titulaires de quelque eglife particuliere.]

'Mais dans Alexandrie, toutes les eglifes foumifes à l'Evefque c.p.,717, c.
Catholique de la ville avoient chacune des Preftres prepoiez
pour les befoins ecclefiaftiques & fprituels] des Fideles qui en

methoient proches, felon leurs "tues, & leurs quartiers; & ces c.a.p.726,

Preftres ne manquoient point d'inftruire dans chaque affemblée le peuple qui leur effoit confé. Je ne voy pas que Saint p.777, de.c. p. Epiphane dife clairement s'il n'y avoit qu'un Preftre pour une 779 d. eglis, ou pluseurs. Il paroift neanmoins dire plutoft qu'il n'y en

avoit qu'un/Entre ces eglises il nomme celles qu'on appelloit 63.c.a.p.728.c. de Denys, de Theonas, de Pierius, de la Persée, de Dizye, de Mendidie, d'Annien, & de Baucale: & il y en avoit encore plu-

V.A.basi fieurs autres, [comme"celle de Quirin, ] outre la Cefarée baltie he, accept fous Conflance, qui eftoit la principale. A thanafe remarque Anhapapata, auffigue les Catholiques d'Alexandrie s'alfiembloient en diverfes s'alfa-ba, eg lifes 'toutes petitese' de forte que dans un Carefine il en fallur p.as.c. remporter plufieurs personnes à demi étoufées par la prefit. 474453. 'Cela fit qu'à Pasque tout le peuple demanda qu'on s'alfemblaft e, dans la Cefarée, quoiqu'elle ne fuft pas encore achevée; & tous p.as.a. les Fideles s'y trouverent avec une extreme joie de celebrer

ensemble la feste, dans l'esperance que leurs prieres seroient pasd.

Ggiij

d'autant plus agreables à Dieu, qu'elles estoient plus unies. 'L'Eglise d'Alexandrie ne faisoit apparemment en cela, [auslip.p.176,b.

bien qu'en beaucoup d'autres choses, qu'imiter celle de Rome, qu'on scait avoir aussi esté partagée en differens Titres ou paroices. C'est pourquoi S. Leon exhorte les Romains de s'assem-Leo, C7.8.10.P. 1:4.117.111. bler & de faire leurs aumofnes dans les eglifes de leurs regions,

'& de decouvrir à leurs Prestres ceux qu'ils sauroient estre. Manichéens. S. Gregoire de Nazianze femble nous obliger à Nazar,32.p.527. dire la mesme chose de Constantinople, l'Iorsqu'il dit que les diverses eglises de cette ville, repandues en differens quartiers, estoient comme des liens qui unissoient ceux qui en estoient les

plus proches.[On y voit ce me semble assez souvent divers.

Prestres titulaires de quelques eglises. La campagne a eu besoin de Curez avant les villes ; & c'est-

18.p.173-176.

aussi où nous trouvons les premiers. Car je pense qu'on en voitdans S. Cyprien, & il y en a au moins dans l'histoire de la dispute d'Archelaus contre les Manichéens. Nous avons déja parlé des Prestres & des Diacres de la Mareote, qui estoit un canton du diocese d'Alexandrie; & l'on en parlera encore souvent dans Chry, in Act, h. l'histoire de S. Athanase & des Ariens. J'S. Chrysostome exhorte extremement à bastir des eglises dans les villages, & à y établir des Curez: & il dit beaucoup de choses sur cela.





# HISTOIRE ABREGÉE. DE L'ARIANISME.

ARTICLE PREMIER.

Quel effoit Arius.



OMME l'histoire d'Arius, & de la secte à laquelle il a donné le nom & l'origine, est mélée d'une part avec celle de plusieurs Saints, & a de l'autre beaucoup d'evenemens confiderables. qui feroient de trop longues digressions dans l'histoire des Saints qui y ont eu quelque part;

nous avons cru qu'il estoit à propos de faire une suite de tout ce qui regarde cette heresie, pour y toucher en peu de mots ce qui le pourra renvoyer à l'hiltoire des Saints, & raporter avec plus d'étendue les choses que nous aurions peine à placer en d'autres endroits.

Le demon voyant que par toute la puissance & la cruauté des hommes, il n'avoit pu maintenir l'idolatrie contre l'adoration d'un seul Dieu, établie dans toute la terre par J.C; il travailla à la faire regner dans l'Eglife mefme, &, ce qui fait horreur, il y employa le propre nom de JESUS CHRIST, en persuadant aux Fideles que le Verbe & le Fils de Dieu, ce divin Sauveur que les Chrétiens ont toujours fait profession d'adorer, ou estoit un autre Dieu que son Pere, ou ce qui est à peu pres le mesme blaspheme, n'estoit point veritablement Dieu.] 'Arius [dont il se servit pour établir cette impieté,] estoit, Epi.69.c.p.

comme l'on disoit, natif de la Libye Cyrenaïque ou orientale, 717.6. dans laquelle nous verrons en effet que son heresie sit un grand progres. Constantin semble marquer qu'il estoit d'Alexandrie,]

lorsque voulant le renvoyer en cette ville, il luy promet de le socr.l.r.c.as.p. 1. 'On cite de Photius qu'il estoit d'Alexandrie & fils d'un Ammone. [Je ne l'ay pu trouver.]

4 Cave,p. 90.1.

renvoyer en son pays. Mais il peut bien avoir confondu le lieur de sa naissance avec celui où il avoit longtemps vecu. & qui estoit devenu comme sa patrie par le sacerdoce. Que s'il estoit veritablement de Libye, ce pays aura produit en cinquante ans ou un peu plus, deux herefies tout opposées, celle des Sabelliens qui oftoient dans la Trinité la distinction des Personnes divines, & celle des Ariens qui y vouloient mettre une distinction de nature.]

c. s. p. 9 b | Sot. l. 1.C.15.P 416. a Epi.69.C.1.P. 729.4. Soz, r. 416.2. Ruf.1.1.c.1.p. 159. \*

'Arius estoit assez bien instruit dans toutes les sciences seculieres. & tres habile dans la dialectique. Il avoit la taille extremement haute, une mine grave & fericuse, un abord civil & attirant, un entretien flateur & persualis.'Il paroissoit mesme avoir de la vertu & du zele pour la religion; '& quoiqu'il n'eust audedans qu'une passon violente pour la gloire & la nouveauté, 'il avoit neanmoins audehors beaucoup d'apparences & de mar-

p.158. Epi,p.729.2.

ques de vertu. En un mot, on voyoit en luy toutes les qualitez d'un serpent dangereux, & un exterieur si bien composé, qu'il &c. estoit pour seduire toutes les personnes simples & credules,'Il avoit une grande douceur, mais trompeufe, accompagnée d'un filence & d'une modeftie affectée qui gagnoit l'esprit de tout le monde, mais qui cachoit audedans une ame pleine des fourberies les plus noires, & "capable de produire toutes fortes de minum. crimes.

Bar. 119.5 12.CK Con.

\$ 19.

'Constantin fait une excellente description de son exterieur abatu & confumé non par les austeritez de la penitence, mais Thdm.l.i.e.j.p. par la fureur & la melancolie qui le rongeoient audedans, com-6 Gel. C.l.j.c.t. me S. A lexandre le remarque aussi, Tout le monde ne voit-il pas, « dit ce prince, quels cris luy fait jetter la blessure qu'il a receue a du demon? Le venin de ce serpent qui remplit ses veines luy a cause d'effroyables convulsions. Son corps sans vigueur & sans « force, fon visage passe, have, sec, decharne jusqu'à faire horreur, u abatu de chagrins & d'inquietudes, fait voir la maladie qui le « tourmente audedans, sa vue éteinte & à demi morte, ses cheveux a epais, mal peignez, & fales, ce melange affreux que font en luy «

p. 354.

Thdrt.1.1.c.1.2.

p.gap.dga.dhar.

1.4.c.1.p.1;2.b.c.

farouche &tout fauvage, & le font moins ressembler à un homme « [Outre fon humeur noire & melancolique, I'il fe rendit esclave de la vaine gloire, de l'ambition, & de l'envie: Il fe laissa emchif.la.p.p.4.d. porter à une passion furieuse de vouloir commander aux autres,

depuis longtemps la vanité, la rage, & la fureur, le rendent tout a

t. C'eft ainsi que le P. Perau entend platine s'mepagner.

qu'à une beste.

82

LES ARIENS.

'& de posseder les premieres dignitez de l'Eglise: Et nous allons Cyr.Aldir, h. 4. voir que ce desir de s'elever audessus des autres, qui passe souvent 1,5.P.156.c. dans le monde pour une vertu, fut ce qui le rendit heresiarque. I

'On le taxe aussi assez ouvertement d'avarice. 

Thdrt.l.z.c.j.p. 525.b,

### ARTICLE II.

## La jalousie & l'ambition engagent Arius dans l'herefie: Quels effoient les dogmes.

Es talens exterieurs par lesquels Arius couvroit un esprit Epi.69.0.39719 fourbe au dernier point, font qu'on ne se doit pas étonner s'il trompa d'abordítrois faints Evesques d'Alexandrie, Nous V.S.Pierre avons vu"autrepart] qu'ayant quitté le schisme de Melece, aux Soz.L.t.e.15.p. nouveautez duquel il avoit eu part, [vers l'an 306,]il fut elevé au 416.2. die 58. diaconat par S. Pierre d'Alexandrie, Mais ce Saint ayant depuis a.b. esté obligé d'excommnnier les partisans de Melece, & voyant qu'Arius trouvoit à redire à sa conduite, sans pouvoir s'empescher de remuer, il le chassa de l'Eglise, [& ne l'y voulut plus recevoir, Bid, notes, quelque instance qu'il luy en fist, "s'il faut croire ce que nous en trouvons dans quelques histoires.]

Neanmoins Achillas estant monté sur son throne, non seule- 1. ment il accorda à Arius le pardon qu'il luy demandoit, & luy permit d'exercer les fonctions du diaconat, mais melme il l'eleva à la dignité du sacerdoce, selon Sozomene: 'Car Gelase dit seule- Gel.C.I.s.c.1.p. ment qu'Achillas le receut au diaconat aprés de tres grandes 48. instances, & que ce fut S. Alexandre successeur d'Achillas qui le ? 49. fit Prestre, & luy donna le premier rang aprés luy, On commit à Epi.68.c. 4.p.719. Arius la conduite d'une eglise d'Alexandrie appellée Baucale, aqui c'dies, c. 1. p. 727. estoit une de celles qui avoient chacune un Prestre [& un Curé,] 4 p.717.cd. pour rendre au peuple qui en estoit proche les assistances qu'il avoit besoin de recevoir de l'Eglise, & luy prescher la parole de cap.718.c. Dieu dans les assemblées ordinaires,[Il a donc esté Curé, & il femble mefine qu'on doive concevoir qu'il avoit encore quelque

ministere plus relevé, | puisque Theodoret dit qu'on luy avoit Than, l.e.t.p. confie l'explication des divines Ecritures [Seroit ce] la chaire & #1.c. l'ecole des Catecheses que l'auteur du Synodique luy attribue? 14964. 'Selon la fuite du mesme Theodoret, il paroist qu'Arius eut cet Thart, p. 131, e, office des le vivant d'Achillas.

Philostorge l'un des plus emportez des Ariens, dit que lorsque Philostorge l'un des plus emportez des Ariens, dit que lorsque Philostorge S. Achillas fut mort, & qu'il fallut luy donner un fuccesseur, les \* \* Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS. fuffrages penchoient pour Arius; mais qu'Arius mesme prefera

Alexandre & le fit elire, Mais cette moderation tres extraordinaire en elle mesme, est tout à fait eloignée de l'esprit d'Arius. I Thdrr.p. gag.c. 'qui se perdit au contraire par l'ambition qu'il eut de s'elever à l'episcopat, & de tenir la place qui fut donnée à S. Alexandre, Car voyant ce Saint elevé à la dignité d'Archevesque d'Alexan-

drie, [apparemment en l'an 311, ]il ne put resister aux attaques de sa jalousie, & les éguillons de cet ennemi ne luy pouvant permettre de demeurer en repos, il chercha de tous costez des occasions de disputes & de brouilleries, selon l'ordinaire de ceux que le demon agite de cette maligne passion. Ce seu demeura neanmoins cachédans fon fein durant plusieurs années, "puisqu'il No TE 1, femble n'avoir guere paru, ou au moins n'avoir fait un grand eclat que vers l'an 319. Mais le delai au lieu de l'éteindre ne fervit

qu'à le rendre plus violent.]

Voulant donc brouiller, & la vie si louable de son Evesque ne luy fourniffant aucun pretexte de se soulever contre luy, le dedihær.1.4.c.1.p. mon le porta à l'attaquer sur la foy,'Ainsi parceque S. Alexandre \$11.C.

fuivant en tout la doctrine de l'Evangile & des Apostres, enseignoit que le Verbe & le Fils de Dieu est egal à son Pere, de la Socr.Li.c. 5.p.s. mesme substance, S& de la mesme nature que luy; 'Arius entreprit de foutenir que c'eftoit là la doctrine de Sabellius; Que le Fils est fait & creé[comme nous;]Qu'il n'a pas toujours esté; 'Qu'il a esté tiré du neant bQue par son libre arbitre il a esté

capable du vice & de la vertu; mais qu'estant muable par sa nature, il avoit voulu demeurer dans le bien par fa liberté, & r Ath.or. 1. p.194. que Dieu fachant que cela feroit, luy avoit donné par avance. & en vue des bonnes œuvres qu'il devoit faire, la gloire qu'il auroit obtenue ensuite par sa vertu; Que Dieu ne nous a pas

créez à cause de luy, mais l'a creé par une pure grace à cause de nous & pour nous créer par luy, & luy a ensuite donné les titres de Verbe, de Fils, & de Sagessé; 'Qu'il n'estoit point veritablement Dieu, mais qu'il en avoit seulement le nom par partici-Thar.l.i.c.j.p. pation comme les autres homines. C'est ainsi qu'il nioit ouver-

tement]la divinité du Sauveur, & ne luy attribuoit rien audessus de nous.'Il avoit la hardiesse de dire que le Fils est incapable de voir & de connoistre parfaitement son Pere, & de se connoistre luy mesme. Il est remarquable qu'il admettoit en Dieu un Verbe, mais different de celui qui est en J.C. Le premier estoit, disoit-il,

de la propre substance du Pere, sa propre sagesse eternelle comme luy, dans laquelle il avoit fait le monde , & mesme le Verbe

c.3.p.525.b.

c.1.p.513.d.

a Thdrt.l.1, c.1. p. saj.d. c. 4. p. 557.d. 6 Socr. 1.1.c.9. P.

p.195,b.c.

p.194.d.

çaş,d. Ath.p. 295.c.d.

p.194.195.

qui est incarné en JESUS CHRIST, [avec les autres creatures.]

'C'est avec horreur & avec regret que nous osons écrire ces pasables.d. blasphemes, qui ont fait fremir tous les saints Evesques dans le Concile de Nicée, Et nous pouvons dire avec S. Athanase, que c'est la seule necessité de nostre sujet qui nous empesche de les fupprimer; comme nous en omettons plusieurs autres qu'on peut Ib|Pet.dog.t.al. lire dans le mesme Pere, Se dans les auteurs de ce temps là. le Les 1.c.8.p.41.41. Ariens melme en eurent quelque honte, [ & ils en retrancherent divers blasphemes, les uns plus, les autres moins; ce qui forma ontre eux les differens partis dont nous parlerons dans la suite, Mais tous convenant en ce point, que le Fils n'estoit pas egal & consubstantiel à son Pere, ni le mesme Dieu que luy ; ils s'engageoient necessairement ou à reconnoistre deux dieux ou plutost à dire que J.C. n'est point Dieu, puisque rien ne peur estre plus

grand que Dieu.] 'Arius avoit inventé quelques uns de ces blasphemes, personne sont acute, n'ayant ofé dire avant luy que le Fils de Dieu fust tiré du neant, 416.b.c. & capable de pecher, Mais pour le fond de son dogme, qui estoit de nier la divinité de J.C., il n'estoit que le disciple d'Ebion, Thor. Lic. pp.

d'Artemas [& de Theodote.]

'Un écrit attribué à S. Athanase, dit qu'Arius pour rabaisser Athady, L.D. la divinité de J.C, pretendoit qu'il n'avoit pris de la nature 635-616. humaine que le corps & la chair, mais non l'ame, dont le Verbe luy tenoit lieu; [qui est à peu pres ce qui a fait ensuite l'heresie d'Apollinaire. | Cette erreur engageoit à dire que la divinité avoir fouffert la croix, & estoit restuscitée des enfers, c'est à dire Pet.dog.t.4.1. que ce n'estoit point une vraie divinité; & ainsi elle établissoit le Merc.a.p.199. principal blaspheme d'Arius, Aussi on demeure d'accord que i les Ariens ont tenu ce dogme, quoiqu'on fe soit peu arresté à le combatre, & mesme à le remarquer dans eux, parcequ'on estoit tout appliqué à leur erreur capitale. Marius Mercator ne veut Merca, p. 119. traité que nous avons cité est de Saint Athanase, comme il y a

pas qu'on l'arribue à la perfonne d'Arius. ['Neanmoins fi le 525 toute apparence, son autorité est indubitablement preferable

à celle de Mercator. J'On cite d'autres auteurs qui font Arius Pett. 4, p. 254. coupable de l'erreur de ses disciples, & Theodoret entre autres. Than, h.l. 4.c.1.

Cet heresiarque qui détruisoit la divinité dans le Fils, n'avoir P.311.d. garde de la reverer dans le Saint Esprit, qu'aucun heretique n'a jamais fair plus grand que le Fils. C'est pourquoi les Macedoniens qui la nioient dans le S. Esprit, mais qui la reconnoissoient dans le Fils, n'ont esté regardez que comme des demi Ariens.

V.S.Athanafe 5 112.

Hh ij

Cependant on a peu parlé de ce point à l'égard d'Arius ; &

Prof. L. p. 40.

comme il s'attachoit à combatre le Fils de Dieu, les Catholiques se sont aussi contentez pour l'ordinaire de désendre ce point Athor. 17,111.d. contre luy.]'Saint Athanase semble mesme avouer qu'Arius ne disoit rien contre l'article du S. Esprit, quoiqu'il le détruisist en détruisant celui du Fils, Saint Prosper dit qu'il soutenoit non seulement que l'un & l'autre estoit d'une autre nature que le Pere, mais encore que le S. Esprit estoit creature de la creature,

avant esté creé par le Fils.

[On pourroit remarquer encore plusieurs autres choses sur les sentimens d'Arius & de ses sectateurs : Mais nous les laissons à ceux qui traitent particulierement le dogme. Pour ce qui est des changemens qu'ils ont pu faire dans la discipline, comme fur le battesme qu'ils ont entrepris de reiterer, nous en pourrons parler lorsque l'occasion s'en presentera, & lorsque ces changemens se feront remarquer davantage. Car, par exemple, ils ne commencerent pas tout d'abord à rebattizer.]

### 

#### ARTICLE III.

Arius se declare contre la divinité de J.C, & est excommunié. [ T Es Ariens n'avoient garde d'avouer que le desir de l'episcopat cust porté Arius à former une nouvelle secte dans

n.p.15.

Ruf.l.t.c.rr.p. 166 Soz 1.1.C.17. p.454. b.c.

l'Eglise. Voulant donc couvrir par la calomnie cette tache qui noirciffoit la naissance de leur licresse, J'ils ont attribué l'origine de la dispute non à Arius, mais à un Alexandre surnommé Baucale, qui tenoit le rang de Prestre aprés Arius; ce qui n'est apparemment qu'une fable que les Ariens ont forgée sur le nom du faint Evesque Alexandre, & de l'eglise de Baucale dont Arius estoit Curé.'Ils ont ajouté à cela, qu'Arius n'avoit esté chasse de l'Eglise que par une animosité & une jalousse particuliere d'Alexandre, qui ne pouvoit souffrir l'estime & la reputation qu'il avoit parmi le peuple. Mais il faut chercher des lumieres plus pures que les fausses apparences dont ces heretiques s'efforcoient de couvrir leur honte pour tromper les personnes trop

credules.] Socr. 1.1. c. 5.7. P. 'Si nous en croyons Socrate, & le raport que l'on en fit à 9.2.bf15.c.

Constantin, Arius commenca dans une celebre conference à decouvrir le venin qu'il cachoit en luy mesme. Car Alexandre expliquant le mystere de la fainte Trinité devant ses Prestres LES ARIENS.

& ses autres Ecclesiastiques & demandant à chacun quel estoit passes son sentiment sur un passage de l'Ecriture qui regardoit le Verbe, l'Arius s'opposa ouvertement & insolemment à sa doctri- p.s.b. ne, soutenant que c'estoit celle de Sabellius. Mais il est aisé de juger qu'Arius ne commença point d'abord par un eclat si public, puisque S. Alexandre mesme declare qu'il avoit esté That. L. e. s. p. quelque temps fans apporter de remede à ce mal, parcequ'il 56.6. demeuroit encore caché.[Ainsi il vaut mieux dire qu'Arius ne Fleun,], 10. p.79. repandit d'abord sa doctrine que dans les entretiens particuliers, [comme c'est l'ordinaire de toutes les nouveautez;]& qu'il ne commença à en parler publiquement, que quand il se vit ecouté & foutenu d'un affez grand nombre de sectateurs,

'Depuis qu'il se fut une fois declaré, il ne cessoit point de Thân.e.p.p.4. publier ses erreurs, non seulement dans l'Eglise, mais mesme audehors dans les compagnies & les conversations particulieres: & il s'efforçoit de faire tomber dans ses pieges tout autant de personnes qu'il pouvoit, courant de porte en porte pour les surprendre.

["S. Alexandre averti de ce qui se passoit, ne put pas le dissi-94. muler. Il employa la douceur, les avis, & les exhortations, pour faire rentrer Arius dans son devoir: Caril avoit mesme une Son.l.1.e.15.p. estime & une consideration particuliere pour luy.[Mais Arius 416.b. s'estoir déja trop engagé dans les liens du demon à qui son orqueil l'avoit assujetti. Il soutint son erreur & contre la lumiere des Ecritures, & contre l'autorité de l'Eglise, "de sorte que S. Ale-Ibid.56. xandre fut enfin obligé de l'excommunier dans une assemblée de son Clergé, & ensuite dans un Concile de tous les Evesques V.lapore L. de l'Egypte, tenu, autant que nous en pouvons juger, "en l'an 319, ou au plustard dans les premiers mois de l'an 320. Ce fut peut-

estre dans ce Concile que quelqu'un demandant à Arius si le soer.t.i.e.s.p. Verbe de Dieu pouvoit changer, comme le diable avoit fait, il 11.b. repondit sans trembler, qu'il le pouvoit, puisqu'il estoit d'une nature capable de changement.

またたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

# AR-TICLE IV.

Des disciples d'Arius.

A RIUS fut donc anathematizé & chassé de l'Eglise avec socritices. A ceux qui avoient déja embrassé sa doctrine, entre lesquels u.qu.d. l'histoire nomme Achillas, Aithale, Carpone, Sarmate, & un \* 1.10.d.

LES ARIENS.

246

P.536.C. & Fpi.c.1.p.718.

cc.d.

Epi-49.c.8.p.731. autre Arius, tous Prestres, selon S. Epiphane & Sozomene. Et disor.L.c.17-p ces deux auteurs sont plus croyables en cela que Theodoret,] aThirt.l.t.e.g. | alequel ne met quel'herefiarquePreftre,&conteSarmate mefme entre les Diacres, quoique Saint Epiphane nous affure que luy & Carpone effoient Curez dans Alexandrie, Il femble qu'ils cuffent d'abord presché tous deux ouclques erreuts qui leur estoient particulieres.[Mais ils se réunirent ensuite dans celle Socrana al Son. d'Arius, & ne formerent point de nouveaux partis.]'Arius estoit encore fuivi par Euzoïus, Luce, Julien, Mene, Hellade, Caius, qui estoient tous Diacres, & dont une partie s'est rendu celebre par divers crimes qu'ils ont ajoutez à l'herefie, l'Sozomene y

p. a-b[Thdet. P. 516.c | Epi.c.8. p.713.d. Soz p. 427.b.

So T. P. 10. d/12, dlThdrt.p 536. c[Epi.p.753.d.

point.

'Le Concile d'Egypte anathematiza ces onzesou douze tant Prestres que Diacres que nous venons de nommer: & il traita de mesme deux Evesques qui suivoient la mesme impieté, savoir Thdrt,c.6.p.(41. Second &Theonas, dont le premier estoit Evesque de Ptolemaïde en Egypte, c'est à dire dans la haute Libye, ou la Pentapole Iqui en fait partie: If & Theonas gouvernoit l'Eglife de Marmarique dans la Libye qui en porte le nom. PQuelques uns croient que Marmarique n'estoit pas une ville, mais un canton composé de divers bourg: Piste Prestre du canton de la Marcote pres d'Alexandrie, fut auffi chaffe de l'Eglife par Saint Alexandre

comme Arien: 18 les Ariens l'ordonnerent de puis leur Evefque

à Alexandrie, Second dont nous venons de parler fut celui qui

ajoute encore un Macaire Diacre, dont les autres ne parlent

# 07.1.0.101.C. f Thdrt.p. 142.b. gn p.9.2.d. Cotel.ap-n.p. 1'8 a.b. i Ath.ap.s.p.~43. b.c. i Epi.p.733.d. k Ath.p.743.c.

d Ath. fol. p.8;8.

601.p.8;8.c.

luy confera cet episcopat illegitime. Saint Athanase parle encore de quelques autres personnes qu'Alexandre excommunia, & que les Ariens recompenserent depuis en les mettant en la place des plus faints Evefoues ou ils avoient chaffez. Il nomme entre ceux là Sisinne qui estoit de Libye, Jule, Marc, Ammon, Irenée, Zofime, Serapion, qui estoient d'Alexandrie ssoit de la ville mesme ssoit du diocese : Car il est difficile de croire que les quatre derniers soient diffe-Cotel,p. 318.2.b. rens [de Serapion, Parammon, Zofime, & Irenée Diacres du

canton de la Mareote i dans le diocese d'Alexandrie, Joue l'on trouve avoir suivi Arius, & avoir micux aimé estre deposez avec luy par Saint Alexandre, aussibien que Carés & Piste Prestres du Ath.vit.p.4.1.f. melme canton, sque de renoncer à leur erreur. J'Quelques uns croient que Pifte & les autres de la Mareote ne s'eftoient joints à

Arius que depuis qu'il eut esté condanné par le Concile d'Egypte. 'Neanmoins l'acte où nous les trouvons, dit qu'ils avoient esté depofez avec Arius '8: Saint Athanafe dit generalement de ceux 614.34.c. dont il parle, qu'Alexandre les avoit chaffez de l'Eglifé des le commencement avec Arius mefine à caufe de leur herefic. Que s'il ne paroill point que Saint Alexandre les ait marquez dans fes lectres, c'ell peuteffre qu'il n'y nommoir que ceux qui effoient du corps du Clergé d'Alexandrie, se contentant de marquer les autres en general.]

Title n'est nommé qu'aprés Carés, fluy estant apparemment e.s. p. 1946. posterieur pour l'ordination.] Mais il est mis en messine temps passer de de la Marcote, de messine qu'arius l'estoit de ceux d'Alexandrier (d'où l'on peut juger qu'il se signaloit p. 1946. extremement dans son parti. Aussi l'on ne doute pas que ce ne soit celui qu'ils firent leur Evesque à Alexandries (pers l'an 339.) l'Ammon outre son impieté estoit encore coupable de beaucoup alont. p. 1950. de crimes: Il servit depuis de scretaire à Gregoire saux Evesque d'Alexandries (n. 1941).

Saim Jerome met un Sarasjon Seras]Preftre de Libye, entre Hista Lucii, les plus infignes fectaceurs d'Arius-31l fur depuis fait Evefque de Paretoince na mefine province par Second de Prolemañole, & Francas, ayant fuivi le parti d'Aece le plus impir des Ariens, cer athée luy proposed donna Aluy & deux autres des forret, le foin de toure! Eggent partid des deux Libyes, [Nous verrons aufilizuzoius elevé en 361 juique fui le throne de l'Polifie d'Antioche.]

'S. Epiphane ajoute qu'Arius entraina avec luy non sculement Epi-65-23-27-39. les Evesques Second & Theonas, sept Prostres, douze Diacres, 2. & plusieurs autres personnes, mais encore jusqu'à 700 vierges;

{ce qui femble tour à fait incroyable.]'& quoiqu'il foit certain Than.l.e.s.p. qu'il effoit fuiri par diverfes femmes ou filles, comme nous le 164.a. voyons par les plaintes que fait S. Alexandre de leur mauvaile conduite, 'neanmoins ce Saint n'en parle que comme'd'un petit 2185.4.

nombre de malheureuses chargées de crimes.

eλ jet.

(Ces premiers diciples d'Arius condannez avec luy par Saint Alexandre, font proprement ecux qu'on a appellé Ariens. Les autres qui ont pu embrasser ensuire la mesme heresie, ou se declarer les protecteurs d'Arius, sont pluvost nommez. Eufébeins à acus d'Eusébe de Nicomedie leur ches. On communiquoir preque faits difficulté avec ceux-ci, mais non pas avec les premiers. Et quoique les Eusébeins les cousent recus à leur communion dans le Concilede Jerusalem en 335, les Orthodoxes ne laissoien pas de leur en faire toujours un crime lorsqu'ils y communiquoient esset/viewment. Cette distinction paross avoir duré jus-

Desiret Congle

248

qu'en l'an 355 ou 357, auquel les Eusebienss'estant declarez ouvertement pour l'erreur d'Arius, ce qu'ils n'avoient ofe faire jusques alors, cela produisit la distinction des Ariens & des Semiariens, dont nous parlerons en un autre endroit.

Puisque nous sommes for les disciples d'Arius, il ne faut pas Ath.or. 1 p.190. oublier | qu'Urface & Valens, austi celebres pour leurs four beries & leur inconstance, que pour leur impieté, avoient este dans leur Bacep.74.9.124, jeunesse instruits dans l'ecole d'Arius.'S. Basile nous apprend la mesme chose du celebre Eustathe de Sebaste, qui exerça si fort sa patience; & il dit qu'il estoit l'un des plus zelez disciples de cet herefiarque dans le temps mesme qu'il meditoit à Alexandrie ses blasphemes contre la divinité de J.C. [Il faut dire neanmoins que ni luy ni les deux autres ne furent point condannez avec Arius, puisqu'on ne les a jamais traitez d'Ariens au sens que nous venons de marquer.]

Socr.l.r.c.6.p. 14.b.d.

'Melece Evesque de Lycople"qui avoit forme un grand schisme v.s. Pierre dans l'Egypte[environ quinze ans auparavant,]& tous ceux de d'Alexanson parti, se joignirent aussi alors de faction avec Arius contre S.

Philosop. P. 177. Alexandre, fi nous en croyons Socrate: & Philostorge témoigne la mesme chose de Melece dans le Concile de Nicée. Neanmoins Ath. 49. 1-9.777. il y a quelque lieu de douter de ce qu'ils disent. l'Car S. Athanase

dit clairement qu'Eusebe de Nicomedie chef du parti d'Arius, se joignit aux Meleciens aprés la mort de S. Alexandre, & en un autre endroit, il dit que les Meleciens & les Ariens qui se combatoient auparavant, se reconcilierent comme Herode & Pilate pour persecuter unanimement J.C.'C'est pourquoi Baronius dit que Socrate fe trompe certainement sur ce point.

Bar, 126.5 8.

ಮಾಡುವಾದರಾಜಕಾರ್ಯವಾದ ಇದ್ದಾರ್ಥನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾಡುವಾದ ಮಾಡುವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿ

# ARTICLE V.

Arus quitte Alexandrie, & se retire en Palestine : Il travaille à surprendre les Evesques ; plusieurs se declarent pour luy on contre lay.

[ TL n'y avoit rien que de juste, & mesme que d'absolument necessaire dans l'excommunication d'Arius & de ses disciples. Et neanmoins parcequ'il faut qu'il y ait des herclies pour faire connoistre les vrais serviteurs de Dieu, cette excommunication augmenta le trouble plutost que de l'appaiser, s'il est Jor Lectife vray, comme le dit Sozomene, qu'outre ceux qui fuivoient des auparavant son heresie, il avoit encore pour luy beaucoup de personnes.

447.5.

personnes, qui selon le naturel du peuple, se plaignoient par une fausse compassion] qu'on l'avoit injustement condanne. C'est donc peutestre à ce temps-ci qu'il faut raporter]'ce que dit Saint Than, 1, e.p. Alexandre, que les Ariens dechiroient la robe de J.C. ce que les 56.2. boureaux n'avoient ofé faire, qu'au lieu de demeurer foumis à p.p.e. l'Eglife, ils s'estoient basti des cavernes de larrons, où ils tenoient nuit & jour des assemblées criminelles pour faire la guerre à J.C. & à leur Evefque, qu'ils excitoient tous les jours des seditions & p.516.2[56.2. des persecutions contre l'Eglise, animant d'un costé les magistrats contre elle par les follicitations des femmes impures & malheureuses qu'ils avoient seduites, & l'exposant de l'autre à la moque. rie de ses ennemis par la maniere honteuse dont on voyoit les ieunes filles de leur cabale courir perpetuellement par les rues. III ne faut pas s'étonner aprés cela de ce que la verité fait dire à Eusebe de Cesaree, l'que la division des peuples les uns contre les Ent. . Conf.I.L. autres alla si loin dans Alexandrie, qu'elle donna occasion aux C.61.P.472.a. payens de se railler en plein theatre des choses les plus augustes de nostre religion.

'Mais ce trouble ne se renferma pas dans Alexandrie: Il se a. repandit dans toute l'Egypte, la Libye, & la Thebaïde, 'où l'on Soz.l.z.c.16.p. tint sur ce sujet divers Conciles dont nous n'avons point de 418. connoiffance particuliere; ] & de là il passa dans toutes les autres Eusp.473,2, provinces de l'Orient.

Car foit qu'Arius vist que son credit se perdoit dans Alexan. drie, l'soit qu'il en fust chasse par Saint Alexandre, comme il s'en Epi.69.c.6.p. plaint, 3& que S. Epiphane mesme l'accorde, quoique cela soit .731.6 encore plus difficile à croire & à comprendre qu'à justifier; foit 6Thdm,p.166.b. qu'il eust dessein d'aller corrompre & prevenir en sa faveur les soz,l,z,c,te,p, autres Evelques; foit que toutes ces raisons sussent jointes ensem- 427.b.c. ble; ]'il s'enfuit d'Alexandrie avec Carpone, Achillas, & "plusieurs Epi.69.e.4.8.p. autres de ses sectateurs, se retira dans la Palestine, & courant de 730.4/713.d. ville en ville, dil follicitoit les Eve (ques [tant de cette province que hithdr. p. 11. d. des autres qui en sont voisines, Javec toutes les souplesses & les d'Thatt. p. 191.4] flateries dont fon esprit artificieux estoit capable, afin qu'ils écrivissent en fa faveur à S. Alexandre.]

'Le desir de la paix & de la concorde luy servoit de voile & Than,p. 516.b. de pretexte pour couvrir ses mauvais desseins. Mais la veritable fin qui l'animoit, n'estoit que de seduire quelques uns d'eux par la douceur de ses paroles, & de les perdre par la contagion de ses erreurs.'Aussi c'estoit dans cette vue qu'il s'efforçoit de leur p.m. faire recevoir ses lettres pour marque de communion, l'& d'en p.p.6.b.

\*Hist. Eccl. Tom. VI.

åc.

nier d'eux qui fusient écrites sen sa faveur, Jasin de les pouvoir litre devant ceux qu'il avoit trompez, pour les mettre hors d'état de ressent actur regret de leur chute, & les accoutumer à l'impitet par cette vaine raison qu'ils avoient des Evessques pour complices & pour approbateurs de leurs fentimens. Mais pour ce qui concerne les dogmes a bominables qu'il avoit ensignez, & le conduite criminelle pour laquelle il avoit est échasse de l'Eglic, il se gardoit bien d'en parler aux Evesques qu'il n'en jugeoit pas suiceptibles.] Il couvroit toutes cer choits du silence, qui il tachoit de les obscurcir par les degussemens de l'Espriter, sous la clequel si experiment de les paroles, trompant ceux à qui il parson, par les termes de l'Escriture sous lesques il eschoit sa doctine impie: Il n'epargnoit pas aussi son propre Archevesque, ni la fainteré du peuple Catholique qu'il payvenoit, est il leur impositou une doctine aussi inpie qu'il la gouvernoit, est il leur impositou une doctine aus sili sino pu'il la gouvernoit, est il leur impositou une doctine aus sili sino pur le suit par les qui la fainteré du peuple Catholique qu'il la gouvernoit, est il leur impositou une doctine aus sili sino pur le suit par les qui la fainteré du peuple Catholique qu'il la gouvernoit, est il leur impositou une doctine aus sili sino pur le suit par les qui la comme de l'especial de leur de la comme de l'especial de leur de l'especial que de l'especial de leur de l'especial que de l'especial de l'esp

p.533.2. p.533.2. Soz.p.417.c.

¢,

p.533.2. gouvernoit, & il leur impo leur attribuoit injustement,

[Outre les follicitations qu'il pouvoir faire par luy mesme,]'il deputoir ses amis à divers autres Prelats, & leur envoyoir se consession des for, smais dequise; lles priant que s'ils la trouvoir orthodoxe, ils prissent la peine d'en écrire à Alexandre, & que s'ils y trouvoient à redire, ils luy sissent la grace de luy decouvrir son erreur.

c|Thdrt.p.516.d.

L'Cerre adreffe qu'il cut de prevenir les Evefques luy fervit beaucoup: & il s'en trouva plufieurs qui fans prendre garde qu'ils violoient les Canons & les regles apoltoliques, non feulement écrivirent pour luy à Saint Alexandre, mais foufcrivirent encore fes lettres, & le receuprat dans l'Eglife avec ceux de fon parti, foit des ce temps.ci, foit un peu pluftard, dans les Conciles de Birhynie & de Paleftine dont nous parlerons dans la fuite.]

Epi.69.C.4.p.730.

configuration of the pass commune à tous les Evefques; car il y en eur plusieurs qui le rejetterent, & qui n'écrivirent à Saint Alexandre que pour le prier de ne point recevoir Arius & fes

Tadrt.l.t.c.4.p. 557.c|558.2.

partifans, à moins qu'ils necondannaffent la croyance dont ils Fairiquet profession. Arius met au nombre de ses adversaires Philogone d'Antioche, Macaire de Jerusalem, qui sont tous deux celebres par leur sainteré, & Hellanique de Tripolisen Phenicie.]

Ibid.

Il pretend que hors ces trois, tout le reste de l'Orient essoit dans su croyance: & il nomme particulierement Eusebe de Cesarée[en Palestine,] Theodote de Laodicée [en Syrie,] Paulin de Tyr, Athanase d'Anazarbe[dans la Cilicie,] Gregoire de

Beryte, & Acce de Lydde ou Diofpolis[dans la Palelline.]

Voilà ceux qu'Arius contoit pour fauturus de fa doctrine.[Son foffrage ne doit pas eftre une conviction contre ces Prelats: mais Theodoret au lieu de les juftifier comme il eftoit obligé de faire s'ils eftoient innocens, non feulement ne defavoue point Arius, mais le confirme au contraire. [puifue parlant de ceux qui expetation parlant parla

Arius trouva encoré d'autres partifans de son erreur, soit dans la Palestine, soit dans les provinces plus eloignées, l'Cat Thân, 3,111. La faite de l'histoire nous apprendra qu'il faut mettre en ce rang Parrophile de Scythople dans la Palestine, Narcisse de Neroniade ou Irenople dans la Clisice, Menophante d'Ephele, Theognis de Nicaé, Maris de Calcedoine, & Eusébe de Nico-médie Jourté vouleures autres oui sont mois connus.)

1844.

V.leConci- medie, [outre"quelques autres qui font moins connus.]
lede Nicte

16. Septembra Carlon Ca

#### ARTICLE VI.

D'Eusebe de Nicomedie: Son union avec Arius qui luy écrit.

[M A 1 s entre tous les partifans d'Arius, il n'y en a aucun qu'Eufebe de Nicomedie, l'Il avoit d'abort effe Eveque de Abaplapane.

gu'Eufebe de Nicomedie, l'Il avoit d'abort effe Eveque de Abaplapane.

Berytefen Phenicie, l'une d's plus confiderables villes de ces de Abaplapane.

Quartiers là s' el femble qu'il y euft eu quelque defaut des cette premiere ordination, lpuisqu'un cel-bre Concile d'Alexandrie doute s'il a simais celle veritablement Eveque'/ affinî il ne témois.

Paradieules, gna point d'afficètion à cettre epoufe; & fans confiderer ni que Dicu la luy avoit donnée, ni qu'il ne pouvoit la quitter' pour paradie. La luy avoit donnée, ni qu'il ne pouvoit la quitter' pour paradie. La luy avoit donnée, ni qu'il ne pouvoit la quitter' pour paradie. La luy avoit donnée, ni qu'il ne pouvoit la quitter' pour paradie. La luy avoit donnée, ni qu'il ne pouvoit la quitter d'outernée autre fans commettre un verriable adultere feit contraint ni par la necedifé, ni par l'utilité de l'Egilé [j'il regarda les autres Egilées avec un cui de cupidité & d'intereft, & m's furant par la grandeur des villes, il paffa, paréed.

contre les loix de l'Eglife, de l'evesché de Beryte à celui de Bar. 515.525. Nicomedie, vacant alors par la mort d'Eustole qui avoit affisté v. Viei & au Concile d'Ancyre vers l'an 314.

Socr.1.1.C.6.P. 'Ce siege estoit d'autant plus propre à Eusebe pour se rendre t3.d Euf.v.C.l. [confiderable à la Cour,]& puissant parini ses confreres, que \$.c.50.p.508.4. Nicomedie n'estoit pas seulement la metropole de la Bithynie,

mais qu'elle estoit devenue la demeure des Empereurs d'Orient n.l.ss.p.ssp. depuis Diocletien, qui y avoit fait bastir un palais; '& tant luy que les Princes suivans, avoient fait beaucoup de depenses pour embellir cette ville, Aussi Libanius pretend qu'elle ne cedoit, à aucune ville de l'Empire pour la beauté, & qu'elle n'en avoit que quatre avant elle pour la grandeur, [c'est à dire apparem-

ment Rome, Alexandric, Antioche, & Constantinople, ou Carthage.

a,b.

Thdrt.1.1.c.19. Constantin parlant de l'elevation d'Eusebe à cet evesché, dit P.566.C. que l'Eglise de Nicomedie n'avoit paseu la liberté de se choisir un Prelat digne de cette charge, à cause que ceux qui estoient 4 4m. alors firent de grands efforts pour y porter Eusebe, dont l'impudence troubla l'ordre & les regles si equitables des Canons.

> [Ce terme, cenx qui effoient alors, ne peut guere marquer que ceux qui dominoient, c'est à dire Licinius : l'Et en effet, Constantin accuse Eusebe au mesme endroit, de s'estre absolument attaché à ce prince, jusqu'à avoir esté la principale cause de

la guerre qu'il luy avoit faite, ou au moins de l'avoir servi contre n.p.14.1.b.c. luy durant le plus grand feu de la guerre, d'une maniere qui ne convenoit nullement à un Evesque.'Il se plaint qu'il envoyoit c.19 P. 166.1.b. des espions contre luy, & qu'il rendoit à Licinius toutes sortes de services, presque jusqu'à porter les armes pour le désendre : & il assure que tout cela estoit tres bien justifié par ses Prestres

& ses Diacres que l'on avoit pris, & qui avoient peutestre servi n.p.14.1.d. eux mesmes d'espions à Licinius, sous pretexte de venir menager quelque traité. Il ajoute qu'Eusebe estoit complice des cruautez du tyran [Licinius: mesme de la persecution qu'il avoit faite aux

Chrictiens, & du fang des plus faints Evefques,

Bar. ere. \$ 14. 'Le credit qu'il avoit à la Cour, venoit, comme quelques uns croient, de ce qu'il polledoit la faveur de Constancie femme de Licinius & sœur de Constantin. Et il est assez probable que ce fut par son moyen qu'il monta à l'evesché de Nicomedie. [Au moins l'on ne voit point que la ruine de Licinius, ni le changement de l'Empire aient diminué son autorité.]'L'on voit

de plus, que Constancie avoit inclination pour l'Arianisme,

quoiqu'on en raporte d'autres causes: & mesme Saint Jerome dit Hier.ad Cte.c.e. qu'Arius pour tromper le monde, avoit trompé d'abord la fœur PAGA. No v : 3. du Prince. [Eusebe pouvoit mesme estre son parent :] 'Car "il Amm.J.12. pais

l'estoit de Julien l'apostat, quoique de loin.

On verra dans la suite qu'il ne s'arresta pasencore à Nicomedie, & qu'il passa de là à Constantinople, lorsque cette ville fut devenue la capitale de tout l'Empire d'Orient: & quoique ces changemens fillent horreur à ceux qui avoient quelque respect pour les Canons,]'la flaterie n'a pas laisse d'y faire Euclin Marclis. trouver à Eusebe de Cesarée une matiere de le louer.

'Outre le credit qu'il avoit auprés des puissances du siecle, Se sor.l.r.c.15.p. l'avantage de fon fiege, lil avoit encore celui de l'eloquence. 417.d. On ne peut douter aussi qu'il n'eust bien de l'esprit pour intriguer & pour cabaler.] Philostorge ne trouve personne entre les Phot.c.40.p.ss. Ariens dont la vie luy parust plus digne de ses eloges; & il luy b. attribue meime des miracles. Mais la force effoit dans les liaisons socr.p. 14.4. avec la Cour : & c'est là ce qui faisoit que beaucoup d'Evesques

fuivoient aisément ses sentimens, [C'est donc sans doute aussi par la j'qu'il a merité que ceux de sa faction le qualifiassent le grand Eusin Marc.p. Eufebe. [Aprés tapt de crimes dont il s'estoit rendu coupable, il ne

faut pas s'étonner qu'il foit tombé dans l'herefie, puisque la corruption de la doctrine & de la foy est assez souvent une punition du de reglement de la discipline & des mœurs. L'indulgence socr.p.10.b. mesme de l'Eglise, qui ne le punit point d'avoir passé contre ses loix de Beryte à Nicomedie, luy fit croire qu'il en estoit le maistre & l'arbitre, & qu'il pouvoit sans crainte se rendre le protecteur de la revolte d'Arius.

(Il y fut porté sans doute par l'ancienne union qu'ils avoient ensemble.]'Car on voit par une lettre écrite vers ce temps ci, Thdr.Lt.c.4.p. qu'ils avoient une liaison particuliere & qu'ils estoient déja dans 197les mesmes sentimens. Ils avoient assez vraisemblablement esté compagnons dans l'ecole de Saint Lucien d'Antioche, J'puisque d. Arius appelle Eusebe un veritable Collucianiste, Et S. Epiphane Epi.69-c5, p.730. témoigne que le vieil Eufebe de Nicomedie, (il le qualifie ainfi,) d avoit vécuassez longtemps avec Saint Lucien, Les Ariens se van- Philg. La.c. 15. p. toient mesme que ce Saint avoit eu pour disciples non seulement 10.

cet Eusebe, mais encore les autres principaux auteurs de leur

fecte, comme Maris de Calcedoine, Theognis de Nicée, Menophante d'Ephefe, Athanase d'Anazarbe, Eudoxe de Germanicie, Leonce d'Antioche, Antoine de Tarfe, & le celebre

pien.

-94

sophiste Astere, dont nous parlerons dans la suite. C'est apparemment ce qui a fait soupçonner la foy de ce saint Martyr.] V. sontire Quelques uns pretendent qu'il retira tous ceux que nous venons note L Bar. jrt. 5 14.

de nommer du crime de l'apostasse où ils s'estoient engagez durant la persecution: '& Philostorge de qui cela vient originaire. ment, donne quelque lieu de le croire, Mais affurément il ne l'a voulu dire que d'Astere, qui à cause de cela ne put jamais estre elevé à l'episcopat par les Eusebiens mesmes, ]& d'un Alexandre

[qu'on ne voit point non plus avoir esté Evesque.

Il femble mesme qu'Eusebe fust plutost le maistre que le Socr.l.r.p.to.c. disciple de l'impieté d'Arius. l'Car Saint Alexandre parlant des lettres que cet Evesque écrivit en faveur d'Arius, dit qu'il ne pretendoit pas tant defendre Arius que se desendre luy mesme. puisqu'il ne faisoit que renouveller par Arius ses anciennes impietez dont le temps avoit aboli le souvenir: C'est donc pour ce

Athora p. 139.2 fujet | que felon Saint Athanafe, "les Ariens ou Arius melme fui- di deix pour voient Eusebe comme leur maistre, lorsqu'ils mettoient le Fils

ap.1.p.715.d. au nombre des creatures, Eusebe est neanmoins aussi appellé le disciple de l'impieté d'Arius, parceque c'estoit ce Prestre quiavoit commence à la rendre celebre, & à exciter le trouble dans l'Eglise. Mais sans disputer trop qui merite l'honneur d'une si funeste heresie, l'il est certain que l'un & l'autre ne craignoient or.1.3.p.343.dl

195.d. point de publier tant de bouche que par écrit les plus horribles blasphemes, Eusebe avoit neanmoins abandonné à Arius le soin fol.p.\$14.2. de prescher ouvertement son heresie. & s'estoit reservé celui de

la foutenir par fon credit.

L'union si particuliere que ces deux serpens, comme les ap-Epi,69.c.6.p.711 pelle S. Athanase, avoient entre eux, paroist tout à fait dans une c.5.p.730.d. lettre qu'Arius écrivit à Eusebe avant que de l'aller trouver, c.6.p.731.b. [comme nous verrons bientost qu'il fit;] & aufsitost a près sa sortie

d'Alexandrie, dont il luy mande la nouvelle, Cette lettre est Than.L.e.4.p. raportée toute entiere par S. Epiphane' & par Theodoret. On voit des l'inscription son esprit de flaterie, par les titres d'homme de Dieu & de défenseur de la verité qu'il donne à Eusebe ; & son endurcissement plein de vanité lorsqu'ilse qualifie un homme injustement persecuté par le Pape Alexandre pour la cause de

la verité toutepuissante. Il continue dans sa lettre à se plaindre de ce que cet Evefque le poursuivoit sans relasche, qu'il employoit contre toutes fortes de machines, jusqu'à le chasser de la ville comme un impie & un athée. Il fait ensuite une petie exposition de la foy de ce saint Prelat, à laquelle il oppose en un mot fon blaspheme,

Il ajoute que tous les Evefques de l'Orient, hors trois, fuivoient pars. fes sentimens, & avoiene telle danathematizer pour ce fujer, see qui est une calomnie visible. J'Car quelques plaintes que faise e papsés. S. Alexandre contre les Evefques qui avorisonen Aruis, jamais il ne parle d'anatheme, s'e au contraire il revovie positivement pour au jugement de l'Eglisse, coux d'entre eux qui estoient les plus coupables. Il depent Eusebe comme un homme qui mertion tous les foudres de l'Eglisse, coux d'entre eux qui estoient les plus qu'on n'ait puint d'égard à tout ce qu'il pourra dire ou d'entre, s'et il ne le met point parmi ceux contre qui l'on avoir prononcé, r.o.e.d., l'Alanatheme, Mais parceque cet anatheme tomboir fuir tous les Théd. Lae, complices de l'heresse d'Arius, h'I vouloit pour décriter S. Alexan. Req. que tous ceux qu'il s'imaginoit efterées partisans, y silles 1 Théd. Lae, par de que tous ceux qu'il s'imaginoit estre se partisans, y silles envelopez. [& cela pouvoit estre vay devant Dieu de beaucoup d'entre eux.]

"Cecalominateur dans la fuite de la lettre à Enfebe, ne reprefen. Taladas es pas plus fincerement la foy, que la conduite de fes adverfaires, 1906. Est limpofe fauficment des herefies aux plus illuftres défendeurs 1908 de la veriré. [Il ett plus croyable dans l'obtination qu'il fait par oritire;] in difant qu'il aimeroit mieux fostfire mille morts, que 1908 d'écouter faufement la doctrine de ces Saints, qu'il appelle des ignorans dans notire foy, des heretques, des impires. Il finit par dune petite expolition de fa croyance, où, quoiqu'i tafche de cacher fon venin, il le decouver aftez pour justifier la verité de cource queS. Alexandre & les autres défens fuirs de la confoibitant aillé en ont écrit. Il remet le refté à la connolifance d'Eufen. Handes, 1908 qui affurément l'entendoit fort bien à demi mot, quand on n'en jugeroit q'ue par ces trois linges que S. Arbanafe nous a confer. Anhésipa.

vées d'une de les lettres à Arius [Cetfoit vraisemblablement la ne pons le aclie-ci mefine.] Vous fentimens font fort bons, lutu cet impie, & vous n'avez rien à fouhaiter que de les voir embrasslez par toux le monde. Car personne ne peut douter que ce qui a ne les fait, n'estoir pas avant qu'il sust fait, puisqu'il faut qu'il ait commencé à estre.

**400** 

ARTICLE VII.

Arius se retire chez Eusebe de Nicomedie: Il écrit de là à S. Alexandre, & compose sa Thalie.

b/Thdrt.l,i.c.j.

Epidoc. 1, 1770. 'CAINT Alexandre sceut que divers Evesques de Palestine & de Syrie avoient reeeu chez eux Arius à la communion de Exi.c., p.710.d. l'Eglife. "Il s'en plaignit hautement; 'de forte qu'Arius voyant v. Saint que personne n'osoit plus le recevoir dans ces provinces, hors d'Alexandre ses plus intimes confidens, il se retira chez Eusebe de Nicomedie,

Soct-1.1.c.6.p. 10,4:4.d.

Ath.ap.a.p.735. où il demcura affez longtemps, Eufebe écrivit plufieurs fois en fa faveur à S. Alexandre, Mais ee Saint n'avoit garde d'écouter les prieres de eet Evefque, puifqu'en demandant grace pour les Ariens, il se declaroit l'approbateur de leurs sentimens. [Arius qui faisoit cerire les autres pour luy, ne manquoit pas

or. 3.p. 189.d Epi. 69.C.7.8.P.372. P.21.2 16.1. a Bib. P.t.4.1.p.

Athlesympast d'éerire aush luy mesme à S. Alexandre, J'eomme nous le voyons par une lettre celebre qu'il adresse à ce Saint, que S. Athanase, Saint Epiphane, & S. Hilaire nous ont conservée toute entiere. HildeTr.1.4.6. 'Le dernier mesme la repete par deux fois, & en fait le sujet de ses douze livres sur la Trinité. Elle se trouve aussi à la teste de l'ouvrage de Marius Victorinus contre les Ariens, bElle est & Fpi.c.7.p.732, écrite de Nicomedie par Arius, & par les Prestres & les Diacres [d'Alexandrie qui avoient suivi son parti,] lesquels S. Epiphane nomme à la fin comme l'ayant fignée: & il y ajoute les deux

Ç.8. 6 Epi.C.7.

Everques excommuniez, Second & Theonas, avec Pifte Prestre Ath.vir.B.p.6.1. de la Marcote, J'qui peuvent ne l'avoir signée que depuis par oecasion. Ce n'est proprement qu'une confession de leur foy, où ils decouvrent nettement tous leurs blasphemes, qu'ils ont mesme l'impudence d'attribuer à leur saint Évesque; car ils le reconnoissent encore pour tel.

P.253.2.

[Il faut fans doute raporter au temps qu'Arius effoit à Nico-Hier.in Cre. ez. medie chez Eusche, ee que nous lisons dans Saint Jerome, J'que pour pouvoir tromper toute la terre, il commença par tromper [Constancie]sœur de l'Empereur[Constantin, & femme de Licinius, si nous n'aimons micux croire qu'Eusebe luy avoit rendu ce fervice par avance.]

Ath.de Tyn.p.883. p. to8.2.

'Ce fut aussi en ce mesme temps qu'il composa ce livre infame intitule La Thalie, plus digne d'un boufon que d'un Prestre, & tout à fait honteux à la religion, dont il y sembloit faire un jeu, comme s'il cuft esté sur un theatre. L'idée, l'air, & le nom mesme

de cette piece, venoient d'un ancien poete nommé Sotade, qui de D.p. sucide estoit Egyptien, comme Saint Athanaie le dit plusieurs fois, sans syn.p. 883.d. donner lieu à aucune autre explication, l'quoique Suidas entre Suid.e.p.784. plusieurs Sotades dont il parle, n'en marque aucun de ce pays. 'C'eftoit un poete burlefque, d'un ftyle & d'un nombre si mou Athor. 1. p. 110. & si effemine, que les payens mesmes s'en moquoient : b & nous a voyons par l'exemple de Martial, que les poetes les moins chaftes, & Bar. 32,582. & qui écrivoient avec plus de licence, rougissoient de l'impureté des chansons de cet infame.'Aussi on ne trouvoit point de ces Ath.or. 2. p. 109. Thalies parmi les payens mesmes, qui avoient encore quelque d. honneur. & on les entendoit seulement chanter parmi le vin & les debauches, à ceux qui ne songeoient qu'à faire rire les autres par le bruit & les boufonneries dont ils accompagnoient leurs divertissemens criminels.

'Voilà l'unique modele qu'Arius s'estoit proposé pour écrire sur a. les mysteres les plus sublimes de nostre religion. C'estoit à l'imi- p. 108 a. tation d'un tel auteur, qu'il avoit donné à son ouvrage le nom de Thalie [qui fignifie proprement un festin & une assemblée de jeunes gents, ou une chanson faite pour chanter dans ces sortes de festins.] Au lieu de Moyse & des autres Saints, il avoit entrepris d'imiter la dissolution effeminée de ce profane, & traitoit les mysteres les plus augustes & les plus sacrez, dans un air de danse & de comedie, comme pour imiter la fille d'Herodiade, & pour infulter au divin Sauveur en joignant la raillerie la plus infolente avec les blasphemes les plus outrageux. Mais dans le dessein p. 110.4de D.p. qu'il avoit de s'elever contre J.C, pouvoit-il rien faire qui fust 352.d. plus conforme à sa pretention, que d'exprimer par l'air dissolu, & le nombre lascif & ridicule de ses discours, les dogmes malheureux de son heresie? Saint Athanase luy reproche cette piecce comme la chose la plus indigne, & la plus capable de le faire avoir en horreur: '& neanmoins ses disciples ne rougissoient pas or. 2. p. 309. c. de la qualifier une nouvelle Sagesse, quoiqu'ils n'osassent se servir p.316.a. ouvertement des expressions horribles qu'on y lisoit,

'Il la composa, comme nous avons dit, chez Eusebes de Nico- desyn.p. 881.d. medie, Japrés qu'il eut esté chasse de l'Eglise par S. Alexandre. 'Son deffein eftoit d'y renfermer toute fon herefie: Auffi Saint alde D.p. pa.c. Athanase témoigne qu'elle estoit remplie de toutes sortes d'im- cor.a.p.316.a. pietez, quoique pour les couvrir un peu, il y citast quelquefois les p. 513.b. Ecritures, & fift semblant d'y combatre diverses autres heresies, e. 'S. Athanase en raporte quelques endroits, dparticulierement du p. 110-1111 de syn. commencement, où des les premiers mots, Arius par un orgueil p. 10, &c.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

p.312.0,

digne d'un herefiarque, se vante d'estre devenu celebre dans le monde, d'avoir beaucoup sousfert pour la gloire de Dieu, & d'avoir appris de luy la sigesse & la connoissance. Ces paroles d'orgueil & les blasshemes qui les suvoient, meritoient bien que tout le monde se bouchast les oreilles pour ne les pas entendre, 'comme le firent en esserce se consider ou ne les pas entendre, qui cette piece sur lue pour recevoir la juste condannation qu'elle meritoir.

or.1.p.195.d. 4 or.2.p. 312.d! Socr.l.1.c.9.p. 30.2|Soz.l.1.c. 21.p.435.d. 6 Phitg.l.2.c.2. p.9.

[Outre cette Thalia] Arius aprés eftre forti de l'Egile, s'avifa de faire encore pluficurs chanfons, pour des matelots, pour des voyageurs, pour ceux qui travailloient au moulin, & fur divers autres ligies; il les mettoit luy mefine en chant, tafchant d'infpirer fon impiete par la douceur de ces airs aux perfonnes le plus fimples & les plus groffieres.'S. Athanafe femble parler de ces chanfons; & peurefire que c'élboient celles qui firent ant de bruit à Conflantiopole du temps de S. Chryfoftonne.]

n.p.47|Ath.dec, N.p.264.2.

# ARTICLE VIII.

Conciles de Bithynie & de Palestine pour Arius : Les deux Eusebes, George de Laodicée, & divers autres écrivent en sa saveur : Il change le Gloria Patri.

Soz.f.I.e.15.p. 417.d. p.418.2. [ DOUR retourner à la suite de l'histoire,]'Eusebe de Nicomedie extremement irrité du mepris que S. Alexandre faifoit de toutes ses instances en faveur d'Arius, entreprit encore plus forrement la défense de l'impieté de ce Prestre ; & ayant mesme assemblé pour cela un Concile en Bithynie, sdans lequel il ne faut pas douter qu'Arius n'ast esté receu, lil écrivit à tous les Evefques pour les exhorter, suivant le resultat de cette assemblée, de recevoir les Ariens à leur communion, comme des personnes tout à fait orthodoxes, & de porter Alexandre mesme à communiquer avec eux. Nous avons encore dans Theodoret une de ces lettres, qui est écrite à Paulin Evesque de Tyr. Eufebe luy parle comme à un homme dont l'autorité estoit capable de faire changer de sentiment à Saint Alexandre mesme, s'il prenoit la peine de luy écrire, & dont le seul silence estoit la condannation des Ariens. Ainsi il le prie de ne les pas affliger davantage en se taisant, comme il avoit fait jusques

alors, mais d'imiter plutoit Eusebe [de Cesarée,] dont le zele pour la verité, dit.il, avoit rejoui tous ses amis. Le corps

Thdrt.f.r.c.5.p. p.558.b. p.559.d.

p.538.c.

de la lettre est un ramas d'impietez qui font horreur. Elle réussit neanmoins aussibien que celles qu'il avoit écrites

à beaucoup d'autres.]'Car nous apprenons de Saint Athanase, Ath.de syn.o. que Narcisses de Neroniade, Patrophiles de Scythople, Maris \$16.b. [de Calcedoine,]Paulin, Theodote de Laodicée,]& Athanase d'Anazarbe, écrivirent avant le Concile de Nicée des impietez pareilles à celles d'Arius.'Ce mesme Saint nous a conservé un c.d. endroit de la lettre du dernier à Saint Alexandre, où il établic les plus horribles excés fur des principes encore plus abomi-

nables. 'S. Athanase raporte aussi une parole d'une lettre d'Eusebe e. de Cesarce à Euphration Evesque'de Balance en Syrie, 20ù il fug. p. 701.4]

ne craint pas de dire nettement que le Christ & le Fils n'est Bionde, 1 %, pas un veritable Dieu; & que le Fils n'est point en mesme temps \$16.4Conc.1.7. que le Pere. Le second Concile de Nicée cite encore d'autres P.497.c.d. blasphemes de cette mesme lettre, & raporte un grand passage Conc.p. 496.497. d'une lettre du mesme Eusebe à S. Alexandre, ou en désendant Arius il se condanne luy mesme. Il y cite la lettre d'Arius à Saint Alexandre dont nous avons parle, & une lettre de S. Alexandre

contre Arius, que nous n'avons pas, s'il raporte fidelement ce qu'il en cite, de quoy il y a sujet de douter. l'Le Concile ajoute p. 47. e. que le mesme Eusebe écrivit plusieurs fois à ce Saint pour Arius, toujours avec divers blasphemes.

iginan.

'Éusebe de Cesarée cite des choses d'une lettre de celui de EusinMarella. Nicomedie à Paulins de Tyr, que nous ne trouvons pas dans c.4.p.20.b/12.c. celle dons nous avons parle après Theodoret. Ainfi il faut dire qu'il luy écrivit plusieurs fois sur ces disputes.

'George que Saint Alexandre avoit fait Prestre d'Alexandrie, v.Confil.g.c.61, dereiden. bdont il estoit originaire, mais qui se trouvoit alors à Antioche, Phile. Le. 17. voulut faire le mediateur, de écrivit tant à S. Alexandre qu'aux p.117. Ariens. Mais dans la maniere dont il excuse Arius, & explique Ath.desyn.p. les sentimens d'Alexandre, il paroist un franc Arien, seulement del 1877. un peu plus fourbe & plus hypocrite que les autres. Aussi son p. 187, b. intercession n'eut point d'autre effet que de le faire deposer luy mesme par S. Alexandre, tant à cause de son impieté, que pour quelques autres sujers, c'està dire pour les debauches où sug. p.718.d. il vivoit: Car il ne connoissoit point d'autre fin de ses actions, ni d'autre plaisir que les choses les plus honteuses, comme ses domestiques le favoient fort bien. Saint Athanase l'appelle le plus méchant des Ariens, [Il paroift qu'aprés avoir efté excommunié à Alexandrie, il voulut se faire recevoir dans le Clergé

K k ij

260 d'Antioche.]'Mais Saint Eustathe ne l'y voulut point admettre à fol.p.812.c.

cause de son impieté, see qui l'obligea apparemment à se retirer à Eus.p.5:9.d. Arethuse en Syrie, où il fut receu, j'puisque Constantin"l'appelle No 7 8 4 Prestre d'Arethuse, en le proposants en 312 comme digne d'estre fait Everque d'Antioche, [selon le sentiment des Eusebiens.]

Ath.fol.p.812.c. 'Saint Eustathe ayant esté chasse sen 331, les Ariens receurent clde fyn.p. 886. George dans le Clergé d'Antioche,'& mesme l'eleverent à djor. 1. p. 190. 2. l'episcopat de Laodicée aprés la mort de Theodote, 8 avant a Soc. 1.6.C.15.P.

le Concile de Tyr, ]bauquel il assista en l'an 335.]

& Ath. ap. 2.p. 728. Pour les qualitez de son esprit, il estoit habile dans la philoeThort.l.t.c.16. fophie, Il a écrit contre les heretiques & nommément contre p.21g|Phifg.p. les Manichéens. Socrate cite de luy une oraison à la louange

d Thdm,h.pr.p. d'Eusebe d'Emeses Arien. A rius n'estoit pas apparemment à Nicomedie "lorsque Constan- v.s. Alex. e LC 26. p.2: d tin luy écrivoit de cette ville mesme sur la fin de 323. Il pouvoit d'Alex.5 9. Phot.c.8c.p.204.

f Socrificate estre retourné dans la Palestine, le puisque Sozomene nous apprend que comme S. Alexandre demeuroit inebranlable à toutes g Soz.l.1.c.15.p.

les sollicitations qu'Eusebe de Nicomedie luy sit ou luy sit faire enfuite du Concile de Bithynie; Arius tourna fa baterie d'un autre costé, & envoya à Paulin de Tyr, à Eusebe de Cesarée, & à Patrophile de Scythople, pour luy mander qu'on luy permist de tenir des affemblées avec le peuple qui le suivoit comme il avoit accoutumé de faire estant Curé à Alexandrie. Ces Evesques s'estant assemblez avec quelques autres de la Palestine, le luy accorderent, sc'est à dire qu'ils luy permirent d'elever autel contre autel, & de joindre le schisme à l'heresie.]'Ils luy recommanderent neanmoins en mesme temps de se soumettre à Alexandre, & de faire ce qu'il pourroit pour obtenir sa paix &

fa communion, Mais c'estoit apporter un foible remede au plus grand des maux.] Theodoret remarque que l'Eglise ayant receu des Apostres

Thdrt, h. f. 4, c, t,

504-305-

passace Fulce. mesines la pratique [qu'elle observe encore aujourd'hui,] de glo-Fab. 6.34. P. 644. aifier le Pere, le Fils, & le Saint Esprit, Arius qui y trouvoit la condannation de son heresie, la changea parmi ceux de sa secte, & leur fit chanter Gloire au Pere par le Fils dans le Saint Esprit; Bafde Sp. c.7.p. 'ce qui n'a rien en foy que d'orthodoxe : & les Catholiques s'en fervoient melme quelquefois. Mais cette expression n'exclud pas si formellement l'heresie qui combat l'egalité des trois Per-

Tham,p.233.a.b. fonnes, Arius cust bien souhaité, ajoute Theodoret, de changer l'invocation de la Trinité dans la forme du battefme ; mais quelque temeraire qu'il fust, il ne sut pas assez hardi pour s'op-

poser si formellement au texte exprés de l'Evangile. Ainsi il conserva les termes de cette invocation dans le Battesme, quoiqu'il en ruinast le sens. Et c'est ce qui a fait que l'Eglise a receu leur battesme comme valide, sans s'arrester à la difficulté que quelques.uns y ont trouvée.

S. Alexandre ne travailloit pas moins pour défendre la verité, qu'Arius pour la combatre.]'Il dressa un écrit qu'il qualifie un hichte. p. 116. Tome; il l'envoya partout en priant les Evesques de le signer: 2.6. & nous savons qu'il sut signé par une grande partie au moins des

V.S.Alex. Everques de l'Orient ["Il écrivit auffi de toutes parts & jusqu'en GALS7,8. Occident un grand nombre de lettres; ] & S. Epiphane en conte Epi.65,c.4.p. 70, qu'il qualifie circulaires.[Il ne nous en reste aujourd'hui que 730.b. deux, dont l'une est écrite à tous les Evesques de l'Eglise, pour se

plaindre particulierement d'Eusebe de Nicomedie; & l'autre qui est adressée à S. Alexandre Evesque de Constantinople, paroist neanmoins estre generale pour tous les Evesques de la Thrace,

Voilà ce que nous trouvons s'estre passe touchant l'Arianisme, jusqu'à la défaite de Licinius, qui arriva au mois de septembre 323. Nous ne pretendons pas que ce que nous en avons dit fe soit passe dans le mesme ordre que nous y avons mis. Il est aisé qu'il fe soit fait en mesme temps diverses choses qui ne se sont pu écrire que l'une après l'autre ; & mesme que quelques unes aient eu une autre suite que celle que nous leur avons donnée, quoique nous ayons toujours suivi celle qui nous a paru la plus naturelle & la mieux autorifée. Mais cela n'est pas d'une grande consequence, & nous esperons qu'on nous pardonnera aisément les fautes que nous aurons pu faire en ce point contre le desir que nous avons de representer les choses dans l'ordre qu'elles se sont passées.]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE IX.

Arius condanne par Osius dans le Concile d'Alexandrie, se plaint à Constantin, qui le refute par un écrit public.

## L'AN DE JESUS CHRIST 324.

ONSTANTIN devenu maistre de l'Orient par la défaite de Licinius, eut un extreme regret d'apprendre la division qu'y causoit l'Arianisme. Mais il l'apprit ce semble d'Eusebe. Evelque de Nicomedie où il estoit alors; "& ainsi regardant S. d'Alex S q. Kk iij

Alexandre & Arius comme egalement coupables du scandale 344. qu'il deploroit, il leur écrivit à tous deux une lettre commune, pour les exhorter à appaifer ce trouble, & à le consoler luy & tous ceux qui aimoient l'Eglise, par une promte reconciliation. Cette lettre fut portée par le grand Osius de Cordoue, dont nous aurons souvent à parler."Il tint un Concile à Alexandrie, v.s. Alex. dont le resultat, autant que nous en pouvons juger, fut de confir- d'Alex, 510,

mer la foy de l'Eglise sur la divinité du Verbe, & l'excommunication d'Arius. Ainsi ce voyage d'Osius, qu'il faut mettre sans doute en 324, fut tres favorable à la verité.]'Car Constantin reconnut la justice du procedé de S. Alexandre, & l'injustice de celui d'Arius, qui aussi fut privé du pouvoir de celebrer l'office divin, que les Evesques de la Palestine luy avoient donné contre

toutes les regles de la discipline de l'Eglise.]

'Cependant le trouble ne laissoit pas de continuer dans Alexandrie, d'où Arius n'avoit pas sans doute emmené tous fes fectateurs: ]& les schismatiques Meleciens brouilloient aussi dans l'Egypte & la Thebaïde. On voyoit dans chaque ville Evefque contre Evefque, peuple contre peuple, qui s'elevoient l'un contre l'autre, presque jusqu'à se dechirer. La fureur du peuple alla jusqu'à faire injure aux statues du Prince, ce qui passoit parmi les Romains pour un crime enorme, Constantin le"fouffrit avec douceur, mais ne le laissa pas sans doute entie- v. Constan-

Gel.C.l.s.c.s.p. rement impuni : & je ne fçay fi ce ne feroit point fur cela, ]'qu'il tin 5 57. foumit les Ecclesiastiques sectateurs d'Arius aux charges & aux fonctions civiles, s'ils ne se hastoient d'abandonner sa compagnie & fon erreur.

[Arius ne pouvant pas fouffrir avec patience la maniere Bar. 319.5 11.16. dont on le traitoir, l'adressa une lettre à Constantin, écrite avec une plume trempée dans le fiel le plus amer, [Autant qu'on en peut juger par les termes entrecoupez de la refuta-£ 11. tion que nous en avons par Constantin mesme, l'Arius y faisoit une confession de sa foy tres artificieuse, mais que neanmoins Constantin reconnut estre une impieté toute nouvelle, qu'il foutient estre fort eloignée de ce que J.C. nous a appris, & dont il die que tous les mots estoient autant de vagues qui formoient une tempeste tres dangereuse. Il en raporte quelques paroles. 'Cet impie se vantoit aussi dans sa lettre d'avoir pour luy un

grand nombre de personnes, & d'estre appuyé par toute la Libye: & en mesme temps il se plaignoit qu'on le chassoit de tous costez; & qu'on défendoit à tout le monde de le recevoir,

Bar. 219.5 14. \$ 12.

Euf.v.Conf.1.5. c.4.p.485.b.

216.f.

5 8. § 9.

> \$ 13.17. 5 10.

\$ 15.16. 5 13.

» s'écriant affez fouvent, Que veut-on donc que je fasse, si personne » ne me veur plus recevoir? Il avoit mesme la hardiesse de demander que si l'Evesque d'Alexandrie persistoits à luy resuser sa communion, lon luy accordaft de nouveau le pouvoir de celebrer le divin office.

'Constantin répondit à cette lettre"par un affez long écrit, Gel.C.l.s.c.t.p. que nous avons encore aujourd'hui en grec dans Gelafe de Cyzic: 203-217. & Baronius le raporte aussi traduit en latin sur un manuscrit Bar. 119.5 6.

trouvé dans le Vatican. [C'est une piece assez savante, pour croire qu'Osus y a eu part: ]'& comme dit S. Epiphane, elle est Epi.69.09.0714. pleine de fagesse & de paroles de verité; ce qui fit que diverses b.c. personnes curieuses prirent soin de la conserver.'Il y faut appa- Bar 119,56. remment raporter ce que dit Socrate, Que Constantin écrivit Socrale, p. contre Arius & ses sectateurs des lettres" en style d'orateur, & 18.4.

d'une maniere elevée; qu'il s'y jouoit de ces heretiques avec des railleries piquantes, & qu'il fit afficher ces lettres par toutes les villes.

'Celle-ci est adressee à Arius & aux Ariens, amais en sorte Gel.C.p. 201. neanmoins qu'on voir que c'est un écrit public & general pour Bar 110.57 tout l'Empire, comme le dit S. Epiphane. Il y refute l'impieté 6 Epi.p.734.c. d'Arius par l'autorité des oracles de l'Ecriture avec beaucoup de force & de zele. Comme cer hererique se vantoir dans sa Barille sione. lettre d'estre appuyé par un grand nombre de personnes, & par 16. toute la Libye,'il luy répond qu'il se soucioit fort peu du nombre \$ 10. de ses sectateurs, quel qu'il pust estre, luy qui estoir accoutumé à triompher; & que ce qu'il disoit de la Libye verifioit une sisprophetie de la Sibylle, qui veritablement convient bien à Arius,]'Il luy declare ensuite qu'il est perdu s'il ne revient à 514luy, & ne condanne sa folie, & qu'il n'a aucun lieu de se plaindre 514. de ce qu'on le chassoit de l'Eglise, puisqu'au lieu de prouver clairement la purere de sa foy par rous les moyens imaginables, comme il y estoit obligé, il s'estoit toujours contenté de se couvrir fous des obscuritez, sous un silence affecté, & sous une fausse apparence de modestie & de douceur qui trompoit une infinité

de perfonnes. Il y auroir plusieurs autres choses à remarquer dans cette lettre, & nous avons déja raporté]'cette description vive que 5 15. Constantin y fair de l'humeur melancolique & sombre, & du corps tout decharné d'Arius.'Il le traite quelquefois de furieux \$10.

1. Mars appellé Arés par les Grees, S. Athanase fait souvent la mesme allusion : Ce qui fait voir qu'il faut berire Aries, & Arieni, non Arrive, & Arrivei.

§ 11.14. § 20. 264

fur la fignification de fon nom, tiré de celui dont les pavens 324. faisoient le dieu de la fureur & de la guerre,'Il paroist aussi en quelques endroits faire allusion à la Thalie de cet heretique.'Il proteste sur la fin, qu'il obligera absolument les sectateurs d'Arius à subir les charges publiques ausquelles ils avoient esté condannez, s'ils n'abandonnent bientost la compagnie d'un si méchant maistre, pour suivre la foy toute pure de l'Eglise. Il exhorte enfin Arius à le venir trouver, s'il se confioit en son innocence, l'assurant ou qu'il le gueriroit de son erreur, ou que s'il suivoit la verité, il le reconnoistroit avec grande joie. [C'estoit s'attribuer beaucoup, & s'exposer à estre trompé luy mesme par ce sourbe. Mais c'est une faute où Constantin n'est pas tombé pour une fois, & qui a pensé estre tres funeste à l'Eglise.] Cet écrit sut apporté [à Alexandrie] par Synclece & Gaudence "couriers publics, Magifinadont S. Athanale parle en un endroit, ] & il fut lu dans le palais nos-[de la ville] lorsque Patere estoit Prefet d'Egypte.'Il fut aussi

\$ 17. Socr. p.;8.1.

## Nederlandre terterle 
affiché dans toutes les villes de l'Empire.

#### ARTICLE X.

Arius vient trouver Constantin: Il est anathematizé par le Concile de Nicée, & banni: Eusebe & Theognis communiquent avec les disciples.

[NOUs ne favons point quel fut le fuccés de cette lettre à pligar april à liberte que Constantin Juy donnoit de le venir trouver pour luy rendre conte de fa foy, son espris plein d'artifices & des fourberles, sel le grand credit d'Eusébe de Nicomedie pouvant luy faire esperer quelque succés de ce voyage. Ainsi "I semble Nora é, qu'on peut raporter à ce temps-ci une narration de S. Epiphare mélée de quelques circonstances qui embarassent, a qu'on peut raporter à ce temps-ci une natration de S. Epiphare mélée de quelques circonstances qui embarassent, a qu'on peut croire neanmoins estre une suire de l'exhortation que Constantin fassiot à Arius de le venir trouver.]

Epi.69.c.9.p.734.

'Conflantin, dit S. Epiphane, fit venir Arius, & l'interrogea. (de fa foy]en presence de quelques Evesques. Arius qui avont la avec luy diverses personnes de sa faction, se qui ainfine craisgnoir pas d'estre dementi, linia d'abord impudemment son hersse, cachant dans son ame, se apparemment sous des paroles ambigues,] les dogmes impies qu'il avoit invente à la ruine de l'Eglise. Constantin ne se contenta pas de cela, mais par un mouvement mouvement particulier de l'Esprit de Dieu, il luy dit ces parolès:

"J'ay cette constance au Seigneur, que si vous nous trompez par

"vos ruses, & que vous ayez dans le cœur la doctrine à laquelle

"vous renoncez de bouche, 'le Seigneur de toutes choses, par s.

"lequel vous venez de jurer, ne manquera point de decouvrir

"bientost voltre malice. En ofter, on vit bien qu'il persistoit toujours dans si mauvaise doctrine, & il en fut convaincut en la

presence messe de l'Empereur. Il y renonça encore une fois,

« il trouva beaucoup de procedeurs qui intercederent pour luy

par la bouche d'Eurlbe de-Nicomedie, [lis ne purent pas neanmoins pour cette fois abusse de la festific de Constantia, jni

empsecher que son juste zele ne s'enstammast contre cet ennemi

de la verité.

L'AN DE JESUS CHRIST 325.

[Constantin voyant que tous les moyens dont il s'estoit pu fervir pour pacifier l'Eglife, avoient esté inutiles, crut qu'il ne luy restoit plus d'autre voie pour cela que celle du Concile ocumenique, qu'il fit affembler à Nicce l'an 325 au mois de juin. Il ne paroift pas qu'il y fongeast encore lorsqu'il fit la lettre ou l'écrit contre Arius dont nous venons de parler. Nous verrons autrepart l'histoire de ce Concile en particulier : c'est pourquoi nous nous contentons de dire ici qu'Arius aprés y avoir foutenu ouvertement ses blasphemes, y sut anathematizé avec les Evesques Second & Theonas, & ses autres anciens sectareurs : enfuire de quoy il fut relegué en Illyrie par Constantin. Les deux Eusebes & ses autres fauteurs firent ce qu'ils purent pour le défendre; mais tous leurs efforts ne servirent qu'à faire voir qu'ils effoient auffi amis de ses erreurs que de sa personne : de forte qu'ils cussent esté deposez, si Constantin n'eust opposé sa douceur à la juste indignation du Concile. On se contenta donc qu'ils anathematizassent & la personne & la doctrine d'Arius, & qu'ils signassent la Consubstantialité, dans l'esperance qu'ils respecteroient au moins leur propre signature, & qu'ils cesseroient de foutenir les erreurs que leurs mains avoient condannées. Ils aimerent mieux prendre ce parti, que de se voir depo-. sez & bannis; mais ils ne changerent point de sentiment, & artendirent seulement une occasion plus savorable pour se declarer.

Cela parut aussitost aprés, surtout]'à l'égard d'Eusebe de Ni- Gel.C.L.p.e., p. comedie & de Theognis de Nicée. Car au lieu d'user du pardon <sup>115</sup> qu'on leur avoit accordé, pour corriger les fautes où ils estoient

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Thdr.L.c.1919. tombez, & d'embrasser la penitence à laquelle le Concile les 316avoit refervez, alls retournerent à leur vomiffement, ou plutoft a Ath.dec, N.p. ils firent voir qu'ils perfiftoient dans leurs anciennes erreurs, ambie 6 Gcl. C. p. 225. dont ils s'efforçoient encore d'infecter les peuples,

Epi.68.c.s.p.721.

'S. Epiphane dit que quelques Meleciens qui ne vouloient pas se réunir avec S. Alexandre, estant venus à la Cour, & y estant rebutez de tout le monde, ne purent trouver d'autre protecteur qu'Eusebe de Nicomedie, qui leur promit son appui, pourvu qu'ils receussent dans leur communion ou Arius mesme, sou plutost ses fectateurs, dont quelques uns, comme nous allons voir, estoient aussi alors à la Cour. Et on pretend que s'il n'eut pas le credit de Euf.v. Conf.1.3. leur faire permettre de tenir leurs affemblées schismatiques, l'il

C.11. P. 496, b, C. Thdrt.p.967.b.

Ath.p,717.c.

en eut neanmoins assez pour les faire recevoir de Constantin "beaucoup mieux qu'ils ne meritoient, V. S. Alex 'On trouve encore dans des monumens tout à fait certains & d'Alex, 5 1L authentiques, que Constantin avant ordonné qu'on luy envoyast

quelques personnes d'Alexandrie, qui avoient abandonné la vraie foy, parcequ'ils y causoient encore des divisions & des trou-Athap. 2. p.717. bles, c'est à dire quelques Ariens condannez par le Concile de No 7 1 7. Than, 9.567,b. Nicée; Eusebe & Théognis non seulement les receurent. & les mirent chez eux en fureté, mais aussi se rendirent participans de leurs intrigues & de leur malice, & les admirent mesme à la "participation des sacrez Mysteres, sausquels, comme nous venons woulde. de dire, ils les firent aussi admettre par les Meleciens.]

### ARTICLE XI.

Eusche & Theognis sont bannis & deposez. ONSTANTIN sceut ce qu'Eusebe & Theognis avoient fait: & indignés tant de leur impieté propre, que de ce quals avoient ofé communiquer avec des Ariens, al les fit enlever

tous deux, & les relegua en des pays fort eloignez, c'est à dire

d Thdrt.l.L.C. 19.p. (67.C. Philg.ap.p.178. dans les Gaules. Thdrt.l.1, c.18.p. f Gel.C.I.s.c.s.

P.217-214. Bar, 329.5 12.

436.2.6.

'Il écrivit en mesme temps une lettre à l'Eglise de Nicomedie, dont Theodoret nous a confervé la fin. Elle se trouve toute entiere dans Gelase de Cyzic, 3& dans un manuscrit que l'on dit avoir esté envoyé par Justinien au Pape Vigile. Elle est aussi Soz.1,1,C.21.p. marquée par Sozomene, qui en fait un abregé.[Le commencement que Theodoret a omis avec raison, n'est qu'un discours de theologie fort obscur. On y peut neanmoins remarquer,]

'que Constantin y appelle les simples Fideles ses conserviteurs Gel.C.p. 119.c. & ses freres, par l'umon que la charité formoit entre eux.'Il y p.220, deplore aussi avec des sentimens tout à fait Chrétiens, les divi-

fions qui s'augmentoient dans l'Eglife.

'La seconde partie est une peinture de la tyrannie d'Eusebe, Thân.l.i.c.19. qui s'estoit mesme porté son ennemi du temps de Licinius, 211 P-166.2. luy reproche de s'estre emparé de l'Eglise de Nicomedie, d'avoir 41567.4. esté le premier protecteur de l'impieté d'Arius, de l'avoir de- a.b. fendue dans le Concile de Nicée, de l'avoir trompé luy mesme pour eviter la depolition qu'il meritoit, & d'avoir encore abusé b.c. de cette indulgence pour faire ce que nous venons de raporter. Il dit que c'est pour ce sujet qu'il l'a banni luy & Theognis le complice de sa folic. Il exhorte ensuite les Fideles de Nicomedie . à demeurer fermes dans la veritable foy, pour purger les mauvais p.566.e. bruits qui couroient d'eux, & à prendre pour cela dans la vue de Dieu, un Evesque dont la soy & la pieté sussent sans tache, puisqu'ils en avoient enfin la liberté. Il finit en disant que si parce. quelqu'un estoit encore assez hardi pour faire mention de ces pestes, & en vouloir parler avec estime; le serviteur de Dieu, qui estoit luy mesme, auroit soin de reprimer leur temerité.

[Il faut que Constantin cust une facilité, pour ne pasdire une legereté d'esprit toute extraordinaire, pour avoir donné encore quelque croyance à Eusebe, aprés l'avoir connu pour tel qu'il le depeint dans cette lettre. Mais puisqu'il n'y a personne qui n'ait ses defauts, il ne faut pas s'étonner que Constantin ait paru homme en ce point, qui bien qu'il semble peu considerable, n'a pas laissé de faire un grand tort à l'Eglise, & à la reputation

de ce prince. 'Amphion fut établi Evefque de Nicomedie au lieu d'Eufebe, & dlAth.ap.a.p. Chrest fut misen la place de Theognis, [Ils furent elus par ces 727, c. Eglifes mesmes, puisque Constantin leur en remettoit le choix Than, p. 366.c. felon les termes de sa lettre, & selon l'explication de Sozomene. Soz.p. 436.b. 'Nous ne pouvons pas douter qu'on n'ait assemblé des Conciles n.p.11.1.b. & pour la deposition d'Eusebe & de Theognis, se pour l'election de leurs successeurs : mais l'histoire ne nous en fournit aucune preuve certaine, non plus que fur ce que dit Philostorge, que Philosap.p.178. tous les autres Ariens eurent ordre en mesme temps de quitter le lieu de leur demeure. Il paroist l'entendre de ceux qui avoient 1.1.c.1.p.s. figné le Concile de Nicée par hypocrifie. C'eust esté un avantage considerable pour l'Eglise, mais nous ne voyons pas lieu de le croire sur la foy d'un auteur qui joint ce fait avec plusieurs

268

LES ARIENS.

L'an de J.C. NOTE &.

224.125.

autres" qui ne peuvent passer que pour des fables. Theodote de Laodicée auroit mesme dû estre du nombre Gel.C.l.3.c.3 P. de ces bannis: & au lieu de cela,]'nous trouvons qu'aussitost aprés le bannissement d'Eusebe & de Theognis, Constantin luy ccrivit pour luy representer la justice de Dieu dans la punition de ces miscrables, & l'avertir avec beaucoup de douceur par cet exemple, de purger son ame de toutes les mauvaises impressions qu'ils pouvoient luy avoir inspirées. Nous ne trouvons cette Conc. 1. p. 481. lettre que dans Gelase de Cyzic. | Mais elle est citée dans le V. Concile par Benigne Evesque d'Heraclée en Macedoine, Et fans cela mesme, comme elle a un parfait raport avec la conionéture du temps; qu'elle ne contient rien qui la puisse rendre fuspecte, & qu'on ne voit pas à quelle utilité on pourroit l'avoir

#### ශ්ය වැන්න ක්රම් ක්රම

#### ARTICLE XII.

supposée; il n'y a pas lieu de la contester.]

Eusche & Theognis sont rappellez d'exil, & rétablis.

Thdrt.1.r.c.tg. p. 166. 16- | Athde ivn.p.S90 a. Thdrt.l.1.c.18. p.565.d. Philip.1.1.c.10.

Soct 1, 1, c, 8.p.

Ath, de fyn. p. 890.4.

[TL est difficile de dire en quel temps il faut mettre l'exil d'Eufebe & de Theognis,] Car Constantin & Saint Athanase nous apprennent sculement que ç'a esté aprés le Concile de Nicee. Theodoret n'en dit pas davantage, [quoique quelques uns l'entendent autrement. Ainsi de tous les anciens nous ne trouvons que Philostorge qui en parle expressément, ]'& il dit que ce bannissement d'Eusebe arriva seulement trois mois aprés le Concile; [c'est à dire en 325 vers le mois de novembre. Nous ne trouvons rien de contraire à cela: / & mesme Socrate en mettant ce bannissement dans le temps du Concile de Nicée, Idonne lieu de croire qu'au moins il l'a suivi de fort pres. De plus si ce bannissement estoit arrivé dans le cours des persecutions de Saint Athanase, il auroit produit un grand changement dans les affaires, & Saint Athanase n'auroit pas manqué d'en parleraffez fouvent. Cependant il n'en parle qu'une seule fois en passant; ]'& dans cet endroit mesme il dit que ce bannissement n'empescha pas qu'Eusebe ne troublast ensuite les Eglises, & ne dreslast des embusches aux Evesques qui s'opposoient à Socr.n.p.10.1.2. ses entreprises.'Ainsi le témoignage de Philostorge s'accordant parfaitement avec ce que nous trouvons dans l'histoire de ce

temps là, nous ne croyons pas qu'on doive faire aucune difficulté de le recevoir.

L'AN DE JESUS CHRIST 328, 329.

"Ceft par la meſme raiſon que nous ſuivons encore ce qu'il Phisp.t.c.p., dit, quEnſcibe & Theognis ſurent rappellez d'exil trois ans sluapea, apreis leur banniſſement, ʃeft à dire à la fin de 38, ou au commencement de 319.] Ils ſurent rappellez par Conſlantin, dont Thatr.t.c.p., ils ſurprierte It a bonte par leura striftices ordinaires [8 ceft lour p \*\*psf.\*].

ce que nous en trouvons dans l'històrie. Nous savons bien qu'on dit j'qu'ils envoyerent une requeste aux principaux Evesques, socritici pour les prier de demander leur rappel à l'Empereur, preten-

pour les prier de demander leur rappel à l'Empereur, pretendant qu'ils effoient tout à fait foumis au Concile de Nicée, & 64,446,444,465,
qu'on ne pouvoir pas leur refuser une grace qu'on avoit mesme

qu'on ne pouvoir pas leur refuier une grace qu'on avoit mesme Victomei accordee à Arius [Mais ette narration est une choie fortemlet Nicke barasse; et nous avons bien des sigiets de la croire absolument sont.
fausse; fausse; dipos dipos de la croire absolument sur de la croire ab

& Conftance fils du melme prince, qui obtinrent la grace d'Eu. 5 m. lebe & de Theognis [Cest une conjecture qui peu estre probable, mais qui n'est autorifée que [par'les fables des Ariens, sontincians

bable, mais qui n'est autorisse que s'par'les fables des Ariens, dont Sozomene se moque.

Ces deux Evelques furent non feulement rappellez d'exil, sorque.d mais aufili d'entrevent dans leurs evelchez, en chafferent ceux qui avoient efté établis en leur place/& se trouverent avoir Thangaped, autant de credit & d'autoriet que jamais 'Gar Constantinous serviaceap. Bilant tout ce qu'il en avoit écrir, lles ecoutoir, les honoroit, Thac, de leur donnoit beaucoup de croyance, persuade qu'ils avoient abandonnel l'erreur, & embrasile la verité, Eusleb ayant depuis

quitté Nicomedie pour s'emparer du fiege de Constantinople, Amphion fut établi à Nicomedie, Icomme nous le voyons par Hilfelpe. La lettre du Concile de Philippople en 347, qui luy est aérestée: [& cela nous donne encore lieu de craindre qu'il n'ait merité ce rétablissement en se joignant à la faction des Eusèbiens, Cecrops qui esloit Evesque de Nicomedie en 351, sur fant doute,

fon fucceffeur.

Eusche & Theognis ne se contenterent pas de se voir rétablis dans leur dignicé.] Ils attaquerne les Eglise avec une extreme André sur impudence, ils formerent des dessirés avec une extreme André sur impudence, ils formerent des dessirés pour chassier les Evesques 4992.

gué s'oppositent à leur cabal., & pour en établir au contraire qui fusion t de leur parti ; afin de pouvoir tenir des Conciles quand ils le voudroient, & en estre les maistres par l'autorité de ces personnes qui servient à eux. Saint Eustathe d'Antioche les ribbell.16.2-p. décrit fort bien dans un pussage que Theodoret raporte d'un 1912. decrit qu'il stiffappareniment en ce temps-t mémie, lorsque des des la servier qu'il stiffappareniment en ce temps-t mémie, lorsque des la servier de la servier qu'il stiffappareniment en ce temps-t mémie, lorsque des la servier de 
Llıij

l'heresse qui avoit paru terrassée par le Concile de Nicée, & par 318, 319. l'exil de ses premiers supposts, reprenoit de nouvelles forces, Ce Saint se plaint donc qu'au lieu de s'humilier pour reconnoistre la grace qu'on leur avoit faite"de les conserver, ou de seguinante, les rétablir dans l'episcopat, ils recommençoient tout de nouveau à foutenir les opinions que l'Eglise avoit condannées. Ils « les défendent, dit-il, tantost en secret, tantost tout publique. « ment, & ils emploient tout ce qu'ils croient capable de surpren. « dre les Fideles, d'appuyer leur heresie, & de faire prendre racine « à cette malheureuse ivraie. Mais comme ils craignent surtout a la lumiere [& la force] de ceux qui preschent la verité, ils leur « font une guerre irreconciliable.

[Il est aisé de croire qu'ils ne commencerent pas tout d'abord à former de si grandes entreprises. Il leur fallut quelque temps pour effacer la honte de leur deposition, & pour rétablir tout à fait leur credit dans l'esprit de Constantin, dont ils vouloient que l'autorité fust l'appui & l'instrument de leur malice. Aussi nous ne voyons point que leur haine contre les défenseurs de la verité ait éclaté que par la persecution de S. Eustathe en l'an v.son titre. 31, & par celle de S. Athanase, J'qui commença bientost aprés, Socr.1.1.C.14.p. 8 apparemment des la mesme année. Celle-ci sut assurément

precedée par le rappel d'Arius, qui peut bien avoir effé le premier effet des intrigues & du nouveau credit d'Eusebe de Nicomedie."Et neanmoins il est difficile de le mettre plustost qu'à la Nors 9. la fin de l'an 330. Voici ce que l'histoire nous peut fournir sur ce rappel.]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE XIII.

Un Prestre Arien obtient de Constantin le rappel d'Arius : Saint Athanase refuse de le recevoir dans l'Eglise.

L'AN DE JESUS CHRIST 330.

Ruf.I.r.c.s.p. 161. 1 Philg. ap. P-177-

60, Lb,

Navu ci-dessus que le Concile de Nicée ayant anathematizé Arius, avec les sectateurs de son heresie, l'Constantin les bannit en Illyrie. Eusebe n'osa pas entreprendre de porter luy mesme Constantin à les rappeller; mais il ne manqua pas de se servir d'un moyen que luy presenta l'ordre de la Providence divine, qui vouloit exercer les fideles serviteurs par leurs souffrances, & punir ses ennemis par l'augmentation mesme de leurs crimes.

perpetuels.

Nous avons par lé autrepart de Constancie sœur de Constantin & veuve de Licinius, & nous avons remarqué]'ce que dit Saint Hier, ad Cre.p. Jerome, qu'Arius pour tromper le monde avoit d'abord trompé 251-4 l'hig.n.p.

la sœur du Prince. L'instrument dont il paroist, selon Rufin, qu'il Rufil.c., ri.p. Note 10. se servit pour cela, fut"un Prestre infecté secrettement de son 166.242. herefie, Baronius croit que ce peut estre Acace depuis successeur Bar. 157.5 9. d'Eusebe de Cesarée. [Mais il ne s'appuie que sur une conjecture qui est fort foible:]'Ce Prestre quel qu'il fust, estant entre dans Rucp.166.1. la faveur de Constancie, ne témoigna d'abord quoy que ce soit du venin qui estoit caché dans son ame, Mais quand il vit que le credit & la familiarité qu'il avoit avec la Princesse, luy donnoit une entiere liberté, alors'suivant le conseil d'Eusebe & de sa socilitease. cabale, 2il commença infensiblement à jetter quelques discours 60,0. en faveur d'Arius, & il fit si bien que peu à peu il persuada à Constancie que la disgrace de ce Prestre n'estoit qu'un effet de la jaloufie que son Everque avoit eue contre luy, parcequ'il estoit affez bien dans l'esprit du peuple; mais qu'il n'avoit point du socr, p.60,6, tout la croyance sur laquelle le Concile avoit pris pretexte de le

condanner. 'Constancie entroit fort dans ses sentimens: & neanmoins elle e. n'osa en rien dire à son frere, quoiqu'elle en receust toutes sortes de bonstraitemens. Maisestant tombée malade, & se voyant pres Rus, p. 167.1, de mourir, elle luy demanda, à ce qu'on dit, pour une derniere grace, qu'il luy plust de recevoir dans sa familiarité le Prestre dont nous avons parle, qu'elle fit venir pour celaen mesme temps Than. La cap. [afin de le luy presenter.] Elle le luy recommanda comme une #5.a. personne de pieté tout à fait affectionnée au bien de l'Etat, & Socila.c.a7.p. tres pure dans la foy, le suppliant d'ecouter favorablement ce 484.6. qu'il luy pourroit representer touchant les affaires de son salut. Elle ajouta mesme, selon Rusin, que pour elle estant sur le point de mourir, elle n'estoit plus en peine de rien de ce qui la pouvoit regarder; que toute son inquietude estoit pour son frere, parcequ'elle apprehendoit la ruine de son Empire, en punition de ce qu'il persecutoit des innocens, & les condannoit à des exils son, p. 484, e,

'Constantin receut fort bien ce discours de sa sœur : il luy Rus.p.167.1. promit d'avoir soin du Prestre, & l'executa trop sidelement. Il Than, p. 181. a. luy donna mesme une croyance toute particuliere: de sorte que de NRus cet hypocrite ayant beaucoup augmente fon credit en peu de Socrp. et.d. temps, il entretint Constantin des mesmes choses qu'il avoit per-

fuadées à Constancie, luy disant qu'Arius n'avoit point d'autre 461.4.

foy que celle du Concile,& qu'il l'en affureroit luy mesme s'il luy 330. Thdrt.p. 185.b. accordoit la permission de le venir saluer. Caril connoissoit trop combien Constantin estoit fortement attaché à la veritable foy, pour ofer decouvrir la maladie de fon ame, quelque liberté qu'il

Socr.p.61.2. p.484.d.

SOCT. P. 61, b.

euft d'ailleurs avec luy, 'Ce prince fut affez furpris de ce qu'on luy disoit d'Arius; & il promit neanmoins que s'il recevoit le Concile, il le verroit Ruf.p.167.1 Soz. volontiers, & le renvoyeroit avec honneur à Alexandrie. Ainfiil donna ordre qu'on lefist revenir d'exil pour decla rer quelle estoit sa veritable croyance. Socrate raporte une lettre toute pleine de bonté & d'amitié ouc Constantin écrivit à Arius, pour le faire venir promtement à la Cour par les voitures publiques, afin de le renvoyer enfuire en fon pays. Elle est datée du 27 de novembre ["de l'an 330, autant que nous en pouvons juger par l'histoire.] V.lanote 9.

On voit par cette lettre que Constantin luy avoit envoyé assez longtemps auparavant l'ordre de venir à la Cour, & il s'étonne de ce qu'il n'estoit pas encore venu.[Arius pouvoit estre alors malade; car nous ne voyons pas ce qui l'auroit pu retenir dans le lieu de son exil, hors l'impossibilité d'en sortir.] En effet, Socrate ajoute qu'ayant receu la lettre de Constantin, il ne manqua point de le venir bientost trouver à Constantinople : & il amena Euzoïus avec luy. Constantin leur ayant demandé s'ils tenoient la foy Catholique du Concile de Nicée, lils répondirent 6.16.7.61.61 Sor. qu'oui: & comme il voulut avoir leur croyance par écrit, ils luy presenterent une confession de foy raportée par Socrate & par

p.484.485. Soz.p.484.d.

Sozomene, jurant que c'estoit leur veritable croyance, & qu'ils ne tenoient rien autre chose, 'Cette confession, que l'on conte pour le deuxieme formulaire

Ruf.p.16-1.

des Ariens,]ne paroiffoit avoir rien que de Catholique dans les Soz.p. 455.d. termes; mais elle cachoit un sens heretique, estant composee de telle forte, qu'elle pouvoit exprimer & la foy & l'herefie, laquelle en effer elle n'exclud point dutout. J'Ils avoient seulement evité

p.494.d.

d'y exprimer leurs blaiphemes les plus groffiers, & avoient afficité Ruf.1, r.c, 23.p. de n'y employer que des termes autorifez par l'Ecriture. Cependant Rufin assure qu'elle fut cause qu'une partie des sectateurs d'Arius l'abandonnerent, & ne voulurent plus communiquer avec by depuis fon rappel, fourenant qu'il falloit dire haute-

ment, ou plutost impudemment, Que le Fils n'estoit pas ne, mais fait & formé du neant. Ce fut le parti qu'embrasserent depuis Acce & Eunome Car l'histoire ne nous apprend rien sur ceux

qui purent se separer d'Arius des ce temps-ci.]

Cctte

L'ande J.C.

LES ARIENS.

'Cette confession finissoit par la priere qu'Arius & Euzoius socr.p.c.c. y faisoient à Constantin, qu'ils eussent le bien de se voir réunis à l'Eglise par sa pieté. Constantin fort rejoui de les voir entrer, Sor.p. 48, 486. comme il le croyoit, dans la croyance de l'Eglise, sconsentit sans aucune peine à ce qu'ils luy demandoient, ]'& Arius ravi de socr.l.r.c.47.p. l'avoir trompé, s'en alla à Alexandrie, pretendant y estre receu 6263-[dans l'Eglise]par Saint Athanase, qui gouvernoit cette Eglise [depuis que Saint Alexandre estoit mort en 326:] Mais il trouva dans ce Saint une lumiere à l'epreuve de ses sourberies, & un

5. S. Atha- courage invincible à tous les efforts de sa cabale. Ainsi il se vit reduit à exciter dans la ville quelques troubles, [dont nous n'avons pas de connoissance particuliere, non plus que de ce qu'il devint depuis, jusqu'au Concile de Tyr en l'an 335.]

ಕ್ಷಣ ಭೂ ಅದ ಅದರಿಭರವರಿಗಳ ಮುಗ್ಗಳ ಮುಗ್ಗಳ ಮುಗ್ಗಳ ಅದರಿಗಳ ಮುಗ್ಗಳ ಮುಗಿ ಮುಗ್ಗಳ ಮು

#### ARTICLE XIV.

Les Eusebiens deposent S. Eustathe d'Antioche , & Asclepas de Gaza: Quel effoit ce dernier.

L'AN DE JESUS CHRIST 33L

E refus que fit S. Athanafe de recevoir Arius, fut la caufe Soci.Lic.17.9.

de la cruelle perfecution que luy fuscita Eusebe: amais on Gallande de Saint Eustathe, Thirl.Lic.16.

Thirl.Lic.16. [qui paroift avoir eprouvé le premier la haine de ces ennemis de P.575.d. I.C. 1'& cette guerre irreconciliable qu'il leur avoit reproché de Thor. 1.1, c.7, p. declarer à tous ceux qui estoient les défenseurs de la vraie foy. 543, c.d. [C'est donc ici qu'il faut commencer l'histoire des vains trophées de l'Arianisme, ou plutost des veritables victoires que les désenfeurs de la divinité de I.C. ont remportées fur eux & fur les demons, non par le fer, mais par leurs souffrances, & par leur patien-

ce invincible dans les plus grands maux. "S. Eustarhe s'estoit toujours declaré ennemi de l'Arianisme. par ses actions, par ses paroles, & par ses écrits.]'Il avoit toujours Ath. Sol. p. \$11.0. refusé de recevoir dans son Clergé, Estienne,"Leonce, Eudoxe, George, Theodofe, un autre Eustathe, & plusieurs autres, parcequ'ils aimoient les impietez[de l'Arianisme,]dans lesquelles ils fe fignalerent depuis: & il avoit eu la hardiesse d'attaquer ouver- socr.l.z.c.az.p. tement Eusche de Cesarée, en luy reprochant qu'il violoit la foy 18.c.d Soz.l.ac. de Nicée. Eusebe s'en vengea en accusant le Saint d'estre Sabellien, comme les Arsens en accuserent depuis tous ceux qui défendoient la Consubstantialité.

\*Hift. Eccl. Tom. VI.

M m

P.568.569.

6 at.

Mais Eusebe de Nicomedie voulut défendre son ami autrement 31. que par des paroles.]'Il s'en vint en Palestine avec Theognis son fidele affocié, sous pretexte de voir l'eglise que Constantin faisoit bastir à Jerusalem, & de là il se sit accompagner par Eusebe de Cesarée, Patrophile de Scythople, Accè de Lydde, Theodote de Laodicée, & par les autres du mesme parti. Quand ils furent à Antioche ils y tinrent un Concile, où fur un faux crime dont ils firent eux melmes accuser ce grand Saint, ils le

depoferent, & obtinrent de Constantin qu'il fust relegués à Phi-Ath. fol. p. 812.b. lippes dans la Macedoine, J'avec un grand nombre de Prestres &

de Diacres. ["Il y a bien de l'apparence] que le Concile des Eusebiens qui No T # 11, ap. 1. p. 764.di Bar. 147.5 91. deposa S. Eustathe, fit le mesme traitement à Asclepas de Gaza, Episaca.p.730. qu'ils haïlloient auflibien que luy, & pour le mesme sujet. Il estoit Évesque des devant le Concile de Nicée; & Saint Alexandre luy

Conc.t.a.p.p.c. écrivit alors aussibien qu'à plusieurs autres touchant Arius 'Il assista au Concile de Nicée selon les souscriptions,

Theodoret nous apprend qu'on l'accusoit de tenir une fausse Thdrt.1.1.c.17. P. 579 b. doctrine, I c'est à dire apparemment d'estre Sabellien comme S. Ath.fol.p.813.2. Eustathe, Car il est certain, comme dit S. Athanase, qu'il estoit de ceux qui n'avoient pas d'autre crime que de passer pour enne-

mis de l'Arianisme: ce qui suffisoit neanmoins pour leur faire fug.p.703.a. eprouver toutes fortes d'injures & de mauvais traitemens, pour estre chassez de leurs villes, pour estre deposez par ordre du fol.p.813.2.

Prince, & pour voir des impies s'établir dans leurs Eglises. 'Les Ariens écrivirent depuis' dans leur Concile de Philippople, en l'an 347. Bar. 147.5 91. que S. Athanase avoit luy mesme deposé Asclepas par son juge-

ment, & que Marcel d'Ancyre n'avoit jamais communiqué avec luy.[Mais pour juger de cela, il faudroit d'autres lumières que le remoignage de ces imposteurs ennemis de la verité. On peut neanmoinstirer de leur lettre, J'qu'Asclepas sut seulement chassé de Gaza, & non relegué en un lieu particulier; en forte qu'il avoit la liberté d'aller où la défense de la verité & de son innocence le

demandoit, Theodoret dit qu'il se trouva l'an 335 au Concile de Tyr, entre les Evefques à qui on reprochoit de mauvais fentimens. Il ne marque point s'il y vint de luy mesme pour se justifier, ou fi les Eusebiens maistres du Concile l'y firent venir pour confirmer sa condannation. L'un & l'autre a peu d'apparence; & ni Theodoret, ni aucun autre historien, ne dit qu'on ait rien fait à

fon égard dans ce Concile.) 'On demeure d'accord que Quintien fut mis en sa place, comme le témoigne le Concile de Sardique, en l'excommuniant comme l'usurpateur du siège d'un innocent.

## 

#### ARTICLE XV.

Paulin & Eulale font faits Evefques d'Antioche à la place de Saint Eustathe : Quel esfoit Paulin.

Es Eusebiens ne se contentant pas d'avoir privé l'Eglise d'Antioche d'un saint pasteur, la livrerent encore à des loups, afin qu'ils la dechirassent sous pretexte de la conduire.] V.S. Enta- Philostorge affure que le premier fut Paulin"déja Evesque de Philg. 1.3. e. 15. p. the note s. Tyr, fafin de violer non seulement la foy, mais encore la discipli- 48.49. ne de l'Eglise établie tout de nouveau par le Concile de Nicée.] 'Eusebe nous apprend la mesme chose, ou au moins il l'appuie Eus in Marc.l.r. tres fortement. Ce Paulin avoit esté Prestre d'Antioche. Estant c.4.p.19.4. Evesque de Tyr,'il y fit rebastir une grande eglise sur les ruines bis.1.10.c.4 p. de l'ancienne, qui avoit esté détruite durant la persecutions de 377 178. Diocletien. C'estoit la plus belle de toute la Phenicie. Elle sut p.372.c. dediée folennellement en presence de beaucoup d'Evesques, entre lesquels estoit Eusebe de Cesarée, qui prononça alors un grand discours, inferé dans le dixieme livre de son histoire ecclesiastique.'Il y fait la description de cette eglise,2& ne p.380-481. manque pas d'y méler de grands eloges de Paulin. [Il met cette 4P.376.377. dedicace sous le regne de Licinius avant qu'il commençast à persecuter les Chrétiens; / & il marque en effet dans le discours p.174.375. qu'il fit alors, que tous les Empereurs estoient ou Chrétiens, ou tres favorables aux Chrétiens, Ainsi c'estoit au plustard en 319.] 'Il paroist par le mesme discours qu'il y avoit déja longtemps p. 176.d. que Paulin estoit Evesque de Tyr.

Les louanges qu'Eufche luý donne dans ce panegyrique, ne font pas fort à confiderer, car il fatt bien louer en faifain un panegyrique, Mais dans fon ouvrage contre Marcel, fait long- in Marc, pasatemps aprés la mort de cet Evefque, il le releve encore comme un homme de Dieu, veritablement tres heureux, qui s'eftoit rendu fillultre dans le gouvernement de l'Églife de Tyr, que celle d'Antoiche l'avoit redemandé comme un bien qui luy appartenoit, qui ayant toujours efte heureux dans fa vie, l'avoit encore efté dans fa mort. Afteref celebre fophifie entre les pauc. Eufchiens, comme nous le dirons en fon lieu, lle qualifioit auffibienheureux. On a vu qu'Eufche de Nicomedic en l'exhortant Thérès. 6,98.

Mm ij 59.d.

de se declarer pour l'Arjanisme, le represente comme un homme 33L capable par son autorité "d'obtenir de S. Alexandre d'Alexan- creiven. p.38.c. drie tout ce qu'il vouloit en faveur de sa secte, & dont le silence

au contraire en eust esté la condannation.

c.4.p.537.b.

Ath.de fvn.p.

p. 541.b|Phifg.

p.538.2.

ap.p.177.

21.c.d. d/12,2.

p.21.d.

p.11.c.d.

48.49.

P.169.C.

[Voilà les eloges qu'a receus Paulin, mais qu'il a receus de la bouche des principaux fauteurs de l'Arianisme, l'Aussi Arius mesme le contatout d'abord entre ceux qui estoient à luy, & Theodoret le luy abandonne. En effet, il écrivit des blasphemes pareils à ceux d'Arius avant le Concile de Nicée; 28 dans le a Thdrt.l.r.c.6. Concile il prit le parti de cet heresiarque, Marcel d'Ancy 2P.P.177. 6 Eufin Marc.p. qui se moque de la beatitude pretendue qu'Astere luy attribuoit. parcequ'il estoit dans les mesmes erreurs, & les luy avoit mesme apprifes,'luy reproche d'attribuer dans une lettre plus d'autorité à Origene qu'aux Evangelistes & aux Apostres, & de dissimuler neanmoins les endroits où cet auteur établit fort nettement l'eternité du Fils de Dieu & du S. Esprit. Cette lettre de Paulin estoit apparemment la réponse à l'une de celles qu'Eusebe de Nicomedie luy avoit écrites,

[Il fut donc recompensé selon ses merites, en usurpant par le credit des Eusebiens le throne d'Antioche; & tout ce que Philip. 1.3. c. 15. P. nous favons qu'il y fit, ]'c'est qu'il y enseigna la logique à Aece, [qui a merité le surnom d'athée ]& qu'il le soutint tant qu'il vécut contre ceux qui vouloient s'opposer à luy. Philostorge

semble dire qu'il ne jouit que six mois de son usurpation : Des personnes habiles l'entendent en ce sens, & le suivent. Eulale e Philg.p.49. "luy fucceda,'& ne dura aussi que fort peu de temps.[Ainsi nous Nors n. Thdrt. 1, 1, c, 21, pouvons mettre sa mort en 331 ou 332. Tout ce que nous savons

de luy, c'est qu'il chassa Aece d'Antioche, Ath.ap.2.p.783.

'Paul qui estoit Evesque de Tyr vers l'an 332 ou 333, savoit apparemment succedé à Paulin dans ce siege.]Il paroist qu'au moins il n'estoit pas de la cabale des Eusebiens, ni ennemi de S. Athanase.



## 

## ARTICLE XVI

Eusebe de Cesarée resuse l'evesché d'Antioche : Les Eusebiens le donnent à Euphrone, & puis à Placille.

### L'AN DE JESUS CHRIST 332.

TLne faut point douter que la mort si promte de Paulin & d'Eulale, qui estoit une punition assez visible de leur intru-No 11 13. fion, n'ait excité "de nouveaux murmures & de nouveaux troubles dans Antioche, & qu'elle n'y ait fait fouhaiter le retour de Saint Eustathe.]'Socrate témoigne en effet que la sedition du soci.l.i.c.24.p. peuple s'y renouvella plusieurs fois à l'occasion de l'election des 1940. Everques; & toujours avec beaucoup de violence. Les Eusebiens alsoz.l.a.c.19.p. croyant donc qu'il leur estoit important pour se faire obeir du 469.c.d. peuple, & pour arrester ceux qui demandoient le retour de S. Eustathe, de mettre en cette ville un homme de leur secte qui fust connu de l'Empereur, & en reputation de science & d'eloquence, ils choisirent pour cela Eusebe de Cesarée:[d'où vient que S. Jerome dans sa chronique luva donné rangentre les Ariens qui avoient occupé le siege d'Antioche. Theodote de Laodicée, Euf.y. Confile. Theodore de Tarfe ou de Sidon, Narcisse de Neroniade, Acce 662. p. 519. bla.p.

de Lydde, Alphée d'Apamée, estoient les principaux des Evefques qui se trouvoient alors à Antioche, outre Eusebe Euse, 1960, p. mesme qui y estoit venu, à ce qu'il pretend, pour appaiser le 16.3|57.c.d|n. bruit.

Ils en écrivirent à Constantin, en luy témoignant que c'estoit c.62.p.519.e. le sentiment universel d'eux & de tout le peuple, & ils luy en- c.60.p.516.d. voyerent des actes par lesquels le peuple demandoit Eusebe, & en disoit mille louanges, Mais c'estoit seulement ceux du Clergé soz, 240 d. & du peuple qui estoient ennemis de S. Eustathe, sc'est à dire les Ariens & leurs partifans, l'Acace qui pouvoit estre Comte Eule. p. 61. P. d'Orient, & le Comte Stratege Musonien, envoyé peu aupara- 11519.bln.p.aj7. vant pour chasser Saint Eustathe, luy écrivirent aussi pour cela. Eusebe mesme luy en écrivit, mais ce sut pour resuser cette c.sc. e.p. sinc. V. Eulébe dignité. Dieu scait par quel principe il le fit: "car il en pouvoit disignité.

avoir bien des raisons, Cependant Constantin entra dans le potect. desir où il témoignoit estre, le trouvant plus conforme au Canon de l'Eglife, à la tradition apostolique, & aux commandemens

1. On tire ces deux-ci des fouscriptions du Concile de Nicée; les autres sont connus. Mm iii

c.60 p.47. c.61.p.518.c.d. c,60.p. \$16. \$17.

de Dieu, & plus propre à entretenir la paix & l'union parmi les " peuples.'Il le luy manda donc à luy meime, en le felicitant du jugement avantageux qu'il pensoit que tout le monde avoit fair de luy.'Il en écrivit aussi au peuple d'Antioche; & après avoir témoigné sa joie de le voir enfin réuni, comme on le luy faisoit accroire, lil desaprouve neanmoins le choix que l'on avoit fait d'Eusebe, lequel ne pouvoit recevoir certe digniré qu'avec le mecontentement de l'Eglife de Cefarée. On croit qu'il y veur marquer Saint Eustathe quand il parle de la corruption & de la

pourriture qui avoit infecté le vaisseau de l'Eglise d'Antioche: car c'est l'idee que les calomnies des Eusebiens luy avoient donnée de ce grand Saint.

c.62.p. 519.b. b.c.

'La lettre aux Evesques est adressée à Theodote, Theodore, Narcisse, Aece, Alphée, & les autres qui estoient à Antioche, 'Il leur envoie pour réponse une copie de la lettre qu'il avoit écrite au peuple,'& puis leur propose d'elire Georgesdepuis Evelque de Laodicée, Jou le Prestre Euphrone citoyen de Cefarée en Cappadoce. Il leur laisse la liberté d'elire ou l'un des deux, ou tel autre qu'ils jugeront à propos, marquant neanmoins qu'on l'avoit affuré que l'un & l'autre avoir une foy tres fincere & tres eprouvée; mais c'estoir une soy Arienne; d'où l'on peut juger quels estoient ceux dont il prenoit conseil en des affaires

fi importantes.

Les Ariens n'avoient garde de ne pas suivre le jugement de l'Empereur, qu'ils luy avoient apparemment inspire eux mesmes Than !. I. e. s. par leurs confidens.]'Ainsi ils choisirent Euphrone, qui ne tint \$69.c|Socr.p.60. ce siege qu'un an & quelques mois :[de sorte qu'on peut mettre fa mort en l'an 333. Celui qu'on mit en fa place est nommé Flacire par Theodorer, Flacille dans S. Athanase, par Theophane, & dans Eusebe, Placille par la chronique de S. Jerome, Phanclle par celle de Nicephore, & Placite par Sozomene. [Nous luy donnerons ordinairement le nom de Placille : car il faudra encore en parler quelquefois dans la suite de cette histoire.]

4 Thdrt.p. 169.d. Ath.ap.a.p.797. 1799, Il Euf. in. Marc.l.g.pr.p. 6 Soz. 1.3. c. g.p. sond.

Thdrt.p.569.c.

'Ces Everques mis en la place de S. Eustarhe, & les autres qui leur succederent jusqu'en l'an 361, Jestoient rous des heretiques, & suivoientsou ouvertement, ou]en secret, la doctrine d'Arius: Ce qui obligea"une partie des Carholiques d'abandon. v. Saint ner les eglises, & de tenir des assemblées à parr. On les appella Eustathe. Eustathiens à cause du Saint dont ils vouloient suivre inviolablemenr la foy.

<sup>1.</sup> Nicetas dans son Thresor 1, 4.e.g.p.281.2, le cite de Theodore de Mopsuelte,

[Une des choses qui put davantage les porter à se separer, c'est qu'ils virent que l'les Eusebiens aprés avoir chasse d'Antioche Ath, fol. p. 814, e. ce faint Evefque, l'un des plus illustres défenseurs de la veritable foy, & avec luy un grand nombre de Prestres & de Diacres, eleverent à l'état ecclesiastique ceux que ce Saint n'avoit pas voulu y admettre à cause de leur impieté. Ils en firent mesme ensuite plusieurs Evesques, afin d'avoir plus de complices de leur conjuration contre la foy. De ce nombre furent Estienne & Leonce confecutivement Everques d'Antioche aprés Placille,] George de Laodicée, Theodose de Tripoli, Eudoxe de Germanicie, puis d'Antioche, & enfin de Constantinople, & Eustathe de Sebastes destiné pour exercer la patience & l'humilité de S. Bafile.]

#### 

#### ARTICLE XVII.

Les Eusebiens persecutent S. Eutrope & S. Luce d'Andrinople: De S. Maxime de Jerusalem.

T Es Eusebiens ne se contenterent pas des violences qu'ils Ath. 60l.p.\$12.c. venoient d'exercer dans l'Orient, Îls firent aussi paroistre d. en Europe la haine qu'ils avoient partout pour la verité, en y perfecutant S. Eutrope Everque d'Andrinople, & en l'immolant à leur vengeance aprés S. Eustathe. Saint Athanase l'appelle un homme de bien, qui aimoit J.C, a& qui estoit parfait en toutes fug. p. 703.2. choses. [Ainsi il merite d'estre cet Eutrope,] à qui S. Eustathe foil.p.sn.d. adresse son traité sur la Pythonisse, en le relevant comme un p.145. predicateur facré de la foy orthodoxe, & en admirant son zele & fa pieté.

'Mais il reprenoit souvent Eusebes de Nicomedie, le conseilloit Ath. fol. p. 811.d. à tous ceux qui passoients par Andrinople, lde ne se laisser pas persuader par ses paroles impies. Il merita par ce moyen d'estre chasse de sa ville & de son Eglise comme S. Eustathe, sous pretex-V. Julien s te de satisfaire la passion que témoignoit contre luy "Basiline

'seconde femme de Jule Constance frere de Constantin. Cette Amm.n.p.s. princesse estant accouchée de Julien l'apostat en l'an 33 1, dmourut d'Juis, misopp. peu de mois aprés. [Ainfi il faut mettre le bannissement de Saint 10.11.] Eutrope en l'an 331, aussitost aprés celui de S. Eustathe, ou au commencement de 332 pour le plustard.

S. Eutrope mourut apparemment peu de temps aprés, puisque] 'Saint Luce qui fut fon successeur, & peutestre non immediat, se Auth. fug.p. 709. rendoit celebre par la persecution que les Ariens luy faisoient 11th des l'an 340, ou mesme des devant la mort de Constantin. Nous disons qu'il ne fut peutestre pas successeur immediat de Saint Eurrope, parceque si ce Saint fut deposé par les Eusebiens, comme S. Athanase ne laisse pas lieu d'en douter, il n'y a pas d'apparence ni que les Eusebiens aient mis en sa place un ennemi de leur fecte, ni qu'un Saint ait accepté cette succession, ou plutost cette intrusion.

'S. Macaire de Jerusalem ent aussi quelque chose à souffrir des

Soz,1.s,c,20.p. 471.b. ac,

Ariens, c'est à dire d'Eusebe de Cesarée, & de Patrophile, Mais il les obligea, dit Sozomene, à demeurer en repos, en se separant de leur communion, de quoy nous ne trouvons rien autrepart. Il mourut"en ce temps-ci avant l'an 335; & il est constant par v. Sainte l'aveu de tout le monde, qu'il eut pour successeur S. Maxime, Heleness. 'ou Maximonas comme l'appelle S. Epiphane, bqui avoit autre fois beaucoup paru dans les perfecutions. Il y avoit perdu l'œil droit: il y avoit eu l'un des jarrets brule: et en cet état il avoit esté 6 Sor.l., c., condanné aux mines par Maximin. Philostorge mesme est té-

&Thdrt.1.2.C.12. p.624. (|Ruffl.L C.17.P.170.I. 4'4.d. d Phifg.l.g.c.18. p.44. e Soz,p.471.4 Epi.p.871.b.

Epi.73.0.23.p.

moin de ses souffrances. 'On en parle comme d'un Evesque toujours attaché à la vraie foy; & il inspiroit le mesme zele à ses disciples. Nous verrons en "un autre endroit comment Saint Paphnuce le retira en 335 du V. S. Aduf Soz.1.2,6.25-P. Concile de Tyr, où l'on alloit condanner Saint Athanase, & où nase \$19. 481.d Ru .p.170. "sa douceur & sa bonté qui ne luy permettoient pas de soupcon- nimis sim-

ner de la fourberie dans les autres, l'eussent pu engager à des plisites. choses indignes de luy. On ne peut pas neanmoins prefumer qu'il ait pu s'exemter de communiquer avec les auteurs de ce crime, lorsqu'ils vinrent

Socr. 1.2.c. 8.p. 84.d|Soz. 1.3.c. 6.p. 904.c.d.

aussitost aprés à Jarusalem dedier l'eglise magnifique de la Croix & de la Refurrection, que Constantin y avoit fait bastir: & c'est beaucoup s'il a pu ne prendre aucune part à la reception qu'ils y firent d'Arius & de ses sectateurs, & à la condannation de Marcel d'Ancyre. l'On prerend mesme qu'il signa enfin par surprise la condannation de S. Athanase, trompes par les calomnies de ses Ath.tol.p. sage. ennemis, J'ou intimidé par leurs menaces. [Mais je ne scay"si les Nors 15. preuves qu'on en allegue sont plus sortes que l'autorité de Rufin,]

Ruf.l.t.c.17-p.

qui affure au contraire qu'il demeura toujours uni de commu-Ath, Ray b.e. mon avec Saint Arhanafe. SII est certain que s'il l'a fait, il en a Socr. Sozuting. demandé pardon à Saint Athanafe en l'an 349, & qu'il s'en eftoit mesme repenti longtemps auparavant. Des l'an 34t, il ne voulut point se trouver au Concile que les Eusebiens tinrent à Antioche,

L'ande J.C. ;;÷~

livres.

& où ils firent une nouvelle condannation de Saint Athanase; & on crut qu'il avoit evité exprés d'y aller pour n'avoir point de part à ce crime. [C'est sans doute à cause du bruit qui couroit de sa signature contre Saint Athanase, J'que Philostorge semble Philg.p.46. le mettre entre ceux qui ne suivoient pas la Consubstantialité. Mais il est obligé d'avouer qu'il l'embrassa en l'an 349, lorsque

Saint Athanase passoit par la Palestine pour s'en aller en Egypte. F. S. Atha- 'Il affembla mefine alors "les Evefques de la Palestine pour rece- Ath. ap. 1. p. 774. nafe s so. voir ce Saint avec plus de folennité & plus de joie, comme on 77 9 [6]. p. \$15.6. le voit par la lettre que ce Concile en écrivit aux Evefques

d'Egypte, Les Eusebiens en furent si irritez contre luy, qu'ils socilecae. le deposerent, s'il en faut croire Socrate. Et il luy auroit esté 38. p. 114. d 141. glorieux d'effacer par cette humiliation la faute qu'il avoit commise, s'il l'a commise effectivement. Mais nous ne voyons pas que ce qu'on dit de sa deposition soit fort assuré. On scait V. fontitre seulement que "S. Cyrille luy succeda en 350 ou 351. Ainsi il peut avoir gouverné environ 18 ans, quoique Nicephore qui l'appelle Maximien, ne luy en donne que fix ; & que Theophane au contraire fuivi par Eutyque, luy en donne jusques à 23.] Quelques Euty. B. 456. 416. nouveaux Latins marquent sa feste le 30 d'avril. Le martyrologe a Boll.may,p.7. Romain l'a mise le cinquieme de may. Baronius dit que les Grecs la font aussi ce jour là; mais on ne la trouve pas dans leurs

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XVIII.

Saint Athanase est persecuté & depose à Tyr.

Es Eusebiens qui faisoient tous leurs efforts pour sapper Thân. I. c. 14. les sondemens de la foy, & chasser par une infinité de P. 171. c. 14. calomnies ceux qui foutenoient les dogmes apostoliques avec. plus d'eclat & de fermeté, ayant si bien réussi par leurs sourberies contre le grand Eustathe, s'efforcerent de renverser de mesine un autre rempar de la pieté en opprimant S. Athanase; & ils tournerent de ce coste la toutes leurs machines, Ils haissoient depuis longtemps ce grand Saint, & le regardoient comme leur plus redoutable ennemi, ayant connu par diverses experiences l'horreur qu'il avoit pour leur herefie, & la fermeté invincible de son courage, Outre cela, le but de tous leurs efforts estoit de faire recevoir Arius dans l'Eglise, mais surtout dans celle d'Alexandrie qui l'avoit anathematizé la premiere : & c'est ce \* Hift. Eccl. Tom. VI.

qu'ils ne pouvoient faire qu'en gagnant Saint Athanafe, ou en le <sup>31-</sup> chaffant. Et il falloit fe reduire au dernier, puisqu'il n'y avoit pas messen et de desperer l'autre. Le detail de cette furieuse guerre appartient à l'hitloire de S. Athanafe: mais nous ne pouvons pas nous dispenier d'en faire ci un abregé.]

Ath.ap.s.p.778. a.b. "Eufée de Nicomedie voyant que ce Saint refusit constamment d'admettre Arius à la communion, loy fit écrire une lettre menaçante par Constantin, qui ceda neanmoins aux raisons du Saint, des qu'il luy eut representé qu'on ne pouvoir point recevoir dans l'Eglis un homme quien avoit effect celles par le Concile de Nicée, [Mais Eusée ne le rendit pas de melme." Il s'adressa vax Meleciens, avec qui il s'éfoit ligué, que que contraire que sus s'estantin fut rois des leurs accuser Saint Athanas d'avoir voulu obliger les peuples à luy fournir des robes de lin. Quand le Saint se fur justifié de cette calomnie, les mesmes Meleciens commencerent à dire qu'il avoir sourin des robes de lin. Quand le Saint se fur justifié de cette calomnie, les mesmes Meleciens commencerent à dire qu'il avoir sourin de l'argent à un rebelle, & que le Prestre Macaire envoyé par luy avoir rompu le celebre calice d'Isquyras laique qu'il s'aioir passifer pour Prestre.

La presence du Saint qui se trouva alors à la Cour, dissipa aisément ces deux calomnies, & Constantin dans une lettre publique, se plaignit fortement de l'impudence de ceux qui en estoient les auteurs, Mais il n'eut pas soin de les punir : de sorte que celle d'Isquyras continua toujours à se publier, quoique détruite par un desaveu signé de l'auteur; & on y en ajouta bientost une plus atroce."Car on pretendit qu'Athanase avoit tué Arsene Evesque 164. Melecien, & qu'il luy avoit coupé une main pour s'en servir à des operations magiques. Constantin commit son frere Dalmace pour examiner ce fait : mais en mesme temps on eut preuve qu'Arsene estoit vivant, & on le trouva bientost après caché à Tyr. Il demanda la communion de Saint Athanase: Jean Arcaph chef des Meleciens & de leurs impostures, la demanda aussi : & les Eusebiens qui s'estoient déja avancez jusqu'à Antioche, surent obligez de s'en retourner. Car leur pretention estoit de se rendre eux mesmes les juges des accusations qu'ils faisoient former par les Meleciens, & d'opprimer ainsi par leur credit celui qu'ils haïfloient, sans qu'il eust lieu de les recuser comme

L'AN DE JESUS CHRIST 335.

fes ennemis.

Ces diverfes calomnies occuperent, comme nous croyons, les années 331 & 332. La fuivante peut avoir esté assez paisible. Mais en 314 on recommença à parler du calice d'Ifuguyas, & de l'alfaifinat d'Arfenc. On obsitut mefine de Conlibatini un Concile à Cefarée dans la Palefline. Le Saint le rendit inutile en refulant de s'y trouver: & on loy en fit un crime, qui fut petucltre plus grand que tous les autres dans l'esprit de Conffantin de forte que er prince l'obligea malgre luy de fe presentra éculi qu'il fit reini à Tyr l'an 32 au mois d'aousti & de leptembre. Là ses ennemis capitaux furent se; juges. Le Comte Denys en voyé pour faite garder l'ordre, sit consister cet ordre à faire dominer les accusateurs, & à empescher tout ce qui se pouvoir faire en faveur de l'accuss.

Mais il n'en falloit pas moins pour opprimer S. Athanase: & à peine le put-on avec tout cela. Il se défendit admirablement fur tout ce qu'on luy objecta. Une malheureuse qu'on luy voulut confronter; prit un de ses Prestres pour luy. Arsene parut, & avec toutes les deux mains, Enfin on fut reduit à l'accusation d'Isquyras: & comme l'on n'en avoit point de preuve, on commit les ennemis les plus declarez du Saint pour en aller chercher fur les lieux. Philagre Prefet d'Egypte les y accompagna, & les appuya de tout ce qu'il avoit de pouvoir. Ils firent deposer qui ils voulurent, des Juifs, des Meleciens, des Ariens, & d'autres ennemis de l'Eglife, sans vouloir souffrir personne de la part de S. Athanafe: & avec cela ils ne purent rien trouver. Mais ils publicrent qu'ils l'avoient reconnu coupable : & aprés qu'ils furent revenus à Tyr, le Concile prononça hautement une fentence de deposition contre S. Athanase, comme convaincu d'une partie des crimes qu'on luy objectoit, & coupable des autres, parceque ne pouvant plus souffrir les violences du Comte Denys, il s'estoit retiré pour aller demander justice à Constantin, l.

## 

## ARTICLE XIX.

### Constantin affemble un grand Concile à Jerusalem.

On ne perfecutoit, comme nous avons dit, Saint Athanase. Athapa p.co.

[Ans doure la premiere chose la laquelle les Ensibens vouloitent
travailler à Tyr après avoir deposé le Saint, Mais avant qu'ils rec., concl.,
cussent pu achiever d'executer les ordres qu'ils pretendoitent
- (-4): 7): 448avoir receus de Constanti, au nombre desquels ils mettoient Mapaus.

Nnij

Euf p.5.48.al Soc. 12.c.26.p. a Euf.p.548.2.

la reception d'Arius; ce prince leur envoya un officier nommé 355-Marien, avec une lettre, apour les presser de terminer cette affemblée, & d'aller en diligence à Jerufalem dedier l'eglife [de la Resurrection,]qu'il y avoit fait bastir[sur le Calvaire. Il fallut donc differer un peu l'execution de leur grand dessein; mais ils se consolerent aisement dans l'esperance de le faire plus folennellement à Jerusalem où il se devoit trouver un plus grand nombre d'Evesques.]

167.1. c Euf.p.148.b.

'Ils y furent tous par les commoditez publiques que Constantin Than 1.1.e.29. leur faifoit fournir, & là se joignant aux autres que ce prince y P. 181.c. p. faifoit venir de tous costez, & de tous les endroits de la terre felon l'expression de Rufin, eils y composerent une tres grande assemblée. Je ne sçay s'il n'y faudroit point raporter ce que nous lisons dans l'histoire de Saint Basile Prestre d'Ancyre, qui fut Boll.12.mars,g. depuis martyrizé sous Julien, J'Qu'il avoit parlé avec beaucoup de force pour la verité dans la Palestine, & en presence de 230 Euf.v.Conf.l.4, Evelques. Eulebe compare ou prefere melme cette allemblée au Concile de Nicée dtaschant de la relever autant qu'il peut pour efficer la gloire de ce grand Concile. & autorifer davantage

p.11.52.

C. 47. P. 550. d Bar. 351.5 42.

Eul.c.41.p.548. n.p.147.1.2.8cc. ec.41.p.[49.b. f not. 8cc. C.43.7.548.b.

ce qu'elle fit en faveur de l'Arianisme. 'C'est pourquoi il dit que les plus illustres Evesques de chaque province y estoient, que l'on y voyoit le Metropolitain de la Macedoine, Alexandre de Theffalonique, la plus belle & la plus florissante jeunesse de la Pannonie & de la Messie, ('c'estoient Urface & Valens, que nous allons faire connoiftre, y les Evefques deBithynie, [comme Eusebe de Nicomedie, Maris, & Theognis,] ceux de Thrace, comme Theodore d'Heraclée, lles plus celebres de la Cilicie, comme Narcisse de Neroniade, & Macedone de Mopfueste; lles premiers de la Cappadoce, qui excelloient sur tous les autres pour l'eloquence ; avec toute la Syrie, où estoient Placille d'Antioche, & George de Laodicée, l'a Mesopotamie, la Phenicie, l'Arabie, la Palestines dont estoient Eusebe mesme & Patrophile; lavec l'Egypte, la Libye, & la Thebaïde, [c'est à dire les 49 Evesques orthodoxes qui avoient esté au Concile de Ath.vir.p.16.14 Tyr, Jou plutoft les Meleciens qu'ils venoient d'y recevoir, [y

ayant bien de l'apparence que les autres se retirerent avec Saint Athanase, à moins qu'on ne les en ait empeschez par la force.] 'Il y avoit mesme un tres saint Evesque de Perse, parfaitement instruit dans les Ecritures divines. Baronius dit que c'estoit Saint Mille, depuis Martyr, dont Sozomene raporte plusicurs choses, & entre autres qu'il vint à Jerufalem par devotion: mais il n'en

Euf. 7.148.b. Bar. 331.5 41. Soz,1.1.c.14.p.

LES ARIENS. \*v. Saint marque pas le temps, \*& il semble mesme que ce n'ait pas esté Simcon de avant l'an 356.]'Marcel d'Ancyre y estoit aussi: amais il ne vou- Socr.l.r.e.16p. Peric note lut point prendre de part à tout ce qui s'y fit, non pas mesme à 71.1.b.

la solennité de la Dedicace, depeur de communiquer avec les 495.4.

Eusebiens.

'Ces Evelques, ajoute Eulebe, estoient suivis par une infinité Eus.c.41 P. 148. de peuples qui venoient de tous costez, & accompagnez par des c. ministres que le Prince leur avoit donnez pour le servir, ce qui n'est pas à oublier.]'Il y avoit aussi des officiers de la Cour & . des plus illustres ; pour distribuer les liberalitez du Prince. Ils c.449 :48.4 prenoient les ordres de Marien qui non seulement estoit fort estimé de l'Empereur, & avoit la charge de notaires ou secre- 4502.1,1.c.16p. taire imperial, laquelle estoit alors fort considerable; imais qui 483.2. aussi estoit fort celebre, dit Eusebe, pour sa foy, sa piete, sa capacité dans les lettres saintes, & pour avoir autrefois confessé J.C. durant la persecution. Que si c'est neanmoins le mesme J'que le Eus. p. 247.2, et notaire Martien dont parle Saint Athanase, comme le croit Mr Athade syn.p. Valois, sil semble qu'il faisoit plutost la fonction de ministre des Ariens, que de Confesseur de I.C.]

## 

## ARTICLE XX.

De Theodore à Heraclee , Urface, Valens, & quelques autres chefs des Eusebiens.

No us ne nous arresterons point ici à la solennité de la Dedicace, qu'on peut voir "en un autre endroit. Mais il Heltae f 6. est bon de parler de quelques uns des Eusebiens dont nous n'avons encore rien dit, parcequ'ils n'avoient pas assisté au Concile de Nicée, n'ayant apparemment esté faits Evesques que depuis ce Concile : & on le scait positivement de quelques uns d'eux.

V.S.Athanafe \$ 16-

Placille d'Antioche "qui avoit presidé au Concile de Tyr, sit fans doute la mesme fonction dans celui-ci : & nous le verrons tenir le mesme rang en 341 dans le Concile d'Antioche, lorsqu'il fallut mettre un faux Evesque à la place de Saint Athanase. On deferoit sans doute cet honneur à la dignité de son siege.]'Car Thant. Lean.p. quoiqu'il suivist la doctrine des Ariens, [on ne voitpas neanmoins 569.d. qu'il se soit fort signalé dans son parti. Il y a seulement lieu de juger qu'il avoit quelque erudition, l'puisqu'Eusebe de Cesarée Eusin Marc, 1. 14 luy adresse ses livres contre Marcel d'Ancyre, & le prie d'y Pr.g. sp. c.d.

ajouter ou y corriger ce qu'il jugera à propos.[Il pouvoit avoir 356 esté fait Evesque en 333, comme nous avons dit; & il mourut"vers v.5 43. l'an 345.

George deposé du facerdoce par Saint Alexandre, avoit esté recompensé par les Eusebiens de l'evesché de Laodicée en Syrie après la mort de Theodote, en 332 au plussost. Nous en avons

affez parlé "ci-deffus, & nous en parlerons encore souvent. 5 s.

Nous avons aussi remarqué "autrepart, sque Theodore avoit V. seconsi-

esté fait Evesque d'Heraclée en Thrace par les Ariens, & à cause se de son impiret, aprés avoir esté deposé durant qu'il estoir Prestre, se qu'il avoir succedé à Pederore a prés le Concile de Nicée, l'Ident. Le. de qu'il avoir succedé à Pederore a prés le Concile de Nicée, l'Ident. Le. de l'Avant celui de Cesaréc [en 334. Nous n'en savons pas l'année: mais nous savons que ce feu une grande poie aux Eustèiens de voir un homme de le ure faction, d's se apable de l'appuyer, assis

voir un nomme de reur faction, en la capacie de l'appuyer, ains fur la chaire de la première Eglife de la Thrace, dont Conftantinople mefime dependoir alors comme de la metropole.] Il y a un Theodore entre ceux à qui Conftantin écrivoit [vers l'an

Sparrel 19,4 Theodore de Sidon, nomme dans les fouchers les frontes de Sidon, nomme dans les fouchers piece piece de Sidon, nomme dans les fouchers piece pi

Thén.La.c.p. ner 4 le meier de donner un Evelque 2 Antioche. J Broedore giben. III. et al. et

Care, p. 10-1.

de clair cir le fens historique. On croit avoir fon commentaire fur les Pfeaumes à la teste de la Chaine des anciens Peres, & quelques fragmens de celui qu'il avoit fait sur S. Matthieu, [Ursace de Singidon dans la haute Messe, & Valens de Murse

leront fouvent dans cette histoire, où on lesverra paroistre fous des visages différens, mais toujours avec l'esprit d'ennemis irre-conciliables de la verité, & de fourbes par excellence.]

+

· 1987

## ARTICLE XXI

Les Eusebiens reçoivent enfin Arius à la communion de l'Eglise dans le Concile de Jerusalem.

TE s Evesques pouvoient se retirer aprés avoir dedié l'eglise de Jerusalem. Il ne falloit rien davantage pour satisfaire au desir de Constantin, l'lequel en effet sut fort rejoni quand Thorn. 1, 1, c. 29. il apprit la nouvelle de cette dedicace, 2 Mais les Eusebiens P. 81.d. Note 16. avoient encore à y faire voir par la reception "d'Arius, que tout soi, alfol, p. 810. ce qu'ils avoient fait contre S. Athanase n'estoit que pour chasser b.cidesyn.p.ass. le défenseur de la foy, afin de faire entrer dans l'Eglise l'heresie ". & l'impieté,

[Nous avons dit ci-deffus que nous ne favions point ce que devint Arius depuis qu'il fut venu à Alexandrie en l'an 331, pour tenter inutilement de s'y faire recevoir à la communion par S. Athanase. Mais il paroitt que lorsqu'on parla d'assembler les soz.l.c.27.p. Conciles de Tyr & de Jerusalem, il vint à la Cour avec Euzoïus, 485.486.

'& presenta à Constantin une confession de sa foy, en l'assurant de Athdesyapaso. Nor 1 17. vive voix que c'estoit sa veritable croyance. s'C'estoit ce semble d.

la mesme declaration qu'il luy avoit presentée cinq ans auparavant, ou si elle n'estoit pas tout à fait la mesme, on peut s'assurer qu'elle contenoit la mesme doctrine, ou plutost les mesmes equivoques.]

Cependant Constantin n'en considerant que les termes, qui diRust.L.c.11. estoient conformes à nostre foy, témoigna l'approuver; mais P.167.1. pour agir dans la derniere exactitude, dit Rufin, il voulut que cette confession de foy fust examinée par les Evesques qu'il faisoit assemblers à Tyr pour juger la cause de S. Athanase, &] à Jerusalem pour la dedicace de l'eglise [de la Resurrection,] 'ne voulant pas faire recevoir les Ariens à la communion avant Soz. 1.2. e. 27. p. l'examen, & le jugement de ceux qui font les maistres de ces 486.2. fortes de choses selon la loys de Dieu & ]de l'Eglise. Il leur Athdelynp 890. envoya pour cet effet leur confession de foy, avec une lettre d. par l'aquelle il mandoit qu'il l'avoit luy mesme ouie de la bouche d'Arius & de ses disciples, qu'il la trouvoit orthodoxe, & qu'ainsi il exhortoit le Concile à recevoir avec un cœur de charité & de paix ceux que l'envie avoit exclus de l'Eglise durant un assez longtemps; ou plutoft]'il les prioit que s'ils approuvoient la pro- Rufpaeja[\$01.

2. je nullo relaxat animi vigorem,

feision de foy d'Arius, & qu'ils jugeassent qu'il avoit esté opprimé 335par l'envie, comme il l'affuroit, on qu'il s'estoit corrigé de son erreur, ilsusassent de douceur envers luy, si neanmoins, ajoute NOTE 18.

Rufin,"fon Evelque y donnoit fon confentement. Il y a tout lieu de croire qu'Arius se presenta au Concile de Tyr: & les Eusebiens ne manquerent pas sans doute de volonté

2, ac, Ruf.l.t.c.tt.p. :53

6 t Ath.p. soulfol. p.810,b|de lyn.p. c Soz.p. 486.b. d Ath.de fyn.p.

pour l'y faire recevoir avec les fectateurs de son heresie. Mais avant esté pressez de s'en aller à Jerusalem, l'ils les y amenerent avec cux, 2Ce fut donc là qu'aprés avoir celebré la folennité de la Dedicace, ces Evesques qui avoient toujours tenu le parti d'Arius, ble recenrent fans aucune difficulté, [non seulement] 'luy & Euzoius, mais aussi les Prestres, & toute la multitude du peuple qui avoit esté longtemps separée de l'Eglise à cause de luy. Ce sont leurs termes dont il est aisé de tirer qu'ils receurent Arius melme & les autres, non comme des penitens, mais comme des Prestres & des Diacres,]'& qu'en les admettant à la communion comme ils le difent, ils les admirent mesme au ministere

ap.1.p.741.b.c.

891-2.

Soz.p. 486.b. Athdelyn,p.\$90. £ p.891.2.

facré des autels.] 'Le Pape Jule represente cette reception des Ariens, comme un excés qui fait horreur. Cependant les Eusebiens la publicrent eux mesmes à toute la terre. | Car ils la manderent à l'Empereur, '& encore à toute l'Eglise, particulierement à celle d'Egypte, & nommement à celle d'Alexandrie, comme à celle qui devoit, disoient-ils, prendre une part toute singuliere à la joie de cette réunion, puisqu'elle luy estoit si importante. Nous verrons dans la fuite comment les Fideles d'Egypte & d'Alexandrie ne craignirent pas de les dementir.] Les Eusebiens joignirent à leur lettre une copie de celle que Constantin leur avoit écrite, & la confession des Ariens'qui y estoit attachée.

S. Athanase nous a conservé cette lettre du Concile de Jeru-

Soz.p.486.b. Ath.ap.2.p.890. f c. d|Set.

fol.p.810.b.c.

clap s.p.fos.al de (yn.p.\$4:.c. r p.890.c.d.

p.\$91.C. fol.p.\$10, C.

falem, & nous y fait observer que les Eusebiens y veulent epouventer le monde par la terreur du nom de l'Empereur, sur l'ordre duquel ils disent qu'ils avoient receu Arius; '& qu'ils decouvrent eux mesmes la malignité de leurs desseins, sen disant qu'ils avoient receu Arius & ses sectateurs, "aprés avoir banni de Nora 19. l'Eglise l'envie & la malignité qui en causoient la division, c'est à dire aprés avoir de posé ce Saint mesme. [Car ils ne s'expliquent pas davantage sur cette deposition qu'ils venoient de faire, comme s'ils en eussent eu quelque honte.]'Saint Athanase témoigne encore ne pouvoir affez s'étonner que dans cette lettre ils approuvent la profession d'Arius comme orthodoxe, comme estant

La veritable foy de l'Eglife, & comme confervant fans aucune de spapeses. A difficulté la tradition & la doctrine des Apostres. Il dit que c'est d. recevoir & approuvertous les blasshemes d'Arius, & ruiner en aparpaonab. un coin de la terre le plus illustre de tous les Conciles.

## 

#### ARTICLE XXII.

Les Eusebiens font bannir S. Athanase ; deposent Marcel d'Ancyre, & mettent Bassile en sa place.

'O'I L y avoit beaucoup d'Evesques Catholiques dans le Con- Bar. 335. 5 14. Notio. Ocile de Jerufalem, l'comme nous ne voyons pas moyen d'en douter, lil y a sujet de s'étonner de ce qu'on ne trouve point qu'aucun d'eux se soit opposé à une action si temeraire, & ait averti l'Eglise du tort qu'on luy faisoit en recevant les Ariens. [Mais il est bien aifé de juger ce que peuvent dans un Concile des Evesques puissans à la Cour, appuyez par des gardes & des officiers du Prince, qui viennent d'opprimer un Archevesque d'Alexandrie & un Athanase, lors particulierement qu'ils agissent fous le nom & avec l'autorité du Prince, & en une cause qui estant d'elle mesme assez specieuse, puisqu'il s'agissoit de recevoir des perfonnes qui faifoient une profession de foy Catholique en apparence, n'estoit criminelle que par des consequences, qui sont toujours incertaines & mal tirées, lorsqu'elles ruinent nos interests & nostre fortune. Il ne faut pas mesme s'imaginer qu'il y ait cu aucune opposition à la reception d'Arius : mais les Eusebiens estoient affez puissans pour l'étoufer , & l'histoire ne nous en a sien conservé que touchant Marcel d'Ancyre, l'qui ne voulut soz.1.1.e.31.7. jamais y avoir aucune part.

Les Éulébiens ne manquerent pas de s'en venger, & des devant ser l.r.s.s.p.,

Narcel que de quitter Jerufalem, felon Socrate, "dont le recit eft nean- 72-k.k.

kaspa. moins embaraffé de que lques difficultez. Ainfi nous aimons mieux

differer à parler de cette affaire sur l'année suivante, où elle sit

plus d'eclat à Constantinople.

Il se peur faire qu'on air commencé à la traiter à Jerusalem.]
Mais les Eusèbiens furent obligez de terminer promtement b.
Passemblée qu'ils y tenoient, à cause que Constantin manda à 644,6670.
tous ceux qui avoient esté du Concile de Tyr, de le venir trouver
à Constantinople pour répondre aux plaintes que S. Athanase
faisoir contre eux. Comme ils se croyosent les mastres de tour,
is jugerent plus à propos l'de persuader aux autres Evesques en paradah.

\*Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS.

L'an de J.C. de s'en retourner dans leurs diocefes, & s'en allerent eux feuls à 35636. Constantinople, c'est à dire les deux Eusebes, Theognis, Maris. Patrophile, Urface, & Valens, Quand ils y furent, ils chercherent de nouvelles calomnies; & fans fonger à Ifquyras, ni à Arfene,"ils pretendirent que S. Athanase avoit menace d'empescher v.s. Adaqu'on n'apportaît de l'Egypte du blé à Constantinople. Leur naic 918. heure estoit venue, & Dieu irrité contre eux, leur accordace qu'ils fouhaitoient depuis si longtemps. Constantin par une foiblesse inconcevable, crut des calomniateurs de profession, condanna l'innocent, & relegua dans les Gaules le grand Athanase. Voilà comment se termina l'année 335, qu'on peut dire avoir esté pour

l'Eglife une année d'humiliation & d'affliction. L'AN DE JESUS CHRIST 336.

Les Eusebiens n'estoient pas encore contens d'avoir fait bannir Saint Athanase: ils vouloient mettre à sa place un loup capable Aih.fol.p. 844b. de diffiper le troupeau de Jesus Christ.]'Ilsen avoient déja un tout trouvé: [mais Dieu voulut epargner ce furcroift de douleur à ses serviteurs ; ]& Constantin ne put souffrir qu'on luy en parlaft.

[Les Eusebienss'en consolerent en se vengeant d'un autre de

leurs ennemis, savoir de Marcel Evesque d'Ancyre, "qui s'estoit v.son titre. toujours opposé à eux avec une extreme vigueur, & qui avoit parlé avec beaucoup de force contre les deux Eusebes dans un ouvrage qu'il avoit composé depuis peu. Les Eusebiens crurent trouver dans cet ouvrage queMarcel foutenoit tellement contre eux l'unité de la nature divine, qu'il nioit mesme la distinction des personnes. Et il est certain qu'il y a eu lieu de soupçonner au moins Marcel de cette erreur & de quelques autres : mais les Saints les plus éclairez ont soutenu qu'on ne l'en pouvoit pas condanner avec justice sur son livre. Les Eusebiens qui haissoient sa personne, n'examinerent pas son livre avec tant de soin, Ils condannerent & le livre & la personne, deposerent Marcel dans un "grand Concile qu'ils tinrent en partie fur cela, l'anathema- v. 54, Socr.La.e. 41.p. tizerent, le firent bannir, | & mirent en fa place Bafile ou Bafilas, "qui avoit la reputation d'estre un homme eloquent, & fort capable d'instruire, C'est luy apparemment qu'Eunome appelloit b Nvifin Eun.I. Basile"du Pont Euxin, [parcequ'il pouvoit estre né sur les costes : 2 m. de cette mer. Nous aurons souvent sujet de parler de luy dans la fuite de ce discours.] 'Saint Athanase dit que les Eusebiens ne

l'avoient fait Evesque que comme un suppost & un désenseur de leur heresie. Ce sut neanmoins un des plus moderez d'entre

4 Soz. 1.2. C.33.p. 1.c.1.p.189.d

Ath.or.1.p.290.

LES ARIENS. eux, & il sembloit revenir presque entierement à la foy de

'Il paroist affez clairement par le Concile d'Ancyre en 358, Epi.73.52-p246. que les Eusebiens en condannant Marcel, firent quelque expofition de foy opposée aux erreurs qu'ils luy attribuoient. [On ne voit pas que Saint Athanase en parle. Il semble que ce soit ce qu'entend Sozomene, l'Iorsqu'il dit que vers ce temps-ci ceux Soz. 1. s. c. p.p. de la faction d'Eusebe & de Theognis commencerent à mettre 494.a.b.c. par écrit les nouveautez qu'ils avoient inventées contre le symbole de Nicée : mais que n'ofant pas rejetter ouvertement la Consubstantialité, parceque c'estoit la foy du Prince, ils en firent une explication pour faire savoir aux Evesques de l'Orient en quel sens ils l'avoient receue; & cette explication donnant lieu à de nouvelles disputes, fit oublier & mepriser la decision du Concile de Nicée.

## 

#### ARTICLE XXIII.

D'Astere sophiste Arien.

'O u v R A G E de Marcel d'Ancyre qui servit de pretexte à Soct.La.c.36.p. la condannation, estoit fait contre un nomme Astere, qui 74-2. est devenu trop celebre dans l'histoire pour ne pas marquer ici qui il estoit.]'S. Athanase qui en parle fort souvent, luy donne Athor, 1.p. 199. d'ordinaire le titre de sophiste : qui marquoit en ce temps là b.&c. ceux qui faisoient profession de connoistre toutes choses pour en discourir, & d'enseigner une philosophie jointe aux belles lettres & à l'éloquence.]'Il l'appelle aussi quelquesois un sophiste de syn, p. 887. e, à plusieurs testes, & l'avocat de l'heresie des Ariens. El estoit de orapare, etc. a pluneurs tenes, et l'avocat de l'active la fonction de fophiste de synp. 887. el Phisg. la casse. dans la Galacie; mais la quitta pour se faire Chrétien. On le 11. fait disciple de S. Lucien d'Antioche, El est constant qu'il ceda d'Socr, p. 21. d. d Phis. p. p. a.a.t. d Phis. p. p. a.a.t. d Phis. p. p. a.a.t. f. p. 10. c. p. 10. clerien, & de Maximien Hercule ayeul de Constance. 8On fath. de syn.p. pretend qu'il se releva de sa chute, aidé par Saint Lucien qui le g Phis. p.u. rappella a la penitence : Et l'Eglife tira au moins cet avantage Ath.p. 857.c.d de la faute, que les Eusebiens n'oserent l'elever à l'état ecclesias. Socr.1.1.c.36.p. tique; quoiqu'il fust toujours autour d'eux comme le plus zelé Socreta al de leurs disciples, & qu'il se trouvast dans toutes les assemblées Soz, la c, 31.p. d'Evesques avec grande devotion de l'estre. C'est pourquoi il 49,6. n'y a aucune apparence que ce foit le mesme sophiste Astere,] Oo ij

Thdrt.v.Pat.c. 2.p.783.c.d. a Bar. 170. 9 St.

Socr.p.71.d.

que les Ariens avoient fait Evefque, & que Saint Julien Sabbas 116. fit mourir par fa priere[vers l'an 372,]en la ville deCyr, equoique Baronius l'ait cru n'ayant pas affez confideré qu'un homme qui avoit renoncé la foy vers l'an 304, n'estoit guere en état de prescher en l'an 372; l'surtout s'il avoit deja professé avant que

d'estre Chrétien, comme Sorate paroist le dire.

Ath.de fyn.p. 'Les Eusebiens n'osant donc pas le faire Evesque, ils tascherent 887.d. neanmoins à reparer ce defaut en luy faifant commettre un autre crime egal à celui de l'idolatrie, qui fut de composer un livre de

d(888.889. leur doctrine, où il publioit des blasphemes tout à fait étranges, Phifg.1.1, c. 16. [que S. Athanase refute en quantité d'endroits.]'Et neanmoins p.11 .4.c.4.p. Philostorge le represente comme le plus doux des Ariens, & le

pere des Semiariens, parce qu'il avoit dit que le Fils est une image Epi.72.c.6.p. fans difference de la substance du Pere ,'ce qui se trouve en effet 238.b. dans un passage de son livre resuté par Marcel d'Ancyre. On 6 Socr. p. 71.d. Ath, p. 887, d. voyoit encore du temps de Socrate ce livre d'Astere./Il l'avoit composé, comme nous avons dit, par l'avis des Eusebiens, '&c dec. Nic. p. 269. felon ce qu'il avoit appris d'eux : & neanmoins" il femble qu'il Not : 11. ¢ 2[156, 2. ait écrit avant Arius mesme, c'est à dire apparemment avant

qu'Arius fist sa Thalie; & par consequent avant le Concile de Hierwill c &c. Nicee. C'est sans doute | celui que Saint Jerome dit avoir écrit p.195.d. contre Marcel d'Ancyre, pour montrer qu'il estoit Sabellien.

Cave, p. 108.1. 'On en a divers fragmens dans ceux qui l'ont refuté.

Socr. p.71,4| Soz. 'Cet homme alloit de tous costez pour montrer ses ouvrages, p.495.b. d & couroit à la recommandation des Eusebiens, les Eglises de la d Ath.p. \$87.d. Syrie & des autres provinces, où il avoit la hardiesse de monter en des lieux qui luy estoient défendus comme à un laïque, ]& de s'affeoir dant la place des Ecclesiastiques pour y lire publi-

quement son detestable livre, & y combatre la verité qu'il avoit Socr.p.71,alSoz. appris à renoncer des le temps de la persecution. C'est cet oup.495.a.b. vrage que Marcel d'Ancyre entreprit de refuter.

Outre cet ouvrage d'Astere, qui estoit directement contre Hier.v.ill.c.94. la foy,]'ce philosophe des Ariens entreprit encore de faire des P.197.2. commentaires fur divers livres de l'Ecriture, & beaucoup d'autres écrits que ceux de sa secte lisoient avec soin.

LES ARIENS.

293 *፞*ፙቔፙቔፙቔፙቔፙቔፙቔፙቔፙቔፙቔ

## ARTICLE XXIV.

Arius rejetté à Alexandrie est mande à Constantinople, où Constantin veut obliger Saint Alexandre à le recevoir dans l'Eglife.

Es Eusebiens pour condanner Marcel, assemblerent à Hil.fr.a.p.8[Epi. Constantinople un grand Concile, compose de divers 3.c.a.p. 46.b. provinces de l'Orient, du Pont, de la Cappadoce, de l'Asie, Eucin Marc.l. de la Phrygie, de la Bithynie, & encore de la Thrace, & des 1.C.4.P.15.d. pays plus occidentaux. Il femble que Protogene de Sardique Hil.fr.a.p.9. [dans la Dace, ]& l'Evefque de Syracufes[en Sicile, ]s'y foient trouvez.'Il paroift qu'Eusebe de Cesarce n'y manqua pas; a& Eusp. s.d. nous avons vu qu'il estoit venu à Constantinople à la fin de 335, Anthapap. avec celui de Nicomedie, Theognis, Patrophile, Urface, & Valens, tous chefs du parti des Ariens, Aussi l'histoire remarque Russan, que le Concile dont nous parlons, fut composé principalement 167 Soz. 1, c.a. 29. des sectateurs d'Eusebe & d'Arius Il y a lieu de croire que Pla- Eusein Marc.l.s. V. Marcel cille d'Antioche y affifta, [comme nous le voyons"autrepart, & Pr.p.st.

chacyre, par consequent qu'il y presida.]

'Rufin dit expressement que Constantin convoqua ce Concile Ruf.p.167.1. par ses edits. Cependant Sozomene semble dire que les Eusebiens Sozp. 489.2. "le rendirent d'eux mesmes à Constantinople sans aucune convocation publique, pour y executer leurs entreprifes; ou plutost

V. Conume. qu'ils y accoururent. "S. Alexandre qui effoit alors Evelque de Constantinople, & un défenseur intrépide de la verité, s'apperceut de leurs mauvais desseins, & fit ce qu'il put, mais inutilement,

pour empescher cette assemblée, ou la dissiper.

Elle ne se tenoit pas en effet simplement pour examiner l'affaire de Marcel d'Ancyre. Les Eusebiens vouloient entreprendre, comme nous avons dit, d'y ruiner la foy de Nicée.] Mais leur principale vue estoit de [confirmer ce qu'ils avoient 4]Ruf.p.167.1. fait à Jerusalem, & ]de faire recevoir Arius dans la communion de l'Eglife. Ce dessein estoit cependant bien opposé à celui de Dieu; & nous allons voir Arius non pas receu dans l'Eglise pour luy infulter, mais banni de l'Eglise & du monde par une mort infame & digne de luy.]

'Après avoir esté receu si facilement par ses fauteurs dans le Rusp.16-11 Apresavoir ette recentificationicit par les saucus durc des Socrilie, 1779.

Concile de Jerufalem, il s'en estoit alle à Alexandrie avec ses 50crilie, 1779.

71. d|Sor.p.481. disciples, pensant y trouver la mesme facilité. Mais on y con- à

Oo iii

L'an de J.C.

LES ARIENS. 294

Soz.p. 489.2. Socr.p.71,d.

a,b.

75.2.

noissoit trop ses sourberies pour s'y laisser prendre ;'& on ne 316. voulut point le recevoir à la communion de l'Eglise, Ainsi il n'y fit autre chose que du trouble, par la douleur que le peuple avoit tant de son retour & de celui de ses disciples, que du bannissement

de leur Archevesque.

[Il semble mesme que les autres Eglises aient resusé positivement, auffibien que celle d'Alexandrie, de recevoir les Ariens, & n'aient eu aucun égard à ce qu'avoit fait pour eux le Concile Athapa p.742. de Jerufalem. J'On scalt avec quel horrenr & quelle execration le Pape Jule parle de cette reception. Et le Concile d'Alexanap.738.2.&c. drie remercie tous les Evesques d'avoir souvent écrit pour anathematizer ces heretiques, & de ne les avoir jamais admis dans l'Eglife. On a toujours parlé de l'Evelque Second, de Piste,[& p.743.&c. d'Euzoius, Javec la mesme horreur que s'ils n'eussent jamais esté

releyez de l'anatheme prononcé contre eux par S. Alexandre & par le Concile de Nicée. On a fait un crime aux Eusebiens du commerce & de la communion qu'ils avoient avec les Ariens d'Alexandrie, anathematizez par toute l'Eglise Catholique.'Le Pape Jule n'a pu souffrir que Gregoire luy eust deputé Carpone & quelques autres, deposez par Saint Alexandre à cause de

l'Arjanisme.

[Constantin ayant esté averti des troubles qu'Arius causoit Socr.1.1.c.37.p. dans Alexandrie, Iluy ordonna de venir à Constantinople pour rendre raison de ce trouble qu'il avoit excité, & encore de ce que l'on disoit "qu'il estoit retoinbé dans son hereste. Les Euse. Arendonne biens ne s'oppolerent nullement à cet ordre, se voyant assez maistres de l'esprit de Constantin pour n'en rien apprehender : & ils crurent mefme que ce leur seroit une occasion favorable de faire recevoir Arius dans l'Eglise à la vue de tout l'Empire. Ath.or.1.p.101. Ainsi il ne faut pas s'étonner si l'on dit que l'c'estoient eux mesmes qui avoient sollicité cet ordre, byoyant que c'estoit inutilement qu'il demeuroit à Alexandrie; c& qu'au contraire

clde Ar.p. 670.d. 6 Ruf.1.1, c.12.p. e Ath. de Ar.p. 671.b.

 Alexandre s'y opposa autant qu'il put. Socr.p.71.4,

Thdrt.v.P.c.s. p.769.b.

Concile dont nous avons parlé fit quelque nouveau decret en fa faveur, comme cela est fort à presumer. Mais ce qu'on sçait,]

Soz.p.489.4 Socr. p. 71.2.b

'c'est que ses partisans, Eusebe de Nicomedic & les autres, tascherent d'obtenir de Saint"Alexandre par prieres & par de v. son ture fausses raisons, qu'il l'admist à la communion ecclesiastique: 56,7. & ne pouvant le gagner,'ils le menacerent que s'il ne le recevoit dans un certain jour, ils le deposeroient luy mesme comme les

'Arius vint donc à Constantinople. [On ne dit point si le

Ruf. p.167.1.

autres, & mettroient un homme en sa place qui ne seroit pas si difficile que luy. Alexandre eut recours au jeune & à la priere, 'avec S. Jacque de Nisibe qui se rencontra alors dans la ville; & Than, p. 769.c. le peuple animé par leur exemple & par leurs exhortations, fit la d.

mesme chose durant sept jours,

'Cependant Constantin voulant s'assurer par luy mesme si socr.l.t.c.gs.p. Arius tenoit effectivement la vraie foy, comme on le luy vouloit 73.4. faire croire, lil le fit venir au palais, & luy demanda s'il suivoit la fov de Nicée'& de l'Eglise Catholique.2Ce miserable l'assura Ath.de Ar.p. par ferment qu'il estoit dans la veritable foy; b& Constantin luy 670.d. en demandant une profession par écrit, il la luy donna aussitost. 6 p. 671.2. Mais ce fourbe y "supprimoit les paroles impies qui l'avoient fait ep.671.2. chasser de l'Eglise, & couvroit son venin sous la simplicité des d'aljoire. paroles de l'Ecriture. Constantin luy demanda s'il n'avoit point paoce, d'autre croyance que celle là ; ajoutant que s'il parloit fincerement, il ne devoit pas craindre d'en prendre la verité à témoin; mais que s'il faisoit un faux serment, Dieu mesme seroit le vengeur de son parjure. Il ne craignit point une si terrible menace, e.d. & jura qu'il n'avoit jamais ni dit ni cru autre chose que ce qui estoit écrit dans son papier, & qu'il n'avoit jamais tenu les choses p. 671.44 pour lesquelles il avoit etté condanné à Alexandrie. L'Empereur . le laissa aller sur cela, en luy repetant que si sa foy estoit orthodo. xe, il avoit bien fait de jurer; mais que si elle estoit impie, le Dieu qui est dans le ciel seroit son juge. Saint Athanase ne dit point quelle estoit cette profession de foy.] 'Socrate qui dit qu'Arius la socr.p.73.d. figna en presence de Constantin, veut que ce fust celle de Nicée, '& Baronius l'entend de la forte, ce qui paroist neanmoins diffi- Bar, 116,5 42.

cile à croire.] 'Socrate ajoute qu'Arius ayant fous fon bras la veritable pro- socrate. fession de sa croyance, & une autre à la main qu'il presentoit à Constantin, il raportoit à la premiere le serment qu'il faisoit de ne croire autre chose que ce qui estoit dans son papier. Cette fourberie abominable estoit digne d'un Arius.] Mais Socrate ne la raporte que comme un bruit commun:[& il se peut faire que ce bruit ne foit venu que de l'ambiguité des termes de S. Athanase, Athor. 1. P. 101. dans lesquels on peut en quelque sorte trouver ce sens, quoique c

ce ne soit pas le veritable.] Socrate cite une lettre de Constantin socr.p.74.a. qui parle du ferment de cet heresiarque.

'Constantin persuadé qu'Arius suivoit la foy de Nicée, ordonna, ь, [comme s'il cust esté le maistre de l'Eglise aussibien que de l'Empire, que S. Alexandre le receuft à la communion. Il manda ce Thort. h.l. 4.c.1. P.133.d.

LES ARIENS.

L'an de J.C.

296

Saint mesme pour luyen parler, & rejetta"avec colere † les raisons & regions. qu'Alexandre luy alleguoit pour s'en excufer. Le faint vieillard the. Ath.de Ar.p. 671 fe retira donc sans luy répondre, & accablé de douleur il ent recours au maistre des Rois, le conjurant avec larmes ou de l'oster du monde, ou d'en ofter Arius. Dieu l'exauça, & plus promtement qu'on n'eust ofé l'esperer.

Applicabilities (applicabilities) (applicabiliti

## ARTICLE XXV.

Mort effreyable d'Arius, qui ne detrompe point Constantin: Il bannit Jean le Melecien, & S. Paul de Constantinople,

p.233.d. d|Ath.de Ar.p. 671.b.c|Socr.L. 1. C. 18. p. 74.b

Epi.69.c.10.p. 734.d. 4 Ath.p.671.2. 66. e Soct.p.74.b.

also.c.10.p.755. al Mar.& F.p.19. 489.C. e Ath.or.Lp.301.

f de Ar. p. 671.d. g or.1.p.;oz. a. h Soz.p.489.c Socr. p. 74.b.c. Thart. v. Pat.c. 1.p.769.d. k Mar. & F. p.19. Sucr. p. 74.b.

Thank.l.s.c.s. 'laissant à la porte un valet qui le suivoit. p.214.b. lbiv.Par.c.1.p. 769.773 Socr.p. 74.c|Rull.1.c. 14.P.168. alde Ar.p. 671,d. # p.671.d.

E fut le famedi que Saint Alexandre apprit de la bouche de Constantin, qu'il vouloit absolument qu'Arius fust receu à la communion; '& le lendemain dimanche estoit le jour pris pour le faire. Eusebe de Nicomedie & les autres qui l'accompagnoient, vouloient au fortir du palais faire entrer Arius à l'heure v.s. Alexme sme dans l'eglise, bmais Alexandre estoit toujours inflexible. de Const. Ainsi après l'avoir menacé, ils attendirent au lendemain, c& &c. menerent cependant leur Arius comme en triomphe par le mi-Epi48c.sp.711. lieu de la ville pour le faire voir à tout le monde, Mais des ce Not 1 12. mesme jour vers la nuit, de lorsqu'il estoit déja fort tard, cavant d Sozdacase, neanmoins que le foleil fust couché; Arius qui faisoir mille discours vains & impertinens, 8 dans l'esperance d'estre receu le lendemain dans l'Eglise, bse sentit tout d'un coup pressé de quelque necessité naturelle, soit que cela vinst d'un remors de conscience, & d'un mouvement de crainte, ou d'une joie excessive d'avoir en toutes choses un si bon succés, soit que ce fust l'effet de quelque replerion extraordinaire. Car du reste son corps estoit dans une aussi grande santé que son ame en avoit peu. Il estoit alors pres de la place de Constantin, où estoit la grande colonne de porphyre; '& ayant esté contraint de demander s'il n'y avoit point là auprès quelque commodité publique, comme il sceut qu'il y en avoit une derriere la place, il s'y en alla,

'Ce fut la que tombant tout d'un coup en defaillance, il vida en mesme temps les boyaux, les intestins, le sang, la rate, & le foic, & il mourut ainsi, m tombé par terre la teste devant, & math.or.1,0302. crevé par le milieu du corps comme Judas,"& privé en mesme

> Epi.hzr, 68, c, 6, p, 722. b[Amb, de fide, J. J. c, 9, t, 4, p, 126, 127] Gaud, ad Paul, Bib, Patr, t; 2, p, 71, e[Naz. or, 23. P.415.0.

temps

temps de la communion & de la vie, par l'effet non d'une mala- Nº2 otar, p., 180, die commune, mais des prieres des Saints. Quelques uns de ceux 6. qui attendoient audehors, dit Sozomene, entrerent pour savoir d'où venoit qu'il estoit si longtemps sans sortir, & le trouverent en cet état. Theodoret dit qu'il y avoit d'autres personnes dans Thornh.lac.s. le mesme lieu, qui ayant vu cet accident, jetterent un grand cry; P.234.b. & que le valet d'Arius estant entré à ce cry, s'en alla aussitost avertir les amis de son maistre.

'Le bruit de cette mort se repandit en un moment par toute la b.q5oer,p.74.d. ville, ou plutost partout le monde, Les Orthodoxes accourgrent Thom.p. 114.c. à l'eglife, où ils en rendirent graces à Dieu, non pour infulter à Athor. 1. p. 101. un miserable; puisque quiconque se souvient qu'il est mortel, & d. que sa vie peut finir des le jour mesme, n'a passujet de se rejouir de la mortd'un autre, quand ce seroit son ennemi; mais pour souer p. 101. a.b. la main victorieuse du Toutpuissant, qui avoit jugé en faveur des prieres & des larmes d'Alexandre contre les menaces des Eusebiens, ou plutost en faveur de la verité Catholique contre l'impieté de l'heresse : & qui avoit declaré l'Arianisme indigite d'estre receu dans la communion des Saints, & dans le Ciel &

'Marcellin & Faustin disent que tout le corps d'Arius tomba Mar. & F. p. 16. par le trou ausibien que ses entrailles. Mais nous ne voyons pas que cela se puisse aisément accorder avec les historiens, ni mesme avec S. Athanafe, I'qui nous apprend que les Eufebiens l'enterre- Athae Ar. P. 67L. rent, couverts de confusion, de honte, bde crainte, & d'inquietude. 6 Socre, 74.d. ITelle fut la fin d'Arius, digne d'une vie aussi criminelle que la sienne, & qui le precipita dans le supplice qu'il avoit merité en faifant fortir de l'enfer la plus dannable de toutes les heresies. & en allumant dans l'Eglise un feu qui ne fut pas éteint de plusieurs siecles aprés, ou qui ne l'est pas mesme encore. Outre fa Thalie & ses autres écrits contre l'Eglise, l'il semble qu'il ait Chry. S.t. c.h. fait quelque ouvrage contre les payens, où il pretendoit les con- 114.p.979.d. fondre par la gloire de J.C, en mesme temps que son heresse la détruisoit.

'Le lieu où il mourut subsistoit encore en mesme état lorsque socr.p.74.c. Socrate écrivoit, & estoit un monument continuel de cette mort infame, tous le montrant au doit pour ce sujet : & mesme Soullac. 10. p. on fut longtemps que personne n'osoit s'en servir. Mais avant 401.b. que Sozomene écrivift, un homme riche & puissant du parti des Ariens avoit acheté ce lieu du public: & pour effacer cette honte de sa secte, y avoit fait bastir une maison. Les nouveaux Coli, ori. C.p. 22.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

23.95.94.

Grecs difent que l'Empereur Theodose sit mettre une statue <sup>186</sup>. d'Arius au lieu où il estoit mort, avec d'autres de Sabellius, de Macedone, & d'Eunome, [rous heresiarques,] asin qu'elles sussent

expofees à toutes les injures propres à ces lieux,

Ath-or.1.p.301. dc Ar.p.671.

[Outre les historiens ecclessatiques qui parlent de la mort honcule d'Ariun, S. Athanai en fait l'historie en deux endroits différens, ex principalement dans la lettre à l'Evesque Serapion qui eft toute lurce e lujet, Mais dans l'un & l'autre endroi; il n'en parle qu'avec excuse, témoignant que c'est la seule necessité qui ye engage, Es piphane la decrit encore ne derivant contre les Meleciens & les Arienss S. Gregoire de Nazianze, S. Ambrosse, S. Gaudence, la marquent audif, Elle fervit à convertir beaucoup de personnes, & à les désbufer de l'erreur où elles estoient aupa-traunt; n'y ayant point de conviction plus fensible de l'impicté de l'hereste Arienne, qu'une mort si functée & si tragque, [Mais our les chesses de l'Arianine, oui avoient calomnié & onnrind

p.672,b. p.670|fol.p.80 810.

Sould-Ledge quarter of the St. Carlon point of the St.

490.2. Ruf.l.r.c 15.9.

par fortilege.

Rufin dit que les Ariens craignant que l'Empereur, qu'il suppose estre Constance, ne se degageast de leurs filets, & messime ne
les sits punir severement, s'il apprenois la verité de cette mort,
ils la luy firent favoir comme il leur plut par se seunuques qu'ils
possedoient abfolument, & qui luy deguiserent rellement la
chose, qu'ils la luy firent passer pour une mort toute commune,
& non pour un jugement visible de Dieu, Mais S. Arhanase qui

Ath.or.1, p. 301.

nous affare auffisien que toute la foite de l'hiflorie, j'que cela arriva fous Conftantin, nous affure encore que ce prince en eut auffitoît la nouvelle, qu'il y reconnut avec étonnement la vengeance fi promte que Dieu avoit faite de ce parjure, eX qu'il ne douta plus que ce ne fuffu no verirable heretique. (Ainfi il s'attacha plus fort que jamais à la foy Chrétienne & aux decrets de Nicée, aufquels il difoit luy mefine que Dieu avoit rendu témoignage

Ath. fol. p.844.c. Soer, p.74.d.

par cet accident.

[Cependant il n'ouvrit point encore les yeux pour voir ni l'innocence de S. Athanafe, ni la malignité des Eusebiens, qui luy avoient toujours parlé pour Arius, mais qui sans doute feignoient alors de detester avec luy son hypocrisse. Bien loin de

Soz,1,2.c.31.p. 491.492, gnoient alors de deterter avec 104 fon hypoernie. Dien foin de reconnoiftre qu'ils l'avoient trompé, j'îl rejetta avec indignation les pricres non feulement des Fideles d'Alexandrie, mais mefine

du grand S. Antoine qui luy en écrivit plusieurs fois, Il demeuv.s. Atha- roit toujours" perfuade que S. Athanase estoit un seditieux & un brouillon. Mais comme il sceut que Jean le Melecien formoit des brouilleries effectives dans Alexandrie, il le punit enfin de fes calomnies en le bannissant, sans que tout le credit & tous les regrets des Eufebiens, qui avoient en luy un si fidele ministre de leurs passions, le pussent exemter de cette peine.

[L'Eglise cut encore quelque consolation lorsqu'elle vit succeder S. Paul à S. Alexandre de Constantinople, qui paroist estre V.600 titre. mort cette année mesme sur la fin du mois d'aoust. Mais aussitost v. s. Paul aprés, S. Paul fut deposé & relegué dans le Pont" sur une calomnie deConflan détruite par son auteur mesme, Eusebe de Nicomedie avoit Ath, fol. p. fn. c. procuré la deposition pour s'emparer de son siege : mais il y a bien de l'apparence qu'il ne le put faire du vivant de Constantin, & que l'Eghie de Constantinople demeura sans Evesque aussibien

que celle d'Alexandrie.

'On lit dans Socrate que tant que S. Alexandre avoit vécu, les Socr.1.a.c.e.p. Ariens, [quoiqu'appuyez de tout le credit de la Cour,]n'avoient 8,34(Sor,1,3,c. pu avoir aucune liberté dans Constantinople. Quand ce Saint fut mort, ils se trouverent en état de tenir teste aux Catholiques; de forte que cette ville se vit toute en division & en trouble sur l'election d'un Evefque ; les Catholiques voulant S. Paul, & les Ariens Macedone: mais le parti des Catholiques fut encore le plus fort en cette occasion.

## 

## ARTICLE XXVI.

Constantin meurt, & Constance qui luy succede en Orient se laisse tout à fait gagner par un Prestre Arien.

## L'AN DE JESUS CHRIST 337.

[ T E bannissement de S. Paul fut apparemment la dernière injure que le credit des Eusebiens fit à l'Eglise sous Constantin. Car ce prince tomba malade en l'an 337, un peu aprés Pasque, Il sur battizé par Eusebe de Nicomedie, comme nous l'apprenons de Saint Jerome: mais cela ne l'empescha pas d'ordonner que S. Arhanase & les autres Evosques qu'il avoit bannis. feroient rappellez d'exil.]' Au moins on le trouve pour Saint Ath.ap. 1. p. 805. Athanafe, & on a fujet de le croire aussi des autres, Par sa mort, Constance le second de ses fils demeura maistre

c|806.3|Suz.1.1. c.1.p.498.b.

de l'Orient, "C'estoit un esprit assez foible, qui se laissoit aisément y. son tirre emporter & gouverner par ceux qui le flatoient. Il ne laissoit pas \$ 62,63. avec cela d'eftre fier d'aimerà dominer. & de vouloir agir en toutes choses comme maistre & souverain, mesme dans les affaires de l'Eglife. Voilà la cause des maux extremes que l'Eglise souffrit fous son regne. Les Ariens eurent l'adresse de se rendre maistres

Ath.fol.p.8:8. \$50.841.855.856. 860|de fyn.p. \$70.

de son esprit, & abuserent ensuite de son autorité pour faire toutes fortes de violences, mais qui luy firent encore plus de tort qu'à ceux qu'il persecutoit. Car sans parler des plus grands effets de la colere de Dieu reservez pour le temps de sa justice, & plus à craindre encore pour les Rois que pour les autres, l'il a merité de passer dans l'esprit des Saints, qui aprés avoir souffert ses violences, doivent un jour estre ses juges, lil a, dis-je, passe dans leur esprit pour un heretique, ou plutost pour un athee, pour le protecteur de l'impieté, pour le roy de l'heresie. Ils l'ont comparé à Pharaon, à Saul, à Acab, à Herode, à Pilate, enfin à l'Antechrist mesme. On sçait comment il a esté traité, je ne dis pas par Lucifer de Cagliari, dont la vehemence a neanmoins esté approuvée de S. Athanase, mais par S. Hilaire animé de l'esprit d'Élie,& d'un zele qu'il ne nous est point permis de condanner, depeur de pecher, comme les Pharifiens, contre le Saint Esprit. ] Anum.l.: 1. 1940; 'Les payens mesmes n'ont guere eu de plus grands reproches à faire à Constance, que les troubles qu'il avoit causez parmi les

Chrétiens par la vanité qu'il avoit de vouloir estre l'arbitre de Suid Apaned. leur foy, & le maistre de leur religion: & les Ariens mesmes qui ont eu quelque honneur & quelque courage, l'en ont fait rougir

publiquement. La providence de Dieu dont les ressorts sont impenetrables.

de cet homme.

permit que Constantin fust la cause de tous ces maux par une action qui paroissoit assez peu capable de les produire. Nous avons vu qu'à la recommandation de sa sœur Constancie, il avoit pris confiance en un Prestre qu'il ne prenoit nullement pour un Arien, parcequ'il estoit adroit à deguiser ses sentimens.]'N'ayant donc aucun de ses enfans auprés de luy lorsqu'il mourut, il confia en secret son testament àce Prestre, avec ordre de le remettre entre les mains de Constance. Le Prestre s'acquita avec fidelité de sa commission; & ce luy fut un merite auprés de Constance, qui ayant rrouvé le sestament favorable à son ambition, receut le Prestre en sa familiarité, luy ordonna de le venir souvent voir, '& luy donna une tres grande liberté avec luy; l'ambition qu'il

avoir de commander aux autres le rendant l'esclaye volontaire

Ruf.t,r,c.rr.p. 167. 2 Thdrt.J. 2. c.z.p. 985.b.

Socr.1.1, c.1, p. 80.81.

Thart.p., 185c. Socr.p 81.2. 4 Rul.p.167.2,

TCe Prestre de son costé sceut fort bien menager cette faveur pour le malheureux avantage de son parti : l'Et comme il con- Thdr.p.sts.c. noissoit la foiblesse & la legereté de Constance, qui comme un rofeau ou un Euripe fe laissoit emporter au moindre vent, il eut la hardiesse d'entreprendre ouvertement de faire la guerre à la verité. Il deploroit avec une douleur feinte la tempeste dont l'Eglise estoit agitée, & il pretendoit que ce mal n'avoit point d'autre cause que la malice de ceux qui avoient introduit dans l'Eglise le mot de Consubstantiel qui ne se trouvoit point dans l'Ecriture; scondannant ainsi directement le grand Concile de Nicée, l'& faifant [en cela] ce que personne n'eust osé faire du sot la c.t.p. vivant de Constantin. Il passoit de la à condanner S. Athanase, 497.2. & les autres saints Prelats de l'Eglise ; en quoy Eusebe de Nicomedie, Theognis, & Theodore d'Heraclee, ne manquoient pas Soz.p.497.b. de le seconder.

'Avant neanmoins que d'attaquer le Prince mesme, il gagna Socr.p. 81. 2.b. ceux qui estoient autour de luy. Car la familiarité qu'il avoit avec l'Empereur, l'ayant bientost fait connoistre de l'Imperatrice & de ses eunuques, il s'acquit d'abord Eusebe le grand Chambellan de Constance; & par son moyen il pervertit les autres eunuques, & ensuite l'Imperatrice & les dames de la Cour. J'D'où vient que Saint Athanase dit que les Ariens se ren- Ath. Gol. p. 813. b. doient terribles à tout le monde, parcequ'ils estoient appuyez du credit des femmes. Il fut aifé après cela à ce malheureux instru- socr.p. 81.b. ment du demon, de se rendre maistre de l'esprit d'un Empereur 'qui estoit luy mesme l'esclave de ses eunuques.[L'histoire est Naz.or.23.p.415. pleine de plaintes contre cette espece d'hommes ou de semmes,] [Ath. sol. p. 8;4. dont la Cour de Constance estoit toute pleine. Mais tous les Ath.p.834.6. autres n'estoient que comme de petitsserpentaux selon les termes 6 Amm, l., 18, p. d'un historien, & les malheureux enfans d'Eusebe le premier valet de chambre, dont on ne croyoit pas pouvoir mieux exprimer la puissance, qu'en disant que Constance avoit beaucoup de credit auprés de luy. Il estoit esclave aussibien qu'eunuque. Lib.or. 12. p.2008. Ammien remarque qu'il avoit une vanité insupportable, qu'il bc. estoit egalement injuste & cruel, qu'il punissoit sans examen, & fans faire diffinction entre les innocens & les coupables. 'Il receut enfin la juste punition de ses crimes aprés la mort de 122,p.207.2.b.

Constance.

'Les auteurs profanes disent encore bien d'autres choses de la Juliad Arb.p. malignité & de la tyrannie de cet Eusebe, dont les autres eunuques de Constance estoient les imitateurs. Et neanmoins ils

Pp iii

L'andel.C.

nifme.]

nuisirent encore beaucoup plus à l'Eglise qu'à l'Etat.]'On vit ces 377. effeminez que l'Eglise bannit, dit S. Athanase, de ses conseils & de fon ministere, lestre par l'indignite la plus étrange les maistres de l'Eglife, & dominer dans fes jugemens, parceque Constance n'avoit point de volonté que celle qu'ils luy inspiroient, & que ceux qui s'appelloient Evesques, n'estoient que les acteurs des pieces qu'ils avoient compolées.'Ainfi ce furent eux qui cauferent tous les maux que l'Eglife fouffrit alors, dignes certes d'estre

p.834.d. Juli.ad Ath.p.

les protecteurs de l'herefie Arienne, & les ennemis de la divine fecondité du Pere cternel. [Pour l'Imperatrice qui tomba des ce temps-ci dans les pieges des Ariens,"on ignote fon nom, I'& on fçait feulement qu'elle v.Constanestoir cousine germaine de son mari fille de Jule Constance, sœur tin \$ 76. de Gallus & de Julien. ["Eusebie que Constance epousa en 352 ou v. Constan-

353, passe pour avoir esté aussi fort zelée en faveur de l'Aria- cc 5 26. 

## ARTICLE XXVII.

Les Evefques bannis par Constantin sont rappellez par ses enfans: Piste est fait Evesque des Ariens d'Alexandrie par les Eusebiens : Eusche mesme chasse S. Paul de Constantinople, & prend sa place.

L'AN DE JESUS CHRIST 338.

[ T E poison qu'un seul homme avoit repandu dans l'ame de Constance, de l'Imperatrice, & de ses eunuques, ne pou-Socr.la.cap. 81. voit pas y demourer renfermé. l'Le mal se repandit bientost aux officiers de la Cour, & dans la ville d'Antioche où Constance estoit d'ordinaire, & ensuite dans toutes les provinces de l'Orient, où il alluma partout la division & les disputes (ce qui renversa toutes choses dans cette partie de l'Empire, pendant que tout ce qui est depuis l'Illyrie du costé de l'Occident jouissoit [jufqu'en l'an 353]d'un grand repos, parceque l'on y fuivoit immuablement le Concile de Nicée. [Car les deux Empereurs d'Occident Constantin & Constant, demeurerent toujours tres attachez à la foy de l'Eglise Catholique.]

p. 81.d|Soz.1.3. C.1. p. 497.b. 4 Juli.or.1.p.33.

'Les Eusebiens estoient ravis de cette confusion, croyant qu'elle feule leur pouvoit donner le moyen de parvenir à leurs fins, qui estoient d'étoufer la foy de Nicée pour établir celle d'Arius, d'empescher pour cela le retour de S.Athanase, & de mettre à sa place un Evesque de leur faction. Mais Constance qui avoit à se

L'ande J.C.

V.Conftan. défaire de fes cousins Dalmace & Annibalien, & ]à s'accorder sur «14.45. divers points avec ses freres, & qui ensuite se trouva embarasse [ jusqu'à la fin de l'an 338] par la guerre des Perses, la revolte des Armeniens, & les feditions de fes armées, n'ofa encore apparem-

ment entreprendre une chose de si grande consequence. l'Ainsi Socillaca, les Eusebiens se virent prevenus par le retour de Saint Athanase, 81.d.

V.S.Atha- ["qui arriva vers le milieu de l'an 338.] naic \$ 31.

[dont nous parlerons bientoft.]

expulsion.

Les autres Prelats bannis fous Constantin, furent aussi tous Ath. fol. p. 814.c. rappellez par l'autorité des trois Empereurs, & renvoyez à leurs d Eglifes, comme nous l'apprenons de Saint Athanase mesme: & Philip.la.c.19.p. Philoftorge le confirme, en difant que tous les bannis furent 4 rappellez aprés la mort de Constantin. La suite de l'histoire fait Bar. 147,589, voir aussi qu'Asclepas de Gaza, Marcel d'Ancyre, Saint Paul de Constantinople, ]& peutestre encore Saint Luce d'Andrinople, furent de ce nombre. Les Empereurs écrivirent en faveur de Ath.p. 8:4.d. ceux qu'ils rappelloient à l'Eglise de chacun d'eux. [Comme on avoit intrus de faux Everques en leur place, au moins en celle d'Asclepas & de Marcel, il ne faut pas s'étonner s'ils trouverent quelque difficulté à rentrer dans leurs Eglifes, & s'ils donnerent par la occasion aux ennemis de la verité de leur imposer des crimes atroces, comme nous le verrons en parlant de leur seconde

Le retour de ces Evesques n'abatit pas neanmoins le courage des Eusebiens. Nous verrons autrepart les nouvelles calomnies qu'ils inventerent pour noircir l'innocence de S. Athanase.]'Ils ap.s.p.738.b. employerent les menaces & la terreur pour diviser son Eglise: ils le firent de mesme à l'égard des autres, afin d'avoir de toutes parts des cooperateurs de leur impieté: & mesme ils entreprirentide donner un Evefque aux Ariens[d'Alexandrie,]c'eft à dire à ceux quisayant d'abord suivi Arius, Javoient esté chassez par S. Alexandre, anathematizez par le Concile de Nicée, & par toute l'Eglise Catholique, & rétablis par les Eusebiens dans leur Concile de Jerusalem.]Ils leur envoyoient des Diacres qui communiquoient ouvertement avec eux. Ils leur écrivoient des lettres, & en recevoient des réponses; & ne se contentant pas de communiquer avec eux, ils écrivirent partout en leur faveur, e. comme il paroiffoit par la lettre qu'ils envoyerent au Pape Jule,

'L'Evesque qu'ils donnerent aux Ariens estoit, selon S. Epiphane, Fp: 194. 8-p.733.

t. 'Les Benedictins difent que cela fe fit par un Concile d'Antioche. [Els ne citent rien , & je ne fçay Athainparath. furquoi ils se peuvent fonder.]

LES ARIENS. un nommé Piste, [c'est à dire ce Prestre de la Mareote] chasse de 118-

Ath.ap.a.p.741. l'Eglise comme Arien par Saint Alexandre, & par le Concile de Nicée. Il fut établi[Evefque]par Second de Ptolemaïde, qui avoit eu le mesme sort : [& ce fut apparemment au sujet de cette election, que les deputez envoyez à Rome pour les Eusebiens, pressoient le Pape Jule d'écrire à Alexandrie à ce Piste. Il estoit ordonné en l'an 339: [mais il ne le fut pas avant le retour de Saint Athanafe, puisque ce Saint trouva son Eglise libre & vacante;

P.748.d.

ErConstantin n'avoit jamais voulusouffrir qu'on mist un Evesque en sa place. Ils firent encore en ce temps-ci, c'est à dire en 338 ou 339, une

Socr. L.I.C.7.D. 84.b|Soz.1.j.c.4. p.501.b. Ath. ap. 1. p. 717. a.b/744.b.c/ Thdrt.l.1.c.18.

P. 161.C. 4 Ath.p.727.C. entreprise qui n'estoit guere moins irreguliere, mais qui estoit plus importante pour leur parti.]'Car ayant trouvé moyen de faire depofer S. Paul du fiege de Constantinople par un pretendu Concile, ils instalerent en sa place leur grand Eusebe de Nicomedic, contre les regles de l'Ecriture qui défendent de quitter fon epouse, & contre le Canon exprés du Concile de Nicée. <sup>a</sup>Amphion qui avoit esté fait Evesque de Nicomedie, lorsque Eusebe en sut bannisen 325, fut apparemment rétabli alors dans ce siege, ["comme nous l'avons marqué par avance.]

V. CTL.

## and a final content and a

## ARTICLE XXVIII.

Eusebe de Cesurée meurt : Quel estoit Aece son succession.

83. 3| Soz. 1.3. C.1. P. 499.C. 4.C.1t. P. 5'8.2. eHier.v.ill.c 98. p.297.b.

d Soz, 1.4. C.29.p.

p.72.73. Soz. p. 578.4.

J.3.C.1, p.499.C c.14.p.511.1. e Hier, v.ill,c 98. Hier.ep.sq. p. 191.

USEBE de Cefarée estoit mort vers le mesme temps que S. Athanase revint à Alexandrie Mais son parti n'y perdit. IbjAth.dec.N.p. guere: [car on luy donna pour fuccesseur Acace son disciple, b& l'heritier non seulement de ses livres, mais encore de ses fenti-6 Sor. p. 499-41. mens, El eftoit borgne, & on luy en donnoit le furnom, Ce defaut luftui. n'empescha pas]dqu'il n'eust une fort grande autorité parmi ceux de son parti, tant à cause de son siege que pour ses qualitez personnelles. Car la nature luy avoit donné une grande capa-Philig. 1.4. c.12. cité pour comprendre, pour parler, pour executer, & avec cela beaucoup de fermeté & de hardiesse.

'L'avantage qu'il avoit pour l'erudition d'avoir esté instruit par Eusebe, & de posseder ses livres, luy donnoit & à luy mesme & aux autres une grande cstime de science, qu'il augmenta par fes écrits. Car il en fit beaucoup, & qui furent fort cstimez. Il fit fix volumes : de Mélanges fur diverses questions, & 17 autres fur:

1. suppliante Cempointe. Au lieu de suppliante, S. Jerome en un autre endroit dit soniante. l'Ecclefiafte.

LES ARIENS.

L'an de J.C. l'Ecclefiaste.'S. Jerome cite un grand passage de son 4º livre de ep.192.p.191. Questions ou de Mélanges Il le met entre les plus doctes com- p.196.4. mentateurs de l'Ecriture, & témoigne qu'il cherchoit dans ses e.d. livres"ce qui y portoit le caractere & la lumiere de la verité, sans s'engager à fuivre les erreurs & les tenebres de leur auteur.

'Acace composa aussi une vie d'Eusebe son predecesseur, 2& beau- Socr. p. 81.2. coup d'autres écrits que l'histoire ne specifie pas Nous avons «aHier.v.ill.c. un écrit contre Sabellius, sou plutost contre les Catholiques, Lucop. 1, 23. V.Evittede attribué par le Pere Sirmond à Eusebe de Cesarée, "que nous

Colores 9. avons cru neanmoins estre plutost d'Acace, qui doit l'avoir fait dans les commencemens de son episcopat.]'S. Epiphane nous a Epi-72.C.6-1.P. aush conserve un grand fragment d'un écrit qu'Acace avoit sait 838. contre Marcel d'Ancyre, pour le convaincre d'erreur par ses c.s.p. 817.d.

propres paroles.

Nous avons déja dit que Baronius croyoit qu'Acace estoit ce miserable Prestre qui avoit trompé Constancie. Constantin. & Constance. Il a peutestre plus de raison]'de croire encore que Bar. 116.5 11. c'est suy dont parle S. Gregoire de Nazianze, lorsqu'il dit'que Naz.or.11. p. 186. George usurpateur du siege d'Alexandriesen 356, ]estoit consi- ab. deré comme le bras droit de l'Arianisme, pendant qu'un autre a Evelque qui surpassoit tous les autres en eloquence, mais qui outre l'impieté de ses dogmes, avoit encore une fureur & une obstination étrange contre la verité, y faisoit l'office de langue. Acace peut bien en effet avoir passé pour la langue de l'heresie Arienne : Au moins on ne peut pas expliquer cet endroit ni d'Eusebe de Cesarée ou de Theodore d'Heraclée, qui estoient morts avant que l'on parlast de George , ni d'Eusebe d'Emese, qui ne paroist pas avoir rien fait pour l'Arianisme; ni mesme de Basile d'Ancyre, qui s'est declaré contre les purs Ariens presoue auffitost que George entra dans Alexandrie, & qui mesme contribua à deposer George dans le Concile de Seleucie. Il n'y a peutestre que le sophiste Astere dont cela se puisse entendre aussibien que d'Acace, J'à qui mesme les Benedictins ne veulent pas Ath. vit.p.,70.2. que cette application convienne.

S. Jerome attribue à fon credit extraordinaire l'ordination de Hier, vill. c. er. l'Antipape Felix à la place du Pape Libere. Sozomène dit aussi p.196.1.c. qu'il executoit facilement tout ce qu'il vouloit à cause de ses 672. grands talens & de son credit. [Philostorge le represente partout comme l'arbitre souverain des affaires, qu'il savoit faire tourner comme il vouloit:]'mais il luy attribue autant de malice & de Phot.c.48-p.25,

fourberie que d'adresse & d'autorité.]

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Ath,de fyn.p.org. didec. N.p.251.dl Socr.1.3.c.25.p. a Soz.l.4.c.11.p. \$74.a.b|\$76.b.

306 'Ce qui le rendit l'horreur de tout le monde, & mesme des 38. Ariens, c'est qu'il paroift n'avoir eu aucune foy, ni bonne ni mauvaise, & n'avoir point connu d'autre Dieu que sa passion, fon interest, & l'inclination des puissances. Il avoit d'abord fait profession de croire le Fils semblable au Pere en toutes choses,

Ath.p.913.b.c.

comme les Semiariens. Il se joignit depuis à Acce & aux autres qui rejettoient mesme cette ressemblance,'& il est appellé le compagnon & l'ami particulier d'Acce, Il abandonna enfuite inime. Aece. l'excommunia [& le fit ou le laissa bannir par Constance:]

'& lorsqu'il vit l'Empire entre les mains de Jovien prince Catholique, il figna le fymbole de Nicée, & fit profession de la Consubstantialité,]'Cette flexibilité ou cette indifference dans Cave, p.110.1, la profession de la foy, est ce qui le rend le plus celebre dans l'histoire: & c'est un bel exemple pour nous apprendre combien toutes les plus grandes qualitez d'esprit propres à nous enfler, nous font inutiles, ou plutoft combien elles nous font pernicieufes, sans la charité qui edifie, & qui seule peut rendre tout le reste

utile & faint.] 'Nous le verrons commencer à paroiftre en 341 dans le Concile d'Antioche; [& il faut qu'en moins de dix ans il le fust extremement fignalé pour l'impicté, quoique l'histoire ne nous en ait rien remarqué, 'puisqu'en 347 le Concile de Sardique fut obligé de le depofer, & mesme de l'excommunier comme l'un des principaux chefs de l'Arianisme, & des plus hardis à tout entreprendre pour l'herefic.

Of. I.P. 290. 2,b ap. 1. p.765.al 766.b.c.

## 

ARTICLE XXIX.

Les Eusebiens demandent un Concile au Pape Jule : S. Athanase & plusieurs autres Evesques viennent à Rome.

L'AN DE JESUS CHRIST 339, 340.

[ | A passion qu'avoient les Eusebiens de décrier partout Saint Athanafe, fit qu'ils écrivirent contre luy au Pape Jule. Mais leurs deputez"ne pouvant répondre à ceux de S. Athanafe, v. s. Jule ne trouverent aucun moyen d'eviter la confusion que meritoient Papes 3-5leurs calomnies, que de demander un Concile où le Pape mesme fust le juge de toute l'affaire. Le Pape y consentit, manda Saint Athanaie, & quand il fut venu, il écrivit en l'année 340 aux Eusebiens, & leur envoya les Prestres Elpide & Philoxene pour les presser de venir au Concile qu'ils avoient demandé, & qui se devoit tenir à Rome vers le milieu de l'année 341, afin de soutenir

L'ande LC 119,340.

ce qu'ils avoient fait contre S. Athanase, & répondre à ce que ce Saint & les autres voudroient objecter.

Car Saint Athanase n'estoit pas le seul qu'ils eussent maltraité. & qui fust venu à Rome implorer le secours du premier siege contre leurs violences tyranniques. Soit que le bruit de la convocation d'un Concile libre donnaît quelque esperance de rétablissement aux opprimez, soit pour quelque autre raison, 'on vit accourir à Rome [en l'an 340 ou 341, ]plusieurs Evesques Athap.a.p.751. de Thrace, de la Syrie, de la Phenicie, de la Palestine; outre . beaucoup de Prestres tant d'Alexandrie que de divers autres endroits:'& il en seroit venu beaucoup d'autres, si on ne les en b. avoit empeschez. Ces personnes se plaignoient publiquement a.b. des injustices & des violences qu'on avoit fait souffrir à leurs Eglises,

[Marcel"d'Ancyre eclatoit fur tous les autres, l'ayant souffert c.d. à peu pres les mesmes choses qu'on vit arriver à Alexandrie l'an 341.] Les Eusebiens l'avoient enfin chassé de son Eglise, avec sort.lacetes. Asclepas de Gaza; avoient publié partout diverses calomnies 91.b.c. pour les diffamer, & avoient mesme écrit contre eux au Pape 7612 hotel, a Jule auffibien que contre S. Athanase : de sorte qu'ils surent tous C. P. 199. b. trois obligez de se retirer à Rome. [On peut voir sur l'histoire de Epizaca, pass Marcel ce que ses adversaires luy objectoient.] Pour Asclepas, a les Eusebiens publicient que depuis son retour à Gazasen 338, 1 «Socra, st.

il avoit excité beaucoup de feditions, & avoit mesme brise un Sozil, c. t.p.

autel. 'Socrate & Sozomene difent que S. Luce Evelque d'Andri- socr.p. vi.el Soz. Nort 13. nople, chaffé & depouillé de son Eglise, vint à Rome en ce P.507.c. mesme temps.'Il avoit comme nous avons dit, succede à Saint Ath.de sing p. Eurrope. Mais comme il ne temoignoit pas moins de liberté 703.3 que luy à refuter & à condanner les dogmes des heretiques, ils luy firent mettre des chaines de fer au cou & aux mains ; & en cet état l'envoyerent en exil.[1] en fut delivré ou par la mort de Constantin, ou par quelque raison que nous ignorons, & retourna dans son siege. Mais son courage luy fit meriter de nouveau la persecution des Eusebiens, | qui publierent contre Bar. 147.5 19, luy cette horrible calomnie, que depuis son retour il avoit fait jetter aux chiens les faints Mysteres consacrez par des Prestres faints & irreprochables.

'Saint Paul de Constantinople est mis aussi par les historiens societ, pr. 61802. 'entre ceux qui vinrent alors à Rome. Baronius ne le croit pas, P.107.2. à caufe que Jule n'en parle point dans ses lettres. Il peut l'avoir

Anh. p. p. 7:11.

Voulu marquer luy & Saint Luce, l'Ioriqu'il parle en general des 393/40.

Evefques de Thrace, Neamonis c'elt à S. Maximin de Treves que son rétablissement est atribué.

[Nous n'avons rien de certain à dire fur les Evesques de Celé-Syrie & de Phenicie, qui vinrent à Rome en 340 pour le Concile, Nous pouvons seulement remarquer ceux que les Ariens ont perseutez dans ses provinces (PDe comphre eff Hellanique de

Thim.l.i.e., perfectuez dances provinces, De ce nombre eft Hellanique de 197.91.

Tripoli[en Phenicie.]qui se declara d'abord avec tant de force pour la vertie, qu'Arius le contoit luy seul avec Saint Philogone d'Antioche & S. Macaire de ferufalem, pour ennemis de son

Concas, p.n.d. herefie. Il est marqué entre les Ever(ques de Phenicie qui affisie.

Anh. 601, 2-11, a. rent au Concile de Nicée, % aussi entre ceux qui n'ayant aucun crier que de passier pour adverlaires de l'Arianisme, furent chasse à l'est que de passier pour adverlaires de l'Arianisme, furent chasse à l'est que de sous divers pretextes, les autres sur de simples lettres de l'Empereur, & eurent le regret de voir établir dans leurs Eglises ceux dont ils connoissionent l'impiret.

Pala.e. 'Celui que les Ariens mirent'à l'ripoli turu n'heodose que Saint Eustabe d'Antoiche n'avoir pas s'oulement voulu recevoir dans

fon Clergé: mais ce Saint estànt banni, les Eusebiens luy accorderent cet honneur, & Peleverent messime à l'episcopat. Il y eur plusteurs autres Prelats qu'ils traiterent de messime

"It yeur pluficurs aures Prelats qu'ils traiterent de mefme qu'Hellanique, & pour le mefme fujer, comme Euphration de Balanétefen Syrie à l'embouchure du fleuve Eleuthere, JSaint Athanafe appelle cer Euphration un homme tres admirable. de 1911, par 1866. (Eufebe de Cefarée luy avoit écrit ce blafpheme avant le Concile de 1911, par 1866.) (Eufebe de Cefarée luy avoit écrit ce blafpheme avant le Concile de 1911, par 1866.) (Eufebe de Cefarée luy avoit écrit ce blafpheme avant le Concile de 1911, par 1866.)

601.p.s.t.d.

'Les Eusebienstraiterent encore de mesme Cymace de Palte,

supp.702.709.

un autre Cymaced'Arade, Cyrusde Beréc, Cartere d'Antarade,

sol.p.st.d.st.

[routes villes de Syrie, [Diodore d'Asse, & Domnion de Sieme;

Sandalas de la Considera de Caractera de Laodice l'un desennemis de la Considera lun des ennemis de la Considera l'acceptato de Laodice l'un desennemis de la Considera l'un desennemis de la

pretexte du mesme crime. Le Sabellianisme estoit en ce temps la le nom sous lequel on taschoit de rendre la doctrine de la Consubstantialité odieuse. J'Cyrus sut banni aprés avoir sousters divers outrages.

L. [On ne dit point de quelle Tripoli Theodofe eftoit Evelque. Mais affurcment ce n'estoit pas de Social, 1, 6,40, 2,512. celle de Libye.] Et Leonce estoit Evelque de celle de Lydie pour les Ariens.

Pour la Thrace, outre Saint Paul & Saint Luce, Theodule & a.b. Olympe font celebres pour les persecutions que les Ariens leur firent. Car ils furent mesme condannez à mort par Constance à Mol.p. 821, 2, b. la requeste d'Eusebe [de Nicomedie, ]avec ordre [aux juges]de leur faire trancher la teste en quelque end roit qu'on les rencontraft. Ce qui leur attira cet arrest, c'est qu'ils estoient gents de bien, orthodoxes, & grands ennemis de l'heresie. Olympe estoit Evelque d'Enos, & Theodule de Trajanople. Le Concile de aparçase. Sardique parle de cet arrest de mort donné sur les calomnies des Nors 24. Eusebiens contre Theodule, "qui estoit peutestre present au

Concile.'Il y avoit aussi un Olympe, à la requisition duquel on fit Conc. 1.1.7.641. plusieurs Canons. Saint Athanase marque bien clairement que . V. la note luy & Theodule"vivoient encore aprés ce Concile, & que l'on "Ath.p. Sala.b. renouvella alors, à la solicitation des successeurs d'Eusebe, les mesmes ordres que ce méchant Evesque avoit sait donner durant fa vie contre tes deux faints Prelats. Les ordres contre Olympe fug.p.701.b. estoient adressez au Proconsul Donat Baronius a mis cet Evesque au nombre des Saints le 12 de juin dans le martyrologe Romain. Je ne sçay pourquoi on n'a point fait le mesme honneur

à Theodule. 'Les Grecs parlent encore fort honorablement de S. Regin, Boll.as.feb.p. dont ils font la feste le 25 de fevrier. Ils disent qu'ayant assiste au 495-Concile de Sardique, & estant retourné à son siege, il sut pris par le Gouverneur de la Grece, & decapité aprés avoir souffert beaucoup de tourmens. Bollandus juge fort bien qu'il n'est mort qu'aprés que Constant, à qui la Grece obeilsoit, eut esté tué sen 350.]Et ce fut peutestre vers l'an 355 [ou 356,]depuis que Constance se fut absolument declaré ennemi de S. Athanase & de la Confubstantialité. Les Grecs appelloient S. Regin Evefque de Scopeles, que Bollandus croit estre l'isse de Scopele dans l'Archipelage appellée aujourd'hui Droma, sassez pres de celle de Seyros, & qui pouvoit estre de la province de Thesfalie ou

d'Acaïe. Nous avons esté bien aises de rassembler en un mesme endroit ce que nous trouvons de ces saints Evesques de l'Orient persecutez pour la foy par les Ariens, quoique nous ne pretendions pas que tous aient esté bannis en ce temps-ci. Et mesme si nous recevons l'ordre que Theodoret met dans sa narration, ce n'a esté Than. 12.e.12. qu'aprés le Concile de Milan en 355. Ce que neanmoins on ne P.605.606. peut pas dire de tous,

Les Evelques ne furent pas feuls persecutez par les Ariens:]

LES ARIENS.

Les Grecs font memoire le 6 decembre, 201 plutoft le 6 ou le 398140. 7 d'octobre, de S. Polychrone, qu'ils disent avoir esté Prestre, & avoir souffert la mort sous Constance par la cruauté des Ariens, dans le temps mesme qu'il celebroit le saint Sacrifice. Ils en sont une longue histoire, & semblent vouloir qu'il ait esté ordonné Diacre & Prestre dans le Concile de Nicce".

Nots st.

L'an de J.C.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE XXX.

Les Eusebiens refusent de venir au Concile de Rome, & en tiennens un à Antioche pour y dedier la grande eglise. OUR reprendre la fuite de nostre histoire, les Eusebiens

furent sans doute fort surpris, lorsqu'ils virent que le Pape songeoit serieusement à assembler un Concile pour examiner leurs violences.] Mais ils le furent encore davantage lorsqu'ils apprirent contre leur attente que Saint Athanafef& les autres qu'ils avoient deposez, lestoient à Rome pour le Concile, Ils virent bien que la presence de ces Prelats ruineroit toutes leurs calomnies, I si aisees par elles mesmes à decouvrir. 2 Cette crainte

les empefcha de venir au Concile, quelque instance que le Pape en filt, & les obligea de chercher divers pretextes ridicules pour s'en dispenser. C'estoit se declarer coupables, & ruiner tout à fait leur cause, que de l'abandonner de la sorte. Mais cette extremité leur paroissoit moins fascheuse, que de voir leurs impostures decouvertes en leur presence : Et c'est ce qu'ils voyoient bien ne pouvoir eviter, s'ils se presentoient au Concile.'Car il leur fuffiloit pour cela de favoir que ce seroit un jugement ecclesiasti-

que,qu'il n'y auroit point de Comte pour affister à leur assemblée, point d'ordre du Prince pour en former les decisions, point de soldats pour en garder les portes. C'estoient la les scules voies qui les avoient rendu maistres des Evesques; & quand elles leur manquoient, ils n'osoient pas seulement ouvrir la bouche. En un mot, leur autorité estoit établie non sur des jugemens reguliers,

mais fur la force & la violence.

'Ils virent donc bien qu'ils n'auroient pas d'avantage dans ce Concile.b& auffi au lieu de fonger à s'y prefenter, ils retinrent les legats du Pape audelà du jour marqué pour le Concile:Mais comme ils ne doutoient pas que le refus qu'ils faisoient d'aller à p.\$15.b.c. Rome ne décriast beaucoup leur conduite, & qu'ils se voyoient

déja abandonnez de tous ceux qu'ils avoient contraints d'embrasser leur parti sous Constantin par la crainte de leurs vio-

Ath.ap.2.p.739.

Bar. 6. dec. d. a Canif.t.1.p.

881 Mcn.p.81.

Thdrt.l.s.c.; p. 186.b. 4 Ath.p.739.b-

p.761.c.d.

fol.p.\$16,a.b.

ap.a.p.757.b.

fol.p. \$15.bjorth. P.910.4. & fol. p. 816.b.

tous les Catholiques, de donner ses ordres pour ce sujet; de faire

lences, en état mesme de perdre le peu de secateurs qui leur restoient; 'ils s'adresserent à Constance, ainsi que nous venons de b. dire, comme à l'unique appui de leur heresie, le priant avec le b.e. discours lugubre que S. Athanase leur met à la bouche, d'avoir pitié d'eux, de commencer, promtement la persecution contre

une seconde fois Philagre Gouverneur d'Egypte, & d'envoyer Gregoire pour estre Evesque d'Alexandrie.

'Ils obtinrent toutes ces chofes; mais non en un mesme temps; c.d. & ils ne les demanderent mesme que l'une aprés l'autre ; puisque si nousencroyons les historiens, ils ne jetterent lavue sur Gregoire qu'au refus d'Eusebe d'Emese, comme nous l'allons bientost dire.] 'Il est aussi affez visible que Philagre fut envoyé en Egypte avant ont potable Gregoire. On pretend qu'il y estoit aimé du peuple, & qu'il fut Nat. or. al. p. fort bien receu à Alexandrie à l'entrée de cette seconde Pre- 190.191-

fccture.

L'AN DE JESUS CHRIST 341.

'Le principal dessein des Eusebiens estoit de se servir de l'absen- Than.1.2.c.; p. ce de S. Athanase, pour mettre en la place de ce saint pasteur un 586 b. loup ravissant: & mesme selon Theodoret, ils n'avoient fait demander le Concile de Rome que dans cette vue, & afin de le retirer de son Eglise pour la remplir aussitost d'un usurpateur, ce qui Ath.ap.a.p.739. neanmoins paroift contraire à S. Athanase. Mais pour faite ce crime d'une maniere qui eust plus d'autorité, il falloit assembler un Concile: & ils en trouverent une occasion favorable. Il v Socr.La.c.s.p. avoit dix ansque le grand Constantin avoit commencé à Antioche \$4.0. ne eglise magnifique; & Constance ayant continué ce dessein, venoit de l'achever. Eusebe qui ne perdoit aucune occasion d'avancer ses desseins, sceut menager celle-ci; & sous pretexte de la dedicace de cette eglise, il fit assembler un Concile, dont le d. veritable but estoit d'abolir la foy de la Consubstantialité.

'Il fut assemblé la 5° année d'aprés la mort de Constantin bsous p. 8,22. les Confuls Marcellin & Probin, dans l'Indiction 14;[& ainfi en \$94.4. l'an 141, avant le mois de seprembre. Les effets qui s'en virent à

Alexandrie des devant Pasque, sont juger qu'il se tint au commencement de l'année. I'll s'y trouva 90 Evefques felon Saint e.d/Socr.p. t.d.

Athanase, ou 97 selon S. Hilaire, dont les principaux estoient Hil. syn. 19.118. Eusebeusurpateur du siege de Constantinople, Dianée de Cesarée 1.4 Soz. 1.4.c. 1. 1. 'Les Benedictins ne veulent pas qu'on life dans Saint Athanase Dianée au lieu de Danius, mais p. 576, c.

Theognis; parceque, di entils, il n'y a pas de raison de mettre Dianée au rang des principaux chefs e Soz.p. 903.b. des Anens, Mais ils n'autorifene leur correction d'aucun manuferie, & Sozomene y cut formellement . Ach. E. pr. p. 12-151. contraire.]

Ath.ap.2.P.739. a de fyn.p 912,b. c|Soz.p.soz.b. Ath.de fyn.p.

en Cappadoce, Placille d'Antioche, Theodore d'Heracléesen Thrace,] Narcisse [de Neroniade,] Macedone [de Mopsueste,] 'Maris de Calcedoine, l'Acace de Cesarée en Palestine, Patrophile de Scythople, Eudoxe de Germaniciesen Syrie, depuis d'Antioche, se enfin de Constantinople ; George de Laodicée [en Syrie, se Theophrone de Tyanes en Cappadoce.]

& Conc.t.s.p. \$59.

bNous trouvons une lifte de trente Evefques qu'on croit avoir affifté à ce Concile, & parmi lesquels il y en a d'illustres en sainteré. l'Mais il v a bien de l'apparence que cette lifte appartient à No + 2 16 un Concile renu quelques années avant celui de la Dedicace : Au moins il est certain qu'on ne trouve point qu'il y ait eu de

1.3.c.6.p.504.d.

partage ni de dispute dans celui-ci,"ni que personne s'y soit signa. Nor : 17-Secret di Son le pour défendre l'innocence & la verité. J'On dit que S. Maxime de Jerufalem ne voulut point y venir, parcequ'il se repentoir d'avoir consenti par surprise à la condannation de S. Athanase. Il ne s'y trouva aussi aucun Evesque d'Occident, ni personne de la part du Pape, contre la volonté duquel·le Canon ecclesiastique ne veut pas, dit Socrate, que les Eglises fassent aucune loy.[Ce paffage a donné une ample matiere de disputes, & neanmoins il faut avouer que Socrate ni Sozomene ne sont pas des auteurs à qui il faille beaucoup s'arrester, surtout en matiere de dostrine. Quelques defauts qu'il y eust dans ce Concile, ils estoient tous couverts]'par l'autorité du tres impie Constance, comme l'appelle S. Athanafe, lequel y affiftoit en perfonne.

Athide fyn.p. See d. £ d(Socr. p. 85,2.

#### bat ear uar earearea consonancionarea eareanarea earist earea eareanarea earea ARTICLE XXXI.

Gregoire est fait Evesque d'Alexandrie, & Ensebe Evesque d'Emel par le Concile d'Antioche : Histoire da dernier.

d Ath. ap.z. p.748.

E"premier foin des Eusebiens dans l'assemblée d'Antioche, Nors 28. fut d'opprimer Saint Athanase; dquoiqu'il sust tout à fait étrange[qu'ayanteux mesmes demandé un Concile au Pape pour juger ce Saint, & le Pape en faifant affembler unfa Rome pour cela, lils entreprissent d'en juger eux mesmes, sans attendre le jugement de ce Concile. Ils renouvellerent contre luy les vieilles accusations du Concile de Tyr.'Ils y ajoutezent les meurtres, a,b|Soz.1.31c.5. & les desordres qu'on pretendoit avoir esté causez à Alexandrie par son retour. Mais pour se donner à eux mesmes plus aisément la victoire, l'ils firent un Canon par lequel ils ordonnoient que fiun Ev. sque deposé par un Synode entreprenoit de se rétablir luy mesme avant que d'avoir esté absous par un autre Synode, il ne pourroit

p. 502.2. Socr.p.\$5.4|Suz. p. sor. son Pall. dial.p.76.78.

Socr. p. 85 b.

pourroit jamais estre rétabli, ni mesme estre receu à se justifier.

Îlsfirent de grandes plaintes de ce que S. Athanase n'avoit pas observé cet ordre; & ce sut le principal crime qu'ils luy objecterent pour accabler fon innocence; en quoy Theophile d'Alexan-

drie les imita depuis contre S. Jean Chrysoftome.

[Aprés avoir condanné Saint Athanase comme indigne d'estre feulement ecouté, ils entreprirent de luy donner un fuccesseur. socilacent Eusebe de Nicomedie voulut d'abord y mettre un autre Eusebe, au refus duquel on choisit Gregoire, [dont on voit les qualitez 6,9.304.4.

V.S.Ada- fur"l'histoire de Saint Athanase avec son intrusion violente à Alexandrie.]'Il semble que le Concile ait écrit partout pour le Ath.orth.p.970. faire recevoir, Socrate & Sozomene disent qu'aprés avoir esté & Socrata e 10 declaré Evelque d'Alexandrie par le Concile, il affifta en cette p. # c/Soz.l.j.c. qualité à ce qui se fit ensuite dans l'assemblée. [ Neanmoins il est 5-p.503-b. peutestre bien aussi probable qu'il fut envoyé en Egypte aussitost aprés son election, puisqu'il estoit de l'interest des Eusebiens d'achever promtement cette affaire, ]'& que S. Athanafe declare Athorh.p. 944.

qu'on n'avoit point encore oui parler à Alexandrie de son election, lorsqu'on fit afficher qu'il venoit. Il y estoit déja avant Pasque p.946.d. [vers le commencement d'avril.]

Pour Eusebe qui refusa d'estre fait Evesque d'Alexandrie, il sor.l.s.c. p. estoit né à Edesse en Mesopotamie, d'une famille considerable, \$1.00 & avoit appris des son enfance les lettres faintes, selon la coutu- soz.1.3.e.6.p. me de ce pays. el étudia enfuite les lettres greques fous ceux qui 101.c. les enseignoient à Edesse. Il vint depuis en Palestine pour se perfectionner dans l'intelligence des saints livres, mais il prit mal- 4 Soz.p. 193.d. heureusement pour ses docteurs Eusebe de Cesarée & Patrophile de Scythople. Il passa à Antioche, d'où S. Eustathe venant d'estre banni, il n'y put avoir instruction que d'Euphrone qui tenoit sa place. Il quitta depuis Antioche, & alla à Alexandrie, tant pour disorrest.d. eviter d'estre engagé dans le sacerdoce, que pour y apprendre les sciences des philosophes: & estant retourné à Antioche, il lia amitié avec Placille qui avoit succedé à Euphrone. Il y estoit encore au temps dont nous parlons, & Eusebe de Nicomedie le voulut faire Everque d'Alexandrie, croyant qu'il feroit fort capable d'y gagner l'affection du peuple, parcequ'il n'y avoit rien à redire dans sa vie, qu'il avoit beaucoup d'eloquence, particulierement de cette eloquence populaire propre pour les Hier.v.ill.c.yr. declamateurs, & un esprit fort agreable & fort polisill estoit p.2;6.d. d'ailleurs bien fondé dans l'Arianisme, puisqu'il avoit toujours

vécu avec les principaux partifans de cette erreur.]'Mais il ne soci. 1.2.0 p. 26. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

d|Soz,1.3.c,5.p.

Thdrt.dial.g.t. 4. p. 171.d. 4 Soz. 1.3.c. 5.p. 503.b. 6 p. 504. c. c blSocz. l.a.c. a. p.86.4.

put se resoudre à accepter l'evesché d'Alexandrie, jugeant bien 144 qu'il ne feroit qu'y acquerir la haine du peuple, qui aimoit extremement S. Athanase, & ne pouvoit souffrir d'en voir établir un autre en sa place. On luy donna donc au lieu d'Alexandrie l'evesché d'Emese en Phenicie pres du mont Liban, all assista au Concile en cette qualité, & confentit aux decisions qui y furent faites. Mais il eut de la peine à s'établir dans la possession de cet evesché: Car le peuple d'Emese se souleva contre luy, parcequ'on disoit qu'il s'adonnoit à l'astrologie judiciaire ; de sorte qu'il fut obligé de s'enfuir & de s'en aller à Laodicée trouver George son panegyriste, qui le mena à Antioche, & obtint par le moyen de Placille & de Narcisses de Neroniade, qu'il fust remené à Emefe, où on l'accufa de nouveau comme Sabellien, [quoiqu'il n'y eust pas ce semble grand sujet de le soupconner d'une heresse

b|Soz.1,3.0,6.p. p.196.d. 874.2. f Soct.l.t.c.24. P-19-b. g bil.s.c.9.p.85. p.504 c. Thdrt, dial.s. p.171.d. Hier.chr.an. I Bar. 141.5 11.

p.140.j. Soz. I. E.C. 14. P. 111.c.d. m Hier.v.ill.c. 91.p,196.d.

n Hier, qu,in Gen.t. 3.p.213.4. o Thdrt.dial.g. P.171-173. 779.

9 ! ab. cri.t.1.p. 310.111.

toute opposée à celle des Ariens.l 'Il fut fort cheri par Constance, qui le mena avec luy à la 104.b. guerre de Perfe. Il mourut fous ce prince melme, "& fut enterré Nota se à Antioche [avant l'an 359,] cauquel Paul d'Emese assista au Epi.73.c. 26. p. Concile de Seleucie. George de Laodicée l'un des[plus grands] ennemis de la Confubstantialité, sa fait son eloge, dont Socrate & Sozomene ont tiré ce que nous avons dit, bIl attribue mesme des miracles à un homme que ses louanges seules sont voir estre h Ih|Soz,I.,J.c.s. mort dans l'Arianisme.] Theodoret dit comme une chose constante qu'il estoit de la faction & du parti des Ariens. & que les fentimens d'Arius se lisoient dans ses ouvrages. L'Saint Jerome le qualifie mesme le port'enseigne de la faction Arienne. C'est donc par une faute groffiere que son nom se trouve entre ceux des P.de N.1.7.c.61. Saints au 14 d'aoust dans quelques martyrologes, & dans Pierre des Noels.

parle avec estime."Il composa un nombre infini de livres dont les principaux estoient contre les Gentils, & les Juifs, contre les Novatiens, sur l'epistre aux Galates, & quantité de petites Sixt.1.4.p. 25; b. homelies fur les Evangiles. Il a fait aussi une explication de la Genese dont on trouve divers fragmens, n& dont Saint Jerome blafme un endroit.ºTheodoret cite un passage de cet auteur : P&C on en trouve encore quelques autres dans les Chaines greques a Lab. fcrit.r.p. fur l'Ecriture.

'Il s'est rendu celebre par divers ouvrages dont Sozomene

[L'on a imprimé à Paris en 1547, diverses homelies sous le Guit, fec. 1. Bib. nom d'Eufebe d'Emefe.] Elles ont efté citées fous fon nom il y 2 Patris, page Je. plus de six cents ans, par Guitmond, 9 & dans le siecle suivant L'an de LC.

LES ARIENS.

par Gratien: & neanmoins on demeure aujourd'hui d'accord qu'elles sont d'un ou de plusieurs auteurs latins, & la pluspart paroissent estre de divers Evesques de France, comme de S. Eucher de Lion, de Saint Cefaire d'Arles, de Fauste de Riés &c. Il y a passas poencore 145 homelies fur les Evangiles de toute l'année, que quelques uns attribuent au mesme Eusche ou à divers autres auteurs, & que le P. Labbe pretend estre d'un Brunon Cardinal Evesque de Segni dans la Campagne de Rome, qui vivoit sous le Pape para Pascal II. [& ainfi vers l'an 1100.]

**たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた** 

ARTICLE XXXII. Des trois symboles dressez dans le Concile d'Antioche.

L Es Euschiens aprés avoir ordonné Gregoire, songerent à Socillacio.p.
l'établissement de leur heresse. Ils crurent pour cela qu'ils 86.c. ne devoient pas condanner expressément la foy de Nicce, mais l'alterer peu à peu par divers Conciles, & divers formulaires de foy, afin de detacher insensiblement les peuples du dogme de la Consubstantialité, & les accourumer peu à peu au poison de l'Arianisme.[1]s firent donc trois symboles dans leur Concile d'Antioche, dans le premier desquels ils declarent d'abord d'Ath.desyn.p. qu'estant Evesques, ils n'ont garde de changer leur qualité de 891.2. juges en celle de disciples d'un simple Prestre comme Arius, Ils expofent ensuite leur croyance en peu de paroles, & n'y parlent du Fils qu'avec beaucoup de mediocrité & de referve, ne se ser- soztaces. vant point dutout des termes de substance & de consubstantiel, soi.c. & ne mettant que ce qui estoit accordé de part & d'autre. Ils Socr.l.s.c.10,p. envoyerent ce premier formulaire à toutes les villes dans une 47.b. fettre. Mais chant demourez quelque temps à Antioche, ils se p. 891 d Soz, l.j. repentirent de ce qu'ils avoient écrit, & firent un second formulaire tout diff rent & beaucoup plus ample que le premier. Ils y Socri a.c.io.p. parlent aussi plus avantageusement du Fils, disant qu'il possic doit 87.6. immuablement la divinité, comme l'a lu Sozomene, & peut- Soz.1.3.c.5...tot. estre encore Saint Athanase, dou bien qu'il essoit incapable de

mutation & de changement, selon Socrate & S. Hilaire. 'Ils disenrauffi qu'il estoit l'image sans différence de la sustan- « Socr, La e.io.

ce, de la volonté, de la puissance, & de la gloire du Pere; f& p.82.6[Hid.fyn. c'elt peut stre ce qui a porté S. Hilaire à approuver ce formu- e Athde sya.p. laire, & à appeller mesme le Concile d'Antioche une assemblée fHil.iya.p.128. de Saints. Ell reconnoist neanmoins qu'il n'est pas tout à fait a.c.

LES ARIENS. L'an de LC. exprés pour la divinité du Fils ; & il excuse ce defaut en disant 141.

qu'il n'a pas esté fait contre l'heresie d'Arius, mais contre celle Hillyn.p.118.1. de Sabellius, & fur le fujet d'un Evefque"du Concile foupconné Nova po. d'erreur sc'est à dire sans doute de Sabellianisme, qui estoit alors le crime de tous les défenseurs de la Consubstantialité, & il n'est pas difficile que parmi tant d'Evesques qui estoient alors

à Antioche, il y en ait eu quelqu'un qui ait paroiftre du zele pour la vraie foy:mais l'histoire ne nous en fait rien connoistre: l Ce que S. Hilaire a le plus de peine à excuser dans ce formulaire,

c'est ce qui y est dit selon sa traduction, Que le Pere, le Fils, & le Ath de fvp.p. Saint Elprit, font trois en substance. Mais le grec qui se peut il sande. 893 C. expliquer des personnes, resoud la difficulté. L'esprit sourbe & heretique tout ensemble des Eusebiens paroist davantage, ]en ce qu'au mesme endroit ils reduisent l'unité des trois Personnes'à + 3 8 0 14 14c.

une unité de volonté. On y peut remarquer aussi qu'ils donnent à "" ", chaque personne divine une gloire particuliere, & qu'en niant que le Fils soit une creature, ils ajoutent, comme une des creatures,'de mesme qu'ils avoient dit encore en parlant de sa divinité,

qu'il estoit le premier né de toutes les creatures.

P.119.1.2.

d.

503.4.

p.110-b.

a,b,

Soz.1. j.c. s.p. 'Ils publierent qu'ils avoient trouvé ce symbole écrit mot à mot de la main de Saint Lucien d'Antioche. Mais il se peut bien faire que pour donner plus d'autorité à leurs productions, ils les attribuaffent fauffement à un illustre Martyr. Et en effet, l'auteur des cinq dialogues sur la Trinité qui sont dans le second Ath.de Trin.1.3. tome de S. Athanasc, J'quoiqu'estant faits depuis l'augmentation du symbole de Nicée, c'est à dire depuis le Concile de Constantinople, ils ne puissent estre de ce Saint, cet auteur, dis-je, [qu'on croit estre S. Maxime,] voulant répondre à l'autorité de

S. Lucien que le Macedonien luy objectoit, s'offre de montrer que les heretiques avoient corrompu le symbole de ce Saint, en y ajoutant des choses qui v estoient contraires.

C'est ce second formulaire qu'on appelle proprement le formulaire d'Antioche ou de la Dedicace; & c'est celui qui fut approuvé par les Semiariens à Seleucie en 359.]'Les Eusebiens c|\$91.d. aussitost qu'ils l'eurent fait, jurerent de le suivre, & anathemap.894.2. tizerent ceux qui auroient d'autres sentimens: Ils ne laisserent pas neanmoins d'approuver & de figner tous un troisieme formulaire dresse par Theophrone Evesque de Tyanes dans la Cappadoce, Iqui est plus obscur & moins exprés que le premier, finon qu'il dit que le Fils est Dieu parfait. Il anathematize à la ac,

fin tous ceux qui seront du sentiment de Marcel d'Ancyre, &

L'inde J.C.

eeux qui communique ront avec eux, [ce qui effoit faire schissine avec l'Eglis latine qui recevoit cet Evesque, Ce formulaire ayant esté signé de tout le Concile, peut estre conté parmi] ce grand soer.la.e.u.p. nombre de prosession de foy que l'on a reprochées aux Ariens, 1946. 
Réque Socrate appelle avec raijon un labyrinthe,

Catholiques, puisque le Fils y est reconnu Consubstantiel au 1978/9844.

Pere [Il effatiez viible par le texte de Caifien, que c'eston celui dont on le servoit en cette Eglisé dans le battesime: mais on ne favorie en cette Eglisé dans le battesime: mais on ne favorie dire en que temps il a esté composé.

#### And a Control of the 
#### ARTICLE XXXIII.

Des premiers Canons attribuez au Concile d'Antioche.

'UT n. E les [trois] formulaires don nous avons parlé, le socilacio p.

'memcononie d'Antioche fir quelques autres reglemens, Ev. Name ("Keil y a bien des fiecles qu'on luy atribue 27 Canons qui se font confererez jusques à nous. Il y en a en effet quelques uns qu'on ne peut douter venir de ce Concile, quoiqui ly en ait aussi qui peuvent avoir esté faits dans un Concile d'Antioche plus ancien. Il Le premier de ces Canons confirme le decret de Nicée conclant la Pasque, ordonnant que les lasques qui s'obtime-roient à y desobris, feroient excommuniez, & les Ecclessastiques depose & privez messime des marques de leur dignité, aussibien que ceux qui communiqueroient avec cux. Les Esibelisens surent Barquis, puputes fre bien asses de faire parositre en ceci qu'ils vouloient observer le Concile de Nicée, as sind e le ruiner plus facilement dans la doctrine de la foy, Mais il est plus asses de croire que ce Canon est fait des temps de S. Eustateh.

"Le deuxieme Canon foumet à la penitence ceux qui venant Canep-36a dans l'eglife pour y entendre les Ecritures , refusioient par fantailie ou quelque autre mauvais principe, de prier & de recevoir l'Eucariflie avec les autres. Il défend aussi de prier dans les smaisons avec exax qui ne venoient pas prier dans les églies, Quoique ce Canon soit tres juste en soy messe, il ent neamonins Bart-3115,64 affect visible que les Eufebiens le frent, a ulliblien que quel ques suns des suivans, contre les Euflathiens, qui ne pouvoient communiquer avec ceux qui s'estoient intrus à la place de l'Evessque legitime; & contre tous les autres qui ne voudroient pas em-

Rrii

braffer la communion de ceux qu'ils vouloient établir par vio-344. lence dans les Eglifes.

Conc.t.2.p.561.

Le troisieme suspend les Ecclesiastiques qui abandonnent leurs Eglises pour en aller servir d'autres, surtout s'ils sont rappellez par leur Evefque; ajoutant que s'ils perseverent dans leur desobeissance, ils serone deposez sans pouvoir estre rétablis; & que l'Evesque qui les recevra, en sera repris par le Concile, comme avant viole les loix de l'Eglise.

P.16+

Le quatrieme ofte auffi toute esperance de rétablissement aux Everques deposez par un Concile ou aux Ecclesiastiques deposez par leurs Everques, si après leur deposition ils ont encore entrepris de Faire leurs fonctions ordinaires; & il depose tous ceux qui auront communiqué avec eux.[Cela s'entend certainement de ceux qui seront rentrez dans leurs fonctions avant que d'avoir esté absous par un Concile. C'est le Canon qu'on sit, comme nous avons dit, pour opprimer Saint Athanafe, ] & c'est encore

Pall, v. Chry p.

celui dont Theophile se servit pour exclure S. Chrysostome de Hil.fr.1.p.15, l'épiscopat.' Nous verrons que les Eusebiens s'en servirent pour depofer le Pape mesme.

Conc.t.1.p.564.

Le cinquieme veut aussi qu'on depose sans aucune esperance de rétabliffement, les Prestres qui tiendront des assemblées particulieres, & refuseront d'obeir à leurs Evesques: se les Eusebiens pour justifier toutes les violences qu'ils vouloient exercer sous ce pretexte contre les Catholiques, Jordonnent que ceux quicontinueront à troubler l'Eglise de cette maniere, seront punis par la puissance civile,

Ibid.

Le sixieme confirme la regle de l'Eglise, que ceux qui ont esté excommuniez par leur Evesque, ne puissent estre receus que par leur Evesque mesme ou par un Concile.

P.164.C.

Le settieme désend de recevoir aucune personne étrangere sans lettre de paix. Et le huittieme accorde aux Corevesques le pouvoir de donner ces lettres. Il l'accorde mesme aux Prestres. sc'est à dire aux Curez]de la campagne, pourvu que ceux-ci n'en écrivent qu'aux Evesques voisins.

p. 565.

'Le neuvieme donne aux Evesques des capitales de chaque province, le droit de metropolitain qu'il explique fort bien.

Ibid.

'Le dixieme Canon regarde les Curez de la campagne & les Corevesques, à qui il permet d'établir des Lecteurs, des Soudiacres, & des Exorciftes, mais non d'ordonner des Diacres & des Prestres, quoiqu'ils eussent l'ordination episcopale. [Ce Canon peut favoriser ceux qui disent que les Corevesques estoient

319

facrez Evefques, mais il n'est pas absolument decisis.]

L'onzieme défend aux Evelques & aux Ecclesiastiques, sur p. 565peine de deposition, d'aller à la Cour sans le consentement & les lettres du Metropolitain & des Evesques de la province.

'Le douzieme defend de rétablir jamais ceux qui ayant esté P.568. condannez par un jugement ecclesiastique, s'adressent à l'Empereur, au lieu de s'adresser à un plus grand Synode; ce que les Bar.341.5 30, Eusebiens ordonnerent encore apparemment contre S. Athanase

& les autres Evesques qui ayant esté deposez par eux, avoient esté rétablis par l'autorité des enfans de Constantin. 'Le treizieme défend aux Evefques fur peine de nullité & de Conc.t.s.p. 68.

deposition, de faire aucune ordination, ni aucune autre affaire

ecclesiastique dans un diocese étranger, à moins qu'ils n'y soient appellez. Le quatorzieme ordonne que quand les Evesques d'une ruid.

province seront partagez dans un jugement, le Metropolitain appellera quelques Evefques d'une autre province pour juger avec ceux qui se trouvoient partagez.

'Le quinzieme veut qu'un Evesque condanné par tous les Ibid, Evelques de la province, ne puille estre jugé par d'autres.

# 

ARTICLE XXXIV. Suite des Canons d'Antioche: Autorité de ces Canons, & du Concile qui les a faits.

E 16° Canon d'Antioche ne veut pas qu'un Everque qui n'a conc.t.a.p.562.

point de peuple, puisse s'établir sans l'autorité d'un Concile 569. dans une Eglise vacante, quand mesme il seroit choisi par tout le peuple. Ce fut ce que Saint Gregoire de Nazianze pratiqua à Constantinople.]

'Le 17° veut qu'un Evefque ordonné pour une Eglife, & qui refuse p. 49. d'en prendre le foin, demeure separé de la communion, jusqu'à ce qu'il l'accepte, ou que les Evefque de la province en aient disposé autrement.

'Le 18º ordonne quesi le peuple ne le veut pas recevoir, l'Evesque Toid, jouira de sa dignité dans l'Eglise où il sera sans la troubler, jusqu'à ce que le Concile y ait pourvu.

'Le 19e établit des regles tres saintes sur l'election des Evesques, 1614, mais qui aussi sont toutes contraires à ce que les Eusebiens avoient pratiqué dans l'ordination de Gregoire; & cela donne

un juste sujet de croire qu'ils n'en sont point les aureurs.] 'Le 20° ordonne que l'on tiendra deux Synodes provinciaux

tous les ans, l'un la 4° femaine d'après Pasque, l'autre le 15° d'octobre.[Le 5º Canon de Nicée ordonne la mesmochose, mais il met

le premier Concile avant le Carefine.]

Le 21e Canon d'Antioche défend, conformément au 15e de Nicée, Jou'un Evesque change de siege; & il ajoute qu'il ne le doit pas mesme quand il y seroit contraint par les Evesques.[ Je ne sçay pas comment Eusebe de Nicomedie auroit souffert cette ordonnance.]

Le 22e est à peu pres la mesme chose que le 13c. & il est difficile de croire qu'on ait fait ces deux Canons dans un mesme Concile.

'Le 13e défend à un Evefque de s'établir un fuccesseur, mesme à la mort, voulant que l'election se fasse toujours selon l'ordre de l'Eglife, par le jugement des Evefques, & en presence d'un Concile.[Ainfree Canon ne condanne point ni la fage prevoyance de tant de faints Evefques qui ont marqué à leurs peuples ceux qu'ils jugeoient estre les plus capables de gouverner aprés eux, ni la juste deference qu'ont eu les peuples pour le sentiment de ceux qu'ils honoroient comme des Saints, Il est plus difficile d'accorder ce Canon avec la conduite de S. Augustin, non seulement en ce qu'il fut ordonné du vivant de son predecesseur, en quoy il a reconnu luy melme qu'on avoit fair une faure, mais en ce qu'il fit enfuite elire folennellement son successeur, sans croire rien faire en cela contre les regles de l'Eglife. La vue de divers inconveniens peut faire établir diverses regles, qu'on peut dire estre toutes bonnes lorsqu'elles viennent d'une autorité legitime, qu'elles font conformes à la prudence, & qu'elles n'ont pour but que la charité, l'utilité de l'Églife, & le bien des ames.]

'Le 24º Canon veut que l'on conserve avec soin les biens de l'Eglise comme des choses dont on doit rendre conte à Dieu; qu'ils foient administrez selon le jugement de l'Evesque & parson ordre; qu'on ait soin de les distinguer de ce qui appartient en propre à l'Evesque ; en sorte que les Diacres & les Prestres en aient connoissance, afin que l'Evesque puisse disposer de ses biens en faveur de qui il voudra, fans toucher à ceux de l'Eglife, & que sa memoire ne soit point deshonorée par les procés qui pourroient arriver entre l'Eglise & ses heritiers,.

Le 15e est parfaitement beau sur l'usage des biens de l'Eglise. Il declare que l'Evesque en doit avoir l'administration pour les distribuer à tous ceux qui seront dans le besoin, en observant exadement

Thid.

P.569

P-572

P-174

exactement les regles de la discretion & de la crainte de Dieu: Qu'il en pourra prendre pour luy, en cas neanmoins qu'il foit dans le besoin, ce qui luy est absolument necessaire pour se nourrir & pour se vétir, selon la regle de Saint Paul, & pour exercer l'hospitalité envers les freres, en sorte qu'ils ne manquent de rien, Que s'il ne se contente pas de cela, dit le Concile, s'il emploje les biens de l'Eglise à son utilité"particuliere, & si au lieu de les administrer par l'avis des Prestres & des Diacres, il en laisse la disposition à ses domestiques, à ses proches, ou à ses enfans, en forte que ces biens viennent à diminuer, il en rendra conte devant le Concile de la province. Et si l'on se plaint que l'Evesque & les Prestres s'approprient les biens & les revenus de l'Eglise au prejudice des pauvres, contre leur honneur propre, & contre celui de la religion, le Concile aura foin d'apporter les remedes necessaires à ce desordre.

'Comme les Canons faits cette année par le Concile d'Antio- p.1303.d.c. che, font effectivement composez par des heretiques, ('car c'est Ath.ap. 1 p. 179. le nom que le Concile de Sardique donne à ceux qui avoient c. fait Gregoire Evelque d'Alexandrie;) '& que de plus, il y en a Pall.v.Chry.p. qu'ils avoient établis exprés pour persecuter S. Athanase & les 7678. Catholiques; le Pape Innocent, Saint Chryfostome & tous ceux qui ont défendu sa cause, les ont rejettez absolument;] & on a pso. defié ceux qui s'en vouloient servir, de signer la foy des Evesques qui les avoient composez. On a particulierement soutenu que le p.78. 4º avoit esté rejetté par l'autorité du Pape Jule, du Concile de Sardique, & de tous ceux qui s'estoient declarez pour l'innocence de S. Athanase. [Mais comme d'autre part ils ne laissent pas d'estre justes en eux mesmes, pourvu qu'on les renferme en certaines bornes, l'& comme ils fe sont trouvez autorisez par la Bar,341.534.36. pratique de l'Eglife, ou par d'autres Canons, on n'a pas fait difficulté de les recevoir dans un Code des Canons de l'Eglise fait avant le Concile de Calcedoine, par une personne qui ignoroit neanmoins, dit Baronius, la qualité de ceux qui en estoient les auteurs: & fur l'autorité de ce Code, on en produisit plusieurs dans le Concile de Calcedoine, où ils furent admis comme une autorité de l'Eglise, Mais ils n'y sont jamais appellez Canons du Concile d'Antioche.

Un auteur a entrepris depuis peu un long travail pour autori- Scheiftrat, de fer & pour expliquer ces Canons, Il fait aussi de grands efforts Ant.p.150-152. pour justifier le Concile mesme, & il est vray, comme nous l'avons remarqué, que S. Hilaire dans son traité des Synodes, l'appelle Hil.syn.p.1182. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

Pall.v.Chry.p. 76.78 Conc.t.2 p.668.c|1301.d.c. 4 Socr.1.2.c.8. 10.p.84.d|86.c.

322

cet endroit, toute l'antiquité confpire à nous le faire regarder] 'comme une affemblée d'impies, d'heretiques, & d'Ariens, qui ne fongeoient qu'à opprimer les plus grands hommes de l'Eglife. ac qu'à detruire mesme, s'ils eussent pu, la divinité du Verbe divin.["Les guerres & les tremblemens qui affligerent cette v.Conftanannée l'Empire, semblent avoir esté les presages des troubles que «57. cette assemblée criminelle devoit produire dans l'Eglise; & il faut n'avoir aucun sentiment des maux effroyables que causa l'intrusion de Gregoire, pour regarder avec indifference ceux qui en le faisant Evesque contre les loix de l'Eglise & de la justice, se rendirent responsables de tous ses crimes, Il ne faut pas croire neanmoins que tous les Evesques de ce Concile fussent egalement coupables. Il faut distinguer ceux qui ont esté les auteurs des maux, comme Eusebe de Nicomedie, & la pluspart des autres que nous avons dit s'y estre trouvez, & ceux qui ne faisoient que suivre les impressions des premiers, & ceder peutestre à leur violence, comme Dianée de Cesarée, dont Saint Basile parle avec eloge, Ceux-ci peuvent avoir esté moins coupables; mais on ne peut pas neanmoins les mettre au nombre des innocens : & la timidité n'est pas un defaut peu important. furtout à l'égard de ceux qui tiennent le premier rang dans l'Eglise.]

## ARTICLE XXXV.

S. Athanase est absons par le Concile de Rome: Ensebe de Nicomedie meurt : S. Pauleft rétabli deux fois, & deux fois chasse : Macedone est mis en sa place : Massacre d'Hermogene & de beaucoup d'autres.

ap. 2.p.744

Ath, fol.p. \$16.b. / T Es Prestres Elpide & Philoxene, que le Pape avoit envoyez pour faire venir les Eusebiens au Concile de Rome, demeurerent en Orient jusqu'au temps que ce Concile se devoit tenir, 'c'est à dire "jusqu'au mois de juin, sparcequ'on ne leur v. s. Jule permit pas de s'en retourner plustost. Ainsi ils pouvoient bien note s. estre à Antioche durant que les Eusebiens y tenoient leur Concile: I'mais il est certain qu'ils n'y eurent aucune part. Enfin on les laiffa retourner à Rome tout triftes des malheurs dont ils avoient esté témoins, c& chargez d'une lettre qu'Eusebe,

Dianée, & les autres Orientaux écrivirent au Pape pour s'excuser

Socr. 1.1.c. 2.p. 84 d. 6 Ath.ap.2.p. 740.5. ¢ p.739.

de n'estre pas venus à son Concile. Ils l'écrivirent d'Antioche; associale, ente Nots p. ["ce qui donne quelque lieu de croire qu'ils y continuerent leur P.94.d. assemblée jusqu'au mois de juin. Nous ne raportons point ce qu'ils mandoient à Jule, ni ce que Jule leur récrivit, parceque nous avons cru le devoir reserver pour l'histoire de ce saint Pape, avec ce qui se passa dans le Concile de Rome, où S. Athanase & Marcel d'Ancyre furent declarez innocens.

V.S. Jules La réponse de Jule"ne paroist pas avoir esté écrite plustost que vers le mois d'aoust ou de septembre de l'année 341.] Lorsqu'elle socilacite fut apportée en Orient, il y estoit arrivé un grand vide dans le \$9.0 Soz.l., c.7.

parti des Eusebiens, par la mort de celui qui en estoit l'ame & le F.101.506. Norsa chef,c'està dire"d'Eusebe usurpateur du siege de Constantinople,

'qui par son ambition d'estre trois sois Evesque, comme parle le Athapa.p.726. Concile d'Alexandrie, ne l'estoit plus dutout selon les regles de de l'Eglife, Cet Evelque, ou plutoft cet herefiarque, ayant donc efté rendre conte à Dieu de tant de maux qu'il avoit faits à l'Eglise,& particulierement de ceux qu'il venoit de causer dans Alexandrie, l'le peuple de Constantinople qui estoit plein de zele pour sortia, c. 12.p. la foy, retablit Saint Paul en son siege. [Asclepas de Gaza peut y \$7.4]Soz.1.3.c.7. avoir contribué.]'Car on trouve qu'il vint à Constantinople pour Hilfra.p.10. favorifer S. Paul, Mais en mesme temps les premiers ministres Socr.p. 89.d. d'Eusche, & qui par sa mort devenoient les chess de sa faction, c'est à dire Theognis de Nicée, Maris de Calcedoine, Theodore d'Heraclée, & avec eux Ursace & Valens, qui estoient les plus échaufez pour le parti; ces Prelats, dis-je, établirent Macedone 4/50x.p.506.4 Everque de Constantinople, dans une eglise qu'il avoit bassie, Cangde C.L.A. & qui porta depuis le nom de Saint Paul son adversaire, lorsque P. 131-151.

le corps dece Saint y eut esté mis sous Theodose. 'Ce Macedone celebre[par ses cruautez, & ]pour avoir donné Hier,chr. le nom aux heretiques ennemis du S. Esprit, comme on le verra dans la suite, estoit un homme deja agé, qui avoit esté longtemps Soc. 1.2.c.6.p.

Nors # Diacres"ou plutost Prestre de l'Eglise de Constantinople sous \$1.4. Alexandre. Saint Jerome écrit qu'il estoit brodeur, ou l'avoit esté. Hier.chr. 'Les historiens disent que comme on parloit à Saint Alexandre Socrass di Soz. de celui qui pourroit luy succeder, il répondit que si on vouloit 1.5.c.s.p. 900,2.b. seulement un homme qui eust quelque pieté exterieure, & beaucoup d'adresse à manier les affaires civiles & à traiter avec les grands, on pourroit choisir Macedone. D'autres pretendoient Soz. p. 500. b. que S. Alexandre avoit loué ses mœurs. Mais ce seroit faire tort

à la lumiere de S. Alexandre. Car des que S. Paul eut esté établi

fuccesseur de ce Saint sur la fin de l'an 336, Macedone se declara Ath. 601.0.811.b.

Hier.chr.

son accusateur, par une calomnie si visible, qu'il l'abandonna 141,141. luy mefine, & fe foumit à S. Paul.[Il fe foumit fans doute encore plus aifément à Eusebe, l'puisque les Ariens le jugerent digne d'estre Evesque de la premiere ville de l'Empire d'Orient.

L'AN DE JESUS CHRIST 342.

Socr.1, s. c. 15. p. 92.b.c.

p.106,a,b.

90, b, c| Soz.p.

'Socrate remarque que Sabin Everque d'Heraclée pour les Macedoniens, & qui a fait l'histoire de ce temps-ci, n'a osé parler de cette election de Macedone, depeur d'estre obligé d'en c.11.p. 90.d|Soz. raporter auffi les fuites funestes, Car elle causa dans Constantinople comme une guerre civile qui y produisit une infinité de troubles, de seditions, & de meurtres, Constance qui estoit à Socr.1.2.c,13.p. Antioche ayant appris la nouvelle de ce desordre, en sut extremement irrité, & comme il envoyoitalors en Thrace Hermogene general de la cavalerie, il luy donna ordre de chasser en passant Saint Paul de Constantinople, Hermogene voulut executer son ordre par la force, mais il ne fit qu'exciter dans la ville une grande sedition : & comme nonobstant cela il s'efforcoit de faire chaffer le Saint par les foldats, le peuple s'emporta à la derniere violence ; il mit le feu au logis d'Hermogene , le prit luy mesme, & l'ayant attaché avec une corde, il le traina par la Amm.l.14.p.3. ville, & le tua. Ammien avoit décrit toute cette histoire dans les livres qui sont perdus, comme nous le voyons par un endroit où il en parle en passant, au sujet d'Herculan fils de ce mesme Hermogene. Libanius en parle aussi, mais en un mot. aElle arriva fous le III. Confulat de Constance, & II. de Constant, &

106.b.c[Hier.

Lib.or. 3. p. 117. a IdatiSocr.1.2.

c.13.p.90.c. p.90.c|n,p.187. c|Soz,l.3.c.7.p. 106.c Lib.p. 118.

Soz.p. 506.c.

Lib.p.118, a, b.

Socr.p.90.dl Soz. p. 106.d. 6 Soz.p. 506.d.

ainsi en l'an 342. La chronique de S. Jerome en parle sur l'an 341, 'Constance qui passoit alors l'hiver à Antioche, ayant sceu un accident si étrange, monta à cheval, & nonobstant la rigueur de

la faifon,accourut en diligence à Constantinople, en chassa Saint Paul, s'il n'en estoit déja sorti de luy mesme, le priva la ville v. s. Paul de la moitié du blé que l'on diftribuoit aux habitans ne l'ayant de CP. pas voulu punir plus severement, à cause que tout le peuple

vint audevant de luy en pleurant & en luy demandant pardon, Libanius dit qu'il ne fit perdre la vie à personne, qu'il ecouta avec douceur les raisons du plus habile du Senat, & qu'il les refuta avec force,'Il rejettoit en partie sur Macedone le desordre qui estoit arrivé; b& de plus, il n'estoit pas bien aise qu'on l'eust fait Evelque sans en avoir son consentement. C'est pourquoi il se contenta de le laisser tenir ses assemblées dans son eglise propre, ne voulant ni confirmer ni infirmer fon election,

Les autres Eglises demeurerent apparemment sous la con-

L'ande J.C. 141. V. S. Paul

duite des Prestres de S. Paul, "qui y retourna ce semble peu de temps aprés, Mais Constance qui s'en estoit déja retourné à sour. Lac. 16.p.

Antioche, l'ayant appris, envoya ordre à Philippe Prefet du 92.d. Pretoire de le chasser de nouveau, & de mettre Macedone en possession des eglises, Philippe executa le premier ordre sans p.91.2.b.c. beaucoup de peine; & fit enlever Saint Paul avant qu'on eust eu le loisir de s'y opposer. Aussirost après il parut en public, tout environné de foldats, ayant à ses costez dans son chariot Macedone, qu'on fut aussi surpris de voir en cet état, que si on l'eust fait tout d'un coup sortir d'une machine de theatre. Comme ils fe hastoient d'aller à l'eglise, tout le peuple v courut aussi, les Catholiques & les Ariens taschant à l'envi de se prevenir pour s'en saisir les premiers.'Ainsi toute l'eglise se trouvant remplie a. d'une infinité de monde, on y vit une étrange confusion, lorsque le Prefet approcha avec Macedone. Car les soldats poussant le peuple avec violence pour faire faire place, on estoit obligé de se jetter l'un sur l'autre : Et comme cela mesme ne suffisoit pas encore, les foldats s'imaginerent que le peuple refistoit, & qu'il ne vouloit point laisser passer le Prefet, & commencerent à fraper à coups d'épées ; de forte qu'il en mourut, à ce que l'on tient, 3150 personnes, les unes tuées à coups d'épées par les soldats, p.94-1. les autres étoufées par la presse. Aprés un si horrible carnage, a, Macedone, comme s'il eust esté entierement pur & innocent de cequi s'estoit passe, monta sur lethrone episcopal, dont l'autorité

d'un Prefet, plutoft que celle de l'Eglife, le mettoit en possession. 'Mais quoique les Ariens se fussent rendu maistres de l'eglise a. par une voie si odieuse, sils ne laisserent pas de vouloir rendre les Catholiques coupables des maux qu'ils avoient faits eux mesmes. Car nous ne croyons pas pouvoir raporter à autre chose, les Hilfre 20.11, reproches qu'ils font à Asclepas dans leur faux Concile de Sardique, des inhumanirez barbares qu'il avoit commises au milieu de l'eglise de Constantinople, de mille homicides qui avoient fouille les autels mesmes par le sang des hommes, & de ce grand nambre de meurtres qui avoient fait perir & les Chrétiens & les pavens pour l'amour de Paul. Ils demeurerent en possession des Soci.1,5.27.p. eglises jusqu'à la fin de l'an 380, c'est à dire durant quarante ans 264.2.6|Marc. ans ou environ, à l'exception d'environ deux ans que S. Paul fut rerabli, comme nous leverrons dans la fite. Ces 40 ans marquez dans Socrate s'y trouveront encore plus justes, si on les conte depuis le commencement de 339, qu'Eusebe fut intrus à la place

de S. Paul.

Sf iii

## ARTICLE XXXVI.

Les Eusebiens deputent inutilement Narcisse, Mare, & d'autres à Constant, avec un nouveau formulaire.

Ath.de fyn.p. 894.d.

Es Euschiens qui avoient dressé deux differentes confession de foy an Concile de la Dedicace d'Antioche, & y avoient encore figne celle de Theophrone, n'avoient pu par tant de changemens satisfaire l'inquietude & l'agitation de leur esprir. Ils firent donc peu de mois aprés, sen cette année 342,] Nov 1 14. un nouveau formulaire qu'ils envoyerent en France, pour le presenter comme de la part d'un Concile, à Constant & à tous les autres de ce pays. Narcisse, Maris, Theodore d'Heraclée, & Marc d'Arethuse en Syrie, furent deputez pour le porter. [Ce

d/Socr.1,2,c.18. p.97.d Soz.l. s.c. 10.p.510.c.d.

dernier se fera souvent remarquer dans la suite de cette histoire, parmi les plus fignalez des Ariens; & neanmoins les tourmens qu'il endura pour la foy fous Julien, luy feront recevoir des louanges extraordinaires de Saint Gregoire de Nazianze & Ath.de fyn.p. de Theodoret; de quoy nous parlons"en un autre endroit. Le v.ta perf.de formulaire dont luy & les autres estoient chargez, est raporté par Julien note Saint Athanase & par Socrate: Il n'a rien en soy que de veritable,

89s|Socr.p.96.2.

\$ocr.p.95.c.dl Soz.p.5.0.c.d. nilme.

[La legation de Narcisse n'estoit pas seulement pour apporter le formulaire.]'Mais si nous en croyons Socrate & Sozomene, c'estoit principalement pour satisfaire à la demande de Constant. qui avoit prié son frere de luy envoyer trois Evesques pour luy rendre raison de ce qui s'estoit fait dans la deposition de Saint Athanase & de S. Paul, [& apparemment des autres violences des Ariens, & de tout ce qui s'estoit passé dans le Concile d'Antioche: l'Car le Pape Jule voyant que la lettre qu'il avoit écrite

mais il n'a rien aussi qui exclue suffisamment le venin de l'Aria-

Soz.p.510.c,d.

aux Eusebiens, [& les autres efforts qu'il avoit faits pour appailer les maux de l'Eglife, avoient esté inutiles, il crut devoir faire raport à Constant de l'état où estoient les choses, & ce fut sur cela que Constant écrivit à son frere pour demander d'en estre éclairci. Les Eusebiens crurent par là avoir rencontré une

Bar. 141. 6 25.

occasion favorable de gener l'esprit de Constant, comme ils avoient fait celui de Constance; & en effet, ils choisirent pour cette deputation les plus habiles d'entre eux.

Soz.p.510.d.

'Lorsqu'ils furent arrivez auprés de Constant, ils défendirent

L'ande J.C.

hautement tout ce qu'ils avoient fait, & tascherent de persuader à ce prince que le Concile d'Orient n'avoit rien ordonné que de tres juste. Constant leur demanda leur confession de foy: & 16/50ct.l.a.c. eux cachant celle qu'ils avoient composée à Antioche, luy en 18.p.91.d. presenterent une autre, qui estoit celle dont nous venons de sold. parler; & ils en donnerent des copies à tout le monde. Ils ne socr. p. 91. d. voulurent nullement conferer avec S. Athanase, dit Socrate, [qui suppose donc que ce Saint estoit alors à la Cour de Constant & dans les Gaules, Jou ceci se passa selon le Saint mesme : b Il est Ath. p. 894. neanmoins bien difficile, ou plutost impossible, de croire que S. 6ap.1.p.675.676. Athanase ait vu Constant avant l'an 345. Mais S. Maximin de Treves supplea à son defaut, comme on le voit par les plaintes Hil.fr.a.p.16.

Yamila- que les Ariens firent depuis, de ce qu'il "n'avoit pas voulu recevoir les Evesques qu'ils avoient envoyez dans les Gaules, c'est à dire soz. 1, 1, e. 11. p. qu'il leur avoit refusé la communion,

Enfin Constant reconnut manifestement qu'ils persecutoient e.ro.p. su.a. tres injustement de grands Evesques qu'ils haissoient, & qu'ils avoient deposez, non pour les crimes qu'on leur objectoit, mais parcequ'ils suivoient une doctrine contraire à la leur. Ainsi il Ilsocr.l.s.c. renvoya ces deputez qui ne purent rien gagner fur luy, ni tirer 18.9.96.d. aucun avantage de leur legation.

Socrate aprés avoir raporté ceci, fait deux remarques, l'une socr.p.se.c. qu'il n'y avoit point encore alors de rupture de communion entre l'Occident & l'Orient. Et en effet, Jale écrivant aux plus méchans des Eusebiens, ne laisse pas de leur parler comme à des freres & à des membres de la communion ecclefiastique. Il en faut neanmoins excepter quelques cas, comme nous venons de le voir de S. Maximin: & pour Gregoire & les autres intrus à la place des Catholiques exilez, nous ne craignons pas d'affurer que Pape n'avoit point de communion avec eux. L'autre remarque e.d. de Socrate, est que Photin Evesque de Sirmich, commençoit deslors à publier son heresie. Comme nous aurons peu de choses à mettre dans les années suivantes, jusqu'au Concile de Sardique en 147, nous pouvons raporter ici ce qui regarde les commencemens de cet heresiarque, dont l'histoire ne se peut pas aisément separer de celle de l'Arianisme.]



## ARTICLE XXXVII. De l'heresie de Photin.

## L'AN DE JESUS CHRIST 343.

Eri. Ti.c. 19 hs. 'CAINT Epiphane dit que Photin estoit de Sirmich : amais a Bar. 141.5 49. & Hier. v.ill.c.

107.p. 199.bl Soct. 1,2, c. 18.p. e Ath.de fyn.p. \$98.2. d Hil.fr. 1. p. 21. e Sulp.1,2 p.155. f Hil.fr.2.p.24. & alii.

6j.d. hd. i Epi.71. c.t.p. k Soz.1,4.c.6.p.

141.3. / Hil.fr. t. p. 16. m Vinc.L.c.16. p.61. n Hil.fr.1.p.26.

Bar.342 5 49. p.1079.b.c.

Vinc. L, c. 17.p. 64.0 341. o Thort.h.I.s.c. 11 p.214.b. p Suip.l. 2 p. 156. q Hil.fr.7.5.47. i,bc.

r Aug.cp. 10.p. 87.2.d. f1.; ap.q.a; p.

Alex,t.7. p.319.

On aime mieux suivre Socrate & S. Jerome, bqui disent qu'il estoit de la petite Gaule, [c'est à dire de la Galacie,] Les Eusebiens disent de mesme qu'il estoit d'Ancyre en Galacie. dIl fut en effet instruit par Marcel d'Ancyre dans sa jeunesse, & fut quelque temps Diacre sous luy, Il fut depuis fait Evesque de Sirmich[principale ville de l'Illyrie,]Bavec un applaudiffement merveilleux de tout le monde. Il avoit un fort bel esprit & une g Vinc, Lenep. grande science. Il estoit habile en grec & en fatin. Il avoit la parole fort libre & fort aifce.kIl estoit naturellement eloquent & capable de persuader le monde, Aussi l'on voit que son peuple luy estoit fort attaché.

m Il parut durant quelque temps le nourrir dans la doctrine Catholique." Mais comme sa vie & sa conduite estoient corrompues par divers dereglemens, & qu'il arrive souvent que l'accroissement des vices en diminuant en l'ame l'amour de Dieu, y produit la folle passion d'une science fausse & pernicieuse; aprés avoir perdu l'innocence de ses mœurs, il s'efforça de trou-Vinc.L.p.63.d. bler la verité evangelique par de nouveaux dogmes,'& commença tout d'un coup à vouloir porter son peuple à des erreurs étrangeres, Baronius croit que c'est pour ce sujet qu'il se trouve des endroits où au lieu de Photin, qui fignifie illumine & éclaire, Lucif.non pare. les Peres l'appellent Scotin ou tenebrenx. Lucifer femble dire qu'il s'appelloit veritablement Scotin, & qu'il avoit pris le nom de Photin à Sirmich.

> 'Son heresie alloit à nier la Trinité & la distinction des Perfonnes divines, o& à renouveller les dogmes de Sabellius ; Pquoiqu'il se servist d'autres termes, ne reconnoissant qu'une seule operation dans le Pere, le Verbe, & le Saint Esprit,9& qu'il comme conservast à JESUS CHRIST la qualité de Fils de Dieu. C'est ainsi que le l'ere seul estoit Dieu, & que le S. Esprit ne subsistoit pas [personnellement:] & il ne vouloit point que Dieu eust engendré; en quoy il convenoir avec les Ariens, [opposez en tout le reste à ses erreurs.]'Il paroist neanmoins par divers endroits de l'antiquité, & par les anathemes faits contre luy, qu'il

L'ande J.C.

'qu'il croyoit un Verbe eternel, mais non subsistant & distingué Epi.71.c. 1.4.p. personnellement du Pere. Il vouloit que ce sust comme une ex. 830.b.c|831.a. hyming tension que le Pere, ('qu'il appelloit quelquefois'le Pere-Verbe,) Merc.t.a.p.128. \*faifoit de luy mesme, quand il vouloit agir audehors. Il ne vou. \*Epi, ut sup. loit pas donner à ce Verbe le nom de Fils, & luy donnoit quelquefois le nom de Pere. Et neanmoins il femble qu'il ne vouloit 313. pas reconnoistre que le Verbe est Dieu, alterant pour cela le 91.p.81.g. texte du commencement de l'Evangile de S. Jean par une fausse

distinction.

[S'il eust dit que ce Verbe qu'il pretendoit n'estre autre que le Pere, s'estoit incarné en la personne de les us Christ, il se fust engagé à dire comme les anciens Patropassiens, que le Pere s'estoit fait homme, & avoit souffert la mort de la croix. Mais pour eviter cette erreur, ]'il tomba dans celle qu'embrassa depuis vine. L.c. 27.0. Nestorius, en soutenant que J.C. n'estoit qu'un pur homme, 141|Opt. 1,4 p. qu'il n'estoit point Dieu, & qu'il ne le falloit honorer qu'en posé.d. qualité d'homme; ce qui a fait donner à ses sectateurs le nom Aug. S. 144. p. d'Homoncioniftes. Il vouloit mesme selon Marius Mercator, 1017.g|Merc,t, qu'il fust né de Saint Joseph. d'Aussi S. Hilaire luy donne souvent 5,77.18. le nom d'Ebion, comme Saint Jerome dit qu'il avoit renouvellé d'Hil.de Trin.l. l'impieté de cet ancien heretique; & Saint Epiphane foutient 7.p.46.2.d 47.2. ou'il alloit audela des blasphemes de Paul de Samosates, Ell re- «Hier.ville. connoissoit neanmoins que J.C. estoit né du Saint Esprit & de 107. p. 109.

Marie.

hIl disoit aussi que le Verbe"avoit habité en luy, & s'estoit ge. uni à luy d'une maniere particuliere; & il semble qu'il luy 517.19. accordaît le titre de Fils de Dieu, & mesme celui de Dieu i Epi.77.c. a.p. felon Cassien, fans vouloir neanmoins qu'il fust avant Marie, & Cassins, l.r.c. m ni qu'il euft creé le monde, ni qu'il fust avant tous les siecles, "Et 2. P. 902 quand on luy objectoit les passages de l'Ecriture qui prouvent son eternite, il pretendoit s'en défaire en disant que c'estoient le piss des propheties qui regardoient le temps de la naissance qu'il mHildeTrial.

7.047.1.c.d.

avoit tirée de Marie, ou qu'ils regardoient le Verbe; & ce #Epist.c.d. dernier eust esté veritable, s'il eust cru que J.C. mesme estoit le 830.a.b.c.

'Quelques avantages qu'eust Photin pour eblouir les personnes vinc.L.c.16.p. peu éclairées, & quelque estime que ses ouailles eussent d'abord 399,140. conceue pour luy, cependant comme elles veilloient foigneusement pour la pureté de la foy, elles reconnurent bientost son erreur, dit Vincent de Lerins, & l'eloquence que ces peuples admiroient en luy, ne les entraina pas dans le precipice où il les

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

818.d[830.c.

Hil, fr. r. p. 16.

Soct.1,2.0,18.p. Ath. de fyn.p. 897.898.

conducteur du troupeau, ils eurent soin de le fuir comme un loup tres dangereux. Nous verrons neanmoins par la suite de l'histoire, que cela ne se fit pas sitost ¿]'& que Photin se défendit mesme par l'affection que son peuple avoit pour luy, contre l'autorité de l'Eglise, jusqu'en 351, quoique son heresie ait commencé à paroiftre des 342 ou 343, selon Socrate: 2 & que les Eusebiens la condannent dans un de leurs formulaires, fait, comme nous verrons, en 345.] Sulpice Severe dit qu'il avoit esté condanné Sulp.l.z.p.155. des devant le Concile de Sardique; [de quoy nous ne trouvons rien autrepart: ainsi nous remettons à en parler au temps de ce

## 

# Concile, & aux autres où nous en trouverons quelque chose.] ARTICLE XXXVIII.

Valens tasche d'usurper le siege d'Aquilée: Nouveau formulaire des Eusebiens : Concile de Milan : Constant obtient la convocation de celui de Sardique : Estienne succede à Placille d'Antioche.

L'AN DE JESUS CHRIST 344.

Hil.fr.1. p.17. P.17.

P.19

Thdrt.1,2,0,13. p.607.d.

Nous ne trouvons rien en cette année qui regarde l'histoire de l'Arianisme. Mais nous y pouvons mettre un evenement dont nous ignorons le temps precis. C'est l'entreprise ambitieuse de Valens, J'qui avant le Concile de Sardique voulut quitter son Eglise de Murse, pour s'emparer d'une autre [qui estoit apparemment celle d'Aquilée.]'Car il excita une grande sedition dans cette ville. Et ce qui rendit encore son entreprise plus odieuse, sut qu'un Evesque nommé Viator n'ayant pu s'enfuir assez tost, y sut rellement accablé & foulé aux piez, qu'il en mourut trois jours aprés,[Mais toutes les intrigues de Valens furent inutiles; car il demeura toujours à Murse, J'& Fortunatien affifta au Concile de Sardique en 347, en qualité d'Evefque d'Aquilée,

'L'un des six Évesques de putez de Tyr pour l'information de la Marcote, estoit mort avant la mesme année 347. Ce ne peut estre que Theognis de Nicée, ou Macedone de Mopfueste : & c'estoit apparemment le premier, lequel estoit mort assurément avant l'an 355. Car quoiqu'il fust un des plus coupables de tous les Eusebiens, qu'il eust déja esté deposé, & que dans le Concile de Sardique il ait esté reconnu coupable d'une fourberie infigne, neanmoins ce Concile ne l'a point deposé & anathematize avec

L'ande J.C. 344, 345.

les autres, l'Cetre fourberie estoit d'avoir compôsé de fausses Athapa p. 762. lettres pour irriter les Empereurs contre S. Athanase, Marcel, di Hillit. 19.9. & Asclepas [On ne marque point quand ce crime fut commis ;] mais il fut prouvé dans le Concile de Sardique par ceux qui avoient alors esté Diacres de Theognis.

L'AN DE JESUS CHRIST 345.

Trois ans depuis la legation de Narcisse & des autres qui Ath.de syn.p. avoient apporte à Constant un nouveau formulaire [en 342;] \$9,c.diSoci.n. les Eusebiens, comme s'ils se fussent repentis de tont ce qu'ils avoient fait jusques alors, assemblerent de nouveau leur synode à Antioche, selon l'opinion de Baronius & de ME Valois, a & y Bar. 144. 51/50cr. dresserent encore un autre formulaire paporté par S. Athanase & par Socrate. Il est beaucoup plus long que tous les autres; p.er.a. 'de forte qu'il en a mesme retenu le nom de longue exposition.

dOn y peut remarquer qu'il porte que le Fils est semblable se au Pere en toutes choses: Maisil ne parle jamais de substance, eSoz, 1,3,c,31,p. Il anathematize aufli ceux qui disent qu'il a esté tiré du neant, Ath. p. 898 b.c. & les autres impietez d'Arius : & il ajoute auffitost, que c'est . Soz p. pr.b. parceque ces paroles ne sont point de l'Ecriture, Il semble fath.p. 896.c.d. reconnoistre l'unité de la divinité du Pere & du Fils, mais il fait %p.899.c. en mesme temps le Fils inferieur au Pere: '& mesme il dit positi- a. vement que le Fils a esté fait, quoique d'une maniere differente des autres creatures. Il condanne les opinions de Marcel & de p.898.2. Photin; sce qui est remarquable pour le dernier, qui jusques ici ne se trouve point nommé dans l'histoire.] Ils luy attribuent p.897.898. toutes les erreurs dont on accusoit Marcel. Les Euschiens disent p.899.d. à la fin qu'ils ont esté contraints de s'étendre ainsi, afin de faire reconnoistre à tout l'Occident la purcté de leur foy, & les calom-

nies de leurs adversaires. 'S'imaginant donc avoir dit quelque chose de nouveau, par- p.89j.diSocr.l.a. cequ'ils s'exprimoient en plus de paroles, ils envoyerent ce formulaire en Italie par Eudoxe de Germanicie[en Syrie,] Martyre dont on ne marque point l'evesché, Macedone de Mopfueste, & quelques autres, entre lesquels estoit Demophile, Ath.p. 84. d. kqui pouvoit estre l'Evesque de Cooc, (ou plutost de Berce, ) Hil.fr.2.p.41. marqué dans la lettre du faux Concile de Sardique, & qui Blond, prim. p. s'estant rendu celebre par la persecution de Libere, fut depuis 1190. fait par les Ariens Evelque de Constantinople en 370. Ils furent Atha Becd. donc en Italie presenter leur formulaire. Mais les Evesques socniagan, d'Occident le rejetterent, declarant qu'ils se contentoient du 101,b.c. fymbole de Nicée sans demander rien davantage.

Tt ii

Hil.fr.s.r.41.

'Il se tenoit alors un Concile à Milan, où ces Eusebiens estant Ne TE # venus, ils ne voulurent jamais condanner l'opinion heretique d'Arius, & sortirent tout en colere de l'affemblée; comme nous

Bar.354.5 L.

l'apprenons d'une lettre écrite huit ans aprés, au commencement de l'an 354.

[Nous ne favons rien davantage de ce Concile. Mais il y a

assez d'apparence que Constant s'y trouva, & que ce fut là qu'il prit la resolution d'écrire à son frere pour assembler un Concile Athap.1.p.676. occumenique.]'Au moins nous favons qu'il estoit à Milan, & qu'il écrivit sur ce sujet des cette année, qui est la quatrieme depuis l'arrivée de S. Athanase à Rome sen l'an 341, par le conseil de divers Evefques qui s'y trouverent. ["Constance ne put se v. S. Athadispenser d'accorder le Concile, & ainsi il se tint deux ans après nase sec

à Sardique.]

Blond.prim.p. 1191.1191.

Thphn.p.;4.d. p. 35. c. 4 Thdrr. 1, r.c. 19. p.751 .. c.19.p. 612.b,C.

Ath.in Ar.or.z. P.190.2. 6 fol.p. \$11.e. c|in At.or.1.p. e Thort. La. c.r. p.598.c. p. 59\$-600.b.

'Il faut mettre apparemment en cette année la mort de Placille d'Antioche, puisque nous avons vu qu'il avoit esté fait Evesque vers l'an 333, l'& qu'il gouverna douze ans felon la chronique de Nicephore, & Theophane, Cela s'accorde fort bien avec]ales trois ans que les melmes auteurs donnent à Estienne mis à la place de Placille, puisque cestrois ans se terminent à Pasque de l'an 348, comme nous le verrons dans la fuite. Il est au moins certain que Placille estoit Evesque en 341, & Estienne en 347.]

'Cet Estienne avoit esté deposé estant Prestre, & Saint Eustathe ne l'avoit jamais voulu recevoir dans le Clergé à cause de son impieté. Mais ce qui l'avoit fait rejetter par ce Saint, le fit admettre & elever mesme à l'episcopat par les Ariens, emoins pour conduire le vaisseau de l'Eglise d'Antioche, qu'afin de le fubmerger, On peut juger ce qu'il eftoit par l'action qui obligea y.s. Athales Eusebiens mesmes à le deposer: (& il faut bien qu'il se signalast nales ss. c.6.p.193.cl194. extremement en faveur de l'impieté, l'puisque le Concile de Sardique fut obligé de le condanner & de l'excommunier, Ibid. 648.

6,19.P.611.b.e.d. avec sept autres des plus méchans d'entre les Eusebiens.'Aussi Theodoret dit qu'il faudroit un livre entier pour raporter tout ce que luy & Placille avoient fait contre les loix de la pieté & de la justice. & l'eloquence de David pour en representer la grandeur.

[Nous ne trouvons rien à remarquer pour l'année 346, finon Concre pins que l'c'est celle dont est daté le celebre Concile de Cologne, où l'on pretend qu'Euphrate Evesque de cette mesme ville, fut depose par le suffrage & l'autorité de 24 Evesques des Gaules, pour estre tombé dans l'heresie de Photin, C'est une histoire

L'mdc J.C.

Nors 7. celebre, mais embarassée de beaucoup de difficultez qui la rendent au moins tres incertaine.]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXXIX

Les Eusebiens se retirent de Sardique, & s'affemblent à Philippople, d'où ils écrivent partout contre le Concile de Sardique, qui en depose & anathematize huit des principaux

## L'AN DE JESUS CHRIST 347.

V.S.Ada- [ Es"Eulebiens ne purent se dispenser de venir au Concile de sais 544. 

Sardique, & ils y vinrent au nombre d'environ 76 Evesques; mais ce fut pour s'en retourner aussitost, sachant bien qu'ils ne pouvoient foutenir ni leur doctrine, ni leur conduite dans une assemblée legitime & reguliere, où l'on craignoit beaucoup Dieu, & peu Constance, Aussitost donc qu'ils furent arrivez à Sardique, ils se plaignirent de ce que S. Athanase & les autres qu'ils avoient condannez, estoient admis dans le Concile comme Évesques. On leur répondit qu'on ne pouvoit pas traiter comme coupables des Prelats declarez innocens par le dernier jugement rendu sur leur sujet, qui estoit celui du Concile de Rome. Mais la verité ne fatisfit pas ceux qui aimoient le mensonge. Ils crurent avoir droit de dire qu'ils n'avoient pas dû se trouver dans une assemblée où l'on admettoit des gents coupables de sacrileges, d'homicide, & de tout ce qui leur plaisoit d'imputer à leurs adversaires. Ils joignirent à cela quelques autres raisons aussi frivoles; & fur cela ils s'enfuirent durant la nuit,

> Leur fuite fortifia beaucoup les autres preuves que l'on avoit de leurs crimes : De sorte que le Concile declara innocens ceux qu'ils avoient deposez, & usurpateurs ceux à qui ils avoient donné leurs Eglises. Il deposa outre cela & anathematiza Athapa.p.765. mesme les principaux chess de leur parti, savoir Acace de Cesa- 2.61766.6. rée en Palestine, Estienne d'Antioche, George de Laodicée, Narcisse de Neroniade, Menophante d'Ephele, Theodore de Heraclée, Ursace de Singidon, & Valens de Murse, dont les P.794.c. & alibi. trois derniers avoient esté des commissaires envoyez à la Marcote contre Saint Athanase,

> 'Les Eusebiens aprés s'estre enfuis de Sardique, s'arresterent Socr.1.1.c.10.p. enfin à Philippople dans la Thrace qui obeifsoit à Constance, 101.b.

Basseg. Ils y tinrent leur Concile particulier, composé de leurs 76 Hilfra pas 19. Evefques, partie herctiques, partie timides & lasches.]Estienne

tonb.

d'Antioche est mis à la teste, [& il estoit digne d'y presider. 347-Socr.l.a.c.ao.p. autant par sa méchanceté que par la dignité de son siege.]'Ce sut de ce conciliabule qu'ils tascherent de repandre leur venin par la lettre qu'ils envoyerent de tous costez. S. Augustin en parle en quelques endroits:]'Sozomene en fait l'abregé: & S. Hilaire

4 Hil, fyn. p. 119. 6 fr. 1. p. 7-33. p.7.11. Soz I.s.c.tr.p. 512.b. e Hil.fr.2. p. 10.

Soz.1.3.c.10.p. en raporte le formulaire de foy dans son traité des Synodes: Nous l'avons mesme toute entiere dans les fragmens du mesme Saint. Les Eusebiens declarent qu'ils l'écrivent de Sardique .. '& ils l'ont perfuadé à Sozomene. Mais ils font voir eux mesmes que cela est faux, puisqu'ils parlent de la lettre circulaire des Ath.ap.1 p.763. Occidentaux, laquelle constamment n'a pu estre écrite qu'aprésqu'ils se furent enfuis de Sardique.

Epi.73.C.1.p. 845.846.

Ill est aifé de juger qu'ils n'ont fait cette fiction, l'dans laquelle le Concile d'Ancyre montre qu'ils ont continué depuis, que pour couvrir la honte de leur fuite, & effacer s'ils cussent pu par cette confusion, l'autorité du legitime Concile de Sardique comme ils voulurent quelques années aprés effacer le grand Concile de Nicée par l'equivoque de leur conciliabule de Nicé en Thrace. L'on voit par Saint Augustin qu'ils ne réussirent pasmal à l'égard du Concile de Sardique, le veritable estant inconnu de son temps en Afrique, où l'on ne connoissoit que le

Hil.fr. 1. p.6.

'Leur lettre, selon qu'elle est dans les fragmens de S. Hilaire, & qu'elle fut envoyée en Afrique, est adressée à Gregoire d'Alexandrie, Amphion de Nicomedie, Donat de Carthage, Didier de Campanie, Fortunat de Naple en Campanie, Eutice de Rimini, Maxime de Salones en Dalmacie, & generalement à tous les Evesques, Prestres, Diacres, & Fideles de l'Eglise Catholique: ce qui estoit neanmoins faux de Donar, qui n'estoit Evefque de Carthage que dans le parti schismatique des Donatiftes.]'S. Augustin remarque qu'il y avoit des exemplaires où les noms des Evesques seulement estoient marquez, & non celui de leurs eveschez.'Il dit que c'estoient ses plus communs : & il ajoute mesme que quand des Evesques écrivoient à des Evesques,

Aug.in Cre.1.3. c.14-p.186.1.d. 1.4.C.44.p.208.

> ce n'estoit pas la coutume de mettre le nom de leurs eveschez ; 'c'est pourquoi il demande aux Donatistes quelle preuve ils avoient que Donat marqué dans le titre de cette lettre fust leur Evelque de Carthage,'Il le leur accorde neanmoins facilement: mais il leur montre qu'ils ne peuvent tirer aucun avantage de

2/1.7. C. 1. p. 186.dl ep.16; .p.283.1.4. in Cre.J. 9.C.34. p.186.1.d.

ce que des Ariens condannez par toute l'Eglife, ont tafché d'attirer à leur parti Donat & les Donatistes. Ils ne réussirent p.187.2.

LES ARIENS.

pas mesme dans ce dessein. Et quoique Donat en confessant la har.69.c.6.p. Consubstantialité, crust le Fils inferieur au Pere, & le S. Esprit 115,d. au Fils; neanmoins les Donatistes ne suivoient pas cette erreur, & ne faifoient nulle difficulté de reconnoiltre que les Ariens in Cre.c.34.9.

estoient des heretiques detestables.

#### 

#### ARTICLE XL

Le Concile de Philippople condanne le Pape Jule, Ofius, & divers autres : Confusion où l'Eglise estoit alors.

[ T E sujet de la lettre des Eusebiens, est principalement de donner quelque couleur au refus qu'ils avoient fait de se joindre aux Occidentaux, & de flétrir leurs ennemis par les calomnies les plus noires. Ils n'y parlent que de paix, que de charité, que d'observation des loix de l'Eglise, eux qui estoient les perturbateurs de la paix & les violateurs de tous les Canons. Ils sont affez ridicules pour pretendre] que si Athanase & Marcel Hil.fr.s.p. 21.22. avoient encore quelque semence de pieté & de religion, quand 44. mesme ils seroient innocens, ils devroient abandonner leur cause pour le bien de la paix;[c'eft à dire pour les laisser regner à leur gré, & établir pailiblement l'Arianisme.

Mais pour se venger de l'anatheme que le Concile de Sardique avoit fulminé contre les principaux d'entre eux ; aprés avoir confirmé la condannation de S. Athanafe, de Marcel, d'Afclepas, &de S.Paul, J'ils prononcent anatheme contre Ofius, Protogene, p.33 le Pape Jule, Gaudence [de Naïsse, ]& S. Maximin de Treves.

'Ce fut cet anatheme mefine contre le Pape & contre Saint Aug.ep.161.p. Athanase, qui sit reconnoistre à S. Augustin que cette lettre ne 283,1,c.d. pouvoit venir que des Ariens, Le crime general qu'ils reprochent Halfr,p.15. à tous ces Prelats, c'est d'avoir esté auteurs de la communion de Marcel, d'Athanase, & des autres scelerats, comme il leur plaist de les appeller: '& ils rejettent particulierement ce crime fi glo- P.16.

rieux fur le Pape Jule.

'Outre ce crime commun, ils difent qu'Ofius a toujours efté Ilid. l'ennemi & le persecuteur d'un certain Marc de tres heureuse memoire, [qu'on ne connoist point,] & le défenseur de tous les méchans, nommément de Paulin autrefois Evelque de Dace, d'un Eustafe, & d'un Quimasse, dont ils disent beaucoup de maux. Sozomene dit de Paulin, & d'Eustathe Evesque d'Antio- sont, cont. che: [ce qui ne fait point de difficulté pour le dernier : & pour pa, b, é,

Paulin, nous en parlons sur Saint Eustathe son succeesseur.] Hil.fr.1.p.9.17. 'Ils pretendoient que Protogene s'estoit condanné luy mesme

p.15|Soz.1.5.c. 11.p.5:1.C. Hil.fr.p.16.

en communiquant avec Marcel & Saint Paul, aprés avoir figné plusieurs fois leur anatheme. Ils faisoient un crime à Gaudence de ce qu'il recevoit ceux que Cyriaque son predecesseur avoit anathematizez, & encore de ce qu'il défendoit hautement Saint Paul de Constantinople, Mais la faute de Saint Maximin estoit bien plus noire, puisqu'il avoit communiqué le premier avec ce Saint, & avoit esté cause de son rétablissement, outre qu'il n'avoit point voulu recevoir les Evesques que les Ariens avoient deputez dans les Gaulessen 342. l'Les Eusebiens excommunierent donc ces Prelats dans leur faux Concile de Sardique, priant tous les Fideles de n'avoir aucune liaison avec eux, ni avec tous ceux qui

P.13.27.

communiqueroient avec eux.

Soz.1.3.c.11.p. 4 Socr. 1,2.C,10. 6 Hil.fr.z.p.28.

Ils ajoutent à la fin de leur lettre un symbole de leur foy, qu'ils prient tout le monde de figner. Ils n'y parlent point de la Consubstantialité; a mais ils ne l'anathematizent pas aussi, pour p.10a.bla.p.15a établir que le Fils est d'une substance différente de celle du Perc. comme l'écrit Socrate: bAu contraire ils y condannent ceux qui disent que le Fils a esté tiré du neant ou d'une autre substance, & fyn.p.119.130. non du Pere : 'ce qui enferme la foy de la Consubstantialité, si l'on veut suivre les conclusions qui naissent necessairement de

ces principes. [Ainsi ce symbole n'est defectueux que par l'omission du terme de Consubstantiel, laquelle nous donne lieu de croire que l'on a voulu enfermer quelques equivoques, sous des termes qui en apparence n'expriment que la verité; & il n'est à rejetter que parcequ'il ne falloit point d'autre symbole que celui de Nicée, si on n'avoit point d'autre foy. l'Sozomene en foit mention; '& Saint Hilaire le raporte dans son traité des Synodes, d'une version plus correcte que celle qui est dans ses fragmens,

Soz.p. sta. stg. Hil.fyn.p.119. b(847.C.

Epi.73.c.2.p.246. 'Le Concile des Semiariens à Ancyresen 358, lle cite avec cloge. Je ne fçay d'où vient que S. Athanafe l'omet dans le recueil qu'il fait des differens formulaires des Ariens,

Conc.t,1.p.gi.d.

'Il ne faut pas oublier que le Synodique dit qu'Osius assembla un Concile à Cordoue, pour s'opposer à celui que les Ariens avoient tenu à Philippople, que cette sainte assemblée éclaircit les veritez de la foy, receut dans fa communion tous ceux qui avoient esté absous dans le Concile de Sardique, & condanna tous ceux qui y avoient esté condannez.

Le Concile de Sardique servit à distinguer les innocens des coupables, pour tous ceux qui ne s'aveugloient pas volontaire-

ment

LES ARIENS. ment eux mesmes par leur passion. Mais il ne servit pas à rendre

la paix à l'Eglise comme on l'avoit esperé, parceque les Eusebiens qui s'appuyoient sur un bras de chair, & qui mettoient leur confiance en Constance, ne vouloient ceder ni à la justice ni à la raison, & s'emportoient, comme nous venons de dire, jusques à pretendre excommunier les plus illustres Prelats de l'Eglise. Ainsi le trouble s'augmenta au lieu de diminuer.]'Socrate affure Socr.Lac.11.p. que de puis ce temps là la communion fut rompue entre l'Orient 106.b. & l'Occident. Jusque là toures les disputes n'avoient point causé soul. s.c.13.p. eette rupture: amais depuis ce temps, dit Socrate, il sembla que le siace montappelle Tifucis, ou plutost le pas de Sucques, dont Marcellin Ammilia, passe. fait une ample description, bne fust pas moins la borne des deux 190/n.p.195 communions, qu'il l'estoit des provinces de Thrace & d'Illyrie, p. s.d. ee qui n'empeschoit pas, dit Socrate, que la communion ne demeurast indifferente dans l'Orient entre ceux mesmes dont la foy estoit differente: [c'est à dire que les Catholiques y communiquoient avec les Eusebiens, comme nous le voyons par l'Eglise

la confusion deplorable où estoit alors l'Eglise, & nous ne voyons point que la fuite de l'histoire nous donne lieu ni de la confirmer. ni aussi de la combatre absolument. Nous avons neanmoins quelque prine à croire que les Occidentaux aient rejetté tout à fait la communion de ceux qui n'avoient pas esté condannez nommément par le Concile de Sardique.] Car S. Hilaire affure Hilfr. p. 27. qu'ils écrivirent aux Orientaux [en 349,] sur la condannation de Photin, & que ceux-ci leur répondirent, quoiqu'avec leur adresse ordinaire à faire le mal. [Et il semble en effet que quand la communion auroit esté enticrement rompue, le rétablissement de S. Athanase en 349, auroit dû la renouer. On ne peut douter que l'Egypte ne fust dans la communion de l'Occident, Cela se peut dire encore certainement des Evesques de la Palestine & de l'isse de Cypre, J'qui signerent le Concile de Sardique, de ceux de la Ath. ap. 2.7.768. Lycie & de l'Isaurie, qui estoient unis à S. Arhanase. Il paroist cd que les Orientaux & les Occidentaux se trouverent ensemble en 355, dans le Concile de Milan.]'On voit auffi que les Orientaux Hil.fr.s.p.6. de leur part adresserent à divers Evesques d'Occident la lettre

de leur faux Concile de Sardique: [Cela ne marque point qu'ils

Nous ne savons que dire de cette remarque que fait Socrare sur

voulussent rompre entierement avec eux. Je pense qu'ils firent la mesme chose en 351 dans leur Concile de Sirmich, l'Ils écrivirent fr.s.p.36. vers le mesme temps contre Saint Athanase au Pape Jule, qu'ils

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

d'Antioche.

precendoient avoir depoié à Sardique. Ils preférent extreme. 167
ment Saint Eufèbe de Verceil de f. trouver avec eux à celui de
Milan en 355. Aimfi je ne lçay fi l'on peut dire que la communion
fult entierement rompue entre l'Orant & l'Occident, quoique le fult fain doute beaucoup alt. ré. Je croy mefine que nous
Abapa. 2.54.

Abapa.

par les Orthodoxes de l'Orcint & de l'Occident, la rigueur de la discipline ne le pouvant oblerver dans la continton où eficient discipline ne le pouvant oblerver dans la comition où eficient l'Hill.ft.np.als.p. alors les chofes. D'autre part cependant le Pape Libere en renonçant à la communion de Saint Arhanafe, declare qu'il a la paix & la communion avec tous les Evelques d'Orient, jed forte qu'il femble que ces deux communions fulfent regardées comme ni-ture de la communique rà Antioche qu'avec les Euflathiens, & non point avec Leonce J Ceft une difficulté qui merite bien d'être exami-

née par ceux à qui Dieu en aura donné la capacité.]

# ARTICLE XLL

Persecution de Saint Luce, & de divers autres Orthodoxes après le Concile de Sardique : Concile de Milan contre Photin.

occi.i.sc.u.p. 'A Pa e s que les Evefques des deux Conciles fe furent fepaoch. 'A Pa e s que les Evefques de loccifes, [Saint Athanafe v. fontome fe retira à Naille, & enfuire à Aquilee. Mais les Eufebiens no <sup>5 35</sup> gardoient pas de leur colté la mefme moderation. Car ne fe contentant pas d'avoir fait la guerre à la vertre fau l'eure blafphe-

Alida I, Paud. mes, 'ils y ajouterent des violences toutes nouvelles: C'effoit pour couvrir la honte de leur condannation & de leur fuite; & neanmoins ils ne faifoient par là que rendre plus vifible à tout le monde la juftice de la fenence qu'on avoit prononcée contre eux, & autorifer ceux qui difoient qu'ils ns s'effoient retirez, de Sardique que parceque les reproches de leur confeience leur faifoient craindre de se voir convaincus publiquement d'estre des salomniateurs.

> [Au fortir de Philippople ils pasfirent par Andrinople,] Job les Fideles ne voulurent point communiquer avec eux, les regardant comme des gents qui se condannoient eux mesmes par leur fuite. Ils s'en plaignirent à Constance, & obtinrent de luy qu'il sit trancher la teste à plusseurs ministres de cette Eglis.]-

•

Ils furent condannez comme si c'eussent esté des laïques,"par jugement des officiers de la Fabrique des armes, dont il y avoit Amm.l.p.p. une compagnie fort nombreuse en cette ville. L'Eglise a consi- 416 n.p. 414 deré ces Ecclesiastiques comme des Martyrs, & le martyrologe Romain en fait memoire le 11 de fevrier, Leurs monumens fe Ath, fol. p. \$10.d. vovoient auprés de la ville d'Andrinople, lorsque S. Athanase y 

Comte, fut encore en ceci le ministre de la cruauté des Euse-

IS. Luce qui estoit le pasteur d'un si genereux troupeau, ne sut pas mieux traité que ses ouailles. Nous avons vu ci-deffus que les Eusebiens l'avoient fait exiler chargé de chaines ; qu'ayant ensuite esté rétabli, peutestre par la mort de Constantin, ils l'avoient fait bannir une seconde fois, & l'avoient reduit à implorer en l'an 341, le secours du Pape & du Concile de Rome.

v.s. Jules Il"femble qu'il air esté rétabli depuis, quoiqu'on ne voie pas ty sah, comment cela se soit fair, & qu'il se soit trouvé au Concile de sale 145. Sardique.]'Au moins Saint Athanase nous donne lieu de croire para.

qu'immediatement aprés ce Concile il estoit dans la possession de son Eglise, & dans la liberté de parler contre les Eusebiens. & de condanner hautement leur doctrine impie : ce qu'il faisoit avec autant de hardiesse [que s'il n'eust jamais eprouvé leur cruauté.]Sa generolité leur estant insupportable, ils luy firent

pour la seconde fois enfermer le cou & sesmains dans deschaines Novage de fer, & en cet état, ils l'envoyerent en exil, où il mourut"de la maniere qu'ils le favent, dit Saint Athanase; marquant assez par là qu'on les soupconnoit de luy avoir ofté la vie par une mort violente.]'Ainfi ce n'est pas sans raison que le marryrologe Ro- Boll.it.feb.p. main le met au rang des Martyrs le 11 de fevrier, avec ceux de 119-110. son Clergé dont nous venons de parler.

'Saint Athanase met aprés ceci le bannissement de Diodore Ath.p.821,4812. Evefque d'Afie, peuteftre de Tenedo[dans l'Archipelage,] & la de Hillfriente feconde perfecution de Saint Olympe d'Enos, & de Theodule de Ath, P. 812, a.b.

Trajanople, [de quoy nous avons"parlé par avance.]

'Comme leur fureur estoit particulierement animée contre Aug.in Cre.l.s. S. Athanafe, dils firent bannir en Armenie deux Prestres & trois 4 Ath p. 810.d. Diacres d'Alexandrie: & depeur que les Saints & les autres epsaire. Evefques, se confiant sur le jugement du Concile de Sardique, ne voulussent rentrer dans leurs Eglises, ils firent garder par ordre de Constance les portes & les entrées des villes. Ils firent particulierement écrire aux magistrats d'Alexandrie, que si

V v ij

340 Athanase, ou quelqu'un des Prestres qu'ils nommoient, se trou- 947. voit estre entré dans la ville, ou dans le pays, le premier juge pourroit luy faire trancher la teste [fans autre forme.]

p.\$10.d. 'Ils firent aussi bannir en la haute Libye les saints Evesques Macaire ou Arie, & Aftere, comme nous le disons en un autre v. s. Athaendroit, parcequ'ils les avoient quittez à Sardique pour se join- nases 44.

dre aux Occidentaux.

'Ils ne se contenterent pas mesme de tant d'excés. Mais comme le pere de leur heresie est comparé à un lion qui tourne continuellement autour de nous pour chercher quelqu'un à devorer ; ainsi ces heretiques s'estant rendu maistres des postes, faisoient fans cesse mille courses de toutes parts; & s'ils trouvoient quelqu'un qui leur reprochast leur fuite, & qui témoignast son averfion pour l'heresse Arienne, ils le faisoient fouetter, emprisonner, bannir de son pays, & se rendoient si redoutables & si terribles à tout le monde, qu'ils en obligerent plusieurs à deguiser leurs fentimens; & les autres aimerent mieux s'enfuir dans les deferts que d'avoir aucune communication avec eux.

[Avant que de terminer cette année, il faut dire un mot de ce qui se passoit dans l'Occident, après le Concile de Sardique, Noren al'égard de Photin dont nous avons cru devoir joindre l'histoire

Epipt.e. Lp. 819 ayec celle de l'Arianisme.]'S. Epiphane dit que cet heresiarque fut deposé dans le Concile de Sardique. Mais tous les monumens Nora 40. qui nous en restent n'en disant rien, il semble qu'on peut presumer que cela s'est fait dans quelque autre Concile d'Occident que S.

Epiphane aura confondu avec celui de Sardique, Et en effet, S. Hilaire remarque que deux ansavant le premier Concile tenu à Sirmich contre cet Evefque, & avant la reconciliation d'Urface & de Valens, (ce que nous montrerons s'estre fait en 349.) il s'en estoit tenu un autre à Milan, où il avoit déja esté condanné comp.16. me heretique, & excommunié. [Ainfi appliquant à ce Concile de Milan ce que S. Epiphane dit de celui de Sardique, nous trou-Epi.p.819.1.b. verons J'qu'il n'y fur deposé qu'aprés y avoir esté appellé par les Evefques, pour rendre raison des herefies qu'on luy imputoit, &

avoir eu la liberté de se défendre. Le mesme Pere dit qu'entre la premiere condannation de cet heretique, & la derniere[en 351,] il fut fouvent refuté dans diverfes conferences qu'on eutavec luy. Hil.fr.p.26. 'Mais l'affection que le peuple avoit pour luy, rendit longtemps inutiles tous les efforts qu'on fit pour le priver de fon fiege.

[Il n'y a guere lieu de douter que ce Concile de Milan, que nous mettons en 347, ne soit celui mesme dont parlent Ursace

P.811.d.

Bar. 141.5 49.

Hil.fr.1.p.14.

& Valens dans leur retractation de l'an 349,]'lorsqu'ils disent p.15. qu'ils condannent Arius & ceux qui tiennent ses sentimens, comme ils avoient deja fait dans la requeste qu'ils avoient prefentée à Milan. Le Concile de Rimini témoigne aussi que dans p. 14/Ath. de syn. un Concile de Milan, où estoient les Prestres & les legats de P.877.d. l'Eglise Romaine, comme on le lit dans S. Hilaire, Ursace & Valens demanderent pardon par écrit des fautes dont ils se fentoient coupables; & il ajoute qu'on leur accorda cette grace. Nous examinerons autrepart ce qui regarde ces deux Evelques. Il nous suffit de remarquer ici que l'ce que le Concile de Rimini Conc. L. P. 710. dit des legats du Pape à Milan, explique, selon le sentiment du P. Petau, ce qui est dans S. Hilaire, que Photin avoit esté con- Hilfr.p.s, danné par les Romains deux ans avant la lettre d'Ursace & de Valens écrite à Julesen l'an 349.]

ed ed ed ed edemonacidedenanapanapanacidenacidenacidenacidenación de de de de de

#### ARTICLE XLII.

Les Eusebiens contraints de deposer Estienne d'Ansioche, mettent en su place Leonce aussi mechant que luy.

L'AN DE JESUS CHRIST 348.

Es Evelques Vincent de Capoue, & Euphrate de Cologne, Ath. 60, p. 222, a arriverent [cette année] vers Pasque à Antioche, pour demander à Constance de la part de Constant son frere & du Concile de Sardique, le rétablissement des Evesques que ce Concile avoit jugé innocens, Eftienne Evelque d'Antioche voulut noircir la reputation de ces deux Evefques, par une fourberie peutestre sans exemple, & qui n'estoit digne que de luy.[Nous V.5.Ada- ne la raportons pas ici, parcequ'on la voit en un autre endroit.] Mais elle retomba fur luy mefine: de forte que les Eusebiens qui alThan. La.ca.

l'avoient fait Evelque, furent obligez dele deposer les officiers p.600.b. deConstance le chasserent de l'eglise, sc'est à dire de la possession des eglises & de la maison episcopale.]'Il vivoit encore[en 362] Chry.in gent.t.

Viapende fous Julien, qui'le rappella d'exil, & voulut mesme le rétablir 1.p.694 c.d.

Julicos p dans l'episcopat.

'Cependant comme il ne falloit pas que l'heresse Arienne Ath.p.812. manquast d'un chef, on établit en sa place Leonce l'eunuque, 'la violence de Constance l'ayant emporté sur toutes les regles sug.p. 718.d. de l'Eglise.'Ce Leonce estoit de Phrygie, d'un esprit couvert & Thdr. p.600.b. dissimulé, comme ces écueils d'autant plus dangereux qu'ils sont cachez sous les eaux.'Il avoit esté disciple du faint Martyr Phisg. Lac. 15.7. V v iij

Epi. 63. c. sp. 830 Lucien, felon Philostorge. 'Il fut tout entier à Arius des le com-348. & Ath. iol.p.812.

mencement de son hercsie,2& en conserva toujours depuis sans aucune alteration les maximes les plus deteftables. C'eftoit à cause de son impieté que Saint Eustathe d'Antioche ne l'avoit jamais voulu admettre dans fon Clergé, Mais quand ce saint Confesseur eut esté banni [en l'an 330, ]non seulement les Ariens

Thdrt.1.2, c.19. p.620.d.

l'y receurent, mais ils l'eleverent à l'episcopat, contre les loix prescrites par le Concile de Nicée. (Car outre l'herefie, il avoit encore une incapacité l'qui le Arh.fol.p.817.c.

fug.p.718.c.d fol. p.\$17.c| Baf. de virg.t.1.p. 675.676. c Ath. fug. p. 718.

effug.p.718.c.d. rendoit mesme indigne de la communion laïque. C'est qu'ayant une familiarité fcandaleuse avec une jeune semme nommée Eustolie, qu'il faisoit passer pour vierge, quoiqu'il luy eust fair perdre cette qualité, & voyant qu'on luy défendoit de demeurer avec celle, il fe mutila luy mesme pour avoir cette liberté.]'Mais cette action qui n'avoir garde d'appaifer un si grand scandale, ele fit depofer de la prestrife. [Pour la maniere dont il exerça l'episcopat durant pres de dix ans, nous ne le pouvons mieux apprendre c.d|fol.p.817.c. que de Theodoret, qui estant d'Antioche mesme paroist avoir

Thdrt.f.z.c.19. p.611.c.d. p.611.4.

esté fort bien instruit de tout ce qui regarde cette Eglise.]'On ne fauroit, dit-il, écrire combien luy & ses deux predecesseurs Placille & Estienne firent d'impietez & de crimes,'Il taschoit neanmoins de couvrir la maladie de l'Arianisme dont il estoit tourmenté, & faifoit ce qu'il pouvoit pour cacher sa malice sous

'Comme il yavoit un grand nombre de Catholiques dans Antio-

une fausse apparence de douceur.

pourroient pas fouffrir comme luy.

p.612.c.d. p.621.2(302.1.3. c.20.p.533.c.

chefqui obeiifoient aux Evefques Ariens, I'il fe trouvoit que dans les affemblées de l'Eglife, llorfqu'il falloit chanter le Gloria Patri, les Catholiques chantoient Gloire au Pere, & au Fils, & au Saint Esprit, comme l'Eglise a toujours continué de faire; & les autres disoient Gloire an Pere par le Fils dans le Saint Esprit, ce qui marque moins l'estité des trois Personnes. L'Leonce qui se trouvoit embarasse par cette contrarieté, n'osoit empescher ceux qui

Soz.p. 131.c.d. Soz.p.#3.2.

fuivoient la doctrine du Concile de Nicée, parcequ'ilsestoient en trop grand nombre. Mais pour luy, il paffoit ce verset; & ceux qui estoient auprés de luy, ne luy entendoient jamais dire que ces derniers mots, dans les fiecles des fiecles. On raporte mesme que touchant sa teste toute blanche de vieillesse: Quand cette « neige, disoit-il, sera fondue, il y aura bien de la boue; voulant " dire que quand il feroit mort, cette division du peuple dans le fervice, produiroit des troubles, parceque ses successeurs ne le

Sec.

## ARTICLE XI.III.

Suite de l'histoire de Leonce: Flavien & Diodore soutiennent la soy contre luy.

Ly avoit alors à Antioche deux illustres laïques, Flavien & Thâte.La.c.19.
Diodore, qui furent depuis faits Prestres de la mesme Eglise, P. 641.d. & enfin Everques ; le premier d'Antioche mesme, & l'autre de Tarfe, I'lls estoient tous deux d'une naissance illustre : mais ils 1.4.cau.p.697.4. ne trouvoient point de plus illustre noblesse que la pieré & la défense de la fov. Diodore avoit étudié à Athènes la philoso- Facil 4.C. 20164. phie & la rhetorique. Ils avoient tous deux embrasse la vie des Thomasane. Ascetes. Diodore n'avoit sur la terre ni maison, ni table, ni lit: Fac.l.4.c.p.155. Il menoit une vie tout à fait apostolique, n'ayant quoy que ce foit de propre, & se contentant de la nourriture qu'il recevoit de fes amis, parcequ'il employoit tout son temps à la priere & à la predication de la parole divine. Ses mortifications qui paroif- p. 156. foient fur ses membres & par la passeur de son visage, luy attire- p. 64. rent une foiblesse d'estomac qui luy causoit de grandes douleurs, Imais qui ne l'empescha pas de vivre fort longtemps, & de rendre à l'Eglife des fervices tres confiderables.]

'Luy & Flavien animoient jour & nuit tout le monde à la pieté, Thorage 12.4. faifant une profession ouverte de défendre les dogmes apostoli- p.611. ques. Philostorge dit que ce fut Flavien, & les moines qu'il avoit Philg. 1.3.e.13.p. amassez, qui commencerent à chanter ce verset; Gloire soit au Pere, & au Fils, & au S. Efprits [ce qui marque au moins qu'il estoit des premiers à exciter le peuple à le chanter. S. Chryfostome fair Chry.t.t.or.p. un grand eloge"du soin qu'il prit des Catholiques depuis l'exil de P. 178 5-9,1-4-P-

Saint Eustathe jusqu'à l'election de S. Melece, Ce fut luy aussi & Thart. p. 622 a. Diodore qui apprirent les premiers au peuple, selon Theodoret, à chanter les Pseaumes de David à deux chœurs, Socrate dit que Socr.1.6.c.8.p. V.S.Ignace certe pratique a tiré fon origine de S. Ignace, [ & "elle est mesine 313.d.

peuteltre encore plus ancienne: mais Flavien & Diodore peuvent l'avoir renouvellée, & l'avoir rendue plus celebre dans Antioche; d'où s'estant repandue dans l'Orient, elle a ensuite esté embrasséedans tout le reste de l'Eglise, l'Oncité de Theodore Than.o.p.781. de Mopfuelte qu'ils traduisirent du syriaque en grec, cette espece abilNicet. 1,5 c. de pfalmodie"qui se chante à deux chœurs, & que deux person-

nes presque scules établirent dans tout le monde Chrétien une si admirable pratique,

That La.

Flavien & Diodore avoient encore accoutumé d'affembler
pass.

Les Fideles aux rombeaux des Martyrs; & là ils paffoient route la

s.

Les fideles aux rombeaux des Martyrs; & là ils paffoient route la

s.

Les fideles aux rombeaux des Martyrs; & là ils paffoient route la

s.

Les fideles aux rombeaux des Martyrs; & la ils paffoient route la

ces deux perfonnes, il les pria avec une douceur affectée, de

faire ces affemblées dans les eglifes; à quoy Flavien & Diodore

qui connoificient fort bien fa malier, obstrent res voloniters; A

p. 611. b.

p.611,b.

p.621,C.

[Ce que nous venons de dire de la conduite de Leonce, euft pu faire croire qu'il avoit une veritable douceur,] & qu'il taichoit effectivement de maintenir le peuple dans l'union par l'amour de la paix, file refle n'euft fait voir la méchanceté de fon ame, & que sa moderation apparente n'effoit qu'un effet de la crainte qu'il avoit du peuple, & des menaces terribles que faisoit Constance, dit Theodoret, contre ceus qui oscroient dire que le Fin effoit pas semblables aufberec. Car il effaça tout ce qu'Efftenne &

pau.b. Placille avoient fair de crimes avant livy & il fit tous les maux about qu'il put aux Catholiques, comme au contraire il favorifoit & c. fourenoit en toutes choics les heretiques !1 ne faifoit jamais la moindre faveur aux premiers, & donnoit aux autres une liberté & cen.b.c. & une protection toute entirer. Quelque veruse minentes que

possedas su fai, in e les metori jamais dans aucune fonction eccli fassique, ès quelque dereglez que fussion execut, il les clevoit aux charges les plus considerables du Clergé (C'est ce qui fassoit que la pluspar des lasques estanteres zelez pour la toy, les-Ecclisatisques au contraire éthoient presque tous infectez de

l'herefie, quoiqu'ils n'ofaffent pas le faire paroiftre dans les difcours qu'ils faifoient au peuple. [Rien ne décria tant fon epifeopat que le choix qu'il fit d'Aece pour l'elever au diaconat, Car la doctrine de cet Aece effoit fi

pour l'elever au diaconat. Car la doctrine de cet Acce effoit fi.

Athde (jungsty): impie, & il avoit fi peu de foin de la cacher, J'qu'il s'acquitenfin le
furnom d'athée. [Mais comme il y a beaucoup de chofes à direfur cela, il vaut mieux les referver pour un autre endroit.

Plus la conduite de Leonce effoit horrible aux yeux de Dieu, cht.Al.-p492. plus elle a effé approuvée & effimée des Ariens, Joemme onle peut voir dans les cloges qu'on lit de luy dans la chronique p492. d'à lexandrie/Ce qu'elle en dit de particulier, c'eft qu'il prenoit

9-67- d'Alexandrie, Ce qu'elle en dit de particulier, c'eft qu'il prenoit un grand foin des hospitaux destinez pour la reception des étrangers, & qu'il en donna la conduite à trois personnes sort zelées

Phigh.t.c.i8-3-61. Philoftorge dir que Leonce depois ou ezcommunia Flavien & Taulin. Mais on ne voit point en point que Flavien aix jamais elfé legaré de la communion des Ariens d'anniche qu'avec S, Melecsi & il elt certain que Flavien aix jamais sels, ayant tonjours elfé du nombre des Bullathiens.]

pour

pour la religion Chrétienne. Elle ajoute que ces trois personnes allant un jour en un lieu qui estoit à six ou sept lieues d'Antioche, le premier des trois nommé Eugene se mit à catechizer un Juif qui se rencontra avec eux. Le Juif pour s'en moquer, leur dit que s'ils vouloient manger un serpent qu'ils trouverent mort sur le chemin, il se feroit Chrétien. Ils accepterent la proposition, mangerent le serpent, & n'en receurent aucun mal : ce qui ayant touché le Juif, il se convertit effectivement, & vécut avec beaucoup de pieré dans l'hospital qu'ils gouvernoient,

'La mesme chronique semble attribuer à Leonce une histoire note. de Saint Babylas [Eve sque d'Antioche sous Dece , & il aura pu la faire à l'occasion de la translation du corps de ce Saint à Daphné: ear elle se sit de son temps vers l'an 352.] Il semble que cette histoire n'ait pas esté fort exacte & fort fidele ; & il n'est pas étonnant que celui qui aimoit si peu la verité dans les choses de la foy, ne se mist pas beaucoup en peine de la chercher dans un

fujet bien moins important.]

## AND REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF A PROPERTY OF THE PROPERT

## ARTICLE XLIV.

Constance est oblige par Constant de rappeller S. Athanase en les autres Evelques bannis : Retractation d'Urface & de Valens : Concile de Sirmich contre Photin.

IL est temps de reprendre la suite de l'histoire que la deposition d'Estienne & l'ordination de Leonce nous avoient fait interrompre.

Vincent & Euphrate estoient donc venus demander le rétabliffement de S. Athanase & des autres Prelats deposez par les F.S. Atha- Eusebiens. Mais Constant en demandant ce rétablissement à fon frere, le menaçoit, s'il ne l'accordoit pas volontairement, de l'y obliger par les armes. Les Eusebiens mesmes n'oserent pas conseiller à Constance d'entreprendre une guerre pour ce sujet. 'Ainsi il rappella enfin ceux qu'il avoit chassez, entre lesquels on Sort. L. C. 13. p. des lettres à leurs peuples pour ordonner de les recevoir sans a Socr.p.au.d. difficulté. On y ajoute S. Luce. Mais nous avons remarque qu'il Soz.p. 17.c. avoit esté banni un peu avant ce temps-ci, & qu'il mourut dans cet exil.]

'Le rétablissement de Saint Paul à Constantinople, reduisit some mai Macedone usurpareur de son siege, à se contenter d'une seule Soz. p. 557.c. " Hift. Eccl. Tom. VI.

Socr.p.111.1. Soz.p.517.c. Socr.p.112.2. 346

eglise[qu'il avoit bastic.] On assure que le retour de Marcel fit de serands troubles dans Ancyre, à cause de Bassle qu'il en fallut chasser; ce qui donna occasion aux Ariens de l'accustr et de le calomnier de nouveau. Les autres n'eurent pas de peine à se rétablir, se on assure particulierement qu'Asclepas sur receu avec joie par ceux de Gaza.

Ath.fol.p.8:2, 813. 4 Boll.zesfeb.p. 648.5 10,

[Ceft la derniere chofe que nous trouvons de cet Evefuqe, qui depuis l'an 300 avoir ché l'un des plus grands objets de la haine, des calomnies, & des perfecutions des Eufebiens, l'fans avoir d'autre crime que de hair leur herche, l'a etté reveré comme un Saine par lon peuple, comme on le voir par la vie de S. Porphyre l'un de fes fucch'eurs, où il th' qualifié un tres faint & tres-heureux Prelar, qui a fouffert beaucoup d'affichions pour la foy Orthodoxe, & dont le nom & les achions font c'eries dans le paradis des delices[eternelles. En effet, nous ne voyons rien luy qui ne le rende digne de la veneration publique de toute l'Eglië, quoique nous ne trouvions point fon nom dans aucun matryrologe, l'il et encore marqué dans lavie de S. Porphyre, qu'il avoir bathi l'ancienne eglife de Gaza qui effoit du cofté de l'Occident.

Socr.1.3.c.25.p. 204.d. 6 Boll 26.feb.p. 647.5 11.

Saint Irenion qui affila"au Concile d'Antioche en 363, fous v.3.Meless

Jowen, flux altez probablement fon fucceffur...] Marc Diarce de 54.

Gaza, auteur de la vie de Saint Porphyre, qui fucceda prefique
immediatement à S. Irenion, en parle comme d'un Ewelque tres
colcher par fa pieté, & d'un concitoyen des Anges, dont il euft
volontiers fait l'eloge, fio no cult pu le faire en paffant (& en peu
de mots, flè s'il n'euft fallu pour cela un ouvrage expres. Il elperoit que d'autres qui favoient fon histoire encore mieux que luy,
s'acquiteroient de ce devoir. C'e Saint baffit à Gaza une nouvelle
egible appellée Sainte Irene, ou de la Paix, avec une petite maifon
epifcopale qui y effot jointe, & qui fervit à fes fucceffeurs. Jon
a mis fa fetthe le 16 de decembre dans le martyrologe Romain. Il
ne fauroit effre mort plutfott que vers l'an 390, ] puifqu' Einée fon
fucceffeur ayant tres peu duré, S. "Por phyre fut ordonné en fa v. Smaine.

Jacef au commencement de l'an 395.

\$ 11.

P.648.518.

L'AN DE JESUS CHAIST 149.

"SAthanase n'os pas accepter d'abord la liberré que Constance
luy donnoit de retourner à son Egisse "Marie Deu ayant osté la v. s. ahavie à Gregoire au commencement de cette année par les mains aussigé 41.
des Alexandrins, & Constance luy ayant écrit pulicurs sois pour
le presser messand en revenir, il s'y resolut ensin , & vis ce prince à

The Good

8 1 11.

Antioche. Il luy offrit de se justifier en presence mesme de ses adversaires; mais ils ne voulurent point entrer en conference avec luy. Ils luy firent demander par Constance qu'il donnast à Alexandrie une eglife aux Ariens : & il l'offrit si l'on en vouloit donner une aux Eustathiens, ce que les autres ne voulurent point accepter.] Car il s'unit à la communion des Eustathiens, & evita sozil pe 20.7. celle de Leonce.

[Enfin il partit d'Antioche avec divers reserits de Constance en sa faveur, pour retourner à Alexandrie. Il passa par la Palestine, où Saint Maxime de Jerusalem & tous les Evesques, à la reserve de deux ou trois, embrasserent sa communion dans un Concile qu'ils tinrent exprés. Nous avons dit que cela irrita extremement les Eusebiens contre S. Maxime. Il n'est pas besoin de marquer ici quelle fut la joie des Catholiques de l'Egypte. quand ils revirent leur Athanase, Nous dirons seulement en un mot, que la verité & la justice ayant enfin recouvré quelque liberté, les Evesques se pressoient de rechercher l'amitié de ce Saint, & de luy faire des excuses de ce que la violence leur avoit fait faire contre luy. Mais ce qui fut plus sensible à la faction des Eusebiens, l'fut qu'Ursace & Valens, pour obtenir de rentrer dans Athapa p.776 la communion de l'Eglife, declarerent par un acte authentique Hildr. 1.p. 14.15. figné de leur main, que tout ce qu'ils avoient publié contre luy, n'estoit qu'une pure imposture, & prononcerent anatheme à

Arius, comme ils pretendent qu'ils avoient toujours fait. Leur retractation arriva dans le temps & à l'occasion du Hil.fr.z.p.1326. Concile tenu d Sirmich contre Photin, Car les Evefoues de p.23.26.27. l'Occident inquietez de voir qu'apréstant de troubles que l'Arianisme avoit causez dans l'Eglise, Photin qui avoit esté condanné comme heretique deuxansauparavant dans le Concile de Milan. ne cessoit point de troubler & de brouiller toutes choses, s'affemblerent de beaucoup de provinces de l'Occident, à Sirmich p.st. mesme dont il estoit Evesque, pour le deposer de l'episcopat, \* P.16. ce que la faction du peuple avoit empesché jusques alors, & elle . p.16. l'empescha encore pour cette fois, Photin s'estant acquis par son Soz.1.4c.6.p. eloquence un grand nombre de sectateurs, d'Ainsi le Concile ne 1412 put faire autre chose que d'écrire aux Orientaux contre cet a Hil.fr.p.ay. herefiarque, selon la coutume qu'ont les Evesques d'avertir tous leurs confreres de ce qui merite leur connoissance; & non dans le dessein de leur faire injure en les contraignant par violence de consentir à leurs decrets, comme on fit depuis.

## ARTICLE XLV.

Constant meurt: Les Euschiens recommencent à persecuter: Ursace & Valens se dedisent de leur retraétation.

### L'AN DE JESUS CHRIST 350.

I A P R Es que Dieu cut confolé fon Eglife par le rétablificment des Confelleurs, & qu'il eu fâix voir durant quelques mois que la verité ne manque point d'eltre fuivie de la multitude loriqu'il y a quelque liberte, il voulut montrer par une cpreuve d'onze ou douze années, qu'elle est invincible à routes les forces de la terre & de l'enfer, & que les plus puisfians Monarques peuvent faire des prevancteurs, des Confessers, & des Martyrs, mais ne peuvent empelcher que la verité ne demoure victoricué de leur puissance la plus abfolue, & ne les condanne hautement devant le tribunal de Dieu & celui de route la postérité.

On peus commencer cette perfecution des l'année 350, en Jaquelle l'Empreure Conflant qui s'éloit declarie le défenfieur de l'Eglife contre tous ses ennemis, "furtué au mois de janvier v.Conflanpar Magnence qui s'éloit foulevé contre luy, se vuju par sa more s'estis." demeurs maifire des provinces de l'Occident. Cela sur suivi de bien des troubles qui ne donnerent pas beaucoup de loisir à Conflance pour perfecuer les Catholiques. Il se crut messer cobligé d'écrire plusseurs sois à S. Athanase,"pour l'assurer qu'il v. 3. Athanavoir rien à craindre, quelques menaces qu'on luy sist pour assesse. l'intimider, Les Eusébiens ne laissoien pas neanmoins de l'ani-

Socr.l.a.c.26.p. 216.c.d. Hil.fr.1.p.27 Sulp.l.a.p.156.

l'intimider, l'Les Eufebiens ne l'aifoient pas neanmoins de l'animer de plus entre ce Saint par de nouvelles calomnies. 
'Comme ils effoient adroits à faire le mal, ils se servoient de ce que les Occidentaux leur avoient écrif sir la fin de l'année precedence l'ouchant la condannation de l'Photin; se en leur recrivant, ils joignirent au crime de Photin le nom de Marcel comme de son maitter, afin d'infirmer l'absolution que le Concile de Sardique avoit faite de Marcel, affoiblir ainsi l'autorité de concile, de s'ouvrir un chemin pour faire revivre un jour les crimes precendus de Saint Athanase, malgré la sentence de ce Concile, qui l'avoit jué innocent.

Socr.p. 116.24 Soz.l. 4.C.2. P. 119.2.

[Il est aisé aprés cela de croire ce que dit Socrate,] que Marcel v. Marcel fut aussitost chassed Ancyre par ordre de Constance, pour remet- d'Ancyre

LES ARIENS.

tre Basile en sa place. S. Paul peut avoir aussi esté obligé des cette année à quitter Constantinople, avoir esté pris en fuyant, mené à Cucufe, tourmenté longtemps par la faim, & enfin étranglé par ordre de Philippe Prefet du Pretoire. l'Car Constance suivant somme un l'ancienne inclination qu'il avoit pour l'Arianisme, & les mou- Soz.p.558.559. vemens que luy donnoient les Eusebiens, renversa, dit Socrate, ce qu'il ne faisoit presque que d'ordonner en faveur des Confesseurs. Cet auteur & Sozomene joignent à cela la prison & la Socr. e. 16-18.p. mort de S. Luce d'Andrinople, la condannation de S. Theodule 116-118|Soz.1.4. & de S. Olympe, la fuite & la persecution de S. Athanase, avec l'in- b.

trulion de George, Mais nous fommes affurez que S. Athanafe estoir encore publiquement à Alexandrie en 356. Nous avons mis le dernier exil de S. Luce en 347; & nous ne favons rien precifément des deux autres. A l'égard de Marcel, on voit des l'année suivante que Basile estoit en possession de l'Eglise d'Ancyre.

L'AN DE JESUS CHRIST 351.

Ce fut en l'année precedente ou en celle-ci, que Saint Maxime de Jerusalem estant mort, l'ou ayant esté deposé, si on le veut sort. Le 18.p. croire sur l'autorité de Socrate, de Sozomene, & de Theophane, 101, 105, 175, 185, Cyrille sut mis en sa place, 2& ordonné selon S. Jerome par Thybia, 214, 4. Acace de Cesarée, sa qui il ne laissa pas de se trouver toujours a Hierchie. opposé. Nous savons qu'il y a sur cela de grandes difficultez: mais il vaut mieux les reserver pour l'histoire de S. Cyrille.]

'Ce fut au commencement de son episcopat, & le 7 may[351,] Crr. ad Conf. v. que Dieu fit paroiltre sur Jerusalem une grande croix de lumière: 247.d|249. & S. Cyrille manda ce miracle à Constance par une lettre 'qu'il p.250. finit en glorifiant la Trinité consubstantielle : D'où nous pouvons juger que Constance ne se declaroit point alors contre la foy de Nicce, mais qu'on luy rendoit odieux fous d'autres pre-

textes ceux qui en effoient les défenfeurs.] 'Cette apparition de la Croix fut ce semble le presage de la Bar, \$\$\$,524. victoire que l'Eglise alloit remporter sur l'heresie, non par la force & par les armes, mais par les tribulations & les croix, à l'exemple de son Sauveur. Car les Ariens ne differerent pas davantage à redoubler leurs efforts pour renouveller la perfecution. Les heritiers des pensées & de l'impieté d'Eusebe, qui Ath. 61.9.817.b. estoient Leonce, George, Acace, Theodore, & Narcisse, tous

deposez, hors Leonce, par le Concile de Sardique, ne pouvoient plus fouffrir la paix de l'Eglife, & l'union de tant d'Evefques avec le grand Athanase. La honte, l'envie, & la crainte tourmentoient egalement leur esprit.

[Comme l'Empereur Confiance leur protecteur se trouvoir #imaifre de l'Illyrie depuis la fin de l'an 30,0 jils regagnerent sin beaucoup de peine [Urface & Valens / Aqui ils perinaderent de se rerader de leur reradation, & de retourner comme des chiens el leur vomissement, sous pretexte que Constant les avoir forcez à reconnoistre l'innocence de S. Athanalé ; quoique ce pretexte ne leur s'ful pasmoins honteux qu'il estoit saux en luy messime. Ils les amencent ensure "A Constance pour travailler tous en. etc. Belle samenerent ensure" de la propuer travailler tous en. etc. emble à renverser le peu qui lay povoir trefter fisit de conside.

ration pour S. Athanác, soi j'de respect pour tant de fermens qu'il luy avoit faits. Il "coda d'autant plus facilement à leurs atta. v. S. Magues, qu'il esfoit plus persadé par ce qu'il avoit vu dans diverses més provinces, de l'union que tous les Evesques y avoient avec le Saint. [On luy fassiot prendre cette union de veristé & de Larité pour une union de lique & de cabale, & cile fit un intercest d'Erat de la rinjee. Pour fassion server autant pu'il just tous les Evesques.

pour une union de ligue & decabale, & ille fit un interest d'Erat de la ruiner, J'en failant figner autant qu'il put tous les Evefques l'un aprés l'autre contre Athanafe, & encore plus contre eux mefines, parceque fes affaires ne luy permettoient pas d'en faire alors davantage. La bataille de Murfe où il défit Magnence le 18 de feptembre

351, donna encore de nouvelles occasions au progrés de l'Arianisme, non seulement parceque l'établissement de Constance estoit celui de cette heresie, mais aussi par une rencontre particuliere qui augmenta extremement la croyance que ce prince avoit à Valens, comme nous l'apprenons de Sulpice Severe.} 'Constance n'ayant ose, dit-il, se trouver à ce combat, se retira dans l'eglife d'un Martyr, pres de la ville de Murfe, ayant avec luy Valens Evefque du lieu pour le foulager dans sa peine & dans fon inquietude. Cet Evefque qui ne negligeoit rien pour avancer fes affaires, avoit disposé ses gents en divers endroits, afin d'apprendre le premier l'evenement de la bataille, & de pouvoir ou s'enfuir de bonne heure si elle estoit perdue, ou si elle estoit gagnée s'acquerir les bonnes graces de Constance en luy raportant le premier une si heureuse nouvelle. Et en effet, lorsque le Prince & les autres qui l'accompagnoient effoient encore dans la crainte & l'apprehension du succés de cette journée, Valens vint dire le premier que les ennemis fuyoient. Et Constance voulant faire venir celui qui le luy avoic appris, il répondit que c'estoit un Ange ce que Constance crut aisement, & il avoit accoutumé de dire depuis, qu'il avoit vaincu plus par les merites

de Valens, que par la force de ses armes. Cette rencontre, ajoute,

p.819.2.

P.\$15.2.

c.d.

Sulp.l.2,p.156

L'an de J.C

LES ARIENS.

Sulpice, augmenta le courage des Arient, qui ayant gagné l'esprit de l'Empereur, se servirent de sa puissance lorsqu'ilsse trouvoient foibles par eux mesmes,

## 

#### ARTICLE XLVI.

Les Eusebiens deposent Photin dans le Concile de Sirmich ; & font un neuveau formulaire.

Es Eusebiens se contenterent neanmoins alors d'user d'artifice, & pour faire paroiftre leur zele pretendu pour la foy, ils se resolurent de condanner Photin, & de le chasser de son Eglife, ce que le peuple avoit empesché jusques alors.] Car cet Socr. 1.4.c.29, p. Everque preschant son heresie plus clairement que jamais, le 131,24 bruit que cela excita, obligea Constance de faire assembler les Everques à Sirmich, après le Confulat de Serge & Nigrien ou 61502.14.e.s.p.

Nove 41. Nigrinien, [c'est à dirc'en cette année 351, ]& selon l'ordre de la 142, c.d. narration de Socrate, ce fut avant la bataille de Murfe.

'S. Hilaire témoigne que ce Concile effoit composé des Evesques Hil. syn. p. 119,0] d'Orient;[c'est à dire de ceux qui avoient suivi Constance.] Il 130.1.b. nomme 12 Everques qui s'y trouverent, entre lesquels on peut fr.1.p.48.49. remarquer Narcisse [de Neroniade, ] Theodore [d'Heraclée,] Basile [d'Ancyre,] Eudoxe [ de Germanicie,] Demophile [ de Berée , Cecrops [de Nicomedie , ] Silvain [de Tarfe, ] Urface [de Singidon, ]Valens [de Murle,] Macedone [de Mopfueste,] & Marc [d'Arethuse, Nous ne savons pas les eveschez des autres qui sont moins connus. [Cecrops avoit esté envoyé de Lao dicée [en Syrie] Ath. 61. p. 860. d. à Nicomedie par Constance, estant autorisé par les menaces de ce prince, & par les lettres qu'il en portoit aux magistrats, Saint in Anor.1. p.190, Athanase en parle comme d'un des plus méchans d'entre les b.c. Ariens,[Il fucceda apparemment à Amphion,] qui eftoit Evefque Hil.fr.1.p.s. de Nicomedie en l'an 347.

Le Concile ayant convaincu Photin de tenir la doctrine de 30cr,l.2,c.19,p. Sabellius & de Paul de Samosates, le deposa aussitost. Pallade LAmb.ac.Aq.p. que les Photiniens avoient ordonné [Evefque] fut condanné avec 177.b. eux; mais il fut apparemment rétabli depuis par les Aricus, dont V.S. Am- il défendit toujours l'herefie jusqu'à l'an 181, qu'il fut deposé par

broife \$16. le Concile d'Aquilée.]

Tout le monde loua & approuva la deposition de Photin, Socr. P. 181. C. mais non pas ce que les mesmes Evesques firent ensuites pour faire

connoiftre quels ils estoient, Car ils approuverent le formu- Epi-71.ca 9.846.

Socr.1.s.c.30.p. 12

p.122-124|Hil, fyn.p.130|Ath, de fyn.p.900laire fair par le faux Concile de Sardique (& neamoins comme <sup>31-</sup>
sils fe fullent repentis de rout ce qu'ilsavoient écrit jusques alors
fur la foy, ils dresserunt un nouveau formulaire en grec, composé par Marc d'Arethuse, 'qui est raporté par S. Athanase, par
Socrate, & par S. Hilaire, & qui outre le symbole, contient a y
anathematismes. [Saint Hilaire dans son trauté des Synodes, où ils'assoibit autant qu'il peut avec les soibles, pour les ramener
peu à peu à la vigueur de la vraie foy, [Parle de ce sornulaire

Hil.fyn,p.130-131-Phila.c.63.p.:6.

peu à peu à la vigueur de la vraie foy, j'parle de ce formulaire comme d'un écrit Catholique, st il talche par fes explications de luy donne partout un bon fens. Saint Plaifte de tauffi que Photin fut chaffe de l'Eglife de Sirmich par les faints Evefques. [ce qui femble fe devoir raporter à ce Concile, qui acheva la condannation de Photin, st. luy sfe enfin perfer son evéche.]

Vig.in Eury.l.; P-59Vigile de Tapfe l'appelle clairement un Concile Catholique des molts de vous l'Orient, approuve fet aéctions, & dit mefone qu'aucun Fidele n'oferoit faire difficulté de les recevoir, Ill elb vay qu'elles peuvent parouftre fort Catholiques, à les regardes ne elleis mefines. Mais quand on confidere que ce font les ennemis declarez de l'Eglife qui les ont composées, & qu'elles sont Pouvrage de ces mefines Eusèbiens qui avoient esté deposét, par le Concile de Sardique, on ne peut que l'on n'ait toutes leurs paroles pour fupécets, tant que l'on voit qu'ils ne condannent pas nettement leur dogme, & il est visible qu'ils ne le condannent point dutout dans ce formulaire. [Car bien loint d'qu'el per l'ils effic femblable éx méme ils y decouvrent clairement leur inspiret, en disfant qu'ils ne veulent pas mettre le l'ils dans qu'il luy soit femblable éx méme ils y decouvrent clairement leur impieté, en disfant qu'ils ne veulent pas mettre le l'ils dans le messine pas le reconnosité et omit de l'ils dans l'auteur l'auteur le l'ils dans l'auteur l'auteur le l'ils dans l'auteur l'auteur l'auteur l'auteur le l'auteur l'auteur l'auteur l'auteur l'auteur l'auteur l'auteur l'auteur le l'auteur l'aut

Soz.l.4.c.6.p. 543.a. Ath.de fyn.p. 901.d.

p.901+907.

à luv.

'Auffi S. Athanase ne distingue point ce formulaire d'avec les autres, & il le met parmi ceux qui estoient l'ouvrage des Ariens, . & qui ne marquoient pas moins l'impiere que l'inconstance de ces heretiques. Saint Hilaire mesme en parle à peu pres de cette maniere dans son livre contre Constance; les si c'este son mei le qualifie dans son si les qualifies d'apparence.]: 'il le qualifie dans ses fragmens, la persidie Arienne, & anathematize ceux qui le reçoivent, [11] semble en parler encore en un autre endroit de ses fragmens, l'orsqu'il dit que par une seule signature d'une foy frauduleus se, heretique, & qui couvroit son

venin tres dangereux fous des paroles qui sembloient tres inno-

Hil.in Conf.Lr. p.116.1.d.

fr.1.p.48.

centes, l'on punissoit legitimement Photin, l'on reconnoissoit Athanase Lande I.C.

LES ARIENS. Athanase pour coupable, & l'on condannoit la foy Catholique: [ce qui peut encore faire juger que la mesme lettre où estoit inse-

ré ce formulaire, portoit aussi la condannation de S. Athanase, Mais cela n'est pas sans difficulté, dautant que le formulaire dont il parle en cet endroit, appelloit le Fils premier ne des crea- p.28.32.33. tures; [ce qui n'est pas dans ce premier formulaire de Sirmich.]

'Le premier anathematisme semble condanner ceux qui disent syn.p.10.1.d. que le Fils est d'une autre substance que le Pere. Mais on sçait

comment les Ariens se tiroient de ces anathemes. Il semble que c'est ce qui a donné lieu à Saint Hilaire]'de dire que Constance in Constapase s'estoit servi du mot de substance dans le Concile de Sirmich, 1.b. afin de se faire passer pour Catholique chez les Occidentaux.

#### ARTICLE XLVII.

Dispute de Photin contre Busile d'Ancyre : Des sectateurs de Photin : Germine Arien est fait au lieu de luy Evefque de Sirmich.

UAND les Everques eurent fait ce nouveau formulaire, Soor.Lx.c.10.p. ils offrirent à Photin que s'il vouloit le figner & renoucer 115.116. à son heresie, ils le rétabliroient dans sa dignité : mais il le resusa, & les defia d'entrer avec luy en conference,'Il alla se plaindre à Epi-71.c.1.p.819. Constance qu'il avoit esté injustement condanné, & le pria de luy faire donner une nouvelle audience où il pust se justifier. 'Constance luy accorda donc diverses personnes du Senat pour sorr.p.126.25 estre auditeurs & juges de cette dispute: C'estoient Thalasse, Fpi.71,c.1,p 819. Dacien, Cereal, Taurus, Marcellin, Evanthe, Olympe, & Leonce, [presque tous assez connus dans l'histoire de ce temps là : ] & ils Soz.1.4.c.ep. paffoient en effet pour les plus considerables de la Cour, soit en 1442. dignité, soit en science.

Le jour estant pris pour la conference, ces personnes s'y trou- Socr.l.a.c. 10.p. verent avec tous les Everques du Concile. Il y eut des copiftes 42 Epi, p. 819.d. pour écrire tout ce qui s'y disoit de part & d'autre. 'S. Epiphane Epip. 850 n.p. qui avoit vu l'écrit de cette dispute, dirque ces écrivains estoient 104. him no Anyle"Diacre de Basile d'Ancyre, ou de la chapelle de l'Empereur ; Callicrate greffier du Prefet Rufin ; Olympe, Nicete , & "Ferretaires ; Eutyche & Theodule notaires imperiaux;

[Il semble que Constance mesme ait esté present à la dispute,] puisqu'il est dir que Photin luy adressa souvent son discours, s'il prese. n'y a point de faute dans le texte.

L Le P. Petan croit qu'au lieu de Santia, il faut Santian,

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

'Basile d'Ancyre fut choisi pour soutenir contre luy. La dispute 352 d corrector Epi.73.c.1.p&p fut fort échaufée de part & d'autre. Photin y fit paroiftre beaucoup d'impudence, de vanite, & de foiblesse. Il se vantoit d'avoir

C. 1. P. \$10. cent passages pour prouver son opinion. Saint Epiphane raporte quelques unes des diffinctions par lesquelles il talchoit d'eluder Socr.1.1.c.30.p.

les preuves que l'on apportoit contre luy, Mais neanmoins il fut enfin vaincu & condanné. On fit trois copies de la conference, a Epi.p. 810.a. dont l'une fut envoyée cachetée à Constance, l'autre fut aussi donnée cachetée aux Comtes[qui y avoient alliste,]& la troisieme demeura entre les mains de Basile & des Evesoues du

Socr.p. 126.b. Soz. 1.4.c.6.p.

Concile, Photin demeura toujours banni depuis ce temps là, & écrivit neanmoins un livre en grec & en latin, où il combatoit toutes les autres heresies pour établir seulement la sienne. Sozomene parle de plusieurs écrits, faits partie en latin, partie en grec ; b & 6 Vinc. L. c. 16.P. Vincent de Lerins en parle de la mesme sorte. S. Jerome dit que e Hier.v.ill.c. les principaux de ses ouvrages, sont ceux qu'il a faits contre les payens, & ceux qu'il adressa à Valentinien. Car il vécut jusques au temps de ce prince.'Il a fait quelque écrit fur le symbole des

107.p.199.b. Rufin fym.p.

144.b.

Apostres, non pour l'expliquer selon la verité, mais pour tascher de trouver dans la simplicité des paroles qui le composent, de quoy confirmer sa doctrine impie.

Hier.v.ill.c.107. p.199.b.

[On peut estre surpris de ce que dit Saint Jerome,] que ce fut Valentinien qui le chassa de l'Eglise, si l'on n'entend par là, qu'estant rappellé par Julien, & s'estant rétabli dans Sirmich, Valentinien l'en chaffa de nouveau. On ne peut douter au moins que Julien ne l'ait rappellé, puisque son edit estoit general pour ceux qui avoient esté bannis par Constance, afin de troubler Paclacapas. l'Eglife par cette liberté qu'il donnoit à tout le monde : l'& nous avons encore une lettre qu'il luy écrivit, où il le loue à cause de fon herefie, & luy dit qu'il est proche du falut en comparaison de Diodore & des autres Catholiques,

Hier.v.ill.c.107. P.299. Opt.1.4.p.79. Epi,71.p.808.

'Il a vécu, comme nous venons de dire, jusques au regne de Valentinien, qui commença en l'an 364, & encore beaucoup audelà, l'S. Optat semble dire qu'il vivoit encore lorsqu'il écrivoit vers 368; & S. Jeromedans fa chronique met fa mort en 376. Saint Epiphane dit aussi qu'il avoit erré de tous costez, jusqu'au temps qu'il faisoit son livre contre les heretiques en 375, quoique son

p.833.c.

heresie fust des ce temps là comme éteinte. 'La loy que Gratien fit fur la fin de 378, pour permettre à toutes

Socrifices.p. 160 Soz, 1,7.C.1. les sectes la liberté de leur religion & de leurs assemblées, en P.705.2.

LES ARIENS.

excluoit neanmoins les Manichéens avec les fectateurs de Phorin & d'Eunome.'C'est pourquoi le Concile d'Aquilée luy demanda Amb.ac.Aq.p. en l'an 381, qu'il voulust executer sa propre loy & la sentence du 368. Concile, en dissipant les assemblées secrettes que les Photiniens

tenoient dans Sirmich. 'Le Pape Innocent dit que la plus grande partie des Photiniens Concetarates. s'estoit retirée à Senias dans la Dalmacie, Jious un nommé Marc 1271. qui avoit esté chasse de Rome. Ce Pape obtint un ordre pour les contraire qu'on recevra les Bonosiaques comme les Ariens, par

diffiper. Saint Sidoine loue vers l'an 474, S. Patient Evelque de Sid. 1.6.ep. m.p. Lion, d'avoir converti beaucoup de Photiniens. On croit qu'il 48. anp.ce. veut marquer les Bourguignons Ariens, parceque les Ariens & les Photiniens se confondoient assez : Le 16e Canon du second Conc. 14. P. 1013. Concile d'Arles vers 452, les joint aux Paulianistes, & veut qu'on. 4. les battize. Le Canon suivant du mesme Concile, ordonne au bla chrismation & l'imposition des mains, sans les battizer. Et mpsiac.d. neanmoins il paroist que les Photiniens estoient les mesmes que les Bonofiaques, sectareurs de Bonose Evesque de Naisse s'du

V.S. Am- temps de Saint Ambroife, comme nous le difons en un autre boules 674 endroit. Il y a apparence qu'il n'y avoit plus alors de secte qui portast le nom de Photiniens; ce qui faisoit qu'on parloit moins exactement.

Pour ce qui est de l'Orient, l'il est parlé des Photiniens dans le 1.1.p.1497.2.b. 7. Canon du Concile de Laodicée, & il yest ordonné qu'ils seront receus dans l'Eglife par la feule onction du faint Chrefme ; quoique quelques uns doutent fi leur nom n'a point esté ajouté dans ce Canon. Le 7º Canon du premier Concile de Constantinople n'en parle point dutout, lorsqu'il regle la differente maniere de recevoir les heretiques, peuteftre parceque cette heresie estoit deja éteinte en Orient. Elle l'estoit au moins du temps de Thimbar.l.ac. Theodoret.

15-p.224.c. · [L'Eglise de Sirmich ne fur delivrée d'un herctique que pour

tomber entre les mains d'un autre. J'Car Constance y mit pour Ath. fol. p. 20%.d. Evefque un Arien nommé Germine ou Garmine, qu'il fit venir de Cyzic, pour estre l'un des défenseurs de l'impieré qu'il pro. in Ar.or. r.p. 190. tegeoire Nous en parlerons souvent dans la suire. Il estoit au Bar. 35.56. Concile de Milan en 355: [& ainfi il faut qu'il air fuccedé immediatement à Photin.

C'est apparemment à ce temps ci qu'il faut raporter ce que dit S. Ambroife, J'que quand Urface & Valens firent fentir leurs Amb.de Spille. violences à l'Eglife de Sirmich, dont les Preftres estoient dans le c.11. p. 261. 242.

Y y ii

LES ARIENS.

tremblement & dans la crainte, ils avoient effacé ces paroles de 3th. l'Evangile, Dieu eft efprit.

## ARTICLE XLVIII.

Le Pape Libere succede à Jule 3 sa conduite à l'égard de S. Athanase,

L'AN DE JESUS CHRIST 352.

EPape"Jule, Idont la generofité estoit un grand obstacle aux v. son sur desleins des Eusebiens, mourut cette année le 12 d'avril. 5% Libere qui fut mis en sa place le 22 de may, estoit à ce qu'on pre-

tend de Rome mefine, fils d'un nommé Auguste, 21 avoit foulé aux piez, felon fes propres termes, toutes les choses du monde, pour observer l'Evangile, & obeir aux mouvemens de sa foy & de la crainte de Dieu. Il avoit exercé avant son election un autre ministere ecclesiastique, dont il s'estoit fort bien acquité, sans avoir rien fait pour l'amour de la louange & de la gloire; & il fut ensuite elevé malgré luy à l'episcopat, comme il en prend à témoin Dieu melme & toute l'Eglise. Il proteste qu'il souhaite de se conserver toujours pur & sans tache dans l'administration . de cette dignité, & de soutenir inviolablement la foy qu'il avoit receue de fes illustres predecesseurs, au nombre desquels il y avoit plusieurs Martyrs, Cependant il semble qu'il se soit écarté de cette regle des l'entrée de son pontificat. Voici en un mot ce

qu'on peut voir plus amplement en un autre endroit. Les Eusebiens qui ne vouloient pas se pouvoir reprocher nase sen d'avoir rien omis pour établir le mensonge, avoient voulu faire une nouvelle tentative sur l'esprit de Jule, soit pour l'ebranler

s'ils cussent pu, soit pour avoir quelque pretexte de le persecuter comme les autres, lorsque Constance seroit maistre de Rome, comme il le fut des les derniers mois de cette année, A quelque fr.1.p.16: p.40. deffein qu'ils le fiffent, l'ils luy écrivirent eux & quelques here. tiques, pour calomnier encore S. Athanase. Dieu le delivra de cette tentation en le retirant à luy, ] & les lettres furent rendues à Libere, lequel ou peu instruit de ce qui s'estoit passe, ou par des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, manda à S. Athanase de se venir justifier, s'il ne vouloit estre separé de la communion de l'Eglise Romaine. Le Saint ne crut pas devoir quitter pour cela son peuple : '& neanmoins il fit écrire les Evesques d'Egypte en fa faveur. Cependant Libere voyant qu'il ne 1.p 36.

vouloit pas venir, écrivit aux Orientaux, c'est à dire aux Euse-

1.P. 17.40.

4 Hil, fr.2, p. 41.

L'an de LC.

PandeJ.C.

357

biens, Jqu'il vouloit avoir la paix avec eux , & qu'au contraire Athanale efloite feparé de la commoino & de celle de son Eglise. [Il cut honte sans doute de cette demarche si dangercus pour luy, au messime moment qu'il l'eur saix , & sil y a toute apparence qu'il n'envoya pas messime la lettre qu'il avoit estre avait Eusebiens. Car si ne paroist point que cette rupture qu'il avoit faite avec S. Athanale, aite cu aucune sitte. [On voit au contraire qu'il 124044, fut tooijours depuis uni avec luy, & qu'il sut messime situ d'un de se plus sideles & de ses plus ardens défenseurs, j'ussqu'à ce que la violence l'obligea de l'abandagner en 357, comme nous le dirons

Y.Conftan-

Nous venons de dire que Conflance demeura maitire de Rome & de l'Italie fur la fin de l'an 35.1/Lucifer dont nous Ludireg.ph. allois bientoil parler, dir que des qu'il fur possesser de cette province, il commença à y perseurer l'Egisses Mais nous n'en verrons pas encore d'ettre josques aprés la mort de Magnence.

V.S.Athanafe \$ 65.

Ce § 14.

L'AN DE JESUS CHAIST 353.

Les Eufcbiens qui n'avoient po arracher "S. Athanafe à fon peuple pàr la lettre de Libere, s'efforcerent de faire la mefine chole par une permission qui sluy farent domere de la part de Constance, de le venir trouver en Italie comme il le luy avoit demandé; Car c'elte que portois cette lettre, de à quoy cependanc le Saint n'avoit pamais songé. Aussi le Gerate point obligé d'usér de cette permission, de les Eufchiens qui avoient pueus l'origent le lorquist de mandaisen qu'on le fit venir à Jerusalem, ne trierent point d'autre avantage de leur mensone, que de pouvoir ajouter la creduite de Constance, de de persuader ce prince qu'Athanase meprisoit s'ordres.]

#### ARTICLE XLIX.

Concile d'Arles : Chute de Vincent de Capone.

[ C gue nous venons de dire arriva vers le commencement
de l'anée 353, en laquelle Magnence abandonné de tout
le monde, s'elfant enfin olté la vie à luy mefine au mois d'aosif,
Constance demeura paisible positétier de tout l'Empire. Cettepaix de l'Etart ne fits que pour donner de nouveaux progrès à la
guerre & à la perfecution de l'Eglife. J'Car Constance qui se ammiliaga.

Y viii

z,

Ath. fol. p. \$19.2.

358

trouva à Arles des devant le 8 de novembre de cette année, & v 313demeura jusqu'au primtemps de la suivante, ne manqua point d'y faire tout ce que les heretiques luy fuggererent, ou plutoft ilsy firent eux meimes tout ce qu'ils voulurent, & mirent tout le monde fous leurs piez par la puissance imperiale dont ils se trouvoient autorifez.

alSu'p.l.s.p.159| Hil.tr.1.p.6a Hill fr. s. p. 41. 61.9.47. c 2. p. 41. d 1.P.47.

'Il nous en reste de tristes preuves par le Concile qui se tint durant ce temps là dans la mesme ville. Libere y avoit envoyé Vincent de Capoue, Marcel Evefque de Campanie, e& quelques autres, pour demander à Constante qu'il fist tenir un Concile à Aquilée, comme on en estoit convenu longtemps auparavant, dit Libere. Il s'y trouva aussi beaucoup d'Evesques d'Italie pour le mesme sujet : 'Et afin qu'il ne manquast rien pour obtenir le Concile, Vincent porta à Arles les lettres des Orientaux & des 80 Everques d'Egypre touchant S. Athanase, c'est à dire celles-

ç. 40.

2.p.41.

qui avoient efte écrites l'année precedente. Libere écrivir aussi à Constance pour luy demander un Concile dans lequel on traitaft premierement avec foin dece qui regarde la foy, & puis de l'affaire de S. Athanafe, & de toutes les autres qu'il falloit exammer, pour établir une veritable paix fondée solidement sur les preceptes de l'Evangile, & qui ne couvrist pas des pieges & des tromperies fous une apparence extenieuro: d'union. Il n'y avoit rien de si juste que cette demande, ni que Constance dust accorder plus aisément. Cependant il-s'en offensa rellement, que le Pape s'efforça pardeux sois inutilement de l'appailer: & Constance fit mesme paroistre sa colcredans une lettre qu'il écrivir au peuple Romain, où il dechiroit l'honneur de cer Evesque par des injures arroces.

L-P-47+

P-394

'Le Pape esperoit beaucoup de Vincent de Capoue, ne dourant pas qu'il ne fourinst fort bien l'integrité de l'Evangile, & l'honneur de sa legation, dautant, dit-il, qu'il avoit souvent esté juge de cette affaire avec Ofius. Et c'est sans doute ce qui a fait dire à Baronius & à d'autres, Jque c'estoit luy mesme qui estane Prestre de Rome, avoit assisté au Concile de Nicée au nom de Silvestre, & qu'il s'estoit encore trouve à celui de Rome en 340. 'Il avoit certainement affifté à celui de Sardique.[Il s'agiffoit en effet de l'Arianisme en ce temps ei aussibien qu'au Concile de Nicée; & pour le Concile de Rome, il est aisé qu'Osius s'y foir trouvé, quoique nous n'en ayons pas de preuves expresses,

Bar. 353.6 21 Blond-prim.p.

Hil.fr.1.p.19.

1. Sulpice Severe parle en melme temps du Concile de Beziers. Je croy neanmoins que c'est celui eu S.. Hilaire fut banni, en l'an 176.

LES AR-IENS.

Mais quelque sujer qu'il cust de bien esperer de la force de Vincent, elle ne fut pas audeffus des violences des Ariens, J'qui sulp.l.s.p.159. avoient fait ordonner à Constance par un edit, que tous ceux qui ne figneroient point la condannation de S. Athanase, seroient bannis. On demanda qu'avant que d'exiger la condannation d'Athanase, on traitast la cause de la foy qui estoit bien plus importante: maison le demanda en vain. Valens & ses complices voulurent que l'on commençaît par contraindre les Evesques de condanner Athanafe, n'ayant pas la hardiesse de vouloir difputer sur le point de foy. Les legats du Pape cedant au trouble de Hilfr. 1.p.41, toutes les Eglises, comme ils l'écrivirent après, demeurerent d'accord d'acquiescer à la volonté des Orientaux, se de condanner Athanase; Imais à condition qu'eux aussi condanneroient l'herefie d'Arius: Ils firent cette offre par écrit. On mit l'affaire en deliberation, & aprés l'avoir bien examinée, on dit aux legats pour réponse, qu'on ne pouvoit condanner la doctrine d'Arius. qu'il falloit priver Athanase de la communion, que c'estoit la

Enfin Vincent n'ayant pu obtenir ni le Concile d'Aquilée, 1.p.47. Ini la condannation d'Arius, tomba avec les autres dans cette dissimulation, comme l'appellent Libere & S. Hilaire; & par sa chute accabla le Pape d'une douleur si sensible, qu'il ne souhaitoit plus rien que de mourir pour J.C; depeur de passer pour le dernier des calomniateurs, & pour avoir consenti au violement de l'Evangile: c'est ainsi qu'il s'exprime luy mesme. S. Athanase Athanase dit que Vincent & tous les autres Evelques d'Occident souffrirent des contraintes, des injures, & des violences non communes, jusqu'à ce qu'ils eussent promis de ne plus communiquer avec luy. Il ne tomba pas neanmoins jusques au fond de l'abysme. Il Bar. 33.5 21. rentra dans le camp de la verité, [& ayant effacé la honte de sa chute, l'il merita encore qu'un celebre Concile dist de luy, Qu'il Thorn. La. c. 17. a honoré durant beaucoup d'anées son episcopat par une con- p.618.c. duite irreprochable & sans tache, & que le Concile de Rimini ne peut pas estre legitime, puisque Vincent n'y a jamais consenti.

feule chose qu'on demandoit.



ARTICLE L.

S. Paulin de Treves est banni : Libere demande à Constance le Concile de Milan. A lascheté ne sur pas neanmoins universelle dans le Con-

Hil.fr.1.p.6. Ath.in Ar.or.1. p.29t.b. 4 fol. p.831.c. 2p.2.p.775.dffol.

in Ar.or.1.p 191. b.c. 4 fug.p.701,d. p.119.1.d. e Sulp.1.1. p.157.

Hil,fr.1. p.17.

in Conflap.114 d fr.1. p.s.

Arh, de fug.p. 70j.d[fol.p.841.

Hi!,in Conf.I.s. P.114.1.2.

Ath.fol.p.\$11. £j2,

Hil.p.114.2.2.

cile d'Arles, l'S. Paulin y foutint la foy avec une conftance merveilleuse, & merica l'exil par l'horreur qu'il y témoigna des Ariens, & parcequ'il ne voulut point participer à l'hypocrisse & à la perte des autres.'Il avoit succedé à S. Maximin de Treves adans le gouvernement de cette Eglise metropolitaine des Gaules-[des l'an 349,] auquel il envoya à Saint Athanase la retractation d'Urface & de Valens: Il estoit apparemment alors à Rome. [Ne voulant donc pas degenerer de la vertu de son predecesseur, ni se rendre indigne des titres que Saint Athanase luy donne d'homme apostolique, bd'excellent Evesque, de predicateur de la Hillin Con'lla verité, il s'opposa aux crimes des Ariens: & lorsqu'on luy presenta le formulaire à figner, il declara qu'il consentoit à la condannation de Phorin & de Marcel, mais qu'il ne pouvoit approuver celle d'Athanase. L'on voit par cet endroit, que l'on faisoit auslicondanner Marcel, j'quoique ce Concile n'eust point esté assemblé contre luy.

'On avoir usé de beaucoup de careffes pour gagner Paulin. dMais une declaration si libre & si genereuse le sit juger indigne. de l'Eglise par les Evesques, & digne de l'exil"par l'Empereur, Novi 40 sans qu'il eust commis d'autre crime, que de ne s'estre pas rendu Arien, & n'avoir pas voulu figner les calomnies & les impostures inventées contre Athanase. Hors celail estoit entierement

irreprochable, Ainsi l'on priva l'Eglise de Treves de ce grand Prelat; & pour luy, il acquit'le premier[en Occident]le titre Nova 4, de Confesseur, dans cette perseation publique & generale de l'Eglise, qui l'a fait appeller par S. Hilaire un homme bienheureux dans fes fouffrances,

'S. Athanase raporte plusieurs particularitez de sa confession & de son exil: Mais comme il joint avec luy ceux qui furent bannis dans le Concile de Milan, nous mettrons en ce temps là ce qu'il en raporte. On ne peut pas dire en quel lieu il for banni, ] 'dautant que Constance s'efforça de lasser sa patience, en le faifant sans cesse changer d'exil jusques à sa mort. Il le relegua mesme en des lieux où l'on n'adoroit point le nom de J.C, afin-

L'and LC. 355LES ARIENS.

I ton de T.C.

356314

qu'il fust reduit ou à mourir de faim, ou à se nourrir des viandes corrompues & profanées par l'herefie abominable de Montan & de Maximille. [C'eftoit]'en Phrygie, où il mourut enfin l'an sulp.p.169.1701 353, felon la chronique de S. Jerome. On en fait la memoire le 31 Hier.chr. d'aoust, auquel il est marqué dans les martyrologes de S. Jerome, Florent, P.796, dans Usuard, & dans les autres posterieurs, comme un saint

Confesseur, mort en paix dans son exil. Son corps sut depuis Bar. stang. raporté à Treves, & trouvé l'an 1071 dans une eglise qui portoit fon nom, bastie à ce qu'on pretend vers 390 par Felix de Treves, F.C.Mania "qui avoit fait raporter son corps de Phrygie: ce qui n'est pas

fans difficulté. Browerus dit des choses bien extraordinaires de Trevan.146 fon tombeau.311 raporte aussi une epitaphe de ce Saint, où il est 209.210 p.274. dit qu'il eut la teste tranchée l'an 295 de l'Incarnation: [ce qui en 49 98.99, p.244. détruit toute l'autorité.

L'AN DE JESUS CHRIST 354.

Voilà ce qui se passa à Arles à la fin de l'an 353, ou au commencement de 354. Mais la suite ne sut pas moins funeste que l'avoit esté ce commencement. l'Car on somma pubbliquement tous les Bir. 11. Sao. Eveloues d'Italie de se soumettre au jugement des Orientaux; & on employoit la force pour les y contraindre. On faifoit ces Hil.fr. 1.7.48. violences sous pretexte de faire la paix avec les Orientaux, 4P.41. comme si l'on eust pu faire aucune veritable paix avec ceux qui soutenoient ouvertement l'impieté d'Arius, & qui ne deman- p. m. doient la condannation d'Athanase que pour établir cette herefie,

Libere reffentoit vivement la chute de Vincent, & on voit fa 1847douleur bien depeinte dans une lettre qu'il écrivit à Osius, dont S. Hilaire nous a confervé l'extrait. Il ne perdoit pas neanmoins courage. Il exhortoit ceux qui estoient encore debout, à demcurer fermes, comme il fit à l'égard de Cecilien Evefque de Spolete. l'qu'il prie de ne se pas relascher de ses bonnes intentions p. 46.47. par l'exemple de Vincent,'Il trouva quelque confolation dans Baranos so, la fow invincible de S. Eusebe de Verceil, & dans le courage de Lucifer Evesque de Cagliari en Sardaigne, qui vint s'offrir d'aller trouver l'Empereur pour luy parler de toutes choses selon la verité, & obtenir de luy le Concile que l'on souhaitoit. Le Pape receut fon offre avec joie, & luy affocia pour collegues de fa 3545 8.8 alii. legation Pancrace Prestre & Hilaire Diacre de Rome, a qui il Hil.fr. 19-19-43. donna une lettre pour Constance, digne d'un chef de l'Eglise,

V.S. Eufebe comme nous le marquons "en un autre endroit. Il pria par une p 4 | Bar. 1556 autre lettre S. Eubsebe de Verceil de seconder ses legats. Ilécrivit 10/11/4.5 %.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

encore à Fortunatien[d'Aquilée] pour le prier de travailler avec 154,555 les autres à obtenir le Concile, de regler leur prudence par ses avis, & mesme de les assister de sa presence s'ils avoient besoin de luy. Il fait un grand eloge de cet Evefoue: Car il dit qu'il ne craint point les hommes, qu'il n'espere que les recompenses eternelles, & qu'il a conservé sa foy mesme au peril de sa vie. Mais nous le verrons bientoft se rendre indignes de tous ces eloges, abandonner la foy qu'il avoit si genereusement défendue, se rendre le seducteur de ses freres, & devenir detestable à toute la posterité. Hier.v.ill.c.97. felon l'expression de Saint Jerome, par la chute de Libere mesme dont il fut la cause. Il estort d'Afrique. Nous avons vu comment il fut établi Evefque d'Aquilée à la place de Valens qui vouloit usurper ce siege. Il a écrit un petit commentaire sur l'Evangile,

y.297,b.

58.

ė,

को स्कारको राज्य (को (को (को (को एक) राज्य राज्य (का राज्य 
#### ARTICLE LL

d'un ftyle ruftique[& fans ornement.]

Concile de Milan, où Constance fait quelques Consesseurs, & be aucoup de prevaricateurs : Les Eusebiens se declarent Ariens : Auxence est fait Evesque de Milan au lieu de S. Denys.

L'AN DE JESUS CHRIST 355. I BERE ne pouvoit manquer d'obtenir le Concile qu'il

Thdrt.1.2.C.12. p.625.2|Soz.1.4. c.9.p.547.b. Sulp.1.2.p.159.

fouhaitoit fi fort: l'Car les Eusebiens le demandoient aussi dans un dessein bien different, & avec une esperance bien mieux fondée d'en estre les maistres, Le Concile s'assembla donc à v.s. Eusebe Milan, parceque Constance y estoit en l'an 355,[& apparemment de Ventell dans les premiers mois de l'année. J'On pretend qu'il y avoit plus de 300 Evefques d'Occident, & tres peu de l'Orient.[Mais on peut dire que tous les foldats de Constance estoient autant d'Evesques Eusebiens: Aussi S. Eusebe de Verceil fit longtemps difficulté d'y venir. On voit sur son histoire ce qui se passa en cette affemblée, laquelle merite encore mieux le nom de brigan-

dage que le faux Concile d'Ephese. Constance & ses Evesques ne travaillerent qu'à y faire signer la condannation de Saint Athanase : & bien loin de souscrire au fymbole de Nicée, & de renoncer aux dogmes d'Arius, comme on les en pressa, ils ne songerent qu'à y établir l'Arianisme. Tout le peuple en témoigna sa douleur, ce qui obligea Constance à faire tenir le Concile, non plus dans l'eglise, mais dans son palais. On publia sous le nom de ce prince un edit impie rempli du

Soz.p.546.547.

venin de l'Arianisme, pour voir de quelle maniere il seroit receu, & le peuple en témoigna une extreme horreur.

Cela n'empescha pas neanmoins Constance de vouloir obliger les Evefques à le signer avec la condannation de S. Athanase, Mais S. Denys qui estoit alors Evesque de Milan mesme, Saint Eusebe de Verceil, Lucifer, & les deux autres legats de Rome Pancrace & Hilaire, s'opposerent à ce dessein avec une constance invincible, & fouffrirent sans s'emouvoir tout ce qu'on peut attendre d'un Prince furicux & emporté. Il fut fur le point de leur faire fouffrir le dernier fupplice, & d'en faire des Martyrs; mais il eut honte de cette violence, & fe contenta de leur procurer le ritre de Confesseurs en les releguant en divers endroits, dans le dessein d'augmenter la peine de leur exil, & en effet pour publier partout la honte de sa cruauté, la gloire des Confesseurs. & le triomphe que la verité remportoit sur l'Arianisme. Car ils furent receus par tous les peuples, non comme des criminels & des bannis, mais comme des victorieux & des défenseurs invincibles de la foy. S. Denys fut relegué dans la Cappadoce ou dans l'Armenie, où il mourut glorieulement avant la fin de la perfecution . Saint Eusebe à Scythople dans la Palestine . & Lucifer à Germanicie dans la Syrie, pour y estre abandonnez à la cruanté de Patrophile & d'Éudoxe. On ne dit point où Pancrace &

Hilaire furent envoyez. Le dernier avoit esté dechiré à coups Ath. 61.2.864. de fouer pour satisfaire Ursace & Valens.

[Pour ce qui est des autres Evesques du Concile,]'Socrate & Socr.1,2,c,16 p. Sozomene qui disent qu'ils se separerent sans rien faire sur la 141.6|Soz.1.4.c. Nors # resistance des Confesseurs, l'semblent avoir cru que la pluspart estojent demeurez fermes dans la verité. | Mais la manière dont Lucif, de her. p. Lucifer parle de ce Concile, s'accorde bien mieux avec ce que 1090. de alibi. dit Rufin plus ancien qu'eux : Que la pluspart des Evesques y Ruf. L. C. 20. P.

furent trompez; que Denys, Lucifer, & Eusebe, furentiles seuls 247. qui firent paroiftre une lumiere & une force digne d'Evefques; que les autres ne penetroient pas dans les mauvais desseins des Ariens, ou ne pouvoient se persuader ce que les plus éclairez leur disoient que les Ariens ne demandoient la condannation de S. Athanafe, que pour ruiner la foy. Sozomene dit luy mesme en soz.1.4.c.9.p. un autre endroit, que le Saint y fur condanné de tout le monde, 5+7.a.b. par crainte, par furprise, ou par ignorance, hormis de Denys, Eusebe, & Lucifer, ausquels ils joint mal à propos Paulin &

2. Il le dit aussi de quelques autres , mais qui n'estoient pas à Milan,

Rhodane.

Zzij .

Ath.fol.p.819.2.

a Ath.ap.t.p.691.

'S. Athanase nous assure que les Ariens appuyez de l'autorité 355 de Constance, firent tout ce qu'ils voulurent dans ce Concile, Hillin Conf.Ls. auffibien que dans celui d'Arles.'C'est pourquoi Saint Hilaire l'appelle une synagogue de méchans. Saint Athanase dit encore auc tous les Evesques d'Occident souffrirent une violence ex-

607.2.b.

traordinaire, de grandes contraintes, & des injures étranges, Thorntae.13.9. jufqu'à ce qu'ils cuffent promis de renoncer à sa communion. Et Constance parlant à Libere, dit que le Concile & tout l'univers avoit condanné le Saint. [De forte qu'il y a bien de l'apparence que cette condannation fut receue presque par tous les Evesques du Concile. Mais pour l'edit de Constance, il se peut faire qu'il n'ait pas esté receu si universellement: au moins nous n'en voyons pas de preuve; & mesme il ne paroist pas que l'on en ait si fort exigé la fignature, depuis que le peuple eut témoigné hautement en avoir horreur.]

Ath. ap.1, p.692.b.

'Saint Athanase nomme entre les Evesques qui avoient esté contraints d'abandonner son innocence, Fortunatien d'Aquilée, & Ereme de Thessalonique successeur sans doute d'Aece, qui avoit affifté au Concile de Sardique. Le premier que nous avons vu estre si fort estimé par Libere, ne succomba pas d'abord.] 'Car on trouve qu'il envoya à divers Evesques une lettre, qui estoit apparemment celle du Concile de Sardique à Constance : Mais cela ne servit de riensni pour luy, ni pour les autres. Et après estre tombé par lascheté, il servit enfin luy mesme à faire

tomber ceux qui resistoient encore.]

Ath.p. 591, a.b.

Hil,fr.r.p.36.

'S. Athanase témoigne neanmoins qu'outre S. Denys, S. Eusebe, & Lucifer, il y eut encore beaucoup d'autres Eve sques, Prestres, & Diacres, qui aimerent mieux souffrir l'exil que de signer sa condannation.'& furent bannis avant Libere.bEn d'autres endroits il dit qu'il y avoit eu beaucoup d'Evefques exilez pour ce fujet, tant d'Éspagne que d'autres provinces, comme de l'Italie & des Gaules. Nous voyons autrepart qu'il y avoit eu plusieurs v.s. Eusebe Ecclesiastiques releguez pour la foy avec Saint Eusebe. Nous de Verceil parlerons aussi de la persecution de quelques Evesques d'Italie, quand nous aurons vu celle du Pape Libere.

fol. p. \$17.c. 6p.842.2.b/ap.2 P-807.a.

> le pense que selon ce que l'histoire nous en peut apprendre, ce fut premierement dans ce Concile de Milan, que les Eusebiens se declarerent ouvertement pour les dogmes impies de l'Arianifme, & travaillerent ales faire recevoir par toute l'Eglife. Ils decouvrirent donc enfin le dessein qu'ils avoient forme depuis tant d'années, & qu'ils avoient tasché de deguiser tant qu'ils

L'ande LC.

ne s'estoient pas cru assez forts pour le faire réussir. Ils avoient aravaillé à effacer le Concile de Nicée par divers formulaires equivoques qui n'estoient ni Catholiques, ni ouvertement Ariens. Ils avoient fait tous leurs efforts pour accabler par divers pretextes les défenseurs de la foy de la Consubstantialité. & de la divinité du Verbe. Mais en cette occasion, ils ne se cacherent plus, selon ce que les auteurs en disent. Constance qui estoit leur organe, l'osa soutenir que la secte d'Arius estoit Ca- Lucis de Ath.1. tholique 32 ils publicrent fous fon nom cet edit impie qui con- 2-p. 1011.c.d. tenoit tout le venin de l'Arianisme, pour obliger les Evesques à denoit, p. 1098. bi le recevoir.[Nous pouvons donc maintenant sans scrupule trai- Sulp.1, a. p. 160. ter ces ennemis de l'Eglise non plus d'Eusebiens, mais d'Ariens, puisqu'ils faisoient ouvertement profession de l'Arianisme; & c'est le nom que nous leur donnerons par la suite: Aussibien il n'y aura plus guere de necessité de les distinguer des anciens Ariens chaffez de l'Eglife avec Arius par S. Alexandre & par le Concile de Nicée.

'Des que Constance eut privé l'Eglise de Miland'un saint pasteur sulp.p.160, en bannissant Saint Denys; il eut soin d'y en faire substituer un autre[digne de luy, & non de Dieu.] Car celui qu'il choifit pour Lucif de Ath.1. cela fut Auxence Arien, & ennemi de la foy de Nicee. bIl le fit 2. p. 1008.d. 4 Ath. fol. p. 261. venir expres de la Cappadoce à Milan, equoiqu'il n'y fust point a

dutout connu du peuple, & qu'il ne sceust pas mesme le latin : cin Ar.or.r.p. # mais il savoit fort bien estre blasphemateur. C'estoit un homme intriguant, un espion, un delateur, plutost qu'un Chrétien. 'Il avoit esté fait Prestre par Gregoire dans l'Eglise Arienne Hillin Aux.p. d'Alexandrie, quoiqu'il fist semblant de ne point connoistre 122.1. Arius; & il fe rendit complice de beaucoup de crimes que com- Athad Afra. p. mit cet usurpateur. Ainsi il n'eut point d'autre merite pour estre 34.2. eleve à cette charge, que son impieté; & ceux qui l'y eleverent, At.or.1.p.250.c. ne le considererent que comme un homme capable d'estre l'ac- b.c. cufateur & le persecuteur des Evesques orthodoxes, Il sit voir Amb. de Spi. 1.5. d'abord quel il estoit en s'emparant de l'Eglise de Milan avec c.11. p. 261. s. la force des armes.'Il effaça des livres de l'Eglife ces paroles p. 162. de JESUS CHRIST; Dien eft efprit. Et c'eft peuteftre pour ce

Ecritures. Il y a quelque apparence que les Eglises de Verceil & de Cagliari furent traitées comme celle de Milan. Nous n'en avons pas neanmoins d'autre connoissance. Mais quelque violence Ath. fol. p. 837.b. que l'on exerçast contre les Eglises, elles conserverent toute la

fujet que | Saint Ambroise accuse les Ariens d'avoir corrompu les defide, Le. 4.p.

foy qu'elles avoient apprife (de leurs faints Evefques, Les Ariens 15purent les faire foupirer dans la privation de leurs pafleurs, qu'elles foubaitoient roujours de revoir; mais ils ne purent les empefcher de connoiftre tous les detours de leur herefie pernicieufe, & de la fuir comme un ferpent.

## *またたたたたたたたたたたたたたたたたたたた*

## ARTICLE LIL

Idee generale de la perfecution de l'Eglife par Constance, tirée de Saint Athanasse.

A persecution de Libere, d'Ossa, & de Saint Athanase, avant que d'entrer dans ce particulier, il est à propos de donner une idee generale de la persecution que les Ariens firent à l'Egiste sous l'autorité de Conslance, l'antos fra et combanen tin follonier et l'autorité de Conslance, l'antos fra et va mémes en abusant infolenment du credit qu'ils avoient à la Cour, tantost en rendant. & l'Empereur & ses officiers les ministres de leur propre passion, Car cettre herestie rélotis appuyée que sur la

p 854.d|Hil.fr. 1.p.5. . Ath, fol.p.855.

Atb.fol.p.\$19.

210.2.

propre pation. Cetter herein en etiot appayee que fur la puillance deshommes, kono fur la force de la verité. Conflance qu'elle reconnosifioir pour fon chef dans la guerre qu'elle declaroit à J. C., "Exqui etiou un leprit aufit vain que foible & leger, I v. 6n abre faisont tout ce que vouloiene les Evelques Ariens, parcequ'ils '6n. luy dicient rout ce qu'il voluoir, '8n e faisoient pas frenpule de

p.\$46.c. dc fyn.p.\$71.b. fol.p.\$30.2.b.

luy attribuer l'eternité, eux qui la contestoient au Fils de Dieu. 'Ils l'obligerent à mander divers Evesques, afin que la presence & la vue du Prince les fist trembler. Ils luy faisoient écrire à d'autres des lettres de menace fur diverses accusations calomnieuses qu'ils inventoient eux mesmes, afin de les intimider, & de leur faire abandonner la verité qu'ils défendoient. C'est ainsi que Constance partie par menaces, partie par promesses, contraignit un tres grand nombre d'Evefques de declarer qu'ils ne communiqueroient plus avec Athanase. Ceux qui alloient le trouver n'avoient pas la liberté de le voir, & on ne leur donnoit aucun repos, ni aucune permission de sortir mesme de leur logis, jusqu'à ce qu'ils eussent figné la condannation de cet Evesque; & ceux qui le refusoient estoient bannis. Il en usoit ainsi, parcequ'il voyoit que tout le monde avoit horreur de son heresie; & comme l'orgueil dont il estoit plein, l'empeschoit de voir son egarement dans cette condannation generale, plus il se voyoit condanné,

plus il employoit de violences pour groffir le petit nombre de ses

Ariens, & pour affembler une foule non d'Everques, mais de noms, s'imaginant par la pouvoir accabler Athanase comme un homme condanné de tout le monde, '& procurer à l'impieté des e. Ariens dont il estoit le protecteur, quelque apparence favorable, comme s'il luy eust este aussi facile de changer la verité, que de pervertir les hommes.

(Sa Cour ne fut pas le seul lieu où il exerça sa tyrannic.] On p.829.b. envoyoit par toutes les provinces des ordres de l'Empereur, & on voyoit courir de ville en ville des secretaires & des officiers de la Cour, pour porter les menaces que l'on faisoit aux Evesques & aux magistrats, s'ils n'obeissoient au Prince, Car il vouloit que les Everques entrassent dans la communion des Ariens, & signassent la condannation d'Athanase, s'ils ne vouloi, nt se resoudre au bannissement, & à voir leurs peuples chargez de s. chaines, couverts d'affronts & de plaies, & reduits à la perte de leurs biens: '& les magistrats estoient obligez d'employer toute b.d. leur autorité pour faire obeir & les Evesques & les peuples.'Ces c, ordres furent executez avec d'autant plus de chaleur, que ceux qui les portoient avoient avec eux des Ecclesiastiques d'Ursace & de Valens, qui animoient tout le monde, & ne manquoient pas de deferer à l'Empereur les magistrats qui faisoient paroistre quelque froideur.

'On vit donc alors, selon la parole de l'Evangile, un grand c nombre d'Evesques trainez devant les magistrats & devant les "Rois, Et là, on leur disoit : Ou signez, ou abandonnez vos Eglises: a.

» car l'Empereur ordonne que vous foyez deposez.

'Après tant de violences contre les Oints du Seigneur, p. 866.24 Constance n'estoit touché d'aucun regret ni d'aucun remors; & il s'endurciffoit au contraire de plus en plus comme Pharaon. Ce qui est encore plus étonnant, sc'est qu'il affectoit de passer pour avoir de la douceur & de la bonté.]Et en effet, dans le temps mesme qu'il traitoit ainsi les Evesques, s'il arrivoit que d'autres personnes fussent condannées pour des meurtres, des feditions, ou autres choses semblables, il leur pardonnoit au bout de quelques mois, desqu'il se trouvoit quelqu'un qui parloit pour eux. Mais à l'égard des serviteurs de J.C, au lieu de les relascher comme les autres, il augmentoit mesme la rigueur s. de leur exil, & sembloit avoir formé le dessein d'estre eternellement leur persecuteur, comme s'il eust voulu imiter Pilate qui crucifioit LC. en melme temps qu'il delivroit Barabbas: Et cela faifoit dire qu'il aimoit les uns parcequ'ils luy ressembloient,

68

ke qu'il haiffoit les autres parecqu'ils eftoient fideles à J.C. Ce n'eft pas qu'il ne fer penentit quelquefois de ce qu'il avoit ordonné contre la juftice: JMais il fe repensoit enfoure de son repentir messen, & s'emportoit plus que jamais: & aprés cela, il s'affligeoit encore de s'eftre ainsi emporté. Mais ne pouvant trouver de remede aux maux qu'il avoit faits, il ne faisoit que decouvrir la foiblest de son elprit & de son jugement. Car i effoit entierement dominé & comme enchante par des personnes qui ne luy permetroient pas de nien faite de juste & de raisonnable, & qui ne songeoient qu'à abuser de sintiet pour se donner la joie de faire respen leve hereste. Ainsi il elloit d'une part digne de pitié de ferver de jouet aux autres, & se rendoit de l'autre digne de la condannation des feux eternels, parecqu'il abandonnoit l'honneur des Evesques & l'interest de l'Eglié à

p.311, a.b.

P.817.a.

des impies. Tout Evelque qui ne plaisoit pas aux Ariens estoit aussitost enlevé de son Église, comme cou pable de tout ce qu'il leur plaisoit de luy imputer, condanné par l'Empereur, relegué en un autre pays. En melme temps on en cherchoit un autre qui voulust bienestre le disciple de leur heresse, & on l'envoyoit prendre la place de celui qu'on avoit chasse. Ainsi par un renversement etrange, Constance oftoit aux peuples ceux qu'ils aimoient, parcequ'ils en connoissoient l'innocence; & il leur envoyoit de bien loin avec des ordres imperiaux & des troupes de foldats, des hommes qu'ils ne connoissoient point, & qu'ils ne vouloient point avoir. Aprés cela, des Chrétiens estoient reduits à hair celui qu'ils aimoient, celui qui les avoit instruits, celui qui avoit esté leur pere dans la piete, & à aimer au contraire celui qu'ils ne vouloient point dutout avoir, & d'confier leurs enfans à un homme dont ils ne connoissoient ni la vie, ni la conduite, & dont on n'avoit jamais entendu parler.

P.819

'On peur alfez jüger combien routes les villes choient em mefine temps pleines de tumulte & d'effició, durant que d'un softé on enlevoit les Evefiques, & que de l'autre les peuples témoignoient leur douleur par leurs gemifémens se par leurs atres. Les magiftras des villes voyoient ces maux, & cfloient contraints de s'en rendre les miniftres au lieur d'y pouvoir remedier, à caufe des menaces terribles que leur faijoit Conflance, & des amendes aufquelles on les condannoit, s'ils ne contraignoient pas leurs Evefques à figner. Ainfi lis fajioient encore plus de mal qu'on n'en exigeoit d'eux, depeur qu'on ne les cruft amis amis de l'Evesque.'Mais la plus grande misere estoit lorsqu'on p.811.b.c. leur envoyoit un faux Evesque au lieu du legitime. Car il falloit s'attendre à tout si on refusoit d'obeir, & on ne voyoit que confiscations, qu'outrages, que toutes sortes de violences, contre ceux qui ne vouloient pas prendre un loup pour un pasteur. Beaucoup p. 811, d. de personnes pour eviter deux extremitez si fascheuses, s'enfuirent dans les deserts. Ainsi Constance en chassant les Evesques, & fai- p. \$55.6. fant donner les eglises à dessusurpateurs & des jimpies, ruinoit les affemblées ecclesiastiques, & empeschoit les peuples, autant qu'il estoir en luv, d'offrir à Dieu leurs prieres, & de pratiquer les autres devoirs de la pieté.

'Quiconque s'opposoit aux Ariens, estoit aussitost trainé devant p.834.4. le Gouverneur ou le General de l'armée. Leur impieré faisoit Bar. 1965 99. perdre la foy aux Everques par la crainte d'estre depouillez de leur dignité, de leurs privileges, & de leurs richesses : Et les autres affoiblis par la lascheté des Evesques, dont la force les devoit soutenir, commençoient aussi à craindre de perdre des biens perissables que la mort leur devoit bientost ravir. Quand elle se Ath. 601. p. \$55-2. voyoit refutée par les discours, elle s'irritoit au lieu de ceder, & s'efforçoit d'entrainer par la violence, par les coups, & par les prisons, ceux qu'elle ne pouvoit persuader par ses faux raisonnemens. Ainsi la crainte de la ptoscription precipitoit les riches Bar.336.5 100. dans l'herefie, & l'autorité qu'elle avoit de jetter dans les prifons, faifoir tomber les pauvres dans le mesme abysme,

## *කණනන*නනනනනනනනනනනනන ARTICLE LIII.

Les Ariens fouffrent tout, hors la verite.

L n'y avoit point[de Catholique]qui ne ressentit l'atteinte Ath. fol. p. 946. a. des calomnies, qui ne fust exposé aux embusches de ces ennemis declarez de J.C. & que Constance ne condannast au bannissement quand ils en avoient esté les delateurs. Jamais il ne refusa à ces heretiques une audience favorable, quelque deraifonnables que fussent leurs discours; & jamais au contraire il ne voulut ouir aucun de ceux qui parloient contre eux. Il n'y avoitalors aucunc Eglife qui adoraft J.C. en liberté, parcequ'elles ne le pouvoient sans s'exposer aux plus grands dangers; & celles melme qui uloient de deguilement & de diffimulation, estoient toujours dans la crainte. Ainsi ce prince remplie, autant qu'il b. pur, toute la terre ou d'impieté, ou d'hypotrifie. Car s'il y avoit

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

en quelque endroit un homme de piecé & un amateur de J.C. (& 11 y en avoit pluícurs partour,)il eftiot obligé comme les anciens Propheres & le grand Elie, de fe cacher à tout le monde, à moits qu'il ne remonertal un abdias, & un homme feur & ami de la veriré. Et ces perfonnes choient reduiets [pour Pordinaire] ou à s'enfertmer dans les antres & dans les cavernes, ou à demeurer errantes & vagabondes dans les folitudes, (On ne pouvoit pas mefine excufer l'aminofité des Ariens comme celle des Juifs, en difant que c'elfoit en zele de Dieu, quoique non éclairé par la feience. J'Car ils laifioient à toures les fectes & à toutes les herrêies, qu'un Saint appelle les peties feurs de l'Arianifine, une liberre toute entiere de blafphemer contre le Seigneur. Les veriables Chrétiens persouvoient feuls l'ardur du zele de ces pretendus définéurs de la foy, qui ne pouvoient fouffrir qu'on parlat de I gas vs C n R 157 felon les fentimens de la piecé &

de la fov orthodoxe.

"Ils no fe condannoient pas moins par l'indifference qu'ils avoient pour la morale de l'Evangile. Car quiconque effoit ami des Ariens & complice de l'Evangile. Car quiconque d'ailleurs il fult coupable d'une infinite de crimes, & qu'il en fuft convaincu par des preuves & des demonfrations toutes vibiles, il ne lailioir pas d'eftre confider parmi cux comme un homme de merite, & de devenir en un inflatant intime ami de l'Empereur, fans avoir d'autre recommandation auprés de luy que fa feule impieré. Il effoit comblé de ticheffes. & obrenoi un biberré toute entirer

de faire ce qu'il luy plaifoit, sans craindre les magistrats.

Mais au contraire quiconque reprenoit leur impiete, & travail, loit fincerement pour les interests de J.C., quoique la conference ne luy reprochast aucun peché, quoique la vie sust entierement pure, ils inventoient quelque calonnie contre luy, se austitost fans que perfonne se portast contre luy pour accusateur, sins aucune autre sorme de justice, lon ne manquoit point de le bannie comme convaincu des crimes qu'il leur avoir plu de luy imposer, tantost d'avoir dit des injures contre le prince, tantost d'avoir

blasphemé le nom de Dieu.

Pour eux, quoy qu'ils fissent, on n'en percoit pas messe de plaintes devant les juges : ou si on le faisoit, l'affaire demeuroit écousée. Que si quesquéois on ne pouvoit se dispenser de rendre quesque sorte de jugement, cen réstoit que pour prononcer en leur faveur; se l'accustacur, quesque sortes que sussent se preuves, se trouyout toujours plus maltraité que l'accussé.

p.819.c[854.d.

p.811.2,

a.b.

p.812.2

đ,

Cependant la justice de Dieu punissoit par là les Ariens d'une effroyable maniere. l'Car cette liberté qu'ils avoient de pecher, a faifoit que tous ceux de certe fecte estoient pleins de souillures. felon l'expression de Saint Athanase : & il n'y en avoit point de plus souillez que leurs faux Evesques. Aussi lorsque quelqu'un de ce parti vouloit s'elever à l'episcopat, scar il estoit digne des Ariens de le vouloir, Jon ne luy representoit point avec S. Paul, qu'il faut que l'Evefque soit irreprochable, mais on se contentoit que ses sentimens fussent contraires à la doctrine de J.C. On luy disoit,[sinon de paroles, au moins d'actions,]qu'il n'avoit que faire de se mettre en peine de ses mœurs, & que pourvu qu'il eust du zele pour l'heresse, il estoit assuré d'estre bien soutenu, & d'acquerir mesme l'amitié du Prince.

# 

## ARTICLE LIV. Idée de la mesme persecution, tirée de Saint Hilaire.

E que nous avons dit jusqu'ici de la persecution de l'Eglise par Constance, n'est presque tiré que des propres paroles de S. Athanase, S. Hilaire n'en parle pas avec moins de force.} 'Car aprés avoir regretté le temps de Neron & de Dece, comme Hillin Confilit, plus favorable aux défenseurs de la verité, sil ajoute ces paroles p.m. i.d. pleines de feu, mais d'un feu, allumé dans son cœur par la charité qui a esté sa vertu propre, & par un zele de la verité aussi ardent que le nostre est froid.}

Je vous dis, Constance,(car il s'adresse à luy mesme,)ce que se. " j'aurois dit à Neron, à Dece, & à Maximien : Vous combate z " contre Dieu; vous vous emportez contre l'Eglise; vous persecutez " les Saints; vous haiffez ceux qui preschent J.C; vous abolissez la » religion, vous enlevez avec la cruauté d'un tyran, non les biens à. » de la terre, mais ceux du ciel. Voilà ce que je vous dis, comme » je l'aurois dit à ces ennemis declarez de J.C; & voici ce qui est » pour vous en particulier.

" Vous vous pretendez Chrétien; & vous estes un nouvel ennemi à » de J.C: Vous prevenez l'Antechrist; & vous operez deja ses » secrets & ses mysteres : Vous établissez des articles de foy; & » vous vivez contre les regles de la foy : Vous faites le docteur » pour introduire des maximes profanes, au lieu de vous rendre » disciple pour apprendre la pieté: Vous donnez des eveschez à » ceux de voître secte: Vous oftez les bons pasteurs, pour en mettre

de méchans: Vous enfermez les Prelats de Dieu dans vos a prisons : Vous employez vos armées pour epouventer l'Eglise, « Vous assemblez des Conciles pour obliger les Occidentaux « d'estre des impies. Vous fomentez avec adresse les dissentions « des Orientaux, Vous troublez ce que nous avons receu de l'an- «

tiquité, & vous inventez des nouveautez profanes,

Vous faites les choses du monde les plus cruelles, sans vous « charger de la haine de nous procurer des morts glorieuses. Par « un triomphe nouveau & inoui jusques à present, vous vous servez « du diable mesme pour remporter la victoire. Vous estes persecu- « teur, & vous ne faites point de Martyrs. Neron, Dece, Maximien, « nous avons de plus grandes obligations à vostre cruauté puisque « c'est par vostre moyen que nous avons vaineu le diable. Le sang « des bienheureux Martyrs a esté recueilli avec honneur par toute « la terre, &"les miracles qu'ils font justifient les respects que nous a &co leur rendons.

'Mais vous qui estes plus cruels que tous ces anciens tyrans, « vous nous faites plus de mal qu'eux & vous ne nous laissez pas « feulement lieu de nous excuser dans les fautes que vous nous « faites commettre. Vous vous infinuez adroitement fous pretexte « de nous caresser. Vous nous ruez en nous faisant embrasser vostre « pieté. Yous confommez l'impieté, en vous vantant faussement de « confesser J.C. Vous éteignez la foy de J.C: Et avec cela, vous ne « laissez pas du moins aux miserables les excuses qu'ils pourroient " alleguer en representant leurs supplices devant le juge eternel, « en montrant quelques cicatrices de leurs membres dechirez, & « en trouvant dans la foiblesse de leurs corps, la justification de ce " qu'ils pourroient n'avoir fait que par une necessité pressante, « Vostre persecution est si maligne, que ceux qui tombent n'ont" rien qui diminue leur faute, pour leur en faire obtenir le pardon, " & que ceux qui fouffrent le plus constamment, ne peuvent " arriver au martyre. Le demon vostre pere qui scart l'art de faire « mourir les hommes, vous a enseigné à vaincre sans beaucoup « combatre, à egorger les hommes sans épée, à persecuter sans « porter le nom infame de tyran, à hair fans qu'on vous foupconne " de haine, à mentir lans que l'on s'en apperçoive, à faire des " fine intelprofessions de foy sansavoir de foy, à careller sansavoir de bonté. "ligensia.

z. prifanus novorum es: antrement; V' us cherche; des fens profaces dans ce qui a efté établi de nouve iu. c'est à dire dans le mor de Consubstantiel.

P.J14.1.2.

<sup>2. 04 60</sup> m. Vous vous gliffez, [comme un ferpent] vous nous careffez pout nous turt; vous corformer ?! impireté par une apparence de pieté. Es es fous, il faudosislire, fubrepis : nomine blandients accidis: [pecte religionis imperature peragis.] 3. qu'on peche ians meriter le paidon, & qu'on fouffre fant effet Martyr,

» à faire ce que vous voulez, sans qu'on sache que vous le voulez, Nous vous reconnoissons, o loup ravisseur, sous la peau de a. » brebi dons vous vous couvrez. Vous honorez le fanctuaire de » Dieu avec l'or de vostre Etat; & vous presentez à Dieu malgré " luy ce que vous avez pris dans les temples des demons, ou ce » que vous avez confisqué par des edits, ou ce que vous avez tiré » par la force des tourmens. Vous presentez aux Evesques les » mesmes baisers dont I.C. a esté trahi. Vous baissez la teste pour » recevoir leur benediction afin de fouler la foy fous vos piez. "Vous les faites manger à vostre table comme Judas mangea à e, » celle de J.C. pour le trahir ensute. Vous remettez en leur faveur » le cens & le tribut que J.C. a payé luy mesme depeur d'exciter » du scandale. Vous leur relaschez les imposts afin d'inviter les » Chrétiens à renier leur divin Maistre ; & vous leur cedez vos » droits afin de leur faire perdre les biens de Dieu. Voilà quelle » est la fausse peau de brebi dont vous vous couvrez. 'Mais maintenant ecoutez, ô loup ravisseur, le fruit de vos e.

» œuvres. Je ne dirai que ce qui s'est passé dans l'Eglise, & je ne » parlerai de vostre tyrannie qu'à l'égard des entreprises que vous » faites contre Dieu. On se plaint partout que vous avez privé de " l'episcopat des Prelats que personne n'osoit juger coupables; » qu'on voit encore aujourd'hui des ministres de l'Eglise au nom-" bre de ceux qui font condannez aux mines, & qu'ils portent " fur le front les marques honteufes que vous y avez fait graver. "Toutes les villes & tous les peuples d'Orient fouffrent les maux 1.1. » de la guerre que vous leur faites, ou tremblent dans la crainte » de les fouffrir. Vous avez tourné toutes vos armées contre la foy » de l'Occident : & toutes vos troupes ont esté employées contre » les brebis de J.C.Saint Hilaire joint à cela diverses cruautez particulieres exercées contre les Églises d'Alexandrie, de Treves, de Milan, de Rome, & de Toulouse; & il finit par ces paroles " foudroyantes: Si ce que je dis est faux, vous estes une brebi de e. "I.C. Mais si je n'ay rien dit que ce que vous avez fait, & ce que " tout le monde sçait que vous avez fait ; si je n'ay rien avancé qui ma dide., ne foit auffi vray qu'il eft"horrible & criminel, vous eftes un loup " & Jun Antechrift.

On voit par ces endroits de Saint Hilaire, que Constance n'employoir pas seulement la cruauté du lion pour vaincre les serviteurs de J.C. mais qu'il y joignoit les artifices du serpent pour le tromper. C'est ce que le mesme Pere dit en un autre lieu en ces termes.

Aaa iii

p.111.1.c.

2.2.

Nous avons maintenant à combatre contre un persecuteur « qui veut nous surprendre, contre un ennemi qui nous flate, « contre Constance qui porte le nom de Chrétien, & lqui est un « Anrechrift, qui ne nous dechire point le dos à coups de fouets, amais qui nous flate & nous careffe; qui ne nous fait point acquerir a la vie de l'ame par des proscriptions, mais qui nous enrichit afin « de nous donner la mort, qui ne nous traine point en prison, pour « nous donner la liberté [ des enfans de Dieu, ] mais qui nous comble « d'honneur dans son palais pour nous rendre esclaves [du demon,] « qui ne nous tourmente point les costez avec des ongles de fer, « mais qui s'empare de nostre cœur; qui ne nous tranche point la « teste avec une épée, mais qui fait mourir nostre ame avec de l'or: « qui ne nous menace pas publiquement de nous jetter dans le feu, « mais qui allume secrettement les flammes de l'enfer pour nous a bruler; qui ne s'engage point à combatre depeur d'estre vaineu, « mais qui nous flate pour nous dominer; qui confesse J.C. pour le « renier; qui travaille à réunir les esprits a fin d'empescher la paix; « qui étoufe les herefies afin qu'il n'y ait plus de Chrétiens; qui « honore les personnes consacrées à Dieu afin qu'il n'y air plus « d'Evelques; qui baftir des eglises afin de derruire la foy; qui ne « parle que de vous, ô mon Dieu, qui a continuellement vostre « faint nom dans la bouche, & qui fair absolument toutes choses « afin que ceux melmes qui lavent que vous estes Dieu, ne croient « pas que vous soyez Pere.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE LV.

Remarques de Lucifer & de quelques autres sur la mesme persecusion.

Lucif,de Ath.l. 1.p.999.c|l 2-p. 1008.a|mori.p. 1059.c.

P-959.0.

'L UCIFER de Cagliari nous affure, auffibien que S. Hilaire, que les mines, les prinions, elle servis, pouvoient à peine contenir les Chrétiens que Constance y envoyoit. Il le dir pour faire voir à ce prince meime qu'il rendoit par li ainutles toutes les honnes curvers qu'il pouvoit faire. Comment pretendez vous, « luy dit.il, donner la liberté & le repos à ceux qui font brifez, es comme l'afie nous Fordonne, vous qui brifez vous mefine les férviteurs de J.C. part tant de fortes de gefnes, & qui les privez « tous les jours de la liberté & du repos Dieu peu-il agreer vos « aumosfines & le pain que vous distribuez aux pauvres, pendan « que vous faites endurer les plus cruels tournnens de la faim à « ceux qui font consacrez au culter[non de vostre externité, mais], « ceux qui font consacrez au culter[non de vostre externité, mais], «

Districted (

» de la sienne? Quand vous feriez entrer dans vostre maison ceux » qui sont sans logement, Dieu daignera t il regarder ce service » que vous pretendez luy rendre, durant qu'il verra des ferviteurs » de fagloire chaffez [non de vostre maison, mais]de la leur propre, " & bannis [par vos ordres ] parcequ'ils ne veulent pas recevoir » l'idolatrie dont Arius est l'auteur, & vous le défenseur? Quand d. " vous aurez vetu ceux qui estoient nus, penscz vous pour cela » estre agreable à Dieu ; vous qui depouillez ses serviteurs de leur » patrimoine, & qui offrez de le leur rendre, pourvu qu'ils con-» dannent la foy des Apoltres, & qu'ils reçoivent celle d'Arius? "Vous depouillez, vous proferivez ceux qui s'opposent à vos mon p. 1099. c. » artifices. Aprés les avoir relequez dans les deserts lyous leur " faites encore fouffrir la faim, la foif, la nudité; & vous ne voulez » pas mesme qu'ils soient assistez par les aumosnes des autres. Vous » allez jufqu'à employer l'épée contre des innocens, jufques à leur » ofter lavie par divers supplices; & aprés les avoir dechirez durant " leur vie, vous ne fouffrez pas mefme qu'on donne la fepulture à » leurs corps,

La force que les Saints témoignoient au milieu de tant de perfecutions, venoit de Dieu feul, & non d'eux, comme nous » l'apprenons encore de ces paroles du mesme auteur.]'Aprés tant 🦂 » de tourmens que nous avons déja endurez, nous attendons à n tous momens que vous y en ajoutiez de nouveaux.[Nous fommes » disposez à tout.] Augmentez nos peines, envoyez nous des offi-" ciers plus impitoyables, choififez des boureaux plus cruels;

[decernez de plus grands supplices contre les fideles soldats de J.C. qui desobeiisent à vos edits impies; armez vostre colere de n toute vostre puissance, afin que par la vigueur de la foy, que la o misericorde de Dieu nous donne, nous soulions aux piez vos » menaces, vos tourmens, & les morts les plus cruelles.[Donnez » à vos boureaux] le pouvoir d'employer contre nous les épées, » les croix, les feux, de dechirer nos membres, & jusques à nos » entrailles mesmes, par des supplices nouveaux & inouis; nous » serons toujours ce que nous sommes. Nous avons esté jusques ici » invincibles par la force du Seigneur, & nous le ferons encore à " l'avenir par la mesme force. Car ce n'est pas nous qui triomphons " de vostre fureur : c'est celui dont le secours nous soutient, dont » la puissance nous conserve. Et qui estes vous pour pretendre nous " ravir les biens que le Toutpuissant nous a donnez? Vous avez p. 1106 a. " fait contre nous tout ce qui a esté en vostre pouvoir; & vous » n'avez pu neanmoins vaincre la foy des Chrétiens, parcequ'elle

376

p.1106.2.

est invincible. La verité demeure toujours victorieus & de vous de de celui qui fait contre cell et ant d'éstotts par vous ¡Elle est de toujours victorieuse, ]patcequ'elle n'a besoin que d'elle messine upour vaincte. Yous voyez dans la force de nostre foy quelle est de puissance, & vous devez voir en messine temps quels luppliecs occtt verité ossensée par vostre creure & par vostre cruaute vous estra soustir un jour.

p.1109,1110<sub>4</sub>

[Nous ne pouvons mieux finir certe idée de la perficeution de Conflance, que parces autres paroles de Lucifer:] Je ne me umets pas en peine de favoir quel fiera le genre de mon fupplice, umais quelle ne fiera la cante. Vous effees ne colere contre mon, & uvous ne confiderez pas quel est le figire de voltre colere. S'il est upulte, ma faute fera mon tourment plutost que ma peine. Mais us s'il est injuste, la croix oit vous matrachetez, "fera plus pour vous "acque pour moy. Qu'importe de quelle manirez je meurez Que vostre cravaute clossifile quel fupplice il luy plaira. Qu'au licu ud'un, elle men faile fousfrir cent mille: Tour l'effec qu'ils auront u a mon égard, fera de me faire entrer par la mort à la gloite & à "l'immortalité;] en e puis qu'aimer un chenin qui mene à une fin a floureuse.

Naz.or.25.p.454. b.c. 'S. Gregoire de Nazianze reproche aussi aux Ariens quelques unes des creautez qu'ils avoient commifes durant la perfecution, Est-ce moy, leur dit-il, qui ay fait bannir de leur pays des per- «fonnes illustres par leur pieté, & qui les av livrez à des hommes aennemis de toute justice, afin qu'on les tinst enfermez comme « des bestes farouches dans des cachots sans lumière : & ce qui est « encore plus cruel, separez les uns des autres, afin qu'on leur y fist « fouffrir le fupplice de la faim ou de la foif, en ne leur donnant de « la nourritute que par mesure, & par de petites ouvertures qui « leur laissoient à peine un peu d'air ; Jafin qu'on ne leur laissast pas « mesme la liberté d'estre vus par ceux qui ne vouloient leur té- «moigner que quelque compassion de leurs maux ? Et qui estoient « ceux que vous traitiez de la sorte ? C'estoient des personnes « dont le monde n'estoit pas digne. Est-ce ainsi que vous honorez « la foy ? [Nous avons vu en parlant de l'exil de S. Eusebe de Verceil,

Dar. 156, 5 99.

l'adrellé maligne de Conflance, qui releguoir les Confesteurs en des pays différens pour les faire fouffirir davantage.] Le messne S. Eusebe se plaint que les Ariens encherissonen sur la perfecution des idolatres, en ne souffrant point qu'on vissast ceux qu'ils faisoient mettre dans les prisons, & leur resusant une nondation

que

que les juges seculiers & les boureaux mesmes accordoient à des » voleurs. Mais ce qui est, dit-il, de plus honteux & de plus sensible Ȉ l'Eglife, c'est que ce sont des Chrétiens qui persecutent des » Chretiens. Nous sommes emprisonnez par ceux qui doivent » ouvrir les prisons. Nous souffrons violence de ceux qui doivent

» avoir appris de l'Evangile à souffrir eux mesmes pour la justice. » On ravit le bien d'autrui, & ce sont ceux qui ont lu dans la loy de » Dieu, qu'ils ne doivent pas redemander le leur propre quand on

» l'emporte. 'Certainement un payen parlant des divisions qui estoient en ce Amm.las paos. temps ci dans l'Eglife, a eu quelque raifon de dire : Qu'on voyoit 4. par experience qu'il n'y a point de beste si crutelle à l'homme, que les Chrétiens le sont la pluspart les uns aux autres. Nous avons V.Conflan- raporté "autrepart'la manière si forte & si judicieuse dont le 1.21.p.203.b. mesme auteur condanne l'inquietude & la vanité de Constance,

qui en voulant que la religion mesme dependist de sa fantassie, avoit rempli de confusion & de dispute la simplicité du Christia-

fujets dont on traite dans ces lieux infames,

nisme : Ce qui avoit mesme fait tort à l'Etat. 'S. Gregoire de Nazianze represente amplement avec toute la Nazion.1.7.33. force de son eloquence, le tort que faisoient à l'Eglise toutes ces 34 disputes, par lesquelles les heretiques violoient la simplicité de la foy; combien elles estoient prejudiciables non seulement à la . purete de la doctrine, mais encore à la fainteté des mœurs, qu'elles faifoient perdre aux peuples le respect envers les Prelats, & qu'elles éteignoient la charité qui doit unir tous les Fideles entre eux. Il remarque que cette guerre intestine servoit aux payens de p.35matiere de divertissement & de railleries dans les places publiques, dans les festins, & mesme jusque sur les theatres, où l'on jouoit publiquement la religion Chrétienne parmi les autres

# A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O

ARTICLE LVI

Dieu soutient sa verité malgré toute la puissance de Constance & des Ariens.

[ A PRES ce que nous venons de representer de la puissance A & de la tyrannie de l'heresie Arienne, il ne faut pass'étonner fi S. Hilaire dit qu'elle avoit fait un ravage horrible dans Hilde Thill 6. toutes les provinces de l'Empire, 2& que c'estoit la seule doctrine Parache. "que l'on ofast prescher publiquement. S. Athanase dit aussi qu'il . Ath. tol. p. 861. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

CC 6 6to

Ros.

n'y avoit que l'Egypte (cule où la fuy orthodoxe s'enfeignaft partout avec liberté, & qu'elle perdit mesime cet avantage par les troubles que les Ariens y exciterent en 356 [Mais il l'aut le souvenir en mesime temps de ce que nous avons dir, j'qu'il y avoit partout plusieurs personnes qui conservoient la soy dans toute sa

p.811.d. p.837.b.

partout pluficurs perfoines qui confervoient la foy d'ans toute fa purcté, aimant meux le derober à tous les hommes, que de rien taire qui la bleffaft. S. Athanafe affure que malgré rout ce que les Ariens pouvoient faire pour établir leur heretie, les peuples me aligioient pas de connoilite leurs artifices, de les fuir comme des ferpens, & de conferver la foy qu'ils avoient apprife des Evesques qu'on leur avoit oftez, & qu'ils esperotent que Digu leur rendroit un jour. Ce mesme sant declare sous Valens, que nonoblânt la longueur de la persecution, la foy apostolique se confervoit toujours dans la pussar teste popules. Peu sont trompez, dit Saint

Cath.p.571.a.b. Epi.68.c.12.p. 736.d.

p.90.c.

à Jisou C Hais T, Jerennoit les fimples dans la foy Catholique, parcequ'ils se tenoient à la notion naturelle de ce terme, conformement à l'ancienne tradition; au lieu que ceux qui trouvant ette simplicité indigne d'eux, vouloient y ajouter ou y retranher, se precipiotient dans l'erreur, & s'elogionient par leurs vaines subtilitez, de la foy & de la tradition de l'Église. L'es Eves figueux messimes, quoiqu'unis aux viriens par ambition,

Ath,cath,p.571, b,

ou par la crainte de ceux qui ténoient les principaux fieges, & quoiqu'obligte par ces malheureux engagemens a parler comme eux, effoient neammoins pour la plufpar et ans la croyance orthodoxer. De forte que quand ils pouvoient parler avec liberté, ils reconnoissoient saidiffeulté que le Fils ni le Saint Elprit ne se doivent point mettre au nombre des reatures.

fol. p.855.c.

'En effer, on favoir que toure la puisfance de l'Arianissim estloit ondée sin de miscables enunques, dont Confance estoir césslave, Il ordonnoit tout ce qu'ils luy commandoient, se les Evesques a véstoient que les ministres de ce qui avoir esté resolu dans le palais [Les violences messes dont on usoit, pouvoient faire des hypocrites qui par lascheré degusionent leurs sentimens pour paire aux puissances de siecle, mais elles estoient aussi peu capables de convaincre les esprist que de gagnes les cœurs, [Cara on ne persuade point, quand on fair retentir parrout les menaces

p.851, a.

les autres de faire, que ceux mesmes qui les ont faites. 'Les historiens remarquent que les faints solitaires, squi soz.1.6.c.27.0. fembloient estre inutiles au monde dans leurs deserts, contri- 677.b.c. buerent beaucoup à conserver la foy dans l'Orient. Toute la puillance des Ariens ne pouvoient rien fur des personnes qui ne vouloient rien avoir à perdre, ni à esperer sur la terre, & le respect que les peuples avoient pour leur vertu, les portoit aussi V.S. Atha- à embraffer leur doctrine, Dieu leur reveloit me sme que la per- Boll. 14 may p.

contraignoient par leurs violences, avoient encore plus de sujet d'en rougirs devant le tribunal de la verité, l'aquelle les con- p. \$17.6. dannera encore plus severement des fautes qu'ils ont contraint

à foutenir les foibles.

nafe \$ 81.

fecution finiroit bientoft; ce qui fans doute contribuoit beaucoup 71.2.bjAth.v.

[Pour l'Occident, nous n'ofons pas affurer que plusieurs Evelques n'y soient entrez dans la communion des Ariens, quoiqu'il y ait sujet de croire que peu le firent. Mais il est visible par la suite de l'histoire, qu'ils conserverent presque toute la pureté de la foy ; & c'est ce qui se verra, surtout par le Concile de Rimini, où ils firent de plus grandes fautes. Nous n'en savons que tres peu qu'on puisse dire avoir este Ariens ou de faction ou de croyance. Nous n'avons en Italie qu'Auxence de Milan, Epicere de Centumcelles, & Felix mis à la place de Libere, qui mesme n'estoit guere Arien que de communion, på contrainte, & par ambition; en France Saturnin d'Arles, & Paterne de Perigueux; en Espagne Potame de Lisbone. L'Illyrie estoit plus infectée: Car outre Urface & Valens les chefs de l'herefie, & Germine de Sirmich, il y en eut encore trois ou quatre autres

Bbb ii

LES ARIENS. que l'Eglife fut obligée de deposer, lorsqu'elle eut recouvré sa 355-

## liberte après la mort de Constance. I

## ARTICLE LVII.

D'Epictete Evefque de Centumcelles: Constance tente en vain le Pape Libere par l'ennuque Eusebe.

L'AN DE JESUS CHRIST 355.

Lucif.non par.p. 1088,2,6,

[ TO us avons dit que] Constance employoit les caresses auffibien que les menaces, & l'argent auffibien que l'exil, pour corrompre par l'une de ces voies ceux qu'il ne pouvoit gagner par l'autre, ou ceux qui n'avoient pas encore merité par leur courage d'eprouver les effets de sa colere.]Il prodiguoit, dit Lucifer de Cagliari, les richesses de son Empire pour affermir fon facrilege: & plufieurs personnes auparavant fort pauvres, devenoient par ses largesses, qui estoient le prix de leur foy,] aussi riches qu'aucun seigneur de la Cour.

mori.p.1104.a.

[Epictete dont nous venons de parler, & qui aura beaucoup de part à la suite de l'histoire,] fut du nombre de ceux qu'il eleva autant qu'il put dans le fiecle, pour attirer les autres par l'esperance d'une recompense semblable,

2.8.

'Lucifer semble le mettre entre ceux qui estant auparavant serviteurs de Dieu, s'estoient depuis consacrez au service de Ath, fol, p. 161,b. Constance, & du demon son pere. S. Athanase dit que Constance ayant connu ce personnage, qui estoit un jeune homme hardi & violent, il le prit en affection, parcequ'il le voyoit propre pour feconder sa malice; & il l'employa pour tourmenter les Evesques qu'il haissoit : en quoy Epictete fit paroistre qu'il estoit devoué à toutes les volontez de son maistre: & nous en verrons un bel exemple dans la mort de Saint Rufinien.]'Ce fut pour cela que in Ar. or. 1. p. 190, quoiqu'il fust encore neophyte, Constance le fit Evesque d'un lieu tres eloigné de son pays, & où il n'estoit pas mesme connu. 'C'estoit de Centumcelles, sque l'on croit estre Civita-Vecchia] fur la mer de Toscane assez pres de Rome.[Il estoit Evesque

Mar.& F.p. 30. des devant le Concile de Milan, l'auquel il assista avec les autres

Bar. 455.5 at. Juli.ad Ath.p. 525/n.p.302,

Ariens Constance deputa un Epidete à Julien l'apostat en 360 ou 361, pour luy donner affurance de la vie. Julien l'appelle un Evelque des Gaules: & neanmoins on croit que ce peut estre celui-ci.

Amm, l. 15.p.47.

'Quoique Constance eut deja la [malheureuse] satisfaction

aisément les maistres de tous les autres.

LES ARIENS.

d'avoir fait condanner Saint Athanase par la souscription de la pluspart des Evesques, il luy manquoit neanmoins encore de voir cette condannation confirmée par l'autorité dont jouissent principalement les Evefques de Rome; & c'est ce qu'il souhaitoit ardemment. Les Ariens d'autre part, sachant que Libere qui Ath. 61.p. 812.d. tenoit alors ce siege, estoit fermement attaché à la foy orthodoxe, qu'il haïssoit leur heresie, qu'il s'efforçoit d'en retirer tout le monde, & d'en donner partout de l'aversion, se persuadoient

que s'ils le pouvoient une fois gagner[ouvaincre]ils le rendroient

'Ils porterent donc cette affaire à l'Empereur, qui s'estant a. aussi persuadé qu'il pourroit en peu de temps attirer tout le monde à fa secte par le moyen de Libere, luy envoya l'eunuque Eusebe avec des presens d'une part pour le gagner, & des lettres de l'autre pour l'intimider par ses menaces. Nous avons ditautrepart que cet Eusebe estoit le grand Chambellan de Constance, chef de tous les eunuques, c'est à dire le maistre presque absolu de l'Empire. Il est décrié dans l'histoire profane comme l'un des plus méchans hommes de son temps ; & dans l'histoire ecclesialtique comme celui qui avoit engagé Constance & toute fa Cour dans l'Arjanisme.

S. Athanase décrit fort au long ce qui se passa entre le Pape & · luy, & nous ne pouvons mieux faire que de le raporter en fes

propres termes.

Eusebe, dit-il, estant arrivé à Rome, sollicita d'abord Libere de la de souscrire la condannation d'Athanase, & d'entrer dans la communion des Ariens, difant que c'estoit la volonté de l'Empercur, & l'ordre exprésqu'il suy portoit de sa part; & ensuite aprés luy avoir montré les presens que Constance luy envoyoit, par lesquels il taschoit de le seduire, il luy dit en luy serrant la » main ; Rendez vous à la volonté de l'Empereur , & acceptez ce " qu'il vous donne. Libere s'en défendit fortement, & justifia sa relistance par ce discours.

Jugez vous mesme, luy dit-il, si ce que vous me demandez est p. sy. .. » possible. Est-ce que nous pouvons condanner Athanase, après » qu'il a esté declaré entierement innocent, non seulement par un » premier Concile, mais par un second assemblé de tous les en-» droits de la terre ; aprés que l'Eglise Romaine l'a renvoyé en " paix ? Qui pourroit fouffrir qu'aprés que nous l'avons receu » comme un ami, & comme un Evesque de nostre communion

» tant qu'il a esté present, nous le traitassions en ennemi pendant ВЬЬііі

qu'il est eloigné de nous? Ce n'est point la dutout l'ordre de «355l'Eglise. Ce n'est point ce que nos peres ont laissé par tradition, « aprés l'avoir eux mesmes receu du grand Apostre S. Pierre, Que « fi l'Empereur souhaite la paix de l'Eglise, & qu'il veuille pour « cela faire casser ce que nous avons ordonné pour la justification « d'Athanase, il faut donc aussi casser ce que l'on a fait contre luy; « il faut casser ce que l'on a fait contre tous les autres, & qu'ensuite « on tienne une affemblée ecclesiastique loin du palais, où l'Em- « pereur n'affifte point, où il n'v ait point de Comte, où aucun juge " n'emploie la terreur ni les menaces mais où l'on ne craione « que Dieu, & où l'on n'air pour regle que les ordonnances des « Apostres, La premiere chose qu'on y doit faire, c'est de conser- " ver la foy de l'Eglife, selon la definition que nos Peres en ont " faites dans le Concile de Nicée. Il faut que ceux qui suivent les « fentimens d'Arius en soient exclus, & que ceux dont la foy lest " pure, y aient une autorité toute entiere. Car il ne faut pas pre- " tendre que ceux qui blessent la foy par une doctrine impie, soient " admis avec les autres dans le Concile , & il ne seroit pas raison- " nable que l'on commençast à juger les affaires [des particuliers,] « avant que d'avoir decidé ce qui regarde la foy. Il faut avant « routes choses convenir de la fov. & enfute traiter des autres « affaires. Car nostre Seigneur J. C. ne guerissoit les malades « qu'aprés qu'ils avoient declaré en termes exprés quelle foy ils . avoient en luy, Voilà ce que nous avons appris de nos Peres, & ce 4 que vous pouvez raporter à l'Empereur. Il y trouvera son propre « avantage, aussibien que [ la paix ,] & l'edification de l'Eglise. « Urface & Valens font indignes qu'on les ecoute. Ils ne difent que « les mesmes choses dont ils se sont retractez : & ainsi ils ne meri- « tent aucune crovance.

"Futbe fort affligé de ce discours, & plus encore de ce que Libere fe declaroir ennemi de son hersie, que de ce qu'il ne vouloit pas signer, l'uy fit de grandes menaces, sans songer qu'il parloit à un Evesque. Il s'en alla entiène en remportant ses presens, qu'il alla offiri à l'egils de S. Pierre, en quoy S. Athanasé dit qu'il se une chose qui n'estoit pas d'un Chrénen, & qui estoit bien hardie pour un eunque, Quand Libere le seux, il fit une severe reprimende au Sacristam, qui n'avoit pas empesché l'action d'Eufebe, "Se sit mettre hors de l'egis ce qu'il y avoit «soit» osserve, comme des choses indignes d'estre presentees à Dieu en

facrifice.

Eusebe s'en tint extremement offense | & estant retourné à

n.\$14.a.

Milan, lil ne manqua point d'irriter l'Empereur contre Libere, 'à qui il fit un grand crime d'estre ennemi des Ariens, & de les s. anathematizer nommément. Il inspira le mesme seu aux autres eunuques, c'est à dire à tout ce qu'il y avoit de grand & de puissant dans une Cour, où rien ne se faisoit sans eux.

## 

# ARTICLE LVIII.

Libere est amené à Milan, y défend generensement la verité devant Constance qui le relegue à Berée : Felix est intrus à sa place.

N peut s'imaginer que Constance esclave de ses eunuques, Adasol. p. 134. b.
[& qui vouloir estre maistre absolu de la religion aussibeen que de l'État, ne fut pas fort difficile à emouvoir contre un Evelque, l'qui refistoit si ouvertement à sa volonté, & qui disoit Amm.1.15.p.47. fouvent à haute voix, comme nous l'apprenons d'un payen, que c'estoit la derniere des infamies de condanner un homme que l'on n'avoit ni vu, ni entendu. Constance écrivit donc à Rome, Ath.p. 834.5. continue S. Athanafe, & on y envoya des officiers du palais, des secretaires d'Etat, & des Comtes, comme on avoit fait dans les autres villes. On manda au Prefet de la ville qu'il falloit ou surprendre Libere par quelque artifice pour le faire fortir de Rome & l'envoyer à la Cour, ou employer hautement la force pour le chaffer. Ces ordres mirent en un moment la terreur dans toute la ville. On y tendoit partout des pieges comme dans les autres, [pour surprendre les innocens.] Combien de familles se trouve- & rent dans le trouble par les menaces qu'on leur faisoit? Combien de personnes receurent ordre sur ordre contre Libere? Combien d'Evefques se cacherent quand ils virent cette persecution? Com-

bien de dames"de qualité se retirerent secrettement à la campagne pour eviter les calomnies de ces ennemis de J.C? A combien de personnes de pieté dressa t-on des pieges? Combien de gents qui s'estoient habituez à Rome & qui y avoient leur établissement, furent obligez de la quitter & de s'enfuir? Avec quel foin garda t-on plusicurs fois le port & tous les abords de la ville; pour empescher qu'aucune personne zelée pour la foy ne pust voir Libere, [& l'animer à la défense de la verité?]

> 'Rome connut donc alors par experience quelle estoit la conduite des Ariens: Elle vit ce qu'elle avoit eu peine à croire : Elle comprit comment on ravageoit les Eglises dans toutes le autres villes. Elle conceut ce que c'estoit que d'estre abandonné aux

p. \$35.b.

eunuques: Car c'estoient les auteurs de ce qu'elle souffroit avec " les autres.'C'estoit par leur mouvement que Constance qui leur estoit assujetti, persecutoit tout le monde, & arrachoit Libere à fon Eglife pour l'envoyer en exil. Il ne cessoit point d'écrire à Rome lettre fur lettre, d'y envoyer ordre fur ordre, de menacer, de persecuter tantost par un officier, tantost par un autre; en un mot, de faire voir à Rome l'image de ce qui se passa bientost après à Alexandrie.

Thdrt. 1.2.c.13. p.609.b.c.

Enfin fon fouhait fut accompli, & on luy amena, ou, selon les-Amm.1.15-p.47. termes de S. Athanase, on luy traina le Pontise de J.C.'Il fallut l'enlever de nuit avec beaucoup de peine, par la craînte du peuple qui l'aimoit extremement, ce qui n'empefcha pas qu'il ne difé adieu à ses freres de Rome, comme s'il n'y enst pas dû revenir. parceque la demeure de cette ville luy estoit moins considerable

que la défense des loix de l'Eglise,

Amm.1-15, p. 46. P. 53. 54. at Amm. l. 15 p. 6 p. 38.41. r Ath, tol. p. 845.

Leonce Prefet de Rome qui entra dans sa charge en cette: 47|Cod.Th.chr. année mesme aprés le 6 de juillet, afut celui qui envoya Libere à la Cour, blaquelle estoit à Milan. La presence de l'Empereur n'empescha point ce Pape de parler avec une liberté entiere. Ceffez, dit-il à Constance mesme, ceffez de persecuter les Chré- « tiens. Ne pretendez pas vous fervir de moy pour faire entrer « l'herefie dans l'Eglife. Nous fommes prests à tout souffrir plutost « que de meriter par quoy que ce soit le nom d'Ariens. Ne faites « pas violence à des Chrétiens pour les obliger de quitter le parti « de J.C. Ne declarez pas la guere à celui qui vous a donné l'Em- « pire. Ne commettez pas l'impieté contre celui à qui vous estes « redevable de tant de faveurs. Ne perfecutez pas ceux qui font « profession de croire en luy; depeur qu'il ne vous dise comme à S. « Paul, qu'il vous est dur de regimber contre l'éperon : ou plutost, « plaife à Dieu de vous faire entendre cette parole, & de vous y « rendre docile comme cet Apostre. Nous voilà prests à recevoir « vos ordres; & nous fommes venus avant qu'on ait eu le loisir « d'inventer contre nous quelque accusation. C'est pour ce sujet « que nous nous fommes hastez de venir. Persuadez que vous nous « envoyerez en exil, nous avons voulu fubir cette punition, avant « qu'on nous objectast aucun crime; afin que tout le monde recon-« noisse plus clairement, que les autres qui ont esté traitez comme « nous nous attendons de l'estre, ne sont pas plus coupables que « nous; que les crimes dont on les a accusez, ne sont que de faux « pretextes feints par leurs ennemis; & que tout ce qui s'est fait " contre eux, n'est qu'imposture & que mensonge. Une liberté si « genercuse

genereuse sit admirer Libere de tout le monde.

'S. Athanase dit que Constance ne répondit à cela que par un Ath. 601. p. 835. e. arrest de bannissement. Mais on ne doit pas en conclure qu'ils ne de Barnes al fe dirent rien autre chofe. Theodoret nous a confervé un entre- Thorn, la, c,13, tien qu'ils eurent ensemble, qui fut recueilli en ce temps là , & p.607-609 mis par écrit par des personnes de picté, comme estant capable d'animer & d'enflammer le zele de ceux qui ont quelque amour

des choses de Dieu.Il le qualifie la genereuse désense de la verité, & les discours admirables que Libere digne de toute louange tint à Constance. Et il est vray qu'il n'y a rien de si fort & de si genereux. Il seroit seulement à souhaiter que Libere eust toujours perseveré dans cette force. Car plus il paroist grand dans ce discours, plus sa chute paroist deplorable: Mais il n'y a que Dieu qui soit incapable de tomber, & qui empesche de tomber ceux qu'il luy plaift.

Nous ne raportons pas ce discours parcequ'il est de suite dans Theodoret, & on le peut mesme voir traduit en nostre langue dans'un ouvrage celebre. Outre Constance & Libere, l'eunuque Eusebe & Epictete y parlent quelquefois.] 'On y voit l'impu- cas-p.607.d. dence & l'ignorance du premier, qui interromp Libere pour dire que S. Athanase avoit esté condanné comme heretique dans le Concile de Nicce, à quoy Libere ne prend pas la peine de répondre. On y remarque aussi la malignité d'Epictete, qui dit que p.608.2. Libere ne se soncioit pas de la foy, ni de la liberte des jugemens de l'Eglise dont il demandoit la conservation avec tant de zele: mais qu'il vouloit se vanter à Rome devant les Senateurs d'avoir disputé contre l'Empereur, Cet Epicete & Potame [de Lisbone, ] Hilling, 16. font nommez dans S. Hilaire comme ceux qui eurent le plus de

part à la persecution de Libere. 'Ce Pape y renouvelle la proposition que ses legats venoient Than.p.608.c. de faire dans le Concile de Milan ; mais il la fait d'une maniere 4009,6, encore plus genereuse. Car il demande que tout le monde signe le Concile de Nicée, que l'on rappelle & que l'on rétablisse les Evesques bannis: & qu'aprés cela, si l'on voit que ceux qui font le trouble de l'Eglise se rendent à la foy apostolique, les Evesques se transporteront à leurs depens à Alexandrie pour y juger l'affaire de S. Athanafe.

[Constance n'a rien à alleguer que son pretexte de la paix, & le consentement forcé de tout le monde contre Saint Athanase. Mais il témoigne un étrange emportement contre ce Saint. [1] P.609.a.

z. la vie de S. Athanase par M' Hermant, 1.7-5 24-50.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Ccc

ine le traite que d'impie. Il dit qu'il a offenét tout le monde, mais 35 luy plus fenfiblement que pas un qu'il n'a point ceffé d'animer. Conftant contre luy : eofin, que la défaite de Magnence & des Silvain ne luy a point ellé fi importante que la deposition d'Athanafe's Surquoi Libert plus répond admirablement, "qu'il le se, fupplioit de ne pas choifir des Eveques pour venger les propres injures. [On voit par cere indroit, aufibleu que par Ammien, que ceci se passion de faite de Silvain, & par consequent, selon la suite de l'histoire, vers la find e certe annee.]

delberer s'il aimoir mieux fouferire & retourner à Rome, ou choiff quel lieu il vouloir pour fon enil : à quoy il répondit que trois jours de temps ne le feroient pas changer de refolution, & qu'aimi in avoit qu'à l'envoyer à l'autremelime où il luy plairoit. Tes trois jours n'étloient pas encore paffez, lorfquê Conflance le fir appeller, & comme Libere perfittoit dans fon fentiment, 'il ordonna qu'il fuft envoyé à Beréé'en Thrace, 'n'ayant pas youlu p

'Confince dit enfin à Libere qu'il luy donnoit trois jours pour

Ath.fol.p.33.4. ordonna qu'il fust envoyé à Berée<sup>st</sup>en Thrace, n'ayant pas voulu Note 4, le bannir avec aucun des autres Confesseurs, selon sa pratique ordinaire.

Quand Libere fur forti de fa chambre, il luy envoya 500 pieces d'or pour faire fa depenfe, mais Libere dit a cluit qui les apportori, qu'il les renditt à l'Empereur qui ên avoir affaire pour le payement de fes foldats. I'mperatrice [Enchésie qui effoit Arienne,] luy en ayant envoyé autant, il le renvoya à l'Empereur avec la mefine réponfe, ajoutant que s'il n'en avoir que faire, il le pouvoit donner à Auxence ou à Epiètet qui en avoient besoince, ce que Sozomene paraphras le à la mode. Euslébe voyant qu'il avoir terfus cet argent, ne laisse pas de le pouvoit donner à Epiète que noffri d'autre de fa part : mais le Pape luy répondit; Vous avez déferté toutes les Epilés du monde, & vous me venez apporter l'aumofice comme à un criminek Allez, longez premièrement à estre Chrétien. A insur a vayant rien voulu recevoir, il partit trois jours après pour aller à n'ayant rien voulu recevoir, il partit trois jours après pour aller à

Beréa, dont Demophile celebre entre les Ariens efioit Eveque, Lorque Libere fur banniç & Le jour même, dir le Pretre Marcellin, [c'eft à dire peuteftre le jour qu'on en s'eut la nouvelle à Rome, ou celui auquel il en fur enlevé pour estre mene à Milan, j'tout le Clergé & cous les ministres de l'Eglis de Rome, jurerent en presence du peuple, que cant que Libere vivroir il sne recevroier; panais d'autre Eveque. D'amas de peup la page, & qui

recevroient jamais d'autre Evelque. Damale depuis Pape, & qui estoit alors Diacre, fit ce semment avec les autres. Il accompagna quelque temps Libere dans son voyage, & puis retourna à Rome.

c. c|c.14.p.610.a.

Thdrt, 1, s. c.13.p. 609.c.d.

\$02.1.4.c.tt.p. 552.c. 4 Thdrt.p.60ad.

p 610.a.

Blond.prim.p. 481. 6 Hier.chr. 6 Mar.& F.p.a.

p.2.3[Flier.chr.

Mar,& F.p. 5. p. 2.

[Aprés le crime que les Ariens venoient de commettre, en privant l'Eglise Romaine de son legitime epoux, il fallet faire un facrilege en luy substituant un adultere. Ce fut un nouveau Ath. fol. p. 861.b. monstre digne de la malice de l'Antechrist. Epidete en sut le ". ministre. Le palais sut preparé par l'ordre de Constance pour tenir lieud'eglife, trois de ses unuques pour y representer la mul-No 71 46. titude du peuple; & trois miscrables espions "plutost qu'Evesques, furent contraints de prester leurs mains pour sacrer Pape un homme digne d'eux, dit Saint Athanase, savoir [le Diacre]Felix, Ils firent cette intrusion si illegitime dans le palais, parceque les Fideles en ayant oui parler, ne souffrirent point qu'ils entraffent dans les eglises. Acace de Cesarce fut l'auteur de cette Hierap. st.p. intrusion, selon S. Jerome. Il y a toute sorte d'apparence, selon assec. ce que nous venons de dire, qu'Epi&cte eut aussi part à cette 117. ordination. Basile d'Ancyre en sut peutchre encore, puisqu'il Soz.14.c.14.p.

fut deposé depuis comme cause de ce qui estoit arrivé à l'Eglise 180,d. Romaine, Socrate l'attribue en general à ceux de la faction Socr.1.2, c. 17. p. d'Urface.

Pour ce qui est de Felix, il estoit Diacre ou Archidiacre de Ruf.1.1.c.11.p. Rome, b & meime l'un"des confidens de L. bere. Le Prefire 147, Mar. A.F.p. Marcellin die positivement qu'il avoit fait le mesme serment p.610.c, que les autres, de ne recevoir jamais d'autre Evesque que luy, « Mar,& F.p.;. Il conserva toujours la foy de Nicée, sclon quelques historiens, Thate, p. 610.01 de quoy Rufin ne s'eloigne pas, & mesme Sozomene dit qu'i' n'y Soz, l. 4.c. 11.p. avoit rien à reprendre dans sa conduite ; hors l'union qu'il avoit d' Ruf.p. 147. avec les heretiques des avant son ordination: se qui a pu donner « Soz.p. 552.d. lieu à Socrate d'écrire] qu'il estoit infecté de l'hercsi. Arienne. Socrifa.c. 17-p. Mais il estoit tellement diffamé pour son ordination & pour la 140,d. communion qu'il avoit avec les ennemis de la vraie foy, Eque Thart, etc. cl personne de tous les habitans de Rome ne vouloit entrer dans Ruf. p. 147. l'eglife durant qu'il y estoit. Tout le monde le fuyoit. Cela dura au moins jusques au temps que Constance vint à Rometau mois c. i Thôtt. p. 610. q. d'avril 317. Cette aversion de Felix estoit proprement dans le Ma & F. p. s. peuple, mqui aimoit extremement Libere à cause de ses bonnes \* Amm. L. 16. p. qualitez, & particulierement pour la refistance genereuse qu'il 7th avoit faite à Constance : de sorte que l'intrusion de Felix y causa m Sor. 14 c.15. une tres grande fedition, où diverfes personnes perdirent la vie. P-158.b.

'Mais les Ecclesiastiques ne témoignerent pas la mesme constant Hier.chijMar. Nors 47 ce, car"il y en eut beaucoup qui se parjurerent, & qui se joignirent & F.p.s. d Felix.

Ccc ii

## ARTICLE LIX.

Hypatien succede à Theodore à Heraclée : De S. Parthene Evesque de Lampfaque.

Thdrt.1.1.c.14. p.607-d. Hil.fr.1.p.48.

49.

[ TO U s n'avons pas voulu interrompre la fuite de l'histoire 🔰 de Libere, & de ce qui regarde l'Eglise Romaine, pour remarquer]'ce que Libere nous apprend dans l'entretien qu'il eut à Milan avec Constance, que Theodore d'Heraclée l'un de ceux qui avoient esté informer dans la Mareote contre Saint Athanase, estoit mort alors, Nous avons vu qu'il avoit encore affifté en 351 au Concile de Sirmich : mais on ne trouve pas de melme qu'il ait affisté à celui de Milan, quoiqu'il cust toujours paru à la teste des Ariens. On a pu voir autrepart ce qu'on disoit de son esprit & de ses écrits mais nous n'avons pas encore remar-

5 31.

Boll.7.feb.p.41. que l'qu'outre ses autres defauts, "il avoit une extreme avarice, Note 48. qui luy faifoit ravir le bien des pauvres pour en amasser des threfors. Ce fut pour ce fujet que Dieu luy envoya une grande maladie [vers le primtemps de ll'année où il mourut, dont neanmoins Saint Parthene Evefoue de Lampfaque le guerit, a prés luy avoir fait distribuer luy mesme aux pauvres dans l'eglise de Ste Glycerie ce qu'il avoit amassé de leurs depouilles. Le mesme Saint luy predit qu'il mourroit peu de jours après, ce qui arriva en effet avant la moisson; & Hypatien son Archidiacre luy suc-

\$ \$4.26.

ceda, lequel fut depuis un des principaux chefs des Semiariens contre les Ariens. La vie de S. Parthene qui nous apprend ces particularitez, & quelques autres encore de la mort de Theodore, porte le nom

5 MT. P.41. Bar, 117.5 18.

de Crispin qui se declare avoiresté le disciple de ce Saint mesme: '& il est visible qu'il estoit du mesme temps. [Le style qui est extremement simple & grave ne dément point cette inscription, & la fait estimer de Baronius]'qui en raporte quelques endroits dans ses Annales. Tout le reste de la piece convient aussi fort bien à un auteur du quatrieme fiecle. Il raporte une infinité de miracles de ce Saint, & jusqu'à trois morts ressuscitez, mais avec tant de simplicité, & les choses si fort circonstanciées, que ces evenemens extraordinaires ne peuvent nous rendre sa fidelité fuspecte, mais nous obligent au contraire de louer les merveilles

de Dieu dans ses Saints, & de reconnoistre que celui par qui il a fait tant de prodiges, est digne ['des grands eloges que Nicephore 211.d|Boll.7.reb. P. 18.5 1.

& toute l'Eglise greque font de luy au jour de sa feste, qui est marquée le 7 de fevrier.

[Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'un si grand Saint non seulement ne paroift point avoir defendu la cause de S. Athanase, qui estoit celle de la foy & de l'Eglife, mais paroist au contraire estre demeure dans la communion des Everques d'Afie, & mesine dans celle de Theodore d'Heraclée qui avoit esté condanné & deposé nommément par le Concile de Sardique. Ce qu'il semble qu'on puisse dire à cela, c'est que Dieu ne conduisant pas tous les Saints par une mesine voie, & ne les éclairant pas tous de la mesme maniere, il peut y avoir mesme des Evesques qu'il sauve comme des particuliers, en les appliquant à la conduite seule de leur Eglife, sans les appeller à la défense publique de la verité; & cet ordre de la providence femble se pouvoir principalement rencontrer dans ceux qui ont beaucoup de fimplicité & peu de science tel qu'il semble qu'ait esté S. Parthene, j'qui n'avoit pas Boll.p.jt.s. étudié les lettres humaines,[ Il fuffit ce femble à ces personnes de ne rien faire qui puisse blesser la verité, & de ne prendre aucune part aux injustices que les autres commettent. De quoy il semble que S. Parthene se soit acquité, puisque son nom ne se trouve jamais dans les affemblées Ariennes, non pas mesme parmi les 80 Orientaux du Concile de Philippople, quoiqu'il fust Evesque dans ce temps là, l'puisqu'il l'estoit des le temps de 57. Constantin, [& qu'il survécut Theodore, comme nous venons de le dire. On doit dire en faveur de ce Saint tout ce qu'on peut dire pour excuser Saint Gregoire de Nazianze le pere, qui estoit Everque dans le mesme temps & dans les mesmes circonstances, ou dans de plus fascheuses encore, puisqu'il a signé le formulaire de Rimini, au lieu que Saint Parthene ayant esté erterré par p.41.517. Hypatien qui jouissoit encore de l'evesché d'Heraclée, il faut qu'il foit mort avant le Concile de Constantinople, qui ordonna les signatures au commencement de 360, & deposa Hypatien, qu'on ne voit pas avoir jamais esté paisible depuis ce temps là,] 'quoiqu'il vécust encore sous Valens.

Soz.1.6,c.7.p.

Que si un Saint aussi illustre que celui ci par ses veritables miracles euft paru favorifer l'Arianisme en quelque chose, comment est-ce que Philostorge eust oublié d'en parler, luy qui prend tant de peine à attribuer de faux miracles tantost à son Theophile, tantost à Eusebe de Nicomedie, tantost à divers autres défenseurs de la meime secte? l'Aussi la glorification par laquelle Boll.p. 42.628. Crifpin son disciple finit sa vie, paroist contenir une confession

Ccc iii

claire de l'egalité des trois Personnes divines, contre les erreurs 355de toutes les branches de l'Arianisme.

[Pour toucher en un mot l'histoire de ce Saint,]'il estoit de la ville de Melitople dans l'Hellespontssur les confins de la Bithynie & de la Mysie, sfils d'un Diacre nommé Christodule. Il commenca des l'age de 18 ans à faire des miracles; mais il cachoit cette grace autant qu'il pouvoit. Son occupation ordi-

6.p.1212.C.

Boll. 5 a/Ugh.t. naire estoit la pesche. L'Evesque de Melitople nommé Philet ou Philippe, ayant sceu quelle estoit sa vertu, l'ordonna Prestre Boll.7.feb.p.19. malgré luy, & luy donna la charge de Corevesque. Depuis cela Ascole Evesque de Cyzic metropole de l'Hellespont, successeur fans doute de Theonas qui avoit affifté au Concile de Nicée, l'ordonna,[avant l'an 337,]Evesque de Lampsaque,[l'une des principales villes de la mesme province, laquelle estoit encore toute payenne, mais que Saint Parthene convertit peu à peu par fes instructions, ses avertissemens, ses prieres, ses menaces, & fes miracles. Defirant au bout de quelque temps en faire abatre les temples & y bastir une cglise, il voulut auparavant en avoir la permission de Constantin, & s'en alla par mer le trouver en la ville royale: [c'est à dire sans doute à Constantinople, qui commença à porter ce titre en l'an 330.]Constantin le receut avec toute forte d'amitie & de respect, luy sit aussitost expedier un ordre pour abatre les temples, & luy donna une grande fomme d'argent pour bastir l'eglise. Ce fut à quoy le Saint s'occupalongtemps. Il prit dans un temple d'idoles une fort belle pierre pour en faire l'autel : & un homme avant efté ecrafé par cette pierre, le Saint le reffuscita.'Il rendit encore la vie à un autre qui s'estoit tué en tombant du lieu destiné pour les catecumenes dans sa nouvelle eglise. On marque une troisieme personne morte de maladie, & ressurée par ses prieres. C'estoit le disciple

5 10, \$ 14 \$ 16.

5 12.

\$ 7-

d'un Diacre. TLe Saint fit beaucoup d'autres miracles, entre lesquels on peut remarquer l'la guerison de Nicon jeune homme qui estoit possedé du diable. Ce malheur luy estoit arrivé parcequ'il traitoit souvent son pere & sa mere avec mepris, & les avoit obligez de demander à Dieu qu'il le chastiast. C'est pourquoi le Saint refusa d'abord de le guerir, & dit qu'il le falloit laisser dans cet état si deplorable, mais qui luy estoic utile. Neanmoins le pere & la mere continuant de le supplier avec larmes de le guerir, il pria

<sup>2.</sup> Gratia Demini & Dei & Salvatoris mestri TESU CHRISTI cum que Patri gleria & aderatio, masque faniliffiene Spirisui &c.

pour luy, & le delivra. Il guerit une femme empoisonnée, en luy 515. faifant avaller de l'huile des Saints, [c'est à dire apparemment de celle qui bruloit dans les lampes devant les tombeaux des Saints.]

'Le voyage qu'il fit à Heraclée, & où il fit plusieurs autres 521-46. miracles outre la guerison de Theodore, est la dernière chose marquée dans fa vie : [de forte qu'il peut bien n'avoir pas survéeu de beaucoup cet Evesque.]'Il mourut le 7 de fevrier, que l'on 518. contoit le 15 selon les Asiatiques; & les Grecs en font ce jour là Menza, p. 76.861 leur grand office, Hypatien alors Evefque d'Heraclée, Eustathe Uht. 6.p. an. de Parion, les Everques de Cyzic & de Melitople, & plusieurs 43,5 27. autres, vinrent luy rendre les honneurs de la sepulture.

[Crifpin fon disciple] écrivit sa vie, comme nous avons dit, \$26. quelque temps aprés la mort d'Hypatien,'Il l'adresse à quelques 5 22. personnes qu'il ne marque point autrement. Il les avertit qu'il n'a raporté qu'une partie des miracles de ce Saint, & leur proteste que le desir d'honorer celui qu'il reveroit comme son pere & son maistre, ne luy a fait ajouter quoy que ce soit à la verité, parcequ'il craint la menace que Dieu fait dans l'Ecriture, de perdre tous ceux qui diront des paroles de mensonge. Il autorise \$11,18, ce qu'il dit des miracles faits par le Saint durant sa vie, par ceux qu'il continuoit de faire encore en grand nombre aprés sa mort par la vertu de J.C.

### Develope the treatment of the president 
#### ARTICLE LX.

Les Ariens persecutent Saint Maxime de Naple, Rusinien, le grand Osius : De Zosime de Naple.

[TL faut reprendre la suite des persecutions que les Ariens 📘 faifoient aux Orthodoxes , & nous ne nous étonnerons pas fi aprés avoir si maltraité la premiere de toutes les Eglises, ils n'ont pas epargné les autres. Entre les Evesques d'Italie qui peuvent avoir alors esté persecutez & bannis, l'ihistoire nous a conservé Mar. & F.p. 19. Not 1 49. la memoire"de S. Maxime de Naple, que l'on tourmenta d'abord fort longtemps, dans l'esperance de le faire succomber, parcequ'il estoit fort foible de corps, & qu'il avoit un tres mauvais

estomac. Mais la constance de son ame & la fermeté de sa foy,

furmontant l'infirmité de sa chair, on fut contraint de l'envoyer en exil, où il mourut en paix. 'On mit en sa place un Zosime qui suivoit auparavant la foy P.56tion illegitime, il écrivit & prononça contre luy une sentence,

dont on vit l'effet au bout de quelques années, [en 363 ou 364.] Zosime s'estoit alors corrigé de son impieté[en signant le symbole de Nicée avec les autres Evesques, lorsque Dieu cut rendu la paix à l'Eglife en 361 par la mort de Constance, Mais soit qu'il ne se fust pas corrigé dans le cœur, soit que Dieu par une misericorde particuliere voulust luy faire expier la faute de son entrée dans l'episcopat par une penitence plus forte & plus humble,] 'il arriva que lorsqu'il faisoit un jour l'office publiquement dans l'eglife, sa langue s'allongea extraordinairement, jusques à luy fortir hors de la bouche comme celle d'un bœuf essouffle. Il fortit de l'eglife, & auffitost sa langue rentra dans sa bouche, & se remit dans son état naturel. Le mesme accident luy arriva tout autant de fois qu'il voulut entrer dans l'eglife, & ceffoit lorsqu'il en elloit forti. Il comprit enfin que c'estoit l'effet de la sentence que Saint Maxime avoit prononcée contre luy. Il renonça à l'episcopat pour pleurer ses fautes; & depuis cela il ne perdit jamais l'usage de sa langue. Il vivoit encore dans la penitence lorsque Marcellin & Faustin en parloient dans leur requeste à Ugha 6.p.46.a. Theodose aprés l'an 383. l'Il est marque dans les anciens catalo-

2-59-56

gues des Everques de Naple, & je ne pense pas qu'Ughellus qui Mar F. P. 14-15. l'en exclut ait eu affez d'autorité ni affez de raifon, l'puisqu'il paroift avoir esté reconnu pour Evesque dans l'Eglise durant quelque temps.

Hil.fr.1,p 6.

[S. Maxime"doit avoir succedé à Fortunat] qui estoit Evesque v. 5. Atha-Ugha. 6. p. 46 d. de Naple en 34.7. On pretend que fon corps a esté raporte du nase note lieu de son exil à Naple, où on l'honore aujourd'hui sous le grand 40. p. 46, a. autel de l'eglife des Capucins appellée de Saint Euphebe. On trouve plusieurs anciennes marques de sa veneration à Naple, où l'on en faifoit le 2 de juillet : [Il femble que l'on n'en fasse plus

aujourd'hui, & je ne le trouve point dans Ferrarius.

Il y avoit encore, apparemment dans la Campanie,"un faint v. la note Everque]'nomme Rufinien, homme admirable pour sa simplicité, 49. & plus admirable encore pour sa generosité, qui luy sit prevenir l'exil par l'effusion de son sang. Car Epiclete ce furicux & ce cruel Evefque de Civita-Vecchia, voyant qu'il persistoit à défendre l'integrité de la foy, le contraignit de courir si longtemps devant fon chariot, qu'enfin ses veines s'estant rompues, il vomit tout fon fang, & expira dans ce martyre. On confervoit à Naple quelques reftes de son sang, dont les demons qui estoient dans

L'andel C. 15]+

les possedez eprouvoient la force & la puissance. 'Saint Martin qui n'estoit encore qu'Exorciste, acquit aussi en sulp. Mar.la. ce temps le titre de Confesseur dans l'Illyrie, où l'heresse avoit c.4.p.119.190. fait de plus grands progrés que dans le reste[de l'Occident.] Ainsi il s'y trouvoit presque seul à combatre pour la verité contre la perfidie des Evelques. Il fut fouetté publiquement, souffrit plusieurs autres maux, & fut enfin contraint de sortir de la ville Ide Sabarie.] Il vint de là à Milan en 356, & s'y établit un monastere, selon les termes de son historien. Mais Auxence ne manqua point de le tourmenter extremement. Il le maltraita en mille manieres, & le chassa enfin de la ville.

'L'Espagne eut beaucoup de part à la persecution, & on bannit Ath. 60. p. 842. a. divers Evefques de cette province aussibien que des autres, parce- p.841.b. qu'ils ne vouloient pas figner, quelque effort que fist Constance pour les y contraindre. Les Ariens se firent un capital ou de ga- p.17.b.d. gner le grand Osius de Cordoue, ou de le bannir. Le premier leur euft efté bien plus agreable, non seulement pour avoir de leur costé un homme aussi celebre que celui là, mais aussi parce- p. 841.b. que c'estoit luy qui soutenoit plusieurs Evesques. Mais il resista genereusement à leurs attaques. Constance témoigna quelque respect pour luy. Au lieu de commencer par le bannir. l'il le fit passa. venir à la Cour dans le temps qu'il commençoit à tenter Liberes il l'ecouta gousta mesme ses raisons, & luy permit de retourner en Espagne.

'Les Ariens ne se tinrent pas pour cela vaincus, Ils recommen: K. cerent à afficger Constance par eux mesmes, & par les eunuques: & ce prince toujours leger & facile au mal lécrivit plusieurs fois à Ofius pour l'obliger de figner la condannation de Saint Athanase: car c'estoit assez pour devenir Arien. Osius luy répon- p. 140/ dit sur cela par une lettre dont nous devons la conservation à S. Athanafe: f& c'est un des plus beaux monumens de la tradition. La lumiere & la force de cette lettre, l'n'empescha pas nean- p. 841.6. moins que Constance n'obligeast encore ce vicillard agé de cent ans, à le venir trouver vers-le milieu de l'année suivante à Sirmich, où on le retint comme en exil un an entier, jusques à ce qu'enfin son corps cedast aux dernieres violences qu'on luy fit fouffrir, comme nous le verrons fur l'année 357.].

## વાલ કર્યાં કર્યાં છે. તેમાં જો માર્કિક છે. તેમાં જે માટે કર્યાં માટે કરી છે. તેમાં માર્કિક માટે કરી માટે કરી મા

#### ARTICLE LXI.

Les Ariens font un nouveau symbole; mettent George à la place de Saint Athanase, qui echape à leur cruauté : Ils reordonnent ; Concile de Beziers, d'où S. Hilaire est banni en Phrygie,

#### L'AN DE JESUS CHRIST 356.

[ T Es Ariens executerent enfin au commencement de cette année le dessein qu'ils avoient formé depuis si longtemps, & que Dieu avoit arrefte jusques ici par une espece de miracle, de chasser"S. Athanase d'Alexandrie, & de mettre à sa place un v.s. Athafaux Evefque digne d'eux. Syrien Duc d'Egypte vint la nuit du nafe 569. 9 de fevrier environner l'eglise où il estoir. Dieu le retira neanmoins des mains des foldats ; mais il fut obligé pour fauver fa vie de se cacher dans les deserts, où il demeura durant plus de fix ans, jusques aprés la mort de Constance. Peu de temps aprés, Cataphrone Prefet d'Egypte, & le Duc Sebastien, amencrent à Alexandrie un nomme George, & le mirent en possession des eglifes; ce qui fut precedé, accomgagné, & fuivi non feulement du bannissement de plusieurs Evesques, mais encore des cruautez les plus horribles qu'on fe puisse imaginer. C'est ce qu'on voit fur l'histoire de S. Athanase, à laquelle ce sujet est trop attaché pour le vouloir traiter ici,

d[Mar.& F. p. 55.

Nous remarquons seulement une chose que nous n'avons pas Athap.t.e.696. trouvée dans les autres provinces, l'qui est que George vouloit que les Evesques qui se soumetroient à luy, & qui vouloient bien figner ce qu'il luy plaifoit d'exiger d'eux pour condanner la vraie foy, fuffent regardez comme laïques, & receussent de luy une nouvelle ordination. On marque que c'est ce que les Ariens pratiquoient dans tout l'Orient, mais principalement en Egypte, C'estoit un degre pour venir à la rebaptization qu'ils ont certainement pratiquee depuis: mais il n'y a pas d'apparence qu'ils rebattizaffent des ce temps ci.]

Soz.1.4.c.8.p. 546.b,c.

'On trouve que George avoit esté ordonné par Narcisse de Neroniade, Patrophile de Scythople, Menophante d'Ephefe, & quelques autres Ariens qui s'estoient assemblez à Antioche au nombre de trente ou environ. [Ce mesme Concile peut bien aussi avoir fait]'un nouveau formulaire, où les Ariens qui en estoient auteurs ne decouvroient pas clairement le venin de leur

Ath, in Ar.or. 1. p. 187, d| 189. di 191, a. &cc.

herefie. Ils pretendoient le faire figner par tous les Evesques des

pays voilins fur peine d'exil. Mais plufieurs y relifterent; & on ne voit pas que cette tentative ait eu d'effet.

La cruauté des Ariens n'eclata pas seulement dans l'Egypte. On en vit encore d'étranges effets dans d'autres provinces ; & les maux que Patrophile qui ne paroist pas avoir esté l'un des plus méchans d'entre les Ariens, fit à Saint Eusebe de Verceil, comme on le peut voir dans l'histoire de ce Saint, font juger de quelle manière les autres Confesseurs furent traitez. On pourroit encore mettre ici]'ce que Lucifer fouffrit à Eleutherople Mar, & F.p. 49. dans la Palestine, si nous n'aimions mieux le reserver aussi pour l'histoire particuliere de cet Evesque. Nous allons parler des cruautez que Macedone exerçoit à Constantinople: mais il faut auparavant repasser en Occident, pour voir en France une

nouvelle persecution, & untres illustre Confesseuren la personne V. Son titre de S. Hilaire" Eve sque de Portiers, à qui Dieu avoit donné une 3 94, 11-17. grace extraordinaire & de lumiere & de force.]'Il n'avoit pas Hil.fra.p.138.1.

mesme encore entendu parler du symbole de Nicée : [& nean- \* moins il reconnut que sous le nom d'Athanase, & parmi tous les deguisemens dont les Ariens s'efforçoient de se couvrir, ils ne rendoient en effet qu'à ruiner la foy que l'Eglie avoit receve des Apostres, & la divinité de I,C; ce qui les fit resoudre à s'opposer à eux de tout son pouvoir. Son zele anima les autres Evesques de France; & nous avons encore une requeste par laquelle Saint ad Confila.p. Hilaire & quelques autres prient genereusement Constance de 118. rendre la paix & la liberté à l'Eglife, de défendre aux juges civils de se méler des affaires ecclesiastiques, & enfin de rappeller les

Evelques qu'il avoit bannis.

åς,

[Constance n'eut pas sans doute beaucoup d'égard à cette requeste, I'mais"les Evesques des Gaules, c'est à dire ce semble in Const.p. Rhodane de Toulouse dans la Narbonoise, & les Evelques d'Angleterre, se separerent de la communion de Saturnin d'Arles, & des deux fameux Urface & Valens, Saturnin qui comme Arien avoit pour luy toute la faveur de Constance, fit afsembler un Concile à Beziers dans les premiers mois de l'an 356. Saint Hilaire y agit avec toute la vigueur de son zele, mais il ne put avoir la liberte de défendre la verité comme il souhaitoit, & sur une fausse relation de ce qui s'estoit passe dans cette assemblée, Constance le relegua en Phrygic, avec Rhodane de Toulouse qui

y mourut.] Constance fit ensuite a Toulouse les mesmes violen- in Constant. Ddd ii

396

ces qu'on avoit vues à Milan & en d'autres endroits, sans doute 316. fyn.p.124.2.C. pour y mettre un faux Evefque à la place du legitime: l'mais rien

ne put empescher que cette Eglise ne demeurast constante dans la verité. Toutes les autres Eglises que nous avons nommées, p.114.114. perfifterent aussi inviolablement dans la communion de Saint Hilaire, & dans l'excommunication de Saturnin, Urface, &

Valens,

P.133.1.efc.c. 'S. Hilaire banni en Phrygie, eut une extreme douleur quand il vit l'état où estoit la religion en ces quartiers là. Car on trouvoit à peine dans tout l'Orient quelques Evesques & quelques Eglifes, qui conservassent mesme imparfaitement la foy orthodoxe. Entre tous les Evesques des dix provinces d'Asie, si l'on en exceptoit Eleuses de Cyzic Semiarien , & quelque peu d'au-P.117 t.d. tres, comme Basiles d'Ancyre ]& Eustathes de Sebaste aussi p.133.2.2. Semiariens, J'on pouvoit dire que tout le reste ne réconnoissoit

pas Dieu. On ne voyoit partout que scandale, que schisme, que P.117.1.C. perfidie, & que nouvelles herefies qui s'elevoient tous les jours. Ruf.I.t.c.gt,p. 'Comme S. Hilaire n'avoit pas moins de douceur que de zele, Hil in Conf.1.

ail crut que dans une conjoncture si fascheuse, on pouvoit user de quelque condescendance converser avec les heretiques prier melme avec eux dans les eglises, sans neanmoins y participer avec eux aux faints Mysteres, ecouter toutes les propositions d'accord qui pourroient estre raisonnables, enfin faire tout ce qui se pouvoit pour retirer les ames de cette synagogue de l'Antechrist qui se pretendoit estre l'Eglise de J.C. [C'est dans cet esprit qu'il composa en 358 son livre des Synodes, où il excuse autant qu'il peut la multitude des professions de foy que les Orientaux avoient faites, & les explique dans tous les bons sens dont elles pouvoient eftre capables. Il faisoit cela pour réunir les esprits. en cas que cela se pust sans prejudice de la foy; & il fit aussi tout ce qu'il put pour ofter aux Orientaux l'impression qu'ils avoient conceue que les Catholiques des Gaules estoient dans l'erreur de Sabellius,& ne reconnoissoient pasassez en Dieu la distinction des personnes.



z.p.113.1.b.c.

#### WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA ENEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWE

#### ARTICLE LXIL

Perfecution des Catholiques de Conflantinople par Maccdone: De Marathone & d'Eleufe : Mors de S. Martyre & S. Marcien,

T'E G L 1 S E de Constantinople ne souffrit pas en ce temps-ci de moindres agitations que toutes les autres, L'histoire nous en a conservé diverses particularitez tout à fait considerables, que nous ramasserons en cet endroit, n'en pouvant pas marquer precisement les années, l'Saint Paul Evesque de cette soci.la casar. Eglife en ayant esté chassé pour la dernière fois[en 350,] Mace- P. 117.2.d. done que les Ariens avoient des auparavant fait leur Evefque à Constantinople, mais qui depuis le rétablissement de S. Paul en carp. m.a. 348, ]estoit reduit à tenir ses assemblées dans une seule eglise, se c.17, p.117,d. trouva bientost maistre de tous les autres, & excita contre les Catholiques une persecution aussi violente qu'avoient jamais fait les tyrans, par le credit qu'il avoit acquis sur l'esprit de l'Empereur. Car il avoit une grande adresse pour les affaires sozil, c.s.p. & pour traiter avec les grands, & une grande apparence exte- 100 b. rieure de pieté, Il avoit en effet fondé beaucoup de monasteres sid. à Constantinople; ce qui luy donnoit une grande autorité. Il avoit aupres de luy un Diacre nommé Marathone, qui ec.10, p. 570.b.

All avoit aupres de Juy un Diacré nomme Maratione, qui econprob.

ayanctélé payeur des officiers des Pretiers du Pretoire, avoit éca-parable
acquis beaucoup de bien, & avoit depuis quitré les emplois pour cap-pab,
prendre four Macedone le foin des compagnies des malades, des
pauvres, & des folitaires, tant hommes que femmes: & il embardla enfin luy mefine la vie folitaire à la perfusion d'Euffarthe
de Sebafte, & fondaun monafter edant Confiantinople qui duroit
encore du temps de Sozomene. Macedone le fit Evefque de
Sechacias parable
Nicomedic, peuteftre à la place de Cecrops mort le 24 d'apout
1844-1845-1845.

Nicomedie, [peuteftre à la place de Cecrops mort le 24 d'aouft Nors », en 358,00" plutoft apparemment depuis qu'il eut effé deposé luy d, mesme par les Ariens en 360, & qu'il eut fait une secte & une communion à part sous Julien.]

Maccdone eleva auffi à la mefme dignité dans Cyzic, Eleufe son p. po. b. et qui avoit eu une charge confiderable dans la Cour, & qui pasoiffant irreprehentible dans fa vie, se rendi neanmoins infame auffibien que Marakhone par les cruautez qu'ils exercerent contre les défenseurs de la Consublantialité. Mais pour Eleuse, on Hissapanavoit par S. Hilaire qu'il estoit Evesque au plustard des lecom. \*\* Soz.1.4.c.1.p. a c,17.p. 185.d. c.a.p.539.b.

398

pour la doctrine. Macedone s'estant encore fortifié par l'union de divers Evesques des environs, a& entre autres d'Eustathe de Sebast : [dont nous pourrons parler"autrepart plus amplement, I'fe mit en état v. 5. Bafile de persecuter tousceux qui choient dans les sentimens de S.Paul 601& Saint fon predecesseur, & de renverser mesme toutes les provinces (44.

Socr.1.2.c.38.p. 141.d. 6 c.27.p. \$17.d.

voifines de Constantinople. Il obrint pour cela un edit de l'Empereur, qui commandoit toutes les choses qu'il avoit envie d'executer, & ordonnoit de demolir les eglises des défenseurs de la Consubstantialité. On fit aussitost afficher cet edit par toutes

C.(S.p.14).a. c.17.p.118.a.

les villes, & les foldats eurent ordre de tenir la mainà l'execution des ordres du Prince. 'Macedone commença par chaffer les Catholiques non feule-

Soz.1.4, c.10, p; 5-0,0|5-1.0. ed Socr. 1, 2, c. 18. P.141.b. d Socr. 1,2,C,27. p.118.a.

ment des eglifes' qu'il leur ofta toutes, et qu'on abatit mesme se-Ion l'edit de l'Empereur, mais aussi des villes ; & le mal augmentant toujours, il s'efforça de les contraindre de communiquer avec luy; [de quoy il esperoit peutestre venir à bout, parcequ'il avoit retranché diverses choses des impietez d'Arius,]

a.b.

'On vit alors renouveller dans l'Eglise les plus grands maux qu'elle eust jamais souffert par la cruauté des payens. Car on employoit toutes fortes de supplices,& on se servoit de toutes les Soz.c.a.p.519.b. tortures. On confisquoit les biens des uns ; & on en envoyoit d'aurres en exil ; & l'on en marquoit quelques uns fur le front avec des fers tout en feu. Voilà comme on traitoit les Chrétiensdans toutes les villes de l'Orient, mais particulierement à Conf-

Socr.p.118.b.

tantinople. 'Diverses personnes moururent dans la question mesme, d'aub|Soz,p 519.b. e Socr.p.118.b. f Soz. 1.4.c. 1.p. 539.c.d.

§ 2. g Soz.l.4,c.jap. 539 d. Bar.15.0ct.m.

tres durant qu'on les menoit en exil. On passa jusqu'à en faire executer quelques uns à la mort; & entre ceux là, l'histoire remarque particulierement S. Martyre Soudiacre, & S. Marcien Chantre & Lecteur, qui ayant toujours demeuré avec Saint Paul, Son. 2500. 2314 'dont ils estoient secretaires selon leurs actes, & furent livrez par Macedone auPrefet, commecoupables de la mort d'Hermogene [tué en 342,]& cause de la sedition qui arriva alors. Ils souffri-. rent genereusement la mort à laquelle on les condanna. Les Ménées des Grecs portent qu'ils moururent par l'épée à la porte Ugh.t.c.p.1114. de Confrantinople appellée Melandefe. Le menologe de Bafile nous apprend qu'ils fouffrirent une longue question ; qu'ils furent enfermez dans un cachot fans jour, afin que les tenebres & la faim furmontaffent leur courage ; qu'on les tenta enfuite par

la promesse de diverses recompenses; & qu'enfin quand on vit que leur constance estoit entierement inebranlable, Philippe leur fittrancher la teste aux piez des murailles de la ville.

[Les Grees font leur grand office de ces Saints le 34 d'obobre.
On les a mis le messen jour dans le martyrologe Ronam, Que si Cest le jour de leur mort, & qu'ils aient cu le Preset Philippe pour XXPaule jugs fil est dississée de mettre leur martyre plustard qu'en le CRAMMER, 350, a utilistée à près le bannisséement de S. Paul. Nous en avons

des actes dans Surius qui font de Metaphrafte, & qui excepté All.de sim.p. ce qui est tiré de Sozomene, encore avec quelques fautes, ne sont

rien que du discours.

CesSaints furent enterrez auprés des murs de la ville, au litu soul.e.e.p. où l'on avoit accouttmé de trancher la tefle aux criminels, e 1844-00 gbpoù ils avoient eux mesmes souffert le supplice : ce qui faison vice, et un litte in mesme beaucoup de miracles au rombeau de ces cheu. Il se fin essem beaucoup de miracles au rombeau de ces Saints, se plusieurs posselleur, si prince delivrez. De sorte que Saint Jean Chrysostome, ne croyant pas devoir restuer l'homen de Matryrs à ceux que Dieu glorifoit a insi, commença à bassir sur leur tombeau une egssie qui fut cepuis achevée par Sissinne l'un de se successeurs. Sozomene dit que ceux qui douteront de ceci, pour ront aisement s'en informer, se qu'ils en apprendront peutestre des chose encore plus merveilleus.

L'Eglife fait le trentième de marsune memoire generale des Boilspannes, autres Martys qui fouffirient à Conflantinople par la craumate \$30.2 de Macedone/Les nouveaux Grees parlent d'un Arrade Archic Cabadiare de \$91 rene, battu à Conflantinople jufqu'il en mourir, par \*5-19-18 es Ariens [qui n'ont guere cu ce pouvoir que fous Conflante.] Ils ajouteur que fous Conflante.] Ils ajouteur que fous connes du licu où cels s'effoit fait, avoient à ce qu'on difoir, effe ajgétées aprés la mort durant trois jours. Marathone & Eleufe éfloient les imitateurs & les miniftres du se. L'Alexange, acte, ou plutoft de la fureur de Macedone contre les Eglies, 596,856-61, quoiqu'ils as le portaffent pas dans d'aufit grandes extremitez (44,84,84).



# 

# ARTICLE LXIII.

Macedone persecute les Novations à Conflantinople es en Alie; transporte le corps de Constantin.

141,2.b. di:44.d.

Es Novatiens furent envelopez dans cerre perfecution, à cause qu'ils désendoient aussi la Consubstantialité; & Socrate, que quelques uns pretendent avoir esté de cette secte, parcequ'il estoit fort instruit de ce qui les regarde, & qu'il en parle fort favorablement, len raporte diverles particularitez; qu'il assure avoir apprises de ceux mesmes qui les avoient vues, [Nous les raporterons aprés luy, parcequ'elles ont en partie liaison avec ce qui regarde les Catholiques; & le reste sert à nous faire juger de quelle maniere on traitoit les Catholiques, puisque le diable epargnoit si peu ceux qui luy estoient deja rout acquis.

p;14a.b. 'Les Novatiens avoient alors pour Evesque un nommé Agele,

qui s'enfuit. Mais plusieurs de ceux qui faisoient parmi eux une profession particuliere de pieré, ayant esté pris, surent souctrez, parcequ'ils refusoient de communiquer avec Macedone. Et aprés cela on leur faifoit ouvrir la bouche de force avec un baston, & on y mettoit les mysteres; ce qui leur estoit plus insupportable que rous les supplices. Ces barbares enlevoient aussi les semmes Soz.1.4.c.20.p. & les enfans qui n'avoient pas encore receu le barrefme, 2 les contraignoient de le recevoir; bou s'ils le refusoient, ils les battoient, & puis les envoyoient liez en prison, & leur faisoient fouffrir d'autres supplices effroyables. Car il se trouva des femmes à qui ils couperent les mammelles en les enfermant sous

4 diSber.p.142.

le couvercle d'un cofre ; d'autres à qui ils les brulerent rantost avec un fer, rantoft avec des œufs qu'ils faisoient chaufer autant qu'ils pouvoient; ce qui estoit une cruauré toute nouvelle dont les payens mesmes ne s'estoient jamais avisez pour tourmenter les Chrétiens.

p.143.24

a,b,

'Auxanon de qui Socrate a appris ceci, & un Alexandre, furent tellement battus, qu'Alexandre mourut de ses blessures dans la prison où on les mit l'un & l'autre. Et les Novatiens luy bastirent une eglise comme à un Martyr:[mais ils ne le firent que depuis.]

'Car pour lors les Ariens par ordre de Macedone, & fouspretexte d'obeir à l'edit de Constance, abatirent mesme une des.

trois.

trois eglifes qu'ils avoient dans Constantinople. On remarque p. 141.144|Soz. 1. qu'à peine cette eglise estoit demolie, lorsque tous les Novatiens, mesme les semmes & les enfans, & peutestre encore divers Catholiques(c'est le terme de Sozomene)en transporterent tous les materiaux"en un autre endroit, & y en rebastirent aussitost

une autre; & qu'ils firent encore la mesme chose lorsque Julien leur eut permis de rebastir cette mesme eglise que Macedone avoit fait demolir; ce qui fit qu'ils l'appellerent l'Anastasse ou la

Refurrection.

avoient à Cyzic.

mene, qu'ils eussent esté prests de mourir les uns pour les autres : Et les Catholiques qui n'avoient plus aucune eglife, & qui avoient horreur d'aller prier dans celles où les Ariens s'affembloient, aimoient mieux aller prier avec les Novatiens dans les trois eglifes qu'ils avoient alors à Constantinople. La frequentation continuelle qu'ils avoient ensemble, leur ayant fait connoistre qu'ils n'avoient pas fujet de se separer les uns des autres, ils souhaitoient de seréunir entierement dans une mesme communion. '& peu s'en fallut qu'ils ne le fissent. Mais l'envie & la jalousie Socrep. 144. b. d'un petit nombre be Novatiens, rompit cet accord fous pre- 4 Socre 144 b. texte d'une vieille tradition qui leur défendoit cette réunion à ebsor.p.que.

La guerre commune que les Ariens faifoient aux Catholiques Soci. 1. c. 38.p. & aux Novatiens, les unit tellement, difent Socrate & Sozo- 144.a.b | Soz.p.

laquelle tout le peuple estoit fort porté. Eleuse abatit vers le mesine temps l'eglise que les Novatiens socr.p.144,b.el

Macedone les persecuta encore d'un autre costé. Car avant fceu qu'il y avoit beaucoup de ces heretiques dans la Paphlagonie, & furtout dans un canton appelle Mantinie, il y envoya avec consentement de l'Empereur, quatre regimens, pensant que la crainte des foldats leur feroit aussitost embrasser l'Arianisme, Mais eux tout au contraire, s'estant armez du mieux qu'ils purent, vinrent audevant des foldats, & les tuerent prefque tous : ce que Soer.p.144:d. Socrate dit avoir appris d'un payfan qui s'estoit trouvé luy mesme v.leConci- à cette rencontre. [Nous verrons"autrepart que Macedone pour-

le de Nicée roit bien avoir pris pretexte de perfecuter les Novatiens de la Paphlagonie, sur la mort dé S. Hypace Evesque de Gangres metropole de la mesme province, qu'ils massacrerent sous Constance; felon les nouveaux Grecs,

Julien l'apostat marque sans doute ces cruautez de Macedone dans un endroit, d'où nous apprenons qu'il s'estoit passe bien d'autres choses semblables dont l'histoire n'a point parlé. [Car Julian, p. p. 212,

\* Hift. Eccl. Tom. VI. Eee

L'an de J.C.

Bar. 162. \$ 175. Juli.p.z12.

il dit que sous Constance la pluspart des Chrétiens avoient esté 356. chaifez, perfecutez, mis en prison: Qu'on avoit vu egorger des troupes entieres de ceux qu'on appelle heretiques; ce qui comprenoit austi les Catholiques dans le langage des Ariens: 'Ou'on avoit saccage & ruine des bourgs entiers dans [les territoires de] Samofates & de Cyzic, dans la Paphlagonie, dans la Bithynie, dans la Galacie, & dans beaucoup d'autres provinces,

Socr.1.2.c.28.p. 145.4 Soz.1.4.c.

'Les malheurs arrivez dans la Paphlagonie, rendirent Macedone odieux à ceux mesmes de son parti, & encore à l'Empereur; & cette aversion generale s'accrut beaucoup par un nouvel Socr.p.145.2.b. accident non moins tragique. Le bastiment où estoit le cercueil c|Soz.p.572.b.c.

de Constantin, [qui estoit l'eglise des Apostres, ]estoit pres de tomber en ruine; ce qui caufoit beaucoup de frayeur à ceux qui v venoient, &[encore plus aux Ecclefiastiques destinez]pour v demeurer & pour y prier, ["Il n'y avoit pas plus de vingt ans que v. Conftancette eglife avoit esté bastie par Constantin ; mais c'estoit le tin 566. malheur ordinaire des edifices de ce prince, qui avant efté faits avec trop de precipitation, se ruinoient aussitost. Dans la crainte que l'on avoit donc que cette eglise ne tombast, Macedone voulut en ofter le corps de Constantin, & le transporter en un autre endroit depeur que le cercueil ne fust pillé, ou brisé sous les ruines, Une partie du peuple consentoit à ce transport, & les autres fontenoient au contraire que c'estoit une impieté aussi grande que si on eust deterré le corps de l'Empereur. Les défenseurs de la Consubstantialité se joignirent à ceux-ci, soit pour l'interest ou'ils prenoient au respect dû à ce prince qui avoit esté dans leur croyance, foit, dit Sozomene, pour contredire Macedone, Mais luy fans se mettre fort en peine de toutes ces oppositions, sit

Soz.p.572.C. c|Socr.p.145.b.

transporter le corps en l'eglise où estoient les reliques de Saint Soct. 6.c. 1. P. Acace, qui avoit autrefois fouffert le martyre à Constantinople

332.4,

flous Maximien Galere.]

1.2.c.;8.p.145,cl Soz.1.4.c,11.p. 572.C.

'Des qu'on sceut que le corps de Constantin estoit dans cette eglife, tout le peuple y accourut, & la dispute s'échaufa si fort entre ceux qui condannoient ou qui approuvoient cette action, qu'ils en vinrent aussitost aux mains. Beaucoup de personnes y perdirent la vie : & "la nef de l'eglife, la galerie qui en eftoit mint, proche, & jusques à la place de devant, tout fut rempli de sang & de meurtres. Constance qui estoit encore en Occident, où il demeura jusqu'en 359, trouva l'action de Macedone fort mauvaife, tant pour le carnage qui y estoit arrivé, que pour la liberté que Macedone avoit prife de toucher sans sa permission au corps

Socr.p. 144.c.dl Soz.p. 72.d.

L'andeJ.C.

LES ARIENS.

de son pere. Et estant venu à Constantinoplesen 359, lil le fit deposer peu de temps aprés[en 360, comme nous verrons plus amplement dans la fuite.

Il paroist que l'eglise des Apostres sut ensuite rebastie de nouveau, puisqu'ayant deja esté dedice sous Constantin,] 'la Hier.chr. & Al. dedicace est encore marquée le 9 d'avril 370, sous Valens.

## 

#### ARTICLE LXIV.

Commencement de l'histoire à Acce, & ses études,

Ous avons dit ci. dessur que]'S. Hilaire estant en Orient, Hil. syn. p. 137.
y vit avec douleur qu'il s'y elevoit tous les jours quelque nouvelle herefie. Nous en avons un exemple dans les impictez d'Aece & d'Eunome, dont nous n'avons pas voulu parler jusques ici, pour ne pas interrompre la fuite de la narration. Mais nous ne pouvons pas differer davantage à dire ce que l'histoire nous apprend de ces deux nouveaux monstres d'impieté, parcequ'ils auront beaucoup de part à ce qui se fera dans la suite. L'auteur qui parle plus emplement d'Aece, est Philostorge l'un des plus zelez sectateurs de cet athée: [Car c'est le surnom qu'Aece Ath.de syn. p. s'estoit acquis,

[Mais S. Gregoire de Nysse nous en apprend aussi bien des 4 c.29.p. 189.a. particularitez, J'qu'il avoit sceues de la bouche d'Athanase Nysi.in Eun.l.t. Id'Ancyre]en Galacie, Prelat qui estimoit la verité plus que P.292.5. toutes choses, & qui outre qu'il connoissoit fort bien Acce. autorisoit encore ce qu'il en disoit par une lettre de George de Laodicée.

'Aece estoit de la Cœlé-Syrie, joù est Antioche; ]2& Socrate Phise, Lac, ten. femble dire qu'il effoit d'Antioche mesme. bIl naquit de parens 45. d'anc.p.119. h pauvres, & d'une condition fort basse. Son pere qui servoit sous 4 Shert.n.p.1196. le Gouverneur de la province, eut encore un tel malheur, qu'il 1.d. y perdit la vie, & tout son bien fut confisque : de sorte qu'Acce sphisg.p. 48|n. qui n'estoit encore qu'un enfant, se trouva reduit avec sa mere à p.137.1.a.b. apmilla. la derniere pauvreté. Il fervit d'abord'la femme d'un vigneron, Nystin Eur. L. & il semble qu'elle l'avoit acheté comme esclave. S. Gregoire ne p. 192. c.d. veut pas dire comment elle l'avoit eu, depeur qu'il ne semble le raconter par malice.[Il veut peutestre marquer la mort honteuse de fon pere.]

'Après estre sorti de cette servitude, son premier métier sut 4, d'estre chaudronnier, & de racommoder des vaisseaux de cuivre,

Ecc ii

\$73.cl Socr.L.L.C. 35.P.119.b| Soz.L

Pana. 'St mesme d'or. [D'où vient que Philostorge pour le relever un Philg. 1,1-1,1-2. peu davantage, l'dit qu'il se mit chez un orsevre pour avoir de

quoy vivre pour luy ex pour fa mere, Il quittace métier, non, comme dit Philoftorge, parcequ'ayant beaucoup de genie, il Nythana. Nouloir s'appiquer aux feiences, mais parcequ'ayant rendu un collier de cuivre à une femme qui luye na voit donné un d'or à raccommoder, il fur convaincu en justice & puni de cel arcin, ce

qui luy fit faire ferment de renoncer à fon métier,

"Il e mit donc chez un medecin qui couroit le pays pour le fervir, afin d'avoir de quoy vivre, l'Acce apprit fous luy quelque chosede la medecine, l'& sous pretexte de cet art, il s'acquit la connoissance de quelques pauvres gents & de quelques maisons

peu confiderables,

Soz.l.s.c.15.p. Il exerça la med

a Nyff.p.181.c.

"Il exerça la medecine dans Antioche. Mais il trouva bientoft moyen de devenir plus riche qu'il n'avoir jamais efté. Car un Armenien qui n'cftoir pas un grend genie, le prenant pour un Jhabile medecin, luy donna de l'argent en abondance; de forte que dedaignant de fervir les autres, il voult luy mefine paffer pour medecin, & fe mella dans les affemblées des medecins, où il n'elloir pas des derniers à crier à & ditpuret. Dela d'em mit en grand credit auprès de ceux qui gagooient desperfonnes hardies & impudentes pour les fourenir dans les disputes; & ainfi il trouva moyen de fabriliter plus aisfement, & d'abandonner mefine enfin la medecine, aufibien que fes chaudrons, pour precendre à quelque autre chose.

Passa. 'La doctrine d'Ari

'La doctrine d'Arius clloit alors celebre dans le monde: Elle avoit paffè jufque dans les ecoles de medecine; & ce fur là qu'Aece en prir les premieres teinures. [Mais il les fortifia beaucoup par les mailtres fous Jefquels Philoflorge pretend qu'il ciudia,]

Phifg.l.3.c.15.p. 'Paulin

Ibid,

p. Paulin qui de l'eve(ché de Tyr avoir effé transferé[par les Eufebiens]à celui d'Antioche[en 331, aprés la depofition de Saint Euflathe, [fur le premier dont il recœu les infruêtions. Ce difciple paffa bientoft de l'étude à la difpute; & comme il y furmonior la plufpart du monde, dit Philoftorge, il s'acquir l'eroire de beaucoup de perfonnes, 'qui ne luyayant punuire tant que Paulin vécur, le firent chaffer d'Antioche par Eulale qui fucceda à Paulin, fapparemment des 21n 331.]

Il s'en alla donc à Anazarbe en Cilicie, où il passa quelque temps à exercer son métier [d'orfevre, ]assa d'avoir de quoy vivre, & à disputer, jusqu'à ce qu'un maistre de grammaire qui cstimost Son esprit, le prit chez luy en qualité de levriteur, & luy apprit fa scincce s'doù vient que S. Epiphane dit s'qu'il avoit ignore les Epi-Ac. L. 1991. lettres humaines jusques à un age fort avancé-s'il ne laiss approprie de d'entreprendre publiquement son propre maistre, sur l'explication de l'Erciture, & il luy fit la honte, s'il en saut crise Philostorge, de le sirre passer pour un ignorant en ce point, de forte que cet homme le chassa de sa maison comme un ingrat, Mais Athanasse Evesque d'Anazarbe, s'escher entre les Eusebins, lle receut chez luy, & cet fut là, die son historie, qu'il londing les principals.

கர்கள் பூக எடியர் les Evangelistes, 'Neanmoins'ne trouvant pas qu'Athanase le satisfist sur les Ibid. difficultez qu'il luy faisoit à tous momens, il s'en alla à Tarse, où il demeura affez longtemps chez un Prestre nommé Antoine. qui conserva toujours la doctrine d'Arius sans aucune altera- 1.1.c.16.p.11, tion [c'est à dire dans sa plus grande impieté.]'Aece apprit sous 13.0.15.9 so. lov les epiftres de Saint Paul Et Antoine ayant depuis efté fait 12.0.15.p.20. Everque de Tarre merme, & ainsi n'ayant plus le lossir de s'appliquer à instruire un homme en particulier, Acce s'en retourna à 1,1,0,1, 1,50 Antioche, où Leonce alors Prestre & depuis Evesque de cette Eglife, luy expliqua les Prophetes, & particulierement Ezechiel. (C'estoit avant l'an 348. Il receut assez vraisemblablement quelques leçons d'Eustathe de Sebaste dans quelqu'un de ses voyages, ou lorsqu'il estoit à Antioche en 331, J'puisque S. Basile l'appelle Basep, 79, p. 149. le fils & le disciple de cet Evesque, b|81.p.111.b.

"Il fur encore chasse une seconde sois d'Antioche par l'envie, psignon plutos, di et Phosius, à cau de do sin impiete & de sa méchante langue.'Il retourna en Cilicie, & y ayant eu quelque dispute avec papa des heretiques appellez Borboriens, squi et doient les plus infames d'entre les Gnotsques, li fut entirerement furmonté par eux. [al est aisé de juger par là quelle estoit sa capacité, & ce qu'on doit croire de toutes les vickoires que luy attribue Philostorge.]
'Mais, dit cet imposteur, il receut dans une vision' des caractères pat. par lesques li stu affuré de remporter toujours la vickoire à

l'avenir : [& il pouvoit bien estre magicien.]

Ecc iii

riuson.

museley Google

406

temps ci Jauquel il peut en avoir fait une nouvelle étude : Car cette science seurissoit surtout à Alexandrie.] Il y eut pour maistre un nommé Sopole, dont on fait un medecin incomparable. Il se rendit luy mesine sort habile dans cet art, & il l'exerçoit gratuitement, s'il en faut croire fon panegyrifte, qui ajoute que lorfqu'il avoit befoin de quelque chofe, il alloit travailler la nuit chez un orfevre pour gagner sa vie.

Epi.76.C. 2.0.911. 6 Soz.1. 1.C.15.P. 514b.c|Nyff.in

'Ce fut aussi à Alexandrie qu'ayant joint à son impieté la subtilité de la dialectique qu'il apprit sous un sophiste Aristotelicien, Eun.li.p.294.2. il arma tout de nouveau fa langue contre le Verbe & le S. Efprit, Il passoit les journées entieres à reduire en figures de syllogif. mes ce que la tradition nous a appris du Fils de Dieu, & a établir la foy que nous devons avoir de Dicu, fur les regles de la gcometrie & des figures. Les Categories d'Aristore faisoient toute sa Socr.1.2, C.45.P. science : [ & quoy que dise Philostorge de l'étude qu'il avoit faite des Ecritures, lil y estoit tout à fait ignorant. Il n'avoit lu non plus aucun ouvrage des anciens interpretes, & il se moquoit de tout ce qu'avoit écrit Saint Clement d'Alexandrie, Africain, & Origene. Il ne s'exerçoit qu'à chicaner & à faire des syllogismes. Aussi il ne réussissoit qu'à disputer, comme eust pu faire un payfan.

Soz.p. 5142. Socr.p.130.b.

129.d.

p.130.b.

## ARTICLE LXV.

Des maurs & des heresses d'Acce : Leonce d'Antioche l'eleve au diaconat, est oblige de le deposer, le met bien aupres de Gallus : George le reçoit à Alexandrie, où Eunome se joint à luy,

Thdrt.1.2.c.24. P.626.617. Epi.76.c.4.p. 917.2.

DOUR la vie d'Acce, outre ce que le caractere de son genievolage & effronté en peut faire juger, l'Theodoret dit qu'il vivoit en parafite, allant tantoft chez l'un & tantoft chez l'autre pour remplir son ventre; & S. Epiphane témoigne avoir appris par le raport de diverses personnes, qu'il consideroit les actions infames comme les necessitez naturelles les plus innocentes, & qu'il enseignoit à ses disciples que Dieu ne demandoit autre chose que la foy, ne leur parlant jamais ni de jeuner, ni d'observer les commandemens, ni de mener une vie grave & fainte.'S. Gregoire de Nysse remarque la mesme chose des Eunomiens, qui est le nom qu'on donne à la secte d'Aece,'& il dit que c'estoit le moyen qu'Eunome son principal disciple avoit trouvé pour

s'attirer un grand nombre de sectateurs.

Nyffin Eug.1.z. p.195.c.d. p.106.b.c.

'Pour ses heresies, il n'en avoit en effet point d'autres que celles Ath.de syn,p. des Ariens, acn ayant seulement mieux penetré & mieux suivi 871.c. & alitiq les confequences, be ayant dit avec plus d'étendue ce qui estoit enfermé dans leurs principes impies. Neanmoins par une in- a Nyfflin Eun.J. justice visible, les A riens le traitoient d'heretique, & le chassoient 6 Amb. de side, 1. de leur eglife, d'foit pour avoir un pretexte de demander des 10.4 p. 117.e., Conciles, foit que la hardiesse à decider des choses de la foy, se grindsport. fes raisonnemens embarassez & sophistiques leur fissent croire en est p. 10 c. effet qu'il avoit d'autres sentimens que les leurs, [Ce qu'il eur de d'Ath. des s'pn. 271. plus remarquable,] fut cette impudence superbe, qui luy faisoit "Soz.1.3.c.15 p. dire que Dieu luy avoit revelé tout ce qu'il avoit caché aux au- [14 a.b.]. 4.c. in. tres depuis les Apostres jusqu'à son temps. Il portoit mesme sa /socr.l.z.c.st. temerite jusqu'à oser pretendre qu'il connoissoit tres clairement p.tio.c. la Majesté divine, & mieux qu'il ne se connoissoit luy mesme; en g 1 nort. 12.0 quoy il fut imité par ses disciples qui n'avoient pas moins d'or- h Fri.76.c.4.p.

'Il revint d'Alexandrie à Antioche, & ce fut alors que Leonce Socr. p. 119.c. d. qui en avoit esté fait Evesque[en 348,] le fit Diacre, kafin que sous idPhightent cette peau de brebi, il pult vomir ses blasphemes avec une entiere pous estient dans l'eglife. "Flavien & Diodore encore laïques, qui quoiqu'ils Ath.de lyn.p. communiquallent avec les Ariens, tenoient fortement la foy 911. orthodoxe, fe plaignirent hautement de cette action de Leonce, p. 151. & representement combien il estoit indigne d'elever dans l'Eglise : Thatt.l.a.c. un homme qui avoit vécu comme Acce, & qui ne songeoit à 19.P.621.c.d. Novi s. se rendre illustre que par son impieté."Ils menacerent mesme

gueil que luy.

Leonce de se separer de sa communion, & d'aller en Occident [informer de ses mauvais deportemens l'Empereur Constance, qui y estoit allé à la fin de l'an 350; d'où nous pouvons juger que ceci ne se fit pas plustost. Et il semble aussi qu'il ne le faut pas mettre beaucoup plustard, l'puisque Philostorge écrit que Leonce Philosophia ayant esté fait Evesque d'Antioche, offrit le diaconat à Acce, sce qui marque que ce fut au moins bientost apres : & la suite de l'histoire s'y accorde affez.]

Leonce ceda aux menaces de Flavien & de Diodore, & de- Thor.p. 621.d. pola Aece, sans cesser neanmoins de le favoriser du reste autant qu'il pouvoit. Philoftorge couvre affez plaifamment cette depofition, en difant qu'Aece refusa de faire les fonctions de Diacre, phise p.g. mais qu'il accepta celles de l'instruction, & demeura pour cela quelque temps à Antioche.[Il faudroit donc qu'il eust presché comme laique, ce qui n'est pas fort probable, si nous ne disons

TES ARIENS

403 qu'il instruisoit seulement en particulier ceux qui vouloient le

Soz.1 3.c.15.p.514.

venir entendre. Sozomene semble dire qu'il expliquoit les Ecritures dans l'eglife: mais c'est ce que nous ne voyons pas moyen de recevoir. Il y a au contraire bien moins d'apparence que ne pouvant pas paroistre dans l'eglise comme Diacre, il ne vouloit pas non plus y paroiftre en un rang infericur : de forte qu'il effoit comme excommunié par les autres, & s'excommunioit luy mesme.]'Saint

b.c|873.c. Socr.1.1.c.35.p. 110.cl110.c. 4 SOZ. J. A. C. 13-D.

Ath.de fyn.p.

871.C.

p.913.c,d.

Athanase se moque en 359, des Ariens qui chassoient & excommunjoient cet athée comme un herctique, quoiqu'il n'eust point d'autres sentimens qu'eux.'Socrate témoigne la mesme chose. ajoutant que luy de son costé se separoit aussi des Ariens, a 82 Sozomene le fuit. S. Athanafe femble dire auffi qu'il avoit déia formé une fecte & une communion à part en 359. La feule chose qu'on puisse dire, c'est que l'Saint Athanase paroist marques qu'Eudoxe & Acace le chassoient pour plaire à Constance ; see qui donne quelque lieu de croire qu'outre sa deposition faite par Leonce vers 350, ils furent encore obligez de l'excommunier en 358 ou 359, dans les troubles qui arriverent alors; & que jusque là Acce ne se separoit pas encore. Il semble en effet que George luy Sort.La.c.p.p. fift exercer le diaconat à Alexandrie. l'Et Eudoxe voulut le reta-

112.b.

blir à Antiochesen 358; mais il ne le put. Il ne faut pas s'étonnes Athae fre par qu'Endoxe fust si zelé pour Acce : l'Car S. Athanase nous assure que cet Evesque estoit son disciple, & avoit appris de luy son impicté; & nous verrons dans la fuite qu'il prit toujours sa protection, tant qu'il le put faire sans interesser sa fortune, & sans chequer Constance.

On peut mettre fur la fin de l'an 351, après le Concile de Sirmich contre Photin, où Basile d'Ancyre avoit assisté, ce que Philostorge Philiphysisp. dit s'eftre paffe entre Aece & cet Evefque. J'Car ils eurent quelque dispute ensemble sur la Consubstantialité, son peutestre sur la ressemblance de substance:] & Eustathe depuis Evesque]de Sebaste, prit aussi part à cette dispute pour Basile. Cependant Acce les confondit tous deux, si nous en croyons son panegyriste, & les reduifit à ne pouvoir repliquer ; ce qui leur fit concevoir Nyfin Fun I.s. contre luy une haine extreme. S. Gregoire de Nyffe parle affez p 189,290,2964. des querelles de Basile & d'Eustathe avec Aece & Eunome; mais il les raporte à ce qui arriva depuis,

Pour suivre Philostorge, Gallus ayant esté fait Cesarsle 15 de mars 351. Bafile & Eustathe l'irriterent tellement contre Aece, que ce prince qui les croyoit, parceque c'estoient des Evesques,

t, Saile ["quoiqu'apparemment Eustathe ne le fust pasencore, commandafavee sa violence ordinaire, Jqu'on cherchast Acce & qu'on luv cassast les jambes. Neanmoins Leonce Evesque d'Antioche fit si bien auprés de Gallus, que cette sentence sut revoquée. Gallus fouffrit peu aprés qu'Aece le vinit voir, l'ecouta, voulut ou'il fust du nombre de ses amis, & le prit mesme pour son maistre p.60. dans la theologie. [C'estoit pour ajouter l'impieté à la cruauté qui luy estoit naturelle. J'On demeure d'accord que Gallus avoit soz.l. 1.c. 15.p. de l'inclination pour Aece. Sozomene en attribue la cause à ce 144 b. que Gallus qui eftoit fort affidu à l'eglife, l'y avoit souvent vu & entendu prescher sce qui n'est pas aise à eroire, comme nous venons de le marquer, J'S. Gregoire de Nysse dit que Theophile Nyssin Eun. 1, 1, le Blemmye, qui connoissoit Aece à cause de son impieté, l'in- P-194.b. troduisit dans la Cour de Gallus avec lequel il avoit quelque

V.Confrant liabitude. Philostorge ajoute que Gallus" l'envoya fouvent vers Philos. J.c. 27.0. [ Julien fon frere, principalement depuis qu'il fceut qu'il avoit 60. inclination pour le paganisme, employant[cet impie] pour le retirer de l'impieté; & nous avons en effet une lettre de Gallus Jollep.64.p. qui le témoigne.

240,141,

'Saint Gregoire de Nysse l'accuse d'avoir eu part à la mort Nysse, 1946. du Prefet Domitien & de Montius, que Gallus fit tuerí vers le commencement de 354.] Il echapa neanmoins à la punition tres fevere que Constance fit de cette mort, n'ayant pas paru affez confiderable pour meriter qu'on fongeast à luy. Ce fut peutestre neanmoins ce qui luy donna fujet de fortir d'Antioche, après Philg.1.5.c.17.p. qu'il y eut demeuré affez longtemps pour y repandre sa doctrine. 9-[Cela s'accorde avec ce que dit Philoflorge,]qu'il quitta Antioche pour s'en aller à Alexandrie, afin de s'opposer aux grands progrés que la doctrine de la Consubstantialité y faisoit par les foins de S. Athanase,'S. Gregoire de Nysse ne l'y fait neanmoins Nyss, 194.c. venir que lorsque S. Athanase en eut esté chasse par l'autorité imperiale, & que George y fut venu pour dechirer son troupeau, On convient toujours qu'il y estoit du temps de George. Son Impieté & ses flateries le rendirent un des plus assidus & des plus confiderez parafites de ce Cappadocien, qui eut en luy un Thom. 1. 1. 1. 1. fidele cooperateur de ses cruautez aussibien que de ses blasohe- P.626.c.d. mes.[Il y a mesme de l'apparence que George l'employa dans les fonctions du diaconat, dont Leonce d'Antioche avoit esté obligé de le deposer, & que c'est ce qui a fait dire à S.Epiphane, ] 'au'il avoit esté fait Diacre par George. Theodoret qui, comme Epi.76.c.1.p 912.

Saint Athanase, reconnoist qu'il avoit esté ordonne Diacre

Thdrt. J. 2, C, 24, p.648.d. a c.13.p.616.d.

P.696.2.

410 par Lconce,]'l'appelle neanmoins Diacre de George.

Acce demeura à Alexandrie jusqu'à ce qu'Eudoxe eut usurpé Philg. 1.5.13-p. l'Eglife d'Antioche[en l'an 358.] Philostorge dit que Second [de Ptolemaïde, ]& Seras[de Libye,]le voulurent faire Evefque,mais qu'il ne voulut point ettre ordonné par eux, parcequ'ils s'estoient mélez avec les défenseurs de la Consubstantialité: see que nean-

moins nous ne voyons pas de Second.]

c.10.p. 54. p.50. Balin Eun.I.r.

'Lorfou'il eftoit à Alexandrie, [le diable] luy envoya un digne disciple en la personne d'Eunome, qui estant venu de Cappadoce à Antioche pour le trouver, s'adressa à Second, lequel l'envoya à Alexandrie où estoit Acce. C'est luy qui apres s'estre rendu le disciple de cet athée, porta son impieté jusques à son comble. Mais nous parlerons de luy plus amplement lorfqu'il fera elevé fur la chaire de Cyzic en 360. Nous verrons aussi dans la suite de l'histoire le reste de ce qui regarde Acce ; & il nous suffit d'avoir marqué ici quel il estoit.]

#### ARTICLE LXVI.

Quels effoient les purs Ariens ou Anoméens, les Semiariens, & les Macedoniens. TANT de fuccés que l'Arianisme avoit eus, sembloient

l'avoir du porter au comble de la toutepuissance. L'Empereur efloit tout à cux. Ils occupoient tous les grands sieges de l'Eglise. Tous ceux qui avoient quelque capacite pour désendre la foy, estoient ou vaincus, ou bannis. A voir la face exterieure de l'Églife, on cust dit que l'ivraie avoit entierement étoufé la bonne semence de la doctrine apostolique; & si l'enfer pouvoit jamais prevaloir sur la verité, on cust eu sujet de craindre que cela n'arrivast en cette rencontre. l'Aussi les Ariens ne se contentant plus de repandre en fecret leurs herefies, les preschoient hautement & publiquement; & toute la terre se trouvoit pleine de"leurs doctrines criminelles & abominables. Mais par un piaculis, miracle de la conduite de Dieu, & selon ce qu'il a predit dans fes Ecritures, leur elevement mesme sut leur ruine. Comme ils n'avoient plus d'ennemis à combatre, ils tournereut leurs armes contre cux melmes, & le défirent par les divisions qui se formerent entre eux.

Nous avons longtemps distingué les Ariens d'avec les Eusebiens. 2. Il fandroit pentifire à Leonce,

Sulp.1.2. p.161.

& nous entendions par les premiers, ceux qui ayant efté chaffe. de l'Eglife avec Arius par à sint Alexandre & par le Concile de Nicée, y avoient efté receus en 335 par le Concile de Jerufalem, fans que neamoins leur reconciliation euft efté autorifée par le relte de l'Eglife. Par les Eufebiens nous avons marqué les Evefques qui effoient dans la communion de l'Eglife, mais qui s'efforçoient fecrettement d'en ruiner la dodrine, qui pour cela faifoient fans ceffe de nouveaux formulaires, qui travailloient par toutes fortes d'efforts à chaffer de l'Eglife. A Athandé & les autres défenfeurs de la veririé, & qui communiquoient avec les premiers Ariens. Ainfi ces deux effectes d'Ariens n'en faifoient qu'une pour l'intrigue, & peuteffre auffi pour la croyance, quoique les uns parufiènt eftre dans l'Eglife, & que les autres en fuffent vifiblement fepare.

Ces premiers Arienis diminuant toujours par la fuire du temps, on n'en a prefuge plus parlé depuis l'an 341. Les Eufchiens au contraire se declarant peu à peu plus ouvertement contre la sou-munion par le Concile de Sardique, nous n'avons point suit de difficulté de leur donner absolument le nom d'Ariens, sirdicu depuis le Concile de Milan, Jusque la ils avoient toujours part not un sentent plus de l'autorient de l'autorien

Les premiers à riens difeiples d'Arius, qui avoient mieux aime Rafine, p.
effre envoyez, avec luy en exilque d'imiter l'Hypocrific d'Eubles biastrate,
de Nicomedie, & les loumettre en apparence au Concile de Nicée,
avoient toojuoirs continué à dire avec impudence, que le Fils
n'effoir pas ne', mais creé & fait du neant. Rufin dut qu'ils se pries
separerent d'Arius messe, depuis que pour retourner d'exil, il
eut communiqué par une fausse confession de sa foy avec ceux
qui croyotent que le Fils effoit de la foblance du Pere, Neanmoins nous ne voyons pas que les plus determinez des Ariens
aient fait difficulté de communiquer avec ceux qui ethoient
moins inspies, & mous avons vu que Piste, fait Evesque d'Alexandrie pour ce parti par les Eusebiens, avoit tasché d'obtenir par
fut prifes la communique avec.

Acce, Eunome son disciple, & les autres qu'il avoit trompez, Adde sin p. embrasserent cette doctrine, comme nous venons de 1916. le dire, [Nous verrons encore ce parti des purs Ariens, soutenu par Eudoxe, George d'Alexandrie, Acace de Cesarée, & divers

Fff ij

412

c.15.p.119.c|110. c|Soz.l.46.11.p. 111.b.c.

autres en Orient; & par presque tous les Ariens d'Occident,] P. 914 of Socr. 1.2 'quoiqu'Eudoxe & d'autres fiffent quelquefois femblant de condanner Acce. On leur donne affez indifferemment les noms de purs Ariens, d'Aeciens, d'Eunomiens, d'Anoméens ou Dissemblables, parcequ'ils renoient le Fils dissemblable d'avec son Pere en essence & en tout le reste, & d'Exoucontiens, parcequ'ils

3.p.237.d. 2.p.171.172.

Thatther.La.c. ofoient dire qu'il avoit esté tiré du neant.]'On les appella encore depuis Troglites ou Troglodytes, parceque, dit Theodoret, ils tenoient leurs assemblées dans des maisons secrettes & à l'ocart, d(Cang.de C.I. 'Ils les renoient à Constantinople dans un lieu appellé Exocion, ce qui leur a fait encore donner le nom d'Exocionites [dont nous parlerons autrepart. Nous les marquerons ordinairement par le nom d'Ariens ou d'Anoméens.]

Ruf.1.1,c,16,p.

'Ceux que Rufin appelle Ariens, [& les autres Semiariens,] reconnoissoient le Fils semblable au Pere, mais non tant par nature, dit Rufin, que par grace, & autant qu'une creature peut estre semblable au Createur. Ils reconnoissoient mesme souvent Sulp,1.1.p.161.

a Hil.de fynt Ath.de iya.p.

"qu'il estoit semblable en nature, mais non pasqu'il eust la mesme Nor : 51. Epi.71.c.1.p.845. nature, George de Laodicée & Bafile d'Ancyre effoient les chefs de ce parti; 2 ils s'exprimoient quelquefois d'une telle maniere, que Saint Hilaire & Saint Athanase mesme dans leurs traitez des Synodes, en ont parlé comme les tenant tout à fait dans la foy

915-Epi.p.845.d.

de l'Eglife.

'Neanmoins S. Epiphane foutient que ce n'estoit qu'une four, berie & un piege pour tromper les simples, & que ces Semiariens ne crovoient point en effet que Jesus CH R 1 s T fust autre chose qu'une creature, mais différente des autres ; à quoy il ajoute que pour le Saint Esprit, ils disoient sans deguisement & sans crainte que c'estoit une pure creature, & qu'il n'avoit rien de commun avec le Pere, ni avec le Fils, retombant ainsi dans la secte des Pneumatomaques, c'est à dire des ennemis du Saint Esprit,

Ruf.p. 148. 6 Epi.74.C.T.P. 886.887.

'Maredone estoit l'auteur de cette troisieme secte, qui comprenoit, selon S. Epiphane, deux sorres de personnes, dont les uns qui venoient des Ariens, ne crovoient pas le Fils une pure creature, mais engendré ayant le temps, quoique non de toute eternité. & blasphemoient clairement contre le Saint Esprit; & les autres qui venoient des Catholiques, estoient tout à fait orthodoxes fur le Fils, & heretiques fur le S. Esprit (Si cela est ainfi, ces derniers sculs doivent former une secte à part, les premiers estant de veritables Semiariens. ]'Mais Saint Athanase reconnoist sur le raport de Saint Serapion, qu'il y en avoit qui

Ath.de Spi.p. 174.a.b.

quittoient les Ariens à cause de leurs blasphemes contre le Fils, mais qui ne combatoient pas moins la pieté en soutenant que le Saint Esprit estoit creature, & mesme l'un des esprits ministres de Dieu, qui n'avoit rien audessus des Anges que le rang; & il parle d'eux comme supposant qu'ils n'ont point d'erreur contre le Fils.'S. Gregoire de Nazianze fait la mesme chose en parlant Naz.or. 41.0. des Macedoniens: 2 aprés luy, Saint Augustin & Cassien disent 710.4. de mesme qu'ils croyoient la Consubstantialité, & l'egalité du "Aug.her.g. p. Pere & du Fils, & qu'ils n'erroient que sur le Saint Esprit. Rusin ser pre de semble aussi nous l'assurer personnellement de Macedone mes. Casadeine, 18. me, puisque selon luy, non seulement il confessoit le Fils sem- bRus.1.c.25.p. blable au Pere en toutes choses, mais il disoit les mesmes choses 248. de l'un & de l'autre, ce qui estoit les reconnoistre egaux. l& il ne differoit des Catholiques que sur le Saint Esprit. Neanmoins Than. La. C. F.P. Theodoret affure qu'il ne vouloit pas dire en effet que le Fils 588.2.

fust creature, & qu'il le tenoit semblable au Pere en toutes choses, mais qu'il ne vouloit pas le reconnoistre consubstantiel,

Theodoret. [Ainfi il demeure affez incertain fi les Macedoniens ne conservoient point encore quelque reste de leur ancienne erreur contre la divinité du Fils, au moins tant que Constance

[Ainfi il feroit difficile de les distinguer des Semiariens ; & nous ne voyons pas en effet que l'histoire les en distingue beaucoup, au moins jusqu'à la deposition de Macedone en 160, après laquelle seulement les Macedoniens ont fait une secte à part.]

'rejettant absolument ce terme, & mettant en sa place"celui hard. 4.c.p.

de semblable en substance, dont il fut mesme l'auteur selon 18.4.

vecut. l'On les accuse aussi d'avoir suivi un autre point de l'here- Merc, ta p. 114. sie Arienne, qui estoit de ne reconnoistre point d'ame en J.C, 529 Thdrt.G.p.

Basile d'Ancyre chef des Semiariens, selon S. Epiphane, estoit Epi71.e.1.p.845 chef du parti de Macedone sous Constance, selon Saint Jerome, Hier, ville 10 davec Eustathe de Sebaste, Sophrone de Pompeiople, Elcuse de p. 194. Cyzic; & tous ceux qui furent deposez en[360]par le Concile a Socr. 1.a.c.19.

de Constantinople, suivirent les sentimens de Macedone, mais 27, 1, 186, 186. furtout Marathone de Nicomedie, que quelques uns font mesme

uns donnoient le nom de Marathoniens. 'Nous avons déja dit que Macedone ne fit une fecte separée SociSoziRus.

des Ariens que depuis sa deposition en 360, sclon les historiens. P.148/Thdr.l.s. [C'est pourquoi nous nous reservous à en parler plus amplement dans la fuite. Nous remarquerons seulement ici ce que dit Saint

auteur de cette secte, parceque son credit & son argent surent les principaux appuis de ce parti, à qui pour ce sujet quelques

Fff iii

Aug.her.c.p.p. Augustin, l'que quelques uns mettoient l'erreur des Macedo-11.2.b. niens fur le Saint Esprit, non à le faire une creature, & à le croire inferieur au Pere & au Fils, mais à pretendre que c'estoir la divinité de l'un & de l'autre, & non une personne distincte qui euft fon existence propre. S. Augustin marque cerre opinion sans s'y arrefter: & affurément il y a peu de lieu d'expliquer ainfil'erreur des Macedoniens, selon ce qu'en disent tous les auteurs.]

Socr.1.2.c.41.p. 159.4.

'On pretend qu'Eustathe l'un des principaux de ce parti, declaroit qu'il ne vouloit point donner au Saint Esprit le titre de Dieu, & qu'il n'ofoit pas aussi l'appeller une creature : [& il est aifé que cet Evefque qui a si souvent change, non pas de soy, car il n'en avoit guere, mais de parti & d'expression, ait quelquefois parlé de la forte.

Epi.75, C.1. p.905.

Nous pourrions parler ici des Acriens, l'puisqu'Acre leur chef estoit sorti des Ariens, & en tenoit aussibien qu'Aece]les plusgrandes impietez, aufquelles il ajoura de nouvelles folies quiluy estoient particulieres.[Mais nous esperons trouver un lieuplus propre pour en traiter.]

Thirthard.4.c. 4 P.118.

Theodoret marque encore diverses autres sectes sorties de celles d'Arius, dont il n'est pas fort necessaire de parler, pussque les noms mesmes n'en sont aujourd'hui connus de personne. [Nous verrons dans les années suivantes, les troubles que produisirent ces divisions des Ariens.]

## ARTICLE LXVII.

Constance vient à Rome : Le peuple luy demande le rappel de Libere. L'AN DE JESUS CHRIST 357.

71.

Idat.

O u s pouvons commencer cette année] par "le triomphe v.Constanmagnifique, mais ridicule, que Constance fit en entrant ce \$ 43. à Rome, comme on le peur voir amplement dans Marcellin.'Il y entra le 28 d'avril de cette année, en laquelle il estoit Consul pour la neuvierne fois, & Julien pour la feconde, Il n'y demeura-

Chr. Al. p. 681 Ainm.l.16.p.71. a ldat. Thdr. 1.2. c. 14. p.610.a. 6 Arh.ap. 2. p.

que trente jours, & en fortit le 29 de may. 'Il y avoit alors[pres de]deux ans que le Pape Libere estoit banni à Berée, b & il faisoit toujours paroistre une constance invincible dans fon exil. Son peuple qui avoit aussi toujours une 807.a[fol.p.837. extreme affection pour luy, prit donc occasion de l'arrivée de l'Empereur, pour luy demander avec beaucoup d'instance le

e Soz.1.4.c.15.p. d c.m.p.enal Mar,& F.p. j.

retour de son pasteur. Theodoret en raporte des particularitez

fort remarquables.]'Car il dit que les principales dames de Rome Thêm. 1 x. e. 14. presserent fort leurs maris d'aller trouver Constance, & de luy P.6:0.a.b. demander le rappel du Pape, ajontant que s'ils le leur refusoient, elles les quitteroient, & s'en iroient chercher leur Evefque. Leurs maris répondirent à cela qu'ils redoutoient la colere de ce prince, & que peutestre ne leur pardonneroit-il jamais de luy avoir fait cette demande, mais que si elles la vomoient faire elles mesmes, il ne pourroit les resuser, ou qu'au moins il ne leur

en pourroit arriver aucun mal.

'Ces dames dont on ne fauroit trop louer le zele, embrafferent b.c.d. cette ouverture, & s'allerent presenter à Constance, parées avec leur magnificence ordinaire, afin qu'il reconnuît d'abord leur qualité, & qu'il fust d'autant plus porté à agréer leur liberté, & à leur accorder leur priere, Elles le conjurerent donc d'avoir pitié de cette grande ville privée de son pasteur, & exposée par son absence aux incursions des loups. Il répondit qu'elles n'avoient nullement besoin de pasteur, & que Felix estoit tout à fait capable de s'acquiter de cette charge, Mais elles luy representerent l'horreur univerfelle que tout le monde avoit de luy; ce qui ayant touché Constance, il ordonna que Libere seroit rappellé, & qu'il gouverneroit l'Eglife conjointement avec Felix. Il en fit expedier les ordres: mais lorsqu'on les eut lus dans le cirque, le peuple pour s'en moquer, répondit qu'assurément il n'y avoit rien de plus juste: Que les spectateurs des jeux estant diviscz en deux partis, qui portoient chacun le nom d'une couleur laquelle servoit de livrée aux combatans, Libere commanderoit les uns, & Felix les autres : & aprés s'estre ainsi raillez des lettres de » l'Empereur, ils s'écrierent tout d'une voix : Il n'y a qu'un Dieu,

» qu'un Christ, qu'un Evesque. Ammien Marcellin semble avoir Bar.156.5 114. voulu marquer cette action du peuple, lorsqu'il dit que Constance en donnant des spectacles, se plaisoit à entendre les railleries de ce peuple qui n'estoit pas superbe ni insolent, mais qui ne pouvoit oublier cette liberté & cette franchise qui luy estoit

naturelle.

Theodoret dit que Libere revint ensuite de ces acclamations Thart.p.611.c. si dignes de la pieté des Romains; '& Sulpice Severe le suit, en Sulp.1.i.p 160. disant qu'il fut rappelle à cause des seditions des Romains : 'Car Soul 4. C.11. P. Sozomene écrit qu'à fon fujet le peuple avoit excité une fedition 538.6. où il s'estoit commis des meurtres. Rufin marque aussi que ce Ruf.L.c. 27. p. fut à la priere du peuple, mais fans l'affurer. [Comme il est aise 148. de croire que Constance fut touché de cet amour que tous les

le laissa point revenir que l'année suivante, aprés luy avoir fait acheter fa liberté par la condannation de Saint Athanafe, & par Soz. 1.4, c. 11.p. la fignature de l'herefie.]'Sozomene dit mesme qu'il n'accorda 151.4. son retour à la priere que tout le peuple luy en fit, qu'aprés en avoir deliberé avec les Evefques qui effoient autour de luy, & à

condition of entreroit dans leurs fentimens.

'Marius Victorinus qui professoit alors l'eloquence à Rome, BAT. 356.5 115. Mar.V.l.sp.198. 'semble témoigner qu'il y arriva quelques disputes touchant la foy, lorsque Constance y estoit, & melme que l'on commença Lucif.non par.p. alors à parler duterme de semblable en substance. Lucifer dit aussi · 1065.4. que Constance mesme avoit lu & donné à Rome quelques écrits aux Evelques Catholiques. C'estoit peutestre pour preparer ce que l'on avoit envie de faire à Sirmich, où tout le venin de l'Arianisme commença de parostre à decouvert.]

#### 

## ARTICLE LXVIII.

Formulaire impie de Sirmich attribué à Potame de Lisbone, & figné

Epi.73.c.z.p.\$46. p.847-2-

N voyoit déja depuis quelque temps voler des étincelles de ce feu dans Antioche, dans Alexandrie, dans la Lydje, '& dans l'Asie, par les discours empoisonnez que quelques perfonnes, [c'eft à dire Aece & fes sectareurs, ]s'efforçoient d'y repandre dans les ames simples, & il y avoit neanmoinsencore quelque apparence qu'une impieté le prodigieuse, pourroit s'étoufer tant par sa propre difformité, que par le soin des Evesques squi n'estoient point tombez dans cet abysme. Mais ceux qui avoient allumé ce feu, s'efforcerent au contraire de l'enflammer & de l'étendre de plus en plus.

Ath.de fyn.p. 901-904 Socr. L. 3,C.10.P.114.C. a Hillfyn,p.185.

mulaire de foy qu'ils drefferent à Sirmich, & qui est le second de ceux qui furent faits en cette ville.]'Ce formulaire est raporté en grec par S. Athanase, & par Socrate, & en latin par S. Hilaire. Ce que l'on y a principalement remarqué, c'est 1º, Qu'il établit que le Pere est seul Dieu de toutes choses, pour ofter cette qualité à Jesus Christ. Ce qui paroist d'autant plus, qu'il ne prouve que le Perc eft uniquement Dien, que parcequ'il eft le Dieu de JESUS CHRIST. 2º, Qu'il défend de parler ni de l'unité, ni moinn de de la ressemblance de substance, sous pretexte qu'il nous est insuine.

'Ce fut ce qu'ils firent particulierement en Illyrie, par le for-

L'andoJ.G.

imposible

1-a,b, ı.d. d.e.

impossible de connoistre la generation du Verbe, ce qui est donner une entitere liberte de croire qu'il n'est point engendre du Pere, mais tiré du neant, ou de quelque autre nature, 3°, Qu'il edit que le Pere est. fans contredir plus grand que le Fils en honneur, en gloire, en diginté, en majeste 3°, par confequent que s. le Fils est privé de toutes ces choses. On peut encore remarquer, «Phab.Bis.p.». 4°, Qu'il fait le Fils sigiet au Pere, 3°, Qu'il dix, comme à l'exclu-

mortel, & impafible, 6° (Qvil dir, felon le latin, que le Fils la Hilphiga.a. fouffert par fon humanité, & avec fon humanité : e qui femble Phèbep.177.751. avoir etté mis à desfein d'insouer que le Filsestoir passible, mesme dans sa nature divine, comme S. Phebade d'Agen l'a remarqué, ou mesme pour tomber dans l'erreur des Eurychiens/puisque p. 149.4. Potame [de Lithone, lqui avoir une grande part à la composition de ce s'ymbole/assuroit dans une lettre que l'on faisoir courir p. 149.4. dans l'Orient & dans l'Occident, que la chair & l'esprit, c'est à dire la divinite/de J.C., ayant este comme melez ensemble par le sang de Marie, & reduits en un feul corsp, il s'en estoit fait un

Dieu paffible.

Voilà ce que Saint Hilaire appelle l'herefie & le blassheme de Hilaire, appelle l'herefie & le blassheme de Hilaire, appelle l'herefie & par Osius & sirmich, '& quelque fois l'opinion & le blassheme d'orius d'avoir à sair l'aire de somme nous le dirons autrepart, fans vouloir qu'il en ait etté l'auteur ; ce qui est fans apparence, estant certain qu'il n'a signé que par force, & personne ne le disant que Saint Hilaire, qui peut avoir exageré la faute, ou, ce qui est plus probable, avoir esté mal informe.

probable, avoir clíté mal informé.
Potame au contraire pouvoit bien eftre veritablement auteur
de cette piece fi impie. I'll eftoit Evefque de Lifbone, & il avoit
d'abord defendu la foy Catholique: mais Conflance la luy fit
abandonner, en luy donnant pour cela une terre du domaine
qu'il fouhaitoit fort. [Depuis ce temps là il fit un tel progrès dans
le mal, qu'il merita que [Sant Phebade le joighifi avec Ufrace & Pheba 169-d.
Valens, comme ayant fouvent, auffibien qu'eux, confessé un
feul Dieu, pour oster ce tiere à [LC'Il derivitu aufil, comme nous p-19-d.
venons de dire, une lettre de blaspheme qu'on fit courir de tous
cottez. Osins it connositre la prevarieation à toutes les Eglises
d'Espagne, & le traita, selon qu'il le meritoit, comme un impie
& un herctique. Aussi ce site par la pourfoite de ce Potame que
Conflance le fit venir à Sirmich. Il voulue encore se signaler 19-8.

2. lominem suscepisse per quem compassus est.

<sup>\*</sup> I-lift. Eccl. Tom. VI.

p.40.41.

418

[en 355]par la persecution de Libere. Mais Dieu ne le laissa pas 157. impuni : Car lorsqu'apré savoir peutestre passé deux ou trois ans à la Cour, l'il se hastoit d'alier à cette terre qui avoit esté le prix & la recompense de sa perfidie. Dieu luy envoya une plaie à la langue, dont il mourut avant que d'avoir vu feulement cette terre : ce qui n'estoit pas un petit supplice pour un homme avare comme il estoit.

Ath. de fyn. p. 901,d.

'Le formulaire impio qu'il avoit dressé, lestoit écrit en latin; & ainsi il y a bien de l'apparence que les termes qui sont dans S. Hilaire, font l'original, quoiqu'ils foient quelque fois plus obscurs que ceux de S. Athanafe. I'll fut fait en pref. ncef & par l'esprit] Hil.fyn.p.tas.t. d'Urface, de Valens, de Germine [Everque de Sirmich mesime,] '& de quelques autres, qui estoient tous de l'Occident. Saint Phebade donne à cette affemblée le nom de synode, Constance pouvoit bien y estre present, puisque S. Hilaire dit qu'on l'avoit trompé jusqu'à luy faire faire cette confession de foy au milieu

Ath.de fyn.p. 902.d. # Soz.1.4, c.18. P. 554 4. 6 Pheb. p. 180. b. e Hil.fyn.p.135. 2.b,c,

des guerres dont il estoit occupé, & à imposer des loix à l'Eglise touchant la foy avant que d'estre battizé. ["Il peut estre venu à v. constan-Sirmich fur la fin de juillet, & avoir passé les quatre mois suivans ce \$ 42. partie en cette ville, partie vers le Danube sur les frontieres de l'Empire, pour traiter avec les barbares voisins qui avoient fait

quelque course dans ces provinces.]

p.116,1.c.d.e.

Urface, Valens, & Germine, firent lire à Sirmich une lettre que les Orientaux avoient écrite sur l'exposition des termes de Consubstantiel & de semblable en substance, & où ils estoient, dit S. Hilaire, aussi circonspects ou plutost timides en certaines choses, que libres & hardis en d'autres.] Ils y estoient tout à fair d'accord avec les Orthodoxes, sur la ressemblance que les Orthodoxes admettoient comme vraie, quoique non comme fuffisante pour expliquer la foy de l'Eglise, & exclure toutes les erreurs des Ariens. Mais ces Orientaux rejettoient la Consubstantialité; parceque ce terme marquoit, dispient-ils, une fubstance superieure commune au Pere & au Fils; parceque le Concile d'Antioche ftenu en 269, l'avoit rejetté à cause qu'il pouvoit favorifer l'herefie de Paul de Samosates, & la confusion des personnes; & enfin parcequ'il n'estoit pas de l'Ecriture.[Il est difficile de dire si cet écrit fut lu dans l'assemblée de Sirmich dont nous parlons, ou dans celle de l'année suivante.

Le premier effet de la seconde confession de Sirmich, fut de la faire figner à Ofius, comme nous l'avons marqué "en un autre v. Ofius s. endroit. Il femble que cette confession mesme signée par Osius,

L'ande J.C.

LES ARIENS.

foit ce que l'Sozomène & les Semiariens appellent la lettre sond.e.e.u 17.
d'Osius envoyée à Antioche. [On pourroit croire neanmoins production pourroit production p que ce seroit encore quelque autre écrit que l'on auroit fait soid. figner à Osius, ou publié sous son nom ; parceque] les derniers Epi.p. 861.d. disent que cette lettre portoit que le Fils estoit different en substance d'avec son Pere; [ce qui ne se trouve pas en termes formels dans la confession de Sirmich.]'S. Hilaire parle en effet Hil,in Conf.i.t. de quelque addition faite à cette confession ; & il attribue cette P.116, Le. additionà Urface & à Valens. Il est certain aussi que les Anoméens Epi, pe, su.p. ont fait quelque écrit où ils publicient leurs blasphemes à ses. decouvert. [Nous en avons encore quelques endroits dans Saint Epiphane qui font horreur.]

#### \*\*\*\*\*

## ARTICLE LXIX.

## Chute du Pape Libere.

A chute de Libere semble avoir suivi d'assez pres celle Bar. 177. 6 38. d'Ossis, puisque nous la trouvons marquée dans l'epistre Ath. sol. p. 817.2. de S. Athanase aux solitaires, sécrite au commencement de l'an 358: | & il paroift que des ce temps là les Ariens en faisoient des Soz.1.4.c.15.p. trophées dans l'Orient. [Cela s'accorde avec ce que dit Saint 197-198. Athanafe, J'qu'il manqua de courage aprés un exil de deux ans. Ath. 61, p. 817. 4.

'Constance avoit promis son rappel au peuple Romain des le soz, l. 4, E, II. p. mois de may de cette année, mais c'estoit, selon Sozomene, à ma condition qu'il se conformeroit aux Evesques de sa Cour. [La constance que Libere avoit témoignée jusques alors, ne donnoit pas lieu de craindre qu'il acceptast une condition si honteuse.] 'Cependant estant abatu par l'ennui & les incommoditez de son Hier.chr. exil, [que l'on augmentoit en le privant de la consolation qu'il Ath, ap. a.p. qu'on luy faisoit de luy ofter mesme la vie; sce grand arbre s'ebranla, & ceda enfin aux coups qu'on redoubloit sans cesse

tiroit de ses Ecclesiastiques, l'comme du Diacre Urbique, que Hiller.r.p.go. "le Commissaire Venere luy osta, & intimidé par les menaces Ath. sol. p. \$17. pour l'abatre.]

'La jalousie de voir Felix en possession de son throne, dit Bar.357.6 41. Baronius, & l'amour de la louange des hommes, furent la Dalila qui osta à ce Sanson toute sa force & son courage, & luy firent rendre honteusement les armes à ses adversaires. Fortunation Hier, vill, e.gr. d'Aquilée se rendit detestable pour avoir esté le premier à le P-297-b.

folliciter, & n'avoir point cessé de le presser, jusqu'à ce qu'il

Ggg ij

Hil.fr. r. p. 42.

410

luy out fait figner l'herefie. [ Demophile Evefque de Beree mesme 3574 où estoir Libere, le seconda assurément autant qu'il put, ]'& ce fur luy qui presenta au Pape la confession de Sirmich. Libere expossite l'approuva, la receut comme Catholique, & promit de la garder, Il renonça aussi à la communion de S. Athanase, promettant de ne plus jamais recevoir ses lettres, & embrassa au contraire la communion des Orientaux qui l'avoient si injustement condan-

B.p.1319.2. fr.1.p.49. p.48.49.

né, surquoi il semble que les Orientaux luy aient écrit, 'Il manda au Clergé de Rome"sa separation d'avec Saint Nota 8. Athanafe; & écrivit enfuite à l'Empereur , pour l'affurer qu'il consentoit à la condannation que les Orientaux avoient faite de ce Saint, & qu'ils vouloient que les autres fissent. Il pria Fortunation de porter sa lettre à Constance, & de demander à ce prince qu'il fust rappellé d'exil, qu'il eust permission de recourner à Rome, (ce qui marque que tout ceci se faisoit encore à Berée.) que les legats qu'il luy avoit envoyez de Rome[en 355,]& les

Bar. \$57.5 41. Hil.fr.1.p.49. Ibid.

P.47.48.

autres Everques exilez, fussent aussi rappellez. 'Il attendit ensuite quelque temps pour voir s'il pourroit par là obtenir ce qu'il demandoit, sans faire davantage de pas dans un precipice si profond, Mais Constance faisant pentestre le difficile pour l'engager encore plus avant, l'Libere écrivit aux Evefques d'Orient en general, pour leur témoigner qu'il n'avoit jamais défendu Saint Athanase que pour maintenir le jugement de Jule fon predecesseur: Qu'aussirost qu'il avoit connu la justice de sa condannation, il s'estoit separé de luy, & uni avec eux : Qu'il avoit mesme receu tres volontiers la confession de Sirmich; "& &c. qu'il les prioit de s'employer pour obtenir son rappel & son rétabliffement. Nous avons encore certe lettre dans les fragmens de S. Hilaire, où"la fuite en est interrompue par trois fois pour dire Nova 54. anatheme à fon auteur.

p. 48. P-49-

P-49.

'Libere ayant écrit aux Orientaux, écrivit de mesme à Ursace, Valens, & Germine, qui estoient les plus puissans aupres de Constance, & les chefs de l'Arianisme dans l'Occident. Cette lettre que nous avons aussi, sest encore plus honteuse que la premiere, puisqu'il y declare qu'il entre dans la communion non feulement de ces trois, qui estoient les plus méchans d'entre les Ariens, mais encore d'Auxence & d'Epictere, ajoutant qu'il le faisoit avec une simplicité toute entière ; & que tous ceux qui n'embrassoient pas avec luy la paix & la communion de toute la terre, estoient separez de sa communion: surquoi Saint Hilaire luy dit anatheme à luy & à tous les Ariens.'Il y declare aussi qu'il

1. fecundum litteras Orientalium.

renonce à la communion de S. Athanaie. [11 ne parle point qu'il eust souscrit la confession de Sirmich, parceque ce n'estoit pas la foy dont les grands Ariens se mettojent en peine: l'Mais il ne p.10. manque point de les prier de menager son rappel, & il leur en promet mesme la recompense dans le Ciel.'Il proteste au com- p.49. mencement, que c'est le seul amour de la paix & de la concorde, preferable au martyre mesme, & non aucune necessité, qui l'oblige à leur écrire. C'est un effet deplorable de la foiblesse des hommes qui estant une fois tombez, au lieu de pleurer leur faute, la canonizent pour tascher de la couvrir aux yeux des autres, & aux leurs propres, & étoufer ainsi pour un temps les remors de leur conscience.

'Nous avons une troisieme lettre de Libere du mesme style p po.p. que la precedente, & écrite aussi aprés la lettre aux Orientaux, Il témoigne par celle-ci à Vincent de Capoue,qu'il a abandonné la défente d'Athanase : Il le prie d'en informer tous les Evesques de Campanie, & de faire en forte qu'ils deputent quelques uns d'entre eux à l'Empereur avec une lettre, pour obtenir qu'il foit u rifinia. delivré "de l'état si triste où il se voyoit. Mais son inquietude & fon impatience paroiflent principalement] par un article qu'il p. 11. » ajouta de sa main à cette lettre, en ces termes. Nous avons la paix " avec tous les Evesques d'Orient, & avec vous. Pour moy, j'ay

» dechargé ma conscience devant Dieu. C'est à vous à voir si vous » voulez que je perisse dans cet exil. Dieu sera nostre juge à vous & " à mov.

'Les Evesques d'Italie deputerent en effet à Constance, qui Soz.1.4.c.15.P. rappella alors Libere de Berée, & le fit venir à Sirmich où il 577.6. estoit: ce qui n'arriva que quand les deputez des Orientaux, [c'està dire du Concile d'Ancyre,] le vinrent trouver, & ainsi l'annce suivante après Pasque, d'où nous pouvons juger que la chute de Libere & ce qui la fuivit, se fit durant l'hiver precedent en 357 ou 358, [& cela est fort conforme]'à une loy donnée à Cod. Th. 161,2.1. Milan le 6 decembre 357, pour confirmer les privileges du Clergé, 14. 9.40. & adressee à Felix Evesque, que l'on croit estre l'Antipape, [ & not Bar. 177. 667. avec d'autant plus de fondement, que le 10 novembre precedent (5) Blond. prim. Constance en avoit écrit une autre pour les privileges du Clergé de Rome en particulier. Nous avons dit que Libere avoit signé la confession de Sirmich, sans marquer si c'estoit la seconde faite cette année mesme, ou la premiere dresse en 351 contre Photin. C'est une difficulté celebre & importante, puisque la feconde confession de Sirmich estoit visiblement impie; au lieu

que la premiere, quoique rejettée de l'Eglife à caufe de fes au-mija. teurs. & du deffein qu'ils avoient eu de s'en servir contre la veritable foy, n'est mauvaise en elle mesme que parcequ'elle n'exclut pas affez les erreurs de l'Arianisme. Il y a de grandes raisons de part & d'autre; "& neanmoins, si dans cette obscurité Nors se il faut determiner quelque chose, le sentiment le plus favorable à Libere nous paroist aussi le mieux appuyé.]

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LXX.

Endoxe s'empare du siege d'Antioche; son histoire.

L'AN DE TESUS CHRIST 358.

Es auteurs du blaspheme de Sirmich eurent sans doute de la joie de voir Eudoxe elevé fur le fiege d'Antioche vers le commencement de l'an 358. Et neanmoins nous verrons que Dieu commença par là à diviser le parti si formidable des Ariens,

& à mettre la confusion dans cette tour de Babel. Nous avons vu que Leonce avoit efté fait Evesque d'Antioche

Socr.1.2.c.27.9. 112. a| Soz. 1.4.c. 12. J. 553 C.

Soz. p.555.c.

c|Socr.p.131.4, b|Soz.p. 551.d. a c d|Socr p.tjal Ath.de fyn.p. \$80.d|Thdrt.l.1. C-10.P-611-8. 6 Thdrt.l.z.c.21. p.623,d[Soz.1.4. c.14.p.555.d. c Thdrt.hær.l.4. C.1 p 214.215. d Soz. p. sst.d. e c.13.p.555.c.

en 348. Il gouverna, ou plutost il tyranniza cette Eglise environ-8 ans & demi, & alla ensuite rendre conte au souverain Pasteur vers la fin de 317. l'Eudoxe Evesque de Germanicie questoit alors en Occident auprés de Constance, ["& apparemment à Sirmich,] Nors 16. n'eut pas plustost appris sa mort, qu'il pria Constance de luy permettre d'aller en diligence visiter son Eglise de Germanicie. qui avoit besoin de luy; ou bien, comme le dit Sozomene, d'aller prendre garde qu'il n'arrivast point de troubles danscelle d'Antioche. Constance qui ne se doutoit pas de son dessein, le laissa aller. Mais luy qui avoit gagné les eunuques, alaissa là son Eglise de Germanicie, & s'empara de celle d'Antioche, bdifant, contre la verité, que c'estoit la volonté de l'Empereur, sans avoir égard aux loix de l'Eglise qui désendoient cette action, de sans avoir le consentement ni de George de Laodicée & de Marc d'Arethuse. qui estoient des plus considerables entre les Evesques de Syrie. ni des autres à qui cette election appartenoit.

[Pour s'assurer tout à fait dans son usurpation, ril envoya à la Cour un Prestre d'Antioche nommé Asphale, sectateur zelé d'Aece, lequel avoit déja obtenu une lettre de Constances en faveur d'Eudoxe, & estoit pres de s'en retourner, lorsqu'il fut arresté[vers la mi-may] par l'accident que nous raporterons

dans la fuite.

L'an de J.C.

nous en apprend.] 'Il estoit d'Arabisse dans la petite Armenie, fils, dit Philostorge, Phile. LA.C.A.P. de Cefaire, qui ayant vécu dans la debauche & dans le crime, 66. purgea tous ses pechez dans son sang, & remporta la couronne

Y. aperl.de du martyre. [Nous avons parlé"autrepart de cette histoire tres extraordinaire & tres peu fondée. J'Eudoxeestoit aussi disciple de La.c.15 p.20.21. S. Lucien, [s'il le faut croire fur l'autorité du mesme historien des

Ariens: Car ayant vécu jusques en 370, il ne pouvoit pas estre fort agé lorsque S. Lucien mourut au commencement de 312.

Ce qui oft plus certain, ]'c'est qu'il fur un de ceux que S. Eustathe A.L.O. p. 812-6. d'Antioche ne voulut point recevoir dans l'état ecclesiastique à cause de leur impieté. Mais quand ce saint Confesseur eut esté bannisen l'an 330, Inon seulement les Ariens l'admirent dans le Clergé, mais aussi ils l'eleverent quelque temps aprés à l'episcopat de Germanicie dans la Syrie appellée Euphratesienne, sur de syn p. 269 di les limites des provinces de Cilicie, de Syrie, & de Cappadoce. Thám, l.a.c.ao. 'On luy donna expréscette dignité afin qu'il fust l'un des appuis Ath, foi, p. 811. et de l'Arianisme; [de quoy il ne mangua pas de s'acquiter.] Il estoit in Ar.or, 1. p. 290. Evefque des l'an 341, auquel il affifta au Concile d'Antioche. Il adefyn, p. 912, b. vint en Occident[en 345,]apporter à Constant la longue exposi. (Soz.l., c. 5. p. tion. Il aima mieux fortir en colere du Concile de Milan, que de Ath. de fyn.p. condanner les herefies d'Arius. Il parut auffi à Sardique [en 347] 895 d. avec les autres Ariens, &[en 351]au Concile de Sirmich contre Photin. Il fut deputé en 355 par le Concile de Milan, pour presser 4 p.29. S. Eusebe de Verceil de venir à cette assemblée ; 8% pour recom- f Bar 351.56. penfer tous fes bons fervices; Constance le fit geolier de Lucifer, ¿ Lucifde Ath. quis par mepris]l'appelle toujours Adoxe, c'est à dire infame & h.p.960-N9774 fans gloire.

Sozomene le met entre ceux qui s'estoient acquis de la reputa. Soz.l. 1. c. 14. p. tion par leurs écrits. Philostorge le depeint comme un homme philosophie. doux, d'une vie affez reglée, habile, & ingenieux, mais extremement timide. Theodoret luy reproche une vie toute de vo. Than, l.a. c.as. lupté & de delices. Il fuivoir tout à fair les dogmes des Ariens, Phife, p.66. hormis qu'il reconnut durant quelque temps, que le Fils estoit temblable en effence au Pere , mais depuis, les collegues de fon heresie, c'est à dire Aece dont il estoit disciple, le firent revenir Ath.p. 911 c. h Thisg.p. 66.

Soz.1.4.c.11.p. 553.d.

à dire qu'il estoit d'une autre substance, & à soutenir avec Acce 356. & les eunuques de la Cour, qu'il n'estoit pas mesme semblable au Pere.

Leonr. Sup.p. ип.а,ь.

'Nous avons une profession de sa foy tirée de son livre sur l'Incarnation, où il met fort clairement LC, au nombre des creatures: maisily foutient encore plus ouvertement l'herefie qu'Apollinaire enfeigna depuis, que J.C.n'estoit point un homme parfait, & qu'il n'avoit point pris l'ame, dont la divinité luy tenant lieu, faifoit avec la chair une seule nature composée des deux.

## *またわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ* ARTICLE LXXI.

Saint Cyrille de Jerusalem est depose par Acace de Cesarée.

Thdrr.1.2,c,22. / p.614.d.

URANT que l'Eglise d'Antioche estoit sans Evesque, sentre la mort de Leonce & l'intrusson d'Eudoxe, sil s'eleva une division entre Saint Cyrille de Jerusalem & Acace de Cesarée, disor, 1.4, e 160. laquelle caufa de tres grads maux à l'Eglife. On n'en marque

\$\$1.b|n.p.118.1.

point d'autre fource que des piques fur la primauté & la jurifdiction de leurs Eglises. Sozomene dit que S. Cyrille comme Evesque d'une Eglise apostolique, pretendoit les droits de metropolitain; en quoy Acace avoit pour luy le Concile de Nicée: mais il eust en honte de le citer. Et peutestre que Saint Cyrille pretendoit feulement estre exemt de la jurisdiction de Cesarée.] Ces piques Soz.p. 181.b.c. pafferent en inimitié, & produifirent diverses accufations qu'ils formerent l'un contre l'autre sur leur croyance, Acace estant [visiblement] A rien, & Saint Cyrille passant pour reconnoistre le

c|Thdrt.p.624.

Fils femblable en fubstance au Pere. Enfin Acace prevint S. Cyrille; & avant tenu une assemblée des Evesques de la province qui estoient dans ses sentimens, il le deposa sur divers pretextes qu'il prit, & le chassa de Jerusalem. Socr.la.c.40.p. 'Socrate dit que ce fut parcequ'ayant fouvent esté appellé en

justice, il avoit refuse durant deux ans de comparoistre, par la crainte d'estre convaincu, ou parcequ'il ne vouloit pas recon-

noiftre Acace pour juge.]

Soz.p.s8;.c.d.

15x.a.

'Sozomene en raporte une autre cause tres honorable à Saint Cyrille. Estant arrivé, dit.il, une grande famine dans le territoire de Jerusalem, & un grand nombre de pauvres qui n'avoient pas de quoy se nourrir, jettant les yeux sur leur Evesque, ce Saint qui n'avoit point d'argent pour les secourir, vendit les meubles & les tentures de l'Eglife. Et on dit qu'une perfonne reconnut

fur une comedienne un present qu'elle avoit donné, & que s'informant d'où elle l'avoit eu, elle trouva que c'effoit d'un marchand qui l'avoit acheté de l'Evefque. [C'est assurement cette mesme histoire] par laquelle Acace, au raport de Theodoret, Thorn.La.c. 24. rendit S. Cyrille odieux à Constance aprés le Concile de Seleucie, P.625, c.d. en y ajoutant de nouvelles circonstances, savoir que c'estoit un vetement de fil d'or que Constantin avoit donné à S. Macaire pour celebrer le battefme; que le comedien qui l'avoit acheté s'en estoit servi sur le theatre, & qu'en dansant avec cet habit, il estoit tombé, & s'estoit rompu le cou,

On ne voit pas qui fut mis en la place de S. Cyrille. On peut neanmoins dire avec quelque apparence, que ce fut Eutyque,] que Saint Jerome met le premier après S. Cyrille. Aucun autre Hierchranges auteur n'en parle: & je ne fçay fi cela ne peut point donner quelque lieu de croire que c'est le mesme] qu'Eutyque Evesque Eniza. En par d'Eleutherople, dont S. Epiphane parle affez fouvent. Il estoit \$71.56.47.p.\$:5 disciple de S. Maxime de Jerusalem. S. Epiphane assure qu'il a c.d. toujours esté Catholique dans le cœur; mais parcequ'il estoit ennemi de Saint Cyrille, il se joignit au parti opposé, qui estoit celui d'Acace & des purs Ariens.[Il femble qu'Acace pour fatiffaire fon animofite auffibien que fon ambition, & le dedommager un peu de la perte de sa foy & de son ame, luy aura pu laisser l'administration de l'Eglise de Jerusalem, comme à l'Evesque le plus proche, en attendant qu'il eust prit ses mesures pour y établir un Evefoue propre dont il cust pu estre affuré.]

'Saint Cyrille fe voyant de poie, envoya, dit Socrate, à fes juges Socrilac. 40. P. un acte d'appel, comme on fait dans les jugemens civils, pour en 194,a.b. appeller à un jugement fuperieur; & il est le premier, ou mesme le feul, dit cet auteur, oui en ait ufé de la forte: Mais Constance approuva cet appel. Cet endroit forme une difficulté qui est Mar.conc.l.7.c. expliquée d'une façon par M1 de Marca, & d'une autre par M1 2.510.p.215. le Cardinal du Perron.

'Saint Cyrille estant chasse de Jerusalem par Acace, s'en alla à Thort.l.a.c.18. Antioche.] Mais comme il n'y avoit point alors d'Évefque, il P.624.d. paffa jufqu'à Tarfe, où il fut receu par Silvain qui en eftoit alors Evefoue. Acace qui le sceut, écrivit à Silvain, & luy manda la paga. deposition de S. Cyrille. Mais Silvain qui avoit du respect pour ce Saint, & qui de plus voyoit que fon peuple ecoutoit avec grand plaifir ses instructions, ne voulur pas l'empescher de faire ses fonctions. Ainsi S. Cyrille demeura dans la communion de Silvain, d'Eustathe [qui fut fait vers ce temps là Evefque] de \* Hift. Eccl. Tom. VI.

Epi.74. C.13. P. 170. 871 Philip. 1. 4.C.11.p.71. Soz, 1,4.C.21.P. 574.a.b|Socr.1.

1.6,40.p.1f1,c.

426

Sebaste, de Basile d'Ancyre, & des autres Semiariens, '& ce fut 158, pour ce fujet qu'Acace voulant se venger d'eux, se jetta dans le parti des purs Ariens ou Anoméens, comme on le verra bientoft dans le Concile d'Antioche, Car il avoit temoigne auparavant, qu'il estoit plutost du sentiment des Semiariens; se depuis il se rangea mesme du costé des Catholiques, sans changer peutestre de foy, parcequ'il n'en avoit point d'autre que fon interest,]

# 

#### ARTICLE LXXII

Les Prelats de France rejettent l'impieté de Sirmich : S. Phebade la refute : Endoxe & Acace l'autorisent dans le Concile d'Antioche.

Soz,1.4.c,13.p. 4 Hil.fyn.p.113.

TEs Everques qui avoient fabriqué, s'il faut dire ainfi, la seconde confession de Sirmich, souhaitant de rendre tout le monde participant de leur impieté,]l'envoyerent dans l'Orient, 8 dans les Gaules, Elle fut fans doute envoyée aussi en Afrique. Mais je ne fçay fi c'est ce que marque Victorin, lorsqu'il Mar.V.L.p. 198. dit | qu'on avoit écrit aux Africains & aux Orientaux, afin qu'ils bannissent de l'Eglise le mot de Consubstantiel. Car il témoigne qu'on vouloit établir en mesme temps la ressemblance de subfrance : 1 & la confession de Sirmich vouloit qu'on abolist l'un & l'autre. l

Hil.p.124.1.2.b.

'Elle fut receue fort differemment dans l'Orient & dans les Gaules. Pour parler premierement de ce qui se fit dans les Gaules; comme les Evelques de cette province avoient refisée aux premieres attaques de l'herefie dans les Conciles d'Arles & de Beziers, ils ne témoignerent pas moins de courage à repousser ce dernier effort que faisoit l'heresie pour les abatre. Ils demeurerent toujours fideles à J.C.[Ils n'eurent pas de peine à decouvrir le venin de cette confession.]'Car s'il y avoit quelques termes qui fussent communs à la verité & à l'heresie, il y en avoit beaucoup d'autres dont l'impieté estoit toute manifeste: ce qui donnoit lieu d'interpreter de la mesme maniere ceux qui estoient capables d'un bon sens; outre que c'est perdre entierement la foy, que de recevoir un feul article qui y foit contraire. On avoit mesme des écrirs manisestement impies de quelques uns de ceux qui envoyoient en France ce formulaire; & l'impieté d'Urface, de Valens, & de Potame y estoit connue.

Pheb. p. 169.b. p.173.4.

p.177.d.

p.169.d.

Hil.p. 122.2, c.

'Ils ne se contenterent pas mesme de ne point recevoir cette confession impie, mais ils eurent encore la force de la condanner,

L'ande J.C.

quand on la leur eutapportée; & le bruit de leur generofité p.114.16. estant passé jusques en Orient, y reveilla un peu les esprits de quelques Evefques. Il leur fit enfin avoir quelque honte d'avoir fi longtemps fouffert l'accroissement de cette herefie, sans s'y oppoier, & les porta à défendre la verité par quelques decrets 'qu'ils firent cette année mesme]un peu avant Pasque, comme Epi.73.c.1.p. nous l'allons bientost raporter, 28 presque en mesme temps que 847.6. l'on rejetta l'heresie en France

'Les mesmes Evesques de France continuerent aussi à refuser pupa qua de V.S.Hilaire leur communion à Saturnin d'Arles. Ils écrivirent au contraire p.1142.d. des lettres de communion à Saint Hilaire, ce qu'ils n'avoient pu pause, \$ 7, 8, faire inques alors. Ils luy apprirent par ces lettres ce qu'ils avoient fait contre la confession de Sirmich, & luy rémoignerent qu'ils prenoient part à son exil par l'union d'une mesme foy &

d'un mesme esprit.

Ill nous reste encore un illustre monument du courage des Evelques de France, I'dans l'écrit de S. Phebade Evelque d'Agen, Hier, v.ill.c.10t. contre les Ariens, qui a esté connu de S. Jerome. Ce Saint, à qui page. l'on donne par corruption les noms de Sebade, Fetade, & d'autres semblables, & que l'on connoist aujourd'hui dans la Gascogne sous le nom de S. Fiari, n'estoit apparemment Evesque que depuis l'an 347,]puisqu'il n'est point entre ceux qui assisterent au Concile de Sardique: [& nous verrons qu'il vivoit encore en 392. Ill écrivit l'ouvrage dont nous parlons, peu après que l'on Pheb.p.169.al eut apporté [dans les Gaules]la perfidie Arienne' de Potame, 177.d. d'aquelle ily refute depuis un bout jusqu'à l'autre avec beaucoup 2 19.49.c. d'esprit & de solidité.' Il rend au commencement la raison qui l'a . obligé d'écrire, qui n'est autre que le peril extreme où il voyoit la foy : l'herefie s'estant tellement emparée de presque tous les esprits, qu'il faut, dit il, estre heretiques, si nous voulons estre appellez Catholiques.'Il ne laisse pas neanmoins de pretendre b. que son ouvrage sera un témoignage de sa foy, & le fera reconnoistre pour Catholique: mais ce sera seulement de ceux que la crainte ou l'ambition du fiecle n'aura pas vaincu,'Il l'adresse à a ses tres chers freres ; c'est à dire apparemment aux autres Evesques de France.[Il y suit la manière de parler de Tertullien,] appellant corps tout ce qui subsiste: Et c'est pourquoi il donne p.178.c.d. aussi ce nom aux estres spirituels & invisibles, & enfin à Dieu

'On attribuoit quelques autres ouvrages à ce Saint, que S. Je- Hier, valle, tor. v. S. Gr. de rome dit n'avoir pas encore lus, ["Il y a quelques conjectures qui P.299.b. Hhh ii

pourroient le faire croire auteur d'une oraison contre les Ariens, 15t. mal attribuée à S. Gregoire de Nazianze & à S. Ambroife, mais

ces conjectures font bien foibles.

Hicr.p.199.b.

Nous verrons qu'il parut en 359 dans le Concile de Rimini à la teste des plus genereux Prelats: & neanmoins il y manqua encore ou de lumière ou de force,]'Il estoit extremement agé lorsque Saint Jerome parloit de luy dans son traité des hommes illustres [en 392.] Ainsi il faut qu'il ait esté au moins pres de quarante ans Everque, Caril l'estoit en 357 ou 358, lorfqu'il fit son livre contre

Conc.t.1.p.904. d1906.d.

les Ariens, comme on le juge par ce livre mefine. Il y a beaucoup d'apparence"que c'est luy qui presida au Concile de Valence, v.s. Justes tenu en 374, par le privilege de son age & le merite de sa per-Lion, fonne, comme avoit fait Ofius à Sardique. Il prefida auffif par

p.1029.cIGal. chr.t.s.p.70. Amb.ep.70.p. 311.c d|Gal.chr. p.70|Bollas.apr. P.366.b.

la mesme raison là celui de Caragoce vers 380, où il est nommé Fitade, On peut encore juger que c'est luy à qui Saint Ambroise écrit la lettre 70, commune à luy & à S. Delphin de Bordeaux, & il loue ces deux faints Prelats qui estoient d'une mesme province,] comme unis ensemble par une tres étroite charité. Il témoigne dans cette lettre qu'il leur en avoit déia écrit une

autre a tous deux.

Boll, re. ian. p. 790 b.c|25.apr. P.166,b. Gal.chr.p.70.

'L'Eglise d'Agen en fait aujourd'hui memoire le 15 d'avril. Elle avoit autrefois basti une eglise sous son nom. Ses reliques ont esté transferées à Perigueux, où elles estoient encore en 1112. Elles font aujourd'hui dans Benerquis au diocese de Toulouse. Boll, 190|Sulp. 'Gavide dont parle Sulpice Severe, fut son successeur selon Bollandus, quoique Mr de Ste Marthe disent qu'il mit en sa

1.2.p.162. 6 Gal, chr. p.70.

place Saint Dulcide, Mais on n'y trouve point dutout Gavide; ce qui est une faute manifeste. Comme il y avoit longtemps que l'heresie Arienne dominoit

Thdrt.la.c.20. p.613,b.

fut receue comme la veritable foy. Nous venons de voir de quelle maniere Eudoxe s'estoit emparé de ce siege apostolique. Il v exercoit en loup le ministere où il estoit entré en voleur, ]'& il y ravageoit la vigne du Seigneur comme un fanglier furieux, Car il ne cachoit pas sa malignité comme Leonce, mais il vomissoit ouvertement ses blasphemes contre la doctrine apostolique, soutenant publiquement que le Fils n'estoit pas semblable au Pere. 'Il perfecutoit par toutes fortes de voies ceux qui avoient la hardiesse de luy resister, & il en chassa mesme plusieurs de l'Eglise

dans Antioche, il ne faut pas s'étonner si la perfidie de Sirmich y

Soz.1.4.c.11.p. 555 d. €.13.p.544.¢ Thart. p.623.b.

pour ce sujet. 'Aece n'eut pas plustost sceu qu'il estoit à Antioche, qu'il quitta

occide Library in

l'Egypte pour le venir trouver accompagné d'Eunome son fidele disciple; & ayant trouvé dans luyun homme qui avoit les mesmes erreurs que luy, & la mesme ardeur pour les delices, il presera sa compagnie à toute autre qu'il eust pu choisir. Eudoxe de son soer, la care, p. coste voulut assembler un Concile pour le rétablir dans le dia- 132.6. conat. Mais l'aversion qu'on avoit de cet athée, avant esté plus puissante que sa faveur, il n'en put venir à bout. Cela ne l'em- Soz.1.4.c.11,p. pescha pas de cherir toujours ce miserable, & d'elever aux digni- 554.d. tez de l'Eglise les plus infames de ses disciples,'Il voulut entre Phise.1.4.c.s.p. autres faire Diacre Eunome: mais ce digne disciple d'Aece ne 66. voulut point l'estre, dit Philostorge, jusques à ce qu'il eust esté pleinement instruit; ce qui, selon les termes grecs, se raporte plutost à Eudoxe qu'à Eunome: [Et cela n'est pas indigne de la

vanité insupportable de cet impie.

Sint.

Le Concile dont nous venons de parler, est apparemment celui qui est marqué par Sozomene.]'C'estoit un Concile d'A- 50°, 14.6,12.p. noméens qu'Eudoxe tint à Antioche, aussitost sans doute après 514-4. fon intrusion.] Entre ceux qui s'y trouverent, on nomme Urane de Tyr, & Acace de Cefarée que Saint Athanase appelle le Ath.de syn,p. compagnon d'Aece. 2Ce fut là qu'Eudoxe" condanna tout en- 913 c. semble & la Consubstantialité, & la ressemblance de substance, difant que les Occidentaux & Osius avoient fait la mesme chose [par la seconde confession de Sirmich, dont il avoit peutestre apporté luy mesme la nouvelle,]'& un exemplaire adresse aux estep sed. Orientaux.'Il faifoit en mesme temps courir le bruit que Libere p. 577 552. avoir condanné la Consubstantialité. & tenoit que le Fils n'estoit pas semblable au Pere, peutestre sur le bruit confus qu'il avoit figné le formulaire de Sirmich. l'Ce Concile fit encore une autre c, 11, 554.b. chose digne de luy, qui sut d'écrire une lettre de remerciement à Ursace, Valens, & Germine, pour avoir si bien réussi dans l'affaire dOsius, & avoir donné aux Occidentaux occasion d'entrer dans la veritable fov.

[Ce fut peutestre en ce temps-ci qu'Aece, ou quelque autre,] 'fit à Antioche ce sermon plein de blasphemes, dont S. Hilaire Hillin Confilt. raporte avec horreur un extrait qui fait partie de celui qui avoit P.u.s.c. esté lu dans le Concile de Seleucie.



Hhh iij

# CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO. ARTICLE LXXIII.

Basile & les autres Semiariens condannent les Anoméens dans le Concile d'Ancyre; les font retrafler à Sirmich.

Soz.1,4.c.13.p. 554.C.

djn.p.114.1.2.

TEPENDANT ceux qu'Eudoxe avoit chassez de l'Eglise d'Antioche, parcequ'ils s'oppotoient à ses mauvais deffeins, s'en allerent trouver George de Laodicée, lequel soit par quelque aversion personnelle, soit qu'en effet il eut horreur de l'impicté toute ouverte d'Eudoxe & d'Aece, l'donna à ces excommunicz une lettre adressée à Macedone de Constantinople, Bafile d'Ancyre, Cecrops de Nicomedie, & un Eugene qu'on pretend estre celui de Nicée, pour les prier de s'assembler au plus grand nombre qu'ils pourroient, & de demander la fouseription des autres Evesques, afin d'obliger Eudoxe de chasser de l'Eglise Aece avec ses disciples, puisque sans cela, cette illustre Eglise estoit en danger de perdre tout à fait la foy par un malheureux naufrage, & d'entrainer meime les autres avec elle.

[Nous ne favons pas ce que firent Macedone & Cecrops.]

Pour Basile, qui, selon Philostorge, estoit fasché de voir Eudoxe en une place qu'il avoit esperé de posseder, ayant receu la lettre

Phifg.1.4.c.6.p. a Epi/73.c.2.p. \$47.b. Soz.p.554.c. Epi.p.847.b.

Buch Blond.

de George, & les protestations que luy firent en la presence de Dieu, ceux qui avoient esté chassez par Eudoxe, des blasphemes qui s'enseignoient à Antioche; s'il fit assembler à Ancyre autant d'Evesques de diverses provinces que la saison le luy permit. Car on estoit encore dans l'hiver, & fort proche de Paique, qui en cette année 358, tomboit au 12 d'avril, ce qui fit mesme que plu-Hil.fyn.p.114.1. fieurs Prelats s'excuserent par lettres d'y venir. Et ainsi il ne s'en put trouver que peu, bdans ce Concile des Orientaux, S. Epiphane n'en conte que douze, entre lesquels estoit Eustathes de Sebafte.] S. Hilaire semble dire qu'Eleuse de Cyzic y estoit aussi ; [& nous verrons] qu'il fut deputé à Constance avec d'autres par edisor, 1.4.c.13. ce Concile. Il ajoute que ces Evesques s'estoient assemblez des

Epi p.84".b. birg: 2.a. 6 p 118.1.b c Epi.73.c.11.p. Sie 2. d Hil.fyn.p.137. p 555.b. Epi.p.847.b.

auparavant pour dedier une eglise que Basile avoit bastie. Basile leur ayant montré la lettre de George, & le zele que les g Hil.p. 118.1.c. Evelques de France venoient de faire paroiftre, ben condannant la seconde confession de Sirmich, les sit rougir d'avoir attendu si tard à s'opposer à cette heresie, & ils se resolurent de le faire enfin, S. Epiphane nous a conservé une lettre que ce Concile écrivit à tous les Evesques, & nommément à ceux de Phenicie,

. p.121.1.d. p.124.1.b.c. Egi.p. \$46.

pour appuyer la ressemblance de substance contre le dogme des Anome :ns. LeConcile prie tous les Evesques de vouloir souscrire p.\$47.d. cette lettre.

'Elle finit par dixhuit anathematismes dont Saint Hilaire en a Hff. syn. p. 128.2. traduit & expliqué douze. Vigile de Taple qui les attribue à tors c.d.c. les Evesques d'Orient, ne parout pas en avoir connu davantage: 553.P.st. [& ce furent peuteftre les seuls que l'on publia : ]'au moins nous Hil.p.137,2.d.e. savons que le 18e qui condanne le terme de Consubstantial, sut retranché auffitoit aprés dans la copie que l'on porta à Sirmich: & mesme il paroist qu'on ne le publia point dutout. [Cela n'empesche pas qu'il n'ait esté veritablement arresté & signé dans le Concile avec les autres. l'Car Saint Basile dit qu'Eustathe signa Basiep, 74 paré. l'anatheme de la Consubstantialité dans le colloque d'Ancyre. comme il l'appelle; '& Saint Hilaire dit qu'il avoit appris cet Hil.p.157.a.d.e. anatheme par des copies de cette lettre, que des Evesques luy avoient données. C'est ce qui fait que quelque approbation qu'il donne au Concile d'Ancyre, & quoiqu'il témoigne une joie P.152-4. particuliere de fes decrets, il dit neanmoins que cet anatheme P-137.2. est impie, & luy rend suspect tout le reste: il dit autrepart, P.114.1.c. que quoique ces Evesques resistassent fortement à l'impieté de Sirmich, ce n'estoit pas neanmoins sans blesser les oreilles catholiques, & sans offenser ceux que leur pieté rendoit scrupuleux & timides dans les choses de la religion; & dans son traité in Conf.l.t.p. contre Constance, il met le Concile d'Ancyre parmi les autres 116.1.1. affemblées des Ariens. Ainsi Vigile de Tapse qui le met avec Vigin Euty. L.s. celui de Philippople entre ceux qui pouvoient faire autorité dans \$ 3.9.58. l'Eglife. Ine paroift pas avoir esté affez instruit de l'histoire de ce temps lå.

Ce fut peutestre en ce Concile que l'on composa la lettre des Orientaux,]'qu'on lut à Sirmich touchant les mots de Confub- Hil.fyn.p.136.1. stantiel & semblable en substance, où ils rejettoient celui de ". Consubstantiel.

'Les Evesques du Concile d'Ancyre, sne se contentant pas de Soz.l.A.c.13.p. ce qu'ils avoient fait, crurent qu'il estoit necessaire d'informer 555.a.b. l'Empereur de ce qui se passoit, & de luy demander sa protection pour faire subsister les decrets des Conciles de Sardique sou Philippople, ]ceux de Sirmich[en l'an 351,]& les autres où l'on avoit établi que le Fils estoit semblable au Pere en essence. Ils Than, 1.a.c. at. luy écrivirent pour ce sujet, b & mesme luy deputerent Basile p.643,d. on Sudane d'Ancyre, Eustathe, Eleuse, & Leonce Prestre qui avoit esté Soz,p.1919.p. Chambellan & cunuque du prince; [ce qui le rendoit propre à her. [acapass.

Senapual. Manier une affaire de Cour, l'On croit que c'efloit l'un des Halfanapas. Ecclefiaffiques d'Articche depoéte par Eudoxo. C'es depute: de porterent avec eux à Sirmich les anathematifines d'Ancyre pour les y faire figner ; mais ilse ne retrancherent le dernier, depeur qu'on r'en faff Candalizé : [« li ne porterent mefine apparemment que l'as douze traduits & explique par S. Hilaire, puisque fans cel a on ne voir pas pour quoi c. Sainer n'auroit pas par l'éte de

autres. Conflance"qui aprés avoir déja faitune expedition contre les v.conflar c.d.Tholne, Quade, j'effoit revenu à Sirmich des le 21 de may felon le Code, <sup>66 § 47</sup>.

AHILPARSALA \*\*Cecut ces deputez avec beaucoup d'honneur, & ils reuffrent si bien, qu'ils le detromperent de l'erreur où ceux qui estoient anprés de luy l'avoient engagé, & luy firent reconnoistre son

admandint. ignorance. Ils obligerent melme ceux qui eftoient les aureurs de la seconde profession de Sirmich, ou qui l'avoient signée, de passadint de confesser leur erreur & leur ignorance, de souscrire les decrets a du Concile d'Anayre, s'é de condange par une seconde sign un

adjusticipate. du Concile d'Ancyre, '& de condanner par une feconde fignature ce qu'ils avoient établi par la première.

Seal, seisp.

Les trois Prelats deputéz, qui avoient beaucoup de credit fur Philip Jack.

Pelprit de Conflance/vayant fait en fa prefence un difeours fur la foy/renfermerent, dit Sozomene, tout ce qui avoit autreviòre.

Georgia de Concile de l'Antioche de l'an 341, en un feul écrir qui n'efloit papaladops autre choite, felon M' Valois, que les douze anathematifines du

Derdagen. Oncile d'Ancyre. Mais d'autres croient, javes effer d'apparence, jque c'effort un nouvel écrit, où les Semariens avoient join deux profettions de foy de leur doctrine, avec celle du Concile Carbolique d'Antioche contre Paul, parceque ce Concile avoir réjette, pour des raifons qui n'avoient plus de licu,

cile avoit rejetté, pour des raifons qui n'avoient plus de lieu, le mot de Confubfiantiel qu'ils vouloient faire abandonner par Libere & par les autres. 'Les Semiariens defirant done faire confirmer leur fentiment

44. par le jugement d'un (ynode, & la foufer jution de divers Prelats, dis obtinent de Conflance qu'il fif affembler tous les Evefques qui fe trouvoient alors dans Sirmich à la fuire de la Cour, & Leur firent figner leur formulaire. Urface, Valens, & Germine furent de ce nombre, avec quatre Evefques d'Arique qui ş'u.

furent de ce nombre, avec quatre Evelques d'Afrique qui s'y rencontrerent, nommez Athanafe, Alexandre, Severien, & Hill-1918-8. Crefcent, Ulface & Valens s'excuferent de ce qu'ils avoient ordonné de fuprimer la Confubflantialité & la reflemblance de fubflance, for ce qu'ils avoient cru, d'ioient-ils, que ces deux

mo

mots significient la mesme chose; de quoy Saint Hilaire les raille agreablement. L'on crut que c'elloit beaucoup d'avoir tiré d'eux pagab. cette fignature forcée, fans leur demander rien davantage, en puene reservant à Dieu le jugement de leur cœur & de la sincerité de leurs paroles, Conftance ayant fait venir Libere de Berée à Soul-Acute. Sirmich en ce meime temps, l'obligea aussi à souscrire comme 557-b.d. les autres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenoit le dice a

dogme des Anoméens, il signa particulierement qu'il condannoit tous ceux qui ne reconnoissoient pas le Fils semblable au Pere en

effence & en toutes choses.

'Sozomene dit qu'on le contraignit aussi de reconnoistre que p.157.c. Not s 7. le Fils n'estoit pas consubstantiel au Pere; ["ce qui paroist diffieile à croire, si nous ne disons que les Semiariens firent enfin revivre leur dernier anathematisme d'Ancyre, par la mesme legereté ou la mesme politique qui le leur avoit fait supprimer d'abord; & il y a encore d'autres raisons de le dire, Nous saissons à d'autres à faire des reflexions sur l'état deplorable où se trouvoit un Pape reduit à se soumettre à ce qu'exigeoient deux ou trois Evesques Semiariens, parceque le desir de retourner à Rome avoir affadi ce fel de la terre.]

'On croit que le credit de Basile obtint encore l'abrogation Epino, 119. No TI a, entiere de la feconde confession de Sirmich, & qu'il faut raporter à ce temps ce que disent Socrate & Sozomene, que les Ariens Socrata, e. 10, b. s'estant repentis de cette confession, firent ce qu'ils purent pour 116.c|Soz.1.4.c. en retirer tous les exemplaires; & que comme plusieurs la retenoient fecrettement, ils obtinrent un edit de l'Empereur pour la faire chercher, & pour menacer ceux qui en garderoient aucune copie: mais qu'il n'y eut pas de menaces capables d'étoufer une piece qu'on avoit une fois publice. Ils en firent arracher les Ath.de fyn.p. copies par le secretaire Martien, qui est peutestre celui dont 904.b. nous avons parlé "autrepart au fujet du Concile de Jerusalem en V.519. 335; si nous ne voulons dire que c'est un]'Marcien Prestre des Socn.1.4.c.9.p.

Novations fous Valens, dont il instruisoit les filles. Car il avoit PAIS.A.b.

autrefois esté à la Cour.



# $\Theta$

### ARTICLE LXXIV. Les Semiariens persecutent les Anoméens, font chasser Eudoxe a Antioche, bannir Aece, Eunome, & plusicurs autres.

Soz.1.4,c,14.p. ssa.c.d.

414

E fut fans doute en ce mesme temps du regne de Basile à Sirmich, J'qu'arriva ce qu'on luy reprocha depuis, qu'il avoit soulevé le Clergé de Sirmich contre Germine son Evesque [avant qu'il eust signé la foy d'Ancyre.]L'on ajoutoit qu'il avoit écrit en Afrique contre le mesine Germine, aussibien que contre Ursace & Valens, en mesme temps qu'il se disoit estre dans leur communion, & qu'il avoit caufé beaucoup de trouble dans l'Illyrie, dans l'Italie, & dans l'Afrique. Il n'est pas hors d'apparence que ce trouble pretendu de l'Afrique fust quelque Concile qui s'y affembla, où l'on condanna la feconde confession de Sirmich, Au moins je ne voy rien autre chofe à quoy l'on puisse raporter Hillin Conflir. ce que dit Saint Hilaire, J'que Constance ordonna qu'on luy renditt les signatures par lesquelles les Africains avoient condanné le blaspheme d'Ursace & de Valens; & que ces Evesques l'ayant refuse, il avoit use de menaces, & enfin leur avoit fait arracher ces signatures par force: [ce qui se sit peutestre l'année

p.116.2.d.

fuivante, lorsque le credit d'Urface & de Valens se fut un peu relevé. Mais pour celle-ci, le parti des Anoméens sembloit estre entierement terraffé. Car outre te que nous avons deja dit, la deputation de Basile & des autres produisit encore d'autres effets bien plus funestes & bien plus fascheux pour eux, Les Semiariens n'accuserent pas seulement Acce & Eudoxe comme heretiques, ce qui estoit le sujet de leur deputation, mais aussi, s'il en faut Phig.1.4.c.s.p. croire Philostorge, J'comme complices des mauvais desseins de

a Soz.1.5.c.5.p. 60:.b. p.194.b.c. & p.293.b.

Gallus: 2& en effet, Sozomene témoigne aussi qu'Aece s'estoit rendu suspect par la familiarité qu'il avoit eue avec ce malheu-Nyffin Eun.I.z. reux prince. Saint Gregoire de Nyffe ditencore qu'Aece avoit eu part à la mort de Domitien; b & il est visible par les plaintes d'Eunome contre Basile & Eustathe, qu'il sut banni sur cette acculation.

Soz.1.4. c.13.p. 555.C.

[Quoy qu'il en foit, Constance se declara alors tout à fait contre les Anoméens.]'Il avoit, comme nous avons dit, donné des lettres favorables à Afphale prestre heretique d'Antioche, pour autorifer sans doute l'intrusion d'Eudoxe, & cet Asphale estoit LES ARIENS.

deja pres de partir, lorsque les deputez du Concile d'Ancyre estant arrivez, Constance fit retirer sa lettre, & en écrivit une à 6.14. p. 555 d. l'Eglise d'Antioche, par laquelle desavouant absolument l'intrufion d'Eudoxe, il parle de luy & d'Aece, qu'il marque fous le nom de certains sophistes & de coureurs, de la maniere du monde la plus outrageule. Il se contente neanmoins de défendre à P.556.c. Eudoxe de se trouver dans les assemblées : c'est à dire qu'il luy Phis. 1.4.c.s.p. ordonne de demeurer en fon particulier, amais hors d'Antioche, 48. felon Philostorge & Theodoret. Il fait profession dans la mesme carp 621. lettre, de croire le Fils semblable en substance à son Pere, & Soz.p. 556.b. Sozomene nous a confervé cette lettre. Il en est fait mention Thank 641.d. dans Theodoret, & dans Lucifer qui s'en fert pour montrer la Lucif.de Ath.p. legereté de Constance.

Theophile le prophete de Philostorge, ayant esté envelopé par e Philos. p. 48. Basile dans l'accusation d'Eudoxe, sur relegué à Heraclée dans le Pont. Aece & quelques autres furent remis, dit cet auteur, à la

discretion de leurs accusateurs.

'La nouvelle de ces pratiques de Basile estant arrivée à An- Ibid. tjoche, Eunome receut le diaconat[d'Eudoxe,]& fut envoyé à Constance pour faire casser ces ordonnances, Mais il fut arresté p.690.p.214. en chemin par les partifans de Bafile, & exilé à Midée ou Migde ville de Phrygie fur la riviere de Sangare. Aece leur estant aussi 1.4c.8.p.69. tombé entre les mains, fut banni à Pepuze dans la mesme province.Eudoxe fe retira en Armenie dont il estoit, & divers autres jusques au nombre de 70, furent releguez en divers endroits. Seras(ou Saras)Evesque de Paretoine dans la Libye, fut de ce p.75nombre.

[Eunome faifoit apparemment allusion à ce temps-ci, l'lors. Nyllin Eun.l.1. qu'écrivant contre S. Basile, il se plaignoit d'un autre Basile du p.189.190.196.2. Pont-Euxin,& d'un Eustathe d'Armenie,[c'est à dire,autant que nous en pouvons juger, de Basile d'Ancyre, & d'Eustathe de Sebaste, Jqui estant ennemis l'un de l'autre, s'accorderent neanmoins pour s'unir contre Aece, & trouverent moyen de luy faire un procés, quoiqu'il n'eust point d'autre crime, dit Eunome, sinon que sa reputation estoit trop grande.

Eunome faifoit entrer dans son recit desesclaves misen liberté, p.290.b. de"nouveaux battizez, des gents gagnez par argent. Il y méloit Montius, Gallus, Domitien, de faux témoins, un prince en colere, & enfin des exilez. Et la fin de tout cela estoit, que pape. Constance avoit relegue Eunome & Aece en Phrygie, depeur qu'ils ne corrompissent plus de personnes par leurs entretiens

436

P.196,b,c,

dangereux. [Ce que nous avons dit qu'Aece avoit esté accusé 392. comme complice de la mort de Domitien, explique cet endroit,] 'S. Gregoire de Nysse ne se met pas en peine de justifier Basile & Eustathe; mais il dit qu'Eunome & Aece leur ont mesme de l'obligation, puisque c'estoit l'inimitié de personnes si considerables, qui les avoit rendu celebres, & avoit caché l'obscurité de leur naissance & de leur premiere vie, qu'ils ont mesme tort de se plaindre de leur exil, puisqu'il ne les avoit point rabaissez audessous de leur condition, & qu'il ne faisoit aucun prejudice à

p.191,d.

Phonneur de leur famille.

[C'est sans doute encore à ce temps-ci qu'il faut raporrer ce que les Anoméens reprocherent depuis à Basile d'Ancyre, en le Soultacate deposant en 360, l'savoir qu'il avoit fait souetter un Diogene Prestre d'Alexandrie, qui passoit par Ancyre, & luy avoit osté des papiers qu'il portoit; Qu'il avoit ordonné aux juges de bannir & d'inquieter en d'autres manières, sans forme de justice, plusieurs Ecclesiastiques d'Antioche, de la Syrie Euphratesienne, de Cilicie, de Galacie, & d'Afie ; que que que que suns avoient esté à cause de cela chargez de chaines, & d'autres contraints de donner tout leur bien pour se racheter de la violence des soldats, Oue Conftance ayant ordonné qu'Aece & quelques autres feroient amenez devant Cecrops de Nicomedie, pour répondre aux accusations qu'on formoit contre eux, il avoit persuadé à celui qui estoit chargé de l'execution de cet ordre, de faire tout ce qui avoit plu à luy Basile, Qu'il avoit aussi prescrit à Hermogene Prefet du Pretoire, & au Gouverneur de Syrie, ceux qu'il falloit Philg.L.c.s.p. bannir, & en quel lieu il vouloit qu'on les releguaft. Philostorge ajoute que les Basiliens, [c'est à dire les Semiariens,]couroient alors de tous costez pour établir partout leur doctrine, & que partie par persuasion, partie en y mélant la force, ils s'attirerent beaucoup d'Evefques, & entre autres Macedone de Conftantinople, qui avoit, dit-il, de l'inclination pour les sentimens d'Eunome.

елиривитивательний видеродиней расправод в видеродичество в при видеродительной в при видеродительной видеродительном видеродительном видеродительном видеродительном видеродительном видеродительном видеродительном видероди

### ARTICLE LXXV.

Libere revient à Rome , & en chasse Felix : De Saint Eusebe Prestre de Rome : Mort de Felix.

Nattendant que nous voyions un nouveau renversement Là la Cour & dans l'Eglise, il faut suivre Libere à Rome. Car ce Pape avoit eu trop de soin de flechit devant les Evesques motetws,

verite.]

LES ARIENS.

puilfans à la Cour, premierement à Beree, & puis à Sirmich, pour ne meriter pas d'estre retabli dans son siege. Mais comme aussi Felix n'avoit rien fait que nous sachions pour meriter la difgrace des mesmes Evesques, ]'ces[sages]Prelats ordonnerent son.1,4.0.15.p. dans leur assemblée de Sirmich, qu'ils gouverneroient tous deux 188.a.b. ensemble, & ils écrivirent tant à Felix qu'au Clergé de Rome. de recevoir Libere, & de le rétablir en cette maniere fur le throne apostolique, sans se souvenir des maux que l'exil de ce Pape & l'intrusion de Felix avoient causez, Sozomene semble avoir cru que cela s'executa ainfi durant quelque temps.[Mais Saint Jerome & le Prestre Marcellin nous en apprendront la

'Libere entra dans Rome la troisieme année de son exil, Mar. & F. p. 4 Anastase qui le dit aussi, selon quelques editions, ajoute que ce Boll.apr.t.i.p. fut le 2 d'aoust ; ce qui parmi toutes les fautes de cet auteur, est Anascer, p affez probable, & se raporte fort bien aux historiens. El entra 20|Boll.apr.t.t. dans Rome comme un victoricux. Le peuple Romain vint au- P. II.d. devant de luy avec grande joie, & Felix persecuté par le Senat & «Mar, & F.p.». par le peuple fut chassé de la ville. Il y rentra peu de temps après à la persuasion des Ecclesiastiques qui avoient suivi son parti, & voulut mesme celebrer l'office dans la basilique de Jule audelà du Tibre:mais toute la multitude des Fideles & les personnes de qualité, le chasserent une seconde fois de la ville avec grande honte. Socrate dit que Constance consentit, quoique malgré luy, socr. 1.1, e. 37, p. à son expulsion. Les Ecclesiastiques qui s'estoient parjurez pour 414.3.

fuivre fon parti, furent chaffez avec luy. Denuis ce temps là, disent les Pontificaux, il y eut une grande Analic, 17,7,201 persecution dans le Clergé, Les Clercs & les Prestres n'avoient Boll.apr.t.i.p.

pas la liberté de paroistre dans les bains publics, ni mesme dans les eglises. On les tuoit & on les couronnoit du martyre, jusque dans ces lieux facrez. Tout homme qui ne fuivoit pas la croyance Baluz.t.1. p. 141. & la communion de Libere, estoit massacré sans autre examen. Les places publiques, les rues, les eglises, & les bains estoient les lieux où l'on exerçoit ces carnages, & où l'on voyoit les triftes effets de la persecution que Constance & Libere exerçoient contre les Chrétiens. [Comme nous ne voyons pas d'auteurs plus considerables que des Pontificaux assez peu anciens, ou d'autres écrits semblables qui aient parlé de ceci, il est difficile d'en juger & d'y rien fonder, surtout parcequ'on joint à cela des circonstan-

ces tout à fair insoutenables. On a pu persecuter les Clercs du parti de Felix, mais non pas couronner du martyre des parjures

Iii iii

438 & des schismatiques. Il y a pu avoir des Ecclesiastiques de Rome. 358. qui sans se joindre à Felix, aient condanné par un veritable zele la prevarication de Libere : mais personne ne dit qu'il y en Baronius raporte à ce temps ci la mort de S. Eusebe Prestre,

Bat. 357. 5 57. Sacr.p.122 Front, cal. p. 121. Florent.p.714.2.

dont"on fait aujourd'hui le 14 d'aoust. Sa seste est marquée dans Nor 1 18. le Sacramentaire de S. Gregoire, dans le calendrier du P. Fronto, [dans le martyrologe de Bede,] & peutestre-mesme dans de plus anciens. & generalement dans tous les latins. [ Ainfi fa fainteté est celebre, mais son histoire est fort obscure. Nous raporterons ce qu'en dit Adon, quoique ce ne soit pas une grande autorité, & qu'il y ait mesme à craindre qu'il n'ait suivi des pieces qui vont à décrier tout à fait la memoire de ce Saint, & à en faire

Ado,14.aug.

non pas un Confesseur, mais un schismatique.] 'Adon dit donc que ce faint Prestre désendant tres constamment la foy en presence de Constance, & témoignant sa douleur de ce que Libere avoit consenti à la perfidie Arienne, il fut enfermé par ordre de Constance dans un endroit de sa maison large seulement de quatre piez,où s'occupant à la priere, il mourut au bout de sept mois. S'il faut commencer ces sept mois lorsque Constance estoit à Rome, c'aura esté au mois de may 357, avant la chute de Libere ; & ainsi plutost à la ponrsuite de Felix que de Libere, ce qui est assez vraisemblable, quoique quelques uns fassent Libere auteur de la persecution de ce Saint, & quoiqu'en cette maniere les sept mois ne se terminent pas au 14 d'aoust, qui peut avoir esté le jour de la dedicace de son eglise. l'Car des l'an 500, il y avoit à Rome une eglise de S. Eusebe, marquée pour la station du cinquieme vendredi de Caresme; Quelques uns la

Bar.14.aug. Front, cal. p.55-

raportent au Pape Eusebe, mort l'an 310, mais il vaut mieux dire v. la perf. de

Bar.14.aug.

que c'est de Saint Eusebe Prestre, puisqu'on y garde encore Dioci, 5 ;5. aujourd'hui son corps avec celui de S. Orose. [Car Adon continuant l'histoire de S. Eusebe dont nous parlons, i'dit que les Prestres Gregoire & Orose enterrerent son

Ado,14.ang.

corps dans une grote auprés de Saint Sixte Pape & Martyr, avec cette inscription, A Eusebe homme de Dieu; ce que Constance ayant fceu, il fit enfermer Gregoire dans le mesme lieu, d'où Orose le retira la nuit à demi mort, & l'y enterra lorsqu'il fut mort peu de temps aprés: [& il est bien aise qu'on l'y ait ensuite enterré luy mesme. Le Pape Zacarie sit refaire, dit Anastase, le comble de l'eglise de S. Eusebe Martyr, squi est un titre que ce Saint merite

s. Raban, Ufuard, Notker, Vandelbert &c.

bien, si ce que nous avons dit est veritable, quoiqu'on ne luy donne aujourd'hui que celui de Confesseur. On trouve à Rome un cime- Florent, p. 7542. tiere de Saint Eusebe, que Florentinius dit avoir pris son nom de celui-ei. Aring husparoift l'attribuer à un autre Prestre de mesme Aring 1.1,c.20, nom, mais plus ancien.

Felix estant sorti de Rome se retira dans une autre ville, 2 ou Thdn.la.c.14. en son particulier, be'est à dire dans une petite terre qu'il avoit P.AILA. fur le chemin de Porto, dit Anastase, gardant toujours la dignité 986, 403. episcopale sans avoir aucune Eglise à gouverner. Sozomene dit & Analc. 17.p. qu'il mourut peu de temps aprés,[parcequ'on n'en parla plus. Phife.p.65.

Les Prestres Marcellin & Faustin qui en pouvoient estre mieux d'Soul. 4.c.15 p.

instruits que luy, disent squ'il vecut encore pres de 8 ans depuis Mar. E.P.4. le retour de Libere, & jusques au 22 novembre de l'an 365, sous Nor x 60. Valentinien,"à quoy nous ne voyons point qu'on puisse rien oppofer qui ne se détruise par soy mesme. Quand il sut mort, Libere usa de misericorde envers les Ecclesiastiques qui l'avoient suivi. & les receut dans leurs degrez.[Ainsi il rendit entierement la

Nor : 61. paix à son Eglise; "& il avoit des auparavant effacé la honte de sa chute, en refusant, comme nous verrons, de recevoir les decrets du Concile de Rimini.]

## ARTICLE LXXVI

Constance veut affembler un Concile acumenique à Nicomedie, puis à Nicee: Les Anoméens le font separer en deux,

INO us avons laissé ci-dessus les Semiariens maistres de la Cour, & les Eudoxiens ou Anoméens chassez, bannis, proferits, & perfecutez en toutes manieres.]'Il femble felon le Thán.1.a.c.str. recit de Theodoret, que les choses soient demeurées en cet état P.613.d. jusques au Concile de Seleucie. Mais nous verrons que l'instabilité de Constance ne luy permettra pas de demeurer si longtemps d'un mesme costé.]

'Quoique la terreur de sa puissance eust mis l'Eglise en un tel soz.1.4.c.16.p. état, qu'il sembloit que tout le monde eust receu la foy qu'il luy 158.c. avoit plu de suivre, neanmoins l'impieté d'Aece luy sit prendre 1,3, c.19, p. 51. d. dessein d'affembler un nouveau Concile. Car Saint Athanase Ath.desyn.p. témoigne que cet athée fut le pretexte dont on se servit pour \$75,0. obtenir & pour faire cette affemblée, qui n'estoit propre qu'à causer de nouveaux troubles dans l'Eglise. [Cela peut faire juger que les Semiariens, entierement opposez à Acce, eurent part à

cette resolution, l'quoique le mesme Saint l'attribue en un autre 158. 2.269.870. lien aux Anomeens, qui y contribuerent auffi, comme nous le dirons dans la fuite.

\$ oz.1.4, c.16.p. 'Constance, dit Sozomene, vouloit d'abord que le Concile se tinst à Nicée, mais les Basiliens l'en detournerent à cause du grand Concile qui s'y estoit tenu auparavant; & l'on convint que ce feroit à Nicomedie. L'Empereur ordonna par ses lettres aux plus habiles Evesques de chaque province, de s'y trouver en diligence

en un certain jour, au nom de tous les autres Prelats. La pluspart des Evesques estoient deja en chemin lorsque ce dessein fut arresté par un tremblement de terre epouventable, 'qui renversa en un moment la ville de Nicomedie le 24 aoust ciNvff.defat.p.

75.b.c. de l'an 358, comme nous l'avons marqué plus amplement en un v. Constanautre endroit.]'On regretta particulierement, dit Sozomene, la 665 49. Soz.p.559.b. Euf.v. Conf.La. grande eglife qui estoit tres magnifique, Elle avoit esté bastie

c.50,p.508.a.b. par Constantin: mais elle avoit esté longtemps le siege de l'Arianisme sous la tyrannie d'Eusebe,]'Sa chute donna occasion aux Soz.p.559.b. ennemis de nostre religion, de raporter à Constance que beaucoup d'Evefaues & de toutes fortes d'autres personnes qui s'y estoient retirez comme en un lieu de sureté, avoient esté accablez

Philig.1.4.c.10.p. fous fes ruines: [d'où vient fans doute ce que dit Philostorge, ]'que quinze Everques qui y eftoient affemblez, & qui eftoient pour la Consubstantialité, y perirent avec Cecrops Evesque de la ville. 'Mais Sozomene affure qu'il n'y avoit & n'y pouvoit avoir perfon-Soz.p.559.b.c. ne dans l'eglife lorfqu'elle tomba, qu'il ne perit dans ce tremblement aucun Evefque que Cecrops qui n'estoit nullement pour

la Confubstantialité, J& un Evefque du Bosphore; & qu'ils furent tuez hors de l'eglife, 'Les Evesques qui, comme nous avons dit, estoient déja en

Far 155.5 11.

Soz.p.561,a.b.

558.d.

p.560.d. chemin pour se trouver au Concile, furent arrestez par la nouvelle de ce funeste accident. Quelques uns d'eux se contenterent p. 161.2. d'attendre qu'on leur envoyast de nouveaux ordres,'& les autres mirent par cerit les sentimens qu'ils avoient sur la foy; [de quoy nous n'avons point d'autre lumiere. S. Hilaire femble dire qu'il y en cut de ceux de France qui vinrent jusqu'en Bithynie & en Phrygic où il eftoit, ] 'puisqu'il dit qu'ils se contenterent de communiquer avec luy, & s'abstinrent depuis qu'ils furent sortis de

France, de la communion de tous les autres,'ce que l'on raporte au temps du Concile indiqué à Nicomedie. Cependant Constance ne sachant à quoy se determiner, consulta Basile, qui aprés avoir loué la pieté de ce prince, & l'avoir confolé de la ruine de Nicomedie

Nicomedie par des exemples tirez de l'Ecriture, l'exhorta à haster la convocation du Concile, puisque les Evesques estoient Nors a. déja en chemin, & luy proposa "Nicée, croyant, dit Sozomene, s. qu'il l'accepteroit d'autant plus, que c'avoit esté son premier dessein d'y assembler le Concile. Et il semble qu'il ait eu aussi Thorn. L. c. st. cette vue, que la confusion de deux Conciles de Nicée, pourroit P.624.2,b. estre favorable pour effacer la gloire & l'autorité du premier. 'Le Concile fur donc indiqué à Nicée, & l'Empereur ordonna Soz, p. 661, b. el que tous les Evesques s'y trouveroient au commencement de Ath.delyn.p. l'étés de l'an 359: Que ceux qui ne le pourroient pas, y envoie- Soz, p. 161, c, roient des Prestres ou des Diacres pour porter leurs sentimens, entrer dans les deliberations avec les Prelats, & former tous ensemble les mesmes decrets: & que l'on nommeroit ensuite dix deputez de l'Occident, & autant de l'Orient, pour luy venir raporter l'arresté du Concile, afin, disoit-il, qu'il vist aussi s'il

estoit conforme aux Ecritures, & qu'il jugeast ce qu'il y auroit à

'Mais lorsque tout le monde s'attendoit à voir un Concile Ath.de s'en.p. œcumenique à Nicée, on apprit tout d'un coup qu'il estoit divisé \$70,3.6|874.6. en deux, Sozomene dit que ce fut un artifice d'Urface, Valens, Soz.1.4.c.16.p. Germine, Eudoxe, Patrophile, & Acace, qui voyant que tous 161.b.c. les Evesques estoient ou pour la foy de Nicée, ou pour celle d'Antioche qui estoit celle des Semiariens; & que s'ils estoient tous affemblez, ils ne pourroient manquer de condanner l'impieté d'Aece qu'ils suivoient eux mesmes, ils crurent qu'en divifant les Evefoues, ils viendroient plus aisement à bout ou de toutes les deuxassemblées ou au moins de l'une des deux. S. Athanase Athae son p. rend à peu pres la mesme raison de la separation du Concile. Les 171.574 Evelques de France affemblez à Paris peu d'années aprés, nous apprennent encore qu'un des desseins que le diable & les heretiques eurent en cela, fut de tromper chacun de ces Conciles par les faux bruits qu'ils feroient courir de l'autre.'S. Athanase Ath.p. 870.b. remarque qu'on ne le laissa pas de voir parmi ce desordre l'ordre de la sagesse de Dieu, qui veillant pour son Eglise, vouloit faire rendre un témoignage authentique à la verité par tous les Evesques d'Occident, & faire connoistre le trouble & la consusion que l'herefie qui regnoit dans l'Orient y avoit produit,

'Sozomene remarque que les Anoméens obtinrent cette sepa- Sot. P. 562. d. ration, aidez tant par Eusebe grand Chambellan, qui estoit ami particulier d'Eudoxe & dans les mesmes sentimens, que par beaucoup de personnes de qualité qui suivoient la fortune de cet

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

C.17.P. 161.2.

eunuque.'Constance s'y laissa aller par la consideration de la 358. peine qu'auroient tant d'Evesques à faire un si long voyage, & des depenfes qu'il seroit obligé de faire pour cela, Car c'estoit

luy qui les défrayoit.

On fera sans doute surpris de voir ce nouveau credit que les Anomeens paroiffent avoir, & dont on verra encore d'autres marques dans la fuite, après qu'ils nous ont paru estre tout à fait fous les piez de Bafile d'Ancyre & des autres Semiariens. On en peut raporter la cause au credit de l'eunuque Eusebe, ami particulier d'Eudoxe, comme nous venons de dire. Car cet habile courtisan, aprés avoir laissé Constance jetter son seu contre Eudoxe, ne manqua pas de moyens pour ramener bientost cet esprit leger & foible, dont, selon l'histoire, il disposoit plus abso-

Phife. 1.4, c.10. P.69.70.

lument que Constance ne faisoit de luy. Outre cela, l'Philoslorge nous apprend qu'aprés le bannissement d'Eudoxe & des autres, Patrophile, Narcisse, & quelques autres avec eux, comme Acace, vinrent trouver Constance à Singidon en Mysie, John Ursace estoit Evesque, & "où Constance peut avoir esté au mois v.constand'octobre au retour de son expedition contre les Limigantes, Ills ce 9 47. Iuv firent des plaintes de la conduite de Basile & de ses violences: de quoy ayant esté touché, il rappella les bannis, & ordonna les deux Conciles, l'un d'Occident à Rimini, l'autre en Orient dont le lieu ne fut pas fitost determine. [Nous voyons en effet depuis

L'ande J.C.

Soz.1.4.C.14.P. 580.C.

ceci, que quoique Basile n'eust pas tout à fait perdu son credit, neanmoins il n'estoit pas absolu comme auparavant.]'Il fut accusé d'avoir empesché le retour de ceux que l'Empereur avoit rappellez, [c'est à dire de quelques uns d'eux, len s'opposant pour cela aux magistrats & aux Evesques. Ce fut apparemment par

Lucif.de Ath.L 1.p.977.c.

une suite du rappel d'Eudoxe, J'que Constance commença à parler de luy comme d'un docteur de la verité prenant son heresie

pour la foy sainte & Catholique. [Mais il femble que les Anoméens aient efté obligez d'acheter

leur grace aux depens d'Aece, & en le declarant nettement Athdelynpsis excommunié, l'Car Saint Athanase reproche l'année suivante à Eudoxe & à Acace qu'ils chassoient Aece comme heretique, quoiqu'il n'eust point d'autre doctrine qu'eux, se mettant peu en peine de se contredire honteusement, & de se combatre eux

mesmes, pourvu qu'ils pussent plaire à Constance, prests à changer autant de fois que le voudroient ceux qui les tenoient à leurs gages, & qui leur donnoient à manger. [Nous verrons neanmoins qu'Aece & Eunome avoient alors la liberté de se trouver à

LES ARIENS.

Seleucie & à Constantinople. Ainsi il paroist qu'ils avoient esté rappellez d'exil. On n'en peut pas au moins douter pour Euno-

me, qui fut fait Evefque en l'an 360.

Pour revenir à la convocation du Concile, on ne voit pas qu'il y ait eu de la difficulté à choisir Rimini pour l'Occident. On hesita davantage pour l'Orient: ]'& comme onn'estoit pas encore soz.1.4,0,16,0, resolu du lieu que l'on prendroit pour l'assembler, Constance 161.d. ordonna aux Evesques de demeurer en attendant dans leurs Eglifes, ou dans les lieux où ils fe trouvoient. Il mandafen mefme temps]a Basile d'écrire aux autres Evesques, pour savoir où il seroit plus à propos de tenir le Concile au commencement du primtemps suivant, ne jugeant pas qu'il le fallust faire à Nicée, à cause des pertes que tout ce pays avoit souffertes par le tremblement'qui avoit ruiné une grande partie de la ville, & tué un grand That. La.c. s. p. nombre des habitans: Ce que Theodoret attribue à une misericor- 613.614. de particuliere de Dieu, qui ne voulut pas qu'on pust confondre le grand Concile de Nicée avec un conciliabule d'heretiques.]

Pasile envoya la lettre de Constance dans toutes les provinces, Soz,p.561.d. & écrivit luy mesme aux Evesques, pour les prier de luy mander p. 162.2. en diligence le lieu qui leur agréeroit le plus. Mais ils ne purent a s'accorder entre eux sur cela Quelques uns proposerent la ville socr.1,1,c.39.p. de Tarfe, amais ceux du parti d'Eudoxe & d'Acce la refuserent, Aphile 1,40,11. speutestre à cause de Silvain qui en estoit Evesque. La mesme p.71. raifon les put empescher d'accepter Ancyre, laquelle sur aussi proposce, puisque]'S. Hilaire dit qu'il avoit appris qu'on devoit Hil. fra. p. 124. 14. tenir des Synodes à Ancyre & à Rimini, où l'on feroit venir un d. ou deux Evesques de chaque province des Gaules.[La fin de certe année & le commencement de la suivante, se passerent dans cette negociation: & ainfi nous n'en verrons la conclusion

& l'effet qu'en l'an 359.] 'Ce fut durant ce temps-ci que S. Hilaire écrivit son livre des de. Synodes, pour servir de réponses aux lettres qu'il avoit receues des Prelats de France, pour leur apprendre ce qui s'enseignoit dans l'Orient, afin que dans le Concile qui s'alloit tenir, ils pussent soutenir la vraie foy sans ambiguité, & combatre dans les heretiques leurs veritables erreurs, & non celles qu'ils ne fourenoient pas. Il paroift y reconnoistre les Evesques du Concile p.1514.2. d'Ancyre pour veritablement orthodoxes, quoiqu'ils cussent pagrade, condanné le terme de Confubit intiel:mais neanmoins il ne peut excuser cette condannation, de quelque pretexte qu'on taschast de la couvrir.

Kkk ij

# ейской окоможения практы прак

#### ARTICLE LXXVII.

Nouvelle confession de foy faite à Sirmich, & date.

L'AN DE JESUS CHRIST 359.

Soz.1.4.C.16.p. 162.3,

NTO us avons laissé Basile d'Ancyre dans la peine de faire convenir les Orientaux d'un lieu propre pour les assembler.] Voyant enfin qu'il n'en pouvoit venir à bout, il s'en alla trouver l'Empereur qui estoit alors à Sirmich, & trouva auprés de luy George usurpateur du siege d'Alexandrie, Marc d'Arethuse. Valens, & quelques autres Evesques qui y estoient pour leurs affaires particulières. Là on convint que le Concile d'Orient se tiendroit à Seleucie dans l'Isaurie.

[Mais il s'y passa une chose plus importante.]'Car Valens y sit

Ath,de fyn,p. \$76.4.

p.875.b. p.816.4. Hil.fr.1.p.44. Epi.+1.c.15 P. 861.a.b.

Hil, fr. 1. p. 44. Epi.73 C.11.p. 869 b 4 Ath, de fyn.p. 87 ç.a. 6 Buch evel. e Hill, fr. t. p. 44. dSocr.l.2.c 37.p. 112-d|141-d|Soz. 1.4.c.17.p.563.c. / e Ath.dc fyn.p.

f Epi.74.c.21.p. 29.p.121.b, e Hillfr.p. 44 Socr.p.111.b. ¿ E. i.p. 870. a. i p.869.b.

faire & figner un nouveau formulaire que nous pourrions conter pour le quatrieme de Sirmich, quoiqu'on le mette ordinairement pour le troisieme.]'Ce nouveau formulaire rejettoit le mot de substance, & défendoir d'en parler desormais, parce, dit-on, qu'il n'estoit pas de l'Ecriture, & que le peuple qui ne l'entendoit pas, s'en scandalizoit. Il établissoit seulement le Fils semblable au Pere selon les Ecritures, ajoutant neanmoins à la fin , semblable en toutes choses selon les mesmes Ecritures. Car Constance qui estoit present, voulut qu'on le declarast semblable en toutes choses, & arresta par cette definition, disent les Semiariens, les mauvais desfeins des heretiques [Cependant comme, hors ce dernier mot, tout ce formulaire favorisoit les Anoméens, il y eut de grandes difficultez pour le conclure,] & la dispute dura jusques à la nuit 'qui precedoit la feste de la Pentecoste, ec'est à dire du 22[au 23e] jour de may. Pasque avant esté en cette année le quatrieme d'a. vril. Marc d'Arethuse sut chargé de composer le formulaire den latin, felon Socrate & Sozomene. Il n'y avoit que fort peu d'Evesques à cette assemblée, savoir Marc d'Arethuse, George d'Alexandrie, Basile d'Ancyre, Germine de Sirmich, Hypatien d'Heraclee, Valens, EUrlace, & Pañcrace de Peluses qui estoit apparemment quelque Melecien; houtre divers Prestres & Diacres.

[Il n'y eur guere moins de difficulté à figner ce formulaire qu'à \$70.4|Socr.La.c. le conclure.]iMarc d'Arerhuse & les autres signerent simplement qu'ils croyoient & tenoient ce qui estoit porté par l'écrit. Mais Valens fit sa signature en ces termes : Tous les assistans « favent comment nous avons figné l'écrit ci-desfus, & nostre « Valens.

» religieux Empereur le sçait aussi, puisqu'il a receu le témoignage " que je luy ay rendu fur ce fujet de vive voix & par écrit. Ayant e. enfuite figné en sa maniere, & ayant ajouté à sa fignature que le Fils est semblable au Pere, sans dire en toutes choses, montrant par là en quel sens il entendoit cet écrit, l'Empereur s'en apperceut, & le contraignit d'ajouter en toutes choses, Mais Basile qui se d. doutoit qu'il y avoit encore quelque mauvais sens caché sous ces termes, pour s'en servir dans le Concile de Rimini, où il vouloit porter ce formulaire, declara par sa signature, que quand il confessoit le Fils semblable au Pere en toutes choses, il n'entendoit pas seulement quant à la volonté, mais aussi quant à la subfistance, l'existence, & l'estre mesme: & que s'il y en avoit qui p.870. diffent qu'il estoit seulement semblable en quelque chose, & non en tout, il lestenoit pour separez de l'Eglise Catholique, comme ne croyant pas le Fils semblable au Pere selon les Ecritures. Et quand sa signature eut esté lue, on la mit entre les mains de

[Bafile ne secontentan pas de cela, fit en quelque autre occaion'] avec George de Laodicée, & d'autres Semiariens, une explicaexposition de leur soy, que Saint Epiphane appelle une lettre, &
qu'il a mise aprés la lettre du Concile d'Ancyre depuis l'article papin-pai.
It de l'heres de Semiariens jusques au 25, comme le P. Petau le
montre fort bien dans ses notes Basile paroist avoir fait encore abbet sympquel que autre écrit sur ce sujet messine, dont S. Athanase raporte pas.

[Quoique cette troifeme confeilion de Sirmich , comme on Pappelle communément, fui aftez mauvaile en elle mefine,] 'elle parut encore plus ridicule aux Catholiques, parcequ'on paped s'eftoria vaife de la dater dans le titte do jou ex de l'année qu'on Pavoir faite, ce que l'Eglife n'a point accoutumé de faire dans les profeilions de foy. S. Athanai e reprend encore les Ariens parties d'avoir donné a Contlance dans ce titre, le nom de Roy eternel, eux qui réfusiont la qualité d'eternel au Fils de Dieu; Se d'avoir d. misces mors audéflus du titre, Expositioné de la Prof. Labblique dois une piece où ils n'expositent la qual foy Catholique ils 18 parties donnoient pour date le 21 de may 336 y alle que la foy Catholique ils parties.



# 

ARTICLE LXXVIII. Convocation des Conciles de Rimini & de Seleucie : Confiance écrit au premier.

Ath, de fyn.p. 969.C. p.870.b.c.

TEP ENDANT Constance ayant donné l'ordre pour assembler les Conciles de Rimini & de Seleucie, on vit courir de tous costez les lettres du Prince & des Prefets du Pretoire pour faire venir les Evefques, Surquoi S, Athanase avoue que luy & ceux avec qui il estoit, ne pouvoient retenir leur zele contre une chose si indigne, voyant avec regret qu'on assembloit ces Conciles sans necessité, qu'on troubloit sans sujet toute l'Eglise, & que les Ecclesiastiques alloient & venoient de tous costez pour favoir ce qu'ils devoient croire, comme s'ils n'en eussent pas esté instruits jusques alors. Ce qui, comme il remarque, estoit un grand fujet de scandale pour les carecumenes, & de rifée pour Ammlar paos. les payens. En effet, Ammien se moque de ces Evesques qu'on voyoit sans cesse par bandes sur les chemins, & il se plaint que cela avoit epuife & ruiné le fond necessaire pour les voitures publiques.

[On ne choisit pas pour ces Conciles]'un ou deux Evesques de chaque province, comme on l'avoit cru l'année precedente; 'mais il y avoit un ordregeneral pour y faire venir tous les Prelats '& l'on envoyoit des officiers dans les provinces pour cet effet, 'C'estoit l'Empereur qui fournissoit les voitures & tout ce qui estoit necessaire pour leur entretien Mais ceux des Gaules & d'Angleterre crurent qu'il leur estoit honteux de rien prendre de l'Empereur, safin d'en dependre moins, & voulurent vivre à leurs depens. Il y en eut seulement trois d'Angleterre, qui n'ayant pas le moyen de faire cette depense, aimerent mieux la recevoir du prince que de charger leurs confreres en acceptant l'offre qu'ils leur faisoient de contribuer chacun pour leur subfistance: ce que Sulpice Severe approuve fort, quoique d'autres le blasmassent.

Sulp.1.2.p.164. p.161. P.164. P.162.

Soz.1.4.5.27.0. 1:3.a,b.

'Constance manda aux Evesques de definir premierement ce qui regardoit la foy, & puis ce qui concernoit les differends particuliers des Evefques, & enfin de luy donner avis de tout ce qu'ils auroient fait, par dix deputez de chaque Concile. Mais d'autres fois il mandoit qu'on examinast avant toutes choses les plaintes & les affaires des Prelats.

c.11.p.573.c.d.

[Nous parlerons premierement du Concile de Rimini, ]'qui e.r.p. 161.b.c. commença le premier, [ & nous passerons de là à Seleucie. La ville de Rimini, dite par les Latins Ariminum, est sur le bord de la mer Adriatique dans la Romagne. Le nombre des Evesques qui s'y

Nota 6). trouverent se marqueassez differmement:mais"on peut s'arrester à ce que dit J'S. Athanase en deux endroits, qu'il s'y en trouva 400 Ath.de syn.p. & davantage. all est suivi par Sulpice Severe, b& par Sozomene. \$74.0908.b. 'Ils estoient assemblez de l'Illyrie, de l'Italie, de l'Afrique, de & Sone, 161.c.

l'Espagne, des Gaules, & de l'Angleterre.

'Le plus celebre entre les Catholiques, fut Restitute Evesque Hil. 7.2 p.16. de Carthage, que l'on peut conjecturer y avoir presidé, Entre sule, p. 166. ceux de France, on nomme S. Phebade d'Agen, & Saint Servais de Tongres, Grecien Evelque de Cagli au Duché d'Urbin, y Hil, fr. a.p. 46. parut auffi.'S. Jerome parle d'un Musone Evesque de la province Hierin Luci.p. de Byzance, dou plutost de la Byzacene, cauquel il dit que tout le 4Hilft, pr. 6. monde cedoit à cause de son age : f & il n'est pas impossible que 10.1. ce soit le mesme qui est appelle Ancien ou Primat de la Byzacene Hier, in Luci, en l'an 397.8 Nous favons encore les noms de quelques autres, f Hillfr.pr.p.20. [mais nous ignorons leurs eveschez.] Entre les herctiques qui 2 y eftoient bien au nombre de 80, il y avoit Urface, Valens, & Sulp p.161. Germine, Caius, & Migdone, Megafe, [tous d'Illyrie : ] Epict. te Hillita.p. 14. Nova de Civita-Vecchia, l'Auxence [de Milan; ] & "Demophile [de Jath de (vn.p. Berée en Thrace, quoiqu'il semble qu'il eust dû estre plutost à \$74.5.

Seleucie.] Taurus Prefet du Pretoire [d'Italie, leut ordre de Constance Hier, p. 143.2. d'estre present au Concile, & de ne point laisser aller les Evesques Sulp.p.161. ou'ils ne fuffent tous tombez d'accord touchant la foy. On luy avoit promis le Consulat en cas qu'il en vinst à bout se comme il fit trop bien reuffir le malheureux dessein de Constance, l'il fut Amm.l.sa.p. en effet Conful deux ans aprés, mais il fut relegué des l'année 206. mesme à Verceil, saprés que Constance sur aussi mort dans la

mesme année.]

Nous avons une lettre de Constance aux Evesques d'Italie qui Hilfrapap. s'affemblerent [depuis] à Rimini, selon le titre. L'adresse est en p.44. general, aux Evelques; mais l'on voit qu'elle regarde tous ceux qui se devoient trouver à Rimini, Constance y renouvelle les ordres qu'il avoit déja donn.z. que l'on y traitast les choses qui regardoient la foy, l'unité, & l'ordre de l'Eglise. Mais il ne veut pas que l'on y parle touchant les Evesques d'Orient, declarant nul tout ce qui s'ordonneroit sur ce sujet, & pretendant que s'il y avoit quelque chose à discuter avec eux, les dix legats qu'ils

Soz. 1.4. C. 17. P. 161.c|Socr.La.c. 17.p.112.b. 4 Hil.fr.2.p.45.

luy envoieroient, le pourroient faire suffisamment. Il craignoit 119peutefire que les Occidentaux ne voulussent parler pour Saint Athanafe; J'au moins Socrate & Sozomene nous affurent que les Ariens ne jugerent pas à propos de parler de luy à Rimini, Aug.op.imp.Ls. 'quoique Julien le Pelagien écrive que tous les Evelques, hors fept, y consentirent à sa condannation. La lettre de Constance est datée du 27 may de cette année, Se ainsi avant le commencement du Concile, puisque Germine, Urface, & Valens, estoient

Ath.defyn.p.\$\$0. 6 Hil.p.46.

encore à Sirmich la nuit du 22, J'outre que le Concile s'estant terminé fort promtement jusqu'à l'envoi des deputez, b qui ne se fit qu'aprés le 21 de juillet, sil ne peut avoir commencé que dans ce mois mesme. l

### 

ARTICLE LXXIX.

Le Concile de Rimini autorise la foy de Nicie, & condanne celle des Ariens avec leurs personnes.

Sulp.1,2.p.168.

U A N D les Evesques furent tous à Rimini, ils se diviserent n deux : Les Catholiques eu rent l'eglise pour leurs assemblees ecclesiastiques, ] & les Ariens firent leur eglise d'un lieu qu'on avoit expres laisse vide.

Soz.p. 161.c. e Ath.de Iyn.p.

'Lorsque l'on commenca à traiter de la foy, e& que tous les autres Évesques ne prenoient pour fondement de leurs discours c.dSoz.p.561.c. que les saintes Ecritures; Utsace & Valens assistez de Germine, Auxence, Caius, & Demophile, parurent avec un papier en main, qui estoit la troisieme confession de Sirmich avec sa date;

Soz.p. 163.d.

& ils la lurent devant tout le monde. Ils representerent qu'elle avoit eu l'approbation de l'Empereur, & qu'ainsi il la falloit Ath. p. 8-4. d. recevoir, & le contenter de celle là, sans se mettre en peine de Soz. p. 161.d. tous les autres Conciles, & de toutes les autres formules, d & sans d Ath.p. 874.d. demander aussi rien de plus aux heretiques, ni se mettre si sort en peine de penetrer leur sens: depeur que cette discussion ne

Soz.p.jej.d.

caufast trop de divisions & de troubles : Qu'aussibien il estoit meilleur d'exprimer la verité de la foy d'une maniere plus simple & plus grofficre, fans introduire de nouveaux termes qui fen-P.564.2. toient les chicaneries de la logique : par où il estoit visible qu'ils attaquoient le mot de Consubstantiel, pour introduire leur exproffion de femblable en toutes choses, jou plutoft une confusion

qui donnast lieu à l'établissement de la doctrine des Anoméens:] Thdrt.f.s.c.15. 'Et ils ajoutoient en effet, qu'il n'estoit pas raisonnable de trou-

p.611.c.

bler & de dechirer toute l'Eglise pour deux mots qui n'estoient pas seulement de l'Ecriture.

'Ils s'imaginoient par là abuser de la simplicité des Occiden- c. taux. Mais leur simplicité estoit éclairée & fortisiée par l'Esprit de Dieu. On ne voit pas ce que le Concile leur répondit d'abord, matizer l'herefie Arienne avec les autres, tout le monde s'y P.934. accorda, hormis ceux de la faction d'Urface & de Valens. Ce de syn. p. 876.b. qui fit voir bien clairement qu'ils n'avoient point d'autre c. dessein que de ruiner ce qui avoit esté fait à Nicée, pour établir leur herefie. Ainfi les Peres se plaignirent hautement de leur fourberie, & declarerent qu'ils n'estoient pas venus là pour v apprendre ce qu'ils devoient croire, puisqu'ils en estoient fort bien instruits, mais pour s'opposer à ceux qui combatoient la verité, & qui introdussoient des nouveautez dans la foy. Que si les autres ne faisoient que commencer à avoir la foy; ('car on avoit esté sor. p. 164. d. extremement choque de voir une confession de foy datée,)'ils Ath.p. 876. ne pouvoient pas seulement estre Cleres, puisqu'ils n'en estoient qu'à leur catechilme, Que s'ils estoient dans la mesme disposition qu'eux, ils devoient donc aussi anathematizer avec eux toutes les herefies, & s'arrefter à ce que les Peres leur avoient laissé. en se contentant du Concile de Nicée, pour ofter le pretexte d'affembler toujours de nouveaux Conciles,

'On fit lire les professions de foy de tous les heretiques pour soz.p. 164.b. les condanner, & celle du Concile de Nicée pour l'approuver. 'Ce que les Peres firent tous d'un commun accord. Nous avons Ath. P. 876. encore un acte dresse & souscrit par le Concile pour condanner a Hill.fr.a.p.47. toutes les heresies en general, & celle d'Arius en particulier, contre laquelle cet acte contient divers anathemes. On declara p. 46/Ath, de fyn. mesme que la profession presentée par Ursace & Valens, estoit p.880.a. tout à fait contraire à la foy de l'Églife, & qu'on ne pouvoit dutout l'approuver. On resolut aussi unanimement de confirmer p. 8-6.d. ce qui avoit esté fait à Nicée, sans y ajouter quoy que ce fust. Nous Hil.p.46. avons l'acte qui en fut dresse, & signé de tous les Catholiques. 'où il est dit entre autres choses, que l'Ecriture nous avant appris p.46. en divers endroits le terme & le iens du mot de substance, il demeurera dans toute son autorité & son usage ordinaire.

'Valens ni ceux de sa faction ne voulurent rien faire de toutes Ath.p.#-6.d. ces chofes. Voyant neanmoins tous les Evefques oppofez à leurs p.878.c. malheureux dessens, ils se transporterent à l'assemblée des

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

peut rien fonder für luy,

Catholiques, dit S. Athanaie, comme pour écrire quelque chose de nouveau; mais on ne fut pas longtemps fans reconnuitre leur malice,[Il femble donc que les Ariens aient tenu d'abord leur assemblée à part, se contentant de faire proposer par des de putez ce qu'ils avoient à dire, & que voyant qu'on rejettoit leur confession datée, ils soient venus tous ensemble faire quelques nouvelles propolitions, furquoi neanmoins nous n'avons point d'autre lumiere, Socrate semble dire qu'ils presenterent deux confessions de foy. Mais il est si embaralle sur ce point, qu'on ne

Quoy qu'il en foit donc de tout ceci,]'le Concile aprés avoir usé

en vers les Ariens de toute la tolerance & la patience possible, fut

enfin oblige de les condanner comme des ignorans, des fourbes, & des heretiques, de les declarer heretiques, & de les depofer

Soz.1,2,c.37-p. 123.c.d.

Ath, de fyn.p. 879.4. 4 p 876.d.

p.85o.a. c Hillfr. 2. p. 46.

Ath p.\$79.880. r.8;9, J.

'de vive voix en leur prefence; b& cette declaration fut enfuite fignée de tout le monde le 21 de juillet, à la requisition de Grecien Everque de Cagli. Nous avons en latin dans les fragmens de S. Hilaire, & en gree dans S. Athanafe, l'acte de cette requifition, & du confentement que tous les Evesques y donnerent. L'assemblée y est qualifiée un Concile general, Ceux qui y sont condannez nommément, font Urface, Valens, Germine, & Caius. On y joint quelquefois Auxence, & Demophile; "mais il y a de la No 72 66. difaculte.]

Hil 7.1.0 16.

Il y a quelque apparence que l'on parla dans le Concile, de la condannation de Libere par Potame & Epidete.

# idali kahkindalah katanda di di didalah didalah di didalah di didalah didala

#### ARTICLE LXXX.

Le Concile depute à Constance, qui s'efforce de lasser les Peres par fes delars. Outes choses s'estant ainsi terminées fort promtement à

Ath.de fvn.p. \$80.b.

Rimini, parceque tous les Evesque Catholiques estoient fort unis dans les metimes fentimens ; il ne restoit plus qu'à en-Amm.1.19.p.190. voyer des deputez à Constance, qui quitta cette année Sirmich Cod. Th. 11.130. & l'Illyrie, où il estoit encore le 18 de juin, pour aller à Constantinople donner ordre aux affaires de l'Orient, extremement troublées par la crainte des Perses qui y forcerent cette année la ville d'Amide dans la Mesopotamie. Les Catholiques luy envoyerent donc dix deputez, & les Ariens firent la mesme chose de leur coste. Mais les premiers chossirent de jeunes

1,28. p. 248. d Amm, 1, 19. p. Sulp.1,2 p.141 Mar.& F.7.24. Sulp.p.161.

Evefores peu instruits & peu prudens; & les Ariens au contraire envoyerent des deputez extremement fins & rufez, qui avoient bien de l'esprit, & qui estoient habiles dans toutes les subtilitez de leur perfidie. Nous n'en favons pas les noms.]'Mais S. Atha- Ath.ad Afr.p. nafe dit generalement que les heretiques depofez furent auffitost 914.b. trouver Constance. Entre ceux des Catholiques dont nous avons Hil.fra. P. 16. les noms, on ne peut remarquer que Restitute de Carthage qui paroift comme le chef.

'Le Concile leur donna ordre, 1º, de défendre la verité par Ath.desivn.p. les témoignages de l'antiquité, 20, de faire voir à Constance que 878, d 8-9, 2. de violer en quelque choie la verité & la justice, ce n'estoit pas le moyen d'établir la paix, comme les Ariens le luy faisoient entendre, mais que c'estoit mettre partout la division & le trouble: 30,'de ne communiquer en aucune forte avec les Ariens, mais de sule a 161, 164. renvoyertoutauConcile fanss'engager à rien: 40,'de ne changer Ath.de fyu.p.

quoy que ce foit de ce qui avoit efté ordonné dans l'affemblée, Le Concile écriviten mesme temps à Constanceune excellente psonité fine,

lettre qui se trouve dans tous les historiens, c'est à dire dans S. Socri 2, C. 17, p. Athanafe, dans S. Hilaire, dans Theodorct, dans Socrate, dans 116 550 .1.4 c. Sozomene, & S. Ambroife la cite. Elle fut écrite en latin [& 18,1-9/+ neanmoins le texte grec de S. Athanafe est plus clair que le larin Anh de fide, t. que nous en avons dans S. Hilaire. Les Peres y témoignent qu'ils Ath J. fya.p. n'avoient rien trouvé de plus propre pour affurer la foy, que de \*\*6.1. s'attacher au symbole de Nicee, dont ils font un bel eloge, sans y ajouter ni diminuer quoy que ce foit; tous les efforts que Valens p. 572. & les autres avoient faits, n'ayant servi qu'à faire connoistre les mauvais desseins & l'impieté de ces personnes qu'ils avoient esté contraints de separer de leur communion, & à les affermir eux mesmes dans leur resolution de ne rien innover dutout. Ils prient p. 878. 879. ensuire l'Empereur d'ecouter favorablement ce que les députez qu'ils luy envoient, avoient à luy dire de leur part, & de leur part, liques manderent à Constance par leurs deputez,

Mais Urface & Valens, avec les autres deputez Ariens, ayant 48001 4.0.9.p. fait plus de diligence que ceux du Concile, se rendirent aisément se d. maiftres de l'esprit de l'Empereur, qui outre l'inclination qu'il socre 1912. avoit de ja pour l'Arianisme, put bien encore se tenir offense du soz. p. 167.d. mepris que le Concile avoit fait d'un formulaire dressé en sa presence & avec sa participation.'Ainsi il fit toutes fortes d'hon- asser p. 139.2. neurs à ces deputez heretiques, & les receut avec beaucoup Mar. & F.p. 26.

d'amitié comme des gents de son parti.

Thdet.la.c.15 p. 614.b.c.

officiers prirent leur lettre, & la luy porterent, mais ne voulurent pas seulement les faire parler à luy, difant qu'il estoit occupé Socr. p.119.a.b. aux affaires de l'Etat. Il les traina enfuite longtemps fans leur faire aucune réponse; & prenant pretexte d'un voyage qu'il avoit à faire contre les barbares, il les fit demeurer à Andrinople jusqu'à son retour. Il écrivit neanmoins au Concile de Rimini, pour s'excuser de ce qu'il n'avoit pu encore voir ses deputez, ni examiner ce qu'ils avoient à luy dire; de quoy il alleguoit les raifons que nous avons dites, y ajoutant qu'il falloit apporter aux choses de Dieu un esprit degage de tous les soins de la terre : & priant les Peres de vouloir bien attendre qu'il eust cette commodité, afin qu'ils puffent achever une affaire de si grande importance pour l'Eglife. Saint Athanase ajouta cette lettre à son traité des Synodes aussirost qu'il en eut eu connoissance, a& il y fait remarquer la finesse criminelle du tres impie Constance, comme il l'appelle. Constance y conte vingt Evesques deputez,

Ath.de fyn.p. 4 1.929.d.

9.950.2.

Thdrt.p.614.c.

C.16.p.614.C. c.15.p.614.c.di

'Ce prince affectoit à dessein toutes ces longueurs, dans l'esperance que les Evesques ennuvez de demeurer si longtemps à Rimini separez de leurs Eglises, cederoient enfin à sa volonté, & abatroient eux mesmes le rempar qu'ils avoient eleve contre l'herefie, en refusant d'abandonner les termes de substance & de consubstantiel.'Il ne put neanmoins rien gagner pour lors; & ces genereux defenseurs de la foy ne firent autre chose dans la réponse qu'ils luy écrivirent sur sa lettre, que de renouveller la priere qu'ils luy avoient déja faite d'ecouter favorablement leurs deputez, & de leur permettre de s'en retourner en leurs Eglises avant l'hiver; à quoy ils ajouterent une nouvelle protestation, qu'ils ne pouvoient se departir aucunement de tout ce qu'ils avoient fait. Les termes de cette lettre raportez par Theodorer, Ath, lefraposo. font tout differens' de ceux qui font dans Saint Athanase & dans Socrate. On voit que ce font deux traductions d'un mesme ori-

Joignant apparemment ceux des Ariens avec les autres, & voulant faire accroire qu'il les avoit tous traitez de mesme. l

milSocr.p.132d.

ginal latin.

15.9.41.

Ce fut affez vraisemblablement durant ces delais affectez Cod. Th. 16.24.1. par les Ariens pour lasser la patience des Catholiques, J'que le Concile de Rimini traitant des privileges de l'Eglife & du Clergé, demanda à l'Empereur que les terres qui appartenoient à l'Eglife, fusient libres de tous les imposts, & de toutes les charges publiques: Ce que Constance declare dans une loy donnée v.constan-

L'ande J.C.

le trentieme juin de l'année suivante, avoir déja accordé par une autre.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### ARTICLE LXXXI.

Les deputez du Concile de Rimini cedent à Constance & aux Ariens: & après eux presque sous les Evesques du Concile.

OOCRATE dit que les Evesques du Concile ayant encore soer.l.a.c.,77.p. attendu quelque temps aprés la lettre dont nous venons de 140,6. parler, fans recevoir aucune réponse de l'Empereur, se retirerent en leurs Eglises, & aprés cela il ne parle plus dutout du Concile de Rimini. I Nous fouhaiterions que la verité nous permist de le fuivre, & de terminer ici l'histoire de ce Concile. Nous en ferions l'un des plus illustres & des plus saints Conciles de l'Eglise, puisque jusques ici il n'a fait que soutenir la verité combatue par l'artifice des méchans Evefques & par l'autorité de la puissance imperiale, ce qui ne se trouve peutestre dans aucun de ceux que l'Eglise revere le plus. Mais il faut suivre ce que nous trouvons dans les meilleurs auteurs de l'histoire, qui nous apprennent avec Saint Hilaire, J'que Constance changea enfin la foy des Occidentaux Hil.in Constant en impieté, en les tenant toujours renfermez dans une ville, p.113.a.d. qu'il les epouventa par ses menaces; qu'il les affoiblit par la faim qu'il leur fit fouffrir qu'il les abatit par les rigueurs de l'hiver [qui estoit proche; & qu'il les corrompit par ses artifices. Baronius Bar, 319,560, croit feulement que S. Gaudence Évefque de Rimini mesme, & quelque peu d'autres, se retirerent. [Mais une chose de cette

donne point. [Nousnous contenterons done de suivre le recit de Theodoret, qui nous apprend | qu'aprés que le Concile de Rimini eut écrit Than.la,c.is. la lettre dont nous venons de parler, les Ariens ayant de nouveau P. 615. C. aigri l'esprit de Constance, firent venir malgré eux une partie des Everques, (c'est à dire les deputez,) à une ville de Thrace 'nommée Nicé ou Nice, a& mefine Nicée dans S. Hilaire, & qui el Soer. p. 141. b. s'appelloit auparavant Ustodizo. C'est apparemment la ville aHil.in Aux.p. que Sanfon appelle Oftudizus, & qu'il place à quelques lieues d'Andrinople à l'Orient.'Ils affecterent ce lieu, afin que le for- soer.p.141.b. mulaire qu'ils avoient envie d'y faire recevoir, portant le nom de Nicé, fust aisément pris par les simples pour le symbole du grand Concile de Nicee en Bithynie. Mais ils ne tromperent

nature doit eftre mieux fondée]que fur des actes qu'on ne nous

pas beaucoup le monde par cette equivoque, & ils ne firent que 35%.

fe faire moquer d'eux.

Ib|Thdrt,I.s.c. 16.p.615.c. Hillin Aux.p. 122 t.e[Ath, ad Air.p.ozab.c.

[Ils reuffirent neanmoins dans leur principal dessein qui estoit Mar.& F.p.25. d'abatre la constance des deputez du Concile.]'Car les ayant longtemps tourmentez par divers delais, & les avant trompez par leurs finefles, attircz par l'esperance des faveurs du Prince, intimidez par les menaces de fa colere, affoiblis par les violences qu'ils leur firent, 2 & abofez par la fausse assurance qu'ils leur donnerent, que les Orientaux avoient supprimé le mot de subaHillirapas Mar.& F.p.zg. ftance, ils obligerent enfin ces Evelques à caffer ce qu'ils avoient faintement établi, & à approuver ce qu'ils avoient condanné comme impie, parcequ'ils craignoient de fouffrir l'exil pour le

Fils de Dieu, & qu'ils prenoient leur fatisfaction dans le repos

Sulp. 1.2 p. 165. 61b Thdrt.p.615.

de leur pays & dans les malheureuses possessions de leurs Eglises. Ils les obligerent, dis je, à communiquer avec eux, b& à confentir à l'abolition des mots de substance & de Consubstantiel en recevant une confession de foy entierement conforme à la troisieme de Sirmich, hormis qu'elle declare le Fils semblable au Pere, sans ajouter en toutes chofes, qu'elle défend le mot d'hypoftafe, selon le texte de S. Athanafe, & comme ce Saint l'a lu & l'a entendu, de qu'elle anathematize toutes les herefies contraires à fes definitions.[Nous l'appellerons le formulaire de Nicé ou de Rimini, parcequ'il y fut aussi receu, j'quoiqu'il ait esté fait"à Constanti- Nors 66. nople par les Ariens [de l'Occident, & par ceux]de l'Orient qui estoient déja revenus de leur Concile de Seleucie. C'est celui qu'on a enfuite fait figner partout, & qui a rendu toute la terre

Ath.de fyn.p. 905. 0 905.0 cad Air.p.934.d. & alibi. d de fyn.p. 906. cfHil.fr.1.p.ss. Ath.de fyn.p. 90t.c.

> Arienne, selon l'expression de S. Jerome."Il fut fait originaire- v. la note ment en latin. l

Hillira.p.36.37.

'Nous avons un acte daté du dixieme octobre de cette année à Nicé, par lequel Restitute de Carthage & ses compagnons, declarent qu'ils ont déja figné ce formulaire, caffent tout ce qui s'estoit fait à Rimini & embrassent la communion d'Ursace, Valens, Germine, & Caius. 'Cct acte porte en teste les noms de quatorze Prelats, soit qu'il y eust avec eux quelques deputez des Ariens, ou que le Concile eust envoyé quatre Evesques porter sa seconde lettre à l'Empereur, ou pour quelque autre raison que Ambapapprop nous ignorons. C'est ainsi, dit Saint Ambroise, qu'après que le Concile de Rimini cut autorifé la veritable foy, ce jugement fut

P 16.

change par lesfincffes & les rufes des heretiques ; & cela vint de AthadAfi.p.941. ce que quelques uns voulurent disputer de la foy dans le palais,'S.

Athanase donne le nom de synode à cette assemblée de Thrace.

400

On laisse enfuire recourner à Rimini les deputez du Coneil. 3 501p.106.

«Constance, qui ne secontentoit pas d'avoir abatu dix Eveiques Mas Ripas. 6 s'il ne renversoit aussi tous les autres, envoya à Rimini, 36 manda sulp.2066.

au Prefett Taurus) de un point laisse aller les Eves sugues de leurs deputez, Que 3'il yen avoit qui resistation de toy que leurs deputez, Que 3'il yen avoit qui resistation de toy que leurs deputez, Que 3'il yen avoit qui resistation avec plus d'opiniarreté que les autres, il les envoyast en exis, pourreu qu'ils ne sussein pas plus dequinze. 2'il écrivit aussi aux Eves que de consibiliance (l'arisation fort injoireiment ceux qui avoient deposé Ashalasse, les ariens, & les menaçant de ne les point laisse retourner à 306.

leurs Essisse jusqu'à eq qu'il sily ve ussein obsein laisse retourner à 306.

'Ceux qui avoient des auparavant embrasse le parti de l'Aria- Hil.fr.a.p., 17-18. nisme, ne témoignerent que de la joie & des actions de graces pour une lettre si honteuse, & qu'une obeissance humble & avengle pour des commandemens si criminels. Et ce furent les feuls fentimens qu'ils exprimerent dans la lettre qu'ils récrivirent à Constance, Mais comme on ne vouloit point les laisser P.19. fortir de Riminifque les autres n'eussent aussi figné, lils conjurerent l'Empereur d'écrire à Taurus de leur accorder la liberté qu'ils avoient fi bien meritée. Ils écrivirent en meline temps aux Evefques d'Orient, pour les assurer qu'ils estoient dans la mesine foy qu'eux, & qu'ils y avoient toujours esté. Nous n'avons que la lettre à l'Empereur, squi est bien la piece du monde la plus lasche & la plus infame. Nous l'attribuons non à ceux qui tomberent, comme nous verrons bientoft, mais à ceux qui avoient toujours fait profession de l'Arianisme, tant parcequ'ils l'assurent eux mefines, qu'à cause qu'ils traitent d'héretiques ceux qui n'avoient pas figné, n'y ayant point d'apparence que ceux qui fignerent par foibleffe cuffent youlu écrire une lettre femblable à celle-ci. On le peut encore juger par l'Epictete l'un des quatre p.57. nommez à la teste de cette lettre. Pour Valens qui y est aussi, sil n'est pas necessaire que ce soit celui de Murse. Voilà donc ce qui fe fit du costé des Ariens, l'qui commencerent par le retour des Sulppies. legats à l'emporter sur les autres, & les chasserent mesme de l'eglise pour s'en emparer.

[Pour ce qui est des Catholiques, ils témoignerent d'abord quelque generosité,]'ét ils refusérent la communion à l'avis puesse daput 2, quoiqu'ils protestassent de la violence que l'Empereur leur avoir sure. Ils se trouverent nearmoins sort embarailez de puesse.

t. ad Archiepifeepes nestros. Il faut faus doute Ceopistopes.

ce qu'ils avoient à faire, & enfin la pluspart s'estant affoiblis peu à peu, foit par la foiblesse & l'inconstance de leur esprit, soit par le chagrin de se voir retenus si longtemps hors de leur pays, ils rendirent les armes à leurs adversaires; & des que les esprits furent une fois ebranlez, on courut à l'autre parti avec tant de foule & de chaleur, que le nombre des Catholiques se trouva reduit à vingt.

Soz 1.4.c.19.p. 169.b,c.

Sozomene raporte que les Ariens pour vaincre plus aisément la resistance des Orthodoxes, leur envoyerent secrettement quelques personnes de leur cabale, qui sous pretexte de faire les confeillers & les mediateurs, leur venoient reprefenter qu'il estoit bien fascheux de voir tous les Evesques divitez les uns des autres pour un mot, vu qu'il estoit si aisé de couper toute la racine de ces troubles, en luy en substituant un autre : Que jamais on n'auroit de paix avec l'Orient qu'en supprimant le mot de subb.e.Hil.fr. 2. p. 3. stance. Le Concile ceda à cette raison, qui neanmoins estoit tout à fait fausse, puisque les Orientaux tenoient presque tous le Fils

Soz.p.169.570.

ou consubstantiel, ou semblable en substance. Ruf.1.1.c.21.p. 14 Aug.op.imp.

'Les Ariens qui estoient subtils & sourbes, surprirent encore Lic.76-748.1.2. par une autre voie l'ignorance & la simplicité des Occidentaux. Car ils leur demanderent si c'estoit la Consubstantialité ou TESUS CHRIST qu'ils adoroient, & par cette opposition ridicule qui les obligeoit de répondre avec quelque forte d'execration, que c'estoit en JESUS CHRIST qu'ils croyoient, & non en la Consubstantialité, ils leur rendirent odieux ce terme qu'ils n'entendoient pas affez, & les obligerent à l'abandonner, & ensuite à se resoudre de communiquer avec enx. On pretend aussi qu'ils cederent à la crainte d'estre appellez Athanasiens: Car les Ariens donnoient quelquefois ce nom aux Catholiques,

Aug.op.imp.l.t. c.75.P.17.1.c. Ruf.p.147.

avec celui d'Homoousiens ou Consubstantialistes.'Il y en eut quelques uns, dit Rufin, qui ne tomberent pas par ignorance, [mais per foibleffe,]

Mar. & F.p. 30.

Le Prostre Marcellin reprosente sort bien la grandeur de la faute que commirent ces Evelques, & le prejudice qu'ils firent à l'Eglife par leur lascheté.[L'histoire n'exprime pas nettement quelle fut la faute de ces Evesques; mais on ne peut douter qu'elle n'ait esté la mesme que celle de leurs deputez, d'abandonner ce qu'ils avoient fait pour la verité, de recevoir dans leur communion Urface, Valens, & les autres qu'ils en avoient exclus,&"de figner le formulaire de Nicé.]

NOTE 67.

ART. LXXXII.

# LES ARIENS.

45

# €♦₽€♦₽€♦₽€♦₽€♦₽€♦₽€₹₽€₹₽

ARTICLE LXXXII.

Saint Phebade & les plus genereux du Concile de Rimini, fe laissent tromper par les Ariens.

L y avoit encore, ainfique nous avons dit, vingt Prelats qui supl. p. p. 
defendoient la verité, & plus leur nombre effoit petit, plus 
ils fembloient invincibles, furtout S. Phebade & S. Servais qui 
paroifioient les plus genereux de rous. Comme ces 20 Evréques 
avoient effé inchrandables aux menaces, & à toutes les vaines 
terrents, Taurus eut recours aux prieres pour les fischir; & Jes 
abordant avec larmes, il les conjura de prendre des refolutions 
Nort. a., plus douces & plus moderées; Qu'il y avoit déjà "pluficurs mois 
que les Evréques effoitent enfermez dans une ville, Qu'ils effoitent 
accablez de pauvercé, & confumez par la rigueur de l'hiver, fans 
pouvoir efperer la permifion de fortir s'ils ne cedoient-Que fans 
cela on ne verroit jamais de fin à cette affaire : Qu'ils devoient 
imiter l'exemple de la pluspar de leurs confreres, & fe rendre 
au moins l'autorité du plus grand nombre. Placbade répondoit 
à cela, qu'il ne pouvoir le refoudre à accepter une profession de 
fory faire par les Ariens, & Qu'il aimont meux fooffir! l'exil &

tous les supplices imaginables.

'Cetre contellation dura quelques jours, & Yon ne voyoit 184, aucune apparence de pais, judques à ce que Phebade meme passe, commença infenfollement à fe relafeher & à s'amollir, & enfin fe laiffà tout à fait vaincre par une propoficion qu'on luy fit. Car Valens & Urface luy remontrerent qu'on ne pouvoir fans erine rejetrer une propoficion de for tres Carbolique, produire, difosentails fauffement, par les Evefques d'Orient, & qui avoit l'Empareur mefime pour auteur ; Que jamais les difputes ne finicioten fice qui effoit approuvé de l'Orient effoit rejetté de l'Occident: Qu'enfin, fi le formulaire donn il s'agisfoit ne leur paroiffoit pas all'ex clair, ou affez formel, ils pouvoient y ajouter ce qu'ils voudroient, & qu'eux de leur part effoient prefts d'y confiente Une propofition fi plaufible fur receue de tout le monde avec joie, & les Catholiques qui vouloient terminer l'affaire par qu'elque moyon que ce fut, n'oferent pas's yoppôfer.

'Oncommençà donc à produire des professions de foy dressées 1864, par Phebade & par Servais, qui sont assurent les anathemes que nous allons raporter tirez de S. Jerome.) Ces professions de \*FISE Etd. Tom. VI. Mm m

foy portoient la condamnation d'Arius, & declaroient le Fils 379egal à son Pere, sans commencement, & sans aucun temps. Mais lorsqu'on les dressoit, Valens, comme pour y contribuer de sa part, dit qu'il falloit mettre que le Fils n'estoit pas une creature comme les autres creatures: Et cette proposition cachoit tout son venin. Car sousce pretexte de distinguer le Fils d'avec les creatures, elle en faifoit une veritable creature, relevée feulement audessus des autres. On ne s'en apperceut pas neanmoins Amb.defide, 1.3. pour lors. Les Prelats qui avoient la simplicité [de la colombe.] mais non l'adresse du serpent, crurent avec trop de facilité. En cherchant comme des oif aux imprudens la nourriture de la foy, ils ne reconnurent pas le piege qu'on leur dreffoit : & en courant à la verité, ils tomberent dans la fosse de l'heresie, où les

c.7.p.159.k.

Sulp. p. 167.

Hier,in Luci.p.

Thdrt.1.1.c.16. p.615.616. aHicr.p.141.2.

Ibid.

142-d.

autres les poussoient par leurs fourberies. 'On conclut ainsi l'accord, où il sembloit que personne ne fust ni victorieux, ni vaincu, le formulaire estant pour les Ariens, & les professions ou les anathemes qu'on y avoit ajoutez estant pour les Catholiques, à l'exception de celui que Valens y avoit glisse. Il n'y avoit ce sembloit rien de si conforme à la pieté, ni de si digne d'un serviteur de Dieu, que de suivre l'unité, & de ne se divifer point de la communion de tout le monde. La profession

de foy qu'on lignoit, n'avoit rien en apparence qui fust absolument impie & facrilege. C'estoit, "comme nous avons dit, celle de V.1a note Nice. La suppression mesmedu mot de substance paroissort affez 67. raisonnable, & au moins il ne sembloit pas que des Evesques se dussent mettre fort en peine d'un mot dont ils avoient mis le fens à couvert & hors d'atteinte.

'Il y avoit neanmoins quelque bruit parmi le peuple, que tout cela n'estoit qu'une fourberie & un piege des Ariens, Mais Valens protesta en presence de Taurus, qu'il n'estoit point Arien, & qu'il estoit tout à fait eloigné des blasphemes des Ariens, II fit apparemment toutes les autres declarations dreffées par Phebade & par Servais: Et comme cette protestation faite en particulier, ne sussificit pas pour appaiser les soupçons du peuple; un jour que les Evesques & les laïques estoient assemblez dans l'eglise de Rimini, Musone ancien Evesque de la Byzacene parla ainsi: Comme nous avons appris que l'on publioit diverses choses par « des bruits vagues & confus, nous avons resolu que quelqu'un de « nous les liroit à vostre sainteté, afinque tout le monde condanne « d'une mesme voix ce qui merite de l'estre, & ce qui doit estre « rejetté avec horreur de nos oreilles & de nostre cœur. Chacun «

l'ayant agreé, & Claude Evesque de la Marche d'Ancone commençant à lire quelques blasphemes dont on accusoit Valens, celui-ci declara qu'ils n'estoient pas de luy, &s'écria hautement: » Si quelqu'un dit que J. C. n'est pas Dieu, Fils de Dieu, né du " Pere avant les fiecles, qu'il foit anatheme : Si quelqu'un dit que " le Fils n'est pas semblable au Pere selon les Ecritures, qu'il soit » anatheme: Si quelqu'un ne dit pas que le Fils est eternel avec le » Pere,qu'il foit anatheme: Si quelqu'un dit que le Fils est creature » comme le font les autres creatures, qu'il foit anatheme: Si quel-» qu'un dit que le Fils vient du neant & non du Pere, qu'il soit » anatheme. Tous les Evefques confirmerent ces anathemes, en " repondant apres Valens, Qu'il soit anatheme, Mais Valens ayant » ajouté : Si quelqu'un dit qu'il y a eu un temps que le Fils n'estoit " point, qu'il soit anatheme. Tous les Evesques & toute l'Eglise en corps receurent cette parole avec un applaudiffement public, & comme avec un treffaillement de joie,

Tout le monde relevant donc Valens jusques au ciel par des b. » louanges extraordinaires, Claude prit la parole, & dit: Il y a » encore quelque chose qui est echape à Valens, & si vous le jugez » à propos, nous le condannerons en commun, afin qu'il ne reste » plus aucune difficulté : Si quelqu'un avouant que le Fils de Dieu " est avant tous les siecles, ne dit pas qu'il est avant tous les temps » qu'on peut concevoir, mais met quelque chose que ce soit avant " luv.qu'il foit anatheme. Tous répondirent: Ou'il foit anatheme: & Valens condanna de la mesme sorte plusieurs choses dont on le pouvoit soupçonner, à mesure que Claude les prononçoit. Voilà ce que S. Jerome dit avoir tiré des actes du Concile de 20. Rimini, qui efforent alors dans les archives de toutes les Eglifes, [mais qui ne se sont pas conservez jusques à nous; ]& il ajoute que les Ariens melmes avouoient toutes ces choles,

'Selon Julien le Pelagien, il y eut sept Evesques qui preserent Aug,op,imp. la. la volonté de Dieu à celle de Constance, ayant refusé constam- 6.75.p.27.2.d.e. ment de condanner S. Athanase, & de renoncer à la confession de la Trinité.[Mais nous ne voyons pas que son témoignage soit appuyé par d'autres. Ces f. pt Evefques auroient sans doute esté

bannis, & leur exil auroit fait eclat.

La derniere action du Concile fut apparemment] la nomina- Hil.fr.z.p.jl tion des deputez que l'on envoya à Conflance. On peut juger 502,14,6,18,7, quels ils effoient par Urface & Valens qui en effoient les chefs, Hiller 1,7,19,14, accompagnez de Megafe, de Caius, & de Justin, celebres entre P.J. les Ariens. Il y avoit encore Migdone, Optat, Martial, & d'autres Mnım ii

qui ne sont pas nommez, sentre lesquels estoit peutestre Saturnin 399d'Arles, que nous verrons avoir esté à Constantinople au commencement de l'année suivante.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE LXXXIII.

Triomphe des Ariens après le Concile de Rimini , qui est rejetté par l'Eglife, & condanne par ceux mesmes qui y avoient assisté.

Hier in Luci.p. 141. HMar. & F. p. 26 | Sulp.1, 2. p. Hier in Luci.p. 141.d.

"Es r ainsi que se termina le Concile de Rimini, sers le v. 12 note mois de novembre, ]&qu'aprés un commencement le plus 68. favorable & le plus gloricux qu'on pust touhaiter, il eut la fin si trifte, & la conclusion si funeste que nous avons vue. On no re-

p.143.b.

connoissoit pas neanmoins encorequ'on y avoit signé l'heresie& l'impieté fous le pretexte de l'unité de la foy, & tous les Everques s'en retournerent avec joie dans leurs Eglises, comme ayant fait réuffir le defir commun du Prince & de tous les gents de bien, qui estoit de rétablir le nœud de la communion entre l'Orient & l'Occident, Mais les crimes ne se cachent pas longtemps, Urface, Valens, & les compagnons de leur malice, commencerent à publier leur victoire, & à se vanter qu'ils n'avoient pas dit que le Fils n'estoit pas une creature, mais qu'il n'estoit pas semblable aux autres creatures. Ce fut en propres termes ce qu'ils répondirent dans une grande affemblée, où, pour confondre leur impieté, on leur demandoit pourquoi donc ils n'avoient pas dit que le Fils de Dieu estoit creature. Et ce fut par une suite de la mesme impieté, qu'ils mirent dans un de leurs livres. & qu'ils foutinrent enfuite que le Fils effoit auffi different du Pere &

Hil.fr.r.p.53.

P.54.

Jesus Christ auffi diffemblable à Dieu, que le verre l'est d'une emeraude. Ils expliquoient de mesme en des sens heretiques les paroles les plus catholiques, dont ils s'estoient servis à Rimini pour tromper les autres. [Il n'euft pas esté difficile de confondre ces honteuses chica-

4 Hicr.p.143.b.

neries: mais les plus puissans sont toujours maistres des expli-Naz.or.as.p.386. cations.]'On avoit ruiné les rempars que l'Eglife avoit elevez contre l'herefie: Le mot de substance se trouvoit aboli, & on proclamoit hautement la condannation de la foy de Nicée. Le monde gemit de cette fur prife, & fe vit avec étonnement devenu Arien fans y penfer. [C'est cette conclusion deplorable qui a rendu le nom du Concile de Rimini si odieux à toute l'Eglise ,] 'qui l'a fait mettre par Saint Athanase au nombre des Conciles

Ath.ad Afr.p. 935.4j941.b.

Ariens, & qui a fait dire à S. Ambroise qu'il l'avoit en horreur; Amb.ep.11.9. c'est l'expression dont il use en écrivant à Valentinien mesme. 204.l.m. qui a fait une loy, où il dit que les decrets de ce Concile doivent cod, Th. 16.6.6 fublister eternellement, & où il veut que ceux qui les suivent, 1.4.p.481. aient permission de tenir des assemblées, sur peine aux Catholiques d'estre traitez comme criminels de leze-majesté s'ils entreprennent de les troubler. Le mesme Saint Ambroise dit que Amb.in Luc. 6. quand J. C. maudit ceux que les hommes benissent, il semble P. 87.1.m. marquer ceux qui s'estant rendu les auteurs d'une prevarication pleine de perfidie dans le Concile de Rimini, avoient perdu la grace de Dieu pour acquerir celle de l'Empereur, & s'estoient foumis à une eternelle malediction, par le desir qu'ils avoient eu de plaire aux puissans du siecle. S. Augustin reconnoist aussi que Aug.in Mar. 13. l'impieté des heretiques fit condanner à Rimini fous un Empe- c.tep. 106.d.

reur heretique, le terme de Consubstantiel qu'on n'entendoit

pas encore suffisamment, le plus grand nombre ayant esté trompé par l'artifice de quelque peu d'autres.

[Non seulement l'Eglise a rejetté dans la suite des temps ce que la violence ou la tromperie avoit fait signer aux Evesques du Concile de Rimini : mais ces Evefques melmes reconnurent pour la pluspart la grandeur de leur faute, quand il sen virent les fuites funcites.]'Les unsdemeurerent dans leur communion, dit Hier.in Luci,c. S. Jerome, se contentant de gouverner leurs Eglises, sans com. 7. P.14j.b. muniquer avec les autres Evesques, depeur de communiquer avec les Ariens. Les autres Joutre cela Jécrivirent aux Confesseursbannis sous le pretexte de S. Athanase, pour leur declarer leur foy, & demander leur communion. Que loues uns sou plus exposez, ou aimant moins la verité, bien qu'ils la connussent,] demeurerent, quoiqu'avec regret, dans la communion[des Ariens où ils estoient engagez, n'esperant pas de voir les choses en meilleur état: Il y en eut aussi, mais en petit nombre, qui felon la corruption naturelle aux hommes, aimerent mieux foutenir qu'ils avoient bien fait, que de reconnoistre leur faute. Mais quelque repentir que la pluspart témoignassent, comme neanmoins ils avoient mis une confusion étrange dans l'Eglise, les Evesques qui n'avoient pas eu de part à leur faute, se declarerent auflitoft contre eux, & refuserent leur communion.]'On Hilfr. . p. 45. le voit par l'exemple de Gregoire Evesque d'Elvire en Espagne, qui en fut loué par S. Eusebe de Verceil. S'il faut en croire le Mur &F. p. 47. Prestre Marcellin, tous les saints Evesques bannis ou cachez convincent ensemble par lettres, qu'on ne pouvoit accorder la

462

doient comme laïques, & en témoignant avoir regret de leur Ruf.Li.c. 18.p. faute. Et il est certain que le sentiment de ceux qui avoient plus de zele, mais non peutestre plus de charité, alloit à n'admettre aux fonctions du facerdoce aucun de ceux qui s'estoient souillez. en quelque maniere que ce fust par la communion des hereti-

Spic,t,1.p.;66.

ques, Nous avons une lettre fort obscure écrite à S. Athanise apparemment en ce temps-ci, qui marque un grand zele contre

les Everques tombez à Rimini.

Hier.in Luci.c. 7.P.143.b.

"L'Eglise ayant ensuite recouvré la paix par la mort de Constances à la fin de 361, Jon vit ces Evesques tombez dans les pieges des Ariens, accourir audevant des faints Confesseurs, protester par le Corps du Seigneur, & par tout ce qu'il y a de sacré dans l'Eglife, qu'ils estoient toujours demeurez dans la pureté de la foy, qu'ils n'avoient manqué que de prudence pour connoistre la duplicité des autres, & qu'ils estoient prests de condanner & leur propre signature, & tous les blasphemes des Ariens.

P.144.C.

'On tenta neanmoins de les deposer, & d'en mettre d'autres en leur place; mais outre que des Evesques qui savoient en leur conscience qu'ils n'avoient point consenti à l'heresie, avoient bien de la peine à consentir à leur deposition, les peuples qui aimoient leurs pasteurs se souleverent partout contre ceux qui les en vouloient priver, presque jusqu'à les poursuivre à coups de pierre, & à les tuer. Ainsi l'Eglise sut obligée d'user d'indulgence envers eux, & de les recevoir, selon le decret qui en fut fair["l'an 362] dans le Concile d'Alexandrie, & approuvé de v. s. Athal'Occident, [comme on le peut voir sur l'histoire de S. Athanase, naic 5%. Il femble me sme que S. Hilaire n'ait jamais cru devoir rompre la communion avec eux pour ce sujet, puisque des le commence-Hil,in Conf.l. ment de l'an 360, l'il declare qu'il estoit uni de communion avec

P.119,2 b.

Athad Ruf.t.s. p.41.4 Baf.cp. 75.P.111.C.d. Thdrt, 1,2,0,17,

toutes les Eglises & tous les Evesques des Gaules. 'On demanda seulement que ceux qui avoient signé l'heresie, y renonçassent, & signassent le symbole de Nicee. [Ceux qui n'estoient tombez que par foiblesse ou par ignorance, n'eurent garde de ne pasaccepter ces conditions. l'Ils declarerent par un écrit public,qu'ils avoient esté surpris,qu'ils n'avoient point cru rien faire contre les decrets du Concile de Nicée, & qu'ils

p.618,b,c. Sulp.1.2 p.169.

avoient regret de ce qu'on avoit abusé de leur facilité. On sçait particulierement de ceux de France, qu'ils avouerent presque tous leur erreur, & condannerent ce qui s'estoit fait à Rimini; comme nous le voyons par le Concile de Paris,où ils confessent

Hil.fr.z.p.j.

que leur simplicité a esté abusée par les sourberies de ceux qui leur ont fait supprimer le mot de substance, Les Evesques d'Ita- p.19. lie, selon leurs propres paroles, reconnoissant la surprise qu'on leur avoit faite à Rimini, casserent ces decrets par une resolution commune de toutes leurs provinces, retournerent à la foy de Nicée, & resolurent de ne communiquer qu'avec ceux qui feroient la mesme chose sans aucune ambiguité. S. Hilaire dit in Aux p. 113.12. generalement que le Concile de Rimini fut cassé par tout le monde, Saint Ambroise nous affure aussi que plusieurs Conciles Ambde fide, I.t. témoignoient que l'on avoit corrigé celui de Rimini pour s'ar- c.9.p.114.c. rester à la soy de Nicée, & que ceux qui s'estoient laisse abatre, ep.13. p.205.2. revoquerent auflitost le consentement qu'ils avoient donné. 'Mais il ne faut pasoublier le passage du Pape Libere, qui assure à socil.4.c.12.p. tout l'Orient que ceux qui avoient esté trompez ou surmontez 23,c. à Rimini, estoient depuis rentrez presque tous en eux mesmes, avoient anathematizé la profession de foy dece Concile, avoient fouscrit le symbole de Nicée, & n'en estoient que plus animez contre les dogmes & les sectateurs d'Arius, Ainsi la fraude dont Fulg.in Pint.c. les heretiques avoient ufé, ayant esté decouverte par des per- 3-P-596. fonnes sages & éclairées, la Consubstantialité repritune nouvelle vigueur, & le Concile de Rimini fut tellement aboli, qu'il n'en resta plusqu'une foible memoire pour eprouver le discernement desCatholiques,'à qui les Ariensne manquoient point d'objecter p.555. ce grand nombre d'Evefquesqui y avoient abandonné le Concile de Nicée, comme la plus forte preuve de leur herefie à l'égard

des simples. [Comme la faute de ces Evesques venoit plutost d'impru-

dence que de malice, elle n'a pas empesché que l'Eglise n'ait mis quelques uns d'eux au nombre des Saints qu'elle invoque, comme Saint Servais, & S. Phebade. On peut voir ci-deffus ce qu'on sçait du dernier. Pour S. Servais nous en avons fait un titre particulier.]

#### 

### ARTICLE LXXXIV.

Persecution qu'on pretend avoir suivi le Concile de Rimini.

Uo 1 Q U'A P R E s la chute de plus de 400 Evesques de l'Occident, il semble difficile de croire qu'il en pust rester encore un feul exemt d'une faute si generale, nous sommes neanmoins affurez qu'il s'en rencontra plusieure.]'L'histoire Than.la.c.17.

p.618.b.c.

remarque particulierement le Pape [Libere, Jdont le Concile de 39-Rimini auroit du attendre le fentiment plus que d'aucun autre, & Vincent de Capoue, qui en refusint de consentir aux decrets de Rimini, [effacerent la honte où ilsessoient tombez par leur lassente en années precedentes.]

Hil,fr, 1. P. 4. 5.

Il y en cut encore pluficurs autres. Nous favons auffi que Gregoire Evefque d'Elvire en Andaloufic, refufa de confenurá la prevarication des autres, & fe fepara mefine de leur communion. Ce qu'ayant mandé à S.Eufebe de Verceil, qui effoit alors fon troifiem exul, feth dired ans la Thebaide, les Saint par la Lettre qu'il luy récrivit, & que nous avons encore, loua ce qu'il avoit fait, l'exhorta à continuer fans rien craindre, l'affura de fa communion, & le pria de luy mander ceux qui feroient demeurez, fermes dans la verité, ou qu'il y auroit fait entrer par fes remontrances, l'exhortant de travailler à cela.

rentrer par les remontrances, l'exhortant de travailler à cela. [S'il faut ajouter foy à la narration de Socrate & de Sozomene

Socr.1.2.c. 17-p. 142.c| Coz.1.4.c. 19 p. 568.c. al Socr.p. 140.c.

dans les points que nous ne favons pas estre faux, on peut croire que l'Constance donna alors un plein pouvoir à Urface & à Valens-de faire tout cequils voudroient pour l'avancement de leur scête, & qu'il envoya le formulaire de Rimini par toutes les villes d'italie, ordonnant que si quelques Evesques resuscionent de le signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer, ils séroient chasticz, & d'autres mis en leurs alors de la signer.

Ruf.l.r.c.12.p. 247. [Rufin faccorde affez à cela , lorfqu'il dir, J'qu'aprés le Concile de Rimini , la face de l'Eglife efloit tout à fait difforme & defigurée. Ce n'efloit plus comme autrefois des étrangers qui la ravaggoient : c'efloit ne fes propres enfans. Le perfecuete (Rufie perfecuete floitent tous deux de l'Eglife. Il n'y avoit nulleur ni autel d'isoles, ni immolation, ni facrifice, & on ne voyoit de tous coftez que prevarication, que chute, & que ruine. Cue qui fouffoient, enduroites fupplices comme les Martyrs. Ils enduroitent les meſmes tourneurs, & ne tromphoient pas avec la meſme joie & la meſme gloire, parceque l'Eglife deploroit la chute de celui là meſme qui faioit romber les autres.

Vinc.L.c.6.p.

On peut voir encore cé que dit Vincent de Lerins, de l'horrible confuíno que caufa dans l'Eglié & dans l'Etat la perfecution des Ariens, furtour après qu'ils eurent emporté par fraude ou par viol.ence prédque tous les l'evéques latins. Outre pluficurs autres chofes, fil dit qu'on vir violer les mariages, profaner les vierges, pillér les veuves, 4 emobil resmonafteres, chaffer les

P.318.

Ecclefiastiques,

LES ARIENS.

ergafiula.

Ecclefiastiques, fouetter les Diacres, bannir les Evesques, remplir de Saints les prifons, les minières, "& les autres lieux où l'on faisoit travailler les criminels; Que les villes estoient interdites aux Orthodoxes; qu'on les chassoit & qu'on les poursuivoit partout; de forte qu'ils n'avoient pour retraite que les deserts, que les rochers, que les cavernes, où ils avoient les bestes pour compagnie, & où ils fouffroient la nudité, la faim, la foif, toutes fortes de maux, enfin la mort mefme. [Nous aurons encore à parler du mesme sujet, quand nous raporterons ce qui se fit en 360, aprés le Concile de Constantinople, à l'occasion de la formule de Rimini,

qu'on s'efforça de faire signer dans tout l'Empire.]

'Rufin & Socrate mettent en ce temps ci l'exil de Libere, & Rufillieur, l'intrusion de Felix. [ Mais comme tout le monde reconnoist 247|Socr.1.2.c. qu'ils se trompent en cela; l'aussi Baronius & Blondel demeurent Bar. 199 5 47-49

Note 6. aisement d'accord que "Libere peut alors avoir esté obligé de Blond.prim.p. fortir de Rome, & qu'il se cacha jusqu'à la mort de Constance dans le cimetiere de Ste Agnés, ou dans quelques autres endroits autour de la ville; & que les Ecclesiastiques l'y venoient trouver, particulierement Damase qui alors estoit Prestre, & qu'il avoit laissé à Rome en qualité de grand Vicaire. Ces choses sont fort possibles: mais il est vray aussi qu'elles ne sont pas trop bien fondées.] Baronius lestire des actes de Libere, qu'il pretend estre Bar.39.5 48. anciens, mais qu'il avoue aussi estre fort corrompus: [& il ne les donne point, l'On pretend aussi que Saint Gaudence Evesque de \$60|P.de N.l.9. Rimini, s'estant fortement elevé contre ce qui s'estoit fait dans le c.61-p.182-3. Concile, fut tiré hors de la ville par les officiers du Gouverneur, No T = 70. & tué à coups de pierres: ["mais c'est une histoire peu assurée.]

de Verceil 99-11-

v.S.Eusebe 'On trouve que "les Ariens exciterent aussi alors quelques trou- Boll.tt.jan.p. bles dans l'Église de Verceil. Baronius raporte à ce temps-ci ce 419.58. que le Prestre Marcellin raconte de S. Maxime de Naple & de 6, Saint Rufinien.[Nous a'y voyons rien qui nous determine à cette epoque plutost qu'à ce qui suivit le Concile de Milan en l'an 355. auquel nous en avons parlé.

Nous avons esté bien aises de mettre ici tout de suite ce qui s'est passé dans l'Occident jusqu'à la mort de Constance, tant pour donner plus de jour à ces choses en les joignant l'une à l'autre. que pour n'estre pas obligé d'interrompre le recit de ce qui se passa dans l'Orient.]

\* Hift. Eccl. Tom, VI.

Nnn

#### ARTICLE LXXXV.

Des Evelques qui fe trouverent au Concile de Seleucie: S. Hilaire y est amené: Brouilleries arrivées sur les Evesques accusez.

[TL faut donc retourner en Orient pour y voir une tragedie non moins funcite dans ses effets que celle de Rimini, quoique fort differente dans ses circonstances. Seleucie & Constantinople Naz.or, 11, 9,186. v feront deux theatres où l'on verra le mesme spectacle. l'Saint Gregoire de Nazianze ne contant les Conciles tenus en ces villes que pour un, qu'il appelle la tour de Calanesou de Babel, ]& le confeil de Caïphe.

[Nous avons vu ci-dessus qu'on avoit ordonné que les Occidentaux s'affembleroient à Rimini, & les Orientaux à Seleucie en Ifaurie, I'dont cette ville estoit metropole, "On la nomme Seleucie la rude,[peutestre à cause des montagnes de ce pays;]b& Saint Gregoire de Nazianze la Seleucie de St. Thecle. Tous les Evefques convoquez s'y rendirent le treizieme de septembre [359, qui estoit apparemment le jour marqué pour le Concile.] Il ne commença neanmoins à s'assembler que le 27 du mesme

mois. 'Quoiqu'il y eust un ordre general d'y envoyer tous les Evesques, de la Thrace, de l'Orient, [de l'Egypte,] & de la Libye, con ne dit point cependant qu'il s'y en foit trouvé plus de cent soixante. Theodoret melme n'en conte que 150.811 y avoit parmi ces Ath.de fyn.p.

Evesques autant de blasphemateurs qu'il plut à Constance, dit \$80 c Socr.p. 146,h. S. Hılaire. fThdrt, 1.2, c.22, hS. Athanase assure qu'il y avoit fort peu d'Evesques du parti

E Hillin Conf.L. d'Acace de Cefarée, qui estoit celui des Anoméens, Socrate en conte 36, k Et S. Epiphane en nomme 39, ou 43 felon d'autres qui avoient figné le formulaire d'Acace: Outre lesquels il y avoit encore dans ce parti, Patrophile [de Scythople; ]m Theodule de Queretapes dans la Phrygie; Aftere dont le siege n'est pas marqué, ["& qui peut bien estre celui] que Dieu tua à Cyr vers Nov : 71. l'an 372, parceque son eloquence faisoit tort à la verité. Les principaux de ce parti avec Acace, estoient George d'Alexandrie, Eudoxe d'Antioche, & Urane de Tyr.

e Socr.1.2, c.39. PLe plus grand nombre estoit des Semiariens, entre lesquels on nomme George de Laodicée, Eleuse de Cyzic, Sophrone de Pompeiople en Paphlagonie, Silvain de Tarfe, Macedone de

b.c.

Mar. & F.p.6. 4 Soct.1,2,C.39. p. 146.b; Ath. de 6 Naz.p. 186.b. c Ath.p.81o.c.

Socr.p.146.c. Sulp.1,2,p.164] Soz.1.4.c.17.p. d Philg.1.4.c.10.

I.p.I. 4 1.c. b Ath.de fyn.p. p.881.a. Socr.p.147.c. 4 Epi.73 c.16.p. \$74 n.p. 326. l Ath.p. \$30.d. m Socr, 1,2, C.42. p.152.b.c. s Thdrt.v. Pat. c.s.p.78t.c.d.

P.147.C. p c.d. c.40.p.148.c.

Constantinople, Basile d'Ancyre, Eustathe de Sebaste; & on y Thdr. J.s.c. 11. joint S. Cyrille de Jerusalem, squi ayant esté deposé par Acace, P.625.2. comme nous l'avons explique autrepart, estoit venu pour faire juger de nouveau sa cause par le Concile,]'Ceux de ce parti se Hillin Conflit. montoient au nombre de 105.

[Les douze ou treize qui restent pour faire le nombre de 160, estoient apparemment l'les Evesques d'Egypte, qui furent les 2d. feuls, felon S. Hilaire, qui fout in rent genercu fement la Confubaugmenta le nombre des disciples de la verité. Car il se trouva

stantialité du Verbe, Encore falloit-il en excepter George, & Epi.73.c. 23.p. quelques autres qui se rangerent du parti d'Acace. Saint Hilaire 870/c.26 p.875.c. aussi à ce Concile; le Vicaire d'Asie qui avoit ordre de faire Sulp.l.a.p.164. venir tous les Evesques, l'y ayant envoyé avec les autres, On luy demanda premierement quelle eftoit la foy des Evesques de France que les Ariens faisoient passer pour Sabelliens : mais il rendit à tout l'Occident un témoignage authentique, qu'il n'avoit point d'autre foy que celle du Concile de Nicee: Car le Concile de Rimini subsistoit encore alors dans sa premiere generosité.] Ainsi ayant levé par l'exposition de sa foy tous les soupcons qu'on pouvoit avoir de luy, il fut reccu, dit Sulpice Severe. dans la communion des autres Prelats, & dans leur societé, & mis au nombre de ceux qui devoient opiner dans le Concile: 'ce Bar-119,5 69. qui ne marque pas, comme l'on croit, qu'il soit entré dans la communion des Ariens, mais seulement qu'il fut admis pour donner sa voix dans le Concile avec les autres. Il communiqua fans doute aussi avec ceux des Prelats qui tenoient la foy orthodoxe,comme les Egyptiens; [& peutestre mesme qu'il se joignit dans les prieres avec ceux des Semiariens qui n'estoient pas excommunicz nommément.]'Car nous avons vu qu'il croyoit Hil.p.mj.t.b.

que dans la confusion où estoient les choses, on en pouvoit user ainfi.

[Saint Paulin de Treves, S. Denys de Milan, & Rhodane de Toulouse, avoient esté bannis dans la Phrygie aussibien que luy, ou dans les provinces voifines. Ainsi ils auroient du se trouver avec luy dans le Concile, & l'union de quatre Confesseurs qui ne craignoient que Dieu, y auroit dû produire quelque grand effet. Cependant l'histoire n'en marque rien : de sorte qu'il faut dire apparemment ou que ces Saints estoient déia morts, ou qu'il y eut quelque ordre pour les empescher de se trouver au Concile.

2. Intra conftientiam communionis, neceson etiam in Scietatem receptur, Concilioque aftinu eft. Non ii Ath. de lyn.p.

574.d.

1,c.;9.p.146.

Socr.p.146.c.

[Il femble que S.Athanase se soit aussi trouvé à Seleucie durant 359 le Concile, quoique secrettement. Car dans le traité qu'il a fait de ce synode & de celui de Rimini, J'il dit qu'il raporte ce qu'il a

\$69.C. sceu tres exactement, & ce qu'il a vu,

[Il manquoit encore quelque chose à ce Concile, pour estre semblable aux autres que les Ariens avoient fait tenir; savoir qu'il y eust que lque Comte pour y affister de la part de l'Empereur. Leonas Questeur de Constance, qui estoit une personne Mar.& F.c.10. p.170. 4 Soz.l.4,c.23.p. de qualité, & un homme fort sage, amais qui favorisoit les Anoméens, beut donc cette commission d'assister aux deliberations 6 p. 573. 2| Socr. 1. qui se feroient sur la foy. Laurice Duc ou General des troupes de l'Isaurie, eut charge aussi d'assister les Evesques, s'ils avoient Mar. &. F. c. 19. p. besoin de luy ; & il se trouva à l'assemblée . Constance l'avoit envoyé cette année mesme pour reprimer les brigandages des Ifaures, & l'avoit honoré de la dignité de Comte. L'histoire le loue comme un homme qui avoit beaucoup de douceur & de prudence. Tout ce qui se dit dans ce Concile sut écrit à mesure par des écrivains & des notaires, Sabin insera ces actes tout en-

tiers dans son recueil des Conciles, & Socrate nous en a donné

un abregé que nous fuivrons principalement, Mais avant que de commencer l'histoire de ce qui se passa

Ath.de fyn.p. \$80,c.d[Socr.1, 2.c.40.p.192.b.c.

ment, de remarquer que parmi les Evesques qui y vinrent, il s'en trouvoit plusieurs accusez de divers crimes,]'S. Athanase met de ce nombre Acace de Cesarée, Patrophile de Scythople, Urane de Tyr, Eudoxe d'Antioche, Leonce de Tripoli en Lydie, Theodore ou Theodore de Philadelphie aussi en Lydie, Evagre de Mitylene, Theodule de Queretapes en Phrygie, & George d'Alexandrie, tous Acaciens. On n'exprime pas en particulier Socr,p.192.b.c. ce qu'on leur reproche, On voit neanmoins qu'Acace estoit appellé par Saint Cyrille de Jerusalem, pour rendre raison de sa condannation, Patrophile avoit pour accusateur un Prestre nommé Dorothée. [Pour Eudoxe & George, l'entrée de l'un dans l'episcopat d'Antioche, & les cruautez de l'autre dans Alexandrie, suffisoient pour les faire deposer mesme par les Ariens, Philostorge accuse Theodose de Philadelphie d'avoir

esté adonné à descrimes honteux; & il en raporte des blasphemes

dans le Concile, il est necessaire pour un plus grand éclaircisse-

Phile. 1.8. C. t. 4. p.108.109 n. V.p. 145,146. Suid, A p.20.

horribles contre J.C. Suidas fait de grands eloges de Leonce de Tripolis & nous avons raporté "autrepart ] comment on pretend v. conflanqu'il reprima le faste de l'Imperatrice Eusebie, & l'insolence ces na avec laquelle Constance se rendoit l'arbitre des Evesques, & le

maistre de la doctrine de l'Eglise. Mais il est visible par Suidas p. 20 Phise p. mesme, que ces eloges ne viennent que de Philostorge, qui ne 145loue que les plus fideles disciples d'Aece: Et en effet, ce fut ce Phise.1.7.c.6.p.

Leonce mesme, qui avec Theodule de Queretapes & quelques 91.91.

autres, ordonna enfin Aece Evefque.

'Ces Evesques Acaciens qui craignoient les accusations que Ath.de syn.p. l'on formoit contre eux, ne trouverent point de meilleur moyen \*\* 0.881|Epi.79pour les eluder, que de changer l'état de la dispute, & de la faire tomber sur la foy. C'est pourquoi ils se joignirent à ceux qui faifoient profession ouverte de l'Arianisme, & qui avoient receu l'ordination de Second de Ptolemaïde en Libye, c'est à dire à Estienne de la mesme ville de Ptolemaïde, à Saras de Paretoine, à Pollux de la seconde Eparquie ou Elearquie aussi en Libye, tous accusez de differentes choses ; & encore à Pancrace de Peluse, & à Ptolemée le Melecien Evesque de Thmuis. On Soz.14, c. 22, p. croyoit que tous ces Evefques ne se joignoient ensemble que pour 574.4. eviter chacun la punition de leurs fautes, & non pas qu'ils fussent tous dans une mesme doctrine. Et cela estoit d'autant plus visible. qu'au lieu qu'Acace se declaroitici pour ledogme des Anoméens, il avoit reconnu auparavant dans une lettre écrite à Macedone de Constantinople, que le Fils estoit semblable au Pere en toutes choses. & mesme en substance, & on luy reprocha en plein Con- soer.1.a.c.40.p.

cile d'avoir mis la mesme chose dans ses livres.

[Outre tous ceux que nous avons dit,]'il y avoit encore d'au- pagac.d|Ath.de tres Evesques du mesme parti des Acaciens, accusez de divers 71.6.16.p.87.4 crimes qui nous sont inconnus, C'estoient Astere de Selcucie en Blond.prim.p. Syrie ou de Sebaste en Palestine, Augare de Cyr dans l'Euphra. 357. telienne, Bafilic ou Bafile de Caunes en Lydie, Phile ou plutost Phebe de Polycalandes en Lydie, Philede ou Phidele ou Philicade d'Augustades dans la Phrygie, Eutyque d'Eleutherople en Palestine, Magnus de Themises en Phrygie, & Eustathe d'Epi- Chr. Al. p. 686. phanie en Syrie ou de Pinares en Lycie. S. Epiphane remarque Epi.73.0.23.p. qu'Euryque estoit disciple de Saint Maxime de Jerusalem, & que \$71.2. luy & divers autres de la Palestine qui suivoient la veritable foy, s'estoient neanmoins engagez dans le parti d'Acace pour l'interest de leurssieges, & en haine de S. Cyrille. Ainsi l'on voit en eux jusqu'à quel abysme la corruption du cœur peut precipiter ceux mesmes qui ont la vraie foy, mais qui l'ont comme les demons, sans l'ardeur de la charité.]'On le voit surtout dans Mar. & F.p. 19. Eutyque, qui traita avec une étrange barbarie Lucifer de Ca-

gliari banni à Eleutherople, Entre les Semiariens, Macedone,

Nnn iii

Basile, Eustathe, & S. Cyrille, estoient aussi accusez : le premier 359.

155.C. c.40.p.152.2.

p.580.b.

l'estoit apparemment à cause de ses cruautez, aussibien que Socr. 1.s.c. 42p. George; ] & on y ajoutoit, qu'il avoit admis à la communion un Diacre convaincu d'adultere. [Eustathe pouvoit paroistre comme accusé, parcequ'il avoit esté deposé par un Concile de Melitene.]'S. Cyrile avoit aussi esté deposé par Acace.2 Pour Basile a Soc. 1.4.C.14 d'Ancyre, on luy reprochoit les troubles qu'on pretendoit qu'il avoit excitez lorsqu'il estoit venu à Sirmich l'année precedente. les violences qu'il avoit commifes contre Aece & ccux de son parti, & encore diverses actions particulieres que nous verrons en parlant de sa deposition

> さんたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた ARTICLE LXXXVI.

> Premiere & seconde seance du Concile de Seleucie : On resout de commencer par la foy: Acace & tout fon parti fe declare pour les Anomeens: Les Semiariens signent le formulaire d'Antioche; les Acaciens en font un nouveau.

A premiere seance du Concile fut tenue[le lundi]17 de

Socr.1.1, C, 19. p. 146.C.d|147.4.

leptembre. Macedone de Constantinople, Basile d'Ancyre, Patrophile de Scythople, & d'autres, ne s'y trouverent pas, craignant les accusations qu'on formoit contre eux. Macedone disort qu'il estoit malade, Patrophile qu'il avoit mal aux yeux,& les autres de mesme alleguoient chacun leur excuse. Les autres estant assemblez. & Leonas disant one chacun pouvoit proposer ce qu'il avoit à dire, les Evesques répondirent qu'on ne pouvoit rien faire que les Evefques absens ne fussent venus,'Leonas leur ayant répondu que leur presence n'estoit pas si necessaire, quelques uns dirent qu'avant que de traiter les questions de la foy, il falloit examiner la cause de ceux qui estoient accusez; ce qui produisit une grande brouillerie dans l'assemblée : Car les uns embrasserent cet avis, les autres vouloient au contraire que l'on commençalt par les questions de la foy; ils s'autorisoient tous par les lettres de Constance, qui ordonnoit tantost l'un, tantost l'autre. Ce fut dans cette dispute que les Evesques commence. rent à paroiftre divisez en deux partis, dont Acace & George de

[C'estoient sans doute les Acaciens qui vouloient que l'on Soz.1.4.caa.p. commençast par l'examen du dogme, l'puisqu'on croyoit que leur veritable dessein estoit de brouiller surce point, pour empes-

Laodicée furent[enfuite]les chefs.

p.146.c. P.147.b.c.

cher qu'on ne vinst à l'examen personnel des Evesques accusez. [Mais il faut apparemment qu'Acace & les autres chefs du parti, ne se declarassent pas pour ce sentiment, & le fissent soutenir par leurs emissaires.]'Car ils se plaignirent le lendemain, Socr.l.1,c.40,p. qu'il y avoit eu dans l'assemblée des Evesques deposez, & d'autres 149.b. ordonnez contre les Canons. Theodoret assure aussi que Saint Thart. 1.2, c.21,

Cyrille s'estant trouvé au Concile avec Eustathe, Silvain, 1 & les P.615, a.b. autres. Acace avoit protesté qu'il ne pouvoit entrer en aucune deliberation avec ces Evefques, à moins que Cyrille qui avoit esté deposé de l'episcopat, ne sortist de l'assemblée: Oue quelques uns qui vouloient la paix, conseilloient à Cyrille de se retirer, luy promettant qu'aprés qu'on auroit examiné les dogmes, on auroit soin de son affaire : mais que ce Saint ne l'ayant pas voulu faire, Acace estoit sorti luy mesme, pour revenir sans doute auflitost après, lorsqu'on eut arresté que l'on commenceroit par

le dogme.] 'Le sentiment de ceux qui vouloient qu'on opinast première- e. ment fur la foy, l'ayant enfin emporté, les Acaciens [qui avoient c.djath.deffn, gagne ce point, rejetterent ouvertement, ou plutost impudem- p.681.a. ment, le Concile & le symbole de Nicée, & ils demandoient Socr. p. 147.d. affez clairement qu'on fift un nouveau fymbole. Ils ne vouloient \$02.1.4.c. 22.p. point qu'on parlast dutout du mot de substance, conformément 573.d. à la profession de foy dressée peu auparavant le 22 de may precedent, par Marc d'Arethuse à Sirmich, & qui avoit esté receue par Basile & les autres qui s'estoient alors trouvez à la Cour,

'Ces Everques qui soutenoient que le Fils : n'estoit point sem- Hillin Consil. 1. blable à son Pere, ne disoient rien qui ne fust tout à fait profane, P.114.2.d.e. pretendant que rien ne pouvoit estre semblable à la substance de Dieu, qu'il ne pouvoit y avoir de generation en Dieu, & que LESUS CHRIST estoit creature: Que sa naissance n'estoit autre chose que sa creation, que soncstre procedoit du neant, & qu'ainsi » il n'estoit ni Fils de Dieu, ni semblable à Dieu. Je vous dis, ajoute

» S. Hılaire, ce que j'ay moy mesme entendu dire publiquement » dans cette affemblée, & ce que l'on avoit écrit d'un fermon

4. » presché 3 par Aece dans Antioche, Voici doncce qu'on raportoit » de ce discours. Dieu estoit ce qu'il est, mais il n'estoit pas Pere,

» parcequ'il n'avoit pas de Fils. Car s'il a un Fils, il faut aussi qu'il » ait une femme, & tout le reste qu'on n'oseroit exprimer. O que » mes oreilles sont miserables, s'ecrie S. Hilaire, d'avoir oui le son

<sup>1.</sup> Theodoret v joint Basile : ce qui est contraire à Socrare. 2. Il faut mengeren, & non pas epourerer,

g. Il faut ce femble ab Astie, au lieu de ab ez.

de ces paroles si horribles, d'avoir entenduun homme parlerainsi « 359de Dieu, & un Chrétien ofer dire ces choses de Le sus Christ « dans l'Eglise : Ce malheureux aprés avoir avancé plusieurs im- « pietez de cette forte, & avoir établi les noms de Pere & de Fils, plutost sur le sonde cestermes, que sur l'unité de la nature, parloit de cette maniere; Car plus le Fils s'étend avec effort, afin de « connoiftre son Pere, plus le Pere s'étend & s'eleve avec encore « plus d'effort pour n'estre pas connu de son Fils,

p.115.1.C. a.b| Socr.p.147.

'Ces blasphemes si horribles firent elever un grand tumulte Athdelyn.pss. auflitoft qu'on les eut ouis. Car la plus grande partie des Evefques se declaroit pour le Concile de Nicée, & le suivoit entierement, à l'exception du terme de Consubstantiel, qu'ils trouvoient, Hillin Confl. disoient-ils, trop obscur, & quelques uns d'eux reconnoissoient en termes exprés que le Fils est de Dieu, c'est à dire de la substance de Dieu, & qu'il a toujours esté. Ces deux sentimens si differens produifirent de grandes disputes, & on croyoit, comme nous l'avons deja remarqué, qu'Acace les faisoit naistre à dessein, pour s'exemter sous ce pretexte de rendre conte de ses

p.114.2 d. Soz, r. 174 al Ath.de fyn.p. 850,881.

Socr. P. 147.d. Soz.p. 574.b.

Socr. p. 147.d.

c.40,p.149,a,b.

'Les disputes avant donc duré jusqu'au soir, enfin Silvain de «Tarfe commença à crier à haute voix , qu'il ne falloit point faire

actions.

aucune nouvelle profession de foy, mais recevoir celle qui avoit esté dresse à la dedicace d'Antioche sen l'an 341.] Les Acaciens faschez de cette proposition, se leverent'& sortirent de l'assemblée. Ils fe plaignirent par un acte qu'ils drefferent le lendemain, qu'ayant fait leurs efforts en cette assemblée pour conserver la paix de l'Eglise par une exacte observation de l'ordre, & en agitant avec douceur les questions de la foy, & pour empescher qu'on n'introduisse aucune nouveauté dans la doctrine de l'Eglise contre l'autorité de l'Ecriture, il s'y estoit neanmoins trouvé des personnes qui avoient fait des affronts à quelques uns d'eux, ou qui leur avoient fermé la bouche pour les empescher de parler, ou les avoient fait sortir malgré eux de l'assemblée, que de plus, ces personnes avoient avec eux des Evesques deposez de differentes provinces, & d'autres établis contre les Canons; &

C.39.P.147.148.

que toutes ces choses avoient rempli le synode de confusion & de tumulte. 'Aprés qu'Acace & les siens furent sortis du Concile, les autres Evelques continuerent la seance pour lire le formulaire d'Antioche dont on avoit parlé, & puis ils se retirerent aussi.

P.148.4.

'Le lendemain 28 de septembre, les Semiariens s'assemblerent [feuls]

[seuls]dans l'eglise de Seleucie, & en ayant fermé les portes, ils y confirmerent ce formulaire d'Antioche, & le signerent. Il y eut quelques Lecteurs & Diacres qui le signerent aussi au nom de leurs Evesques qui estoient absens,

'Les Acaciens d'autre part voyant l'opposition que l'assemblée Hillin Confil. L. avoit faite à leur dogme de la diffemblance, & voyant bien que P.115.1.2. les oreilles des hommes n'estoient pas capables de souffrir une si grande impieté, firent voir qu'ils estoient plutost des Evesques d'une Cour où regnoient les equivoques & les tenebres, que des Prelats de l'Egliscs qui ne cherchent que la verité, la sincerité, & la lumière. Car ils drefferent un nouveau formulaire, où ils Ibjathde syn.p. condannerent la Consubstantialité, la ressemblance de substance, 904.d. & la diffemblance, quoiqu'il fust impossible de concevoir comment on condannoit ces trois dogmes tout ensemble.

'Ayant dressé cette profession de soy qu'ils vouloient faire socr.p.448.b. paffer toute feule, ils furent trouver Laurice & Leonas, & aprés s'estre plaint du procedé des autres qui s'estoient tenus enfermez dans l'eglife, ils leur prefenterent un acte dreffé du mefine jour 18 de septembre, où ils commençoient par se plaindre des p.149.2.b. violences dont ils pretendojent qu'on avoit ufé la veille dans l'assemblée. Ils declaroient ensuite qu'ils ne rejettoient point & s.cjathp.904.c. ne refusoient point de recevoir le formulaire d'Antioche; mais d. que comme le terme de Confubstantiel, semblable en essence, & dissemblable, n'avoient jamais cause que du trouble dans les Eglifes, ils rejettoient les deux premiers comme n'estant pas de l'Écriture, & anathematizoient le troisieme, reconnoissant le

'Ce prologue cftoit suivi de leur symbole, qui ne parle pas Ath,p. 004.d. feulement de ressemblance, & ne contient pas un seul mot que soz, p. rt.e. Arius & Aece n'eussient signé tres volontiers, Car pour ce qu'ils Epi,71 c.14 P. anathematizoient la diffemblance dans leur preface, S. Epiphane 871.d. fait voir de quelle maniere ils s'en fauvoient, quoiqu'il y en euft, dit-il, quelques uns parmi eux qui y alloient plus fimplement. Et après tout, ils s'en expliquerent eux mesmes suffisamment, comme nous verrons, tant à Saint Hilaire, qu'en plein Concile, l 'Ils ajoutent à la fin de leur formulaire, qu'il est conforme à e.25.p.873-d[Ath. celui qui avoit esté fait à Sirmich en presence de l'Empereur.

p.905.

'Cct acte cft raporté tout entier par S. Epiphane, & par Socrate, Epi-71, C.21, p. 2& cn partie par S. Athanase, où il est plus correctement. Saint 872.878/Socie. Epiphane y ajoute les signatures de 43 Evesques, ou plutost de 4Ath.p.904.d. 39, celles qui font au commencement ne pouvant regarder cet 6 Epi.73.c.26.p.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Fils femblable au Pere.

. en.p. 126 Socr. n.p.36.1,C.

LES ARIENS.

L'an de J.C.

Ath.de fyn.p. acte, mais la troisieme confession de Sirmich.'Il y faut ajouter, 359felon S. Athanase, celle de Patrophile.

# 

## ARTICLE LXXXVII.

Troisieme seance, où l'on rejette le formulaire des Acaciens : La quatrieme se passe à disputer : Leonas romp le Concile.

Sect.1.1.C.40.p. IL ne fe fit rien davantage dans la feconde feance. Mais le 145.C.d. troisieme jour[29 de septembre,] Leonas voulut faire assemble. bler au mesme lieu les Evesques des deux partis. Macedone y vint auffibien que Basile d'Ancyre. Mais les Acaciens firent favoir qu'ils ne s'y pouvoient trouver, si l'on n'en faisoit sortir ccux qui avoient esté deposez auparavant, ou qui estoient alors accusez. [Hest un peu difficile de croire qu'Acace ait demandé qu'on filt fortir les accufez, puisque luy mesme & plusieurs de fes partifans estoient de ce nombre.] Neanmoins Socrate le dit, & il ajoute qu'aprés beaucoup de disputes, le Concile consentit à cette demande, parcequ'on croyoit qu'Acace ne cherchoit qu'une occasion de rompre le Concile, pour empescher l'examen de la doctrine d'Aece, & sa propre condannation. Il ne faut pas douter que Saint Hilaire n'ait efté du nombre de ceux qu'on fit

Soz-1,4,C,21,D. 574.c.d.

fortir, s'il ne s'estoit déja retiré de luy mesme par avance,] 'comme"les termes dont il se sert semblent le marquer , & peut- per semple Hit in Conflat. estre s'estoit-il retiré des la veille, pour ne pas signer le formu-P.114-C.d.

Socr. p. 148.d.

laire d'Antioche.

'Acace estant entré dans le Concile quand les autres en surent fortis, Leonas dit que les Acaciens luy avoient presenté un acte. fans dire ce que c'estoit; & chacun s'estant rû, parcequ'on s'imaginoit que ce fust plutost toute autre chose qu'une nouvelle protession de foy, on lut tout du long cet acte, qui estoit celui mesme que nous avons dit avoir esté fait la veille. Sa lecture excita un grand tumulte dans tout le Concile: & Sophrone de Pompeiople enPaphlagonie, s'écria en ces proprestermes: Si nous pretendons « que de produire tous les jours nos imaginations & nos pensées, « c'est faire une exposition de la foy, nous n'arriverons jamais à «

Soz.p. 574-575 p. p. d Socr. p. 110,b.

> connoistre la verité. Surquoi Socrate remarque fort bien, que si « luy & les autres Semiariens Javoient toujours voulu agir de la forte, & se contenter de ce qu'on avoit fait à Nicée, jamais l'Eglise n'eust esté dans le trouble & l'agitation où on la voyoit alors. Le reste du jour se passa à disputer tant sur ce sujet que sur

L'an de J.C.

les Prelats accusez, & on se separassans avoir rien avancé.

Ce fut peutestre ce mesme jour, J'qu'un Evesque du parti de Hil.in Conflit. Acacc estant venu trouver Saint Hilaire pour le tenter, ce Saint P. 115.1.2.b. qui faifoit femblant de ne rien favoir de ce qui s'estoit passé, luy demanda comment il fe pouvoit faire que ceux qui condannoient la Consubstantialité & la ressemblance de substance, condannassent en mesme temps la dissemblance : à quoy l'Acacien répondit : One I.C. n'estoit pas semblable à Dieu, mais qu'il estoit semblable à son Pere. Et comme S. Hilaire trouvoit cette réponse » encore plus obscure que le reste, l'autre luy parla ainsi : le dis " qu'on peut juger que le Fils est semblable à son Pere, parceque » le Pere a voulu faire une creature qui voudroit des choses sem-» blables à luy; qu'ainfi il estoit semblable à son Pere, estant plutost » le Fils de sa volonté que de sa divinité : Mais il est dissemblable » à Dieu, parcequ'il n'est point Dieu, ni de Dieu, c'est à dire qu'il » n'est pas de la substance de Dieu, S. Hilaire demeura tout interdit à un si étrange discours, & il ne put se persuader que ce fust là leur veritable sentiment, jusqu'à ce que cette ressemblance si profane de volonté, & non de substance, sust établie publiquement par un consentement commun de tous les Evesques: ce qui fe fit le lendemain.]

Tous les Evesques estant donc rassemblez le quatrieme jour Socr.1,2,C,40,P. du Concile, [qui estoit le 30 de septembre,] on recommença les 190.c.d. disputes du jour precedent ; & Acace representa, que puisqu'on avoit bien change le symbole de Nicée, & qu'on en avoit fait plusieurs autres depuis ce temps là, on pouvoit bien en faire de Cyzic n'y fatisfit pas trop bien, en répondant que le Concile n'avoit pas esté assemblé pour apprendre ce qu'il avoit à croire, ni pour recevoir une foy qu'il n'avoit pas, mais qu'il vouloit

encore un nouveau. Ce raifonnement estoit assez juste, & Eleuse discab. marcher sur la foy de ses peres, & ne s'en separer jamais jusqu'à la mort.

'On passa ensuite à une autre question, & on demanda aux passable. Acaciens en quoy ils avouoient le Fils semblable au Pere; & eux avant dit que c'estoit seulement en volonté, & non en essence, tous les autres declarerent qu'ils le croyoient semblable mesme en essence. On employa le reste du jour à disputer sur ce point. & on fit avouer a Acace qu'il avoit luy mesme reconnu dans des écrits qu'il avoit publiez, que le Fils estoit semblable au Pere en toutes choses, surquoi il n'eut rien à répondre, sinon qu'on n'avoit jamais jugé personne sur ce qu'il avoit écrit autrefois,

Soz. p. 576, b, c.

'Il paroist que dans la suite de cette dispute les Acaciens 119objecterent aux Semiariens la troisieme confession de Sirmich, fignée par Bafile d'Ancyre leur chef, & par Marc d'Arethufe, Joù le mot de substance estoit aboli. Surquoi Eleuse de Cyzic répondit, que quelque chose que Basile & Marc eussent signé en leur particulier, & quelque querelle qu'eux & Acace eussent les uns contre les autres, tout cela ne regardoit pas le Concile; qu'il n'estoit pas non plus necessaire d'examiner si la confession de foy qu'ils avoient faite estoit bonne ou mauvaise, mais qu'il falloit fuivre celle des 97 Everques du Concile d'Antioche, & que quiconque vouloit en introduire une autre, effoit ennemi de la pieté de l'Eglife, à quoy tous les Evesques, c'est à dire la plus grande partie, témoignerent par leurs applaudiffemens qu'ils confentoient.

Socr.p.151,c.d.

'La dispute avant donc duré fort longtemps, sans qu'on pust convenir de rien, Leonas se leva, & finit ainsi la scance, & mesme tout le Concile. Car estant prié le lendemain premier jour d'octobre de venir à l'affemblée, il le refusa, disant qu'il avoit eu ordre de l'Empereur de se trouver à une assemblée de personnes unies dans les mesmes sentimens ; mais que puisqu'ils estoient divisez, il ne pouvoit s'y trouver: Allez donc, ajouta t-il, « & criaillez dans l'eglife tant qu'il vous plaira. Il fit cela, selon «

Soz p. 576.d.

Sozomene, pour favoriser les Acaciens que les autres trouverent Soer, p. 151, d. chez luy, lorfqu'ils y furent[le prier de venir à l'affemblée.] Et en effet ceux-ci croyant par là avoir tout gagné, refuserent aussi de retourner au Concile.

# 

#### ARTICLE LXXXVIII.

Les Semiariens affemblez en leur parsiculier, depofens les Acaciens, font Anien Evefque d'Antioche au lieu d'Endoxe, & deputent à Constance : Acace l'aigrit contre cux.

576.d.

151.152.

Soz.l.s.carp. /TL se passa ensuite quelque temps en negociation, durant que Ilcs Evefques Semiariens qui faifoient le corps du Concile, l rantost appelloient les Acaciens à l'assemblée, tantost demandoient que l'on nommast des personnes pour se trouver chez Leonas, & tantost pretendoient avoir esté établis pour juger Socr.1.3.e. 40.p. les autres. Enfin ils s'affemblerent feuls dans l'eglife, & y firent appeller les Acaciens pour juger l'affaire de S. Cyrille, qui avoit appellé de sa deposition par Acace,

'Mais voyant qu'après avoir esté appellez plusieurs fois pour pagab. ce fujet, & citez pour répondre aux accusations formées contre eux, ils ne vouloient ni venir au Concile, ni convenir touchant 1/802.p. 07.4 la foy, a & qu'ils en blasphemoient encore plus ouvertement Bacin Eun.l.i. p.897.d.c. contre Dieu; le Concile indigné de leur conduite, & de tant de Ath.de syn.p. delais inutiles, bdepola Acace mesme, George d'Alexandrie, 881.b. Urane de Tyr, Theodule de Queretapes, Theodose de Phila- b.c. delphie, Evagre de Mitylene, Leonce de Tripoli de Lydie, Eudoxe d'Antioche, & Patrophile. Ils declarerent excommunicz, [c'est à dire reduits à la communion de leurs Eglises,] Aftere, Eufebe, Augare, Bafilic, Phebe, Phidele, Euftathe, Euryque, & Magnus, jusqu'à ce qu'ils se fussent justifiez de ce dont on les accusoit, Nous avons marqué auparavant leurs eveschez. J'On condanna [ainfi] ceux qui avoient esté les auteurs de sulp.l.a.p.166. l'herefie, & ceux qui avoient foutenu avec le plus d'impudence Hil, in Conf. 1, s. le blaspheme des Anoméens Le Concile écrivit à toutes les p.115,1.b. Eglises des Evesques deposez, pour leur faire savoir la sentence Athdesyn, 2881. qu'il avoit prononcée contre eux.

Nous ne pouvons pas douter qu'il n'ait rétabli S. Cyrille:]'Et Hier.chr. Jerome le conte ici Evesque pour la seconde fois.

'Le Concile choifit auffi pour Evefoue d'Antioche au lieu sociound. d'Eudoxe, Anien'qui estoit Prestre de cette Eglise; de Neon Soz p. 177 b. Evesque de Seleucie mesme où se tenoit le Concile, donna son de c.14 p 561.b. eglife pour le facrer. Mais ceux du parti d'Acace s'estant saisis carp. 177. M de luy, le mirent entre les mains de Leonas & de Laurice, qui Socr.p.19.d. aprés l'avoir fait garder quelque temps par les foldats, l'envoyerent en exil. Les Evefques qui l'avoient elu, en firent des pro- some page 1911. testations contre les Acaciens, lesquelles ils adresserent à Leonas & à Laurice, pretendant qu'on violoiten cela le jugement du Concile: mais tout ce qu'ils purent dire fut inutile. Nicephore & Theophane, n'ont pas leissé de conter cet Anien entre les Tholo.p.48.4. Evelques d'Antioche, ce que Theodoret n'avoit pas fait, mais je ne sçay pas où ils peuvent trouver les quatre ans qu'ils donnent à son episcopat, sans faire S. Melece schismatique, puisqu'il fur fair Everque d'Antioche environ quinze mois après ceci.]

'Les Evesques du Concile, [c'est à dire les Semiariens, ] furent soer.p.151.4 ensuite à Constantinople informer l'Empereur de tout ce qui Ath.p. SB. C. s'estoit passé, selon l'ordre qu'ils en avoient receu de luy: c'est à soz,p. 77, c, d dire qu'avant que de se retirer dans leurs Eglises, ils choisirent Sulp p. 165. dix deputez pour l'aller trouver au nom de tous, avec ordre Hilfr. 1. p. st. exprés de relifter à l'herefie. S. Hilaire parle de ces dix deputez in Conflapats.

fr.1.p.51.

des Orientaux, [& il ne faut pas douter qu'ils ne foient]'de ces 18 399-Evelques d'Orient, nommez dans les fragmens de ce Saint. Thart.la.c.as p 'Eustathe, Basile, Silvain, & Eleuse, en estoient selon Theodoret. Bafile d'Ancyre avoit avec luy un Diacre aussi nomme Basile. a Phifg.1.4.c.rs. dont Philostorge loue l'eloquence, Nous en parlerons dans la

P.71. c.11.p.71.

'Cet Arien dit que les partifans d'Aece & d'Eudoxe mirent de leur costé par écrit leur croyance, que le Filsestoit d'une autre, substance que le Pere, & qu'ils envoyerent cet écrit de tous coftez. Il n'y a pas d'apparence que ce fust autre chose que le formulaire qu'ils avoient presenté au Concile, dans lequel neanmoins ils anathematizoient de parole"le dogme de la maisse dissemblance, pour nous servir de ce terme, quoiqu'ils le gardassent toujours dans le cœur.]

Phifg.l.4.c.4.p. p.625,b.

P.115-1.C.

P-157. C.

£ Socr.1.2.C.48. P 62 f.c.d. Soz.1.4.c.23.p. e Ath. de fyn p.

505.C. Hillin Confilm.

Soz.p.577.d.

Eudoxe qui estoit extremement timide trembloit de peur 6 Thdr.1.2.caz, parmi toutes ces brouilleries. Mais Acace le remit un peu, en l'affurant d'estre toujours son défenseur & son partisan.] Il l'avoit empesché de rentrer dans le Concile, & il l'emmena avec luy à Hil.in Confl.t. Constantinople. Les autres Evesques deposez y furent aussi, ou plutoft ils y volerent, pour avoir recours à leur Roy, chormis quelques uns qui ne laisserent pas de s'en retourner de Seleucie Thdrt.l.a.c.a. à leurs diocefes, comme Patrophile de Scythople, & George P ##TC.d. d'Alexandrie.dLes deux diacres Aece & Eunome, que les Prelats fuivoient comme leurs maistres en impieté, ne manquerent pas non plus de s'y rendre. A cace & les Evefques de fon parti arriverent avant les Semiariens, & S. Athanase dit qu'après estre venus d'Isaurie à Constantinople; ils dresserent le formulaire qui fut envoyé à Rimini, & qui, comme nous avons dit, fut figné à Nicé pres d'Andrinople des le 10e d'octobre.]'Ils furent receus fort honorablement de Constance, & luy étalerent leurs blasphemes avec toute l'eloquence & la gravité possible, J sans neanmoins les luy decouvrir entierement.]'Et comme ils estoient arrivez quelque temps avant les deputez du Concile, ils eurent le loisir de prevenir contre eux l'Empereur & les plusgrands de la Cour, dont quelques uns, [comme les eunuques,] suivoient déja leur herefie, & ils corrompirent les autres par les richesses de l'Eglise, ou les tromperent par leurs flateries, ou les gagnerent par l'adresse & par le credit d'Acace. Pour l'Empereur, il ne leur

fut pas difficile de s'infinuer dans son esprit, aprés avoir gagné ceux qui l'approchoient : [ & il y a apparence que Leonas & Laurice les avoient beaucoup favorifez dans le raport qu'ils luy avoient fait de ce qui s'estoit passe à Seleucie.] 'Les Acaciens aigrirent aussi son esprit contre le Concile, en le Thorn. La cas. luy representant comme une assemblée de méchans, qui ne ten. P.615.c.

doient qu'à renverier toutes les Eglifes. Ils formerent diverfes caloninies contre S. Cyrille qui s'y estoit trouvé; & ils n'oublie- socrilate, 41.p. rent pas de luy dire qu'on y avoit rejetté le formulaire qu'il avoit 153-b|0.p.17.1.b. dreffé luy melme; c'est à dire la troisieme confession de Sirmich. I

Note 72 'Socrate dit bien nettement qu'ils tirerent alors de luy une loy c.41.p.153.b.c. contre tous les Semiariens du Concile de Seleucie, par laquelle il ordonnoit que ceux d'entre eux qui se trouveroi ent sujets à des fonctions publiques, soit dans les Conseils des villes, soit pour le

fervice des magistrats, seroient contraints de s'en acquiter. 'Il semble que Constance ait eu alors la pensée de rassembler Thatt.p.616.2. à Constantinople tous les Evesques du Concile sde Seleucie. Mais les Acaciens qui craignoient l'union de tant d'Evefques, le detournerent de ce dessein; & quoiqu'il ait plu à Philostorge de dire que l'presque tous les Evesques de l'Orient, de l'Occident, Phise.1.4.c.up. & de la Libye, se trouverent alors à Constantinople, als luy 71. firent agréer de mander seulement, dit Theodoret, les dix principaux; c'est à dire sans doute, d'ecouter les dix deputez que le Concile luy avoit envoyez, luy faifant entendre que ces dix Evefoues feroient affez capables de luy rendre raifon de la conduite du Concile, si elle se pouvoit justifier.

# 

ARTICLE LXXXIX.

Acce avoue ses blasphemes devant Constance; Endoxe anathematize la doctrine d'Aece, & la sienne propre: Les Semiariens irritent Constance en défendant, dit-on, la Consubstantialité.

Es deputez du Concile estant arrivez à Constantinople, Hil.fr.t.p.p. avoient mieux aimé s'abstenir d'entrer dans l'eglise, que p.s. de s'y rencontrer avec ceux qu'eux & les, autres Semiariens avoient deposez dans le Concile. Lors donc qu'ils eurent eu Thart, La, e, aj. audience de Constance, ben presence d'Acace, d'Eudoxe, & des P.616.2. autres de ce parti, ils le prierent avec beaucoup de liberté, de ep.616.a.b. reprimer le blaspheme & la malice d'Eudoxe. Mais ce prince qui avoit esté prevenu contre eux, dit qu'il falloit regler les choses de la foy, & puis qu'on verroit ce qui regardoit Eudoxe: & comme Bafile, s'appuyant fur la familiarité qui luy estoit ordinaire avec cet Empereur, voulut le reprendre hardiment

de ce qu'il ta choit de ruiner la doctrine des Apostres, Constance 359, ne le put souffrir, & luy dir de se taire, ajoutant que c'estoit luy qui estoit cause de la tempeste qui agitoit toute l'Eglise.

'Il se tut donc; & alors Eleuse prenant la parole: Puisque « vous voulez, Seigneur, luy dit-il, que l'on examine ce qui regarde « la foy, voyez, s'il vous plaist, les blasphemes qu'Eudoxe a eu « l'infolence de prononcer contre le Fils unique de Dieu. Et il « luy presenta en mesme temps une exposition de la foy. Constance l'ayant fait lire, on y trouva divers blasphemes, & particulierement en un endroit, où par un raisonnement aussi ridicule qu'impie, il concluoit en propres termes, que le Fils estoit dissemblable en essence d'avec le Pere, Constance ne put entendre cela sans colere ; & ayant demandé à Eudoxe si cet écrit estoit de luy, il répondit aussitost, qu'il n'estoit pas de luy, mais d'Aece, Constance envoya donc querir Aece, & luy ayant demandé s'il avoit fait cette expolition de la foy ; luy qui ne savoit point ce qui se passoit, ni à quel dessein on luy demandoit cela, & qui croyoit mesme que cet écrit luy acquereroit de la louange, ne fit point de difficulté de s'en avouer auteur: de forte que l'Empereur ayant horreur d'un si grand excés d'impieté, ordon-•na auffitoft, qu'il fust relegué dans un certain lieu de la Phrygie, (ce qui fut executé peu de temps aprés,)& le fit en mesme temps chaffer du palais.

[Euftathe voyant un fi beau jour à pouffer les Acaciens, affura l'Empereur qu'Eudoxe éfoit dans les mefines fentimes qu'Acce qu'il avoit toujours dans fa maifon & à fa table, & dont il avoit employé la main pour compofer ces blafphemes, qu'il ne falloit point de meilleure preuve de la part qu'il avoit cuel cet écrit, que de ce qu'il en avoit fi bien recomnu l'auteur. Conflance dit qu'il ne falloit pas qu'un juge fe fondaft fur des conjectures, mais qu'il examinaft toures chofes avec grand foiri. 'Il faut donc, reprit Euftathe, qu'Eudoxe anathematize cet écrit « d'Acce, sil veur nous perfuader qu'il n'eft pas de fon fentiment, «

'Cette proposition sut agrecé de Constance, & il en ordonna Pexecution: Eudowe au contraite sic e qu'il put pour l'eluder, & eut recours à cent artifices pour s'en défendre. Neanmoins quand il vit que l'Empereur se mettoit en colere, & le menaçoit de l'envoyer en exil avec Acec, il renia la doctrine qu'il avoit toujours tenue jusques alors, & qu'il tint aussit toujours depuis, Mais il press en mesme temps Eustathe d'anathematizer le terme de Conssissanti, pusiqu'il n'estoit pas de l'Ecriture.

p.617.2.b.

ъ.с.

b.c.

.

» Alors Silvain prenant la parole: 'Il faudra donc, dit-il, y ajouter d. " ces autres termes; Que les us CHRIST est tiré du neant, qu'il n est creature, qu'il cit d'une autre substance. Il faudra bannir » de l'Eglise toutes ces expressions qui ne sont point non plus des » Ecritures, & qui ne se trouvent point dans les livres des Prophe-» tes & des Apostres. L'Empereur approuva cette ouverture, & commanda à Eudoxe, & à ceux de son parti qui estoient presens, d'anathematizer tous ces termes marquez par Silvain; ce qu'ils firent enfin lorsqu'ils virent l'Empereur en colere, mais malgré eux, & aprés y avoir refisté autant qu'ils purent,

Eudoxe & les autres Acaciens ayant desavoué de bouche, pour plaire à Constance, la doctrine qu'ils tenoient dans le cœur.] demanderent avec d'autant plus d'ardeur, que leurs adversaires d. anathematizassent la Consubstantialité: & alors Silvain répon- p. 648. dit, comme nous le lisons dans Theodoret, Que si le Verbe Dieu n'est pas tiré du neant, ni creature, ni produit d'une autre substance, il faut necessairement qu'il soit consubstantiel, & de la melme substance que le Pere qui l'a engendré, comme estant Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, & de la mesme nature que fonPere.Quelque juste&quelque solide que fust ce raisonnement. pas un des affiltans ne s'en fatisfit. Acace, Eudoxe, & tous leurs partifans, le rejetterent avec de grands cris; & l'Empereur en colere, menaça Silvain & les autres de les chasser de leurs Eglises; 'A quoy Theodoret assure qu'ils firent certe genereuse réponse ; b. Qu'il dependoit de luy de les traiter comme il luy plairoit, & d'eux d'embrasser la pieté & l'impieté, & qu'ils estoient resolus à n'abandonner jamais la doctrine de leurs peres. Constance au lieu d'admirer, comme il devoit, leur sagesse, leur fermeté, & leur liberté genereuse à désendre les dogmes apostoliques, les chassa de leurs Eglises, & en mit d'autres en leur place : sce qui ne s'executa pas neanmoins si promtement, comme nous le verrons par le raport des autres historiens.]

'Mais avant que de passer outre, il faut remarquer avec Baro- Bar. 319.593nius, qu'il est tout à fait surprenant de voir la Consubstantialité fi hautement défendue par ces Evesques qui l'avoient anathe. matizce l'année precedente dans le Concile d'Ancyre, & qui peu de jours auparavant avoient témoigné à Seleucie embrasser tout le Concile de Nicée à l'exception de ce terme. Ce changement est si difficile, & paroist avoir si peu de cause, puisqu'on ne voit rien qui les y ait pu engager, qu'il ne faut pas trouver étrange que Baronius l'ait jugé comme incroyable, & qu'il ait

" Hill. Eccl. Tom. VI.

L'an de J.C.

mieux aimé corriger le texte de Theodoret; 'quoiqu'assurément "". il n'y ait pas réuffi de la maniere dont il l'a fait, [ll n'y a rien de si facile que de changer dans le grec le terme "de Consubstantiel que en en celui de semblable en substance; & le raisonnement de Silvain ne l'empescheroit pas, puisque quoiqu'il prouve directement la Consubstantialité, il convient aussi à la ressemblance de substance à laquelle les Semiariens donnoient à peu pres le mesme sens, Mais l'approbation entiere que Theodoret donne au discours de Silvain, j'qu'il qualific mesme autrepart un homme admirable,

Therr.La.c.sa. P.614.d.

nous fait croire qu'il l'a pris effectivement pour un défenseur de la verité. Et il est plus aisé de croire qu'il s'est trompé en cela. que non pas qu'il y ait faute dans son texte.]'Il represente aussi c.21.p.630,c.d. le peuple de Cyzic dont Eleuse estoit Evesque, comme zelé pour

la foy orthodoxe, & fort bien instruit dans les Ecritures & la harde Gepais doctrine de l'Eglise; & il qualifie Eleuse un homme digne de toute louange.

(Ce qui aura pu contribuer à le tromper, c'est que Silvain, Enstathe, & beaucoup d'autres Semiariens, fignerent en effet quelque temps après, le symbole de Nicée & la Consubstantialite: & il y a toute forte d'apparence que plusieurs d'entre eux font morts dans la communion de l'Eglise. De plus, on voit par Philostorge, que les Anoméens faisoient passer les Semiariens pour défenseurs de la Consubstantialite. Il faut neanmoins avouer que Theodoret a tort de relever si sort Eustathe & Eleuse. dont le premier scandaliza toute l'Eglise en se divisant d'avec S. Bafile, & l'autre ne vécut jusqu'à l'an 383 au moins, que pour se fignaler par une opiniatreté dans le schisme, aussi honteuse que deraifonnable.]

# 

#### ARTICLE XC.

Dispute entre Acce & Bafile & Ancyre & Acce y eft confondu. DOUR retourner à nostre suite, la conference dont nous avons

parle, & qui se fit peutestre vers le milieu du mois d'octobre, ayant irrite Constance contre Aece & contre les Semiariens tout ensemble, il ne voulut pas neanmoins executer fur le champ l'arrest que sa eolere luy avoit dicte. Il remit Aece entre les mains d'Honorat qui "avoit esté depuis peu fait le premier Preset de v.consus-Constantinople, l'onzieme de decembre selon Idace, ou de sep- ces pa tembre selon la chronique d'Alexandrie, ce qui revient plus

Soz.1.4.c.13.p. 578.2.b. . Chr. Al. p. 682.

aisement à nostre suite. l'Constance ordonna donc à ce Preset Soz. p. 172. 1, b. d'examiner l'affaire d'Aece avec les principaux du Senat ; & il en voulut ensuite connoistre luy mesme avec les plus grands de la Cour. Quelques uns difent que ce fut une adresse de ceux du parti d'Acace, qui feignant ignorer eux mesmes ce que c'estoit que cette herefie d'Aece, persuaderent à l'Empereur de faire examiner la chose en sa presence, parceque croyant cet athée invincible dans la dispute, ils esperoient que tous ceux qui seroient témoins de sa victoire, seroient obligez de se rendre : & qu'ainsi leur heresse recevroit un grand accroissement.

[Mais il faut commencer ici à distinguer Acace des Acaciens, c'est à dire des Anoméens, avec lesquels il estoit uni d'interest plurost que de croyance, s'il est vray, comme le dit Philostorge,] que jouant rout le monde il fut luy mesme l'auteur de la ruine Phis. L. c. 1. d'Acce, adont il haiffoit la croyance, & enfuite de celle de P.7475. Basile. & des autres Semiariens contre lesquels il estoit piqué, 'parcequ'ils portoient Saint Cyrille. Le mesme Philostorge ne 1,4,6,12,p.72, represente pas la dispute d'Aece, comme l'ayant regarde perfonnellement, mais comme ayant esté celle de son parti, qui le choifit pour défendre le dogme des Anoméens avec Eunome. Il donne pour seconds à ces deux Diacres, Maris de Calcedoine. Eudoxe d'Antioche, & Acace de Cesarée qui paroissoit estre encore dans ce parti. Il leur oppose dans le parti de ceux qui tenoient le Verbe semblable ou le mesme en substance (car il se fert indifferemment de ces deux termes, Basile d'Ancyre, & Eustathe de Sebaste, qui estoient, dit-il, soutenus tant par d'autres que par un second Basile encore Diacre qui l'emportoit audessus de beaucoup d'autres pour la capacité & pour l'eloquence, mais

tes publiques, C'est le grand S. Basile de puis Evesque de Cesarée, Nysi, in Eun. I.s. [& qui ne pouvoit estre alors que Lecteur.] Il ne voulut point P.jor.jos.jio. effectivement s'embarasser dans cette dispute, soit que son hu, milité luy fift juger que c'estoit une chose audessus de ses forces & audessus de l'état d'un Lecteur, soit qu'il vist qu'il estoit difficile dans les circonstances où l'on estoit, de défendre la foy dans toute sa pureté.]

que la timidité rendoit plus foible & moins propre pour les difpu-

Eunome a pretendu dans ses écrits que luy & Aece avoient p.301.4. eu dans cette occasion un entier avantage sur les Semiariens; [& il auroit eu en effet raison en cela, s'il falloit suivre l'histoire de Philostorge. l'Car cet historien disciple zelé du parti d'Acce, Phis. 1. Ac. 12. raporte que Basiles d'Andyre chef de ceux qui défendaient la P.73-

Ppp ij

ARIENS.

Consubstantialité, (c'est ainsi qu'il parle,) voyant qu'on luy oppo-459foit Aece, refufa la dispute de crainte d'estre vaincu, & allegua qu'il n'estoit pas bienseant que des Evesques disputatsent contre des Diacres: mais que les autres ayant repondu qu'il s'agiffoit de trouver la verité, & non pas de garder les rangs & la bienfeance, il fut contraint malgré luy d'accepter le combat. Il ajoute, se qui est sans aucune apparence, J'que Basile est ant demeuré vaincu par la force d'Aece, fut obligé d'avouer & nicime de figner que la substance du Fils estoit différente de celle du Pere, & qu'elles n'avoient rien de commun.[Mais sa conclusion détruit tout ce qu'il avoit avancé.]Car il pretend que l'Empereur ayant sceu ce qui s'estoit passé, il parle donc de ce qui se fit devant Honorat, l & ayant fait venir Basile & Aece, demanda au premier ce qu'il reprenoit dans la doctrine de l'autre : à quoy Basile ayant dit que c'estoit qu'Aece soutenoit que le Fils n'estoit pas semblable au Pere ; & Aece ayant répondu que bien loin de croire que le Fils ne fust pas semblable au Pere, il le croyoit semblable sans difference; Constance sans permettre à Aece de s'expliquer davantage, le fit aussitost chasser du palais, & puis deposer du diaconat. [Il seroit difficile de trouver comment cela se peut accorder avec ce qu'il vient de dire, qu'Aece estoit demeure victorieux dans la dispute, & avoit fait signer à Basile que la substance du Fils estoie differente de celle du Pere. & n'avoit rien de commun avec elle. De plus, quelque mauvais sens qu'Aece pust cacher sous le terme de semblable sans difference, où il est assez difficile d'en trouver, il est ridicule de pretendre que c'ait esté l'unique sujet de sa . condannation, n'y ayant rien de plus Catholique & de plus eloigné de son erreur. Mais puisqu'il est constant que cette dispute s'est terminée par le bannissement d'Acce, il n'y a point dutout d'apparence qu'il y ait eu aucun avantage : & ainsi il vaut mieux s'en tenir à Sozomene, qui raporte ceci d'une autre maniere, quoiqu'en peu de mots, ]'nous affurant qu'Aece fut vaincu dans dispute, contre l'attente de son parti; & que l'Empereur, aussibien que tous les assistans, ne purent ovir sans indignation les blasphemes & les impietez dont il fut reconnu coupable. [Ce fut Epi.76.c.3.p.916. peutestre en cette rencontre, qu'il dit à Constance ce que l'Saint

Soz.I.4.C.45.p. \$78.b.c.

P.74.

Epiphane luy fait dire, qu'Eudoxe, Menophile ou Demophile,] & les autres Ariens, n'avoient point en effet d'autre croyance que la sienne, mais qu'il disoit seulement sans obscurité ce qu'ils n'ofoient dire, quoiqu'ils le penfaffent.[Il femble que tout ceci

ait duré jusque bien avant dans le mois de decembre.]

## ARTICLE XCI.

Les deputez du Concile de Rimini communiquent avec les Acaciens, nonobstant les remontrances des Semiariens, qui sont mesme contraints de signer le formulaire de Rimini.

EPENDANT la nouvelle furprenante que les Evesques soz.1.4.c.2, p. de Rimini avoient abandonné le terme de substance, se 578.d. repandit à Constantinople, Sozomene dit que les deputez du 6.19 p.969.d. Concile estant arrivez à Nicé en Thrace, furent obligez d'y demeurer, parcequ'on ne leur fournissoit point de voitures sous pretexte que les chevaux du public estoient fatiguez, & que l'hiver avoit rompu les chemins ; mais en effet parceque l'on craignoit qu'ils ne reconnussent que les Orientaux soutenoient presque tous le mot de substance, contre ce qu'on leur avoit dit qu'ils ne le pouvoient souffrir ; & qu'ils ne decouvrissent à tout le monde que le Concile de Rimini n'avoit abandonné le mesme terme que malgré luy, & sur ce mensonge honteux : A quoy il ajoute, que pour faire aussi condanner le terme de substance par tout le monde, on persuada à ces deputez de traduire en grec le formulaire signé à Rimini, & de l'envoyer aux Orientaux.

[Mais il y a bien de l'apparence que tout ce recit de Sozomene, ne vient que de ce qu'il attribue à la seconde deputation du Concile de Rimini ce qui se fit à Nicé, au lieu qu'il appartient à la premiere : Car outre que les Ariens n'avoient rien à craindre des deputez de Rimini, tels que nous avons vu qu'estoient ceuxci,]'S. Hilaire nous affure qu'ils vinrent à Constantinople, aoù Hil.fr.1.p.g. 1. fans prendre seulement quelque peu de temps pour deliberer P. de ce qu'ils avoient à faire, ils se joignirent sans aucune difficulté aux heretiques Acaciens, condannez par le Concile de Seleucie.]

'Les deputez de ce Concile ne laisserent pas d'aller trouver p.ss. ceux du Concile de Rimini, pour leur apprendre ce qui se passoit, & l'heresie pour laquelle ces Evesques [Acaciens] avoient esté condannez. Ils leur donnerent par ecrit une copie de ces blas. p.p. phemes [c'est à dire assez probablement de l'exposition de foy lue devant Constance.] Ils y joignirent une lettre qui s'est conservée jusques à nous, par laquelle ils conjurent ces deputez du Concile de Rimini, d'empescher que cette abomination qui

486

remoit deja Jans l'Egilie, ne le fortifie de plus en plus. Ils ajoutent que l'Empereur en avoit ellé irité, & avoit commandé
qu'on l'anathematizall, mais qu'on avoit dessein de condauncr
seulement Acce, & non l'heresse dont il estoit auteur, & de
foudroyer la personne s'anstoucher à la doctrine. Ils le prient à
la fin d'informer les Occidentaux de toutes choses. Il y a dixhuit
noms à la teste de cette lettre, entre lesquate, nous connoissons
Silvain de Tarse, Sophrone de Pompeiople, Neon de Seleucie,
Elpide de Satales, & Eotract de Sardes, Il n'y a pas lieu de
s'etonner qu'il y eust alors à Constantinople d'autres Evesques
que les dix qui avoient sels deputez par le Concile de Seleucie.

P-53p.52. P-52-53-

P-51.

'Ceux à qui cette lettre s'adreffoir, bien loin d'y avoir aucun égard, le mient en colere contre celui qui l'avoir receue, & lay en firent un crime, en forte qu'il en flut presque deposé.'Car elle decouvroit tous les artifices de ces hypocrites, 'qui fe trouvient obligez par là ou de condanner ces rereurs, ou d'avouer que c'éstoient leurs fentimens propres, s'ils ne les condannoient pass'. Mais quelque honteux que s'ût été entrier parti, ce fut neamnoins celui qu'il sembrassement, sk ils se joignirent coujours de communion avec ceux dont les blasshemes leur estoient

P-53-54-

P-54

Ils témoignerent mefine tres ouvertement leur impitet ée diverfes occafions, furtout par la manière dont ils expliquoient les anathemes du Concile de Rimini, Et S.Hilaire ayant fourent publiquement que J ESUS C.H. SIS T éloit veritablement Dieu, le vray Flis de Dieu, lequel éloit veritablement fon Pere, Requi l'avoit engendré avant tous les temps, ces miferables s'eleverent contre luy avec de grands cris, & donnerent une explication tout e Arienne da l'eterniée du Flis de Dieu.

\$01.1.4.c.13.p.

[Ce fecours vint for t à propos aux Anoméens d'Orient, qui etionen fort abatus d'avoir vu faccomber Ace contre leur attente, 'Ils propoferent donc aufficolt de recevoir le formulaire de Rimini, fachant bien que l'abolition du mot de fubflance fufficir pour établir tour leur dogme. Ils en prefferent les deputez du Concile de Seleucie, & ceux-ci declarant qu'ils ne pouvoient aucunement abandonner le mot de fubflance, ils leur frent ferment qu'ils ne croyoient point dutout que le Fils ne full pas femblable en effence à fon Pere, & qu'ils effoient prefits d'anathematiere cette hereful.

2.578.579.

'L'Empereur entra tout à fait dans leur proposition; [& selon sa maniere ordinaire d'agir, ]il commanda à tous les Evesques de

Om server Carrylle

L'ande J.C. 319, 360.

Paccepter. Il fit menacer le peuple par le Prefet. Il menaca luy Halas Conflamefine les Evesques dans le paliais, se ensi la crainte de Pexil Parisca.

tira d'eux une lignature forcée, appes laquelle i si wanta d'avoir

vaincu les Orientaux, parcequ'il avoir reduit dix deputez à luy

obeir, sk âsquer son biaspheme. Il avoir une telle ardeur pour sontactupe

cela, qu'il y pass tout le jour se une grande partie de la nutrout

precedoit le premier jour de janvier, quoiqu'il stift obligé

de se preparer pour la solennité du lendemain, auquel il devoit

commencer son saintenie Considat. Ce sur en cette occasion auseranes,

qu'Eulathe consient à ce que les heretiques luy proposerent,

'sk signa le celebre for mulaire composé jou autorisé jpar la faction

span, par d'Eudoxe.

## 

#### ARTICLE XCIL

Nouveau Concile à Constantinople : Quels Evefques le composient : Ils font signer le formulaire de Rimini : Acce y est deposé & banni ; & ses partifans condannez.

L'AN DE JESUS CHRIST 360.

Les Acaciens demeurerent encore quelque temps à Conf. sent Acaciens demeurerent encore quelque temps à Conf. sent Acaciens de la transinople, & ils y tinrent meline un nouveau Concelle augment de la conference de la transition de la fine de l'aunée précédence, pour commencer le Concelle des les premiers jours de celle-ci. Le procedé qu'on y tint, nous éclaricira forhiamment des dessens pour lefquels on l'alfembla.]

Acace en fut l'ame, selon Philostorge, & ce sur luy qui com. Phiss. Leanposa toutes les lettres qui s'y écrivirent en grand nombre, squoiqu'il ne nous en reste qu'une seule.] Eudoxe eur aussi beaucoup sen. Le.7.p.

de part à ce qui s'y fit.

"Sozomene & Socrate y content 50 Evefques, [ce qu'ils enten. Leaberne dent petterfire de ceux qui y vintent de Birbyne.] "S. Baille dir 5 ester, bei qu'Eultabel [depois par le Concile.] I e fur par 500 Prelats: [mais 1914, ou c'elt une faute, ou il faut comprendre dans ce nombre tous les Evefques de l'Orient, à qui l'on fit peut fert figure rette condannation aufilibien que le formulaire de Rimini.] La chronique Cha-Ale, sa. d'Alexandrie dir qu'il y en eut 7,2 à l'inthronzation d'Eudoxe le 27 de janvier. Elle en nomme 53, dont le premier est appellé Mariaccée; Il faut apparemment Maris, Acacc.] Au moins 500,754. nous s'avons que Maris de Calcedoine y estion, "& y favorifoit 1916;7-54.

Chr, Al, p. 681 Epi.73.C.16.p.

les Anoméens.[Pour les autres]'on y peut remarquer Seras de 1600 Paretoine, Urane de Tyr, Theodofe de Philadelphie, Eufebe de Seleucie en Syrie, Leonse de Tripoli en Lydie, Cyrion de Dolique, Arabion d'Adres en Arabie, Estienne de Ptolemaïde en Libye, Heliodore de Sozouse dans la Libye, Demophile de Berée, Exercíe de Gerase en Arabie, Megasesqui peut estre l'un des deputez du Concile de Rimini, Paul d'Emele, Evagre de Mitylene, Apollone d'Oxyringue, Phobe de Polycalandes en Lydie, Theophile le prophete des Acciens, Theodule de Querctapes, Ptolemée de Thmuis, Eutyque d'Eleutherople, Basilic ou Basile de Caunes en Lydie, Eustathe d'Epiphanie, Epi.76 c.1 p. 916. & Menophile [dont nous ne favons pas le fiege,] mais qui est remarque par Saint Epiphane comme l'un des plus celebres des

Chr.Al.p.681. a Baf. cp.71.p. 6 Socr.1.2.C.46.

p.161.2. ¢ C.45.P.109.160. Thdrt.1.2.c.27. # Ballep.to.p.tt.

F.618.

cr.71.p.117.c.

e Boll. r. mars, p. Soz.1.4.c.z4.p.

p.155,2.

f Ballep. 338.p.

Ariens, si nous ne disons qu'il a mis Menophile pour Demophile, Nous favons encore qu'Acace & Eudoxe effoient à ce Concile.] 'Il y avoit aussi un George, & S. Basile en parle comme d'un des plus remarquables, Ce n'estoit pas neanmoins celui d'Alexan-Thorn, lac, a. drie, qui n'estoit pas à Constantinople, puisque le Concile luy écrivit. Ainsi il faut que ce soit celui de Laodicée, bdont on marque qu'il n'estoit pas fort constant dans sa doctrine, cayant mesine esté auteur des plus grands blasphemes des Anoméens, '& les ayant encore soutenus depuis ; de forte qu'il pouvoit bien s'estre reconcilié avec Acace. d'Neanmoins Saint-Basile parle quelquefois d'un George dont une femme impie avoit abusé comme elle avoit voulu. Il paroift que c'estoit que que Arien de la Cappadoce ou des environs. Il estoit mort en 376.

'Le mesme Saint met parmi les Evesques de ce Concile un ep.261.p.264.c. Evippe,]qui pouvoit estre de Galacie.]'C'estoit un homme qui avoit beaucoup d'eloquence & de science, mais beaucoup d'atep.73.p.131.4/73. tache à l'heresse. Il semble aussi qu'un Basilide de Gangres y ait affilté, avec un Macaire qu'on ne connoist point, & Eugene qui peut estre l'Evesque de Nicée.

'Mais on remarque furtout Ulphilas Evesque des Gots, dont ce n'est pas ici le lieu de parler plus amplement. Nous dirons e|Sorr.la.c. 41. feulement que quoique | Socrate & Sozomene semblent dire que cet Evefque a commence des ce temps-ci à s'infecter du venin de Philig.l.s.c.sp. l'Arianisme, & que Philostorge pretende qu'il l'avoit repandu dans sa nation des le temps de Constantin; neanmoins S, Basile qui ne le pouvoit ignorer, nous assure que la foy estoit encore dans une entiere pureté audelà du Danube, sous le regne de Valens: [de forte qu'elle n'a pu estre corrompue qu'à la fin du n.clme

mesme Valens; ]'qui est le sentiment de Theodoret. [Il ne faut pas douter que le premier acte du Concile de P.704.705.

Thdrt.1.4.c.33.

Constantinople, n'ait esté de casser ce qui s'estoit fait à Scleucie, furtout pour la deposition des Evesques.]'On y confirma aussi soz.p.579.c.d. Not 173. le formulaire "de Rimini, en condannant mesme tous les autres qui avoient déja esté fairs, ou qui se feroient à l'avenir. On le fit Bas.ep.81.p.151. figner aux Semiariens par tromperie, en leur promettant de « Soz. L. c., p. condanner le dogme des Anoméens, ce qu'on ne fit pas. Ce 646.c. formulaire fut aussi signé par tous les autres qui se trouverent 6 Phis. 1.4 c. 11. presens, & par ceux mesmes qui soutenoient auparavant la P-75-

diversité de substance; ce que Philostorge attribue à l'esprit double & artificieux d'Acace. Philostorge dit neanmoins que 1.7.c.6.p.92. les plus determinez d'entre les Ariens refuserent de signer ce formulaire,

'Le Concile proceda ensuite à la condannation d'Aece, equ'il soz.1.4.c.24.3. deposa du diaconat & chassa de l'Eglise, dà cause de ses écrits 179 d impies qui scandalizoient tout le monde, e & des troubles qui 24. P. 629.2. s'estoient excitez sur son sujet. On ajouta que s'il persistoit dans d'Thirt.p. 622. fa disposition criminelle, il estoit anathematize luy & tous ses \* P.619 a.b. partifans; & pour ses livres, le Concile exhorta de ne les point lire, mais de les dechirer comme des choses inutiles & qui ne pouvoient servir de rien.[A entendre ce que ces Evesques disent d'Aece, il feroit difficile de juger qu'ils parlent du plus grand & du plus impudent blasphemateur qui fust jamais.

On ne voit pas mesme dans la lettre qu'ils écrivirent à George fur fon fujet, comme nous allons dire, qu'ils difent un mot contre fa doctrine pour la condanner, J quoique Philostorge écrive qu'on Philostorge figna la condannation de fa doctrine & de fa perfonne. Et c'est 75 pourquoi S. Gregoire de Nazianze se moque de ces Prelats, qui 187.4. en condannant Aece, au lieu de luy reprocher son impieté sans borne, se contentoient de le blasmer d'avoir trop écrit.

'Aussi l'on ne crut pas qu'ils fissent cette condannation de bon soz.p.579.d. cœur, mais seulement pour obeir au commandement que l'Em- Thdr. l. 2.24. pereur leur en avoit fait, 8 à la poursuite d'Acace, selon Philostor- P. 626, c[Phisg. L. ge, h& pour tascher d'effacer l'impression qu'on avoit donnée à g Phise p.74. ce prince, qu'ils fuivoient la doctrine de cet athée; ce qui n'eftoit & Soz. F. 779.d. que trop veritable:]'ou bien mesme pour en établir ensuite Naz.p.;86.;67, l'impieré avec plus de liberté, lorsque l'on s'imagineroit qu'ils l'auroient condannée dans son auteur, comme les Semiariens Hil.fr., p. g., paroissent l'avoir prevu. Les Evesques avoient promis de con- soz,1.6.c.7.p. danner la difference de substance; mais ils ne l'executerent pas. 646.c.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Qqq

p.619.b.

'Acce se trouva donc condanné par les souscriptions non seule- 360. Philip.1.4.C.11. P.75 .... ment des Orthodoxes, mais de ceux mesmes qui estoient dans ses fentimens dont les uns selonPhilostorge, changeoient d'opinion,

& les autres couvroient cette signature forcée du nom de pru-Thirt.1.2.e.24. dence & de menagement. Il y eut neanmoins quelques Evesques qui refuserent de signer cette condannation, savoir Seras de Paretoine, Estienne de Ptolemaïde, Heliodore de Sozouse,

Philg.1.7.c.6.p. Theophile, tous Evelques de Libye & intimes d'Acce, a & quel-91. 4 Thdr. p. 619.b. ques autres, bcomme Theodule de Queretapes en Phrygie, Leon... 6 Philg. 1.7.c.6. ce de Tripoli en Lydie, Theodose de Philadelphie, & Phebe de Polycalandes dans la mesme province. L'obstination de ces £1.8.c.4.p.109. Everques à défendre Aece, estoit d'autant plus insoutenable.] Than, p.619-be. 'que Seras mesme avoit raporté cette parole impie & surieuse

d'Aece, que Dieu luy avoit revelé ce qu'il avoit caché depuis les Soz.1.4.c.15.p. A postres, Ce sont apparemment les dix Evesques que Sozomene 583.d. dit avoir refusé de signer ce qui s'estoit fait dans le Concile, & particulierement la deposition des personnes: [ce qui ne se doit

raporter qu'à la deposition d'Acce, n'y ayant point d'apparence qu'ils s'opposassent aussi à la deposition des Semiariens leurs ennemis.

Thdrt.p.619.c.d. 'Les Evesques furent longtemps, disent-ils, à les prier, à les conjurer, à les menaçer, pour les obliger de se conformer aux autres: & voyant enfin leur endurcissement, ils prononcerent contre eux une sentence d'excommunication, leur donnant neapmoins six mois de terme, dans lesquels ils pourroient estre receus dans l'Eglise, & recouvrer la liberté de se trouver dans les affemblées, s'ils vouloient confentir à ce qui avoit esté arresté: 1.1.c.14.p.690.2. 'mais que s'ils laissoient passer ce temps sans se reconnoistre, ils seroient deposez, que l'on mettroit d'autres Evesques en leur Soz.p. (84.a.

place.'& que les Evesques de leurs provinces s'assembleroient pour cela. Et afin que cetté sentence fust executée, comme une partie de ces Evelques estoit de Libye, du patriarcat d'Alexan-Thdrt. J. 2. C. 24. drie, le Concile en écrivit à George pretendu Evesque de cette

p.618-650. Eglife; & Theodoret nous en a conservé la lettre.

Il semble selon les termes de cette lettre, que ces Evesques fussent privez de la communion, & du droit de se trouver aux assemblées, mesme durant les six mois: 1/8c Sozomene dit claire-Soz.p.584.2. ment qu'ils devoient demeurer durant ce temps en leur particulier, fans faire de fonctions & fans gouverner les Eglises. Nean-Chr. Al. p. 682. moins on voit par la chronique d'Alexandrie, qu'ils affifterent à l'inthronization d'Eudoxe, que tous les historiens mettent aprés

la condannation d'Acce.

L'ande J.C. 150.

LES ARIENS.

'Philostorge dit que les mesmes Evesques qui resuserent de Philos. 1.7.6.6.p. condanner Aece, refuserent aussi de signer le formulaire de 91.92. Rimini, & qu'ils furent condannez pour l'un & pour l'autre. La lettre à George ne le dit point, foit que George fust en cela du sentiment de ces Evesques deposez, ce qui ne peut estre neanmoins, s'il est vray, comme le dit Philostorge, J'qu'il ait contraint c.1.p.86/n.p.142. luy mesme dans un Concile ceux qui suivoient Aece, de signer sa 2.d. condannation; soit que la signature du formulaire de Rimini ait fuivi la condannation d'Aece, l'comme Theodoret & Philostorge 1.45,18,27 le mettent, [bien que nous ayons pris un ordre contraire, fur l'au- Thdrt.l.a.c.15.

torité de Sozomene.]

'Acce ayant esté condanné par le Concile, fut banni à Mop- Phisg.l.g.c.p.

fueste en Cilicie, où il fut fort bien traité, dit Philostorge, par 77-Nor 1 74. Auxence qui en estoit Evefque,[Il avoit apparemment succede à a c.a.p.78. Macedone qui vivoit encore "en 351.] Aece ne jouit pas longtemps du bon traitement qu'on luy faisoit à Mopsueste. Car l'Empereur à la persuasion d'Acace le relegua de là à Amblade, qui est un n.p.242.245. lieu fur les confins de la Pissidie, de la Phrygie, & de la Carie, au pié du mont Taurus, où l'air est extremement chaud & fort mal 1,3.2,7.78.

fain, & les habitans tout à fait barbares & inhumains.

'Là il publia son heresie encore plus ouvertement & plus impu- Epi.76.c.1.p.914. demment que jamais; & ce fut sans doute dans cet exil]b qu'il 2.b. forma ses 300 raisonnemens infames, dont Saint Epiphane en rp. 914-910. raporte & en refute 47, qui faisoient un ouvrage à part adressé aux hommes & aux femmes de sa secte. Sa presace parle de sa p. 524.2. persecution, & il y donne à ses persecuteurs le nom de Chronites ou Temporels, voulant peutestre marquer que leur foy estoit plutost celle du temps & de la volonté des princes, que celle de la verité & de l'Evangile.]'Il y dit qu'il avoit fait cet ouvrage pour 4,6, en corriger un autre que ses persecuteurs luy avoient pris aussibien que beaucoup d'autres & qu'ils avoient publié en y oftant & ajoutant beaucoup de choses, C'est assez vraisemblablement de ce premier écrit d'Aece, qu'estoit pris]'ce qu'Eleuse produisit Thom. 1.2.c. 1.

contre luy devant Constance. 'Socrate parle de diverses lettres pleines de sophismes & de Socr.l.a.e.js.p. chicanes, qu'Acce avoit écrites à diverses personnes, & mesme à 130.b. Constance.

# ARTICLE XCIII.

Maccdone, Basile, Eleuse, Enstathe, & quelques autres Evesques Semiariens, font depofez & bannis.

Es Evesques du Concile de Constantinople ayant satisfait à la passion de Constance, par la condannation d'Acce. fatisfirent ensuite egalement à la sienne & à la leur par la deposi-Balin Eun. Lt. tion de divers Evelques du parti des Semiariens.] 'Car ayant gagné tous les plus puissans de la Cour & des magistrats, ils estoienten état de faire sans peine tout ce qu'ils vouloient, estant eux mesmes les accusateurs, les juges, & les boureaux. Ils désendirent aussi à Saint Basile Prestre d'Ancyre, désenseur de la foy ancienne contre les Ariens fous Constance, & "depuis Martyr V.lapersle fous Julien, de tenir aucune assemblee [& de faire ses fonctions,] Juliens su-

Socr.1.2, c, 42, p. 255.b. Soz.1.4.c.14.p.

Boll, 22, mars, p. 15.6| Soz.1.5,C.11.

p.611.2.b.c.

p.697.c.

p.698.a.

580-2.

'Ils n'alleguerent contre ces Evesques aucun crime contre la foy, parcequ'estant eux mesmes divisez sur ce point, ils n'osoient pas accuser leurs ennemis de ce dont leurs propres amis estoient coupables. Ils leur reprocherent donc à tous en general d'avoir troublé les Eglises, & d'avoir violé les Canons, outre diverses actions fur lesquelles ils rejettoient leur condannation dont la Philg,l.s.c.r.p. veritable cause estoit les inimitiez particulieres d'Acace.ª Ils . Socr. p. 155.b.c. attaquerent premierement Macedone de Constantinople, à cause que Constance estoit irrité contre luy, & le deposerent comme cause d'un grand nombre de meurtres, & pour avoir receu à la communion un Diacre convaincu d'adultere.

'Ils condannerent Basile à cause des troubles qu'il avoit excitez

c|Soz.p.580.b.

dans l'Illyrie, dans l'Italie, & dans l'Afrique, à cause des cruautez qu'il avoit exercées contre le Prestre Diogene, & divers autres Idu parti des Acciens, l'parcequ'estant accusé de ces choses, il les avoit nices avec ferment, & qu'estant convaincu de ce parjure, il avoit tasché de l'excuser par des subtilitez ; parcequ'il avoit fait mettre en prison une servante, & l'avoit fait deposer faussement contre fa maistresse; 'parcequ'il avoit battizé & mesme elevé au diaconat un homme de mauvaifes mœurs, qui vivoit avec une femme avec laquelle il n'estoit pas marié; parcequ'il n'avoit pas chaffé de l'Eglife un Visiteur[ou Corevesque]coupable de quelques meurtres; parceque pour empescher que ses Ecclesiastiques ne l'accusaffent, il avoit fait des conjurations & des ligues avec eux en presence du faint autel, les ayant fait jurer, & ayant juré

p.580.581.

L'ande J.C.

luy mesme avec des imprecations terribles, qu'ils ne s'acculeroient point les uns les autres. [Si ces choses sont veritables, Basile

meritoit bien d'estre condanné.]

'Le crime d'Eleule efloit d'avoir batrié & fait Diacre fans paticalison.

examenun Heracle Tyrien d'origine, qui eflant prefire d'Her. 1946.

cule en son pays, & ayant esté oblige de s'enfuir à Cyzic, parce.

que le no laccusoit de magie, & qu'on le cherchoir pour cela, avoir

fait s'emblant de se faire Chretein; s'& de ne l'avoir pas depost, 502,941.4.

lorsqu'il eut s'eu ce qu'il avoit fait. On l'accusoit auffi d'avoir

ordonné avec la messime aintérection des personnes qui s'estoient

retriées à Cyzic, aprés avoir esté condannées par Maris de

Calecdoine.

On ne voulur pas foulement econter Euffathe, dautaud, die eine Assorate, qu'il avoit ellé condanné par son propre pere que 1964 nous pourrons examiner en un autre endroit.] Il avoit encore ellé 5012,961.6. excommunic, selon sozonene, par un Concile de Neocefarée, qu'on me connouît point, 3/6 par Eusébe de Constantinople, Il s'opposit aux decrets du Concile de Melitine qui l'avoit condanné, Il avoit e effe convaincu dans un Concile d'Antoche de s'estre parjuré; sele quoy nous n'avons non plus aucune autre lumiere.] Et apres s'estre rendu, distoit-on, coupable de tant de fautes, il pretendoit se faire le juge des autres, & les traitoit d'heterodoxes.

'On blasmoit Eortase d'avoir esté fait Evesque de Sardes sans a. le consentement des Evesques de Lydie; & Draconce d'estre associantes.

passé d'un evesché de Galacie à celui de Pergame.

"Silvain fut depolé comme ayant efte l'auteur des brouilleries sar-gina, arrivéestant Seleucie qui 3 confiantionple, ge pour avoir donne l'evelché de Caftabales en Cilicie à Theophile qui avoit auparavant effé elue revique d'Eleucherople par les Prelast de Palelline, & avoit juré de n'accepter jamais d'autre Eglife qu'avec leur confentement.

'On condanna Sophrone comme un avare qui alteroit ce que s. l'on offroit à l'Eglile pour en profiter, & encore parcequ'ayant effé appellé par deux fois, & ayant eu bien de la peine à comparoiltre, il n'avoit pas voulu répondre devant le Concile, & avoit

demandé des juges seculiers.

'On allegua contre Neon ou Neonas, qu'il avoit laissé facrer s.e. dans son eglise Anien elu Evesque d'Antioche par le Concile de Seleucie, & qu'il avoit ordonné inconsiderément plusieurs Evesques ignorans dans les Ecritures & dans les loix de l'Eglise,

& qui mesme estant engagez dans les emplois civils de leurs 360. villes, avoient mieux aime faire les fonctions feculieres, dont leurs biens estoient chargez, que d'abandonner leurs biens pour vivre en Evefques, preferant l'amour de leurs revenus aux devoirs de l'episcopat.

Elpide fut accusé d'avoir eu part aux troubles excitez par Bafile, & d'en avoir esté un des principaux auteurs. On ajoutoit qu'il avoit rétabli un Prestre nommé Eusebe, contre les ordonnances du Concile de Melitine, & qu'il avoit fait Diaconisse une nommée Nectarie, separée de la communion pour avoir violé un

accord & un ferment qu'elle avoit fait.

Pour Saint Cyrille de Jerufalem, joutre ce qu'on avoit dit des c.zs.p.583.a.b. amputavant contre luy, Jon le blafmoit d'estre uni de communion avec Basile & George de Laodicée, & mesme avec Eustathe & Elpide ennemis du Concile de Melitine, auquel il s'estoit

trouvé. [Il no faut pas s'imaginer que tous les crimes qu'on alleguoit Naz.or. 21.p. 187. contre ces Prelats fullent fort bien prouvez.] Leurs actions furent examinées sans observer aucune loy. On avoit acheté : exprés des calomniateurs, & les avis estoient vendus à prix fait, afin qu'on eust moins de peine à chasser injustement des Evesques

de leurs thrones.

Philg.l.s.c.r.p. 'Ces Prelats qui estoient assez criminels pour meriter l'inimitié d'Acace, furent non seulement deposez, mais aussi bannis, Basile Bafep.73.p.131. en Illyrie, & les autres en d'autres endroits.'Il fenible qu'Eustathe ait este banni en Dardanie. Philostorge dit qu'ils revoquea Phifg.p.76. rent en chemin la signature qu'ils avoient faite du formulaire de

Rimini, & se declarerent les uns pour la Consubstantialité, les Baf.ep.73.p.111. autres pour la ressemblance. Ils écrivirent aussi à toutes leurs Eglifes des lettres contre Eudoxe & contre tous ceux de fon parti, les conjurant de fuir leur communion comme la peste des ames, & protestant que pour eux ils ne pouvoient acquiescer à

cp.82 p.157.b. leur deposition, 'ni abandonner le soin de leurs Eglises, blautant qu'ils n'estoient condannez que par des heretiques, par des défenseurs d'une heresse abominable, par une assemblée de prevaricateurs plutost que d'Evesques, par des gents destituez du

S. Esprit, qui ne gouvernoient pas leurs Eglises par la grace de Dieu, mais qui s'estoient emparez de ces dignitez par l'appui & la puissance des hommes, & par le desir d'une vaine gloire,

'Ils y invectivoient particulierement contre Eudoxe, & contre d cp.72. p.118.b. 1. Il semble qu'ils avoient mesme abandonné tout à fait l'episcopat,

6 cp 74 p.110.c. cep.72-p.117.d.

cp.81.p.153.b.

Evippe dont ils disoient des choses étranges. Mais quelque prorestation qu'ils pussent faire, ils demeurerent accablez par leurs

ennemis juíqu'au regne de Julien.]

'Macedone chasse de Constantinople, demeura encore moins Socrala, c. 45, p. en repos que les autres. Il se joignits de plus en plus à ceux qui 158.c.d. avoient deposé Acace dans le Concile de Seleucie : Il envoya à Sophrone, à Eleuse, & aux autres, pour les animer à ne point abandonner le formulaire d'Antioche, & les porta par le conseil de Marathone à s'attacher au terme de semblable en substance. comme à la marque de leur foy[& de leur parti.] On pretend Soz.14.c.17.p. qu'il ne commença aussi qu'alors à se declarer contre la divinité 585 d. du S. Esprit. Beaucoup de personnes de sa connoissance s'unirent sompassa. à luy : '& c'est ainsi que se forma deux ans aprés la secte des Mace- 4|Soz,l.5,c.14-p.

On ne trouve point que Macedone aprés sa deposition, ait esté relegué en aucun lieu:] La chronique de Saint Jerome, & Socrate, disent seulement qu'il sur chasse de Constantinople. Sozomene dit mesme qu'il se retira en une terre pres des portes Soul. 4.c. 16.p. de cette ville; & de la maniere dont il en parle, ce fut aussitost 1840. aprés sa deposition. Il mourut en cet endroit, On n'en marque pas le temps. Ce ne fut pas sans doute ni sitost, puispu'il a donné 1,cc,14,9,6;4,6. le nom à la secte des ennemis du S. Esprit, laquelle, comme nous venons de dire, n'a commencé à faire un corps à part qu'aprés la mort de Constance, ni aussi beaucoup aprés ce prince, puisqu'il ne paroift plus nullepart dans l'histoire: & nous ne voyons aucune apparence à ce que pretend Facundus, j'qu'il fut appellé en 381 Spic.t.p.111. au Concile de Constantinople,

Entre les lettres que les Semiariens écrivirent après leur deposition contre les purs Ariens, il faut mettre apparemment] 'celle que les Orientaux écrivirent à Saint Hilaire, comme nous Hil.fr.s.p.s.s. l'apprenons du Concile de Paris, où l'on voit qu'ils recevoient le terme de substance, & la ressemblance du Filsavec le Pere ; ce qui fit connoiltre aux Occidentaux combien on les avoit trompez, en leur persuadant que les Orientaux abandonnoient le terme de substance, afin de les obliger eux mesmes à l'abandonner.Ils demandoient par la mesme lettre que l'on regardast comme excommuniez Auxences de Milan, JUrsace, Valens, Caius, Megafe, & Justin, tous Evelques d'Illyrie, & les autres principaux chefs des purs Ariens. Il paroilt qu'ils demandoient aussi qu'on rejettast ceux qui avoient esté intrus à leur place ; & il semble mesme qu'ils se retractoient de la signature du formulaire

496

de Rimini. Ils marquoient divers blasphemes des Anoméens, dont ils demandoient fans doute la condannation aux Evefques des Gaules. Nous verrons sur le titre de S. Hilaire, la réponse que ces Evesques leur firent comme à leurs freres dans le Concile de Paris, tenu, comme nous croyons, en 360 ou 361.]

## ARTICLE XCIV.

Eudoxe est fait Evesque de Constantinople : Il senale par son impieté la dedicace de Sainte Sophie : S. Hilaire demande à défendre la foy, & est renvoyé à Poitiers : Promotion de divers Evesques à la place de ceux qui avoient esté deposez.

Es Acaciens ayant chasse & deposé tant d'Evesques, par-

Ballin Eun, l.r. p. 698.a.

tagerent entre eux leurs Eglifes comme il leur plut. Celui qui avoit esté chassé de la Syrie, c'est à dire Eudoxe, s'empara de Constantinople, comme d'un lieu propre pour exercer sa Socr.1.2.C.41.P. tyrannie ; & on eut fujet d'estre surpris de voir que les mesmes Evesques qui venoient de deposer Draconce, pour estre passé d'une Eglise de Cappadoce à Pergame, transferoient Eudoxe d'Antioche à Constantinople, après qu'il estoit déja passé de Germanicie à Antioche. Il fut inthronizé & prit possession le 27 de janvier en presence de 72 Evesques, comme nous avons deja remarqué: ce qui s'accorde fort bien avec nostre suite.]

Chr.Al.p.632.

156.d.

'Il arriva en mesme temps que la grande eglise de Constanti-Socr.p.177 Hier. nople appellée De la Sagesse ou Str Sophie, que Constance avoit 4 Soz.1,4.c.25. p. 584.c| Socr.p. commencée des l'an 342 ou environ, felon Socrate,] fe trouva en état d'estre dediée. Don sit donc cette solennité en presence de b Chr.Al.p.684. tout le Concile, peu de jours aprés l'inthronization d'Eudoxe, p.681/50cr.p.457. 'c'est à dire le [mardi]15 fevrier de cette année. Constance sit de

c Chr.Al.p.684.

grands presens pour l'ornement & l'enrichissement de l'eglise, & de magnifiques liberalitez pour les orfelins & les pauvres, & augmenta de beaucoup la quantité de blé que Constantin avoit ordonné qu'on leur donnaît.

Socr. p.157, b) Soz.1.4, C.16.P.

[Mais Eudoxe deshonora cette feste par son impieté.] 'Car estant monté sur le throne episcopal comme pour prescher, il commença fon discours par des blasphemes si horribles qu'on n'oseroit les raporter : & voyant le bruit & le trouble qu'ils caufoient, il tourna la chofe en raillerie. Voilà, dit Socrate, quelle estoit l'étude & la science de ces heresiarques, qui en s'amusant à ces divertissemens impies, dechiroient toute l'Eglise.

Socr.p.157.c.

[11

L'an de LC.

Il ne leur suffisoit pas neanmoins d'avoir causé tant de troubles à Constantinople, Ils repandirent encore dans toute l'Eglise un feu capable de la consumer, si Dieu dont elle tire toute sa force, n'avoit promis que jamais les portes de l'enfer ne pourront la surmonter. l'Ce fut ce qu'ils firent en envoyant par tout 4502.p. 184. 185. l'Empire la formule de Rimini, avec un ordre de l'Empereur que tous ceux qui refuseroient de la signer seroient envoyez en

exil; 'Acace & Eudoxe n'ayant point de plus forte passion que \$02,0,184.d. d'établir partout cette formule, & d'abolir entierement la foy Nicée.

'Après une si belle action, & avoir donné avis par lettres à Socration. Patrophile de Scythople & à d'autres, de tont ce qui s'estoit passé, l'on termina enfin cette assemblée, dont il paroist que la e.

dedicace de St. Sophie fut la derniere action.

'Le Concile duroit encore, & l'on y disputoit encore de la foy, Hil.ad Conf.I. V.S. Hilaire lorfque"S. Hilaire voyant l'extreme peril où estoit la verité, 3.p.110, 1.e/111. parceque les Occidentaux estoient trompez, & les Orientaux «Sulp.la.p.162. vaincus, demanda publiquement audience à l'Empereur, pour pass Hillad pouvoir foutenir la foy contre Saturnin d'Arles & les autres Conf.lis.p.119. Ariens, Mais ils aimerent mieux le faire renvoyer dans les Gaules, soù il trouva l'Eglise plus en liberté que dans l'Orient. Car en mesme temps que Constance s'imaginoit avoir accablé la verité par sa puissance absolue, cette mesme verité luy suscitoit

ce \$ 55.

un adversaire en la personne de Julien son cousin, qu'il avoit V.Conftan-envoyé dans les Gaules l'an 355 en qualité de Celar, "& qui y prit cette année fur la fin de l'hiver le titre d'Aifeuste, C'est luy qui s'est rendu si infame par le titre d'apostat; & c'est luy neanmoins par qui JESUS CHRIST vouloit rendre la liberté à son Eglise, Cela ne se sit en Orient qu'en 162, Julien n'en estant devenu le maistre qu'à la fin de 361. Mais les Gaules

V.S.Hilaire peuvent avoir eu cet avantage des cette année, & "Saint Hilaire peut bien y avoir fait tenir deflors le Concile de Paris, où l'on condanna tout ce qui s'estoit fait à Rimini au prejudice de la Consubstantialité.

Les Acaciens qui avoient établi Eudoxe dans Constantinople, eurent soin de mettre de mesme de nouveaux Evesques dans les autres Eglises qu'ils avoient depouillées de leurs pasteurs, l'Cela soz,p. 64,2,b. se fit aussitost aprés le Concile, se apparemment par les Evesques de chaque province.] Acace en établit plusieurs en s'en retour- Phisg.l.s.c.r.p. nant à Cefarée, comme Onesime à Nicomedie au lieu de Cecrops 77. [mort des le 24 d'aoust 358, ]ou peutestre au lieu de Marathone;

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

498 LES ARIENS.

Arhanase à Ancyre au lieu de Basile ; un autre Acace à Tarse au 360. lieu de Silvain; & à Antioche au lieu d'Eudoxe, S. Melece, fdont p.78. nous parlerons plus particulierement autrepart.] Philostorge y Bafep, 111. p.jot. joint encore Pelage de Laodicée en Syrie jou plus probablement v.s. Bafile disoz.1.6.c.4.p. en la Phenicie du Liban.] Philostorge ne marque pas expressé-576,99. a Thorn, I. e. 27. ment en quel temps il fut fait Evefque. Il l'eftoit toujours des l'an

P. 615.8. 363, auguel il affifta au Concile d'Antioche.

[Nous verrons ces deux derniers, Pelage & Melece, paroiftre à la teste des Catholiques, jusqu'à meriter le titre de Saints & de Confesseurs. Et Athanase d'Ancyre semble ne devoir pas renir un moindre rang, si c'est luy l'dont S. Basile pleure la mort dans fa lettre 67°, comme l'a cru Baronius. Sans cela mesme, nous fommes affurcz que]'ce Saint l'a regardé comme un appui de la veritable foy, & comme un exemple de l'ancienne charité des Fideles: & l'a representé comme un homme celebre par les

Nyff.in Eun.l.r. grands travaux qu'il avoit endurez pour la verité orthodoxe.'S. Gregoire de Nyife pour relever sa sincerité, dit que la verité luy

estoit plus chere que routes choses.

[Il y a donc lieu de louer la providence divine qui s'est servie de la malice de ses ennemis pour faire triompher sa gloire par les moyens qu'ils prenoient pour l'étoufer. Il femble mesme que Dieu euft changé le cœur d'Acace qui avoit-efté l'auteur de tous les maux precedens, s'il est vray ce que dir Philostorge, J'que son dessein estoit d'établir partout des désenseurs de la Consubstantialité; '& qu'il taschoit de faire elire partout pour Evesques ceux qui défendment le plus hautement cette doctrine; à quoy Saint

\$76.4. Epiphane & la suite de l'histoire s'accordent assez.

Pour Eudoxe qui n'avoit pas d'autre dessein que d'établir la Baf.in Eun,1,t. doctrine d'Acce, dont il venoit de figner la condannation, lil crut que l'appui d'Eunome luy pouvoit estre utile pour cela; & tant par ce dessein que pour recompenser son impieté, il le fit Evefque de Cyzic avec le consentement de Constance: 'Maris de Calcedoine y contribua de sa part, Philostorge dit qu'Eunome ne voulut point accepter l'episcopat, que sur la promesse que

Eudoxe & Maris luy firent, de faire casser dans trois mois la fentence de deposition & d'exil qu'on avoit prononcée contre Aece. On pretend qu'Eudoxe fit Eunome Evefque de Cyzic dans l'esperance que par la force de ses discours, il pourroit s'attirer

tous les peuples. Mais Socrate qui raporte ce fait, se moque luy mesme, aussibien que les autres, de l'eloquence d'Eunome. Le mesme historien met l'ordination d'Eunome à la place d'Eleuse

104.d.

Bal.ep. 66. p. 106. Bar. 373.5 14. Baf.cp. 33. p. \$1.

p. 22.d.

p.191.

Philg.l.s.c.z.p. 27.

p.78. Epi.74.c.18.p.

p.698.2,

Socr.1.4.c.7.p. 215.2. c,d.

L'an de LC.

. fous Valens : 'en quoy il se trompe, comme on le voit par S. Bafile, Thom. La.c. ag. par Theodoret, & par Philottorge,2 Il ajoute que l'Empereur P.610.b. envoya avec luy un ordre pour le mettre en possession & chasser Eleufe; ce qui obligea ceux qui fuivoient le dernier, à bastir une celife hors des murs pour y tenir leurs assemblées: 1& c'est ce

dernier fait qui peut bien n'appartenir qu'au regne de Valens.] 'S. Basile marque un Theosebe que le Concile de Constanti- Basin Eun,I.; nople fit Evesque de Sardes au lieu d'Eortase, aprés qu'il eut esté P.698.a.

convaincu de divers blasphemes abominables. Nous ne connoissons pas ceux qui furent établis en la place des autres Prelats deposez. Mais nous verrons dans la suite, qu'Eustathe de Sebaste. Silvain de Tarfe, Elpide de Satales, Eleufe de Cyzic, & peuteftre Hypatien d'Heraclee, ne laisseront pas de rentrer dans la posses. fion de leurs Eglises.]

#### 

## ARTICLE XCV.

Troubles effroyables excitez dans l'Eglise par l'exaction de la

Ous avons déja dit que le Concile de Constantinople soz,1,4,e,26,p. pour la faire signer de tous [les Evesques,] avec un ordre du Prince pour bannir tous ceux qui le refuseroient. Ce fut la source d'une infinité de maux. Tout l'Empire en fut rempli de troubles, & les Eglises exposées à une persecution egale à celle des Empereurs payens. Car si elle estoit plus douce pour les supplices, elle estoit plus rude par la honte que l'Eglise en recevoit, comme estant egalement mere des persecuteurs & des persecutez, & voyant ses enfans exercer contre leurs freres ce que ses loix leur defendent de faire mesme contre des ennemis. La souscription Naz. 0141. p. 187. estoit une des dispositions necessaires pour entrer & pour se a.b. conserver] dans l'episcopat. L'encre estoit toujours toute preste, & l'accusateur aussi. Ceux qui avoient paru invincibles jusques alors, cederent à cette tempeste : Si leur esprit ne tomba pas dans l'heresie, leur main neanmoins y consentit. Ils se joignirent avec ceux qui estoient criminels de l'une & de l'autre maniere. Ils se noircirent avec cette fumée, s'ils ne furent pas brulez par le feu de l'impieté.

Peu d'Evelques s'exemterent de ce malheur, n'y avant eu p.387.6. que ceux que leur propre bassesse faisoit negliger, ou que leur

Rrr ij

du Saint Esprit.

500

vertu fit resister genereusement, & que Dieu conserva afin qu'il ga restast encore quelque semence & quelque racine pour faire refleurir Ifrael, & luy donner une nouvelle vie par les influences

Soz.1,4.c,17.p. 'Sozomene dit qu'il y cut dans toutes les provinces de l'Empire des Evesques chassez de leurs sieges pour ce sujer, 2 Mais hors co petit nombre, tous les autres cederent au temps, sans autre difference, finon que les uns le firent plustost, les autres plustard; que les uns entrerent les premiers comme les chefs & les conducteurs dans ce chemin de l'iniquité, & que les autres les y suivirent ou abatus par la crainte, ou affervis par l'interest, ou charmez par les caresses, ou surpris par l'ignorance. Ces derniers, quoique moins coupables, ne pouvoient pas neanmoins se dire innocens. Mais quand l'ignorance de ceux là feroit excufable, on ne pourroit pas dire la mesme chose de ceux qui affectant la gloire de l'esprit & de la science, se faisserent vaincre par les autres considerations que nous ayons dites; & qui ayant longtemps paru comme défenseurs de la verité, furent portez par terre des qu'ils commencerent à estre eprouvez par cette tenta. tion.

> 'C'est donc avec raison que S. Jerome marque sur cette année, que presque toutes les Eglises du monde furent souillées par l'union avec les Ariens, sous pretexte d'avoir la paix, & d'obeïr à l'Empereur. Les Saints qui vivoient en ce temps là pleuroient fouvent une confusion si malheureuse, & cette cruelle persecution que ceux qui devoient estre les désenseurs de la verité excitoient eux mesmes contre elle.

> 'Saint Basile & beaucoup d'autres personnes de pieté de Cesarée en Cappadoce, ressentirent avec beaucoup de douleur la faute que Dianée leur Evesque avoit faite comme les autres, quoique par furprise : '& il est mesme assez clair qu'ils se separerent de sa communion à cause de sa signature. [On sçait ce qui se passa à Nazianze sur ce sujet par le soulevement des moines, l'dont Saint Gregoire s'estime obligé de louer le zele, quoique ce fut contre fon propre pere.]'Et il est visible que la mesme chose arriva dans beaucoup d'autres dioceles,

> Voilà ajoute ce Pere, quelles furent les fuites de l'absence de Saint Athanase, Voilà quels furent les ravages que les ennemis de la verité firent dans l'Eglife, aprés avoir banni celui qui en estoit comme le gardien, aprés avoir coupé les cheveux de ce corps divin, & l'avoir depouillée de sa force & de sa gloire, en

ç.388,b.

4 Naz cr.11.p.

387.c.d.

Hier,chr,

Naz.p.,187.b. Baf.ep.84.p.119.

Nat, 7.388.d.

or,19.p.197.C.

or.11.p.389.2-

SOL

la privant d'Athanase, Mais le mesme Pere fait autrepart une or, p. 11. description terrible de l'état deplorable où l'Eglise estoit reduite par tant de partis & de sectes differentes, qui en se dechirant les unes les autres, rendoient autant qu'il leur estoit possible, le royaume du Ciel une image de l'enfer.

[Constance qui parcourut cette année une partie des provinces de l'Orient, en marchant contre les Perses qui desoloient la Mesopotamie, n'avoit pas sans doute plus d'application à se preparer contre ces ennemis de l'Etat, qu'à tourmenter ses propres sujets, & à faire adorer sa puissance absolue par les Evefques, Dans une loy du trentieme juin de cette année, il Cod.Th. 16.1. parle de plusieurs Evesques d'Italie, d'Espagne, & d'Afrique, 1.1.15.p.42.45. qui estoient venus depuis peu à sa Cour : surquoi on fonde plufieurs conjectures [dont nous ne voyons pas la folidité.]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XCVI.

Eunome est fait Evesque de Cyzic: Quel il estoit; Ceux de Cyzic se plaignent à Eudoxe & à Confrance de sa doctrine impie.

[ Outre e les maux & les divisions que l'Eglise avoit déja souffertes par l'heresse des Ariens, la deposition de Macedone & l'election d'Eunome furent cause de deux nouvelles sceles qui se separerent des Ariens, & firent chacune une communion particuliere. Nous refervons pour un autre endroit ce qui regarde les Macedoniens ; & nous ne dirons rien non plus des dogmes d'Eunome, puisqu'il ne faisoit que suivre la plus pure doctrine d'Arius & les impierez d'Aece. Mais nous ramasserons ici ce qui regarde son histoire, que nous tirerons principalement de S. Gregoire de Nysse & de Philostorge, dont le premier a écrit contre luy, & l'autre a esté l'un de ses plus fideles disciples, ]'Il en Phisg. 1, p.c. st. a mesme fait l'eloge, & ne rougit pas de s'en vanter.

'Eunome donc qui n'a rendu son nom celebre que par sa honte Basin Eun.l.s. & son infamie, aestoit originaire de Cappadoce, bdu [village] p.696.2. d'Oltisere, en un coin du territoire [de la ville] de Corniaspe, p.81802.17.c. entre la Cappadoce & la Galacie, Saint Basile a écrit qu'il estoit 17, 9,718.c. de Galacie: quoique cela ne fe trouvast pas dans tous les exem- 1,p,307.c. plaires; & Eunome s'en plaignit comme d'une injure qu'il luy «Bal p.696.a. avoit faite. Surquoi S. Gregoire de Nysse luy avoue qu'en effet " tout homme est menteur & sujet à se tromper, & Saint Basile .p.101.b.c. comme les autres; & que puisque luy Eunome se trompôit bien

Rrriii

Soz.1.7.c.17.p. 728.C.

errange que Saint Bafile l'eust appelle Galate au lieu de Cappadocien, faute d'avoir sceu en quelle province estoit son village. ou pour n'avoir pas cru qu'il fust important de s'en informer avec soin. Sozomene luy donne pour patrie le village de Dacore en Cappadoce, [peutestre parcequ'il y avoit des terres, ou bien parceque les terres qu'il possedoit dans le village d'Oltisere. Philig.l.10.c.6.p. portoient ce nom; l'car Philostorge parle seulement des terres 138 L11.c.s.p.150. de Dacore qui estoient à Eunome, sans marquer qu'il y eust de

Neff, in Eun, L.T. r.191.d. # p.194.d.

p.195.2.

b'106.d.

p.195.b.

P.194.C.

village de ce nom. 'Sa famille tiroit toute sa gloire de son grandpere, nommé Prisque, qui apparemment estoit esclave. Pour son pere c'estoit un bon payfan, en qui il n'y avoit rien à redire, finon qu'il eftoit pere d'Eunome. Il labouroit & cultivoir avec grand soin son petit heritage; & l'hiver qu'il n'avoit rien à faire, il gagnoit quelque chose à montrer à lire à des enfans. Cette vie estoit innocente, mais trop penible pour Eunome. Ainsi il renonça bientost au labourage, & ayant appris à écrire, il travailloit sous un de ses parens qui luy donnoit de quoy vivre. Il servit depuis de pedagogue aux enfans de ce parent, & enfin fe mit en fantaille

d'apprendre la rhetorique.

qu'il fortist de son pays; & qu'estant venu ensuite à Constantinople, il n'y vécut pas fort honorablement, & fut mesme surpris avec d'autres dans quelque faute. On dit qu'aprés cela il porta quelque temps les armes: Mais enfin voyant qu'il ne faisoit pas grand profit à tous ces métiers, '& sachant qu'Acce vivoit fort doucement à Alexandrie fous la protection de George, 'il fe resolut de se rendre son imitateur, dans l'esperance de pouvoir Phig.1.3.e.20.p. réuffir par ce moyen auffibien que luy.'Il vint donc de Cappadoce

'On voit qu'il luy arriva que loue disgrace en sa jeunesse avant

P.191, b. p.191.h. 6 Sor. 1, 6, C, 27, D. 675.diNyflin Eun.1.1.p.190,1. c Thdrt. 1.2.c.25. p.s.jo.b.

comme il s'en vantoit fouvent dans ses écrits, où il l'appelloit un d Sacr. Lac. 15. p. 130.c.dil.4.c.7. eThdrt.1.2, c.23. Philg.L.e.c.s.p.

p 626.d. g C.6.p.66.67.

P.215.b.

'Il vint avec luy à Antioche trouver Eudoxe[au commencement de 358. [Et Eudoxe le voulant faire Diacre, il le refusa d'abord, parcequ'Eudoxe ne luy sembloit pas encore assez bien instruit dans la doctrine de son maistre Aece, sIl l'accepta neanmoins peu de temps aprés, & fut envoyé à la Cour pour défendre Eudoxe contre Bafile d'Ancyre: mais il tomba en chemin entre les mains de Bafile, & fut relegué à Midée[ou Migde]dans

le trouver à Alexandrie vers l'an 356, b& se rendit son disciple,

homme de Dieu, & luy donnoit mille louanges. dl fervit mesme

à écrire fous luy.

la Phrygie.'Il se trouva à Constantinople [à la fin de 359,] pour e.m.p.71.75. fervir de second à Aece, & neanmoins ne laissa pas de se joindre Than, a.c. 15, p. à ceux qui le condannerent [au commencement de l'an 360, ]& 610.b. d'accepter d'eux l'episcopat de Cyzic, comme nous avons marqué, mais avec promesse, dit Philostorge, qu'ils feroient rétablir Philos. p.p. Aece dans trois mois.

'Eudoxe qui connoissoit combien Constance estoit ennemi de Thán.p.630.e. ceux qui mettoient[clairement] le Fils au nombre des creatures, 23/c,c,d. & combien le peuple de Cyzic estoit attaché à la doctrine contraire, conseilla à Eunome en l'envoyant à Cyzic, de cacher d'abord ses sentimens, pour ne pas donner prise à ceux qui ne » demandoient qu'un pretexte de l'accufer. Quand le temps, luy

» disoit-il, sera favorable, nous publierons ce que nous cachons » maintenant, nous l'enfeignerons aux ignorans; & s'il y en a qui " nous combatent, ou nous les perfuaderons, ou nous les contrain-

" drons, ou nous les ferons punir. Eunome suivit cet avis, & ne hillaceste. prescha ses impietez que d'une maniere couverte, & neanmoins 630,d. cela n'empescha pas que ceux qui estoient instruits de la doctrine de l'Eglife, ne reconnussent bien ce qu'il vouloit dire : & il s'en her.l.s.c. p.

ouvroit encore davantage dans l'entretien, ne pouvant pas étou- 156.d. fer entierement les mouvemens de son ame, qui vouloit enfanter la malheureuse doctrine qu'elle avoit conceue.

'Il se trouva donc plusieurs personnes qui estant brulées du d. zele de Dieu, se sentoient vivement blessées de ces maux de leur Eglife, Mais ne voyant ni prudence ni fureté à s'y opposer ouver- hillacases tement, ils furent trouver Eunome chez luy, & le supplierent 690.d. de leur decouvrir clairement la verité, & de ne les pas laisser 13.136. floter plus longtemps entre tant de diverses pinions que l'on enseignoit. Eunome crut qu'ils estoient prests de suivre ce qu'il leur diroit, & s'ouvrit à eux entierement : & eux aprés l'avoir entendu, luy representerent qu'il n'estoit pas juste ni digne de sa pieté de cacher la verité à son peuple par une mauvaise crainte de l'Empereur; & enfin ils firent si bien qu'ils le porterent à prescher ouvertement ses blasphemes.

'La nouvelle dialectique d'Eunome avant surpris tout le Socr.1.4.c.7.p. monde, & cause un grand tumulte dans Cyzic, 6 ces mesimes 115.d., his, p. personnes en ayant encore pris d'autres avec eux, d qui estoient 611.b. des Ecclesiastiques de la ville, furent aussitos à Constantinople sher. p. 216.2. le deferer à Eudoxe, & l'accuser de dire que le Fils n'estoit pas 671.4 Phis. 1.6. semblable au Pere, de persecuter ceux qui n'estoient pas de ses c.i.p.80. sentimens, & de changer les anciennes coutumes, see que bhar.p.até.

g n.p.155.

LES ARIENS. 504 quelques uns entendent des changemens qu'il fit dans le battef- 360.

mc:[de quoy nous parlerons dans la fuite.]

1,6,c.r.p.\$0.\$t. 'Cette accusation d'Eunome excita un grand trouble dans.

Constantinople à la suscitation d'un Prestre nomme Hesyque. Thdither.page. 'Eudoxe fut bien fasche de voir qu'Eunome avoit si mal gardé ses avis; & promit à ses accusateurs d'avoir soin de cette affaire:

mais il tascha de l'eluder par ses delais, disant roujours qu'il n'avoit point le loisir. De sorte que ces personnes voyant bien Whif. p. 610, b. où il tendoit,'s'adresserent à l'Empereur mesme: "Car il fut à 4 Mr. & F.c.10. Constantinople jusque vers la fin du primtemps, be à Cesarée en Cappadoce une partie de l'été; & ils se plaignirent des 6 p. 170.171. maux qu'Eunome faisoit dans leur Eglise par les blasphemes qu'il y preschoit, & qui estoient plus horribles que ceux d'Arius, Constance s'en mit en colere, & commanda à Eudoxe de faire venir Eunome, & de le depouiller du sacerdoce s'il se trouvoit veritablement coupable.

क्कि स्थान 
### ARTICLE XCVII.

Deposition d'Eunome; sermons impies qu'il fait dans Constantinople; il forme une seite à part ; est banni en Pamphylie.

Thdrt. La. C. scp. / 63 L.b.c.

611.b.

L U D O X E differoit toujours l'execution de cet ordre, quelque follicitation qu'on luy pust faire; & cela obligea les denonciateurs d'Eunome de s'adresser de nouveau à Constance, en pleurant & en criant qu'Eudoxe n'avoit encore rien fait de ce que sa Majesté avoit commandé, & qu'il abandonnoit une ville confiderable comme celle de Cyzic, à ce miserable blasphemateur. Constance menaça donc Eudoxe de le chasser luy mesme de son siege, & de l'envoyer avec son Eunome au mesme lieu où estoit Acce, d'il ne faisoit comparoistre cet heretique, & ne le puniffoit comme il meritoit,

her.1.4, c.11.p. 116.b.c. d hif.p.631.c.

'Eudoxe qui craignoit l'effet de ces menaces,"cita Eurome herr. p. 216. pour venir à Constantinople rendre raison de sa foy, [& en hif.g. 631, c. en mesme temps, s'il luy mandas secrettement de se retirer de

hær.p.136.c.

Cyzic, mais qu'il ne devoit accuser de sa disgrace que luy mesme, & le peu de foin qu'il avoit eu d'observer les avis qu'il avoit receus de luy: Eunome se retira aussitost, & Eudoxe l'ayant convainch visiblement, se'est à dire ayant fait voir son erreur, ] le deposa,'& le depouilla de la dignité episcopale par l'avis du fynode [qu'il avoit assemble pour cet effet] à Constantinople,

hif.p.612.2.

ayant

'avant plus d'égard aux menaces de l'Empereur qu'à fa conscien- her.p. 46.6. ce, dans laquelle il ne se jugeoit pas moins coupable que celui qu'il deposoit.

l'Tout cela se fit en l'absence d'Eunome, J'qui aima mieux se Nystin Eun. I. L. laisser condanner sans rien dire, que de se défendre, parce, disoit- P-198.2. il, que parmi les juges il y en avoit de méchans, & qu'ils estoient b, fes accusateurs plutost que ses juges. 'C'est pourquoi tout le mon- p.100.b. de savoit qu'il n'avoit pas dit un seul mot dans toute la poursuite de cette affaire, '& ce fut ce qu'il allegua pour montrer qu'il p. 197. chos.c. avoit eu raison de donner le titre d'apologie à un discours qu'il fit longremps depuis pour établir son heresie, sous pretexte de se justifier contre ces juges qui luy avoient fait souffrir beaucoup de maux.

'Philostorge parle bien du trouble qu'on excita contre Eunome Phisg. 1. 6.c. 1.p. à Constantinople; mais au lieu de dire qu'il fut condanné par 81. Eudoxe, il pretend au contraire qu'il se justifia pleinement devant luy & devant tout le peuple de cette ville.[ Je ne sçay si c'est une imposture de cet historien, ou si Eudoxe aprés l'avoir condanné pour satisfaire Constance, voyant ensuite ce prince eloigné, 3 & Amm. 1.10. p. 172melme embarallé comme il le fut fur la fin de l'année au malheu- 177. reux siege de Bezabde en Mesopotamie, voulut se servir de cette occasion pour tascher de rétablir son ami, & reparer le mal qu'il

avoit esté contraint de luy faire. l

'Il fit donc, felon Philostorge, venir Eunome à Constantinople: Phisg.l.c.c.t.p. \*& Eunomen'y fut passitost arrivé, qu'il commença à se plaindre solsor. L. c. 26. à Eudoxe dece qu'il negligeoit ce qu'il luyavoit promis[touchant phis]. dec. t. le rétablissement d'Aece, bà dire qu'il faisoit injustice à Aece & p.81. à luy, & à l'accuser mesme de l'avoir trahi. Eudoxe l'assura qu'il p.611.c. effectueroit ses promesses, mais qu'il falloit premierement appai- Philig. 1.6.c.t. ser le trouble excité à son sujet ; & alors Eunome s'estant justifié P.81. devant le Clergé de Constantinople, & ayant declaré qu'il ne tenoit point le Fils diffemblable au Pere ; qu'il le croyoit femblable a luy, felon les Ecritures, & en la maniere qui luy convenoit, mais non femblable en essence; tous les Ecclesiastiques, dit Philostorge, embrasserent son parti, & devinrent des témoins zelez de la pureté de sa foy. Ayant fait la mesme declaration p.ss. devant tout le peuple, il fit admirer, dit son panegyriste, sa sagesse & sa pieté. De sorte qu'Eudoxe ravi de joie, s'écria en ces termes pris de S. Paul: Voilà ce qui fait mon apologie devant tous ceux qui me condannent. A quoy le peuple applaudit.

'Mais Eunome decouvrit encore davantage son impieté dans expan, v.p.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

506

le sermon qu'il fit avec le consentement d'Eudoxe le jour de l'Epiphanies en 361, Joù il n'eut point d'horreur de qualifier, sans rougir, le Fils de Dieu l'esclave & le serviteur du Pere : de donner le mesme titre au S. Esprit à l'égard du Fils; & de dire que sa sacrée Mere avoit cessé d'estre vierge après l'avoir mis au monde. "Aprés tant d'eloges qu'Eudoxe avoit donnez à Eunome, conti-

Philg. 1.6.c. 1.p.

Soz.1.6.c.16.p.

674.4.

nue Philostorge, au lieu de songer à executer ce qu'il luy avoit promis, il voulut luy persuader de signer le formulaire de Rimini, & mesme la deposition d'Aece, Eunome indigné de cette propofition, le quitta & se retira en Cappadoce, sce qu'il ne fit neanmoins apparemment qu'aprés le Concile tenu à Antioche au commencement de 361. Il y en a qui disent qu'aprés le discours qu'il fit au peuple fur la foy, Eudoxe qui n'avoit rien trouyé à reprendre dans ce discours, l'exhorta à retourner à Cyzic : mais qu'Eunome luy dit qu'il ne vouloit plus estre avec des personnes à qui il estoit suspect, prenant ce pretexte pour se separer Id'Eudoxe, lquoique sa veritable raison sust qu'on ne vouloit pas Phily 1,6.c.s.p. recevoir Aece. Philostorge allegue en effet cette raison de son

schisme; & il ajoute qu'il renonça alors à l'Eglise de Cyzic, premierement de bouche, & puis par écrit. Soz.p.674.4. 'Mais quoy que l'on en ait pu dire, sil n'est pas aise de se perfuader qu'il ait quitté volontairement & par depit l'episcopat

Socr.1,4.c,7.P. a Thdrt.la.c.ag. P.612.3. 6 Nyskin Eun.l. 1.p.198,1,

de Cyzic. l'Socrate semble dire qu'il fut chasse par le peuple de Cyzic, qui ne pouvoit supporter la vanité de ses discours, Mais nous avons vu par Theodoret qu'il fut deposé par un Concile, & par Eunome mesme qu'il avoit esté condanné par un jugement, Quelque difficulté qu'il y ait sur sa deposition, tout le monde

demeure d'accord qu'il perdit l'evesché de Cyzic, & commença à faire un parti & une communion à part, l'faisant des Prestres & des Evelques. Mais il femble n'avoir rompu entierement avec Than, P. 631. d. Eudoxe que quelques années aprés sous Jovien, Ell fut suivi dans son schisme par tous ceux qui sachant qu'Eudoxe avoit les mesmes sentimens que luy, ne pouvoient souffrir qu'il l'eust abandonné si laschement; & depuis cela ils porterent le nom

d'Eunomiens, Philg.1.9. c.13. p.

'On ne mit point d'Evesque à Cyzic au lieu d'Eunome, tout le peuple qui avoit beaucoup d'amour pour Eleuse, ne l'ayant pas voulu fouffrir.

Philostorge raporte après ceci, que Constance ayant tenu un Concile à Antioche, ce qui se fit en 361, Acace indigné de voir Eunome Evesque, & de ce qu'Eudoxe avoit donné cette dignité fans sa participation, à un disciple d'Aece qui taschoit de surpasser encore l'attache de son maistre pour l'heresie, obtint de Constance qu'on le fist venir pour comparoistre devant le Concile ; s'imaginant que la scule apprehension de son inimitié le terrasseroit; mais qu'Eunome estant venu & ayant receu ordre de se défendre devant le Concile, Acace ne voulut point se porter fon accufateur : ce qui ayant rendu Acace mesme suspect à Constance, ce prince le renvoya à Cesarée, & remit le jugement

d'Eunome à un Concile plus nombreux.

Ce recit de Philostorge dont nous ne trouvons rien dans tous les autres auteurs, & qui s'accorde affez mal avec ce qu'il vient de dire qu'Eunome avoit quitté l'evesché de Cyzic, sans parler de Theodoret, se combat encore luy mesme; puisqu'on n'auroit pas dû renvoyer l'affaire d'Eunome à un autre Concile, mais l'absoudre sans delai, si son accusateur avoit abandonné la cause. S'il contient quelque chose de vray, c'est peutestre qu'Eunome fut mandé au Concile, pour y estre jugé plus solennellement, & qu'il y fut condanné, foit qu'il y ait comparu, comme le veut Philostorge, soit qu'il ait refusé d'y venir, comme il y a affez d'apparence : puisqu'il n'auroit pu alleguer le defaut qu'il avoit fait à Constantinople, comme la cause qui l'obligeoit de se justifier par une apologie, s'il eust comparu depuis devant un plus celebre Concile.

Mais comme il n'y a aucune apparence que si sa cause a esté portée au Concile d'Antioche, elle y foit demeurée indecise, aussi on peut dire avec assurance qu'il n'y fut point absous, puisque nous n'en trouvons aucune marque, & que Philoftorge mesme ne l'a osé dire.] Que si aprés sa deposition il a este relegué Thambardase à l'extremité de la Pamphylie, comme l'a écrit Theodoret, [c'a 3.P.236.c. esté assez vraisemblablement une suite de ceConcile.Les auteurs ne parlent pas de cet exil, peutestre parcequ'il ne dura guere, Julien avant bientost rappellé ceux que Constance avoir bannis.

### 

## ARTICLE XCVIII.

Julien rappelle Acce, qui est fait Evefque par ceux de sa scête, & se separe ouvertement des Ariens : Il meurt sous Valens.

[ D U 1 S Q U E nous fommes entrez si avant dans l'histoire d'Eunome & de sa secte, il faut l'achever; & marquer tout de suite ce que l'antiquité nous en apprend.] Sffij

Philip. 1.6.c. 7.p. 'Constance estant mort peu de temps aprés le Concile d'Antioche, Julien rappella auflitost tous les bannis, mais particu-

e Phifg. 1,7, c.s.p.

c.6.p.91.

lierement Aece comme ayant esté persecuté à cause de Gallus Juli.ep.31. pa64. fon frere, '& de l'union qu'il avoit eue autrefois, dit-il, avec luy. Philg.19.c.4.p. Il luy écrivit mesme pour le faire venir à la Cour, & luy donna une terre pres de Mitylene dans l'isle de Lesbos, all le qualifie a Juli.ep.31.p. Evefque dans le titre de sa terre : b Il ne l'estoit pas encore selon

Philotorge ; [ mais il eftoit deja herefiarque.]

Alors Eudoxe se ressouvenant de ce qu'il avoit promis pour luy à Eunome, écrivit à Euzoïus, sque les Ariens avoient fait Evefque d'Antioche, d'affembler un Concile pour lever la fentence de sa deposition, Euzoïus répondit que c'estoit à Eudoxe à commencer, & neanmoins presse par les instances d'Eudoxe, il promit qu'il le feroir. Il affembla en effet neuf Evefques, avec lesquels il leva cette sentence, & le terme de six mois donné à Seras & aux autres pour y souscrire, & qui estoit déja passé de beaucoup. Il en envoya les actes à Eudoxe, mais la perfecution,

dit Philostorge, empescha la suite de cette affaire.

'Cependant, Leonce de Tripolisen Lydie,] Theodule de p.91.91 Epi.76. P.991.C. Queretapes en Phrygie, Seras, Theophile, Heliodore de Libye, & tous les autres de ce parti, estant venus à Constantinople, où estoient Acce & Eunome, [y ouvrirent entierement le schisme,] en faifant Evelque Aece melme, & divers autres. On pretend Philg.p.92.

qu'Eudoxe au lieu de s'en offenser, donnoit mesme quelquesois fon fuffrage dans ces elections facrileges.

Jovien avant succedé à Julien [en l'an 363,] Acce & les siens 1, 8, C. 1, P.107, 108 n.V.p.145.2.2. ne songerent plus qu'à établir leur secte partout. Philostorge raporte les Everques qu'ils envoyerent en diverses provinces de l'Orient. Il suffit de remarquer ici Theophile leur prophete, qui s'établit à Antioche contre Euzoius; & Pemene qu'ils mirent à Constantinople, auquel peu aprés ils substituerent Florent: ce qui aliena tout à fait d'eux l'esprit d'Eudoxe.'Il parle aussi d'un Phifg.1.8.c.a.p.

Candide envoyé en Lydie & en Ionie, qu'on pretend estre celui d n.p. 191. contre lequel Marius Victorinus a ccrit. [Les Evesques les plus affectionnez au parti d'Aece, eurent

de la peine à souffrir ces entreprises, [Il y en eut trois de Lydie, C.4.P.109.110. favoir Theodoses de Philadelphie, Phebe [de Polycalandes, ]& Auxidien, qui s'estant assemblez avec d'autres, en écrivirent à Eudoxe & à Maris. Eudoxe leur récrivit de s'y opposer de toutes leurs forces. Il écrivit aussi contre eux à Euzoius qui au contraire

1.9.c.j.p.119.110. fembla prendre leur défense, Valensayant esté fait Empereursen

364.] Eudoxe & Euzoius au lieu de soutenir les Aeciens, comme ils le pouvoient alors, se declarerent tout à fait contre eux; ce c.4 p.m. qui obligea Aece de se retirer dans la terre que Julien luy avoit donnée pres de Mitylene, & Eunome dans une terre qu'il avoit aussi pres de Calcedoine. Ils ne gouvernoient ni l'un ni l'autre aucune Eglife, & de mesme Eunome ne sit jamais aucune sonction

depuis qu'il eut quitté Cyzic. Procope s'estant caché dans la terre d'Eunome, qui n'y c.s.p.nz. estoit pas alors, & avant fait ensuite divers prisonniers lorsqu'il c.s.p.113. se revolta contre Valens sen 365, Eunome sut obligé de l'aller trouver à Cyzic, & obtint leur liberté. Acce au contraire ayant p.113-114. esté accusé de favoriser Valens, alloit avoir la reste tranchée sans l'arrivée d'un seigneur du parti de Procope qui le delivra, Il se retira ensuite à Constantinople, où il vécut quelque temps p.114. avec Florent [qu'il en avoit fait Evefque,] & avec Eunome. Il 6.7-p.124-115. en fut chassé par l'ordre du Clergé [d'Eudoxe,] & s'estant retiré il en fit inutilement ses plaintes à Eudoxe, qui estoit alors à Marcianople avec Valens. On croit que ce fut en l'an 367: [& n.p., 100. Marciapople fut le sejour ordinaire de Valens durant la guerre des Gots en 367, 368, & 369.]'Aece mourut peu de temps après, 1,9.c.6.p.114. Philostorge semble dire que ce fut à Constantinople; & Eunome luy fit faire de magnifiques funerailles.

### ARTICLE XCIX.

Divers bannissemens d'Eunome , & sa mort; son esprit, sa science, ses maurs, sa vanité.

LUNOME ayant enfuite esté accusé d'avoir caché Procope Phis. s.c.t.p. Chez luy, fut en danger d'estre condanné à mort; mais 125-Auxone fait Prefet du Pretoire [en 367,] se contenta de le bannir en Mauritanie. Il passa par Murse, où l'Evesque Valens le traita en ami , & mesme estant venu trouver l'Empereur Valens avec Domnin de Marcianople, soù Valens estoit sans doute alors, ils obtinrent son rappel. [Nous voyons par là que Dieu permet quelquefois que les plus grands ennemis de l'Eglisevivent longtemps aussibien que ses défenseurs, puisque Valens qui estoit Evesque des l'an 335, vivoit encore plus de 32 ans aprés. Il est mesme assez probable qu'il suivit une Cour où son impieté dominoit si fort, & que c'est j'le malheureux impie d'Illyrie, qui fut temoin de la Nystin Eun.t.r. generofité de S. Bafile au commencement de l'an 371.

P. 114.d.

Phifg.1.9,c.s.p. 'L'Empereur ayant accordé le rappel d'Eunome, eut envie de le voir, mais Éudoxe l'empescha, 28 mourut peu de temps 4n.p.50. aprésen 370.

'Modeste qui avoit succedé à Auxone en la mesme année, p. 183. bannit encore Eunome comme perturbateur de l'Eglife, & le 1.9.C.11.P.117. relegua en l'isle d'Axie, qui est peutestre celle de Naxe l'une des n p.385 384. Cyclades. [Philoftorge ne dit point comment il en fut rappelle.]

'On voit seulement que vers le commencement de Theodose, 1.9.c.18.p.132. 133. [qui fut fait Empereur en l'an 379,] il fortit de Constantinople, & s'en alla en Orient pour y regler les affaires de son parti: [car on voit par les discours de S. Chrysostome contre les Anoméens, qu'il y en avoit dans Antioche; l'ou bien parceque Theodose €.19. p.133. chassoit les Eunomiens & les Ariens de Constantinople. La loy Socr.1, 5, c, 1, p. que Gratien fit sur la fin de 378, pour laisser à tout le monde

l'exercice libre de sa religion, en avoit exclus neanmoins les Eunomiens avec les Manichéens & les Photiniens/Eunome fut €.10.p.269,2. present en 383 à la grande conference de Constantinople, pour y

soutenir les interests de son parti, '& nous avons encore la conn.r.61 61. Soz.1,7.c.6.p. fession de foy qu'il presenta à Theodose. On croit aussi que ce 710.6| Bar.383.5 fut en ce temps là qu'il tascha de lier une conference devant Soz.p.710.b.

Theodofe, ce que l'Imperatrice Flaccille empefcha.'Il demeuroit alors chez luy dans la Bithynie vis à vis de Constantinople, [c'est à dire à Calcedoine,] où ses sectateurs le venoient trouver. Il y venoit encore beaucoup d'autres personnes, les uns pour sonné des

connoiltre quel homme c'estoit, les autres pour l'ecouter. Vers Phile I, ro.c. 6. p.157.|n.V.p.150. l'an 384. Theodose ayant trouvé quelques personnes de sa Cour 2, b.c. infectées de l'herefie d'Eunome, les chassa du palais; & ayant fait prendre Eunome à Calcedoine où il estoit alors, l'envoya à Nor 1 75. Halmyride, qui est un lieu de la Mysie sur le Danube : & les

barbares s'estant emparez de ce lieu durant les glaces, on le transporta à Cesarée en Cappadoce, où tout le monde le haissoit à cause deslivres qu'il avoit écrits contre S. Basile. On luy per-1.10.c 6.p.138. mit ensuite de se retirer dans les terres qu'il avoit à Dacore. Soz.1.7.c.17.p. 'Sozomene dit que la cause de son exil, sut que demeurant dans 728.b.c.d. les fobourgs de Constantinople, see qui peut marquer Calcedoi-

ne,] il y tenoit des affemblées, & y montroit les livres qu'il avoit écrits; ce qui luy avoit attiré beaucoup de monde, & fait que fa Naz.or.46.p. secte s'estoit fort multipliée en peu de temps. Saint Gregoire de 711.C. Nazianze se plaint aussi à Nectaire alors Evesque de Constanti-

nople, qu'il sembloit que cet heretique vouloit attirer tout le monde à luy.

"Eunome vivoit encore l'an 392, 28 mourut enfin au mefine lieu Hier, ep. 110, p. de Dacore, où il fut enterré, selon Sozomene, Philostorge dit 101/15 P.101.b. que le Prefet Cesaire le sit transporter de là à Tyanes par ordre & Phise. Litters d'Eutrope[vers 396,]pour y estre gardé par les moines; ce que le P.150. commentareur entend seulement de son corps, dque ses disciples 41.11.c.s.p.150. vouloient faire apporter à Constantinople pour l'enterrer avec Aece, [Ainsi ces moines estoient des Catholiques qui avoient ordre d'empescher que les Eunomiens ne l'enlevassent, ou ne luy

rendissent des honneurs dont il estoit tout à fait indigne, Voilà ce que nous savons de la suite des actions d'Eunome.] LorfquePhiloftorge fon panegyrifte le vit, foit à Conftantinople 1,10.c.s.p. 118/11. en l'an 384, foit à Dacore peu d'années après, il admira, dit-il, sa p.4: (prol. p.4)

prudence & sa vertu incomparable. Il releve la beauté & la proportion de son corps : Il dit que ses paroles sont autant de perles, & ne pouvant neanmoins diffimuler qu'il estoit begue, il veut que ce defaut ait esté en luy un agrément, & il ne rougit pas mesme de louer les taches de son visage, qui n'estoient autre chose que n.V.p.18 1.a.b. la lepre dont son corps n'estoit pas moins corrompu, que l'estoit 148/9/6/180a. fon ame par celle de l'herefie.

"Il estime tous ses ouvrages, mais principalement ses lettres. Phis. 1.10.c.6.

« Aece, dit-il, l'emportoit audessus de luy par la force du raison- P.118. » nement & la vivacité de ses réponses qu'il avoit toujours toutes

» prestes: mais Eunome estoit plus clair dans ses instructions, avoit » plus de methode, & estoit plus capable de former des ecoliers. " Aece estoit plus propre pour donner les premiers principes, & Suid a.p. 491.

» Eunome pour les fortifier, expliquant les choses avec beaucoup

» plus de clarté & d'une maniere plus noble. C'est pourquoi Aece » luy renvoyoit ordinairement ceux qu'il falloit instruire, & prin-

» cipalement ceux qui estoient déja avancez. Voilà comment Phis. n.p.396. Philostorge parle d'Eunome.

[Mais ceux qui n'estoient pas Eunomiens comme luy, en ont parlé d'une autre maniere. l'Le jugement que Socrate fait de cet Socr.1.4.6,7.p. heretique pour la science, c'est qu'il estoit fort peu instruit dans 215.6. les lettres faintes, & comme incapable de les bien entendre. Et Phot.c.4.P.7. Theodore de Mopsueste montroit de mesme qu'il estoit tres ignorant dans les sciences profanes, & encore plus dans la lagesse toute divine du Christianisme. Il avoit seusement quel. Aug.bergs p. que subtilité d'esprit; s & il avoit bien étudié la chicane d'Aece, nia. «[N]» si d. fes petits raisonnemens, & ses sophismes. El s'estoit mesme rendu f Socre a s.b.

affez habile dans les subtilitez de la dialemique pour en faire des & Ruf. p. 147. leçons aux autres; & comme dit Theodoret, "il fit de la theologie Thart.hart.l.4. путельзіня amp st

1.t.p.307.a,b,

512 Socr.p.11f.C. une science & un art. Une subtilité si ridicule n'avoit pas laissé de l'enfler de vanité, & de le faire tomber ensuite dans ses blaf-

phemes.

[Pour ce qui est de ses mœurs & de sa conduite, il suffiroit d'en juger par celle de son maistre, l'à laquelle Theodoret témoigne Thdrt. 1,2. C. 29. r.616.d. allez qu'il fe conformoit ;'& par les instructions que cet athée a Epi.76.c.4.P. donnoit à ses disciples, mais nous savons qu'il passoit pour estre 9:6.9:7. Aug.har. 94. P. tellement ennemi des bonnes mœurs, qu'il affuroit, à ce qu'on HAC diEpi p. 916.947 Nyff.in dit, que pourvu qu'on suivist sa doctrine, il n'importoit pas qu'on Euo, 1,1, p. 195 c. tombaft & qu'on perseverast dans toutes sortes de pechez. Saint Jerome luy attribue la maxime des Epicuriens & des impies: e Hier.in Ez.tz. p. atg.d. Buvons & mangeons, puisque nous mourrons demain.

[Neanmoins il n'estoit pas necessaire qu'il eust d'autres vices que ceux des demons, dont il est difficile de croire que l'orgueil

furpassaft le sien.]'Car son insolence alloit jusques à dire qu'il Thdrt.hzr.1.4. c.j.p.137.c. n'ignoroit rien des choses divines; qu'il connoissoit parfaitement l'effence mesme de Dieu, ayant la mesme connoissance de luy

Baf.ep.168.p.187. que Dieu en avoit de luy mesme, Cette vanité insupportable par laquelle il s'imaginoit connoistre la nature de toutes choses, & comprendre la puissance incomprehensible de Dieu, sit que S. Basile luy proposa diverses questions sur les fourmis, luy montrant que s'il ne connoissoit pas encore la nature d'une des plus petites creatures, il estoit bien eloigné de penetrer celle de son Createur. Therebergary. 'Cette folie d'Eunome passa de luy à ses sectateurs, comme Saint

c|Chry.t. 1.p.107. Epiphane en donne de belles preuves, & nous voyons que d Epi.76.p.989. Philostorge fait un crime à Arius & à Eusebe de Cesarée, de ce c.d. Phifg.1.1,c.a. qu'ils avoient cru que Dieuestoit incomprehensible aux hommes. p.4|1,2.C.3.p.9. 

### ARTICLE C.

Des livres d'Eunome ; de son siyle : Plusieurs auteurs écrivent contre luy : Diverses erreurs & innovations des Eunomiens.

Hier.ep.120.p. EUN OME composa beaucoup d'ouvrages contre l'Eglise, dont le plus celebre est celui auquel il donna le titre 3 22,c|Ruf.l.z.c. 25.P.247. d'apologie, & qui est refuté par S. Basile qui y raporte les propres termes d'Eunome.

Phot.C.137-p.114-'Car ceux de sa secte admirant ce livre comme un prodige, mais ayant un grand foin de le tenir fecret, & de ne le pas communiquer aux autres, S. Basile qui en eut enfin copie, le resuta excellemment, employa toute la force & toute la beauté de fon eloquence

eloquence pour le ruiner; & ayant comme ecrafé cet enfant de Babylone contre le rocher inebranlable de sa foy, il rendit ridicule & tout à fait meprisable cet ouvrage qu'on ne regardoit auparavant qu'avec admiration, Apollinaire écrivit auffi contre Phifg.1.s.c.n. cette apologie.

'Eunome composa depuis cinq livres, ou trois seulement selon 161d. Photius, pour refuter l'écrit de Saint Basile, b & ce Saint en ayant 4 Phot.c. 178 p. vu le premier, en mourut de regret, dit Philostorge, [Mais Photius & Philg. p. 116. nous en decouvrira le mystere. Car il nous apprend qu'Eunome Phot.c.138.p.111 avoit passe, disoit-on, quelques Olympiades, renferme dans son Nyssin Eun, i. cabinet, pour produire cet ouvrage; & qu'enfin aprés beaucoup d'années il avoit enfanté cet avorton, qu'il l'avoit caché toujours depuis, sans le montrer qu'à peine mesme à ses disciples, depeur que tombant entre les mains de S. Basile avant que d'estre assez fort, il ne se brisast comme le premier, & que cette fleur encore trop tendre ne se fletrist avant que de s'estre ouverte. Il eut donc grand foin de couvrir & de cacher fa production; & cela tant que Saint Basile vécut: Mais quand cet homme divin eut achevé son pelerinage, & qu'il fut retourné en sa celeste patrie, alors Eufrome diffipant un peu sa frayeur, montra avec liberté ce rare chefd'œuvre, mais seulement à ses amis, Il tomba neanmoins entre les mains de Theodore, de S. Gregoire de Nysse, & de Sophrone, qui le traitereut si mal à coups de plume, qu'ils le renvoyerent à fon auteur plus mort que vif, & qui ne sentoit plus que l'odeur infecte de fon impieté.

'Ce Theodore qu'on croit estre celui de Mopsueste, le refuta Phot.c.4 p.s. presque mot à mot, en 25 livres qu'il fit pour S. Basile contre luy, & où il fit voir qu'Eunome estant tres ignorant dans les sciences humaines, l'estoit encore plus dans la doctrine de l'Eglise. On ne dit point qui estoit | Sophrone qui défendit aussi Saint Basile e,s.p.8.9. contre Eunome. Il ne refutoit que les principaux endroits de cet herefiarque,& ceux qui contenoient les preuves de fon herefic. 'Saint Gregoire de Nysse fit deux ouvrages contre luy, où par la c.6 p 9. force de son eloquence & de ses raisonnemens, il reduisoit en poudre tout ce qu'Eunome croyoit avoir de plus invincible.

'Andronicien a aussi écrit deux petits livres contre les Euno- c.45 P.32. miens, où il promettoit plus qu'il ne tenoit. Il estoit Chrétien, mais son air, ses pensées, ses expressions, estoient plutost d'un pur philosophe: On ne dit point du reste qui il estoit, ni en quel temps il a vécu.]'S. Gregoire de Nazianze & Didyme ont auffi Hier, ep. 117.0. écrit contre Eunome.

301.b|120.p.;\$1.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Phot.c.138.p.114. ate Phile 1.6.c. 1. p. 81. \$1. 4 Phot.p.315.

514

Pour le style de cet auteur, il faudroit pour en bien juger, transcrire ce qu'en dit Photius. Il n'y a rien à ajouer pour concevoir l'idée d'un livre prodigieusement mal écrit.ª Et pour ses lettres que Philostorge estime plus que tout le reste, Photius qui en avoit lu jusques à 40, dit qu'elles estoient du mesme style que le reste, qu'elles faisoient voir qu'Eunome n'avoit pas seulement oui par-

Socr.1.4.c.7.p. ass.c.d.

ler des regles qu'il y faut observer, & qu'elles n'estoient propres ou'à le faire moquer de tout le monde, Avant Photius, l'Socrate avoit remarqué que le style d'Eunome n'estoit qu'une abondance inutile de paroles, qu'il rebatoit toujours les mesmes choses sans pouvoir rien avancer, qu'il avoit fait sept tomes sur l'epistre aux Romains, & qu'aprés avoir bien discouru sur cette epistre, il n'en avoit pas seulement pu concevoir le dessein: Que ses autres ouvrages estoient semblables à celui là ; qu'on y trouvoit toujours beaucoup de superfluité dans les paroles, & de foiblesse Nysse en avoit parlé de la mesme maniere avant Socrate &

p. 187. p,111.b.

Nystin Eun.Li. dans les raisonnemens & dans les pentées, Saint Gregoire de Hier, in Vig. 1.2. Photius, & neanmoins fes disciples ne laissoient pas d'avoir plus de respect pour ces méchans livres, que pour les Evangelistes melmes.

Phifg.Liz.c.s.p. 6 n.p.450.

'Les Empereurs firent au contraire des edits pour les étoufer; b& nous avons une loy d'Arcade en 398, par laquelle il ordonne de faire une recherche exacte des livres Eunomiens pour les bruler en presence des juges, condannant à mort ceux qui les cacheroient, comme on faifoit pour les livres de magie, parceque ceux-ci qui enseignoient toutes sortes de crimes, n'estoient pas moins pernicieux.

Neff. Je ani.p. 112.C.

Outre les erreurs qu'Eunome commettoit contre la divinité du Verbe, J'il disoit encore que l'Incarnation n'estoit pas l'union de la substance divine avec la substance humaine, mais seulement "des puissances du corps, par où il entendoit les sens, avec les Aniques.

Merc.t.z.p.313. p. 180.2.2. d Socr.n.p.61.1.

puissances divines; [ce qui retomboit ce semble dans l'heresie d'Arius & des Apollinaristes.]'On pretend en effet qu'il la sui-L. Genn.dog.c.a. voit: & Gennade dit qu'il pretendoit que J.C. avoit seulement pris une chair sans ame. d'Neanmoins Eunome mesme dans sa confession de foy, reconnoist qu'il avoit pris l'hommes composé] Nyffide ani.p. de corps & d'ame. S. Gregoire de Nysse combat son sentiment fur l'ame; [mais je ne voy pas bien en quoy il le fait confifter.]

soi.d. F.pi. 76. p.991.991.

'Saint Epiphane dit de luy & des autres disciples d'Acce, qu'ils meprisoient insolemment les Prophetes & les Apostres, qu'ils se moquoient de l'ancien Testament, & que quand on les pressoit par Saint Paul, ils répondoient qu'il avoit parlé comme homme. 'S. Jerome l'accuse de s'estre moqué des reliques des Martyrs, Hieria Vigita. & dit que tous les sectateurs ne vouloient point entrer dans les P.113,b. eglifes des Apoltres & des Martyrs ; ce que S. Aftere d'Amafee Aft. or. 10. p. 102. confirme en divers endroits, aoù il refute cette erreur. Gennade chos. black a. la marque aussi, & le joint en ce point avec Vigilance. Il disoit 73.9-184.1 a.b. avec Porphyre que les demons feignoient d'eftre tourmentez bHier.inVig.p. par les Saints, & que leurs cris n'effoient qu'une illusion pour 124.d. tromper les hommes: Et cette tromperie alloit à faire abandon-

ner les demons pour embrasser le Christianisme. Il ne fut pas moins ennemi de la discipline que de la foy de l'Eglife, l'Car il rebattizoit non sculement les Catholiques; mais Phise, lio e 4. encore les Ariens ; & rebattizoit au nom du Pere increé, au nom P-136 Ep1.76.p. duFils creé, & au nom de l'Esprit sanctifiant creé par le Fils creé, 'Theodoret dit en general de son battesme, qu'il en avoit osté la Thorther, LA. triple immersion, & l'invocation de la Trinité, ordonnant de c.1. Pa16.d. plonger seulement une fois en memoire de la mort de J.C.'& Phily.1.10.c.4. Philostorge reconnoist la mesme chose. Il y en avoit neanmoins p.146. c.36.p. qui disoient que cette innovation ne venoit pas d'Eunome, mais 673.c.d. d'un Theophrone de Cappadoce, & d'un Euryque qui s'estoient separez de luy. Mais le temoignage de Philostorge ne nous permet pas de douter que ces pratiques n'aient esté celles de la communion d'Eunome.]'On croit que la loy du 21 mars 413, qui Cod.Th.16.1.6. défend tres severement de rebattizer aucun Catholique, est 1.6.p.200. directement contre les Eunomiens. Il y en avoit déja eu une autre sur ce sujet.

Theodoret ajoute qu'ils ne vouloient point que l'eau du bat- Thôrt.her.l.4. tesme touchast les parties qui sont audessous de l'estomac, les- c.3.p.236.237. quelles ils estimoient impures. Cette superstition les obligeoit à deschofes tout à fait ridicules, que Theodoret raporte comme les ayant apprifes de ceux mesmes qui avoient quitté cette heresse; '& l'on voit que cette farce estoit commencée des le temps de Epi.76.p.991. S. Epiphane, qui marque qu'en battizant ils plongeoient la teste b.c. en bas, & tenoient les piez elevez en l'air. On explique aussi de Nat, or. 15, p. cette forte de battefme ce que dit S. Gregoire de Nazianze, que 441.d/n.p.\$91.d. "Auxil- les Ariens "battizoient de haut en bas. On croit pouvoir tirer de Amb.B.t.a.p.ja. cette pratique des sectateurs d'Eunome, que ces impies admet- f. toient deux principes; l'un bon, auteur de ces parties qu'ils croyoient capables de fanctification : l'autre mauvais , auteur de

celles qu'ils regardoient comme impures. S. Gregoire de Nysse Nyssin Eun. Lit. temoigne qu'il y avoit des choses dans leurs mysteres, que la paged.

LES ARIENS. 516 Thatthenlase, pudeur ne permettoit pas de raporter; ce que Theodoret con-

3.p.237.b. firme encore. P.237.

'Le mesme Theodoret assure que de son temps cette secte, appellée indifferemment des Anoméens, Eunomiens, ou Aeciens, fetrouvoit presque éteinte; parceque tout le monde avoit horreur de leurs blasphemes. Ainsi le peu qui en restoit en quelques endroits, estoit obligé de se cacher, & de tenir ses assemblées dans les maifons à l'écart, ce qui leur faifoit, dit-il, donner le nom de Troglites ou Troglodites.'S. Augustin remarque qu'ils estoient rous renfermez dans l'Orient, & qu'il n'y en avoit point

p.141.2.b. a de pait.c.s.p. 278.1.C. Sqr.1.6.C.16.P.

Aug. de uni.c.; en Afrique. 'Ils estoient presque tous de grands chicaneurs, & ils estimoient 673.C. davantage un homme habile à disputer & à faire dessyllogismes,

qu'un autre qui eust esté exemplaire dans sa vie, sage dans sa conduite, & liberal envers les pauvres, si ce n'est qu'il fust de 1.7.6.17.p.719.c. leur fecte. Ils avoient quelques signes particuliers & connus Aft.or.10. P.205. d'eux feuls dans leurs lettres de communion. Ils aimoient mieux estre appellez Eunomiens que Chrétiens, Nous ne voyons perfonne d'entre eux qui se soit rendu celebre, que Philostorge

Phot.c.40.p.35. l'historien; l'dont l'histoire se peut appeller avec justice l'eloge des Ariens & la fatyre des Orthodoxes. Nous ne dirons rien ici de cet auteur; & on peut voir ce qu'en a écrit Gedefroy dans les prolegomenes de l'edition qu'il nous a donnée de ses fragmens.]

Syn,cp.5.p.167. 168.

'Synese parle d'un Quintien comme d'un des principaux chess du parti des Eunomiens. Il avoit envoyé quelques Prestres pretendus dans la Libye; mais Synefe donna bon ordre pour les faire chasser de tout le territoire dePtolemaïde dont il estoit Evesque,

Soz.1.7.c.17.p. 718,719.

Theophrone de Cappadoce, & Euryque de Constantinople, s'estant separez des Eunomiens pour divers sujets, firent chacun leur fecte à part, comme Sozomene le raporte plus amplement. [Mais c'est assez parlé de ces infames rejettons d'Arius: il faut passer à des evenemens plus agreables.]



# 

### ARTICLE CI.

Saint Melece est fait Evesque d'Antioche, & banni au bout d'un mois: Euzofus est mis en sa place: Les Meleciens se separent des Ariens, mais ne peuvent s'unir avec les Euftathiens,

### L'AN DE JESUS CHRIST 361.

P R E s tant de maux qui accabloient l'Eglife depuis plu-fieurs années, mais furtout depuis la nouvelle entreprife du Concile de Constantinople, de faire signer par tous les Evesques de l'Empire la formule de Rimini ; Dieu qui vouloit la delivrer à la fin de l'an 361, par la mort de son persecuteur, commença des les premiers jours de la mesme année à luy accorder quelque confolation, par l'election de S.Melece qu'il donna enfin pour legitime pasteur à l'Eglise d'Antioche, l'après tant d'usurpateurs Thort. L. E. 17. qui la tyrannizoient depuis 30 ans. S. Jerome met cette clection 1.635.c.d. l'année precedente Mais elle se fit dans le Concile assemblé à P-694-2. Antioche par Constance au retour de la guerre des Perses: & ce ep. 111. p. 981. d. fut le dernier Concile des Ariens, [ou au moins de Constance:] '& Socrate marque ce Concile sous les Consuls de cette année. Socrale et 4.p. [Constance ne peut estre aussi revenu du siege de Bezabde à 159.b. Antioche, que dans les derniers jours de l'année 360.]

'Lors donc qu'il y fut arrivé, il y fit affembler un nouveau Thomas.c.17.p Concile, où il vint de tous costez un grand nombre de Prelats. 634.2.b. 'Il avoit dessein d'y faire condanner par tous les Evesques la 2. Consubstantialité, & la différence de substance, mais les Eves- b. ques demanderent qu'avant toutes choses on donnast un pasteur à l'Eglife d'Antioche, afin qu'on pust deliberer avec luy des choses qui regardoient la foy. Car, comme nous avons vu, Saint 1.3.c.a.p. 639.c. Eustathe estoit déja mort, Eudoxe s'estoit emparé du siege de Constantinople, & Anien elu par le Concile de Seleucie avoit auffitost esté exilé, sans qu'on entende plus parler de luy.] 'Comme donc l'Eglife d'Antioche effoit alors fans Evefque, beau- Soz.1,4,c. 28.p. coup de personnes, mesme de ceux qui estoient déja Évesques, (86,587/Rus.i.r. taschoient par tous les efforts de leur ambition, de s'installer en cette dignité; ce qui causoit de grandes dissensions parmi le soz p. 187. a. Clergé & parmi le peuple, d'autant plus difficiles à appaifer, qu'estant fort divisez touchant la religion, ils portoient chacun celui qu'ils croyoient pouvoir embrasser leur sentiment, Enfin Thôrt. La. e, 27. neanmoinstous les suffrages se trouverent réunis en la personne P.614b.c.

Ttt iii

de S. Melece, [dont nous representerons"antrepart les grandes V. Sontitre qualitez avec le reste de son histoire. Il suffit de dire ici que les \$ 5,50 Àriens & les Orthodoxes croyant chacun estre assuré de l'avoir de leur costé, concoururent tous à son election, dont le decret fut mis entre les mains de S. Eusebe Evesque de Samosates. On le fit venir de Berée où il estoit, & il fut receu avec une joie universelle, & des honneurs extraordinaires. On attendoit avec impatience pour quel parti il se declareroit; & des le premier discours qu'il fit, il s'exprima d'une telle maniere sur le Mystere de la Trinité, sans se servir neanmoins du terme de Consubstantiel, qu'on ne douta point qu'il ne fust un genereux désenseur de la foy de Nicée. Les Ariens en eurent autant de douleur que les Catholiques de joie, & aussi ils ne manquerent pas de le faire bannir un mois aprés dans la petire Armenie.] Constance voulut obliger S. Eufebe de Samofates de rendre l'acte de son election; mais ce Saint témoigna qu'il estoit prest de se laisser plutost couper les deux mains, & sa generosité sut admirée de Constance

c.18.p.616.

Phifg.I.s.c.1.p. 78 Epi.71.c.26. p \$76.2. Phi/g.l.6, c.4.p.

meime. 'Acace qu'on croit avoir eu la principale part à son election, [peut aussi en avoir eu quelqu'une à sa persecution, s'il est vray] qu'il ait eu ordre de se retirer du Concile d'Antioche en son diocese, comme le raporte Philostorge, Car pour la raison qu'en allegue cet auteur, savoir qu'aprés avoir fait mander Eunome par l'Empereur pour comparoistre au Concile, il avoit abandonné cette accusation, & laissé Eunome se justifier, nous croyons avoir montré qu'Eunome a plutost esté condanné que justifié par le Concile. l

1.c.c.c.p.80. Thdrt.l.2, c.27. p.635.8c alis. a Ath.de (yn.p. 977.4. 6 fol. p. 85%.

'Constance ayant chasse S. Melece, envoya querir à Alexandrie Euzoïus le compagnon de l'heresie d'Arius, qui avoit autrefois esté deposé avec luy du diaconat par S. Alexandre, 2& qui l'avoit"peutestre encore esté depuis bS. Athanase le surnomme le Nor 1 76. Cananeen; Ide quoy nous ne favons pas la raison. Nous avons vu qu'il avoit esté le compagnon le plus ordinaire & le plus intime

d'Arius.]'Nous apprenons de Philostorge que ce sut Constance qui commanda aux Everques de luy imporer les mains & de l'établir Evefque d'Antioche.

Cette ordination apporta un grand changement dans les affaires de cette Eglise. Elle estoit divisée en deux partis depuis le bannissement de S. Eustathe, Car une partie des Catholiques n'ayant pu se resoudre à communiquer avec les usurpateurs du sie. ge de leur faint Evefque, s'estoit aussi separée de leur communion,

& estoit toujours demeurée dans cet état.] Les autres avoient Than. 14.c.17. fouffert durant ces 30 années toutes les injures & les infolences P.631.c.dep.112.

des Ariens, attendant toujours qu'il arrivast que lque changement qui les pust delivrer de cette misere. Mais voyant en ce temps-ci que l'impieté des Ariens croissoit toujours, qu'ils ne cessoient point de combatre tantost ouvertement, tantost par des artifices fecrets, tous ceux qui foutenoient la doctrine apostolique, qu'ils Nors 77. avoient enfin"banni le divin Melece, & établi au lieu de luy le protecteur de l'herefie, qui ne diffimuloit pas mefine son impieté; ils crurent qu'ils estoient obligez, selon le precepte de l'Ecriture, à faire les derniers efforts, & à rompre sans différer les liens les plus étroits pour fauver leur ame. Ils se separerent donc d'avec hispog.d. les Ariens, & tous ceux qui voulurent se preserver de la maladie mortelle dont ces heretiques estoient insectez, s'assemblerent à part dans l'eglise des Apostres appellée la Vieille, ou dans la

par S. Philogone fon fucceffeur.

Cette separation eust esté tout à fait heureuse, si elle eust pu joindre en un seul corps ceux de Melece avec les Eustathiens. } comme ils estoient joints dans la mesme foy, Mais le diable qui 1,3,c.24,p.699.b. haïssoit surtout cette Eglise, comme l'origine du nom Chrétien, c. Basco, 156 p. trouva moyen d'y entretenir encore le schismes durant plusieurs 698.b.c. années : ce que nous refervons pour l'histoire de S. Melece.]

Vieille [ville, ]'C'estoit une eglise qui ayant esté abatue durant la 1.1.0.2 p.124 c. persecution, avoit esté rebastie par l'Evesque Vital, & achevée

### And the last of th

### ARTICLE CIL

Dernier formulaire des Ariens, qu'ils abolissent eux mesmes: Liste de tous leurs formulaires : Constance meuri battizé par Euzoius.

[ ] L faut voir enfin le dernier acte des entreprisés de Constance contre l'Eglise dans la conclusion du Concile d'Antioche.] 'Les Ariens estant donc assemblez en assez petit nombre à Sociale 44.94 Antioche, où Constance estoit alors, sous les Consuls Taurus & 159.6. Florent, & se repentant mesme d'avoir appellé le Fils semblable Math.desyn.p. au Pere dans leur formulaire de Constantinople ou de Rimini, 306.d. ils en firent un nouveau tout à fait conforme à leurs penfées, où ils reprenoient entierement leurs anciennes expressions, soutenant que le Fils estoit tout à fait dissemblable au Pere, & ne luy estoit semblable en aucune sorte, ni en substance, ni mesme en socre page 4.0.

it is inter volonté; & difant auffibien qu'Arius & Aece, qu'il eftoit "tiré

Ath, de fyn. p. 906.d.

du neant,'& ils n'eurent point en effet de honte de recevoir ceux 361. qui professoient tout ouvertement la doctrine d'Arius, & de leur donner des Eglifes, dit Saint Athanase, afin qu'ils la publiassent avec plus d'afforance & d'autorité; sce qui semble se raporter à Euzoïus fait Evefque d'Antioche.

Socr.p.159.d.

\$8-.2.b.

'Mais comme ils disoient aussi dans leur formulaire, que le Fils estoit Dieu de Dieu, les Orthodoxes leur demanderent comment cela s'accordoit avec le reste; à quoy ils répondirent qu'il estoit d[Ath.de fyn.p. de Dieu comme S. Paul le disoit de toutes les creatures: ce ou'ils avoient appris de George de Laodicée.ª Neanmoins rougiffant 4 Spcr.p.160-2. de se voir moquez & condannez de tont le monde, ils lurent enfin le mesme formulaire qu'ils avoient approuvé à Constantinople. & se retirerent chacun chez soy. Il semble par Socrate que George d'Alexandrie ait affifté à ce Concile.

p.159.c|Ath.de iyn.p.907.a.

Leur impieté y fut si insupportable & si manifeste, qu'ils en acquirent universellement le nom d'Anoméens & d'Exoucontiens, Ces Exoucontiens effoient, comme leur nom le marque, les mesmes que les Aeciens ou Anoméens, au mbins pour la croyance:

Thdrt.hær.!.4. c.ş.p.137.b.

& ainfi il faut peutestre les distinguer de secte aussibien que de nom, I'de ceux qu'on a appellez "Exacionites ou Exocionites, & No 7 2 78. oui estoient selon Theodoret les mesmes que les Eudoxiens c'est à dire l'ancienne secte des Ariens, dont tous les autres s'estoient separez. Ils tiroient ce nom du lieu où ils s'assembloient, [ainsi

Cang.de C.1.2. P.171-172-

nommé, parcequ'il estoit peutestre orné de six colonnes. l'Les nouveaux Grecs en donnent une autre raison; car ce lieu est affez souvent marqué dans l'histoire. Il estoit hors de la ville, joignant les murailles, La chronique d'Alexandrie parle diverses fois des Ariens Exocionites; b & Theophane les marque en quel-

Chr. Al. p. 704. 6 Philg. n. p. 406.

1.6.c.j.p.tg. 'Constance avoit indiqué un nouveau Concile à Nicée, selon Philostorge pour y établir la diversité de substance entre le Pere & le Fils: mais la mort le prevint, & emporta avec luy tous ses

ques endroits,

Ath.de fyn.p. 507,4.

fynodes.[Il voulut en mourant s'unir encore plus étroitement avec les Ariens, qu'il n'avoit fait durant sa vie, ]'& perseverer jusqu'à la fin dans l'impieté dont il avoit esté le protecteur, "ayant v. constance 9 61. voulu recevoir le battefme de la main d'Euzoïus.

Bar. 160.5 54! Thdrt.ep.112.p. 952,d.

'Nous voici donc arrivez à la fin de tous les Conciles & de toutes les intrigues que firent les Ariens sous la protection de ce prince: [& nous ne croyons pas pouvoir mieux finir ce regne, qui fut le leur autant que celui de Constance, que par le catalogue de leurs divers formulaires de foy, J'que Socrate appelle avec

Socr. p.159.c.

raifon un labyrinthe: (Nous fuivrons en cela le dessein de Saint Athanas(e), qui s'est donné la peine de ramasser es distèrens symboles dans un de ses ouvrages, fain fin ons n'autrons presque, qu'à le suivre, & à faire un extrait de ce qu'il dit de ces symboles, en y en ajoutant neanmoins quelques uns qui sont echapez à ses soins & à sone acastitude.)

v 37-7-39. 'On peut mettre pour le premier "la lettre celebre qu'Arius Anh.de 17m.p. & se se premiers disciples écrivirent d'abord de Nicomedie à S. <sup>183-886</sup>, Alexandre, où ils sont une exposition asse ze le leurs veritables se primens.

7.5149474 'Le second sera "celui qu'Arius & Euzoïus presenterent à Socral. Le case.
Constantin aprés leur rappel & qui est rapporté par Socrate (0.61).

Constantin après leur rappel, & qui est raporté par Socrate. 40-61.

'Il fut approuvé par le Concile de Jerusalem en 335.

Ath.p. 490.d.

524PA95 Le troisieme sera "celui que nous voyons avoir esté fait au Concile de Constantinople contre Marcel en 336, mais que nous

s 18-315 h'avons pas. L'on doit mettre enfuite "les deux formulaires du 3-89-89. d-3-916. Concile d'Antioche en l'an 345, avec "celui qui y fut dressé par 3-89-89. Theophrone, & signé de tous les autres.

I neophrone, & light de tous les autres.

169.416. 'Le settieme est 'celui qui fut fait peu de mois aprés, & apporté 1.894.895. en France à Constant [en 342] par Narcisse & par trois autres.

18-519. 'Le huittieme est "la grande Exposition apportée [en 345] en p-89-89.

Italie par Eudoxe & les autres.

Philippople en 34.7, raporté par S. Hilaire.

Le dixieme eff'celui du Concile de Sirmich assemblé [en 351]

Ath.desyn.p.

contre Photin.

7)61- On peut conter pour l'onzieme "la lettre que les Ariens firent faire à Constance en l'an 355 dans le Concile de Milan, où ils

commencerent à decouvrir davantage leur impieté; & pour le 12-13-4 douzieme, "celui dont parle Saint Athanafe dans fa lettre aux Evefques d'Egypte, [Il peut avoir effé dreffé à Antioche au

commencement de 356. Nous ne l'avons point, non plus que le precedent.]

ng 416. <sup>\*</sup>'Ainfile treizieme fera <sup>n</sup>i'mpieté de Sirmich attribuée à Ofius 1990-1904. & à Potame, en 357. ||PP490. 'Le quatorzieme, eft''|a lettre du Concile d'Ancyre, ou au Hilfm.p.1st-

moins les douze anathematifines raportez par Saint Hilaire, & 137. fignez à Sirmich en 358.

7.p. Le quinzieme est "la troisieme confession de Sirmich, datée Arth.p.875, du 22 de may 359.

\*Hift. Eccl. Tom. VI. V v V

Concile de Seleucie, le 28 de septembre de la mesme année. 362. 'Le dixfettieme, peu different du quinzieme, est "celui de Nicé, v. s st. p. figné à Rimini, à Constantinople, & presque par tous les Evesques, 454-Le dixhuittieme & le dernier, qui estoit le pire de tous, est celui que nous avons vu au commencement de cet article, qu'ils compose rent dans leur conciliabule d'Antioche en 361, & qui estoit si mechant qu'ils n'oserent le faire paroistre. C'est pourquoi il n'est

pas venu jusques à nous.]

### ARTICLE CIII.

Etat deplorable de l'Eglise à la mort de Constance : Julien rappelle les Evefques bannis : Tout l'Occident & une grande partie de l'Orient se declare pour le Concile de Nicée.

L'AN DE JESUS CHRIST 362 'E M P E R E U R Constance en mourant laissoit l'Eglise dans L'état le plus deplorable & le plus dangereux où elle ait peutestre jamais esté reduite par la guerre exterieure & par l'heresie. Car les ennemis declarez de la divinité de J.C. triomphoient de toutes parts: Les principales Eglises estoient entre les mains des chefs du pur Arianisme, comme de George à Alexandrie, d'Euzoïus à Antioche, d'Eudoxe à Constantinople, d'Acace à Cesarée en Palestine, de Germine à Sirmich, d'Auxence à Milan; & les autres estoient possedées par ceux qui estoient entrez dans leurs fentimens & leurs interests, ou au moins qui s'estoient fouillez en entrant dans leur communion, & en fignant le formulaire dreile à Nice en Thrace, & receu par les Conciles de Rimini & de Constantinople.

Saint Athanase, S. Melece d'Antioche, S. Eusebe de Verceil, & tous les autres qui passoient pour défenseurs de la vraie foy, estoient ou deposez & bannis, ou reduits à se cacher, pour evirer Naz.or. 21.p. 187. un traitement encore plus rude: l'en forte qu'il ne paroiffoit sur tous les sieges de l'Eglise, aucun Evesque qu'on pust dire conserver l'honneur & la pureté de la foy, hors peutestre un petit nombre de ceux que leur obscurité deroboit à la persecution des heretiques, comme Gregoire d'Elvire en Espagne; car c'est le feul en ce genre, que nous puissions donner pour exemple, encore ne favons nous pas s'il ofoit paroiftre dans fon Eglife. Le Pape Libere estoit tombé, comme les autres, en 357; & Vincent de Capoue des 353. Ils avoient commencé à se relever de leur chute,

L'an de J.C.

puisqu'on assure qu'ils ne prirent aucune part au crime du Concile de Rimini: mais aussi on croit que Libere au moins estoir . reduit à se cacher dans les grotes & les cimetieres souterrains d'autour de Rome. Il n'y avoit que les Evesques des Gaules, qui aprés estre tombez comme les autres à Rimini, commençoient v.s.Hilaire apparemment à se relever, "animez par S.Hilaire, que Dieu leur avoit rendu par une espece de miracle, & favorisez par la revolte

de Julien contre Constance. On peut croire la mesme chose de l'Espagne & de l'Angleterre; mais on n'en a pas de preuve.

L'heresie estoit alors tellement dominante, qu'elle ne pouvoit pas melme fouffrir ceux qui n'estoient que mediocrement heretiques. Macedoine de Constantinople, Eleuse de Cyzic, Silvain de Tarfe, Eustathe de Sebaste, & les autres qui passoient pour Semiariens, avoient esté deposez & releguez en divers endroits, Il est vray qu'on avoit traité de mesme Aece & Eunome, les plus impies des Ariens dans leurs expressions; mais leurs sentimens regnoient encore dans Eudoxe, Euzoïus, & les autres du mesme parti, & leurs plus fideles disciples conservoient hautement le

rang & l'autorité d'Evefques. ]

Toute la terre, pour nous servir des expressions de S. Jerome, Hier.in Lucific. estoit donc dans le gemissement, surprise de se voir devenue 7.9.143.b. Arienne. La nacelle des Apostres agitée par ces vents surieux, & battue de toutes parts par des flots si violens, estoit en danger de faire naufrage, & il ne restort plus d'esperance. Mais dans ce moment le Seigneur s'eveille, il commande à la tempeste, la beste meurt, & la tranquillité revient. [Car Julien, qui succeda à v. Julien 5 Constance, "voulant se venger des officiers de Constance qui luy avoient rendu de mauvais offices, fut en effet le ministre de Dieu. pour punir l'eunuque Eusebe grand Chambellan, & les autres

311,12.

principaux appuis de l'Arianisme, V.la perf.de Mais ce qui fut encore plus avantageux à l'Eglife, c'est qu'il Julien 53. rappella d'exil tous ceux que Constance avoit bannis au sujet de la religion. I'll est aisé de s'imaginer que son intention en cela Bat. 161.516. n'estoit nullement de rendre la paix à l'Eglise.'Il ne songeoit socrala capates. qu'à s'acquerir la bienveillance des peuples, à rendre le gouver- a-c. nement de Constance odieux, ou mesme à détruire les Chrétiens Soz.1.50577.601. par leurs propres divisions, qu'il croyoit devoir s'augmenter alAmm.l.aa.p. d'autant plus qu'ils auroient tous la liberté de défendre leurs p.688. fentimens, comme on le voit par les auteurs payens, auffibien que par les Chrétiens. Mais Dieu dont la sagesse scait tirer le

bien du mal mesme, ne laissa pas de se servir de la fausse politique

pour la ruine de l'Arianisme. Car quoique quelques uns des plus 164. méchans d'entre les Ariens, fussent compris dans ce rappel, ] Juli.ep. 11.7.164 'comme Aece [& Eunome, aussibien que l'heresiarque Photin, neanmoins l'Eglise en retira le principal fruit. l

Thdrt.l.3.c.2.p. 619.2.b|Chr.Al. 'S.Melece retourna donc alors à Antioche; Saint Eusebe de

Verceil & Lucifer de Cagliari revinrent des extremitez de la p.688. Thebaïde : Saint Cyrille rentra dans la possession de l'Eglise de Hier.inLucif.c. Jerusalem.] L'Egypte receut son Athanase comme un victo-7.p.143.b. rieux qui rentre en triomphe saprés une longue guerre; & ce Saint parut tout de nouveau sur son throne comme une étoile brillante, ou plutost comme un éclair, Julien n'ayant pu souffrir l'éclat des rayons qu'il y repandoit déja.

> Le retour de S. Athanase n'arriva pas avant le mois d'aoust, & il fut precedé par"la mort de George usurpateur de son siege, v.s.Athaqui ne s'estant pas rendu moins odieux aux payens d'Alexandrie nase 5 93. par son avarice basse & par ses violences tyranniques, qu'aux Catholiques par l'impieté de son dogme, & par la persecution qu'il faifoit aux Orthodoxes, fut malfacre par les premiers avec les traitemens les plus honteux, mais les plus dignes de luy.

> Des que S. Athanase fut revenu à Alexandrie, il y tint avec divers Confesseurs un celebre Concile, où l'on peut dire qu'il fauva l'Eglife, par la refolution qu'il y fit prendre de recevoir comme Catholiques & comme frerestous ceux qui avoient signé les formulaires des Ariens, pourvu qu'ils renonçaisent à seur communion, & qu'ils embrassaffent la foy de Nicce. Cette resolution fur receue unanimement par l'Orient & par l'Occident; excepté par"Lucifer, qui ayant mieux aimé prendre une con- V.Lucifer. duite plus rigoureuse, se separa mesme de ceux qui avoient plus 55de charité que luy, & forma un nouveau schisme qui porta son

On vit bientost le fruit que Dieu vouloit tirer de la charité des faints Confesseurs, & de la liberté que Julien donnoit à tous les Chrétiens de foutenir leurs sentimens, pensant qu'ils se rnineroient eux mesmes par leurs divisions: & ce fruit sut plus grand qu'on n'eust ofé l'esperer. Car des l'année suivante, & aussitost aprés la mort de Julien ,'Saint Athanase assure Jovien son successeur, que la foy de Nicée estoit receue universellement par toutes les Eglises d'Espagne, d'Angleterre, des Gaules, de toute l'Italie, de la Dalmacie, de la Dace, de la Mesie, de la Macedoine. de toute la Grece, de toute l'Afrique, des isses de Sardaigne, de Cypre, de Candie, de la Pamphylie, de la Lycie, de l'Isaurie,

Ath.ad Jov.t.1. P.246.d.

p.147.4

I.'an de J.C.

L'an de J.C. 162.

mer.

LES ARIENS.

de l'Egypte, de la Libye, du Pont, de la Cappadoce, de l'Orient [ou du patriarcat d'Antioche ;]c'est à dire par toute la terre, à la reserve d'un petit nombre d'Ariens. Il declare qu'il estoit affuré de la foy de toutes ces Eglifes,"& par plufieurs autres preuves, & par les lettres qu'il en avoit. [Nous avons déja vu V. C St. combien l'Occident se hasta de rejetter le Concile de Rimini,

& nous en parlerons encore dans la suite.]

S.Athanafe nous apprend encore vers I'an 368, que dans ce Athadafr.p. 911. peu d'années où Dieu avoit donné que que liberté à l'Eglife, il c.d. lad Epich.p. s'estoit tenu un grand nombre de Conciles, tant en France, en Espagne, & à Rome, qu'en Dalmacie, en Dardanie, en Macedoine, adAfr. p. 931. d. en Epire, en Grece, en Candie, & dans les autres isles ; en Sicile, p. 992.4. en Cypre, en Lycie, en Isaurie, en Egypte, & en Arabie, pour maintenir la foy Catholique, & ne reconnoistre aucun autre adepte.p. st.b. Concile que celui de Nicée. On admiroit le grand nombre des 44 Afr.p. 931.4. Everques qui fignoient partout, & on s'étonnoit qu'il pust encore rester quelque rejetton de cette racine amere de l'Arianisme. & s'il en paroiffoit quelqu'un, on le coupoit auffitost & on le retranchoit de l'Eglise.

Dans l'enumeration que S. Athanase fait des provinces qui avoient embrassé la foy de Nicée avant la fin de 363, il ne nomme point la Thrace, la Bithynie, ni l'Hellespont, Sozomene pre- Soz. 1 6.c, 10.p. tend en effet que dans ces provinces, & quelques autres des en- 670.a. virons, & general ment dans la plus grande partie de l'Empire d'Orient, les Catholiques n'avoient ni Evelques, ni eglises. Eudoxe estoit maistre des eglises dans Constantinople, & les socilacionais Catholiques y avoient feulement, dit Socrate, une petite eglife 6 dans la ville pour y tenir leurs assemblées. Que s'il en faut croire soz.1.6,c.2.p. Sozomene, ils n'en avoient point dutout.bS. Basile faisant [en 375] 649.a. le denombrement des provinces de la communion Catholique, e. [n'en marque aucune de la Thrace. Il n'y parle point non plus



de la Bithynie, ni de la Paphlagonie, ni mesme de la Galacie, dont les Ariens pouvoient estre devenus maistres en 373, aprés la mort

d'Athanase d'Ancyre.]

### ARTICLE CIV.

Les Semiariens se rétablissent dans l'Asie, condannent les purs Ariens, & font un nouveau corps appelle des Macedoniens.

Es Semiariens revinrent aussi de leur exil en vertu de l'edit de Julien; & c'est assez probablement en ce temps-Ballep.72.p.118 ci qu'arriva]'ce que raporte S. Basile, qu'Eustathe de Sebaste a[71.p.131.a. revenant de Dardanie, & passant par le diocese de Gangres en Paphlagonie, y renversa les autels de Basilide, & y en cleva d'aucres pour y offrir le Sacrifice.

> [Autant qu'on en peut juger par la fuite de l'histoire, cet Eustathe rentra dans la possession de son Eglise, dont le Concile de Constantinople l'avoit depouillé en 360. Il faut dire la mesme chose de Silvain de Tarse, d'Eleuse de Cyzic, & de plusieurs autres, dont les sieges n'avoient peutestre pas encore esté rem-

plis.]'Au moins nous voyons"qu'Eleuse fut mis en prison sous v. la persat Julien, comme destructeur du paganisme dans Cyzic dont il Juliens?. estoit Evesque, dit Sozomene, [Pour ceux dont les Eglises estoient alors remplies, nous ne

savons point ce qui en arriva. Athanase que les Ariens avoient Socr.1.3.c.36.p. mis à Ancyre au lieu de Bafile, "y demeura jusqu'à sa mort; ]'quoi- v.5.846te que Basile se trouve encore vivant sous Jovien, "Socrate dit que 5 98. tous ces Prelats condannez en 360, estoient maistres de leurs Eglifes au commencement du regne de Valentinien.[Il y a

apparence que dans les lieux où cette difficulté se rencontroit, chacun des deux contendans prenoit le titre d'Evesque de la ville, & se fassoit reconnoistre pour tel par ceux qu'il pouvoit faire communiquer avec luy. Les Semiariens ne se contenterent pas d'estre rétablis: ['Et

Soz. 1.5.C. 14.P. comme la mort de Constance les laissoit dans une entiere liberté, Eleuse, Eustathe, Sophrone de Pompeiople, & les autres du mesme parti, assemblerent ceux qui leur avoient esté favorables dans le Concile de Seleucie, & tinrent entre eux diverses assemblées, où ils condannerent les Acaciens avec le formulaire de Rimini. Mais ils fignerent de nouveau celui d'Antioche, qui établissoit le fils semblable en substance au Pere, se vantant par

la bouche de Sophrone de Pompeiople, que leur dogme tenoit un juste milicu entre les deux excés opposez des Occidentaux, qui confondoient, disoient-ils, les personnes divines en suivant la

Soz. f. c. c. 15. p. 615, c, d.

201.b.c. a 1.4.c.1.p.s11.b.

ţś2,

V. 564.

doniens,

I.'an de J.C. Confubitantialité; & les Aeciens qui preschoient le Fils dissemblable au Pere.

[L'une de ces assemblées des Semiariens, est peutestre celle] 'qui fut tenue à Zeles dans le Pont, où S. Basile dit qu'Eustathe Bassep.72.p.118. avoit pris une nouvelle foy.

'Ce fut donc en ce temps-ci, & aprés la mort de Constance, Sorting 14.0. qu'ils commencerent à former un corps & un parti separé [de la 614.b. communion des Ariens; & on commença aussi alors à leur donner le nom de Macedoniens, à cause que Macedone deposésen 61.4.c.26.p.586. 360 de l'episcopat de Constantinople, en estoit confideré comme d le chef, ayant commencé à le former austitost aprés sa deposition. socr. 1.2, c.4, p.

V.5 66.93. [Nous avons vu autrepart"qu'il est assez incertain s'ils ne rejet- 158.c.d. toient point aussibien le sens que le terme de la Consubstantialité, mais qu'ils combatoient certainement la foy de l'Eglise, en niant la divinité du S. Esprit; ce qui a fait enfin leur erreur ou capitale ou unique, surtout depuis la mort de Valens, & leur a fait donner le nom de Pneumatomaques, c'est à dire ennemis du S. Esprit. Je ne scay d'où vient l'e nom de Tropiques ou Changeans que Ath, de Spi. p. leur donne S. Athanase dans un écrit fait sur la fin du regne de 194.4. Constance, Mais la suite du temps sit voir qu'il convenoir parfaitement à quelques uns d'eux, comme à Eustathe.]'On les appelloit soz.1.4.c.17.p. aussi quelquesois Marathoniens à cause de Marathones Evesque 186,b,c,

de Nicomedie, dont nous avons parlé"ci-dessus, ] & sans lequel on pretend que cette secte eust esté bientost tout à fait éteinte à Constantinople, Il la soutenoit par ses soins, par son argent, par al Suid. A.p. 877. fes discours pathetiques & assez polis, & par un exterieur composé b.c. propre à attirer l'estime du peuple.

dans plusieurs autres chefs de cette secte, comme dans Eleuse Suid. p. 877.c. [& dans Eustathe.] Leurs mœurs estoient reglées, leur abord fort grave, leur vie fort austere, leurs exercices assez semblables à ceux des moines. Et comme les peuples aiment extremement cette pieté apparente, aussi ils s'attirerent par là beaucoup de sectateurs: & l'on remarque que le parti de Macedone estoit suivi par une partie considerable du peuple de Constantinople, & des environs, par divers monasteres, & par les personnes les Rus, 1,1,e,15, p. plus irreprochables pour leur vie, tant de cette ville que des pro- 148. vinces voifines: '& ils formerent divers monasteres remplis d'un Suid.p. \$77.c. grand nombre d'hommes & de filles. S. Gregoire de Nazianze Naz. or. 44. p. loue en effet avec de grands eloges la vie & les mœurs des Mace-710.711.

'Ces deux dernieres qualitez se trouvoient aussi, selon Sozomene, Soz. p. 586. a)

528 Soz.1.4.c.17.p.

586.C. Macedone, [ou au moins depuis que Valens se sur declaré pour les Ariens, lils n'eurent ni Evesque ni eg lise dans Constantinople jusques à l'empire d'Arcade.'S. Gregoire de Nazianze se plaint Naz or,46.P.

711.C. qu'ils se vantoient d'avoir des Evesques ordonnez par Eleuse, & il femble dire que c'estoit à Constantinople mesme, mais cela

Suid.p.\$77.b. n'est pas tout à fait formel.] Je ne sçay si Marathone n'auroit point pris le titre d'Evesque de Constantinople, saprés la mort de Socr.1, 5, c. 9, p. Macedone. Les Macedoniens y avoient possedé, après s'estre feparez des Ariens, l'eglife que Macedone mesme y avoit fait bastir, Mais des l'an 381 elle estoit entre les mains des Catholi-

ques. Theodofe en avant chaffé les Macedoniens, dit Socrate. faui en ce point est contraire à Sozomene. l

Soz.p. 586.a. Socr.1.2.C.45.P. 159.2|1.4.C.4.P. 211.c/1.f.c.\$.p.

'Ces heretiques estoient particulierement repandus dans la Thrace, la Bithynie, l'Hellespont, & les pays d'alentour, 'mais plus encore dans l'Hellespont, La ville de Cyzic en estoit pleine; & I'on raporte quelques miracles pretendus faits par un Mace-

donien de cette ville. Thdrt.1.4.c.8.p. 670.2.

'Le Concile d'Illyrie, stenu, comme nous croyons, en 375, sse plaint que dans tout le diocese d'Asie, on preschoit & on dogma-Baf.cp. 403.p. tizoit contre la divinité du S. Esprit.'S. Basile dans une lettres de 410,b.c. la mesme année,]parlant de quelques Evesques de Lycie qui vouloient entrer dans sa communion, se rejouit de ce qu'il y en avoit au moins quelques uns dans l'Afie qui s'eloignoient de la

ep.135.p.131.

maladie generale de ce pays, & de la corruption des heretiques. Faifant aussi l'enumeration des provinces qui estoient dans sa communion, [& dans celle de l'Églife,] il marque, outre tout l'Occident, ce qu'il y avoit de fain dans l'Egypte, tout ce qui restoit[d'orthodoxe]dans la Syrie & l'Armenie voisine, c'est à dire apparemment la Mineure qui obciffoit à l'Empire; là quoy il ajoute quelques provinces d'Afie, comme la Lycaonie, la Pifidie, l'Isaurie, & les deux Phrygies.[Mais ne parle point de l'Asie Proconfulaire, de la Pamphylie, de l'Hellespont, de la Carie, ni des ifles. I'On voit mesme par le Concile d'Illyrie, que la Phrygie

Thdrt.p.669. 10:1.6.

P 91.91.

estoit extremement infectée de l'heresie des Macedoniens, Lauf.c. 118.p. 'Il y en avoit aussi que lques uns dans la Palestine, que Melanie l'ayeule, & Rufin, réunirent à l'Eglife [vers l'an 380.] aS. Augustin a Aug.in Pet.l.

4. c.3.p.142.2.b. assure qu'il n'y en avoit point hors de l'Orient.

[Pour ce qui cft des purs Ariens, comme leur credit diminuoit Philip.1.7.c.s.6. par le rétabliffement des autres, l'ils eurent recours à Aece, selon Philostorge; & dans un Concile de neuf Evesques qu'ils tinrent

362.

à Antioche, ils leverent la sentence de deposition qu'ils avoient prononcée malgié eux contre luy dans celui de Constantinople. Celan'empescha pas Aece de se faire ordonner Evesque par ceux de sa faction, & de former ainsi un nouveau parti, qui se separa de plus en plus de celui des Ariens, prenant le nom d'Anoméens ou Eunomiens.[Nous n'en parlerons pas davantage dans la fuite, parceque nous en avons fait l'histoire ci-dessus.

On ne nous apprend rien autre chose sur l'Arianisme pour ce qui regarde l'empire de Julien.]'Et en effet, ces questions & ces Soz.1.6.c.4 p. divisions des Chrétiens parurent comme assoupies durant que 640.d. cet apostat les persecutant tous en general, les obligeoit à s'unir en quelque forte contre leur ennemi commun, ainfi qu'il arrive d'ordinaire entre les hommes, que les guerres étrangeres font cesser les domestiques.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE CV.

Jovien se declare pour la foy, & rejette la requeste des Macedoniens: Inclinations differentes de Valentinien & de Valens sur la religion.

L'AN DE JESUS CHRIST 363.

[ TUL 1 E N estant allé faire la guerre en Perse, y sut tué, comme on l'a pu voir "autrepart,] & mourut la nuit qui precedoit le 27 Amm. l. 15. p. 195. de juin.[ Jovien qui fut elu des ce jour là , ne fongea qu'à rétablir la foy Catholique de Nicée dont il faifoit profession. Il rappella v. s. Atha- S. Athanase que Julien avoit encore banni, &"l'obligea mesme

de le venir trouver à Antioche, où il le receut tres bien, & se moqua des requestes que les Ariens luy voulurent presenter contre luy. On pretend mesme qu'il fit une loy pour rendre Than, 14.5,2p. toutes les eglises aux Catholiques, at il est certain qu'il leur en 61.b.c.

fit donner une bastie depuispeu à Antioche. [Cependant"comme il aimoit mieux agir par douceur que par V. Jovien 6 autorité, ce qui fai qu'il laissoit à tout le monde une grande liberté pour la religion, l'tous les chefs des sectes s'imaginerent le soct, l.j.c.1411, pouvoir chacun attirer à la sienne, & se hasterent de se prevenir P.202.c 203, a.b. les uns les autres pour se rendre auprès de luy. Les Macedoniens e.15, p.203.b. y furent les premiers, non pas en perfonne, mais par une requefte Soz.1 s.c.4.p. qu'ils luy adressernt bau nom de Basile d'Ancyre, Silvain de 641.2.b. Tarfe, Sophrone de Pompeiople, Pasinique de Zenes [ou Zenople 25, p. 20, b. en Lycie, Leonce de Comane, Callicrate de Claudiople dans e Sorr. p. 201. b. la Bithynie ou le Port appellé Honoriaque, ]& Theophile de

\* H.A. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS. Castabales sen Cilicie, & sans doute des autres du mesme parti, 163. qui avoient deputé]ces sept Evesques pour la venir presenter de

Soz. I. 4. c. 6. p. 641.a.

leur part. Par cette requeste, aprés avoir remercié Dieu d'avoir donné l'Empire à Jovien, ils demandoient à cet Empereur de faire fublister ce qui avoit esté fair "à Seleucie, de casser ce que la NOTE 75. puissance de quelques autres avoir fait faire au contraire, & de

Socr.p.101. 158,1.b.c.

chasser les Anoméens, ils vouloient sans doute marquer par ce nom odieux les purs Ariens, de les chasser, dis je, des eglises qu'ils occupoient, pour les leur remettre à eux entre les mains. 30z.p 641.b|c.p. 'Que si l'on ne jugeoit pas à propos de réunir les Eglises par cette voie, ils proposoient celle d'un Concile universel, où tous les Evefques se trouveroient, mais où ils se trouveroient seuls, [fans aucun officier de la part de l'Empereur,]& que tout ce que quelques uns voudroient faire en particulier & contre le fentiment commun, comme il estoit arrive sous Constance dans le Concile de Seleucie, tout cela feroit caffe, & ne pourroit avoir d'effet. Ils ajoutoient qu'ils n'estojent pas venus[tous]presenter eux mesmes cette requeste, depeur de se rendre importuns; mais que si on le leur permettoit, ils seroient tres aises de faire ce

Socr. 1.2, c. 24, p. 20 j. c.

Socr.p.101, c.dl Bar. 163. 5 159.

Tout ce que Jovien répondit à cette requelle, fut qu'il haïssoit les disputes, qu'il aimoit au contraire & qu'il combloit d'honneurs ceux qui embrassoient l'union & la concorde. Cette réponse qui c|6,24,p.201.c| Soz.1.6.c.4.p. fe repandit bientoft, rallentit l'ardeur de ceux qui ne fongeoient déja qu'à rallumer les disputes que la persecution de Julien avoit

Les Ariens de leur costé ne furent pas moins affligez de se voir

640.d. éroufées.

voyage à leurs depens.

abandonnez par Acace de Cesarée, qui avoit paru l'ame & le chef de leur parti dans les dernières années de Constance. Y Mais on pretend qu'il n'avoit point d'autre parti que son interest, ni d'autre foy que l'inclination des plus forts. Voyant donc que Jovien[s'estoit declaré pour la foy de Nicéense qu'il]témoignoit beaucoup de respect pour Saint Melece, "il se joignit à ce Saint, v.s. Melece se trouva au Concile qu'il assembloit à Antioche, & y signa le 58. symbole de Nicée. Plusieurs autres qui avoient esté dans son parti firent la mesme chose Imais quelques uns avec plus de sincerité, comme S. Pelage de Laodicee, & Athanase d'Ancyre, "qui V. 594. avoient esté elevez à l'episcopat par Acace.

Nous ne difons rien de ce que S. Hilaire, S. Eufebe de Verceil, z. C'est le sens qui nous a paru le meilleur entre plusieurs que cet endroit peut avoir,

L'an de J.C. 364.

LES ARIENS. & mesme le Pape Libere, faisoient en Italie & en Illyric pour y rétablir l'Eglife, & faire condanner par tout le monde le Concile v.s.Hilaire de Rimini ; parceque nous en traitons"fur S. Hilaire,

L'AN DE LESUS CHRIST 364.

Jovien mourut, au grand regret des Cotholiques, la nuit du 16 au 17 fevrier de l'an 364: Valentinien qui luy succeda le 26 du V. leurs mesine mois, associa à l'Empire Valens son frere "le 28 de mars, titres. & luy ceda l'Orient. Il faisoit profession de la foy Catholique, & y persevera jusques à la fin; mais il ne l'appuya pas avec le zele qu'on pouvoit attendre d'un Confesseur : car c'est la qualité que Valentinien avoit acquise sous Julien. Il fit mesme d'abord une grande plaie à l'Eglise. Car estant arrivé à Milan sur la fin de cette année, & y trouvant Auxence l'un des plus méchans des v.s.Hilaire Ariens, en possession des eglises,"il ne fit pas difficulté de se \$ 16,17. joindre à luy sur une profession equivoque qu'il fit de sa foy. Et

> comme S. Hilaire voulut decouvrir le venin de cette profession, il cut ordre de se retirer de la ville.

> Cela n'empescha pas neanmoins que la foy Catholique ne demeurast pleinement victorieuse dans l'Occident, & que l'Arianisme n'en fust enrierement banni, à la reserve de Milan en Italie, de Singidon, de Murse, de Sirmich, & de peu d'autres villes dans l'Illyrie, où les fameux Urface, Valens, Germine, & leurs disciples, l'entretinrent tant qu'ils ve curent, jusqu'à ce que Dieu permit qu'il s'y rétablist par les Gots au siecle suivant. Mais nous ne traiterons pas ici ce point; & nous referverons meime pour le titre du Pape Damase, & pour S. Ambroise, le peu qu'il va à dire sur les Ariens de l'Occident durant ce fiecle, à la reserve de ce qui s'y fit en 166. De forte que nous n'aurons guere à parler que de ce qui se passa en Orient.

Nous y trouverons d'abord dans Valensun prince tout different de son frere sur la religion, & que Dieu destinoit dans l'ordre facré de sa providence, pour y exercer encore durant plusieurs années la foy & la patience de fes serviteurs.] Socrate dit qu'il Socrate, e.c.p. avoit déja esté bartizé par Eudoxe, & qu'il faisoit profession de 210.d. l'Arianisme avant que d'estre elevé à l'Empire. Theodoret dit Thom.1.4.65.p. au contraire qu'il n'estoit point encore alors tombé dans l'Aria- 665.c. nisme (qu'il suivoit mesme les dogmes apostoliques, & qu'il ne earperable fut battizé par Eudoxe que quelques années aprés ¿[c'est à dire en 367, 1'& S. Jerome confirme trop le dernier point, pour nous Hier.chr. arrester à Socrate, quoiqu'il semble estre suivi par Sozomene.

[Mais je ne sçay si nous pouvons accorder à Theodoret ce qu'il 645.d.

Xxxii

Thdr.p.671bc. ajoute, ou au moins ce qu'il infinue, J'que Valens suivoit la vraie 364 foy jusqu'à son battesme. [Car des devant ce temps là nous le verronsfavoriser les Ariens, & persecuter mesme les Catholiques, soit par son inclination particuliere, soit pour suivre les mouvemens de la femme Albia Dominica, Joui ayant este seduite la premiere par les Ariens, fut l'Eve qui fit tomber cet Adam, & qui l'engagea enfin par fes malheureux attraits à se rendre la proie des demons en devenant l'esclave des Ariens. Il ne se seroit pas mesme porté tout d'un coup à recevoir le battefme du chef des Ariens, s'il n'eust déja eu quelque liaison & quelque engagement avec eux.]

502.1.6.C.7.p. 646.4.

P.647.2.b.

'Valentinien estoit déja parti de Constantinoplesau mois de may, pour venir en Occident, mais n'avoit pas encore passé la Thrace, lorsque beaucoup d'Evesques Macedoniens, principalement des provinces de l'Hellespont & de la Bithynie, ayant prié Hypatien Evefque d'Heraclée, de porter la parole pour eux, le vinrent trouver pour luy parler des disputes qui estoieut entre les Evesques sur la doctrine de la foy,[& pour en obtenir quelque decret favorable à leur parti. Ils s'adressoient à luy, parceque Valens ne songeoit qu'à luy obeir, & l'Empire n'estoit pas encore partagé entre eux.] Hypatien luy exposa ce que les autres l'avoient chargé de luy dire; & Valentinien luy fit cette réponse, qui est devenue fort celebre, Que pour luy, qui estoit dans le rang des laïques, il ne luy estoit paspermis"de s'embarasser ---dans ces matieres; & que les Evesques à qui le soin en avoit esté "Porin. commis, n'avoient qu'à s'affembler entre eux où il leur plairoit.

Les Macedoniens peuvent avoir tenu sur cela quelque assemblée, l'dont ils vinrent rendre conte à Valens, lorsqu'il estoit [à la fin de l'année] à Heraclée [en Thrace,] à son retour de la Pannonie, où il avoit esté conduire son frere. Mais ce n'est pas le Concile de Lampsaque dont nous allons parler, "puisqu'il ne se No 7 1 80.

tint que l'année suivante.]

# DE NE DE DE DE DESENDICHEMENT DE DESENDAÇÃO DE DE DE DE DE DE

ARTICLE CVI.

Les Macedoniens tiennent un grand Concile à Lampsaque : Eudoxe gagne Valens & l'irrite contre eux.

L'AN DE JESUS CHRIST 365.

TALENS qui avoit commencé cette année à Constanti- v. valeus nople, en partit au primtemps pour se rendre en Syrie. \$ 134-Mais s'estant arresté à Cesarée en Cappadoce jusques au mois

de septembre, la revolte de Procope dont nous avons "parlé

autrepart, l'empescha de passer outre.]

'Lorfqu'il estoit encore à Constantinople, beaucoup d'Evesques sor.1.4,c.s.p. Macedoniens le vinrent trouver, & luy demanderent la permifsion de tenir un nouveau Concile, pour y regler ce qui regardoit la foy. Il y confentit dans l'esperance, dit Socrate, qu'ils s'accor- pana. deroient tous avec Eudoxe & Acace de Cefarée en Palestine, Il se peut faire, comme nous avons dit, que Valens eust déja quelque inclination pour Eudoxe, à cause de sa semme. Pour Acace, qui avoit signé la Consubstantialité au Concile d'Antioche en 363, sous Jovien, il est étonnant de le voir joindre ici avec Eudoxe; & il n'est pas mesme aisé de juger si cela vient de

sa legereté ordinaire, ou si c'est une faute de Socrate.]

'Le Concile se tint'ectre année, sept ans aprés celui de Seleucie, p.an.a.c. dans la ville de Lampsaque, qui est sur le détroit de l'Hellespont. Eustathe de Sebaste y vint avec beaucoup d'Evesques, & estant Basep,79, p.141. à Eufinoé, [qui est quelque place sur le chemin, ]il pria S. Basile 4. [alors Prestre de Cesarée en Cappadoce,]de venir en ce lieu [d'Eufinoé.] Ils s'y entretinrent fur la foy, & S. Bafile y dicta aux

ccrivains d'Eustarhe quelques discours contre les heretiques.

'Les deliberations du Concile durerent deux mois: & enfin Soz.1.6.c.7.0. il cassa & annulla tout ce qui s'estoit fait à Constantinople par 646.b.c. l'autorité d'Eudoxe & d'Acace.'Il anathematiza le formulaire 'Socr. LAC. 4.P. de Rimini, aque l'on avoit fait signer aux Prelats, en leur pro- 113.6. metrant de condanner le dogme de ceux qui soutenoient le Fils dissemblable en substance; ce que neanmoins on n'avoit pas fait. Il declara qu'il falloit croire que le Fils estoit semblable en substance, le mot de semblable estant necessaire, disoient ces Evesques, pour marquer la distinction des personnes. Il resolut que la con- disper, p. art. b. fession de foy composée à Antioche & signée à Seleucie, seroit receue dans toutes les Eglises, Il semble neanmoins qu'on y ait ajouté quelque chose, puisqu'entre les diverses confessions que Ballep.71. p. 118. S. Basile reproche à Eustathe d'avoir signées, il met celle de dep. 82, p. 15, 2. Lampfaque ; fi l'on ne veut dire que S. Bafile accuse principalement son inconstance dans la foy, qui ne paroissoit pas moins à figner alternativement deux formulaires, qu'à en figner toujours de differens. Car je ne voy pas quelle difference on doit mettre

entre l'la confession de Constantinople, & celle de Nicé en ep. 82. p. 155. 2. Thrace, dont il luy reproche aussi la signature. 'Les Macedoniens ayant reglé à leur mode ce qui regardoit la Soz. P. 646.d. foy,ordonnerent en faveur d'eux mesmes, que ceux qui avoient

Xxx iii

élié depofez par les Anoméens, [par où lisentendoient les Ariens) feroient rézablis dans leurs fieges, comme en ayant efté injuftement depoffedez : [car ils fürent bien aifés de faire ratifier par une affemblée plus celebre ce qu'ils avoient déja ordonné dans d'autres, tant pour leur rézabliflemens, que pour l'abolition de la formule de Rimini. Mais afin que ce rézabliflement fuit plus faire vorable, comme pluficur d'entre eux efbient accufez de entre personnels, [ils ajouterent que s'il y avoit des personnes qui vouluffent se porter parties contre quelqu'un d'eux, elles pour roient le faire dans les formes communes, qui puniffent l'accusateur lorsqu'il ne prouve pac c qu'il avance, du mesme supplice qu'il vouloit faire fouffrir à l'accus [c & que l'affaire feroit jugée par les Evésques orthodoxes de la province & de celles qui en sont voisines, le sequeles s'assembler content dans l'Egifie où la vie & les

p.646.d

p.647.2.

Socr.p.113.b.

mœurs des parties feroient plus connues.

'Aprés ces ordonnances, lis cirerent Eudoxe & ceux de son parti, & leur donnerent un terme pour venir demander pardon de leurs mauvais deportement se & comme ils ne vinnere pas did de leurs mauvais deportement se & comme ils ne vinnere pas did declarent qu'Eudoxe, Acace, & leurs complices, avoient etile degitimement depolez, Itant par eux messes, que par le Concile de Seleucie, j' & manderent à toutes les Eglises ce qu'ils avoient arrestlé. 'Ains l'Eules & ceux de son parti demeurerent pour lors les plus sorts, & ce Concile qui confirma plus que jamais, dit Sortate, le dogme des Macedoniens, sur cause que ceux de cette sêcte se repandirent principalement dans l'Hellespont, où il avoit efté ceux.

Soz.p.647.2. Socr.p.113.b.c.

b. Euc

Idat.

Socr.1.4.c.1.p. 111.b|Soz.p.647.

'Eudoxe ne put s'opposer d'abord aux decrets du Concile de Lampsaque, à cause de la guerre civiles de Procope, squi s'alluma dans le mesme temps.'Elle commença le 28 de septembre. & finit l'année suivante au mois de may.

"Socrate & Sozomene difent qu'avant la revolte de Procope, Valens vint à Antioche, bannits. Melece qui en effoit Evefque, & excita"une grande perfecution contre l'Eglife [Le voyage est &c. certainement faux ; ce qu'ils difent de la persecution à l'égard des autres, pourroit bien se raporter à un autre temps: maisil n'est pas tout à fait hors d'apparence" que S. Melece fust banni v.5.Melece en ce temps-ci, & rappelle quelque temps après à cause de la <sup>5 y st</sup>. guerre de Procope,

S'il est vray que Valens se soit declaré dessors en faveur des Ariens, il ne faut plus s'étonner si le Concile de Lampsaque nous represente Acace comme engagé de nouveau avec ces heretiL'ande J.C. 365, 366.

LES ARIENS.

ques, qu'il sembloit avoir abandonnez deux ans auparavant. Je pense que c'est ici la derniere fois que l'histoire parle de luy comme vivant : C'est peutestre ce qui fait que l'Baronius met sa Bar 166,5 jt. v.s.Cyrille mort fur l'an 366. Et en effet, ce que notis dirons autrepart de de Jerulal. fes successeurs, peut faire juger qu'il mourut dans le temps que

les Ariens & les Catholiques avoient encore à peu pres un egal pouvoir, c'est à dire dans les premieres années de Valens. Nous avons "parlé de ses ecrits & de son esprit, en parlant de son entrée dans l'episcopat en l'an 338, l'Il n'est pas inutile de remarquer 534. avec Baronius, qu'il ne le faut pas confondre avec le sophiste Acace, qui estoit de Cesarée en Palestine, & qui fleurissoit vers Eun.c.15.p.115. le mesme temps avec une reputation qui l'emportoit audessus de 196.

Libanius; mais il mourut jeune. L'AN DE JESUS CHRIST 366.

[Valens qui s'estoit vu en danger de perdre l'Empire & la vie par la revolte de Procope, se trouva delivré de toutes ses inquietudes le 17 de may 366, par la défaite de ce rebelle, qui luy fut amené des le lendemain. Mais la paix de l'Etat ne fut pas celle de l'Eglife; & quoique Valens n'excitast pas encore une persecution ouverte contre elle, neanmoins il donnoit de grandes preuves de l'inclination qu'il avoit pour l'Arianisme. Les Macedoniens n'estoient pas orthodoxes, mais ils estoient moins impies que les Ariens; & ils estoient peutestre plus haïs d'eux que les Orthodoxes, parcequ'ils les avoient quitrez depuis peu.] Ils estoient sont.c.c.o.p. melme, felon Sozomene, beaucoup plus puissans dans l'Asie & la P. 650-a.b. Thrace, que les Catholiques, dont les forces y estoient extremement abatues. & ils v relistoient bien plus fortement au progrés de l'Arianisme. Aussi ils eprouverent les premiers l'effet du credi qu'Eudoxe s'estoit acquis sur Valens, selon que les historiens le raportent.

Ils avoient tenu, comme nous ayons dit, leur Concile à Lampfaque l'année precedente, & les brouilleries de l'Empire leur avoient conservé l'avantage durant quelque temps. Mais voyant qu'elles estoient finies; \" & craignant qu'Eudoxe & ceux 6.7. p. 647. 2. b. de son parti ne gagnassent l'esprit de l'Empereur, ils resolurent de luy faire favoir le refultat de leur assemblée, & le furent trouver pour cela à Heraclée dans la Thrace, si Sozomene ne confond point cette assemblée avec quelque autre. Mais Eudoxe les avoit prevenus; de forte que quand ces deputez du Concile de Lampfaque furent parler à Valens, il leur confeilla de s'accorder avec Eudoxe. Ils y refisterent, & luy representerent les

fourberies dont cet Evesque s'estoit servisen 359 à Constantino-366. ple, & comment il avoit renversé tout ce qui avoit esté defini dans le Concile de Scleucie: Ces remontrances le mirent en colere contre eux. Il commanda qu'on les menast en exil, & ordonna que toutes les eglifes feroient données à ceux de la communion d'Eudoxe. L'histoire ne nous apprend point ce qui arriva aux autres Prelats: mais voici ce qu'elle raporte touchant Eleuse.]

### 

### ARTICLE CVII.

Eleuse cede au Concile Arien de Nicomedie: Sabin Evesque d'Heracles pour les Macedoniens écrit leur histoire : Valens les persecute avec les Novatiens & les Catholiques.

Secr.1, 4, c. 6. p. p.114.b.c.

TALENS fouhaitoit de voir tous ses sujets Ariens, & il estoit particulierement animé contre les Evesques du Concile de Lampsaque, parceque cette assemblée avoit condanné les Evelques Ariens, & encore parcequ'elle avoit anathematizé la confession de Rimini. Estant donc arrivé à Nicomedic. & y avant fait tenir une assemblée des Evesques Ariens, il y fit venir Eleuse de Cyzic l'un des principaux des Macedoniens, & luy commanda d'embrasser la foy Arienne. Eleuse resista d'abord, mais comme toute sa pieté apparente n'estoit pas appuyée sur le fondement de J.C. & de la vraie foy,]la crainte de l'exil & de la confication dont on le menacoit, l'emporta fur sa resolution,

'A peine eut-il fait cette faute, qu'il s'en repentit. Il s'en retourna à Cyzic; & là au milieu de l'assemblée de son peuple, il se plaignit en pleurant de la violence qu'il avoit soufferte, protesta que le consentement qu'il avoit donné à l'heresie, estoit un effet de la force dont on avoit use sur luy, & non de sa volonte : mais que puisqu'enfin il avoit renoncé à sa propre croyance, il falloit que l'Eglise cherchast un autre Evesque pour la conduire. Le peuple de Cyzic qui l'aimoit beaucoup, ne voulut point entendre parler de cette cession. & demeura toujours attaché à sa conduite Phifg.1.5.c.13.P. & a fes dogmes. Phloftorge témoigne aussi ce mesme amour que les Cyziceniens avoient pour la foy d'Eleuse.

[Ce detail que nous avons de l'histoire des Macedoniens, vient Socr.Li.c.2.p. sans doute de J'Sabin Evesque de leur secte à Heraclée dans la Thrace, que Socrate cite souvent. Car il avoit fait un recueil des pieces ou des actes de divers Conciles, [qu'il inseroit, sans

V.5 97.

doute dans une suite d'histoire,]'puisque Socrate se plaint qu'il La.c.15, p.92.c. n'avoit point parlé de l'entrée de Macedone son Patriarche dans

l'episcopat.'Il paroist qu'il commençoit des le Concile de Nicée, 1.1.e. 2 p. 21.b. f& des l'origine de l'Arianisme.]'Il mettoit fort au long tout le 1.2,c.39.p.146.c. detail du Concile de Seleucie. Il parloit aussi de ceux que les d. Macedoniens tinrent fous Julien, b& c'est de luy que Socrate tire à la lettre synodique de celui d'Antioche en 363. Il reconnoissoit 6c.35.p.204.d. encore que les deputez des Macedoniens avoient signé le sym-

bole de Nicée[l'an 366, ]& estoient entrez dans la communion

du Pape Libere.

[On ne doit pas estre surpris]'qu'un Macedonien parlast 1.1.c.8.9 p.22.14 avantageusement d'Eusebe de Cesarées & des autres auteurs de 31.d. l'Arianisme, Ini qu'il taschast au contraire de rabaisser les Peres du Concile de Nicée, & de décrier S. Athanafe, Mais Socrate 1.8.615, p. 92.b. l'accuse outre cela, de n'avoir pas fait son ouvrage avec toute «Li.c.8.p.al.b. la fidelité que doit un historien : car il omettoit volontairement diverses choses, renversoit[l'ordre de]quelques autres, & tournoit tout l'avantage de sa secte sau lieu de ne chercher que la verité. I'll mettoit l'epistre du Concile d'Antioche à Jule, mais 1,2,c,17,p.95,b, non la réponse qu'y fit ce Pape ; & pour l'ordinaire il oublioit toutes les pieces qui établissoient la Consubstantialité, au lieu qu'il inseroit avec grand soin dans son recueil toutes celles qui en favorisoient l'abolition, ou qui ne s'en servoient pas, Il semble c.15,p.91.b.c. qu'il omettoit entierement non feulement l'ordination, mais mesme toute l'histoire de Macedone, pour n'estre pas obligé de representer tant de cruautez qui l'avoient rendu odieux/Il 1.4. e.12, p. 231.8. omettoit aussi toutes les cruautez commises à Alexandriesen b. 373, Japrés la mort de S. Athanase, parceque, dit Socrate, estant

Mais comme les Macedoniens quoiqu'à demi Ariens estoient neanmoins fort opposez depuis l'an 360, à ceux qui l'estoient tout à fait, je ne sçay si cette retenue de Sabin à leur égard, ne marqueroit point qu'il écrivoit fous Valens dans le temps que les purs Ariens estoient encore toutpuissans. Ainsi il aura pu succeder à Hypatien, qui vivoit encore en 364.] Vossius le fait un peu vossing. 1.2.c. posterieur sans en avoir de raison particuliere.

à moitié Arien, il cachoit la honte & les violences injustes de ses

amis: '& il ne parloit jamais contre eux.

Socrate & Sozomene difent qu'Eudoxe ayant appris qu'Eleuse . Socrat 4.6.7.p. s'estoit retracté de ce qu'il avoit fait à Nicomedie, "envoya Eu- 2162.b|Soz.L6. nome à Cyzic pour l'en chasser par l'autorité de l'Empereur, c.8.p.648.c.d.

& prendre sa place. Mais nous avons "remarqué autrepart que \* Hift. Eccl. Tom. VI.

La.c.15.p.94.c.

10,p,1641.4.c.

Eunome avoit déja formé un parti contraire à celui d'Eudoxe des le temps de Jovien au plustard. C'est ce qui confirme beaucoup le sentiment de Philostorge son disciple, & de Theodoret. qui mettent sa substitution en la place d'Eleuse, & sa de position par Eudoxe mesme, du temps de Constance, dans les années 360 & 361. Et comme d'une part personne ne témoigne qu'il ait esté deux fois fait Evefque de Cyzic, & que de l'autre Philostorge qui marque toute la fuite de sa vie, en raporte des particularitez toutes contraires à ce que Socrate & Sozomene en disent ici ; il est difficile de douter que ces deux auteurs ne se soient trompez, au moins pour ce qui regarde l'ordre du temps,

Il femble qu'Eleufe ne fut pas le feul des Semiariens qui e prouva la violence de Valens: & je ne voy pas de temps auquel on puisse Ballep. 81. p. 155. mieux raporter qu'à celui-ci, ce que dit Saint Basile, J'qu'aprés le Concile de Lampfaque Euftathe figna la confession de Nicé en Thrace.[Il est affez difficile de juger ce que c'est que cerre confusion, si l'on n'entend celle de Rimini, qui fut premierement fignée à Nicé en Thrace vers le dixieme d'octobre 359, & que Valens contraignit Eustathe de la signer de nouveau, comme il y avoit contraint Eleuse.

Les Catholiques de Constantinople eprouverent sa fureur aussibien que les Macedoniens;]'& il les chassa de la ville, ou au moins il ordonna qu'on les en chaffaft : [ce qui ne les empefcha pas d'y demeurer, ou d'y retourner bientost aprés.]

p.218.2|Soc.f.6. c.9.p.649.a.b.

Les Novatiens qui suivoient la foy de Nicée, en furent aussi chassez avec Agele leur Evesque, dont Socrate & Sozomene difent des merveilles; & leurs eglifes furent fermées: mais elles furent bientoft ouvertes, & Agele rappellé par le credit d'un Prestre de leur secte nommé Marcien, que Valens avoit mis auprés de ses filles Anastasie & Carose pour leur apprendre les belles lettres,[Il importoit peu à Valens & au demon que Marcien fust heretique, pourvu qu'il ne fust pas Catholique, & l'on vit encore ici ce que S. Cyprien remarquoit des mesmes Novatiens, Que le diable n'a pas accoutumé de perfecuter ceux qui sont déja ses ferviteurs.

Comme les Catholiques estoient ses veritables ennemis, il les traita, par la permission de Dieu, d'une maniere bien différente. Car pour nous servir destermes allegoriques de S. Gregoire de Nazor.10. p. 137. Nazjanze, l'il s'eleva alors tout d'un coup une nuée chargée de gresle, dont les eclats surieux portoient de toutes parts l'horreur de la mort, & qui brifoit toutes les Eglifes fur lesquelles elle

crevoir, c'est à dire toutes celles où Valens mettoir le pié. Ce prince n'estoi pas moins ennemid e Jesus Cesa, st., qu'ameteur de l'or, & n'estoit pas moins travaille de la maladie de l'hercsie, que de celle de l'avarice. Ses yeux n'estoient pas capables de p.318. s'elever jusques à la connoussance de la Trinité auguste, & comme ils estoient continuellement rabaisses vers la terre par ceux qui domnioent fur son espre, il s'estrojoti d'y rabaisser aussilier aussilier divinité, & ce mettre au rang des creatures la nature divine & increde du Sauver.

'Ce fut par les mouvemens de cette impieté, qu'il declara b.e. aux Catholiques une guerre plus reuelle que toutes celles des barbares, puifqu'elle ne ruinoit pas des maifons, des villes, & d'autres chofes de cette nature; mais qu'elle leur raviffoit leur ame propre. Il efoit accompagné d'une armée digne de luy, Terraques, c'elt à dire de ces miferables Prelats, de ces cruels trans des

peuples, qui avoient déja afferviune partie des Eglifés, qui en attaquoient d'autres, & qui esperoient de reduire encore le reste par l'aide & par la pussance du Prince qui usoit déja de violences, & qui menaçoit d'en employer encore de plus grandes à l'avenir. COn ne (ait neanmoins rien de particulier de cette perfecution, Nor\* s: sinon que) Valens essant venu d'ains cet esprit de fureur à Ocsarée.

en Cappadoce, où il pretendoit mettre les eglifes entre les mains 1964.
des Ariens, Eufebe qui en eftoit alors Evefque eftant foutenu par
v. s. s. s. le le courage & l'eloquence'de S. Balle, [ne fe rendit pas avec la
mefme laichete que Dianée fon predecefieur, ]mais défendit la
verité avec tant de conflance, que Valens & tous fes Evefques
Ariens, furent contraints de fe retirer fans avoir rien fait de ce

qu'ils vouloient.

And the Control of th

## ARTICLE CVIII.

Les Macedoniens se resolvent à s'unir de soy & de communion aux Occidentaux contre les Ariens ; deputent au Pape Libere : Leurs deputez signent le symbole de Nicée,

I O Novoit en ce temps la une chofe affez extraordinaire, les plus que les Carholiques. Cette guerre que fatan fatíori á fatan, donnoit lieu d'efperer que la fin de fon regne approchoit, & l'evenement vernfa la parole de 15 1500 febro per que Dieu n'avoit pas feulement permis la perfecution des Semaniens, pour

Yyy ij

commencer des ce monde la juste punition de ceux qui devoient demeurer dans leur infidelité, tel qu'on peut dire avoir esté Eustathe de Sebaste, & Elcuse de Cyzic; mais encore pour pousser par une heureuse violence dans le port de l'Eglise Catholique, ceux qu'il avoit predestinez au salut eternel, du nombre desquels on peur esperer qu'estoit Silvain de Tarse, vu la maniere dont en parle S. Bafile, j'qui le traite de bienheureux après fa mort.

Baf.cp. 79. p. 141. diep.81.p.151.b.

III y a apparence, comme nous avons dit, que plusieurs d'entre eux n'avoient point d'autre foy que celle de l'Eglise : mais le refus du mot de Consubstantiel, pouvoit donner lieu de les foupconner encore; & quoiqu'il paroisse qu'ils estoient dans la communion de quelques Eglises Carholiques de l'Asie Mineure, puisque S. Basile estoit mesme uni d'une amitié particuliere avec Eustathe, neanmoins il est certain par le Concile de Tyanes, qu'ils estoient separez de celles de l'Occident, & mesme d'une partie de l'Orient.]

Socr.1,4,C.12.P. 219.d. p.110.b.

'Se voyant donc perfecutez avec la derniere rigueur par les Ariens, ils s'envoyerent divers messages les uns aux autres pour consulter ce qu'ils avoient à faire, [& n'ayant pas la liberté de s'affembler tous en un mesme lieu, s'ils tinrent divers synodes à Smyrne, en Pifidie, en Ifaurie, en Pamphylie, & en Lycie, & ils resolurent enfin qu'il valoit mieux recourir à l'Empereur Valentinien, au Pape Libere, & à tous les autres Evesques de l'Iralie & de l'Occident, & embrasser leur croyance, que de

p.219.b. p. 110. i. p.219 d.

communiquer avec Eudoxe & fon parti. d:Soz.1.6.c.10. 'Ils deputerent pour ce fujet à Valentinien, Eustathe de Sebaste, Silvain de Tarfe, & Theophile de Castabales en Cilicie, aufquels ils donnerent commission de ne point disputer contre Libere tou-

p. 650, c. a Socr.f.4-e.11, p.110.1.

chant la foy, mais de communiquer avec l'Eglife Romaine, & de confirmer[par leurs signatures] la foy de la Consubstantialité. 'Ils leur donnerent aussi diverses lettres des Conciles qui les avoient deputez, adresses à Libere & aux Evesques de l'Occident, comme à ceux qui avoient toujours confervé depuis les

a.b. Sez.p.650.c.

> Apostres la pureté de la vraie foy, & qui estoient plus obligez que les autres à maintenir la religion. Ils les privient donc d'affifter de tout leur pouvoir les Prelats qu'ils avoient deputez, de deliberer avec eux fur ce qu'il y avoit à faire, & de trouver un moyen propre pour rétablir les affaires de l'Eglife. Ils confirmoient par ces lettres la foy de Nicée,

C.II.P.651.C.

Blond.prim.p. 'S'il falloit raporter à ce temps-ci, comme fait Blondel, le Con-6 Hd, fr. 1. p. 1. cile de Paris dont nous avons l'epistre dans S. Hilaire, bil faudroit

dire que les Evesques d'Orient avoient écrit une lettre à S. Hilaire, où ils approuvoient le mot de substance. 28 demandoient p.s. que l'on tinst pour excommuniez Auxence, Urface, Valens, 49.3-Caius, Megafe, & Justin; qu'on rejettast aussi tous les Evesques apostats mis à la place de ceux qu'on avoit chassez, & que l'on condannast quelques propositions qu'ils avoient jointes à leur

\$ 12-14.

V.5 130.

v.5.Hitaire lettre.[Mais nous croyons"que tout cela convient à l'année 360.] 'La lettre que Libere récrivit aux Macedoniens, est adressée Bargés sit. nommément à 59 Evefques, & à d'autres en general; d'où nous apprenons ceux qui luy avoient écrit. [Les 59 Evefques nommez nous font la pluspart inconnus.]'Le premier cst nommés Hythic Socr. 1.4.c. 12.p. dans quelques editions de Socrate, Evethe dans la dernière, b& 28. 4 Hypace dans Baronius. [C'est assez probablement Hypatien de Heraclée.]D'autres aiment mieux croire que c'est un Hypsie, Blond.prim.p. qui paroift avoir esté Evesque de Parnasse dans la Cappadoce, 140comme nous dirons dans la fuite. Je ne fçay fi Cyrille qui est le fecond, ne feroit point celui de Jerusalem : au moins il avoit

toujours esté cense du parti des Semiariens, [II y avoit nean- Basp.cp.187.p. moins vers ce temps-ci un autre Cyrille dans la petite Armenie. 101.d. Elpide pourroit estre celui de Satales, fi ce n'est que cette Eglise ep. 18, p. 197. b. avoit esté longtemps sans Evesque, lorsque S. Basile luy en donna un en 371. Eortafe eftoit Evefoue de Sardes, & Neon de Seleucie. Le nom d'Eleuse ne se trouve point parmi ces 59 Evesques : ce qui est étrange, puisque selon les historiens, il vivoit encore longremps aprés.]

Eustathe, Silvain, & Theophile, deputez de tous les autres, sompaton. v.fon time estant arrivez à Rome, & n'y trouvant point Valentinien, qui estoit dans les Gaules occupe à faire la guerre contre les barbares [d'Allemagne, l'ils n'oserent, dit Sozomene, entreprendre de Soz.1.6.e.10.p. l'aller trouver, à cause que la guerre rendoit le voyage impossi- 650.d. ble : ce qui n'est pas fort probable, puisque la guerre estoit le long du Rhein , l & que durant ce temps la Valentinien demeu- Amm. 1.27. p. 134roit ordinairement à Paris.[Ils crurent peutestre qu'il leur estoit 355avantageux d'avoir avant toutes choses la communion du Pape: Et ainsi quelque raison qu'ils en eussent l'ils luy presenterent socr.p.220.2, leurs lettres.

'Libere refusa d'abord absolument de les ecouter, parceque a. estant Ariens, & ayant aboli la foy de Nicée, ils ne pouvoient pas eftre receus par l'Eglife. Ils répondirent, dit Socrate, qu'ils . b. s'estoient repentis de leur erreur, & avoient enfin connu la verite. Ils deplorerent publiquement ou ici, ou l'année fuivante Bafep. 81. p. 191.

Yvyiii

### LES ARIENS.

542 au Concile de Tyanes, la surprise par laquelle on les avoit engagez à signer la foy du parti d'Eudoxe,(c'est celle de Rimini.)Ils dirent que pour le relever de cette faute, ils n'avoient pastrouvé de meilleur moyen que de venir à Rome y apprendre la foy des Peres, afin de corriger par l'approbation de cette doctrine fainte, le tort qu'ils avoient fait aux Eglises en consentant à l'heresie, & que neanmoins ils avoient des auparavant renoncé à la croyance des Anoméens, & confessé que le Fils estoit semblable au Pere en

effet, ils regardent tous ces Conciles comme n'en faisant qu'un,

toutes choses; ce qui estoit le confesser consubstantiel. Libere voulut avoir par écrit la declaration de leurs sentimens, bizzr.d. furquoi ils luy presenterent un acte écrit de leur main en sorme de lettre, raporté par Socrate. Ils y prennent le titre de deputez desConciles de Lampsaque, Smyrne, & autres, vers Libere & tous les Evesques de l'Occident ¡soit que le Concile de Lampsaque leur cust déja donné quelque commission semblable à celle qu'ils avoient receue des autres, ce quin'est pas neanmoins aise à croire, foit parceque les Evesques qui les avoient deputez estoient ceux mesmes qui avoient composé le Concile de Lampsaque : l'& en

Socr.p.110,b.

'Ils approuvent donc par cet acte, tant au nom de leurs confreres, qu'au leur propre, les decisions du Concile de Nicée, particulierement pour la Consubstantialité. Ils y condannent p.211.2.b. Arius avec sa doctrine & ses disciples, & toutes les autres heresies, entre lesquelles ils mettent celle des Marcelliens, mais particulierement ce qui s'estoit fait à Rimini contre le Concile de Nicée, & la confession fabriquée à Nicé qu'on leur avoit fait b.c.d. figner à Constantinople par des tromperies & des parjures.'Ils inserent ensuite le symbole de Nicée tout entier avec ses anathematismes, comme leur veritable foy, laquelle eux & ceux au nom alzzo.d. desquels ils parlent, avoient tenue des auparavant, qu'ils tenoient encore, & qu'ils tiendroient toujours à l'avenir. Enfin, aprés p.231.d. avoir signé cette lettre de leur main & de leur propre mouvement, comme ils le disent, ils y ajoutent une promesse, Que si

deformais eux ou ceux pour qui ils parlent, font accuse z de quelque chose, ils subiront le jugement de tel Evesque que le Pape voudra, & iront le trouver avec les lettres de faSainteté. [Blondel n'explique point cette protestation qu'on luy avoit objectée, Hil,fr.3. p.25. quoiqu'il s'y fust engagé. Elle a quelque raport l'à celle qu'Ursace & Valens avoient faite à Jule en une rencontre pareille, l'an 349.

# ARTICLE CIX.

Les Macedoniens sont receus par Libere : Mort de ce Pape.

A Pars que les deputez des Macedoniens eurent donné une sori 1.4.c.n.p. ginal fue conférer ori- de l'accidentation fi formelle & fiauthentique, 40m l'écrit ori- de l'accidentation fi formelle & fiauthentique, 40m l'écrit ori- de l'accidentation fi formelle & fiauthentique, 40m l'accidentation fi formelle & fiauthentique de l'Accidentation final fiauthentique de l'Accidentation fiauthentique de l'Accidentation fiauthentique de l'accidentation de l'accidentation fiauthentique de l'accidentation d'accidentation fiauthentique de l'accidentation d'accidentation d'accidentation d'accidentation d'accidentation d'accidentation de l'accidentation d'accidentation d'accidentation de l'accidentation d'accidentation d'accidentation d'accidentation d'accidentation d'accidentation de l'accidentation d'accidentation de l'accidentation de l'accidentation de l'accidentation d'accidentation d'accidentation de l'accidentation d'accidentation 
'Saine Basse dir que la lettre qu'Eustanhe apporta de Rome, le Bassepapper, etchibssion en lon evechés, l'Il ny a pas d'apparence qu'il en servicibilisse no no evechés, l'Il ny a pas d'apparence qu'il en servicibilisse qu'en ce que le Pape le reconnosit comme un Evesque de l'Eglite Catholique, ce qui estoit un prejugé pour le faire reconnositre aussi par les autres. Et c'est apparemment tout ce que Saine Bassela e voilui dure; L'ibere joignit à la lettre l'acte que suc Saine Bassela e voilui dure; L'ibere joignit à la lettre l'acte que les deputez luy avoient donné; d'où vient que Saine Bassel dit bassela qu'Eustanhe avoir apporté de Rome la conféssion qu'il avoit se faite de la Consistinativité, se qu'il en avoit presente l'acte de pape.

Baronius ne douce pas que Libere n'euft affemblé un Concile Bus-16-5 16. A Rome pour une occation l'importante, [Mais il y a quelque lieu d'eftre furpris qu'on n'ait pas obligé Euftathe & les autres à renoncer à leurs erreurs contre la divinité du Saint Efprit. Cela femble nous obliger de dire qu'ils ne s'expliquoient pas encore fi ouvertement fur cette erreur, & qu'on ignoroit alors en Occident qu'elle faitoit un des principaux points de leur doctrine.

Cette action fut apparemment la derniere du pontificat de Note & Libere, j'qui mourut le[13] ou]24 de septembre en cette année Mar. E. P. 4. 5.

L'ande LC. LES ARIENS. 366, comme nous l'apprenons du Prestre Marcellin, dont l'au- 366.

pont.p.51.c. Boll.apr.t.s.p. 544

fon image,

Buch payiBoll, torité est preferable à tout autre. Ainsi ayant commencé le 22 de may 352, fil a gouverné durant quatorze ans, quatre mois, & un jour ou deux. On écrit qu'il fut enterré sur le chemin du Sel

dans le cimetiere de Priscille.

31.2. Mar.& F.p.6.7. Bar. 167.5 6 Florent.p.716.

'Nous trouvons aussitost aprés sa mort une eglise qui portoit fon nom, sans doute parcequ'il l'avoit bastie. On tient pour constant que c'est celle "qu'on appelle aujourd'hui Sainte Marie Novr 15. Florent.p.719. Majeur : & on luy a encore donné d'autres noms. Ce fut le Pape Sixte III, qui la dedia fous le nom de la Sainte Vierge aprés le Concile d'Ephese. On pretend qu'il y avoit encore une autre eglise de Libere vers le Vatican, où l'on voit jusques aujourd'hui-

p.854.2 Boll. pont.p.si.f.

La faute de Libere, non plus que de quelques autres, n'a pas empesché l'Eglise d'avoir de la veneration pour sa memoire; / & on trouve fon nom dans les plus anciens martyrologes des Latins, qui portent le nom de S. Jerome, dans Raban, dans Vandelbert, dans les anciennes additions de Bede, & dans divers autres. La pluspart le mettent le 23 de septembre, & quelques uns le 24. Les Grecs l'ont mis dans leur office le 27 d'aoust comme un Saint & un glorieux Confesseur, Ouelques anciens martyrologes marquent à Rome le 17 de may S. Libere Evefque. Mais on ne îçait fi ce n'est point quelque autre Saint, Deux manuscrits en font memoire le 24 d'avril avec le Pape Benoist II, apparemment à cause d'une

Men#1,p.191. Florent, p. (15. Boll.pont.p.st. f | 52.2.

translation de leurs corps faire par Serge II. vers l'an 700. On marque que les Cophtes l'honorent aussi le sixieme d'octobre. La veneration de sa memoire est autorisée par les plus illustres Epins.c.1.p.906. des Peres. J'Car S. Epiphane le qualifie bienheureux, 3& S. Bafile

# Bilcp.74.P. 6 Conc.t.1.p. 1018.4 c Amb. virg.1.3. P 474.C. d v. 475.In. ep. 473-475. f P.473.C.

tres boureux, b Sirice le fonde sur les decrets de Libere son predeceffeur de venerable memoire. S. Ambroife l'appelle d'heureuse d& de fainte memoire, & il raporte un discours qu'il fit publiquement à Marcelline sa sœur, sen luy donnant le voile de la virginité le jour de Noel dans l'eglife de Saint Pierre. Il avoit accoutumé de s'entretenir souvent de ce discours avec sa sœur, & il luy devoit, dit-il, estre d'autant plus agreable, que celui qui l'avoit prononcé estoit un homme plus faint. Mais il est visible que S. Ambroife y a donné fon style, bien different de celui de ce Pape, dont'le discours n'estoit pas fort poli, comme on le peut V. S. Athajuger par des lettres qui nous restent de luy dans les fragmens de naie note Cone.r.a.p.756. S. Hilaire, & en quelques autres endroits. Celle que nous avons en grec à S. Athanafe, & qui est comme une confession de foy,

felt

L'ande J.C.

LES ARIENS.

v.S. Atha- ["eft au moins fort suspecte.] Car pour la lettre au mesme Saint p.760.61765.b.

mic f mi qui n'est qu'en latin, & celle qui est adressée à tous les Evesques, datée l'une & l'autre par des Consuls qui ne furent jamais, on convient qu'elles sont visiblement fausses. Je ne croy pas qu'on foit austi fort assure des trois decrets qu'on luy attribue. Sirice page. cite la défense qu'il avoit faite de rebattizer les Ariens, \*

V.S. Damafc \$ 1-1.

&c.

l'Damase sut elu à la place de Libere; & chacun scait les troubles qui suivirent cette election; mais ce n'est pas ici le lieu de les raporter.]

Actor (Actor) (Addressed (Address

### ARTICLE CX.

Les Macedoniens sont receus en divers endroits de l'Octident : Les Ariens se brouillent dans l'Illyrie.

DOUR continuer l'histoire d'Eustathe & des autres deputez Sorthachap. des Orientaux; ayant receu les lettres de Libere, ils s'en 114.b.c. allerent en Sicile, où ils firent assembler le Concile de la province. Ils y confesserent aussi la Consubstantialité & la foy de Nicée, & ils en receurent des lettres conformes à celle du Pape,

Nor : 84, Orient ["Mais il femble necessaire de dire qu'ils allerent encore 691,b. auparavant en d'autres provinces, ou tous ensembble; ou, ce qui est plus probable, l'un en un lieu, l'autre en un autre, pour gagner

'Socrate & Sozomene disent qu'ils s'en retournerent de la en «Soz.1.6.c.r.p.

du temps. Car il est certain, sclon Sozomene, qu'ils apporte. Sozpesible. rent au Concile de Tyanes les lettres non seulement de Libere, & des Evefques de Sicile, mais aussi de ceux d'Italie, d'Afrique, & des Gaules, qui convenoient tous dans les mesmes sentimens, & dont le nombre estoit beaucoup plus grand que ceux qui s'estoient trouvez au Concile de Rimini, où ils estoient neanmoins quatre cents.

S'ils furent aussi en Illyrie, comme il est aifé de le presumer, ils peuvent bien avoir esté cause du changement de Germine Evefque de Sirmich la principale ville de l'Illyrie, qui abandonnant les blasphemes les plus grossiers des Ariens, se reduisit vers la fin de cette année au parti des Semiariens, & parut mesme presque Catholique.]'Nous avons de cet Evesque une Hil. st. p. 6. profession de foy, par laquelle il declare qu'il croit le Fils vray Fils, parfait, & entierement semblable au Pere en divinité, en majesté, "& en beaucoup d'autres choses. Le titre de cette pro- p.s. fession porte qu'il la sit contre les Ariens qui avoient signé à

\* Hift, Eccl. Tom. VI.

in Aux.p.111.1.

Rimini contre leur confeience, [ce que je n'entens pas bien. Il 366, famble qu'il ne l'air faire qu'après l'an 364, l'auquel S. Hilaire le joint encore à Urface, Valens, & Auxence, comme le compagnon de tous leurs blafphemes.

fr. n. en. es

[50i, donc à caufe de cette profession de Germine, foit pour quelque autre sign; [1] beuix s'ésslan repandu parmi les Ariens qu'il se separoit de leurs sentimens, Valenss [de Murfe,] St. Paul qui estoit aussi, Arien, lay en activirent, comme on le peut tirter d'une lettre où cet endroit est corrompu, & le sommerent en mesine temps de point quelques uns de ses Gleres, qu'on accussio d'avoir fait injure aux Evesques Pallade & Caius, Germine leur récrivit par Jovien Diacre, & Marryre Soudiacre, & declara qu'il choit tout press de considera en avec eux la paix & la chariet à mais in el les fatisit point sur le sujet de la foys & au contraire sovien de Marryre declarerent qu'il foutenoit que le Fils estoit s'emblable au Pere en toutes choies. Il ne leur fit non plus aucune raison touchant s'es Ecclessifiques accusse.

Ibid.

touchant les Ecclenatiques accurez.

Sur cela Valens & Paul s'eflant affemblez à Singidon avec
Urface & Caius, ils récrivirent tous quarre à Germine pour le
prefler de declarer netrement qu'il tenoit le formulaire de
Rimini qu'il avoir promis de ne point abandonner, & qui portoit
feulement que le Fils eff femblable au Pere, mais non qu'il le fuif
en fubl'annee, ni en toures chofes. Ils vouloient encore l'obliger
à protefler qu'il n'avoir point dit, qu'il ne difoir, & qu'il ne dirioi
jamais que le Fils eff femblable au Pere en coutes chofes, hormis
que le Pere n'a point efté engendré. Ils luy promettionet que
pourvu qu'il fatsisfit fur ces chofes, on laiféroit à fa diferetton la
punition de fes Ecclefiafiques accufez. Nous avons enore cette
lettre darée du s' decembre 366. Ceux qui l'écrivoient en retirent copie.

[Nons ne voyons point cequi arriva enfuite.]/Mais nous avons

P.41.

cedens, par laquelle il témoigne avoir appris d'un officier de la prefecture, que ces huit Evefques defroient favoir de luy ce que les quatre autres trouvoient à redire dans fa foy, Surquoi il leur declare qu'il tient le Fils femblable au Pere en toutes choics, hormis qu'il eft engendré, qu'il eft Dieu de Dieu ("Qu'il ne recon æ, moift aucune difference entre la divinité du Pere & celle du Fils Que la divinité du Pere n'est pas moins veritable dans le Fils,

une lettre de Germine à huit Evefques autres que les quatre pre-

P-43-

felon la forme de Dieu, que nostre chair est veritable dans luy, selon la forme d'esclave : Qu'il n'est pas plus creature que brebi, L'ande J. C. \$66, 367.

porte, &c: & que tous ces noms ne marquent point fa generation g.44. divine selon laquelle il n'est point tiré du neant, mais engendi é de Dieu son Pere. Il se reduit neanmoins au formulaire de Sirmich, figné en presence de Constance d'heureuse memoire, se 22 de may 359.]'Il fait figner cette lettre par trois Preftres, parcequ'il p.45avoit mal aux mains; & l'envoie par un officier la que, parceque p.44. c'estoit le premier qu'il avoit trouve après un Diacre qu'il avoit envoyé à ces mesmes Evesques. Il les prie de publier ses sentimens à tout le monde, & de luy en mander leur pensée. [Nous ne savous p.44]. rien davantage fur cette affaire,

Nous verrons dans la fuite Urface, Valens, & Caius, excommunicz partoute l'Eglife. Nous avons"deja dit j'qu'Eunome avant Phife.Lyc. Lp. esté banni vers 369, & estant conduit par Murse, Valens l'y receut 119. & l'y traita fort bien; & ayant meime efte trouver l'Empereur Valens avec Domnin de Marcianople, ils obtinrent de luy la grace & le rappel de cet infame hercfiarque.[Il femble affez v.s.Bafile probable"qu'il fuivit l'Empereur Valens à Cefarée en l'an 371.]

\$ 40-42.

¥.5 99.

**さいがいかかかかかかかかかかかかかかかかかか** 

### ARTICLE CXI.

Les Mecedoniens sont receus par le Concile de Tvanes : Beaucoup d'entre eux rejettent l'union : Valens veut chaffer les Evefques Catholiques rappellez par Julien 3 est battizé par Eudoxe.

L'AN DE JESUS CHRIST 367.

LOTION CONTRACTOR Silvain, & Theophile, estant retournez en Orient, ce que nous ne croyons pas pouvoir s'estre sait avant l'an 367, l'il arriva dans le mesme temps qu'il se tenoit un soul estate Concile à Tyanes en Cappadoce, où se trouverent Eusebe de 612.b. Cefarée, Athanase d'Ancyre, S. Pélage de Laodicée, Zenon de Tyr,Paul d'Emese, Otrée de Melitene, S.Gregoire de Nazianze le pere, & beaucoup d'autres qui avoient fait profession de la Confubstantialité dans le Concile d'Antioche [à la fin de 363,] 'ce qu'on ne doit entendre que d'une partie d'entre eux, & mesme Blond, prim. p. Otrée n'avoit esté fait Evelque que depuis ce Concile ; puisque 143-4 Socr.1.3.c.15 p. Urane de Melitene y affifta.

[Comme Eustathe & les autres ne songeoient alors qu'à se fortifier par l'union des Catholiques J'ils s'adrefferent au Con- Soz p.60.b.c. cile de Tyanes, y presenterent les lettres qu'ils apportoient de diverses provinces d'Occident, & Eustathe y communiqua l'acte Basen, 82, p. 152. qu'il avoit apporté de Rome, boù estoit la signature qu'il avoit de Rome, boù estoit la signature qu'il avoit de Rome.

faite de la Consubstantialité, c'està dire la lettre du Pape, avec 107.

l'acte des deputez qui y estoit attaché.]

Soz. p.691.c. # \$07.p.651.C.

Toutes ces choses y furent lues avec beaucoup de joie, Baf.ep.74.p.us. 'Eustathe fut rérabli dans sa dignité, sc'est à dire qu'il sut reconnu & receu pour Evesque legitime de l'Eglise Catholique :] Et le Concile écrivit à toutes les Eglises d'Orient, pour les prier de lire les decrets des Evesques"d'Asie, [c'est à dire du Concile de Notas. Smyrne, & des autres qui avoient deputé Eustathe, Silvain, & Theophile de lire encore les lettres de Libere & des Prelats d'Italie, d'Afrique, des Gaules, & de Sicile; de confiderer leur grand nombre; de témoigner par leurs lettres qu'ils estoient du sentiment de ces Prelats, qui embrassoient tous le Concile de Nicée & rejettoient celui de Rimini,] & de se vouloir assembler à Tarse en un jour qu'ils marquoient, pendant que le primtemps le leur permettoit encore,[1] femble donc que le Concile de Tyanes ait esté tenu au commencement du primtemps de l'an 367, & celui de Tarfe indiqué pour un mois ou deux aprés, avant que les chaleurs extremes de la Cilicie puffent empefcher les Prelats de s'y affembler,]

Socr.1.4.c.11.p. 214.C.

'Les Macedoniens, dit Socrate, faisoient divers voyages vers les Evesques Catholiques, pour les prier de se trouver à Tarse, afin d'y confirmer la foy de Nicée, & d'éteindre toutes les factions, les inimitiez, & les disputes. La chose eust bien pu réussir de la forte : [& c'eust este une extreme joie pour l'Eglise : mais Dieu ne la luy vou lut pas accorder encore. Les Macedonièns mesmes s'y opposerent ; l'& lorsque le Concile de Tarse estoit pres de se tenir, environ 34 Evefoues d'Asie s'estant assemblez à Antioche dans la Carie, témoignerent qu'ils estoient ravis du soin qu'on prenoit de pacifier & de réunir les Eglifes, mais ils rejettoient en mesme temps le mot de Consubstantiel, & ils pretendoient qu'il falloit conserver la confession d'Antioche confirmée à Seleucie, puisqu'elle venoit du saint Martyr Lucien, & que leurs

Soz.1.6.c,11.p. 6;1,d|n,p,140.1.

> peres l'avoient établie avec tant de fatigues & tant de sueurs. [Il ne falloit pas douter que les Ariens ne s'opposassent encore bien plus hautement à la tenue du Concile de Tarse que les Macedoniens d'Afie, l'La nouvelle de fon indiction enflamma de colere Eudoxe leur chef; & comme il estoit toutpuissant fur l'esprit de l'Emperur, il maltraita tellemeut ceux qui pourfuivoient ce Concile, qu'il l'empescha entierement.'Il fit mesme écrire ce prince sur ce sujet avec de grandes menaces. Sozomene ajoute comme une suite des mauvais confeils d'Eudoxe, & de

Socr.p.114.d. Soz.p. 653.a.

l'opposition de Valens au Concile de Tarfe, que ce prince commanda aux Gouverneurs des provinces, de chasser des Eglifes ceux qui ayant esté bannis sous Constance, s'estoient retablis sous Julien. Cet edit condannoit à de grosses amendes, s. tous les Gouverneurs, leurs officiers, & les magistrats des villes, s'ils negligeoient de l'executer; & les menaçoit mesme de punition corporelle.

'Sozomene ne marque pas neanmoins d'autre effet de cet edit a.b. v. S. Atha- si important, que la persecution de Saint Athanase, "qui en sortit victorieux : [& nous verrons que Saint Melece qui estoit compris encore plus que luy dans cette declaration, ne sera banni que que loues années aprés. Je ne scav s'il faut dire que Sozomene s'est trompé en joignant ceci avec le Concile de Tarfe, ou fi la guerre des Gots qui commença cette année, en empescha l'effet, & rallentit un peu la perfecution durant les trois années suivantes, dans lesquelles on ne voit pas par les historiens qu'elle ait esté fort violente; ou si S. Melece en fut exemt durant quelque temps par une protection particuliere de Dieu, comme S. Athanase.] La lettre de Valentinien aux Eglises d'Asse, montre que la perse- Thôre, 1.4.0.7.p. cution avoit déja esté grande en cette province, & qu'il y avoit 668. eu plusieurs Evesques chassez [des l'an 368, si elle a esté écrite

certe année là, comme des personnes habiles l'ont cru. Mais cela No 7 : 86. n'est pas certain, & "il y a mesme quelque raison de croire qu'elle n'a esté écrite que plusieurs années depuis, Cela n'empesche pas neanmoins qu'on ne croie qu'il y a eu

cette année quelque nouvelle persecution contre les Catholiv.s.Bafile ques.]'Car Socrate parlant d'une grefle prodigieuse"qui tomba Socrate.cu.p. le 2[ou le 4]de juillet, dit que beaucoup de personnes crurent \$18,219. § 41. que c'estoit une punition de Dicu, à cause d'un grand nombre d'Ecclesiastiques que Valens avoit bannis, sur ce qu'ils refusoient de communiquer avec Eudoxe.

V.S.Atha-'Nous avons dans S. Athanase"une lettre qu'il écrivit vers ce Ath.cath.t.t.p. Bafe \$ 110. temps ci à tous les Evesques d'Egypte, de Syrie, de Phenicie, & 570.d. d'Arabie, pour les exhorter à demeurer inebranlables dans la persecution qui s'elevoit alors contre l'Eglise,'Il y assure que la p. 514 b. pluspart des peuples & des Evesques conservoient la pureté de la foy; quoique beaucoup d'Evefques cachassent leurs sentimens, les uns par ambition de s'elever, les autres par la crainte des

[Ariens] qui gouvernoient les plus grandes villes.'11 y recom- e.dipo.c. mande fort particulierement la divinité du S. Elprit, [à cause des Macedoniens.

Zzz iii

550 LES ARIENS. Ce que nous avons dit jusqu'ici depuis l'an 365, fait assez voir 367, 368.

L'an de LC.

Nyff,inEun, l.r. p.311.b. Phifg.1.9.c.3.p. a Socrat scarp. & Thart. I.4.c. 11.

P.674b.c.

€.11. p. 674.d.

que Valens avoit déja pris tout ouvertement la protection des Ariens. Philostorge veut mesme]'qu'Eudoxe qui l'attira à son parti par ses tromperies, & le prevint contre les Catholiques, eust gagné son esprit des l'hiver qu'il passa à Constantinople la premiere année de son regne en 364 & 365.2 Mais sa femme nommée Dominique, qui l'avoit trompé par les persuasions, l'entraina enfin jusqu'au fond de labysme où elle s'estoit precipitée avant luy, en luy perfuadant de fe faire batrizer par les Ariens. Cela arriva en cette année felon la chronique de S. Jerome, [qui s'accorde parfaitement en cela avec l'histoire, l'Car Theodoret nous apprend que ce fut dans le temps qu'il se preparoit à la guerre des Gots; "& cette guerre commença cette année des le v. Valons

primtemps, pour continuer jusqu'à la fin de l'an 369.]

'Ce fut donc avant que de s'engager à cetre guerre, qu'il voulut recevoir le battefme. Mais la complaisance qu'il eut pour sa femme, le porta à le recevoir des mains d'Eudoxe, qui dans le temps mefme qu'il luy donnoit ce facrement, luy fit promettre par serment qu'il demeureroit toujours dans su doctrine impie, & qu'il chasseroit de toute l'étendue de son Empire ceux qui v feroient opposez. S. Jerome semble avoir voulu marquer ce serment, lorsqu'il joint la persecution de l'Eglise au battesme de Valens par Eudoxe. Valens s'acquita trop fidelement de cette promesse quelque temps aprés [lorsqu'il fut debarassé de la guerre des Gots. Mais on peut y raporter déja ce qu'il fit cette année contre les Catholiques, & pour empeicher le Concile de Tarfe. 1

THE RICH CONTRACTOR OF THE NEW PROPERTY OF THE 
### ARTICLE CXII.

Histoire de S. Bretanion : Ruine de Nicee : Le Pape Damase & S. Athanase agissent contre les Ariens.

L'AN DE JESUS CHRIST 368.

TALENS demeura tout l'été de cette année fur le bord du Danube; qui se trouvant trop enslé, ne luy permit pas d'entrer dans le pays des Gots, l'Ce fut affez vraisemblablement Novi 17. Sor. 1.6.C. 21.P. dans ce temps là qu'arriva ce que raporte Sozomene, l'Iorsque 664.C. aprés avoir dit que quelques Eglifes s'estoient maintenues dans

la foy Catholique par la generosité de leurs Prelats, il raporte Amm.p. 140. pour exemple celle de Scyrhie. C'estoit une des provinces de la

Thraces à l'embouchure du Danube, J'où il y avoit beaucoup de Sor. p. 664.d. chasteaux, de bourgades, & de villes, dont les plus celebres sont Amm.p. 140. Dionysiople, Tome, & Calate: mais Tome qui estoit une ville soz. p.664.d. grande & riche fur le bord du Pont-Euxin, estoit la metropole. C'est là que residoit l'Evesque, qui par une ancienne courume ajThan.1.4.c. gouvernoit feul toute la province.

'Celui qui l'estoit alors, appellé Bretanion, estoit un homme Ibidexcellent en beaucoup de choses; mais illustre surtout par la a Soz.p.665.b. fainteré de fa vie, & il eclaroit en toutes fortes de vertus. Ce que Thar.p.703.4.

nous allons raporter fit bien voir la folidité de sa vertu.]

'Valens estoit arrivé à Tome ; & estant venu à l'eglise, il voulut, 502, p. 664, d. comme il avoit accoutumé de faire, perfuader à Bretanion de communiquer avec les Ariens. L'Evefque luy répondit avec toute la liberté & la generofité d'un grand homme pour défendre la foy de Nicéc. Il s'anima du zele de Dieu. Il reprocha à Thâtt.p.703. ce prince la corruption qu'il introduisoit dans la doctrine de 704. l'Eglife, & l'injustice avec laquelle il persecutoit les Saints: " en forte qu'il pouvoit dire avec David ; l'ay parlé de vostre loy 30 devant les Rois, & je n'en ay pas rougi. Il le laissa ensuite, & se soz.p. 661.2. retira dans une autre eglise. Tout son peuple qui s'estoit assemblé tant pour voir le Prince, que parcequ'on se doutoit bien qu'il arriveroit quelque chose d'extraordinaire, suivit son Evesque, &

ordinaire. 'Il en for piqué; & ayant fait prendre Bretanion, il commanda a. qu'on le menast en exil: mais il le rappella peu de temps aprés, depeur, comme on croit, que les Scythes indignez de l'exil de leur pasteur, ne fissent quelque remuement, que leur courage, auffibien que la fituation de leur pays, eust rendu de consequence. Ainsi Bretanion triompha de toute la puissance imperiale, & Bar. 171. 5 126 merita le titre de Saint dont le martyrologe Romain l'honore le Boll. 25. jan. 1. 25 de Janvier. On croit qu'il eut pour successeur Geronce, qui

se retira avec luy; de sorte que Valens demeura seul avec sa suite

assista au Concile de Constantinople en l'an 381.

'Valens après avoir passe l'été aux environs du Danube, vint Amm.p.,41. prendre son quartier d'hiver à Marcianople dans la Mesie pres p.340. de la petite Scythie, ayant avec luy fon Eudoxe, squi que sque Phile, 1.9.c.7.p. impie qu'il fust, paroist l'avoir encore esté moins que Domnin, 124.115 qui estoit alors Evesque de Marcianople. Car Domnin obtint 60.8.p.115,116,1 avec Valens de Murfe le rappel d'Eunome qu'Auxone avoit fait bannir en Mauritanie: & Valens ayant ensuite voulu voir Eunome, Eudoxe l'en empefcha.

Socr.1.4.c.11, p. 119.44 Hier, chri Ida [Chr.Alex. 4 Socr.p.119.b.

'Il y eut"cette année de furieux tremblemens de terre, qui 168, 369. ruinerent Nicée le 11 d'octobre, & peu aprés la ville de Germe \$7dans l'Hellespont. Et neanmoins tant de funcites accidens arrivez dans cette année & les precedentes, n'estoient pas capables d'arrester Valens & Eudoxe, qui ne cesserent point pour tout cela de persecuter leurs adversaires avec la mesme sureur qu'auparavant : De forte que ces tremblemens de terre au lieu d'arrefter les troubles de l'Eglife, furent plutost des presages de leur continuarion & de leur accroissement.

Arh.ad Afr.p. 941. a.b.

L'AN DE JESUS CHRIST 369. [On croit qu'il faut mettre en ce temps ci]'un Concile de Rome, où le Pape Damase excommunia Ursace, Valens, & ceux v. S. Arbaqui fuivoient leurs fentimens. Saint Athanase l'en remercia avec male sut, tout le Concile d'Egypte, témoignant en mesme temps avoir regret de ce qu'on n'avoit pas traité de mesme Auxence de

P-617.d. 181.4.

Milan, Mais nous apprenons d'une lettre de 90 Evesques de Thdrt. 1.2, c.17. l'Italie & des Gaules assemblez à Rome, qu'il avoit enfin esté Athad Epidap. condanné avant l'an 373. Les Evelques d'Elpagne le condannerent unanimement, aussibien que les Conciles de Rome & des Gaules, avec Ursace, Valens, & Caius de Pannonie. Avec tout Bar. 169. \$ 17. cela neanmoins Auxence demeuratoujours dans la possession de l'Eglife de Milan, jufqu'à ce que Dieu luy ofta la vie en l'an 374.

Ath.adAfr.p.931.

'La lettre "que S. Athanale & le Concile d'Egypte écrivirent tud. vers ce temps ci aux Evesques d'Afrique, Idonne sujet de croire qu'il y avoit aussi des personnes dans cette province qui suivoient les fautes du Concile de Rimini, & rejettoient le terme de Confubstantiel. Mais on ne voit point que cela air fait d'eclat, ou air eu aucune fuite, ni parmi les Catholiques; ni mesme "parmi les ve setes Donatistes, quoique Donat leur grand maistre, ou plutost leur Donatistes dieu, fust tombé dans les erreurs d'Arius,]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE CIII.

Eudoxe meurt: S. Evagre est ordonné par les Catholiques, & banni: Quatre-vingts Eccle fiastiques de Constantinople sont brulez fur mer.

L'AN DE JESUS CHRIST 370.

PRES la conclusion de la paix que Valens sit avec les Gots à la fin de l'an 369,ce prince revint à Constantinople, Jou il passa le reste de l'hiver & le commencement de 370. Mais pendant qu'il se preparoit à allumer de plus en plus le seu de la perse-

cution

L'an de J.C. 170.

. 69.

LES ARIENS.

cution contre l'Eglise Catholique, Dieu luy opposa le grand Bafile, en l'elevant à la dignité d'Archevesque de Cesarée, afin que l'eminence de ce siège le mist en état de défendre avec plus

de poids & d'autorité la foy, la charité & l'unité de l'Eglife. Il ofta en mesme temps la vie à Eudoxes chef du parti de socr.1.4.c.14.p. l'Arianisme, & l'obligea de luy venir rendre conte des maux 25,216. qu'il avoit faits à son epouse & à ses sideles serviteurs depuis tant d'années qu'il abusoit de la puissance de son sacerdoce . & qu'ayant les cornes de l'Agneau, il parloit comme le dragon.] 'Car il v avoit 11 ans [commencez]qu'il dominoit & qu'il tyran- p. 216,2|Soz. 1 6. nizoit] l'Eglise de Constantinople sous le nom d'Evesques de puis c.11.P. 655.41n.p. le 27 de janvier 360. Nous avons vu comment il avoit auparavant usurpé le siege d'Antioche durant deux ans, & avoit tenu celui de Germanicie en Syrie 18 ans au moins, durant lesquels il s'estoit toujours signale par la défense de l'Arianisme. J'Cependant Dieu Cyr. Al. op. 56. p.

fouffrit que son corps fust enterre dans l'eglise des Apostres, 203.d. ["qu'il avoit dediée de nouveau le 9 avril de cette mesme année,] & qu'il y fust mis sous l'autel mesme où estoient les sacrées reli-

ques des Apostres S. André, S. Luc, & S. Timothée. S. Gregoire & les autres Evelques Catholiques qui vinrent après luy, ne crurent pas fe devoir mettre en peine de l'en ofter; ] & il y effoit encore so ans aprés.

Il estoit venu à Nicée pour donner un successeur à Eugene, Phise.1.a.c.8.p. mort depuis peu; mais il mourut luy mesme avant que d'avoir 114. achevé cette action,[& d'avoir facré] Hypace, qui fut celui que e,19.p.13#0.p. les Ariens firent alors Evefque de Nicée. Cet Hypace estoit de 396. Cyr, '& c'est apparemment celui que S. Epiphane met entre les n.p. 196 [Epi.75. disciples d'Aece; & qu'il dit avoir esté elevé par Eudoxe aprés c. 38, p.886.b. avoir esté banni avec fon maistre.

Eudoxe mourut aussirost que Valens sut parti de Constan- Socr. p. 21 (224) tinople pour aller à Antioche : mais cette nouvelle l'arresta à Nicomedie.'Il femble qu'il estoit à Cyzic le 10 de juin; & ainsi cod, Th, chr. p. il faudroit mettre la mort d'Eudoxe vers le mois de may.]=11 87. n'eur neanmoins de successeur qu'aprés l'ordination de S. Basile, atta.

[c'est à dire dans les derniers mois de l'année.] 'Les Orthodoxes de Constantinople voyant Eudoxe mort, Sott, p. 225, 21

[& fon fiege vacant,]crurent ne devoir pas laisser echaper Sonp.65.5h une occasion qui paroissoit favorable [pour avoir un Eve(que Thphn.p.49.c. Catholique, & ils en "firent ordonner un nommé Evagre. Il fut ordonné ou établi par un Eustathe, qu'on ne peut pas pretendre soenn.p.g.t.bl

v.s. Eufta- eftre"celui d'Antioche, quoy qu'en disent Socrate & Sozomene. Bar. 370,5 30. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

Blond.prim.p. 1146[Hicr.an. I'l n'est pasimpossible que ce soit un Eustarke Prestre de Cons. 270tantinople, qui selon la chronique de Saint Jerome, avoit eu le soin de faire bastir l'egiste du faunt Sepuicre à Jeruslaum sous Constantin, si nous voulons qu'il ait vecu jusques à ce temps ci: Et il pouvoit avoir esté ordonné Evresque. Mais le plus court est de croire que c'estoit quelque Evesque des environs, que Dieu a fait connositre & a fancissé par certe unique action, qu'il recompensa, comme il fait d'ordinaire le sgrands ouvrages de se grace.]

Socr.l.4.c.15.p. 216.b.c|Soz.l.6. 6.13.p.655.c.

"Carl 'Ordination d'Evagre excita contre l'Eglife une nouvelle perfecution de la part des Ancess & Valens qui eftoit à Nicomedie, ayant aufficult appris ce qui se passion, cut peur qu'il ne se formast quelque sedition dangereuse dans la ville. C'est pour quo il y envoya des troupes, avec un ordre de bannis Evagre d'un coste, & Eustache d'un autre. On ne s'eaix pas où sur menc Evagre: Eustache sur cui s'el Bizye velle de Thace." Et comme la softe de Saint Eustache d'Antioche est marquée en divers jours, par les Larins le s'é de juillet, par les Grees le 21 de sevrier, & le 5 de juin, non croit qu'il y a quelqu'un de ces jours qui appartient à l'autre non croit qu'il y a quelqu'un de ces jours qui appartient à l'autre

Blond.prim,p. 1196.

Boll.6.mars,p.

Euftathe, dont nous netrouvons rien autre choic. [Nicephore dans & chronique met Feagre au nombre des Archevelques de Conflantinople, ] Le martyologe Romain l'honore le fixieme de mars au nombre des faints Confessers, on dit la messer de mars au nombre des faints Confessers, on dit la messer de mars au nombre des faints Confessers, on dit la messer de mars au nombre des faints confessers, puisque s'al l'eust firvière, on n'eust pa meter aucun Evesque à Constantinople à son préjudice, & on n'eust pa meter aucun Evesque à Constantinople à son préjudice, & on n'eust pa seu besoin d'y envoyer S. Gregoire de Nazianze.]

'Les Ariens ne se contentant pas d'avoir chasse Evagre &

Socr.p.116.c.df Soz.l.6.c.14.p. 655.d.

Euflathe, userent avec beaucoup d'insolence de leur pouvoir, ils injunisorient les Catholiques, ils les mettoient, ils burjonient les Catholiques, ils les mettoient en prison, ils les ruinoient par les amendes, adquelles ils les faisoient obuvent condanner, enfin ils leur fai-foient tous les mauvais traitemens dont ils s'avisioient. B'aronius a mis dans son marryrologe le troisseme de juillet, Saint Euloge & pluseurs autres Martyrs à Constantinople, qu'il dix avoir oussert suite de la confert sous Valens par la crauaut des A riens. Il le cite du meno-

Bar. 5. jul. b.

loge des Grees, [c'eft à dire de celui de Canifus, où neamnoins je n'en trouve rien, non plas que dans les Ménées, ] l'Enfin, les Catholiques se resoluerent d'avoir recours à l'Empereur messime, pour arreller au moins en partie la violence de l'eurs ennemis. Tils chossirent pour cre effett so Ecclessifiques de pieté,

Soz.p.455.d.

Socr.p.227,2| Socp.616.2. LES ARIENS.

dont les principaux estoient Urbain, Theodore, & Menedeme; & ces deputez estant arrivez à Nicomedie, presenterent à Valens une requelte pour luy exposer l'injustice & la violence avec laquelle on les traitoit, Mais ce prince au lieu d'estre touché de quelque compassion, s'irrita contre eux plus que jamais: Il ne le leur fit pas neanmoins paroiftre, mais il ordonna fecretement au Prefet du Pretoire, de les arrester & de les faire mourir. Ce Prefet estoit Modeste, dont nous aurons souvent à parler. Il avoit Phisg.n.p. att.

v. Valons s succedé "au commencement de cette année mesme à Auxone. & il demeura en cette charge [jusqu'à la fin du regne de Valens, s'vestant toujours maintenu par l'adresse qu'il avoit à flater les passions de ce prince, à favoriser sa paresse, & à seconder sa cruauté, particulierement contre les Catholiques, dont il estoit ennemi, non seulement comme ministre & flateur de Valens, mais encore parcequ'il estoit luy mesme Arien, & battizé par les

Ariens.

'Cependant il n'ofa pas executer publiquement l'ordre de socr.p.127, bj Valens contre ces Ecclesiastiques, depeur que la mort de tant Soz. P. 656. a. de personnes que leur caractere, leur pieté, & leur innocence rendoient venerables, n'excitast quelque tumuste parmi le peuple. Il fit courir le bruit qu'on envoyoit ces deputez en exil. de quoy ils temoignerent beaucoup de joie, & il les fit mettre fur sorre un el un vaisseau comme pour les conduire au lieu qui leur estoit Sozp & (c.a.) destiné. Mais il ordonna aux mariniers qui le conduisoient, d'y 11601.1. mertre le feu lorfou'ils feroient en pleine mer. I afin que la mort des Saints fust plus cachée . ] & qu'ils ne pussent pas mesme recevoir l'honneur de la sepulture. En effet, le vaisseau estant arrivé au milieu du golfe d'Astaque, Jà la pointe duquel Nicomedie est fituee : l'les mariniers y mirent le feu, & se sauverent dans l'esquif. Sort, p. 127 cl Mais il arriva que le vent estant alors extremement grand, le Soz.p.656.c. vaisseau fut pousse avec beaucoup de vistesse, & n'acheva de se

bruler avec ceux qu'il portoit, que lorsqu'il fut arrivé au havre appellé Dacidize fur la coste de Birhynie. Ainsi ces bienheureux Naz er. 10.25 p. Prestres eprouverent la rigueur des embrasemens au milieu des 348. al 411. di Thirt.p. 691. d. eaux. 28 aprés avoir combatu contre le feu & contre l'eau, ils a Thort. p. e91.d. furent enfin submergez dans les flots de la mer, & y acquirent la

couronne du martyre. 'L'Eglise greque & latine en fait la memoire le 5 de septembre, Menza,p.81. I qui peut bien avoir esté le jour de leur mort. Les Menées disent

que c'estoient des Prestres & des Diacres: Theodoret semble Than, p. 691.d.

1. Theodorer marque que ce vailleau effoit fans contrepoids, ainsuinas,

Aaaa ij

Nar.or.10.15.p. 145.01411.d. « Or.13.P.416.

\$15.d.

\$17.d.

les faire tous Prestres.'S. Gregoire de Nazianze parle aussi plnfieurs fois des Prestres brulez sur l'eau sous Valens. Dans son oraifon 23° il ne parle que d'un feul Prestre brulé sur la mer . & il y décrit cet accident avec toute la beauté de son genie, & tous les ornemens de son eloquence : Baronius croit que ce sont Bar. 370. \$ 35.36. Naz,or,13.n.p. deux histoires differentes, quoique semblables. Neanmoins Elie de Crete dit que ce Prestre est appellé par les uns Urbase, & par

les autres Theodule. Et nous trouvons Urbain & Theodore parmi les 80 deputez de Constantinople.] Socr. 1.4, c. 16, p.

L'inhumanité avec laquelle on avoit traité ces Ecclesiastiques, fut punie par une famine extreme, qui desola tellement la Phrygie & les environs, qu'une grande partie des habitans fut contrainte d'abandonner le pays. Elle est marquée en cette année par les chroniques de Saint Jerome & d'Idace : [& nous verrons qu'elle continuoit encore l'année suivante.

ARTICLE CXIV.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Demophile de Berée est fait Evesque de Constantinople par les Ariens. EsAriens estant donc maistres absolus dans Constantinople,

Socr.1.4 c.14.p. 216, al Thdrt.L.c. c.19.p.716|Philig. 1.9.c.8.19.p.116.

acctteEglise tomba entre les mains deDemophile, "qui estoit No + : #. auparavant Evefque de Berée en Thrace [desl'an 347, auquel il vint à Sardique avec les autres Ariens : & il s'estoit signalé dans leur parti en contribuant à la chute du Pape Libere banni dans sa ville.]'Il estoit de Thessalonique, d'une famille assez illustre. 'Il s'établit de luy mesme sur le siège de Constantinople par la faveur de Valens, sans que son changement de siege"fult autorisé Note to

Phifg.Lg.c.14.p. c c-8, p, 116 Thdrt.p.756.

par aucun Concile legitime[de ceux mefines de fa fecte.]quoi-Philip.1.9.c.o.p. qu'on le publiaft, Aussi au lieu de l'acclamation ordinaire, Ilest 117. digne, une partie du peuple cria dans son inthronization, Ilest indique. Le principal auteur de sa promotion, sut'Dorothée de Norteo. Heraclée, qui pretendoit avoir droit de le faire plus que tout

C.19.P.133.

autre, comme metropolitain de la Thrace.]'Ce Dorothée estoit [originaire] de la mesme province de Thrace. On ne voit pas s'il avoit esté fait Evesque aprés la mort d'Hypatien, dont nous ne trouvons rien depuis l'an 365, ou bien si Hypatien s'estant declaré pour les Semiariens. Dotothée avoit esté mis en sa place foit par le Concile de Constantinople en 360, soit sous Valens.] CIAT DEUS Nous le verrons porté par les Ariens sur la chaire d'Antioche aprés la mort d'Euzoïus, & puis encore sur celle de Constan-

LES ARIENS.

tinople en l'an 386. Philostorge l'accuse d'une vanité extreme. p.119. 'Il ne traite pas mieux Demophile, & il le represente comme 16/5uid. 2. p. 645 un esprit impetueux, turbulent, qui ne pouvoit s'empescher de brouiller & de renverser toutes choses, particulierement ce qui regardoit les dogmes de la religion. Il en apporte pour preuve quelques endroits du premier fermon qu'on avoit de luv, & écrit par ceux qui l'entendoient en mesme temps qu'il le prononçoit.

'Il fe declara ouvertement contre les Eunomiens, & les perfe- Phife, p. 114. cuta beaucoup.[Il femble au contraire avoir esté assez favorable aux Macedoniens; & je ne voy pas d'autre fens à ce que dit Saint » Bafile du commencement de son episcopat : l'Tout ceux, dit-il, Basiep. 154-p. 155. » qui viennent de Constantinople, témoignent unanimement qu'il a.b. # # aune apparence exterieure de pieté, "& qu'il fait quelque fem-» blant de foivre la veritable foy, jusque là mesme qu'il réunit les » partis qui divisent la ville, & que quelques Evesques des environs » ont embrasse sa communion. Il y a peu d'apparence d'entendre ceci des Catholiques, vu l'horrible persecution que les Ariens exciterent contre eux des son entrée, selon les historiens, comme nous l'allons raporter.]'Et le Concile d'Aquilée qui l'appelle Cod.Th.app.p. dirum per- le cruel chef de la perfidie, attribue particulierement à Luce 75-

& un autre fait à Constantinople.

d'Alexandrie, & à luy, toutes les cruautez que les Ariens avoient exercées fur les Catholiques. Philostorge raporte que Demophile estant allé à Cyzic avec Philos. 13.0.13.0. Dorothée d'Heraclée & quelques autres, pour y mettre un 118. Evefque, parceque le peuple, attaché à la doctrine d'Eleufe, n'en avoit point voulu fouffrir[d'autre que luy]depuis la fortie

d'Eunome[en 360 ou 361,]il ne put encore venir à bout de leur en faire recevoir qu'après avoir anathematizé publiquement & de bouche & par écrit, Aece, Eunome, & tous ceux qui suivoient leurs fentimens; & qu'alors mesme il sut contraint d'ordonner celui que le peuple avoit elu , lequel se declara hautement pour la Consubstantialité. [Nous ne savons que dire de ce recit. Philostorgea accoutumé de confondre la Consubstantialité avec la ressemblance de substance. D'ailleurs, l'Eleuse vivoit encore, sort. L.c. 10.p. felon Socrate & Sozomene, en 383, [ & il femble difficile de croire 149, 4]Sor. 1.7.c. que le peuple de Cyzic qui estoit si attaché à luy, ait souffert ou 11.p.719.c. ait fait luy mefme l'election d'un autre Evelque tant qu'il a vecu.]

Aaaa iii

ARTICLE CXV. Description generale de la persecution de Valens.

L'AN DE JESUS CHRIST 371.

[TL femble que S. Melece"Evefque d'Antioche ait esté banni v. son stere des le commencement de cette année; par où l'on voit que 590 Valens persecutoit les Catholiques dans les lieux les plus eloignez de luy, aussibien que dans ceux qui en estoient proches. On

trouve mefine dans une lettre de S. Bafile écrite apparemment Ballepanopasse vers le milieu de cette année, J'que ceux qui défendaient la foy dans chaque Eglife, en avojent esté chassez: [ & nous l'allons bien-Naz. 0130 p.347. toft voir en particulier des provinces de l'Asie Mineure, l'S. Gre-

goire de Nazianze dit aussi que Valens ne vint attaquer l'Eglise de Cefarée en Cappadoce, sá la fin de cetre année, jque lorique les autres villes des environs avoient déja esté subjuguées, & que celle de Cefarée se trouvoit seule avoir echapé à la fureur

Than 40.16p. des Ariens. Theodoret dit que Valens ne voulut pas attaquer S. 631.b. Bafile le premier, depeur que l'exemple de son courage ne forti-Ballep.197.pass. fiast les autres ¿& S. Basile mesme dit que la persecution avoit ravagé la pluspart de l'Orient, lorsqu'elle commença à gagner la Cappadoce. Il ne faut donc pas attendre à commencer la perfecution de Valens au temps qu'il arriva à Antioche l'an 372,

comme font les historiens de l'Eglise, puisque des celle-ci au moins elle estoit déja fort violente.

cette année & les suivantes, il faut voir la description generale qu'en fait Saint Gregoire de Nazianze, en parlant au nom de l'Eglife de Constantinople, dont il estoit alors Evesque, en pre-Naz.or.p.p pp. fence des 150 Peres du fecond Concile œcumenique.] Valens, dit-il, fut un persecuteur qui n'eut pas plus d'humanité que Julien, ou plutoft il le surpassoit d'autant plus en cruauté, que c'estoit un faux Christ qui portoit le nom de Jesus Christ. Il fut la honte & l'infamie des Chrétiens qui ne pouvoient luy obcir fansimpieté, ni acquerir de la gloire en souffrant sous luy. Car il ne paroiffoit faire aucune injustice en punissant ceux qui ne luy estoient pas soumis . & l'on ne donnoit point le glorieux titre de Martyre aux tourmens qu'il leur faisoit endurer : de sorte qu'il fembloit avoir trouvé le moyen de faire croire qu'ils estoient

punis comme des impies, lorsqu'ils souffroient en qualité de

Avant que de remarquer le detail des maux qu'elle causa

2|348.b.

Chrétiens. Le mesme Pere ne veut point qu'on cherche d'autre & cause de ces maux que les pechez des Chrétiens, qui au lieu de conformer leur vie à la loy de Dieu, suivoient la corruption de leur esprit & la vanité de leurs pensées; & qui par la avoient merité d'estre abandonnez aux plus méchans & aux plus scelerats de tous les hommes.

[Il s'étend davantage dans un autre discours, où reprochant aux Ariens leurs cruautez par l'opposition de la conduite des " Catholiques: Les livres & les entretiens, dit-il en les apostro- or.25.p.412-414. " phant, sont remplis des effets de vostre barbarie. La posterité les "apprendra, & vous en couvrira, comme je m'en assure, d'une in-, famie eternelle. Que peut on dire de semblable des Catholiques? ", Quel peuple infolent avons nous fouleyé contre vous? Quels n foldats avons nous armé pour vous combatre? A vons nous envoyé " contre vous un General furieux & plus emporté que ceux mesmes , dont il executoit les ordres, un homme qui n'estant pas Chretien, " croyoit s'acquiter d'un devoir religieux envers les demons, par " l'impieté avec laquelle il persecutoit les Catholiques ? Avons " nous affiegé avec des troupes des perfonnes qui les mains elevées , vers Dieu, ne songeoient qu'à luy offrir leurs prieres? Avons nous , étoufé le chant des pleaumes par le bruit des trompettes? Avons , nous mélé quelquepart le Sang mystique [de J.C.] avec le sang "des hommesmatlacrez: Où avons nous fait cesser les gemissemens " spirituels par des cris lugubres & lamentables? Où avons nous , arresté les larmes de componction, pour en faire repandre de " tragiques? Où avons nous changé les maisons de prieres en sepul-" cres : Quand avons nous livré entre des mains criminelles les "vaisseaux destinez aux sacrez Mysteres, & qu'il n'est pas permis n à tout le monde de toucher ? Aimables autels, comme l'Ecriture " yous appelle, mais que nous pouvons appeller maintenant des " autels deshonorez, avons nous fait monter fur vous de jeunes "impudiques pour vous fouiller par des airs lascifs, par des gestes » & des postures deshonnestes? ou plutost avons nous fait insulter " fur vous au grand & divinMystere qui s'y offre? Chaire venerable » & auguste sur laquelle tant d'illustres & de saints Prelats ont esté affis successivement pour y prescher les divins Mysteres, avons » nous elevé sur vous aucun payen pour tourner en ridicules les " veritez chrétiennes par des discours satyriques & impies ? Vierges » faintes, fiege de la pureré & de la pudeur, qui ne pouvez fouffrir » la presence des hommes mesmes les plus chastes, je vous atteste si » jamais aucun des nostres vous a outragées par des regards abomi-

nables, & des excés dignes de la punition de Sodome. Quelles «171bestes feroces avons nous laschées pour devorer les corps des « Saints, comme ont fait ces inhumains à l'égard de quelques per- « fonnes qui n'avoient point d'autre crime que celui de ne vouloir « pas embrasser leurs dogmes impies, & se souiller par leur com- " munion facrilege, qu'ils fuyoient comme le poison d'un serpent, « capable non de faire mourir les corps, mais de corrompre & de « perdre les ames ou d'avoir donné la sepulture à des personnes « dont les corps morts avoient esté respectez par les bestes mesines « carnassieres ? C'est en verité un crime qui meritoit bien d'estre « puni dans un autre theatre & par d'autres bestes. De quels Eves- « ques a t-on dechiré avec les ongles de fer le corps déja tout cassé « de vicillesse en presence de leurs disciples qui ne pouvoient les « affifter dans ces supplices que par des larmes impuissantes? Qui « font, dis-je, ces Prelats qui ont esté ainsi suspendus avec J.C. qui « ont remporté la victoire par leur constance dans les tourmens, « qui ont arrofé leur peuple par leur fang precieux, & qui enfin ont « esté conduits à la mort pour estre ensevelis & glorifiez avec J.C, ... dont la victoire sur le monde se continue encore par ces meurtres & par l'immolation de ces victimes ? Qui font ees Prestres « que le feu & l'eau, deux elemens contraires & incompatibles, « separerent les uns des autres. & qui furent consumez par les « flammes avec leur vaisseau ? Et pour ne pas entrer dans le detail « de tous les maux que nous avons endurez ; qui font ceux que les « Prefets mesmes ont accusé de cruauté, quoiqu'ils s'en rendissent « les ministres : Car quoiqu'ils fussent les executeurs des passions « des fouverains, ils ne pouvoient pas neanmoins ne point detefter « une si étrange barbarie, & ils ne se depouilloient pas entierement «

Nyff.in Eun,t.2 p. 111.b.c.

instrumens, 'Non seulement l'Eglise avoit alors à combatre contre un Empereur, mais encore contre tous les magiftrats & tous les ministres de sa Cour. Les uns entroient dans ses passions, parcequ'ils estoient engagez dans les mesmes erreurs & les mesmes sentimens. Plusieurs autres faisoient volontiers tout ce qui pouvoit Juy estre agreable, dans la crainte de luy deplaire & d'encourir fon indignation. Quelques uns mesme s'artachoient à luy par l'opposition qu'ils avoient contre des personnes qui faisoient

de la raison, encore qu'ils s'accommodassent au temps. Leur « complaifance pour ces cruelles volontez du Prince, n'empeschoit « pas qu'ils ne fussent encore assez equitables pour condanner » l'injustice dont ils estoient contraints d'estre les malheureux «

profession

profession de la veritable foy: & ils ne croyoient pas le pouvoir faire dans un temps plus propre que]celui auquel l'Empereur punissoit par les confiscations, les bannissemens, les exactions, les prisons, les chaines, les fouets, & les plus cruels supplices, tous ceux qui ne se soumettoient pas à ses passions. Car il y avoit alors plus de danger pour des perfonnes de pieté & des Catholiques, d'estre trouvez dans la maison de Dieu, que d'estre convaincus des crimes les plus enormes.

'Il n'y out point de lieu exemt des triftes effets d'un temps si p.115.b.c. malheureux; & aucune nation n'echapa aux ravages & à la fureur de cette herefie. Tous ceux qui fleurissoient davantage dans l'Eglife, virent leurs deffeins & leurs travaux ruinez. Nul peuple ne put se garantir de leurs insultes, ni la Syrie, ni la Melopotamie, ni la Phenicie, ni la Palestine, ni l'Arabie, ni l'Egypte, ni la Libye, ni le Pont, ni la Cilicie, ni la Lycie, ni la Lydie, ni la Pifidie, ni la Pamphylie, ni la Carie, ni l'Hellespont, ni les isles voisines jusqu'à la Propontide, ni la Thrace, ni toutes les nations des environs du Danube. Il n'y eut que la Cappadoce qui fur affez heureuse pour ne pas eprouver, comme les autres pays, les malheurs du temps, parceque le grand Basile qui en estoit le protecteur, la mit à couvert de toutes ces tempestes: [ce qui ne fut pas mefme fans exception, comme on le verra dans la fuite.]

'La persecution que l'on faisoit aux Catholiques, déja si odieuse Thare. 1.4.c. 17. par elle mesme, l'estoit encore davantage, parcequ'en mesme P.656.a.M.s.c. temps qu'on traitoit si mal les plus grands serviteurs de Dieu, on laissoit au contraire une entiere liberté à tous ceux qui en estoient ennemis, heretiques, Juifs, ou payens:[de forte qu'il paroissoit que c'estoit moins dans Valens une attache excessive pour le parti qu'il avoit malheureusement embrassé, qu'une haine que le demon luy inspiroit contre la verité & contre tous ceux qui l'aimoient.]

'Cette persecution estoit encore d'autant plus dangereuse, 1.4.c.16.p.682.2. que la pluspart des Eglises manquoient de pilotes. Car Valens les bly. Par. c. 8 p. envoyoit tous en exil, pour mettre au lieu d'eux de malheureux v.Pat.c.a, p.780. pirates qui s'efforçoient de les perdre, an'ayant usurpé l'episcopat MNys in Eun,t, que pour en estre la honte & l'infamie. Et neanmoins cet artifice a Nyffp. 311.b.c. huy devenoit inutile par la generolité de ces faints Prelats, qui & Thdirt.l.4.cap. des extremitez de la terre où on les avoit releguez, foutenoient p.701.d. les Fideles, & terraffoient les heretiques par les lettres qu'ils écrivoient. Car celui dont la providence regle toutes choses, avoit alors donné à son peuple des pilotes dont l'art egaloit la

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS.

L'an de J. C. violence de la tempeste, des chefs dont le courage répondoit à la 370. fureur des ennemis, & des remedes proportionnez à la grandeur de la maladie.

### さいさいきょう さいさいさいさい さいさいきょう さいさいさい さいさい さいさい

### ARTICLE CXVI.

Valens quitte Conftantinople pour aller à Cesarée : Il persecute partout en paffant: Abregé de ce qui se paffa entre S. Basile & luy. TL faut voir maintenant en particulier ce que nous avons

Socr.1.1. C.16.17. p.227.228 Nvff. in Eun p.321.b.

marqué en general, & fuivre Valens dans sa marche.] Car nonobstant la famine dont Dieu punissoit ses crimes,"il quieta v.va'ent s Constantinople vers le milieu d'avril au plustost, pour aller à 10. Cod.Th.chr.p. Antioche.'Il estoit à Ancyre le 13 de juillet.'Il fit ce voyage fort lentement, [& ne passa point cette année la Cappadoce.] bComme il estoit encore tout ensé des avantages qu'il avoit remportez fur les Gots en 369, il ne pretendoit pas fouffrir que rien s'opposast à ses volonts z, s'dont la principale estoit l'établissement de l'Arianisme.

a Zof. 1.4.p.741. 6 NyiLin Eun. p.312.b.

'Il faisoit marcher devant luy[Modeste]Preset du Pretoire, qui comme si c'eust esté un des devoirs essentiels de sa charge. prenoit un grand foin de ne laiffer dans les villes aucun [Evefque] qui foutinst la foy orthodoxe, de les chaffer tous, & d'en mettre d'autres en leur place. Estant parti de la Propontide [& de Constantinople dans cet esprit, comme une nuée qui devoit ruiner toutes les Eglises, il deserta en un moment la Bithynie, emporta sans resistance toute la Galacie, selon la legereté ordinaire de cette nation; & enfin aprés toutes les tragedies de ces provinces, où il n'epargnoit pas les supplices, il vint fondre sur la Cappadoce dans l'esperance de l'emporter avec la mesme

P.313.2. a.lygtt.c.

348.

facilité.

1S. Gregoire décrit la mesme chose d'une autre maniere. Car voulant raporter les combats de S. Basile contre Valens, il parle Nationatop 347. ainsi de ce qui les avoit precedez : [Valens, dit-il, commença à se fignaler par les bannissemens, par les expulsions, par les confifcations, par des pieges visibles & cachez, par des discours

pleins de careffes, quand l'occasion y paroissoit convenable, & par la violence ouverte lorsque les caresses n'avoient pas de lieu. On chassoit des Eglises ceux qui faisoient profession de la doctrine Catholique, & l'on en mettoit en possession ceux qui fuivoient la doctrine pernicieuse & empoisonnée de l'Empereur,

qui exigeoient des fignatures impies, & qui fignoient eux mefmes de plus grandes impietez. On donnoit des ordres à des Generaux impies, non pour aller combatre les Perfes, non pour aller dompter les Scythes, ou pour repouffer quelque autre nation barbare, mais pour faire des eglises le theatre de leurs carnages, pour profaner les autels, pour les souiller par le sang des hommes & des victimes, pour faire violence à la pudeur des vierges.

'Cet embrasement entra enfin dans la Cappadoce, qui en avoit Bassep.197.p.att. déja fenti la fumée, felon l'expression de S. Basile, par le bruit e.d. de l'affliction des autres, qui luy avoit fait verser des larmes de compassion & de tendresse: [ & elle en avoit aussi déja vu quelques étincelles. Car dans une lettre, qui peut avoir esté écrite vers le milieu de cerre année J'S. Basile dir que les affaires de l'Eglise ep. 57, 9.36, b. estoient encore indeterminée dans la Cappadoce; qu'Evippe estoit venu, mais n'avoit encore rien fait paroistre; que neanmoins les ennemis menaçoient de faire venir ceux de leur parti d'un canton de l'Armenie qu'il appelle la Tetrapole, & de la Cilicie. Cet Evippe estoit un ancien Evesque qui avoit de l'elo- ep.261,p.264.c. quence. Mais il estoit Arien; ce qui obligea S. Basile de se separer de luy quoiqu'il eust des raisons particulieres de l'aimer./Il avoit ep.74.p.117.d.e. affifté avec les autres Ariens au Concile de Constantinople [en 360, ]où il avoit deposé Eustathe & les autres Semiariens ; & p.118.bjep.73.p. ceux-ci avoient dit une infinité de choses contre leurs depositeurs, & contre Evippe en particulier.' Anyse Evesque, que Saint ep.10, 53, b.c.

Bafile qualifie un miterable valet, effoit fon disciple. L'AN DE JESUS CHRIST 372.

Cette course d'Evippe estoit comme une escarmouche avant le grand combat qui fembloit devoir suivre l'arrivée de Valens. Ce prince vint à Cefarée fur la fin de l'année 371, & y demeura apparemment jusques au mois de mars de l'année suivante. [1] Naz.or.19.p.312. passa ce semble à Nazianze, où l'Evesque Gregoire soutenu b.c. par la force & l'eloquence de son fils qui n'estoir encore que Prestre, resista genereusement à tous les efforts des heretiques. [L'histoire ne nous en apprend point le detail.]

'Il n'ya rien de plus illustre dans toute la persecution de Valens, otato. p. 147. d. que ce qui se passa à Cesarée. Mais comme il le faut reserver pour l'ornement de l'histoire de S.Basile, nous nous contenterons de direici, que la fermeté de ce grand Saint fut en vain tentée par les menaces & les promesses du Preset Modeste, par les sollicitations de Mardone grand Chambellan, & de plusieurs autres des principaux officiers, & par tout l'eclat de la majesté

Bbbb ii

564

imperiale. Le courage invincible du Saint rendit ses plus grands 17th ennemis ses admirateurs; & Valens vint mesme à l'eglise le jour de l'Epiphanie, où S. Bafile voulut bien le fouffrir par condefcen-

dance, & recevoir fes prefens,

Les cabales des Ariens eurent neanmoins la force d'aigrir de nouveau Valens contre luy, & l'on attendoit seulement que la nuit fust passec pour le mener en exil. Mais cette nuit là mesme, Valentinien Galate fils unique de Valens, tomba dans une fievre furicuse, qui obligea le pere & la mere de recourir à S. Basile, & ils eussent sans doute obtenu par ses prieres la vie de leur fils, s'ils n'eussent eu la foiblesse de le laisser battizer par les Ariens : ce oui fut aussitost suivi de sa mort,

La douleur qu'en eut Valens, arresta pour lors le dessein qu'il avoit eu de bannir S. Bafile. Les Ariens le luy firent bientost reprendre. Mais lorsqu'il en voulut signer l'ordre, trois plumes qu'il avoit prifes l'une aprés l'autre, se rompirent d'elles mesmes, & la main luy trembla: de forte que cedant enfin à la puissance de Dieu, il vint une seconde fois à l'eglise, s'y entretint avec S. Bafile, & conceut de luy une estime extraordinaire. Ainsi il le laiffa gouverner en paix son Eglise, luy donna de belles terres pour un hospital qu'il bastissoit; & l'appuya mesme de son autorité pour mettre des Evesques dans diverses villes de l'Armenie.] 'Dieu voulut faire voir en une occasion si eclatante, qu'il est le Roy des Rois; qu'il sçair, quand il luy plaist, mettre ses serviteurs à couvert de tous les efforts de leur puissance, & qu'ainsi quand ils se trouvent abandonnez à leur cruauté, c'est luy mesme qui les y abandonne, non par foiblesse, mais parcequ'il veut eprouver

le courage de ses Saints, & couronner leur patience sou pour d'autres raisons dignes de la sagesse d'un Dieu.]

Naz pr.10, p.40. d|317 |Bafep.77. p.134.b,

p.684.b.

'Le foin qu'il avoit pris si visiblement de proteger S. Basile, & l'estime qu'il en avoit donnée à Valens firent que non seulement l'Eglise de Cesarée, mais generalement toute la Cappadoce, & les Catholiques du Pont, jouirent d'un affe z grand calme durant le reste du regne de Valens, snon pas neanmoins sans quelque trouble, comme on le verra dans la suite. Il paroist qu'en 375, les Eglises de Zeles & d'Amasée dans le Pont, estoient tenues par des Ariens: [ce qui n'empeschoit pas que le peuple n'en demeuraft Catholique,] & il recevoit ce semble des ministres des Evesques voisins. En effet, Sozomene nous assure que les Ariens ayant chaffé Eulale Evefque d'Amafée , pour mettre un herctique en sa place, Eulale trouva à son retour, aprés la

Baf.cp.72.73.p. 118.b|:11.a.b.

Soz.1.7, C.2. P. 706.4.

perfecution, qu'il n'y avoit pas cinquante personnes qui reconnussent l'Arien.

## CALCENSORS TARGET AND THE CALCENSORS THE CALCENS THE C ARTICLE CXVII.

Flavien, Diodore, & S. Aphraate, foutiennent l'Eglife contre Valens ; qui persecute les Orthodoxes d'Antioche.

UELQUE estime ou quelque crainte que Valens eust pour S. Bafile, fon cœur n'estoit pas neanmoins changé, non plus que celui de Saul, comme il parut par toute la fuite de sa vie. Il partit de Cesarée des que l'hiver fut passé l'Car nous cod, Th, clu, p. avons des marques qu'il estoit à Seleucie le quatrieme d'avril, & 90. à Antioche le 13 du mesme mois. Ce sut en cette dernière ville qu'ilfit fon fejour ordinaire durant tout le restede son regne aussi occupé à perfecuter les Catholiques qu'aux affaires de son Etat. Ses premiers efforts devoient tomber fur S. Melece Evefaue d'Antioche, s'il ne l'eust pas déja relegué en Armenie, ou des l'an 371,]' ou au plustard des le commencement de 372.[L'Eglise Basep. 271, pass. d'Antioche privée de la conduite de son pilote, sembloit est re exposee à un naufrage evident.] Mais Flavien & Diodore Prestres Thare.v. Pat.c. 2. de cette Eglife, aui l'avoient si heureusement défendue sous s.p. readsus.d. Constance estant encore laïques, firent la mesme chose sous 611,612. Valens; & fendant, comme deux rochers, les flots de la per- 61.4-c.22.p.696. fecution avec une constance inebranlable, ils en rompirent ". l'impetuofité & la violence : Ils prirent le foin de gouverner le troupeau, & en mesine temps qu'ils s'opposoient aux loups par une conduite egalement fage & genereuse, ils donnoient aux brebis la nourriture spirituelle qui leur estoit necessaire.

Flavien estoit le maistre de cette lice, où l'on combatoit pour p.697.a.b.

la foy, & il appliquoit Diodore [& les autres] aux combats où ils réussificient le plus. Car en ce temps là il ne preschoit pas dans les assemblées de l'Eglise, mais sournissoit des raisons & des passages de l'Ecriture à ceux qui preschoient : & ainsi les uns bandoient leurs arcs contre les blasphemes d'Arius; & Flavien tiroit de son esprit comme d'un carquois, & leur presentoit les fleches qui perçoient ces heretiques. Il ne laissoit pas de parler fouvent contre eux, foit en particulier, foit en public, où il rompoit avec une facilité toute entiere les pieges de leurs raifonnemens, & faifoit voir que leurs objections n'estoient que des teiles d'araignées,

Выны

comme ce que nous venons de dire le montre.]'C'estoit particulierement S."Aphraate folitaire, de la vertu duquel, [non plus V. fontitre,

I.c.4.p.738,

que des autres de cette profession, nous ne parlons pas ici. Ils estoient encore assistez de Jean & d'Estjenne, que S. Melece fit depuis Evesques, le premier d'Apamée, l'autre de Germanicie. C'estoient eux qui durant la tempeste gouvernoient, savec les autres, l'assemblée des Orthodoxes. On remarque de Jean en particulier, qu'estant illustre par sa naissance, il se rendit encore plus illustre parses propres merites que par ceux de ses ancestres, & qu'il brilloit egalement par fon eloquence & par fa vie. [Saint Jean Chrysoftome se seroit peutestre rendu dessors plus celebre

Greg.in Job, 29. p.111,114.

que tous les autres, si se considerant comme un neophyte, 1'& craignant, felon le precepte de S. Gregoire le Grand, que sa vertu comme un arbre nouvellement planté, ne se sechast par le tumulte des actions exterieures, & comme par l'attouchement des mains de ceux que sa vertu luy donneroit pour admirateurs, [il n'eust cru devoir se tenir dans le repos & dans l'ombre de la folitude, pour y prendre de plus fortes racines, & laisser secher les murailles de cette tour encore toute fraische, qui par la durée du temps & l'augmentation de fa vertu, devint entierement impenetrable à toutes les machines des tentations les plus violentes. L'Eglise d'Antioche avoit sans doute besoin de pilotes aussi

Soct.1,4.c.32.p. 250.b.c.

habiles que ceux dont nous parlons, pour soutenir les tempestes qui l'agiterent en ce temps là : l'Car Valens qui jouissoit de la paix avec tous les peuples voisins, armoit toute sa fureur contre les Catholiques, & inventoit tous les jours contre eux de nou-Tidray, Par. cs. yeaux fupplices, 'Il n'avoit pas seulement le courage d'entendre sanstrembler les ravages que les barbares faisoient quelquefois dans ses provinces, & il employoit toute la force de ses armes contre les concitoyens & ses sujets, parcequ'ils aimoient & embrassoient la pieté. Il en tourmenta & en fit mourir un grand nombre, les uns d'une façon, les autres d'une autre; mais pour There. Lac. 199. l'ordinaire il les faisoit noyer dans l'Oronte, qui passe au pie des

p.815.2.b.

Sorr, 1.4.C. 17.P. 228, 2.b| Soz.1.6. c.12.p.660.b. 697.C.d.

c.11, p.696.b.

murailles de la ville & du palais d'Antioche du costé du nord. 'Il les chassa d'abord des eglises, s c'està dire de la Palée ou Ancienne, qu'ils avoient toujours tenue, J& d'une nouvellement bastie que Jovien leur avoit donnée. Ils s'assemblerent donc au v.Pat.c.1.p.781. pié de la montagne, [proche de la ville,]/où il y avoit quelques cavernes dans lesquelles on dit que l'Apostre Saint Paul s'estoit

autrefois retiré & caché. Là ils chantoient les louanges de Dieu 1661,4,6,21,0, & ecoutoient ses divins oracles, malgré toutes les injures de l'air 696.b. ausquelles ils estoient exposez, malgré les pluies, les neiges, les

glaces de l'hiver, & les extremes chaleurs de l'été.

'Mais on ne leur laissa pas mesme une liberté si peu sujette à b. l'envie, & on envoya des foldats pour les chaffer de ce lieu,'Ils casp.696.41v. le quitterent donc pour se rassembler au bord de la riviere sous la Patica p. 815.6. conduite de Flavien & de Diodore, qui benissoient "le Createur & le bienfaicteur des hommes en tous les lieux foumis à l'étendue de sa puissance.[C'est là que]'Diodore instruisoit toute la ville Chry.de Di.p. audelà du fleuve, comme avoit fait Saint Jean Battifte, par sa 234 doctrine salutaire.'C'est là que se mettant à la teste des Fideles, Fac.1.4.c.a.p. il foutenoit comme une tour, & brifoit comme un rocher, tous 157les efforts des heretiques, & tous les flots de la perfecution, faifant jouir tout le corps de l'Eglise par sa constance, d'un calme affuré & d'un repos tranquille au milieu de la tempefte. C'eftoit. Thom.v. Par. c. luy qui avec Flavien & Aphraate, apprenoient au peuple, con- 8 p.815,c.d. formement aux maximes de David, de S. Paul, & de J.C. mesme, qu'il faut chanter les louanges du Seigneur en tout temps & en tout lieu, dans les champs & fur les montagnes, dans la ville & dans les fobourgs, dans les maisons & dans les places publiques,

'Les heretiques ne souffrirent pas non plus que les Catholiques hichacup. s'assemblassent auprés du fleuve. Ainsi Flavien & Diodore les 696. menerent à la place d'armes, où ils les nourrissoient des herbes spirituelles de la parole divine. Mais ils en furent encore chassez v. Pat. p. 815.2. quelque temps aprés, par la violence des foldats, & reduits à Bartas. 5 19 s'affembler à la campagne, d'où vient le titre de Campagnars que S. Jerome donne à ceux de la communion de S. Melece, II projet. paroilt que cette place d'armes où ils s'affemblerent quelque Thâm. Par. temps, estoit hors la ville du costé du nord; b & pour y aller, il 6 hich, 4.c. 1.p., 10.

falloit paffer à la vue du palais où estoit l'Empereur.

'Ce fut à cette occasion qu'arriva la conference de S. Aphraate P. (97.698|v.Pat. avec Valens, suivie"de la mort d'un eunuque qui avoit menacé P. 816.817. le Saint; la quelle empescha qu'il ne fust envoyé en exil; ce qui est v.Pat.p.817.c. raporté amplement par Theodoret.'Ce Saint fit encore admirer 41818. sa puissance à l'Empereur, en guerissant un de ses chevaux à la priere de son ecuyer qui estoit un homme de bien, & tres ferme dans la vraie foy. Mais quoique ces miracles étonnassent les ennemis de la verité, ils ne guerifloient pas leur cœur, & p.818 chift.4. n'empescherent pas Valens de continuer dans sa fureur contre le Fils de Dieu, jusques à ce qu'il en fut puni par la main des Gots.

åre.

åc,

Socr. I.4.c. 12.p. 190,0 Soz. 1.6.C. 17.p.696,C.

568 'Il s'adoucit un peu, s'il en faut croire Socrate & Sozomene, fur 372. les remontrances de Themiltius, qui luy adressa un discours sur v. Theodoce sujet, où il luy representa entre autres choses, que les payens &L 5 %. avoient plus de trois-cents opinions differentes fur la divinité. mais cet adoucissement, de quelque cause qu'il vinst, ] n'alloit qu'à bannir les Ecclesiastiques au lieu de les faire mourir,

# Na Ne Ne Ne Ne Nationalistation (2016) la les traites de la Ne Ne Ne Ne Ne

## ARTICLE CXVIII.

Saint Julien vient soutenir les Catholiques d'Antioche : S. Basile leur écris : Diodore est banni : Persecution des Eglises de Syrie : De S. Pelage Evefque de Laodicee. Omme le mensonge n'est pas moins naturel à l'heresie oue

Thelet.1.4 C.24. p.699.2.b|v.Pat. c.1.p.780.c.d.

la violence, puisqu'elle n'est elle mesme qu'un mensonge, & qu'elle est fille de celui qui des le commencement du monde est homicide & menteur; l'les Ariens s'en servirent alors, en publiant dans Antioche, que Saint Julien Sabbas l'un des plus illustres solitaires de ce temps là, estoit dans leur sentiment. Comme cette fausseté estoit capable de nuire beaucoup aux personnes soibles, Flavien & S. Aphraate le conjurerent de venir à Antioche, & luy envoyerent pour cela Acace depuis Evefque de Berée. Acace prit avec luy S. Aftere son maistre, & disciple de S. Julien, qu'ils amenerent d'Edesse à Antioche, où tout le monde le vint voir dans les cavernes proche de la montagne où

v. Pat. p.780.d. p.781, C.

il s'estoit retiré. Il y tomba malade, & aprés avoir obtenu de Dieu sa guerison & celle de beaucoup d'autres, entre lesquels fut "un homme qui ne pouvoit que se trainer sans marcher, qu'il en de june. guerit devant le palais; 'il vint à l'assemblée que les Orthodoxes

p.783.2. alhif. 1.4. c.24.p. 699.C.

tenoient dans la place d'armes, & y attira toute la ville par v.Pat.p.783,a.b. le defir de le voir. Il fit encore divers miracles, dont le plus celebre for la guerison du Comte d'Orient. Et en s'en retournant à Edesse, il vint à Cyr, où il trouva les chess des Catholiques dans l'affliction & l'inquietude, parceque les heretiques de la mesme ville y avoient fait venir pour prescher un Evesque de leur fecte nommé Aftere, [qui avoit merité d'estre deposé des l'an 359 par les "Semiariens. Il le faut distinguer sans doute du sophiste v. 5 st. Aftere, qui s'estoit rendu si celebre par son impieté sous le regne de Constantin, mais il avoit esté nourri aussibien que luy dans les artifices des fophiftes: de forte que fa langue effoit un dangereux instrument de l'ancien serpent; & on craignoit beaucoup

que

I.'an de LC.

que les simples ne se laissaffent surprendre aux fausses lueurs de son eloquence, & aux pieges de ses sophismes captieux. Les Catholiques ayant donc eu recours au Saint, & le priant de les affister dans ce danger 'il les exhorta à se confier en Dieu , à se a. joindre avec luy pour luy demander fon fecours, & à foutenir leur priere par le jeune & les autres mortifications. On suivit ce conscil, & on en vit bientost l'effet. Car Astere la veille de la feste en laquelle il devoit prescher, fut frapé d'une maladie si violente, qu'elle l'emporta en un feul jour avec tous ses artifices & tous ses sophismes, qui ne servirent plus que de matiere à sa condannation & a fon supplice: & ayant esté appellé pour mau. p.744.2. dire le peuple de Dieu, comme Balaam, il en eut aussi le funcste fort.

Les ennemis de la verité ne purent pas toujours souffrir dans Facil-4-Capatre. Antioche la vertu des paroles de Diodore. Ils le chasserent souvent de son pays, [c'est à dire d'Antioche ;]'& en effet, nous le Bassep.187.p. trouvons cette année mesme en Armenie avec S. Melece.ª Ils 101.2. s'efforcerent encore de luy faire perdre la teste & la vie, à cause \*Fac.p.15. de la liberté avec laquelle il défendoit la foy: Mais quoiqu'ils luy dressassent une infinité de pieges. Dieu l'en delivra toujours. 'C'est pour ce sujet que Saint Chrysostome l'appelle un Martyr page 157. vivant, aussibien que pour la mortification & l'austerité conti-

nuelle de fa vie.

'S. Basile touche des maux que souffroit l'Eglise d'Antioche, Basep. 60.0 58. luy écrivit une lettre pour la confoler & la fortifier dans l'attente 29. du secours de Dieu,'il cust voulu venir luy mesme pour cela à p.83.d. v.6m tim Antioche, s'il n'eust esté arresté par une longue maladie : s''ce \$ 95,96. qu'on peut raporter à celle qu'il eut fur la fin de 373.]

'Les Eglifes voifines d'Antioche furent traitées de mesme que sociléere n leur metropole, & presque partout l'Orient les Catholiques 218/502.1.6.c.18. estoient chasses des Eglises, après avoir esté privez de leurs saints Than 1,4-c.16. Prelats. [Ce qui se passa à l'égard de S. Eusebe de Samosates, est P.681.b. fort celebre, mais nous en parlerons en son temps; & nous ne mettrons ici que les choses dont nous ne savons point l'année, taschant de suivre l'ordre des provinces.

Les Eglises de Berée & de Calcide, toutes deux en Syrie, souffrirent beaucoup dans cette persecution, comme on le voit par les réponses que fit S. Basile aux lettres qu'elles luy en écrivirent.] Il affure ceux de Berée que la renommée de leur pieré estoit Basepage p.asp. passe jusqu'en son pays, & luy avoit fait connoistre les couronnes de. qu'ils s'estoient acquises par la confession du nom de l. C. avant

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

ep.199.p.190.191. qu'ils luy en eussent rien écrit. Et comme le Clergé, outre ses 171. lettres, luy avoit envoyé le Prestre Acaces qui fut depuis Evesque de Berce mesme, & qui luy apprit l'exacte fidelité des Ecclefiastiques, l'union parfaite du peuple avec eux, la generosité & la fov fincere des magistrats & des principaux de la ville : il en remercia ce mesme Clergé par une lettre particuliere, où il l'exhorte à perseverer jusqu'à la fin, & l'assure que l'exemple de Juli.ep.17.p.157. leur Eglise en a affermi beaucoup d'autres. La generosité de

dote Evefque de Berée, qui n'est qu'un compliment d'amitié.

cette Eglife, & particulierement du Conseil,"avoit déja beau- v.la perside coup paru fous Julien, comme on le voit par les plaintes que cet Julien \$40. Balennoppor apoltat en fait. Nous avons une lettre du melme Saint à Theo-

cp.197.p.188.189.

'Dans la lettre à l'Eglise ou plutost au Clergé de Calcide, il les loue encore de n'avoir pastémoigné moins d'union entre eux, que de force à repouller leurs ennemis. Il dit que la memoire de leurs combats, & les lettres qu'ils luy avoient écrites, ne l'avoient pas peu fortifié dans les afflictions & les tentations continuelles de la persecution, qui aprés avoir ravagé toutes les provinces d'alentour, commençoit aussi à attaquer la Cappadoce, Il semble que cette lettre foit écrite fur la fin de 375, ou peu aprés, lorsque V.S.Balle Demosthene Vicaire du Pont, chassa S. Gregoire de Nysse, & 5115,116. fit d'autres maux aux Catholiques de la Cappadoce : & nous verrons aussi que les solitaires d'autour de Calcide & de Berée, fouffrirent beaucoup en 376, par la persecution des Ariens,

200-a.b.

Tham.I. g.e. 15p. 'Ces he retiques eurent la lascheté de mettre le seu à une petite cabane où demeuroit un faint solitaire du diocese de Cyr, nommé Zeumace, pour se venger de sa generosité extraordinaire. Car quoiqu'il fust aveugle, il ne laissoit pas d'aller de divers costez pour fortifier les brebis de JESUS CHRIST, & combatre les Ariens. Le General Trajan luy fit bastir une nouvelle cellule, & prit foin de pourvoir à tous fes autres befoins,

[Saint Pelage de Laodicée effoit alors une des plus grandes 1.4.c.12.p.671.2. lumieres de la Syrie,]'Il avoit esté marié en sa jeunesse ; mais le premier jour de son mariage, & estant mesme dans le lit nuprial, il persuada à son epouse d'embrasser la chasteté, & de preferer une amitié fraternelle au lien conjugal. Ainfi il conferva sa pureré, & acquit encore les autres vertus qui devoient accompagner un fi grand don: & c'est ce qui le fit elever par un consentement Bassengr. p.jot. unanime sur la chaire de Laodicée en Syrie, soit de la grande d Soz. 1.6, c.4.p. qui est fur la mer pres d'Antioche, "& dont George estoit encore v.5 91.

Evelque au commencement de l'an 360, soit de celle qui estoit

L'ande J.C. Bote 4.

LES ARIENS.

proprement dans la Phenicie du Liban, s'il est necessaire de re-V.les Apol- connoiftre qu'Apollinaire estoit seul Evesque de l'autre, "ce que nous examinons ailleurs. l'Philostorge attribue l'election de S. Philos. L. C. L. P. Pelage à Acace de Cefarée en Palestine, qui voulur se separer 78. des Ariens après le Concile de Constantinople en 360, & vouloir elever l'episcopat des défenseurs de la Consubstantialité. Il est sort 1.e.25p. toujours certain qu'il estoit Evesque des l'an 363, auquel il assista 204.d. au Concile d'Antioche, & y figna le symbole de Nicée. Il assista soz. 1.6.c. 12.p.

auffi à celui de Tyanes, que nous avons mis en 367,3 & il figna 61.b. Balep.69.p. encore la lettre que les Orientaux écrivirent au commencement 108, b, de cette année 372, aux Prelats de l'Italie & des Gaules.

'L'eclat des vertus de cet admirable Evesque, ne toucha point Thdrt.1.4.c.th. la dureté de Valens, & il ne laissa pas de le releguer en Arabie, P675.b. soù il demeura apparemment jusqu'à la fin de la persecution, l S. Basile luy écrit comme à un Evesque d'une vertu eminente, Basep. 131. p. 301. & des prieres duquel il attendoit un grand secours. Il témoigne 101. fouhaiter extremement, & esperer mesme de l'aller voir : Cette esperance est une grande marque que S. Pelage n'estoit pas encore banni , & ainfi il ne le fut pas avant la fin de 372, puisque la lettre de S. Basile ne peut pas estre écrite plustost, comme on le voit par le voyage de Sanctissime dont elle parle.]'Theophane Thehn,p.t.c.

paroift mettre son exil en 374; mais ce n'est pas une autorité. Aprés la persecution de Valens, il assista en l'au 379"au grand V.S. Grde Concile d'Antioche, & au Concile œcumenique de Constan-Nazianze 5 tinople en l'an 381, auquel il fut mis pour centre de la communion 69-80.

Catholique dans la Syrie, avec Diodore de Tarfe. Off la derniere occasion où nous le trouvons dans l'histoire.] Le martyro- Boll.as, mars, p. loge Romain le met au nombre des faints Confesseurs le 25 de 552.2. mars. Il eut pour successeur Elpide, qui avoit esté compagnon Thorn. Lecar. de S. Melece, & estoit un parfait miroir de ses vertus. C'est luy P.741.d. qui tenoit la place du grand Pelage, lorsque Saint Chrysostome monta sur le siege de Constantinople [en 398,] & mesme des l'an Conc.t.a.p.1111. 304. auquel il affifta à un celebre Concile à Constantinople. bll c. Pall, v.Chry. défendit fort genereusement l'innocence de S. Chrysostome en p.79,195, l'an 404.



## LES ARIENS. $\Theta$

### ARTICLE CXIX.

De S. Barfe Evefque d' Edeffe : Generofité de fon peuple,

Baf.ep.69.p.108. b Blond prim.p. 158|Thdrt.n.p. 41.2,b.

'Un des plus illustres Prelats qui furent bannis pour la foy par la tyrannie de Valens, fut le grand S. Barfe, l'On croit que c'est celui qui est nommé Barse, ou un autre appellé Narse dans le titre de la lettre que les Orientaux écrivirent cette année mesme aux Evesques d'Occident, pour les prier de les secourir contre les Ariens; de quoy nous ne parlerons pas ici, non plus que de tout ce qui regarde cette lettre & d'autres semblables, qui font une des principales parties de l'histoire de S. Basile.]

Soz.1.6,c.34.p. 691, c.d,

'S. Barfe, & S. Euloge dont nous parlerons bientoft, s'estoient exercez longtemps dans la vie solitaire, autour d'Edesse dans la Mesopotamie; & on les sit Evesques non d'aucune ville, dit Sozomene, mais seulement par honneur dans leurs monasteres, comme pour les recompenser de leur vertu. Cela est un peu extraordinaire, & ne s'accorde pas avec les regles des Canons: Aussi, si nous ne voulons pas nous en raporter à Sozomene, dont l'autorité est assez peu considerable en toutes choses, nous trouverons que, selon Theodoret dont l'evesché estoit proche de la Mesopotamie, l'ils ont tous deux esté l'un aprés l'autre Evesques d'Edesse [metropole de l'Osrhoene dans la Mesopotamie.] Saint Barfe est aussi qualifié Evesque d'Edesse dans l'inscription originale d'une lettre que S. Basile luy écrit; be dans le corps de la lettre il est parlé des peuples qui estoient sous luy. Il nous reste encore des souscriptions de Conciles où S. Euloge prend le titre

Thdrt.1.4.C.14. 15.p.6-8,c|681.d] 1, s.c. 4.p. 709. h.c. a Baf.c; . 116.p. 6 CD. 217. P.111. 4. cCol, R.t.t.p.

Thdrt.1.4.C.14. P.6; 8.C.

d'Evefque d'Edeffe. 'Les persecutions de Valens rendirent Saint Barse celebre non feulement à Edesse qu'il gouvernoit, & dans les villes d'alentour, mais encore dans la Phenicie, dans l'Egypte, dans la Thebaïde, Bafer, 127, p. 121. où en le releguant on faifoit eclater la splendeur de sa pieté, &

e. aThan, 1.4c.14. generalement partout où il y avoit des serviteurs de I.C. dIl fut P.678.c.

premierement banni en l'isle d'Arade[sur les costes de la Phenicie, loù les miracles qu'il faisoit par la grace apostolique dont il Balep. 127.p. 121. eftoit rempli, le firent visiter par une infinité de personnes. Saint Bafile qui avoit un grand respect pour ce Saint, y fust volontiers venu avec les autres, pour embrasser, dit-il, sa charité veritable, & louer Dieu qui estoit glorifié par ses souffrances. Mais comme

ep.316.327.p.321. il ne le pouvoit visiter par luy mesme, il le sit par deux lettres

que nous avons encore, & luy envoya quelques presens. Il semble ep. 327. p. 322. 3. par l'une de ces lettres, que S. Barfe eust avec luy plusieurs de ses Ecclefiaftiques bannis pour la foy auffibien que luy; & nous ver-

rons par la fuite comment cela arriva.]

'Valens ne put souffrir ce concours de peuples qui venoient Than. 1.4.c.14. honorer celui qu'il persecutoit. C'est pourquoi il le bannit à p.678.c. Oxyrinque ville d'Egypte[dans la province d'Arcadie, celebre pour la pieté de ses habitans. l'Mais son lit qui demeura à Arade. a. y tint lieu de sa personne, & y estoit encore fort honoré du temps de Theodoret, parceque beaucoup de malades recouvroient la santé en s'y couchant.

'Comme la gloire de S. Barse attiroit encore tout le monde à c.din.p.j.c.1.a. Oxyringue, Valens fit transferer ce faint vieillard, digne d'habiter dans les cieux, à un chasteau nommé Pheno ou Philo, qui estoit aux extremitez de l'Empire proche des terres des barbares.'Il estoit assurement en Thebaide, apuisque Theodoret dit Boll, 10. jan.p. un peu auparavant, que Saint Barfe avoit auffi esté banni en cette 1012 56.

Thomps 78.6. province. Il mourut apparemment en ce lieu, avant la fin de ethan, 14,0,15.

la perfecution,

'Alexandre d'Hieraple le nomme vers l'an 432, avec S. Melece Baluz.con.p. & S. Eufebe [de Samofates, comme les plus illustres d'entre les 853-Evelques & les Confesseurs de ce temps ci.] Baronius a mis sa feste dans le martyrologe Remain le 30 de janvier, croyant suivre les Grees, qui en font neanmoins le 15 d'octobre, avec un Menzap. 187. eloge tire de Theodoret. Bollandus doute fi ce n'est point ce feb.p. 18 | Boll. S. Barfe dont ils font une memoire le 18 de fevrier, qu'ils qua- 30.jaup.1031.63. lifient Evesque de Damas; ce qui pourroit estre une erreur des

. copistes,

La vertu du pasteur ne pouvoit paroistre davantage que dans celle de les ouailles, je ne dis pas des grands solitaires qui demeuroient autour d'Édesse, comme S. Ephrem & Saint Julien Sabbas, mais de tout le peuple de la ville. C'est un evenement des plus illustres de toute cette persecution, & qui a este remar-

que par tous les historiens.]

'Valens, [felon fa coutume,] ayant depouille l'Eglife d'Edesse Than Leisp. de son pasteur, avoit mis un loup en sa place; mais tout le 679.2. peuple aima mieux abandonner la ville & s'affembler à la campagne, parcequ'on leur avoit ofté les eglifes [pour les donner aux Ruflace, p. Ariens, Valens les y ayant trouvé assemblez lorsqu'il vint en 25/4,4/50c.l.6. cette ville, pour voir l'eglise celebre où estoient les reliques de 6,189,606.

s. hors le nom de Valentinien qu'ils ont mis cour celui de Valens,

Soz.p.662.bl Thdrt.p.679.b. a Ruf.p.254. 6 Thdrt.p.679.b.

S. Thomas Apostre, en fut si irrité, qu'il frapa mesme du poing 37%. fur le visage le Preset'Modeste, parcequ'il ne les avoit pas chaffez de la comme il le luy avoit commande, & il luy ordonna d'affembler tous les archers de la taille. & les foldats oui fe trouvoient là, pour diffiper ce peuple à coups de bastons, de maffues . & mefine de traits & d'épées s'il eftoit befoin.

p.6: o.c|Socr.l.4. 6.18.p.318.c.d.

'Modeste se resolut de le faire des le lendemain : Mais comme Ruf.passlSor. il avoit quelque reste d'humanité, il avertit secrettement les Catholiques de l'ordre qu'il avoit receu, afin qu'ils ne se trouvassent point à l'assemblée: & des le grand matin il partit avec beaucoup de bruit, de tumulte, & de menaces, qu'il faisoit faire exprés par fes gents, afin qu'il ne trouvast personne qu'il fust obligé de maltraiter. Cependant il fut bien furpris de voir au contraire que les Orthodoxes couroient en haste & en plus grand nombre qu'à l'ordinaire à l'affemblée, comme s'ils cuffent eu peur de ne pas mourir.

SOZ. P. 660.C. Ruf.p.2(4.256 Thdrt.p.679.b Socr.p.128.dl Soz. p. 640.d.

Il hesitoit sur ce qu'il avoit à faire, & neanmoins poursuivoir fon chemin vers la campagne, lorsqu'une pauvre femme tirant par la main un petit enfant, sortit de chez elle avec tant de precipitation, qu'elle ne se donnoit pas seulement le loisir de fermer sa porte, ni de mettre sa coisse, & mesme fendoit la presse des officiers qui marchoient devant le Prefet, qui traversoit alors la

Thdrt.p.679.C. de.d|Ruf|Soci Soz.

grande place.'Il se douta du sujet qui la pressoit si fort; & se l'estant fait amener pour en favoir la verité, il apprit qu'en effet elle se hastoit de s'en aller avec les autres Fideles, parcequ'elle avoit appris qu'on les vouloit faire mourir, & qu'elle y menoit fon fils afin qu'il acquift auffi la couronne du martyre. Il luy fut aifé de juger par le courage d'une femme, quel devoit estre celui de . tous les autres Catholiques : De forte qu'il fit aussitost rebrousser chemin à ses gents; & estant allé trouver Valens, il luy raconta ce qui luy venoit d'arriver, & luy fit voir qu'il falloit se resoudre à laisser les Catholiques en repos, ou à les egorger tous, sans en tirer d'autre fruit que la honte d'une cruauté sans exemple. Ses persuasions sechirent la colere du Prince: & tous les Fideles d'Edesse eurent la gloire d'avoir merité le titre de Confesseurs.

Soz.p. 661.b.

Baf.ep.155.p.253. 'Il paroift par une lettre de S. Bafile, écrite fur la fin de 373, que Valens effoit alors affez pres de Samofates. Mais c'effoit fon ordinaire d'aller passer une partie de la campagne vers

l'Euphrate.]

#### ARTICLE CXX.

Histoire de Saint Euloge & de Saint Protogene Prestres d'Edesse; puis Evelques.

[ T Es autres historiens finissent ici l'histoire de ce qui arriva aux Fideles d'Edesse; mais Theodoret en raporte la suite. qui est tout à fait belle & pleine d'edification, Valens, dit-il, Thorn. 1.4.e.14. ayant accordé ce que le Prefet luy avoit demandé pour les Catho- P. 679.d. liques, luy commanda neanmoins d'en faire venir les principaux, c'est à dire les Prestrés & les Diacres, & de les obliger de communiquer avec le loup, (c'estoit l'Evesque Arien qu'il avoit mis à la place de S. Barfe, ou de les chaffer hors de la ville, & les releguer bien loin de là. Le chef de cet illustre Clergé estoit S. Euloge, p. 650. d. & Protogene estoit le premier aprés luy. Il s'estoit aussi exercé Soz, 1.6, c. 33, p. dans la vie solitaire auprés de Carrhes.

'Le Prefet les ayant donc tous assemblez, il leur parla avec la Thort.p.675 plus grande douceur qui luy fut possible, pour tascher de leur 682. persuader d'obeir aux ordres de l'Empereur, & leur representa que c'estoit une temerité à un aussi petit nombre de personnes qu'eux, d'oser s'opposer aux volontez d'un Prince qui commandoit à tant de nations avec un pouvoir absolu. Comme ils gardoient tous un profond silence, le Prefet adressa la parole à Euloge qui estoit le chef des autres, & luy demanda pourquoi il " ne repondoit rien. C'est, dit Euloge, que je ne croyois pas devoir " répondre lorsqu'on ne m'interrogeoit pas, Il y a pourtant long-" temps que je parle, repartit le Prefet, & que je vous exhorte " à prendre une resolution qui vous soit utile. J'ay cru, répondit " Euloge, que voître discours s'adressoit à toute l'assemblée, & que » je ne devois pas y répondre seul à l'exclusion de tous les autres, " Que si vous voulez savoir de moy mon sentiment particulier, » je ne vous le cacherai point. Alors le Prefet luy dit : Communi-» quez donc avec l'Empereur, Euloge luy répondit par une fine & » delicate raillerie: Est ce qu'il a joint en sa personne la dignité » episcopale à l'autorité souveraine : Le Prefet fut vivement piqué de cette raillerie, & y répondit par des injures contre ce faint » vieillard. A quoy il ajouta: Je ne vous ay pas dit, groffier & » stupide que vous estes, que l'Empereur possedast aussi l'honneur » du sacerdoce: je vous ay exhorté sculement à communiquer » ayec ceux qui sont dans la communion de l'Empereur. Mais

Euloge ayant répondu qu'ils avoient un pasteur, à la conduite <sup>174</sup> duquel ils estoient soumis, le Preset sit arrester quatre-vingts Ecclessastiques, & les exila tous en Thrace.

On les réceui dans toute leur route avec de grands honneurs. Les habitans des villes & des bourgs par où ils devoient paffer, alloient audevant d'eux, & les louoient hautement comme des défenseurs invincibles de la foy. Mais la jaloussé de leurs ennemis ayant fâit entendre à l'Empereur que l'exil par lequel il avoit pretendu les deshonorer, leur avoit acquis une grande gloire, ce prince les sit éparer, & les nevoya deux à deux, les uns ent Thace, les autres en Arabie, & les autres dans la Thebaïde. Ses ordres furent executez par de se gents asser salez barbares & asser inhumains pour separer les personnes que isolient unies par les jiens les plus étroits de la nature, & cemmenerent les freres l'un d'un coste, & Pautre de l'autre.

Euloge & Protogene furent exilez à Antinotis en Thebaïde. Ils y trouverent un Evesque Catholique, & assisterent avec luy aux assemblées ecclesiastiques. Mais ayant remarqué qu'il n'y avoit qu'un tres petit nombre de Fideles, & en ayant demandé la raison, ils apprirent avec douleur que la plus grande partie des habitans de ce lieu estoient encore engagez dans les erreurs du paganisme. Ils ne se contenterent pas d'en gemir devant Dieu, & d'en concevoir une compassion sterile, mais ils resolurent de travailler sericusement à leur conversion. Euloge s'enferma dans une cellule, où il passoit les jours & les nuits en prieres pour le fuccés d'une si fainte entreprise. Protogene qui avoit étudié les belles lettres, & qui savoit fort bien écrire en notes, ouvrit une ecole où il montroit aux enfans à écrire aussi en notes, & les instruisoit dans les saintes Ecritures. Il leur dicta les pseaumes de David, & leur fit apprendre les endroits des écrits des Apostres qui leur estoient les plus utiles & les plus convenables. Un de ses ecoliers estant tombé malade, il alla le visiter, le prit par la main, & le guerit par la force de sa priere. Le bruit de ce miracle s'estant repandu, les peres des autres enfans l'emmenoient chez eux, & le prioient de rendre aussi la santé à leurs malades, Mais il leur disoit qu'il ne pouvoit prier Dieu pour leur guerison, qu'ils n'eussent receu auparavant le battesme. Le desir qu'ils avoient de guerir, leur faifoit accepter fans peine cette condition: & ainsi ils recevoient en mesme temps la fanté du corps & celle de l'ame.

Quand il avoit disposé que qu'un qui se portoit bien, à recevoir le battesme, il le menoit à Euloge, frapoit à la porte de sa cellule, LES ARIENS.

le prioit d'ouvrir, & de marquer au feau du Seigneur celui qu'il luy amenoit. Que si Euloge se plaignoit qu'il interrompoit sa priere, il luy répondoit qu'elle estoit moins necessaire que le falut de ces personnes qui renonçoient à l'erreur. Tout le monde l'admiroit de ce qu'ayant le don de faire des miracles, & avant fait connoiltre Dieu à tant de personnes qu'il avoit éclairées des lumieres de la foy, il respectoit neanmoins Euloge comme son superieur, & luy amenoit ceux qu'il avoit gagnez à Dieu. Il n'y avoit personne qui ne louast une si grande modestie, & qui n'en estimast davantage sa haute vertu.

Lorsque la tempeste sut appaisée, & qu'ils surent rappellez d'exil, tout le peuple les conduifit en pleurant ; & l'Evefque qui se voyoit privé de leur secours, les regretta plus que personne. Quand ils furent arrivez en leur pays, Euloge fut chargé de la conduite de l'Eglise d'Edesse, l'illustre Barse son Evesque estant passe à la vie bienheureuse. Protogene sut mis dans un champ inculte, tout rempli d'épines, & où il y avoit beaucoup à travailler. Car c'est ainsi qu'on peut appeller la ville de Carrhes dont il fut fait Evefque, où il y avoit encore un grand nombre de payens. 'On dit que Saint Euloge fut facré Evefque par Saint Eufebe de 1.5.6.6.0.704.d. Samofates avant le Concile d'Antioche, J'auquel il affifta vers le Col.R. L. P. 177.

mois d'aoust ou de septembre 379.

'Ce fut luy "qui établit S. Protogene à Carrhes, après la mort Thort, p.709, c. 5 85 note 59 de Vite, celebre par fa piete [du temps de S. Bafile, 1000 qui affifta a Soz, 1.6.c. 33.p. encore aucc S. Euloge [en 381,]au Concile de Constantinople. 6 Thdrt.l.sc & Le martyrologe Romain met Euloge & Protogene au nombre p.713,b/Conc.r. des Saints, S. Euloge le 5 de may, & S. Protogene le fixieme. S. 2501,1500v.p. Abraham dont Theodoret écrit l'histoire Jestoit apparemment 141.57. le fuccesseur de S. Protogene. }

C,17-P.846-810.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE CXXI.

D'Abraham Evefque de Batnes: Etat de la Palestine.

[ CAINT Basile nous a conservé la memoire des persecutions Que souffrit un autre Abrame ou Abraham Evesque de Batnes, l'qui estoit une place forte & tres riche dans l'Ofrhoene, Amm.1.14.p.7. assez pres de l'Euphrate. Il en parle dans une lettre qu'il luy Baspep, 115.p. écrit[vers 373 ou 376,]par Sanctiffime, pour s'excuser de ne luy 304. avoir pas écrit plus souvent, sur ce que depuis l'autonne [de l'année precedente lil n'avoit point sceu où il estoit, les uns disant

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

qu'il estoit à Samosates, les autres dans le pays d'alentour, 374. quelques uns, qu'on l'avoie vu auprés de Barnes mesme, mais qu'enfin il avoit appris qu'il demeuroit à Antioche chez le Comre Saturnin. Il est bien aise de juger que ce Prelat se cachoit à cause des persecutions des Ariens.] Son nom se trouve entre ceux des Orientaux qui avoient écrit aux Occidentaux avec Saint

ep.69.p.108.b. Melece & S. Bafile au commencement de l'an 372. Il fe trouva encore au Concile de Constantinople en 381.[Pour le Comte-Saturnin qui le retira chez luy,"c'est apparemment le General V.Theolode ce nom, que Theodose fir Consul en 383, & dont Themistius fe I. 9 11. fait l'eloge.

Nous passons de la Mesopotamie à la Palestine, l'état de laquelle Epi-73.c.37.p.885. nous apprenons en partie par S. Epiphane.] Car ce Saint nous dir qu'un nommé Gemellin, Philippe de Scythopleafuccesseur # C.14.P.871.A. de Patrophile, Athanase aussi Evesque de Scythople saprés c.17.p.885.d. Philippe, '& beaucoup d'autres, y publicient ouvertement & c.14,p.871,2. fans aucune crainte, les principes d'Arius les plus dereftables,

foutenant hautement que le Fils de Dieu estoit une creature. c.;8.p,886.a. que le Saint Esprit en estoit une aussi, & n'avoir rien de commun

avec la nature divine.

'Ils ne se contentoient pas de combatre nostre foy par des c. 17, p. 885.d. discours, mais ils persecutoient par l'épée & par une guerre toute publique, ceux qui avoient le courage de la défendre, & empoifonnoient par leur doctrine un grand nombre de villes & de pays.

Hier.ep.61.p. 'S. Icrome parle de "Denys Evelque de Diospolis, qu'il appelle v.s.Jerome 181.3, Confesseur | Saint Cyrille avoit esté établi Evesque de Jerusalem 574 des l'an 350 ou 351. Il avoit esté chassé diverses fois, & enfin s'estoit trouvé en possession de son Eglise, selon les historiens, sous le regne de Julien & au commencement de celui de Valens. Il fut fans doute chaffé de son siège par Valens, comme les autres, ] 'puisque S.Epiphane marque qu'en l'an 376, l'Eglise de Jerusalem Epi.66,c,10,p.

617.d. estoit gouvernée par un Hilarion, diffamé par la communion qu'il avoit avec les Ariens.

Jean qui fucceda à S. Cyrille, lorfqu'il fut mort fous Theodofe, estoit apparemment à Jerusalem durant la persecution de Valens, Hier.cp.61.p. & fuivoit les Evesques qui dominoient dans cette Eglise, l'puisque Saint Jerome luy reproche qu'il avoit esté autrefois engagé dans l'Arianisme qu'il ne communiquoit point alors avec l'Occident, ni avec les Confesseurs bannis pour la foy; & qu'un Prestre-P-165.4.

nommé Theon, preschant dans l'eglise que le Saint Esprit estoit Dieu, il s'estoit bouché les oreilles, & s'en estoit aussitost enfui-

163.b.

avec quelques autres, comme s'il euft eu peur d'entendre un blaspheme. Il estoit encore alors assez jeune, puisque quand il fut ep. 62. p. 186. b. fair Evelque en 386 ou 387, lil n'avoir guere que trente ans.

Ce fut vraisemblablement dans le temps que Saint Cyrille gouvernoit fon Eglife, avant cette derniere expulsion, l'c'est à Bar. 166.5 p. dire dans les premieres années de Valens, qu'Acace Evefque de Cefarée en Palestine estant mort,'il établit Philumene en la Epizacir pass. place. Mais Eutyquead'Eleutherople, qui suivoit un des partis c. ac. a. p. 870.cl des Ariens, à cause de S. Cyrille dont il estoit ennemi, quoiqu'il 871.6, fust orthodoxe dans le cœur, selon S. Epiphane (cet Eutyque, c.)7. p. 885.c. dis je, & ceux de sa faction, établirent dans le siège de Cesarée un autre Cyrille appelle le Vieux.[Il fe rencontra, ce femble, quelque defaut dans Philumene, ou dans fon ordination, puilque S. Cyrille porta encore sur le mesme throne Gelase sils de sa fixur.

'Aucun de ses trois Prelats ne pouvant exercer sa dignité, à c. cause qu'ils se combatoient & se ruinoient l'un l'autre sa quoy il faut ce semble ajouter la persecution des Ariens, qui s'opposoient à Gelase; l'Euzoius sut établi sur ce siege par les Ariens, dont b.c. il fuivoit le parti & la croyance; & il en jouifloit encore lorfque S. Epiphane écrivoit son livre contre les heretiques, sen 376 ou 377. Il avoit étudié dans la mesme ville de Cesarée avec Saint Hier, v.itt, e. 113. Gregoire de Nazianze, fous un orateur nommé Thespese; & il P-100.d. composa depuis divers ouvrages. Il travailla avec beaucoup de dep.141.p.113.b. foin à rétablir la bibliotheque de Cefarée, qui estoit principalement composée des ouvrages d'Origene, recueillis & donnez à l'Eglise de Cesarée par S. Pamphile, se dissipez peutestre dans la division destrois contendans. L'Euzoïus en retrouva un grand ep.141.p.113.b. nombre, & en dressa une table. Il fut enfin chasse de l'Eglise sous vill. exisp. 100. Theodofe; b& Gelafe remis en fa place.

[Quoique la Cappadoce ait joui d'une affez grande tranquillité au milieu de la perfecution de Valens, à caufe du foin que Dieu avoit pris visiblement de S. Basile, neanmoins S. Gregoire son frere, qu'il avoit fait Evesque de Nysse dans la mesme province. fut pres de huit ans sans avoir pu voir Ste Macrine sa soeur, a Nyst.v. Macr.t. caufe des diverfes perfecutions des heretiques, qui ne fouffroient 1.p.158,a. point qu'il demeurast nullepart en son pays. Ces huit ans se terminent à la fin de 379: & ainsi ils commencent au moins en cette année. Nous verrons sa persecution augmenter en l'an 375.]

b c.130.p.30;2.

# ARTICLE CXXII.

Pierre est fait Archevesque d'Alexandrie, & chasse par les Ariens. L'AN DE JESUS CHRIST 373.

[ Nost Re suite nous conduit d'elle mesme à ce qui se passa en Egypte, où les cruautez des Ariens nous sourniront une tresample matiere.]'Cette province estoit demeurée dans 654.655 Socr.1.4. le calme & dans la tranquillité au milieu du trouble de toutes les autres de l'Orient, depuis que l'ardeur du peuple d'Alexandrie pour Saint Athanase, avoit contraint Valens de le laisser finir en paix les dernieres années de fa vie. ["Mais Dieu l'ofta du monde v.s. Athaen cette année 373, felon l'opinion qui paroift la mieux appuyée, nafe notes & il y a aussi beaucoup d'apparence que ce fut des le deuxième

de may, auguel on celebre (a feste.)

Ruf, La.c.3-p.a53 Thdrt.1.4.c.17. p.684.c(Soz.1.6. C.19. p 661.C. ... Thdrt.p.684.C. 6 Socr. p. 210, b. c Ruf.p.ass.

Soz.1.6.c.12.p.

C.20, p.230.2.

4Thdrt.p.684.c.

eNaz.or.aş.p.418. for 14 p.415. Cod.Th. 6.t.t.

'Avant qu'il mourust, comme on luy parla de son successeur, il choisitPierre, qui estoit un homme excellent, admirable pour sa pieté & son eloquence, ele compagnon de ses tribulations, dqui avoit eu part à ses seurs, qui ne l'avoit jamais abandonne ni à Alexandrie, ni dans ses voyages, qui avoit couru avec luy toutes fortes de perils, es que sa sagesse ne rendoit pas,moins venerable que son age & ses cheveux blancs. S. Gregoire de Nazianze fait un bel eloge de luy & de S. Athanase ensemble: 5 & Theodose luy rendit un temoignage bien illustre, Islorsqu'il ordonna par sa loy du 28 fevrier 380, que l'on ne tiendroit pour Catholiques que ceux

qui suivroient la foy preschée par le Pape Damase, & par Pierre d'Alexandrie homme d'une fainteté apostolique.

Thdrt.1.4.c.17. P.684.C. c.13.p-684.d.

Le suffrage que Saint Athanase luy avoit donné le premier, sut fuivi par celui de tous les Ecclefiastiques, de tous les officiers, & de toutes les personnes de marque, & tout le peuple en témoigna sa joie par des acclamations publiques. Les Evesques voisins . s'assemblerent aussi en diligence, [depeur d'estre troublez par les cabales des Ariens; | & les faints anacoretes quitterent leur foli-

Naz.oras.p.418. tude, pour porter Pierre fur le throne d'Athanafe. Ainsi il fut ordonné felon l'ordre & les regles du S. Esprit. Ill écrivit sans doute aussitost après son election aux principaux Evefques de l'Eglife, comme c'estoit la coutume, & entre autres à S. Bafile; & il femble que ce foit pour ce sujet que ce Saint luy

Ballep.320.p.312. ait écrit la lettre 320, l'dans laquelle après s'estre rejoui de ceque l'unité de la foy & le don du S. Esprit l'avoient uni avec luy, au

defaut de ce que la vue & la conversation a accoutumé de faire, il dit que Pierre ayant esté elevé par le grand Athanase, & nourri si longtemps auprés de luy, ne manquera point de suivre son esprit, & de marcher sur les traces de sa pieté ; qu'il succedera à la disposition que ce Saint avoit pour luy Basile; qu'il luy fera part à l'ordinaire de ce qui luy arrivera; & qu'il aura pour tous les freres, les mesmes entrailles & la mesme sollicitude qu'avoit eues le bienheureux Athanase pour tous ceux qui aimoient veritablement le Seigneur. Le Pape Damase fit la mesme chose, & Thorn. 1-4, c, 19. envoya à Pierre un Diacre avec des lettres de communion & de P.693.2.

confolation, [ayant peutestre déja appris les cruautez que les

Ariens exerçoient contre son Eglise.]

'Car des qu'il fut placé sur le throne episcopal, le Gouverneur c.18 p.684.685. de la province nomme Pallade, qui faifoit une profession ouverte 6.19.p. 687.a. d'idolatrie, & qui cherchoit depuis longtemps l'occasion de faire la guerre à J. C, fut ravi de trouver enfin le moyen de fatisfaire e.18.p.685.2. fa passion pour ses idoles, sous pretexte de satisfaire celle du Prince contre les ennemis de sa doctrine,'Il assembla donc un grand ». nombre de payens & de Juifs, avec lesquels il vint à l'eglise de c.19 p.687.b. S.Theonas, comme s'il fust venu attaquer une armée ennemie : '& l'ayant environnée de toutes parts, il commanda à Pierre d'en e.18.p.685.2. fortir, s'il n'en vouloit estre chassé de force. Il entrasensuite | c.19. p. 687. b-688. dans l'eglife avec ses troupes, qui y commirent les excés du de monde les plus horribles. Et il n'est pas étonnant que Pierre dise p. 67. b. que quand il les a voulu mettre par écrit, il ne l'a pu faire qu'en se forçant, & aprés avoir repandu beaucoup de larmes. Le mar- Boll. 13. may, p. tyrologe Romain met le 13 de may au nombre des Martyrs, ceux 206.b. qui furent tuez en cette rencontre.

[Pierre n'est pas l'unique témoin d'une histoire si tragique,] 'S. Gregoire de Nazianze décrit la mesme chose d'une manière Nazional p. 417. tres pathetique, & en raporte des circonstances omises par 408.0 prasp. 432-Pierre parcequ'elles ne sont peutestre arrivées que depuis sa lettre. Car Saint Gregoire ne distingue pas les temps, & joint ce qui preceda l'arrivée de Luce avec ce qui la suivit. Rusin, Rusila.cas.p. Socrate, & Sozomene, l'ont imité en cela, parlant en general des papo.c. d'Sorl. cruautez exercées à Alexandrie contre les Catholiques : & & capasac. d'Sorl. Socrate reproche à Sabin historien des Macedoniens, de n'en a Socrate casp avoir point parlé, pour cacher le crime & la honte des Ariens ses amis.

'Les profanations facrileges qui se commettoient dans l'eglise, Thom.L.A...1949. contraignirent Pierre de la quitterbsecrettement. Theodoret 688.d. Daddiii

182

L'an de LC.

Combf.act.p. 28.

Socr.1.4.c,21.p.

aThdrt.l.4.c.19.

p.687-694. 6 c.18.p.686.d.

["Mais il y a apparence qu'avant que de le faire, l'il demeura Nors n. quelque temps caché en divers endroits à Alexandrie ou aux environs, pour tascher de gouverner toujours son peuple, quoique secrettement : & ce sut affez probablement en ce temps là. qu'imitant ce que Saint Athanase avoit fait 32 ans auparavant, il ecrivit la lettre dont nous tirons principalement ce que nous raportons des souffrances de l'Eglise d'Alexandrie.]'Elle sut envoyée à toutes les Eglises. Theodoret nous en a conservé une grande partie, bayant omis le commencement & la fin à cause de fa longueur.

ARTICLE CXXIII.

Euzoius amene Luce Arien à Alexandrie, pour estre Evesque: Luce y excite une persecution horrible contre les Catholiques.

130, C.

EPENDANT les Ariens, qui avoient relevé leurs esperances par la mort de S. Athanase, ayant promtement donné avis de cette mort à Valens, qui estoit alors à Antioche; Euzoïus Evelque des Ariens de la mesme ville, crut que sans perdre temps il devoit aller luy mesme à Alexandrie, & en mettre les eglises Than 1.4.19.p. entre les mains de Luce, qui avoit acheté cet episcopat à prix d'argent, comme si c'eust esté une charge seculière, au lieu d'y estre eleve par une assemblée d'Evesques orthodoxes, par le fuffrage des Ecclesiastiques Catholiques, & par la demande des peuples fideles, selon l'ordre & les Canons de l'Eglise.

Ath.coll.3.p.26. c Soz.1.6.c.sp. Socr. 1.3.c.4. p.

27.c|29.b. fp.17-19. L'Thdrt.p. 684.c.

Thdrt.p.698.2. Socr.I.4.C.21.p. 210, C.d.

'Ce Luce estoit apparemment aussi malfait de corps, que corrompu dans l'ame. El estoit d'Alexandrie, & y avoit esté fait Prestre par George, da la place duquel les Ariens l'avoient aussidiac., paophi toft substitué pour estre leur chef, fans neanmoins le consacrer Evefque. Ils tascherent de faire confirmer leur choix par Jovien, Ach.coll.1.59. qui'le moqua de luy & d'eux.Ell fut depuis sacré ou à Antioche, v. s. Atha-

ou en quelque autre lieu hors d'Egypte: mais il fut condanné & nafe 5 101, g Episac. 10. p. rejette plus d'une fois par tous les Prelats orthodoxes de l'Eglife. 'Il demanda souvent à Valens d'estre mis en possession du siege i Epip.746.c.d. d'Alexandrie, mais la crainte d'emouvoir du trouble dans cette ville, l'empescha de rien obtenir tant que S. Athanase vécut.

'Ce Saint estant donc mort , Euzoïus l'y amena , lavec l'agrément de Valens, & des ordres de luy au Gouverneur Pallade. IThdrs.p.689.2. 'Ils avoient avec eux, pour executer leurs desseins, un grand

173. Legitionum nombre de soldats, commandez "par le surintendant des finances. nommé le Comte Magnus, qui ayant brulé l'eglise de Beryte sous Julien, avoit pensé en perdre la teste sous Jovien. Voilà ceux qui a. faisoient escorte à Luce dans son entrée, au lieu des Evesques, des Prestres, des Diacres, qui devoient faire cet office, au lieu de l'affluence du peuple, au lieu des moines qui le devoient preceder en chantant des hymnes tirées des faintes Ecritures, Les payens c.4. honorerent encore sa pompe, en le benissant en sa presence de la part de Scrapis, & en le louant de ne point reconnoistre le Fils de Dieu; de quoy il sembloit avoir plutost de la joie que de l'horreur.

> 'Il arriva peu de jours a aprés le carnage & les violences faites c.nt.p. 68, b. dans l'eglise de S. Theonas: & les inhumanitez qu'il y ajouta, ne " C.19. P.688.4. verifierent que trop qu'il avoit, comme dit Pierre, les actions & la rage, auffibien que le nom d'un loup selon la langue greque, '& qu'il meritoit les titres que Saint Gregoire de Nazianze luy Nat, ot. 15 P. 417. donne, de nouvelle plaie, & de nouveau fleau de l'Egypte, de b. pasteur des loups, de voleur qui monte pardessus les murs de la bergerie, de perturbateur & de destructeur de la raison, de beste furiense, de nouvel Arius, de ruisseau plus abondant en impieté

que sa propre source.

[L'Eglise d'Egypte qui avoit seule joui de la paix, lorsqu'on persecutoit toutes les autres, j'eprouva alors plus qu'aucune au- Soul. c. 19. p. tre, toutes les rigueurs de la persecution, & se vit tous les jours 661.d. accablée par des afflictions nouvelles. L'inthronization de Luce Soci.l. Acas.p. ne put se faire qu'aprés avoir chasse tous les Ecclesastiques bl1 210.d.
n'epargna ni l'eglise, ni la ville, ni les laïques, ni le Clergé, ni 4551.65.c.o.p. les Evelques. Car des qu'il fut arrive, il tascha de se sailir des Sonpassid, eglifes; mais le peuple s'y estant opposé, on en fit un crime aux Ecclesiastiques & aux vierges, comme s'ils eussent excité une sedition. Les Ariens exercant donc leur brigandage par toute la ville. comme auroient pu faire les ennemis de l'Empire, obligerent les Catholiques à se sauver par la fuite, en arresterent quelques uns qui fuyoient, qu'ils chargerent de chaines & menerent en prison, d'où on ne les tira que pour leur faire endurer d'horribles tourmens: Car on en dechira les uns avec les ongles de fer & des lanieres de cuir ; on en brula d'autres avec des torches allumées; de telle forte que c'estoit comme un miracle lorsqu'ils respiroient encore aprés de si rigoureux supplices. Et il n'y avoit personne qui n'eust mieux aime mourir, ou au moins estre envoyé en exil, plutost que de se voir expose à ces tortures.

#### LES ARIENS.

On ne considera ni l'ages des enfans, ni la foiblesse des Baf,ep.71.p.115. vieillars, ni la charité & la compassion ldes peuplessenvers ceux qu'on traitoit si inhumainement.]On fouetta, on dechira, on bannit les personnes, on pilla les biens & l'argent sans aucun Epi.68.C.10.p. respect pour les hommes, ni aucune crainte de Dieu. On bannit 716.d.

des Evefques, des Preftres, & des Diacres, on fit trancher la teste à d'autres au milieu d'Alexandrie, on en exposa quelques uns à la fureur des bestes, on massacra des vierges, & on osta la

vie en diverses manieres à beaucoup d'autres.

'C'est par ces voies que l'Arianisme se rendoit puissant & redoutable. C'est par ces cruautez qu'il se rendit maistre des eglises Soz.p.662.2. d'Alexandrie : & il fit voir en melme temps le petit nombre de Thdr. 1.4. c.18. ses secateurs, Car le peuple, nourri dans la doctrine de Saint p.685.b. Athanafe, voyant qu'on luy presentoit une viande toute contraire, abandonna les assemblées ecclesiastiques, Mais Luce, soutenu par les adorateurs des idoles qui luy servoient de gardes, faisoit

dechirer les uns à coups de fouets, mettoit les autres en fuite. pilloit mesme les maisons comme un bandit,

'C'est ce que l'on peut voir parfaitement bien écrit dans la lettre de Pierre.'Il nous y represente d'abord la confession c.19.p.689.d. glorieuse de 19 Prestres ou Diacres que le Comte Magnus sit prendre en meime temps qu'il entra dans Alexandrie avec Luce;

p.690.1.b. la harangue tres digne de luy, qu'il leur fit pour les obliger d'embrasser les dogmes d'Arius, preschez, disoit-il, par Luce, la genereuse réponse que luy firent ces athletes de la verité; ala c.d[691,a.b. 4 p.69t.b.c.

patience avec laquelle ils endurerent durant pluseurs jours la prison, les fouets, & les gesnes; la cruauté avec laquelle il les e,d|692,a.c. condanna par un second jugement, où il parut l'épée nue à la main, à estre releguez à Heliople en Phenicie, où les habitans ne pouvoient seulement souffrir le nom de I.C: & cela à la priere des

Juiss & des payens dont on avoit achete les cris; la precipitation P.691,4.C. avec laquelle il fit executer cet arreft barbare , fans donner aux Confesseurs le loifir de prendre ni rafraischissement, ni provision pour leur voyage, ni mesme d'attendre que la mer qui estoit alors agitée, devinst calme : enfin . les larmes . les gemissemens . les protestations de tout le peuple indigné d'une cruauté si barbare,

P. 692. 692.

Mais ces larmes mefmes parurent criminelles aux perfecuteurs. Le Prefet Pallade fit défense de pleurer: & ayant fait prendre & emprisonner pour ce sujet 23 personnes, dont la pluspart estoient des faints habitans des deserts, il les fit fouerter, dechirer, appliquer à la question, & puis les envoya travailler partie à Pheno,

LES ARIENS.

partie à Proconnese, dont le premier est une mine de cuivre dans p.691.6. la Palestine : & l'autre une isse dans la Propontide sur la coste de Eus de Pal.c.7. l'Hellespont & de la Bithynie, où il y avoit des carrieres de mar- P. pas.c. bre. Ils furent bientost suivis par le Diacre qui avoit apporte à Thom.p. 693. a.b. Pierre les lettres du Pape: Car il fut aussi envoyé par mer à Pheno, aprés avoir souffert des cruautez tout à fait étranges, Les enfans 6. mesmes ne furent pas exemts des supplices; & que que suns d'eux estant morts par la violence de la question, on laissa leurs corps exposez aux bestes, quoy que pussent faire leurs parens & toute la ville pour avoir la liberté de les enterrer. On trancha mesme e. la teste à ceux qui voulurent prendre part à la douleur des peres de ces enfans. Enfin toute la ville estoit en larmes: & l'on pouvoit 4 dire comme autrefois, qu'il n'y avoit point de maifons où il n'y eust un mort.

'Il y eut quelques Ecclesiastiques Catholiques, & quelques p. 64.5. moines tres pieux, qui curent affez de generofité pour vouloir porter leurs plaintes à l'Empereur, & protester contre les violences que les heretiques exerçoient: mais les Ariens previorent contre enx l'Empereur, & les firent envoyer d'Antioche où ils estoient, à Neocesarée dans le Pont, Il paroist que c'estoient des Ecclesiastiques d'Alexandrie qui estoient allez à Antioche demander iustice des violences faites dans leur ville.] Piammon Caff.coll, 18, 07. dans Cassien, dit qu'il avoit esté envoyé sous Luce, porter les P.687. aumofnes des Fideles aux Confesseurs d'Egypte & de Thebaide. releguez aux mines du Pont & de l'Armenie.

#### 

#### ARTICLE CXXIV.

Pierre se retire à Rome : Divers Evesques d'Egypte sont bannis en Palestine.

I DIERRE ne fe fust pas sans doute exemté de la mort qu'on faifoit fouffrir à tant d'autres à cause de luy, s'il ne s'en fust garanti par la fuite.] Socrate & Sozomene écrivent qu'il fut socr.1.4.c.11.11. pris d'abord par les Ariens, & retenu quelque temps prifonnier, p.40.4441.61 mais qu'il trouva moyen de s'echaper & de s'en aller à Rome. 6612. [La lettre qu'il écrivit ne dit rien de formellement contraire à cela. Mais c'est beaucoup de ce qu'elle n'en parle point. Car il n'y a pas d'apparence qu'elle en parlast dans ce que Theodoret en a omis, puisqu'il n'eust pas sans doute oublié une particularité si considerable, ou qu'au moins il l'eust marquée dans l'abregé \* Hift. Eccl. Tom. VI.

qu'il fait de cette lettre : & si l'on dit, contre l'autorité formelle 373de Socrate, que la lettre peut avoir esté écrite auparavant, il est neanmoins difficile de répondre à Rufin, qui en ce remps-ci mesme estoit en Egypte, & ne dit rien dutout de cet emprisonnement. De forte que cet evenement doit au moins paffer pour tres douteux.

Combf,act.p.8%.

586

d.& alii. ad. P.419.4.

Mais ce qui est constant, l'c'est que Pierre après avoir passé quelque temps à fuir tantost d'un costé, tantost d'un autre. Naz.or.aspais. 'le retira enfin à Rome: 20ù en representant, au lieu des corps morts, une robe toute fanglante, une accufation fi eloquente fans parole contre l'injustice des persecuteurs, fit verser des larmes à tout le monde, & fit pleurer à l'Occident les maux que l'Orient avoit soufferts.'Il trouva dans l'Eglise Romaine le secours qu'il en avoit attendu, c'est à dire une retraite assurée tant que dura la violence de ses ennemis, la compassion aux maux de son Eglise, la reconnoissance de sa dignité, l'anatheme de celui qui occupoit sa place. & tous les autres offices que le malheur du temps per-

Balep.111.p.314. 6 p.313.c.

mettoit qu'on luy rendift.] 'Il semble que S. Basile y ait conservé avec luy un commerce ordinaire par lettres, jusque la qu'ayant manqué de l'informer de quelque indignité qu'on luy avoit faite, Pierre se plaignit avec l'amitié d'un frere, de ce qu'il ne luy mandoit pas egalement toutes les choses grandes & petites qui luy arrivoient.

Socr.1.4, C.21.P. 210.d|Soz.1,6,c. 19-p.661.4.

Peu de temps après l'arrivée de Luce, il vint un edit de l'Empereur, pour chaffer d'Alexandrie & de toute l'Egypte ceux qui suivoient la Consubstantialité, avec ordre au Gouverneur d'Egypte de poursuivre avec ses soldats tous ceux que Luce luy mai queroit: Ensuite de quoy Euzoïus content d'avoir fait réussir ses desseins comme il pretendoit, s'en retourna à Antioche.

Soz p.661.b.

Thdrt.1.4, c.19. p.693.d.

[Ce fut peutestre pour se prevaloir de cet edit,] que les Ariens ne pouvant encore se satisfaire par les cruautez qu'ils avoient exercées dans Alexandrie, les étendirent jusque sur les Evesques de la province, sous l'autorité du Comte Magnus, Els en condan-P.694.1.

a,b.

nerent quelques uns à servir dans le Conseil, & firent aux autres tous les mauvais traitemens qu'ils purent. Ils en bannirent onze à Diocesarée, qui estoit une ville habitée par les Juifs, & ainsi vraisemblablement en Palestine, Joù il y avoit une Diocesarée ruinée vers 352 par Gallus, à cause de la revolte des Juis qui y habitoient. Et en effet, S. Basile parlant des mesmes Confesseurs,

Socr.1, 2. c. e1. p. 118,b|Soz.1.4.c. 7.p.141.biHier. e Baf.cp.193.p. 281.4.

dit qu'ils estoient releguez au milieu de la Palestine. Les noms de ces Saints estoient Euloge, Adelphe, Alexandre. Ammone, Arpocration, Isaac, Isidore, Annubien, Pitime.

d Epi-72.c.11.p. 841.d.

Euphrate, & Aaron, Pierre leur Archevesque, dit qu'ils avoient Than. 14.c.19. fuccé la pieté avec le lait ; qu'ils avoient toujours vécu dans la P. 694-a.b. folitude depuis leur enfance jusques à un age fort avancé; qu'ils avoient furmonte les voluptez par les exercices laborieux de la penitence ; qu'ils avoient souvent vaincu les de mons ; qu'ils preschoient la soy Catholique avec une generosité invincible. & refutoient par la force de leurs discours l'impieté de l'heresie Arienne. Saint Basile écrivant à trois d'entre eux, Euloge, Basiep. 291. p. 281. Alexandre, & Arpocration, & apparemment à tous les autres, benit la Providence, qui faifant reuffir tous les evenemens les plus triftes à l'avantage de son Eglise, les avoit amenez d'Egypte au milieu de la Palestine, pour contribuer au falut de plusieurs ames, en s'opposant à Apollinaire, comme nous verrons qu'ils

'Pallade parle de ces faints Confesseurs releguez à Diocesarée Lause.117.p. en Palestine, qu'il fait monter au nombre de douze, parcequ'on 1031.2. y en avoit ajouté quelqu'un.]Il joint aux Evesques un Pambon & un Paphnuce, [qui pouvoient estre d'autres Confesseurs non Evelques. Car il nous apprend qu'outre les Prelats, on avoit encore relegué en ce lieu 116 Prestres, ou autres Ecclesiastiques & anacoretes: & nous avons encore quelques endroits d'une Fac.L.1.C.a.p. lettre que Pierre d'Alexandrie écrivit aux Evesques aux Prestres. 469. & aux Diacres, releguez à Diocesarée sous Valens.'S. Pambon Ruf. 1.a.c.4.p.

V.son titre. Prestre de Nitrie, "fut banni en 376.

'Le Gouverneur de la Palestine empeschoir qu'on ne leur Lauf.p.1051.b.c. rendist aucun office de charité. De forte que Ste Melanie qui s'estimoir heureuse de les assister de ses biens, estoit obligée de prendre un habit de valet, pour les aller visiter & servir durant la nuit. Le Gouverneur qui ne la connoissoit pas, la fit arrefter: mais quand il cut appris d'elle mesme quelle estoit sa naissance & fa qualité, il luy fit de grandes excuses, & luy laissa la liberté toute entiere de visiter les saints Confesseurs.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### ARTICLE CXXV.

De S. Isidore d'Hermopole, & du bienheureux Dorothée Martyr à Alexandric.

DOUR ce qu'on peut trouver de chacun de ces Confesseurs en particulier, Adelphe Everque d'Onuphis dans la Ath.deAnt.p. v.S.Antoi- premiere Egypte, ]"Ammone de Pacnemune & d'un canton 180,b.c. Eece ii

#### LES ARIENS.

appellé Elearquie, & Paphnuce de Saïs dans la premiere 17th Egypte, sont nommez entre ceux qui avoient déja esté bannis ou chassez sous Constance, & avoient assisté au Concile d'Alexandrie en 362. Euloge est aussi entre ceux qui furent contraints adAdelangass de s'enfuir fous le regne de Constance. Nous avons encore une

Lauf.c,117.p. a Boll.s.jan.p. g.p.71.b.

'Pallade dit que le bienheureux Isidore Confesseur, estoit Evesque d'Hermopole, snon de la grande, l'qui estoir en Thebaïde. l'où l'on croit que J. C. s'est retiré avec la Vierge & Saint Joseph; 6 Laufe sup 977. emais de la petite[pres d'Alexandrie,]ayant succedé à Draconce e Boll.14 may, & precedé Diofcore. ["La montagne de Nitrie, si celebre par les v.S.Amon

lettre de S. Athanase à Adelphe Evesque & Confesseur.

Lauf.c. 117.p. totte.d. " Hier,cp.17.p.

folitaires qui l'habitoient, estoit de son diocese, d'où vient que] de Nitries Melanie le vit à Nitrie lorsqu'elle y vintsvers 367; & il paroist qu'il estoit Evesque des ce temps la, d'S'ePaule y trouva encore depuis [vers l'an 387,] le faint & venerable Evefque Ifidore Boll 14 may, p. Confesseur. [Il n'est mort qu'après l'an 391,] auquel Dioscore son 71.b|Lauf.c.1.p. fuccesseur n'estoit encore que Prestre de Nitrie. Le martyrologe

Boll.a.jan.p. Romain en met la feste le deuxieme de janvier.

flauf.p.tojta. P.:031.C.

[Hest remarquable que] Pallade parlant en mesme temps de luy & de divers autres qui furent bannis sous Valens, ne donne neanmoins qu'à luy seul le titre de Confesseur, Cela peut porter à croire qu'il l'avoit acquis d'une maniere particuliere . & peutestre des devant la venue de Melanie (car c'est de quoy Pallade parle en cet endroit :) & ainsi c'estoit ou sous les payens, n'estant pas difficile qu'il fust assez agé pour cela, ou au moins du temps de Constance. Mais s'il avoit esté Confesseur des ce temps là il le fut une seconde fois fous Valens.] Car Pallade mettant un Isidore à la teste de ceux que ce prince relegua à Diocesarée en Palestine, parmi lesquels il y avoit douze Evesques, il faut sans doute l'entendre du feul Isidore dont il venoit de parler, qui est

P.1011-4. Fae.1.4.c.t.p.

l'Evefque d'Hermopole, d'autant plus gu'il est certain qu'il v avoit un Isidore Evesque d'Egypte banni à Diocesarée.

158 Enh71.C.11. p. 4:d.

qu'il n'avoit qu'une oreille.[Je ne sçay s'ıl l'entend d'Ammone "l'un des grands freres celebres dans l'histoire de Saint Jean v.s.chr-Chrysostome, qui se coupa l'oreille quelques années aprés ceci, fostoms si depeur d'estre fait Evesque, ou si celui qui estoit Evesque sous d'alexan. Valens avoit fait la mefine chose, mais inutilement.]

c.139.p.1041.d.

'Il parle autrepart d'un Evefque d'Antinople qui effoit banni, ou plutost d'un autre Evesque relegué à Antinople, s'et appa- v. sontine remment de luy mesme banni pour l'affaire de S. Chrysostome. 5 5-

Je ne say si c'est aux onze Evesques bannis à Diocesarée, qu'il faut raporter]'ce que dit Socrate de ceux qui estoient releguez socr.1.4.c.,6.p. fous Valens fur une montagne; ou, comme il dit, à la montagne. 354.2. 'Sozomene dit que generalement on avoit commandé de bannir Soz.1.6,c.15.p. tous les Prelats ennemis de l'Arianisme. Ammone solitaire à 698. a. Canope pres d'Alexandrie, ne pouvant plus voir tant de maux \$2.59. qu'on faisoit tous les jours souffrir aux Catholiques, & Pierre reduit à s'enfuir & à se cacher s'en alla visiter les saints lieux de Jerusalem, & puis la fainte montagne de Sinaï, où il fut V.lesSaints témoin du maffacre de divers folitaires par les Sarrazins : ["ce

cc, note a. qui arriva apparemment le 28 decembre de cette année mesme.]

'S. Jerome parle d'un Evefque d'Egypte] nommé Paul, qui Hier.inRuf.l.t. pour avoir confessé J. C. avoit esté dechiré à coups de fouets, 6.5 p. 1/8. C. avoit eprouvé l'horreur de la prison , les peines de l'exil , les travanx des mines. Il ne laissa pas depuis d'estre deposé & chassé p. 17. b. d'Egypte par Theophile comme nous esperons le dire autrepart.

Cette persecution qui avoit commencé en 373, sous le Prefet Pallade, continua encore sous Tatien, J qu'on trouve avoir esté 1dat.app.p.84. Prefet d'Egypte pour la feconde fois[à la fin de]l'an 373, & les années suivantes jusqu'en 377. On marque que sous luy, & aprés suid. er. p. 347.d. la mort de S. Athanafe, Valens bannit des Evefques, des Prestres, e. des Diacres, des moines, qu'il mit à la question beaucoup de Chrétiens, & qu'il en fit melme bruler quelques uns Un ancien Idat, app. p. 84 . auteur met aussi sous Tatien, & ce semble en 375, le martyre du Thphn.p.sc.cd. bienheureux Dorothée, que les Ariens firent exposer aux bestes à Alexandrie dans l'amphitheatre le neuvieme d'octobre, auquel canife, al Jgh. les Grecs font d'un S. Dorothée Evefque de Tyr des le temps 1.6.p. 1098. de Diocletien, & martyrizé fous Julien : [ce qui est insoutenable,] Theophane parle de celui d'Alexandrie, Hors cela, nous ne voyons pas qu'il soit connu.] Euryque marque dans le temps de Eury. p. 491. Valens un Theodore à Alexandrie, mais il décrit son martyre d'une autre maniere : & les Grecs font le 12 de septembre d'un tight, 6 p. 1068 S. Theodore Evelque, martyrize"dans la mesme ville, qui, selon Menza, p. 175.

åc,

हुन्। (क्र) 
#### ARTICLE CXXVI.

ce qu'ils en disent, a souffert du temps des payens.

Histoire de S. Melan : S. Basile écrit à l'Eglise d'Alexandrie. [ T] NTRE les Eve (ques d'Egypte qui signalerent leur constance Boll, 16 Jan. P. 15. Lans la perfecution de Valens, l'histoire fait une honorable mention de Melan Evesque de Rhinocorure ou Rhinocolure,

Eece iii

p.15.5 1. Gco, fac. Soz.1.6.c. 17.12. r. 6\$2, 689.

ville affez celebre, dont nous ne difons rien ici en particulier. 373 parceque Bollandus l'a fait avec affez d'étendue & d'exactitude. Les uns le mettent dans la Palestine, les autres dans l'Egypte; parcequ'elle est sur les confins de l'une & de l'autre. Neanmoins on voit qu'elle répondoit au patriarcat d'Alexandrie : & Sozomene parle de Melan entraitant des grands hommes de l'Egypte. & commence aprés luy à marquer ceux de la Palestine. Ammien la conte aussi dans l'Egypte.

c.11.p.687.d. p.688.a.

a.c.d.

'Cette ville eclatoit alors par la pieté de plusieurs Saints, qui en estoient originaires. On y remarque entre autres, S. Melan, qui s'estant sanctifié des sa jeunesse par les exercices de la vie folitaire, y gouvernoit l'Eglise sous Valens en qualité d'Eve sque-'Solon son frere, qui de marchand s'estant fait moine, profita extremement fous la conduite, & luy fucceda dans l'epifcopat, & Denvs qui gouvernoir aussi un monastere en cette ville du costé du nord. Cette Eglise sut assez heureuse pour estre ainsi gouvernée par des Saints juique fous Theodose le jeune ; & les reglemensqu'ils avoient établis, y produisoient sans cesse des hommes excellens en pieté. Les Ecclesiastiques y logcoient, y mangeoient, & faifoient toutes chofes en commun, S. Isidore de Peluse loue beaucoup un Hermogene Evefque 28 l'on croit que c'est Hermogene de Rhinocorure, qui affifta au Concile d'Ephefe en 431.

Ifi.P.I.cep.118. D.665.C. a Boll. 4. feb. p. S 72.1.6.C.31.P. €88.

Pour retourner à Saint Melan, on dit que comme on avoit ordonné de chaffer tous les Prelats ennemis de l'Arianisme, ceux . qui vinrent pour executer cet ordre contre luy, le trouverent qui accommodoit les lampes de l'eglise, & y mettoit des méches, avec un habit tout sale d'huile, & une ceinture pardessus; de forte qu'on l'eust pris pour le dernier de tous les valets. Ils luy demanderent donc où estoit l'Evesque, à quoy il répondit, [comme avoit fait autrefois S.Phocas illustre Martyr de Sinope,] qu'il estoit là, & qu'il alloit les mener à luy. Cependant comme ils estoient fort fatiguez de leur voyage, il les fit entrer dans l'evesché, leur donna à manger de ce qu'il avoit, & les servit luy mesme à table. Quand ils curent mangé, & qu'il se sut lavé les mains, il leur dit qu'il estoit luy mesine celui qu'ils cherchoient, Ils furent fort furpris; & touchez d'une action si admirable, ils luv avouerent qu'ils estoient venus pour le prendre, mais qu'il pouvoit s'enfuir, s'il vouloit : ce qu'il refusa de faire, disant qu'il estoit ravi de souffrir le mesme traitement qu'on faisoit à ceux Boll, 16 jan. 7-19. qui avoient la meime fov. L'Eglise honore une action si heroïque le 16 de janvier.

L'Eglise d'Egypte soutenue par tant d'illustres Prelats, estoit certainement digne des eloges que S. Gregoire de Nazianze luy donne. l'd'estre la plus excellente, la plus attachée à JESUS NALOT. 14.P. CHRIST, la plus zelée pour la pieré; en un mot, d'estre digne de 416.b. ces deux illustres Peres Athanase & Pierre, Il dit que c'estoient p.44.5. les Egyptiens qui avoient repandu sur tous les autres la parole de la verité, qui avoient appris à la connoistre & à la prescher dans fa purere, & qui entre rous les Orthodoxes luy faifoient porter plus de fruit. Ces louanges n'appartiennent pas feulement aux Prelats & aux chefs de cette Eglife. Nous avons déja vn ce que les Prestres & les autres Catholiques d'Alexandrie avoient souffert pour la foy: & il nous reste encore à dire des choses admirables des faints folitaires de cette Egli fe. Mais comme S. Jerome ne met la persecution qu'on leur fit qu'en l'an 375, nous reservons ce point pour une autre occasion.]

'Le bruit de tant de cruautez commises dans Alexandrie & Baller 71.0.114. dans toute l'Egypte, estant arrivé jusques à Saint Basile, ail se vit 4. presque hors de luy mesine, tant il fut saisi d'étonnement, & il douta si cette persecution n'estoit point celle de l'Antechrist. Il demeura affez longtemps comme interdit par une nouvelle si étrange, sans pouvoir se resoudre à écrire sur ce funeste sujet. Il le fit neanmoins enfin fur la fin de 373, & adressa une lettre aux Alexandrins, où il remoigne beaucoup de douleur de ne pouvoir p.116.c. aller luy meime les confoler, & embraffer ces genereux athletes

de la fov.

&c.

[ Avant que de sortir de l'Egypte, il faut remarquer que le saint V. son titre, solitaire "Moyse ayant esté demandé pour Evesque par Mavie Reine des Sarrazins, ne voulut jamais fouffrir que Luce luy impofalt les mains, mais le fit rougir publiquement par ses reproches, de tant d'impietez & de cruautez qu'il avoit commises contre les fideles serviteurs de I.C. Cependant comme son ordination estoit necessaire pour affermir la paix avec les Sarrazins, Valens sut obligé de souffrir qu'elle se fist par les Evesques qu'il avoit bannis.]

#### あれ かみ かみ かん かんかんりんりん うかりんりんりんりんりんりんりんりんりんりんりん うんしんしん ARTICLE CXXVII.

Etat des Eglises de l'Orient en 373 & 374: Le Concile d'Illyrie condanne les Ariens ; écrit aux Eglises d'Asie.

[ TO us savons peu ce qui se passoit cette année touchant l'Arianisme hors de l'Egypte, Eustathe de Sebaste en V.S.Balle Armenie, qui avoit si souvent changé de foy ou de parti, "rompit 5 90-93.

avec S. Basile, & par consequent avec tous les Catholiques de 173374 l'Orient, avec qui il avoit eu tant d'empressement de s'unir on 366 & 367. Mais il crut que cette rupture luy estoit necessaire pour ne se pas faire d'affaire à la Cour, où l'on haissoit les Catholiques, & où par confequent on ne pouvoit pas aimer S. Balley 7- p. 50-2. Balile, l'quoique Dieu le protegeast toujours contre les efforts que les Ariens ne cessoient point de faire contre luy. Ils obtin-

ep. 58.59. p.86.dl 87.d.c. rent mesme "de Valens qu'il seroit livré à leur discretion : mais v.S.Basile ep. 141.341.0244 Dieu le fit aussitost changer de volonté. Ils pretendirent aussi le 5 40,41. c|335-316. faire venir à Antioche sous pretexte de quelque accord , & les Catholiques eussent souhaité de l'y voir parler à Valens, à la

teste de ce qui restoit d'Evesques orthodoxes dans la Syrie. Mais

ie ne voy point que tous ces desseins aient eu de suite.

Ce qu'il y a de plus fascheux pour l'Eglise, l'c'est "qu'aprés Bid. § sos ep. s.p. 48. 49/ep. 257.P.255la mort de l'Evesque de Tarse qui estoit Catholique, (& c'estoit apparemment Silvain qui s'estoit réuni à l'Eglise en l'an 366;)les-Orthodoxes ne s'estant pas assez pressez de luy donner un bon

fucceffeur, les heretiques les previnrent, & y en mirent un méep. 101204 para chant dont on ne sçait pas le nom : de sorte que les Catholiques [qui ne voulurent pas le reconnoistre,] ne furent plus gouvernez que par des Prestres, jusqu'à ce que Diodore qui s'estoit rendu fi celebre à Antioche, en fut ordonné Evesque vers l'an 379.

[ Je ne scay si le mesme malheur n'arriva point encore à l'Eglise d'Ancyre, qui perdit vers cette année Athanase son "Evesque, this se. tres ferme dans la foy Catholique.]'Son successeur qui n'est pas ep.7.p.50.b.

nomme, fut quelque temps sans rien remuer: [mais il pourroit ep.75.p.131.e. bien s'estre enfin laisse aller au torrent de l'Arianisme : Car il paroift que la Galacie ne communiquoit point avec S. Bafilefen

l'an 375. Nous verrons sur la fin de la mesme année un Concile d'Ariens à Ancyre,]'& les Evesques de Galacie passer en general ep.164.p.163.b. pour Ariens.

Spi.anc.p.a.c. 'L'Eglife de Suedres dans la Pamphylie, qui avoit esté établie dans la foy Catholique par les lettres de S. Athanase, & d'un autre Evefoue nomme Proclien, taschoit en ce temps-ci de s'v affermir de plus en plus par les instructions qu'elle demandoit à Saint Epiphane contre les vains raisonnemens des Ariens, & particulierement des Macedoniens.'Ce fut pour cela que €.T.P. C.

c.60.p.64.2.

Saint Epiphane composa l'ouvrage qu'il appella l'Ancorat, qu'il écrivoit au commencement de cette année 374, comme on le voit par ses dates, qui conviennent toutes à ce temps là, hormis

L'AN DE JESUS CHRIST 374.

qu'il

574,575 qu'il conte la fixieme année de Gratien pour la fettieme. Il estoit carea. déja Evesques de Constancie metropole de l'isse de Cypre, depuis l'an 367.

L'Eglife acquit aussi vers le commencement de cette année un v.s.am- nouveau défenseur, en la personne de S. Amphiloque, qui sur philoques fait Evefque d'Icone metropole de la Lycaonie.] Dieu avoit Bafepan pao apparemment ofté la vie à quelque heretique qui s'estoit rendu b le tyran de cette Eglife, pour en donner la conduite à un fi

digne pasteur. [Mais il permit vers le mesme temps, que] celle Than.1.4 c.12. de Samosates sust privée de S. Eusebe l'un des plus genereux p.675.b. défenseurs que la verité eust alors. Valens le relegua dans la Thrace, & fit mettre en sa place un nommé Eunome d'un esprit casparé 677.

extremement doux; de forte que voyant que personne ne vouloit fe trouver avec luy à l'eglife, il aima mieux se retirer. Les Arjens luy substituerent Luce, aussi semblable d'humeur que de nom à celui d'Alexandrie; de forte qu'il perfecuta cruellement les Catholiques, & fit bannir en divers endroits Antioque neveu de Saint Eusebe, & les autres principaux Ecclesiastiques de cette Eglife.

¡Si l'election de S. Amphiloque avoit rejoui l'Orient, l'Occident receut encore une plus grande joie de celle de S. Ambroife, qui avant esté clu par miracle Evesque de Milan, aprés la mort du malheureux Auxence, fut confacré le fettieme decembre de cette année. L'evenement fit voir que Dieu l'avoit destiné pour empescher l'Arianisme de revivre dans l'Occident, & pour y en étoufer les derniers restes.

L'AN DE JESUS CHRIST 375.

L'Empereur Valentinien"paffa cette année tout l'été & l'au-V. fon titre tonne dans l'Illyrie, jusques à ce qu'il y mourut le 17 de novemv. la note bre. C'est ce qui nous porte "à y mettre le Concile d'Illyrie, dont Theodoret nous a confervé la memoire, & une lettre, |'puisqu'il p.667.b.c.d.

nous affure que ce Concile fut tenu par ordre de Valentinien, qui en autorifa les decrets. Theophane dit que c'estoient les Thohn.p.sz.b. Evefques qui avoient demandé à Valentinien la permission de le

L'un des sujets de la convocation du Concile, paroist avoir Thére.1.4.c.8 m esté qu'un Evesque nommé Eustathe, qui apparemment avoit 670.d. esté depuis peu en Asie, Javoit raporté que l'Église y estoit dans un état tres fascheux, qu'il s'y commettoit des fautes dans le c. choix des Evesques & des ministres inferieurs, & que mesme on y separoit]le Saint Esprits de la nature]du Pere & du Fils, & que Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS. c'eltoit ce qui s'enseignoit partout ce departement ; sc'est à dire 375-

que l'herefie des Macedoniens y dominoit: à quoy toute l'histoire s'accorde affiz. ]

194

p.669.c|c.7.p. 6 c.7.p.668.669.

'Les Prelats d'Illyrie s'estant donc affemblez en grand nombre, areconnurent[& confirmerent,] aprés un grand examen, la consubstantialité des trois Personnes divines, brejettant absolument

ceux qui en confessant & en signant la Consubstantialité, pretendoient ne s'estre obligez qu'à reconnoistre une ressemblance de substance, & à croire seulement par un blaspheme impie, que le Fils estoit une creature plus excellente que les autres.'Ils firent auffi quelques decrets fur l'Incarnation, qui semblent regarder les Apollinaristes, dont on commençoit alors à parler: Mais comme on ne connoiffoit pas bien encore leurs dogmes, les decisions

du Concile ne touchent pas directement ce qu'ils contestoient, Ce fut encore apparemment dans cette affemblee,]'que l'on deposa six Evesques Ariens, qui ne vouloient pas confesser que le Fils & le S.Esprit sont de la substance du Pere, savoir Polychrone, Telemaque, Fauste, Asclepiade, Amance, & Cleopatre I Voila à quoy l'Arianisme estoit alors reduit dans l'Occident, Ursace, Valens, & les autres du temps de Constance, estant morts sans doute, si l'on ne veut dire qu'on ne parloit plus d'eux, parcequ'ils estoient condannez depuis longremps, & que ces six estoient de

leurs disciples contre qui on n'avoit point encore prononce.] Thdrt.1.4. c.7.p. Le Concile crut devoir mander ces choses aux Eglises & aux 667.blc.8.p.669. Everques de l'Asie[Proconsulaire,]"& de la Phrygie,[ces provin- Nor1 91 ces estant peutestre plus infectées encore que les autres du mesme

c,8.p.670. diocefe: I'& il y ajouta touchant les ordinations des Evefques, des Prestres, & des Diacres, qu'il les falloit tirer "du corps du Clergé, Nors # & non de celui des officiers de ville ou d'épée. Il y dit anatheme à quiconque ne croit pas la Trinité consubstantielle, ou qui se trouvera communiquer avec ceux qui ne la croient pas.llexhorte fort ceux d'Afie à s'eloigner de ce blaspheme, ou à embrasser la verité, s'ils ont esté dans l'erreur, afin qu'il puisse avoir la paix P-671-2.

avec eux, & leur écrire des lettres de paix [& de communion ; ce qui marque que celle-ci n'en estoit pas une, ['quoiqu'elle "leur de moin b:664.d. fouhaite le falut en nostre Seigneur: & on avoit mesme douté si zum. p.670.a, on leur devoit écrire.

> 'La lettre n'est presque qu'une croyance pour le Prestre Elpide, que le Concile envoyoit en Asie pour la porter, & en mesme temps pour s'informer de la foy que l'on y enseignoit, & y prescher la veritable.

667.C. ac. 8. p. 660. 1.

p 669 1.b.

c.3.p 671.4 Conc. r.+.p.837.c.

p.669-071,

L'an de Lt

#### 

#### ARTICLE CXXVIII.

Valentinien ècrit aussi aux Eglises à Asie 5 défend de persecuter les Orthodoxes.

Notist. L'Pide effoit aussi envoyé de la part de l'Empereur Thânt.la.e.e.p.

Valentinien, pour porter la lettre du Concile en son non sont le sont pour porter la lettre du Concile en son non sont le sont pour porter l'est de l'est par l'est en l'est par l'est en le l'est par l'est et l'est

mieux qu'eux , & avec une foy plus pure , en obciffant tout enfemble & à fes loix & à celles de Dieu Il leur envoie les aftes du Concile , & en infere mefme un p.468.669.

decrec, que Theodore; femble croire effreun abregé de la lettre passe. du Concile aux Eglics d'Ales de Phrygies. Mais se qu'on lit a.b.c. dans le decret fur l'Incarnation, n'est point dutout dans la lettre du Concile, Idani III a apparence que c'est un decret différent de la lettre, & raporté en ses propres termes, J'quoju'en abregé, passa. L'Le nom d'hypoltas y est employe pour celui de personne jec asse, a clié fair pour estre envoyé aux Orientaux, la regle de la charité vouloit qu'on s'accommodalt à leur maniere de parler: & si on cust toujours s'univierte moderation si chrétienne, ordonnée par Saine Athanas d'ans le Concile d'Alexandrie, l'Eglis n'eus passe de l'étre provide de la charité vouloit qu'on s'accommodalt à leur maniere de parler: & si on cust toujours s'univierte moderation si chrétienne, ordonnée par Saine Athanas d'ans le Concile d'Alexandrie, l'Eglis n'eus pas esse troublée sur le différent usage d'un mot, du sens duquel on convenois parfaitement.

Il faut encore remarquer que le Concile d'Illyrie témoigne dans cet acte, qu'il conforme sa croyance aux Conciles renus à Rome & en France, desquels nous n'avons point d'autre connoillance, non plus que's quelques personnes en presence p.648.5. desquelles Valentinien die qu'il a donné les ordres portez par son reservir. Baronius dit qu'on croit que c'estoient des Prestres Bar,66519.

Ffffij

665.C.

Thlam.n.p.31.b. de Rome deputez[par le Pape]à l'Empereur.'D'autres aiment <sup>TIP</sup>
mieux croire que c'elioient des Préques d'Illyrie deputez par
le Concile, pour luy faire raport de ce qui s'elioir paffé dans
14.6.7.p.467.6. leur affenblec, comme cela le pratiquoir fouvent.'La lettre de

l'Empereur porte en teste les noms de Valentinien, Valens, & Gratien, selon la coutune des Princes Romains, qui metroient aux ordonnances qu'ils publioient les noms de leurs collegues;

Thán, 645. h.

'mais il eff aife de juger qu'ellevient proprement dev Alentmien,
qu'il Theodorer l'attribue, [puifqu'elle eff faire pour appuyer le
decret du Concile d'Illyrie, qui elloit fous Valentinien, & que
Valens ne parleroit jamais de luy mefine touchant la Confubfantialité, dans les termes de ce referit. Mais comme d'autre
p.661.b.
p.661.b.
p.662.b.
p.663.b.
p.663.b.
p.663.b.
p.663.b.
p.663.b.
p.664.b.
p.664.b.
p.665.b.
p

que son frere, qui, comme on le voit par Ammien, avoit beaucoup d'autorité sur luy, l'obligea de la publier: d'où neanmoins on ne peut pas conclure, l'comme a fair Theodoret, que Valens ne sust pas encore tombé dans l'Arianisme, s'comme on ne peut rien

pas encore tombe dans i Arianime; comme on ne peut rien conclure en faveur de Conflance, de ce que Conflant fon cadet l'avoit obligé de rétablir S. Athanafe.] 'Le grec de cette lettre, à laquelle Theodoret donne aussi le

nom de loy (& de la lettre du Concile , ne font fans doute que des traductions de l'original latin , extremement mal faites, comme cela est assez consideres de forte qu'elles font tresobleures. Mais elles ne laissen pas d'estre assez claires, l'pour nous faire estimer la pieté de Valentinien, & pour nous faire est lettimer la pieté de Valentinien, & pour nous faire voit une la modélité de ce prince l'oui é croyis indi-

claires, J'pour nous faire eltimer la pieté de Valentinien, l'& pour nous faire voir que la modellie de ce prince, J'qui fe croyoir indigne de se méler des affaires de l'Eglife, J'n'efloir pas neanmoins deflituée de zele, lorsque son devoir l'obligeoir d'y prendre quelque part, & de servir Dieu en Empereur, en faifant pour l'Eglife ce qu'il n'y avoit que des Empereurs qui pussent faire.

On ne die point ce qui avoit porte Valentinien à rendre cet important fervice à l'Eglife. Mais on a quelque lieu de prefimer que la fainte ardeur de S. Ambroife y contribua beaucoup, avec les follicitations de Dorothée Prefire d'Oritent, que S. Bafile & d'autrea Evefques avoient envoyé l'année precedente demander le fecours des Occidentaux & la protection de Valentinien. On fait encore moins quel effet fit en Orient le referri de ce prince & la lettre du Concile. On ne voit point que l'Eglifé d'Orient en att receu aucun foulagement , & la perfecution au heu de

1. को रंभ मानुक अलुकेसर की व अवस्थार के स्मारि वर्डिड होन्द

s'éteindre s'y augmenta encore davantage:ce qui vint fans doute de la mort de Valentinien, qui fut emporté tout d'un coup par une effusion de sang le 17 novembre de cette année mesme après quoy Valens n'eut plus rien qui l'empeschast de se laisser aller à ses inclinations naturelles.

## <u>たまたたたたたたたたたたたたたたたたたた</u> ARTICLE CXXIX.

Du Concile de Laodicee : L'Isaurie se réunit à l'Eglise.

Onsieur de Marca tire de l'infeription des deux lettres Marconellaca

dont nous venons de parler, qu'il se tenoit alors un Con- 5 1-p.131cile en Asie, auquel ces deux lettres sont adressées, & il croit que c'est le celebre Concile de Laodicée. Mais il est bien difficile de le tirer de ces titres, qui s'adressent à des Evesques sans marquer en aucune façon qu'ils fussent assemblez, surtout de la lettre du Concile, qui oft auffibien pour les Eglifes que pour les Evefques de l'Asie; & il seroit fascheux de s'engager à dire qu'un Concile dont les Canons ont toujours esté receus dans l'Eglise, estoit un conciliabule de Macedoniens ennemis de la foy, & separez de la communion Catholique.

Du reste, contre les différentes opinions qu'on a sur le temps de ce Concile, nous ne trouvons pas de difficulté à fuivre celle de M' de Marca, qui veut qu'il ait esté tenu entre celui d'Antioche en l'an 341, & celui de Constantinople en 381, felon le rang qu'il tient dans le Code des Canons depuis Denys le Petit & le VI. Concile œcumenique, ou plutost des devant le Concile de Calcedoine, puisque nous ne devons point nous departir de cet ordre sans des raisons pressantes, au nombre desquelles on mettra difficilement /celles que Baronius allegue pour le placer Bar,app.c.4.p. avant le Concile de Nicée. Toute la police établie par ce Con-711. cile, témoigne affez qu'il a esté fait dans une pleine paix, & 876. lorsque l'Eglise estoit en état de songer à la decoration exterieure de son service, & non avant le Concile de Nicée, ni mesme avant le milieu du IV, siecle.

Ill femble que Baronius ait eu raifon de pretendre que le nom des Photiniens, dont on se sert quelque sois pour le prouver, 2 esté mal inferé dans le fetrieme Canon, entre les heretiques dont l'Eglife admettoit le battefine comme valide, non à caufe de l'impicté de ces heretiques, ni à cause de la conformité de leur doctrine avec celle des Paulianistes, ce qui ne fait rien à la va-

Ffff iii

LES ARIENS.

idité du battesmei mais parceque le seizieme Canon du second <sup>978</sup>
Concile d'Arles, témoigne ou que les Paulianistes & les Photiniens schoient alors unis de sche & de pratiques, ausliben que
de sentimens; ou qu'au moins l'Eglise les traitoit d'une mesme
maniere, & rejetroit le battesme des uns & des autres, comme
ne battrant pas dans la Trinisé.

ThirtinCol.1.p. 955.c. Conc.t.1.p. 1507.

Yous avois foixante Canons du Concile de Laodicée, dont le 55 effe tié par Theodoret, 28 le 66 ef sit un catalogue des livres Canoniques, qui comprend tous ceux du nouveau Teftament, à l'exception de l'Apocalypfe. Dansellancien il omet Judich Tobie, la Sagelfe, l'Ecclientique de les Macabées. Ce Concile effoit affemblé dans Laodicée en la Phrygie Pacatienne, des diverfes provinces du diocée d'Affe, comme le titre le porte;

p.1496.b. Philg.n.p.[15-

[mais nous n'en favons pas davantage.] Quelques uns difent qu'il a'edté tenu fous un Theodofe ou Theodofe Evelque de Laodicée, Nors, Rous ne favons point qui c'est, Jmais nous favons bien que ce n'est pas Theodore de Laodicée en Syrie, qui estoit mort avant

l'an 335.

("Ce fut apparemment au commencement de certe année, que v. 8.18 de l'Eglifec d'Ilvaire entrerent dans la communion de S. Balife & 1970. de l'Églife Catholique, par le moyen de Sympie ou Sympoß de Seleucie leur chef. Elles avoient apparemment effé dans le parti des Macedoniens. Il faut dire la mefme chofé) de quelques Evefques & de quelques Preltres de Lycie, qui songeoient dans le mefme temps à fe feparer des autres Evefques d'Alfe pour

Raflep 403.p. 410,a.b. Cotel g.t.s.p. 99-104.

sunir à Saint Bassle, Mais si ce sont ceux si qui S."Amphilòque v. se auc écrivit l'année suvante pour leur prouver la divinité du Saint <sup>5 s</sup> Esprit, ils ne s'estoient pas encore reunis alors, quoiqu'ils eussent sous de grandes persecutions, si de la part sans doute des Ariens 3 dont ils rejettiosient la communion.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE CXXX.

Demosthene persecute la Cappadoce & les provinces voisines.

Bačepase, all Le feu qui consumoit tout l'Orient, & quissepase, all Lapadoce sans presque s'y faire sentire, se an aprocha davantage sir la sin de cette années (& y citet estats). Demostheme alors Vicaire de cette pro-

province & de tout le Pont, "estoit ami des heretiques, & encore v. s. Bassle plus ennemi des Catholiques. Ce n'est pas qu'il comprist rien aux 5 73,019 ml.

De talla Go

L'an de LC

disputes de la religion, ni qu'il soit mesme capable de les entendre; mais la passion hy tenoi iteu de science. C'est pourquoi quelque occupe qu'il soit du soin de son corps, si ne la sistoit pas de 2014. vouloir juger des affaires de 15Eglis, es de recevoir les accupe tions que les ennemis de la paix porroient sur ce sujet à son tribuant. Les Evesques Carboliques d'evoient au moins estre a papellez pour l'informer de la verité, mais il ne s'arrestoit pas à toutes ces formalitez.

Il fit affembler un conciliabule de méchans & d'Ariens au epase p. 161. 1. milieu de l'hiver dans la Galacie, 'à Ancyre, où Eustathe de ep. 73. p. 111. 2. Sebalte s'estant trouvé, communiqua avec eux dans les maisons

www.Ilfau particulieres, parcequ'ils ne le recevoient pas "encore publiqueappar. والمستقال ment à leur communion. Ce fut là que le Vicaire chassa Hypsie, و1.164, 1.164, 1.164, 1.164, 1.164

\*\*Par. \*\*v\*\* ment à leur communion.'Ce fur là que le Vicaire chaffa Hypfie, ep. 164.p. 165.
Nota % & mit en fa place Ecdice, 'furnomme de Parnafie; ["de forte qu'il ep. 10.p. 15.
femble qu'Hypfie choit Evefque de la mefine ville qui eft en

Cappadoce. Àinfi ce fera fur la mort de fon predeceffcur que saint Bafile aura écrit fon epifter 185, [qu'il adreffe à l'Eglife de epispapa. Parmaffe, pour la confoler de la perre qu'elle avoit faite de fon Evefque, qui effoit mort depuis peu, comblé d'années & de meriter. Il l'exhorte à reparer promement cette perre par l'élection d'un nouveau pafteur capable de les gouverners & ce nouvel Evefque aura etté Hypfie dont nous parlons.

S. Balle dir que célui qui avoit établi Ecdice dans le gouver-cp. 10,9 n.c. nement des Eglifes, s'etloit fort mal preparé à la vie future. Ill famble vouloir marquer que ce fuf Euflathe. J'Ecdice fe joignit ep. 15,114.2 en effet auflitoft de communion avec Baflide de Gangres en ep. 15,114.2 p. 15,115.2 qui effoit un Arien declaré.

Demosthene aprés avoir chasse Hypsie, entreprit S. Gregoire ep.264, p.261,2,

de Nyffe, & donna ordre qu'on le luy amenaît prifonnier, fous aig-155 p.572.b. pretexte de quelque argent dont on le pretendoit redevable: mais il fe fauva & fe cacha, comme on le verra fur fon hiftoire. 'S. Bafile en manda la nouvelle à S. Amphiloque dans une lettre eq. 406. p.410.

cerite à Noel, ou auflitoft après.
L'AN DE JESUS CHRIST 376.

"D'emothene fur enfuire occupé quelque remps à d'autres épacepaisab.
Affaires, Repuis l'ivri à Cefarée, où pour fastfaire la parisab.
agril avoit contre les Catholiques, il foumit d'un feul mot tout le
Clergé de cette Egille aux charges civiles. Il fut de là 8 Schafe,
où il traita de meline tous ceux qu'il y trouva atrachez à la communion de S. Balle, faifant au contraire beaucoup d'honneur à
ceux qui demeuroient dans celle d'Euftathe.

a.b.

'Il demeura plusicurs jours à Sebaste, [où]il ordonna que ceux 376, de la Galacie & du Pont[qui estoient Ariens,]s'assemblassent à Nysse pour y tenir un nouveau Concile, Ils ne manquerent pas d'obeir & d'accourir: mais tout ce qu'on fçait qu'ils firent, ]c'est qu'ils deputerent aux Eglises[peutestre pour les ruiner sous pretexte de les visiter, ] un homme digne d'estre le ministre & l'exe2 cuteur de leurs volontez.[Ils y confirmerent sans doute l'exil de S. Gregoire, mais ne mirent encore personne en sa place, puisque S. Bafile ne le dit que dans une lettre posterieure, & non dans] celle qu'il écrit lorsqu'ils partoient déja de Nysse pour aller à Sebaste se joindre à Eustathe.

[Nous marquerons "autrepart avec quel honneur Eustathe v.s. Bible les fit recevoir partout, afin de meriter que les Ariens levassent 5 81, 25,500 la sentence de de position qu'ils avoient prononcée contre luy en 34 360. Mais comme cela n'aftoit point encore fair, & ne se fit peutestre jamais, il ne put obtenir de ces Evesques qu'il traitoit avec tant d'honneur, qu'ils le receussent publiquement à leur communion dans fa propre Eglife, dont il les avoit rendu maistres, parcequ'ils craignoient, s'ils l'eussent fair, d'estre desavouez des

chefs de leur fecte.

Les maux que Demosthene fit à l'Eglise, ne se bornerent pas ep.405.p.401.c. à ce que nous avons dit.]'Il alla juigu'à repandre le sang : & un nommé Asclepe refusant de communiquer avec Eustathe, ou quelque autre Evefque Arien que S. Bafile marque fous le nom de Doeg, fut tellement battu par l'ordre du Vicaire, qu'il en mourut, ou plutost qu'il passa à la veritable vie : De sorte qu'il merite de tenir rang parmi les Martyrs, quoique nous ne voyions pas qu'il air esté connu jusques à present par les Grecs ni par les Latins.]La persecution qu'on fit aux Prestres & aux Docteurs, répondit à cette cruauté; & on vit tout ce que peuvent des gents emportez, soutenus à leur gré par les puissances seculieres.

p. 413,d.

L'Eglife de Nicople metropole de la petite Armenie, Javoit perdu vers ce temps là Theodote son Evesque,[tres zelé pour la vraie foy.]Le Vicaire fit tout ce qu'il put pour y faire recevoir un successeur de la main d'Eustathe. Les Evesques du conciliabule de Nysse y furent exprés pour favoriser ses intentions, & travailler avcc luy à ruiner cette Eglife. ["Ils ne purent nean- 1614 118. moins réuffir dans leurs deffeins, & on elut pour Evefque le Prestre Fronton, qui avoit acquis beaucoup de reputation parmi les Catholiques. Mais ce malheureux trompa aussitost l'esperance qu'on avoit de luy, & receut apparemment l'ordination

des mains d'Euflathe. Cela fouleva tout son peuple, qui aima mieux fouffiri les perfecutions les plus cruelles, que de le reconnoîltre pour Evesque: de forte que les Prelats Catholiques de la province, d'un commun consentement & par l'avis de S. Bassle, transfererent À Nicople Euploren de ja Evesque de Colonie dans la messe pouvince, faisant ceder les loix de l'Eglis à l'utilité des ames, pour les fouelles seules elles son faites.

[Dirant que ceci [e paffoit, les heretiques continuoient leurs violences contre l'Eglife] de ce fut alors qu'ils intrurent un epaspase, miferable ulurpateur à Nyffe en la place de S. Gregoire qu'ils en avoient chaffe; ce que Saint Baffei attribue particulierement à Anyfé diciple d'Evippe, & à Eddice de Parinaffe, ou à leurs

emissaires.

"La beste charmue(c'est Demosthene)troubla aus i FEglis de ephagease.

Doares/qui n'estoit qu'un bourg (ans la seconde Cappadoce).
On y envoya un homme perdu, qui avoit abandonné quelques orfelins qu'il fevoit, & s'étoit ensuit, & on sta l'episcopar l'injure de le profituer à cet infame, pour faisfaire une semme san religion, qui ayant abusé de George comme elle avoit voulu,

1.19.4 avoit cu celui-ci pour súccesseur. Ce George s'avoit apparem-

ment esté un Evesque Arien de ces quartiers là.]

'S. Bassle parlant de ceci, dit qu'on avoit rendu à Doares son ep.395.7-406.d.
ancien muletier, & rien davantage (c'estoit peutestre son pre-

mier métier. Ainfi il faut qu'il cult autrefois pretendu eftre

V. fon time Everfique de ce bourg. [Yen enfeit's saint Gergoire de Nazianze Nazor,pp.445,

1577.

remarque que vers l'an 373, on en avoit chaffe un heretique, pour
mettre en fa place Eulale, à l'Ordination duquel il fertouva, &
fit un difcours en l'ablénce de S. Baffle, C'e fut ce qui put donner
pretexte aux heretiques de chaffer Eulale, & de rétablir fon

competiteur

Les Ariens avoient bien d'autres desfins que cela, & ils ne ausgrafa pas pretendoient pas moins que de deposer, 8, faille mefine dans un de Concile qu'on parloit deja d'alsembler, [Mais Dieu dissipa tous leurs dessions. Il parosit neamoins qu'il se tint en ce tempse de quelque Concile de Maccdoniens à Cyric.] Car Eustache estant qualque Concile de Maccdoniens à Cyric.] Car Eustache estant qualque Concile de Maccdoniens à Cyric.] Car Eustache estant qualque Concile de Maccdoniens à Cyric.] Car Eustache estant qualque concile de Maccdoniens à Cyric. Je se son estant proposition de forç, où au se leur de la Consubstantial se, il reprenoit son ancienne ressemble contre le S. Espiri. On ne s'agir point du reste e que contenoit ce formulaire, îni tout ce qui peut s'estre passé en cette rencontre.]

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Gggg

#### ARTICLE CXXXI.

Valens persecute les moines : Eugoius d'Antioche meurt,

Orof.1.7.c.14.P.

'E G LISE ne souffroit pas moins dans les autres provinces de l'Orient, que dans celles du diocese du Pont, l'depuis que Valentinien estant mort, Valens qui n'avoit plus personne devant qui il pust rougir, lascha absolument la bride à sa passion. Soz.1.6.c.20.p. 'Comme les solitaires estoient ceux qui soutenoient principalement la foy Catholique, [& par leurs prieres] & par l'autorité

662.b.c. Hier, chr Orof. p.119.14C.

que leur vertu & leurs miracles leur donnojent fur l'esprit des peuples, auffi c'est particulierement contre eux qu'on remarque que Valens exerça ses violences, Il fit une loy pour les obliger à prendre les armes, & à se mettre dans ses troupes: [Ils n'avoient garde de le faire; & aussi on ne le leur ordonnoit que pour les rendre criminels.

"Ce fut sans doute le sujet de la persecution qu'on fit vers V.S.Chryce temps-ci aux moines d'Antioche, comme nous l'apprenons fostome

Chry.vit.mon. 1.1.6.1.1.4.2.359.

de S. Chryfostome.]'On les alloit chercher jusque dans leurs cavernes, d'où on les tiroit par force, pour les amener à la ville, & les livrer aux juges: On les battoit, on leur faifoit toutes fortes de mauvais traitemens au milieu de la ville, & à la vue de tout le monde, & [puis]on les mettoit en prison. Chacun se faisoit honneur de dire ce qu'il avoit fait contre eux. C'estoit le sujet ordinaire des entretiens & des railleries: & on n'entendoit autre chose soit dans les lieux publics, soit dans les boutiques & les autres endroits où s'affembloient ceux qui ne suivoient ou ne vouloient rien faire de bien. Et tout cela se faisoit par des Chrétiens, [mais Ariens, ] & par des gents qui pretendoient avoir de la religion & de la crainte de Dieu, pendant que les payens ravis de voir les Chrétiens se dechirer les uns les autres, se moquoient egalement & de ceux qui fouffroient cette persecution, & de

P.357.C.

p.558.4.

P-357.C.

P. \$59.d.

ceux qui la faisoient.

'On défendoit mesme avec de grandes menaces de parler à P.157. 8. personne d'embrasser la vie monastique; de sorte qu'il semble

que ce fust un article de la loy de Valens, l'Car ces pretendus disciples de J.C.[crucifié,]'ne pouvoient souffrir que des gents qui avoient de la naissance & du bien, & qui pouvoient vivre

dans les delices, embraffassent une vie dure [& sauvage.]'Il y en eut mesme un que le diable emporta jusques à proferer ce

blaspheme, qu'il aimeroit mieux renoncer à la foy & sacrisser aux demons.

[Hors d'Antioche,]'aussitost que le Caresme sut passé, on alla Basepago, part. V.S.Bable mettre le feu aux"cellules ou plutost aux cabanes de quelques 2folitaires de Syrie, & on reduifit en cendres tous leurs travaux. [On peut juger que les autres ne furent guere mieux traitez. Mais la cruauté des Ariens se signala particulierement contre les solitaires d'Egypte: ]'& on y massacra de grandes troupes de Hier, chilOro'. Saints, comme S. Jerome le dit nommément de la montagne de P.219.1.c. Nitrie. Les antres furent bannis à Diocefarée en Palestine, & jusque dans lePont & l'Armenie, ou dispersez en divers endroits. Les deux grands Macaires, & quelques autres des plus illustres,

furent releguez en une isle où il n'y avoit point de Chrétiens, mais où ils en firent un grand nombre par leurs miracles:de forte qu'on fut obligé de les renvoyer à leurs cellules, parceque les peuples ne pouvoient souffrir qu'on maltraitast ceux que Dicu glorifioit si hautement. [Nous refervons le detail de cette persecution pour l'histoire de S. Macaire d'Egypte.]

'Orole dir qu'il ne peut mieux exprimer que par le filence, ce oroleganted qui se fit dans toutes les autres provinces contre les Eglises & les peuples Catholiques, pour executer les mesmes ordres qui

avoient caufé des maux li effroyables dans l'Egypte. [Au milieu de ce triomphe malheureux de l'Arianisme, Dieu appella à son terrible tribunal celui qui en estoit le chef, aussi ien par tant de crimes qu'il avoit commis depuis pres de 60 ans qu'il s'estoir joint à Arius, que par son age & son credit. Je venx dire Euzoïus, qui tenoit le fiege des Ariensa Antioche depuis l'an 361. Car quoique S. Jerome écrive qu'il ait esté Evesque d'An- Hier, in Lucific. tioche fous Theodofe (neanmoins Socrate, qui passe pour estre 7.P.144.c. plus exact que S. Jerome en matiere de date, l'dit expressement soci.l.4.c., pp. qu'il mourut fous le cinquieme Confulat de Valens, & le premier 251-2.

de Valentinien le jeune [c'est à dire en cette année 376.]'On b. V.la note: mit en sa place Dorothée, 'nommé quelquesois Theodore, aqui soz.1.6.c. 17.p. estoit auparavant Evesque du mesme partia Heraclee dans la e phiselecte Thrace. [Nous avons vu"en un autre endroit quel il estoit.]



# ARTICLE CXXXII.

D'Ulphilas Evesque des Gots.

L'AN DE JESUS CHRIST 377.

[ N O u s voici arrivez à la penultieme année du regne & de la vie de Valens, qu'on peut dire avoir aussi esté la penultieme du regne de l'Arianisme parmi les Romains & dans l'Orient. Mais par un effet terrible des jugemens impenetrables de Dieu, "dans le mesme temps que cette heresie alloit se Norte et ruiner parmi les Romains, elle infecta plusieurs peuples barbares, & les corrompit tellement, qu'elle se rendit par ce moven maistresse de presque tout l'Occident, & s'y maintint triomphante jusqu'à la fin du VI. siecle. Ce qui rend cet evenement encore plus digne d'étonnement, c'est que l'Evesque ! Ulphilas, qui fut en ce point l'instrument de la grande colere de Dieu, sembloit ne pouvoir estre l'instrument que de sa misericorde, moins encore par son ministere, que par les dons extraordinaires dont Dicu l'avoit comblé, & par les merveilles qu'il avoit operées par luy.]

Philg.l.s.c.s.p.

de Sadagolthine pres de la ville de Parnasse dans la Cappadoce, emmenez captifs dans les ravages que les Gots avoient faits en ces pays [vers l'an 260,] fous Valerien & Gallien, & du nombre de ceux qui contribuerent à convertir cette nation.[Il ne fut pas]le premier Evefque desGots, comme le pretendPhilostorge, [qui apparemment ne l'auroit pas dit,]'s'il n'eust esté bien aife de relever ce Prelat, parce qu'il a este assez malheureux pour corrompre la foy de tous les peuples du Nord, & y introduire l'Arianisme.] Car il sut [au moins] successeur de Theophile, qui avoit affifté au Concile de Nicée. Philoftorge écrit encore qu'ayant esté deputé à Constantin par son prince, il sut ordonné Evelque de la nation par Eulebe de Nicomedie ,'& palla peu aprés dans la Mesie avec un grand nombre de Chrétiens que les

'Cet homme estoit descendu de quelques Chrétiens du village

p. 15.

Socr. 1.1, c. 41.p. 4 Phi g p.11.

P.10-12,

Gots payens avoient chaffez de leur pays. Ce que nous pouvons dire à cela , c'est que nous ne voyons pas moyen de douter que

Ulphilas ne soit retourné dans la Gotthie, s'il en a esté chasse,] Socretaisoz, 'ni qu'il n'ait fuivi que lque temps, comme Socrate & Sozomene 1.6.c. 17. P. 697.c. le difent, la foy Catholique du Concile de Nicée, à l'imitation de

L. autrement , Uifilas , Iulfilas , on Velphilas ; of dans Philoflorge , Urphilas ,

605 fon predecesseur : '& c'estoit celle que les Gots avoient receue Thôre.1.4.e.33.

depuis longtemps de la tradition de leurs peres.

'Il amplifia mesme beaucoup la religion dans son pays, & y soz.1.6.c.37.p. introduisit une police plus douce & moins barbare. Il se signala 698.2. encore en s'exposant à une infinité de dangers pour la conversion de ces peuples. De plus, il leur inventa des lettres, adont les bisoer. I. 4. c. 33. caracteres se voient encore aujourd'hui en quelques endroits, P.19.C. brraduifit toute la bible en leur langue, afin qu'ils l'appriffent; 11, apr. p. 87.b. chormis les livres des Rois, ayant peur que la lecture de tant (50x p.68th) de guerres & de combats dont ils sont remplis, n'enflammal entiquacep. encore ces peuples à une chose pour laquelle ils n'avoient déja 11. que trop d'inclination & d'ardeur.[Il ne faut pas s'étonner si aprés cela les Gots]'avoient pour luy un respect tout extraordi- Thom.p.704.d. paire, jusqu'à prendre toutes ses paroles pour autant de loix

inviolables; 's'estant persuadez qu'il ne pouvoit rien dire, ni rien Soz.p. 698.2. faire, qui ne fust bon en soy mesme, & utile aux autres.

[Un merite si eclarant, & cette veneration extreme qu'on avoit pour luy, estoient de grandestentations, & il falloit une humilité tres profonde pour foutenir un elevement si extraordinaire. Mais si l'erreur est d'ordinaire la punition de l'orgueil; il est aisé de juger que l'esprit d'Ulphilas s'estoit elevé par la vanité avant que de tomber par l'herefie. Ainfi c'est un exemple illustre, mais terrible de ce que dit Saint Gregoire, l'qu'il y a des Greg, in Reg.c. personnes dans l'Eglise qui paroissent faire de grandes choses & 9.14.9.175.4255. inimitables au commun des hommes, que Dieu rejette cependant comme des hommes tout charnels, parceque le principe de leurs actions n'est pas la grace du Saint Esprit, mais un grand desir de l'estime & de la gloire des hommes; que leur courage n'est point la force de la charité, mais la dureté de l'orgueil.

[C'est ce que Dieu voyoit depuis longtemps dans le cœur d'Ulphilas, & ce qui fut enfin visible à toute sa terre, lorsqu'il abusa malheureusement du credit que les Gots luy donnoient fur leurs esprits, pour les engager dans l'Arianisme, corrompre tout ce qu'il y avoit de Chrétiens dans le Nord, & ressusciter dans l'Occident une impieté que tant de Saints sembloient avoir étoufée autant par leurs souffrances que par leurs écrits.]

'Il se trouvas l'an 360, au Concile qu'Acace, Eudoxe, & les sozp.67.d. autres Ariens]tinrent à Constantinople : & quoique jusqu'alors il eust toujours suivi les sentimens de l'Eglise Catholique, sans socrepagea. figner aucun des formulaires des Ariens, cependant il figna alors celuideRimini oudeConstantinoples condanne de tout le monde

606

L'an de J.C.

Soz.p.697.d.

comme impie.]'Cette faute où il tomba plus par inadvertance 377qu'autrement, eust pu luy estre utile, s'il s'en fust humilié, & s'il eust eu soin de la reparer comme il devoit. Mais la suite donne lieu de croire qu'en negligeant cette premiere chute, il merita

djn.p.148.1.c.

d'estre abandonné commeSaül à d'autres biens plus effroyables, Cela ne parut pas d'abord, ]'& il continua encore depuis à communiquer avec les Prelats Catholiques défenseurs de la foy de Nicée.'S. Basile écrivant en 372 au plustost, dit que la foy se Baf.ep.338.p.330.

Aug.civ.l.18.c. 51.p.239.2.d.

preschoit dans toute sa pureté audelà du Danube se'est à dire parmi les Gots, dont il est certain qu'il parle en cet endroit, l'S. Augustin qui ne parle que sur ce que des Chrétiens qui estoient en ce temps là mesme dans la Gotthie, luy avoient appris, assure qu'il n'y avoit point alors d'autres Chrétiens parmi les Gots que des Catholiques.'S. Epiphane qui écrivoit en 376 ou 377,

Epi.70.C.15.p. 818. a.b.

parlant de ceux qui avoient esté chasse z quatre ans auparavant par la perfecution des payens, dit que c'effoient quelques Audiens schismatiques,& nos Chrétiens ; par où il est visible qu'il entend Amb.inLuc.c.a. les Catholiques. Les Martyrs des Gots dont parle S. Ambroife. font fans doute ceux qui avoient fouffert de fon temps : & il les a certainement cru Catholiques, puisqu'il dit que les victoires des Gots fur les Romains venoient peuteftre de ce que ces Saints confessoient par l'oblation de leur sang celui à qui les Ariens

contestoient sa naissance divine & eternelle.

p.16.b.

HierarbrjOrof.1. 'S. Jerome & Orose disent que ceux qui souffrirent alors ou 7.C.j1.p.218.1.C. la mort ou le bannissement, estoient des Chrétiens: ce qu'ils n'auroient pu dire sans distinction, si ou tous, ou une partie d'eux eussent esté Ariens ; principalement Orose qui leur attribue en termes exprés la gloire & la couronne du martyre. ["Ascole de v.s. Sabas Theffalonique & S. Bafile les ont honorez comme tels, & toute Martyr. l'Eglise le fait encore aujourd'hui, particulierement à l'égard de

Epi.p.818,2.b. p.\$17.c.

S. Nicetas & de S. Sabas. J'Car pour les Audiens que S. Epiphane y méle avec les Catholiques, ils n'estoient pas apparemment en fort grand nombre, puisqu'aucun auteur n'en parle; & de plus, il estoit bien aisé de les distinguer, puisqu'ils ne vouloient jamais prier qu'avec ceux de leur fecte, & qu'ils avoient mesme quitté le nom de Chrétiens pour prendre celui de l'auteur de leur schisme.

# ARTICLE CXXXIII.

Les Gots se laissent entrainer dans l'Arianisme par Ulphilas,

ARIANIS ME passa enfin dans la Gotthie, selon Socrate & Socrata, e. 11, p. Sozomene, par une guerre civile qui s'emut entre deux 31.4.h.(Soz.). princes Gots, Athanaric & Fritigerne, (dont quelques historiens me par reconnoissance la doctrine Arienne que tenoit Valens

font le premier, chef des Offrogots; & l'autre, des Visigots.) Fritigerne vaincu par Athanaric implora le secours des Romains, & par leur affiftance eftant demeuré victorieux, il embraffa comfon protecteur, avec Ulphilas fon Evefque, & fes sujets; & par ce moyen l'Arianisme se communiqua aussi aux Ostrogots sujets d'Athanaric.

[Nous ne voyons rien qui empesche absolument de croire cette narration, en la raportant vers l'an 375, mais on ne peut pas dire auffi qu'elle foit fort affurée, l'Sozomene mesme reconnoist que soz, p. 697, b.d. ce ne fut pas là la seule cause du malheur qu'eurent les Gots de perdre la foy Catholique, mais qu'il faut raporter ce terrible evenement au temps où ils furent chassez de leur pays par les v. valens s Huns, [&"obligez de recourir à Valens en l'an 376, pour pouvoir fe retirer fur les terres de l'Empire. [Ulphilas estoit chef des b. deputez qu'ils luy envoyerent pour cela, & les Evesques Ariens Thorn.1.4.c.33. [attentifs à profiter de tout pour se perdre & perdre les autres,] P.704.701. obtinrent de Valens qu'il les portast à communiquer avec luy,

afin de rendre la paix plus indissoluble par le lien d'une mesme foy[& d'une mefine communion.] Les Gots qui avoient receu longtemps auparavant la lumiere de la foy, & avoient esté elevez dans la doctrine apostolique, rejetterent cette proposition. Mais Ulphilas [accoutume à regarder plutoft les hommes que Dieu,] 'se laissa surprendre aux fausses raisons des Ariens, ou plutost ] a 501.p.697.d. la promesse qu'ils luy firent de luy faire obtenir de Valens ce qu'il luy venoit demander, pourvu qu'il entrast dans leurs sentimens. On ajoute mefme qu'il receut d'eux de l'argent, [pour Than p.704.d. leur vendre son ame & toute sa nation. | Ainsi sous le pretexte soz.p.697.d. d'unes fausse necessité, sans se souvenir qu'il n'y a point d'autre necessité pour un Chrétien que de ne pecher pas, & de sauver fon ame aux depens de tout le reste, J'il s'engagea à persuader aux Thorap,705,20 Gots par l'autorité qu'il avoit sur eux, qu'il ne s'agissoit point en tout cela de la foy, & que ce n'estoient que des contentions de

Soz. p. 699.2. Orof,1.7.c.33.p. 219.3.d.

les Ariens, le separant ainsi avec eux de l'Eglise Catholique. 'Ils demanderent des Evesques à Valens, pour instruiresavec Ulphilas & les Catholiques & les payens de lleur nation dans la doctrine qu'ils venoient d'embrasser; ] & Valens ne manqua pas de leur en donner des plus habiles dans l'Arianisme, qui ne

réussirent que trop pour leur malheur.

[L'engagement d'Ulphilas avec Valens & ses Evesques, cessa bientost, la mauvaise conduite & l'avarice des officiers Romains avant obligé les Gots de prendre les armes en 377, & d'agir en ennemis declarez. Mais son engagement avec le demon de l'orgueil, & la colere de Dieu qui estoit sur luy, ne luy permit pas de reconnoistre devant les hommes qu'il avoit peché, & qu'il Thân, 1,40,14 estoit obligé de remedier au mal qu'il avoit fair. l'Ainsi les Gots p.705.a. 4 Jorn.r.Got.c. estant une fois tombez dans l'Arianisme, y persisterent, a& le communiquerent mesme comme par amitie non seulement aux autres peuples de leur nation, mais encore aux Gepides.'On croit que c'est d'eux aussi qu'il est passé aux Vandales, toutes ces nations n'estant, à ce qu'on pretend, que les Gots mesmes à qui on avoit donné divers noms,[C'est sans doute encore par le commerce des Gots, que les Bourguignons devinrent Ariens, l

25. p. 646.

Grot.r.Got.p.

Orof.p. 119.1.b. 'de Catholiques qu'ils estoient auparavant, [Voilà comment un seul homme entraina dans l'enfer ce nombre infini de feptentrionaux, qui avec luy & aprés luy ont embrasse l'Arianisme. Ces peuples qui ne s'appliquant qu'à la guerre,]'n'avoient presque pas de connoissance des lettres & des livres, & ainfi ne favoient guere de la religion que ce que leur en disoient leurs docteurs, se trouvoient dans une espece de neceffité de les fuivre egalement dans le bien & dans le mal : ce qui pouvant diminuer leur crime, augmenta celui des autres qui les ont entrainez dans l'herefie, & dont ils pourront dire un jour plus veritablement que ceux dont parle S. Cyprien : Nos peres « ont este nos parricides. C'est un effroyable exemple de ce que « dit la verité mesme: Que si un aveugle conduit un aveugle, ils « tombent tous deux dans le precipice : Et S. Augustin avoit bien « fujet d'avertir si souvent & les pasteurs & les peuples, qu'il ne faut s'attacher qu'à J.C. feul & à la verité de son Evangile, & non à quelque homme que ce puisse estre, quelque don qu'il puisse avoir de la nature & de la grace, parceque tout homme est menteur, sujet à se tromper, & mesme à tomber tout à fait comme Ulphilas. Cependant comme la religion & le falut est encore moins

pour

pour les grands esprits & pour les doctes, que pour les simples & les ignorans, qui ne peuvent se sauver que par le secours & l'instruction des autres ; que leur reste t-il , sinon de crier à Dieu par la pureté de leur vie & par l'ardeur de leurs prieres, afin qu'il leur donne de veritables pasteurs qui les conduisent au ciel & non des loups qui les precipitent dans l'enfer ?

Nous ne trouvons plus rien d'Ulphilas depuis ce temps là.] 'Pour Valens il fut auditost puni du crime qu'il avoit commis en Orocp. 219, 2.d. le faisant commettre aux autres, & par ceux mesmes qu'il se glorifioit d'y avoir engagez. Les Gots contraints des l'an 177.1 à prendre les armes, défirent ses Generaux, taillerent en pieces ses armées, ravagerent ses provinces; & l'année suivante, laprés un horrible carnage de l'arméeRomaine, le brulerent luy mesme tout vivant, afin que son chastiment eust quelque proportion, mesme aux yeux des hommes, avec les seux eternels où son crime

a engagé tant de miferables.]

'Il semble que toute la nation des Gots n'embrassa pas d'abord Barago, 5 118. l'Arianisme, puisque Saint Nicetas qui estoit un homme tres Catholique, estoit Evesque des Gots, & de plusieurs autres barbares, à la fin de ce fiecle, & au commencement du fuivant, 'S. Chrysoftome écrit à des Gots moines dans le monastere de Chry.ep.207.p. Promote aupres de Constantinople, par lesquels il avoit appris 811.d. la mort de l'admirable Unilas qu'il avoit fait Evefque de la 4.0.186. Gotthie, & qui avoit fait des choses admirables. Le Roy des Gots & Chry.ep. 14.p. ccrivit afin qu'on y envoyalt un autre Evelque; e S. Chryfoltome ecdep. 206.207. travailla mesme dans son exil afin qu'on en ordonnast un [ll est p.811.812. visible que tous ces Gots estoient Catholiques, & non Ariens.] 'Dans une homelie qui porte le nom de S. Chryfostome, & qu'il 1.6.h.10.p.198.b. peut avoir prononcée en 398, on lit que les Gots qui autrefois tuoient leurs peres, se faisoient alors une joie de repandre leur fang pour la vraie religion. Il y en avoit aussi encore plusieurs de Aug.civ.l.ccat. payens, comme Radagaile qui avoit une armée de plus de cent P.63.2.2.b.

mille hommes, [ou mefme de quatre-cents mille.]

'Theodoret dit que ceux qui furent pervertis par Ulphilas, ne Thor. 1.4.c. ;; s'engagerent pas neanmoins à toutes les impietez des Ariens, & P.703.4. qu'ils ne voulurent jamais dire que le Fils fust une creature, mais qu'ils vouloient bien communiquer avec ceux qui le disoient, & dirent eux mesmesqu'il estoit inferieur au Pere; sd'où il estoit bien aife de les obliger de conclure que c'estoit une creature.]'Les Vand. p. 996/101. Vandales ajouterent mesme aux pratiques des anciens Ariens, 103celle de rebattizer: [& Dieu le permit peutestre afin qu'ils cor-

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Hhhh

610

Aug.dehapt.e.s. rompissent moins de personnes; l'tout le monde ayant naturelle. 178. 6.B.p.145-b.d. ment horreur de l'anabattifme, [& de renoncer à son battesme pour en recevoir un fecond.]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE CXXXIV.

Valens est contraint par la guerre des Gots de finir la persecution, & perit miserablement : Les Catholiques rappellez par Gratien retournent à leurs Eglifes.

L'AN DE JESUS CHRIST 378.

Socr.1, 4.c. 15. p. 151. di Soz. 1.6.c. 37.p.696.c|699.2.

E trouble que causoit dans l'Empire la guerre des Gots, & les avantages qu'ils avoient remportez sur les Romains en l'an 377, occupant entierement Valens, l'obligea de ceffer de persecuter l'Eglise, & de discontinuer à en bannir les Evesques. S. Jerome & Rufin affurent melme que se repentant enfin, mais trop tard, [des maux qu'il avoit faits aux vrais serviteurs de Dieu,]

Hier, chr. 4 Ruf.l.a.c.tj.p. Orof.1.7.c.33.p. 119.2.2.b. p.152.d[Soz.p.

'il rappella les nostres d'exil, "c'est à dire qu'il delivra les Evesques & les Prestres [Catholiques,] qui estoient bannis, les moines condannez aux mines, & tous les autres Confesseurs: ["de quoy No 7 : 44. neanmoins il y a affez sujet de douter. S'il a fait quelque chose de alHier, chrisocre positif pour l'Eglise, l'il se fit, selon les historiens, quand il sortit d'Antioche au mois d'avril ou de may de cette année, pour se rendre à Constantinople, & s'opposer en personne aux Gots, On ne marque pas neanmoins qu'aucun des Confesseurs soit revenu avant la mort de Valens, hormis Pierre d'Alexandrie, dont voici ce que l'histoire nous apprend. l

Socr.1.4.c.35.37.

696.C.

La guerre des Gots obligeant Valens de fortir d'Antioche. p.252.d[254|Soz. & de laisser cette Eglise en paix avec toutes les autres, les 1.6.c.39.p.701.b. Catholiques qu'on persecutoit si cruellement, reprirent cœur dans toutes les villes, mais principalement à Alexandrie: & Pierre estant alors revenu de Rome avec des lettres de Damase. qui autorifoient & confirmoient fon election, auffibien que la foy de "Nicée, le peuple chassa Luce, receut Pierre en sa place, Noting & remit les eglises entre ses mains. Luce s'en alla aussitost à Constantinoples chercher Valens, Joui y estoit arrivé le 30 may de cette année: 'Mais il avoit bien d'autres affaires sur les bras

Soz.p.791.c.

que de songer au rétablissement de ce miserable, si mesme il n'estoit pas déja mort le 9 d'aoust, Il semble neanmoins que Luce soit retourné à Alexandrie. & ait taiché quelque temps de s'y maintenir, s'il est vray ce que dit

L'an de LC

S. Jerome, J'qu'il tint l'Eglise d'Alexandrie jusques au regne de Hier, v.ill, c.n.t. Theodose, qui le chassa quoy Theophane qui donne six ans à P.301. fon faux episcopat, s'accorde assez, Nicephore n'en conte que a cinq.'S. Jerome nous apprend qu'il avoit publié quelques petits Hier, paot, ouvrages sur divers sujets, & qu'il avoit mesme entrepris de faire des lettres pascales, comme les Evesques d'Alexandrie avoient accourume. C'est de quelqu'une de ces lettres & de ces discours fur la feste de Pasque, l'qu'est tiré le fragment raporté par un Bib.P.t.4 part.t. ancien auteur, où l'on voit qu'il estoit Apollinariste autant que P.1111.b. Arien, puisqu'il dit que le Verbe a pris seulement le corps & non l'ame humaine,& qu'il n'avoitavec fon corps qu'une feule nature composée.

[Ce fut fans doute bientost aprés le retour de Pierre, que] la Ruf.1,2,e,20,p. fentence prononcée à Rome contre les Apollinaristes en 377 ou 260. 378,] fut confirmée à Alexandrie.

[Valens, comme nous venons de dire, estoit venu à Constantinople pour s'opposer aux progrés des Gots. l'Mais il ne songeoir Than, A.C., p.p. pas que Dieu l'y amenoit pour le punir luy mesme par les mains 709, c, d, de ces barbares qu'il avoit soulevez contre I e s u s CH R 1 s T. ]& que I. C. avoit aussi soulevez contre luy, à cause qu'il avoit animé contre la verité les langues de beaucoup de blasphemateurs. persecuté ses défenseurs, & chassé des Eglises ceux qui ne s'occupoient qu'à la connoistre & à la louer. Ce fut le reproche que luy fit le saint solitaire Isaac, lorsqu'il sortit de Constantinople pour marcher contre les Gots, & ce Saint luy declara encore que s'il ne rétablissoit promtement la foy qu'il avoit tasché de détruire, il perdroit & son armée & la vie mesme.

V. Valens 6 19.30.

["On verra ceci plus amplement sur l'histoire de Valens, où l'on trouvera encore quelques autres choses qui regardent le mesme fujet. Mais nous ne pouvons ne pas remarquer encore ici, que celui que Valens choisit pour son principal ministre dans la guerre des Gots, fut le General Sebastien, ce Manichéen si celebre par les cruautez qu'il avoit exercées en Egypte l'an 356 en faveur des Ariens. Ce fut luy qui engagea Valens à donner le neuvieme d'aoust la malheureuse bataille d'Andrinople, où il perit avec presque toute l'armée Romaine. Valens se sauva blesse dans une maison voisine, où les Gots mirent le seu sans savoir qu'il y fust, & le reduifirent en cendres ; de forte qu'il fust mesme privé de la fepulture.

Gratien neveu de Valens, devenu par sa mort maistre de v. Gratien l'Orient, fit auffitost une loy pour laisser à tout le monde la Hhhh ij

6...

liberté de la religion qu'il voudroit embrafler, excepté aux <sup>p</sup>
Manichéens, Photiniens, & Eunomiens. C'eftoit proprement
pour les Catholiques de l'Orient qu'il faifoit cette loy, en attendant que l'état des affaires luy permit d'en faire d'autres qui
Thân-Leca.». Pur full:n plus avantageufes, Mais il ne differa pas à rappeller
pas-6.6.850.1, Mais il ne differa pas à rappeller
pas-6.6.850.1, des Evelques bannis au gouvernement de leurs troupeaux & ce
2-6.2.704.794.795 fut par là qu'il confacra à Dieu les premices de fa nouvelle
autorité.

Thdrt.l.s.c.9.p.
7:4.d.

Les faints Confelleurs furent donc enfin delivrez des chaines de leur bannifiement, & retournerent à leurs Eglifes, après mille tourneurs qu'ils avoient foufferts, dont quelques uns en portoient encore les marques fur leurs corps. On raporta auffi les reliques de ceux qui avoient efté conformez, & avoient achevé leur courfe dans leur exil [comme peuteltre de S. Barfe.

p.715.2.

P.714.d.

achevé leur coursé dans leur exil [comme peuteltré de S. Barfe. Les uns furent fans doutr excess avec joie par leurs peuples:] 'Mais la rempelle n'estant pas encore appaisée partour, il y en eut qui eprouverent chez eux plus de maux qu'ils n'a voient fousfiert dans leur exil, & qui furent assommez à coups de pierres par les heretiques: [& ce sur par ce moyen que S'Eusche de Samosfates v.souten consommas on martyre l'an 380. Commei ly avoit diversées [jies 300. occupées par ceux que les Ariens y avoient intrus jl'plusseur des Consessions qui revenoient de leur exil, témolginant plus

Soz.1.7.c.z.p. 705.706. confomma son martyre l'an 380. Comme il yavoit diverse l'égliss 180 occupées par ceux que les Ariens y avoient intrus ; l'pinifieurs des Confedieurs qui revenoient de leur exil , témoignant plus d'amour pour l'unité de l'Eglis , que d'aracthe à leur dignité, confenoient que ces Ariens demourallent Evesques, sen se réunifiant à la 50 y & à la communion des Orthodoxes, ¿8 els conjuroient de ne pas augmenter les divisions de cette unique Eglis que l'ar. Su s'a CH 181 x 8 les Apoltres nous ont aidlée, & que les difiputes & un amour honceux de dominer, avoient dechriée en tant de moreaux. C'elt ainsi qu'agit Eulale Evesque d'Amaste dans le Pone. Il trouva à "son retour que l'àrien qu'on v<sub>3</sub> ns. avoir mis en fon fiege, n'avoir pas cinquante perfonnes dans la ville qui le reconnussen: Neammoins pour réunir encore ce petit nombre à l'Eglis ; il la vostir pos réunir encore ce petit nombre à l'Eglis ; il la vostir pos réunir encore ce petit nombre à l'Eglis ; il la vostir pos réunir encore ce petit nombre à l'eglis ; il vostir pos réunir encore ce nessent de le peuple d'un commun accord. L'Arien ne le voulut pas accepter, & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter, & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnossionent la passaccepter ; & peu aprés, ceux mesmes que la ceux de la passacce de la constitue de la passacce de la ceux de la passacce de la ceux de l

[L'Eglife d'Antioche euft efté heureufe, si elle eust pu jouir du mesme bonheur, & voir finir la dispute d'entre S. Melcee & Paulin, Mais la providence de Dieu ne luy accorda pas encore sitost ce bonheur. Comme Saint Melcee y estoit reconnu pour

mounter Congle

legitime pasteur par presque tous les Orthodoxes, l'quoique socr.1,5.c.3.p. Dorothée y tinst encore les eglises pour les Ariens ; & comme 260.d.

tous les Everques de l'Orient ne communiquoient qu'avec ce Saint, ce fut luy qui ordonna des Evesques en diverses villes de l'Orient qui n'en avoient point de Catholiques. Il mit à Tarse v.S.Melece le celebre Diodore," & d'autres en d'autres endroits, partie par

5 11/8 Saint luy mesme, partie par S. Eusebe de Samosates.]

Sozomene dit que quand Theodose fut fait Empereur Jle 19 Soz. 17.c. 10. 5 4,9. janvier 379. les eglifes de l'Orient effoient encore entre les 705.c. V. Son titre mains des Ariens, hormis celles de Jerusalem, Joù"Saint Cyrille **§** 4,5. pouvoit déja avoir esté rétabli par la mort ou par l'expulsion d'Hilarion son competiteur.]'Gelase neveu de S. Cyrille sut aussi Hier.v.ill.e.130.

rétabli fur le siege de Cesarée metropole de la Palestine, en la P-103-aplace de d'Euzoius Arien, qui en fut chasse par Theodose, lors Epi.71.e.17.p. peutestre que les eglises furent oftées aux Ariens au commence- 885. b.c.

ment de l'an 381.]

113-p.300.d.

'Ce que dit Sozomene, que les Ariens estoient maistres des Soz. p.705.c. eglises de l'Orient sie doit entendre, s'il est veritable, non de l'Empire, mais du Comté d'Orient : Car il est certain que les Catholiques de Cefarée, d'Icone, & apparemment de beaucoup d'autres villes de l'Asse Mineure, & du Pont, estoient toujours demeurez dans la possession de leurs eglises. Il y avoit seulement eu quelques villes de ces provinces qui avoient vu leurs faints epoux exilez, & des adulteres en prendre la place. Celle de Nysse qui estoit de ce nombre, receut une des premieres la confolation de revoir S. Gregoire son pasteur. Car il estoit de retour des la fin de l'an 378, puisqu'il affista à la mort ou au moins aux funerailles de S. Bafile son frere.]

### 

### ARTICLE CXXXV.

Les Macedoniens retombent ou perseverent dans le schisme : S. Gregoire de Nazianze retablit la foy à Constantinople.

OMME la loy de Gratien laissoit à tout le monde la liberté socr.1,50.4 p. de sa religion, les Macedoniens s'en voulurent prevaloir. 261/502,1-7, c. 2 Ils s'estoient reunis à l'Eglise, [au moins une partie d'entre eux.] aprés la deputation celebre qu'ils avoient envoyée au PapeLiberesen l'ap 366, & depuis cela ils avoient communiqué partout, & particulierement à Constantinople, avec les défenseurs de la Consubstantialité. Mais depuis la loy de Gratien, ne se conten-Hhhh iii

611

tant pas de rentrer dans leurs eveschez, dont les Ariens les 378. avoient chaffez, ils voulurent encore, s'il en faut croire Socrate & Sozomene, se separer de la communion des Catholiques : & s'estant pour cet effet assemblez à Antioche, ils decernerent qu'il falloit croire le Fils femblable en substance à son Pere, & ne point communiquer avec ceux qui tenoient la Consubstantialité suivant la definition du Concile de Nicée, Quelques uns d'eux executerent ce decret,& tinrent leurs assemblées en particulier. Mais la pluipart ne pouvant souffrir tant de changemens dans la foy, qui ne paroiffoient venir que"d'un esprit de division, les o sonocion, abandonnerent tout à fait, & s'unirent plus fortement que jamais aux Orthodoxes.

(Un fait de cette nature semble peu appuyé, de ne l'estre que fur le raport de Socrate & de Sozomene. Neanmoins il est assez conforme à ce que nous trouvons d'autrepart, pourvu qu'on y distingue un peu les choses. Car il paroist veritablement par ce v.6 toy. que nous avons dit ci-deffus, que les Macedoniens furent receus comme Catholiques; après qu'ils eurent esté admis par Libere & par le Concile de Tyanes: Et S. Basile"travailla encore depuis v.son titre à les unir de plus en plus à l'Eglise. Leur réunion ne fut pas nean. 9 61/10016 moins generale, [puisqu'aussitost après le Concile de Tyanes, trente-quatre Evefques Macedoniens du diocese d'Asie, tinrent un autre Concile dans la Carie, où ils refuserent de recevoir la

65xd.

Consubstantialité.[De ces trente-quatre estoient apparemment] Bal.ep. 403.p. 'ceux de Lycie, que S. Basile mande en 375 avoir voulu s'unir à sa 410.

communion,

qui persistoient dans le schisme, furent ceux qui tinrent le Concile, dont nous venons de parler, à Antioche non de Syrie, comme nous lifons dans Socrate (car nous ne voyons point que les Macedoniens aient guere infecté cette province ;)mais de Carie [fur le Meandre, comme nous lifons dans Sozomene,] Nehr.Liz.c.p. 'qui est autorisé par Nicephore. [Ainsi ces Macedoniens auront plutost persevere dans leur heresie & dans leur schisme, (que la persecution des Ariens sembloit avoir étoufé,)qu'ils ne l'auront renouvellé: quoiqu'il s'en soit peutestre trouvé quelques uns parmi ceux qui avoient communiqué avec l'Eglife, qui l'aient abandonnée en cette occasion, pour se rejoindre aux anciens

compagnons de leur heresie & de leur schisme. C'est ce qu'Eustathe de Sebaste avoit fait en partie des auparavant, quoiqu'il eust esté l'un des trois Evesques deputez au Pape Libere.

Il est bien probable que ceux de ces trente-quatre Evesques

\$62.C.

L'an de J. C. 578, 579.

On voit auffi & par la fuire de l'hiftoire & par S. Gregoire de Sochica.p. Nazianze, que les Macedoniens faifoient un corps & un comMacinare, que les Macedoniens faifoient un corps & un comMacinare, and de l'acceptation de la comparte des Catholiques. Ce qui n'empefchoir pas qu'on Naziposa, ne les regardait comme amis, & qu'on ne confervait toujours oc., pp. 600. A naziposa, comme l'efloient les Ariens, à quoy on se portoit d'autant plus octapa, production de la riens, à quoy on se portoit d'autant plus octapa, production de la riens, à quoy on se portoit d'autant plus octapa, production de la riens, à quoy on se portoit d'autant plus octapa, production de la riens, a que leur vie choit tout à fair cédifiante, Pour leur via, par, odortien, il y en avoit qui discient ouvertement que le S. Esprit effoit creature, si qu'il fust Dieu, alleguant pour pretexte que l'Estriture n'en oc., p. p. 91, h. par le pas clairement, à ce sont ces derniers que S. Gregoire dit octapa, pas de l'entre de veix, ce participer en quelque me peopola, niere au S. Esprit, (Mais la fuite, seloin que le raporte Socrate, sit bien voir qu'ils effoit en tidalignes de l'afféction & de la condes-

615

L'AN DE JESUS CHRIST 379.

cendance que S. Gregoire avoit pour eux.

L'elevation du grand Theodole, à qui Gratien donna l'Empire d'Orient le 19 de janvier 137, pir fans doute fort affligeante pour les Ariens. Car il leur eftoit atifé de juger ce qu'ils avoient à atrende d'un prince qui avoir beaucou p de pieté, qui avoit toujours efté elevé dans la foy de Nicée, qui l'aimoit avec un grand zele, & equi avoit pour femme l'Illuftre 5º Flaccille, non moins ardente que luy pour les interefts de l'Eglié. On ne voir pas neammoins qu'il air rien fait contre les hereciques dans cette première année de fon regne, ayane efté affer occupé à repouffer les Gots, que l'impireté de Valens plutoft que fon malheur, avoit rendu les maîtres de publicurs provinces de l'Empire, Ainfi les Ariens continuerent encore à eftre comme les maiftres dans l'Orient, où ils tenoient toujours les egliés dans beaucoup de villes.

v. 5. Gerg. Ils exerçoien particulierement leur tyrannic de Contlantinople, "K. Ies Catholiques n'y avoient pas feulement un lieu pour
de Nazians s'affembler. Cependant comme la mort de Valens commençoit
à donner à ceux-ci quelque luberté, ils demanderent qu'on leur
envoyal Saint Gregoire de Nazianze, qui avoit route la vertu,
toute la lumiere, toute l'eloquence, & toutes les qualitez necelfaires pour pouvoir rétablir la foy prefque entierement éteinte
dans cette capitale d'Orient: & ce qui effoit affez rare en ce
temps là, il avoir rece ul 'ordination epifcopale fans eftre engagé
au fervice d'aucun peuple; de forte qu'il effoit en état d'aller,
comme un Apoftre, porter la parole de Dieu partout où l'utilité
de l'Egelife le demanderoit. S. Eufebe de Samofates aui avoit etde

O more Congle

616

ep.14.p.777.a.

relegué en Thrace par Valens, y avoit sans doute fait connoistre 37%. fa vertu, dont il estojt parfaitement informé: & comme il estojt fans ceffe applique à chercher les moyens de fervir l'Eglife, on ne peut guere douter que ce ne soit luy qui ait inspiré aux Orthodoxes de ces quartiers là, la pensée & le defir d'avoir un si grand homme pour pasteur.]'C'est pourquoi, quoiqu'on eust eu quelque penfee pour Bosphore ancien & celebre Evesque de Colonie en Cappadoce, [on s'arrefta neanmoins à demander S. Gregoire,

Toute la difficulté fut de vaincre l'humilité de ce Saint, & son amour pour le filence; mais il ceda enfin aux prieres de S. Bafile, de Saint Melece, & de plufieurs autres grands Evefques. Il s'en vint donc cette année à Constantinople, autorisé ce semble de quelque ordre de l'Empereur, mais du reste sans aucun autre appui, que de la force de la verité & de fa foy. Les Catholiques luy accommoderent une petite chapelle à qui on donna le nom d'Anastasie ou de Resurrection, parceque la vraie soy y avoit repris comme une nouvelle vie. Ce fut là qu'il commenca à raffembler secrettement les Catholiques, & à combatre tous les heretiques qui estoient dans Constantinople, les Ariens, les Eunomiens, & les Macedoniens,

Mais il les combatoit encore moins par son eloquence & par la force de ses raisonnemens, qui reduisoient au silence les plus habiles & les plus eloquens d'entre eux, que par les marques de bonté & d'affection qu'il leur donnoit, autant que l'interest de la verité le pouvoit permettre, & encore plus par la patience avec laquelle il souffroit leurs insultes & leurs mauvais traitemens. Car foulant aux picz l'autorité des ordres de l'Empereur, ils l'attaquerent mefme quelquefois par une violence ouverte. Une troupe de moines, de fausses vierges, & de gueux, partirent une nuit de la grande eglife, le vinrent forcer dans fon Anastasie, profanerent les lieux les plus faints, le poursuivirent à coups de pierres, maltraiterent autant qu'ils purent les autres Catholiques, dont ils en laisserent quelques uns pour morts, & aprés cela eurent encore la hardiesse de le trainer devant les juges comme un criminel. La crainte sans doute de Theodose le sit plus respecter des juges que du peuple. Les Ariens se virent mesme obligez à luy faire quelques excuses: Mais jamais il n'en voulut tirer d'autre fatisfaction.

On commença donc à aimen & à admirer fa vertu, les heretiques mesmes le venoient ecouter avec plaisir : l'& les veritez qu'il enfeignoit penetrant peu à peu les cœurs, son troupeau se multiplioit

Rof.ap. Greg. Thdrt.1.5.c.8.p. 712.d.



multiplioit tous les jours , & de tres petit qu'il estoit d'abord , il devint en peu de temps tres nombreux.

### ARTICLE CXXXVI

Theodose combas les Ariens par ses loix s rend les eglises aux Catholiques. TO us avons vu que Gratien avoit cru faire beaucoup l'an-

née precedente pour les Catholiques de l'Orient, de leur rendre la liberté en la laissant à presque toutes les sectes. Mais aprés s'estre renfermé dans l'Empire d'Occident, où ce menagement n'estoit point necessaire, J'il revoqua cette liberté generale Cod.Th. et.s. par sa loy du 3 aoust 379, qui défend à tous les heretiques de 1.5.P.116.117. dogmatizer & de tenir aucune assemblée. Theodose dont cette loy porte aussi le nom, ne manqua point sans doute de la faire valoir dans l'étendue de ses Etats. Mais il ne le put pas faire avec la mesme facilité que Gratien, tant parceque les heretiques y estoient extremement puissans, que parcequ'il estoit mesme souvent difficile de les y discerner des Catholiques, & ce fut peutestre

ce qui l'obligea à publier la loy dont nous allons parler. L'AN DE JESUS CHRIST 380.

'Ce fut en 380 que Theodose "receut le battesme des mains soer.1.4.c.s.p. d'Ascole celebre Evesque de Thessalonique, aprés s'estre assuré 261,269. qu'il professoit la foy Catholique du Concile de Nicée. Il voulut aussi savoir de luy l'état des Eglises dans les provinces qu'il possedoit, & il en apprit avec regret que hors l'Illyrie, toutes les autres estoient divisées par un grand nombre de sectes, & la ville de Constantinople plus que tout le reste. Cela luy fit prendre la refolution de travailler avec vigueur, maisen melme temps avec fagesse, à guerir un si grand mal, depeur de l'irriter par des remedes trop violens. Ill publia donc des le 28 de fevrier, une loy Cod, Th. 16.1.1. celebre, par laquelle il declare qu'il veut que tous ses sujets P.4.5suivent la foy qui estoit enseignée"par le Pape Damase & par Pierre d'Alexandrie, que ceux qui le feront, feront sculs reputez Catholiques, & que les autres seront traitez comme heretiques & infames, & punis de diverses peines.

[Cette loy fit sans doute revenir à l'Eglise un grand nombre de personnes, & mesine d'Evesques, qu'on receut avec beaucoup, & peutestre avec trop de facilité, comme S. Gregoire de Nazianze s'en plaint, & il leur attribue les fautes qui se firent ensuite dans les Conciles.

\* H:ft. Eccl. Tom. VI.

Liii

&c.

V. fon titre 5 5.

I.'an de J.C.

On commença fur la fin de l'annoie fuivante, à voir de plus <sup>800</sup> grands effics de la chue de l'Arianifine. 'Cat Theodofe cliant v.S.6.g., arrivé à Conflantinople le 24 de novembre, il fit auflitoft com. \*\*eNaze\*\* mandement à Demophile de quitter les eglifes, o d'embraffer la foy de Nicce. Demophile voyant qu'il n'effoit pasen état de refifter, quitre les eglifes le 16 du mefine mois, ce Theodofe en mit auflitoft les Catholiques en polfelion, environ 40 ans depuis que les Ariens s'en effoient emparez, lorsqu'ils en chassierent.

S Paul. 1

Socr.1.5.c.7.p. 261.264. Socrate dit que Demophile ayant receu l'ordre de Theodo(c, alfembla fon peuple dans l'egifie, & leur tint ce difcours: Mes α freres, il est cerit dans l'Evangile: Si on vous perfecute dans une α ville, fuyez dans une autre. Puis donc que l'Empereur nousoste α les eghfes, je vous averits que l'alfemblée fe tiendra d'emain α hors la ville. Après quoy il fortit, & crint dans la fuite fes affem α blées "hors les portes de Conflantinople. Luce qui s' y estoit refa- Nors 1000, gié après fon expulsion d'Alexandrie, en fortit aussi avec luy.

Dèble de conflantinople. Luce qui s' y estoit refa- Nors 1000.

gic apres fon expulsion d'Alexandrie, en fortit aufli avec iuy.

Philoflorge écrit que les Ariens & les Eunoninens furent alors

chastez de la ville par Theodofe: [ce qui nous paroift difficile à

croire.]

Codion, p. p. 4. Les Grees modernes raportent que les Ariens, exclus des eglifes de Conflantinople, demandéren permifion à Theodofe Cong. declare, de demeurer auprés de celle de Saint Mocc, qui effoit pres de la porte Dorée, les apparenment hors de la ville, et de la rebaftir pour y tenir leurs allemblées; l'Car elle effoit tombée quelques années auparavant. Ils obtineren ectre grace, robaftirent l'eplife.

pour yearn team constant action of a mineral années auparavant. Ils obtinnent extre grace, rebaftirent l'églife, & y firent le férvice durant fept ans : Mais la fettieme année l'eglife fondit durant qu'ils y elhoient affemblez , & en écrafa un grand nombre. Elle fut depuis rebaftie fous Juftinier.

Naz car.1,p.11.

"Leur expulsion de Constantinople" consondit un pou leur y. Som, orgueil, mais sirria leur fureur. Ils voulurent messen faire affaist. 46-344, sep. ner S. Gregoire: Mais la main de Dieu arresta ce coup; & Saint Gregoire par sa douceur se fit un anni de son meutreir. Il trascha de messen de aganer les autres par sa charité; sen se fervant du pouvoir que luy donnoit la faveur de Theodose que pour empescher leurs insolences; il ne voulut point dutout songer à les punirdes maux qu'ils avoient faits aux Catholiques fous les regnes precedens. J'il agana par cette douceurun tresgrand nombre de presonnes, & affez pour remplir toutes les egistes de Catholiques, "quoique les Ariens eussen public qu'il n'auroit pas de monde 1843 41.

P.14 a.

In an In Court

L'AN DE JESUS CHRIST 381.

[Theodofe fit bientost dans tout l'Empire ce qu'il avoit fait v.Theodo- à Constantinople.] Car des le 10 de janvier 381, il publia une Cod.Th.16.15.1. loy, par laquelle il défend aux Photiniens, aux Ariens, aux 6-p.117.118. Eunomiens, & generalement à tous ceux qui ne suivoient pas la foy de Nicée, de tenir aucune assemblée dans les villes, voulant que toutes les Eglises fussent remises en la possession des Catholiques, & menagant de chaffer des villes ceux qui feroient quelque tumulte. Le General Sapor fut commis pour executer cette Thdrt.I.s.c.a.p. loy, & il le fit des les premiers mois de cette année avec beau- 706.a.b. coup de zele, Jians trouver nullepart aucune resistances considerable, non par la moderation des heretiques, mais par la crainte qu'ils avoient de l'Empereur. l'Car aprés mesme avoir esté tout 6.9. p. 715 e. à fait chassez des eglises qu'ils avoient longtemps possedées, ils ne laisserent pas de former de nouvelles assemblées, de pervertir ceux qui n'estoient pas assez sur leurs gardes, d'exciter des tumultes parmi les peuples, & de faire tout ce qu'ils pouvoient

'La loy du dixieme janvier femble défendre absolument aux he- cod.Th.16.t.5.1. retiques d'avoir aucune affemblée. Neanmoins elle se restreint 4P.117. à la fin à le leur défendre dans les villes, sans parler du reste, bEt "P.118.2 c'est sans doute ce qu'il se contenta de faire executer, Au moins Socrat, c.c., p. nous avons vu qu'à Constantinople, Theodose souffroit qu'ils 504.4501.1.76. 5'assemblassent hors de la ville & on le dit aussi de ceux d'An. 504.1545.

tioche.

pour troubler l'Eglife.

'Philostorge assure que divers Evesques Ariens se voyant exclus Phisg. 1.9.e.19.p. des villes se de la faveur de la Cour Jabandonnerent leurs 133peuples, & se disperserent de costé & d'autre : Il marque entre autres Hypace de Nicée, qui s'en alla à Cyr dans la Syrief Euphratesienne llieu de sa naissance; & Dorothée d'Antioche, qui abandonnant la Syrie, se retira en Thrace dont il estoit. Neanmoins Dorothée estoit encore à Antioche, selon Socrate Socrale College & Sozomene, l'an 386, auquel il fut appellé à Constantinople par 171.6 Soz. 1.7.c. les Ariens.

'Philostorge ajoute que Dorothée estant hors d'Antioche, Phis.Lio.c.t.p. Aftere, Crifpin, & les aures Prestres [Ariens, ] tinrent une 134 assemblée avec quelques Evesques des villes voisines, & envoyerent à Eunome ou aux Eunomiens, leur demander leur communion; à quoy ceux-ci dirent qu'ils confentoient, pourvu que les Ariens caffaffent la condannation d'Aece & de ses écrits. [faite à Constantinople en 360, ] & qu'ils corrigeassent les abus

274.b.

Itiii ij

L'an de J.C

quis'eftoient gliffez parmi eux. Les Ariens se moquerent de leurs <sup>Mi-</sup> demandes, qu'ils raiterent de deraislomables & d'insolentes, & declamerent hautement contre eux & contre leur chef. [Il paroist cependant par le titre mesme des homelies que Saint Chrysostome sit contre eux, qu'ils passionen pour Anoméens,]

## <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

### ARTICLE CXXXVII.

"Mort de Pierre Evefque d'Alexandrie ; Timothée luy fuccede : Diverfes loix contre les Ariens.

Boll.a.may,p.

620

In Us que noître sujet nous a engagez jusques ici à joindre l'ithitoire de l'Arianisme celle de Pierre d'Alexandrie, il faut encore y mettre sa mort, "qui arivus dans les premiers mois Nors 10st. de cette année, & apparemment le 14 de sevirer. J'auquel les Egyptiens honorent un de leurs Patriarches nomme Pierre si & tour nous porte à croire que c'est relivi-ci. Il n'y a pas lieu en esse de douter que l'Egisté d'Alexandrie n'air honore la memoire d'un Petala qui a pais pour l'un des plus grands hommes de son fiecle. Nous avons r'emarqué ci-dessi se soges qu'on luy v.5 111. a donnez, & comment apries avoir siccedé au grand S. Athande l'an 173, il su aussi con le comment apries avoir siccedé au grand S. Athande l'an 173, il su aussi con le comment apries mone.

Saint Basile qui avoic' recherché son amitié des son entrée à v.3 Basie. Pépiscopat, entretuin encore ce saint commerce durant son exil, 5941-1894. Son séjour à Rome luy donna occasion de se joindre au Pape Damasie' dans la condannation des Apollinaristes en 3770 u 378. V. lexpollerivit encore contre eux dans le messie temps, ex 54fforça installes de sistéaire S. Basille sur'quelque affaire particuliere. Il rentra V.3 Basile ensities gloristement à Alexandrie en 378, du vivant messime de \$18.5 Valeus, ex receut au commencement de l'an 380, un témoignage illustre de son merire par la loy de Theodole.

On pretend qu'il a ché Goupeonné d'avoir pris de l'argent pour recevoir les heretiques dans l'Églié mais comme ce bruit n'est point prouvé, il n'empescheroit pas que son episcopat n'eust cour à fair etté fans tache. Jans la faute qu'il fin'ede favoriser v.s.Gr.de l'intrussion de Maxime contre Saint Gregoire de Nazianze, qu'il Naianne avoir luymesme installé autant qu'il pouvoit dans le messme siège.

Thân.1,5-2.3- Timothée son succession point, en attribuant sa faute à l'intrus au partie de S. Gregoire de S. Gregoire, de du Concile avoir de la succession point en attribuent sa faute à l'aute à l'aute à l'aute de S. Gregoire, de du Concile avoir de la succession par le de de S. Gregoire, de du Concile aute de S. Gregoire, de du Concile aute de l'aute de S. Gregoire, de du Concile au serve de l'aute de S. Gregoire, de du Concile au serve de l'aute de S. Gregoire, de du Concile au serve de l'aute de S. Gregoire, de du Concile au serve de l'aute 
713.2. « Bar.380.5 14. ¿ Cod. Th. app.p. 104.

Ibid.

d'Italie, snon plus qu'à l'ordre du temps: & tout ce que nous pouvons dire en sa faveur, c'est que Dieu n'a pas attendu à le punir de cette faute en l'autre monde, le mesme Maxime qu'il avoit voulu porter sur le siege de Constantinople, l'avant presque depouillé de celui d'Alexandrie, Aussi il paroist qu'il se réunit

enfuite à S. Gregoire, qui luy donna depuis cela de grands eloges V.S.Gr.de dans"son oraison 24c. N'estant mort qu'au commencement de cette année, il a eu la confolation de voir terminer le regne de l'Arianisme par la loy du dixieme de janvier, aprés en avoir vu le commencement & les funcites progrés durant qu'il suivoit S. Athanafe, & en avoir e prouvé luy mesme la violence & la fureur, Il doit avoir gouverné lept ans & un peu plus de neuf mois depuis la mort de S. Athanase, & environ deux ans & demi depuis son rétablissement, qu'on dit avoir precedé la mort de Valens.

Timothée son frere fut aussi son successeur. Il avoit esté, com- socr. 1.4.c. 17.0. me luy, disciple de S. Arhanase, & faisoit gloire d'estimer ce que 114c|Sonly.c.7. ce grand Saint avoit estime. Il fut choisi par le consentement a Fac. 1.4.c.a.p. de tous les Evesques d'Egypte pour estre leur chef, & approuvé int.b. par le jugement de Theodose, qui luy rend ce rémoignage, qu'il meritoit le respect de tous les Prelats. Les Occidentaux luy p.75. accorderent sans difficulté leur communion. Il fut neanmoins troublé par quelques personnes, dont on pretendoit que la foy n'avoit pas toujours efté bien affurée ; & le Concile d'Aquilée p.77 Conc.t.p. demanda cette année qu'il se tinst un Concile œcumenique à 1000.d. Alexandrie, pour terminer cette affaire avec quelques autres. [Nous ne favons ni ce que c'eftoit, ni ce qui en arriva.

Il fut mandé à Constantinople presque aussitost qu'il fut Evesque, pour se trouver à la fin du Concile œcumenique, & on verra"autrepart ce qu'il yfit. C'est presque la seule chose qu'on fache de luy, fon episcopat estant peu celebre dans l'histoire:mais nous ne pouvons oublier une réponse qu'il fit au sujet d'un saint folitaire nommé Ammone.]'Car une Eglise luy ayant demandé Lause, 12. p. 914. ce solitaire pour Evesque, & luy ayant répondu qu'on n'avoit c.d.

qu'à le luy amener,& qu'il l'ordonneroit aussitost, on fut le chercher dans fon defert avec main forte pour l'amener. Ammone s'enfuit à cette nouvelle : mais ayant esté attrapé , & voyant que toutes les prieres & les protestations qu'il faisoit pour eviter l'episcopat, estoient inutiles; enfin il se coupa l'oreille, la loy defendant d'elever au sacerdoce celui qui a ce defaut. Mais » comme on raporta cela à Timothée, il y fit cette réponse; Cette » loy est bonne pour des Juifs; mais amenez moy un homme qui ait

Iiii iii

LES ARIENS.

le nez coupé, si vous voulez, pourvu que ses mœurs soient dignes u 181. de l'episcopat, je ne laisserai pas de l'ordonner.

L'an de LC.

Cod. Th. app. p. 'L'Empereur Theodose parle fort honorablement du mesme v. Theolo-Timothée, dans un rescrit important adresse à Optat Prefet 6.1,620, 9.10. d'Egypte, pour interdire aux juges civils la connoiffance des

affaires ecclefiaftiques, & la laisser aux Evesques des lieux, comme dans l'Egypte à Timothée, dont la personne mesme estort tres digne de cet honneur. Le Concile de Galacie en 458, l'appelle un homme apostolique, entierement irreprochable & Cotcl.g.t.s.p. dans ses actions & dans ses paroles. D'autres luy donnent le sur-

166.2.6. nom"de pauvre [bien glorieux pour un Evefque, & un Evefque acrisen. d'Alexandrie. On parle d'un de ses oncles & de ses cousins v.s. Artene germains qui avoient embrassé la vie solitaire dans Alexandric. not.

'Facundus nous a conservé une lettre de luy à Diodore de Fac.1.4.C.2. p.151. Bar. 186, \$ 10. [Tyr.]'Nous en avons austi une epistre canonique, confirmée par le premier Canon du Concile in Trallo. Sozomene nous Soz, 1.6, c. 29. P. 680.2. apprend qu'il a écrit une histoire d'Apollon, & de beaucoup d'autres illustres folitaires d'Egypte, qui a peutestre servi de memoires à celle de Pallade : Et Rufin la marque peutestre]

Ruf.v. Pat.c. 29. 'lorfqu'il témoigne que d'autres avant luy avoient deja écrit les miracles de Saint Macaire d'Alexandrie, all mourut en 385, le Nora 102, 4Socr. l. s. c. 12, p. 271.b.c, dimanche vintieme de juillet: [& ainsi il n'a gouverné que quatre Thorn, cc. 12.p. ans, cinq mois, & fix jours, Theophile, dont il n'est pas besoin 735.c.&c 41si.

de parler ici, fut fon fucceffeur.

Le Concile œcumenique auquel nous avons dit que Timothée Socr.1, s.c. 8.p. 264.d. se rrouva, sucrenu cette année à Constantinople au mois de may. [L'on y regla de quelle maniere il falloit traiter les Ariens & les autres heretiques qui vouloient se réunir à l'Eglise. Comme les v.s. Gr. de

Macedoniens paroiffoient moins eloignez de la verité que les Naz. 677. Ariens, l'Theodose les sit venir au Concile dans l'esperance de c.7.p.264.2.d| Soz.1.7.c.7.p. les pouvoir réunir. Il s'y en trouva jusqu'à trente-six, Evesques

de l'Hellespont pour la pluspart, ayant pour chefs le vieil Eleuse de Cyzic, & Marcien de Lampfaque. Mais s'ils eftoient moins eloignez que d'autres de la foy de l'Églife, ils l'estoient de sa charité autant que les schismatiques les plus obstinez.]'Car Socr.p.264269 \$02.p.711.712. quelque exhortation que l'Empereur. & les Evefques Catholiques"leur pussent faire, ils se moquerent & des prieres & des &c. raisons; & sans s'arrester mesme aux declarations qu'ils avoient

envoyées à Libere, ils declarerent qu'ils aimoient encore mieux embraffer la croyance des Ariens que la foy de la Confubstantialité. Ils se retirerent sur cela, & écrivirent partout à leurs

711.5.

L'ande J.C. 381, 385.

&c.

LES ARIENS.

fectateurs, pour les exhorter à ne recevoir jamais la foy de Nicée. 'Une des fuites de ce Concile fur la loy du 30 de juillet, apar Soz, Lycapyto laquelle Theodofe ordonna de nouveau, que toutes les eglifes 4 Cod. Th. 16.2. feroient mifes entre les mains des Evelques de la communion 7-1.3.F.9. Catholique, fans qu'il fust permis aux autres d'en avoir aucune, Des le 19 du mesme mois il en avoit fait une autre contre les t.c.l.s.p.ns. Eunomiens & les Ariens en particulier, pour leur défendre de bastir aucune eglise ni à la ville, ni à la campagne, sur peine de

confifcation du fond où elle auroit esté bastie.

[Ce que nous avons dit de l'eglife de Saint Moce tenue par les Ariens jusques en 387, peut paroistre contraire à ces loix. Neanmoins ils l'avoient rebastie, & ne l'avoient pas prise sur les Catholiques, ce qui pouvoit l'excepter en quelque forte de la loy du 30 de juillet. Pour l'autre, elle ne parle que des eglises qu'on bastiroit à l'avenir. On voit mesme que ces loix ne s'executoient pas fort exactement, puisqu'on estoit souvent obligé de les reiterer.]'Socrate affure en effet que Theodofe fongeoit moins sortige 10.p. à pousser les herctiques, qu'à les intimider, pour les obliger à 180.b|Soz.1.7.c. v. Theodo. rentrer dans l'Eglife; "& qu'il toleroit qu'ils tinffent leurs affeniic 1,964. blées, & qu'ils cuffent des eglifes, pourvu que ce ne fust pas dans

les villes.

[Les Occidentaux travailloient en mesme temps à extirper v. s. Am- ce qui restoit de l'Arianisme dans leurs provinces; & "le Concile broile 5 26. d'Aquilée deposa le troisseme de septembre Pallade & Secondien Evefoues Ariens d'Illyric.

## 

## ARTICLE CXXXVIII.

Theodose assemble toutes les sectes à Constantinople pour les réunir. L'AN DE JESUS CHRIST 383.

[ Nous ne trouvons rien de particulier fur les Ariens pour l'année 382.]'Il est certain seulement qu'ils continuoient Than, 1,5,0 9.p. à troubler 'les Catholiques autant qu'il leur restoit de forces, 715.c. 'pour se maintenir dans les eglises, ou pour se venger de ce qu'on Sortificator. les en chaffoit. On ne dit point qu'ils ofassent faire de seditions à 166. d| Soz. 1.7.c. Constantinople: bmais ils s'y donnoient de fort grandes libertez 6 Naz.cat.5a.p. de soutenir leurs erreurs, & de disputer contre la vraie foy au 144.c.d. milieu des places & des assemblées publiques, se mettant peu en peine de la foible douceur de Nectaire, qui n'avoit ni le zele, ni la science, ni l'eloquence de S. Gregoire de Nazianze pour les

624

L'an de J.C.

Nyst, de Abr.p.

combatre. J'Cette ville efloit pleine de geors, qui, d'a trifans, de 194 valets, & d'autres conditions femblables, s'erigcoient tout d'un coup en theologiens & en docteurs, & remplifionent les rues & les places pour dogmatizer. Si vous voulez changer une piece d'argent, dit agreablement S. Gregoire de Nyfle en décrivant cette frenefie, (car c'el le nom qu'il luy donne, lon vous fait de grands difcours fur la difference du Fils en gendré & du Pere non engendré : Si vous demandez, combien vaut le pain, on vous répond, que le Pere eft plus grand, & que le Fils luy elf foumis: Si vous cless en peine quand le bain fera affiz chaud, au lieu de vous fatisfaire, on vous affure bien ferieufement que le Fils a efté tiré du neant.

Socr.p.167.2

Theodofe qui ne Gubaitoit rien tant que de voir fon Etar pa fible, cru qu'il pour roit érouter tous eca differend, & éctindre les diverfes foches qui les eaufoient, s'il en faifoit affembler les chefs, pour conferer enfemble de tous les points dont ils effoient en difjure, efferant par ce moyen les faire tous convenir dans les mefines dogmes. Il les manda donc tous à Conflantinople, où lis fe trouverent l'an 383, am mois de juin-14 division de l'Egilié d'Antioche qui duroit toujours entre Flavien focceffeur de Saint Melece. & Paulin, & qui avoit fair beaucou que berruit l'année pre-

Socr p.267.b. a c.9.10-p.266. 267.269.c.d.

cedente, peut aufit avoir efté une des caufes de cette affemblée.
[C'eftoit un Concile de tout l'Orient, J'puifqu'il s'y trouva des
Evefques melime d'Egypet, d'Arabie, de Cypre, de Paleftine, de
Nacq-71-848. Phenicie, de Syrie. 'S. Gregoire de Nazianze écrivit de la retraite
à Pollumien, pour l'exhorter à réablir la pais des Eglifes dans
le Concile qui s'affembloit, & 4 employer melime la force pour

corriger ceux qui voudroient entretenir la division.

p.818.

Politumien policioir alors le comble des dignitez, ["cft à dire v. Tracale La charge de Prefet d'Orient, que Theodofe luy donna dans les 64 54-54 premiers mois de l'an 383, Ainfi cette lettre de Saint Gregoire confirme affic Socrate & Sozomene, en ce qu'ils mettent cette année une nouvelle affienblée d'Evefques. Mais pour tout ce qu'ils en difent, cela n'a pas d'autre autorité que celle de ces hiltoriens, accoutumez à raporter les chofes les plus veritables d'une maniere tres confile & tres peu exacte, & à les embrouille ra des condinances tres fuffeces, & fouvent fauffes. C'et en cette maniere qu'il faut prendre ce que nous en allons raporter apréseux, net rouvant point de meilleurs auteurs quien parlent; & on nous pardonnera, si en raportant ce qu'ils difent, nous remarquous ce qui nous y parofi deficheux.

L'an de J.C. 381.

LES ARIENS.

'De tous les Everques qui se trouverent à ce Concile, ces soci.1,6.410.p. historiens ne nomment que Nectaire pour les Catholiques, Agele 167,b.c. Everque des Novatiens, Demophile pour les Ariens, Eunome, pour ceux de sa secte, & Eleuse de Cyzic pour les Macedoniens. On croit que S. Amphiloque y estoit; [& il le faut dire aussi de S. Bar.3815] 12. Gregoire de Nysle, puisque son discours sur la divinité du Fils & Nysl.de Abr.p.

du S. Esprit, & sur le sacrifice d'Abraham, est "fait à Constantinople dans une assemblée d'Evesques vers le milieu de l'an 383. Les Socr. p.248.c. Eve sques avoient amené avec eux quantité de dialecticiens pour foutenir les disputes.

'Avant que de commencer la conference, Theodose témoigna p.267.b.c. à Nectaire que pour réunir toutes les Eglises, il falloit examiner serieusement le point qui en causoit la division. Nectaire fott en peine de cette propolition, s'en va consulter Agele Evesque des Novatiens, si nous nous en raportons à Socrate: Car quelque incapacité qu'on presume dans Nectaire, encore se persuadera t-on difficilement qu'elle allast jusqu'à ce point, l'Et Agele, qui e.d. avoit, dit on, beaucoup de vertu, mais nul avantage pour la difpute ht répondre Silinne fon Lecteur au lieu de luy. Ainsi l'Eglife, dans le temps où elle estoit le plus remplie de grands & de savans hommes, estoit reduite à prendre conseil dans l'affaire la plus importante, d'un Lecteur Novatien, l'lequel entre les belles ext.p.280,e.d. qualitez qu'on luy donne, avoit esté disciple avec Julien l'apostat

du philosophe Maximel celebre magicien.]

Sisione qui savoit que les disputes au lieu de réunir ceux qui c.10.p.267,168, font divifez, ne font que les rendre plus opiniatres, dit qu'il falloit les retrancher, s'il se pouvoit, & faire demander à l'assemblée par l'Empereur, si on vouloit avoir égard aux Peres qui avoient vécu avant ces divisions, ou rejetter leur doctrine, & par consequent leur dire anatheme : Que comme personne n'oseroit dire le dernier, depeur d'estre condanné par ses propres sectateurs, il faudroit recevoir l'autorité des Peres ; & qu'ainsi il ne resteroit plus qu'à produire leurs passages pour montrer l'eternité du Fils, ce qui seroit tres facile. Comme il n'estoit pas besoin de recourir à Sisinne pour savoir que l'autorité des Peres fait partie de la regle de la foy; aussi ce n'estoit pas moyen de retrancher les disputes, de s'en raporter uniquement à ce qu'on en pourroit citer, & ceux qui ne se rendoient pas aux textes de l'Evangile, n'eussent pu manquer de chicanet sur les sentimens des Percs. On ne peut pas non plus pretendre que les Catholiques aient jamais confenti à abandonner en quelque forte le Concile & le symbole de Nicée. 1

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

Kkkk

p.168.b.c.d.

'Cependant Nectaire tout joyeux de ce bel avis, court au palais 183. le dire à Theodofe, qui en fut ravi, & ne manqua pas de l'executer avec adresse; & il reussit, dit-on, comme on le pouvoit souhaiter. Car comme toute l'assemblée eut témoigné reverer les anciens Peres comme ses Docteurs, lorsque Theodose leur demanda s'ils vouloient donc les prendre pour juges des points contestez, ils ne securent que répondre ; non seulement les diverses sectes, mais aussi ceux d'un mesme parti se trouverent divisez, les uns voulant recevoir l'autorité des Peres, & les autres la rejetter. Ainsi l'Empereur reconnut que ces heretiques s'arrestoient à leurs raisonnemens,"& non à la doctrine des anciens, scomme s'il en &c. eust douté,]'& témoigna qu'il le trouvoit fort mauvais.

Soz.1.7.c.11.p. 719.b. a Socr. p,268.d.

all voulut tenter enfuite une autre voie. & ordonna que chaque parti luy apporteroit un certain jour, une exposition claire de sa croyance. Le jour venu, il receut toutes ces expositions, il pria Dieu avec ardeur de l'assister à choisir la verité; & puis les ayant toutes lues, il approuva seulement celles des Novatiens & des Catholiques, qui contenoient la Confubstantialité, & dechira toutes les aurres. Theodose, selon ce recit, se rendoit donc l'arbitre de la doctrine de l'Eglise, Il faut aussi qu'il ait douté ou en verité, ou en apparence de la veritable foy, puisque sans cela il n'avoit que faire de demander tant de professions de foy pour choifir la plus orthodoxe. Toutes ces chofes font indignes de la pieté de Theodofe. C'est pourquoi, si dans ce recit il y a quelque chose de veritable, il a sansdoute esté accompagné de circonstances qui nous en donneroient toute une autre idée, Il est toujours certain que les Catholiques remporterent la victoire: ['Mais elle ne fut pas entiere, parcequ'ils se diviserent les uns des autres sur le fujet de Paulin & de Flavien d'Antioche. On trouve encore une affez longue profession de foy, ou plutost d'erreur, composée

p.269.d. n.p.61.1.2.64.

par Eunome, pour presenter à l'Empereur, qui la luy avoit demandée : Et Mt Valois ne doute pas qu'elle n'ait esté faire pour l'asfemblée dont nous parlons.

embraffer la Confubftantialité; parce, disoient-ils,qu'il y a beaucoup d'appellez, & peu d'elus. Ce qu'ils ne disoient pas sorsqu'ils

Le resultat de ces conferences sut que les chess des heretiques Lq.c.10.p.269.b, c|Soz p.719.c. fe virent condannez par leurs propres disciples, bdont plusieurs 6 Soz.p.719.c. les abandonnerent, voyant qu'ils s'accordoient fi mal enfemble. 'Ainfills fe retirerent fortembaraffez & fort triftes: & neanmoins Socr.p.169.c. ils ne laisserent pas d'écrire à leurs sectateurs, pour les exhorter à prendre courage, & à ne s'abatre point de voir tant de personnes

Eran de J.C.

rité imperiale.

attiroient presque tout le peuple à leur parti par l'eclat de l'auto-

हिक्ती (कार्यकार क्रिकेट 
## ARTICLE CXXXIX.

Saint Amphiloque oblige adroitement Theodose de désendre aux herctiques de s'affembler.

Note 103. / D Aronius met'en ce temps-ci la conference que Theodose Bar. 183.5 32.33. Voulut avoir avec Eunome, felon Sozomene, & une action remarquable deS. Amphiloque que cet historien y joint. Comme Soz, 1,7, 5,6, p. les Ariens, dit Sozomene, quoique depouillez des eglifes à Conf- 709.d. tantinople, y estoient encore en grand nombre, à cause du credit qu'ils avoient eu fous Valens, ils publicient hardiment dans les p.710.4. assemblées les opinions qu'ils avoient de Dieu, & de la substance divine; & ils pretendirent mesme tenter Theodose par le moyen de leurs sectateurs qui estoient à la Cour, sen taschant de lier une dispute devant luy entre eux & les Catholiques. Car ils esperoient de le gagner par ce moyen, à cause qu'Eunome estoit fort dans la dispute. Sozomene veut donc que les Eunomiens sussent ceux qui avoient possede les eglises sous Valens: & neanmoins c'estoient les Ariens proprement dits, ou Eudoxiens, qui estoient ennemis d'Eunome & de sa secte.] Theodose, continue Sozomene, b. ne s'eloignoit pas de voir Eunome, ce qui mettoit les Catholiques a. en grande peine: Mais l'Imperatrice Flaccille sa femme, prin- b. celle extremement zelée pour la foy de Nicée & qui abhorroit Nyffide Flac.p. les Ariens comme les idolatres, adetourna cette conference, sis.b. depeur que son mari ne se laissast surprendre aux artifices d'Eunome. Quelques uns ont peine à se persuader que Theodose ait n.p.150.1.b. jamais eu le dessein de voir Eunome. Il est peutestre encore plus difficile de croire que les Catholiques redoutassent beaucoup un homme tel que cet herefiarque. Mais nous raportons ce que nous

trouvons, 'Cette affaire n'estoit pas encore terminée, lorsqu'il arriva 1,7,6,6,9,710,6, un accident qui confirma beaucoup Theodofe dans l'aversion des heretiques. Entre les Prelats qui estoient venus à Constantinople, il y avoit un vieillard, dit Sozoniene, Evefque d'une ville nullement confiderable, lequel estoit aussi habile dans les choses de Dieu, que simple & peu capable dans celles du monde, [Sozomene se trompe à son ordinaire dans les circonstances:]

Kkkk ij.

<sup>1.</sup> M' Valois aime mieux croire que Sozomene & Theodoret parlent de deux personnes differentes. Sozo parostenda Mais les circonstances sont trop semblables.

Thin.1.6.6.8.7. (Car Theodoret nous apprend que ce Prelat eftoit S. Amphilo. 1914.

que [homme intelligent en rouver maniere , & metropolitain 
d'icone, ville celebre & confiderable.] Ce Saint effoit venu 
trouver Theodofe, pour obtenir de luy qu'il défendit aux Ariens 
de tent leurs affemblees dans les villes ji ou plutoft d'en tenir Nors 186. 
aucune, foit dans les villes , foit à la campagne.] & Theodofe 
qui trouvoit cela trop rude, ne le luy avoit pas voulu accorder. 
Le Saint fe retira pour lors fans riendire, mais il obrint depuis

Le Saint le retira pour fors fans rien dire; mais il obtine depuis ce qu'il fouhaitoit, & par une adrelle digne d'eftre remarquée.

'Il vint au palais avec d'autres Evefques faluer l'Empereur, Thâte-7-7-5.

& luy rendit, comme les autres, tous les devoirs ordinaires mais

quoiqu'il viit Arcade, qui avoir efté depuis peu declaré Auguite, auprès de Theodofe fon pere, in le luy fit auune civilité. Theodofe fon pere, ji ne luy fit auune civilité. Theodofe contra qu'il n'y fongeoit pas, & l'avertit de venir faluer fon fils, & de le bailer. Le Saint s'approcha du jeune prince, & luy fit quelques careffec comme à un autre enfant, mais ne luy rendit point les refipects qu'on avoit accourumé de rendre aux Emperation de la contra fet de l'altra de l'abordofe, il luy de que c'eftoit affec qu'il luy euft rendu fes refipects, fans les rendre encore à Arcade.

Theodofe s'en mit en colere comme d'une injure qu'on luy fatíoit en la perfonne de fon fils ; & commandat qu'on chaffat l'EveSque de fa chambre. Comme on le pouffoit donc pour le Thâta-p-14-ba. faire fortir ; il fe retourna vers Theodofe, & s'écria; Vous soyez, « Seigneur, que vous ne pouvez fouffrir l'injure qu'on fait à voître « fils, & que vous vous emportez de colere contre ceux qui ne le «

«Son.p.700.d. traitent pas avec respect. Ne doutez pas que le Dieu de l'univers «
n'abhorre de mesme ceux qui blasshement contre son Fils «
qui inque, en ne luy rendant pas les mesmes honoures qu'a luy; «
qu'il ne les hassific comme des gents ingrats à leur bienfacteur & «
Thân.p.701.a. d
l'eur Sauveur. Theodos comprit alors, & admira l'adressé de son, par les claire Evesque, l'Il se rappella, luy demanda pardon; & & se

Therepase, a leur sauveur, I heodofe compritators, & admira l'adrette de Son, pana. a ce faint Evelque/II le rappella, luy demanda pardon, e& fic a Thèmpase, aufitott dreffer la loy qu'il luy avoit demandée, pour défendre les affemblées des hereciques.

Burns 15. [C'eft affize varifemblablement]la loy du 15 juillet de cette
Carl Mats, da unice, adreffee au Prefet Poftumien, Jaquelle defend abfolument
aux herctiques, comme aux Ariens, Eunomiens, Macedoniens,
Manichéens, de renir aucune affemblée ni dans les lieux publice, se
ni dans des maifons privées, se qu'il fera libre à tout le monde de
les en chaffer s'ils en tiennent. La loy du 3 de feptembre fuivant,

in dans destinations prives; ex qu'i freta include a contre infonde de les en chaffer s'ils en tiennent. La loy du 3 de foptembre fuivant, ajoute positivement les Apollinaristes , à qui il defend, comme aux Ariens, Eunomiens, & Macedoniens, de s'assembler ni dans L'ande J.C.

183,384.

629

les villes, ni meſme à la campagne, que toutes les maiſons deſtinées à ces aſſemblées, ſeroient confiquees à l'Epargne, qu'on ne ſouffrira point qu'ils ordonnent d'Eveſque, ſcomme ils avoient fait ÀN azanze, ſ& que les miniſtres de la juttice qui ne tiendront pas la main à l'execution de toutes ces choſes, en répondront en leur propre nom.

'Cette lov ordonne encore qu'on recherchera ceux qui avoient 1614. accoutumé d'enseigner la doctrine des heretiques, & de presider à leurs affemblées [c'est à dire les Evesques, & peutestre aussi les Prestres, ]& qu'on les chassera pour les renvoyer dans les lieux de leur naissance, avec défense d'en fortir. [ Je ne sçay si c'est à cela qu'il faut raporter ce que nous avons dit de Dorothée d'Antioche, & d'Hypace de Nicée, qui se retirerent en leur pays.] Sozomene dit aussi que Theodose chassa divers Evesques Soz. 1.7.c.12.72. heretiques des villes & des pays dont ils se pretendoient Eves. 719.d. ques.]'Il ajoute que ce prince relegua les chefs des sectes en des 1.6.c.26.p.674. lieux deferts, particulierement Eunome, qu'il en declara plu- 675 sieurs infames & privez du droit de bourgeoisse ; bqu'il défendit a toute affemblée & toute dispute[de religion]dans les places 604.9.711.2. publiques, & qu'il decerna des peines contre ceux qui voudroient v faire des discours sur la substance & la nature divine. Des le 20 Col. That. 1.1. juin de cette année, Theodose parlant de ces anciens heretiques 10.p.115. appellez Tascodrugites, avoit dit qu'il n'estoit pas necessaire de les bannir de leur pays, mais qu'on ne devoit point fouffrir qu'ils tinffent aucune affemblée, & que s'ils en tenoient, il les en falloit chaffer à l'infrant.

## 

### ARTICLE CXL.

Indulgence de Theodose pour les Novatiens & d'autres heretiques: Nouvelles loix contre les Ariens ; ils se devisent & se soulevent à Constantinople.

## l'AN DE JESUS CHRIST 384.

L A severité des loix de Theodose, obligeant beaucoup d'E. Cod.Th.M. 1,61.

dout plussers qui crurent ne pouvoir trouver de retraité plus sur equi porta Theodose à l'ensure plus sur eque dans Constantinople mesme. Ce sur apparenment ce qui porta Theodose à faire l'a loy du 11 janvier 384, par laquelle il ordonne à Cynege Preste du Pretoire, de faire une recherche exache de tous les Evesques ou ministres Eunomiens, Macede-Kk k ii ji

LES ARIENS.

610

p.:69.b|280.b.

140.1.

L'an de J.C.

niens, Ariens, & Apollinaristes, qui pouvoient estre cachez dans 384,386. Constantinople, & de les en chasser tous sans exception. [Les Novatiens ne sont point marquez dans toutes ces loix

que Theodofe avoit faites contre les heretiques : & il ne faut pas s'en étonner, s'il est vray ce que dit Socrate fort favorable à \$0. r.1.c.10.20. cette fecte, J'Que la Conference de Constantinople les mit fort bien dans l'esprit de Theodose, parcequ'ils avoient confessé la Confubstantialité avec les Catholiques, de sorte qu'il leur permit, dit-il, par une loy, d'avoir des eglises dans les villes, & de jouir des mesmes privileges que les Catholiques. Cela n'est pasincroyable, les plus grands princes estant sujets à faire des fautes

& par leur propre foibleffe, & par les mauvais confeils des-Mar.& F.p.100. autres. Nous avons encore un rescrit semblable, qu'il accorda en 184 aux Luciferiens,

Naz.or.46.p.411. 'S. Gregoire de Nazianze"fut auffi obligé[en 385, ou depuis,] v.6mtirs de se plaindre à Nectaire de ce que les Ariens, les Eunomiens, 5 103. & les Macedoniens, "prenoient beaucoup de liberté, & que les &c. Apollinaristes avoient mesme obtenu la permission de s'assem-Cod. Th.t.6.p.

bler comme les Catholiques. On croit que cela arriva particulierement dans les trois années suivantes, où nous ne trouvons aucune loy contre les heretiques, le Code n'en marquant aucune depuis celle du 21 janvier 384, jusqu'au 9 mars 388. La mort de l'Imperatrice Flaccille, arrivée fur la fin de l'an 385, contribua peutestre à laisser les heretiques un peu en repos.

La mesme année 385,"on apprehenda de voir rétablir dans V.S.Aml'Occident le regne de l'Arianisme, par le moyen de l'Impera-bioiles je trice Justine qui en faisoit profession. Elle regnoit dans l'Italie. l'Illyrie, & l'Afrique, fous le nom du jeune Valentinien fon fils: Mais quelque autorité qu'elle eust, la genereuse resistance de Saint Ambroise arresta l'impetuosité de ce torrent, & un second Auxence à qui elle avoit fait donner le titre d'Archevesque de Milan, ne put pas mefme y avoir une feule eglife.

L'AN DE JESUS CHRIST 386.

Justine continua cette année ses efforts contre la foy Catholi- 18id 5 45que, & elle fit mesme publier une loy le 21 de janvier pour réta- 45blir l'autorité du Concile de Rimini, & défendre fur peine de la vie de troubler ceux qui en fuivroient la doctrine. Mais sa sureur fut obligée de ceder & à la fermeté deS. Ambroife, & à l'eclat des miracles queDieu fit par les reliques deS.Gervais & deS.Protais.]

Socr.1, c.c. 12.7. 'Demophile qui gouvernoit les Ariens à Constantinoples de-171.c|Soz.1.7.c. puis l'an 370, mourut cette année 386; & on mit en sa place un 14.p.712.c.d.

tioche.

nommé Marin, qu'on avoit fait venir de Thrace, où il semble qu'il fust deja Evesque de quelqu'une de leurs Eglises, Il ne conferva guere ce rang. Car les Ariens mesmes avant appellé Dorothée leur Evesque à Antioche, comme plus propre pour cette fonction, ils le reconnurent pour leur chef au lieu de Norz 205. Marin ; ce qui mit la division parmi eux: '& elle commença" des Socr. L. C. 22. P. cette année melme, quoique quelques uns la different jusques 191.a.c.

'Car comme les questions de chicane qu'ils agitoient tous les 1,5,0,24,9,291.b. jours, les faisoient souvent tomber dans des absurditez étranges, c.d. ils voulurent une fois disputer si on pouvoit dire que Dieu fust Pere avant l'existence du Fils: car ils supposoient tous que le Fils avoit commencé d'estre. Dorothée soutint que cela ne se pouvoit pas dire: & Marin qui crut que ce luy seroit une occasion de se venger de Dorothée qu'on luy avoit preferé, soutint le contraire. Cette chicane produifit entre eux une rupture toute entiere: chacun fit ses assemblées à part; & les lieux où ils les tenoient auparavant, estant demeurez à Dorothée, Marin en chercha & en fit bastir de nouveaux.

'Le parti du dernier fut grossi par les Gots, & en prit mesme le disoz.1.7.6.17.p. nom, ces barbares qui estoient en grand nombre dans les troupes 750.b.c. de Theodofe, furtout depuis l'an 382,] l'ayant suivi presque tous à l'exemple de Selenas leur Evefque, pour les fentimens duquel ils avoient une extreme deference, tant à cause d'Ulphilas son conventive predecesseur, dont il avoit esté"le secretaire, qu'à cause qu'il avoit l'avantage de parler egalement la langue gotthique & la greque, estant né d'un Got & d'une Phrygienne. Outre le nom Socretail.d. de Gots, on donna encore à ce parti celui de Pfathyriens, à cause & 4|Soz. p.-30bd'un Theoctifte Syrien, qui en estoit un ardent défenseur, & dont le métier estoit de faire certains gasteaux que les Grecs appellent Pfathyres.'Ce nom leur fut donné par ceux d'An- Thom her. 14c.

'Leur branche se divisa encore depuis en deux autres, à cause socr, p. 291, 24 des differends qu'Agape eut sur quelque préeminence contre Soz.p.730.c.

Marin, qui l'avoit fait Evesque d'Ephese. Agape fut suivi par les Gots, & on donna à ceux de ce parti le nom de Curciens, Thorchar.p.a.s. ou Pitheciens, (c'est à dire de singes,)à cause d'un d'entre eux b.

[nommé Curce,]extremement petit & fort boffu. Cependant comme Dieu ne permet le mal que pour en tirer du bien,] beaucoup d'Ecclefiastiques ne pouvant souffrir ces sorneageat divisions & ces schismes, qui n'avoient pour fondement que Soz.p.710.d.

LES ARIENS.

I 'an de I.C.

l'ambition & la vaine gloire, abandonnerent le parti des Ariens. 186, 385. & se reunirent à la communion Catholique,

Ibid. Soz.p.730,d. Socr.p.191.b.

'Les Ariens demeurerent ainsi divisez durant 35 ans, aprés lesquels les Psathyriens de Constantinople se réunirent enfin aux autres Ariens,'à la persuasion de Plinthe homme Consulaire tres puissant sous Theodose le jeune, & qui estoit General de la cavalerie & de l'infanterie Romaine, mais Arien, de la scête des Pfathyriens, La condition de l'accord fut qu'on ne parleroit plus

Socr.p.292.b] Soz.p.710.d.

b| Soz.p. 731.2. dutout de la question qui les avoit divisez (Cette condition est fort raisonnable dans des chicanes d'ecole, mais elle seroit fort dangereuse dans les veritez de la foy. /Il n'y eut que les Ariens de Constantinople qui se réunirent, & leur schisme demeura

dans les autres villes où leur herefie s'étendoit.

Thdrt.ber.L.4. c.4.p.1;8.b.c.

632

Theodoret parle encore d'une autre branche qui se separa depuis des Ariens: On les appella Douliens ou Serviteurs, parcequ'ils disoient que le Fils de Dieu estoit serviteur du Pere, Nous avons parle ci-dessus des noms d'Exacionites & de Troglites v. 566,10% qu'on a aussi donnez aux Ariens, & nous avons rencore marqué V.5 100.

ce que nous trouvons des divisions qui partagerent la secte des

Eunomiens.

4 Nphr.1,12.c. 50. p 382.c. 6 Socr.p.193.b.

L'esprit de division n'epargna pas non plus les Macedoniens:] Sacr.1.5.e.24.p. '& il v cut auffi de la division dans leur parti, entre Eutrope Prestre, qui tenoit ses assemblées à part, & Cartere, qui, selon Nicephore, estoit le chef de cette secte bocrate qui raporte ces divisions des heretiques, dit qu'il ne parle que de celles qui s'estoient formées en divers temps dans Constantinople où il estoit, & non de celles qui pouvoient estre encore dans les autres villes. C'est ainsi que les heretiques, après s'estre separez de l'Eglife, se separoient les uns des autres, sur les pretextes les

6.20.p.179.180.

plus legers, & tournoient contre eux mesmes les armes qu'ils avoient prifes contre la verité.

L'AN DE JESUS CHRIST 388.

La refolution que Theodose prit en 388, de marcher contre Maxime qui s'estoit rendu maistre de l'Occident, animant sa pieté, & luy faifant chercher tous les moyens de se rendre I.C. favorable,"il fit diverfes loix contre les herctiques, au milieu des v.Theodograndes occupations que luy donnoit une guerre si importante.] se 1,541.

Cod, Th. 16.1.5. 1.14.p.130.

Celle du dixieme de mars seur défend à tous en general, & aux Apollinaristes en particulier, de faire aucune ordination, de tenir aucune affemblée, soit dans des eglifes, soit dans des maifons particulieres, & de demeurer mesme dans les villes. Elle ne veut

LES ARIENS.

pas feulement qu'ils puissent luy venir demander aucune grace. Celle du 14 de juin ordonne qu'on établira des commissures 1,150,111. pour arrester ceux qui se trouveront aux assemblées qu'on leur avoit si souvent défendues. Il en sit une autre deux jours après t.4.1.2.p.100. pour défendre de disputer en public sur la religion. Les Ariens 1.51.16.9.134. pretendoient avoir obtenu de luy un rescrit qui leur estoit savorable, mais il desavoue ce rescrit par la loy du huittieme d'aoust, où il ordonne que tous ceux qui produiront quelque chose de femblable, feront punis comme faussaires, On croit que ces loix, n.p.130. particulierement la premiere, pouvoient estre le fruit des exhortations que S. Gregoire de Nazianze avoit faites à Nectaire, afin qu'il s'opposast à la liberté que les heretiques se donnoient.

Se 1.546.

'Durant que Theodose vainquoit Maxime, "le bruit courut à Soet le ceute. Constantinople qu'il estoit vaincu. Les Ariens receurent ce 17450z.1.7.2.14 bruit avec joie, l'augmentant encore ; & comme si la défaite de Theodose leur eust tout permis, ils se souleverent, mirent le seu à la maison de Nectaire, & peutestre encore à la grande eglise de Codi.on.C.p. Sainte Sophie. Cette action meritoit d'estre severement punie; 4 Amb, ep. 17, 18 mais Arcade obtint leur grace.

I Nous pouvons finir ici l'histoire de l'Arianisme, sous Theodose, n'y trouvant plus rien qui les regarde, hors les loix que ce prince a toujours continué de faire contre eux; mais qui font marquées dans son histoire, & qu'on trouve me sme presque de suite dans le titre du Code Theodossen sur les heretiques. [Celle du 15 juin Cod. Th. 16.1.5. 392, qui ordonne l'amende de dix livres d'or contre tous ceux 1.41.p.138. qui prennent, qui donnent, ou qui recoivent le titre de Clercs parmi les herctiques, [est la plus celebre.]





# ARTICLE PREMIER.

Occasion & convocation du Concile.



O R S Q U E Conftantin devint maiftre de l'Orient par la défaite de Licinius, arrivée l'an 33 au mois de septembre, il y trouva l'Eglise troublée par des disputes, des Chifmes, & des verefies. Car "tous les Evesques effoient divisez v.s. Alex. metre eux au sigiet d'Arius, que Saint Alexandre d'Alfséa.

d'Alexandrie avoit deposé du facerdoce vers l'an 130, parcequ'il combatoit la divinité du Fils de Dieu, & qu'elloit foutenu ouvertement par Euschede Nicomedie. L'Egypte en particulier ethoit encore d'echirée par le schiffine que Melece de Lycople va avoit forme'vers l'an 156, a ayant pu foutfirir que Saint Pierre V.S. Pierre d'Alexandrie l'eust deposé pour diverse fautes qu'il avoit faites, d'Alex. 14. Nous ne par lons point d'un grand nombre d'autres sches ou peu considerables, ou peu anciennes, en forte qu'elles paroissont en comme des corps entierement separez de l'Eglis Catholique. Il y avoit en messine temps' une dispute entre les Catholiques v.5. v.doe messes touchant la feste de Pasque qu'on celebroit en differens 3º29 4. jours sec qui ne rompant pas l'unité de l'Eglis en designorit neamnoins la beauté, & causoit messine quelque scandale aux infideles.

Constantin qui avoit un extreme zele pour l'Eglise, & qui eust bien souhaité voir tous ceux qui adoroient un mesme Dieu & un mesme seigneur, n'avoir aussi qu'une soy, qu'une cœur, & qu'une ame, employa le grand Dsius de Cordone à pacisier ces divisions, surtout "celle de l'Arianisme, & de la Pasque, Mais v.S.Air., quelque capacité, & quelque bonne volonté qu'eust Dsius, le mal 4\*Air., sio.

fe trouvatrop grand pour ceder aux remedes qu'il yapporta; | de Euf.v.Conf.l.s. forte que Constantin crut qu'il falloit avoir recourss à l'autorité c.5.6.p. 486.a.b. fupreme du]Concile occumenique, & opposer au demon une armée toute divine des Prelats de l'Eglise réunis ensemble. Il forma ce dessein lorsqu'il eut vu que la lettre qu'il avoit envoyée à Alexandrie par Osius sur le sujet de l'Arianisme, n'avoit pas eu l'effet qu'il souhaitoit. La difficulté touchant la feste de Pasque espassed fut encore un des principaux motifs qui le porterent à affembler Ath, de syn, p. le Concile; & la suite nous fera voir que le desir d'appaiser le 931.b. schisme de Melece, y contribua encore. Il s'y resolut par le conseil Rus. L. c. 1.p. des Evesques, S. Alexandre d'Alexandrie eut un soin particulier 456.68,c.4.p.

de l'y exhorter, b& Osiusty eut aussi beaucoup de part.

Constantin assembla donc ce celebre Concile, selon les 15ulp.l.c.ssp. termes des historiens, de mesme des Peres du Concile: Et Epi.p.720,bj pour les assembler, il écrivit de tous costez aux Prelats, des Eul.v.Conl.I. lettres tres respectueuses, par lesquelles il les prioit de se trouver Thorn.l.c.c.p. promtement à Nicée squ'Ammien appelle la mere des villes 540|Socr.l.1.c.& de la Bithynie. Elle avoit en effet esté la première ville de la 17.0,449.dlRus. province du temps d'Auguste; & les Empereurs Valentinien & 1.1.c.1.p.236.b. app.en 364. Valens en ordonnant"qu'elle jouiroit des melmes honneurs que 4Thart.L.E. Ep. Nicomedie, disent qu'elle avoit depuis longtemps le titre de «Soz.p.419.410. metropole, & le luy confirment, fans prejudice neanmoins des fEuly Conip. dronts de Nicomedie, qui demeuroit toujours la metropole & la g Amm. 1, 26 p. capitale de toute la Bithynie, particulierement pour l'état eccle. 310. 100,1,51,p.458. fisitique, comme cela fut jugé dans le Concile de Calcedoine. 2, Constantin écrivit donc aux Evesques de se trouver à Nicée, & Conca. A. P.714. il leur marquoit le jour auquel il les prioit de s'y rendre. Il leur de p.715 b. nteut instruour to for uniform to formilloit en melme temps diverses commoditez pour cevoyage, ne full petek.

\*\*Tant pour eux melmes, que pour ceux qu'ils amenoient avec eux ne finel, le, c.

Il ne nous reste plus aujourd'hui aucune de ces lettres : mais p.540,e. V.lcsDona-nous pouvons juger de ce qu'elles contenoient, par celles"qu'il écrivit en 314 pour faire affembler le Concile d'Arles.]

'Le Concile fut affemble fous les Confuls [de l'an 325, Paulin & Sort. L.C.13.p. Julien marquez par Socrate, & mesme par le Concile de Calce Burnes doine, & par la chronique d'Eusebe, c'est à dires vers la vintieme Eus.v. Conf.I.s. année du regne de Constantin, [commencée le 25 juillet 306. Et c.41.p. 496.3]] 4. ainsi selon ces deux epoques, le Concile s'est tenu en 325. Comme c'est une chose dont on convient aujourd'hui universellement, il n'est pas necessaire de s'y arrester davantage, ni de resuter les

Nora 1. opinions contraires de quelques auteurs.] Quelques uns'mar- Bar. 315,5 %. 2. Nicana finodus autore illo confecta ha ebatur.

LIII ij

Conc.t. 4, P. 119-

d|Chr.Al.p.638.

Ath, ad Afr. p. 952.C.

Hildelyn.p.137. r.d|Amb.defide,

1.1.c.g.t.4.p.114.

4 Euf. v. Conf. l. 1.C.S.P.487,C.d.

cipr.p.113|ap. Chry.t.6.h.4.p.

6 c.g.f. 488.2.

410.b.

Soz,1.1.c,17.p.

616 quent que le Concile tint depuis le 14 de juin jusqu'au 25 d'aoust; & cela paroift venir d'Attique Evefque de Constantinoplesen 419. Nous verrons en effet qu'il duroit encore lorsqu'on fit les rejouissances de la vintieme année de Constantin, commencée le 25 de juillet.] Neanmoins on marque le 19 de juin comme le propre jour du Concile, [soit qu'ayant esté indiqué pour le 14. il n'ait neanmoins esté ouvert que ce jour là, soit que ce soit le jour auquel Constantin s'y voulut trouver la premiere fois.]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE

Les Evesques se rendent à Nicée : D'Ossus & des autres principaux.

Es premiers qui ont parle du nombre des Evesques, l'ont Nora marqué affez differemment, toujours neanmoins en approchant du nombre de 300.]'Mais S. Athanase en un endroit, & presque tous ceux qui sont venus après luy, len content 118. Quelques Peres des plus anciens & des plus illustres, comme S. Hilaire & S. Ambroife, ont mefme remarqué quelque mystere dans ce nombre, qui se rencontre aussi dans le nombre des serviteurs d'Abraham. Mais le nombre des Prestres, des Diacres, & de beaucoup d'autres personnes qui accompagnoient les Evesques. estoit infini:bce qui n'empescha pas que Constantin ne leurasit fournir abondamment tous les jours tout ce dont ils avoient besoin pour leur entretien. Sozomene remarque qu'il y avoit plusieurs personnes habiles dans la dispute, qui estoient venus exprés pour affifter les Evefques par leurs discours,

Epi 69.c.11.p.755. 144,C.

S. Epiphane dit qu'on avoit encore de son temps les noms des b. eSocritie, 11, 318 Prelats qui avoient formé le Concile. Socrate nous affure en effet qu'on les lisoit au cinquieme siecle dans ce qu'il appelle Hierin Lucif.p. le Synodique de S. Athanafe; & S. Jerome allegue auffi les foufcriptions du Concile comme une piece absolument authentique, Mais le Synodique de S. Athanase n'est pas venu jusques à nous. Et quoique nous ayons affez de souscriptions du Concile, "il n'y Nore, en a point qui puisse passer pour authentique, ni mesme qui soit capable de faire quelque autorité. Ainsi nous ramasserons ce que l'histoire nous apprend des noms & des qualitez de ceux qui se trouverent à cette illustre assemblée.

S. Silvestre v devoit indubitablement presider par la qualité Euf. v. Conf. I.g. d'Evefque de Rome.]'Mais fon grand age l'ayant empefché d'y venir, il y envoyases Prestres pour tenir sa place, & y estre pre-

C.T.D. 487.4. d Soz.p. 410.a.

fens aulieu de luy, avec ordre de confentir à ce qui s'y feroit. Ces Thor. Lr.c.6.p. Prestres de Rome estoient Vite & Vincent, Vite nommé aussi 140.d. Viton, & mesme Victor selon Baronius, sest apparemment le 7 Gel, Cyz.l.2.c.

mesme] Prestre Viton, dans l'eglise duquel se tint en l'an 341, le 57.68 Bar.125.5 Concile de Rome pour Saint Athanase. [Vincent peut estre aussi cAth.ap.1.p.739. celui qu'on voit dans la fuite de l'histoire avoir esté Evesque de c Capoue. Ces Ecclesiastiques que les Papes tiroient du corps de

leur Clergé, pour les envoyer soit aux Conciles, soit aux Empereurs, sont ceux qu'on a depuis appellez legats à latere.

Eusebe ni les anciens historiens ne disent point que S. Silvestre

ait envoyé d'autres legats au Concile de Nicée, que les deux Proftres Vite & Vincent.]'Il n'y a que Gelase de Cyzic, qui dit Gel. Cyz p.68.d. qu'Ossus de Cordoue y tenoit aussi le mesme rang. Son autorité, . quoiqu'elle foit affez mediocre, ne laifferoit pas d'estre conside-Nox s a. rable en ce point,"s'il n'estoit certain qu'il falsifie le texte d'Eusche pour luyattribuer cet article & quelques autres. Neanmoins cette opinion a esté embrassée dans les siecles suivans par un grand nombre d'auteurs, dont quelques uns ont cru que Vite &

Vincent representoient particulierement la personne du Pape, & qu'Osius tenoit la place du Pape & de tous les Evesques

d'Occident.]

reige.

'On pretend mesme qu'il presida en cette qualité au Concile. Bar.136,5 20. [Et cette prefidence, quelque raifon qu'elle ait pu avoir, n'est pas tout à fait sans fondement.]'Car de tous les Prelats qui Eus.v.Conf.1.3. affifterent au Concile, Eusebe ne remarque en particulier que c.8.p.487.2 cet Evefque d'Espagne si renommé spar où tout le monde convient qu'il marque Ofius. l'S. Athanase l'appelle le chef & le Ath.desve.p. conducteur de tous les Conciles, soit qu'il y presidast, soit qu'il 701 dioi p.837 de en fust l'ame & l'esprit, comme Saint Augustin l'estoit de ceux d'Afrique. l'Son nom se trouve le premier dans les souscriptions Cone,t.z.p.50,e. du Concile de Nicée, avant ceux des legats du Pape; ce qui feroit moins confiderable s'il n'estoit autorisé par Socrate, J'qui socrate, p. fuir le mesme ordre.[Il presida en 347 au Concile de Sardique,] 43.4. 'puisqu'il y signa le premier, selon S. Athanase: d& Theodoret Athap. 1. p. 766. armond dit auffl'qu'il y eftoit le premier [Mais l'Evelque d'Antioche arthonologie n'y affiftoit pas, & celui d'Alexandrie y eftoit comme accufé :] '& Theodoret dans l'endroit où il dit qu'Osius estoit le premier e.d.

à Sardique, dit seulement qu'il avoit beaucoup paru à Nicée. 'Nous avons mesme des autoritez pour croire que ce sur Saint Blond.prim.p. Eustathe d'Antioche qui presida au Concile, Car Jean d'Antioche écrivant à S. Procle vers l'an 435, le qualifie absolument le 184

LIII iii

623

Thdrt.l.1.c.6.p. 541,c[Bar,jag.5 \$4.55-

Luciosée, premier des faints Peres affemblez à Nicée: & Facundus, le premier de ce Concile. On tire de Theodoret, qu'il estoit assis le premier du costé droit dans l'assemblée, & qu'il harangua Constantin au nom de tous les Evesques : ce qui naturellement appartient au president: On croit le pouvoir montrer mesme

par S. Jerome. La chronique de Nicephore l'appelle nettement Euthtex, p. 156. le chef des Peres de Nicee. S. Anastase Sinaite peur bien avoir respection. Conc. 4.p. 1072 voulu dire la mesme chose : & le terme de President se trouve and de mesme dans une lettre attribuée au Pape Felix III. see qui seroit une autorité bien plus considerable, si diverses raisons ne nous

faisoient croire que cette piece n'est que du VIII, siecle, Cet honneur devoit plutost appartenir à Saint Alexandre Evefque d'Alexandrie, qui assista aussi au Concile. Maisil peur

ne l'avoir pas voulu prendre pour ne pas donner sujet de plainte aux Ariens, dont il pouvoit estre consideré comme la partie. Than I. r.c.s.p. 'Il ne laissa pas d'y avoir toute la part & toute l'autorité due à sa dignité & à son merite, & selon les termes du Concile, d'y estre le maistre de toutes choses, parcequ'il savoit bien n'user de son Ath.ap.2.p.725. pouvoir que selon l'ordre & la justice.]'Il avoit amené avec luy d. Thdrt.l.r.c.st. S. Athanase son Diacre, ou comme dit Theodoret, son Archidiacre, il nonoron tres particular.

soci.l.c.tp. voit beaucoup d'affiftance, tant pour le confeil, que pour tout le

Ruf.L.c.cp. refte, dquoiqu'il fust encore jeune. Mais ce n'est pas ici le lieu de dThdrt.p.576.b.

faire l'eloge du grand Athanase. On voit autrepart"quel estoit le merite de ceux que nous v. seurs venons de nommer, je veux dire d'Osius, de S. Alexandre, & de titres. S. Eustathe, aussibien que celui de S. Macaire de Jerusalem, &

Than I. L. C. 15 p. de Cecilien de Carthage.] 'Car Saint Macaire affifta au Concile 162.b|Soz.1.1.c. 17.p.430.a. f Gel. Cvz.l.a.c. 40, p. 101, Conc.t.1.p.

comme rempliffant un des thrones apostoliques. Nous savons « Conc.r. 2.p. 34. aussi que Cecilien y estoit, non seulement par les souscriptions du Concile, où son nom se lit, & par Gelase de Cyzic, 8 mais encore par le VI. Concile de Carthage en l'an 419. Ainfiil ne faut pas s'étonner si S. Athanase, qui pouvoit difficilement l'avoir connu h Ath, in Ari, or ... autrepart, ] ble met au nombre de ces hommes a postoliques dont la foy tres pure ne pouvoit estre suspecte. Un Evesque dit dans le V. Concile, qu'il fut le seul de l'Afrique qui vint au Concile de Nicée.

[Voilà ceux qu'on peut dire avoir esté les chefs & les Peres du Concile, Osius par le seul merite de sa personne, & les autres par celui de leurs personnes & de leurs sieges. Il y faut joindre les autres Evesques que nous trouvons dans les anciens auteurs, en LE CONCILE DE NICEE. 639
suivant l'ordre des provinces marqué dans les souscriptions du
Concile.]

## STATES AND THE STEEN AND THE STATES 
### ARTICLE III.

## Des Evefques d'Egypte , & du patriarcat d'Antioche.

FNTRE les Prelats d'Egypte, les plus celebres sont Saint Ruslace-pays.

Paphnuce Evesque dans la haute Thebaïde, 2 & S. Potamon Socralice. 8. p. bd'Heraclée, sur le Nil, dans la province appellée Arcadie. | Ils 20.a. a Conc.t.p.p. estoient tous deux du nombre des Confesseurs 1& leur merite nous obligera d'en parler en plus d'un endroit.] Socrate marque de le pi.68.c.7. qu'il y avoit un' Arpocration & un Cynon, Les souscriptions ne ealRuf.p.ag. parlent que du premier, qu'elles font Evesque de Naucratite d'Socr.l.a.c.13. fans la premiere Egypte.] Entre les autres qui y sont nommez, Conc. 1. 1. 4.1.6. on peut remarquer Adamance de Cynople [dans l'Arcadie e. ou dans la seconde Egypte, car il y a deux Cynoples ;] Tyran fp.50.4. d'Antinoc[dans la premiere Thebaïde;]Caius de Thmuis[dans la premiere Augustamnique,] Philippe de Panephyses dans la mesme province; & Athas de Squedie dans la Thebaïde selon les fouscriptions, ou dans la premiere Egypte selon la geographie facrée. Ces cinq Evelques font nommez avec Arpocration entre Ath.ap.a.p.797. ceux qui soutinrent l'innocence de S. Athanase au Concile de b. Tyr[en 335.]'Arpocration, Philippe, Caius, & Athas, font aussi p.768.a. nommez parmi ceux qui ont fouscrit le Concile de Sardique.

\*\*Les Evelques de la Palelline qu'on peut remarquer, font le concent, p.p.b.

v. Viral, « celebre Afelepe de Gaze, "% Gernain de Naplejon Sichem.] 

s. Finlogne qui avoit affillé vers l'année 314 aux Conciles d'Ancyre & de
ne d'And, Roccelarie. Son non, avec ceux de Pierre d'Ahal, de Macrin

d'Eleutherople, de Paul de Maximinople, & de Silvain d'Azoc, fé
nhapapyri,
trouve parmi ceux du Concile de Palelline qui receux. Arhannée.

trouve parmiceux ou Concile de l'airtine qui receuts, Atanaia e après le Concile de Sardique, [Pour ceux tant de cette province que des autres, qui favorifoient Arius, nous en parlerons à part.]

Tabm.l.t.c.p.

à qui Arius avoit fait l'honneur de le mettre au nombre de fes 597.6.

a qui Airus avoit fait l'honneur de le mettre au nombre de fes 10°-6.
adverfaires avec Saint Philogone & Saint Macaire: Enée de Cosera, p. 50.
Polemaide, Magnus de Pelufe, & Antoine ou Anatole d'Emefe, 4100-6.
font encore nommez dans le Concile d'Antioche, tenu peu
d'années après.

'Dans la Syrie, nous avons le tres admirable Euphration de Ath.defog.p.
702.d.

Balanée, comme l'appelle S. Athanase, lorsqu'il dit qu'il sut Than 1,1.c.s.p. depuis chasse de son siege par les Ariens ; & S. Paul Evesque de \$40.\$41. Neocesarée sur l'Euphrate, à qui l'on avoit estropié les deux mains fous Licinius, en luy brulant les nerfs avec un fer chaud, Il fe trouva encore au Concilcd'Antioche en 341, auffibien que Archelaus de Dolique, Basse de Zeugma, Maurice d'Epiphanie, Pierre de Gindare, Pipere de Samosates, & Sirice de Cyr. On y peut ajouter Salomon ou Salamin de Germanicie, Alphie d'Apamée, & Geronce de Larisse, qui avoient assisté au Concile de Neocefarée: Salomon avoit encore esté à celui d'Ancyre, Alphie affifta depuis à celui d'Antioche; auffibien que Nicomaque de Bostres, & Cyrion de Philadelphie, toutes deux dans l'Arabie.

p.540. 'S. Jacque de Nisibe"est celebre pour la Mesoporamie, Il avoit V. son time. avec luy, tant dans ce Concile que dans celui d'Antioche, Theodore de Tarfe metropole de la Cilicie, avoit esté, à ce

Etthere d'Edesse, & Antioque de Rhesinas.

Suid. s.p. 492.f.

qu'on dit, instruit à Athenes dans les belles lettres.]On pretend qu'il avoit pour frere aifné Auxence de Mopfueste, qui se rendit depuis celebre entre les Ariens, Mais cela ne nous oblige point de croire que Theodore fust dans les mesmes sentimens, Il n'est pas non plus fort certain qu'il fust Evesque des ce temps-ci,] quoique"ion nom fe life dans les souscriptions du Concile. On V.14 1008 g.

peut dire la mesme chose de Macedone de Mopsueste spredecesseur d'Auxence dont nous venons de parler. Macedone se trouva au Concile d'Antioche, & il y eut pour compagnons, aussibien qu'à Nicée, selon les souscriptions, Hesyque de la petite Alexandrie, Moyfe de Castabales, & Nicetas de Flaviade fou Flaviople, l

Soz.1.1.c,10.p. 'Saint Amphion d'Epiphanie qui est aussi une ville de la Cilicie, 414.c.d. avoit confesse le nom de J. C. durant les persecutions precedentes. Il avoit déja assisté aux Conciles d'Ancyre & de Neocesarée

Ath.inAr.or.1.p. vers l'an 314. S. Athanafe le met entre les hommes apostoliques 4 Hills, pr. p. 16. de son temps; 3 & mesme, selon quelques manuscrits, il luy donne la qualité de Confess ur "son nom est dans le martyrologe Nors se Ath.p.191.C. Romain au 12 de juin.'S. Athanase luy joint Loup aussi Évosque dans la Cilicie, dont nous n'avons point d'autre connoissance, si

ce n'est le mesine que Loup Evesque de Tarse qui assista aux v.vitale Conciles d'Ancyre & de Neocefaree vers 315, ce qui nous feroit S. Philogorejetter la souscription de Theodore son successeur.] 30

ART. IV.

# LE CONCILE DE

### ARTICLE IV.

De S. Leonce, de S. Hypace, & des autres de l'Asse mineure.

EONCE metropolitain de Cesarée en Cappadoce, qui Naz.or.19-pa94 avoit aussi déja assisté vers l'an 314 aux Conciles d'Ancyre a.b. & de Neocefarée, vint encore à Nicée pour la condannation d'Arius; & ce fut dans ce voyage qu'il instruisse à la foy Saint Gregoire depuis Evefque de Nazianze, & pere du theologien de mefine nom. Cet illustre Pere l'appelle"le grand Leonce, Et Ath.in Ar.or.s. S. Arhanase le met parmi les hommes apostoliques dont la foy p.apst.b. ne pouvoit estre suspecte. [C'est pourquoi nous ne pouvons point dutout nous arrefter à ce que dit Philoftorge, J'qu'il favorisa Arius Phisg. ap. p. 177.

dans le Concile.

'Gelase de Cyzic l'appelle l'ornement de l'Eglise: 2Gregoire Gel, Cyz, La.p. Prestre de Cesarée en Cappadoce en fait un eloge particulier. Il 2011 dit qu'avant que de venir à Nicée, il avoit déja enduré beaucoup de travaux pour la foy, que beaucoup de Martyrs & de faints athletes avoient surmonté le demon par son moyen, & que beaucoup de Fideles estoient parvenus au royaume du ciel sous fa conduite, particulierement le grand S. Gregoire d'Armenie, 'qui, felon fa vie, fut fait Evefque par Saint Leonce.bEt on ajoute Boll.13. Jan.p. mefme, qu'il obligea tous ses successeurs par de grands sermens, 781.54. à estre roujours ordonnez par l'Archevesque de Cesarée. Le Sur, 10. jul. p. 161. mefine Prestre Gregoire dit que de son temps on voyoit encore 5 12le corps de S. Leonce tout entier, meime avec fes cheveux & fes ongles, & qu'il en fortoit une tres excellente odeur. On marque Boll.13 jan.p. qu'il estoit enterré dans une eglise de Saint Hesyque Martyr. Le 7825 12. martyrologeRomain en fait mention le treizieme de janvier. On 514 pretend, fans preuve, que son corps a esté transporté à Vicence, & depuis à Mets.

'Saint Athanase joint à Leonce, Eupsyque Evesques de Tyanes] Ath.p. 191.b. aussi dans la Cappadoce, & encore trois celebres Evesques du Pont ou de l'Armenie, Saint Basilée [d'Amasée,]Saint Melece [de Sebastople,] & Longien [de Neoccarée,] 'C'est pourquoi Phisgap.p.177] Philostorge est ridicule de conter les trois derniers parmi ceux n.p.;1.11. qui favoriserent Arius dans le Concile de Nicée. Mais il est V. fon titre, mesme bien difficile de soutenir que Saint Basilée ait assisté à ce Concile, puisque selon la chronique de S. Jerome, il estoit mort des l'an 320.] Et les souscriptions du Concile mettent en sa place concile, p. p.d.

\* Hift. Eccl. Tom. VI. Mmmm

Eutychien son successeur, quoiqu'elles se trompent de le mettre parmi les Evesques de l'Armenie majeure.

Bar. 325.5 27.

Pour cette province, outre Acrite ou Arostane nommé dans les fouscriptions Evesque de Diosponte, & que les nouveaux Grecs disent avoir esté appellé de la grande Armenie où il avoit Conc.t.1.p.52-d. fuccedé à Saint Gregoire, pour se trouver au Concile; 'outre cet Acrite, dis-je, on peut encore remarquer dans les souscriptions Heracle de Zelone, qui avoit este aux Conciles d'Ancyre & de Neocefarée.

Men,tj.nov.p. a : 8 41. mars, p. 174 Canil.t.1.p. 746.909 Ught. 6 p.1154.

'Les Grecs honorent beaucoup Saint Hypace Evefque de Gangres en Paphlagonie, qu'ils disent avoir assisté au Concile de Nicee, & avoir fait beaucoup de merveilles, tant dans sa vie qu'à sa mort, qui fut honorée par le martyre. Car les Novatiens, particulierement ceux d'un lieu nommé Lazique, l'ayant attendu dans un lieu étroit parmi des montagnes où il avoit à passer, l'assommerent à coups de pierres & de bastons, & le jetterent demi mort dans une riviere, où estant un peu revenu à luy, il demanda misericorde à Dieu pour eux : ce qui n'empescha pas une miserable semme de luy donner un coup de pierre dans la temple, qui acheva de luy ofter la vie. Elle & les autres affaffins furent possedez du demon, & delivrez ensuite à l'enterrement du Saint, [Nous voudrions que cette histoire eust de meilleurs auteurs que les menologes des Grecs. Ce qu'ils disent d'un dragon que S. Hypace brula, sent bien la fable, & il y a des particularitez fort difficiles à foutenir. Mais l'histoire de sa mort pourroit bien estre tirée de meilleurs memoires.]On la met sous Constance, Et ainsi je ne sçay si elle ne pourroit point avoir servi de pretexte aux grandes rigueurs que Macedone exerça vers l'an 357. contre les Novatiens dans la Paphlagonie & aux environs, Les Juh.ep.41,p.412. Grees font leur grand office de S. Hypace le 31 de mars, beils en font encore une memoire le 14 cou 15 novembre. Le martyrologe Romain l'a mis le 14 du mesme mois. Quelques uns le qualifient Ugh.t.6.p.1134 Evefque d'Ancyre, le confondant peutestre avec quelque autre Hypace qui aura vecu du temps des Enspereurs Iconoclastes.

Socr.1.2.c.;8.p. 144.c.d|Soz.1.4. C.21-P 576-571 4 Men Canil p. /- Canif. P. 909

c Mcn.p 1481 Boll, 11.mars,p. 899 C. p.21.22. e Athapa p.742. di-so.c|Thdrt.l. 2 C.6.p. 588.b. f Conc.t.2.p. 52.

Car le fiege d'Ancyre metropole de la Galacie, estoit rempli d Boll, may, t.t. en ce temps-ci par le celebre Marcel, ] qui estoit au Concile de Nicée, quoique les fouscriptions mettent Pancrace ou Pancaire au lieu de luy. Elles ajoutent quatre autres Evesques de Galacie, Philadelphé de Juliople, [qui a voit esté au Concile d'Ancyre vers 314, Dicaise de Tabie, Erece de Plata, & Gorgone de Cynne,

[qui ont souscrit à celui de Neocesarée.]

'Theonas de Cyzic y estoit aussi pour la province d'Asie, avec escelogal.cyz.l.z.c. Eutyque de Smyrne, & Marin de Troade, Nuneque Evefque de 40.P.101. Laodicée en Phrygiesavoit déja paru au Concile d'Ancyre.] 'On pretend que Saint Nicolas Everque de Myre dans la Lycie, Bar. 125.516. estoit à celui de Nicée, ce que nous examinerons autrepart.] Agape ou Agaper de Seleucie en Isaurie, & Theodore de Vasaga-

643

V. Saint Nicolas.

de, sont marquez dans les souscriptions de Nicée & d'Antioche. 'Celles de Nicée marquent un Gelase de Salamine en Cypre. conc.ta.p. (4.4. 'La vie de S. Epiphane, s'il est permis de la citer, parle de Gelase sor, 13. may. p. Evelque de Salamine, qui avoit esté pris pour estre martyrizé. 158.5 34. Elle ne dit point ce qui en arriva. Il y a un Gerafe entre les Athapa, p. 768. Evelques de Cypre qui ont signé le Concile de Sardique, Mais « les signatures du Concile de Nicée ne marquent point le grand Spiridion Evelque de Trimithonte, j'qui y estoit neanmoins. Ruf.Li.c.s.p. Elles marquent un Cyrille de Paphos. C'est apparemment le 377 mesme que celui que Leonce de Byzance appelle S. Cyriaque a Conc.t.a.p., sa. Evelque de Paphos & Confesseur, l'un des Peres du Concile de & Leon.in N.& Nicée, & dont il cite une homelie sur la Theophanie sou la Eu.l.1.p.974.c. feste de Noel. Ce témoignage seroit encore plus authentique,]

'si le mesme Leonce ne mettoit aussi Saint Hilaire au nombre des p.96.d. Peres de Nicée.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE V.

Des Prelats de l'Europe, & des pays etrangers, & de tons les Peres du Concile en general.

Es fouscriptions du Concile marquent dans la province Conc.t.p.946.b.

d'Europe Phedric Evesque & metropolitain d'Heraclée,& à la marge il y a le nom de Pedore, Ainfi ce peut estre Pederote d'Heraclee, l'que Saint Athanase met entre les hommes apostoli- Athan Ar, or. r. ques de son temps, dont la foy estoit tres sincere. Mais son siege Payr.c. fur depuis rempli par Theodore, d'un des principaux chefs des no. Ariens, qui l'eleverent à cette dignité, quoiqu'il euft esté depose d'Ath.p. 190.2. de la prestrise.

'Saint Alexandre de Byzance for un de ceux qui condannerent Soz.1,2.c.199. Arius à Nicée par leurs suffrages.[Nous en parlerons plus am- 489.a.b. plement en particulier.}

Protogene celebre Evefque de Sardique dans la Dace, & dont Ath. p. 291.b. Saint Athanase fait le mesme cloge que de Pederote sestoit aussi Gel.C.p.201. au Concile. On remarque que Constantin luy avoit adressé un Bar.316.573.

Mmmm ij

referit en l'an 316, pour autorifer les affranchissemes qui se faisoient dans l'eglise en presence du peuple & des Evesques qui y signoient.[Il eut l'honneur de recevoir chez luy en 347, "le y 5.8.441, grand Concile qui rétablis S. Athanase, & il merita les injures 814.

& les anathemes des Eusebiens.]

Athpasts.

'S. Athanafe joint à Protogene Silveftre Evefque de la mefine province, [dont le nom ne le lit pas parmi les fouferiptions du Concile.] Il loue de la mefine maniere Pifte ou Pofte, & Arifiée,

Evesques de Grece; Capiton de Sicile; & Eustorge d'Italie, son l'qui peut estre celui qui gouvernoit vers ce temps s'à l'Eglise de v. s. Donné Milan.] On ne trouve dans les souscriptions que Piste qualissé sistement.

Gel.Cyr.paot. Everque d'Athenes,'Il y avoit encore au Concile un autre Pifte

de Marcianople dans la Mysie.

Pour Alexandre de Theilalonique qui eftoit auffi au Concile, Athapa.p.745. [il faut que ce fust un Evesque tres considerable,] puisqu'il qualifioit S. Athanase fon fils a Se que dans le Concile de Tyr, où il

finoit o, Arnanaie on nis 3 oc que cans le Concile de l'yr, ou li foutint la caufe de ce Saint, le Comte Denys mande aux Eufsbiens que ce fera un grand fujer de plainte contre eux, si on vient à favoir que son seigneur Alexandre n'approuve pas ce qu'ils

font. Les Grees honorent le 13 de may 5. Achille Evefque de Lariffe, qu'ils difent avoir etlé celebre par la pieré & par les miracles, avoir eu beaucoup de part à la victore que l'Eglife remporta fur l'Arianisme dans le Concile de Nicée, & 5's ettre fait admirer de tout le monde. [Si cela est vertiable, il est connant que 5. Arhanas ne l'air point nommé entre les hommes

a postoliques de son temps.]

465.

P-117-118.a.

Conc.n.p.ja.d. 'Les fouscriptions du Concile ne marquent qu'un seul Evesque des Gaules, savoir Nicaise, qu'elles sont mesme Evesque'de Dissination (Gastinada Din), projet in a jamais este un siege epicopal. J'C'est ce qui obliga de la concentration de la concentrati

R-44.

à changer ce nom en ceux" de Digne, qui est encore aujourd'hui Diningia
Ga'l.chr.a.p. une ville episcopale dans la Provence jou de Die en Dausiné,
Gette derniere Eelise conte en estite entre ses EvesGues, un

Nicaife dont le corps effoit honoré dans sa cathedra le à la fin du XI. sicele, & elle croit que c'est luy qui a sissifié au Concile de Nicée au nom de routes les Gaules. On tire tout cela d'un acte fait vers l'an 1073, par Hogue un de ses successions. On marque que sa religion est encore autorisée par la vie de S. Marcel de Die, s'qui parosit une piece fort ancienne 3) & one nite que cet V. Saint Evesque raporat dans les Gaules la réponsé du Concile, Cette Mament?

Everque raporta dans les Gautes la reponie du Concillecte tradition se peut d'autant plus assément recevoir, s'que les plus habiles de l'Eglise de Digne ne reconnossent point de Nicasse

THORSE CITY

entre leurs Evesques, & croient avoir receu la foy par S. Domnin disciple de S. Matcellin d'Embrun, squi n'a vécu apparemment qu'aprés le milieu du IV. siecle.]'Le nom de Nicaise se trouve Ath.ap.a.p.767. encore entre les Evefques des Gaules qui ont figné le Concile de d. Sardique en 347. On le dit de Pallade fuccesseur de Nicaise, & Gall, chr. c.a.p.

je ne l'y trouve point, l

'Ce qui rendit le Concile de Nicce encore plus auguste, c'est Eus.v.Consile. qu'outre les Evefques de toutes les provinces de l'Empire Ro. c.7.p. 486.487. main, il s'y en trouva encore quelques uns des autres pays. Car p. 47.4. on y vit un Everque de Perfe, nommé Jean dans Gelase de Cyzic, Gel. C. p. 2011 & dans les souscriptions. La Scythie mesme voulut participer à Conc. p. a.b. cette auguste assemblée. Theophile Evesque des Scythes ou des 487.2. Gots y ayant signé le symbole, & en ayant porté la foy dans son 6 Socrila.c.41.5. pays, où elle demeura pure jusqu'à la fin du regne de Constance. 151-2. fou mesme jusqu'à celui de Valens. l'Les souscriptions marquent Conc. t.p. 54.d. ce Theophile sous le titre de metropolitain des Gots, avec un Evefque du Bosphore nommé Domne ou Cathire, & cinq de p.p.d. l'Armenie majeure ¡qu'elles confondent peuteftre avec la mineure, ]à laquelle elles n'en attribuent que deux.

[Voilà ce que nous avons pu trouver des noms de ces hommes illustres qui composoient cette assemblée, J'& qui la rendoient Eus.p.487.b. comme une image de celle des Apostres, & une couronne de paix que Constantin offroit à Dieu pour action de graces de tant de victoires qu'il luy avoit accordées, De ces saints Prelats, les canatadisoca uns eclatojent par la sagesse de leurs discours, les autres par 1.1,c.8.p 19.10. l'austerité de leur vie, & leur patience dans les travaux , & quelques uns par une sage mediocrité.'Il y en avoit beaucoup Than, I. I. c. 6, p. qui estoient relevez par des graces apostoliques, & beaucoup 540.d. qui, comme dit l'Apostre, portoient sur leuts corps des marques des souffrances de J. C. On en voyoit qui avoient eu les deux p. 141.2. mains estropiées pour J.C, comme nous l'avons remarque de S. Paul de Neocefaree, d'autres, comme Saint Paphnuce, à qui on avoit brulé le jarret, d'autres avoient l'œil droit arraché, comme Ruf. J. c. 4. p. ce Saint mesme. En un mot, on y trouvoit un grand nombre de 257. Confesseurs, & un peuple entier de Martyrs. On voyoit rassem. Thattp: 14:14 blé dans une seule Eglise, tout ce que les Eglises de l'Europe, Chry.t.s.or.p.p. de l'Afrique, & de l'Asie, avoient de plus grand, & toutes les a Eus, v. Consil. lumieres du monde.

1.c.7.p.4%6.d. e Mar, V.1,1.p.



# I.E CONCILE DE NICEE. 646 CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.

#### ARTICLE VI.

Des Evefques Ariens qui effoient au Concile.

Thdrt.1.1.0.6.p. / 3 As parmi ce grand nombre de Saints, il y avoit quelques

141.b. M Prelats dont la foy n'estoit pas sincere, quoiqu'ils couvrillent autant qu'ils pouvoient leur malice, n'ofant pas defendre Ruf.1.1, c. s.p. ouvertement les blafphemes d'Arius. De ce nombre estoient 236. principalement ceux qui estoient habiles à la dispute, & qui par

cette confiance dans leur subtilité, haissoient la simplicité de la Thdrt.p.542.b/c. foy. Theodoret mer en ce rang tous ceux qu'Arius avoit contez V.lesAriens 4 P. 532-2. pour luy dans une lettre à Eusebe de Nicomedie; c'est à dire 56-Eusebe de Cesarée en Palestine, Theodore de Laodicée [en Syrie,]

Paulin de Tyr, Athanase d'Anazarbe, Gregoire de Beryte, & c.6.p.542.b. Aece de Lydde,'Il y ajoute Menophante d'Ephese, Narcisse de Neroniade en Cilicie: Patrophile de Scythople, Theogone fou Theognis]de Nicée, Theonas de Marmarique, & Second de Ptolemaïde en Libye.

[Personne ne doute qu'il n'y faille ajouter Eusebe de Nicome-

£.4, p.25.2.

fr.zs.c.d.

die. Il ne peut pas mesme y avoir de difficulté pour Maris de Gel.C,l.s,c.7.p. Calcedoine l'qui est conté entre les fauteurs d'Arius par Gelase. 85 Socr.1.1, c.8.p. par Socrate, & par Sozomene. Les souscriptions du Concile 20, b| Soz, 1, t, c, 31.P.415.C. témoignent aussi qu'il y assista, Il estoit constamment & Arien 4 Conc.t.2.p.54-& Everque des devant le Concile, l'puisque selon S. Athanase, & Ath, de Syn. p. il avoit écrit des ce temps là plusieurs blasphemes contre J.C. 284.b.

Philostorge le met entre les pretendus disciples de S. Lucien, e Phile. 1. s. c. 15. comme nous l'avons marqué autrepart. Il fut en 335 l'un des Bid-P.10.11. dAth.ap.1.p.733celebres deputez de la Mareote contre S. Athanafe, [& se signala & SocriSoz.

toujours dans la défense de l'heresse jusque sous Valens, Joquoique Dieu eust puni l'aveuglement de son cœur"par celui de son V. la pers. corps.

Ath.de fug.p. Il faut remarquer en passant, J'que Narcisse de Neroniade, outre 718.d. le crime de l'Arianisme, estoit encore coupable de plusieurs autres, & qu'il fut deposé par trois differens Conciles Idont nous n'avous point de connoissance, hormis celui de Sardique en 347.].

Enf.inMare.l.r. 'Marcel d'Ancyre l'a accusé d'avoir écrit en ces propres termes, Qu'il y avoit un premier & un second Dieu. Il cite d'une lettre de Narcisse mesme, que l'Evesque Osius des Cordone lluy demandant s'il admettoit en Dieu deux "lubstances, comme Eusebe vole, de Cefarée, il répondit ; Je sçay par ses écrits qu'il croit qu'il y en

a trois.

[Tous cux que marque Theodoret ne font encore que treize
Ever(que pour Arius), & Rufin nous affure qu'il y en avoit 17, Rufilespap.
Philoflorge y ajoute d'abord quarte Ever(ques de Libve, outre Parigap-17.
Second & Thouns, favoir Sentien de Borée, Daque de Berenie,
Second de Teuquire, & Zopyre de Barca, dont les trois derniers apays.
Et trouvent dans les fouferiptions du Consile, quoiqu'avec queque différence, [Et il n'eft pas tout à fait incroyable qu'Arius ait
uveritablemen (ix Ever(ques pour lay dansa la Libve, [punfqu'ife Gel.Cr.l.t.e.,
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute Parigapeur
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute parigapeur
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute
parigapeur
vante d'eltre fivir par toute cette province, "Philoflurge ajoute
parigapeur
p

n'exerceroit aucune fonction episcopale.] Philostorge parle ensuite de Patrophile, Eusebe de Cesarée, 164. Paulin, Narcisse, Athanase d'Anazarbe, Maris, Theognis, & Eusebe de Nicomedie, sur lesquels il n'y a point de difficulté, si ce n'est que Paulin cstoit déja mort, selon quelques uns, quoique selon toutes les apparences, il ait vécu jusques en 331. Mais on ne scait ce que c'est qu'Amphion de Singedon en Phenicie. On ne connoist point de ville de Singedon hors de la Messe, & on n'oseroit dire qu'il faut Sidon, ['parcequ'il y a un Theodore de Sidon Conc.p. st.d. dans les sous criptions du Concile, Philostorge conte encore entre Philip.p.177. les fauteurs d'Arius, Tarcondimate d'Eges dans la Cilicie, [qui est dans les souscriptions, ]& Eulale de Cappadoces qu'on ne connoiste point, li ce n'est l'Evefque de Sebaste en Armenie, qui est aussi Cone.p. n.d. nommé Euloge. Il y joint S. Leonce de Cappadoce, Saint Basilée Philipp. 177. d'Amafee, & S. Melece de Sebaftople: Jee que nous avons montré estre une calomnie visible.]

'G-life mer encore Theodore d'Heraclée entre les Prelats qui colchaege, favoriferent Arius dans le Concile, [Mais nous avons deja mar-\$p. que qu'apparenment Pederoce homme tres Catholique, (enoit alors cette place) je Theodore n'ayant esté fait Evefque que Ashin Aron. par les Eufobsens, a prés avoire esté depoié du facerdoce, [il n' y a Papera aucune apparence qu'il l'ait esté fitolt). Baronius met encore Barps so, entre les Ariens, Paul de Larande (dont le nom l'e trouve pant concepté, entre les Ariens, Paul de Larande (dont le nom l'e trouve pant concepté, a Arien, Voila ce que nous avons trouve de cet défendeurs du monfong, qui se melecrent avec les défenseurs de la verité, & dont on ne peut faire montre le nombre qu'à vingt-deux, autant

qu'en met Philostorge, mais ce ne sont pas tout à fait les mesmes, Pour ce qui est de l'ordre que les Evesques gardoient entre eux dans le Concile, il y a bien de l'apparence que la simplicité & la civilité, que S. Paul ne commande pas moins aux Prelats qu'aux autres Fideles, y eut autant de part que toute autre confideration: Au moins il feroit bien difficile d'en favoir rien davantage.]. Baronius en devine ce qu'il luy plaist sans grand fondement; & Bellarmin en disnose bien d'une autre maniere qui n'est pas plusassurée, quoiqu'elle paroisse appuyée du jugement de Bollandus, qui raporte la conjecture de ce Cardinal, fans parler de celle de Baronius qu'en un mot. [Il nous seroit bien plus important de favoir l'ordre dans lequel toutes les chofes se sont examinées & decidées. Mais Dieu nous avant privé de cette lumière, nous ferons obligez de les mettre dans la fuite qui fera la plus autori-

Boll.16 fcb.p. 637.5 12.

# 

# ARTICLE VIL Commencement du Concile : Constantin y vient.

fée, ou qui nous paroistra la plus naturelle.

Bar. :25,58.

[ T E Concile peut avoir esté indiqué pour le 14 de juin. l'selon ce qu'on cite d'Attique de Constantinople. ["Mais il y a v. lanore, apparence qu'il ne commença que le 19, qui est marqué comme le propre jour du Concile dans quelques anciens monumens. On en employa les premiers jours à en preparer & à en discuter les matieres, pour les decider folennellement en la presence de Constantin, qui ne paroist pas y estre venu qu'aprés le troisieme Soz.1.1.C.17.19. de juillet.]'Avant donc que le jour destiné pour la decision, à laquelle Constantin vouloit estre present, fust arrive, les Evesques Euf.v.Conf.1., tinrent entre eux beaucoup d'affemblées dans l'eglife de la ville, comme M' Valois croit qu'on le peut tirer d'Eusche, ac employe-« Rufl.1,c.2,p. rent pluseurs jours à agiter les questions de la foy,bn'ofant rien determiner sur une affaire de cette importance qu'avec beaucoup de maturité & de precaution.

p.431.24433.b. c.7.p.426.dfn.p. 6 c. s.p.237.

F. 237 Soz. p. 431. c Ruf.l.i.c.i.p. d Socr.l.s.c.9.p. 30,c.d.

'Ils faisoient souvent venir Arius dans ces assemblées, pour s'assurer tout à fait de ses sentimens: (car Constantin avoit commandé qu'il fust present au Concile, 14& ce miserable, suivant les inspirations du demon qui le possedoit, ne trembla point de proferer contre nostre Sauveur, contre nostre esperance, & nostre vie, des blasphemes tout à fait indignes, contraires aux faintes Ecritures & a nostre foy; & ne rougit point d'avouer que

fa croyance estoit conforme à des expressions si étranges. Il Sompayur. fourint que le Fils de Dieu estoit tiré du neant, qu'il n'avoit pas toujours esté, qu'il estoit capable par sa liberté, de la vertu & du

vice : qu'il estoit une creature & un ouvrage de Dieu.

Tous les Evefques se boucherent les oreilles, quand ils enten- Athin Ar.or.z. dirent proferer ces blasphemes, & beaucoup d'autres que Saint P.295.d. Athanase raporte; & ils conclurent tous d'une voix à anathema- disoene 17.d. tizer des opinions si detestables, ne pouvant seulement souffrir Socr. p. 18.2. d'entendre ces pensées & ces paroles impies. Cela n'empescha Soz.l.s.c.19.p. pas neanmoins qu'on n'examinast soigneusement sa doctrine. acc 411.6 que quelques Evesques ne le défendissent avec beaucoup de cha- 136. leur. Ces Prelats, ennemis de la simplicité de la foy, parcequ'ils fe conficient fur leurs fauffes subrilitez, ne vouloient pas qu'on Soz.l.r.c, 17. p. se contentast de suivre l'opinion des anciens, sans l'examiner 431.a.b. auparavant. Mais ils avoient contre eux tous les Confesseurs qui Ruf.p. 216. estoient en grand nombre, & tous ceux qui ne vouloient point Soz.p. 431.4. qu'on innovast rien contre la tradition.

'Il y eut divers philosophes payens qui se mélerent dans les Soz.1,z.c.12.p. disputes qui se firent, les uns par curiosité pour savoir quelle 411.0. estoit nostre doctrine, les autres par haine de nostre religion, pour augmenter davantage le feu de la division & du schisme. Il paroift que ce fur avant la scance solennelle. Mais nous refer-

vons pour un autre endroit tout ce qu'on dit de ces philosophes. 'Constantin ayant esté averti de l'arrivée des Prelats à Nicée, Thor.L.c. & p. fe hasta de s'y rendre, aprés avoir celebré[à Nicomedie] la feste Gel. Cyr.l.z.c. de la victoire qu'il avoit remportée deux ans auparavant fur 6.970 Socr.l.1. Licinius le troisieme jour de juillet, ] & dont on faisoit tous les cap. 10.2. ans quelque rejouissance au mesme jour. Il vint tant pour voir 181. ce grand nombre de Prelats, que pour s'y rendre le mediateur 4Thart. 1540cc. de la paix, y établir la concorde, & étoufer toutes les disputes c.19, p. 166.d. aufquelles la folie d'Arius avoit donné le commencement. Il Gel. Cyr. 1 + C.6. arriva la veille de la scance solennelle à laquelle il avoit resolu P.70.a. de se trouver.

'Des le jour mesme, divers Evesques lay vinrent faire des socrette. plaintes, & luy presenter des requestes contre leurs confreres, I comme nous le dirons dans la fuite. J'On croit, fur quelques con- Bar, 181,5 45. jectures, que c'estoit un artifice des Ariens, qui ne demandoient qu'à brouiller, & eussent esté bien aises de rendre suspects les plus faints Prelats: ce qui revient affez à ce que dit Theodoret, que Thandre la contra l'action de la contra l'act o'estoient "quelques miserables qui cherchoient à brouiller & à P-55-4pars more faire des querelles.

\* Hill. Eccl. Tom. VI.

Nnnn

Euf.y. Conf.l.e. C.10,p.488.al Socr.p.21.2. 4 Soz.1.1.c.19.p. 6 c Euf.p. 488.b Thort.L.c.6.p. 541.b. e Euf.p.488.a.b. d Thorepass. e Euf.p. 488.b.

Le lendemain qui estoit le jour marque pour faire la decision de toutes les questions, comme Constantin vouloit avoir part aux deliberations des Evesques, bils se trouverent tous au palais, On avoit prepare pour les recevoir la plus grande sale au milieu du palais, & on y avoit mis des fieges des deux costez delon le nombre des Evelques. Quand ils furent entrez, & qu'ils eurent pris chacun leur place, ils demeurerent affis avec la modeftie & le filence digne d'une si sainte assemblée, attendant l'arrivée du Prince. Cependant ceux de la Cour entroient auffi l'un aprés l'autre ; & enfin l'Empereur arriva accompagné non de ses gardes ordinaires, mais seulement de ses ministres qui estojent Chrétiens.

b.c.

Tous les Evelques se leverent des qu'on les eut avertis que l'Empereur arrivoit, & alors il entra revétu de sa pourpre, & tout convert d'or & de diamans. Mais son ame paroissoit encore plus richement ornée par la pieté religieuse & par la crainte de Dieu, qui reluisoient dans l'abaissement de ses yeux, dans la rougeur de son visage, dans la modestie de ses demarches, & dans un adoucissement extraordinaire de sa majesté imperiale. Estant entré, il passa au milieu des Prelats jusqu'au haut de l'assemblée. où il demeura debout jusqu'à ce que les Evesques l'eussent prié de s'affeoir, aprés qu'il leur en eut demandé la permission. Il s'affit fur un petit fiege d'or, qu'on luy avoit prepare au milieu. i ci Euf.p. 488.d. 'Toute l'affemblée s'affit auflitoft après luy par fon ordre.

c[n.p.232.2.d] Soz. p. 411.C. f Eul.p. 488.d.

Thdrr.p.541.c. g c|Euf.p.488.d. k Soz.p. 431.c. / Euf.v. Conf.1. 3.C.II.P.489.a.

En mesme temps, dit Eusebe, l'Evesque qui estoit assis le premier du costé droit, se leva, & prononça un discours étudié, adressé à l'Empereur, & où il rendoit graces à Dieu pour les biens dont il avoit comblé ce prince. ["Ce passage a donné sujet à bien Norse. des contestations, pour savoir qui estoit cet Evesque, qui par cette action mefine, & par le rang qu'il tenoit, paroift avoir effé le chef du Concile. Personne neanmoins ne dit que ce fust Osius : mais les uns l'entendent d'Eusebe mesme, les autres de Saint Eustathe d'Antioche, ou de S. Alexandre d'Alexandrie. S'il faut necessairement juger en faveur de quelqu'un, le droit de Saint Eustathe paroift mieux établi que celui des autres.]

'Quand cet Evesque, quel qu'il fust, eut achevé son discours, & se fut rassis, tout le monde demeura dans le filence, ayant les yeux arreftez fur la personne de l'Empereur. Ce prince, après avoir regardé tous les Evesques avec un visage gay & des yeux favorables, & s'estant un peu recueilli en luy mesme, leur "parla Nor : 7. d'un ton de voix doux & moderé, sans se lever. "Il fit sa harangue

Socr.p. 11. 1, m Euf. v. Conf. c.13.p. 490,b.c.

en latin, quoiqu'il sceust le grec. Elle sut ensuite interpretée en grec par un autre, & donnée aux principaux Evefques du Concile. Elle ne contenoit, selon que le raporte Eusebe, que des carp. 459, 450, témoignages de la joie qu'il avoit de se voir dans cette assemblée, des marques de douleur pour la division de l'Eglise, & une exhortation à la paix & à la concorde.

Il ajouta, selon Theodoret, que les ennemis de l'Eglise estant Thomaste, 142, terraffez, & n'y ayant personne qui ofast attaquer les Chrétiens, il estoit tout à fait fascheux de voir qu'ils se combatoient eux mesmes, & se rendoient la raillerie de seurs ennemis, qui estoient ravis de les voir se défaire les uns les autres : Que ces querelles estoient encore plus honteuses dans des choses de religion, sur lesquelles ils avoient les instructions du Saint Esprit dans les n Ecritures, Car les livres des Evangiles & des Apostres, leur dit.il, » & les oracles des anciens Prophetes, enseignent manifestement » ce qu'il faut croire touchant la divinité. C'est pourquoi il faut » bannir toutes les contestations, & tirer des témoignages de ces » livres, qui sont inspirez de Dieu, l'explication des points qui sont » contestez. [Il n'y a pas grande apparence que ces paroles soient de la premiere harangue de Constantin puisqu'on ne voit pas pourquoi Eusche les auroit omises. Constantin peut les avoir dites

dans la suite des disputes qui s'eleverent , l'& dans lesquelles il Ens. 1490, e.

parla diverses fois, selon Eusebe. [C'est ainsi que Constantin, agissant comme un bon fils à l'égard des Evelques, qu'il confideroit comme ses peres, les portoit à convenir tous dans la foy apostolique. Il leur permit socr.Lic. 8.pat. enfuite de traiter avec soin & avec toute liberté les questions de b. la foy, n'ayant voulu se trouver au Concile que pour y estre capato.c. comme l'un des Fideles, en laissant aux Prelats la liberté entiere Amb.ep.13.t.s.p. de juger, sans prevenir leurs esprits par aucune loy precedente, 204.m. 'Car pour les requestes qu'on luy avoit presentées la veille contre sour.L.c. 20. divers Evelques, il n'en parla que pour exhorter les Prelats à 41.2. demeurer unis ensemble, & à se pardonner mutuellement tous les mecontentemens qu'ils pouvoient avoir.



Nnnnii

# ARTICLE VIII,

Des disputes de S. Athanase & des autres contre Arius : Preuves des mauvais sentimens des Eusebiens.

434.b. a Socr.l.1.c.9.p. 27.d. Soz.l.1.c.17.19. P 411 2|411.b. b c.10.p.434.c. c c.17.p.431.b. 'N commença donc à traiter les questions qui troubboient le repos de l'Éghis. Celle d'Arius[qui estoit la principale] fut aussi examinée la premiere [avec d'aurant plus de facilité,] qu'elle l'avoit deja ellé avec beaucoup de soin-l'hin elaissa pasamoins d'y avoir encore diverses dispuess, clans lesquells pluseurs, tant des Evesques que des Écelesastiques qui les accompagnoient, se firent connoistre & estimer de l'Empereur & de la Cour, par l'esprit & la capacité qu'ils firent paroistre. (Ainsi il y a de l'apparence que ces dispues durces quelque emps, & que les questions ne furent pas decides des le premier

Nous ne voyons point li toutes les seances qui se tinrent depuis que Constantin sut venu à Nicée, durant pres de deux mois que le Concile dura ensuite, selon Attique, se tinrent toutes dans le

jour qui avoit esté marqué pour le faire.

palais en presence de Constantin : car les auteurs ne nous éclaircissent point sur cela. Il est toujours certain par les paroles des Socr.l.s.c.9.p. Peres, l'& par celles de Constantin mesme, qu'il sut auditeur 10.d. des blasphemes d'Arius, de que son impieté sut examinée en sa dp.17.d. Euf.v.Conf.1.3. presence. Il sut spectateur des disputes des Evesques, Il ecouta C.13.F.490.b.c. les uns & les autres avec une extreme douceur, ayant beaucoup de patience & d'attention pour tout ce qu'ils luy disoient. Il appuvoit tantost un costé, tantost un autre, pour réunir insensiblement ceux qui paroissoient les plus échausez à la dispute. Il se rendoit agreable & aimable à tout le monde par cet air affable dont il leur parloit, Il gagnoit les uns par ses raisons, il faisoit rougir les autres par la force de ses paroles, il relevoit par ses louanges ceux qui avoient bien dit, & il persuadoit la paix à tous. Enfin il ne cella point jusques à ce qu'il les eut fait convenir en une melme foy & un melme sentiment sur tous les points qui estoient en dispute. Voilà ce qu'Eusebe de Cesarée nous dit du

il sembleroit qu'il eust est et le maistre du Concile , & qu'il en eust entre parter viole la liberté , l'comme les heretiques Audiens l'ont voulu dire entre parter de la Pasque, Mais S, Ambroise nous assure pascem.

procedé de Constantin dans le Concile. [Mais il est à craindre qu'il n'ait beaucoup ajouté à la verité, puisque de la maniere dont il nous le depeint tant en cet endroit qu'en quelques autres,

qu'il laissa aux Prelats une liberté entiere de decider ce qu'ils vouloient. Ils ne surent obligez par aucune necessité, dit Saint Adviatement Athanase, de condanner Arius, mais chacune mebrassa la verité 364-64 volontairement & librement. Que si l'autorité de Constantin y eur quelqué force, ce ne sur, comme nous le dirons, que pour exemter les Eusebiens mesmes de la poine qu'ils meritoient.

Saint Athanafe celata beaucoup en cette rencontre. Il parut comme la principale personne du Concile, I y ayant tenu l'un des Marsan, pata premiers rangs, quosqu'il ne fuit pas encore Evesque, parceque abbardigniete. Il decouvriet avec une vigilance merveilleuse toutes les Relliacates de la concision d

réepris la défenfe, fils le regarderent comme leur ennemi capitat filutiout lorfqu'is le virent elevé fur la chaire d'Alexandre, confiderant l'augmentation de fon autorité, comme la ruine de leur puisfance. Nous avons parmi les ouvrages de ce Saint, une dispute entre luy & Arius; mais elle ne regarde pas le Concile

de Nicée, [& mesme elle est visiblement supposée.]

'Marcel Evelque d'Ancyre combatit aussi tres fortement Athapa.p.74a.
l'heresic Arienne: ce qui obligea les Prestres de Rome qui dpps.
effoient au Concile, de parler de luy au Pape comme d'un fr.770c.
hommertres orthodoxe.

"Cependant Eufebe de Nicomedie qui avoit entrepris la pro-Thaille.1991. tedion d'Arius, voyant que fes erreurs efiloient confondues en 97-81. toutes manieres, témoignoit un empressement honteux pour le fauver. Il envoyoit d'uverse personness à Constantin pour interceder en si faveur, & luy demander si protection, dans la crainte qu'il avoit non seulement de voir Arius condanné, mais d'estre deposé luy messe.

Nnnn iij

C.7. p. 540. a.

Ill le meritoit & comme défenseur d'Arius, & comme sectateur de son herese. l'Car pendant qu'on agitoit la decisson que l'on devoit faire touchant la foy, on produisit, dit S. Eustathe, une lettre d'Eusebe, qui estoit une manifeste conviction de ses blasphemes. C'estoit assez vraisemblablement la mesme lettre dont Amb. 64.1.56.7. parle S. Ambroife, J'où Eusebe de Nicomedie disoit que si l'on

p. 159.g. 141.b.

avouoit que JESUS CHRIST estoit vray Fils de Dieu, & increé, c'estoit commencer à reconnoistre qu'il estoit consubstantiel au Thorn.L. 1. c.7.p. Pere, Cette lettre ayant esté lue en plein Concile Couvrit de confusion celui qui l'avoit écrite, & ne causa pas moins de douleur aux Saints qui en furent les auditeurs & qui voyoient la perte de ces miserables. Car elle decouvroit toute la cabale de ce parti. L'horreur qu'on en eut, fit qu'on la lacera devant tout le

monde: mais depeur que l'indignation des Peres ne passast plus avant, quelques personnes appaiserent le bruit à dessein, sous le specieux pretexte de la paix, & imposerent filence à tous ceux qui avoient accourumé de défendre fi excellemment la verité. L'heresse des Eusebiens ne parut pas seulement par cette let-

Ath.dec.Nic.p. 251.2.

tre. I'mais encore par les discours qu'ils tinrent dans le Concile. où ils se declarerent contre Dieu par des paroles tout à fait impies. Les Peres les prioient avec beaucoup d'honnesteté & de douceur, de défendre leurs fentimens s'ils avoient que lque bonne raifon à alleguer. Mais des qu'ils commençoient à ouvrir la bouche, ils se faisoient condanner de tout le monde, & se contredifoient eux mesines : de sorte que se voyant dans l'impuissance de fourenir leur herefie, ils demeuroient fans parole & confessoient par ce silence la confusion où ils se trouvoient de s'estre engagez dans une si mauvaife cause.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE IX.

Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté : Etablissement de la Consubstantialité & du symbole de Nicee.

141.b. c. 11.p.553.b.

E fut encore dans cette occasion, que le desir de combatre les dogmes apostoliques pour défendre Arius, porta les Eusebiens à dresser une confession de leur foy, & à la presenter au Concile. Eufebe de Cefarée la raporte toute entiere dans une lettre qu'il en écrivit à son Eglise: Et il ajoute qu'elle sut approu-

1, 'M' Valois & les Benedictins veulent que ce foit la confession de foy raportée par Eusche de Atheviral posts. Celarce, dont on paris un peu aprés,

vée comme bonne, qu'elle leva tous les sujets de disputes ; que p. 114.h. Constantin declara tout le premier qu'elle estoit tres excellente, que c'estoit sa foy, & qu'il falloit que tout le monde la souscrivist, en y ajoutant seulement le terme de Consubstantiel : & sous ce pretexte d'ajouter ce mot, dit-il, on fit un autre symbole.

[Mais il est fort dangereux de s'en fier au raport d'Eusebe; & il est difficile de croire que le Concile ait esté satisfait d'une confession de foy, dans laquelle Jes Eusebiens au lieu d'avouer leurs erreurs, & y renoncer, foutenoient formellement qu'ils p.ss.c. avoient toujours esté dans la veritable doctrine. Cette confession ne condannoit tout au plus que les blasphemes les plus groffiers d'Arius, fans toucher aux autres: Que si elle portoit d. > forte. meime formellement que Jesus Christ avoit efte fait avant tous les siecles, comme nous l'y lisons aujourd'hui, sle Concile n'avoit garde de souffrir qu'on l'employast pour exprimer la ge-

neration eternelle du Fils de Dieu.

'Aussi Theodoret, sans s'arrester aux louanges qu'Eusebe se cappe.e. donne à luy mesme, nous assure qu'aussitost qu'elle sut lue, elle fut dechirée en pieces, tout le monde la traitant de foy fausse & adultere, & accusant ses auteurs d'estre des traitres à la verité. III semble aussi qu'on doive raporter à ceci ce que dit Saint Athanase, que le Concile rejetta absolument les termes que Ath.dee, Nic.p.

les Eusebiens avoient inventez.

[Peutestre que quelques uns voudront decharger la confession de foy qu'Eusebe de Cesarée vante tant, de la honte d'avoir esté rejettée & lacerée par le Concile. Mais pour cela il faudroit pretendre qu'il en a presenté une pour luy seul, ou que les Eusebiens en ont presenté deux differentes. Personne ne dit ni l'un ni

l'autre, & le premier n'a pas mesme d'apparence.]

'Eusebe n'est pas plus sincere, lorsque par une malignité socr.n.p.6.1.2. affectée, il veut faire croire que Constantin fut l'auteur du terme de Consubstantiel & du symbole du Concile.[S. Athanase nous apprend que cela se passa tout autrement, & d'une maniere qui fait voir admirablement l'esprit sourbe & hypocrite des Eusebiens. Voici ce que nous en trouvons, tant dans ce Saint que

dans les autres auteurs,

'Les Peres"ayant rejetté absolument les paroles inventées par Ath.p. ag.b. les Eusebiens, songerent à proposer contre eux la foy toute pure de l'Eglife. Ils ne precipiterent pas en cela leurs fentimens; Soz.l.z.e.19.p. amais ils rechercherent avec beaucoup de foin & de maturité, ce 413.6.

que l'on devoit croire & ordonner contre cette nouvelle impieté. 137.

S scr.1.7, c.9 p. 'On dit tout ce qui se pouvoit dire, & on fit tout l'examen possible 30,C. pour ofter toutes les ambiguitez & les equivoques, & ne laiffer

plus aucun pretexte[de trouble & de division.]

'Ce Concile voulant établir la foy Catholique, en difant que Ath.dec.Nic.p. 267.268 ad Afr. le Fils estoit de Dieu, les Eusebiens se disoient l'un à l'autre : P-915-936. Accordons-le, puisque cela nous est commun avec le Fils; surquoi ... ils apportoient divers passages de l'Ecriture: De sorte que le

Concile, pour ofter certe equivoque, fut obligé d'exprimer la mesine chose en des termes plus clairs & de dire que le Fils estoit dec.N.passhe. de la substance de Dieu, Le Concile crut ensuite qu'il estoit ad Afr.p.956.c. necessaire d'établir diverses prerogatives du Fils; '& demanda

au petit nombre des Eusebiens, s'ils confessoient toutes ces choses, 'Ils n'oserent s'y opposer, par la honte qu'ils avoient d'avoir esté dec. N. p. 268. c.

si fortement convaincus & refutez dans les disputes precedentes. end Africation Mais on s'apperceut qu'ils se parloient tout bas, & se faisoient figne des yeux les uns aux autres, pour dire qu'ils y pouvoient

consentir, & qu'il n'y avoit rien en tout cela qui ne pust convenir aux hommes. dec.N.p.268.269 'Le Concile voyant donc quelle estoit leur hypocrisse, ramassa

alafr.paj6aj7. toutes les expressions de l'Ecriture à l'égard du Fils, & les renferma toutes sous le mot de Consubstantiel, c'est à dire qui a la Ruf.1.1.c.g.p. mesme substance; & tous les Evesques aprés en avoir longtemps deliberé, s'arresterent à ce terme. C'est ainsi qu'aprés avoir bien a Hil.fr.t.p. 10. 6 Pheb.p.171.b. examiné toute la doctrine de l'Evangile & des Apostres, les-Prelats, fondez fur les divines Ecritures, établirent avec beaucoup de circonspection la regle parfaite de la foy Catholique.

Amb. 6d.l. p. c. 7. 'Ils eurent encore une raifon plus particuliere d'user de ce terme: Car le Concile ayant vu par la lettre d'Eusebe de Nicomedie. dont nous avons parlé, que les Ariens consideroient la Consubftantialité comme entierement opposée à leur heresie, il se voulut servir contre eux de l'épée qu'ils avoient tirée eux mesmes.

[1] semble qu'Osius ait esté commis pour dresser le symbole. ] Ath.fol.p.\$17.4. 'puisque S. Athanase met cette plainte en la bouche des Ariens, que c'estoir luy qui avoit exposé la foy à Nicée, & qui declaroit partout les Ariens heretiques. Mais S. Athanase mesme en sut Baf.ep.119.p.112. un des principaux auteurs, felon S. Hilaire. Saint Bafile dit que le bienheureux Hermogene écrivit dans le Concile, & prononça ep.74. p.124alep. le symbole de la foy. Cet Hermogene fut depuis Evesque de Cesarée en Cappadoce se peutefre qu'estant alors Diacre, il fut choisi pour écrire le symbole, & le reciter dans le Concile.].

'Saint Bafile qualifie ce fymbole, le grand & invincible fymbole. cp.319.p.312.a. Saint

P-159-B-

Hil.fr.1.p.35ajep.81.p.154.d.

319.P.312.a.

'Saint Athanase dit qu'il est seul capable de ruiner toutes sortes Athad Epid.p. d'impietez. Un grand Concile de Rome fous Damafe, l'appelle Andrella Cart une muraille opposée à tous les efforts du diable : b& un autre p.618.2 Chrys e. Concile dit que c'est comme un rocher, contre lequel toutes les or, 1, p. 61.b. vagues de l'herefie fe brifent & fe reduifent en ecume. S. Hilaire de dit que le mot de Consubstantiel est le plus grand, & mesme & Hillin Conf.I. l'unique moyen de mettre nostre religion en assurance.

'Le symbole finit par la condannation des dogmes & des ex- Amb.defide, l.r. pressions d'Arius; de quoy on peut voir la raison dans S. Ambroise, c.8.p.116.d. On ne voulut point examiner dans le Concile, la difficulté tou- Soci-le c.z.p. chant le mot d'Hypostase, comme d'une chose qui n'en valoit pas 175.c. la peine. On ne mit aussi qu'un mot dans le symbole touchant le Basep-8, p. 1;8. Saint Esprit; parcequ'il n'y avoit point encore alors de dispute dHier.ep. 65.t. ni d'hereste sur ce point: mais le peu qu'il y en a, suffit pour Athad Ast.p. établir sa divinité contre tous ceux qui l'ont combarue. Dans le 4 Cone.t.+p. Concile de Calcedoine, & dans Gelase de Cyzic, le symbole est 130.0 Gel.C.L. daté en plusieurs manieres, qui reviennent au 19 de juin 325.] C.17.p.161. D'autres mettent la mesme date aux Canons dont nous parle- Socrapatolibe rons dans la fuite: [& c'eftoit, comme nous croyons, celle du commencement du Concile, & de sa premiere scilion.] Car pour Ath.de syn.p. le symbole, il est indubitable qu'il n'estoit point date dutout : & \$73.2. quand le Concile auroit commence des le 14 de juin, comme il peut y avoir quelque fondement de le dire, il seroit encore fort difficile de croire que ni le symbole, ni les Canons, eussent esté faits des le 19 de juin.]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE X.

Les Eusebiens s'opposent à la Consabstantialité ; & cedent enfin à la crainte de l'exil.

TO u s les Everques embrafferent avec une union merveil Raffire. p. leuse de cœurs & de bouches le terme de Consubstantiel, & 257. en hrent un decret solennel d'un consentement unanime. On dit papisoz. L. c. qu'il yen eut seulement 17 qui aimerent mieux suivre le sentiment 20, p. 414.c. d'Arius.'Ils firent de grandes railleries du mot de Confubliantiel, Socr. L.c. 8.p. & dirent qu'ils ne pouvoient pas figner la confession de la foy, à 34a.b. cause des mauvais sens qu'ils trouvoient dans ce terme : & en mesme temps ils refuserent de souscrire la condannation d'Arius, [que le Concile avoit déja refolue. S'il y avoit moyen de foutenir la requeste attribuée par Socrate à Eusebe & à Theognis, on \* Hift. Eccl, Tom. VI. 0000

pourroit raporter à ceci ce qu'on leur fait dire dans cette requeste: l'Ou'ils avoient examiné avec soin le terme de Consubc.14.p.4j.d. stantiel, & qu'ils avoient dit sur ce sujet tout ce que leur esprit

leur avoit fourni, non, disent-ils, pour désendre l'heresie, mais pour procurer la sureté des Eglises.'Il se fit diverses demandes Thdrt,l.t.c.11.p. & diverses repliques pour examiner ces sens qu'ils donnoiene au mot de Consubstantiel. Mais le Concile seur ofta ce faux pretexte, en rejettant les mauvais sens qu'ils pretendoient y trouver, & declarant qu'il ne marquoit autre chose sinon que le Fils de Dieu n'avoit aucune ressemblance avec les creatures. mais qu'il ne ressembloit en toutes manieres qu'au seul Pere qui l'avoit engendré; & qu'il n'estoit point d'aucune autre hypostase

ou substance, mais seulement de celle du Pere.

Athad Afr p.917. 'Le mot de Consubstantiel n'estoit pas expressément de l'Ecriture, & c'est ce qui donna depuis pretexte aux Ariens h.ejThár.p.ss- de le rejetter.'Mais Eusebe de Cesarée mesme qui s'y opposa d'abord, 1 & qui est appellé dans le VII. Concile œcumenique, le chef de ceux qui s'estoient elevez contre le saint Concile de Nicée, a esté obligé d'avouer que quelques uns des plus eloquens & des plus illustres des anciens Evesques & des auteurs ecclesiastiques, s'estoient servis de ce terme. C'estoient entre autres les deux Saints Denys de Rome & d'Alexandrie, Les Ariens objectoient encore que le mot de Consubstantiel avoit esté rejetté par le Concile d'Antioche contre Paul de Samosates, Nous en avons

parlé sur l'histoire de cet heresiarque.]

'Eusebe de Cesarée pretend que l'explication que le Concile avoit faite de la Consubstantialité, & l'amour de la paix, le firent figner, sans avoir changé de sentiment; ce qui paroist tres veritable pour ce dernier point, l'Car aprés avoir signé, il écrivit à son Eglise une grande lettre, que S. Athanase avoit mise à la fin d'un e Thdr. I.s.c. ir. de ses traitez "quoiqu'elle ne s'y trouve plus aujourd'hui; mais Theodoret & Socrate nous l'ont conservée, d'Il écrit cette lettre d Thdr.p.ss.a. pour apprendre à son peuple les motifs de sa signature. El y raporte le symbole que les Eusebiens avoient proposé d'abord, f & puis celui que le Concile avoit fait, 8 avec l'explication du terme de Confubstantiel; dans laquelle, quoiqu'il paroisse Catholique, il y a neanmoins diverses choses qui ne peuvent estre propres qu'à des Ariens, furtout ce qu'il dit, que le Concile rejettoit le mot de fait touchant J.C. parcequ'il luy estoit commun avec les autres creatures. Son deguisement est encore plus visible dans l'anatheme des propositions les plus impies d'Arius, qu'il ne rejette que

4 Conc.B.t.s.p. 784.4.b. Ath.ad Afr.p. orr.c[Thdrt.p. 555-556. Ath p.937.b.

Thdrt.p.555.b. p. 556.c.d.

Arh, dee, Nic.p. p. 554 &c | Socr. 1. 1. c. 8, p. 15-17. r p.551.554. f p.554.155

P. 555.C.

p.556.a.b.

parcequ'elles n'estoient pas de l'Ecriture. Que si l'explication de b.c. l'exernité du Fils, qui est dans Theodoret, [& non dans Socrate, est veritablement de luy, comme il n'y a pas lieu d'en douter,] pursque Saint Athanase la cite bien clairement, on ne peut pas Ath.dec. Nic.p. l'excuser en aucune maniere de l'heresie d'Arius, Ja Aussi Photius an. dide syn.p. dit[fort bien]qu'il ne travaille pas dans cette lettre à regler fes « Euf,prol.p. 41. fentimens fur ceux du Concile, mais à rendre ceux du Concile conformes aux fiens.

Puisqu'il paroist donc par ses propres paroles,qu'il ne changea point d'opinion en signant, il y a bien de l'apparence qu'il ne le fit qu'avec les autres Eusebiens, & par le mesine principe qu'eux, c'est à dire par la crainte de l'exil. Car la definition du Concile Ruflic. spais. ayant esté portée à Constantin ; ce prince reconnoissant que ce soz. i.i.c.20, p. consentement unanime de tant de Prelats estoit un ouvrage du +34.d. ciel, il la receut avec respect, be declara qu'il banniroit tous ceux Ruf.p.a.t. qui y resisteroient. Socrate dit mesme qu'il avoit donné un ordre 6 p. 18/50z.p. formel pour bannir Eusebe de Nicomedie, & Theognis.[Mais 250er.l.t.c.s.p. fi l'ordre en fut donné des ce temps là, il est certain qu'il ne fut 3.c. executé qu'aprés le Concile, & pour de nouvelles fautes.

Le Concile d'Ephese nous apprend, que l'opposition des Eusebiens à la Consubstantialité, alla jusqu'au schisme.]'Car se conc.B.c.s.p. plaignant à l'Empereur Theodose II, de ce que Jean d'Antioche 349.c.d. avoit tenu son Concile à part avec les Orientaux, il dit que c'est ce qui estoit arrivé dans le grand & sacré Concile des 318 Peres de Nicée, où quelques uns s'estoient separez de cette sainte affemblée, depeur d'y fouffrir la juste punition de leurs fautes ; que le grand Constantin n'eut garde de regarder comme un Concile cette bande separée des autres, & qu'il ordonna mesme qu'on les punist pour avoir refusé de s'unir avec tant de saints Prelats, lesquels ils n'auroient pas abandonnez, s'ils ne se fussent

reconnus coupables. 'Ce fut donc la crainte de l'exil , & la honte d'avoir une si Thând.a.c.7.p. illustre assemblée pour témoin de leur ignominie, qui obligerent 543.b. Note : les Ariens à se haster de renoncer aux dogmes condannez, "à les anathematizer, & à fouscrire la foy de la Consubstantialité, ejath.dec, N.p. daprés tous les autres Evesques, cayant esté portez par Eusebe de dathe ante Nicomedie à confesser de bouche la foy de l'Eglise sans l'avoir «Ruf.l.s.s.p. dans le cœur, comme l'evenement le fit paroittre. Philostorge 118. ne desavoue point cette signature hypocrite des Eusebiens, & Philos. 12. c. 9-p. dit nettement qu'à la persuasion de Constantine, sou plutost Constancie sœur de l'Empereur, ils cachoient l'opinion que

Ooooii

app.p.177.

660

I. C. est seulement semblable en substance à son Pere, sous la verité qui nous enseigne qu'il a la mesme nature que luy, soit que cela fust seulement dans leur esprit, soit qu'ils écrivissent en effet l'un pour l'autre, comme il le dit affez clairement, au raport de Nicetas, f'les termes qui marquent ces deux opinions n'estant me la differens que d'une seule lettre dans la langue greque, Mais pour le quelque autorité que Philostorge puisse avoir quand il avoue la fourberie & la honte des chefs de sa secte, il y a bien de l'apparence qu'il a inventé ce fait, dans le dessein d'empescher qu'on ne les accufast d'avoir trahi laschement leur conscience, & d'avoir ensuite continué de combatre une doctrine qu'ils avoient approuvée par leur fignature. Car quelque peu de difference qu'il y eust entre leur signature & celle des autres, il est comme impossible qu'elle n'eust pas esté remarquée par ceux qui examinoient sans doute avec soin tout ce que faisoient ces Prelats fufpects.

La maniere dont les Eusebiens avoient défendu les impietez visibles d'Arius, & les preuves qu'on avoit eues qu'Eusebe de Nicomedie n'estoit pas moins impie que luy, estoient des raisons fuffisantes pour le faire deposer, & bannir mesme comme heresiarque, quelque repentir qu'il pust témoigner de sa faute. Et il n'estoit pas mesme difficile de juger d'abord que son repentir apparent estoit plus un effet de sa crainte que du changement de Thornta.c.19.p. fon cœur.]'Aussi les reproches de sa conscience luy faisant en-167. ablc.7.9.543. core apprehender la deposition, il employa divers intercesseurs aupres de Constantin, comme nous l'avons deja remarqué, pour obtenir sa protection : & ce prince se plaint luy mesme de s'estre laissé honteusement surprendre à ses artifices, & d'avoir fait réussir toutes choses comme ce sourbe le souhaitoit.

# 

ARTICLE XI.

Arius anathematizé & banni avec ses sellateurs.

[ ] O us avons marqué ci-dessus en passant, la condannation d'Arius par le Concile. Voici ce que nous en trouvons dans l'histoire. Arius avant comparu devant les Evesques, comme nous avons dit, & les ayant tous fait fremir d'horreur par l'aveu de fes blasphemes, il fallut proceder à sa condannation. On peut juger quelle elle fut par le filence du Concile,] Socrific. spar 'qui en écrivant à l'Eglise d'Alexandrie , declare qu'il nose dire

quelle a esté la fin de ce miserable, depeur qu'il ne semble insulter à un homme qui a receu la juste punition de son crime, Saint Athap.a.p.778. Athanase nous dit en termes exprés, qu'il fut anathematizé. a. d'alibi.

Norse. 'Les historiens ecclesiastiques le confirment : ["& toute la fuite Thôn.1.1.c.6.p. de l'histoire suppose qu'il se rendit absolument indigne de la sua socialiste. misericorde de l'Eglise, & qu'il demeura dans son anatheme.]

'Il fut non seulement anathematizé, mais encore banni par socreage Rus. ordre de Constantin, 88 relegué avec les Prestres de son parti 1,1,c, sp. 238. dans l'Illyrie, d'où il ne fut rappellé que longtemps depuis, 177. aprés la mort de Constancie, [c'est à dire vers l'an 330.

Le Concile, outre sa personne, condanna aussi ses écrits, V.lesAriens c'est à dire ses chansons, &"furtout sa Thalie egalement impie, superbe, & infame.]'Il paroist que cet ouvrage fut lu devant le Ath.inAr.or.1.p. Concile; & tous les Peres se boucherent les oreilles, lorsqu'ils 295 dor. 1. p. 3:2. en entendirent les blasphemes,'Aussi ils ne manquerent pas de le socralate, s.p.

condanner. ondanner. Constantin joignit aussi son autorité à celle de l'Eglise, pour «Soz.p 45.4.6. abolir cet écrir, & tous les autres qu'Arius pouvoit avoir faits. 'Car Socrate nous a conservé un edit de ce prince, cité depuis Bar, 125.584. par Theodofe le jeune ou écrivant aux Evelques, & à tout socrible 9.p. 12. le peuple Chrétien, lil ordonne qu'on brulera tous les écrits a.b. d'Arius qui se trouveront; & que ceux qui seront convaincus de les avoir cachez, feront punis de mort. Il ordonne encore par le abjath. fol.p. mesme edit, que les Ariens seront appellez Porphyriens, comme imitateurs & complices du malheureux philosophe Porphyre, tant dans son animosité contre l'Eglise que dans le dessein qu'ils Bar, 126,5 86,86. avoient tous de rétablir l'idolatrie; Porphyre par la destruction du culte de I. C. & les Ariens en voulant que ce mesme I.C. que l'Eglife a toujours adoré, ne fust pas Dieu, mais une simple

[Voilà tout ce que nous trouvons s'estre passé dans le Concile à l'égard d'Arius. Il faut encore ajouter un mot sur ses sectateurs. I'L'anatheme qu'on avoit prononcé contre luy s'étendoit Socr.la.c. 8.p.ajaussi fur tous les partilans de son erreur. Et il est affez visible par dath de lyn,p. la lettre du Concile de Jerusalem à l'Eglise d'Egypte, par celle \$50.895/ap.a.p. du Pape Jule aux Eusebiens, & par divers autres passages, que 741.743|in Ar.or. tous ceux qui avoient esté excommuniez avec Arius par Saint Alexandre , & qui sont proprement les Ariens , furent encore anathematizez par le Concilé de Nicée. Nous le trouvons 29.8 p.741.6. nommément de Pifte & d'Euzoius Diacre depuis Evesque Thdit. 1.4.c.19. d'Antioche.

& Ruf.1.1, c.11.p.

10.4|Soz.l.r.21.

Ocociii

'Le Concile nous apprend luy mesme que "Second & Theonas Nova 10. Socr. L.r.c. 9.p. 28.b. Evefaues de Libve, eurent le mesme sort que leur ches.a Theo-4 Thdrt.1.1.5.6. doret le confirme, & dit que n'ayant point voulu se soumettre à p.542,cjc.7.p.545. c,d.

la definition du Concile, ils furent condannez & depofez par un consentement universel, comme ayant preseré les blasphemes PhiloLice.p. d'Arius à la doctrine de l'Evangile. Philostorge dit aussi qu'il n'y eur qu'eux deux qui refuserent toujours de signer le symbole

du Concile ¿ & il dit qu'ils furent releguez en Illyrie avec Arius, app.p.177. 'Le Pape Jule rejette aussi les ordinations de Second, parcequ'il Ath.ap.2.p.743. avoit este rejetté comme Arien par le Concile de Nicce.

'Rufin dit qu'il y eut fix Evefques qui aimerent mieux aller en Ruf.l.r.c.5-p.238. exil, que de fouscrire le symbole. Mais puisque le Concile ne parle dutout que de Second & de Theonas ; & que Theodoret &

Philostorge assurent que, hors ces deux, tous les autres signerent, il y a peu d'apparence de s'arrester à cet endroit de Rufin.] Athade fyn.p. 'Le Concile ne condanna pas seulement les heresies d'Arius : il 873.b. anathematiza aussi toutes celles qui avoient esté jusques alors. Et

S. Athanase en parle comme d'une chose qui doit estre observée dans tous les Conciles qui veulent condanner quelque nouvelle herefie.'Il est remarqué particulierement qu'on y confirma"la Nore 15. Conc. B.t. s.p. 219.d. definition du Concile d'Antioche contre Paul de Samosates.

# 

# ARTICLE XII.

Decret du Concile pour la reception des Meleciens.

A P R E s avoir étoufé l'heresse d'Arius , il falloit encore pour le repos de l'Eglise en general , & particulierement de celle d'Egypte, mettre ordre à la temerité de Melece, & regler ce qu'il y avoit à faire touchant ceux qu'il avoit ordonnez [dans diverses Eglises d'Egypte pour y former ou y entretenir le schisme contre les Evesques Catholiques qui les gouvernoient.]Melece ne meritoit aucun pardon, selon la rigueur de la justice : Neanmoins le Concile jugea à propos de le traiter avec

Thdrt.l.r.c.8.p. /

plus de douceur, & de le recevoir dans l'Eglise avec ses partisans. Saint Athanase parle assez froidement de cette indusgence du Concile envers les Meleciens. Il ajoute qu'il n'est pas necessaire de raporter la raison pour laquelle on les receut, & dans la suite il dit qu'il cust esté à souhaiter qu'on n'eust jamais receu Melece. [Cela donne lieu de foupçonner quelque chose en certe recep-

1. o'morbinen idig fame , ils furent receus tellement quellement , bien ou mal.

LE . CONCILE DE NICEE

tion : & peutestre que l'amour violent que Constantin avoit pour la paix, obligea les Peres de confiderer moins, qu'ils n'eussent fouhaité, l'honneur & l'interest de l'Eglise.

En effet, la suite sit bien connoistre que cette reconciliation n'estoit qu'une feinte de la part des Meleciens.] Ils exciterent de p.777-d. nouveaux troubles contre l'Eglife; '& Theodoret nous apprend Thdr.l.i.c.s.p. que de fon temps, [c'est à dire plus de fix-vingts ans aprés,]les 148.5. restes de cette maladie se trouvoient encore dans quelques com-

pagnies de moines.

Par quelque raifon que le Concile air agi, l'il conferva à p.547.h.d. Melece le nom & la qualité d'Evefque dans la villes de Lyque ou Lycople, mais fans aucun exercice, & fans pouvoir de nommer ni d'ordonner personne, soit à la ville, soit à la campagne; & on & le resferra de la sorte, depeur que par son esprit turbulent & precipité, il ne brouillast encore l'Eglise, comme il avoit deja fait. Le Concile luy ayant interdit toutes fortes de fonctions, il y a bien de l'apparence qu'il mit un autre Evefque en sa place, si cela n'avoit deja esté fait lorsque S. Pierre le condanna, C'est anni, etc. peutestre en ce sens que l'Theodoret dit que le Concile le "deposa. e.z. p. 176.e. Mais Socrate est ridicule]'de dire que le schisme continua, socral, 1.c., p. parceque Melece avoit esté privé de ses fonctions.

'Ceux qu'il avoit elevez aux dignitez ecclefiastiques, furent Thomasurbe.

Note the traitez encore plus doucement; & l'on ordonna qu'aprés "avoir Andres esté confirmez "par des ceremonies plus saintes ils seroient admis à la communion, mais sous cette condition que conservant l'hon-Nors 13. neur & la fonction de leurs ordres, "ils n'auroient rang qu'aprés ceux qui avoient esté ordonnez jusqu'alors [dans l'Eglise Catholique, & qui estoient sous S. Alexandre [& dans sa communion;] en forte que ceux-ci qui estoient demeurez fermes dans l'unité de l'Eglife, choifiroient & ordonneroient ceux qui feroient dignes des charges de l'Eglife, & feroient toutes les autres fonctions ecclesiastiques; & que ceux qui auroient esté dans le schisme n'auroient aucun pouvoir d'ordonner ni de presenter personne à le clericature, ni enfin de faire aucune fonction qu'avec la permission des Evesques Catholiques qui estoient alors de la jurisdiction de S. Alexandre: Que quand un Evelque Catholique de Eufap. 15.5. viendroit à mourir, on pourroit mettre en sa place quelqu'un de d. ceux qu'on venoit de recevoir, [c'est à dire des Meleciens,] si

toutefois on l'en jugeoit digne, si le peuple le choisissoit, & si l'Evefque Catholique d'Alexandric approuvoir cette election, & la confirmoit,

Ath. ap. 1. p. 788. d. I Voilà ce que le Concile ordonna touchant les Meleciens. Saima Alexandre y ajoura encore une precaution neceffaire I Car comme il craignoir que Melece, abusant de l'includgence de l'Eglise pour faire tout ce qui luy plairoit, ne vendit de nouveaux tirres, an et roublast l'Eglise par se mensonges en luy presentant tous les jours de nouveaux Ecclesiastiques de son parti, il luy demanda une liste des Evesseques qu'il alois avoir en Egypte, & des Prestres & des Diacres qu'il avoit tant à Alexandrie que dans le dioccle. Sa chandre aporte cette liste, où il y a un moiss a 9 Evesques, Sa huit Prestres ou Diacres. Melece present a Mentre dure ou conserve se des propriets de la conserve de la comme de la comme de la conserve de la comme 
p.789.a.c.

fonnes à S. Alexandre ; [cc qui ne le fit fans doute qu'en Egypte aprés le retour du Saint, quoique Mekce en ait pu donner le Philigapp. 17.5. billet des Nicée, s'il y effoit, ] [comme le dit Philoftorge, [& comme il y a bien de l'apparence.]

Ath.p.789.b.c.

De ces ap Evefques, les deux premiers font Agathammon, ordonné, dit Melece, pour le pays de tecrritoire d'Alexandrie, de Jeande Memphis à qui l'Empereur a commandé de democre avec l'Archevelque. (Le premier fait voir que l'infolence des fehimatiques s'élent portee jusqu'à ordonner un nouvel Evefque à Alexandrie. Pour le fecond, je ne voy perfonne qui l'exploque. Le feul fiens qui jeut evnie ne l'elprit, c'elt que Conflantin informé peucêtre par S. Alexandre de l'elprit turbulent de ce Jean avoit ordonné qu'il demoureroit à Lyque avec Melcèce. Mais il faut en ce cas que Melece fe qualifie luy mesme Archevesque; se qui ett allez étrange, s'il evit heammoins le fensé de ce tendroit, il y a route apparence que c'est ce mesme Jean le Melecien furnommé Arcaph, s'il celo bre dans l'histoire de S. Athanas() 'Reque Melece en mourant c'ablit au lieu de luy, télon Sozomene, Jour

302,1,2,0,21.p. 471,0.

estre le chef des Meleciens.

On ne peut douer, felon ce que nous avons raporté de Saint
Athanase, que Melece n'ait accepté les conditions que le Concile
loy, avoit offèrres, Sozoomene le confirme, l'en diatra que quand
S. Alexandre sus de retou en Egypte, Melece loy remit toutes
les eglisés qu'il avoit occupées, & le retra à Lyque. Mais il brouilla
Féglisé tout de nouveau, lorfqu'à as mort, qui a riva peu de temps

aprés, il s'établit, comme nous avons dit, un successeur contre l'ordre du Concile.



ART. XIII.

Annual e Choga

## LE CONCILE DE NICEE. 665 ϻ϶ϻϻϻͼϻ϶ϻϻ϶ϻͼϻ϶ϻ

#### ARTICLE XIII.

Le Concile ordonne de celebrer la Pasque en un mesme jour : Du nombre d'or, & de quelques autres reglemens sur cette feste.

E Concile de Nicée estoit assemblé, comme nous l'avons Ath.de syn.p.
remarqué d'abord, principalement pour deux choses, pour special d'Arie. l'heresie d'Arius, & pour la question de la Pasque, Nous avons vu ce qui se fit touchant la premiere.]'Le sujet de la seconde, Eus.v. Cons.I. 1. estoit que quelques provinces de l'Orient celebroient la feste de c.19-p.491-494. Pasque avec les Juifs, contre la pratique universelle de toutes les autres Eglises de l'Occident, du Midi, du Septentrion, & de quelques unes de l'Orient mesme. Ces provinces qui suivoient Ath,utsup. les Juifs, estoient la Syrie, la Mesopotamie, & la Cilicie, selon S. Athanase. Neanmoins Constantin met la Cilicie entre celles Euf.p. 494. 2. qui suivoient l'Occident: Cette diversité causoit beaucoup de c.18.p.493.b.c. confusion dans l'Eglise, les uns jeunant & demeurant dans l'affliction de la penitence, en mesme temps que les autres estoient dans le repos & dans la joie de la resurrection du Sauveur. On Epi.76.c.9.p. faifoit meime quelquefois la feste de Pasque en trois temps diffe- 811.c. rens dans une melme année. Et cette confusion exposoit tous les ans l'Eglise à la raillerie de ses ennemis. 'Le Concile ordonna donc que toutes les Eglises feroient cette Eus. 192 ble.

folennité en un mesme jour, aprés l'equinoxe, selon que le 14 de 19,7-494.2.b. la lune arriveroit, fuivant l'ancien ordre qu'on avoit toujours #141 gardé depuis le jour de la Passion de nostre Seigneur, sans s'ar- 6 Eus.p. 492.c. rester au calcul des Juifs, selon lequel il arrivoit qu'on faisoit p. 401.41Epi, C.T. quelquefois deux Pafques en une melme année, en la commen- P.824.2. cant à l'equinoxe; & quelquefois qu'on ne la faisoit point dutout: ce que des Chrétiens ne devoient jamais souffrir. La definition Athde syn.p. du Concile sur ce point, commençoit par cestermes:" Nous avons \$73.4. refolu; parceque c'estoit une nouvelle ordonnance que le Concile vouloit que tout le monde observast: au lieu que la definition touchant la foy, n'estant qu'un témoignage de la croyance que l'Eglife avoit toujours eue, on y avoit mis ces mots : Voici quelle eft la foy de l'Eglise Catholique : Nous croyons en un scul Dieu; & le reste du symbole,

'Ce decret fut fait, & figné ensuite par un consentement Eustr. Conse. unanime. Ainsi toute l'Eglise se trouva dans l'union & dans la 14.0.490 d. unanimes Ainti toute a Egine de selui de la foy, de elle tira du para for ce point, auffibien que fur celui de la foy, de elle tira du para lathad. \* Hift. Eccl. Tom. VI.

d Epi,p.81:,b.c.

The.

ec.

Concile ces deux avantages fignalez, la condannation de l'herefie d'Arius, & l'extinction de cette dispute sur la Pasque aussi fascheuse qu'ancienne, 'Car qu'y a t-il, dit un Saint, de plus utile & de plus agreable que de voir en mesme remps tous les Chrétiens du monde, depuis une extremité de la terre jusqu'à l'autre.

"se reconcilier avec Dieu & entre eux mesmes, s'unir ensemble ame d'un pour veiller, pour \*chanter, pour prier, pour jeuner, pour n'user hier pour n'user hier pour n'user hier pour prier, pour jeuner, que de viandes feches, pour vivre dans la continence, pour offrir à Dieu le mesme sacrifice, enfin pour toutes les autres choses par lesquelles nous taschons de nous rendre agreables à Dieu dans

la folennité auguste de ces faints jours.

[H ne faut pas douter que les Évefques de Syrie & de Mesopotamie, qui estoient presens au Concile, ne se soient rendus à l'avis Euf.v.Conf.13. des autres.] Pour ceux qui estoient absens, Constantin promit 6.19.p.491.d. qu'ils l'accepteroient aussi; & il leur écrivit pour ce sujet, comme

Ath delyap \$72 nous le verrons par la fuite. Saint Athanale nous affure que fa promesse fut veritable à l'égard de la Syrie, Le Concile qui se a Conc. B.t.t.p. tint à Antioche en 341, confirma en effet le decret de Nicee par

fon premier Canon, & mesme il punit de l'excommunication tous Chry.t.; or.p.p. ceux qui y desobeïroient. Saint Chrysostome témoigne aussi que l'Eglife d'Antioche avoit abandonne fon ancienne coutume fur

p.611,2 d/619.e. ce fujet, pour fuivre celle des autres, & se soumettre à l'ordonnance que le Concile de Nicée avoit faite, que tout le monde

celebrait la feste de Pasque en un mesme temps,

'Ce Saint a fait un discours "contre quelque petit nombre de Nota 14. personnes, qui pour garder leur ancienne tradition, baimoient mieux suivre les Juifs que la definition du Concile, se separoient d'avec l'Eglise, se privoient de la lecture des Ecritures, des benedictions. & des prieres communes que l'Eglife faifoit dans les

[premiers on dans les derniers] jours du Carcfine, & demeuroient enfermez chez eux à faire la debauche, se cachant tant qu'ils pouvoient depeur d'estre reconnus.

Epi 70.c.9.p.210. 'Ce qui arriva à Antioche se vit aussi dans la Mesopotamie,

811. où les heretiques appellez Audiens, continuerent toujours à fuivre les Juifs pour le temps de cette feste, s'attachant à l'ancienne pratique de leur province, qu'ils disoient n'avoir esté changée que par la complaifance qu'on avoit eue pour Constan-Chry. p. 612,

tin. S. Epiphane refute amplement cette imagination: & Saint Chryfoltome fait voir qu'un Concile presque tout composé de Confesseurs du nom de J.C. n'estoit pas capable d'une si lasche timidité.

C.14. 9.816,817.

611.d.

p.609.2. P.611.C 616.2. 6 p.612.613. c p.619.b& alibi

[Comme la diversité qui s'estoit rencontrée dans la celebration de la Pasque, venoir en partie de l'ignorance du cours des aftres, l'e Concile ordonna, comme l'on croit, que pour ces fortes Bar, pr. 5 110.111. de difficultez on s'en raporteroit aux Evefques d'Alexandrie, dautant qu'on avoit une connoissance plus particuliere de l'astronomie dans l'Egypte que dans les autres provinces, & que les Evefques de cette Eglise manderoient tous les ans à celui de Rome en quel jour on devoit faire Pasque, afin que toutes les autres Eglises plus eloignées en pussent avoir connoissance. C'est Leo, ep. 94. c. l.p. ce qu'on tire d'une lettre de S. Leon à l'Empereur Marcien. [S. 618. Leon ne dit pas neanmoins expressement que cet ordre ait esté établi par le Concile de Nicée, mais seulement par les saints Peres, ce qui se peut aussibien entendre d'une coutume autorisée par l'usage de l'antiquité, sans qu'il soit necessaire que le Concile

de Nicée, ni aucun autre, en ait fait une ordonnance expresse. Et en effet, le Concile n'en dit rien dans son epistre à l'Eglise

d'Egypre, quoique cela ne fust pas à oublier dans l'eloge qu'il fait de Saint Alexandre.]'Mais S. Cyrille dit politivement que le Bucheyelpast. Synode des faints de toute la terre, avoit ordonné que l'Eglife d'Alexandrie manderoit tous les ans quel jour il falloit faire Pasque, à celle de Rome, de laquelle l'Église universelle repandue par toute la terre, apprendroit le jour arresté par l'autorité apostolique pour celebrer cette feste.

Des l'an 314, l'Occident apprenoit de Rome en quel jour il Cone, B. t. I. p. falloit faire la Pasque, comme nous le voyons dans le grand 166.2.C. Concile d'Arles, qui avoit aussi ordonné, avant celui de Nicée, que cette feste se celebreroit partout en un mesme jour. Le Pape Buch. p. 452. Innocent premier trouvant de la difficulté pour la Pasque de l'an 414, pria Aurele de Carrhage de l'examiner dans son Concile. & de luy en envoyer son avis, afin qu'il pust mander à l'ordinaire quand il faudroit faire cette feste. Nous avons une lettre de S. Leo, Quep. 109.p. Leon du 18 juillet 454, par laquelle il mande aux Evefques des 69.660 Gaules & d'Espagne, que Pasque seroit en 455 le 24 d'avril, sclon qu'on l'avoit conclu en Orient, & il les prie de le faire favoir aux autres Evefques.'Il manda la mesme chose à tous les ep. 111. p.664. Everques d'Occident.

'S. Ambroise dit qu'entre les autres ordonnances, aussi admi- Ambde Past. A. rables que legitimes, faites par le Concile de Nicée, nous avons P. 103.k. Notificelle du cycle de dixneufans, qu'il établit pour regler la feste de Pasque; ayant assemble pour cela ceux qui estoient les plus habiles en ces fortes de supputations. Ce cycle de 19 ans a esté

Pppp ij

formé sur ce que le soleil & la lune reviennent à peu pres au mesme point au bout du temps. C'est ce qu'on appelle le nom-Buch eyel p.486 bre d'or. l'Denys le Petit fuit Saint Ambroife, aGennade dit auffi a Genn.c. 13. Post. que le cycle de Theophile d'Alexandrie, (qui estoit celui de 19 ans,)venoit du Concile de Nicée.

Hier.v.ill.c.61. p.188.c. 6 Bar.325.5 113.

Euf.v.Conf.1.4c. 14. p. 542.d. cc.15.P.543. n.p.14(.146. Bar. 115, \$ 111.114.

'Saint Jerome attribue la composition de ce cycle à Eusebe de Cesarée: Bede sait la mesme chose : Et cela n'est pas difficile à accorder; puisque le Concile peut avoir employé à cela le travail & l'industrie d'Eusebe.]'Il est constant qu'Eusebe a composé un livre de la Pasque, qu'il dedia à Constantin, et nous avons la lettre du remerciment que Constantin luy en écrivit.'Il n'est pas difficile de croire qu'il y traitoit de son cycle, quoique, comme remarqueBaronius on ne le puisse pas inferer avec certitude: [& mesme sa suite nous fait juger que son livre ne sut écrit que vers l'an 334. Ainsi on auroit eu tort d'attribuer le nombre d'or au Concile de Nicée, ou il faudroit dire au moins qu'Eusebe l'avoit trouvé & presenté au Concile des l'an 325, & qu'il l'insera neuf ans aprés dans son livre.]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE XIV.

Des sept premiers Canons du Concile. [ T Ly avoit-d'autres reglemens à faire touchant la discipline

de l'Eglife, que fur le fujet de la folennité de Pasque & du schisme des Meleciens. Le Concile prit un soin particulier d'y Than.L.i.e.7.p. pourvoir par vingt Canons qui sont venus jusques à nous.]'Ces 145.d. 20 loix de la police ecclesiastique, comme les appelle Theodoret, furent faites dans une fession posterioure à celle qui condanne

Conc.t.2.p.18. 19.

1;8. Bar. 925. 9 147.

610,d. Conc.t.s.p.s9.

ordonne que ceux qui auront esté mutilez par la violence des autres, ou par la necessité de la maladie, pourront estre admis dans le Clergé : mais que ceux qui se seront mutilez eux mesmes n'y feront point receus, & que mesme ceux qui y auront esté admis auparavant, feront depofez. On croit par une conjecture [affez foible,]que ce Canon fut fait à l'occasion de Leonce que Thatt.la.c.197. les Ariens firent depuis Evefque d'Antioche, & dont l'ordination estoit contre les loix prescrites par le Concile de Nicée, dit Theodoret, dautant qu'il s'estoit mutilé luy mesme,

Arius, Le premier de ces Canons regarde les eunuques, Il

'Le second Canon du Concile, défend de recevoir trop prom-1. impatientia libidinis , dit Rufin 1.1.4.5.p. 232,

tement les catecumenes au battefine, & d'admettre à la clericature ceux qui ne sont battizez que depuis peu, parcequ'il faut du temps pour preparer les catecumenes au battefine, & une grande epreuve aux battizez pour estre receus dans l'état ecclefiastique. Que si aprés cela un Clerc se trouve convaincu par deux ou trois témoins, de quelque peché "contre son ame, (ce qui Zoz, in can. p. 10 comprend toutes fortes de pechez, selon Zonare,) e Concile a Conc.p.,o.c. ordonne qu'il sera deposé, & que ceux qui ne le seront pas, se qui s'opposeront à la deposition du coupable, lseront eux mesmes en danger de perdre leur degré.

'Le troisieme Canon condanne un desordre bien commun . d. en défendant à tout Ecclesiastique d'avoir chez soy aucune femme, excepté sa mere, sa sœur, sa tante, ou quelque autre personne qui ne puisse causer aucun soupcon :c'est à dire, selon Rustine.c.p. Rufin, ses plus proches parentes. On pretend que l'Eustolie de 18.1. 18.1. 18.1. 19.1. Leonce a encore efte la cause de ce Canon. Saint Basile l'allegue Ballep.198.p. pour obliger un Prestre nommé Paregoire à quitter une servante 216,217. qu'il avoit chez luy, quoique ce Prestre fust agé de 70 ans,& qu'il n'y cust aucun danger pour luy, Il paroist qu'il l'avoit suspendu . de ses fonctions jusqu'à ce qu'il eust obei ; & il luy dit que si , sans obeïr à l'ordre de l'Eglise, il pretend faire ses sonctions, & luy & tous ceux qui communiqueront avec luy feront anathemes.

Le quatrieme Canon demande qu'un Evefque foit ordonné conc. 13.0.10. par tous ceux de la province. Mais il veut au moins absolument qu'il y en ait trois presens, & que les autres y donnent leur consentement par écrit. Il ajoute que l'autorité de ce qui se fait dans chaque province, doit estre donnée au Metropolitain, en sorte, Rnsp. 138. felon Rufin, que l'ordination est nulle, si elle n'est faite en la prefence ou par l'autorité du Metropolitain; ce qui est ordonné à la Conc.p 31.4. fin du fixieme Canon : & Rufin en fait le settieme. Les Evesques Rufip. 138. du Concile de Constantinople en 382, citent ce Canon avec cette d'Thdrt,1,5,c.9. addition, Que les Evesques de la province pourront appeller leurs voisins à une election, s'ils le trouvent à propos.

'Le cinquieme Canon confirme l'ancienne regle[de l'Eglife, Conc. p.29.12 violée par Eusebe de Cesarée en faveur d'Arius JQue ceux qui auront esté excommuniez en un endroit, ne seront receus en nul autre. Mais comme ces excommunications sont quelquefois injustes, le Canon ordonne qu'il se tiendra deux Conciles par an dans chaque province, l'un avant le Caresme, l'autre dans l'autonne, où ces excommunications seront examinées; afin que si on les trouve justes, les coupables soient reconnus de tout le

monde pour excommuniez, juiqu'à ce que le Concile juge à propos de leur faire grace. La version de Denys le Petit accorde

p.40.e. propos de leur faire grace.'I auffi ce pouvoir à l'Evefque,

670

Barqui, 5123. Baronius croit que Melece a donné sujer au fixieme Canon

du Concile, par les entreprifes qu'il avoit faites contre l'autorité
des Evélques d'Alexandrie/Ce Canon ordonne donc que l'on
conservera les droits & les préemnences, que quelques Egilées
avoient d'antiquité, comme celles d'Alexandrie & d'Antioche.
Il autorise particulierement la jurisdiction de celle d'Alexandrie sur l'Egypte, la Libye, & la Pentapole, par celle qu'avoie

re iur l'Egypre, la Libye, & la Pentapoie, par ceile qu'avoit Zonineam, p. f. l'Eglife de Rome. Zonare étend la juritdiction de cerre derniere a Rufil, Lee, p. foumer que les Eglifes fuburbicaires ; [ce qui a donné lieu à bien

foumer que les Eglife fiburbicaires ¡ ce qui a donne fiera bien de contellations & des difjutes. Neammons fi l'on veut agir avec finceriré, il y a bien de l'apparence que cela comprenote l'Italie, à l'exception de la Gaule Cifajpine, & concor les trois ilse de Scile, de Sardaigne, & de Corle. Mass il aux fe fouvenir que le Concile compare i ci les Eglifes de Rome & d'Alexandrie en ce qu'elles avoient de commune, c'el à dire dans la jurificition qu'elles exerçoient toutes deux immediatement fur quelques provinces qui n'avoient point de Metropolitain eccléfaftique comme toutes les autres. Ainfi quelques bornes qu'on donne à l'Eglife Romaine à l'Égard de cette jurifichion, ¿cel an erdiferre point la primauté qu'elle a dans toute l'Eglife, qui ne luy a jamais ellé commune avec l'Eglife (Alexandrie in aucune autre.

Aprés que le fixieme Canon a établi l'autorité de l'Evefque d'Alexandrie, ]le fixtieme ordonne de mesme que l'Evesque d'Elicsou Jerusalem, ]jouira de l'honneur que la coutume & la tradition luy avoient acquis, mais que ce fera sans prejudice de la

Zon, p. s. digniré du Metropolitain [de Cefarée.] Il est visible que Zonare entend mal ce Canon, lor (qu'il en tire que l'Eve (que de Jerusalem estot metropolitain de la Palestine, de l'Arabie, & de la Phenicie.

Baci, 1554-10.

Baci, 1554-10.

Baci, 1554-10.

l'Eglife de Jerufalem, confiftoit en ce que son Evelque avoit

501.Lic.17,9. (cance parmi les sieges apostoliques s'ex 5020mene met Saint

Macaire de Jerufalem, aussibien que Saint Eustathe d'Antioche,
entre les Evesques des thrones apostoliques qui alissionen au

Concile de Nicée. Il paroîté en effer par l'histoire de l'Eglife, Eustianies, qu'il avoit cet honneur Et des le grand Concile d'Antioche v. Paul de parties, contre Paul de Samolates, on voit qu'Hymenée de Jerufalem. Samolates poise.

Eu 1.7.c.18.p. precedoit Theotecne de Cesarée. Eusebe mesme successeur de 54.

Theorecne, les nomme en cet ordre, quoiqu'autant que l'on en peut juger, Hymenee ne fust Evesque que depuis l'autre.] Eusebe 1.5.c.1, p. 194. al nomme encore en d'autres occasions S. Narcisse & S. Alexandre 1.6.c.19.p. 221, a.

de Jerafalem, avant Theophile & Theoclifte de Cefarée.

Constantin adresse à Macaire [de Jerusalem,] & aux autres «.Const.3.c.s. Evefques de la Palestine, une lettre qu'Eusebe mesme reconnoist 52.p.908.509. avoir esté pour luy comme pour les autres, se qui ne regardoit point le diocese de Jerusalem.] Eusebe met neanmoins en un hist. geage. 190.

autre endroit Theophile avant S. Narciffe; & c'est à l'occasion d. d'un Concile, auquel il paroift que Theophile prefidoit, scomme ayant la jurifdiction.]'S. Augustin faifant par deux fois l'enume- Aug.in Jul.Lis. ration des Evesques qui se trouverent en 415 au Concile de 6,57. Diospolis, met toujours Jean de Jerusalem aprés Euloge de Cesaree: & on ne peut pas douter qu'il ne suivist l'ordre des scances

qu'il avoit trouvé dans les actes du Concile.

autres.

Il y a plus de difficulté à fayor fil Evefque de Jerufalem ne laissoit pas d'estre soumis à celui de Cesarée comme à son Metropolitain, ou s'il estoit independant, quoique sans avoir jurisdiction fur d'autres, comme on peut dire qu'a esté celui de Constantinople depuis le fecond Concile œcumenique jusques à celui de Calcedoine. Les fentimens des plus habiles sont partagez sur ce point. On pour dire neanmoins que les autoritez de l'antiquité sont plus favorables aux droits de l'Eglise de Cesarée. Mais le respect qu'on avoit pour l'Eglise de Jerusalem, l'considerée com- Than.L.c.o.p. me la mere de toutes les autres, selon l'expression d'un Concile, 717.d. Il'a enfin emporté après le commencement du V. siecle ; & de fimple metropole honoraire, pour parler ainfi, elle devint fous Juvenal une Eglife patriarcale, ce qui fut autorifé en 451 par le Concile de Calcedoine, Le soin qu'Eusebe a eu de rechercher & de marquer les noms des Evesques de Jerusalem, ce qu'il ne fait pas pour sa propre Eglise, est une marque du respect qu'on a toujours eu pour ce throne apostolique, d'où sont sortis tous les

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XV.

Des douze derniers Canons du Concile.

DOUR reprendre la suite des Canons de Nicée, nous expliquerons le huittieme "en parlant d'Accse Evesque des Novations, Le neuvieme prive du facerdoce ceux qui y ont esté Conc.t.a.p. 14.b.

elevez aprés s'estre rendus coupables [de crimes:] soit que ceux qui les y ont elevez connussent leurs fautes, foit qu'ils les ignoraffent, parceque l'Eglise Catholique ne veut pour ministres que des personnes irreprehensibles. Le dixieme n'est qu'une applica-

Zon.incan.p.s. tion du precedent, à ceux qui estoient tombez, c'est à dire qui

avoient renonce la foy durant la perfecution. Conc.t.s.p.33.d.

'L'onzieme declare indignes de toute grace ceux qui avoient renoncé la foy fans y estre contraints, & sans se voir mesme exposez à aucun danger, comme cela estoit arrivé sous Licinius. Il ne laisse pas neanmoins de les admettre à la communion, après qu'ils auront passe onze ans dans les divers degrez de la penitence, fi ce font des Fideles [& des battizez, ]pourvu que leur penitence foit fincere & veritable. Le douzieme punit encore plus severement ceux qui aprés avoir abandonné leurs offices pour la confession de la foy, avoient ensuite meprisé cette graces du martyre] à laquelle ils estoient appellez, estoient retournez à leurs emplois,& mesme les avoient redemandez avec de grandes follicitations: ce qu'ils n'avoient pu faire [fous Licinius] qu'en renonçant à la foy. Le Concile laisse neanmoins à la discretion des Evesques d'abreger le temps de la penitence selon l'ardeur du penitent.

Zon.p.59.c.

Conc.p.36.2.

Le treizieme Canon marque, selon l'explication commune, "& qui est apparemment la veritable, qu'il faut donner le Nori 7. Viatique de l'Eucaristie à toutes les personnes qui le demandent à la mort, & ne le leur pas donner neanmoins sans examen, Ic'est à dire sans voir s'ils se mettent, autant que la maladie le

leur peut permettre, dans l'état necessaire pour ne pas manger p.905.c.d.

p.35.C.

cette divine viande à leur condannation.]'Il femble que ce Canon foit cité par le troisseme du Concile de Valence en l'an p.1155. c.d. 374.[Il y fant apparemment aussi raporter]'ce que dit le Pape Innocent I, dans sa lettre à S. Exupere, Que l'ancienne coutume de l'Eglife estoit d'accorder seulement la penitence à ceux qui attendoient à la mort à demander la penitence & la reconciliation : mais qu'aprés que Dieu a donné la paix à l'Eglife, on a jugé à propos d'accorder la communion meime à tous les mourans,

afin qu'elle leur servist comme de viatique, & que l'Eglise ne parust pas imiter la dureté des Novations.

'Le quatorzieme Canon, prive pour trois ans du droit de prier avec les extecumenes, ceux d'entre eux qui effoient tombez

[dans l'idolatrie, ou quelque autre crime enorme.]

'Le quinzieme condanne les Everques, Prestres, ou Diacres, qui

qui quittoient leurs Eglises pour en prendre une autre. Le Concile ordonne que tous ceux qui le feront à l'avenir, seront renvoyez à leur premiere Eglise.[On croit qu'Eusche qui avoit passe de Beryte à Nicomedie, donna occasion à ce Canon, & neanmoins il le viola luy meime une seconde fois en passant de Nicomedie à Constantinople, l'contre le Canon qui défend ces Than.L.c.18.p. fortes de changemens, dit Theodoret. Constantin en louant "Fuly Const. Eusebe d'avoir refusé de passer du siege de Cesarée à celui 1.c.61,p.118.4b. d'Antioche, dit qu'il a observé les commandemens de Dieu, la tradition & la regle apostolique, & le Canon de la discipline de l'Eglise. Mais quoique ce desordre ait toujours esté condanné par l'Eglife, il a neanmoins toujours esté pratiqué; parceque l'ambition estant l'ennemie de l'Eglise, n'est pas soumise à ses loix.]

aucune Eglise tous les Ecclessastiques qui abandonnent la leur. & de les priver mesme de la communion s'ils refusent d'y retourner. Et pour les Evesques qui ordonnent le Clerc d'un autre Evefque fans le consentement de leur confrere, il declare que cette ordination fera nulle & fans effet.

'Le dixfettieme depose les Clercs qui exerceront l'usure ou p. 17.4.

d'autres gains fordides & indignes de leur ministere.

'Le dixhuittieme rabat le fuste de quesques Diacres qui don- b. noiene l'Eucaristie aux Prestres. Il leur défend mesme de s'asseoir entre les Prestres, sc'est à dire d'estre assis dans l'eglise comme les Prestres. l'Car Saint Jerome témoigne qu'à Rome mesme, où Hier.ep.85.p. les Diacres s'elevoient le plus, les Prestres estoient assis dans 119.6. l'eglife, & les Diacres demeuroient debout, quoiqu'ils violaffent quelquefois cette regle, Rufin dit que le Concile leur défend de Ruff, ne. 6, p. distribuer l'Eucaristie en presence des Prestres, leur permettant \*\* de le faire en leur absence.[Il n'y en a rien dans le grec; mais apparemment Rufin a attribué cet ordre au Concile, parcequ'il s'observoit de son temps. Le Pere Lupus ramasse beaucoup de Lup. in can.p. chofes fur ce Canon touchant l'ambition des Diacres, Nous 76-79 avons parlé du dixneuvieme Canon qui regarde les Paulianistes, en traitant de Paul de Samofates. Il y a à la fin une addition tou- Conc.t.a.p. 18.e. No T : 18. chant les Diaconiffes, ["à laquelle nous ne voyons point encore

> de sens qui nous satisfasse.] 'Le dernier Canon de Nicée commande d'observer partout p.17.40. l'ancienne coutume de prier debout, & non à genoux, les dimanches & les cinquante jours du temps de Pasque , 'ce que Baronius Bar. pa fine.

\* Hift. Eccl. Tom. VI.

LE CONCILE DE NICEE. dic. fans grand fondement, eftre une fuite du decret que le Concile avoit fait de celebrer Pasque le dimanche.

# さいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさい

#### ARTICLE XVI.

Recueil de quelques autres ordonnances du Concile.

a Bar. 315.5 157.

TO 1 LA quels font les vingt Canons de ce celebre Concile. qui sont venus jusques à nous, & les seuls aussi qu'il ait faits. Third. L. e. 8 p. Au moins aucun ancien n'en a conté plus de vingt. l'Theodoret n'en marque pas davantage. L'Eglife d'Afrique ayant demandé les Canons de Nicée aux Eglises d'Alexandrie, d'Antioche, & de Constantinople, on ne leur envoya que les mesines vingt que nous avons encore; & les vingt-deux de Rufin ne contiennent rien de plus que ces vingt communs, estant seulement divisez d'une autre maniere. De forte qu'il n'y a aucun lieu de croire qu'il en ait jamais fait davantage. Ce qui n'empesche pas qu'il n'ait fait encore d'autres decisions qu'il n'avoit pas renfermées dans ses Canons. Nous le voyons indubitablement par la decision touchant la Pasque; & nous trouvons encore des vestiges de quelques autres.]

Ath. ap. s. p. 741.

'Le Pape Jule témoigne que le Concile avoir confirmé par écrit une ancienne coutume de l'Eglife, qui permettoit d'examiner dans un Concile postericur ce qui avoit este determine par un precedent: Il l'a au moins établie par sa conduite, en examinant de nouveau l'affaire d'Arius déja jugée par le Concile d'Egypte.]

Aug.ep.110.p. 156.1.b.

Bar. 125.6 141. 471,C. Bar. 325.5 145.

'Saint Augustin se plaint d'avoir esté sait Evesque du vivant de fon predecesseur, & d'avoir eu seance avec luy, ne sachant pas alors, dit-il que cela avoit esté défendu par le Concile de Nicée, 'ce qui a quelque raport avec ce que dit le Pape Innocent I; Que 6 Soz. 1, a.c. 16. p. les Peres avoient défendu d'elire un Evesque à la place d'un autre qui vivoit encore. Baronius croit que cela peut estre compris en Conc.t.a.p.33.b. quelque forte dans la fin du hustrieme Canon, on l'on voit en mesme temps que le Concile souhaitoit qu'il n'y eust qu'un seul Evelque dans chaque Eglife, & toleroit neanmoins le contraire pour le bien de l'Eglise, comme nous avons vu aussi qu'il l'avoit permis à l'égard des Melcciens.'Le quatrieme Canon du XII. Concile de Tolede, cite ausi le titre VIII, du Concile de Nicée,

Thdrt.p.547.b. Conc. B.t.c.r. 374b.

comme défendant qu'il y eust deux Evesques dans une ville, C'est encore à ce mesme Canon, qui reçoit les Novatiens

V. Saint Cypricn 5 51 note 44.

fans les rebattizer, "qu'on peut raporter la decision de la celebre dispute touchant le battesme : Au moins on ne voit pas que Saint Augustin ait pu entendre un autre Concile que celui de Nicée, lorsqu'il dit que cette cause avoit esté terminée avant sa naissance, par un Concile universel de toute la terre, auquel S. Cyprien & tous les autres qui suivoient son sentiment, eussent esté obligez de se soumettre.]

'L'epiftre à l'Eglise de Verceil, que nous ne saurions douter Amberacease. estre de Saint Ambroise, dit que le Concile de Nicée avoit exclus . les bigames, non seulement du sacerdoce, mais encore de la

clericature. 'Un Canon de l'Eglise d'Afrique semble dire que le mesme Conc.B.t.1.p. Concile avoit commandé de n'offrir le sacrifice qu'à jeun , a 20 911.1.1. Zonare l'entend de cette forte. Neanmoins cela n'est pas clair 414.

dans le Canon.] 'Nous trouvons beaucoup d'autres decisions attribuées au Bar.315.5 180.

Concile de Nicée, dans des lettres pretendues des Papes Marc, Jule, & Felix ; dans une lettre de Saint Athanase au Pape Marc ; dans Gelase de Cyzic; & dans une Collection arabique raportée par Turrien. Mais il n'y a rien qui foit plus visiblement apo- zon,in can.p. cryphe que tont cela; fans en excepter Gelafe, qu'on scait nous 454-

donner affez fouvent des pieces tout à fait suspectes.

Le Pape Zosime allegua deux Canons du Concile de Nicée, qui permettoient aux Evelques,& melmes aux autres Ecclesiastiques, d'appeller au Pape. Mais l'Eglise d'Afrique s'inscrivit en faux contre ces Canons: Zofime ni fes successeurs ne purent prouver le contraire ; & l'on reconnoist aujourd'hui que ces Canons sont du Concile de Sardique, & non de celui de Nicée.] Baronius veut que le Concile de Nicée ait ordonné une certaine Barass 162.80.

regle pour les lettres Ecclesiastiques appellées Formées : & il veut qu'elle ait esté envoyée par Attique à l'Eglise d'Afrique, Mais la bizarrerie de cette formule, le peu de raport qu'elle a avec le dessein qu'on attribue au Concile (comme Baronius est 5166.167/Lup.in obligé de le reconnoistre, & le peu d'usage qu'on en a fait dans cantilipais. l'Eglife, avec les autres raifons que des perfonnes habiles alle- Blond, prim.p. guent fur cela, font voir que ni le Concile de Nicée, ni Attique, 467-474. ni Cresconius, ni aucun autre n'a jamais songé à cette formule avant l'imposteur Isidore. Il faut neanmoins reconnoistre qu'a- Basep,77, p. 116. vant S. Basile, les Peres avoient institué certains petits caractères, 2

comme les appelle ce Saint, par lesquels les marques de la communion se portoient par toute la terre.

Qqqqij

S . Z. l. t. C. 20. P. 533. d. Ballde Spi.c.7. r.104.;05|c.17.p. ra.d.c.

'Sozomene semble dire que le verset Gloire au Pere, au Fils, & au S. Esprit, vient du Concile de Nicée : mais il peut s'expliquer de la doctrine de ce verset, aussibien que des paroles.]'Car S. Basile n'attribue point cette institution à aucun Concile, mais Thort.har.l.4.c. feulement à la tradition immemoriale de l'Eglife. Theodoret

1. p.155. a. Bar. 325.5 176.

l'attribue aux Apostres mesmes, lorsqu'il se plaint qu'Arius ait eu la hardiesse de changer ces paroles qui sont la condannation de son heresie. Baronius pretend que le Concile y a ajouté Sient erat, & le reste ; mais il ne le prouve pas. Il faut se contenter de ce que nous trouvons dans le second Concile de Vaison en 129.] 'ou'à Rome, dans tout l'Orient, dans toute l'Afrique, & l'Italie.

on joignoit ce verset à l'autre pour s'opposer aux blasphemes des heretiques[Ariens,] qui disoient que le Fils de Dieu n'a pas toujours efte avec fon Pere, mais a commence dans le temps. C'est pourquoi ce Concile ordonne qu'on le chantera à l'avenir dans

les Gaules.

Bar, 114.5 148. Hier.ep.111.p. Bar. prc. 5 168.

Baronius dit aussi, comme une chose assurée, que le Concile a fait un catalogue des livres Canoniques, dautant que 'selon Saint Jerome, il a mis le livre de Judith au nombre des Ecritures saintes. Mais comme les disputes qui ont encore esté depuis sur ce point, ne donnent aucun lieu de croire que le Concile de Nicée l'eust reglé, Baronius se reduit dans la suite à dire que le livre de Judith avoit seulement esté cité par le Concile en quel-

que endroit que nous n'avons point,

Lup.in can.t.T. p.111-117.

C.14.P.490.

a Bar. 515.5 181.

font des inductions tirées des vingt Canons, [quelquefois avec affez peu de fondement, Jou qui se trouvent dans les Canons du Concile de Sardique, & dans d'autres qu'on avoit joints à . ceux de Nicée fans les distinguer : de sorte qu'il estoit aisé de s'y Eul.v.Conf.l.s. tromper. Tout ce que le Concile avoit décidé d'un commun accord, fut signé de chacun en particulier : & mesme quelques nouveaux Grecs ajoutent que deux Evesques morts durant le Concile, signerent miraculeusement aprés leur mort. Mais pour croire une chose de cette nature, il faudroit qu'elle fust mieux

'On attribue encore diverses choses au Concile de Nicée, qui Nora 14.

attestée.]



#### ARTICLE XVII.

Histoire de Saint Paphnuce touchant le celebat : Canon du Concile sur les Novatiens.

TL ne nous est pas permis d'omettre ici l'histoire celebre touchant S. Paphnuce, raportée par Socrate & par Sozomene.] 'Ils disent donc que lorsque le Concile deliberoit sur les Canons Soz.I. 1. C. 13. P. qu'il devoit faire pour regler la discipline du Clergé, il eur 417.6. dessein d'établirune nouvelle loy, pour défendre à tous ceux qui 19.d. estoient dans le sacerdoce, c'est à dire aux Evesques, aux Prestres, aux Diacres, & aux Soudiacres, bd'user des femmes qu'ils avoient Soz. p. 417. e. epoulées estant laïques : mais que Saint Paphnuce qui estoit l'un 6 Sort. P. 194 des plus illustres & des plus saints d'entre les Prelats, & qui avoit de pas.b. melme toujours conservé sa virginité, s'eleva neanmoins for- p.39.40, tement contre cette resolution, representant qu'on vouloit imposer aux Ecclesiastiques un joug fort pesant; que plusieurs ne feroient pas capables de le porter; & que mesme beaucoup de ces femmes que l'on quitteroit pourroient perdre la chasteté conjugale : que le mariage n'estoit point une corruption, qu'il estoit mesme honorable selon S. Paul : qu'ainsi il falloit se contenter de la coutume que l'on avoit toujours pratiquée dans l'Eglife, que ceux qui estoient entrez dans le Clergé suns estre mariez. demeurassent en cet état, sans que ceux qui estoient mariez auparavant fussent obligez de se separer de leurs femmes. 'Ces histo- p. 40.6. riens ajoutent que le Concile suivit son avis, & qu'il ne fit aucune. Soz. p. 437.d. ordonnance sur cela, laissant à chacun la liberté de faire ce qu'il luy plairoit, sans y estre contraint par l'autorité de l'Eglise. plus habiles à juger & de la verité du fait, & des consequences

No 1 1 20. [Voilà ce que nous trouvons dans l'histoire." C'est aux personnes qu'on en peut tirer.]

> 'Comme Constantin souhaitoit de procurer une paix entiere Soci.l.s.c.10.p. à l'Eglise[par le moyen du Concile de Nicée,]il y fit venir aussi 38.c. Acese qui estoit alors Evesque de la secte des Novatiens : Et cela nous donne quelque lieu de croire qu'il y appella austi dans le mesme dessein les chefs des autres heresies qui avoient abandonné l'Eglise, quoique l'histoire ne lait pas marqué.]'Acese vint enge 41, d. donc à Nicée, & y amena avec luy un nommé Auxanon qui fut depuis Pre tre de sa sche, & vécut jusque sous Theodose le jeune. 'Quand le Concile eut arresté & écrit le symbole & la definition c.10.p.38.c.d.

Qqqqiij

touchant la feste de Pasque, Constantin demanda à Acese si c'estoit là son sentiment. Il répondit qu'oui. & qu'il avoit toujours cru l'un & pratiqué l'autre. Constantin luy demanda enfuite pourquoi donc il se separoit de la communion des autres, il luy raporta ce qui estoit arrivé du temps de Dece, & soutint que ceux qui avoient peché mortellement depuis le battefme, ne devoient plus estre admis aux sacremens; mais qu'on les devoit sculement exhorter à la penitence, & à esperer le pardon de leurs pechez, non des Prestres, mais de Dieu? surquoi Constantin se moquant de ces personnes qui vouloient estre impeccables, 'luy fit cette réponse : Acese, faites une échelle pour vous, & «

Soz, l.t.c.11.p. 437.2.b.

p. 39. 2.

aj Socr. p. 39.2. Socr. p. 19. a.ble. montez tout seul au Ciel. Socrate dit qu'il a appris ceci de cet « 13.p.41.d.

Auxanon dont nous venons de parler ; & nous ne voyons pas n.p.g.s. 'que M' Valois ait de raison suffisante pour rejetter son raport. Le Concile pour favoriser le dessein qu'avoit Constantin de Conc. 22. p. p. c. pacifier tous les troubles, J'ordonna par son 8° Canon, que quand

les Novatiens reviendroient à l'Eglise, ils y seroient receus, en promettant par écrit de suivre tous les dogmes de l'Eglise, & de communiquer avec les bigames, & avec ceux qui estoient tombez durant la persecution, selon la maniere & felon le temps que l'Eglise avoit prescrit à ces pecheurs. Il accorda mesme que ceux d'entre ceux qui seroient dans les degrez Ecclesiastiques, y demeureroient aprés avoir receu l'impolition des mains Joui Than hard ye, peut marquer la Confirmation en cet endroit. | Car on pretend que ces heretiques ne la donnoient point.ªLe Concile ajouta, que dans les lieux où il se trouveroit un Evesque Catholique, le Novatien tiendroit rang de Corevesque ou de Prestre, afin qu'il fust dans le Clergé, & qu'il n'y eust pas deux Evesques dans une mesme Eglise, si ce n'est que l'Evesque Catholique voulust faire part à l'autre de l'honneur du titre episcopal. l'Nous voyons Norsu. l'execution de ce Canon à l'égard des Evefques en la perfonne

6.p.119.110. 4 Conc. t. 2. p. 33.

Basep, canaip. de Zois & Saturnin, J'qui furent receus à la chaire episcopale, comme nous l'apprenons de S. Bafile.

ARTICLE XVIII.

Disputes des philosophes contre les Prelats.

Ruslice, page [ L A celebrité de l'affemblée qui se tenoit à Nicée, n'y attiroit pas seulement les Chrétiens.]'Il s'y trouva aussi divers Soz.l.s.c.s.p. philosophes celebres & les plus subtils dialecticiens, qui estoient venus les uns par curiofité pour connoiftre quels estoient les sentimens des Chrétiens, les autres pour augmenter autant qu'ils pourroient la division qui estoit entre eux, ne pouvant souffrir de voir nostre religion s'elever sur les ruines de seur paganisme. S'il Get. Cyz. ta.c. en faut croire Gelase de Cyzic, c'estoit Arius qui les avoit fait 11.p.87.

venir à Nicée pour foutenir fon parti. 'Ces philosophes faisoient donc divers discours à beaucoup de Socral, capate personnes, & c'estoient comme des escarmouches avant le combat. Mais il y en eut un particulierement qui se confiant sur la Soz.p. 431.d. force de son eloquence'& la subtilité de ses raisonnemens, estoit Rus.l.i.e.j.p. tous les jours aux mains avec les Evesques : & ce combat celebre 336. attiroit quantité de personnes de lettres & de science pour en estre spectateurs. Les Evesques qui soutenoient la verité contre luy, n'estoient nullement ignorans en l'art de disputer; & cependant ils ne pouvoient venir à bout de convaincre ce philosophe. Quelques fortes raisons qu'ils alleguassent, il avoit toujours quel-

que subtilité pour les eluder ; & lorsqu'on croyoit l'avoir arresté

par les nœuds les plus ferrez, il trouvoit auffitost quelque artifice & quelque foupleise pour s'en retirer.

'Mais il plut à Dieu de faire voir que son royaume ne consiste 164. pas dans la langue, mais dans la vertu. Il suscita un saint vicillard du nombre des Confesseurs, & qui estoit entre les autres Evesques auditeurs de cette dispute, comme Rusin nous en assure, quoique Socr.p.10.c. Socrate le fasse laïque. C'estoit neanmoinsun homme tres simple Ruspays. de son naturel, & de plus fort ignorant dans toutes les sciences feculieres.] Et son langage mesme en faisoit juger, Mais il pouvoit dire, comme Saint Paul, qu'il ne savoit que J.C, & J.C. crucifié. Ce vicillard voyant que le philosophe insultoit à nos Prelats, & faifoit parade de sa dialectique, il demanda qu'on le laissast parler, qu'il avoit quelque chose à dire à ce philosophe. Les Prelats furent honteux de cette demande, craignant que la simplicité du Saint ne se fist moquer par ces esprits si polis & si adroits. Mais il persista toujours à vouloir parler, & commença en ces termes : » Au nom de J.C., dit-il, apprenez, philosophe, quelle est la verité.
» Il n'y a qu'ud leul Dieu qui a fait le ciel & la terre, & qui a donné " l'ame à l'homme, qu'il avoit formé du limon de la terre, li a creé " toutes les choses visibles & invisibles par la vertu de son Verbe, » & les a affermies par la fanctification de son Esprit, Cette parole " & cette sagesse que nous appellons le Fils, avant eu pitié de » l'egarement des hommes, est née d'une Vierge. Ce Fils de Dieu " en souffrant la mort nous a delivrez de la mort, & en resfuscitant

680 nous a donné la vie eternelle : Et nous croyons qu'il viendra un « jour pour estre le juge de toutes nos actions. Philosophe, croyez « vous que cela foit ainsi: La force de ces paroles étonna tellement « le philosophe, qu'il demeura aussi muet que s'il n'eust jamais appris à disputer. Il n'eut rien à répondre sinon qu'effectivement tout ce que le vieillard avoit dit estoit veritable. Et alors le Saint, Si yous croyez toutes ces chofes, luy dit-il, levez vous, venez a avec moy à l'eglife, & recevez la marque & le feau de cette foy. « Et alors le philosophe se tournant vers ses disciples & les autres auditeurs, leur dit ces mots; Ecourez, vous tous qui faites pro- " fession de science. Tant qu'on a agi avec moy par des paroles, « i'ay répondu par des paroles : & j'ay refuté par l'art du raison- « nement les raisonnemens qu'on a employez contre moy. Mais « quand une force plus qu'humaine a pris la place des paroles, les « paroles humaines n'ont pu foutenir cette force, & l'homme n'a " pu resister à Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un de vous a pu sentir « ce que je viens de sentir dans cette dispute, qu'il croie à ] Es u s " CHRIST,& qu'il suive ce vieillard par lequel Dieu a parlé, Ainsi " le philosophe se sit Chrétien, & se rejouit d'avoir este vaincu.[Il feroit à fouhaiter que l'histoire nous apprist le nom de cet illustre vicillard.] Baronius dit que les auteurs demeurent d'accord que c'est S. Spiridion. Mais ces auteurs sont Metaphraste & Glycas.

neanmoins le croire affez aisément, si l'on ne voyoit que Rusin parlant de S. Spiridion dans la fuite, n'a pas cru apparemment que ce fust celui dont il venoit de raconter une action si memo-

rable, puisqu'il ne le dit point, Pour le philosophe, Glycas dit qu'il se nommoit Euloge. Sozomene raporte cette histoire tra-

duite presque mot à mot de Rufin, On voit bien que Socrate la

Bar. 325.5 48.

Nphr.1.8.c.15.p. 'Car Nicephore mesme n'en parle qu'avec doute : Et on pourroit

Bar. 325, 5 47.

Soz.1.1.c,18.p. # Socr. L.z.c. 8.p. & Grl. Cyz.l.z.c. e Sur. 10. jul. p. 160.59.

touche aussi, mais il la raconte tout autrement. Elle se trouve encore dans Gelafe de Cyzic & dans d'autres auteurs posterieurs. Gregoire de Cefaree ajoute, mais fans aucune apparence, que ce fut un evenement si prodigieux, qui obligea Menophante d'Ephese, & quelques autres Ariens, à consentir comme d'eux mesmes à la condannation d'Arius. Il le confond aussi avec un autre presque semblable"arrivé quelque temps après à Byzance. v.s. 4. z.

Soz. I.c. 17.18. Pour celui de Nicée, il fe fit, felon Sozomene, avant la fession de CP. solennelle qui se tint dans le palais. Socrate dit que ce sut la veille d Socr.p.to.d. meime de cette fession.

Gel.Cyz.p.93-159.

'Gelase décrit ensuite une autre dispute fort longue entre un philosophe nommé Phedon, & divers Evesques, qui estoient, felon

selon luy, Eustathe d'Antioche; Osius de Cordove, qui parloit, dit-il, par un interprete, Leonce de Cesarée en Cappadoce; Eupfyque de Tyanes, Eufebe de Cefarée en Palestine, Protogene de Sardique; Macaire de Jerusalem. Il raporte de longs discours de tous ces Prelats: mais il est soupçonné de n'avoir pas fort examiné si toutes ces pieces estoient bien legitimes. Il dit que ce uhilosophe se convertit aussi. Mr Valois trouve que cette dispute Socr.n.p.6.1.4 a plus l'apparence d'une fable que d'une veritable histoire.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE XIX.

Constantin refuse d'ecouter les plaintes des Evesques : Lettres de ce prince & du Concile.

[TL faut maintenant passer à quelques histoires particulieres Ldu Concile, qui ont peu ou point de liaison avec le reste qui en fait le corps. Conftantin estantarrivé à Nicée pour se trouver Socr.l.i.e.s.p. No 7 : 22. le "lendemain au Concile, "il y eut plusieurs Prelats, qui, comme "Soz,late, 17.9. fi l'on n'eust esté assemblé que pour vider leurs différends parti- 430.b.c. culiers, presenterent diverses requestes les uns contre les autres ej Ruf.l.t.e.z.p. à l'Empereur. [Nous avons déja dit que] bc'estoit apparemment Barnes 44. un artifice des Eusebiens, qui eussent esté bien aises de brouiller. & de rendre le Concile inutile.'Constantin receut d'abord ces Thor. 1.1.c.10. requestes, Mais voyant qu'elles se multiplioient, d & que ces stablesor.p.a. affaires particulieres alloient à ruiner la principale, il ordonna e Soz, p. 430. b.c. que tous ceux qui auroient quelque plainte à faire, luy apporte- d'Rut.l.t.c.2 p. roient leurs requestes en un certain jour qu'il marqua : & pour Thomp, 10 b. celles qu'il avoit déja receues, il les fit lier & cacheter de son feau, & commanda qu'on les luy gardaft[pour le mefme jour.]

Le lendemain, estant entré dans le Concile de la maniere que Socie. 11.1. nous avons vu,il exhorta les Evefques à demeurer unis ensemble, & à se pardonner tous les mecontentemens qu'ils avoient les uns

des autres, 'Lorsque le jour qu'il avoit marqué fut venu, il se mit sur son Russasse. throne, recent tous les papiers qu'on luy presenta, & puis sit un discours qui est celebre dans les historiens, quoiqu'ils ne le rapor-» tent pas de la mesme maniere. Dieu vous a fait ses Pontifes, dit-il " aux Évelques, & vous a donné la puillance de juger de nos peu-» ples & de nous mesmes. Il est donc juste que nous nous soumet-"tions à vos jugemens, & non pas que nous entreprenions d'eftre

" yos juges : Dieu vous a établis pour estre comme nos dieux : &

Hift. Eccl. Tom. VI.

quelle apparence que des dieux fusient jugez par des hommes, «
Thar.p.ss.c. 'Il n'est pas mesme à propos que le peuple connoisse les fautes des «

Prelats, depeur qu'il n'en prenne un fujet de feandale, & un «
NULLILAR» pretexte de pecher plus librement. 'Remettez donc tous vos «
diff-rends à cclui qui eft le juge & le Dieu des dieux, ou plutoft «
oublions toures ces plaintes. Imitons l'exemple de la divine e
bonté, en nous pardonnant les uns aux autres; & uniffons nous «
tous enfemble par une amitié fraternelle, pour chercher dans la
paix & dans l'union des exeurs, l'a veriter de la foy pour l'equelles «

nous nous fommes affemblez.

Greg.1.4.ep.jL

p.601.606.

Thâmpsn.e.

'On dit qu'il ajouta que s'il voyoit de fes yeux un Evefque violer les loix les plus inviolables de la chafteré, il le couvriroit de fon manteau royal, de peur que la vuede ecette action ne bleffaft l'ame

Sorr, p.a.b. de ceux qui en seroient témoins. Il s'étendit aussi beaucoup sur le sujet de la paix & de l'union qu'ils devoient avoir ensemble, les exhortant à se pardonner les uns aux autres, afin que I I s u s

ARRAILEA. CHRIST leur pardonnaft; & il les pria de s'appliquer avec un parq'enal.e. mefme efprit & une mefme volonte, à decider les difficultez de la foy qui effoient alors en queftion.ll fit enfuite bruler les requeftes Thampan, qu'on luy venoit de donner, & celles aufi qu'il avoit receues

auparavant, affurant avec ferment qu'il n'en avoir lu aucune. Conct., p. 14. (Conftantin' avoit déja fait paroifite le mefines fentimens des vietoaus. 6d. les premieres années de fa conversion, dans l'affaire des Doma. <sup>11</sup>1812 513.

Augen 4.p.

tifles; 'Rayant neanmoins enfin confenti à examiner les plaintes

qu'ils failoient contre Cecilien de Carthage, dans l'efperance
d'appaifer le fehirme, il fe crut depuis obligé d'en demander

pardon aux Evelques (ce qu'il peut bien avoir fait en cette occasion, Saint Gregoire le grand propola depuis la conduite à imiter à l'Empereur Maurice, & il y ajoute cette fige reflexion : Que ce religieux prince s'elloir fait plus d'honneur à luy melme par cette humilité qu'il avoit gardée envers les Evelques, qu'il ne leur en avoit fait à eux par cette defrence respectueuse; & que puisque les princes payens ses predecesseur qui n'avoient poin connu le viray Dieu, & avoient adoré des dieux de bois & de pierre, n'avoient pas laisse de rende en grand honneur aux pretters de leur fauste religion, on ne devoit pas s'éconner si un Empereur Chrétien daignoit honorer les Pontifes du vras Dieu.

[Mais il feroit à fouhaiter que Constantin mesme eust imité sa propre conduite, qu'il eust toujours gardé seulement une partie de la moderation qu'il sit paroistre en cette rencontre, & qu'aprés

s'estre cru indigne de lire les plaintes qu'on faisoit contre des Prelats, il ne les eust jugez dans la suire qu'avec l'equité que l'on demande aux juges les plus deraisonnables. Il n'auroit point condanné les plus saints Evesques avec une legereté surprenante, & d'autant plus indigne de luy, qu'il avoit déja reconnu par diverses experiences les accusez pour des innocens & des saints. & leurs accufateurs pour des calomniateurs & des fourbes.

Il faut enfin terminer l'histoire du Concile de Nicée par les epiftres fynodiques qui nous en restent. Car il y a bien de l'apparence que ce fut la derniere action de cette fainte affemblée. Nous y comprendrons celles de Constantin, qui peuvent aussi en quelque forte passer pour synodiques, puisqu'elles apprennent à diverses Eglises les definitions du Concile, & les exhortent d'y obeir. L'histoire nous en a conservé deux, dont l'une raportée par Eusebe, se trouve aussi dans Theodoret & dans Socrate.] Theodoret dit que Constantin l'écrivit pour apprendre aux Thorelie. Everques qui n'avoient pu venir au Concile, ce qui s'y estoit passe. 148.d. [Neanmoins elle est toute sur ce qui regarde la feste de Pasque,] & il y a seulement un mot au commencement touchant la defi- Ent.v.Confil. nition de foy embrassée universellement: & quoique, selon le c.17. p.491.2. titre, elle s'adresse generalement aux Eglises, b& que mesme 6c.20.p.494.d Constantin en ait envoyé des copies par toutes les provinces, il c. est neanmoins visible qu'elle ne parle qu'à celles qui celebroient Pasque avec les Juifs, c'est à dire à celles de Syrie, de Mesopo-

tamie, & peuteitre encore de Cilicie.]

'Constantin represente à ces Eglises, qu'il est honteux à des ent.p. 492. Chretiens d'abandonner l'union de leurs freres, pour se conformer à ceux qui ont fait mourir JESUS CHRIST :qu'il arrive de P.495.a.b. grands inconveniens du calcul des Juifs: qu'il est mesme fascheux de voir les Chrétiens divisez dans cette grande solennité; qui est, dit-il, la feste de nostre delivrance (qu'ainsi il espere qu'elles se p.491.494. rendront au Concile, & au consentement universel de toutes les autres provinces, comme il en avoit répondu pour elles ; & que 6.10, p.494. quand il les ira visiter, comme il le souhaitoit depuis longtemps, il aura la joie de pouvoir celebrer cette fainte feste conjointement avec elles.

'La seconde lettre de Constantin, que nous trouvons seulement soen.i.e.s.p.yc. dans Socrate, est adressée à l'Eglise Catholique d'Alexandrie. b. 'Il y parle neanmoins principalement à ceux qui avoient esté p.1. trompez par Arius. Il les exhorte d'abandonner ce miserable, dont il parle d'une maniere tres forte ; de retourner au corps & p. 10.c.d.

p. 11. 2. b.

à la foy de l'Eglife, & de fuivre la definition de plus de trois-cents Prelats, admirables en pieté & en science, qui n'avoient rien fait qu'avec beaucoup de maturité & d'examen, & dont l'avis estoit affurément celui de Dieu, puisque son Esprit saint les animoit & les éclairoit. Il promet aussi de les aller voir dans peu de temps.

146.b.c.d.

[Pour les lettres du Concile, quoiqu'apparemment il y en ait eu plusieurs, neanmoins les historiens ne nous en ont confervé Thort. L.c. a.p. qu'une seule, l'adressée à l'Eglise d'Alexandrie, & à tous les Fideles de l'Egypte, de la Libye, & de la Pentapole. Le Concile leur mande la condannation d'Arius, de Second, & de Theonas :

P.147. p. 548, 2.b. 'ce qui avoit esté ordonné touchant Melece & ses sectateurs; '& l'union de toute l'Eglife touchant la feste de Pasque, laquelle, disent les Peres, a réuffi heureusement par vos prieres. Il ajoute que si on a regle ou defini quelque autre chose leur saint Evesque Alexandre, dont ils font un grand cloge, le leur apprendra à son retour. Il les exhorte à recevoir ce Prelat avec une veneration & une charité toute nouvelle : de forte que nous pouvons dire plus affurément de cette lettre que de toutes les autres, qu'elle n'a esté écrite qu'aprés la conclusion de toutes choses, immediatement avant le retour de S. Alexandre, qui vraisemblablement en fut luy mesme le porteur.

Bar, 125.5 174.

Baronius ajoute une lettre d'Osius, Macaire, Victor, Vincent, & des autres 318 Evesques, au Pape Silvestre, pour le prier d'assembler son Concile, & d'y confirmer celui de Nicée. On y joint la réponse de S. Silvestre, que Baronius reconnoist estre juppofée :["& l'autre ne l'est pas moins.]

NOTER

#### 

#### ARTICLE XX.

Constantin fait un festin aux Evesques qui retournent à leurs Eglises: Eloges donnez au Concile de Nicée. T · Es affaires du Concile estant heureusement terminées,

Euf.v, Conf.1.3. e.14 p.490.d. c.14.p.491.a.

n.p.223, 2.d.

Constantin crut avoir remporté une nouvelle victoire sur l'ennemi de l'Eglife. Ainfi il en rendit graces à Dieu par une feste d'autant plus solennelle, qu'elle se rencontra avec le temps de la vintieme année de fon regne Jaquelle commençoit le 25 juillet de cette année 325. Ainsi nous ne voyons pas moven de douter que le Contile n'ait au moins duré jusqu'à ce jour là.]

Licapaosa. 'Eufebe de Cefarée prononça dans cette folennité un panegyri-

que de Constantin, en sa presence, & au milieu de l'assemblée des saints Prelats.

'Conftantin voulut que les Evesques du Concile se ressentissent 1, t.c. 11, 12, 141, 14 de cete feste, "& les traita tous dans le palais, all fit manger les b principaux avec luy, & le reste à d'autres tables aux deux costez Thattl.i.c.io.p. de la sienne, ce qu'Eusebe represente comme un souverain bonheur. Constantin ayant remarqué quelques Prelats qui avoient ethore, si.d. l'œil droit arraché, comme il fœut que ce supplice avoit esté la recompense de la fermeté de leur foy, il baisa leurs plaies, esperant tirer de cet attouchement une benediction particuliere. 'Cela se dit principalement de Saint Paphnuce, que Constantin Soci.L.c.11.p. faifoit fouvent venir dans fon palais pour le respect qu'il luy 19.64 portoit, & il luy baifoit avec une joie toute particuliere l'œil qui Ruf.l.c.4.p.

luy avoit esté arraché dans la persecution, Après le festin il sit divers presens aux Prelats, selon le merite Than, projeus v.Conftin- de chacun d'eux, et il y ajouta des lettres pour faire donner v.Conf.13.c.16. tin \$ 59. tous les ans dans chaque Eglife une certaine quantité de blé aux d'Eulp. 491.e.

Ecclefiaftiques & aux pauvres.

åcc.

&c.

Enfin les Peres estant pres de se separer, Constantin les fit tous Eus, Constant assembler pour leur dire adieu. Il leur fit un fort beau discours 5.31.p.494-495pour les exhorter à aimer la paix entre eux, à bannir l'envie fy-49-

& la jalousie dans les inferieurs, &"à reprimer toute sorte de faste & de domination dans ceux qui avoient des qualitez plus avantageuses; à pardonner les fautes legeres des uns envers les autres : enfin à travailler de tout leur pouvoir à convertir les infideles, par l'estime qu'ils auroient de la gloire & de la fainteté de l'Eglife. Il leur demanda qu'ils cuffent foin de prier Dieu pour luy, & puis les laiffa retourner chacun à leur Eglife. Ils s'y en allerent avec beaucoup de joie : Et l'on vit heureusement ceux qui estoient les plus eloignez les uns des autres, estre unis dans un mesme corps; & la foy que l'on avoit établie en la presence du Prince, regner Jau moins exterieurement, par toute la terre, & estre embrassee de tout le monde unanimement.

'Gelase dit qu'il y eut divers Evesques choisis par le Concile Gel. Cyz. I. a. p.

pour aller publier ses decrets par toute la terre, savoir Osius avec 100-101. les Prestres de Rome Viton & Vincent, à Rome, en Italie, en Espagne, & dans toutes les autres provinces de ces quartiers là; Saint Alexandre d'Alexandrie avec S. Athanafe, en Egypte, en Libye, & jusqu'aux Indes; S. Macaire de Jerusalem avec Eusebe de Cefarée, dans la Palestine, l'Arabie, & la Phenicie, Saint Eustathe d'Antioche, dans la Syrie, la Mesopotamie, & la Cilicie,

Rrrr in

686

Jean Evelque de Perse, dans la Perse & les grandes Indes : Saint Leonce, dans la Cappadoce, la Galacie, le Pont, la Paphlagonie. & les deux Armenies grande & petite; Theonas de Cyzic avec Eutyque de Smyrne, & Marin de Troade, dans la petite] Afie, l'Hellespont, la Lydie, & la Carie, Alexandre de Thessalonique, dans la Macedoine, toute la Grece, la province d'Europe, la Scythie, & l'Illyrie; Nuneque de Laodicée, dans la Phrygie: Protogene de Sardique, dans la Calabre, dit Gelafe, la Dardanie. & les environs, Cecilien de Carthage, dans l'Afrique, la Numidie, & la Mauritanie; Piste de Marcianople, dans la Mysie, dans les nations des Allemans & des Gaulois, dit Gelase, & dans les villes voifines; Saint Alexandre de Constantinople avec S. Paul alors Lecteur, & depuis son successeur, dans les isles appellées Cyclades.

Il seroit à souhaiter que ce raport de Gelase fust mieux auto-Concatapage rise qu'il n'est. l'Nous voyons seulement que Cecilien apporta en Afrique les Canons de Nicée, & que cet exemplaire servit de regle aux faints decrets qui furent faits depuis dans cette pro-

vince. Il est dit qu'il les apporta au Concile d'Afrique sce qui est remarquable. Car il se trouve aussi un Concile de Rome p.410.e. fous Silvestre, qui confirme les ordonnances de celui de Nicée, fous peine d'anatheme contre ceux qui les violeront,[Mais il n'est nullement probable ]qu'il y ait eu, comme on le pretend, 275 Evefques à ce Concile :[il n'y a aucune apparence]qu'il ait Bar, 115.5 199.

qualifie le Concile de Nicée, l'affemblée des 318 Evefques , & il est certainement faux, selon Baronius mesine, que Constantin y ait esté present. Ainsi toutes les ordonnances qui ne sont établies que sur ce Concile, ne le sont point dutout, outre qu'il y en a qui par elles mesmes peuvent paroistre fort suspectes,

Nous n'avons point aujourd'hui d'histoire"ni d'actes du Con. No Tale cile de Nicée. Il y a mesme bien de l'apparence qu'on n'en a jamais eu, & que le Concile s'est contenté de faire écrire la confession de foy, les Canons, l'ordonnance sur la feste de Pasque, & quelques autres principaux actes qui devoient estre

autorisez par les signatures des Evesques.

Voilà tout ce que nous avons cru pouvoir dire de ce premier Concile occumenique, Les Peres en ont relevé l'excellence & \$ 183.184. la mijesté par de tres beaux eloges. Baronius en raporte quelques uns tirez de S.Leon, Saint Athanase dit que ce Concile est le seul, felon le consentement de toute l'Eglise, qui merite le nom de

ad Afr. p. 93.2, b. Concile; qu'il a elevé des trophées sur toutes les heresses; qu'il

fuffic ful pour les ruiner toutes, & établir tous les points de la foy Chretienne, 'qu'il cit connu judque dans les Indes, & dans, p.n.4. tous les autres pays les plus barbares où il y a des Chretiens. Le alaep.p.c. Concile de Sardiques été mis en colere contre ceux qui vouloient de ajouter quelque chosé au fymbole de Nicée, comme vil n'euft pas etlé entierement parfait. [Et tant que celui de Rimini eft demeuré ferne dans la verite, il a confiervé le mefine respect pour le Concile de Nicée.] Comme il le témoigne en des termes de (pa.p.47). e. fort remarquables. [On peut ajouter à cela ce que dit Saint d'Ambroife, 'que mi l'epée ni la mort ne le fepareront jamais de ce Ambroje, 'que mi l'epée ni la mort ne le fepareront jamais de ce Concile-S. Phebade d'Agen, peu d'années avant S. Ambroife, 'que mi l'epée ni la mort ne le fepareront jamais de ce Concile-S. Phebade d'Agen, peu d'années avant S. Ambroife, que mi epée ni la mort ne le fepareront jamais de ce Ambra, 13-p. avoit relevé par de grands-fosses fon exactitued à établir la regle val.e. La.p. apartitude la foy, & sa vigilance à étoufer les premieres sémences de l'Arianific de l'Arianific de la foy, & sa vigilance à étoufer les premieres sémences de l'Arianific de la four de l'arianific de la

Il seroit aisé de trouver encore beaucoup d'autres eloges du Concile de Nicée dans les monumens ecclesiastiques : mais cela seroit infini, personne n'ayant parlé de cette sainte assemblée, qu'avec des rémoignages extraordinaires d'estime & de respect. Nous nous contentons d'ajouter que J'S. Chrysostome dit qu'il Chry.t.s.or.st.p. est egalement ridicule d'accuser ce Concile ou d'ignorance ou 612. de timidité; & il nous le represente comme tout composé de Saints & de Confesseurs. C'est pourquoi il ne faut pas trouver Bur. 12,6 186 étrange si les Grecs font une memoire generale des 318 Peres de Canil.t.a. p. 781. Nicée le 29 de may, ou le dimanche de devant la Pentecoste : & Eus.n.p. 114.1.c] les Syriens au mois de juillet, selon Genebrard. Les Egyptiens la Typic.p.94.3. font le 5 de novembre. Gregoire Prestre de Cesarée ajoute que 630 b de son temps leurs merites avoient protegé la ville de Nicée «Sur.10. Jul.p. contre toute la puissance des Perses, qui l'attaquerent en toutes fortes de manieres sans la pouvoir jamais prendre : ce qui faisoit mesme que quand quelque captif se disoit estre de Nicée, ils ne luy ofoient faire aucun mal.



# SAINT NICOLAS, EVESQUE DE MYRE, ET CONFESSEUR.



E nom de Saint Nicolas a esté si celebre dans l'Eglise depuis plusseurs siccles, qu'il est impossible de ne pas reconnossites que Dieu a voulu recompenser en luy un merite extraordinaire par un respect si particulier que tous les Fidelas ont pour luy. On scait a veneration que toute

Peglis latine a aujourd'hui pour sa memoire, & il seroit inutile d'alleguer des preuves d'une chose qui est connue de tout le monde. Il ne saut pas douter que la translation de ses reliques en Italie, n'y ait donné un grand accrosssement, mais elle n'en a

pas esté l'origine.]

Sur.9.may,pr.p 116. "L'hilioire mefine de cette translation neus assure que des auparavant in hy avoir aucun Saint dont la feste sus lipus universcllement celebrée dans toutes les nations Chretiennes, joiste nom duquel on consicartà à Dieu plus d'egisfies, & par l'inter-cession duquel Dieu accordast plus souvent des miracles & des graces extraordinaires; La charte de la sondation du Chapitre de S. Nicolas de Beauvais, darte de l'an 1073, c'ét à dire neut ans avant que le corps de ce Saint sust apporte en Occident, porte que cette egisfie avoir esté rebastite de purre, & dediée sous le nom de S. Lucien & de S. Nicolas, JE e la maniere dont Usiard en parle dans son marrysologe, sfat voir combien sa memoire estoit honorée par l'Occident, pres de trois secles auparavant. Adon & V. Andelbert marquent auss sis se de trois secles auparavant.

Ulu,6,dec,

Il y a neanmoins bien de l'apparence que les Latins n'oncestée en cela que les disciples des Grees, dont la veneration finguliere pour S. Nicolas, parois fit rottout en ce qu'ils ont inferé une invocation particuliere de luy dans la Liturgie de S. Chrysfoftome.] 'Ils festioient à cause de luy le fixiere jour de decembre par une constitution imperiale; comme quelques Egisfes latines le font

Bar.6, dec, a

encore



encore aujourd'hui.]'On lit que l'Empereur Justinien fit bastir Proc. mdi.l.a.c. aux Blaquernes pres de Constantinople, une eglife de S. Prisque 6-p.17-b.c. & S. Nicolas, dont il y fit mettre ce semble quelques reliques, Le nom de S. Nicolas effaça celui de S. Prifque J'puifque l'hiftoire Chr.Al.p.904. porte que fous Heraclius les Avares brulerent aux Blaquernes 906. l'eglife de S. Nicolas. On marque qu'il y avoit encore à Conftan- Cang. de C.1.4. tinople trois autres eglifes de ce Saint, adont l'une effoit la maifon P. 130. de Bafilide Patrice fous Justinien. Leo Allatius remarque quatre 4.h. panegyriques ou vies de S. Nicolas, faites par differens auteurs & All.de Sim.p. Grecs Baronius en cite encore une autre de Saint Methode e Bar. 6.dec.a Patriarche de Constantinople, qu'il dit estre imprimée; & un 326.5 86. discours de l'Empereur Leon; outre la vie que Jean Diacre de l'Eglife Romaine en avoit composce pour les Latins, Les Mosco- Boll, maye, t.p. vites qui ont appris des Grecs à l'honorer, [les surpassent encore, sa.s. & femblent avoir plus de respect pour luy que pour aucun autre

Saint. Ils croient avoir eprouvé le pouvoir de son intercession par un grand nombre de miracles.

[Mais il est fascheux qu'estant si assurez du merite de ce grand Saint nous ne le foyons pas de mesme du detail de ses actions, Car outre que de tous les eloges qu'on cire de luy, nous n'en voyons aucun dont l'autorité foit capable d'affurer nostre crovance, il se trouve] que le seul que nous ayons, imprimé dans Surius, & inseré All. de Sim. p. par les Grecs dans leurs Ménées, est celui de Metaphraste, fauteur 118 Men 6, dec. affez décrié pour le peu de foin qu'il a eu de discerner les monumens dont il s'est servi.]'Il semble mesme n'avoir pas tant sondé Sur.6, dec.pr.p. ce qu'il dit de S. Nicolas fur aucun de ceux qui avoient écrit avant 182. luy, que sur les traditions qui s'en estoient conservées jusques à luy dans la memoire du peuple [c'est à dire sur l'autorité du monde la plus faillible. Aussi sans parler des points qui demanderoient un auteur tout autrement croyable que Metaphraste,& Nors a qui font le principal fujet de sa narration, il y en mélé "d'autres

qu'il ne sauroit persuader à personne.]

'Ce qu'on dit qu'il affista en 325 au Concile de Nicee, [n'a rien p. 1855 13-14 en soy qui ne soit aisé à croire, puisqu'il estoit metropolitain de Myre en Lycie, qui n'est pas fort cloignée de Nicée, & puisqu'on pretend qu'il a vécu fous Constantin dans le temps de ce Concile. Cependant nous voyons que les historiens marquant avec assez de foin les principaux Evefques de ce Concile, furtout ceux qui avoient acquis le titre de Confesseurs durant les persecutions, comme on le dit de Saint Nicolas, aucun d'eux ne parle de luy; quoiqu'il y air peu d'apparence qu'ils aient pu ou ne pas Hift. Eccl. Tom. VI.

690

Ath, oc. 1, p. 101.

connoistre, ou omettre par oubli un Confesseur metropolitain d'une grande province, & dont la vie devoit estre plus illustre & plus eclarante que d'aucun de ceux dont ils font mention.]'Saint Athanase ne le nomme point non plus dans l'enumeration qu'il fait des Evesques les plus celebres en pieté, qui avoient fleuri parmi les Grecs depuis l'an 320 jusque vers l'an 355 squi est justement le temps de S. Nicolas, Cela embarasse, & il semble qu'il faille necessairement avouer ou qu'il n'y a rien dutout de vray dans les grandes choses qu'on dit de luy, ce qui est bien dur, ou qu'il"a vécu dans un temps moins éclaire que celuide Constantin Nort 2. & de Constance, soit devant, soit aprés, mais tonjours avant Inftinien. Nous ne laifferions pas de faire un abrege des principales choses qu'on dit de ce Saint, si elles n'estoient connues de tour le monde.

Mais telle qu'ait esté la vie de S. Nicolas, sa mort a sans doute esté bien precieuse devant Dieu, comme on le juge par l'huile miraculeuse qui sorroit de son tombeau. Car il n'y a pas lieu de Sur. 6, dec. p. 188. contester ce miracle, ] puisque Metaphraste en parle comme d'une chose qui duroit encore de son temps; 3& ceux qui enleverent son corps pour le porter à Bari, trouverent son tombeau rempli de cette facrée liqueur.

a-9.may, P.118.5

e 5 14 MS.p.III. d Sur.9.may,p.

117.pr|119.5 14.

5 25. 5 :6-10. MS.p.93. P.94.

'Cet enlevement se fit le 19 avrilbde l'an 1087, & le corps aborda à Bari le dimanche 9 de may, auquel l'Eglise fait encore la feste de cette translation, L'histoire en sut aussirost écrite par Jean Archidiacre de Bari, felon l'ordre qu'il en avoit receu d'Urson qui estoit alors Archevesque de la mesme ville. Cette piece est non seulement indubitable par la qualité de son auteur. I mais elle est encore pleine de sentimens fort Chrétiens, Elle remarque quelques miracles qui fe firent alors, outre un grand

nombre d'autres dont elle ne parle qu'en general. 'On trouve encore dans des manuscrits une autre histoire de cette translation, écrite par un nommé Nicephore de Bari, à la priere "du juge nommé Curcore, & des autres magistrats de la Arium. ville.[Il s'accorde fort bien avec Jean, mais en forte qu'on voit qu'ils ne se sont nullement copiez l'un l'autre, chacun ayant ses particularitez differentes; Et c'est ce qui autorise davantage leur

narration. Nicephore marque, comme lean, que cela arriva Nova L en l'an 1087; [& il le confirme par un nouveau caractere,]'en marquant que le 9 de may estoit le dimanche. Saint Godefroy Evefque d'Amiens vint peu de temps après à Bari visiter ces faintes reliques: & une infinité d'autres y font venus après luy.]

F.91. p.111.

'Baronius dit qu'on tient que le miracle de l'huile qui fortoit Bar. 6. dec.a. de son tombeau, dure jusques aujourd'hui.[Cette maniere de parler dans un Cardinal qui pouvoit si aisément en savoir la veriré, donne lieu de craindre que Dieu n'ait pas voulu faire durer jusqu'à nostre temps cette source de graces & de miracles, J'On Boll, may, t.t.p. affure neanmoins qu'elle duroit encore en 1660, à Wormes dans 18-1le Palatinat Joù l'on conserve un doit du Saint dans l'eglise cathedrale; quoique le miracle foit moins frequent & moins. fenfible depuis que la ville est rombée sous la puissance des heretiques.

Dans le fecond Concile de Nicée, Theodore Everque de Concurrente. Myre, dit qu'estant embarassé dans une affaire, son Archidiacre qui estoit un homme de grande pieté, luy raporta un jour que le Patriarche[de Constantinople] luy avoit dit dans une vision, que fi fon Archevefque vouloit le venir trouver, il fortiroit heureufement de son affaire. Neanmoins l'Archidiacre luvayant du que celui-qui luy estoit apparu, avoit un visage rouge, & lescheveux d'un vieillard. Theodore luy die que le Patriarche n'estoit point fait comme cela, & que c'effoit S. Nicolas, comme on le pouvoit juger par fon image. Il s'en alla aussirost à Constantinople, & y obtint tout ce qu'il demandoit pour son affaire,

## AUDIENS,

### OU ODIENS.



A secte qui est appellée des Vadiens dans Saint Aug. 16, 50, p. 11. a. Augustin, ad'où viennent à ce qu'on croit par a Facil.8.c., p. une autre corruption, les Bassens Anthropomorphires de Facundus, est toujours nommée des Epi.70. e. p. 811. Audiens ou Odiens Jans S. Epiphane, J& dans 2 Theodoret, Elle tire fon nom d'un Audie felon

Saint Epiphane, ou Audée felon Théodoret & la chronique de S. Thorn. 4.c.o.p. Jerome, qui ayant conceu depuis longtemps le malheureux fruit 671.4 Hieran. de ses nouveaux dogmes, les produint enfin & les mit au jour du

SIM if

LES AUDIENS.

692

temps de Valens, si nous en croyons Theodoret. Mais il com-Epi.p.Str.a. mença des le temps d'Arius & du Concile de Nicée selon Saint

Epiphane, que nous aimons mieux fuivre en cela, tant parcequ'il écrivoit du temps mesme de Valens, s'que parcequ'Urane, chef C.15.P.\$27.\$28. de cette scre a prés la mort d'Audée, estoit déja mort luy mesme, lorfque Saint Epiphane écrivoit, [c'est à dire en 377 au plustard, durant le regne de Valens, qui n'avoit commence qu'en 364.] 'S. Jerome dit qu'Audée dont l'heresie Audienne a tire son nom, Hier,che.

estoit illustre en Syrie en 341.

Si ce que Saint Epiphane dit d'Audée est veritable, c'est une preuve de ce que dit S. Augustin, que les excommunications injustes ne sont point inouies dans l'Eglise, & c'est en mesme temps un exemple qui doit faire trembler ceux qui défendent la verité, depeur qu'estant abandonnez de Dieu, ils ne perdent enfin l'humilité constante & fidele qui doit soutenir leur zele dans les persecutions qui ne peuvent manquer de leur arriver. Mais la faute qu'a faire S. Epiphane à l'égard des Meleciens, rend son témoignage moins affiiré, & fait craindre qu'il n'ait suivi les faux memoires des Audiens pour écrire contre eux melmes. Voici

neanmoins ce qu'il en dit.]

Fpi.70 C-1.p.814. b|Thdrt.p.674 hær. l. 4. c. 10. p. a Epi,p.811.811.

'Audée estoit un Syrien de Mesopotamie, qui ne parloit que le syriaque, mais qui estoit illustre en sa province par la pureté de savie, par sa foy, & par son zele pour Dieu. Car souvent lorsqu'il voyoit quelque desordre dans l'Eglise, il reprenoit hardiment les Evesques & les Prestres, & leur disoit à eux mesmes, Cela « n'est pas bien. Cela ne se doit pas faire de la sorte; temoignant « en toutes rencontres qu'il savoit dire la verité, & pratiquer ce qu'ont accoutume de faire ceux qui aiment la vertu, & qui ont affez de hardiesse pour la soutenir, principalement quand leur vie est tout à fait exacte & irreprochable. S'il voyoit donc un Evelque, un Prestre, ou quelque autre Ecclesiastique, attaché à l'argent, il en parloit auffitoft : S'il en voyoit un autre vivre dans la mollesse & dans les delices, ou violer en quelque point soit la doctrine, soit la discipline de l'Eglise, il ne le pouvoit souffrir sans s'en plaindre.

r.\$11.1.b.

'Sa liberté le rendit enfin insupportable à ceux dont la vie n'estoit pas sainte. On luy disoit des injures, on le contredisoit, on le haissoit. Il supportoit neanmoins tous les affronts, tous les mauvais traitemens, toutes les tempestes qui s'elevoient contre luy, & ne cessoit point pour tout cela de se trouver avec les autres aux assemblées des Fideles. Ces persecutions durerent longtemps, & allerent enfin à le chaffer[de l'Eglife.]Quelque reffentiment qu'il en eust, il fit les derniers efforts d'une part pour continuer à dire la verité, & de l'autre pour ne se point se parer du corps &

de l'union de la fainte Eglise Catholique.

[ Jusque là il fuivoir la doctrine de l'Eglise, si bien établie depuis par S. Augustin, & pouvoit pretendre à la beatitude de ceux qui fouffrent pour la justice, & que Dieu qui voit leur innocence, couronne dans le fecret, en mesme temps qu'ils passent pour condannez à la vue des hommes. Mais il n'eur pas le grand don de la perseyerance; & il tomba dans la malediction de ceux qui perdent patience avant la fin du combat, l'Car se voyant reduit be. luy & ses amis qui vouloient le défendre, la souffrir les dernières indignitez, jusqu'à estre souvent battus; enfin le depit de tant d'injures l'emporta sur la raison & le devoir. Il se separa de l'Eglise avec beaucoup d'autres qui le suivirent, & receut le cantina. titre d'Evesque d'un Evesque qui s'estoit aussi separé de l'Eglise

pour"la mesme raison que luy. Il établit ensuite plusieurs au- dic.15, p.\$17.d. res Evelques & Prestres de sa secte, [& forma ainsi un schisme

entier.]

'S. Epiphane n'attribue point aux Audiens d'autre crime que ind. v. 808. le schisme, & il ne veut pas qu'ils fussent herctiques. Mais il les Aug.h. po.p. 11.2. epargne[assurément un peu trop en cela,]s'il est vray qu'ils se a'Thdri.har.l.4. foient imaginez que Dieu eust la figure du corps d'un homme, comme Saint Augustin l'a cru aussibien que Theodoret, sur ce Epizo.c.s.6.p. que Saint Epiphane melme raporte de leurs sentimens: d'où 813 a/815,816. vient que Saint Augustin dit que quelques uns les appelloient "Aug. ut sup. Anthropomorphites: ["Et il est difficile de les exemter de cette herefie.

Puisque nous avons commencé un article de la doctrine des Audiens, nous y joindrons les autres avant que de continuer ce qui regarde leur histoire,]'Saint Epiphane & Saint Augustin les 16|Epl.70.c.9.p. blasment de ce qu'ils vouloient celebrer la feste de Pasque avec \$10.d. les Imis, contre l'ordre du Concile de Nicée, qui avoit, disoient- Epi,p. Sun. Sat. ils, mangé l'ancienne pratique de l'Eglise pour plaire à Constantin, & faire tomber cette grande feste au jour de la naissance de ce prince scomme si le Concile eust fixé Pasque à un certain jour. S. Epiphane montre fort bien que cette imagination de la complaifance du Concile pour Constantin, est tout à fait ridicule. [Mais les Audiens avoient quelque fondement de dire que le Concile avoit changé la pratique de l'Eglise: Car cela estoit vray à l'égard de l'Église de Mesopotamie, d'où estoit Audée

LES AUDIENS.

leur chef, laquelle avoit suivi la Pasque des Juifs avant le v.leConci-Concile, & l'avoit quittée depuis. Ainsi in e faut pas s'étonner] le de Nicée 's'ils s'attiroient beaucoup de monde, fous pretexte de cette

c.10.p.811, a. observation 'qu'ils pretendoient mesme établir sur le livre des Constitutions apostoliques attribué à S. Clement.

Theodoret qui a cerit depuis Saint Epiphane, remarque dansles Audiens une erreur très confiderable, dont ce Saint ne parle point, peuteffre parcequ'ils n'y font tombez que depuis. Than.Lac.s.p. ou qu'on ne l'avoit pas encore decouverte : l'ear ils taschoient 671,djhær,1.4.c. de la cacher. C'estoit que Dieu n'a point creé les tenebres, ni le feu .. ni l'eau : mais que ces trois choses n'ont point de:

principe..

p.820.d.

10.p.141.2,

p. 242, b.

[Ils avoient pour la remission des pechez une pratique encoreplus dangereuse que ridicule.]'Car ayant divisé leurs livres en-Epi.ch.p. tos.b. deux parties, tant les facrez que les apocryphes, dont ils avoient Thang. 141.bc. un fort grand nombre, qu'ils estimoient encore plus mysterieux. que les facrez; ayant, dis je, fait deux parts de ces livres, & les ayant mis de rang les uns d'un costé, les autres d'un autre, ilscommandoient aux pecheurs de passer entre ces deux rangs, &c. de confesser leurs pechez: & aprés qu'ils les avoient ainsi confessez, ils leurs en donnoient aussitost l'absolution, ne leur prescrivant point le temps de la penitence, comme les loix de l'Eglife Pordonnent, mais leur remettant leurs fautes par la feule autorité de leur puissance : Et comme ceux qui failoient cette ceremonie, voyoient bien que ce n'estoit qu'un jeu, ils cachoient leurs veritables pechez, & disoient d'autres petites fautes ridicules, & dont ils n'euffent pas pris la peine de s'accuser s'ils n'eussent esté déja dans la solie & dans l'erreur.

Epi.70.c.14.P. \$47:a.b.

[Pour reprendre la fuite de l'histoire d'Audée J'comme il. s'attiroit beaucoup de perfonnes du peuple, les Evefques Catholiques le défererent à l'Empereur, qui le relegua en Scythie; d'où estant passé bien avant dans le pays des Gots, il y instruisit diverses personnes dans sa doctrine, & y établit des monas la pratique de la virginité, & les regles de la vie folitaire; ce qui dura jusques à l'an[372,]"que tous les Chrétiens furent chassez de v.S.Sabas, la Gotrhie par la persecution du Roy [Athanaric.]

c.15.p.817,818;

'S. Epiphane semble dire qu'Audée estoit mort avant ce temps là. Sa secte sut gouvernée après luy par divers Evesques qu'il avoit établis, entre autres par un Urane de Mesopotamie fort consideré parmi eux, & par Silvain l'un des Gots qu'il avoit attirez à son parti. Mais ces deux Evesques, & quelques autres. encore, cftant morts[avant l'an 377,] la pluspart de leurs soctateurs les abandonnerent, & ils se trouverent reduits à un assez petit nombre, qui se rassemblerent vers l'Euphrate & la Mesopotamie, particulierement dans deux villages du territoire de Calcide pres d'Antioche audessus de Damas. Beaucoup de ceux qui avoient esté chassez de la Gotthie vinrent demeurer en cet endroit. & ceux mesmes qui s'estoient auparavant repandus dans des monasteres du mont Taurus, ou dans la Palestine & dans l'Arabie, s'y réunirent avec eux. Ils demeuroient dans des mo- e.t.p. til.a. nasteres ou dans des cabanes à la campagne & auprés des villes, 'sans vouloir jamais prier avec aucun Catholique, quelque saint e.s.p. 817.c. & quelque exemt qu'il pust estre de toutes sortes de vices. Ils

'S. Epiphane loue toujours la pureté de leur vie, & la discipline entarpete qu'ils gardoient dans leurs monasteres, 28e il marque particulie. c. 4/827. h.c. rement qu'Audée avec les Evefques, les Prestres, & generalement tous ceux de sa secte, s'entretenoient tous par le travail de leurs mains. Mais ou Saint Epiphane ne les connoissoit pas, ou comme il arrive d'ordinaire à ceux qui se sont separez de l'Eglise, le dereglement se mit bientost dans leur secte. Car Theodoret Than.har.1.4. nous affure qu'il se commettoit beaucoup de crimes parmi eux: 6,10 p,242.2. [& cela est bien aife à croite, puisqu'ils ruinoient la penitence,

avoient mesme quitté le nom de Chrétiens, & vouloient qu'on

ainsi que nous avons dit.

les appellast Audiens.

C'est ce qui rendoit leur schisme tout à fait inexcusable. J'Car ashist. 4.c. s.p. quand on leur en demandoit la raison, ils n'allequoient point la 671.674 Epiane. difference de leur doctrine, laquelle au contraire ils s'efforçoient de cacher; mais ils disoient qu'ils fuyoient la communion des Carholiques, parceque les uns amafloient de l'argent par des usures infames, que les autres vivoient scandaleusement avec desfemmes qui ne leur appartenoient pas,&que ceux qui estoient . exemts de ces defordres, communiquoient sans crainte avec ceux qui les commettoient. Ainsi d'un costé ils imitoient l'orgueil Than. P. 6712b. des Pharifiens, en condannant ceux qui communiquoient avec les pecheurs, comme si on n'enst pu le faire sans se soniller ;'de her.p.442, b, l'autre ils se condannoient eux mesmes, puisqu'ils tomboient dans les mesmes fautes qu'ils reprochoient aux Catholiques; & de plus, ils demandoient une chose impossible, puisque quelque exact que soit un Evesque, il ne peut pascondanner les coupables fans avoir des preuves & des témoins de leur crime, ce qui ne fe rencontre pas toujours. Car ils ne pouvoient pas se plaindre que

606 LES AUDIENS.

l'Eglise ne condannast pas les pecheurs lorsqu'ils estoient convaincus, puisqu'on voyoit par toute la terre, des Evesques, des Diacres, & des Preftres, degradez[pour leurs crimes]de l'état ecclefiastique. Saint Epiphane, & S. Augustin aprés luy, disent

generalement qu'ils condannoient les Evesques riches.

'S. Augustin dit que quelques uns assuroient qu'ils communiquoient en Egypte avec l'Eglise Catholique, l'Mais ceux qui le v. Sainiat disoient l'entendoient sans doute des solitaires de cette province, Paphnute. qui n'avoient rien de commun avec le schisme des Audiens, quoique l'erreur d'attribuer à Dieu une forme humaine, leur

Fac.1.8.6.7.p. pust estre commune avec eux.] Facundus dit que l'herefie & le nom mesme des Audiens estoient abolis de son temps,



NOTES

#### ÉCLAIR CISSEMENS NOTES ET

#### SUR LE SIXIEME VOLUME DES MEMOLRES

pour servir à l'histoire ecclesiastique.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### NOTES SUR LES DONATISTES.

Peter la pres NOTE I 4.5 2.

Sur le schisme fait à Carthage contre Menfurius.

Aug.col.d.j. I #Euf.n.p.191.

TE que croit Mr Valois sur quel-Jques endroits de Saint Augustin, que Donar des Cafes-noires fut convaincu dans le Concile de Rome, d'avoir fait un schisme à Carthage contre Menfurius accufé d'eftre Traditeur; [paroift difficile à s'accorder avec ec que dit Sant Augustin, J'que l'action de Menfurius fur laquelle

Ang.c.14.p.

on pretendoit qu'il estoit Traditeur, n'avoit point esté portée en jugement, ni condannée. Neanmoins il paroift par le titre est de la Conference, qui répond à cet endroit de S. Augustin, Carrisolant. que les Catholiques foutenoient feu-K . P.418. lemen qu'on n'avoit rien fait contre

Aug.col.d.s. C.17.P-337+1-

particuliers qui pouvoient s'estre separez de luy: J'd'où vient que S. Augustin dit que la lettre de Mensurius, vraie ou fausse, ne nuifoit point à la cause de l'Eglise [ Mais cela n'empesche pas que quelques particuliers de Carthage n'aient pu se separer de sa communion, & eftre a puyez par un Everque de Numidie.

Il n'est pas neanmoins si aise de in Per e sep- répondre]'à cet autre endioit de Saint 86.... Augustin , De Menfurio autem quid re pondeam, cum ab ejus cemporen, que Augustin, en difant que le schifine

\* Hift Eccl. Tom. VI.

ad obitum plebs unitatis nulla con ciffa eff?[Ces paroles toute obscures que lles font, marquent clairement qu'il n'y a eu ancun fehifine du vivant de Menfurius, ['Il dir auffi en un aurre te.P.J.s.c.u.' endroit, que selon ce qu'il avoit ap- bequate. pris . Menfurius eftoir mort dans l'unité de la communion, avant que

le parti de Donat se separast. Nous Opedia-p.40trouvons encore dans S. Optar qu'il

n'y avoit qu'une feule Eglift en Afrique, non plus que dans les autres provinces, avant qu'elle fust divitée par les ordinateurs de Majorin, & que tout le monde savoit que la divifion s'estoit faite après l'ordination de Cecdien. [Je ne voy guere moyen

d'accordet tous ces endioits, qu'en difant que S. Augustin & Saint Optat n'avoient pas eu d'égard au premier Menfurius dans aucun jugement pufchisme, comme n'ayant este nulleblic; ce qui rendoit inexcufables les ment confiderable, & feulement de quelques particuliers; ce qui se peut affez aifément appliquer à Saint Augustin : ou bien que S. Optat l'avo t ignoré, & que S. Augustin ne l'avoit foru que tard, & depuis qu'il eut cerit contre Petilien; fi neaumoins c.h fe paut accorder avec ce qui fue justific contre Donat des Cases notres dans le Concile de Rome, dont il

paroift que S. Optat avoit vu les actes-Il y en aura peuteftre qui croiront pouvoir expliquer les paffages de S.

cette folution, ] puifqu'il patoist selon P. 41.4. luy, que quand on feeut la mort de Menfurius, on pressa l'election plus

qu'à l'ordinaire. [Ilfaur peutestre dire encore que S. Augustin s'est un peu brouillé, & a

Aug. paft.c. 14.1.9.p.181.

col.d. c.c.m.

P.Lin.Lebe

pris Second de Tigise pour Donat des Cafes-noires,]'loriqu'il dit dans fon fermon des Pasteurs, que Second de Tigise a envoyé à Catthage un Vifiteur & des Ecclefiaftiques, qui y ont tenu des affemblées particulieres. Ceci ne se raporte point sus doute à l'election de Majorin, que Saint Augustiu ne qualific jamais Visiteur, mais Evelque. Je ne voy pas non plus qu'il y ait eu du temps pour cela entre l'ordination de Cecilien & celle de Majotin : & ainfi cela regarde l'le schisme fait sous Mensurius, lorsque

Cecilien estoit encore Diacre, dont Donat des Cases-noires fut convaincu d'estre l'auteur.[On pourroit peutestre dire que Second l'avoit ensuite favorife. Mais si cela estoit, Saint Augustin ne l'autoit-il pas revelé, & montré combien Cecilien avoit raison de ne vouloir point comparoistre devant le Concile où ce meline Second presidoit, puisqu'il s'estoit déja declaré contre luy & contre l'Eglife par

un crime si manifeste? Et neanmours 6.14-p.125.0. il n'en dit jamais un mot.]'Il fe met an contraire en peine de prouver que Menfurius & Second avoient toujours esté unis de communion.

[S. Augustin n'autoit-il point pris his panel encore Second pour Donar, l'Ior qu'il dit que le premier auteur du chiline des Donatiftes est Donat de Numidie 33.p., ja.e.

& des Cases-noires, & que ce fut lu y qui ordonna Majorin? Il est certain que tout cela se doit particulierement attribuer à Second de Tigde Pr-mat de Numidie. On ne voit p.s mefine cile.]

avoit commencé entre la mort de autrepart positivement que Donat des Menfurius & l'election de Cecilien. Cafes-noires y ait eu part, quoiqu'on Mais S. Optat donne peu de lieu à le puisse conjecturer] de ce qui fut dir sol, en en contre luy dans le Concile de Rome. MALLA

NOTE II.

Pour la page 7.34 Quelques fautes de S. Optat sur le Concile de Ciribe.

Nous crovens avoir montré fuffifamment dans la note 6 fur la perfecution de Diocletien, que le Concile de Citthe a esté renu en l'an 305. ]'S. Opt.Lipas. Optat dit que ce fut le 13 de may. 'Mais il faut affurement suivre Saint Afreed Lac. Augustin, qui dir que ce fut le 4 ou 5 a Aug in Cre. de mars; eftant certain qu'il a lu de lactra de la forte, puisqu'il conte 14 mois depuis 17.7.164.d. le 12 de fevrier de l'année precedente; & les officiers avoient lu de mesme. Bollandus pretend accorder cela avec nationales. Saint Optat, en difunt que le Coneile 146. commencé le 4 ou le 5 de mars, finie le 13 de may. [Mais les Conciles ne duroient point alors fi longtemps: & la perfecution n'y estoit nullement

S. Optat ne se trompe, lorsqu'il dir que ce Concile se tint aprés la persecution. [Car je ne fçay fi l'on peut dire que la perfecution ait commencé à diminuer dans l'Afrique, lorsque Diocletien regnoit encore: & il est certain que ce prince ne quitta l'Empireque le premier may 305. Ainsi les Donatifies, qui, dans la grande Conference de Carthage, foutinrent que la persecution dutoir encore dans le temps où on mettoit ce Concile, avoient en effet raison en cela, Mais les preuves qu'ils alleguoient ne lo montroient point : & quand elles l'eussent prouvé , les Catholiques avoient d'autres moyens de répondre à l'argument que les Donatiftes en

tiroient contre la verité de ce Con-

Il y a encore lieu de craindre que

#### NOTES SUR LES DONATISTES. NOTE III.

Pour la page 23.4 IL

Que S. Optat & S. Augustin n'obligent point à commencer le jobifme des Donatistes avant l'an 311.

'S. Oprat dit que, Utraque mala (& traditionis & (chifmatis) & uno tempore , & iifdem autoribut videntur effe commiffa. 'Il dir emuite que le schisme commença un peu aprés le Concile de Cirche, non post longum ne rebattizoient point les Catholisempus. [Cela semble favoriser Baro- ques. On peut affurément donner ce nius, qui fait commencer le schisme sens à S. Augustin; & il le faut mesme, des 106. Mais comme S. Optat n'écrit s'il est vray que Majorin vécust encore pas une chronique ni des annales, ces au mois d'octobre 313, comme il y a expressions vagues & indeterminées bien de l'apparence, V. la note 4. Ce me jusqu'en 211, six ans après le Con- dieit, on lisoit comme le voudroit M2 cile de Cirche, puisque l'histoire de Valois; quos dieir per quadraginta Maxence, qu'on peut voir dans celle annos. Mais les manuscrits ne chan-Auger. B. 15. de Constantin, paroist nous y obliger, gent rien en cet endroit. comme on le marque dans le texte. Ce n'est pas qu'absolument parlant on ne pust mettre le chisme au commencement de l'an 108, auguel Maxence pouvoit eftre maistre de l'Afrique. Mais il paroist qu'il ne le fut alors que fort peu de temps; & nous aurons à deviner ce qui le paffoit durant cinq ans entre Cicilien & les Donatiftes, qui sans doute ne se tenoient pas en repos.

71-4-3après Ticone, qu'avant la perfecu- de Majorin, & l'autre celui de Donat, tion de Macaire, sc'est à dire avant | ffans qu'on puisse dire que ce soit une l'an 148 ou 349, Donat de Carthage faute de copifte dans l'un ni dans avoit communiqué quarante ans avec l'autre.] Cat Saint Augustin qui met les Evelques de Mauritanie qui ne re- Majorin, raporte deux fois cette ans de moins sur qua ante, ne sont reflexion que le parti de Donat s'aprien;) mais Donat qui ne fut que le pelloit d'abord le patti de Majorin, second Evelque du schissne, avoit des 'Il n'est pas moins cettain d'autre presente.

dre les termes de S. Augustin ou de Ticone à la rigueut. Mais comme on n'a pas accoutumé de parler toujours avec une entiere exactitude, ces termes pris dans l'usage ordinaire, peuvent fignifier feulement, que Donat depuis qu'il fut Evelque communiqua toujours avec les Maures, lesquels durant 40 ans ou environ que dura le schisme jusqu'à Macaire, n'empetchent point qu'on ne puisse sens seroit clair dans S. Augustin, l'si trang. 1911. differet le commencement du fehif- au lieu de per quadraginta annos quos 1.6.

NOTE IV.

Pour la page 24.5 11.

Que Majorinvivois encore en l'an 313; & que la requeste des Donatistes à Anulin portois apparemment for nom plutoft que celui de Donat des Cales.

[Heft affez etrange] que S. Augustin Augustin & Saint Optat, voulant, ce femble, 48-9-66-1.al raporter chacun la fouscription ori- 1-1-9-44-4-Ce qui patoit plus fort pout ginale des pieces des Donarifles prebattizoient point. Donc le schilme souscription dans les mesmes tetmes. eltoit forme des 108: & non seule- Dans la narration il l'attribue encore Aug p. 1134. ment il estoit forme, (car deux ou trois | au parti de Majorin, & avec cette "

ce temps la fuccode à Majorin. Il n'y a part, que Saint Oprat a lu Donat, & a.b.

zien à répondre à cela, s'il faut pren- qu'il l'a entendu de Donat Evefque de Tettit

Augustin | l'on auroit affurément mis ce chantalierelle m. 6 ... attribue quelquefois cette re- gement d'evelché entre les crimes de que te à un Donat, 'C'est sur cela que Mª de l'Aubépine Cyc.n.p.g. croit que Majorin estoit déja mort, & P.10. qu'on luy avoit substitué Donat ; ce on peut assurer que les Donatistes ne

qu'il confirme, parceque dans toute ment par le Concile de Rome, J'où termes; & les Catholiques l'accot-

comme du chef des adversaires de Cecilien, 'Saint Optat fait la mesme de Miltiade, C'essoit donc le titre P-44-45chote; & on ne peut douter qu'il ne qu'il y prenoit, & non pas selui fup ofe colonar Evelque de Carthage | d'Evelque de Carthage,

contre Cecilian , lorkju Eunome & Ol-mpe vinrent en Afrique, apparemment en 315 ou 116.]

Hore.col.d.s. condanné à Rome, les Donatiftes qu'un seul Evesque entre ces deux : craignant que cela ne retombast sur | & il est certain que le grand Donat a dito.p. 1284 leur grand Donat de Carthage, ditent precede Parmenien.] Saint Augustin Augustin Augustin

T.P.1161. Cafes, que l'on voyoit constamment lotsqu'il les appelle par derisson eux bicart.e.,t. 417. quoi les Catholiques leut accorde- ventilabri in manu Dominie C. & tanta rent ce point ib & Saint Augustin qui autoritatis trientem. Il diftingue en un in Crelaca paidala. rent ce point; e Saint Augustin que autorumo cromiene i contingue ci un rentalia de Carrhage, & paidala autre endroit Donat de Carrhage, &

dont nous pations, au grand Donat Donat des Cales-noires qu'il appelle de Carthage, écrit depuis, qu'il se l'ancien. trouvoit plus probablement qu'elle [Ainfi il vautmieux dire simplement estoit de celui de Cases-noires.

Opt. 0. p. p. ro. patlé de Majo in dans la fuite, & miet auteur, & qu'il fut à Rome en que le Pape Miltiade fait Donat la cette qualité, soir que Majorin sust partie de Cecilien, M' de l'Aubépine malade, soit pour quelqué autte rai-croit que ce Donat mesme des Cales- son que nous ignotons. Il pouvoit noires, avoir esté transferé des Cases- avoir succedé à Second de Tigise dans noires en Numidie, à l'evelché de la qualité de Primat de Numidie : & Carrhage, & qu'il en fut ainsi le il paroist que ce Primat estoit chef de second Evelque pour les schismati- tout le parti des Donatistes, & non ques, & le grand Donat le troisieme l'Evelque de Carthage, ou peutestre cu 331. Cela n'est pas aife à ctoite celui des deux qui estoit le plus andans la discipline de ce temps là ; & cien.]'S. Augustin dans la relation du + 1/2 pars

ce Donat, ce que l'on ne voit point que ni le Concile de Ronic, ni Saint Augustin aient jamais fait. Au moins favoient rien de cela en 411, l'puif- Aug.col.s. la fuite, il n'est plus parlé, dir il, de qu'ils disoient que Donat condanné à 11811-11. Majorin, mai seulement de Donat : Rome, n'estoit pas celui de Carchage, [ce que nous verrons particuliere- mais celui des Cales : ce font leurs le Pape parle visiblement de Donat derent , parecqu'ils virent manifeste- careaggia ment Donat des Cases dans les actes

Saint Optar n'a connu certainement qu'un feul Donat de Carthage, | puif- Optility & qu'il appelle Majorin l'ayoul de Par-'Neanmoins comme ce Donar fut menien, c'està dire qu'il n'y avoit eu fur le paffage mesme de S. Optat, que aussi ne connoissoit point d'autre le patra celui qui avoit esté au jugement de Donat Evesque de Carrhage, que Rome contre Cecilien, n estoit point le celebre; & il est visible qu'il le celui de Catthage, mais celui des fait successeur immediat de Majotin,

que Donat des Cases estoit l'ame de 'Cependant comme il n'est point ce schisine, comme ilen estoit le pre-

Concile de Rome, parle du pruple | que Materne de Cologne qui vivoit qui suivoit le parti de Majorin. Dans la sentence de Miltiade, il n'estoit parlé que des Evelques ordonnez par Majorin. [ Ainsi il est difficile de douter que Majorin n'ait vécu au moins jusqu'à ce temps là. Mais il paroist in Par. p. sk.r. qu'il se signaloit affez peu, l'puisque S. Augustin dit qu'il ne sçait si Donat voudroit bien luy faire l'honneur de

le reconnoistre pour son predecesseur, Pour la fignature des actes prefentez à Anulin, quoique S. Optat soit plus ancien que S. Augustin, neanmoins l'exactitude de Satut Augustin nous fait aifément prendre parti pour luy, s'il est necessaire d'en prendre

quelqu'un; furtour puisqu'il paroist que Majorin vivoir encore.]'On lut Cart.col.; 5 124-6-6-8 de Majorin dans la Confetence de Carthage. Quelque copiste qui ne le connociloit plus, pourroit bien y avoir substitué le nom de Donat, que toute la secte prenoit alors, & avo.r ainsi

trompé S. Optat.] NOTE V.

Par la page M.6 II. Sur la date jointe à cette requeste. Ang.ep.(\$.p. La date du 15 avril 313, est celle de

la requeste des Donatites, selon Saine Augustin dans l'edition de Louvain, Eaf. a.p. 194. 'qui est suivie par Mª Valois & par Godefroy. Solon l'edition des Bene-Laja Paktala dictins p.214.6, elle se peut raporter affez indifferemment ou à cette re-

queste, ou à la lettre par laquelle Carr.cel.:.4 Anulin l'adrella à Constantin.] Sclon 110.54 %. les actes de la Conference, où elle fue lue, la date ne se peur raporter qu'à la Lette d'Anulin. La chose en elle mefine oft peu importante, la lettre ayant sans doute bientost suivi la

requefte. Pour 11 page NOTE VI.

4. . 6 : 6: Que S. Materne de Treves est celui de Cologne qui vivoit en l'an 313.

Gil.e'z.t.i.y. 'M's de Ste Marthe paroiffent croire

en 212, est celui mesme qui est honoré le 14 de septembre; '& c'est le senti- tann de Gr. ment de Mr de Launoy, Neanmoins Projects dans le martyrologe attribué à Bede . 114-(car dans le vetitable il n'y en a rien, )il est mis à Treves, comme en ayant esté Evesque, ce qui se voit de mesme dans le martyrologe Romain.]'Et en effet, la vie de Saint sur. 19. may. Maximin de Treves par Loup de P-124-5 >-Ferrieres, marque un Saint Materne comme un Evelque de Treves, dont le corps y repoloit.

Mais comme il pouvoit y avoir alors affez peu d'Evelques en France, il n'est pas impossible que S. Materne fust rour ensemble Evelque de Treves & de Cologne; & ce n'est pas une chole inventée denos jours.] Cat on Leaders ..... pretend que les Eglises de Cologne & 17. de Treves n'ont eu longtemps qu'un melme Evelque, & pluficuts auteurs mettenr nommément S. Materne entre ceux qui les ont gouvernées toutes deux, 'Le- actes de Saint Gereon par ser. 10,000. P. Helinand de Froidmont, disent que 144.5 14. S. Materne Evelque de Treves fut le premier patteur de l'Eglise de Cologne. Molanus dit que S. Materne eft Mol.f. Bel.p. honoré par les Eglises de Treves, de 197114/iept. Cologne, & de Liege, comme leur Evelque, parcequ'elles ne faisoient

alors qu'un evelché. Il ajoute que ces Eglifes l'honorent comme disciple de S. Pierre; & fur cela il dit qu'il eft different de celui qui jugea l'affaire de Cecilien. C'est ce que suit Baro- But. 14. Sept. L. nius; reconnoiflant neanmoins que contre cette supposition, on ne connoist point d'autre Materne dans la liste des Evesques de Cologne, que celui qui precede Euphrate, [c'est à dire celui meline qui vivoit au commencement du IV. ficele, & que Mª de Ste Marthe mettent contate le pre-

nier Evefque de Cologne. | Et quoi-

que Baromus dise que tout le monde Tere iii

tombe d'accord qu'il a esté disciple Bar 404-5 st. de S. Pierre, il est fort permis, selon Batonius melme, de ne le pas arrefter à un bruit commun, dont on ne

trouve aucun fondement legitime & affinré. Ce qu'on peut objecter avec plus Carc.t.i.p. de solidité. l'e est que dans le Concile 14,0,b.

d'Arles où estoit Marerne de Cologne, on trouve austi Agrece Evesque de Treves. Ainfi on ne peut douter que les Eglifes de Tteves & de Cologne n'euflent chacun leur Evelque des ce temps là : ce qui donne lieu de conclure que s'il y a un Materne Evefque de Treves, il n'avoit rien de commun avec celui de Cologne, & n'estoit point du mesme temps. Ausli la vic de S. Maximin, qui est le plus ancien monument qui en parle, quoiqu'elle foit du neuvieme siecle, l'le met avant Sur. 19. may, Agrece a Celle de Saint Agrece fait la P-775-6 15-

meline choie, & elle met melme deuxcents un an de vacance entre la mort de S. Materne & l'entrée de S. Agrece; [ce qui fait voit combien il faut peu s'atrefter à tout ce qui n'est point ap-puyé de l'antiquité, & que neanmoins a tradition de l'Eglife de Treves ne connoissoit quere l'les 12 Evesques que

P-715l'on met aujourd'hui entre S. Materne & S. Agrece. [Mais quoique S. Materne de Colo-

gne ne fust point Evelque de Treves en 314, je ne fçay fil en faut conclure qu'il ne l'eust point esté auparavant. Cat il peut avoir gouverné d'abord l'une & l'autre Eghie; & puis voyant que le nombre des Fideles s'augmentoit sous la protection de Constantin, & s'estre contenté de l'Église de Co-

Mol. (. Bel p. logne. Cela fe raporte fort bien ] avec | que l'autorité d'oracle avec laquelle il 197-1ce que dit Molanus 14 fept. que celui la pronono, comme la chofe du monqui a gouverné ces deu . Eglifes avec de la plus confiante, le foit affez peu. ?

songeage penfec d'Helinand,]'qui dit que S. de mefine que le Pape; fee qu fe peut 143-5 11.

Materne Evelque de Treves a esté le premier pasteut de l'Eglise de Cologne, affez peu avant S. Severin qu'on met à la fin du IV, fiecle, Helinand cite une histoire de sa vie, où apparemment il avoit lu ce qu'il en dir.]

> NOTE VII. Pour la page 10.5 13.

Que Constantin peut avoir commit S. Mirecle de Milan pour juger l'affaire des Donaristes avec le Pape. 'Conftantin joint un Marc avec le tuffine.

Pape Miltiade dans le titre de la lettre P.191-4. qu'il écrit à ce Pape sut l'affaire des Donatistes ; [ & c'est sur cela sans doute l'que le Synodique dit que le Con-Cont.t.p. cile de Rome fut tenu par le Pape 405.4. Miltiade, par le tres faint Mare, & par Cecilien Evelque de Carthage, On a bien de la peine à voir qui est ce Marc.] Baronius veut que ce foit une paraus ufaute, & qu'au lieu de e Kiepen, nous lifions l'egare, Mi de l'Aubépine Ostapar. approuve cette conjectute, qu'il attribue au Cardinal du Perron, 'Cela n'a Entarenpas empefché Mr Valois de foutenir 1-6. ou'elle n'est point supportable. & de dire qu'elle ne pout estre approuvée que par ceux qui ne favent pas le grec. Pour luy il aime mieux croire que ce e.d. Marc effoit quelque Prestre considerable de Rome , que Constantin vouloirestre present au jugement, & peuteftre ce hii me sme qui succeda à Saint Silvestrefen 338. 7/11 y en a d'autres optennen. qui le font Diacre ou Archidiacre de 1871000, 9. Miltiade, [ce qui cft à peu pres la mefme chose, & Mr de l'Aubépine s'en

'La pensee de Blendel, qu'au lieu stond ron. avoir fait clire S. Agrece pour Treves, de Mare il faut lire Merocle, [paroift \*46.4. plas raifonnable que les autres; quoicellede Tongres ou Liege, est mort à Car ii est certain d'une part, que ra 4,9916. Cologne: [Et ç'a esté fans doute le Constantin établir ce Mare pour juge "

ne se peut aucunement d'un Archidia-Opt. 1.1. P. 44. Ctc: ] & il est encore certain de l'autre | nous avons Merocle Evesque de Mique S. Merocle Evefque de Milan , assista au Concile de Rome, S. Optat le met le premier aprés les trois Evefques des Gaules. [Constantin qui avoit esté à Milan cette année là mesme. pouvoir aifément le connoiftre pour un juge sage & incorruptible, & le prendre pour témoin de son zele pour l'Eglise.]

Pour la pag NOTE VIII.

4.6 4 Quand S. Eustorge a este Evefque de

MS.P.504 'La vie de S. Eustorge que nous avons dans Mombritius 1.1.p.266, le fait successeur de Protais huittieme Evelque de Milan, '& predecesseur de P-(0\$. p.co7.

S. Denys, 'Mais c'eft une piece qu'on voit bien estre toute nouvelle. Les Boll.may,t.i. noms qu'elle donne aux Mages, 'ce P.8.1. qu'on n'a point fait selon Bollandus que sur la fin du XII. siecle, en est une grande preuve. Elle se combat elle mesine dans le temps où elle

place Saint Euftorge, le mettant entre Protais & Saint Denys;]'& voulant MS.P.408. neanmoins qu'il ait gouverné dixsept ans; puitqu'il est certain que Protais affitta au Concile de Sardique en 347,

& que S. Denys fur banni huit ans aprés en l'an 355. l'Elle le met sous un Empereur de Constantinople maistre de Milan, sce qui n'a point esté depuis 317, que mourut Constantin, jusqu'à la fin de 352, sous Constance, qui avoit soin de mettre partout pour Évesques non des Saints, mais des Ariens.

Ugh,t.4.p. 'Aussi Ughellus qui suit cette vic en beaucoup de points, l'abandonne en celui-ci, & met S. Euftorge avant Protais, Il le fait succeder non a Saint Mirocle, mais à un Profe ou Otofe, dont on ne trouve rien, dit-il, finon qu'il affifta en 314 au Concile d'Arles, Je no fçay fi cela fe trouve dans quel-

disficilement croire d'un Prestre, & | ques editions des Conciles.] Mais dans celle du P. Labbe 1.1.p.1429.e. lan, & immediatement aprés luy, Orese Evelque de Marseille,

'Jule qu'Ughellus met entre Saint p.612. Euftorge & Prorais, [n'eft pas mieux fonde; ne l'estaut que sut le [faux] Concile de Rome en 347. V. S. Jule Pape. 'Il n'est pas dans une ancienne Mabi.mul.t. lifte des Evelques de Milan, [où il ya 1.p.110. cependant bien des fautes. Elle fait celle de mettre Saint Eustorgeentre Protais & S. Denys, & avec les 17 ans d'episcopat. Elle fait succeder Protais à Materne, & Materne à S. Mitocle : & felon le temps qu'elle donne à leur episcopat, il y a 68 ans entre la mott de S. Mirocle qui vivoit en 314,]& celle de S. Denys[qu'on ne fauroir mettre pluftard qu'à la fin de 161.]

NOTE IX. Pour la page 1c.5 tt. Que les Donatistes peuvent s'estre

Soumis d'abord au Concile de Rome. 'Constantin parlant du Concile de Bar. 114.5 44. Rome, dit que les ennemis de Cecilien y avoient efté reconnus coupables plutoft que luy, adeo ut istud post judicium habitum Africam ipsos

remeaffe prohiberent, comme on lit dans Baronius.[Il femble donc que le Concile ait ordonné que les Evelques Donatiftes ne retourneroient point en Afrique, peuteftre jusques à ce que la paix y fust entierement rétablie, ]'Il concerne y a neanmoins perhiberent pour promond, & dans ceux du P. Labbe, ce qui marqueroit qu'ils effoient retournez en Afrique, comme acquielçant au Concile : 1 & Mª Valois suppose E Capana comme une chose constante, que cet endroit prouve qu'ils y citoient retournez.

La fuite ne permet pas de douter qu'ils n'y foient retournez effective-

NOTES SUR LES DONATISTES. 704 ment, La difficulté est de savoir si ç'a l'affichée : de sorte que je r e voy point esté en témoignant vouloir se soumetrre à l'autorité du Concile, comme la maniere dont en parle Constantin en lisant perhiberent porte à le croire, ou fi c'a esté au contraire malgré la défense du Concile, L'un & l'autre effoit affez important pour meriter d'avoir esté relevé. Mais nous ne trouvons point qu'on l'ait fait : & ne voyant tien d'assuré dans cette obscurité, nous avons mieux aimé nemet-

Pour la page

tre ni l'un ni l'autre, l NOTE X. 40.5 17. Que Verus & Elius Paulinus peuvent eftre la mefine perfonne.

'Constantin marque dans une lettre Aug.tp.ct.p. raportée par S. Augustin, que la cause de Felix d'Aptonge avoit esté jugée par Elien Proconful, à cause de la maladie de Verus Vicaire des Prefets. excl.ba.p.ts. (Cependant par les actes mesmes de

cette procedure, on voit qu'Elien agiffoit au nom d'Ælius Paulinus Vicaire des Prefets.[Je, ne sçay si rien nous empefehe de dire que ce Vicsire avoit tous les trois noms d'Æl us Paulinus Verus: & c'eft le plus court pour nous tirer d'embaras. ] M' Baluze veut que P-473 cet Ælius Paulinus foit une pure furte, venue, dit-il, dece qu'il avoit esté Vicaire d'Afrique des l'an 202. Mais la preuve qu'il allegue pour ce dernier fait, montre sculement qu'il y avoiteu un Paulin Vicaire en ce temps là, [c. qui n'empetche pas qu'il n'v en

cuit encore un autre cu 314-]

P-471-474+

'Il veut encore que dans la lettre de Constantin au lieu de Verus on life Verious ; & c'eft, dit-il, Locrius Verinus à qui Conftantin adresse une loy affichée le 30 de janvier 314, qui patoit prouver qu'il effoit Vicaire des le commencement de l'année, rod.Thes.t. 'Mais la loy adressee à Locrius Verinus ne luy donne aucune qualité, & il n'est point dit en quel lieu elle fut | fumer que ce foit une faute de copiste,

qu'on en puille rien tirer dutout.] Aussi Godefroy dans sa notice des 1.6.7.110. Vicaires d'Af ique, ne dit point que Verinus y ait cu cette dignité en l'an 314, mais feulement en 318 & 319. Mª Cacl.p.e's Balize reconnoist austi qu'il l'a csté en ces deux dernieres années : & il est obligé d'avouer que c'est une objection qu'on peut faire contre fon fentiment , qu'il l'eftoit en 314, furtout eftant certain qu'il ne l'estoit pas en 216 & 216, Godefrov pretend aufli cod Thate. que la lettre de Constantin parle de ce P-190.

n'a garde de le fuivre.] Pour is pro-NOTE

est de l'an 320; cn quoy Me Baluze Comment le Proconsul Elien a esté inge de l'affaire de Felix.

Locrius Verinus : mais il dit qu'elle

'Saint Optat dit que le Proconful Optalagas Elien avoit receu ordrede Constantin d'informer publiquement de la vie de Felix d'Aptonge, & de laiffer pour cela toutes les affaires publiques. S. Ave.ep 1600 Augustin le semble suivre en cela, parante Mais comme on ne peut douter de s. ce qu'il dit, que c'effoit l'Empereur qui en avoit ordonné l'examen s'aussi er 45. p. 114selon ce que Constantin en dit dans sa 1.b.c. lettre à Probien,'il semble plus pro- Card. p. 474 bable que l'ordre avoit effé adresse au Victire Verus, & à cause de fa maladie, executé par Elien: si l'on ne veut dire que fur la nouveile de la maladie du Vicaire, Constantin avoit mandé au Proconful de se saisir de cette affaire, comme fa charge l'y obligeoit déja.)

> NOTE XI. Pour la page

Sur la date du jugement rendu par 'Quand S. Augustin dit qu'Elien Aug. p.col.e.

jugea l'affaire de Felix d'Aptonge le sont de rs fevrier 314, on ne peut point pre-

quatre moisaprés le Concile de Rome tenu en octobre 212, & deux ans & pres de huit mois avant le 10 novem-Crei.ba.p.81. bre 216. Cependant dans les actes de la procedure d'Elien, nous avons une Iuf.n.p.199. piece datée du 19 aouit 314. Me Valois croit sut cela que l'information fur commencée le 15 de fevrier, & finit le 20 aoust Jou plutost quelques jours Cati.p.477. aprés, J'Cela est disficile à croire d'u-

ne affaire pour laquelle Constantin vouloit qu'on quittaft tout, & ces fragmens font si corromous, qu'il est aile de prefumet ou qu'il y a faute Par.;14-5 19. dans cette date du 19 aoust, comme l'a cru Baronius, ou que c'est une

date qui se raporte à quelque autre chose, & peutefire à quelque copie qu'on en avoit tirée.] Dans cetre pro-Caci. p. 22. cedute il est parle de Licinius Cesar

comme d'un Empereur Romain, de melme que Constantin avec lequel il est joint. Si nous la mettons le 19 d'aoust, je ne sçay si cela s'accordeta affez avec l'histoire, qui nous apprend que Constantin & Licinius estoient en guerre fur la fin de cette année là, & que Conftantin gagna la bataille

de Cibaks le 8 d'octobre. mpt.n.g.19.

'Il y en a qui pretendent que ce jugement d'Elien en faveur de Felix, n'apu eftre rendu qu'aprés le Concile d'Arl, s, puisque l'innocence de Felix d'Artonge estant reconnue, il n'y avoit plus de question. On pourroit répondre beaucoup de chofes sur cela : mais il suffit de votr que si cette preuve estoit solide, il faud oit mettre le i igement d'Elien aprés celui mes me de Constantin en 316, ce qui seroir ridicule.]

Pour la page 44.5 19.

NOTE XIII. Qu'on peut mettre la lettre à Probien

avant le Concile d' Aries.

Aug.in Crt.L.

Constantin écrivant à Probien \*Hift, Eccl. Tom. VI.

puisqu'il ajoute que c'estoit environ ; mande de luv envoyer Ingence , at illis, dit-il, qui in pre entiarum agunt, atque d'uturnis diebus interpellare non de fimont, andiemibus & coram affiftentibus apparered intimari possit frustra tos Caciliano Episcopo invidiam commovere, atque adversus eum violenter insurgere voluisse. Ita fiet, ut omissis, sicuti oportet, ejusmodi contentionibus, populus fine diffentione aliquareligioni proprie cum debita reverentia deservier, [Ces paroles conviennent fort bien au temps où les Donatistes avoient appellé du Concile d'Arles à Constantin, aprés le premiet d'aoust: ce qui obligeroit de dire que cette lettre n'est écrite que l'année suivante, depuis que Constaurin eut fait la paix avec Licinius, dont elle porte ausii le nom.

Il faut avouer neanmoins qu'il y a bien du temps depuis le 15 de fevrier jusqu'à l'année suivante, pour croire que Constantin ait attendu jusque là à mander Ingence; l'furtout puisque p. e d.c. p. p. Saint Augustin semble dite que cere 1414.4. lettre de Constautin estoit la réponse à la relation d'Elien : [ & le Concile d'Arles se tint dans cet entretemps au mois d'aoust, auquel on ne mangua

pas de parler de Felix & d'Ingence. Je ne scay done s'il ne seroit pas plus naturel de croire que Conftantin fit amener Ingence des qu'il secut le succés du jugement d'Elien. Car pour les termes de sa lettre, qui semblent mieux convenir au temps que les Donatiftes avoient appellé du Concile d'Arles, ils ne conviennent guere moins au temps d'aprés le Concile de Rome, avant qu'il eust renvoyé l'affaire au Conciled'Arles.] 'Or il paroift par la lettre à Ablave , Bat.p4.5 41. que depuis qu'il eut refolu se Concile,

julqu'au mois d'aoust, il n'y cut guere de temps qu'autant qu'il en falloit pour faire venir les Evelques d'Afri-Proconful d'Afrique aprés Elien, luy que à Ailes par l'Espagne, Car pour

NOTES SUR LES DONATISTES. ce qui est de Probien, qu'on voit par | compagnez d'un seul Ecclesiastique,]

le Code avoit efté Proconful en 315, rien ne nous empcsche de croire qu'il l'estoit des 214. Et mesme on en troucod. Th.chr. ve quelque preuve dans le Code. ] 'Cat Godefroy croit qu'au lieu de Probe à qui Constantin adresse une loy du pre-

mier avril 314, on peut lire Probien. Augustin raporte la lettre à Probien, & qui est neanmoins le plus correct, il y a & Maximianus dans le titre, comme s'il y euft eu alors un Empe-

sp-41-p-na- reur de ce nom: mais il faut lire Maximus, comme un titre de Conftantin. [Ce prince s'y brouille fans doute, l'loriqu'il attribue à Maxime d'avoir soutenu que la lettre d'Alphie Cccilien avoit esté corrompue par Caci.op.p. Ingence, Les actes font voit que cela

Maxime qui pirloit pour les schilinatiques. NOTE XIV. Four la page

4 p.476.

44. 9 20.

Que ceux du second throne dans la lettre à Chrest, sont les Prestres, non les Evefques,

appartient à Apronien, a & non pas à

Euf.1.10.0.5. 'Constantin en mandant Chrest de P-191.d. Syracuse pour lt Concile d'Atles, luy dit qu'il peut amener avec luy par les voitures publiques, deux du second n.p.196.1.dl throne & trois ferviceurs, Baronius

tur., 14.5 4: & d'autres, ont pris ces deux du fecond throne pour deux Evefques fusfragans decelui de Syracuse, qu'ils supposent avoir esté alors metropolitain. Je ne pense pas neanmoins que des Evelques aient jamais esté reduits dans l'antiquité, au second throne,] 'qui convient proprement au rang des

6.b(Opt.Li.p. Preferes, b comme Mr Valois le fou-\* Euf. B. P. 39. tient amplement : [ & il est peu probable que Constantin ayant pris soin de regler le nombre des valets que les Evelques devoi; nt mener au Concile, mides ait pregendu que ttois Evelques auroit plutoft fait assembler le Con-

'On voit dans une autre lettre, que carettage. Conftantin faisoit donner un brevet 1922-6de voiture[non à chaque Metropolitain, mais à chaque Evelque pour luy & pour les Ecclesiastiques qu'il voudroit mener, Dans les souscriptions page de du Concile, il n'y 2 de Sicile que Dans un des endroits où Saint | Chreft de Syracuse, & avec luy Flore fon Diacre. [Car il estoit indifferent à Confrantin que les Evelques cussent avec eux des Prestres ou des Diacres, Comme il leut fournissoit les voitures publiques, il leur veut donner une fuire proportionnée à leur caractere, & qui ne charge pas trop le public.]

> NOTE XV. Port In page 46.5 20,

Que le Concile d'Arles a esté tenu en Can 314.

[L'année du Concile d'Arles n'est point marquée par Eusebe, par Saint Augustin, ni par les autres anciens qui en peuvent avoir parlé, ]'Le titre concerne dans les editions ordinaires , potte 1426-d. que ce fut sous les Confuls Volusien & Annien, c'est à dire en l'an 314. Et ce titre est conceu en des termes qui paroiffent anciens. Auffi Baronius an. 314.5 51, Baudouin p.128. Mt Valo's in Euf.p.299,1,d, [ &c, comme je crov. tous les autres modernes, s'accordent à le mettre en 314, l'année d'aprés le Concile de Rome.

Je ne voy tien qui combate leur fentiment; & l'humeut violente des Donatiftes donne lieu de croire qu'ils profferent or fecond jugement autant qu'ils purent. On pourroit dire que Constantin, qui commença sans doute avant le mois d'aoust à se preparer à la guerte qu'il faisoit au mois d'octobre contre Licinius, avoit peu de loifir dutant ce remps pour songer aux affaires de l'Eglife; & qu'ainfi il viollent de Sicile à Arles fans eftre ac- | cile en 315. Mais après tout, la fuite

le Coneile en l'an 314. Ainfi nous qui semble devoir faire croire qu'il y fuivrons ce sentiment. S'il avoit esté tenu en l'an 315, nous y verrions sans doute des Evelques de l'Illyrie & de la Grece, dont Constantin estoit demeuré maistre par sa victoire sur Licinius à la fin de 314.]

Pont la page 47.5 10.

Lio.c.s.p.

6.p.#.1.b.

12.b.

#### NOTE XVI.

Du nombre des Evesques de ce Concile,

Ado,chr. 'Adon fait monter le nombre des Evergues du Concile d'Arles infques ! à fix-cents; mais il n'est pas pour faire autorité, surtout en une chose si peu Conc.t.i.p. croyable.]'Et quoique le P. Sirmond 1470.1571. l'ait trouvé dans quelques manuferirs du Concile, cela ne l'a pas empefelié de dire que c'est une chose & incroya-

Par. 314.5 49. ble & ablurde, Baronius croit qu'on peut tirer d'un endroit de S. Augustin Aug. in Par. I, qu'ils eftorent 200, Neanmoins il eft z.c.s.p. 8...d. visible que S. Augustin parle en cer e.c.p.s.i.b. endroit du Concile de Rome, & ne

passe qu'un peu aprés à celui d'Arles. Ainfi on ne peut douter qu'il n'y ait e.s.B.p. 7.e. fiure dans le mot de ducentes. l'Auffi les Benedictins l'ont ofté dans kur edi-

tion , & au lieu de ut ducentus judices, ils ont mis ut contra judices, comme ils l'ont trouvé dans un manuscrit. Euf.n.p.198. 'Mt Valois qui n'avoit pas vu certe |

> edition, veut qu'au lieu de deux-cents on life vingt, y ayanr eu 19 Evelques dans le Concile de Rome. [Cela peur n'a point recours aux 200 Evefques avoir quelque apparence dans nostre du Concile d'Arles, quoiqu'il parle de chifre, mais non pas dans le Romain. | ce Concile au mesme endroit : mais à Et de plus, j'ay peine à croire que S. tous les Everques de la communion Augustin ait voulu marquer en cet Catholique qui avoient adheré au juendroit le nombre des Evelques du gement rendu en faveur de Cecilien. Concile de Rome, qui servoit fort [Ainh l'on peut assurer qu'iln'y avoit peu pour en relever l'autorité, ] puif- pas plus de 70 Evesques au Concile que c'éstoit une des choses que les d'Arles, ou qu'au moins S. Augustin

femble micux s'accorder, en mettant plainte contre le Concile d'Arles : [ce avoit cu un affez grand nombre d'Evesques. Tout le reste nous le persuade, comme on le peut voir dans le texte; & il est certain au moins que ç'avoit esté le dessein de Constantin,

Cependant foit que la breveré du terme, ou d'autres raisons, aient empesché plusieurs de ceux qui estoient mandez, de s'y rendre, foit que ce qui nous refte aujourd'hui des monumens de ce Concile foit tres imparfait, l'la Conc.t. p. lettre du Concileau Papene porte en sur de. teste les noms que de 33 personnes,

fans c'c. Dans les foufcriptions il y p.1419-1419. a 44 Eglifes prefentes, 33 par leurs Evelques, & les aurres par des Proftres ou des Diacres. Il y en a trois dans la lettre au Pape qui ne sont point dans les souscriptions:[mais c'est apparemment parceque les noms font alterez; & cela ne poutroit toujours

faire que 47 Eglifes. Ce qui peut donner encore licu de croire qu'il n'y avoir pas un fort grand nombre d'Evesques dans ce Concile, J'c'eft que Saint Augustin Argentine ayant à latisfaire à ce que disoient les pensallocre. Donatifies, que ceux qui avoient 1.1. condanné Maximien estoient en plus grand nombre que ceux qui avoient condanné Primien, par où ils marquoient que ceux qui avoient absous Cecilien effoient moins que les 70 Evelques qui l'avoient condanné; il

Aug. In Par. e. Donaristes y reprenoient.'S. Augustin | n'en a rien secu. Mais on ne s'écondir au contraire, que les Donatistes nera point quand nous dirons que S. n'avoient pu trouver aucun sujet de Augustin n'a point seu s'il y avoie

NOTES SUR LES DONATISTES. peu ou beaucoup d'Evefques au Con-1 ci'e d'A les, quand on confiderera l qu'il ne rémoigne jamais qu'il ait rien vu des actes de ce Concile; & il y a tout lieu de croire qu'il ne l'a connu que par ce qu'en dit Constantin dans

Pour la page 47.9 .0.

#### NOTE XVII.

quelques lettres.

Quels eftoient ces Evefques, 'M1 Valois croit que pour favoir l'ordre des scances dans le Concile d'Arles, il ne faut pas avoir égard aux

Euf.n.p.197. 1.c.d.

Corc.t.r.p.

1411.1419.

1410.

fouscriptions, mais à la lettre synodale : & c'est sur cela qu'il souttenr que Marin d'Arles y prefida. Aprés luy font nommez Agrece de Treves; Naralis, qui dans les souscriptions est qualifie Prestre de civitate Urfetenfium, en Espagne, (apparemment d'Urgel en Caralogue;) Theodore Capoue, Vocius de Lion, S. Ver de Vienne, Probace Prestre de Tarragone, Cecilien de Carthage, Faustin Proftre d'Orange, Surgent inritulé de Pocofeltis dans l'Afrique, Gregoire de Porto, Saint Retice d'Autun, Ambitaufe ou Imbetaufe de Reims, Termace de Bacca dans la Grenade. Sainr Mirocle de Milan, Pardus d'Arni dans la Capitanate . Adelphe deColonia Londinenfium, (on croit que c'eft Colcheftre;) Hiberne, [je ne fçay fi c'est Ebore d'York marqué dans les fouscriptions; Fortunat d'Alger; Aristafe, peutestre Anastasede Benevenr dans l'Afrique [Proconfulaire,] Lampade d'Urine dans la mefine province, Vital de Vere dans la mefme province, Materne de Cologne, Libere de Meride en Espagne ; un second Gregoire qui n'est point dans les foulcriptions; Crefcent, (on croit que c'est Chrest de Syracuse;) Avitien de Rouen, Daphne de Vaiion, Oriental de Bordeaux, Quintete de Cailleti

en Sardaigne, Victor d'Urique, & Epictere de Centumcelles (ou Civita-Vecchia)en Toscane, où il y cut peu de temps aprés un aurre Epictete bien plus celebre.]

Outre ces 33 Evefques & les depu- P.1445 c. tez du Pape Silvestre, les souscriptions marquent Otefe de M rfeille; 'Mamertin d'Eause, comme lit le P. P.1490.b. Sirmond: L'edirion de Binius p. 266. 1.d, lit Martin de Toulouse, & ajonte dans la province de Narbone; ce qui ne peut convenir à Eaufe, mais portua. n'empesche pas que le P. Sirmond ne fourienne qu'il faut lire Mamerinus Elofatium. Il v a encore Restitut de p. 4:0.b. Londres, Victor à civitate Legis- 4. volumini . dans la Numidie (Cest peuteftre celle que d'autres appellent Leges. 1'Outre les Evefques, les fouf- p. 1415.e. criprions marquent Fauftin Preftre d'Orange , Romain Prestre d'Apr , parque a. d'Aquilée en Dalmacie, Protese de Clemence Prestre de Caragoce, Sabin .. Preftre de civitate Barica en Espagne, (je ne sçay ce que c'est;) Leonce & Mercure Prestres d'Ostie, Innocent 2. Diacre de Nice, & Genial Diacre de b. Mende, qui est quelquefois appelle pagas. Evelque.

> Pour la page NOTE XVIII. 47.1.0. Que Constantin n'assista pas au Concile d' Arles.

Baronius se fondant sur un passage Bar. 114.5 s. d'Eusebe qui ne specifie point dutout le Concile d'Arles, pretend que Conttantin fe trouva en personne à ce Concile. Mais outre que les Evefques l'auroient dit dans la lettre à Saint Silveftre,] Tappel que les Donatiftes Eof. 11. p. 136. interjetterent du Concile à luy, & . b.c. la lettre qu'il écrivit au Concile, ne fouffrent point qu'on dise qu'il y ait

NOTE XIX. Pour la page 14-5 15-Sur l'appel des Donatiftes à Conftantin.

Saint Optat cite ces paroles de ogestapes

&c: mais il veut que Constantin les ait dites fur ce que les Donatiftes avoient appellé du Conci le de Rome. EuCn. p.195. 'Neanmoins Mr Valois fait voir clai-19 Aug.ep. 48.p.6 .1.21 rement par S. Augustin, qui le repote 68. p. 114-1. 21 plusieurs fois, que les Donatistes se

16.9 Altra de la Company de la 100-1-blpf.id. appellé du Concile de Rome, voyant par la lettre de Constantin, qu'ils avoient appellé d'un Concile, & ne connoissant point d'autre Concile sur les Donatiffes que celui de Rome, comme on le peut juget de ce qu'il ne dit rien de celui d'Arles : Et Saint Augustin n'en dit rien non plus dans fon Abecedaire, où il ne fait que le suivre, n'ayant pas apparemment

alors d'autre lumiere. C'est pourquoi Aug.abc.p.4. il ne faut pas s'étonner]'s il y semble dire que les Donatiftes appellerent du Concile de Rome, [contre ce qu'il dit partout ailleurs, Cet endroit de Saint Augustin nous donne encore lieu de juger que le texte de Saint Optat n'est Euf.n.p.196.1. point defectueux, J'comme quelques

uns l'ont cru smais tel que l'a eu Saint Augustin, & qu'effectivement S. Optat n'a point connu le Concile d'Arles.]

'Comme les Donatistes se sont

180.1.3.4. plaints du Concile de Rome à Conf-Pagi an . S ft. tantin, '&c ont demandé un nouveau jugement, on poutroit dire en quelque forte qu'ils en ont appellé : 'de 59. forte que ce n'est presque qu'une dispute de mot, affez peu importante. Mais il faut neanmoins qu'il y ait cu quelque chose de different à l'égard de celui d'Arles, pui que S. Augustin

dit si souvent qu'ilsen appellerent, & ne le dit januais de celui de Rome que Angiep.ses. dan; fon Abecedaire, 'Car pour l'enp.260.2.b.

droit où il dit, ab Arelaiensibus ad ipsum rursus Imperatorem appellars

NOTES SUR LES DONATISTES.

Constantin, O rabida furoris andacia | maluerunt, [c'est une expression abregée, où il attribue à deux choses un terme qui appartient proprement à l'une, & improprement à l'autre,

comme cela cft ordinaire. Pour favoir quelle difference il y a en entre les plaintes ou l'appel que les Donatistes firent des deux Conciles, primum apud eum accufaftis, die Saint lie.P.L.e.s. Augustin, ab altero ad erm appel- Politica. lastis; [il faudroit en avoit plus de pieces que nous n'en avons. Cependant comme nous croyons que Saint Augustin en a encore eu moins que nous à l'égard de celui d'Arles, tout ce qui nous paroist, c'est qu'il a vu]. 'dans la lettre de Constantin aux Conc.t.p. Evelques, que les Donatistes avoient 1441. appellé à ce prince, pont demander

non qu'il fift assembler un nouveau Concile, mais qu'il se rendist luy . mefine juge de leur cause; au lieu pagians s. qu'aprés le Concile de Rome, ils pouvoient ne demander qu'un nouveau Concile, comme S. Augustin le dit Aug-pissa.

quelquefois. P. p. 118 . 1. 8. On dispute si la lettre de Constantin Eustin-page aux Everques, s'adresse au Concile de adragi, 19.5 Rome ou à celui d'Arles. Le P. Sirmond & MeValois la raportent au dernier fans hefiter. [Et il n'y a pas à douter si c'est de là queS. Augustin a appris que les Donatiftes avoient appellé du Concile d'Arles:]'Qua in re, dit ce Aug. ep. 161. p.

Saint , quemadmodum illos derefterur 180.1.4. audiftis. Cela convient parfaitement à cette lettre, ] que S. Augustin paroist ep.48.p.m4.4 encore citer en d'autres endroits, [ & a ne convient à aucune autre que nous ayons. Tout ce qu'on pourroit dire, c'est que cela estoit peutestre aussi dans la lettre à Eumale, écrite aprés le jugement de Milan, Mais avec cela en lifant celle aux Evefques, & celles

que Constantin écrivit entre les Conciles de Rome & d'Arles, on trouve une disposition d'affaires fort differente, Outre ce qu'en dit Mt Valois,] Vyvy iii

on voit qu'après le Concile de Ro- une loy de la rebaptization. Conc.t.:.p. 1411.eli4ji. me, Constantin crut d'abord que tout | [Le nom de Traditeurs poutroit fa-14:14 estoit appaise: & la lettre aux Evesques | voriser Baronius, s'il se prenoit ici qui est toute sur l'obstination des Dofust separé. Il marque dans celle-ci le ptendre en ce seus. [Neanmoins

que beaucoup de Donatistes s'estoient Augustinaffure qu'après le Concile de Rome, tous perlisterent dans le schisme. Ce qui est certain, c'est que le P. Pagi, qui veut, aptés Baronius, que la lettre s'adresse au Concile de Rome, se contente de répondre fort foiblement aux taifons des autres, & n'en allegue aucune pour son sentiment. Car je ne voy

pas mesme qu'il se fonde sur Saint Patistis - Optat, J'qu'il croit avoir cité les paroles de Constantin, Petitis à me in faculo judicium ere. non de fa lettre aux Evelques, mais d'une réponfe qu'il avoit faite de vive voix. Et il a peuteftre cru la mesme chose de ces autres, O rabida furoris audacia Oc. Mais quand il se fonderoit sur ce Saint, nous avons montré que son autorité est foible en cette rencontre.]

Pour la page NOTE XX.

Sur le Conclle des Donatifles touchant la rebapti Tation.

Bar. 108.6 18. Batonius met des l'an 308, le grand Concile des Donatiftes, qui laiffa la rebaptization indifferente, supposant avoit esté tenu 40 ans avant le temps de Macaire [Et il est vray que Saint Augustin semble dire que les Maures, qui des l'an 308 ou environ, ne rebattizoient pas les Catholiques, le faifoient en confequence de ce Concile.] Euf.n.p.192. 'La verité est neanmoins qu'il ne le

dit pas. Ce font deux faits differens, & nullement liez l'un à l'autre, que Saint Augustin, ou plutost Ticone,

pour ceux mesmes qui avoient livré les natifies, eft ecrite avant que le Concile choses saintes; ] & Batonius paroit 1 ar. 108 4 18. il y a toute apparence que Tionne le prend dans le sens des Donatistes

c'est à dire pour tous les Catholiques.

'L'Evefque Deutere qui suivit le de- Aug. ep. 42. p. cret de ce Concile, est appellé dans S. 71.1.d. Augustin Episcopus Macrinensis, ou cr. 8.7.5.4.
Macrianensis sclon l'edition des Be- P-148.5. nedictins. On trouve deux Macria- vanl.p.go. nes au moins dans l'Afrique, l'unc 161dans la Byzacene, qu'on croit estre celle qu'on surnommoit la grande ; l'autre dans la Mauritanie de Stefe : Et Saint Augustin porte à croite que pasalaug.p. Deutere effoit Evelque en Maurita- 141.t.

nie : non folum Deuterio , fed etiam universis Maurorum episcopis, NOTE XXI.

Pour la page \$7.5 36.

Sur le livre de Macrobe aux Confesteurs.

[Je ne sçay quels peuvent eftre] ces Gen.v.ill.e.s. Confesseurs à qui Gennade dir que Macrobe Everque des Donatiftes de Rome[vers 170,]avoit adresse un ouvrage lorsqu'il estoit Prestre de l'Eglise Catholique. [Un homme qui vivoit encore en 370, pouvoit-il estre affiz agé dans les premieres armées d'aprés que S. Augustin dit que ce Concile la persecution de Diocletien, pour eftre déja Prefite, & adresser un ouvrage de morale à des Confesseurs? Il n'y a point auffi d'apparence qu'il fust encore dans l'Eglife Catholique en l'an 161, auquel finit la perfecution de Julien; & on ne dit point qu'elle ait fait de Confesseurs dans l'Afrique. Je ne fçay s'il faudroit raporter cela à ceux qui pouvoient avoir foutenu en Afrique la Consubstantialité du allegue pour montret que les Dona- Verbe, contre Constance en 355, ou tilles n'avoient point toujours fait dans les années suivantes. Mais on ne

Pour is pige NOTE XXIII. 106.5 43. Sur le semps de la lessre de Constantin

pour les Catholiques de Cirthe, 'Mr Valois croit qu'on peut mettre Fuf. n. p. 101.

en 317 ou 318 la lettre de Constantin 1.d. fur l'eglise de Cirche; & que Constantin n'avoit point fait encore de loy pour oftet aux Donatiftes toutes leurs eglifes.[Mais affurément cette conjecture ne doit pas prevaloir fur celle que nous avons alleguée pour la mettre en 330. On y peut encore ajourer que dans l'inscription p.217, Constantin prend le titre de Victorieux :1 '& il ne le prit , felon Eusebe , que v.Contl.Le, lorfque Dieu luy eut fait vaincre 19-P-441-d

Licinius auflibien que tous fes autres ennemis, [c'est à dire à la fin de 222.]

NOTE XXIV. Pour la page 164.6 47.

Sur Donas & Marcule les celebres martyrs des Donatiftes. [Non feulement Donat & Matcule Donatiftes ont efté honorez comme

des Martyrs par ecux de leur fecte,] mais Rivius dans la vie de Saint Aug.v.R.p. Augustin, croit que ce sont les mesmes 100. Donat & Marcule dont les noms fe font gliffez dans quelques martyrologes, celui de Donat le premier de mars. & & celui de Marcule le 26 de novembre, M' Godeau le dit aussi dans la vie de S. Augustin, Usuard met

en effet le premier de mars un Donar,

qui a, dit-il, fouffert à Carrhage fous

le Due Urface & le Tribun Marcellin, Donat de Bagai le martyr des Do-Neaumoins les Docteurs de Louvain natiftes, paroift eftre mort en Numiont bien reconnu dans leurs notes p. die plutoft qu'à Carchage; & on ne 107, que Constantio estoit une faute; voit point que ni Urface ni Marcellin 18c Mr Valois le prouve d'une manière aient eu de part à fa mort. Neanmoins si invincible, qu'il n'y a pas le moin- les noms du Duc Ursace & du Trabun ont eru fur cela devoir mettre Conf- toire des Donatiftes, qu'il est difficile

ce foit le mefine Donat, dont on aura

leur donne guere le titre de Confef-| feurs, & la persecution de Constance dura jusques en 161, ce qui approche trop pres du temps auquel Macrobe eftoit non seulement Donatiste, mais mesme leur Evesque à Rome; & par

confequent aneien dans leur parti-Nous vertons dans la fuite l'histoire d'un pretendu Martyr des Donatiftes nommé Isac, écrite par un Macrobe, felon toutes les apparences vers 149. Il oft difficile de pretendre que ce Macrobe foit different de celui dont nous parlons.Je ne íçay fi l'on oferoit dire que Gennade a confondu deux Macrobes, un Prestre Catholique qui aura vécu peu aprés les persecutions, & l'Evefque Donatille de Rome; ou croire malgré l'autorité de Gennade, que ce dernier estoit déja Donatiste lorfqu'il fit fon livre, & que les Confessions ausquels il l'adressa, sonr les Evelques de cette fecte que Constant

Pour la page 21.5 41.

#### NOTE XXII. Que les actes de Zenophile ne sont

point de l'an 306. Anglin Cre.1. 'Le procés verbal de Zenophile est

avoit bannis en 348 ou 349.]

daté dans Saint Augustin, Conftantio Augusto O' Constantino juniore Ca are Caci,ba.p.91. Conjulibus : an lieu que dans les autres exemplaires, le premier est nommé

Contranrin auffibien que le second. Baronius, fuivant ce qu'il trouvoit dans S. Augustin, l'entend de Constance Chlore, & le met en la derniere année de eu prince, qui est l'an 306. Fuf.n.p.19". 101.

ADER-1-97 dre lieu d'en douter. Les Benedictins Marcellin , sont si celebres dans l'hiftantino dans le texte melme de Saint | de ne pas avoit quelque foupçon que Augustin.

brouillé l'histoire dans la suite, Car I comme ont , dit-il , uniformement Urface qui estoit avant Saint Optat, divers nouveaux martyrologes : & il n'a rien de commun avec le Tribun ajoute que ce pourroit bien estre le Marcellin qui n'est venu en Afrique | Marcule des Donatistes. qu'en 4 to. Ausli on n'en a voulu rien mettre dans le martyrologe Romain,

qui est proprement celui d'Usuard Pataman,b. revu & amplifié.]'On y a feulement retenu le nom de Donat joint à quelques autres martyrs, sans dire où ils roll.ib.p.as. ont fouffert; '& cela fe lit de mesme dans les martyrologes de S. Jerome.

'Aussi Bollandus croit que ce Donat \$ 4 P. ja.b. doit estre distingué d'avec celui que Usuatd met à Carthage, mesme en supposant, comme il fait, que celui-ci

Pull-fe est un vray martyr, 'Quelques exemplaires mettent auffi l'autre Donat avec ses compagnons en Afrique, ce que Bollandus croit estre une faute, Mais quand ils seroient d'Afrique, le nom de Donat y cftoit si commun,

p.10.b.c. ferer que ce fust le mesme.]'Divers autres martyrologes ont auffi le Donat d'Usuard sous Ursace & Marcellin; & Bollandus croit que c'est celui que Vandelbert marque le mesme jour.[Il y a bien fujet de ctoire avec Rivius que c'est le Donatiste de Bagai: & je m'étonne que le sentiment de Rivius n'ait pas esté remarqué dans Bollandus, quand ce n'eust esté que

qu'on n'en pourroit point dutout in-

pour le combatte. La conjecture de Rivius est encore Bur.16. nov.e. plus forte fur Macule,]'Car au lieu que dans le martyrologe Romain qui

lit Marcel, il est dit qu'il fut precipité Mol.marr.c.s. fous Constance par les Ariens, Molanus dans son traité des martyrologes dit que dans le martyrologe de Bede, [que Baronius cite feul fur ce Marcel, ] il est appellé Marcule , & qu'il y est dit qu'il fut precipité, aprés avoir foutfert de grandes perfecutions fous le regne du tyran Constant. Il est vr.y qu'ille met à Nicomedie; mais Mo-

Ill est encore aise de croire qu'au lieu de ab Arianis qu'on lit dans le martyrologe Romain , & que Baronius semble avoir pris d'ailleurs, il faut lire à Masarianis. La qualité de Prestre que luy donne le martyrologe Romain, vient de sacerdois qu'on lie dans le faux Bede. Car ce terme marque encore plus souvent un Evesque qu'un Prestre dans les anciens; & Marcule effoir Evelque.] Raban a Anal.t.4.p. mis le Marcule des Donatiftes dans 100. fon martyrologe, avec un abregé de fon histoire, le 25 de novembre, Les pues actes de son pretendu martyre marquent en teste le 24 ou le 29 du mesme mois, comme le jour de fa mort ou de sa feste.

'Le martyrologe imprimé à Cologne Bed 16-201-21. en 1612, parmi les œuvres de Bede, 1-p-81a comme dit Molanus. Le veritable donné par Boliandus n'a rien dutout ni de Marcel ni de Matcule au 26 de novembre, foir dans le texte de Bede. foit dans les additions.] Mais quel- nott-man, uzques additions mettent le 27 un Saint P.59.5. Marcel à Nicomedie, avec quelques autres; 'ce qui se trouve aussi dans les Florent.p. martyrologes de Saint Jerome, qui ne :010. nous en apprennent rien davantage, 'Cela fait douter au P. Mabillon, fi Anal.t.4.p. l'opinion de Molanus, qu'il dit eftre ". tres viaisemblable, doir neanmoins paffer pour absolument vraic. Il ctoit que comme on trouvoit presque en mefme jour un Marcelmartyr à Nicomedie, & le Marcule des Donatiftes en Numidie, on a ciu que c'estoit le mesme, & on a brouille kurs histoires. [Mais avec tout cela je peníc qu'il faut reconnoistre que non sculement celui de Raban, dont cela est certain, mais encore celui du faux Bede, cft Janus croit qu'il faut lite en Numidie, | le Donatiste; & je ne voy pas qu'on

se puisse dispenser de le dire encore Donatistes de Carthage entre Donat de celui du martyrologe Romain, | & Parmenien.

tersessorse 'malgré toutes les différences qu'y trouve Baronius; puisqu'il n'est fondé que sur le faux Bede. Au moins le

quoy je n'ay aucune idée. Anal.p.109.

'Il faur remarquer que Marcule est ces jours n'ayant point esté le diman- la note 4, & l'on y a marqué l'que ort. 1.7.18. che ni en 348, ni en 349. Il peut estre | Saint Optat appelle Majorin[non le 1 mort le 20 en 348, & son corps avoir trisayeul, mais l'ayeul de Parmenien. esté trouvé ou enterré le 25, auquel [Pour Caius & Lucius, ce pouvoient Raban l'a mis; ou estre mort en 349, estre des personnes celebres parmi auquel le 26 tomboit au dimanche; les Donatistes, quoiqu'ils n'eussent & e'est le plus aise. Mais il faudra pas esté Evesques de Carthage; ou dire qu'il ne sur precipité soit par sa plutost ce sont des noms generaux, propre fureur, foit par l'ordre de pour marquer qui l'on voudra, com-Macaire, que longtemps aprés le me Caius, Seius, Titius & c. parmi combat de Bagai, puisque ce combat les jurisconsultes. [Mille nomina] fut suivi pat la réunion, & la réunion qu'ajoute Saint Augustin, confirme par le Concile de Carthage, qu'on ce mo semble assez ce dernier sens. ne peut mettre plustard que sur la fin Mais comme il ajoute encore mille de l'an 349.]

Port la page 123.5 jo.

NOTE XXV.

Que Parmenien a succedé immediatement à Donat de Carthage.

'L'on a blafmé Baronius d'avoir fait Parmenien successeur immediat du grand Donar de Carthage, à canse Aug.f.<sub>17</sub>8.p. que Saint Augustin fait dire à un Donatiste, Non dimitto Donatum, non

Conc.ap.p. dimitto ne cio quem Garum, ou Caium comme lit Mr Baluze, Lucium, Parmenianum mille nomina mille (ciffuras. Pagi,p.jer. 'On tire donc de cet endroit qu'il y a

cu un Caius & un Lucius Evesques des \* Hift. Eccl. Tom. VI.

Cependant S. Augustin aprés avoit Aug. rem. Lu? dir que Parmenien avoit esté Evesque 6-17 des Donatistes à Carthage, ajoute & genre de la mort ne vient que du successeur de Donat. Cette addition

Donatifte. Pour savoit si on le peut parostt affez inutile, à moins qu'il presumer encore des martyrologes n'ait voulu marquer que c'estoit son de S. Jerome , il faudroit examiner successeur immediat. Et en effet, il ne auparavant si l'on y trouve quelque met jamais de Caius ni de Lucius entre

faute certaine de mesme gente; de leurs Evesques de Carthage, l'Il nom-in Par. h. l. a. me tout de suite en un droit, Majo- c.1.p.61.f. rin, Donat, Parmenien, & Primien: mort ledimanche selon son historien, 'il fait la mesme chose un peu après, enperent dans le temps de la commission de [& d'une manière qui ne souffre point b Macaire, & par confequent en 348 ce me semble qu'on dise qu'il ait conou 349. Ainsi il n'est pointmott ni le nu aucun autre Evesque Donatistede 24, ni le 25, ni le 29 de novembre, tous Carthage. On en a déja parlé dans

feiffures, on pourroit croire auffi que c'eftoient des gents qui avoient formé comme tant d'autres, quelques nouveaux schistnes dans celui des Donatiftes, soit à Carthage où ce sermon a

esté presché, soir aux environs. Au lieu de Garusou Caius, on lit Carus dans le supplément du Pere Vignier, NOTE XXVI.

t.1.p.26.2,4.]

Pour la page 128-5 çt.

Que Gratus & Genethle Evefques de Carthage ont efte honore? comme Saints.

Bollandus fair difficulté de donner poll-fre.p. XIII

le ritre de Saint à Gratus & à Genethle | par des monumens authentiques . Evesques de Carthage, parceque le calendrier de l'Eglise d'Afrique ne le leur donne pas. Mais c'est assez qu'ils foient dans le calendrier, pour juger que l'Eglife d'Afrique les honoroit comme des Saints. On le voit par Ferrand Diacre de Carthage, qui vivoit à peu pres dans le melme temps que ce calendrier a cité fait,]'& qui

Fal.F.p. 4-5 14-17-121-0:0 cite fouvent les Coneiles tenus fous S. Gratus. 8c fous S. Genethle, quoique \$ 11.194.

en d'autres endroits il se contente de l'appeller l'Evefque Genethle.]'Pluficurs autres Saints mis dans le mesme calendrier devant & aprés Gratus & [ & non le 9 de decembre, auquel il Genethle, n'y ont point le titre de Saint, mesme S. Mappalique, Saint Jacque & S. Marien, fr celebres entre

non plus dans la fuire à S. Augustin, I dont la feste se faisoit alors dans les Gaules. 1

NOTE XXVII. Pour la page 119.9 12.

Que Saint Restitute Evefque de Carthage n'eft point martyr.

Baronius a mis le 9 de decembre dans le martyrologe Romain, Saint Restitute Evesque de Carthage & Martyr, à qui il raporte le fermon de S. Augustin marqué par Posside c.8, fur Restitute Evelque de Carthage, Neanmoins Posside ne luy donne point le titte de Martyr, comme Baronius le reconnoist. Le mot de depositio dont il se sert, ne se donne point aux Martyrs dans l'usage ordinaire. l'Outre cela, Baronits reconnoist qu'il est fort difficile de croire qu'aucun Evelque de Carchage ait efté martyrize, hots S. Cyprien : & il est reduit à dire que Restirate est appellé

Martyr, non pour estre mort pour J.C, mais sculement pour avoir souffert les tourmens.

[Peutestre faudroit-il se contenter de cette folution, s'il estoit constant | ajouté par un copiste qui vivoit sous

qu'il y a eu un S. Restitute Evesque de Carthage & Martyr. J'Mais Baronius s.dec.b. ne l'établit que sur de vieux manusctits, lans dire ce que c'est, hi ce qu'ils portent : [ & nous avons dans le Concile de Rimini un Restitute certain qu'il n'y a aucun lieu de prefumer avoir efte Martyr. Ainsi il y a toute apparence que c'est celui dont patle Posside, & celui encore l'dont la feste Anal. P. 199. est marquée dans le calendrier de l'Eglise de Carthage, par le terme de depositio propre anx Confesseurs, mais le 28 d'aoust evec celle de S. Augustin, peut y avoit eu quelque autre S. Restitute Evelque, martyrizé à Carthage fans en eitre Evelque, Et neanmoins Flor p. 1013. les Martyrs: ]'On ne le donne point les martyrologes de Saint Jerome qui marquent ce jour là beaucoup de

> Pour savoir si e'est de l'Evesque Par-197-5 sat Restitute que la grande eglise de Carthage pottoit le nom de Perpetua Reftienta, comme des perfonnes habiles ont cru que cela pouvoit estre, [cela n'est ni aise, ni important à deviner.]

Martyrs en Afrique, n'y marquent aucun Restirute,

> Pour la page NOTE XXVIII. 141.5 48.

Quand Saint Optat a écrit : Quelques autres remarques fur fon onvrage.

Nons avons marqué dans le texte les taifons qui nous font juger que S. Optat a écrit des l'an 370 ou environ. l'Cependant il fait un catalogue opt.la.p.sh des Papes qu'il conduit jusques à b. Sirice: & Sirice n'a commence qu'à l'extremité de l'an 384, plusieurs années après la mort de Valentinen Se de Valens, & 80 ans depuis la perfecution de Diocletien, Baudouin & n.p.1841Da d'autres croient qu'il faut ofter en cet 2in,p. 119. endroit le nom de Sirice, comme

Anal.t.j.p.

101-5 3

Burges si- commence fur la fin de l'an 366, l'Et / & mefine au commencement de ce 1.7, p. 100. fuivant cela, Baronius a cru que Saint Optat pouvoit avoir écrit vers 368. [Nous avons remarqué dans l'arricle

Oyelapas, 36, la mesme difficulté, ] dans le catalogue des Evelques Donatifics à Rome, conduir jusqu'à Claudien [qui vivoit en 3783]/quoiqu'un peu P. 48.C. auparavant, S. Optar cust parlé de Macrobe predecesseur non immediat

encore vivant.

Il oft certain qu'il va eu de l'alteration dans ces endroits : mais il ne femble pas qu'il y ait beaucoup d'inconvenient à croire que c'est S. Optat mesme, qui ayant depuis revu son ouvrage, y a fait ces changemens. Quand un copifte aura puinferer lenomd'un Pape, je ne sçay s'il est aise de presumer qu'il se soit assez mis en peine de gents inconnus comme les Evelques Donatiftes de Rome, pour ajourer à fon original Claudianus Luciane, Lucianus Macrobio. Il est au moins plus aise de le croire de l'aureur mesme que de tout autre. Et par là il est aise de rendre raison non seulement] 'de ce que nous trouvons separé & comme egaré un grand endroit toul'a mis dans l'edition de 1676, p.83: mais encore de ce que nous avons un

n,C.p.jit. settieme livre, J'que nous ne pouvous aucunement douter estre de luy, comme Casaubon le fils le soutient dans fes notes, & qui neanmoins n'a point esté connu de S. Jerome, puisqu'il no

110.P.joo.c.

Opt.L.p.ss. le premier dessein de l'auteur.]/Car n'en promet que six parties ; & ce Numerus major eft columbarum? [On

qu'il donne pout matiere à la dernie- n'y a rien changé dans la derniere re, est ce qu'il traite dans son sixieme | edition, p.49. J'ay peine à croiteaussi

fon pontificat, & laitlet seulement, livre, Ainsi il ne parle point du setcelui de Damase, [dont le pontificat | tieme, ni de la mariere qu'il y traite, ] fetricme, ilrémoigne affez qu'il avoit déja achevé son premier dessein, mais que les nouvelles objections des heretiques l'obligeoient à y ajouter cette nouvelle partie,

Baronius ne croit pas avec tout Bat-168.517. cela que S. Optat ait pu aller jusques

au remps de Sirice, ni melme qu'il ait pusse les premieres années de Dade Claudien, comme d'un homme maic, parceque S. Augustin semble, dit-il, en parler comme d'un auteur ancien, & non point comme d'un homme de son temps. [Je ne trouve pas neanmoins d'endroits dans Saint Augustin, d'où l'on puisse tirer qu'il fust more longremps auparavant.] Il y en aun où il le joint à S. Ambroife, [mort feulement en l'an 397.] Pour ce pa Pingane. qu'on cite de S. Jerome, qu'il est mort 1-9.

fous Valentinien, [ & ainfi avant 376, fi on l'enrend du premier, je voudrois qu'on en eust marqué l'endroit. ]'Car Hitt.vall.e. tout ce que j'y trouve, c'est qu'il a 110. ectit sous ce prince.

[Le style de S. Optat qui est extremement ferre , & quelquefois affez embarasse, comme celui de Terrullien, auquel il a du raport, & de la pluspart des autres Africains, a sans chant Macaire, qui par sa suite doit doute esté cause que le copistes qui ne appartenir au troilieme livre, [où on l'entendoient pas, l'ont rempli d'une infinité de fautes. ] Baudouin dit qu'il opt.n.p.u. ne sçait point d'auteur ancien où il y en ait plus que dans celui-ci, [ & quelque soin que luy & d'autres personnes habiles aient pris de les corriget, il y en refte encore beaucoup.] Il y a Lapase. quelques lignes au milieu de l'histoiconte que six livres de S. Optat, [11] re des violences que les Donatistes paroilt meime qu'il n'estoit pas dans firent à Thipase, qui n'ont aucun le premier dessein de l'auteur.] Car raport à cet endtoit, depuis Post hoe fifant la division de son ouvrage, il etiam alinde c.jusqu'à addere volnissi,

Xxxx ii

qu'il n'y ait pasune graude transpostion dans le fettieme livre, p.103.] 'Mais pour eroire que les Donarilles Bar. 14.5 ct. en aient retranché diverses histoires importantes, comme quelques uns l'ont dir, [c'est à quoy il y a peu d'apparence; & on n'en a aucune preuve, Autant que l'on en peut juger par l'endroit qui fut cité dans la Conference de Carthage,qui est celui qu'on foupçonne de corruption, il paroift qu'il eftoit rout de mesme que nous

Pavons, l'Car il est visible que le C.10-P.118.: jugenient de Rome & la detention de Cecilien à Bresle, y estojent dans une melme page. On lut cette page entiere, & on fit reflexion fur ce qui yestoit dit du Concile de Rome; mais il n'est point fait mention de celui d'Arles, & moins encore du jugement de Constantin, dont il estoit alors question, 'Car les Donatistes pretendoient montrer par S. Optat,

que Cecilien y avoir esté condanné; (ce qu'ils n'eussent eu garde de faire, h Saint Optat eust dit, comme on le pretend, qu'il y avoit esté absous.] Opel ... P. co. Lorfqu'il raporte en deux mots l'hifto're du schisme, il ne promet de parler qued'un Conclle, ubi fit allum Concilium. [ Après tout, il n'est pas difficile que S. Optat ait ignoré le Concile d'Arles & le jugement de Constantin, ou que n'en ayant pas de preuves authentiques, il n'en ait pas voulu parler; puilque S. Augustinne paroift avoir connu ces deux points

importans, que par une lettre ou deux Aug. abc. 1-4 de Constantin : 1/8c dans fon pleaume contre les Donatistes, qu'il semble avoir fait fur S. Optat, il ne parle ni de l'un ni de l'autre.

Pour la page

ch.s.

14,-5 (8,

NOTE XXIX. Sur le settieme livre de S. Optat.

'Mr du Pin juge que le settieme livre que nous avons dans S. Orest, est l'roit lire l'un & l'autre avec quelque

apparemment suppose, Il montre fort bien qu'il n'estoir pas dans le premier dessein de Saint Optat, sà quoy nous avons repondu dans la nore 28. Mais il ajoute que le style de ce settieme livre n'approche pas de l'elegance & de l'elevation des autres, & qu'il contient des sentimen opposez à ce qu'il y avoit enfeigné, 'Il reduit cela au passcrime des Traditeurs, que S. Optet avoit beaucoup relevé dans son premier livre, au lieu qu'il tasche de persuader dans le settieme que c'est une faute legere & pardonnable, Mais il n'est pas extraordinaire de representer un erime tantost comme fort grand, quand il est tel en effer, tantoft comme moindre en le comparant à d'autres encore plus grands : & tout ce qui est dit dans le settieme livre pour diminuer le peché des Traditturs, ne va point, comme je croy, à pretendre que ce ne foit pas un crime mortel, qui sclon les regles ordinaires de l'Eglife, devoit eftre expié par la penitence publique ou par la deposition, mais sculement à dire qu'on avoit pu se dispenser de le punir de cette sorte en quelque: occations, pour des raifons extraordinaires, & aen laisser à Dieu le jugement; de quoy S. Augustin semble quelque-

fois ne s'cloigner pas, Pour ce qui est de la difference du style, c'est une preuve certaine de la difference des auteurs, quand elle est grande & conftante : Mais je doute que cela soit ici , prest à m'en soumettre à ceux qui l'auront raieux

examiné.] Baudouin bien loin d'appercevoir opt.n.p.197. cette difference, a jugé sur le style melme, que ce settieme livre est de Saint Optat: '& Rivet qui le rejette RIv.L. e. 11 p.

comme suppose, avoue nearmoins 318 cette reffemblance de style, Pour Que.n.c.p. Cafaubon, il fourient qu'on ne fau-14

NOTES SUR LES DONATISTES. melme auteur, estant aussi difficile à un fausfaire de contrefaire si bien le

style de S. Optar, qu'on voit peu le fujet qu'on en auroit eu.

'Il est certain que l'auteur de ce

settieme livre pretend avoir écrit les le mesme sentiment que le Concile 6.bll.a.p. fix precedens, '& il renvoie en un d'Arles & S. Augustin. [Ils pouvoient endroit à ce qu'il avoit dit dans le s'appuyer encore fur le Concile de quatrieme, ou plurost dans le second , comme effant egalement auteur de l'un & de l'autre.[A moins done qu'on n'ait des preuves certaines que c'est un fausfaire qui a voulu passer pour S. Optar, I'il faut reconnoistre avec Baudouin, que c'est Saint

Optat mesme qui aajouté ce settieme livre aprés avoir fair les fix autres,] 'M' du Pin reconnoist au moins que I'on ne peur douter que ce livre ne foit ancien; & il croit que c'est l'ouvrage de quelque Africain qui vivoir

peu aprés Saint Optat, & qui a cru y devoit ajouter ce 7º livre. Cafaubon Opt.R.C.p. dit que S. Optat apu ne songer qu'à le joindre au fixieme comme une simple addirion, quosqu'à la fin il se son trouvé plus long qu'il ne pensoit; & que c'est ce qui fait que S. Jerome ne conte que fix livres. Mais il reconnoist que cela n'est point necessaire pour la justification de l'ouvrage : [ & il est plus aise, ce me semble, d'ad-

livte n'estoit pas.] NOTE XXX. Pour la page

141-518

Quelques fautes qu'on reprend dans S. Optat fur la doctrine.

mettre deux editions, dont S. Jerome

p'aura vu que la premiere, où ce 7e

Du P.p. 55. P. 116 Opt. In. peut remarquer dans S. Optat, il y en | éerit au lieu de perhibet, qui ne peut qui combatoient quelque article du le prouve encore.]

foin, & les comparer ensemble, sans i symbole, ou au moins qui violoient la avouer qu'ils sont tous deux d'un foy de la Trinité; se qui paroist estre auffi le fentiment de S. Balile, l'Nean-s. van. e. p. moins les PP, de S. Vanne souriennent 34-346. qu'il n'a rejetté que le battefine qui n'est pas donné au nom de la Trinité; & qu'ainfi il a efté entierement dans Carrhage fous Gratus, I'lls remar- 1.146-148. quent que Saint Optat n'a pas affez connu la foiblesse de l'homme, aussi peu capable de commencer le bien par luy mesme que de l'achever. Le Alextone P. Alexandre explique affez bien, ce 14.144. me femble, un endroit du fettieme livre qui peut paroistre contraire à la for du peché originel. Ces difficultez Aug.in par.t. S. Fulgence]de rémoigner beaucoup d'estime pour cet ouvrage & pour son

> NOTE XXXI Pour la page 147.5 59.

Sur la condannazion de Ticone par les Donatiffes.

Parmenien n'avoit garde de marquer dans son écrit contre Ticone, qu'il cust esté condanné par un Concile, ] puisqu'il le menaçoit de cette AUR. P. 48. p. condannation dans fon écrit, deterres ".... ne talia scribat, 1& l'appelloit nean-in Par.l.s.e. moins encore fon tres cher frere, 11. P. 12. 14. 'Ainsi quand nous lisons dans Saintt-neapean Augustin, postea verò perhibet damnatures; Ce perhibet que les Benedictins ont laille, 1.9. p. 12. 4, se raporte à quelque autre écrit de Parmenien, postericur au premier : ou plutost, puisque Saint Agustin autoir dû Entre les endroits difficiles qu'on marquer plus expressement ce second a un où il semble rejettet comme nul s'entendre que de Parmenien, il faut tout battefme donné par les hereti- lire perhibent, qui marque sculement ques, c'est à dire selon luy, par ceux un bruit commun. Le mot de postes

Xxxx iii

Post la page 147.5 12-

NOTE XXXII. Que Ticone peut avoir écrit sur

l'Eglifevers l'an 372. Il est affez difficile de juger en quel

temps l'affaire de Ticone est arrivce, } Dat. 194.5 37. Parmenien a vécu, comme nous -Garin, c., \$. verrons, jusques en 390 au moins; '& Ticone, sclon Gennade, vivoit sous Theodofe & fes enfans, de mefine que Rufin; ce qui porce naturelle-Aug.in Par.l. ment à le mettre vers 390.]'Nean-

noins ce que dit S. Augustin, qu'on tenoit, perhibent, que Ticone avoit esté condanné, semble marquer au moins que cela effoit arrivé avant l'an 388, auquel il revinten Afrique aprés fon battefme. Aussi quoiqu'il parle fouvent de Ticone, il ne témoigne neanmoins jamais l'avoir connu audoc.chr.l.s.c. trement que par ses livres. ]'Il distin-U.P.16-1-C. gue meline en un endroit le temps

où il vivoit de celui de Ticone. [Si le Concile des 270 Donatiftes, s'eltoit tenu en l'an 308, comme veut Baronius, il faudroit que Ticone cust écrit des le commencement de l'epifcopat de Parmenien, & avant l'an P-48.p-71-21 370, l'puisqu'il y avoit encore alors des témoins oculaires de ce Concile :

[& il faudroit dire la mesme chose,] v.Riv.p.au. fi fon livre avoit esté l'occasion du schisme des Rogatistes, comme le veut Rivius: mais nous ne voyons pas de preuve ni de l'un ni de l'autre. Ce qui paroist plus fort pour marquer que Ticone n'a point écrit si tard, avec ce que nous avons déja dit in Par. Luc.s. de S. Augustin, l'c'est ce que Parme-Patietab.

nien luy disoit à la fin de s'elettre, qu'ils ne devoient pas s'unir volontairement, J& fans que rien les y obligeaft, Javec ceux à qui la persecution ne les avoit pu forcer de le joindre. Cette persecution ne peut estre que que Ticone y avoit cu part, & meline ratore Valentiniano Angusto IV, &

qu'il n'y avoir pas longtemps que luy & les autres en estoient revenus. Si c'estoit neanmoins avant que S. Optat écrivist, il faut que les Donatistes aient tenu ce trouble fort fecret . & que S. Optat n'en ait point eu de connoissance : car il n'auroit pas manqué d'en tirer un grand avantage pour l'Eglife. Mais rien n'empefche de dire que Ticone a écrir un an ou deux aprés ce Saint, vers 372.]

> NOTE XXXIII. Pour la page

Que le Concile tenu par Genethle de Carthage, est del'an 390.

Personne ne doute que Genedius qui Rat. 199. app. prefida au Concile de Carthage qu'on appelle communément le second, ne full Everque de Carthage, Ferrand Ed. T. 4 19.7. Diacre de Carthage en citant ce Con-7 cile, appelle cet Everque Genethlius: 18: S. Augustin parle d'un Evelque de Aug. ep. 164.p. ce nom d'une maniere qui donne tout :841.b. lieu de juger que c'estoit un Evesque de Carthage. 'Il est en effet aise de mistre. faire un d d'un tl: & on remarque que 10.4. dans tous les endroits de ce Concile où les imprimez ont Genedius, les anciens livres ont Generlius. Le P. Pal. J. D. P. str. Chifflet a toujours mis Genethlius dans fon edition, 'qu'il dit avoir cor- p. 189-161. rigée sur l'autorité des manuscrits, 11 P-174-277remarque plusieurs autres manieres dont conom, quin'est pas neanmoins fort rare, a cité corrompu dans les

[Mais la plus grande difficulté touchant ce Genethle & fon Concile, eft pour le temps où on les doit mettre, ] Baronius fuivant l'edition commune Ear. 197-197du Concile, le met en 425, pretendant que Genethle effoit successeur d'Aurele, qu'on voit avoir esté Evesque depuis l'an 391 ou environ, jusque vers le bannissement des Donatistes depuis ce temps là. Ses raisons sont, 10, Que 348 jusques en 362. Il semble donc le Concileeft daté Gloriosiffimo Impe-

manuscrits.

Theodosio viris clarissimis, Consulibre; | [Mais sans s'arrester à cela, la pre-Er comme les deux premiers Valen- miere raifon de Baronius recoit affez riniens n'ont jamais esté Confuls avec | de difficulté, Car, 10, On ne voir point Theodose, il faut, dit-il, raporter qu'on ait accoutume de mettre ces cette date au troifieme, dont le premier Confulat joint à l'onzieme de Theodose, rombe en 425. Car pour cette note IV, il pretend que ce n'eft pas quarium Conjule, mais le commencement de IVNIORE.

20. Oue le huittiense Car on est fait à la requisition d'Alype Evesque de Tagaste, & de Valentin Primat de Numidie. Or il est certain qu'Alvpe ne fur fair Evelque qu'en 394, & que Valentin ne fut Primat & Doyen de fa province que longtemps aptés.

30, Que le deuxieme Canon eite le 376 du Concile d'Afrique renu en 424, [ou en 419, ] & que le troitieme cite le 10e du meime Concile. 40, Que klon une ancienne leçon, Fauttin Evefque de Potenza, legat du Pape Boniface, parle dans le deuxieme Canon.

Baronius conclud done de tout cela, que ce Concile qu'on appelle le II. de Carthage, est veritablement le dernier; & que comme on ne peut pas douter que Genethle qui y preside, & qui l'avoit convoqué, ne fuit Everque de Carthage, il faut dire que l'Evefque Aurele qui y parle après luy, ctt le Valentinien III, doit toujours effre grand Aurele, qui s'estoit dechargé de son episcopat sur Generale comme Valere le fit für Saint Augustin, & Saint Augustin sur Erade ou Heracle. Il vaudroir mieux dire qu'Aurele s'estoit deposé rout à fait, se reservant feulement l'honneur de l'episcopat, (ce qui seroit encore fort difficile à il devoit prefider devant Genethle; date, & qu'assurément le collegue de & qu'il n'y a aucune apparence qu'il Valentinien effoit un particulier, & eust voulu aflocier un autre à fa di- non pas un Empereur.]

gnité, c'oft à dire faire ce qu'on avoit Concile de Nicec.

diffinctions de jeune ou de vieux, de perc ou de fils, dans les monumens aurhentiques; & je ne me fouviens point que ni Valentinien II, ni Theodose II, soient jamais qualifiez juniores dans les faites. C'est autre chose pour des particuliers qui n'effoient pas ausli connus que les Princes. Quand on auroit voulu faire cette diffinction, on auroit plutoft mis IV N. que IV. quand ce n'auroit esté que pour oster l'equivoque ; outre que ces distinctions ne se mettent guere qu'entre deux personnes; & Valentinien estoit le troisieme du

nom.] 20, 'Valentinien III. ne fut fait Chr. Al. p. 716. Auguste que le 23 octobre 425, selon la chronique d'Alexandric fuivie du P. Perau & d'autres.]'Et Baronius le parantes d' reconnoilt fur l'autorité de Socrate, post de qui dirque ce fut ce jour là que V alentinien fur fait Auguste, ou au moins que Theodofe le jeune en apprit alors la nouvelle, ce qui ne va qu'à quel- soct.not. ques jours,[Il n'estoir donc pas Auguste le 19 de may, qui est le jour de la date du Concile de Carthage, [30, mis aprés Theodofe le jeune, l'com- Aug.ep.110.p. me on le voir dans l'acte de l'election 1941ab d'Herack, [40, L'omission du titre

d'Auguste à Theodose, l'addition de viris clarissimis qui ne convenoit pas à la dignité imperiale, & ce que le commencement porte Imperatore, & non Imperatoribus, font des preuves croire;) puisque demeurant Evesque, certaines qu'il y a faute dans cette

'C'est pourquoi Mr le Fevre dit qu'il Hil.fr. pr. p. repris dans Valere à l'égard de Saint | n'y a personne qui ne voie qu'au lieu 19.204 Augustin , comme détendu par le de Theodosio , il faut lire Nesterio , à qui l'epithete de V.C. viro clarissimo,

NOTES SUR LES DONATISTES. convicut, & dont le Confulat joint | qu'on fit Saint Augustin Evesque avec avec le quatrieme de Valentinien II, Valeresen 395 au plustoft, lil ne savoit tombe en 390, & en l'ere 428, en lapoint qu'il y cuft encore d'exemple quelle Isidore place ce Concile.'Le d'une ordination semblable. P. Chifflet l'a foutenu aprés luy, & 'M' du Perron & le Pere Chifflet Perr. rtpl.p. eroient que le nom d'Aurele ne s'est apprechan. dans l'edition qu'il a donnée de ce Concile sut l'autotité des manuscrits, le titre porte Nesterio V. C. On voit fcs Canons avant esté inserez dans la la mesme chese dans l'edition de ce compilation faite ou attribuée au VI. Concile revue par Holfbenius fur les Coneile de Carthage en l'an 419, cela manuferits, & inferée dans la derniea donné licu de substituer aux verite edition des Conciles, sinon qu'on tables noms ceux des Evesques qui

y a mis Noveries, Le Pere Libbe (floient à ce foutent que le Coneile n'est point de qu'ils réponde en l'au ce n'autre.

L'apper en l'au ce n'autre.

L'apper en l'au ce n'autre.

L'apper en l'au ce l'Evrsque (ceptist de l'apper en l'au ce l'apper en l'ap

Fil.F.F.B.

- p.129.161.

Lenc.t.z.p.

Generale dont parte Saint Augustin dans une ketre écrite en 377 ou 358, comme d'un homme mort, n'a point effé fucceffeur d'Aurele de Carchage. Company de la company de la company de la concile, il n'est pas quals fié Eveque de Lathage, le Concile, il n'est pas quals fié Eveque de Carthage, le Carthage, le Con transque que

let manuferits su lieu d' Aurele, mettent le nomé-Genethleou d'Epigone de. Evefque de Bulle-1902e/comme on le voit dans l'édition du P. Chifflet; Genetap-les les P. Labbe l'a corrigé ainfi à la marge dans la derniere edition des Conciless (De mefine au lieu d'Alype es manuferits our Felix de Sedemlite.

& Genethle au lieu de Valentin Priruspagnen i mat de Numidie, Il n'est donc point Noch-Pelan meetfaire de recourir à ce que quelques uns ont dit, qu' Aurel avoit esté Evesque de Carthage des Fan 390, avec Genethle, comme S. Augustin

avec Valere, ce qui n'a aucun fondeneudh la lettre 64 de Saint Augulfin , que ce Saint effoit déja Priltre lotfque Aurele fut fui Feelque, [Aint i] the le fut pas avant l'a 394. S. Augulfin n'excule jumais le detut de fon ordination par l'exemple d'une perfonne

de ne le cite point non plus; & lors- dans le 37º Canon du VI. Concile.

gliff dars et Concile, que prereque in tra Casons varue et intérea dans it compulation faire ou arribave au VI. Concile de Carthage en l'an 435, cola a donné livu de fubriture aux veri-arbien nome cut des Evefques qui effoient a ce VI. Concile. Cul parlà qui effoient ce et el foution, parceque ce qui et dit di arbie ferrierne Canon conceptuire. Par Canode (ou Geneble) [clos mefine par ce la conceptual parla dara de la conque de la Collection nombre de la conque de la Collection nombre de la conque de la Collection parla de la conque de la Collection nombre de la conque de la Canode de Carthage de la collection nombre de la collection

Gratus, y est neaumoins attribué à Aurele. Pour la troisieme raison de Baronius, l'il est vrav que le 2º Canon du corc. 7.160. fecond Concile de Carthage, cite un aloqued. Canon du Concile precedent, auquel le dixieme du VI. Concile, ou plutost de la collection Africaine, a quelque raport. Mais ce raport vient de ce que Pert. p. jp. ce dixieme Canon, & pluseurs autres encore de la Collection, font pris du second Concile de Carthage, qui par confequent estant plus ancien que cette Collection, c'est à dire que l'an 419, auquel Aurele effoit encore Evelque de Carthage, il faut que Genethle ait esté son predecesseur, & non pas son

fucceller,
'Il est vray encore que le deuxieme coce,p. mg.
Canon du Concile de Genethle, dit de qu'on avoir reglé la continence des
Cleres dans le Concile precedent, 'de p. 1003 hion. la messine maniere qu'elle est reglée

Mais

NOTES SUR LES DONATISTES. Mais ce Canon mesme 37e, cite les precedé, & ne vivoit plus en 425.] autres ordonnances faites auparavant fur ce fuict : lecundum priora statuta. Per. p. 1844 Et ainfi tout cela ne prouve rien, fi ce celui de 397. Ma's Dominique tenoit p. 1846. n'est, comme remarque Me du Perron. que ce second Concile de Carthage, infinuant affez que le Concile precedent avoit le premier fait une loy de ce que l'antiquité avoit observé : nous avons lieu de croire ce second Concile plus ancien que le VI. qui parle plus generalement, ou plutost que le V. tenu selon Baronius en 298, & selon d'autres en 401, dont le 3º Canon est le mesme que le 37 du VI. Concile. en 681, cite le cinquieme Canon du [Il est donc visible que les raisons Concile de Genethle sous le titre du de Baronius ne sont pas suffisantes II. Concile d'Afrique; & ensuire le pour ofter au Concile de Genethle le rang de second Concile de Carthage qu'on luy a donné jusques à present; & nous ne pouvons faire difficulté de le mettre en 390, aprés Mr le Fevre, le Cardinal du Perron, le P. Chifflet, & pluficurs autres, Les raisons que nous avons marquécs, ne sont pas les scules sut lesquelles ils fe fondent, Ils alleguent Fal.F.4 4-14. encore l'autorité de Ferrand, qui en citant ce Concile, le place devant le Concileuniversel de Carthagt sen l'an 397. Victor de Pupput ou Puppiane [dans la Proconsulaire,]qui est nommé le second dans le Concile sous Generhle, estoit Doyen en l'an 497 au p.urc.s.d.

\*H:ft, Eccl, Tom. VI.

p. uct.4.

P.1181.6.

Epigone de Bulle-toyale, qui parle pare parente dans le Concile de Genethle, affista à ce siege en 411. Nous ne craignons point aussi d'assurer] que Numide de pares.b. Maxule qui figne le quatrieme dans la Conference de Carthage, [n'a pas pu vivre jusques en 425. l'Cependant raisad. il parle dans le Concile de Genethle, mais n'est point nommé à la teste entre les plus anciens.

Ce qui est encore bien considerable. 1 'c'est que le XII. Concile de Tolede espande. en 681, cite le cinquieme Canon du 4. III. Concile d'Afrique, c'est à dire le III. Concile de Carthage [de l'an

Après tant de raisons & d'autoritez. nous ne croyons pas que personne puisse faire difficulté de reconnoiltre que Genethle a esté le predecesseur d'Aurele, comme il pouvoit estre fuccesseur de Restitute Evesque de Carthage en l'an 359, & que le Concilo auquel il prefida ett de l'an 290. l

NOTE XXXIV. Pour la page Sur les deux Victors du Concile de Genethie,

'Il y a deux Victors marquez dans le cone.ta.p. III. Concile de Carthage. [Ainsi c'th] Concile de Genethle en 390. Le pre- "193-sans doute le mesting" [Victor qui mier y est appelle Evesque d'Abder, dans ce troiteme Concile est appelle d'Abder, ou d'Abder, 'Holstenius 11084 d'Abzir, ou d'Abzur. Holftenius 11 oft. geo.p. le pere & le plus ancien des autres croit que e'est la mesme chose que 57-47par son age & par sa promotion. [Et Abbr, Abbrite, Abar, & Abbir il estoit mort en 411, j', uisque dans de Germanicie, Mais on voit par la Balcon. la Conference de Carthage Pannone Conference de Carthage, qu'il faut " l'al estoit Evesque de Pupput, Victor distinguer'Abbir la grande dont Felix carthing sp. d'Abzir, nommé avant celui de eftoit Evefque, a Abbir[la petite]gou-Pupput dans le Concile de Genethle, verrée par Annibon, & Abzir qui 1 38-7-204. [& qui ainsi devoir estre encore plus avoir Fructueux pour Evesque, Dans via.v.p.6, s ancien que luy, n'avoit pas sans dou- la Notice d'Afrique on trouve Abba- ". de te succedé]'à Fructueux qui essoit radit dans la Byzacene, Abbar dans Evelque d'Abzir en 411. [Il l'a douc : la Proconfulaire , & Germanie dans

NOTES SUR LES DONATISTES. 777 la Numidie, Er en effet, Candide | qualifié Everque dans le Concile de 1603-41-604-b. d'Abbit-Germanicie est qualifié le-Generhle, [n'eft point marquée dans gat de cette province dans le Concile la Notice d'Afrique:]'On y trouve via.v.p.r. de 419. Mais il est dir que c'estoir de Simminenfem urbem, & Semminenfem, la Numidie Proconfulaire: [Et on ne toutes deux dans la Proconfulaire. p.1603.d. connoift point cette Numidie.]'Saint 'Holstenius y raporte Duasenepfali- Holft.geo.y. tine, dont l'Evelque nommé Julien. 41-11-Augustin signe ensuite comme legat figne la lettre de la Proconfulaire à de la Numidie, sans rien ajouter pour distinguer cette Numidie de l'autre.] Paul de Constantinople, 11 y raporte Gallonien legat de la mesme proencore Duaffedemfai, mis dans la vince que Candide, effoit Eyefque mesme province par la Notice p.56, d'Urique dans l'Afrique Proconfu-& croit fur cela qu'il y avoir deux Salemfel, qui pouvoient n'avoir que vind.p.118. laire de Carchage, qui n'aura point un melme Evelque. Dans l'edition conc.t.s.p. cu de legars dans ce Concile, fi Candide l'effoit de la Numidie, Il du Pete Labbe, Julien est appellé 148.6. faur donc absolument ofter Numidia Episcopus sancta Ecclesia duarum p.112.41116. en cet endroit.]/Er en effet, il n'eft Senepialis:narum, 'Le Pere Ruinart vand.p.112. point dans la Collection Africaine, aime mieux diftinguer Senemfal, ou [Mais il s'enfuit de là,]'qu'Abbitles deux Senemfal dans la Proconfu-Vand.p.1924 Germanie ou Germanicie eftoit de la laire, & Sclemfel qu'il met dans la province de Carthage, & qu'ainfi ce meline province, fans dire fur quoy, n'est point la Germanie de la Notice. mais dont Felix eftoir Evefque dans p.117[Bal. 'Abzir nommée quelquefois Abder, le Concile de Genethle, & Crescone con-p.104eftoit auffi de la Proconfulaire, & on pour les Donatiftes en l'an 411, sans Care.b.1.5 que les Catholiques y eussenr alors 101.p.1.68. voir que c'est celle que la Norice y met fous le nom d'Abar. 'M' Baluze d'Evefque. Ce Crescone est appellé P-197-1croir qu'Abbir la grande en eftoir en-Epifespus Silemfilenfis. Je ne içay fi core: [ Ainfi cescra Abbir-Germanie.] cette distinction oft necessaire, vu Mais'il avoue que c'est seulement sa qu'on ne parle point de Senemfal penfee, & non pas une chofe certaine. dans la Conference, ni de Senemfel Cont.t.1.94 'L'autre Victor est appellé Everque dans la Notice, J'aimerois autant de Puppur dans le rexte des Conciles, n'en faite qu'une avec Holstenius, May Past & de Puppiane à la marge. 'Ce font & l'appeller Senemfal.]'On rejette thiHolft.p. tt. comme une pure faute le Felix Se-

de l'upput dans le rexte des Concelles, de l'upput dans le rexte des Concelles, de l'upparie à la marge. Ce font l'êt-le pour de ux villes differentes comme on le 11-18-19-18 la Proconfluire-l'victor et appellé l'apparient fir dans l'edition du Pere Concel.

- Concelle l'apparient fir dans l'edition du Pere Concelle de l'an 397, de l'appellé l'apparient fir en un concelle d'appellé l'apparient fir en un concelle l'appellé l'app

ret appete l'apparantifs en un crifoir, l'& Papparantifs en l'aurre.

[Ainfi il cft difficile de dire de laquelle des deux il cftoir Evefque.]

Holltenius & le P. Ruinart le donnent à Puppiane.

Form in page NOTE XXXV.

Cont.ta.p. 'La ville de Selemfel dont Felix est

NOTE XXXI, Four la page 46,564, page Que l'epistre contre Primien est du

Concile de Cabarfusse qui le deposa: Epoque de ce Concile, & de celui de Carthage contre le mesme Primien,

femilianus de l'edition du P. Chifflet. Le Pere Labbe met à la marge de la coperage.

Silensitanus dans le quatrieme Canon

du XII. Concile de Tolede,

fienne, Selambifficanus, fans dire d'où me.c.

il vient. [Je n'en trouve rien.] On lit ton nut.d.

S. Augustin expliquant au peuple sur peuple

de Carthage le pleaume 36, fit lire une | [Outre que cette correction paroift

Primien,

h.c

ı.b.

la lettre qui puisse faire juger si elle gustin ajouteaussitost, Voila, Primien, tit du Concile de Carthage qui commenca la condannation de Primien, ou si elle est de celui de Cabarsusse qui l'acheva, comme on le marque dans le texte ; parceque ce que nous en avons, n'est qu'une invective contre V.R.p.,14-161 cet Evelque. Baronius & Rivius har.194-53. l'attribuent au Concile de Carthage, & croient que les Cavernes de Sufe

estoit quelque lieu proche de cette ville, où ils tinrent leut Concile, Schellafr.p. 'Schelstrat l'a encore soutenu aprés 168.169. eux.[Leur fondement est apparem-Aug. pf. 16. p. ment]'que cette lettre est fignée dans S. Augustin par 53 Everques ; [ce qui

la Cre.l.4.e.c. a affez de raport J'aux 43 qui compo-7-p.199.1.b.dl foient le Concile de Catthage, selon 100.i.d. S. Augustin Joour croire, comme ils font, qu'il faut lire cinquante-ttois

dans ce Pere l'au lieu qu'il y en avoit cent[au moins]dans le Concile de Cabarfuffe,

Juftel, c.e.p. 'Cependant Justel dans sa Preface sur la Collection Africaine, dit que cette lettre est du Concile de Cabarsusse

Holft.grosp. [ou Cebarfuffe,] Et Holftenius pretend que Cavernas Susis n'est qu'une faute pour Cabarfuffis, ou Cebarfufis; Aug.B.pf.id. 'Les Benedictins ont mis en effet

Cabarfusse, sur l'autorité de beau-Bal.con.p.ss. coup de manuscrits: Mª Baluze a trouvé la mesme chose dans les siens : Vand. p.126. / & le P. Ruinart affure que tous les favans conviennent aujourd'hui que

c'est ce qu'il faut suivre.

NOTES SUR LES DONATISTES.

lettre du Concile des Maximianistes, mettre la chose hors de doute, la 'allemblé apud Cavernas Sufis felon fentence contre Primien , que Saint nos editions. Et cette lettre est adres- Augustin cite de cette lettre , sushiroir fee à tous les Evefques Donatiftes.'Il feule pour le prouver.]'Car il est A. g. B. p. f. id. est affez visible que c'est celle messne visible que c'est un jugement definiris partifiste. que S. Augustin appelle Trastatoriam, contre Primien, & une deposition ab-[c'est à dire une lettre synodale & solue, & nullement une condannation circulaire, ] & dont les Maximianistes | conditionnelle qui luy laissast encore s'estoient servis dans un procés contre lieu de se justifier, stelle qu'estoit celle du Concile de Carthage. l'Eren effet, pales. On ne voit rien dans le corps de après la lecture de la lettre, S. Aul'atte de voftre condannation. L'on a Cu.Lie. voit en pluficurs endroits, que ce 10.9-188.1,4.

cent Evelques [de Cabarluffe ,] fans

Saint parlant de la condannation de Primien, n'allegue que le Concile des

rien dire de l'autre. Pour la difficulté des 53 Evesques, tal.con.p. qui embarasse quelques personnes,[il 116. temble que ce qu'on y peut répondre de plus raisonnable, c'est que Saint Augustin ne se mit pas en peine de faire lire toutes les signatures, se contentant d'avoir trouvé dans les premieres, Pretextat d'Affut & Felicien de Musti, qui devintent celebres dans la fuite;] & que ce qui est à la sin sog. 1.7646.
comme la conclusion de l'acte, Omnes 1.16.66. numero quinqua ginta tres, selt quelque annotation qui s'est glissee de la marge dans le texte, comme cela n'est pas extraordinaire. Il est certain que ces mots ne sont pas du discours de Saint Augustin; & je ne voy pas ausli que dans les actes des Conciles, aprés avoir mis les signatures, on ait accoutumé de marquer à combien elles se montent.] Et eum recitaret qui suir, marque auffi que S. Augustin intertompit ercore ici, comme il avoit déja fait plusieurs fois, la lecture de l'acte, qui par consequent n'estoit pas encore fini. ]'Ce qui peut faire encore part.f. presumer qu'il y a de la brouillerie & de la defectuolité dans ces fignatures,

'c'est qu'à la reste de la lettre où il y a partarre Үүүү ij

tiente-neuf Evelques nommez, avec du procés de Primien contre Maxi-

ne se mit pas en peine de faire lire Evesque deputé par le Concile de lire tout le cotps de la lettre, comme on le voit pat ces mots, Et cum legeret , idem [ Augustinus ] dixit ; Quid pluribus? Dicum multa, & damnant mien avoit gagné plutoft par faveur hominem: led damnationem iam ip am legamus: [d'où vient que nous ne trouvons pas dans cette lettre diverses choses que S. Augustin cite des paroles des Maximianistes, comme on l'a pu remarquer dans le texte, ni encore ce qu'il dit,]'qu'ils se plaignoient par-Aug. B. pf. 16. riculietement dans leur lettre, de ce que Ptimien n'avoit point voulu les venir trouvet.[Il y a quelques mots

d'autres choses.] p.180,b.c.

194-5 44

Primien fut condanné [le premier de juillet, selon l'edition de Louvain,] ou le 24 de juin selon les Benedictius, feit veritablement du Concile de Cabatfuffe, coinme nous ne voyons pas licu d'en douter, J'on peut mettre ce Concile en 393, car on ne le peut mettre pluftatd, | puisque le Concile

de cela dans ce que Saint Augustin fit

'Si cette lettre où l'on voit que

lire, mais moins que de beaucoup

9-179.E in Cre.L.u.c. 4 C. 13. P. 182.2

de Bagai tenu le 24 d'avril en 394, esft posterieut au Concile des cent Evesques qui avoient condanné Primien. [Il n'y a pas auffi d'apparence, ou au moins de necessité de le mettre plustoft. Pour le Concile de Carthage, on peut le mettre au commencement de la mesme année 393, ou à la fin de 391. Car on ne vott point qu'il y ait eu beaucoup de temps entre ces deux affemblées.

Pour le page

NOTE XXXVII. Ce que c'est que sacerdos legarus.

Aug.in Cre.1. 4.5.47.7.107. 'S. Augustin dit que par les actes

un & cereri, on en peut remarquet dix mien, on voyoit que Primien l'avoit qui ne sont point dans les signatures. gagné, favente sibi sacerdote legato; Ce que nous disons que S. Augustin ce que Rivius paroist entendre d'un v. R. p. 144. toutes les fignatures, est d'autant plus Bagai pour rétablir Primien dans son aise à croite, j'qu'il ne fit pas mesine liege. Neanmoins Primien y estoit Aug. 10 Cer. L. toujours demeuré, puisque son peu- sin Em. p. 100.1, ple ne l'avoit point quitté. [Et Saint 1.4. Augustin qui veut montrer que Prique par justice, n'avoit que faire de dire qu'un Evelque l'avoit favorise, Il estoit certain que tous les 310 du Concile de Bagai estoient pour luy: ce qu'il n'allegue pas , foit parceque c'estoit une marque non de faveur,

mais de la justice de sa cause, soit patceque ce procés avoit precedé le Concile de Bagai, car le temps n'en cft pas marqué; soit plutost parceque ce n'est pas de quoy il s'agissoit alors, Il y auroit plus d'apparence à croire que legatus est ici envoyé de l'Empercur, qui par confequent pouvoit faire gagnet ceux qu'il appuyoit de fon credit; ]'ou plutoft un officiet qui n. p. 119.1.4. avoit justice, puisque Saint Augustin in Creation dit que Primien poursuivit Maximien 198.1,d. & ses sectateurs devant le Lieutenant, legatum, de Carthage, & devant les Proconfuls: '& les Docteurs de Lou- n.p. 128-1-51. vain reconnoissent que c'est celui mes- 9.B.p.qu. ...

me qui est appellé ici sacerdos legatus, ce que les Benedictins ont fuivi.[Je penie que ce pouvoit estre le Lieutenant ou l'Assesseur du Proconsul, qui exerçoir au defaut du Proconsul, comme il me femble qu'on le voit dans quelques actes de Martyts, Il pouvoit s'appeller Sacerdos; car ce nom n'est pas inconnu patmi les Romains; ou estre le pontife payen de l'Afrique.]

NOTE XXXVIII. Pour la page Si Seranus & Herode sont deux Proconfuls differens.

Saint Augustin dit que Salvie de Aug.in Cre.1. 4.6.48.p.109. 2.4.b.

6.4.p.198.1.b. Seranus est nommé. Il dit encore que 14 de fevrier 396, dont nous avons 11.5.110. Bulbed. la fentence renduc contre luy fut citée encore une loy adressée à Herode.

Felicien devant le Proconful Herode, & raporte du plaidoyé de Ticien devant Herode, les metines paroles qu'il dit avoir esté prononcées devant le

Proconful qui avoit déja jugé l'affaiv.R.g.247. re de Salvie, Rivius tire de là que le me fine Proconful s'appelloit Seranus Herode: Se il est difficile de ne le pas dire avec luy, Rien d'ailleurs n'estoit plus commun alors que d'avoir deux noms. Mais il est fort rare que dans de: discours simples, comme ceux de S. Augustin, où l'on ne cherche qu'à fe faire entendre, on nommast une metine persoune par differens noms,

dont on le scrvist dans l'usage com-Aug. p. 109-2. mun.] Seranus estoit marqué par ce \*Cod.Th.shr, nom dans les actes du proces : \*Et on a divertes loix adreffees à Herode, & P-137-135 à Ennode, ou à Ennoïus, [qu'on voit cître des noms cortompus de celui

n'y ayant jamais guere que le dernier

d'Herode, Ne vaudroit-il done point mieux

dire, que comme Salvie demeura toujours obstiné dans le parti de Maximien, il fallut le poursuivre premierement devant Herode, & ensuite textat, ne sont point le commence-Aug.in Cre.1. devant Seranus?]'S. Augustin dit au ment de ce qu'il disoit sur Salvie.] moins que les Maximianistes furent poursuivis devant le Lieutenant de Carthage, & devant quatre Proconfuls, ou mesme plus. Si l'on trouve qu'il vaut mieux distinguer Herode

d'Abitine pour executer fon juge-

Membrefe fut poursuivi par les Do- estoit déja convaincu par experience natiftes devant Seranus Proconful, de la defobriffance de Salvie.Il n'au-& raporte un endroit des actes où ra donc esté Proconful qu'aprés [le Cod.Th.e.p. par Ticien le 1º de mars 395, contré le 12 decembre 396. [Seranus poutra le 66-1991]. ne trouvons point d'autre Proconful;

Proconful qui l'avoit rendue, Cepen- l'avoir precedé : ou bien il faudra le dant, il dit que Ticien poursuivit differer jusqu'à l'an 398, auquel nous Car Victure qu'on y met au mois de mars, peut bien appartenit à l'an 399. V. Honoré note 6.

S'il ne s'agiffoit pas d'un homme aussi exact dans les grandes & dans les petites choses, qu'est S. Augustin, nous pourrions croire qu'il auroit pris Pretextat pour Salvie, v. la note 39: puisque l'un & l'autre estoit dans 1.4.6.4.p.198. la mesme cause.] 'Car Ticien dans 1.6. l'endroit que ce Saint en cite, paroist alleguer à Herode le jugement rendu par luy meline contre Ptetextat. [ Mais il pouvoit aussi alleguer dans la suite ce qui avoit esté fait contre Salvie, & ainsi nous n'avons pas droit de recourir à cette conjecture contre S. Augustin, qui parloit sur les picces qu'il avoit devant les yeux, l& qui n'oublie pas de remarquer que dans la poursuite contre Salvie, l'avocat avoit conté par erreur onze ordinateurs de Maximien, au lieu de douze. [Il n'est pas mesme tout à fait clair]si ces paroles de Ticien, Sed cum equitatis tua &c.

que nous croyons se raporter à Pre-NOTE XXXIX. Pour la page

Si Ticien a requis contre Pretextat. 'Ticien en plaidant devant Herode Aug.in Cre.I. contre Felicien de Musti, parle aussi 4.6.4.9.198.1. de Seranus, je pense qu'il faudra dire contre Pretextat d'Assur, mais d'une

qu'il a esté Proconsul avant Setanus,] telle maniere, qu'il semble n'avoir ment, ce qui semble marquer qu'on que son affaire, toute pareille à celle Yyyy iii

le mesme Proconsul devant qui il avoit condanné Salvie de Membrese, 1.1.c. 66.p.191. plaidoit. Il est certain que dans le dit seulement qu'il agit pour ceux de n'est pas affurément sans apparence ;

qui luy a fait dire]que Ticien plai- ficurs fois.

de Felicien, avoit déja esté jugée par 1 doit devant le mesme Proconful qui 'quoiqu'il nomme l'un Seranus, &c caterionie commencement de son plaidoyé, il l'autre Herode. V. La note 38. [Cela piela.a. Musti, fans rien dire de ceux d'Assur. Et neanmoins comme Saint Augustin Quesi cela est veritable, il peut y avoir | avoit les originaux entiers , nous ai-1.44.4.191. quelque apparence] que S. Augustin mons mieux presumet en sa faveur, &c a raporté à Salvie ce qui regardoit croire que Ticien requeroit contre pagnation Pretextat dans le plaidoyé de Num- Pretextat aussibien que contre Feli- ucles aussi male cité par Ticien ; [& que c'est ce cien , puisque ce Saint le repete plu-

# · 经投资的 · 经资金 · 经营金 · 还是可能。

## NOTES SUR S. PHILOGONE.

Pour la page

NOTE I.

Qu'on ne feait point que Saint Philogone ait efte juge , mais

Chry.t.r.et. OMME S. Chryfostomedit que 11-P-154-d. Saint Philogone avoit passe du tribunal des magistrats à l'episcopat, [cela a fait croire à quelques uns qu'il avoit esté assis sut le tribunal de la

justice seculiere, & qu'ainsi il avoit plutost esté magistrat & juge, que simple avocat. Je ne voy pas neanmoins que cela le prouve, furtout puisque nous ne pouvons pas douter austitost aprés, le montre trop clairement. Et les aureurs, comme on le reconnoift, l'ont tous pris de cette que le Saint avoit esté fait Evesque,

P-111.C. Lib ot.11.9. 369.6.

Ught. 6.7. Le menologe d'Ughellus le recon- epoque mettroit la mort de Saint Phi-

noist aussi pout avocat, non pour logone avant la persecution de Lici-juge, Mais il pretend que sa femme nius, & apparemment encore avant offoit morre quand on le fit Evelque : la naissance de l'heresie Arienne.]

& Saint Chrysostome dit fort claire- chry.p.g.c.d. ment le contraire.

NOTE II. Pour la page Qu'il est mort en l'an 323.

[Si S. Philogone aefté fait Evelque en 319,]'& qu'il l'ait esté cinq ans, Thybn.p.p.a. comme on le dit dans la chronique de Nicephore & dans Theophane, qui l'appellent Philogene, auffibien qui zur p. este dans Euryque qui luy donne le nom de Philonique, il faut dire qu'il est mort en l'an 123 ou 324. S'il aeu Saint Eustathe pour successeur immediat, il doit eftre mort le 20 de decembre 224; qu'il n'ait efté avocat, Car ce qui suit Saint Eustathe n'avant ce semble esté fait Evefque d'Antioche que peu de temps avant le Concile de Nicée, Mais comme il y a toute appatence forte]'Le titre de cette oraifon porte que Saint Eustathe fur precede par un Paulin, v. S. Enflathe, il vaut mieux in θαλόμο: [ce qui marque un avocat avancer d'un an la mort de Saint Phi-& non un juge; 1/8 les Grees disent logone.] Batonius la met des 319, à Batonius la la mesme chose dans leurs Ménée . 4 H cause que la chronique de Nicephore mei n' fanta 1770 , marque affurément donne fix ans à Paulin. [On voit que la fonction d'avocat dans Libanius. c'est une preuve bien foible: & cette

#### NOTES SUR LACTANCE Point la page

Qu'il pouvoit estre Africain

E ce que Lactance a porté le nom de Firmien, quelques uns en tirent [affez ridiculement] qu'il estoit natif de Fermo en la Marche d'Ancone, Mais Gallæus qui a fait la vie dans l'edition de Leyden en 1660, a mieux aimé reconnoittre que nous ne trouvions rien touchant fon extraction ui fa naiffance,

Pour montret qu'il effoit d'Afrique, nous fervons de fon Symposion qu'il écrivit tout jeune en Afrique, Africa, comme a lu Baronius an. 302.6 61, dans les Hommes illustres de S. Jerome e. 80, ou plutoft in febolis Africa, comme porte l'edition de Miraus p.25:]'& Gallaus le cite de melme. [Je ne fçay pourquoi cela ne se trouve point dans l'edition d'Erafine à Baffe en l'an 1565, p.294.5. Mai; on le lit dans la traduction proque de la mefine edition . 4 18 ASCIR.

Four la page

NOTE II. Qu'il estoit Chrétien avant la

perfecution, [Je ne croy pas qu'on puisse dou-

ter que Lactance ne fust Chrétien,] 'loriqu'il entendit avec douleur les C.4.P.470.

declamations qu'on faisoit contre les Chrétiens, cum pre eme me ac doleme O'c. 'e'est à dire des le commence-C.1.P.460. ment de la perfecution, 'Il est vray F-462. qu'il témoigne affez que les payens blafinerent ces declamations, qui infulroient aux Chrétiens dans le temps qu'on les opprimoit par la violence,

be le mal qu'on fait: ]'Et on voit bien e.4.7.470. que la douleut de Lactance ne regardoit pas la conduite malhonneste de ces declamateurs, mais le fond de ce qu'ils disoient contre J.C, & contre l'Eglise. Il dit mesme assez clairement qu'il prit deflots la refolution de les refuter; secqui ne peur convenir

qu'à un Chrétien. Le soin qu'il a eu de remarquer ce ui s'est fait des le commencement de la perfecution, jusques aux jours melmes, comme on le voirprincipalement dans l'histoite qu'il nous en a laislee, montre assez qu'il s'interessoit beaucoup dans ces chofes. Il estoit indubitablement Chrétien lorsqu'il adressoit cette histoire au Confesseur Donat fon ami particulier: & il feroit comme impossible qu'il n'y cust pas dir quelque chose de la conversion . si elle n'estoit arrivée que dans le temps dont il fait l'histoire à cet ami.]

'On peut objecter qu'il semble dire e.s.p. 40. qu'il enseignoit la rhetorique lorsque ces declamateurs firent leurs ouvrages: [& il n'eft nullement probable qu'on foutfrift un Chrétien exercer cer emploit la vue de la Cour durant la perfecution : Il n'est peutestre pas neanmoins impossible qu'il ne fust point reconnu publiquement pout Chrétien, comme cela arrivoit fouvent en ce temps là; furtout, s'il n'avoit commerce qu'avec ceux qui favoient le larin; & les pavens qui favoient fa religion pouvoient l'aimer, & estre plus prests à le couvrir qu'à le denoncer. Ce qui est certain, c'est qu'il ne dit pas qu'il professoir, quand on écrivit contre les Chré-Mais dolere est aurre chose que cela, tiens, mais quand on abstit leur egli-& marque une personne sur qui tom- se, Il n'en parle qu'afin de marquet

NOTES SUR LACTANCE.

7.28 NOTES SUR capil l'avoit fait venir à Nicomedie. Ainfi il a profeffé jusqu'à la perfection, dant le premier pas, qui preceda mefine le premier edit, fut la demolition de l'eglife de Nicomedie. Mais tien d'elleghée de dire que la perfectution luy fit quitere cet emploi.]

Pour la page

NOTE III.

Qu'il pent avoir fait son livre De l'ouvrage de Dieu durant la persecution de Diocletien.

[Ces mots du livre De opificio Dei, c. 1.p.830. Adversarius noster scis quam fit aftutus, & idem ipfe violentus, ficuti nune videmus, marquent affez que cet ouvrage a ché fait durant une perfecution. Si on raporte aftutus au perfecuteur visible, il semble mieux convenit à Licinius, qui joignoit la ruse à la violence, Mais il se raporte assez visiblement au demon , & ainsi n'empesche point que la persecution dont parle Lactance, ne soit celle de Diocletien, continuée par ses sueceffeurs. Cela convient mieux à ce que Lactance paroist dire, qu'il estoit luy mesme dans la persecution : Etiam in fummis necessitatibus , dit-il, p. 818. nulla me necessitate vel rei vel temporis impediri, p.819, proverum ac temporis necefficate, c.20.p.892. Car durant la erficution de Diocletien il estoit à Nicomedie; au lieu que durant celle de Licinius il eftoit en Occident, où il n'avoit tien à craindre, Cependant on ne peut point dire qu'il y ait en cela rien de convaincant.]

Font la pag

NOTE IV.

Queses Institutions penvent estre faites wers l'an 320 ou 321, s'il n'y en a eu deux editions.

[Il n'y a pas peu de difficulté pout le temps où Lactance a compose ses livres des Institutions, qui doivent

reglet presque tous les autres.] Dans tan inft. ... les imprimez, & dans une partie des 6.1.4.4. manufcrits, il y a au commencement du premier livre une apostrophe à Constantin, où Lactanec en luy dediant cet ouvrage, qu'il dit commencer sous ses auspices, le loue d'avoir efté le premier d'entre les Empereurs qui air connu & honoré la maje sté du feul veritable Dieu.[11 faut donc reconnoiltre que Constantin embrafloit alors publiquement la religion Chrétienne, ce que l'on ne peut pas dire s'estre fait avant l'apparition de la Croix, arrivée en 311 ou 312, lorsqu'il marchoit contre Maxence, ou qu'il eftoit fi.t le point de luy aller faire la guerre. V. Constantin 6 23. Lactance p. 2. dans le mesme endrois, parle desenfans de Constantin, tuis liberis : [Et les deux premiers qu'il eut selon l'histoire, font Crific & Conftantin le joune, dont on ne met la naissance qu'en 316. Ibid. \$ 40.]

Lactance dit aussitost après, que la rid. foy estoir encore alots persecutée par quelques méchans; ce qui ne peut pas s'entendre de la perfecution de Diocletien & de Maximin, finie des l'an 112. & doit par configuent fe raporter à celle de Licinius, qui commença vers l'an 310. Il faut encore ajouter, que Lactance semble patlet affez fortement contre ce perfecuteut, pout faire croiseque la guerre estoit declarecentre luy & Constantin, l'Baronius Baras Sant a fuivi ce fentiment; & c'est poutquoi 146.6 110 il met cet ouvrage de Lactance en 316, auquel il pretend que la perfecution de Licinius estoit accompagnée de la guerre civile; squoique nous croyions avoir montré fut Constantin que cela ne s'est rencontré qu'en 322. On peut neanmoins mettre l'ouvrage de Lactance des 320 ou 321, puisqu'il y avoit deflors beaucoup de froideur entre Licinius & Conftantin. 16.5 47. Voilà ce que nous fommes obligez

NOTES SUR LACTANCE.

de dire, en suivant cette apostrophe | comme present, ce qui s'estoit passe de Lactance à Constantin. Mais elle LaQuat.p.s. n'est pas sans difficulté. ]'Car les notes sur cet endroit témoignent qu'elle ne fe trouve pas dans les meilleurs manufcrits. On confirme cette omission par ce que nous avons remarqué, que Lactance a pris le dessein de composer fes Institutions fur les deux ouvrages faits contre la religion en l'an 303. Les tapassi On y ajoute divers endroits de ces 16.6.17. F. 40). Institutions mesmes, où il est parlé

de la persecution comme presente & generale, 'On remarque qu'Arnobe n'y est point mis parmi les défenseurs ce que S. Jesome ne dit point que les Inflitutions fullent adrellees à Conf-

tantin, ni à aucun aurre.

[Il femble neanmoins qu'il n'y a en tout cela de considerable que l'autorité des manuferits. Car pour les autres raifons , il est plus aife d'y répondre. Si S. Jerome ne dit pas que dans la page 490, peut faire pencher les Institutions soient adresses à Confpetfecution foient adreffez à Donat; de quoy neanmoins personne ne dou- formation de l'honime qui l'a precere. Si Lactance ne parle point d'Ar- de de peu de temps. nobe, il peut l'avoir voulii omertre

aprés avoir resisté durant deux ans. [Il parle de la persecution comme Cibales, c'est à dire aprés l'an 314, il un orateur, qui peut representer, tance l'ait compose des le commen-\* Hift, Eccl. Tom. V1.

depuis peu d'années : ] & l'on voit en p. 450-451. effer que parlant plus clairement de la persecution de Diocletien, il la met comme une chose passée, & ne laisse pas d'en parler indifferemment au present & au passe. Pour les deux écrits, qui font le sujet du sien, il n'est point étrange qu'un homme refute un livre public longtemps auparavant, comme nous voyons qu'Origene a écrit contre Celle qui effoit mort depuis environ to ans.

Il n'y a donc que l'autorité des manuscrits qui puisse faire douter si de la verité. Et enfin , on fait fort sur Lactanco a veritablement dedié ses Institutions à Constantin : Et nean- perfin p. 348 moins l'endroit qui luy est adresse, a trop fon style pour douter qu'il ne soit veritablement de luy. [Mais quand on ofteroit melme cet endtoit, il femble que la maniere dont Lactance parle de la perfecusion de Diocletien à croire qu'il écrivoit durant celle tantin, il ne dit pas non plus que le de Licinius; ] estant certain qu'on int. s.c.r. livre De la colere de Dieu & celuide la perfecutoir encore l'Eglise loriqu'il ?.6 composoit cet ouvrage, & celui De la

'Mr Baluze croit que pour se tirer persante. pour des taifons que nous ignorons. de cet embatas, le plus court est de Quesi Arnobe a écrit en 298, comme dire, que Lactance a composé ses il est affez probable, ces argument est. Institutions des le commencement de absolument sans force. Et quand il la persecution; qu'il les a publiées un n'auroit écrit qu'en 303, c'a toujours peu après que la persecution fut finie, esté avant Lactance, qui n'a pu écrire lorsqu'il estoit encore dans la Bithy-1.5-c.11-p.491. qu'en l'an 305,] puisqu'il parle d'un nie, en y ajoutant diverses choses; &c Chrétien qui avoit renoncé la foy que lorsqu'il fut venu dans les Gaules à cause de Crispe après la guerre de

> fi elle eust encore duré. Et elle duroit en fit une nouvelle edition, qu'il en effet dans tout l'Orient, Quand il adteffa à Constantin. La diversité des en diroit mesme des choses que l'on manuscrits semble en effet nous obliauroit peine à accorder avec le temps ger à reconnoistre deux editions de de Licinius, il faut le souvenir que cet ouvrage. Mais je ne voy point inft. 0.4100 c'est non un historien qui parle, mais qu'il y air necessiré de dire que Lac-

NOTES SUR LACTANCE. cement de la persecution. Les chapi- (droit raporter ce qu'il dit de la pertres 2 & 4 du 5º livre montrent qu'il sécution qui duroit encore alors en

l'air fitost executé. Cod.Th.t.p.

endroit, que Lactance a écrit ses Inftitutions en l'an 315 [Nous ne Gvons point quel endroit il matque, & nous opinion, qui deviendra tout à fait fes raifons.]

C.JD.P.449.

195.20

Baronius pour montrer que les Institutions n'ont pas esté écrites avant ce de Sapor n'air commencé qu'en la temps là, allegue le denombrement qu'on y lit de quelques herctiques, quelque temps qu'on dife qu'a éctit Lactance, ileft bien difficile de croire qu'il ait pu parler des Ariens comme [avant l'an 123 au moins.] d'hereriques declarez, ce qu'on ne peut presque pas dire avoir esté avant le Concile de Nicée, & aprés toutes les perfecutions. Il feroit mefme affez aife de montrer par la lettre de Conflantin à S. Alexandre & à Arius, que jusqu'à la fin de l'an 222, l'herefie d'Arius n'avoit encore fait que peu on point de bruit dans l'Occident. De forte que pour soutenir que le [quoiqu'il ait precedé Lactance de mot d'Arieni est vericablement de tout un siccle, estant most au plustard Lactance. l'où il ne se trouve point vers l'an 112. V. S. Serapion, dans le dans d'excellens manuscrits, il fau- tome 3.]

en prit alors le dessein, mais non qu'il quelques endroits, non à celle de Licinius, mais à cellle de Sapor,] 'Godefroy die qu'il montre en un qui fir divers Matters en Perfe fous Th'alac. Constantin, selon Theodoret. Mais 4-p-17-a.b. personne ne s'est encore avisé de cette ne voyons pas quelles peuvent eftre infoutenable, s'il est vray, l'comme sur 1915 in-Baronius le pretend avec beaucoup de fondement, que cette persecution settieme année de Constance, de J.C. 343. Car c'estoit longtemps après la où les Ariens sont compris, Mais en mort de Lactance, J'qui estoit déja Her.v.ill.e. dans une extreme vieillesse loriqu'il toinstruisoir Crispe dans les Gaules,

NOTE V.

Pour la page

Deux Aclepiades confondus.

[Il est un peu étonnant] qu'un des L'alint.l.y. commentateurs de Lactance ait dit, 6,4.P460. qu'Asclepiade contemporain & ami de Lactance, pouvoir eftre S. Asclepiade Evelque d'Antioche & Martyr,

### NOTES SUR SAINT ALEXANDRE

D'ALEXANDRIE.

Pour la pag 21;.5 1.

NOTE I. Que Saint Achillas a precede Saint Alexandre , & qu'il est mort en L'an 312.

SAINT Epiphane dit que le suc-

49. C. H. P. 716. d'Alexandrie, fut S. Alexandre, & qu'Achillas huy succeda avant Saint Athanafe, Mais il a contre luv non Sculement Thoodoret 1.1.c.s.p. 523.6, d'Eusebe, tel que Scaliger nous l'a pu

Socrate 1.1.c.5.p.q.a, Rufin 1.1,c.1.p. 158, les deux chroniques d'Eufebe & de S. Jerome, & l'Orientale p.116 mais S. Athanase mefine, qui met ithan a.p. S. Achillas entre S. Pierre & Saint Michael Alexandre, '& dit nettement qu'il fol. p. 81; a. estoit predecesseur de S. Alexandre,

& que S. Alexandre effoir après luy. or.1.p. 106.1. Lachtonique de S. Jerome mareue l'entrée d'Achillas en l'an 311. Le grec

NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 731 l'autre n'est pas une grande autorité, L'an 313 s'accorde mieux avec Gelafe de Cyzic, ]'qui dit que l'Eglife d'Alexandrie demeura un an fans pafteur aprés la mort de S. Pierre, & avant l'election d'Achillas, Et il est aise que la persecution, qui ne finit qu'avec l'an 312, ait empesché qu'on ne fift pluftoft cette election. Neanmoins

la chronique Orientale n'a point con-Chr.or.p.116. nu cette longue vacance; 7 & elle fait commencer Achillas, qu'elle appelle Archelaus, des le lendemain de la mort de S. Pierre, ou au plustard trois femaines aprés : ce que nous difons, parcequ'elle luy donne tantoft fix mois d'episcopat, tantost 200 jours, Iqui font environ trois femaines par deflus les fix mois,] & nous menent du 30 d'Hatur, qui est le 26 novembre, au 19e de Buna ou 13 de juin, qu'elle dir eftre le jour de sa mort, Mais c'est assurément au dernier qu'il faut s'arrefter, & dire que les fix mois ne font qu'une expression abregée & imparfaire, Ainfi estant affurez que S. Pierre est mort le 25 ou 26 novembre 311. V. fon ritre note 10, il fant commencer l'epifcopat d'Achillas des la mesme année, selon cette chronique.

C'est encore une autre difficulté de

favoir quand il le faut finir, pour commencer celui de S. Alexandre, l Theodoret dit en general qu'Achil-Bat po 4 rel las fut peu de temps Evefque,ª Et on Episacia.y. le peut ce semble confirmer par Saint Epiphane, qui ne luy donne que trois mois, quoique l'erreur visible qu'il commet en le mettant après Saint

Alexandre, diminue l'autorité de Gel.C.p.42. son témoignage, Gelase de Cyzic ne Che.or.p.116. luy donne aussi que cinq mois. La

chronique Orientale va, comme nous venons de dire, à 200 jours, c'est à dire un peu plus de fix mois & demi. L'année que luy donnent la chroni-

faire, le met seulement en 313. L'un &c , p.10.6, revient aisement à la mesme chose. Il semble qu'on le puisse confirmer par Saint Athanafe, J'qui parle athanase. ... plusieurs fois des Ecclesiastiques & st.d. des Everques ordonnez par Saint Alexandre, ou de fon temps; & y 61.p.248.b1 joint Saint Pierre par deux fois, fans \$61.4. parler de mesme d'Achillas qu'en un feul endroir.

Mais cette breveté de l'epifcopat d'Achillas, ne se peur accorder avec S. Jerome, qui ne met le commencemenr d'Alexandre qu'en la premiere année de la 275e Olympiade, c'est à dire en 121. De forte qu' Achillas a dû gouverner dix ans selon luy, on huir au moins, s'il n'a commencé qu'en 313. S'il est mort le mardi 19 de Buna, comme le dit la chronique Orientale p. 116, c'està dire le 14 de juin, cela ne se rencontre point depuis l'an 310, auquel S. Pierre vivoit encore . miqu'en 321. Eutyque s'accorde affez à cela,]'Car il dit qu'Achillas fut fait bory.p.407. Evelque dans la se année d'aprés la mort de Saint Pierre, C'est à dire en 315, & qu'il fut Evefque durant fix ans, qui peuvent ainsi finir en 121. Ce tentiment peut paroiftre affez bien appuyé, l'autorité contraire de Saint Epiphane n'estant pas fort considerable en ceci, à cause des autres fautes qu'il y joint : Throdoret & les autres

Cependant nous ne voyons point moyen de rejetter tant d'autoritez qui s'accordent à ne donner qu'un an au plus à Achillas. On sçait affez que la chronique de S. Jerome n'est nullement une regle infaillible. La chtonique Otientale est plus pour 310 que pour 121, felon toute fa fuite; 7 & felon Cheor. P. 116 ce qu'elle ajoute, que le Concile de Nicee,[tenu en 325,] fut affemble en la 15e année d'Alexandre. On lit la que de Nicephore, & Theophane meline chole dans Euryque p.432.

postericurs devant ceder à S. Jerome

par le droit d'antiquité; & S. Athanase

n'en difant rien de formel.

Zzzzii

712 NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. Bar. 100.5 17- de fautes. Nous n'avons garde] de prouver que Saint Alexandre air esté bientost Évesque aptés la mort de S. Pierre, par lebatresmequ'on dit que Saint Athanase donna en sa presence, estant encore enfant; puisque nous ne voyons pas moyen de foutenit certe histoire, V.S. Athanaje n.z. Mais nous toll.14.may, de taifon fur ce que nous trouvons,

g.p.64.e.f. P-190-191-

croyons qu'on se peut fonder avec plus que S. Alexandre effoit déja Evelque lorfque Saint Pacome fe retira dans la solitude, 'Car il seroit fort difficile de ne mettre la retraite de ce Saint qu'en 321, puisqu'il est mort avant l'an 3505 ou plurost il est assez visible qu'il se rerita dans la solitude des l'an 313 F. fon titre note 3. On peut voit auffi dans la note i fur les Ariens, qu'il y a au moins beaucoup d'apparence que l'herefie d'Arius a commencé avant la persecurion de Licinius; & ainsi avant l'an 321. Et il est cettain qu'elle n'a commencé que sous l'episcopat d'Alexandre. Ainfi il vaur mieux mettre son ordination des l'an 312, aussitost aprés que S. Achillas fur morr le 13e jour de juin : & par ce moyen le Concile de Nicée se sera tenu au commencement

Pour la pa 110.6 c

de sa 14e année, qu'il n'acheva pas.] NOTE II. A quoy se raportent les signatures données par Gelafe.

Cel.Cyz.Ls. California

2.54

'Nous avons dans Gelase de Cyzic une fignature des Prestres & des Diacres d'Alexandrie & de la Mareote, qui donnent leur consentement à un écrit precedent, & à la deposition d'Arins. L'écrit qui precede dans lequel S. Alexandre les deposa dans de liaison particuliere avec les signa- lettre qu'il leur écrivit vers le mesme ture, est la lettre circulaire que Saint remps, qu'on scait avoir esté signée Alexandre adressa à tous les Évesques par les Écclesiastiques d'Alexandrie fur la condannation d'Arius, de ses l & de la Marcote,

Ainsi on ne peut pas faire beaucoup | sectateurs, & de ses blasphemes, & r.t. de fond fur ce qu'il dit de contraire : | fur ce qu'Eusebe de Nicomedie pre-& cet auteur est d'ailleurs tres plein noit leur protection. Ainsi elle ne fut pas écrite immediatement aprés la condannation d'Arius.] 'Un fragment Coulagan que Mª Cotelier nous a donne dans 177-118. ses notes sur les Constitutions apostoliques, nous apprend que S. Alexandre demanda la fignature de son Clergé pour une lettre semblable.[Il semble donc qu'il y ait peu de difficulté à croite que ces signatures soient pour la lettre circulaire que nous avons, ] 'si ce n'est que l'on voit dans le frag- p.pt. ment de Mr Corelier, qu'Alexandre demande particulierement la fignature de ceux de la Marcore, à caufe du Prestre Piste & des autres de leur canton qui avoient effé condannez avec Atius, Et neanmoins Piste n'est point nommé ni dans la lettre circulaire. ni dans les signatures. De sorte qu'il femble comme necessaire de dire qu'il y a eu une autre lettre circulaire, où il estoit parlé de Piste, | Car S. Epiphane Epi-co.c. p. pretend que Saint Alexandre ecrivit 790.b. jusques à 70 lettres circulaires contre Arius, ce qui marque au moins que beaucoup de ces lettres estoient circulaires: & il letoit difficile de croire qu'elles fussent semblables, puisque l'on se mettoit en peine de les avoir toutes. Ainsi nous aurons perdu la lettre qui parloit de Piste, avec les fignatures qui y estoient jointes; & celles que nous avons dans Gelafe pourtont se raporter à la lettre qui les precede dans le mesine auteur.]

Mais comme elles expriment par- cel,C.p.;p. ticulierement la deposition d'Arius & de ses complices, selles peuvent aussi ce semble se raporter à l'acte par Gelase, mais qui ne paroist pas avoir l'assemblée de son Clergé, ou l'à la cont. p. 17.6.

NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 753

Pour la page NOTE III. 114-5 7-Ce que c'estoit que le Tome ou Ecrit

de S. Alexandre.

ar. of col

Baronius & d'autres croient que Adherit, p. 6.1 . La lettre circulaire de Saint Alexandre que nous avons dans Socrate, est ce Tome qu'il taschoit de faire signer à tous les Evesques.[Nous ne voyons rien qui appuie cette conjecture; & mefine elle ne paroift pas fort probable, quand on n'y considereroit rien finon qu'il y a peu d'apparence que des Evelques allaffent figner divers faits de cette lettre, dont ils ne pouvoient pas estre témoins. Il sustisoit qu'ils signassent la confession de la foy, & la promesse de ne point recevoir les Amens à leur communion : & il y a peu d'apparence que le Tome continst autre chose.]

Trdet, u.p. &

'M' Valois croit que ce Tome est la lettre mesme à Saint Alexandre de Byzance où il en est parlé, Mais il ne rend point de raison particuliere de fon opinion, où la melme difficulré fe rencontre: & S. Alexandre d'Alexandrie devoit naturellement le marquer, comme cela luy eftoit bien aife en ajoutant sculement more.]

Pour la page 116.5 7.

NOTE IV. Sur les 70 lettres contre les Ariens.

Fp1, 59, 4.4.

'S. Epiphane donne le titre de circulaires aux 70 lettres de S. Alexandre, que l'on avoit encore de fon temps. [Cela est embarassant : Car faudrar-il dire que Saint Alexandre écrivoit une lettre circulaire pour chaque province ? Et je ne fçay fi avec cela on en ; c'estoit une mesme lettre circulaire,

les deux lettres circulaires qui sont venues jusques à nous. Il y a apparence que S. Épiphane a voulu marquer generalement toutes les lettres qu'on avoit de Saint Alexandre contre les Ariens, écrites en differens temps, les unes circulaires, les autres adreffées à divers particuliers, comme à Eusebe de Cesarée, & aux autres que Saint Epiphane marque enfuire.]

NOTE V.

Pour la page 116.5 \$.

Sur le titre de la lestre à S. Alexandre de Constantinople.

'Quoique la lettre adressée à Saint Bar. 1: 8.5 64. Alexandre de Constantinople, selon Theodoret, foit veritablement une lettre circulaire, [cela ne fait pas] que l'adresse à S. Alexandre soit fausse comme l'a cru Baronius ; puisqu'il n'est pas extraordinaire que l'on metre des adresses particulieres aux lettres generales, felon les Evefques particuliers à qui on les envoie. Pour le nom de Constantinople qui n'estoit pas encore en usage, 'il n'est que dans Thére.L.e.s. le titre du chapitre, & non dans celui P-115-4de la lettre ; & ainfi il ne peut faire aucune difficulté.[Mª Valois ne fait aucune note, ni pat confequent aucune difficulté fur to at cela.

NOTE VI.

Pour la page 116.4 \$.

En quel temps elle a efté écrite,

[Nous esperons montrer fur les Ariens note t, que l'opinion la plus probable, est que cette heresse a commencé en l'an 319, un peu avant la persecution de Licinius. On peut trouveroit 70. Que s'il entend que objecter contre cela la lettre de Saint Alexandre d'Alexandrie à celui de dont on avoir 70 exemplaires adref- Byzance,]'puisqu'il s'y plaint que Tidre pose. sez à autant de differentes personnes, les Ariens avoient talché d'exerter ce n'estoit qu'une seule lettre, dont il une persecution contre luy durant fuffisoit d'avoir une copie, Ainsi nous la paix, Car cette lettre ne paroist en aurions plus que S. Epiphane dans point écrite dans les premiers com-Zzzz iij

THE NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE mencemens de l'Arianisme, [Mais il | rous les Evesques, qui est dans Socraque les Ariens talcheitet, mais qu'ils avoient tafché d'excitet une perfecution , injuremer. Ainfi quoiqu'elle

parle d'une chose qui s'estoit faire durant la paix, il n'est pas necessaire de dite qu'elle air esté écrite durant la paix.

Quand mesme il fandtoit necesfairement dire le dernier, il semble qu'on pourroit la mettre vers l'an 321 Jorque la perfecution de Licinius n'estoit pas rour à fait declarée, en forte qu'on pouvoir dire que l'Eglife

jouissoit encore de quelque paix. Cetre persecution n'a mesme jamais esté tout à fait violente, & elle le fut , peuteftre encore moins en Egypte, qui estoit le pays le plus eloigné de la Cour. Que si l'on ne trouve rien à mettre rouchant l'Arianisme, entre cette lettre de S. Alexandre & celle que Conftantin luy écrivit en 222 ou 324, cela peur venir de ce que nous

ignorons la plus grande partie des choses qui se sont pusses, ou de ce que la persecution de Licinius assoupir en quelque forte le trouble de Arianilme. Il faudroit voir aussi fi l'on ne

pourroit point mettre la lettre de S. Alexandre aprés la défaite de Licinius, foit devant, foit aprés la lettre de Conftantin à Arius & à luy. Car fi S. Alexandre ne parle point de cette lettre, ne peut-on pas dire que c'est par prudence, & parcequ'il n'en euft pas pu parler comme il fouhaitoir?] Mais puisqu'elle park du soulevement d'Arius comme d'une chose encore affez nouvelle, 1747 26, [il femble

difficile de ne la mettre que cinq ans aprés, 'M' Valois croit que cette lettre est

écrite avant qu'Eusche de Nicomedie cuft pris la protection d'Arius, & par

faut remarquer qu'elle ne dir point te, parceque cette derniere se plaint beaucoup d'Eusebe, & que l'autre n'en dit tien en particulier. Cette raison est considerable : mais d'autre part austi est-il probable qu'Eusebe ait artendu à se declarer pour Arius,] que l'Asie, la Cappadoce, & les tacapassa provinces d'alentour, eussent figné a.b.

le Tome de S. Alexandre contre cet herefiarque ? Cela a peu d'apparence, & ne s'accorderoit pas aisement avec les historiens : quoiqu'il foir vray qu'on sçait assez peu l'ordre dans lequel les choses se sont passes.]'M' Eus.pr.p.114. Valois melme dit dans la vie d'Eulebe de Cefarée, que luy & les aurres écrivirent pour Arius à la priere d'Eufebe de Nicomedie, qui par confequent doit s'estre declaré tout d'abord pour ce pasti. Et c'est à quoy

l'engageoir affez sa doctrine propre. Dans cette lettre S. Alexandre to Tide. p. ct. de plaint de trois Evelques de Syrie qui favorifoient Arius, Mr Valois l'ex- n.p. 8.1.c. plique d'Eufebe de Cefarée, de Paulin de Tvt. & de Theodote de Laodicée. dont Arius parle dans une lettre. 'Mais cette lettre parle tour de mef- e.s.p.s.b. me d'Athanase, de Gregoire, d'Acce, & de rous les aurres de l'Orient en general. Ainfi il semble que les trois Everques marquez par S. Alexandre, font plutost | Eusebe de Cefatée , soz.l.i.e.; p.

Scythople, que Sozomene dir avoir permis à Arius de tenir des affemblées schismatiques:[& c'est ce que Mª Hermant a jugé le plus probable.] 'Mais selon le mesime Sozomene, p. 417-41. cela ne se fit qu'après qu'Eusebe de Nicomedie cut entrepris la défense d'Arius.

Paulin de Tyr, & Patrophile de attab.

NOTE VII. Post la page

Sur la liste des Ariens qui se lit aprés cette lettre.

confequent avant la lettre adreffée à l'Après la conclusion de la lettre de S. Thére.La.c.j.

P.44.C.

- or zed-b-(500+

But. \$ \$7. excommuniez avec Arius, que Baro-

nius met comme faifant partie de la Th're.n.p.\$. lettre mefine; '& M' Valois arrribue aussi certe liste à S. Alexandre, [C'est peutestre parcequ'ils ont jugé que S. Alexandre n'avoit pu manquer d'exprimer les noms de ceux qui estoient excommunicz : Mais il pouvoir les que le trouble ne recommença qu'amander d'une autre maniere, & affez vraitemblablement dans le Tome qu'il envoyoit en mesme temps, Au mains on ne peut douter que ce n'estoit guere le lieu de les mettre aprés la conclution de sa lettre; & qu'il ne soit plus favorable d'attribuer Theodoret qu'à S. Alexandre, les defectuolitez qu'on trouve dans cette

lifte, comme l'omission de Carpone, de Caius, & meline des deux Evelques Second, & Theonas, ]' M1 Valois répond que ceux-ci ne furent condannez que dans un tecond Concile posterieur à la lettre dont nous parlons. [ Mais cela n'est fondé fur aucun historien, & il ne peut pas repondre de

meline à ce que remarque Baronius,] Bar, 118.6 87. S. Epiphane & Sozomene,

Amr la page 144-5 11.

NOTE VIII.

Sur co que firent les Meleciens après le Concile de Nicée,

S. Epiphane ne reconnoist point que Melece le soit jamais réuni-avec Erl.68.c.4.p. S. Alexandre & avec l'Eglife: ]'mais après avoir dit que nonobstant son schisme, il avoit decouvert à Saint

Alexandre l'herefie d'Arius; & après e.s.p. 20.e.d. avoir enfuite parlé du Concilede Nicéc,'il ajoute que Melece estantmort, S. Alexandre fir ce qu'il put pour réunir Athapatap. ses partifans, & ne le put. La réunion l'apparence qu'elle a cu un succès

788.387 de Melcee est indubitable par Saint

NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE 735 Alexandre, raportée par Theodoret, lon peut tirer du mesme Saint, qu'il ne il y a une liste de ceux qui avoient este | mourut qu'après S. Alexandre,]'Les p. 777.4. Meleciens, dit-il, furent receus dans le Concile de Nicée : le bienheureux Alexandre ne vécut pas cinq mois depuis : & les Meleciens au lieu de profiter de la grace du Concile, & de demeurer en repos, recommencerent à troubler les Églifes. [Il paroité donc prés la mort de Saint Alexandre : 1'80 sm. la sau. Melece mesme le recommença à sa Padolice. mort, selon Sozomene, en établissant Jean pour son successeur, contre le

decret fait à Nicée. [Mais ce qui ne se peut pas mettre aprés la mort de Melece, peut estre arrivé de son vivant, à l'égard non de luy, mais de quelques uns de tes fectateurs. Et cela est d'autant plus probable, ] qu'Eukbe immediate- Eukv.Conf.I. ment après la conclusion du Concile, 16.71.11-p. dir que la division continua dans l'Egypte scule. Il assure que cela alla juiqu'à Constantin; '& S. Epiphane Epistici.c..... dit que les Meleciens luy deputerent 710,711. Jean , Paphunce &c. 'Mais quoique P. TU.S. ce Saint pretende que les Meleciens que plusieurs y sont qualifiez Dia- obtinrent de Constantin la liberté de cres , quoiqu'ils fusient Prestres selon renir leurs assemblées en particulier, fans estre troublez de personne, il est tarques : o fore difficule ou plutoft impossible de croire que Constantin, qui sur routes chofes vouloit la paix, & haliloit la division, ait jamais donné une si grande ouverture aux troubles & aux factions. Il est visible encore qu'il honoroir extremement le Concile de Nicée; & il abhorroit au contraire Athapa: p.

l'esprir des Melceiens, [bien loin de 779,786. faire un si grand ptejudice à l'un, &c de donner un fi grand avantage aux Si donc cette deputation des Meleciens est veritable, il y a bien de

fort different, & tel que le raporte Athanaic, fans parler des autres ; & Eulebe, Ceft à dire que Constantin Eulpapere. 736 NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. ports tout le monde à l'union , & | confirma les decrets du Concile de Nicée.

Pour la page 146.5 11.

NOTE IX. Temps de la mort de S. Alexandre.

Thdr.f.r.c. 14-6-476.4. Ach.sp.1.9. 277.4.

P. M.d.

'Saint Alexandre mourur cinq mois après le Concile de Nicée, selon Theodoret : '& mefine S. Athanafe dir que ces cinq mois n'estoient pas encore achevez, [C'est'à quoy revienr] Socr.l.v.c.q. 'ce que dir Socrate, qu'il mourat aussi-P.44.d. # Epi.49.C.II. toft après le Concile. Saint Epiphane dit aussi qu'il mourut dans l'année mesme du Concile. Ces autoritez font trop fortes pour nous arrefter à la chronique de S. Jerome . & à celle d'Alexandrie, qui ne font commencer S. Athanase qu'en l'an 330, einq ans aprés le Concile de Nicée : Et comme S. Athanase a gouverné 46 ans ou entiers ou commencez, il faudroit trendre son episcopat jusqu'en 375 ou 376, ce qui seroit contraire à S. Jerome meline auflibien qu'aux autres. Nous ne pouvons pas non plus nous arrefter aux 23 ans d'episcopat que la chronique Orientale donne à

S. Alexandre p.116, ce qui est une faute

visible par cette chronique mesme.

Mais ce qui embaraffe davantage,] Che. st. p. 16. 'c'eft que cette chronique met fa mort le lundi 21º de Barmude ou Phatmouthi; c'est à dire le 17 d'avril, qui se rencontre au lundi en l'an 127. Et cela s'accorde tres bien avec des raisons affez fortes que nous avons de ne mettre la morr de S. Athanase que le 2 may 373. La chronique d'Alexandrie p.666, met auffi celle de S. Alexandre le 12 de Pharmouthi, & le 14 des calendes de may, qui eft le 18 d'avril; Et le 18 eftoit le lundi en 316. C'eftoit huit mois aprés le Concile de Nicée ;

'Mais Bollandus croit que les cinq 9-639.5 17.16. mois marquez par S, Athanafe, se peu-

mais depuis que Saint Alexandre fut revenu de Nicée à Alexandrie. Car il peut estre demeuré quelque remps auprés de Constantin, soit pour achever de regler l'affaire des Meleciens, soit pour quelque autre fujet, & ainfr n'estre arrivé à Alexandrie que sur la fin de l'an 225. Cela reviendroit affez bien à la chronique Orientale:[& nous sommes obligez de le dire, s'il ne faut mettre la mort de S. Athanase que le 2 may 373. Car nous ne pouvens huy donner plus de 46 ans & quelques mois d'episcopar, les auteurs convenant en te point, ]'& S. Cyrille d'Ale- cyr. Alep. .. xandrie nous y obligeam absolument, P. Le. Ainfi il ne pourra avoir efté ordonné qu'aprés le a may 126; ce qui est aile i S. Alexandre est mort le r8 avril, & que S. Arbanase fust alors absent, Des personnes rres habiles & tres judicieules croient ee sentiment bien fondé: & il est autorise par le P. Ouesnel, & par Bucherius, ] puifqu'ils ne mettent Leo, e. . q.

la mort de S. Athanafe qu'en l'an 272, 500.1. 'Que fi neanmoins nonobstant tou- Eolf. 1. may tes les raisons contraires, on aime P.148.149. mieux fuivre Socrate qui marque la mort de S. Athanase par les Confuls de l'an 171, comme a fait Bollandus dans l'histoire de ce Saint, [il faur necessairement mettre son ordination avant le 2 may 326, chant certain qu'il a commencé au moins la 46e année de son episcopat. Il sera plus difficile en ce cas de ne mettre la mort de S. Alexandre que le 18 d'avril, puisque S. Athanafe eftoit absent ou cache; ] & auffi Bollandus la met des le mois passe de de janvier, cinq moisaprés la fin du Concile de Nicee. [Il se pourroit faire neanmoins que S. Athanasc ou seroit revenu de la Cour, ou auroit efté trouvé dans la retraite auflitoft après la mort de S. Alexandre, Dans cette incertitude, nous ne voyons pas lieu vent conter non precilement depuis de nous determiner absolument; & la conclusion du Concile de Nicée, pous attendons que le jugement des

The transport Control of

lecteurs,

NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 747 lecteurs, ou de nouvelles lumieres, qui met la mort de S. Alexandre le 17 nous donnent lieu de le faite. Mais ou le 18 d'avril 326, ne nous patoisse le cela n'empesche pas que le sentiment | mieux fondé.]

### And the College of th NOTES SUR LES ARIENS.

fout la page D44-5 2+

Qu'on peut mettre le commencement de l'Arianifine vers l'an 319.

[The n'est pas aise de trouver dans l'histoire en quel temps Arius a commence de repandre fon berefie, cution de Lieinius; c'est à dire ou avant Il y aura peu de difficulté, si nous l'an 320, vers lequel elle commença, mettons le commencement de Saint Alexandre en 321, comme S. Jerome, puilque depuis ce temps là juiques au Concile de Nicée, il n'y a guere que le temps necessaire pour tout ce qui s'est passe sur l'Arianisme : de sorte qu'on le poutroit faire commencet en \$21 ou \$22. Cette opinion peut estre favorifée par ce qu'on voit que tous les auteurs qui traitent de cette heresie, n'en parlent qu'aptes la défaite de Licinius arrivée en 323; & ainfi ils semblent avoir cru que ces deux chofes s'estoient faires à peu pres dans le mesme temps. Mais comme nous crovons avoir monrré fur S. Alexandre note t, qu'il vaut mieux commencet son episcopat des l'an 312, il ne nous pourra plus empefelier de faire commencer l'Arianisme avant 321, s'il y a des raisons qui nous portent à le faire, Ce qui paroist de plus fixe en cect,]

Eut.v. Const. 'c'est coque dit Eusebe, & Rufin après diRut.la.c.s. luy, que cette affaire commença à

troublet l'Eglife, lotfqu'elle jouissoit p.418.

P. 515.C.

p. (16.4.

de toutes parts d'une paix profonde, & qu'elle n'avoit à craindre aucun Thán.l.r.e.s. ennemi étranger. On voir auffi que S. Alexandre dans fa lettre à l'Evefque de Byzance, écr te affez peu aprés le \* Hift. Eccl. Tom. VI.

Arius & ses sectateurs faisoient tous leurs efforts pour exciter une perfecution contre luy durant la paix de l'Eglife [1] faut donc ce me semble demeurer d'accord que l'Arianisme a commencé ou avant ou après la perfeou aprés le mois de septembre 323, auquel Confintin dent Licinius . & demeura maistre de l'Orient.]

'S'il fant s'arrefter à l'ordre des soer.Line.que historiens, & meime à la generalité p.8.91900.1.1. de leurs exptessions, il ne faut faire Themana commencer l'Arianisme qu'après la Missipia

défaite de Licinius, [deux ans & demi ou un peu plus avant le Concile de Nicée, Mais nous ne voyons aucun moyen de mettre en si peu de temps tout ce qui s'est passe dans cette affaire, jusques à ce qu'elle air esté portée devant le Concile. Il fulloit qu'elle cust déja fait un grand eclar, lorsque Conftantin éctivit sa lettre à Alexandre & à Arius : & c'estoit au plustard au mois de fevrier 324. V.S. Alexandre note 6. Il est plus aise de croire que les auteurs n'en ayant point voulu interrompre la fuite, ont joint ce qui avoit precedé la perfecution de Licinius. avec ce qui l'avoit suivie, & qui avoit fait beaucoup plus de bruit, Ils femblent de plus, avoir voulu faire comme deux temps separez, l'un de la perfecution de l'Eglife par les payens, l'autre de la paix, troublée nearmoins par l'Arianisme. Ainsi le premier de ces temps n'ayant fini qu'en 323, par la défaite de Licinius, qui commença commencement du trouble, dit que l'entiere paix de l'Eglife, ils n'ont pas - 738 cru se devoir mettre en peine de mar- | ont du passer pour condannez, ou au

cé dans le premier.

our ne mettre le commencement de Atianisme qu'en 323 ou 324, c'est que S. Athanafe le joint avec le temps | nation d'Arius au commencement de du Concile de Nicee, comme n'estant l'an 220, & la persecution à la fin. La

Athor. . p. 10 que la mesme chose, 'Il y a longtemps, fuite de l'histoire d'Arius se sera passe 22 dit-il, que la malignité des Meleciens durant la perfecution, qui n'estoit pas 20 des choses nouvelles. Il y a deja 55 l'Eglise en empeschant les Conciles, » ans que les uns ont fait schisme ; & il speut n'avoir esté publice qu'en 322 » y en a 36 que les autres ont esté decla- & 323, ou avoir esté meprilée par les " rez heretiques, & qu'ils ont efté chaffez . Evefques,

» de l'Eglite par le jugement du Concile so cecumenique.

esté excommuniez depuis par le Constantin qui estoit plus souvent en Concile de Nicce. Le grec soufire ce Illyrie qu'à Rome, peut bien ne l'avoir fens, qui leve de grandes difficultez.] jamais vue.]

Poel prof . Je pente que c'eft celui du Pere Pagi, quoiqu'il ne s'exprime pas bien clairedepuis lequel proprement les Ariens, l'herefie Atienne de la jalousie qu'eut Potible,

quer que l'Arianisme qui appartenoit plustost en 319; ce qu'on ne peut pas a ce second temps, avoir deja commen- dire s'eloigner de Saint Athanase, & nous laisse la liberté de commencer Ce qui peut paroiftre affez fort la persecution de Licinius en l'an 320, comme le dit S. Jerome, On pourroit neanmoins encore mettre la condan-20 & l'impieté des Ariens est connue de extremement violente, l'& la loy par Eul.v. Conf.l. 20 tout le monde : Car ce ne sont pas laquelle Licinius tasche de ruiner 1.6-(1.9-4)44

Voilà ce qui nous paroift de plus probable, en attendant que d'autres Mais je ne scay si cet endroit mes- eclaircitlent davantage cette dishculté, me ne peut point fixer tout à fait le Et il n'est pas difficile par là, de voir] temps de l'herefie d'Arius, Car l'écrit /commentConstantin n'avoit point oui Lacette. où S. Arbanafe dit ceci, a esté fait des parlet de l'Arianisme que lorsqu'il eut 471-474le commencement de l'an 356, com- vaineu Licinius. [Car l'affaire ayant me on lo verra dans un autre lieu, commencé à eclater en 319 ou 320, 31 an seulement aprés le Concile de fut auffirost étoufée par le bruit de la Nicée. Aintí où il y a faute dans le perfecution; & la mefine intelligence nombre de 36, que les Benedictins qui se forma en mesme temps entre ont neanmoins trouvé dans tous leurs Constantin & Licinius, fit qu'on scett manuscrits, ou le sens de cet endroit encore moins en Occident ce qui se est que les Ariens avoient esté decla- passoir en Orient. La lettre que Saint rez heretiques 36 ans auparavant par Alexandre en écrivit à S. Silvestre, S. Alexandre, & qu'ils avoient mefme n'alla peuteftre pas plus loin : &

Baronius a fuivi un autre fentiment, Barate 6:00 & pretend que l'Arianisme a com- 15ment; & il semble mesme quelque- mencé au plustard des l'an 315. Mais \$13/18.5 41. fois vouloir que le Concile escume- il demeure d'accord en meline temps 41nique en cet endroit, fo t le Concile que tout l'eclat de cette herefie, c'est general d'Egyptequi condanna Arius; à dire tout ce qui s'est fait depuis le ce qui leveroit encore plus la diffi- voyage d'Ariusen Paleftine, & depuis culté, mais a peu d'apparence, pour qu'Eusebe eur pris sa protection, ne ne tien dire de plus. Que si le sens que s'est fait que quelques années après, nous suivons est le veritable, il faut [ Theodoret est ailes savorable à mettre en 320 le Concile d'Egypte, ce sentiment, ] 'puisqu'il fait naistre Thére.L.c.s.

405.4.b.

à l'episcopat. [Ainsi il semble qu'on ne peut trop approcher l'effet de la caufe: Mais je penfe que cela n'est pas contraine à ce que nous avons dits l 'estant aile que l'affaire d'Arius ait Atharic P.L. trainé affez longremps , & melme pluficurs années, avant que d'eftre

a.fl.s.c.

Rar.jig.§ 10.

portée devant le Concile d'Egypte. Ainfi nous ne voyons point grand Pagi, 11545. inconvenient l'à accorder au P. Pagi, que l'herefie d'Arius avoit paru des le commencement de l'epiteopat de Saint Alexandre, quoiqu'elle n'ait efté condannée par le Concile d'Alexandrie qu'en 321 ou 320. On scaitneanmoins que ces jaloulies se nourrissent quelquefois longtemps dans l'esprit avant que de rien produire audehors, fur-

tout dans des efprits couverts & fombres, tels qu'on depeint Arius, Aulli Baronius n'allegue pas cette tar.pr. \$ 10. taifon: I'mais il fe fonde principale-

ment fur ce que Lactance, qui felon

luy a écrit des l'an 315, met deja les Ariens au nombte des heretiques. Mais nous croyons avoir montre au-Pagi, 1916 G. trepart, v. Lattance note 4. | qu'il n'eft nullement certain que Lactance ait ecrit en 315; qu'il a pu on composer ou augmenter fon ouvrage vers l'an 32258: qu'en quelque remps qu'il ait écris, il n'y a aucune apparence qu'il ait jamais parlé des Ariens, Ils n'euf-

fent pu eltre inconnus à Constantin en 323, ni s'ils cuffent commencé à troubler l'Eglise des l'an 315, ni s'ils cussent esté connus de Lactance, soit en 315, foit meime en 322, pui que fon ouvrage est adresse à Constantin, qui l'avoit mis auprés de Crispe son fils.] Baronius allegue encore Otofe, qui

parle d'Arius auflitoft après une creation de Cefars, arrivée Irlon Baronius en 316, 6 que d'autres mettenten l'an 317. V. Constantin note 40. Il pouvoit confiderer qu'Orose ne fait pas des annales, mais teulement un abregé | commencé avant l'an 32 1. Car il est

Arius de voir Saint Alexandre elevé : d'histoire, où il ne distingue guere les choses que par les regnes des Empereuts. Et pour ne pas aller plus loin,] 'il met cette creation melme des Ce- Orofd,-e. 18. fars out precede l'Arianisme captés la partable. défaite & la mort de Licinius , squoiqu'il foit tres constant qu'elle s'ell faite pluficurs années auparavant.

On peut faire plus d'attention sur S. Bafilée, que Baronius allegue aufli, Bar, 10. 5 12. quoique nous ne nous fondions pas tur ce qu'il raporte de ses actes qui ne meritent pas grande croyance, Nous ne regardons que l'autorné de Saint Athanafe , fqui met ce Saint entre Athor.p. ceux dont la foy eftoir tres indubira- 191.c. ble fut la divinité du Fils ; ce qui peut eftre une affez force presomption pour dire qu'il a vu le commencement de l'Atianifine, & qu'il s'est declaré contre. Et S. Jetome nous affure dans la chtonique qu'il est mort martyt en 320. Car quoique quelques uns pretendent qu'il n'est mort qu'après le Concile de Nicée , leurs taisons ne nous paroiflent point affez fortes pour rejetter le sémoignage de Saint Jerome. V. S. Bafilee. Mais supposant, com- Pagl, pr.46. me nous tailons, que l'Arianisme a eclaté avant la mort de ce Saint, & avant la persecution de Licinius; tout ce qu'on dit fur ce friet ne prouve tien contre nous, Il feroit plus fort

contre ceux qui ne feroient commencer l'Arianisme qu'à la fin de 323, s'il y avoit des personnes qui soutinfferit ce sentiment : Et neanmoins ils pourroient encore répondre que quand S. Bafilee feroit mort avant la naiffance de l'Arianisme, il avoit pu faire patoiltre la foy en d'autres manieres & peuteftre en refiftant à Eusebe de Nicomedie, lequel avoit paru Arien

longtemps avant Arius. La fuco:fion meline des Evelques d'Antioche, peut encore faire croire à quelques uns , que l'Arianisme a

AAaaa ij

certain qu'il avoit déja beaucoup pour la medeeine spirituelle & la eclaté du vivant de Saint Philogone : Et la chtonique de Saint Jerome nous apprend qu'entre luy & S. Eustathe, qui affifta en 325 au Concile de Nicée, Paulin avoit gouverné l'Eglife d'Antioche. Mais il ne la gouverua qu'un an , jusques au commencement de l'an 325. V. S. Euftathe.]

'Le P. Pagi croit que le sentiment que nous suivons avec luy, se peut autorifer par la chronique de Saint Prosper, qui met, dit-il, la condannation d'Arius sur l'an 321. Elle la met plutoft fur l'an 322. Mais comme elle joint tout entemble & l'herefie d'Arius & le Concile de Nicée, on ne peut pas faire de fond sur cela, ] 'Le mefme Pere distingue, avec Mr Valois, deux Conciles à Alexandrie

contre Arius pour pouvoir mettre la lettre à S. Alexandre de Conftantinople, avant celle qui est adressée à tous les Evelques. Nous croyons avoir répondu suffisamment à tout cela dans la note é sur S. Alexandre d'Alexandtie.]

NOTE II. Pour la page 24.96.

Sur Theodore de Laodicie.

'Arius dans le denombrement qu'il fait des Evesques qui estoient dans les meimes opinions que luy, en conte deux a qui Eufebe a donné de grands cloves, Paulin de Tyr. & Theodote de Laodicée. Nous patlerons du full. . e.p. p. premier en un autre endroit.]/Pour

Theodote, Eusebe dit qu'il releva l'Eglise de Laodicée , qui sembloit soure abatue par la lascheté d'Estienne fon predeceffeur, lequel apparemment avoit renonce la fov : qu'il se montra par ses actions un homme donné de Dieu , selon la fignification de son nom, & un veritable Evesque; qu'il effoit un excellent medecin des corps , mais que personne ne l'egaloit | complice de l'impieté de ces deux

guerison des ames ; qu'il excelloit en douccur, en fincerité, en compassion pour les affligez, & en charité pour acourir tous ceux qui avoient besoin de son affistance; & qu'il relevoir toutes ces qualitez par une science profonde des Ecritures divines,

'C'est fans doute fur ces eloges , Paglant, 14 qu'Ufuard & Adon ont mis Theodote au nombre des Saints dans leurs martytologes au deuxieme de novembre, en quoy ils ont efte fuivis par d'autres, Baronius n'autorife en effer fa fainteré Bara novale que par cer endroit d'Eusche, par Nicephore qui le copie , par Ufuard , & par Adon qui emprunte les termes

d'Eusebe. Le témoignage d'Arius ne feroit pas une preuve entiere contre Theodote.] 'Mais Throdoret voulant marquer Third. Lack ceux qui défendirent Arius & s'oppo- P. faib, setent à la doctrine Catholique dans le Concile de Nicee, met d'abord ceux qu'il avoit nommez auparavant aprés Arius , tans excepter ni Paulin , ni Theodore, qui effoient, comme luv. du patriarcat d'Antioche 1 de forte qu'il estoit parriculierement interesse a les défendre s'ils effoient innocens. & encore plus s'ils estoient honorez. comme Saints dans leuts Eglifes, l'En t.c. ... ... un autre endroit où il fair un denom- . brement de ceux qui avoient principalement nourri & entretenu l'impieté qu'Arius avoit semée le premier , il v met nommément ces d'ux Prelats./11 met encore Theodote en-1.1 6.10,p. tre ceux qui avoient succé le poison set.c. d'Arius, qui estoient dans les sentimens des deux Eusebes, & qui par cette raifon vincent à Antioche en 121 pour depofer Saint Euftathe, 'On voit Gel. C.14 6.1. par la lettre que Constantin écr vit à P-124-214. ce Theodote mesme aprés le Concile de Nicée, fur le banniffement d'Eufebe & de Theognis , qu'il paffoit pour

chefs de l'Arianisme [Et ce qui est, medie, selon Ammien 1.22, p. 219. c, encore plus confiderable que rour le venoir du cofté de Bafiline mere de Ach de fine refte, J'e'est que Saint Athanase met Paulin & Theodote entre ceux qui avoient écrit des impietez pareilles à celles d'Arins avant le Concile de Cons.ca.p. Nicée, 'Le Synodique nomme Theo-274.C. dote & George entre les chefs de l'Arianifme, qu'il dir avoir efté condannez par le second Concile eccumenique:

On ne peut douter que ce ne foient

ceux de Laodicée.

Aussi quoique Baronius cust ou mis ou laitlé le nom de Theodore dans le Expert 40. mattyrologe Romain, l'cela ne l'a pas empefehé de le mettre depuis entre chefs de l'Arianisme, dont la perfidie est d'autant plus detestable, qu'aprés avoit figné le symbole de Nicée, ils & font auffitoft rendus prevaricateurs

tinué de suivre Arius. Athrie,L. c.

Pour l'eloze magnifique qu'en fait Eusebe, outre qu'it est fort suspect dans la bouche d'un Arien, on scair combien un homme peut posseder de vertus exterieures fans la vraie fov. Le P. Viger Jesuite, dans sa preface fur la Preparation d'Eufebe adreffée à ceTheodote, n'en dit autre chose sinon que c'estoir un tres ardent défenseur de l'impieté Arienne. Mª Fleuri n'en parle dans fon histoire ecclefiastique que pour en donner la mefine idée.}

ragidas 14. Mais le Pere Pagi fourient abfolu-

de leur propre fignature, & ont con-

ment qu'il ne le faut point regarder d'un aurre maniere, & que c'est par furprife qu'on a mis son nom dans quelque marryrologe,

Four la page 261-5 6.

11-1-13-

NOTE III.

De quel costé Ensebe de Nicomedie eftoit parent de Julien l'apostat.

ac.37.5 ç\$

Baronius, Blondel, & Mr Valois. retendent que la parenté que Julien l'avoit-il fait Preftre d'Alexandrie? l'apostat avoit avec Eusche de Nico- En un mot, cette conjecture nous

Julien. Ils n'en raportent neanmoins aucun fondement; & il ne femble pas qu'ils en aient eu d'autre qu'une conjecture affez foible, tirée de ce que Basiline estoit ennemie de Saint Ath. fol. p. \$14. Éutrope d'Andrinople, lequel s'estoir 4. ouvertement declaré contre Eufebe-Les Benedictins supposent qu'il estoit vit.p.7.1.4. allié de Constantin mesme.

> NOTE IV. Pour la page 210.5 %.

Que George effoit Prestre d' Arethuft.

'L'expression de Constantin; qui Eufer. Confil. les membres du demon , & entre les appelle George # Apthoning mes file - L. Co. p. 19. men, [marque bien naturellement qu'il estoir Prestre d'Arethuse. Et rien n'empesche de suivre ce sens, ] puisqu'ayant esté deposé à Alexan-Ast. 601.p.88% dric où il estoit Prestre, [il pouvoit 6. bien avoir demandé à effre receu dans le Clergé d'Arcthufe, l'11 paroift p. 812-6. affez qu'il demanda à l'eftre dans celui d'Antioche fous Samt Euftathe,

qui le refusa : mais il l'obtint de ses fucceffcurs. [ Ainfi il n'y a point de necessité ] de tecn.p. 158.1. fou fentendre mainte dans les paroles

de Constantin, pour luy faire dire que George estoit bourgeois d'Arethuse, comme yout MrValois. La fuite de ce c. 61.p. ep.d. que Constantin dit de luy, se raporte visiblement à sa qualité de Preftre, [ & non à celle de bourgeois. Celle-ci ne terviroit mefme qu'à nous embrouiller ,] puisque George estoit originaire putse.l.s.c.r. d'Alexandrie , felon Philoftorge. Mr Patr. Valois dit que la qualité de bourgeois 1.b.c. n'oblige pas de croire qu'il fust né à Arethuse, mais sculement qu'il y demeuroit.[Et pourquoi y demeuroitil, s'il n'en eftoit ni originaire, ni

Prestre? Ou s'il y estoit attaché par fa famille, comment Saint Alexandre

A A a a a iij

embarasse beaucoup : & en suivant | patticuliere de son sentiment.] fimplement ce que nous trouvons, tout est clair, ce me semble, & sans Epiphane; A Arius O aux Ariens: aucune difficulté.]

Post is page NOTE V. 16:49.

P.18.4.

Bar. 119.6 7.

La lestre de Constantin contre Arius , indubitable, écrite vers la fin de l'an 224.

Gel,C.L.p.c.r. 'La lettre de Constantin à Arius P.:05-117|bar. & aux Ariens , que nous avons dans \$19.5 6.10. Gelase de Cyzic, & dans Baronius, Epi-19.6.9.P. fest visiblement celle dont patle Saint Epiphane, puisqu'on y trouve tout ce que ce Pere en cite , avec le titre &c

Socr.l.i.c.s. ment. [ Et quoiqu'elle foit fort favante, publique pour tout l'Empire. en sorte qu'on peut croire qu'Osus y a eu part, neanmoins l'air de Conftantin y paroift beaucoup. Ainfi il faut ou reconnoistre qu'elle est veritablement de ce prince, ou la tenir pour abiolument supposée; ce que raifons invincibles , aprés l'autorité

Épiphane & de Socrate. aptés la deputation d'Ossus & le en l'an 336, un peu avant la more

Gel.C.p.10. CES paroles d'Arins, Si quiden in ea- Constantin par S. Alexandre, mort enc Concile cecumenique, On n'y voit (clon toutes les apparences, en l'an 324.] pas meime qu'on fongeaft alors à

Bull p. 1872. fin de l'an 324.] Bullus dit qu'il luy foy, & qu'il l'en presse mesme, sil y a Nicée. Mais il ne rend aucune raison | chose d'approchant dece que dit Saint

'Le titre eft, comme le remarque S, Gel.C.p.109. Et en effet , Constantin s'y adresse louvent à Atius melme, & y refute

une lettre qu'il luy avoit écrite. ] Neanmoins le commencement est general pour tout le monde 3'8c il F-103-104parle meime d'Arius en ttoisieme personne, Les derniers mors, Deus P. 117. autem vos custodiat dilettissimi, ne paroiffent pas non plus fe raporter aux Ariens: & l'addition qui marque que la lettre fut apportée à Alexandrie ! par des officiets nommez, & lue dans le commencement qu'il en raporte, le palais, fait voir que ce n'estoit pas sur set ?-'Socrate la marque auffi fort claire- une lettre particuliere à Arius , mais

> Pour la pres NOTEVL

Sur un entretien d'Arius avec Conffantin.

'Ce que dit Saint Epiphane, de Epiapas, p. l'on ne peut dire fans en avoir des l'entretien d'Arins avec Constantin . 744 l'est embarasse de bien des difficultez. comme cela est assez ordinatre dans qu'elle tire du témoignage de Saint fes nartations. Car cet entretien a Elle est assez visiblement écrite beaucoup de raport à ce qui se passa Concile d'Alexandrie , puisqu'Arius funcite d'Arius : 1 & Saint Epiphare e.o.p.7344 y est condanné d'une manière tres parlant de cette mort aussitoft après ce 7/4forte,]'mais avant le Concile de Ni- discours,sembleenessetl'y avoir voulu cée , telon le fentiment de Batonius , raporter. D'autre part , il met cela e.p.p.714.2. [& autant que l'on en peut juger par comme la fuite d'une lettre écrite à dem fententia Epigcopus Alexandria viron dix ans avant Arius : 1 & il yeut b. maneat, qui n'autoient plus esté que cela ais precedé le grand écrit de propres, s'il euft esté condanné par Constantin contre les Atiens, fait,

'Cependant comme dans cet écrit sel.c.t.e.t. affembler ce Concile , ce qui peut Constantin petmet à Arius de le venir P-117.4. donner fujet de la mettre avant la trouver pour luy rendre raison de sa femble que Constantin l'a écrite vers toute apparence qu'Arius ne negligea le mesme remps qu'il écrivit à ceux pas certe permission, & qu'ainsi il de Nicomedie, aprés le Concile de se passa en cette occasion quelque

743

tol.p.794b. de croire] que Constantin aprés avoit dit qu'Eusebe & Theognis avant ga- P.474.c.d. receu la confession qu'Arius luy fit de fa foy, &c en avoit decouvert les fourberies, l'ait aussitost exhorté par son écrit à luy venit encore rendre raison de sa doctrine, comme il le faudroit Cel. C.p. 105. dire selon S. Epiphane. Aussi l'écrit \$209.C. ou la lettre de Conftantin répond à une lettre qu'Arius luy avoit écrite, [& non à un entretien de vive voix.]

Pour la page 146.9 10.

### NOTE VII.

Qu'Eusebe & Theognis ont esté depofet pour avoir communique avec les Ariens, Baronius croit que ceux que Conf-

Bar,519,5 11.

tantin avoit fait venit à la Cour, & à l'occasion desquels Eusebe& Theognis furent depositz, estoient les Meleciens done parle S. Epiphane her. 68.c. s.p. Thirt.Lea 720,721, Mais Conftantin dit que ces 15.P.1:7.b, personnes avoient abandonné la vraie foy fee qui ne se pouvoit pas dire Arh, ap, 1.p. alors des Meleciens.] Et puisque le Concile d'Alexandrie declare qu' Eufebe & Theognis furent depotez tant

Soct, n.p. 110 1.2.5. Tiske, le.c.

19.2.16. ... les fujets que nous avons dit, qu'ils eux; '& que l'Empereur irrité de ce la sale. P. t. furent bannis.

Porr la page

### NOTE VIII. Fables fur l'exil d'Enfebe & de

Theognis, Thder.L.r.e. Nous ne pouvons pas douter que 18.7.181.dl Piniglane, r, le fujet du banniffement d'Eufebe &

p.3.

Ath. 29-1-9. 727.50

d'autres circonstances plus particulie- & établissoient le Fils d'une autre

Epiphane. Mais il n'y a pas moyen | res, mais moins autorifées. | Sozomene son l. s. e. st. gné, comme l'on disoit, celui qui avoit ordre de l'Empereur de gardet les actes du Concile, en effacerent leut fignature; & deflors eurent l'infolence de prescher ouvertement que le Fils n'est pas consubstantiel au Pere, Il ajoute, que Constantin en ayant repris Eufebe, il eur la hardiesse de luy dire que si l'on coupoit son habit en sa presence, il ne voudroit jamais dire que les deux pieces fuffent d'une melme nature : ce qui irrita d'autant plus l'Empereut, qu'il vit par là que le Concile n'avoit pas étoufé les con-

> testations pour toujours, comme il l'avoit cru.'Il donne cela comme diersa. plus certain que ce qui est autorisé par Constantin mesme. Et cependant en lacis pico. un autre endroit, il le rejette comme 111une chose qui ne paroissoit estre qu'une fiction des Ariens fort differente de la verite.

Philoftorge raconte la chofe d'une pareaux. autre maniete, [qui a encote moins 177-17 d'apparence, ] favoit qu'Eufebe & Theognis se repentant d'avoir signé, pour leur impieté, que pour avoir vincent trouver Constantin pour luy communiqué avec les Ariens, rejerrez dire qu'ils reconnoissoient avoit mal par le Concile de Nicée, cela ne souffre fait en souscrivant l'impieté par la point que nous cherchions d'autre crainte de ses menaces. Il dicque Maris explication. Car ce fut en effet pour de Calcedoine fit la mesme chose avec

qu'ils avoient fouscrit par hypocrifie, les bannit auffitost dans les Gaules, ap.p. 178. chaffa tous les autres Ariens[qui avoient figné, ] & au contraire rappella Second, 1.1.6.1.p.s. & ceux qui avoient efté releguez avec luy en Illyrie, du nombre desquels ap.p. 177. oftoir Arius.

Cette conduite oft un peu ttop de Theognis, n'ait esté leur impieté ridicule pout estre crue de petsonne, manifeste, comme le disent Theodoret | Er neanmoins Philostorge encherit & Philoftorge; & encore la commu- encore,] 'en difant que Conftantin I.Le.I.P.8. nion qu'ils avoienr avec les Ariens, écrivir de tous costez des lettres qui Les auteurs posterieurs en raportent condannoient la Consubstantialire,

& qui viennent de la plume d'un infame Ation, & d'un amarcur du

mensonge, (carc'est le titte que Photins luy donne à la reste de cet arricle.) He refuteroient ailement, fi elles en soultage, valoient la peine. ] 'On trouve une 110-14partie de ces fables, quoique d'une autre maniere, dans Sozomene qui

s'en moque. Pour la page

0.4.

Philip.p. 8.

370.5 12.

NOTE IX.

Temps du rappel d'Arius,

Socr.1.1.c.14. Socrate & Sozomene one cru Lices passes qu' Arius & fes disciples après avoir esté bannis dans le temps du Concile de Nicée, avoient auflitoft esté rappellez. & mis en liberté d'aller où il leur plairoit, à l'exception de la ville d'Alexandrie. Mais ils ne paroiffent pasavoir eu d'autre fondement pour le croire, que la requeste pretendue d'Eusebe & de Theognis : Et nous eroyons faire voir sur le Concile de Nicée noie 8. que cette piece est trop suspecte pour y tien fonder.] Philoftotge met auffi Phifg.l.s.c.t. le rappel d'Arius assez peu aprés le

Concile de Nicée. [Mais il méle cela de tant de fables insoutenables, qu'il n'y a pas moven de s'y arrefter. Il ne reste plus que Rufin, qui est different de Socrate & de Sozomene,

en ce qu'il ne met point deux fortes d'exils d'Arius, Il s'eloigne encore & Ruflicensp. d'eux & de Philostorge, l'en ce qu'il ne met son rappel qu'aprés la mort de Constancie, laquelle survéquit à Bar me s to Helene: & Helene ne peut estre morte

qu'aprés l'an 326, ou plutoft en 328. Constantin : ç'a esté le sujet de toutes 778.

fubitance que le Peres que S. Alexandre | V. Sainte Helene § 7. ] Il femble messine Ref. p. er. fouscrivit ces lettres; & qu'ainsi Arius differer le rappel d'Arius jusque vers communiqua avec hiy; mais que la le temps du Concile de Jerufalem. craince qu'Alexandre avoit eue de ftenu en 3355 ce que nous faivrions Constantin estant passe, il retourna à volontiers, si nous creyions que cela se fon premier fentiment ; & qu'alors puft accorder avec tant de persecutions Arius & ses partisans se separetent que S. Athanase avoit deja souffertes d'avec luy, & d'avec l'Eglife. Des avant l'an 336, pout n'avoit pas voults chofes si absurdes en elles mesmes, obeir à la priere d'Eusebe, & au commandement exprés que Constantin luv avoit fait de recevoir Arius dans l'Église, Car il n'y a pas moyen de dire que Constantin qui luy faifoit ce commandement , lailloit en mesme temps: Arius dans un exil qu'il ne souffroir qu'à cause de son heresse. Quand mesme on diroit que cet exil ne confiftoir qu'à ne point entrer dans Alexandrie, Saint Athanase ne pouvoir pas selon la regle ordinaire, le resevoir à la communion, à moins qu'il ne fust present pour la demander & la recevoir: ] & sort.t.ear. Socrete affure en effet qu'il vint pour Patcela à Alexandrie.

[Il faut done abandonnes Rufin pour ce dernier point, Mais-il n'y apas la mesme necessité de l'abandonner pour l'autre; & au contraire fonfentiment confideré en luy melme, paroift fort probable. Car Conftantin n'a pu rappeller Arius d'exil que dans la croyance qu'il avoit renoncé à son herefie, & qu'il avoit embraffé la foy Catholique: & Conftantin dans cette perfuafion ne pouvoit manquer de demander qu'on le receuft dans la communion, comme il est certain's qu'il l'a demandé. Il est visible encore par toute l'histoire, que comme Arius estoit Prestre d'Alexandrie, & avoit d'abord esté condanné par cette Eglife, on a ctu qu'il devoit auffi rentrer dans la communion, par l'abfolution & le confentement de la mesme Eglife, C'est ce que les Eusebiens ontpoursuivi avec une extreme chaleur:]
c'est ce qu'ils ont fait demander par Athap.a.p.

les persecutions de Saint Athanase, I d'Arius; earellen en parle point expresqui refusoit hautement d'admettre cet 61.p.890.851. herefiarque : '& lorfqu'après la deposition de ce Saint il cut esté reccu par le Concile de Jerusalem, [dont l'autorité pouvoir paroiftre superieure à celle de Eglife d'Alexandrie: ] Ce Concile l'envoya peanmoins à Alexandrie . & écrivit à cette Eglife, afin qu'elle le receust. Il y a donc tour lieu de croire

P.40.2.b.

e.14.p.61.b.

p.60.1.b.

qu'il ne fur rappellé que lorsqu'on voulut le renvoyer à Alexandrie,]'à Sec. 1.1.0.14. quoy Eusebe travailla selon Socrate. auflitost aprés la deposition de Saint Euftathe, c'eft à dire en l'an 2711 & qu'ainsi il faut mettre son rappel en la mesme année, ou au plustost à la fin de l'an 220, & raportet à son rappel ce que Socrate dit de son rétablissement

à Alexandrie. Ce qui nous oblige de dire qu'il faut

peutestre meture son rappel des la fin de 330, l'c'est la lettre que Constantin luy écrivir, raportée par Socrate, qui est datée du 27 de novembre. Car si nous la mettons en 331, nous ne pouvons commencer la perfecution de S. Athanafe qu'en 432. Et nous ne voyons pas que cela nous donne affez d'espace pour les divers evenemens qu'elle eur avant le Concile de Cesarée en 334. Mais en mercant cette lettre en 420. nous pouvons dire que des le commencement de 331,] Eusebe écrivit à Ach.ap.1.p.

S. Athanase pour luy faire recevoir Arius: fur fon refus il fir écrire Conftantin; ce qui n'ayant pas eu plus d'effet, il manda aux Meleciens d'agir ; les Meleciens furent quelque temps à inventer une calomnie : & enfin ils accuserent le Saint d'avoir voulu exiger des robes de lin: [& c'est peutestre à proprement le commencement de soer. Licas. fa perfecution, J que Socrate dit avoir

fuivi de pres la deposition de Saint Eustathe, faite en l'an 421. On pourroit douter si la lettre du

17 de novembre se rapporte au rappel \* Hift, Eccl. Tom. VI.

fément. Neanmoins nous ne voyons pas en quel autre temps on la pourroit merrre. On ne peut pas au moins la raporter]'à l'ordre que Constantin luy 6.57.7.71-2. envoya pour venir à la Cour en 336. Car il venoit alors d'Alexandrie: 180 e. 15. p. 61. b. Constantin promet par sa lettre de l'y renvoyer.'Il estoit mesme mecontent e-g-p-75-ade luy en 336, [ & il en paroift content dans sa lettre. Le 27 de novembre pourroit le raporter au temps où Arius avoit esté recru dans la communion par le Concile de Jerusalem à la fin de 335.] Mais selon l'histoire, il alla alors de p. rad. Jerusalem à Alexandrie sans retourner à la Cour. Ainsi il vaur mieux fuivre l'ordre de Socrate . & mettre cette lettre avant que Conftantin envoyast Arius à Alexandrie pour y estre admis à la communion par Saint Athanafe, Il y témoigne affurément

gé dans l'esprit de Constantin, Nous ne pouvons nous empefcher de remarquer ici une bevue de Socrate. qu'on auroit peine à croire si on ne la voyoit de ses yeux.] Car sur ce que la entente. lettre de Constantin porte qu'Arius avoit déja receu ordre de venir à la Cour, il dit qu'il paroift par là que Constantin l'avoit souvent exhorté à la penitence, & qu'il le reprend de ce qu'il ne s'estoit pas hasté de revenir à la veriré, après ce qu'il luy avoit écrit plusieurs fois, [Je voudrois pour

l'honneur de Socrate, qu'on pust dire

que cet endroit n'est pas de luy.]

bien de l'amitié pour un bomme banni comme heretique & comme feditieux.

& qu'on envoyoit proprement querir pour se purger de ses crimes. Mais il

faut croire qu'Eusebe l'avoit déja pur-

NOTE X. Pour la page Qu'il n'y a pas lieu de rejetter ce que 171.513. dit Rufin du Prestre qui trompa Conftantin.

'M' Valois a pour suspect tout et sour page

que dit Rufin de ce Prestre recommandé à Constantin par sa sœur, & auteur du rappel d'Arius. Nous n'avons pas beaucoup plus d'estime que luy pour Rufin en matiere d'histoire ; Mus neanmoins nous ne voyons pas pourquoi tejetter une chose qui n'a rien d'improbable ni qui la combate. Rufin ne nomme point ce Preftre: mais combien v a t-il dans l'histoire d'omissions de cette nature, dont on ne fauroit rendre raison ? S. Athanase n'en parle point ; mais S. Athanase n'a pas fait une histoite. Il a parlé des choles qui font venues à fon fujet, & en a passe une infinité d'autres. Arius a certainement esté rappellé d'exil; & Saint Athanale ne dit point comment. Rufin seul nous le dit ; son recit n'a rien qui choque : il a csté embrasse par tous les historiens, & par Theodoret mesme. C'est porter l'exactitude jusques à l'excés, que de ne vouloit pas recevoir ces fortes de faits, non comme des autoritez infaillibles, mais comme la pluspart des choses qu'on lit & qu'on

rich de contraire,] Four la page 174-514-

coit comme vraies tant qu'on ne trouve NOTE XI.

entend, lesquelles on croit & on re-

Qu' Asclepas a esté deposé en l'an 331.

Nous mettons en 231 la deposition d'Asclepas de Gaza, J'parcequ'elle arriva 17 ans avant le Concile de Sardique, ftenu en 347: & ainfi ce fut en 130 ou 331. Il semble messue qu'il ait esté depose par un Concile d'Antioche, & nommément par Eusebe de Cesarée qui y estoit, Car c'est assez vraisemblablement le sens de ces paroles du Concile de Sardique, J'que Baronius explique tout autrement, n'ayant pas consulté Athap.zp. le gree; 'Qu'il avoit produit des actes 764.d faits à Antioche en prefence de fes accusateurs, & d'Eusebe de Cesarée.

& qu'il avoit prouvé son innocence

par les sentences de ceux qui l'avoient jugé.[Il fut donc apparemment deposé par le melme Concile d'Antioche, où Eusebe de Cesarée deposa S. Eustathe cn l'an 331.

Je ne sçay sur quoy l'Batonius dit Bacger 5 19. qu'il avoit efte dans la faction des Atiens avant le Concile de Nicée, [Je ne trouve rien qui porte à le croire.

Sozomene dir qu'il fur depose sur sont. 1.6.8.p. ce que des heretiques luy objectoient 107.6. d'avoir tenverse un autel. Mais les Bar. 107.5 29. Eusebiens ne l'accusoient d'avoir commis ce crime que depuis sa deposition, & depuis son retout [en l'an 338.]

NOTE XII. 6.5 15 Sur les Evefquesmis à Antioche par les

Socrate & Sozomene ne mettent foer.l.s.s.44 point d'Evelque à Antioche entre S, p. 10.21502.1. Euftathe& Euphrone: mais S. Jerome 4dans fa chronique,] & Theodorer, Thirthis, fone preceder Euphrone par Eulale, en quoy ils font fuivis par la chronique do Nicephore, par Theophane p, 23. d, & par Euryque p.455, qui l'ap-pelle Valere.] Eulale est aussi reconnu Misg.l.j.e.u. par Philostorge, Nous avons marqué P.45. dans le texte . & on verra fur Saint Eustache note s, les raisons qui nous obligent de mettre encore Paulin de Tyr avant Eulale,

Ensebiens à la place de S. Eustathe,

Nous ne nous arreftens point aux années que les chronologistes donnent à ces Evelques, ]'ni à ceque dit Socrate, socr, p. 60.2. que le fiege avoit vaqué huit ans avant l'election d'Euphrone, Tout cela nous meneroit bien audelà de l'an 335, auquel il est certain que Placille successeur d'Euphrone affista au Concile de Tyr. 1

> NOTE XIII. Pour la pogé a 7.5 16.

Qu'il peut y avoir eu du trouble à la nomination d'Eusebe pour Antioche,

[Comme Socrate & Sozomene no

mettent point d'Evelque entre Saint | ce qui obligea S. Macaire à le retenir Eustathe & Euphrone elu sur le refus d'Eusebe de Cesarée, ils raportent à la nomination d'Eusebe les troubles arrivez selon luv au sujet de S. Eustathe; & Eusebe qui n'a pas mis le detail des choles, donne occasion à cette brouillerie, Neanmoins il diftingue affez fa nomination des troubles qui l'avoient precedée, l'Car il dit qu'il ne veut point taporter les lettres de Constantin sur

Enf.v.Conf.l.

les troubles, mais sculement celles qui le regardent, lesquelles ce prince écrivit apres avoir appris l'agreable nouvelle de la réunion & de la paix. [Ccla n'empesche pas qu'il n'y ait pu

avoir auffi quelque trouble à la nomi-

nation d'Eulebe; estant ailé de croire

P.19.C. Euf.c.60.0.

son.f.r.e.s. ce que dit Socrate. l'que le trouble se renouvella fouvent quand il fallutelire de nouveanx Evelques. Er en effer, Constantin dit qu'Eusebe quand il fut nommé " estoit venu à Antioche pour e.co.p.qs.a. donner un bon confeil, Eusebe meime dit que ceux d'Antioche avoient fair la paix, ou par son moyen, comme l'a traduir Mr Valois of ce qui se pourroit raporter à la deposition de S. Eustarhe;

ou en luy, c'est à dire en s'accordant à le nommer; ce qui marquera un nouveau trouble : & le terme gree, \$7 9, est plus favorable à ses sens,]

Four la page

NOTE XIV. Narration de Sozomene sur l'ordination de Saint Maxime de Jerufalem, fort suspette.

SOT.L.L.E.10. P-470.471

rite importante de l'election de Saint Maxime de Jerufalem, l'Car-il dit que Saint Macaire son predecesseur l'ayant ordonné Evelque de Diospolis, le peuple de Jerufalem qui le reveroir pour sa qualité de Confesseur & la fainteté de sa vie, & qui à cause de cela le destinoit pour estre un jour son Evelque, murmura fort de cette election, & en vint presque à une sedition;

Sozomene raporte une particula-

auprés de luy, & à donner un autre Evelque à l'Eglife de Diospolis, Et melme les micux instruits, ajoure Sozomene, affurent qu'ayant regret d'avoir ordonné S. Maxime pour cette Eglife, il fit luy mesme soulever le peuple, pour avoir occasion de le retenir, croyant qu'un homme comme luy, tres ferme dans la foy, & aimé du peuple, luy effoit necessaire pour maintenir son Eglise en paix après sa mort, & empelcher qu'Eusebe & Patrophile qui l'avoient voulu inquieter, ne s'efforcaffent de luy donner pour

Ce recit reçoit affez de difficulté. Car il y a peu d'apparence que Saint Macaire ordonnaît des Evelques dans la Paleftine, vu le Canon que le Concile de Nicée venoit de faire, qui laissoit enticrement à l'Evelque de Celarée tous les droits de Merropolitain, Quand mesme il se seroit separé d'Eusebe alors Evelque de Celarée, comme Sozomene le dit auslitost après p.471, b, il n'auroit pu entreprendre sur ses droits sans bletler tour à fait Constantin, presque evalement ami des Canons de Nicce.

de la paix, & d'Eusebe. De plus, il est assez disficile que le fiege de Diospolis ou Lydde, ait vaque en ce temps-ci, l'puisqu'Acce qui le Thde.L.s. tenoit des devant le Concile de Nicée, 10.4-168.c. vivoit encore au temps de la deposition solv Cont.I. de Saint Eustathe, & de l'intrusion : Carp. 19.6. d'Euphrone, qu'on ne peut mettre, felon ce que nous avons dir, avant l'an 332. Er mesme il semble qu'il ait vécu jusques en 249,000mme nous le verrons

fur cette année mesme dans l'histoire de Saint Arhanase.]

NOTE XV. Pour la page Si Saint Maxime a consenti à la deposition de S. Athanase,

Sozomene dit, comme un bruit son Lace, p. commun , que S. Maxime avoit con- 104.6.4. ВВЬЬЬ іј

fuccesseur un homme de leur faction.

fenti par furprise à la deposition de S. socr.l.s.c.P. Athanafe, Socrate en patle plus posi-P. J. d. Athanase mesme dit que les Everques du Concile de Jeruralem,

qui le receurent en 349, & dont Saint Maxime effoit le premiet, luy firent excuse de ce qu'ils avoient écrit auparavant, en luy protestant que ce n'avoir esté que par force, & non volontairement.[Mais il n'est pas necellaire que cela fuit vray de chacun d'eux en particulier. Ainfi je ne seay

Bic.b.c.

si nous avons affez de raison pour preferet l'autorité de Socrate à celle Ruf.Luc.rs. de Rufin , l'qui assure que S, Maxime P. 170-1, fut toujours uni de communion avec

S. Athanafe. Bar. 150-\$ 14-Baronius foutient absolument que Socrate s'est trompé en ce point , &

il allegue pour cela que S. Maxime a affifté au Concile de Sardique, comme on le voit, dit-il, par sa souscription Arh.ap.s.p. confervée 'dans Saint Athanafe, Mais b.p.767.0. comme Saint Atlanase metine declare qu'une partie de ces fouscriptions ont

esté faires depuis le Concile , il est vilible qu'on n'en peut rien conclure .n.p.m. distout. Au contraire,]'M' Valois suppose tellement que Saint Maxime a effectivement figné la condannation de Saint Athanase dans le Concile de Tyr, qu'il s'en sert pour rendre suspect de fausseré ce que dit Rufin, que Saint Paphnuce l'avoir fait fortir affociez, somer toi rue oue inte, &

de l'assemblée de Tyt, & l'avoit fait declarer pour Saint Athanase; [quoiqu'aprés s'estre declaré pout luy, il air encore pu figner fa condannation par foiblesse, ou à Tyr mesme, ou à Jerufalem.]'Mr Valois croit encore que c'est à cause de la saute que Saint Paul de Constantinople & S.Maxime avoient faite en fignant à Tyr, (car

les Ariens le disent du premier,) que Saint Athanase ne parle point d'eux, Ath.ot.1.9. 'loriqu'il fait le denombrement des Prelats de son temps dont la foy ne

851.b.c.

pouvoit eftre suspecte.

P. 122.

NOTE XVI.

our la pa 187.5 14 Qu'Arius mesme a esté receu à la

communion par le Concile Ferusalem.

'Mr Valois pretend que ce ne fut sort.n.p.s. point Arius qui fut receu en l'an 225 184dans le Concile de Jerufalem , mais sculement ses sectateurs; parceque dans la lettre de ce Concile, & dans la pluspart des endroits de S. Athanase, il y a sculement me mei Afen , termes qui dans l'ordinaire fignifient Arius feul, ou Arius & les Ariens, mais qui peuvent ausli marquer les Ariens sans Arius, quoique ee sens soit assez tare.] qu'estant certain qu'Arius est mort durant que S. Alexandre estoit Evesque

Ce qui oblige M' Valois à cela, c'est pussir.b. de Constantinople, il pretend que Saint Paul avoit succedé à S. Alexandre des devant le Concile de Tyt, qui preceda celui de Jerusalem, Mais nous espeperons faire voir en ion lieu , ] que les care,p. 20-14 preuves qu'il a pour mettre fitoft l'epifcopat de Saint Paul, quelques fortes qu'elles foient, ne le font pas affez pour nous faire abandonner un fentiment . f fondé non feulement fur Rufin, fur Socrate, & fur Sozomene, mais encore fur \$. Athanafe, ] 'qui dit formellement Ath.de (pape que la lettre du Concile de Jerusalem 891-6. vouloir qu'on receust Arius & ses

d'Arius, Mr Valois dit que c'eft par- soer, p. 181. cequ'on le recevoir en recevant ses 1.d. disciples. [Mais je ne sçay si cette réponte peut paroittre recevable.] 'Les Eusebiens du Concile d'An- Achde frag. tiocheen 341, témoignent aussi qu'ils \$22.4. avoient receu le Prestre Arius, après avoir examiné & approuvé sa foy, [Cela a bien du raport au Concile

qu'elle approuve toute la malignité

de Jerusalem : 1/8c neanmoins Mr soer.n.p. 94. Valois est obligé de dire que ce peut ".". estre quelque Concile plus ancien, Mais comment l'accorder avec Saint

Conciles des Eusebiens.

Socr.n.p.184. M. Valois demande pourquoi Conftantin exigea d'Arius une nouvelle declaration de sa foy, s'il avoit esté receu dans le Concile de Jerusalem; pourquoi S. Alexandre de Constanrinople refusoit de l'admettre dans l'Eglise ; pourquoi Saint Serapion confultoit Saint Athanase pour savoir s'il eftoit mort dans la paix & la communion Catholique.[Il est bien aife de luy répondre pour les deux elerniers, eftant certain que les Catholiques n'ont jamais eu aucun égard à ce qui s'estoit fair dans le Concile de Jerusalem, comme on le voit dans le Mr Valois voudroit bien quelquefois

Ach. de Asio. texte \$ 24. Ainfi S. Athanase n'avoit qu'on pust raporter ce qui est dir de 9.6 o.d. garde de ne pas répondre qu'Arius l'absolution d'Arius par le Concile de estoit mort hors de la communion de Jerusalem. Car ce second Arius n'a l'Eglise. Mais ille prouve par sa mort | jamais fait de figure particuliere, bien melme, fans fe mettre en peine d'exa-

velle affurance de la foy; puisquesi les d'Arius receu avec les disciples par le autres Eglifes ne s'estoient pas encore Concile. Ruf.L. car.p. declarées contre fon abfolution,]'les 16-1/1000 Li. auteurs marquent affez au moins que celle d'Alexandrie l'avoit fait, [On 15-p-488.48; peut presumer la mesme chose de Saint

Alexandre de Constantinople, & de Socia, p. 71.4. la Cour. l'Socrate dit mesme qu'on fit entendre à Constantin qu'Arius estoit

que Mª Valois réponde luy mesme de B.P. 1841.4. cette forte à les objections, ] puisqu'il reconnoilt qu'Arius a efté ablous par

un Concile.

c.d, Tyr. [Cela est fort effectivement , vant aux Evelques en 335, leur envoya

Athade for. r. Athanafe, J'qui dit que le Concile de | pourvu qu'il ne puisse pas y avoir eu Jerusalem est le commencement des deux Macaires en ce temps là, l'ou paristo, la qu'un mesme n'ait pas pu aller deux

fois à Constantinople.

[Je croy mefme qu'on peut dire que l'expression du Concile de Jerusalem, Ter mei Aimer, doit comprendre Arius, non seu lement parcequ'il est rare qu'elle ne le comprenne pas, mais encore parceque le Concilen'a point dûnommer Arius sans necessité, en écrivant à l'Eglise d'Alexandrie, où il estoit tres odicux.

Il est visible encore que dans cerre expression il faut entendre l'heresiarque melme , & non ]'l'autre Arius soer. n. p. 161. compagnon de fon heresie, auquel 1-6loin d'avoir pu estre regardé comme miner si quelque Concile l'avoit receu le chef de sa secte; ]/& mesme Saint Partires se Athanase n'en dit jamais un seul mot : Conftantin melme avoit quelque 'de forre qu'il est ridicule de croire que selcave. ». fujet de demander à Arius une nou- c'est luy qu'il marque quand il parle sons

> NOTE XVII. Poetr la page 187.5 11, Sur la confession de foy d'Arius raporiée par Socrate.

Socrate raporte une confession de socribile. 16. S. Jacque de Nisibe qui estoit alors à foy d'Arius & d'Euzoïus , presentée P.41.61. à Constantin , lorsqu'il les voulut renvoyer à Alexandrie, avant les pertetombé dans l'herefie, ou plutoft qu'il | secutions de Saint Athanase, [& ainsi ne l'avoit jamais quittée. Il faut bien à la fin de 330, comme nous croyons. Sozomene dont le recit est assez embarasse,]'paroist vouloir qu'Arius & tou.l.a.c.17.p. Euzoius n'aient presenté cette confession que vers le remps du Concile 'Il paroift faire un grand fond fur ce de Jerufalem, [en 335, ['Il paroift en Ruf.Li.c.u.p. que Macaire estoit à Constantinople à cela avoir voulu suivre Rufin, [qui 167-1la mort d'Arius, & estoit en la mesme | brouille rout à son ordinaire.] Ce qui Ath de sya pe ville longtemps avant le Concile de est cerrain , c'est que Constantin écri-

BBbbb iii

une confession de soy que les Ariens s alleguoir la moderation du Concile luy avoient presentée ; & sur cela ils furent receus par le Concile de Jeru-Pagi, 10.5 n. falem. 'Il n'y a guere à douter que ce ne soit celle que raportent Soctate & Sozomene, comme le soutient le P. Pagi: car on ne manqua point fans doute de la conserver ; & nous n'en avons point d'autre de ce temps là. Il Il est aise de croire d'autre part , que Arius avoit donné quelque declatation de la foy avant que Constantin entreprist en 111 de le faire recevoir par Saint Athanafe, Ainfi nous avons cru devoit suivre Socrate pour ce point : & dire qu'avant les Conciles de Tvr & de Jerusalem . Arius avoit presenté de nouveau à Constantin la meime confession de foy qu'il luy

> avoit prefentée cinq ans aupatavant. Si c'en estoient deux differentes , on peut toujours s'affurer qu'elles estoient NOTE XVIII.

affez femblables.]

Pour le page

a86.5 11.

Fautes de Rufin dans la lettre de Constantin au Concile de ferusalem.

Ruf.Lisc.iz.p. 'Rufin dit que Constantin prioit 167.10 le Concile de Jerusalem de recevoir Arius, si Alexandre son Evesque y confentoit. S. Alexandre effoit mort il y avoit déja longtemps ; mais peutestre que Constantin avoir demandé le consentement de l'Evesque d'Alexandrie, sans le nommer. Car quoique Rufin parle du Concile de Jerufalem. qui ne fut tenu qu'aprés la deposition de S. Athanafe, neanmoins Constantin ignoroit cette deposition; & il y a toute apparence qu'il écrivit aux Évesques qui se devoient assembler à Tyr, ou Ath. 29-1-9a Jerusalem: Car on voit que les Ariens estoient à Tyr. [Mais on l'a rapotté au Concile de Jerusalem, par-

ceque la chose y fut executée, l

Rufin ajoute que Constantin | Constantin ]

[de Nicée,]qui avoit condanné les dogmes d'Arius & non pas la personne : ce qu'il est fort difficile d'ajuster avec Rufin melme, l'Sozomene qui soulis earque copie presque mot à mot ce qu'il dit 486.4 en cet endroit , n'en met rien dutout: & quoique cela fust fort favorable à Arius, neanmoins ]'ses partifans qui Ari, de fyn.y. le receurent à Jerusalem, ne témoi- 850.891. gnent point que Constantin eust rienectit de semblable.

> NOTE XIX. Four la page 288.5 14.

Fautes dans la lettre du Concile de Fernsalem , corrigées.

Saint Athanale applique fi fouvent Ath.de fp.p. & si positivement à sa personne & à &ck.i.g.p. fa condannation , ce que difent les "H.B. Euf biens; Que l'on avoit banni de l'Eglise l'envie & la malignité avant que d'y recevoir Arius, qu'il est impossible de douter que ce ne fust le sens de leur lettre, Cependant ilparoift affez difficile d'y trouver ce fens felon que nous l'avons aujourd'hai dans les imprimez. Il y a donc apparence qu'au lieu de mom essi agielous tie onnantias en Good abirer . to riou papa inting banana. il faut lire T. H. ofter ourres T. e. 7. 3. 9. z. v. u emanarres benaules . & un peu aprés, amagin di, au lieu de di, ou ofter ce A', & entendre toutes ces paroles comme dites non par Conftantin , quoiqu'il le semble d'abord , mais par les Evelques qui écrivent ; à quoy Saint Athanase qui avoit sans doute vu la lettre de Constantin, no pouvoit pas se tromper, C'est seulement en ce sens qu'il est vray, comme le dit Socrate, J'qu'ils marquoient socralate, g. indirectement qu'ils avoient banni p.69.4. Saint Athanase, Il seroit plus aise de corriger simplement sisteiner, &c main. Mais ce seroit faire parler

NOTE XX. Pour la page 189.531. Qu'on n'a pas droit de dire qu' Arius

n'ait esté receu que par une partie du Concile de ferufalem.

Athapap. 'Ce que dit Saint Athanase que ceux qui receurent Atius dans le Concile de Jerufalem , ruinoient en un coin du

monde le grand Concile de Nicée, BICIRASA Idonne lieu à Baronius de croire que les Ariens ne furent receus que par ceux de la faction d'Eusche, qui estoient restez exprés à Jerusalem après que les autres Evefoues furent retournez en leurs Eglifes.[Mais cette conjecture est bien foible pour appuyer une chose si considerable, donr aucun historien n'a parlé, rous disant simplement que les Ariens furent receus par le Concile de Jerufalem. Constantin en mandant

auflitost aprés ]' à tous les Evesques du Adv. sp.z.p. 404.634.04 Concile de Tyt, de venir à Constantinople, supposoir au moins que ceux là estoient encore demeurez ensemble:

p. 804.2 dit que fur cet ordre les Eusebiens furent feuls à la Cour, & empefeherent soerdiness. les autres Evelques d'y aller. Socrate

F.77. 10001.1.2. & Sozomene marquent aufli que le Concile ne se separa qu'en ce temps là. [Ce n'est pas qu'il ne paroisse difficile de voir pourquoi Saint Athanase dit qu'on faisoit en un coin ce qu'on faifoit à Jerufalem dans une affemblée qu'Eusebe nous represente comme ceale au Concile de Nicée, Mais on peut toujours dire que les œuvres de renebres se font dans les renebres : & les méchans, quelque grand nombre qu'ils puissent estre, passent pour rien

Pour la page NOTE XXI, 2. 2. 5 750

devant Dieu & devant fes Saints.] Endroit de S. Athanase sur Astere,

Arh.dec.Nic. 'Saint Athanase dit en un endroit, P-156.2. qu'Arius avoit transcrit d'Astere ca blaspheme, que le Pere avoit creé le Fils pour faire par luy les autres creatures. Dans la fuite du mesme traire p. 160-8raportant quelques autres blafphemes des Euschiens copiez par Aftere, il ajoure, is and into 3 Aimes mader. ce qui ne fair point de fens. Il faut ofter 120% y comme repeté de la ligne d'audessus; & en effet, le traducteur ne le met point : ou mettre me au 18 au lieu de aci a vi, & cela se peut confirmer par ce que Saint Athanase ajoute, comme je l'ay déja dit. Il est aife qu'Arius ait dit quelques blafphemes avant Aftere, & qu'il en ait pris d'autres de luy.]'L'edition des Benc- t.1.8.p.151.f.

dictins ne nous éclaireit point cet en-NOTE XXII. Pour la page

156.515. Sur les diverses manieres dont on raporte la mort d'Arius.

[Nous nous contentons de faire dans le texte le recit de la mort d'Arius, & S. Athanase le confirme, lorsqu'il felon qu'on le peut tirer des auteurs ; & nous croyons que la fimple expofition de la verité, fusfira seule pour refuter diverses particularitez que nous p'avons pu accorder avec le refte. fans qu'il foit necessaire d'examiner toutes ces difficultez en particulier. Nous remarquerons feulement, | que Par. 196.5 56. Baronius mer cette mort le dimanche au matin, fondé sur un endroit de S. Athanafe, où la readuction porte que ce fut avant le lever du folcil. Mais Athor. 1.0. puisque dans le gree il y a au contraire, 101.2. que ce fut avant le coucher, im isu, fil faut mettre ce passage à la teste de rous les autres qui nous font croire que ç'a efté le famedi au foit, quoiqueRufin & Theodoret difent le contraire, l

> NOTE XXIII. Pour la page 107.5 15. Que S. Luce peut estre venu à Rome

[On ne peut guere douter] que ceux Hil.fr.a.p.14-

en l'an 340.

751 NOTES SUR qui accuferent S. Luce d'Andrinople, d'avoir jerré aux chiens les fants Mythers, aprés ethe revenuf (ceil), ne l'aient aussi chasse les conde fois de son frege, quand nous n'aurions pas sond.actap, pour cela l'et témograge de Socrate pratituda. & de Sozonene. [Ainsi c'elt en vain]

cis aureurs, que S. Luce vini à Rome vers l'as 4,0, implorer le fecous de Mondol, Aux Jule, fur ce que S. Athanafe dir, qu'il elloir chargé de chaines « d'où Blondel inferçeur il n' avoir pas la liberte d'aller à Rome, (Il peut dans un meline bannifement avoir effe enchinle, & puis laufé libre; & il ell encore plus probable qu'il fut enchaind dans son premier

baniffement, & qu'il vint il Rome | post traduite aire, par feisen fauntstenda se de fectual f. Lea Arisen mefines i alloient de tous cottle pour fe planidrée leurs juggs, & fe faire établis, i le pour le proposition de l'action de l'action précis au considération de l'action de l'action de l'action de l'action précis au considération de l'action de l'ac

Encius.]
Pour la page
NOTE XXIV.

100-5-19.

Si Theodule de Trajanople afifta au
Concile de Sardaque,

AMARIA P. Le Concile de Sardique pustant de Perfugir Thocolule condant à mort par la peurfuir de Eudebiers, Juy donne le tire de Binhourars, Jussoft --s, [comme sil entl déjs nêt mort. Neamonistif c'et de un de Trajanople, comme il y a totre apparence, nous ne vorons pas morros de dourer, fur] AMARIA c'equir ndi S. Atfansafe, qu'il vicant par la companya de parts ce Concile. Socrate le

Abble-Jan Cequ'en dit S. Athanale, gu'il veculia.

Legari, b.

Leg

Dans nostre texte de S. Athanase

[& le verbe y manque. Ainfi il faut fuivre] ce que nous trouvons dans Than Lace. Theodotet, wifes you i subbarrouse, Pason. Le P. Sirmond a traduit exceffit, [q: i peut fignifier que Theodule avoit efté obligé de quitter son Eglise, ou mesme qu'il choit mort. S. Hilaire semble l'avoir entendu en ce dernier (ens,) puisque dans la traduction qui se missi. p.s. trouve de cet endroit dans ses fragmenson lit deceffit enim ... Theodorus . M. Than page Valois foutient que c'est le sens qu'il 'adfaur prendre, putique Theodule eft appelle Bienheurene, Mais auflitoft aprés, il reconnoist que S. Athanase nous donne tout sujet de croire que Theodule vivoit encore, & qu'ainfi on peut traduite ais se par sedem suam reliquit. Il nous apprend melme qu'Epiphane & d'autres traducteurs en ont tiré que Theodule estoit present au Concile Eteneffet, wies fignificaffez naturellement qu'il s'estoit levé dans l'assemblée pour reprocher sa persocution aux Eulebiens; au lieu que je ne effort mort, I'Les Bened ctins dans leur Athena. nouvelle edition ont mis en Sart a, soil. & summupos &c. fut l'autorité d'un manuscrit de la bibliotheque du Roy: & ils pretendent qu'on ne peut pas dire que Theodule ne soit mort qu'aprés le Concile de Sardique. Ils remarquene fort bien que le terme de pargeins dont on ne se sert qu'à l'égard d'un

nous le represente comme vivant encore au temps de ce Concile, Au reste Thomas de Mr Valois n'hesite point à dire que ce de. Theodule est celui de Trajanople,

NOTE XXV. Pour la page Sur Marcel martyriζέ, dit-en, à Nicomedie.

[Entre ceux que la perfecution des Ariens

homme mort, favorife tout à fait leur

expliquent l'endroit où S. Athanase

fentiment. On peut voir comment ils P-184-6.

NOTESSUR

n'avons point eru devoir parler de Marcel, que plusieurs marryrologes mettent le 26 de novembre, comme un Martyr, à Nicomedie; patcequ'il est à craindre qu'il ne soit pas different de Marcule le pretendu martyr des Donatiftes dans la Numidie, Nous avons traité ce point dans le

Pour la page

### NOTE XXVI.

titre des Donatiftes § 47.] 312.5 10. Que les vingt-cinq Canons attribuez au Concile de la Dedicace, penvent estre de deux Conciles,

Schrl.de Ant. P-140

'Nous avons dans Denvs le Petit. & dans toutes les autres Collections des Conciles, dont il y en a que l'on croit plus anciennes que le Concile de Calcedoine, un recueil de 24 Canons attribuez à un Concile d'Antioche, placez aprés ceux de Nicée & de Gangres, & avant ceux de Laodicée & de Constantinople ; ce qui donne ment qu'on attribue les 25 Canons lieu de croire qu'ils ont esté faits vers le milieu du IV, siccle ; & on a accourumé de les attribues tous au Coneile de la Dedicace, c'est à dire à celui que les Euschiens tinrent à Antioche au commencement de l'an 341, pour la dedicace de la grande eglife.] Cela se trouve expressement dans une Collection qu'on croit eftre du V, fiecle, & dans celle de Denys le Petit,

p.\$2.c.

2.445.146.

Sort.la.c.:0. fe lit pas. Socrate affure en effet que temps d'Aurele : mais on a eu soin ce Concile a fait quelques loix. c.8.p.fc.a.

Conc. c.1.P. \$64.568. Fall.v.Chey. p.78.

"Hift. Eccl. Tome VI.

LES ARIENS. Ariens a couronnez en Otient, nous | & on leur répondit, que c'estoit un Canon fair par des impies qui communiquoient avec Arius, & par pare. des Ariens, qui l'avoient fait exprés pour condanner Saint Athanafe, de p. 16 Conc.p. forte qu'il avoit esté rejetté par le lice is par le Pape Jule, par le Concile de Sardi- bque, & par rous ceux qui avoient declaré S. Athanaso innocent. Socrate dit nettement qu'il avoit esté fait à Ant'oche. 'Il cit vray que Pallade Pall.p. 18. cite le Canon produit par Theophile en des retmes affez differens de ceux du Concile d'Antioche, & dit qu'il avoit efté fait par 40 Atiens, au lieu qu'il y avoit 90 ou 97 Evesques dans le Concile de la Dedicace, Mais il peur y avoit faute dans le nombre de quarante; & fi les termes de Pallade font differens du quatrieme Canon d'Antioche le sens en est tout à fait

au Conclle de la Dedicace. Il v a neanmoins quelque lieu de douter fi ce fondement est affez solide pour les luy attribuer tous. Car il est aisé qu'on ait joint ensemble des Canons de divers Conciles d'Antioche, qu'on aura ensuite attribucz à un seul de ces Conciles, parcequ'il estoit le plus celebre, & qu'on avoit peutefite tont à fait perdu la memoire des autres. quoiqu'il y ait plusieurs manuscrits | On a joint de mesme en un corps les de celle-ci où le mot in Encanits ne Canons des Conciles d'Afrique du de diftinguer de quel Coneile chacun 'Il luy attribue particulierement effoit pris; & on aura pu negliger un Canon contre les Evelques qui cette precaution dans ceux d'Antioayant esté deposez, rentreroient dans che. On voit les Canons de Sardique l'episcopat sans l'autorité d'un Con- citez par les Papes comme des Cacife. C'est assez clairement ce qui est nons de Nicce; & on n'en sauroit ordonné dans le quatrieme & dans le rendre de meilleure raison, sinon 12º Canon d'Antioche, Theophile & qu'ils choient écrits de fuite sans eftre les antres ennemis de S. Chry fostonie distinguez par un titre particulier, fe servirent aussi d'un Canon sem- comme on le trouve encore dans le blable pour faire deposer ce Saint; manuscrit que le Pere Quesnel a fait

CCccc

Ainfi c'est assurément avec fonde-

le mesme.

S. Lcon. Il restemaintenant à voir s'il y a sujet de eroire qu'il soit arrivé quelque confusion semblable dans les Canons d'Antioche. La conformiré du 13e & du 22º Canon, a paru telle à des cone.p.ses. perfonnes habiles.]'Car quoique le premier femble fair part culierement pour défendre aux Évefoues d'aller

p. attebelp leur province, & le fecond pour le Concile eftoir compoté. Car elles aucune fonction hors de leur jurifdiction ordinaire, qu'on peut dire

que l'un des deux fuffisoir fans l'autre, furtout le premier,

qu'on peut dire avec raison estre trop faint , que l'estoient les Eusebiens-L'ordinarion de Gregoire est trop condannée par le 19e, & les divers changemens d'Eusche par le 21e, pour croire qu'ils les aient ou faits, ou laisse faire par d'autres. Et de plus, comment des Evelques aufli courtifans que ceux du Concile de la Dedicace, ont-ils pu faire un Canon ausli severe qu'est l'onzieme pour empescher les Evefoues d'aller à la Cour? On peur aussi remarquer qu'ils ne font pas exprimez de la meime maniere. Car les uns font un diseours parfait & abfolu, & les autres sonr Corc.poss.b. Tculement en forme de titres.]'Le premier parle de Constantin plutost comme vivant que comme mort : [&

je ne fçay fi les Eufebiens auroient amais voulu autorifer le Concile de Nicce du temps de Constance, en parlant avec autant de respect que fait ce Canon.]

imprimet dans le fecond tome de fon , epiftre fynodale touchant quelques reglemens fairs par un Concile d'Antioche, & adressee à rous les Evesques de la Syrie : Elle est courre, & ne parle que d'union & de chariré, (dont les Eulebiens eftojent forr eloignez, Mais ce n'est pas rant ce qui donne lieu de croire qu'elle n'est pas d'eux, puisque la bouche est souvent contraire au cœur, que le titre de cetre ordonner d'autres Everques hors de lettre, qui marque les provinces dont empelcher qu'ils n'ordonnent des l'ont toutes du patriarcar d'Anrioche, Profitres & des Diacres hors de leur [sans qu'il y soir parléni de la Cappadiocefe (neanmoins l'un & l'autre doce, ni de la Thrace, ni de plusieurs leur défend si generalement de faire autres provinces dont les principaux Evefoues eftoient au Concile de l'an

341.] 'A cette lettre font jointes les fou f- p-515-164 criptions d'environ trente Evelques.

Il y a aussi plusieurs de ces Canons tous aussi des provinces du patriarear d'Antioche. Et parmi ces 30 Evefques, beaux & rrop faints, pour venir de il ne s'en trouve aucun de ceux qui perionnes aussi destituées de l'Esprit font marquez dans l'histoire comme les chefs du Concile de la Dedicace, & qui tenoient la pluspart les principaux sieges de l'Orient, hors Macedone de Mopfuefte, & Narcifie d'Irenople ou Neroniade. Au con- p. 160, traire I'on y rrouve Theodore, ou plutoft Theodote de Laodicée en Syrie. Joui estoit mort avant le Concile de Tyr en l'an 335, auquel George son fuccesseur assista aussibien qu'à celui d'Antioche en l'an 341. J'On y trouve pass. aussi Anatole d'Emese, au lieu que nous savons qu'Eusebe fur fait Evelque d'Emese des le commencement

du Concile.] 'On y trouve encore S. Jacque de p. 102-160. Nifibe, & Saint Paul de Neocelarée. scelebres Confesieurs, quoique perfonne n'ait remarqué que ces deux Saints aient affisté au Concile de la Dedicace: & ce feroit meline bleffer le respect que nous devons à leur piere, de vouloir qu'ils eussent pris 'A la tefte de ces Canons, il y a une part à ce qui se fit dans cette assemblée

dant l'infloire, Il eft bien plus aife, pour fauver l'honneur de ces Saints, & lever l'honneur de ces Saints, & lever les autres difficultez que nous avons marquées, particuliterment les fignatures de Theodores, eclat de la Decirie de Anosthe, eclat de la Decirie de La Compartica de La

Ainfi nous pourrons mettre e piemier Concilé du tremp de S. Euftathe, de la fainteie duquel une partie dea 3 y Cannon d'Antoche dei resdea 3 y Cannon d'Antoche dei restoche dont parle la lettre (prodique, conviens afte bien à l'Infirire de S. Euftathe, l'Justime de S. en evo pas au contraire comment Saint Jacque de Nifibe autoir pu streffer que cette eglié ethei parlement une, depuisqu'elle eut elsé malleurursfement échtries par l'impirté deposition de Saine Euflathe no le lite pas dans les Saine Euflathe no le lite pas dans les foufettiptions, on n'y trouve point

aussi le nom d'aucun autre Evesque d'Antioche, quoique la lettre qui

precede les fouscriptions soit écrite

de cette ville.]

Athaits: 1-17- 'On avoit proposé ces conjectures

dans la vie de S. Arthanafe, pour eftre : Ce qu'on dit rde ces 3 e Evengues examinées par les perfouns habiles. E Birkhins, fe pourroir mieur appuyer statistisme l'Et nous apprenons d'un auteur qui a fur Pallade, qui attribue à quazant entrepris de les combates, qu'elles Evenges Artiens le Canon fui routre ont efté bien receues du public , sc | S. Arthanafe, c'eft à dire le 4 et ceur qu'elles fe foutiement communée l'd'Anthanafe, se al eff fuivi en cela

la liberté de les fuivre, & d'omettre dans le texte diverfes chofes qui ne paroiffent point appartenir an Concile de la Dedicace, Nous y avons seulement laisse tons les Canons, que nous n'avons pas voulu separer les uns des autres, y en ayant beaucoup dont il n'est pas aise de dire anquel des deux Conciles ils appartiennent. Pour les raisons par lesquelles Schelftrat pretend combatte la diffinction des deux Conciles d'Antioche; nous ne voyons point qu'il y en ait qui puissent paroistre considerables , ni qu'il ait répondu bien solidement à celles qu'on a alleguées pour établir cette diftinction.

NOTE XXVII.

Pour la page

Que ce qu'on dis des 36 Evesques Eusebiens dans le Concile d'Ansioche, n'est point fondé.

Baronius, & divers autres aprés sorr. n.o. sel luy, ont écrit que de tous les 90 ou 97 S.hel.p. 4940. Evefaues du Concile d'Antioche en 341, il n'y en avoit que 36 qui fuslent pour la faction d'Enfebe, Mais ils ne ic font fondez que fur un paffage du Athana.v. Pape Jule, où l'on a confondu (40 140 1484). P.p. qui vient de mire, feul, avec merit de umi, STATIO, une journée. Car le iens de ect endroit n'est pas comme l'a cru Baronius, que Gregoire n'a cîté ordonné que par 36 Evelques, mais ou'il l'a cité à 15 journées du lieu pour loquel on le destinoit, quoique les Canons veuillent qu'un Évelque foit ordonné à la vue de ceux qu'il doit gouverner. L'on conte en effet 36 journées d'Antioche à Alexandrie, 'Ce qu'on dit de ces 16 Evefques schel.p.p.q. Euk biens, se pourroit mieux appuyer p.78. fur Pallade, qui attribue à quarante Everques Ariens le Canon fait contre S. Arhanafe, c'est à dire le 4e de ceux

CCccc ij

NOTES SUR par George d'Alexandrie, qui a fait | ce Canon, & aient enfuite ordonné

aprés luy la vie de S. Chrysoftome, Schelstrat s'est fondé sur cela pour dire qu'aprés que les 90 Evefques du Concile curent fait les 25 Canons que nous avons, Eufebe demeura avec 40 autres de la faction, pour faire un nonveau Canon contre S. Athanafe, dire qu'il ne se trouva d'abord que 4º Canon, & ordonnerent Gregoire. Mais puisque Saint Athanase, Saint Hillaire, & tous les autres, attribuent generalement à 90 ou 97 Evefques tout ce qui s'est fait à Antioche; il y a bien plus d'apparence que ce maragazarra a efté mis pour és eracura par une pure bevue de Pallade ou de son copiste; & que George l'a copié comme il le trouvoit 1

Pour la page 31 .. 6 . 10

P-591-469- &

2.100.

## NOTE XXVIII.

Sur ce que Schelftrat avance pour tascher de justifier une partie du Concile d'Antioche,

Schelstrat qui a entrepris de canonizet les 25 Canons d'Antioche, & pour cela de foutenir l'honneur du Concile de la Dedicace, dans lequel il pretend qu'ils furent tous faits,] Sabel.de Ant. diftingue deux parties de ce Concile, dont il soutient la premiere, & condanne l'autre. Il veut que d'abotd les Canons aient esté faits par tous les 90 ou 97 Evelques du Concile, mélez d'Orthodoxes & d'Eusebiens, mais dont les demiers deguisoient alois leurs intentions & leurs fentimens; & qu'enfuite la pluspart des Evesques s'estant regirez, quarante Eusebiens foient demeurez, aient fait le Canon raporté par Pallade pris du quatrience & du douzieme de ceux qu'on avoit faits d'abord, aient declaté Saint Athanase coupable pour avoir viole | traita à Antioche : & il avoue encore

LES ARIENS. Gregoire en sa place,

Il y auroit bien des choses à dire fur cela; mais il fusfit de remarquer que la difference qu'il met entre le 4º Canon & celui de Pallade, est absolument nulle pour le fens. l'Le 4e, dit P474 Schelstrat, ne parle point comme & ordonner ensuite Gregoire en sa l'autre des Evelques deposez justeplace. [11 feroit encore plus aife de ment ou injustement, 'Mais des qu'il Concara, p, dtelare qu'un Evesque depose, qui 164-b. 40 Evefques au Concile, qui firent le s'est rétabli sans l'autotité d'un Concile, ne peut plus jamais estre receu à te justifier, il comprend absolument rout Evelque depole, justement ou injustement. Il n'en falloit point davan+ tage ni à Eufebe contre S. Athanafe ni à Theophile contre S. Chryfoftome. Ainsi il est hors de toute apparence, qu'Euf, be avant en main le quatrieme Canon fair folenucllement par pres de cent Evefques, il en ait voulu faire faire un autre tout semblable, mais bien moins autorife, & qui n'eust pu fervir qu'à décrier sa conduite.] Si schel.p.on. George ajoure à la deposition itrevocable la peine de l'exil, dont les Canons d'Antioche ne parlent point; [c'cft à luy à répondre de l'addition qu'il fait à Pallade : & ce n'est pas un auteur qui nous doive embarafler.

> Il doit donc demeurer pour conftant que le 4º Canon d'Antioche est celui qu'on a fair contre Saint Athanafe, que Saint Chryfoftome a taféhé d'obferver, comme le prouve Schelittat, pour ofter tout pretexte à ses ennemis, & qu'il a neanmoins rejetté avec le Pape Innocent, comme fait pat des heretiques & des Ariens , & comme condanné par Jule & par le Concile de Sardique, Cette remarque fuffit pour renverier tout le fysteme de Schelftrat, ['Il faut neanmoins ajou- p.ssi. ter qu'il reconnoist que Socrate est contre luy, 'en difant que l'affaire de sontant. Saint Athanaic fut la premiere qu'on patra

commencé par son affaire. Et on n'en peut pas mesme tirer que les autres Canons aient efté faits en mefme remps; estanraise qu'on les ait tesolu en divers temps felon les occasions qui se presenzoient, pour les rassembler & les rediger en un corps à la : Il raporte comment Gallus le fit fin de l'assemblée. ] Schelstrat pretend mourir en l'an 354, pour des affaires qu'on a toujours dû commencer les d'Etat, & loue le constance avec la-

Conciles par ce qui regardo t la foy, quelle il souffrit l'injuste violence de p. recl Ath.ap. l'a toujours fait, ]'Il allegue ces paro- personne dise que cet Eusebe soit le 1.9.749.4 les du Pape Julo : Quand Athanaje mesme que l'Evesque d'Emese qui a auroit este trouve coupable depuis le véeu & qui est mort du temps de

(ynode & c, comme une preuve claire Constance, & nous ne croyons pas & convaincante pour son sentiment, qu'il y ait apparence de le dire. La supposant que ce synode est celui mort d'un Evesque estoit quelque d'Antioche, quoiqu'on puisse l'en-chose du temps de Constance, & tendre de celui de Tyr; & il est melme furtout celle de cet Evesque que ce

sonnes, & qu'ainsi on ne peut pas en & la punition severe que Constance faire coupables les 90 Everques du n'eust pas manqué d'en faire. On Athental. Concile d'Antioche, Jule dit en effet verroit encore quelque chose de sa qu'il y avoit peu d'auteurs de ces mort dans Socrate & dans Sozomene,

fussione suivis d'un grand nombre vesque Eusebe, & citent l'eloge que d'autres qui se laissoient entraîner aux George de Laodicée en avoit écrit chefs par complaifance ou pat lasche- Aussi de la maniere dont Ammien

Social is.8. nous oblige d'abandonnet ] ce que dit avocat.] Socrate, que l'affaire de S. Athanase fut la premiere traitée dans le Concile d'Antioche.[Cela s'accorde parfaitement avec l'idée que l'histoite p.44.d. nous donne, ] que ce fut la le veritable sujet du Concile, comme Socrate le dit politivement.[Schelittat meime]

LES ARIENS. ne fait commencer ce Concile qu'en 341: & des le Carefme de la mesme année Gregoire estoit déja maistre des eglises d'Alexandrie,]

NOTE XXIX. Pour la page 314-511-Qu' Eufebe Evefque d' Emefe, est diffe rent d'Eusebe d'Emese surnomme

Pittacas, que Gallus fit mourir en

'Ammien parle d'un Eusebed'Eme- Ann. 1.14. Pe se surnommé Pittacas, qu'il qualifie 18-blus concitation oratorem, & qu'il remar-

que avoir esté instruit dans les loix, comme si c'estoit une preuve qu'on ce prince.[Nous ne voyons point que schal p.449. vifible qu'on le doit, 'Il pretend que prince aimoit, Ammien cust rematle mesme Pape attribue tous les maux qué la qualité d'Evesque, qui estoit de l'Eglife à un petit nombre de per- alors respectée des payens mesmes, maux i mais il ne nie pas qu'ils ne qui parlent affez amplement de l'Eté contre leur propre sentiment. parle de celui qui fut executé en 354, Nous ne voyons done rien qui il y a tout lieu de croite que c'estoit un

NOTE XXX.

Paur la page

Que l'Evefque soupconnné de Sabellianifine dans le Concile d'Antioche. n'estoit apparemment ni Gregoire de Alexandrie, ni Marcel d'Ancyre,

Batonius entend de Gregoire de Fanta Sal CCccc iij

Alexa : drie ce que dit S. Hilaire, qu'il | envoyerent en Occident par quatre de y avoit dans le Concile d'Antioche un Evelque soupçonné d'une erreur differente de l'Arianisme, Mais il n'allegue aucun fondement de sa penfee; & fi l'erreur marquée par Saint Hilaire estoit le Sabellianisme, comme il y a affez d'apparence, je penfe que Gregoire n'estoit nullement sufpect de ce costé là : & il pouvoit bien estre déja à Alexandrie lorsqu'on fit à Antioche le second formulaire contre

l'Evesque que marque S. Hilaire.] Scholl de Ant 'Schelstrat veut que cet Evelque P-12]. foit Marcel d'Ancyre, qui estoit certainement accuse d'erreurs opposées aux Atiens. Mais qui que ce foir ne

dit qu'il ait affifté au Concile d'Antioche. Le formulaire de Theophsone qu'on allegue,[le prouve aussi peu de luy que de Sabellius : Et quand il y auroir voulu venir, les Eusebiens ne l'y auroient pas-plus receu que Saint Athanase. Ainst tout ce que dit Schelstrat ne nous empeschera pas de croire qu'il estoit alors à Rome depuis pres d'un an. V. fon titre. }

Pour la page NOTE XXXI. 121-5,6-

> Que la lettre des Ensebiens au Pape fule estoit écrite par le Concile de la dedicace de l'eglife d' Antioche,

Ath-39-1.9. La lettre des Eusebiens apportée 70.4. à Jule par ses legats, estoit écrite d'Antioche par Eusebe, Dianée, & plusicurs autres ; [c'eft à dire sans doute par un Concile, & ce Concile ne peut estre autre que celui de la Dedicace. Cela n'est que trop clair & trop Bar. 41.6 18. certain par foy melme.] Baronius foutient que c'est une faute visible à Socrate & à Sozomene, de l'avoir

attribuée à un Concile posterieur. l'Et en effet, ce ne pourroit estre que du Ande fant Concile] raffemblé quelques mois aprés le precedent, lorsqu'ils compoferent le quatrieme formulaire qu'ils | peuteltre que par fon ni noudmante,

leurs principaux Evesques.[Or ce ne peut estre de celui là ; J'puisque Jule »pa-p-son dans la réponfe au lieu de parlet d'une deputation fi folennelle, témoigne que personne n'estoir venu de la part des Eusebiens, quoiqu'il l'eusteattendu longtemps. [Nous temarquerons fur Saint Jule note 3, J'que les Eusebiens prande avoient retenu les legats de ce Pape jusques au mois de juin, Ainsi nous croyons pouvoir dire que le Concile de la Dedicace, assemblé au plustard au mois de mars, a duré jusque vers le mois de juin,

NOTE XXXII. Pour la page

Qu'Enfebe de Nicomedia peut estre mort au mois de juillet ou d'aoust de l'an 341.

Eusebe de Nicomedie mourut , Son. 1.4.0.7.7. selon Sozomene, peu de temps aptés 106-106le Concile d'Antioche, avant que d'avoir sceu le resultat du Concilo tenu à Rome an mois de juin 141. Ainfi il peut eftre mort des le mois. de juillet ou d'aoust.] Socrate en sorriquent un endroit dit la mesme chose que P. 89.6. Sozomene, finon qu'on ne voit pas file Concile qu'il dit avoir esté suivi de la mort d'Eusche, est celui de Rome ou celui d'Antioche; ce qui fait peu de difference, celui d'Antioche ayant apparemment duré jusqu'au mois de juin que commença celui de Rome. I 'Il dit en un autre endroit qu'il estoit e :- p 34.64. déja mort, lorsque la lettre que luy & les autres assemblez à Antioche, écrivoicne au Pape, luy fur rendue. [ Mais cela paroift difficile à croire, puisque Jule, qui diffeta quelque temps de répondre aux Euschiens, & qui dans cet entreremps receut encore d'autres nouvelles d'Orient, ne parle point neanmoins dutout de fa mort. Aussi Socrate ne dit cela qu'en passant : &c

mort alors, mais que e'cítoit celui dont il avoit raporté la mort peu au-Ath. 19.2.P. paravant. ]'S. Athanase dit aussi assez clairement qu'il ne mourut qu'aprés que Jule cut écrir. On pourroit mesme felon luy, ne mettre fa mort qu'un peu devant le Concile de Sardique. Mais la mort d'Hermogene qui fuivir la fienne, & qui est marquée fous les Confuls de l'an 342, non seulement par Socrate, mais auth dans les faftes d'Idace, explique ce que S. Athanaie

Pont la page

NOTE XXXIII.

dit plus en genetal, 125-5 35-Que Macedone estoit brodeur, & Prestre de Constantinople des le temps de S. Alexandre,

Secr. 1.4.6.6, P. Sjad.

'Socrate dit que lorsque Saint Alexandre de Constantinople moutut [en l'an 336,] Macedone estoit depuis longremps Diaere de la mesme Eglise. Cependant S. Athanase nous assure qu'il en estoit Prestre sous S. Paul en 338, 8 il n'y a aucune apparence que S. Paul, dont il s'estoit declaré l'ennemi & le calomniateur, l'ait elevé à la prestrife. Ainsi il y a bien sujet de croire que Socrate se trompe, & que Macedone effoit Prefite des le temps

de S. Alexandre.

S. Jetome dit dans fa chronique qu'il estoit *arris plumaria*, c'est à disc Euf.chr.n.g. brodeur. l'Scaliger pretend que c'est une faute, & que S. Jerome ayant lu dans quelque grec que Macedone eftoit \* waldrigen, c'eft à dire adroit & artificieux , il a mal pris le fens de

the production ee mot. 'Il repete plus d'une fois cette bevue de Saint Jerome, comme la chose du monde la plus indubitable. 'Cependant l'unique preuve qu'il en n.p.1(1.1. donne, c'est que Macedonen'a jamais exercé aucun métier, mais est passe du diaconat à l'episcopat : [comme ] s'il n'eust pu exercer un métiet estant

Il n'a pas voulu marquer qu'il fust | Diacre ou Prestre ; ce qui estoit fort ordinaire en ce temps là, comme on le voit par tout le Clergé de Saint Bafile, & ce qui est mesme ordonné par des Conciles. Ce qui pourroit faire douter au contraire îi Macedone s'occupoit à travailler des mains, e'est que cette humilité paroist trop sainte pour un homme aussi méchant qu'il cftoit, qui ne travailloit pas par necessité, puisqu'il estoit riche. J'Car il sont. ..... bastit l'eglise magnifique qui porta P.716.d. depuis le nom de S. Paul, [& ill'avoit baltie avant que d'estre Evesque,] 'puisque c'est celle où il fut facré. soen.l.s. c. 1.

\*Mais puisqu'il faisoit une profession ".89.d.

-c.c.p.8.d. exterieure de pieté, sil n'est point étonnant qu'il donnast quelque temps à un métier plus divertiffant que penible. Il peut mefnie avoir exercé ce métier avant que d'entrer dans l'état ecclessastique, y avoir acquis son bien & en avoir retenu le furnom, comme Pierre le Foullon dans le fiecle fuivant. Ainfi rien ne nous oblige à

accuser S. Jerome de s'estre trompé.] NOTE XXXIV.

Pour la page

Que le quatrieme formulaire ne fus fait, & envoyé en France qu'en l'an 342.

Baronius met en 341, la deputation Par.341.5 16. de Narcisse & des autres qui appor- 16ecrent en France lequatrieme formulaire des Ariens, Mais il vaut mieux ne la mettre qu'en 342. Car elle n'a pas procedé la lettre de Jule, qui affez vraisemblablement en auroit dû parler, ce qu'il ne fait pas: ]'& mesme Arb.ap.s.p. il dit qu'il avoit longtemps attendu 740.6. inutilement qu'il vinft quelqu'un de la part des Eufebiens, Nous voyons de sortia en. plus, que Maris & Theodorecttoient Pagad à Constantinople vers le commencement de l'an 342, où ils ordonnerent Macedone pour succeder à Eusebe.

'Ce que dit Saint Athanase, qu'ils Athate (pr. p.

Concile, as and sund to, [ne marque pas si l'on assembla veritablement un Concile pour cela, & marque mesme plutost que l'on n'en assembla point. On pourroit peutestre traduire comme de la part du Concile, ce qui s'entendroit de celui d'Antioche; & il le faur enrendre ainsi, si nous fuivons Secrate & Sozomene : mais en ce sens, ilifaudroit plutost dans le grec de and the success.]

Pour la page NOTE XXXV.

> Passages difficiles de S. Epiphane & de Marins Mercator fur l'errenr de Photin

\$11.71.C.I.P. 'S. Epiphane dit que sclon Photin, 3 j.b. le Verbe forti du Pere, mena sirra, a esté changé en chair dans la personne de JESUS CHTIST. [Cela paroift difficile à accorder avec les autres anciens, qui font Photin auteur du Nestorianisme, & entierement oppose à l'Eurychianisme. On peut voir ce que le Pere Petau dit sur cela dans fes dogmes e. 4.1.1.c.3.§ 12.p.13... Quel que puisse estre le sens de cet 4.1.p. \$10. endroit. I'S. Epiphane mefine reconnoist que Photin raportoit au Verbe

> n'eftre pas obligé de reconnoistre que J.C. est avant sa Mere. [1] ne crovoit done pas, selon S. Epiphane, que le Verbe & JESUS CHRIST fuffent une scule personne, l'Nestorius assure le Verbeeuft efté fait chair.

121-1-

5 17.

divers passages de l'Ecriture, pour

difficile à accorder avec les autres, qui veulent tous que Photin fust P. 12.4 17-19. personne du Vetbe, l'Car il le fait que dit Libere. Il semble que le temps

furent envoyez comme de la part d'un de luy, Verbum Dei non negans effe in substantia. Dans l'endroit suivant où 1 19. on lit Verbum boc Dei effe in fubstantia negat, il faut visiblement non negat, quoy qu'en dise le Pere Alexandro 1.7.p.222. Et ainst je pense qu'il faux reconnoiftre que Mercator n'a pasaffez connu le sentiment de Photin sur la Trinité. Je ne trouve aussi que luy, qui dise positivement que cet hetetique vouloit que J. C. fust ne comme les autres hommes.]

> NOTE XXXVI. Pour la page

On'il faut admettre deux Conciles à Milan. I'un en 345, l'autre en 347, & que c'est du premier dont parle le Pape Libere.

'Le Pere Petan attribue au Concile cone.r.z.p. de Milan, que nous mettons en l'an "100 247. ce que dit le Pape Libere , que Hil.fr. 2. 7-41-Demophile , Macedone , Eudoxe , 41-& Martyre , sortirent en colere du Concile de Milan, où ils n'avoient pas voulu condanner les sentimens hereriques d'Arius. [Mais il est assez difficile de comprendre comment ces quatre Evelques d'Orient se trouvoient à Milan en l'an 347, aprés ce qui venoit de se passer à Sardique & a Philippople.] Au contraire, il Achde feng. est constant que trois d'entre eux , & 891.d. quelques autres encore , effoient en l'an 345 en Iralic, où ils estoient venu apporter kur long formulaire; & ap.1.p.4%. qu'en cette mesme année Constant politivement qu'il ne disoit point que estant à Milan , il s'y trouva divers Everques qui luy demanderent le [Marius Mercarot n'est pas moins | Concile de Sardique , comme nous le marquons dans le texte § 38. [1] y a donc bien de l'apparence que nous Sabellien , & ne reconnust point la devons raporter à cette année là ce purement Nestorien, & heretique sur | favorise le P. Petau, parceque Libere le seul point de l'Incarnation, sinon dit que cela s'estoit fait huit ans auqu'il ue vouloit pas que le Verbe fust | paravant. Or selon ce Pere, il écrivoit le Fils de Dieu: & ildit positivement en 355.]'Mais Baronius montre fort Bar-1645 1.

à Milan en 345.

D'autres au contraire attribuent deputez des Orientaux , & que nous un pur homme; ce qui effoit l'here sie mettons cu 345, tout ce que nous dirons d'un autre tenu aush à Milan en 347: & pour accorder les choses, ils | lesquels estoient Valerien d'Auxerre, le mettent en 446, Cela a ses difficultez & ses avantages, Mais il y a nerent comme un blasphemateur, & une difficulté à laquelle je ne voy pas qu'ils puillent fatisfaire, l'Car ils de- effoit fi claire & si certaine, que tout meurent d'accord que c'est le Concile | Evesque le pouvoit condanner selon auquel S. Athanase se trouva, quatre la discipline de l'Eglise. ans aprés estre venu à Rome en 341.

trois ans passe, dans la 4º année, & non pas post quatuer annes, ce qui

pourroit s'expliques de la cinquic-Hil.fr. p.41. 41/Socr.n.p neuvieme ce que dit le Pape Libere, ante annos oilo, Et il faut meline entrainoit beaucoup de personnes par Car son dessein est de faire voir

de voir Constant. 1.

NOTE XXXVII. Pour la page 481-2 18-Sur la condannation d'Euphrate de Coloons.

> Les actes du Concile de Cologne contre Euphrate, sont devenus celebres par le grand nombre de personnes qui se tont appliquez à les examiner, foit pour les foutenir, foit pour

Conc. R.t. p. actes que nous en avons.] Euphrate | S. Servais de Tongres, & Dyscole \* Hift , Eccl. Tom. VI.

bien qu'il écrivoit des le commence- | avoit esté accusé par une lettre du ment de l'an 154; & ainsi huit ans & peuple de Cologne dont il estoit Evesquelques mois aprés le Concile tenu | que, & de toute la seconde Germanie. fouscrite de beaucoup de personnes, persona 'laïques & ecclefiaftiques ,ade foute- d f. au Concile de Milan, qui rejetta les nir que J.C. n'estoit pas Dieu, b mais de de de Photin: 1/& encore de quelques e. autres crimes. 'Cinq Evelques, entre e. & Amand de Strafbourg, le condan- 4. le deposerent, dautant que sa faute P. Aur. P. ave.

[Il ne fe corrrigea pas neanmoins Or il y a einq ans depuis 141 jusques pour cela, l'& il eut la hardiesse de conceration en 346, & on ne peut pas expliquer loutenir son impieté devant Jesse beecla d'une autre maniere, l'Car Saint Evefque de Spire, Martin de Maveu-Athanase dit que Constant luy écrivit | ce , divers Ecclesiastiques qui estoient de le venir trouver à Milan, après avec eux; & en un autre occasion als devant S. Scrvais de Tongres, & S. Athanase mesmesqui effoit à Treves cn 336 & 337, & qui revint encore en me, l'comme nous entendons de la France en 247 & en 249. Son erreur a.c. eftoit pernicieuse aux autres . & il confiderer que S. Athanase allonge sa mauvaise doctrine. S. Servais qui 6, plutoft le temps qu'il ne l'abrege, eftoit son plus proche voisin, s'opposa audi à luy plus qu'aucun autre, tant

qu'il n'avoit eu autun empressement en public qu'en particulier. Mais enfin, les blasphemes estant p. co.u.s. connus de tout le monde, les Evesques s'affemblerent à Cologne à la priere des Fideles [de cette ville,] on Marc.core.L. des Evelques melmes qui l'avoiens 116. condanné la premiere fois. Le Con- cone.p. 170-14 cile se tint le 12 de may 346, & ils'y 4. trouva 14 Prelats, qui estojent S. Maximin de Treves, Valentin d'Arles, Saint Donatien de Challon fur Sônc. Severin de Sens, Optation de Troies, les combatre. Afin que ce que nons Jesse de Spire, Victor de Worms, avons à en dire foit plus clair , nous Valerien d'Auxerre , Saint Simplice raporterons d'abord l'histoire de ce d'Autun, Amand de Strafbourg, Concile selon qu'on le trouve dans les Justinien de Basse, Euloge d'Amiens,

DDddd

Permate.

de Reims, Dix autres Evefques y ! envoyerent austi leur consentement & leuts deputez, favoir Martin de Mayence, Victor de Mets, Didier de Langres, Pancaire de Befançon, S. Sanctindo Verdun, Victorin de Paris, Superieur de Cambray, Nerviorum, Mercure de Soiffons, Eufebe de Rouen, & Diopete d'Orleans qui

donna fon fuffrage dans une lettre qu'il écrivit, Les Evefques estant P-470.1.6. affemblez, on lur la lettre de l'Eglife de Cologne ; Saint Maximin & rous les autres dirent leurs avis que nous avons encore, & condannerent tous Euphrate à estre depose, & quelques uns melme à estre privé de la com-

munion Lique,

[Voilà ce qui fait les actes de ce Concile, qu'on ne peut nier, en les confi-

derant en eux melmes, avoir toutes les Athapa.p. marques possibles de verité. \[ Tous 767,4.4. les Evelques qui y sont nommez, le fonr encore, bors Sanctin, dans les

fignatures du Concile de Sardique, tenu l'an 347, & ils y fonr marquez comme Everques des Gaules, quorque leurs evelchez n'y foient pas expri-Sur. 19.1117. mez. L'histoire de S. Maximin écrite \$ 1-0-124en 819 par Loup de Ferrieres, parle de l'herefie d'Euphrate, & de la condannarion par le Concile de Cologne.

La plus ancienne des deux que nous avons de S. Severin de Cologne, & qui paroift écrire aprés S. Gregoire de Tours, mais avant la fin du VIII. fiecle, V. S. Amand note 2,en parle de mesme, La vie de S. Servais de Tongres, parmi toutes les fautes qu'elle fait, en parle conformément à ce que nous en avons dans les Conciles.

st.nov.c.1.5 16-P-404.

'Celle de S. Maxime de Mayence, qui n'est pas meilleure, s'en eloigne davantage, Beaucoup de personnes piece legirime, & qui fair aurorité, comme on le voir par Aurelius c.4. droit de plus pour cela, reconnoiftre p.198.214: Mt de Marca qui le mer une corruption entiere dans le com-

toujours en 346, conc.l.6.c.17.5 a.p. 131 1.7.c.2. § 13.p.216: Mª de Launoy pr.1.10.p.32: Blondel prim.p.83: Le Pere Perau dog.t.4.1.1.6.3.5 13.p.14: M: Slus de Servat.p.28, qui croit que le Concile est certain, quoique l'année en foit incertaine,

[Mais avec tour cela,] Baronius Par. 146.676. & beaucoup d'autres personnes qui 8.

font auffi tres habiles, trouvent ce Concile ou tres suspect, ou certainement suppose; ne voyant pas commenr il est possible qu'Euphrate air esté deposé cette année comme un beretique pire que les Ariens, par un Concile de la pluspart des provinces de France, & de beaucoup de Saints; & que l'année fuivante le Concile de Sardique, où presque tous ses condannateurs affiftoient, non feulemene l'air receu comme un Evefque Catholique, mais l'air depuré en son nom Arthfol.p. 811,

en Orient, pour aller obtenir de a.b. Constance le rétablissement de Saine Athanase & de rous les Evesques persecurez par les Ariens, comme il eft certain qu'il fir. Quoique Blondel & Blond.p. 841

le P. Perau 1 retendent que nonobitant Per. dog. . . . l. cetre ration, on ne peut revoquer en doute les actes du Concile qui l'avoit depose en l'an 346, il faurneanmoins avouer que cette difficulté est au

moins rres considerable.

Binius taiche de la resoudre, en cone, P. a.v.p. difant qu'il y a faure dans la date, & que le Concile s'est tenu en 256, & non en 346: ou qu'on a confondu les deux Conciles en un, & que la date & le fuffrage de S. Maximin appartiennent au premier, & le rette au second. Cette seconde solution ne farisfait pas à la difficulté proposée. puisqu'elle admer qu'Euphrate avoir déja esté condanné, lorsqu'il fur habiles cirent ce Concile pour une deputé en Orient, quoique par un moindre nombre d'Evefques. Il faufuffrage de Valentin; & il vaudroit

Pour l'autre opinion, quoiqu'elle ne

autant abandonner absolument tout le Concile.

46-140-190-

Al.p.672.

confifte qu'à changer les Confuls, elle a neanmoins fort peu d'apparence, puisqu'on ne les lit pas diversement. Et pour ce qu'on pourroit s'étonner qu'on air encore daré le 12 de may par lesConfuls de l'année precedente, post Cons. Amantii & Albini. c'est ce qui en pourroit justifier davantage faltes, qu'on marquoit ainsi cette anprofitation née, quoiqu'elle ait eu fes Conful: particuliets, favoir Constance pour la 4º fois, & Constant pour la 3º, [ce qui vint peutestre de ce que Constance estoit alors à l'extremité de l'Orient.] De plus, il est affez difficile de trouver le temps auquel le Concile se sera pu tenir aprés celui de Sardique, puisque Euphrate eftoit à Antioche à Pasque en 348, V.S. Athanase \$ 54, & que S. Maximin qui prefida à fa condannation effoit mort en 249, comme on le peut voir sur son titre. Et cependant c'est entre le retour d'Euphtate & la mort de Saint Maximin qu'il faut mettre la chute d'Euphrate dans l'heresie, le scandale qu'este causa, la morts avant ce temps là. Mt Slus l'aperte meime de beaucoup de perionnes qu'il fit tomber après luy, & les deux Conciles qui le condannerent. S'il y en a à qui ces difficultez ne fassent pas peur, il faudra qu'ils disent qu'Euphrate estant revenu heretique de l'Orient, où il avoit esté envoyé au nom de toute l'Eglise Catholique, & où il avoit connu par a propre S. Servais: & aprés cela, je ne croy experience quelle cftoit la méchanceté des Ariens, il se soit d'abord detlaré si ouvertement, qu'il ait obligé me aise de croire qu'Euphrate, l'qui Ad. St. p. les Everques à le deposer, qu'il se soit effoit déja un vieillard en 243, sait saie rencontre avec S. Athanase, lorsque vécu jusqu'en 375. ce Saint vint en France en l'an 349,

NOTES SUR LES ARIENS.

mencement du Concile & jusqu'au retourner à Alexandrie, & qu'enfin il ait esté deposé par le Concile de Cologne le 12 de may 349. Celan'est pas fortaile à croire; & je voy encore moins comment S. Servai aura eu le moyen de luy refifter souvent, à cause que sa ville estoit proche de la sienne. Bollandus fourient que c'est la chose 1071. may, dumonde la plus absurde, de s'ima- passible giner qu'Euphrate foit tombé dans Therefic après fon voyage d'Orient, furtout fi l'on veut que ce soit auslitoft aprés, Bucherius a embraffe cette Pach.de Bel. opinion de l'an 349; & pour l'accorder avec la date des Confuls, il veut qu'on y life P. C. Amantii & Albini an, IV. Il montrequ'on a quelquefois conté ainfi par un Confulat passe de plusieurs années, 'Mais il ne montre star, de serv. point qu'on l'ait jamais fait lor(qu'il F.11y avoit d'autres Confuls, comme il y en acuen 348 & 349. 'Mr Slus prefere l'opinion de Sige- P.16bert, qui met le Concile en 375, parceque les auteurs de la vie de S. Servais. dont il n'y en a aucun d'ancien.] difent que cela arriva fur la fin de la vie de ce Saint, qu'il croit estre mort en 184. Baronius avoit rejetté cette opinion, parceque bien des Evelques nomniez dans le Concile, effoient voue, & nommément de S. Maximin qu'on en fait le chef. Mais il répond que puisqu'il faut abandonner la date, on peut bien encore abandonner les noms des Evelques. [1] faudra encore abendonner ce qui y est dit p.571.2.b, qu'Euphrateavoit sontenu son erreur en presence de Saint Athanase & de encore tour le reste. Il n'est pas mes-

Il seroit sife de se tirer de cette prendre congé de Constant pour s'en difficulté, en mettant deux Euphrares D Dddd ii

de suite, l'un condanné par le Concile | des signatures de ce Concile, avec de Cologne en l'an 146; & l'autre qui avant efte mis en la place du premier, Sardique, & esté deputé en Orient.] 'C'est à peu pres se sentiment de P-110.C. Bollandus, Mais il est dangereux d'avancer sans preuve des choses de cette nature. Il est melme affez pau probable que le Concile de Sardique ait choifi pour deputé dans une affaire

rres importante & tres difficile, un homme qui estoit Evesque depuis si peu de temps.]'C'estoit des ce temps là un vieillard, comme nous venons Cone. 1. p. de le remarquer, & les vies tant de S. Severin que de S. Servais, disent que S,

Severin fut mis à la place d'Euphrate depose, & qu'il fur ordonné par le Concile mesme de Cologne, Outre cette difficulté celebre, il faut

remarquer que Didier Evelque de Langres, qui deputa à ce Concile, n'est mort qu'en l'an 407, lorsque les Vandales entrerent dans les Gaules. V. Honoré § 24. Ainfi il faudra luy donner plus de 60 ans d'episcopat. On trouve la mesme difficulté sur \$. Simplice d'Autun. V. fon histoire. Victor de Mets pourroit bien encore estre Autor qui estoit Evesque de la mesme ville, sclon les historiens de S. Servais, '& sclon divers manuscrits, lor squ'elle fut brulée en 451 par Attila, C'est le fentiment de Mr Meurisse dans son histoire des Evesques de Mets; & il foutient fur cela que cet Autor a vécu rind.Lice.p. en 346, & non en 451. Dyscole de Reims ne se trouve ni dans Flodoard qui a fait l'histoire de cette Eglise, ni dans aucun autre monument. On

ajoute que l'on trouve, fans luy, le nombre de coux qui la doivent avoir gouvernée avant S. Remi. Ce qui est certain, c'est que ceux qui l'en font Evefque, n'en ont aucune autorité que

C. 17. P.95.

stus, de ferv. celle du Concile de Cologne. M' P-17. Slus croit melme que la conformité dent d'Euphrate, [c'est à dite à la fin

celles du Concile de Sardique, est une marque qu'on les a copiées sur aura affifté en l'an 347 au Concile de ce dernier Concile, Le P. Sirmond Concessa n'a trouvé aucun manuscrit de celui 612 de de Cologne, & je ne croy pas qu'il en foir parle dans aucune histoire avant le VIII. siecle , depuis lequel il est c. lebre, quoiqu'il paroiffe n'avoir pas esté connu de Flodoard,

On peut faire sur toutes ces choses, telle conjecture que l'on voudra : mais ic croy que le moins qu'on puisse dire fur le Concile de Cologne, tel que nous l'avons, c'est que c'est une piece fur laquelle on ne peut rien fonder avec fureté.]'Le Pere Alexandre la Alex. 27-94 rejette absolument.

> Pour la pegs NOTE XXXVIII. \$19.5 44

Temps de la mort de Saint Luce a Andrinople.

Socrate & Sozomene disent que sort.l. p. 16 Saint Luce d'Andrinople mourut en 1,117.4 prison, ce qui ne paroilt eftre qu'une explication, & peuteftre non neceffaire de ce que dit S. Athanafe, qu'il Ain de for p mourut aprés avoir esté mis dans les gua. chaines. Les melmes historiens ne socr.p.117.31 mettent sa mort qu'aprés celle de Son, 1994, Constant, Si nous pouviens les suivre en cela, nous ne nous croimons point obligez de dite que ce Saint, chasse pour la seconde fois de son siege vers l'an 140, ait efté rétabli avant l'an 148. Mais nous ne croyons pas que leur autorité soit assez forte, pour nous empelcher de suivre l'ordre de S. Athanafe, ] qui raconte la mort de Ath. fol., fix, ce Saint avec la derniere persecution de S. Olympe & de S. Theodule, & avec beaucoup d'autres choses semblables, comme les effets de la rage qu'eurent les Eusebiens d'avoir esté condannez par le Concile de Sardique, '& comme arrivée avant l'acci- p. has.

C'est ce qu'a suivi Baronius, qui met rollin,feb.p. toures ces chofes en 348.] Bollandus y met aussi la mort de S. Luce,

NOTE XXXIX.

340.541. Pourquoi l'on met un Concile à Milan en l'an 347.

Pour la page

Ce qui nous oblige de mettre un Hilliages Concile à Milan en 147,c'elt que ]'S. Hilaire dit que 1 ans avant qu'Urlace & Valens demandaffent pardon au Pape Jule, ante biennium, ce qui se fit en 349,] Photin avoit esté condanné comme heretique dans le synode de ngasa Milan. Quelques uns pretendent que ante biennium fignific trais ans auparavant, & mettent fur cela ce Concile de Milan en \$46. Nous ne voyons rien qui nous empeschast de les suivre, fi leur remarque estoit veritable, pourvu qu'on n'attribuast pas à ce Concile ce qui appartient à celui de l'an 345. V. la note 36. Mais je ne pense pas qu'ante biennium, signific autre choie dans l'usage ordinaire. que deux ans auparavant.] Le Pete Sirmond dans une differration manuscrite contre le P. Petau, demande quelle raison on pouvoit avoit d'atlembler un Concile à Milan fitoft aprés celui de Sardique. [Il est peutestre assez difficile de la trouver, & inutile de la chercher. C'est assez que l'on puisse prouver par S. Hilaire que ce Conciles'est tenu, pour croire qu'il ne s'est pas tenu sans raisou, S. Hisaire ne determine pas neanmoins s'il s'est tenu devant ou aprés le Concile de Sardique: mais il semble que dans l'attente de ce grand Concile, on y devoit remettre toutes les affaires qui

naissoient, sans prevenir son juge-

autorité : au lieu que si celui de Sardi-

de 347, ou au commencement de 348. | l'éctit Sulpice Severe 1,2.p.155, il n'est point étonnant que cet heretique, qui le confioit beaucoup fur son eloquence, se soit plaint qu'on l'avoit condanné sans l'entendre, & ait demandé une affemblée pour défendre ou pout expliquer son sentiment.] D'ailleurs, puisqu'Ursace & Valens demandetent pardon dans le Concile de Milan, [il y a tout lieu de ctoire que ce fut pour arrefter l'effet de la sentence prononcée contre eux à Sardique; & c'est encore une forte preuve contre œux qui mettent ce Concilede Milan

en l'an 346 \$40.5 4L Que Photin n'a point efté depose dans le Concile de Sardique.

Nous ne trouvons point dans tous les monumens qui nous restent du Concile de Sardique, que l'on y air rien fait touchant Photin, S. Athanafe ne le dit point non plus. Et neanmoins il est difficile que l'on n'en ait pas parlé, vu que Sirmich estoit si ptes de Sardique, & que les Eusebiens avoient déja traité Photin d'heretique des devant le Concile. Cela nous porteroit affez à recevoir ce que dit SulpiceSevere,]'qui supposant qu'on salp. La p. 161. l'avoit condanné des aupatavant, dit que le Concile de Sardique laissa cette condannation en son enrier, parceque les Catholiques melmes le jugeoient bien condanné.

'S. Epiphane affure auffi que l'on Epi-71-0-1-ptraita de cette affaire dans le Concile \$19.a.h Occidental de Sardique, que Phorin y fut appellé par les Evelques, pour rendre raison de la mauvaise doctrine qu'on luy attribuoit, qu'il s'y défendit comme il put, & qu'il y fut depose ment par des Conciles d'une moindre à cause de ses bla sphemes. [Mais si cela estoit veritable, & que l'affaire que avoit ratifié sans examen particu- de Photin cust fait un si grand eclat lier la condannation de Photin faite | à Sardique, on en devroit trouver dans quelque autre Concile, comme | quelque chose dans les monumens de

DD ddd iii

fideles historiens, joint aux autres fautes du mesme auteut, semble nous devoir rendre son raport suspect, & confirmer le sentiment de Baronius, 347.5 49, qui croit que c'est une faute dans ce Saint, & il rejette de mesme ce que dit Sulpice Severe dont l'histoire est fort embrouillée en cet endroit. De plus, le Concile de Milan où l'affaire de Photin fut traitée l'année autant ou plus de part à ce Concile l'on n'en avoit parlée à Sardique, & no trouver etrange que 3. Epiphane ait confondu deux Conciles d'Occident tenus presque en mesme temps. C'est ce qui paroift de plus probable en ccci.]

Pour la page H1-5 46.

NOTE XLL Que le Concile de Sirmich contre

2-121-&c.

'Socrate brouille beaucoup l'histoire touchant ce qui se passa à Sirmich,en joignant la condannation de Photin, qu'il marque en l'an ags, avec diverles choles qui ont particulierement raport à la chute d'Ofius, laquelle constamment n'est arrivée qu'en 457. Et il ne faut point d'autre preuve pour montrer clairement qu'il se brouille, que ce qu'il pretend que le Concile contre Photin en l'an 151, avoit efté precedé par l'exil d'Ofius, quoique Constance n'eust encore aucun pou-

Photin, a efté tenu en l'an 351.

3.9.19.1.6.

voir en l'an sez, ni fur Ofius, ni fur 4.19.p.ni.b. l'Espagne. Il ajoute que George affista au melmeConcile comme Evelque de Alexandrie, ce qu'il ne fut qu'en 466.

> On ne peut pas auffi pretendre que tout ce qu'il dit du Concile de Sirmich, n'est atrivé qu'en 357, comme veur Baronius, l'Car, 2º, les Confuls | contre Phorin, de cette année marquez par Soctate,

Cont.Li.p. 'qui ne se trompe jamais en cela, die amplement par le P. Perau dans ses

l'histoire. De sorte que ce silence de le Pere Perau, sont une preuve du tous les actes du Concile & des plus contraire.] 20, Le Concile qui deposa HI. Sp. R. 18 Photin estoit compose des Evesques 1.clijab. d'Orient, comme le dit S. Hilaire; 'Et c'eft une forte preuve qu'il s'est conerage tenu en l'an 35t, lotique Constance 7,6.6.0. ne possedoit rien de l'Occident que l'Illyrie, & non en 357, comme veut Baronius, puisqu'alors Constance estant maistre de tout l'Empire, les Evefques d'Occident euflent du avoir mesme du Concile de Sardique, peut | que ceux d'Orient. 20, Baiile d'An- p. Masteria. faire juger affez probablement que cyre qui femble avoir esté l'ame du P-sur u ou point Concile de Sirmich contre Photin pesche de bien loin d'avoir fait, ou d'avoir laisse faire le second formulaire de Sirmich, que Socrate joint avec le premier, 's'y opposa austirost dans le spi-n.e.s. Concile d'Ancyre, où il témoigne 846. melme fort claitement que ce second formulaire ne s'estoit pas fait dans le

temps de la deposition de Photin, Pour la distinction que le P. Sirmond pretend faire de deux Conciles de Sirmich tenus en melme temps, & opposez l'un à l'autre, c'est une opinion plus incroyable que nouvelle. Elle est austi peu autorisée , que le double Concile de Sardique est indubitablement attefté par les pieces originales qui nousen reftent, & pat le témoignage des auteurs les plus authentiques. Cependant cela n'arriva que parceque chaque partieftoit foutenu par un Empereur; ce qui ne se rencontroit pas en 357. 40, Germine que personne ne dit avoir esté Evesque avant la deposition de Photin, l'l'estoit Bar.m. 5 6. neanmoins des l'an 455 au Concile de Milan, Theodore d'Heraclée eftoit Thor.L.c. mort lorsque Constance fit venir 1.P.607.d. Libere à Milan, sc'est à dire encore en 3555] & il eft un des auteurs du 141.fra.p.41. premier formulaire de Sirmich dreffe 45.

On peut voir ce point traité plus

dans sa differtation sur Photin, inferée dans le fecond tome des derniers

Conciles p.729, Le Pere Sirmond a pretendu le comburre par deux differtations; maiselles font tres foibles; ] Socra page. '& Mr Valois dir qu'il faut bien qu'il en ait reconnu luy mesme la foiblesse, puisqu'il ne les a point fait imprimer. [Nous ne nous fervons pas de ce que

quelques uns alleguent, que Thalasse qui estoit à la dispute de Basile contre Photin, estoit mort des la fin de 252. V. Constance note 25. Cette raison ne prouve pas; pareequ'il peut y avoir eu plusieurs Thalasses, & il ven avoit effectivemenr un en 357, felon une lov datée de cette année là . & nous ne voyons pas de fondement pour en contester la date ; car la faute mesme qu'y trouve le P. Sirmond, n'en est pas une.]

Pour la pag \$60.5 co.

## NOTE XLIL Que S, Paulin de Treves fut banni

des l'an est.

Achifot.p. ?p. b.c.14,6.J.

'S. Athanase joint toujours Saint Paulin de Treves avec ceux qui furent bannis [en l'an 355] dans le Concile de Milan, Mais l'autorité de S. Hilaire, de la chronique de S. Jerome, & de Sulpice Severe, nous font dire qu'il avoir effé hanni avant eux des le temps du Concile d'Arles.]

Pour la page

### NOTE XLIII.

160.5 10.

Que Rhodane de Toulouse ne fut pas exile auffitost que Saint Paulin de Treves : Ce qu'on dis des premier) Evefques de Mayence ne merite aucuns croyance,

S.Jerome dans fa chronique, donne à S. Paulin, Rhodane de Toulouse pout compagnon de son exil, ce qui Sulp-1-2-p-165, vient peuteftre] de ce qu'ils sont rous

4 p.160

deux morts dans la Phrygie, a Car S. condanner S. Athanase, ni admettre Sulpice, plus croyable en ceci, nous un nouveau formulaire; mais il est

notes fur S. Epiphane, p. 310. 6 c. 8c | affure que Rhodane ne combatit que quelque temps après avec S. Hilaire, . Saint Hilaire de Poitiers note 4.

Baronius dit neanmoins qu'il fut Bar, 163-\$ 224 banni avec Saint Paulin, & un Luce Année Evefque de Mavence; mais il le dit fur la fov de la vie de S. Maxime fuccesseur d'Année : & cette vie n'a point d'autre auteur que Tritheme, ou un Megenfroy moine de Fuld du temps des Othons. Elle est toute

pleine de fautes & de contes, & l'on ne fauroit l'accorder avec elle mefme. Il n'v a rien de bon dans cette vie. finon]'qu'on y voit que Megenfroy Sor. 18.110v.p. est le plus ancien auteur de ce qu'on nous debite touchant les premiers Everques de Mayence, & qu'au lieu qu'il en conte quarante jusqu'à Saint Boniface, d'autres n'en mertent que feize. Que ce Maxime qu'il conte

pour le dixneuvieme, & qu'il met du temps de Constance, est mis par d'autres aprés Attila, & conté pour le settieme, Il parle aussi de la deposition d'Euphrate de Cologne, affez differemment de ce que nous en avons dans les Conciles; mais je ne penfe pas que cela puisse servir à vider la difficulté. Serrarius dans ses annales de Mayence p.240-250, n'a pas d'autres choses à nous dire de ce Saint Maxime, que ce qu'il en a appris de Tritheme. Il ne marque pas seulement qu'on luy rende aujourd'hui aucun honneur. Le peut qu'il dit de Luce Année p.240, nous affure que I'on n'en scait rien dutout.

NOTE XLIV.

Pour la page 361-5 91 .

Qu'il n'y eut que les Confesseurs qui furent fideles à la verité dans le Concile de Milan.

Theodoret dit que les Evesques du Thdr. la.c. Concile de Milan , ne voulurent ni 11-p-601. h.b.

ou quatre qui meriterent par leut genereuse resistance d'estre deposez Sor.1.4.C.11. & bannis, 'Sozomenes'explique auffi luy mesme en ce sens, puisqu'il dit que ceux qui refisterent à la condan-

nation de S. Athanase, furent bannis: 4.9.9.147.2.b. '8c il est encore plus exprés en un autre endroir.

Pour la page NOTE XLV.

P-55:.b.

P-496.

187.5 18.

Qu'il fant distinguer deux villes de

Beree, l'une dans la Macedoine. l'aure dans la Thrace on Libere fut relequé.

Thdet.La.c. 'Sur ceque Theodorer & Sozomene ocalisate disent que le Pape Libere sur relegué à Berée dans la Thrace, a Blondel doute ailand ptim. fi l'on n'a point pris la Thrace pour la Macedoine, où il y a une ville de Berée affez celebre; ou fi c'est qu'il y en ait une autre dans la Thrace, dont

Amm,l.17.p. nous avons peu de connoissance, Mais 129. Ammien nous affure qu'il y avoit une ville de Berée fort confiderable dans la, Thrace proprement dire, Et il seur bien diftinguer ces deux Berées, s'ileft

Ril.fr.1.p.10. vray que] Geronce qualifié Evefque de Brevi dans la Macedoine, qui affifta avec les Catholiques au Concile de Conc. B. L. L. P. Sardique, 'air efté Evefque de Berée, Hillfrap, comme d'autres lifent Car Demo-

phile l'Arien qui est sans doute celui prim.p. 481. de Berée , estoit Evesque des l'an 345 Mil.fr.a.p.p. au moins. [C'est luy fans doute] qui dans les fignatures du faux Concile de Sardique, est appellé Demosilus

ab Coot, [pour à Berma, de Berée,] Hend.prim. où Libere fut relegué. P. 481. Pour la page NOTE XLVA

Mauvaise histoire de l'intrusion de Felix a la place de Libere.

MS.p.4.2. Nous avons trouvé dans un manuscrit, une histoire de Felix intrus

visible qu'il ne l'entend que de trois | avoit esté ordonné dans une assentblée d'Evesques, où estoit tout le Clergé de Rome, Cela n'est pas aise à accorder avec Saint Athanale, l'qui Ad. 61, sanous apprend que fon ordination fe bea fit dans la palais par trois miserables Evelques en presence peutestre de trois cunuques qui y tenoient lieu du peuple, parceque tout le peuple ne rémoignoir que de l'horteur pour cette action . & ne fouffroit point que ces sehismatiques entrassont dans les celifes, La meime histoire dit que MS. P. 18. ce Felix effoir Proftre; [au lion que] Rufin nous affure , après le Preftre Ruf.L. e. s. Marcellin pag. 3, qu'il n'estoit que page Diacre. C'en est ailez pour juger de cette piece, sans parler des autres faures qui y font en fort grand nombre. Elle commence par ces mors: Fair in diebus Conftantis filis Oc.

> NOTE XLVII. Pour là page 1\$7.6 58.

Qu'on n'a pas de preuves solides que Damale ait communiqué avec l' Antipape Felix.

Baronius pretend que Damale, qui nat. no got fur depuis Pape, quirra la communion 167-5 8de Libere pour le joindre à celle de Felix; ce qu'il ne pouvoit faire fans parjure, selon la chronique de Saint Jerome, & sclon le Prestre Marcellin p.3. Ausli nous ne voyons pas que ce fair foir fonde; & Baronius ne paroift point en avoir eu d'autres preuves que la preface du Prestre Marcellin, qui fe declarant pout Urfin contre Damafe, paroift bien avoir voulu faire Mar. & F.P.4. croire qu'il avoit fuivi Felix contre 6 fon ferment, mais ne le dit jamais clairement: ce qui fusfit au moins pour donner lieu d'en douter. Et S.-Jerome n'auroit pas apparemment ofe qualifier de parjures ceux qui avoient abandonné Libere, fi Damase dont il choit ami particulier, eust esté du à la place de Libere; où on lit qu'il nombre. Le Pontifical de Bollandus Folfaprata die Police.

769 'qu'il estoit déja mort en 355, comme Thde.l.s.e.'i. Libere nous en affure.

NOTE XLIX.

Pour la page

Qu'on ne doit point rejetter ce que Marcellin & Faustin disent de S. Maxime de Naple & de S. Rufiniens Temps de l'exil de S. Maxime.

[Nous netrouvons rien pour l'histoire de Saint Maxime de Naple, que dans la requeste de Marcellin & Faustin Prestres Luciferiens, p.29, ce qui ne nous doit pas faire douter de sa foy & de sa sainreté, puisqu'estant mort dans fon exil, & ainfi avant Conftance, il n'a pu voir le commencement du schisme de Lucifer,

C'est par la mesme raison que nous ne croyons pas que l'on puisse faire aucune difficulté de recevoir ce que ces Prestres disent de Saint Rufinien, p. 30. Ils ne disent pas si ce Saint estoir Everque, quoiqu'il y ait quelque lieu de le prefumer, puisque la persecution regardoit alors particulierement les Evefques: & route la suite de Marcellin porte à croire que ce ne sont que des Evelques dont il veut parler en rout cer endroir. Puisque Saint Rufinien a repandu son sang à Naple, cela peut faire ager qu'il exerçoit cette dignité dans la Campanie, l'Baronius le qua- Bat-jes-6 6.

lific Evelque. 'Il mer ion martyre & la confession sesde Saint Maxime dans la perfecution qu'il pretend avoir suivi le Concile de Rimini en l'an 360, mais il n'en allegue aucun fondement, & nous n'en voyons point non plus, si ce n'est peuteftre que Marcellin & Faustin n'en parlent qu'aprés avoir parlé de Saint Hila re, qui ne fut banni qu'en 356. D'autre part, S. Maxime cftant mort dans fon exil, c'est à dire avant diatement à Estienne, sdeposé du siege l'an 362, cela est plus aise à croire, en d'Antioche des l'an 3 48. Ainti celane | mettant fon bannissement en 355 ou

EEccc

fur les autres, & il est trop plein de fautes pour croire qu'il toit mesme du VI. ficele, comme le veur Bollandus. ]

NOTE XLVIII. Oue ce que la vie de Saint Parthene dit de l'avarice & de la mort de l'Evefque d'Heraclie, doit s'attribuer à Theodore : Temps de samort.

dit qu'aprés que Felix eur esté decapi-

té, ce fut le Prestre Damasequi vint la

nuit retirer fon corps pour l'enterrer.

[Mais je ne croy point qu'on puille faire plus de fond fur ce Pontifical que

Bolf. .. feb.p.

Pror la page

188.5 SP.

'Ce que nous disons ici de l'avarice & de la most de Theodore d'Hetaclée, tiré de la vie de Parthene, est attribué dans cerre vie à Hypatien Evefque de la mesme ville, à qui elle donne neanmoins un Hypatien pour successeur, 'Mais cela ne se lir ainsi que dans la

9-43-238.C.

traduction latine de Gentien Hervet, Le texte gree ne donne le nom d'Hypatien qu'au fecond, & ne nomme point dutout fon predeceffeur, dont elle raporte la mort ;[ & personne ne dir qu'il y ait eu deux Hypatiens de fuite dans le siege d'Heraclée, C'est pourquoi nous n'avons pas fait difficulté de raporter à Theodore ce qui est dit du predecesseur d'Hyparien; car on ne rrouve point qu'il y ait eu d'Evefque d'Hetaclée entre ces deux, & il seroir mesme difficile d'y en met-

Hil.fr.a.p.41. tre, puisque Theodore vivoir encore en l'an 351,48c qu'Hypatien estoit déja a Scer.L.z.c. 19.p.cal.b. Evelque en 351.

n-pagaredl Athan Aror, 1-P-190-2-

'Mr Valois pretend mefme que Theodore vivoit encore en l'an 356, parceque S. Athanase en parle dans un écrit fair cerre année là. Mais Saint Athanase ne dir point en cet endroit qu'il vécust encore, comme il le dit de quelques autres, & il le joint immenous doit point empeschet de croite, 356, qu'en lo differant en l'an 360.] -\* Hift. Eccl. Tom. VI.

779

Pour la page 197-5 62-

NOTE L. Que Marathone ne fut fait apparemment Eve que de Nicomedie que fous Fulien.

Sor.1.4.6.10. P.(10,b.c.

P-77-

Socr.I.z.c.cf. Socrate parlant en general des vio-P-141-141. lences des Áriens avant le Concile de Seleucie tenu en 3593 dit que Macedone

avoit déja fait Marathone Evelque de Nicomedie./Sozomene dit meline on'il l'avoit fait des devant ce temps là. Si ces auteurs ne se trompent pas tout à fair, il faut dire que Marathone fur mis à la place de Cecrops mort le 24 d'aouft 358. Mais il faudra dire auffi qu'il fut depolé avec Macedone par le Concile de Constantinople en 360. Cat sclon les mesmes historiens, il fut toujours tres étroitement uni avec Maccdone depuis ce Concile. Cependant nous ne trouvons rien dutout dans les auteurs pour la deposition de Philed.ge. Marathone, finon que l'Philoftorge dit qu'Onesime fut fait Evesque de Nicomedie par Acice en 360, aprés le

Concile de Constantinople, mais il dit que ce fut à la place de Cecrops, fans parler de Marathone, Puis donc qu'aucon auteur ne dit que Marathone ait ajoutant une lettre dans le symbole, esté deposé en 360 avec Macedone, quoiqu'on ait marqué affez exactement ceux qui le furent alors, & que Marathone, considerable par sa personne & par son siege, ne dust pas estre oublié; il y a affez d'apparence qu'il ne fut fait Evelque que fous Julien, dans le nouveau parti que Macedone forma aprés sa deposition. S. Hilaire parle

Pour la page 407-5 64d'Eleuse en 358, sans parler de luy.] NOTE LL

Que l'elevation d'Acce au diaconat n'est point la cause de la rupture de communion entre les Catholiques & les Ariens d'Antioche.

Phile.l.s. 4. Philoftorge dit que jufqu'au diaconat le falloit prendre.]

d'Acce, [vers l'an 350,] les défenfeurs de la Confubstantialité & les Ariens avoient communiqué entre eux dans les prieres, dans les hymnes, & prefque en toutes choses, hormis dans le factifice, Mais que depuis qu' Acce fue venu à Antioche, tous les liens d'amitié & de focieté futent entierement rompus. [Cela ne s'accorde pas avec les meilleurs historiens, qui nous apprennent qu'une partie des Catholiques ne reconnut jamais aucun des Evelques intrus à la place de Saint Eustathe, ce qui les fit nommet Eustathiens; & que les autres Catholiques qui les reconnutent, ne rompitent jamais la communion qu'avec Saint Melece, en l'an 36r.]

NOTE LIL

Pour la page 411.5 64.

Que tous ont in sugens dans le symbole de Nicie, & personne

'Sulpice Severe dit que les Ariens, sulp.la.P. 16.

ou plutoft les Semiariens, voulant que le Concile de Nicée leur fust favorable, l'avoient corrompu en y & en pretendant qu'il y avoit s'unis mes & non e perimer, parcequ'ils vouloient bien que l'essence & la nature du Fils fust semblable à celle du Pere, mais non pas que ce fust la mesme. [Mais s'ils avoient ainfi alteré le terre du Concile dans quelques exemplaires, ils ne pouvoient pas l'avoir fait dans tous; Et ce n'estoit pas là-dessus qu'ils se fondoient, l'puisque Saint Arhanase Ach.de syn.p. dit qu'ils rejettoient le Concile de 31/1 Nicee, & que ce n'estoit qu'à cause de l'éseron. Je ne voy point qu'on ait jamais disputé comment il falloit lire dans le symbole de Nicée, mais fl l'amina qu'on supposoit y eftre, estait conforme à la verité, ou en quel fens il

Pour la page NOTE LIIL 410-5 69. Sur la lettre de Libere à Urface & c.

La lettre de Libere à Urface &c.que nous avons dans les premiers fragmens de S. Hilaire p. 49, de l'edition de M' Pithou , porte ces termes : Cognoscat it aque prudentia vestra Athanasium .... priusquam ad comitatum sancti Imperatoris secundum litteras Orientalium Episcoporum, & ab Ecclesia Romana communione separatus est, sicuti teste est omne Presbyterium Romana Ecclesia. Ces paroles ne font pas de fens. On v en trouveroir neanmoins quelqu'un, en ajoutant litteras dirigerem, ou quelque autre chose de semblable, aprés santii Imperatoris, Il est certain par la lettre precedente p.48, que Libere avoit écrit à Constance, pour condanner Saint Athanale. Il faudroir encore ajouter à

mea devant & ab Eccle sie Romane &c. Mais la nouvelle edition de Saint Hilaire nous éclaireir cet endroir par une autre leçon que les Benedictins ont trouvée dans un manuferit, & qui forme le mesine sens que nous cherchions dans l'edition de MrPithou,

> La voici: Cognoscat itaque prudentia veftra Arbanafium .... a me effe damnatum priusquam ad Comitatum sancti Imperatoris litteras Orientalium destinarem Episcoporum, & ab Ecclesia Romana communione effe feparatum. ficuri refte eft & c. [ II paroift par cette leçon, que Libere avoit receu quelque lettre des Orientaux, à qui il avoit apparemment écrir d'abord, l& qu'il l'avoit envoyéeà la Cour, pour obtenir son rappel par cette preuve de sa

communion avec cux. Ces dernieres paroles, ficuti tefte eft Ce nous donnent sujet de dire qu'il avoit encore écrit au Clergé de Rome fur la condannation de S. Athanase : Car je ne voy pas moyen de raporter ces paroles à ce qui s'estoit palle cinq ans auparavant au commencement du d'avoir lu dans Guillaume de Saint-

771 pontificat de Libere,] comme le veut Bacitt-616-16. Baronius.

NOTE LIV. Pour la page 410.5 65. Sur les anathemes contre Libere

inserez dans sa lettre raportée par Saint Hilaire , Bevue de Guillaume de Saint-Amour.

'La lettre de Libere aux Otientaux, Hilfranges. par laquelle il se declare contre Saint Athanase &c, se trouve dans les frag-

mens de S. Hilaire, Et elle vest inrerrommpue par ces mots, Haceft perfida Ariana, hoc ego notavi, non apoltata.... Anathema tibi à me dictum Liberi & sociis tuis....Iterum tibi anathema & tertie , pravaricator Liberi. Baronius pretend 357. § 49, que ces anarhemes ne sont point de Saint Hilaire, mais de de quesque copiste infolent, La plus forte raison qu'on en puisse alleguer, c'est que Libere s'estoit déja relevé de cette faute par la resistance qu'il sit au Concile de Rimini, lorsque S. Hilaire écrivoit le livre dont nous avons les fragmens, ]'Blondel répond à cela qu'il Blord.prim. n'est point étrange ni sans exemple, P-487-490. que S. Hilaire decrivant une lettre fi lasche & fi indigne, n'ait pu s'empcscher de marquer le jugement qu'il en faisoir, eu égard à la disposition où Libere estoit forsqu'il l'écrivit, & non

à celle où il fut depuis. 'Mr du Perron qui fait la mesime p-eso. difficulté que Baronius, la refout luv mefme d'une autre maniere. Car il dir que Saint Hilaire peut avoir inferé ces parentheses dans l'epistre de Libere, avant que de faire son écrit; & que quand il le fir , ayant laisse les places vides pour mettre les pieces qu'il citoit, ceux qui le transcrivirent y mirent les

pieces telles qu'ils les trouverent parmi ies papiers, On peut rematquer, pour montrer combien on favoit peu l'histoire dans le XIII, ficele, ce que je me fouviens

E E ecc ij

Mit.B.p.1338.

001.7.06

Amour, qui estoit assurément un des | tenir que ces 22 Evesques aient fait la c il.resp. nd plus habiles de ce temps là.]'Il avoit quelque connoiffance que du temps de S. Hilaire, un Pape avoit confenti à l'hereficavec la pluspart des Evesques: il ne savoit pas quel estoit ce Pape; mais il dit par conjecture que ce pouvoit eltre Anastase II, qu'on scair estre mort en l'an 498, pres de 150 ans aprés Saint Hilaire.]

Four la page 411.5 69.

NOTE LV.

Quelle est la confession de Sirmich signee par Libere.

Ce n'est pas une perite difficulté de favoir si Liberea signé la premiere ou la seconde confession de Sirmich, Le temps auquel il a figné, semble perfuader que c'eftoit la seconde qui venoit d'estre faite. On y ajoute la maniere Hil.fr.1.7-48. dont en parle S. Hilaire, ]'qui dit que Libere approuva la perfidie Arienne, ce qui certainement convient fort bien à la feconde confession de Sirmich; au lieu que dans tout le livre des Synodes, il reçoit la premiere comme Catholique.[C'est sans doute 'ce qui a potté] Blood.erim. Blondel à dire, comme une chose in-P 180-184. dubitable, qu'ila figné la feconde; a &c. le Pere Petau dit de mesme, que s'il en a

ç'ait esté la seçonde. Le jugement de ces deux savans hommes, fortifie beaucoup une opinion qui d'elle mesme est forr probable. Et s'ils ne se sont pas arrestez beaucoup aux raisons dont Baronius tasche d'appuyer l'opinion contraire, c'est qu'elles font tres foibles. Mais on leut en peut objecter une autre à laquelle il feroit à fouhaiter qu'ils eussent répondu un peu plus soigneusement, Hilain p. 18. C'eft que l'S. Hilaire dit que la perfidie de Sirmich signée par Libere, a esté

ensuite. Or il n'y a pas moyen de sou- | écrit de la mesme nature . | Eudoxe &

seconde confession de Sirmich. Car on ne croit pas qu'il y ait beaucoup d'Evelques à celle-ci, outre Urface, Valens, & Germine; ] & fi la traduction groque Ath.de fat.p. de cette confession porte, & les autres, 201.d.

Toriginal latin de S. Hilaire n'en dit Hil.de (yn.p. rien; & le Concile des Anoméens à 116-16. Antioche ne temercia que ces trois-ci. p-114-b. [Mais quelques Evelques qui y fuf-

sent, ce n'estoit pas assurément Basile d'Ancyre, ]'qui quelques mois aprés, Epi. 7. ca.p. declama dans son Concile contre cette 846.4.6. confession. 'Ce n'estoit pas non plus Third. 1.1.6. Theodore [d'Heraclée,] mort avant 15-1-407.d, l'exil de Libere, [en 355 au plustard. On ne croit pas melme qu'Eudoxe de Germanicie v ait pu affifter, quoique cela ne soit pas tout à fait certain, Il est encore fort difficile de le croire de Silvain de Tarie, qui a plutost passè pour Catholique, que pour avoir esté capable de signer la seconde confession de Sirmich, 11 en faut encore rejetter Cecrops de Nicomedie, Macedone soit de Constantinople, soit de Mopfuefte, & Marc d'Arethufe, qui eftoient d'Orient; ] puisque la seconde confes- sont-secut, fion de Sirmich fut faite par les Occi- 554.b. dentaux ; [ & au contraire Germine figné quelqu'une , (ce que l'on ne peut de Sirmich mesme qui estoit constamment à cette seconde, & non à la prepas mettre en question, aprés et que Libete en dit luy mesme, )il faut que micre, ne se trouve point parmi ces 22 Prelats, sans patier d'Ossus & de Potame qui au moins l'avoient signée. Il est done ou tres disticile, ou absohiment impossible de douter que ces fignatures ne foient pas celles de la premiere confession de Sirmich, &

On pourroit ajouter à cette raison, l'autorité de Sozomene, si elle pouvoit estre de grand poids, ] puisqu'il raporto e. 15. p. 157. 158. que quand on receut en Otienr l'epiftre d'Ofius ,[c'est à dire la seconde confaite par 22 Evelques qu'il nomme fession de Sirmich , ou quelque autre

qu'airfi ce ne soit celle là mesme qu'on

aura fait signer à Libere.

que Libere avoit rejerté la Confubftantialité, & embrasse l'es seus. Ce qui n'eust pas esté un faux bruit, comme Sozomene le veut faire croire, venu de la confusion des deux confessions de Sirmich, mais une chose fort bien fondée, s'il eust signé la seconde confession de Sirmich, puisqu'elle rejetron formellement la Confubitantialité, & établiffoit beaucoup l'as uno,

La réponse du Pere Petau à cette 191.n.p.:17. objection est un peu étrange.] Car il avoue que tous les Evesques que nous avons marquez, n'ont pu citre à la feconde confession de Sirnich; mais il dit que cet endroir est de quelque ignorant qui ne connoissoit pas les divilions des Ariens, & non pas de S. Helaire, Il yaur mieu : avouer que l'on ne voir pas de folution à cette difficulté. Car ce que l'on pourroit dire encore que S. Hilaireauro e confondu les deux confessions de Sirmich, & auroit pris les signatutes de la premiere pour celles de la seconde, n'est pas beaucoup plus probable,

Après tout, je ne voy rien qui nous empelche absolument de diminuer un peu la faute de Libere, & de dire qu'il n'a figné que la premiere confession de Sumich. Ce qu'il y a de plus difficile en cela, e'eft d'accorder S. Hilaire avec luv mefme . & montrer comment il 2 pu qualifier perfidie Arienne ce qu'il avoit approuvé auparavant comme Catholique, Cela scroit aise, si nous voulions dire avce Baronius, que ce n'est pas Saint Hilaire qui qualifie de perfidie Atienne la confession signée par Liberc. Mais pour ne nous pas arreiter à une conjecture peu vraisemblable, il n'est point étrange que S. Hilaire ait toleré en un temps une confession qui en elle mesme n'estoir pas tout à fait mauvaile; & qu'en un autre, il l'ait qualifiée du nom qu'elle meritoit, eu égard à les auteuts & à

ecux de son parti firent courir le bruit, l'usage qu'ils en vouloient faire, qui eftoit d'abolir le Concile de Nicée . avec la doctrine de la Consubstantialité.]'C'est pourquoi S. Hilaire con- Hil.in Confil. danne luy mesme dans son livre contre 1-p.116-14-Constance, le Concile de Sirmich contre Photin, où cette confetlion fut dreffee, auflibien que tous les autres Conciles Ariens : & S. Athanase met Ath.de fyn.p. aussi cette confession dans le rang des 200-a. autres. C'estoit donc assez de l'avoir fignée, furtout en communiquant avec les Ariens, & condannant S. Athanafe, pour meriter les anathemes de Saint Hilaite & de toute l'Eglise, & pour faire dire à S. Jerome que l'Libere avoit Hier.v.ill.e. fouscrit l'herefie, [& à S. Hilaite] qu'il g. p. 197.b) ne favoit si Constance avoir commis 4 Hil.in Conf. une plus grande impieté de chasser l.1.p.114.111. Libere de Rome, ou de l'y renvoyer comme il avoit fait

[Que si l'on trouve que cela soit fuffilant pour répondre à cette premicre objection, il sera encore plus aife de fatisfaire à la feconde, qui confiste à dire, que Libere ayant signé auslitost après la seconde confession de Sirmich, il est à presumer qu'il n'en a point signé d'autre. Car premierement nous ne favons point fi precifément la suite de toutes ces choses, que nous puissions assurer que Libere n'avoit pas figné avant que cette feconde confession fust apportée à Berée. 10, Libete pouvoit bien consentir de figner la premiere & avoir quelque horreur pour la seconde. Dieu ne laisse pas toujours tomber jusqu'au fond du precipice, principalement ceux qu'il veut relever de leur chute, comme l'on a fujet de croire qu'il a relevé Libere, Demophile mesme, & Fortunation, pouvoient bien ne pas demander de luy cette fignature; & les autres fe contenter de moins qu'ils n'euslient foubaité, parceque ce leur eftoit encore beaucoup d'avoir fair romber Libere juíque là; de mesme qu'ils ne con-

EEccc iii

traignirent pas Ofius de condanner S. | faire à la Cour, mais à confiderer tout Athanale. Aprés tout, quand nous dirions qu'Urlace, Valens, & Conftance, ne furent pas fatisfaits de la fignature de Libere, cela s'accorderoit fort bien avec ce que dit Sozomene, que Libere ne fut renvoyé à Rome, ni mesme rappellé de Berée, que quand les deputez du Concile d'Ancyte eurent fait changer la face des choies, & retracter ceux melines qui avoient figné la seconde confession de Sirmich, comme nous verrons l'année fuivante.

Voilà ce que nous pouvons dire sur cette importante difficulté, où il est pentestre plus seur de demeurer dans le doute, que de vouloir rien assurer de part ou d'autre.]

Pour la page NOTE LVI. 411.5 70.

Temps de l'invalion du fiege d' Antioche par Endoxe de Germanicie.

'Socrate dit qu'Eudoxc effoit à Soci.l.s.c.g. P-112-2-Rome lorsqu'il apprit la mort de Leonce Evesque d'Antioche, & il marque affez clairement que Constance y estoit aussi. Si cela est, Leonce seroit mort au plustard au mois de may 357.]

Ath.fol.p.s.n. 'Cependant S. Athanase dans sa lettre aux folitaires, dit qu'il vivoit encore alors; & c'estoit au plustost à la fin de P.\$47.484.d. 357, ] puisque dans le mesme ouvrage il parle de la chute de Libere & de la mored'Ofius.

Certe raison seroir tout à fait decisive. fi que lques uns ne pretendoient que ces pailages de Libere & d'Ohus ont depuis esté ajoutez par Saint Athanase melme.[Nous ne voyons pas qu'il y ait de fondement de le dire : Mais quoy qu'il en soit, voici une autre raison à laquelle je ne voy pas qu'il foit aife de sor. p. 132.2. répondre. J'C'est qu'Eudoxe sur la noubisot.l.4.c.n. velle de la mort de Leonce se hasta de se venir emparer du siege d'Antioche.

Son. 6.13-p.155. 'Il cnvoyaenfuite Afphale à Conftance, [qui estoit alors à Sirmich. On ne dit

pas politivement ce qu' Asphale venoit I siderable, en qui il fust rare de trouver

l'endroit de Sozomene c. 13.14, je ne croy pas que l'on puisse douter qu'il ne vinst demander la confirmation de l'intrusion d'Eudone dans Antioche. Asphale estoit encore à Sirmich lorsque les deputez du Concile d'Ancyre y arriverent. 'Ce Concile fut tentilen Information l'an 358, um peu avant Pasque, Ses 847.6. depurez qui effoient des Evelques s'ne partirent sans doute qu'après Pasque, qu'on marque le 22 d'avril ; & ainsi ils ne peuvent guere eftre arrivez à Sirmich avant la mi-may. Il faur remarquer d'ailleurs , qu'Eudoxe qui avoit à craindre les fuites de son usurpation, ne manqua point sans doute à faire toute sorte de diligence pour la faire autoriser par l'Empereur, Il avoir les cunuques pour luy; & on no dit point qu'Asphale ais trouvé aucun obstacle, S'il estoit donc encore à Sirmich à la mi-may, il y a tout fujet de croire qu'Eudoxc ne s'estoit fait Evelque d'Antioche qu'affez peu auparayant. Ainfi la mort de Leonce ne le peur mettre au plustost que sur la fin de 157, & si Eudoxe en apprit la nouvelle estant à la Cour, ce fust plutost à Sirmich ou'à Rome, l'Sozomene die soul-4, e. 72. seulement que Constance cstoit en Passaci

Occident. [Nous ne faurtons rien titer des huitans que Nicephore & Theophane donnent à l'episcopat de Leonce, puisqu'ils ne nous meneroient pas jusqu'au milieu de l'an 356. Euryque p. 476, luy en donne neuf, ce qui ne decide rien, puisqu'on y peut toujouts ajouter quelques mois : mais les deux ans que tous ces auteurs donnent à Eudoxe dans le fiege d'Antioche, portent à croire, qu'il en fut fait Evelque au commencement de l'an 358; puisqu'il fut certainement transferé à Constantinople au commencement de 160.

Si Socrate effoit un auteur plus con-

des fautes, on pourroit l'expliquer en | mais d'une justion absolues de l'Empece sens; Qu'Eudoxe apprie à Rome la mort de Leonce, & qu'il s'en alla aussirost trouver Constance à Milan ou à Sirmich, pour en avoir la permission d'aller en Syrie, Mais ee n'est point apparemment ce que Socrate a voulu dire.]

NOTE LVII.

Pour la pige

414-574

Si Libere a signé la condannation de la Confubstantistité dans l'affemblée de Sirmich

[1] est assurément difficile de croite que l'on ait fait figner à Libere la condannation de la Confubstantialité dans l'affemblée de Sirmich, puisque Basile d'Ancyre & les autres Semiatiens qui y dominoient, avoient eux melmes retranché cette condannation des anathematismes du Concile d'Ancyre, S. Hilaire qui examine si fort dans son mesme dont nous avons parlé, peur livre des Synodes la croyance des avoir esté la cause de ce changement, Orientaux fur ce point, n'autoit pas Car si ce furent Ursace, Valens, & oublie une circonstance si importante, Germine, qui en demanderent la lec-& qui autoit marqué ficlairement leur ture, comme l'affure S. Hilaire, il est dogme. Cela paroift affez fort pour affez probable qu'ils le firent pour juger que tout ce que l'on a pu-demandet en ce remps-ci à Libere & aux autres, n'alloit qu'à la suppression, & non à la condannation du terme de Consubstantiel, C'est par cette raison que nous avons raporté à l'année pre-IBL. ga.p. w. codente plutoit qu'à celle ci, l'la lettre où les Orientaux récevoient la reffemla Consubstantialité. [ Il faut avouer l'on parloit déja d'assembler le Concile neanmoins que cette lettre convient de Rimini, se'est à dire fur la fin de

bien mieux à cette année qu'à la pre-BID.P. LALLY que Victorin dans son premier livre peine d'examiner à fond cette difficul-198.4.€, contre les Ariens, dit affez clairement que les défenseurs de la reffemblance de substance, [qui sont les Semiariens.] avoient écrit en Afrique, qu'il falloit bannir la Confubftantialité, & qu'ils

> avoient accompagné cet ordue, non de railons, ni d'autoritez de l'Ecriture,

teur : ce qui paroilt se raporter à ce temps-ci; hors lequel nous ne voyons pas que les Semiariens aient en affez de ciedit à la Cour pour en obtenir ces sortes de justions. Et nous apprénons

de Sozomene, J'que Basile d'Ancyre sont 4.6.14. ecrivir effectivement en Afrique contre P. cla.d.

Urface & Valens,

III se peut donc bien faire que les Semiariens se soient enfin declarez ouvertement contre la Cousubstantialité. foit par la legereré naturelle aux heretiques, foit qu'ils n'eusseme plus les melmes raisons qui les avoient obligez d'abotd à supptimer cet anathematisme qu'ils avoient figné à Ancyre, soit pour ne passer pas pour Homoouciens,

c'est à dire pour Catholiques, pretendant s'acquerir par la plus de liberté à foutenir leurs sentimens. La lettre obliger les Semiariens à condanner la Consubstantialité, comme ils l'avoient

fair par cette lettre.

Mais fi les Semiariens l'ont effectivement condannée & fait condanner à Sirmich, il faut tonjours dire que Saint Hilaire ne le savoir pas encore lorsqu'il écrivoit son livre des Synodes; ] & Hillyng.114. blance de substance, & rejettoient neanmoins il ne l'écrivit que lorsque a.d. cette année. Nous voudrions que quelcedente : & il faut encore remarquer] que personne habile se fust donné la té, & en euft trouvé la folution.]

NOTE LVIII. Pour la page 46-574 Que ce fut la seconde confession de Sirmich que les Ariens firent

Supprimer par Constance.

Saint Athanase dit que ce fut la Ach de syn po

le 22 may 359, que les Ariens firent fupprimer par l'autorité de Constance, qui fit un edit exprés pour en retirer sourtimento. les exemplaires, Socrate & Sozomene .116.6.4 501. difent que ce fut la seconde: [& quoique leur autorité ne soit nullement

comparable à celle de S. Arhanafe, il est neunmoins difficile de ne les pas Ipin-pay- fuivre en ce point, l'comme le P. Petau a déja fair. [Car il y a peu d'apparence que les Ariens aient pu pretendre supprimer la troilieme confellion de foy de Sinnich, qu'ils avoient certainement montrée au Concile de Rimini, c'est à dire à quatre-cents Evesques, Et pour ce que l'on pourroit objecter la meline chole à Socrate, il est aise de répondre que Basile d'Ancyre qui follicitoit fans doute la suppression de la seconde confession de Sirmich, ne se soucioit pas tant de la suporimer, que de la décrier entierement par cette formalité, pour empescher qu'on ne la produifift jamais : ce que l'on pe peut dire de la troisieme, puisqu'on la fit signer en effet presque par tous les Evelques, en oftant seulement le titre, & en y changeant quelques

termes. Ath.de (90.p. 'De plus, S. Athanase dit qu'aprés 304.b. qu'on eut supprimé la confession de birmich, on dressa celle des Acaciens dans le Concile de Seleucie: '& cette 9. 10c.b.

confession melme des Acaciens s'autotise de l'autre, & pretend ne dire rien que ce qui y avoit esté enseigné, Elle n'avoit donc garde alors d'eftre lupprimée.]

Ser. 7-4. C.11. On l'objects auffi dans ce Concile P-176.b aux Semiariens, qui répondirent seulement qu'elle ne les regardoit pas, & qu'ils n'avoient que faire d'examiner fi elle eftoir bonne ou mauvaife, mais condannée.

troilieme confession de Sirmich, faite | teut de l'avoir ainsi rejettée, si nous lifons dans | Socrate is aim, au lieu socilacion. de de man qui paroift eftre une faute.] P. 155.b. 'Mr Valois ne le change pas nean-n.p.p.a.b. moins, mais il ne laisse pas de prendre le meline sens, & de croire que cet endroit s'entend de la troilieme confession de Sirmich-

[1] ne faut pas recourir à dire que les Ariens l'ont pu supprimer depuis le Concile de Seleucie; Car Saint Athanase dit qu'ils l'avoient fait avant ce Concile: & ils eftoient alors plus puissans que jamais, hors d'état de craindre & de rougir devant les hommes : L'on voit melme]'qu'en l'an 1#1,fr4.7-40. 166, Valens voulant reduire Germine au pur Arianisme, luy allegue seulement le formulaire de Rimini, fans parles de la seconde confession de Sirmich, quoique l'un & l'autre l'eust ir . p. mat.e. figner, ou plutoft l'eust composec, & fr.p.44. Germine au contraire en recondant à Valens, fait tout son fort sur la troisseme darée du 22 de may. C'est une grande preuve que la premiere estoit supprimée, & que l'autre ne l'estoit pas.]

NOTE LIX. Four Is page 4.8.4 71.

Sur la veneration & les actes de Saint Eufebe Prestre de Rome,

Les martyrologes de Saint Jetome Flor. p. 700 marquent le 14 d'aoust un S, Eusebe comme Martyr, mais avec tant de confusion qu'on ne sauroit dire ce que c'est: '& Florentinius aime mieux p. 340 croire que c'est un Martyr de Syrie, different du Prestre de Rome qu'on honore aujourd'hui le mesme jour en qualité de Confesseur. Le Sacta-sacra-namentaire de S. Gregoire met ce jour là, natale Santti Enfebii Sacerdotis, ils ne dirent jamais qu'elle avoir esté. [rerme qui selon l'ancien usage, marque plutoft un Evefque qu'un Il faut dire melme que les Acaciens Prestre. Il est qualifié Confesseur leur firent un crime devant l'Empe- dans les oraisons; & le P. Menard n.p.1744 dit

que S. Enfebe honoré le 24 d'aoust, la mort de Libere, la persecurion "

Front.cal.p.

cycl.p. morten 310, l'dont on lit en effet qu'il. la mort de Libere : & on ne voit pasmourut le 17 d'aoust, XVI. kal. fept: mesme que Justine ait fait aucune [& il feroit aile de croire qu'au lieu perfecution à Rome. de XVI. il faut XIX. Mais puisque]

re dans cette eghie le corps de Saint justifier Libere, que ces actes font Eufebe Preftre, & celui de S. Orofe auteur de la perfecution de S. Eufebe [qu'on dit l'avoir enterré, il y a bien | & de beaucoup d'autres, ni de justifier de l'apparence que c'est luy dont le Saint mesme qu'ils sont schismacette eglise porte le nom. Bede dans tique & parjure selon Saint Jerome, fon martyrologe, qualifie Prestre en le faisant visiblement partisan de eclui du r.s d'aoust. Usuard marque Felix, ce qu'Usuard ni Adon ne disent encore plus particulierement qu'il point. Mais ce qui nous embarasse le souffrit du temps de Constance; & plus en cela, c'est que ce qu'Adon dit

s'est jamais tenu. C'est ce que nous affurer qu'il n'a pu estre un parjure,

\*Hilt. Eccl. Tom. VI.

dit que c'est comme Saint Felix de ne craindrions pas d'assurer, quand Nole, quia multis termentis pre fide mefine nous n'autions pas la lettre orthodoxa toleratis superstes fuit. [1] du Concile de Rome sous Damase,] femble avoir voulu marquer par là qui rejetre le Concile de Rimini, Thán Lie un Eusebe different du Prestre, qu'on parcequ'il n'avoit pas ellé receu par 17946. Le ne dir point avoir souffert autre chose celui qui estoit alors Evesque de qu'une prison de sept mois dans la- Rome, se'est à dire certainement par quelle il mourut.]'Le P. Fronto dit Libere.]'Ces actes ajoutent qu'après salute. 2.

avoit un titre de son nom à Rome, cessa, mais non pa pour longtemps. '& que ce titre est de Saint Eusebe [Elle recommença donc bientost, Et Pontife & Martyr, [1] paroift donc quand? Tout ce qu'on peut dire, c'est avoir cru que c'est Saint Eusebe Pape que ce fut sous Justine, vingt ans après

Nous n'avons donc que faire de Bartie sug. h. Baronius dir que l'on conferve enco- nous mettre beaucoup en peine de c'est ce qu'on a toujours su'vi depuis, de S. Eusebe est tellement conforme M' Baluze nous a donné des actes | à ses actes, qu'on a sujet de craindre de ce faint Prestre, dans le second | qu'il n'en ait esté tiré. Il se peut faire tome de ses Mélanges p.141. Nous neanmoins qu'Adon & l'auteur des les avons trouvez dans un manuscrit actes aient suivi un mesme original de Beauvais, quoique non pas fi en- plus ancien, dont le dernier aura fait tiers: & ceux que l'on avoit déja une piece monstrueuse. Car je ne voy dans Mombritius n'en font pas fort pas qu'on la puisse qualifier autredifferens, L'air n'en est pas mauvais, ment, En effet, Adon bien loin de & l'auteur se pretendestre le Prestre dire que Libere ait persecuté l'Eglise Orose qui enterra le Saint, Mais ils Catholique, dit que c'estoient les supposent partout que Libere & Ariens qui la persecutoient , lorsque Constance estoient à Rome en melme Libere tenoit le fiege Apostolique. Ce temps : & c'est ce qui ne fut jamais. n'est point ainsi qu'on parle d'un per-Ils disent que Damase estant devenu | seuteur, Austi ni luy ni Usuard ne le Pape, anathematiza Libere dans un mélent point dans la persecution de Concile. Mt Baluze remarque dans S. Eusebe, Mais quoy qu'il en soit des ses notes p. 498, que l'on ne trouve faits raportez par Adon, la sainteté nulle autrepart ce Concile; & il ne de S. Eusebe paroift affez attestée par faut pas s'en étonner, puisqu'il ne les monumens de l'Eglise, pour nous-

NOTES SUR ni un schismatique, ni par consequent |

un partifan de Felix.]

Pour la page 412-5 75-

NOTE LX. Sur le pretendu martyre de l' Antipape Felix.

[Nous ne voyons pas qu'il puisse y avoir lieu de rejetter ce que nous di-Mat. & F.p. fent Marcellin & Faustin, que Felix mis à la place de Liberemourat le 22 novembre 165. [Ce font des Preftres de Rome qui vivoient du mesme temps, qui circonftancient toutes choies; & nous ne voyons pas quel interest ils avoient à prolonger de six & nous en faisons la feste, dit l'auteur, ou fept ans la vie de Felix, & à avancer un mensonge qui eust esté aussirost reconnu de tout le monde. Que si ce qu'ils disent est veritable, on ne peut ajouter aucune foy à ceux qui écrivent que Felix fut martytizé par ordre de Constance le 28 juillet 359. Aussi l'on n'en trouve point de fondement plus ancien que le Pontifical de Bollandus fait dans le V I, fiecle, fi mesme il est si ancien, copié par celui qui nous a fait les actes pretendus de Felix, par Pollapets Anastase, & par quelques autres.] Le Pontifical de Bollandus, aprés pluficurs choses tout à fait insoutenables, dit que Felix deposé de l'episcopat, demeura depuis le 10 de juillet dans une terre qu'il avoit : [Qu'avant ou aprés sa deposition, lil declara heretique l'Empereur Conftance battizé deux fois, qui le fut neanmoins pour la premiere à sa mort en 3613] Qu'il fut couronné du marryre, & qu'il cust la teste tranchée socrettement, [& neanmoins avec beaucoup d'Ecclefiastiques & de laïques, auprés des murailles de Rome, l'onzieme de novembre, d'où le Prestre Damase enleva fon corps, & l'enterra dans une celife que Felix avoit fait baftir. Il ajoute que l'episcopat vaqua 38 opposez à Marcellin, jours, comme si au bout de ce temps

LES ARIENS. 'Les actes de Felix disent auffi que MS.P. 11. Constance avoit esté rebattizé par Eufebe de Nicomedie à Aquilon : [Cela fuffit pour juger de la piece ] Que Felix le declara heretique; Qu'à cause de cela il fut chassé de l'episcopar par Constance, & Libere rappellé à la priere des Prestres Ursace & Valens &c; Que Felix tiré de sarerre partaus. où il demeuroit fut ramené à Rome, où il eut la teste tranchée le 10 de novembre; Que son corps fut enterré le 20 du meime mois dans l'eglife qu'il avoit fait bastir estant Prestre; le 29 de juillet.

'Anastase suit presque mot à mot Anas.e,77.p. le Pontifical de Bollandus : mais il 11. veut que Felix ait esté decapité à Cora [dans la Campagne de Rome, fi ce n'est une faute de copiste, Corana, pour Romana, à quoy il y a affez d'ap-parence.] Batonius veut que ç ait efté Bat. 197. 5 st. a Ceré en Toscane, saujourd'hui Ceri ou Cerventera.]'Anastase avoit dit un Anas.c. ...... peu auparavant, que Felix estoit mort 11en paix dans fa terre fur le chemin de Porto le 29 de juillet, requievis in pace. Adon qui a visiblement puité dans les meimes fources, est auffi tombé dans des erreurs que personne n'oscroit désendre. On ajoute pour confirmer cette tradition, que]'l'E- Bar. 17.5 18, glife de Ceré qui l'honore comme fon patron, fait foy de son martyre. [ Mais on ne dit point depuis quand elle l'honore, & on ne montre pas que ce ne soit point S. Felix Pape martyrizé en l'an 274 fous Aurelien, ou mefme quelque autreMartyr du mesme nom. auquel on ait depuis donné le titre de Pape. Pour les monumens de cette Eglife que l'on allegue, il faut qu'ils foient bien authentiques & anciens de bien des siecles, pour pouvoir estre

Voilà donc l'état de la question, où on luy avoit donné un successeur.] deux Prestres qui raportent un fait

F.st.d.c.

ils vivoient, sans avoir aucune raison de ce qui s'est fait en d'autres rencond'y rien alterer, sont combatus pas cres. Et sans aller plus loin, ceux qui des auteurs beaucoup posterieurs,] ont esté capables de nous debiter des Bar. 17.5 44. /pleins de fautes certaines, & dans le fait mefme.[La chose ne paroist pas fort difficile à juger.]'Aussi Baronius avoit esté persuadé qu'il falloit ofter Felix du martyrologe Romain . & il en avoit perfuade la pluspart du monde dans une grande dispute qui s'eleva à Rome sous Gregoire XIII. fur ce fujet mofme. Mais il dit que la volonté du Pape l'avoit fait changer de sentiment, joint qu'en 1582 le 28 de juillet, qui cft la veille du jour que l'on celebre S. Felix Pape & Martyr, que l'on pretend eftre celui-ci, on avoit trouvé son tombeau avec cette inscription, Le corps de S. Felix Pape & Martyr, qui a condanné Constance.

> Sans examiner cette histoire, cette infeription qui par elle mefine ne paroift pas estre du IV-sicele, ne prouve autre chose, finon qu'on a cru que Felix avoit esté Pape & Mattyr, co que l'on savoit bien par Anastase & par d'autres; mais la question est de favoir si l'on a dû croire. Ce que porte l'infeription, que Felix a condanné Constance, revient tout à fait aux contes ridicules d'Anastase, & est d'autant moins recevable: 10, Ou'aucun ancien auteur, ni S.Jerome, ni autre, n'a parlé de cette condannation quoiqu'elle ait dû faire un grand eclat ; 20, Que ce n'estoit pas alors la coutume de traiter les Princes de cette forte, l'Eglise ayant moins d'égard à ce qu'ils meritoient, qu'au tort que ces condannations pouvoient faire: 30,] Parceque l'on eust dû eneore moins en user envets Constance qu'envers un autre, puisqu'il n'estoit que eateeumene, & ne participoit point aux Mysteres.

Que si l'on dit qu'il n'est pas ptobable qu'on ait inventé tant de choses, C'est au moins un Evesque, selon le

arrivé de leur temps, & dans le lieu où 1 il faut n'avoir guere de connoissance lettres écrites à Felix par Saint Athanase, & encore à la teste d'un Concile d'Alexandrie, avec une réponse de Felix, & une autre lettre de Felix à tous les Evesques, datée par des Consulats qui ne furent jamais; ces personnes, dis-je, & celles qui leur ressemblent, sont capables de eroire fur la foy des autres, ou d'inventer eux meimes les fauffetez les plus ridicules & les plus absurdes.

Ontre l'argument que l'on tire de Marcellin, qui ne met la mort de Felix que fous Valentinien, l'le P. Fronto Profit cal. p. temoigne que l'on prouve la mesme 109.110. chose par un registre de ee temps là cité par Onuphre, Nous avons des vies des Papes par Onuphre imprimées en 1557, où il ne eite rien en particulier; mais il y étend p.14, la vie de Felix jusqu'au 22 de novembre 365, & en fait non un Pape & un Martyr, mais le fecond Antipape. Il faut ajouter que Constance qui faisoit profession d'estre doux & moderé, s'epargnoit au moins à luy mesme la honte de repandre le fang des Evefques , & se fe contentoit de les bannir. à moins qu'il ne fust extremement

animé. Et on ne voit dans aucun bon historien, que Felix air rien fait pour l'irriter. On peut mefme dire qu'un homme entré dans l'episcopat eomme il avoit fait, estoit indigne & incapable d'aucune action de courage, fans un miracle extraordinaire de la grace: & pour le croire il en faudroit voir des autoritez incontestables.]

'On trouve dans les plus anciens plorent p. eff. mattytologes le 29 de juillet, un Saint Felix martyr à Rome, & ce peut estre un Pape, puitqu'on luy donne ce nom dans le calendrier du P. Fronto p, rog.

FFftf ij

Sacramentaire de S. Gregoire p.117. | intrusion & de son schisme. Bede le marque fans luy donner aucune qualité, Usuard, Adon, & d'autres posterieurs, l'ont pris pour celui qui vivoit du temps de Constance; & l'auteur de ces actes dit qu'on en faisoit ce jour là la feste. Mais on ne voit point fur quoy cela est fondé, 11 eft certain, comme nous avons dit, que ce n'est ni le jour de samort, ni celui de son enterrement, Ainsi le P. Fronto a quelque raison de croire que

P. 118-116

cel'S.Felix Pape & Martyr, honore le 18 de juillet, est Felix I, morten 174, puilque sans cela il se trouveroit que ce Pape, à qui les anciens & les nouveaux donnent le titre de Martyr , & dont les lettres ont esté citées dans le Concile d'Ephese, n'autoit point esté marqué dans les anciens martyrologes, ou au moins dans le calendrier Romain & dans le Sacramentaire.]

'Ce Pere dit peanmoins à la fin, qu'il ne veut rien affurer fur ce fujet, à cause qu'il se trouve des Litanies dans un manuscrit ancien de sept ou huit-cents ans, qui mettent l'intrus au nombre des Papes avec le titre de Saint & de Confesseur, qu'elles donnent de mesme à Jule & à Damase, [Ces Litanies peuvent montrer, fi elles font du VIII. siecle, qu'il y a longtemps que quelques uns ont regardé ce Felix comme un faint Pape. Mais elles font en melme temps contre son pretendu martyre. Car je croy qu'il cit fans exemple que l'on donne le simple titre de Consesseur à ceux qu'on sçait avoir eu la teste tranchée our la foy. Au moins l'exemple que I'on allegue ne le prouve point, puisque le martyte de S. Urbain Pape est aussi peu assuré que celui de ce Felix.

Pour la fainteté de Felix, s'il estoit rentré dans l'unité de l'Eglise Romaine, & qu'il so fust soumis à Libere, il y auroit lieu d'esperer

La difficulté de favoir s'il doit tenir rang parmi les Evefques de Rome, ne regarde pas proprement l'histoire. Nous pouvons neanmoins remarquer que S. Optat qui vivoit en co temps-ci melme, & S. Augustin, ne le mettent point dans ce catalogue, & n'ont pas cru qu'il fust necessaire pour lier cette chaine perpetuelle de l'episcopat dans l'Eglife de Rome,]'Theodorce Thirt.I.f.c.p.

dans la lifte qu'il fait des Evelques P-75des principaux fieges, ne le nomme feu lement pas, non plus que Gregoire & George d'Alexandrie, selon l'edition du P. Sirmond, quoiqu'il n'oublie point les usurpateurs des sieges d'Antioche &c de Constantinople. & qu'il marque mesme Gregoire & George d'Alexandrie selon l'edition de Mª Valois p.249. Cependant il lue.14.P.

n'a pas ignoré son intrusion : 8c on ne peut pas prelumer ausli qu'il n'ait pas sceu la faute de Libere, quoiqu'il ne l'ait pas marquée, S. Jerome ne le met point non plus au nombre des Papes. Il conte Libere pour le 34e Evelque de Rome, & Damase pour le are, en quoy il est suivi par Saint Prosper, & sans doute par beaucoup d'autres. Et on voit la mesme chose dans Anastafe, S. Athanase ne parle de Felix que comme d'un monstre dans le throne Apostolique, & je ne pense pas qu'aucun Pere, ni aucun auteur ecclefiastique, en ait jamais parlé comme d'un Evelque legitime. Il est constant qu'il a csté Antipape tant que Libere est demeuré dans la verité. Quoique Libere pust estre depose legitimement aprés sa chute; comme nous ne trouvons point que

l'Eglife ait entrepris de le faire, &c qu'elle n'estoit pas alors en état d'y songer, personne n'avoit droit de prendre sa place, à moins que l'Eglise Romaine en corps ne se separatt de qu'il auroit efface la faute de son l'luy. Et c'est ce qu'elle n'a point fait.]

Hier.chc.

le firent des devant fa chute, comme Marcellin le dit chirement, Saint Jerome le dit de mesme; [& si l'on veut trouver de l'ambiguité dans ses paroles, on ne peut nier qu'il ne condanne ses ecelesiastiques de parjure. & qu'ainsi il n'ait desaprouvé leur separation, en quelque temps qu'elle se soit faire.

Mais si la chute de Libere obligeoit à choisir un autre Evesque, il ne falloit pas choifit Felix, qui estoit coupable, auffibien que Libere, de communiquer avec les Ariens, & de se separer de S. Athanase, outre le defaut de son schifme & de son intrufion criminelle. Et il n'y a pas melme d'apparence qu'il ait fait aucun refus de signer les formulaires des Ariens, fi on les luy a presentez. Car pour tout ce que l'on dit qu'il fit pour la verité depuis la chute de Libere, on n'en voit aucun témoignage avant le IX. fiecle; & ceux qui en ont parlé sont des auteurs si peu croyables en tout, & qui mélent tant de Libles & de contradictions dans ce qu'ils disent de Felix meime, qu'ils ne meritent aucunement qu'on s'y arreste.

Que s'il a jamais efté Pape, il n'a pu cesser de l'estre par la correction de Libere, mais seusement pour estre tombé dans quelque nouvelle faute; ce que personne ne dit. Il faut donc qu'il ait cité Pape jusqu'à la fin de l'an 365, & que Libere ait esté alors Antipape, ou qu'il y ait eu deux Papes à la fois. Personne jusques à present n'a eu la hardieise de dire ni l'un ni l'autre. Pourquoi donc nous embaraffer dans tant de difficultez, pout défendre un homme que toute l'antiquité abandonne, qu'il faut avouet avoir esté au moins durant deux ans l'horreur de toute l'Eglife, & qu'on !

Mir & F.p.4. Car une partie du Clergé & tout le I ne défend que fur des fondemens peuple demeura uni avec luy. Pour | tout à fait ruineux, & des autoritez ceux du Clergé qui s'en separezent, ils | nullement considerables, qui se detruifent elles melmes, & qui font dementies par des pieces originales ? Nous avons vu qu'Onuphre en fait absolument un Antipape, comme de Novatien qu'il met le premier.]'Le Lab.she. Pere Labbe qui par une erreur visible met la mort de Felix en 207, & avant la chute de Libere, n'a pas dû croire qu'il air jamais esté legirime Evesque, & il appelle toujours Felix II. celui qui fut fait Pape en 485, marquant seulement à fa mort en 492, qu'il est le troisieme de ce nom, selon Baronius, Le Cardinal Bona dit aussi Bona, te. S. a. que c'estoit Felix II, qui tenoit le c. 11. p. 114 fiege de Rome du temps d'Acace de Constantinople,

> NOTE LXI. Pour la page Sur la confession de foy envoyée, dit-on, par Libere à S. Athanafe.

Batonius croit que Libere pour paracris 74 renouer entierement l'union & la 74 communion avec S. Athanase, luy envoya une confession de sa foy. Nous avons dans les œuvres de Saint Athanase 1.1.p.243.244, cette confession de Libere qui paroist estre la fin d'une lettre, avec celle de Saint Athanase qui est comme une réponse à cette lettre, Mais Bellarmin, & Rivet Riv.Lac.7.p. eusuite, jugent que ces picees sont 179. supposees. Libere y écrit p.243.d. comme doutant de la foy de Saint Athanafe, & luy mande de luy faire favoirs'il est dans la veritable crovance aussibien que luy; ce que Bellarmin mesme ne trouve pas vraisemblable, V.S. Athanaje \$ 118 note 100.

NOTE LXII. Poor is page Si ce fut Basile d'Ancyre qui proposa Nicee à Constance pour le Concile

acumenique, [Il y a affez de difficulté dans co FFfff iij

son.1.4.6.16. que dit Sozomene, que ce fut Basile nombre que ceux du faux Concile d'Ancyre qui proposi Nicée à Cons- d'Ephese, où il n'yen avoit que 130. tance pour y tenir le Concile œcumerhife 1.4 em. nique, 'Car Philostorge dit que Bafile

& ses partisans refuserent Nicée. depuis mesme la ruine de Nicomedie, Ther.Las. 18 Theodoret dit que ce fut Eudoxe

qui la fit proposer & determiner par le moyen des amisqu'il avoit à la Cour. Ath de fyn. p. / Saint Athanase semble dire aussi que \$69.870.

ce furent Urface, Valens, Germine, Acace, Eudoxe, & Patrophile, frous Anoméens, qui porterent Constance à assemblet le Concile à Nicée. [Neanmoins comme Sozomene paroist avoir lu la lettre mesme de Basile à Constance, il peut estre assez probable que ce fut seulement la separation du Concile qui vint des

son partie. b.c. Anoméens, l'Infquels, comme le mesme Sozomene le montre assez bien, ne pouvoient pas trouver leur avantage dans un Concile universel.

NOTE LXIII. 447-578.

Sur le nombre des Evefques du Concile de Rimini.

Ath.de (yn.p. / Au lieu que S. Athanase marque en deux endroits qu'il y avoit plus de 400 Everques au Concile de Rimini, ad Afr. p. 914. Iluy mefine n'y conte autrepart que pres de 200 Catholiques, ce qui est Bar. 159.5 1bien eloigné: '& Baronius croît qu'il Cone.c.s.p. y a faute en ce dernier endroir. Elle a

24-4 esté suivie par l'auteur du Synodique, Plond prim, qui en fait bien d'autre. Blondel Aug.in Ma.l. Maximin Evelque Arien n'en met que 330.ª Au contraire Julien le Pelaop.imp.l.t. gien dit qu'on tenoit qu'il y en avoit \*Fulg. adPint. cu 650, bLes Ariens du VI, fiecle y en

Hetetens, mettoient \$10. Saint Jerome donne e.i.t.a.p.pp. la multitude des Prelats affemblez à Rimini, pour l'idée d'un fott grand

Factories qu'ils effoient en bien plus grann de Grecien Evefque de Cagli, Saint Athy and

Pour la page NOTE LXIV. 447.5 78. Sur Demophile qui affifta au Concile

de Rimini 'Demophile qu'on met dans le Con- Adide (pa.p. cile de Rimini avec les Occidentaux, p. 946.14 Air. [nous embarasse,] Il est marqué com-liant p. 9151. me l'un des principaux Ariens, [Ains. 9560.1-56.17]

je ne croy pas qu'on puisse douter que cene foit] Demophile de Berée qu'ils Thirt. L.c.a. firent Evelque de Constantinople en profeste : 25. 8. 370, aprés Eudoxe. [Il y a Berée en P. 136. Thrace , & Berée en Macedoine, Si Demophile estoit Evesque de celle-ci, il a dû aflifter au Concile de Rimini. puisque la Macedoine & tout le reste de l'Illyrie effoit alors cense de l'Occident,]'Mais Theodoret le fait Thite.p.716-Evelque de Berée en Thrace. Et ce fut Hil.fr. 1. p. 48. l'Everque Demophile qui fit signer le formulaire de Sirmich à Libere, qui marelace effoit relegué à Berécen Thrace. V. 14 11-14-14-161-161 note 45. [Si donc il estoit de Thrace, il devoit estre à Scleucie avce les Orientaux; car la Thrace a toujours fait partie de l'Empire d'Orient ; l & Philoftorge met expressement Plife.1.4.4.

la Thrace entre les provinces qui 10-p.70. devoient composer le Concile des Orientaux, Sulpice Severe ne la mer sulp.1.z.p. point parmi celles qui se devoient 161. trouver à Rimini, Nous ne voyons point ce qu'il y a à dire sur cela.]

NOTE LXV.

Pour la page 410.5 73.

Si Demophile & Auxence furent condannez par le Concile de

'Urface, Valens, Caius, & Germine, Ar . le 3n.p. furent condannez nommement par 175.dliel.tr. le Concile de Rimini, selon le texte nombre d'Evelques.[On ne fauroit grec & latin d'un acte que nous avons rien tirer de ce que dit Facundus,] de ce Concile, qui est une requisition

Athanafe y joint quelquefois Demo-1 sorrible. phile, & Socrate fait la mefine chofe. P.116.b. Anhad Afr. Neanmoins Saint Athanafe melme l'excepte autrepart affez clairement; de (y 3. p. 878. '& la lettre du Concile à Constance

ne le nomme point dutout.

c|3-p.d. 'Elle met Auxence au nombre des condannez, felon le texte grec, auffibien que la requifition de Grecien. Hil.fr.4.p.st. /Neanmoins le texte latin de ces deux Tin Aux.p. pieces ne parle jamais de luy, b & nous 134. ne voyons point que Saint Hilaire dans la difpute qu'il eut avec luy, luy

ait reproché d'avoir esté deposé à Rimini, quoiqu'il en eust toure sorte P. 114.1.2. de sujet. Auxence declare neanmoins | Constantinople en 360. Car il dit simluy melme qu'il s'estoit trouvé à la fin Athad Aft.p. de cette affemblée. S. Athanafe met une fois un Eudoxe entre les Ariens

deposez à Rimini, mais c'est vrai-6.1.P.p.\$9;.b. femblablement une faure:]'Et neanmoins les Benedictins n'en remarquent rien dans leur nouvelle edition. où cet Eudoxe se trouve comme dans

Pour la page 454-5 81.

NOTE LXVI. Que la confession de foy, dire de Nice on de Rimini , fut faire en l'an 359.

Ath.dt (yn.p. 'S. Athanase dit que la confession 905.6

de foy que nous appellons de Nicé ou de Rimini fur faite dans le Concile de Constantinople aprés celui d'Isaurie; [parcequ'elle fut en effet receue dans ce Concile tenu au commencement de l'an 360, mais cela n'empefche pas qu'elle n'eust paru des auparavant, c'est à dire avant le dixieme d'octobre HILfe,1.P.16. 359.] Car nous avons un acte de ce jour, par lequel les legats du Concile deRimini caffent rout ce qui s'est fait à Rimini, embrassent la communion d'Urface, Valens, Germine, & Caius, & témoignent avoir déja figné la confession de foy de ces heretiques. Et estant visible par cet endroir mesme, selon S. Athanase, auslibien que soient presque que la mesme chose.]

Achde 19-19 fclon Theodorer, J'que le formulaire l'Theodoret le confirme aussi, puisque Thdenlaise 2,200

de Nicé est celui qui a esté signé à Rimini, il ne peut avoir esté fait par le Concile de Constantinople, renu, comme nous verrons, au commencement de l'année fuivante, aprés la fin de celui de Rimini. A quoy l'on peut ajouter qu'il a esté écrit originairement en latin, & non en grec qui estoit la langue des Orientaux & de Constantinople: cequi paroist visiblement par la differente maniere dont il est raporté par S. Athanase p. 905. & par Theodoret p.615. Mais il n'est point melme necessaire de dire que Saint Athanafe parle du Concile de plement que les Ariens estant venus d'Isaurie à Constantinople, dresserent le formulaire qu'il raporte, & l'envoverent à Rimini; & nous ne voyons rien qui nous emperche de croire que cela est vrav à la settre. I

NOTE LXVII. Que l'on signa à Rimini le mesme

Pour la page 406-5 \$1.

formulaire qu'à Nice. [Il paroift affez clair par foy mefme, que l'on fit figner aux Evefques du Concile de Rimini le mesme formulaire que ses deputez avoient signé à Nicé. La fuite de Sulpice Severe le sulp.l.s.p. 166. marque affez, & il dit expressement 167. que l'on figna à Rimini celui dont Constance estoit auteur, [c'est à dire le troisieme de Sirmich, dont celui de Nicé n'estoit presque pas different.]'S. Athanase raportant ce for- Athate (yn.p. mulaire, dit que c'est celui qu'on fit sone. figner à Rimini & dans l'Occident, 'Il dit encore qu'on avoit rejetté à ad Afr.p. 911. Rimini le mot d'hypostase; & cela \* ne se trouve que dans le formulaire de Nicé. ]'Ce que S. Jerome remarque Hier. in Cue L. avoir efté figné à Rimini, est encore 6.7-P.141.d. plus conforme à ce formulaite qu'au troisieme de Sirmich, [quoiqu'ils ne 16-18-P-615-

pour montret que le formulaire de pretend, que Damale ait suivi Felix Niceavoitelhé condanné par l'Eglife, jusqu' à sa mort, & que Felix ne soit. il raporte ce que le Concile des Rome tous Damase, & S. Athanase distent course la sonamer de Riminit.

contre la fignature de Rimini.

Pour la page NOTE LXVIII.

Que les Evesques ne demeurerent point sept moit à Rimini..

[Au licu que nous faisons dire à Taurus qu'il y avoit déja plusieurs mois que les Évelques effoient à Rimini,]'le rexte de SulpiceSevere porte qu'il y avoit déja sept mois, [ Ainsi ce Concile auroit duré au moins jusques au mois de janvier ou fevrier 360, & il faudroit dire que S. Phebade & les 20 autres soutenoient encore alors la Consubstantialité, Mais il y aquelque faute ou quelque exageration dans ce rerme de 7 mois. Car nous ne voyons pas le moyen d'accorder les choics qui se firentà Constantinople, si nous ne reconnoissons que les Evesques deputez par le Concile de Rimini aprés la fignature mesme de S. Phebade, y estoient arrivez des devant la fin de 359. Les premiers deputez du Concile avoient figné des le 10 d'octobre : & ainsi on peut juger que S. Phebade & les autres qui reliftoient le plus, cede-

Hour is page 441-5 F4. Ient enfin vers le mois de novembre.]

NOTE LXIX.

Inadvertances de Baronius fur
Libere & fur Dannafe.

Bur.109.5 47.

/Baronius dit que Sozomene parle de l'expulsion de Libre après le Concile de Rimini , quoiqu'il cust parlé des auparavant de son cail après le Concile de Mislan [ransi il ne remarque pas que Sozomene fair ci le raport de la basse narration de Socrate;]'Se que quand il raconte aussite après la verité de ce qui se pussa à Rimini, il ne dut rien de la

300.1.4.c.19. 2-169.570.

perfecution de Libere, encore remarquer quelques autres

'S'il est vray, comme Batonius le fautes.]' Ughellus, [nonobstant la Ughen., p.

NOTE LXX.

Pour la page 405-840

Sur S. Gaudence Evefque de Rimini, S. Leon Prestre, & S. Marin Diacre dolamesme Eglisè.

Baronius dit que Gaudence estoit 141 119 5 600 Everque de Rimini lor fqu'on y tint le Concile, qu'il se retira de ce Concile avant la prevarication des Evelques; qu'aprés sa malheureuse conclusion il condanna ce que les Ariens y avoient fair, & depoia un Prestre nommé Marcien coupable de la mesme imp.eté; qu'à caufe de cela les foldats du Gouverneur nommé aufli Marcien. le tirerent hors de la ville, & l'assommerent à coups de bastons & de pierres dans les fobourgs. Il cire pour toutes ces chofes les actes de ce Saint, que nous n'avons point, & dont il ne fair point d'autre eloge, finon qu'il dit qu'ils sont differens des autres actes de cemelme Saint, qu'il refette comme rout à fait faux, & où il est dit qu'il avoit esté fait Evelque par Damase: longtemps depuis le Concile de Rimini, Il temble dire melme que lesactes qu'il approuve, portent que S. Mercurial Evelque de Forli, qu'il fourient eftre mort l'an 156, eftoit.

contemporain de S. Gardence.
[Ferratius in Apoint eu ces aftes enprouver par Baronius] l'ear rout êmque de Bierre des Nocle, jeun faits de l'annuel
que de Bierre des Nocle, jeun fait S. Annuel
Candence burite; produme Clerc &c.
PollanCandence burite; produme Clerc &c.
Englishe de l'annuel
Englishe de l'annuel
Englishe de Rimini, [cell à
dire en 961 auphultard. On proutroit.
encore tensatquer quelques autres

remarque 406.24

Demont Grouph

remarque de Baronius,]'fait aussi ot-| grande partie de leur vie dans cette donner Saint Gaudence par Damase, ville & dans les solitudes voisines, & met neanmoins son martyre sous qu'ils y ont presché la soy aux payens, Bar. 14.00. f. Constant, l'Baronius mesme dans son & qu'oo les honore aujourd'hui commartytologe, ne cite tien pour ce me patrons des deux villes qui portent encore parlé dans l'histoire de Saint | actes les foot vivre dans la grande perscutioo de Diocletien, & quioze ou vingt ans aprés, Cependant s'ils ont efte ordonnez par \$. Gaudence, & que ce Saint n'air esté fait Evesque que par Damase, il ne les faudra mettre que sur la fin du IV. siecle. On fait la feste de S. Leon le premier d'aouft, 1 '& celle de Saint Marin le passe ttoisieme de septembre, quoiqu'on

MS.P-110-116. Saint que Pietre des Noels,'Il en est leur nom au Duché d'Urbin. Leuts Loon & Saint Marin, qui est dans Mombritius 1. 2. p. 52: & felon cette histoire, il doit avoir esté fait Evesque de Rimini vers l'an 120, Mais c'est une tres méchante piece.]'Il y est parlé de l'herefie schismatique du Prestre Marcien excommunié par S. Gandence, Ainsi il faut se contenter de savoir que l'Eglise de Rimini honore Saint Gaudence comme fon Everque, comme fon patron, & comme un Martyr, & qu'on croit qu'il a esté martytizé sous Constance par les Ariens. On a bafti fur fon tombeau une eglife fous fon nom, qui est deve-

nue une abbave confiderable de Bene-41/P.de dictins. Son cotps y a esté trouvé 70 ans aprés sa mort, selon Pierre des Noels, ou longtemps depuis, comme on le peut juger de l'histoire raportée dans Ughellus. Sa feste est marquée le 14 d'octobre dans le marty ologe Resain.

Marin font une tres méchante piece,

[Pour verifier ce que nous avons dit, que les actes de S. Leon & de S.

P-(17)

Ugh.t.1.p.

4.08.3 410.

P.410.b.c.

Petr. p. 169.

il ne faut point d'autre preuve que leur eloquence batbare mélée de houts de vers; ce qui est, ce me semble, le style du IX, & du X, ficele; & quand le ftyle en seroit le meilleur du monde,] 'les faits tomanesques, sans suite, & saos probabilité, qu'ils contiennent, [fuffiroient pour leur ofter touteautorité. Ce qu'en disent Pierre des Noels Seleucie : & nous n'avons aucun L. 8. c. 36. p. 157, & Ferratius p. 480. 568, a encore moins d'autorité. Ainsi il faut nous contenter de savoir qu'on V. Saint Aftere à Amafee note 1. Il y dit que S. Leonestoit Prestre & Saint auroit plus d'apparence à dire que Marin Diacre de l'Eglise de Rimini ; celui qui estoit Évesque des l'an 259, \* Hift, Eccl, Tom. VI.

NOTE LXXI. Four la page

Sur l'Evesque Astere separé de la communion par le Concile de Selencie.

l'ait mise le quatrieme dans le marty-

tologe Romain,

'Aftere que Socrate dit avoir efté fo- foer.la.e. 40. paré de la communion par le Concile P-141.6, de Seleucie en 359, sans matquer d'où il estoit Evesque, est, selon Blondel, Nood prince celui que Saint Jerome met entre les p. 17 liftet, ep. celui que Saint Jerome met entre les p. 17 liftet, ep. 17 li illustres écrivains de son temps, & qu'il dit avoir esté Evesque de Seythople. Blondel ne dit point pourquoi il veut que ce soit cet Aftere ; & je ne voy pas qu'on le puisse dire, puisque Patrophile estoit encore Evesque de Scythople en l'an 359,]'& eut pour Erin, eas, p. successeur un nommé Philippe, qui 871.4 apparemment vivoit encore loríque Saint Epiphane écrivoit[en 376,]ou n'estoit mort que depuis peu. Aiosi Aftere de Scythople n'a esté Evesque que longtemps aprés le Concile de fondement de dite qu'il fust Atien, comme celni dont parle Socrate. qu'on tient qu'ils ont passe la plus est | celui que Dieu fit mourir à Cyr Thor. . Par. GGggg

NOTES SUR LES ARIENS. vers l'an 372, à la priere de Saint I de Mopfueste, dans le martyrologe

Pour la page 479-5 88.

NOTE LXXII.

Julien Sabbas,

Quela loy qui foumet des Evefques aux fonctions civiles, ne convient pas aux Evefques condanne? en 360 par le Concile de Constantinople.

Sect.Luc.41. P.19.b.c.

'Ce que Socrate met auflitoft aprés le Concile de Seleucie, que Constance en condannant les Evelques aux fonctions civiles &c. [ semble fe pouvoir micux raporter aux Evefques condannez en l'an 460, par le Concile de Constantinople; mais comme on bannifloit ccux-ci en les condannant, on ne pouvoit pas les foumettre en mesme temps à ces fonctions qui estoient souvent personnelles.]

Pour la page 489.552.

NOTE LXXIII.

Que le formulaire confirmé dans le Concile de Constantinople, est celui de Nice.

soer.l.s.e.4r. p.183.elfor.l.

'Socrate & Sozomene disent que le 4.5.14.9.479. Concile de Constantinople confirma le formulaire daté qui avoit esté lu à Rimini, on y faisant neanmoins quelques additions. [Mais c'est qu'ils confondent le formulaire dresse à Sirmich le 22 de may 359, & presenté d'abord à Rimini par les Ariens, avec celui qui y fut signé à la fin par tout le monde, & qui n'est autre que celui mefine qui avoit efté figné d'abord à Nice. Car e'est ce dernier qui fut approuvé à Constantinople sans aucun Sort.p.14. changement, Comme on le voit par

Socrate qui le raporte,

Pour la page 491-5 32.

NOTE LXXIV. Qu'on a sont sujet de croire qu' Auxence de Mopfueste estoit Arien, bien loin de meriter le eitre de Saint.

Bar. B.dec.f. Basonius a mis Auxence Evefque | qui ne s'accorde pas tout à fais ayes

Romain au 18 de decembre, en citane pour cela l'autorité des Grecs & de Suidas, Je ne scay quels Grees il veut dire, Car il n'y a rien d'Auxence au 18 de decembre, ni dans les Ménées, ni dans le menologe d'Ughellus; & il n'est point durout non plus dans le menologe de Canifius que Baronius a accoutume de fuivre.

Pour Suidas, il dit eu Auxence sade .... confessa JESUS CHRIST fous Lici- 492. nius, & l'histoire qu'il en raporte est agreable, Il ajoute qu'il fut fait Evetque de Mopfielle quelque temps aprés cela,[e'elt à dire neanmoins plus de 22 ans aprés, ou mesme plus de 17. purique Macedone effoit encore Evel que de Mopfueste en 347, & peutestre en l'an 351, où il parorft avoir affifté au Concile de Sirmich. Suidas dit encore qu'Auxence avoit un frere plus jeune que luy nomme Theodore, qui depuis fut auffi fait Evelque de Tarfe, Nous n'en connoissons point d'autre que celui qui est marqué dans les fouseriptions du Concilede Nicée, & qui ainsi estoit Evesque 20 ou 30 ans avant

Metaphraste, parlent aussi d'Auxence 151-\$ 6. Evelque de Mopfueste, qu'ils traitent de Saint, Ils disent qu'il fit bastir une cglife des faints Martyes Taraque. Probe, & Andronic, dont l'Eglife d'Anazarbe luy donna des reliques, & qu'en voulant auffi donner de celles de S. Nicetas à ceux d'Anazarbe, il en fut empesché par un miracle, 'Ce S. Nicetas avoit souffert dans la \$ 4.5.P. gr. perfecution d'Athanarie, qu'il faut mettre vers l'an 370.]On avoit apporté son corps du pays des Goes à Mopfuelte, où il avoit fait plusieurs miracles, & où on luy avoit basti une eglife, Ainfi Auxence doit avoir vécu au moins jusque vers 375, & c'est ce

'Les actes de S. Nicetas écrits

NOTES SUR Suldas, estant difficile qu'un homme qui avoit esté secretaire d'Etat sous

Liciniu:, en 323 au plustard, vécust encore en 375. Mais on pourroit dire que les actes de Saint Nicetas parlent Thirt.C.p. d'un second Auxence | qui fut aussi Evelque de Mopfuelte fur la fin du V. ficele.

\$16.2.6.

Conc.t.s.p.

451.4.

[Il faut certainement raporter au premier Auxence ce que dit Philoftorge, l'qu'il traita fort bien Aece que l'on avoir banni à Mopfuefte en 360, is The MANAGE BINOSPIONIS ALTIGORY. [Cela donne quelque licu de croite que leur doctrine n'estoit pas fort opposee: & neanmoins il est permis d'avoir de l'humanité pour les plus méchans, fortout quand ils fontaffligez, Mais il faut remarquet que tout ce que nous avons à l'avantage d'Auxence, vient de Suidas. Car les cloges de Meraphrifte, s'il parle de luy, ne se n.V.P.1404. content point:]/8c on ne doute point

que Suidas qui prend beaucoup de Philostorge, In'en air encore pris cer endroit. Car on voir qu'il y appelle les Evefques , Ephores , qui est un terme peu connu , ou plutost tour à Philipage fait inconnut dans l'Eglife , & dont P. Philoftorge fe ferr en diversendroits. ... Dans la fuite du mefme paffage, il est

parlé avantageusement d'Acce & d'Eunome ; ce qui ne s'est jamais fait que par Philostorge ou d'autres semblables Eunomiens.

Ainfi on ne peut douter que Baronius n'eust corrigé cerendroir de son martyrologe avec celui de Ste Xynoride, s'il enft sceu que tout ce qu'on dit à la louange d'Auxence, ne fert qu'à faire croire que c'estoit un Arien, & mesme

un fauteur d'Acce; Er cela se confirme par le jugement mesme de son Eglise, Car il est remarquable]'que le nom d'Auxence n'effort point du remps de Justinien dans les dipryques de l'Eglise de Mopfuefte, non plus que celui de

LES ARIENS. Ariens faifoient aussi un Confesseur. I Avant Olympe, [qui affifta en 381 au Concile de Constantinople, jil n'y a que Protogene & Zofime.

> NOTE LXXV. Temps de d'exil d'Eunome.

Pour la page \$ 0.5 59.

Socrate met l'exil d'Eunome, dont sociliseire. il ne marque pas le lieu, entre les ife.p.a. choses qui se passerent depuis la morr de Gratien en 383, jusqu'au retour de Theodofe à Constantinople[en 391:] & mesme il n'en patle qu'aprés la demolition du temple de Serapissen 389.]'Mais S. Gregoire de Nazianze Naz. or. 46.7. témoigne qu'il choit en Cappadoce 721,6, lorsqu'il écrivoit de luy à Nectaire : & par confequentavant 389, auquel Saint Gregoire mourut. Philoftorge poffetore. le met entre la mort de Gratien, & le (p.17) mariage de Theodofe avec Gallabqui le fir en l'an 386, felon Marcellin, & Bar, 87.5 77. en l'an 387, felon Baronius.

NOTE LXXVL Pour la page 118.4 100. Ce qu'on peut penser de la deposition d'Enzoins Evefque d'Ansioche, raportée dans S. Athanafe.

Nous trouvons dans S. Athanafe Achde fra.p. qu'Euzoïus fut deposé depuis qu'il 2074. fur érabli Evesque d'Antioche: Si cela fe doit entendre du temps de Constance, & à cause de l'herefie Arienne, comme les termes de Saint Athanase portent d'eux mesmes à le croire, nous ne voyons pas moyen d'expliquer cette deposition, qu'en difant que S. Melece fit quelque protestation contre fon introfion, & le declara anatheme. Car il n'y a point d'apparence qu'il ait esté deposé par un Concile, dans le peu de mois que Conftance, qui luy avoit donné cette dignité vécut depuis.

Que fi l'on veur entendre plus gene-Maccdone fon predeceffeur, dont les ralement les termes de S. Athanafe,

GGggg ij

il se peur bien faire que le Concile ; d'Antioche fous Jovien, dans lequel Acace de Cefarée figna le Confubstantialité, ait fait aussi quelque decret contre Euzoïus, en faveur de Saint Melece, & pour autoriser ce grand nombre d'Orthodoxes qui avoient abandonné la communion d'Euzoïus. Il se peur faire mesme que les Ariens dans les brouilleries qui se formoient si souvent entre cux, & dont nous avons peu de connoissance, aient prononcé contre luy quelque sentence de deposition,

Pour la page \$19.5 101.

41-P-\$14.4.

eu d'effet.]

# quoiqu'apparemment elle n'ait pas NOTE LXXVII.

Que ce ne fust pas Saint Melece qui Separa les Orthodoxes des Ariens.

[S.Chryfoftome donne quelque lieu de dire que S. Melece mesme separa les Orthodoxes des Ariensavant que Chry.t.s.or, d'estre banni,]'lorsqu'il dit qu'il tetrancha du corps de l'Eglife les membres corrompus & incapables, [Maiscela n'est pasassez exprespour Thdr. la.e. opposer ]'à Thodorer & aux autres,

57.0.60.clld. qui disent que les Catholiques ne se ep.in.p.ss. separerenr des Ariens qu'après le astur, J. e. bannissement de Saint Melece & lase.44.p.: l'intrufion d'Euzoius,

p.,83.b. Pour la gage 110-5 101

NOTE LXXVIII. Sur le nom d'Exacionites ou Exocionites donné aux Ariens.

Philg.n.p. herdige gep

'Godefroy pretend que Theodorer fe trompe, lorfqu'il dit que les Ariens appellez Exacionites ou Exocionites, avoient riré ce nom du lieu où ils s'afsembloient; & il veur que ce nom soit le mesme que celui d'Exoucontiens donné aussi aux Ariens, parcequ'ils disoient que le Fils estoit tiré du neant, of in irms. Gedefroy fonde cette | pouvoient s'affembles où ils vou-

censure sur son autorité, squi ne nous paroift pas dutout affez grande pour condanner d'erreut un homme aussi habile que Theodoret, l'On voir dans cang. de C.L. M' du Cange qui a fuivi Theodoret, P-171-1724 qu'il y avoir effectiveme tà Constantinople, hots de la ville, un lieu ou un quartier appellé Execionium, ou Exacionium, dont il est souvent parlé dans l'histoire : & on v trouve aussi la raifon que les nouveaux Grees rendent de ce nom.

#### NOTE LXXIX.

Pour la page 190.5 10t.

Qu'on ne voit point comment les Macedoniens ont pu demander à Fovien qu'il fift subfifter le Concile de Rimini.

Les Macedoniens ou Semiariens , son. L. e. e. p. demandoient à Jovien, selon Sozo- 641.2. mene, qu'il fist subsister ce qui avoit esté fair à Rimini & à Scleucie, [ Nous ne comprenons point cette demande à l'égard du Concile de Rimini, où l'on abolit le mot de substance , soutenu par les Macedoniens, & dont le formulaire avoit cîté rejetté par eux dans le Concile de Seleucie, & embrasse par les purs Ariens leurs adversaires. Nous ne savons que dire fur cela; mais nous avons cru qu'il valoit mieux ne point parler dutout de Rimini dans le rexte.]

NOTE LXXX. Que le Concile de Lampsaque ne s'est

de la religion, mais que les Everques

Pour la page GL-\$ 101.

tenu qu'en 365 C'c. 'Sozomene dit qu'Hypatien cftant 501.1.6.6.7.P. venu trouver Valentinien au nom de 645.4.6. ceux qui tenoient le Fils consubstantiel au Pere, insient, ce prince qui estoit déja parti de Constantinople pour passer en Occident, luy dit qu'il ne vouloit point se méler des choses

droient; & ce fut sur cela, ajoute [ Sozomene, qu'on affembla le Concile de Lampfaque. On convient que B.p. 139.1.2. ce Concile de Lamplaque a esté tenu par les Macedoniens, qui ne tenoient point la Consubstantialité; & c'est ce qui fait croire qu'au lieu de é passen, il faut lire : word on qui estoit propre

aux Macedoniens. [Il y a encore une autre difficulté sur cet endroit. Car quoique la réponse queSozomene fair faire à Valentinien. convienne parfaitement à son esprit, neanmoins il est difficile de croire que ce soit luy qui ait donné la permission d'assembler le Concile de Lampfaque, Il partit de Constantinople des le mois de may, & donna l'Orient à son frere estant à Naïsse dans la Dace au mois de juin ou de juillet en 364. V. fontitre \$ 9, Il auta donné la permission d'assembler le Concile des le mois de may ou de juin ; & fi cela eft , il faut fans doute que le Concile se soit tenu en la mes-LACT.P. 647. me année 364.] En effet Sozomene dit que les Everques du Concile en vinrent faire le raport à Valens lorf-

qu'il tevenoit du voyage de Thrace, où il avoit cîté accompagner son ftere : ce qui se fit certainement en l'an 364.

Cependant nous ne pouvons douter que le Concile ne se soit tenu en l'an soct.1.4.6.4. 365,] puisque Socrate l'y fixe, & par l'epoque du Confulat des deux Princes, & parcequ'il dit que c'estoit p.114.4.b. la sertieme année d'aprés le Concile de Seleucie, frenu en l'an 359, Mais Sozomene temble le montrer luy

sort.c.c.t.p. mesme,]'puisqu'il dit qu'aprés la dé-Pings.b. faite de Procope[en l'an 165,] Valens punissoit encore les Evesques du Concile de Lampsaque, [au lieu que s'ils l'avoient tenu en 364, il avoit eu

tout le loifir de les perfecuter avant la revolte de Ptocope, J'arrivée le 18 Idat. de septembre en 365. [Il n'y a donc pas I saite des ce temps là aux Catholiques :

NOTES SUR LES ARIENS.

lieu de douter qu'il ne faille suivre Socrate pour le temps de ce Concile. & le mettre vers le mois de juillet, d'aoust, & septembre de la mesme année 365; & fi cela est, il nous paroist difficile de croire que la permission en air esté accordée plus d'un an

auparavant.

Mais comme auffi la réponfe attribuée à Valentinien par Sozomene, est tout à fait du genie de ce prince , il le peut bien faire que les Semiariens luy soient venu parler des affaires de l'Église avant qu'il quittast l'Otient; qu'ils soient encore venu parler à Valens lotsqu'il fut revenu de conduire son frere à la fin de l'an 164; & qu'en cette melme occasion ou peu de mois après , l'ils aient obtenu de luy, soet, l. e.z. p. comme le dit Socrate , la permission MANA de tenir le Concile de Lampfaque. [C'est ce que nous avons suivi dans le texte.]

NOTE LXXXI.

Pour la page (19.5 :07.

Qu'il faut mettre en l'an 366 , la perfecution de l'Eglise de Cesarée par Valens.

[Il femble que nous devrions mertre des l'an 365, la perfecution de l'Eglife de Cesarée, qui obligea l'Evesque Eusebe de se reconcilier avec Saint Bafile, ] puisque Valens vint alors à Naz. or. 10. p. Cefaree, & qu'il y paffa une partie a Amm, las de l'été. Mais d'autre part, il semble popula difficile que des l'an 365, il fust aussi animé contre les Catholiques, que S. Gregoire de Nazianze nous le represente en cette occasion. Au moins il ne l'estoit pas encore beaucoup contre les Maccdoniens, ] plus criminels soil 6.0,10.0. que les Catholiques dans l'esprit des 600.4.6. Ariens, [puisqu'il leur permettoit de tenir leut Concile à Lampfaque: ]'& en present pour ce que Socrate & Sozomene Soci.l.4 c.a. disent de la persecution qu'il avoit

GGggg iij

tres dont ux, puifqu'ils supposent que Valens estoit alors à Antioche ce qui est absolument impossible, selon So. L.c. Lp. Ammien. J'Au contraite, felon les melines auteurs, il perfecutatres cruellement les Macedoniens après la mort de Procope,[c'est à dire en l'an 366,]

& generalement ceux qui ne fuivoient pas l'Atianisme comme luy. 'On le Soor. Lac. 9.1 marque en particulier des Catholiques de Constantinople, [C'est ce qui nous a pottez à mettre auffi en ce temps là la perfecution de ceux de Cefatée, ne pouvant pas le mettre plustard, pour les raisons que nous marquerons dans les notes fur Saint Bafile, Que fi nous ne trouvons pas que Valens soit venu à Cefarée en 366, nous ne trouvons pas non plus qu'il n'y foit pas venu : & Ammien ne fait nullement profefsion de marquer tous ses voyages.]

Four la page 141-5 209-

NOTE LXXXIL Temps de la mors du Pape Libere. Comme Juvence Prefet de Rome

Amm.I.16.0. in blazop eut beaucoup de part à ce qui se passa

entre Damale & Urfin aprés la mort Bat-167-52.3, du Pape Libere, & que quelques rescrits qui luy sont adressez, font voit qu'il avoit cette charge en 367, Baronius a cru fur cela devoirmente

11.6.

en la mesme année la mort de Libere, au lieu que selon \$ Jerome, elle arriva l'an 166; & les Prefires Materillin & Faustin p. 4.5, la mettent positivement le 24 septembre de la mesme Boll.prop.p. année, ce que Papebrok a fuivi. [Cependant la raison de Baronius n'est rien contre une autorité si forte. Car les troubles qui suivirent cette mort ayant duré un an entier, peuvent s'eftre paffez fous plus d'un Prefet; outre que Juvence pouvoit eftre Prefet on a mesme esté obligé de retrancher en 366 & 367, & c'eft ce que nous fommes obligez de dire , puisque]le | Romains , [& qui ne sont faites que Prestre Marcellin qui y estoit , nous depuis que les Papes passent pour des

d'Antioche, cela paroift ou faux ou | affure p.6.7, que Juvence effoit Prefet avant le 26 octobre 366. Il faut auffi, col Thefer. felon le Code , que Pretextat ait fuc- P.79 cedé à Juvence des le mois d'aouft 367, & neanmoins Batonius ne met baras: 450 la mort de Libere qu'au mois de seprembre. Ainsi il est aise d'accorder le Code avec S. Jerome & Marcellin , en faifant commencer Juvence des la fm de 266. Que fi cela ne pouvoit pas estre, selon le Code, il faudroit sans doute preferer l'autotité de Marcellin , qui écrivoit ce qu'il vovoit de ses yeux, à celle du Code que l'on sçait estre plein de fautes pour les inscriptions & pour les dates. Si l'on teçoit fon autotité, l'on voit que Julien Intendant des vivres , qui cut aussi part au commencement du schis-

me, estoit en charge au mois de juin Col. Th. st. te

rester sur la mort de Libere, & qui n'est pas fort importante, c'est de savoir s'il la faut mettre le 24 de septembre, VIII. kal. oct. comme on lit dans Marcellin, ou s'il n'y faut point lire VIIII. kal. puifque les martyrolo. Floren: p.844. ges du IX.fi: cle, & ceux de S. Jerome, " mettent la pluspart sa feste le 23 de septembre. Il y en a neanmoins què le mettent le 14. Papebrok est pour tolt.prop.p. le 23.

l'Toute la difficulté qui peut donc

Pour la page NOTE LXXXIII. 144-5 109. Sur la fondation de l'eglise de Libere

on Sainte Marie Majeur. [Nous ne raportons point ici]/les riorent.p.74.

miracks qu'en pretend estre arrivez à la fondation de la basilique de Libere ou Ste Marie Majeur, patcequ'ils ne sont fondez que sur des leçons de breviaire, qui contiennent plusieurs faits trespeu probables, dons une partie dans les derniers breviaires

regnum obeinebat. [S'il y a mofme en | passerent du temps à Rome.] cela quelque chose de vray, il semble qu'il vaudroit mieux le raporter à la renovation de cette eglise sous Sixte III,] 'qu'on croit l'avoir beaucoup

P-712augmentée, & l'avoir dediée le premier sous le tirre de la Ste Vierge. 9.70 'Quelques uns croient que la bafi-

lique où Urfin fut elu Pape contre Damase, est la mesme que celle de Libere, pareequ'on les mer toutes deux dans le quartier appellé les Exquilies, Mar. & F.p.s. pres du marché de Livia, & que le parti d'Urfin tenoir la bafilique de Libere; & il n'eft pas difficile qu'une

mesme basilique portast le nom de Sicin qui pouvoit l'avoir bastie le premier, & celui de Libere qui l'avoit rebaftie ou changée, & qui en Flor. p. 730. avoit fait une eglife.]'D'autres aiment micux croire que ce sont deux eglises

differentes & voilines. Pour la page NOTE LXXXIV.

145-5 110-

Que ce furent les legats mesmes des Macedoniens qui allerent dans les Gaules &c. demander des lettres de communion.

Par. 161.5 16. Baronius dit que fur la deputation d'Enftathe. Libere avoit envoyé des legats dans les Gaules & les autres provinces de l'Occident, pour y affurer les Fideles que les Orientaux estoient revenus à la foy & à l'Eglise sord sent. Catholique ; ' & c'eft à cela qu'il attri-

bue les lettres des Evesques d'Italie, des Gaules, d'Afrique & de Sicile, qu'Eustarbe & les autres deputez des Orientaux emporterent avec eux. Nous ne trouvons aucune preuve de cet envoi des legats du Pape : Et il est bien plus naturel de croite que les deputez des Orientaux avoient efté

12.F-14.C. ils estoient les porteurs.] 'Cela est mesme de Valentinien, que Valens

monarques & pour des Rois: Tempo- mesme certain pour la Sicile, Se plus re que Liberui Papa Apoftolica fedis que probable de l'Italie, puifqu'ils

> Port la page NOTE LXXXV. call.5 141.

Que ce sont les decrets des Evesques d'Afie plutost que d'Occident , que le Concile de Tyanes exhorie à lire,

Ce que nous disons que le Concile de Tyanes exhortoit à lire les decrets des Evelques d'Afic , est tuivant l'edition de Christophorson, Mais au lieu de mer es vi Ame, qu'on lit dans le rexte de Christophorson, p. 316. a. la marge de la mesme edition, & l'edition de Mª Valois p.652.c, lifent சூர் வீர்வீ எஸ் சீச்சை, ce qui n'est qu'une repetition, ou plutoft une anticipation de ce qui suit, La Tripartite 1.7, c. 28, p. 106, a, a apud Asiam; & le latin de Nicephore, (car le gree manque en cet endroit,)a austi Afiaticorum. Le mot de 40 que convient tout à fait aux Conciles d'Afic, qui avoient envoyé des depurez en Occident 1

NOTE LXXXVI,

Pout le page

494 151. Que le Concile d'Illyrie autorife par la loy de Valentinien, peut bien no s'estre tenu qu'en l'an 375.

Baronius met en l'an 365 la lettre rat. 16.5 16. du Concile d'Illyrie, que Theodorer \* nous a confervée, avec la loy de Valentinien qui y est jointe. [Cela se peut appuyer par ce que dit Theodoret, ]'qu'on y voit que Valens eftoit Thirt.1.4.6.7. encore alors dans les fentimens de la P.667.6, vraie foy. 'Car il tomba au moins e. 11-p.6744 dans l'Árianisme, selon Theodoret mesme, lotsqu'il sut battizé par Eudove , à cause de la guerre des Gots, [c'eft à dire vers le commencement de l'an 367. D'autre part neanmoins eux mesmes demander ces lettres dont il seroit aise de montrer par la loy

persecutoit alors les Catholiques;] cessaire de dire qu'Eustathe marqué & Theodoret ne la met qu'aprés avoir pat le Concile d'Illyrie, est celui de parlé de l'election de Saint Ambro fe, (à la fin de l'an 374, quoiqu'il ne dife point qu'elle n'ait efté faite qu'aprés.] Austi Baronius ne veut pas fonder fa

792

chronologie fur Theodoret, mais fur d'autres raisons, que nous ne rapottons pas, parcequ'elles sont resutées par la fuite melme de l'histoire, l'Et

quelles qu'elles puissent estre, on ne peut pas les ecouter, puisque la loy porte en teste le nom de Gratien, qui n'a esté fait Auguste que le 24 aoust

Bur. 161.510. de l'an 367. 'Il est vray que Baronius n'a point mis le nom de Gratien dans fa traduction, Mais il est dans le texte grec, dans Nicephore 1. 11. c. 30. p. 167. b. & dans l'histoire Tripartite 1.7. Thdrt.n.p.p. c, q, p, q8. c. Et ce qui fait voir enco-

re l'alteration du texte de Baronius, c'est que contre les mesmes autoritez, Le contre l'usage inviolable des Romains, ]il met le nom de Valens avant celui de Valentinien qui estoit plus

ancien Auguste.

III est donc constant que la loy est posterieure au 24 d'aoust 367, mais il n'est pas aife de dire de combien elle luy est posterieure. C'a apparemment esté de fort peu, si Eustathe dont parle le Concile d'Illyrie est celui de Sebafte, comme tout le monde le croit.] Lace pero, C'eftoit en effet un Evefque instruit

de ce qui se passoit en Asie: Et il est aife qu'Eustathe de Sebaste soit venu en Illyrie fur la fin de 366. De sorte que comme la lettre du Concile est écrite sur ce qu'on avoit appris de l'état de l'Asie par Eustathe, il faudra fans doute la mettre à la fin de 367.] 'Blondel la differe d'un an, parcequ'il 2-141. pretend que Valentinien vint finir en

Illyrie l'année 368, ce qui n'est rien, puisque nous esperons montrer dans la note 35 fur Valentinien, qu'il estoit alors à Treves.

Mais je ne voy point qu'il foit ne-

Sebafte.] 'Ce que l'on avoit appris de Then.I.s.c.s. cet Euftathe, c'est que toute l'Asia P.4:0.1.4. separoit le Saint Esprit du Pere & du

Fils, ne voulant point reconnoiftre qu'il leur fust consubstantiel. Or y = p-stade a t-il apparence, comme le remarque Mr Valois, qu'Eustathe de Sebasto accusait les Macedoniens de cette herefie, dans laquelle il eftoit luy mefine, furtout estant deputé des Macedoniens pour les téunit avec les

Catholiques de l'Occident; Il cachoit aflurément cette erreur autant qu'il pouvoit; & fans cela, luy & Silvain. & Theophile, les collegues de sa legation, n'euflent point effé receus à Rome & dans le rette de l'Occident comme Catholiques, Tout ce qu'on ' peut dire, c'est que lorsqu'il vint en Illyrie, on l'obligea de reconnoistre qu'il effoit dans cette erreur, & que c'estoit la croyance generale de l'Asie. Mais ce n'est point là l'idée que nous donne la lettre du Concile d'Illyrie; & elle ne donneroit pas le titre de Seigneur & de confrere à un homme qu'on auroit dû rejetter avec exectation, comme engagé dans une erreur

dangereuse, l'outre ce qu'on avoit à sende en-P.110.2. luy reprocher pour le passé,

[ Ainsi il semble assez naturel de croire que cet Eustathe estoit quelque Everque de l'Illyrie, qui ayant paffé par l'Afie, foit pour aller à Jerufalem visiter les saints lieux, soit par quelque autre occasion, avoit raporté l'état deplorable de cette province. Que ti I'on dit qu'un si long voyage ne convenoit point à un Évesque, il peut n'avoir esté ordonné Evelque que depuis son retour, comme S. Gaudence de Breile, & meline il pouvoit n'estre que Preftre, ]'puisque la mesme lettre Thin !... & donne les titres de Seigneur & de p.669.die70. collegue au Prostre Elpide.

[N'estant donc plus obligez a nous approcher

166, si cet Eustathe n'est pas celui de Sebaste, l'il semble qu'il vaut mieux Florid prim. P - 133mettre le Concile dans le temps que Valentinien estoit en Illyrie, [& le

differer par consequent jusqu'en l'an Than.L.s. 7. 375. 1 Car s'effant tenu d'autres Con-P-569-4. ciles en meime temps à Rome, & dans

les Gaules où Valentinien a presque Bar. 164.4 toujouts ellé,] on ne voit pas pourquoi Valentinien autoit autorifé par fa loy celui d'Illyrie plutoft que les

autres, s'il avoit esté en un autre pays. Thirt. p. 14. 'M' Valois croit deja qu'il est posterieur à l'epistre du Pape Damase aux Evefques d'Illyrie, [qui apparemment Lace pen n'a point efté écrite fitoit.]'On voit

encore que ce Concile condanne fix Evefques Ariens, & ce femble comme les sculs qui fussent alots dans l'Illyrie: [ & entre ces fix, on ne trouve ni Valens, qui paroist avoit vécu jusques

IELfrant a. en 371, I'ni aucun des treize autres, dont il est parlé en 366, dans le differend d'entre Germine & les autres Atiens.[On peut objectet contre cette derniere raison, que Pallade & Secondien, qui vivoient encore en 381, ne font point uon plus du nombre des fix. Mais nous n'avons point de preuve bien certaine qu'ils fuillent déja Evelques en 375. La loy de Valentinien qui autotife le Concile, doit avoir donné la paix à l'Eglife d'Orient: Cependant on nevoit tien moins que cela dans l'histoire; & il n'y a pas lieu d'en estre surpri:, si Valentinien est mort avant peutestre qu'elle y cust efté publiéc.]

NOTE LXXXVII. Pour la page 150-5 111-

Sur le temps de l'histoire & le nom de S. Bretanion.

Thdrr.L.s.c. 'Theodotet met l'histoire de Saint 31,p.705 Bretanion tout à la fin du regne de Valens, & immediatement avant fa

\*Hift, Eccl, Tom. VI.

approcher autant qu'il se peut de l'an | Mais il n'y a aucune apparence que Valens ait eu alors le loilir d'aller à Tomes.

'Mt Valois aime mieux appellet son, p. 141-44 ce Saint, Vettanion, quoique tous les \* auteurs qu ien parlent le nomment Rtetanion. Il pretend que le mot de Vettanion est plus selon l'etymologie, & que le nom du Saint est le mesme que celui de ce Vetranion qui ptit & quitta la pourpte en 350. [Ce qu'il dit peut estre vray : mais cela ne vaut pas la peine d'estre singulier, & de s'engager à une apologie, ]

NOTE LXXXVIII. Pour la pagé ers.5 114

Sur Demophile fait Evefque de Constantinople.

Socrate & Sozomene ne disent rien sont actual de particuliet de Demophile fait Evel- 6.2.1. p. 6(1.b. que de Constantinople par les Ariens en 370, aprés la mort d'Eudoxe. De forte que selon eux, ce poutroit bien estte] celui que S. Epiphane donne Erine, t.p. pour disciple à Acce, & pour com- Bis.b. pagnon d'impieté & d'exil à Eunome & à Hypace, & qu'il dit avoir esté protege & agrandi par Eudoxe: ce qui ne convient pas à Demophile de Berée en Thrace, celebre sous Constance pout avoit persecuté & fait tomber Libere; puisque nous ne voyons point que ce Demophile ait esté banni, ni qu'il ait eu besoin de l'appui & de l'autorité d'Eudoxe. Et il paroist qu'il citoit Evelque des l'an 345, lor qu'on ne commençoit pas encore à parler d'Acce. V. 9 38. Mais celui de Constantinople, [bien Phile.1.o.c.

loin de paroistre Eunomien, la au conttaite esté fort opposé à cette secte : Et Theodoret dit politivement que Thin.1400

c'est celui qui estoit auparavant à Bo. 10 9-76 rée en Thtace. [Il est visible aussi que Philostorge a ctu la mesme chose: 1

'Car il dit qu'on le transfera de Berée, pir fg.1.94.8. défaite & sa mort, sc'est à direen 378. 2& qu'estant chasse de Constantinople ac. 19. 19.19. HHhhh

de Berée; & afin qu'on ne crust pas Vanzenauire en omzenauire. [Je penie qu'il l'appelle sa ville, parcequ'il en qu'onneinon signifie plutost juger de C.14-P.119. eftoit originaire, il dit que Theffalonique estoit sa patrie. [If est donc clair ! qu'il a cru qu'il avoit d'abord esté Évesque de Betée. Mais il ne nous le perfuaderoit peuteftre pas fans l'autorité de Theodoret, puisqu'il paroift que nous avons cité de Theodoret, fe tromper, lorfou'il dit ou'il fe retira

Soer.Le.c.7.

P.151-dife.11. Socrate & Sozomene, il demeura prefumera plus aifement avoir esté 7.c.(.p.709.c: jusques à la mort autour de Constanrinople, s'eu portant toujours pour Evelque parmi ceux de la fecte.

Pout la page 554-\$ 114.

NOTE LXXXIX. Paffage de Philostorge mal corrigé par fes traducteurs.

Phifg.Ly.c.8. 'Philostorge dit que Demophile fut fait Evelque de Constantinople.

Oud repres to hanking sandialis var-Remaulo's Japon. [Je ne voy pas que cela puiffe fignifier autre choie finon oue Valens feignit le suffrage d'un fynode, c'est à dire qu'il fit publier que l'inthronization de Demophile avoit esté autorisée par un synode, quoiqu'il n'y en eust point eu, ou tout au plus qu'il avoit fait tenir pour cela quelque affemblée tumultuaire, qui n'estoit point un synode legitime. Et cela convient fort bien avec ce que nous lifons à la fin de l'histoire de Theodorez, felon l'edition du Pere Sirmond p. 756, que Demophile fe transfera luy meime de Berée à Constantinople; & avec ce que dit Philoftorge,] 'que dans fon inthtonization, beaucoup crierent, Il eft indigne. Cependant Godefroy rend les paroles que nous avons citées, par celles-ci, Imperatore synodicam probante ordinationem, fans donner aueune raifon de cette traduction.

par Theodofe, il se retira en sa ville | veut, pour faire ce sens,qu'on change nouveau, que confirmer : mais il nous fusfit que cette correction, qui n'est point aurorifée, n'est point non plus necessaire, le texte, tel qu'il est, ayant ce me semble un fort bon sens, Ce n'est point dans l'edition de M'Valois à Berée sous Theodose. Car, selon p. 249. d. Mais c'est une chose qu'on oftée dans quelques manuferits, que avoir esté ajourée dans d'autres.]

> NOTE XC. aussi Theodore.

Pour la page 556.\$ II4. Sur Dorothie d'Heraclie, nomi

'Celui qui inthroniza Demophile Phifg.1.9.6. fur Theodore d'Heraclée, selon Phi- \*\*. P. 117. lostorge. Il est visible que c'est celui que le mesme aureur appelle partout ailleurs Dorothee, foit qu'il l'ait mal appellé Theodore, foit qu'il eust tous les deux noms:] 'Car en effet Sozo- soul. c. ... mene les luy donne aussi tous deux. P. 699. bil.7.c. Socrate ne l'appelle que Dorothée, sortales pe \*& Mt Valois croit que c'est son vray \*\* n.p. 148.1, nom. [Nous ne luy en donnons point al Thiera.p. d'autre dans le texte, afin qu'on le 141.149. diftingue plus aisement du celebre Theodore Evelque de la mesme ville d'Heraclée sous Constantin & Consrance, qui estoit mort des l'an 255, & qui a cu Hypatien pour successiur.]

NOTE XCL

Pour la page c81.5 133+

Temps de la retraite de Pierre d'Alexandrie à Rome,

Theodore paroift avoir eru que Thim.la.c. Pierre d'Alexandrie avoit déja quieré 18. p. 45 c. b. l'Egypte pour aller à Rome avant que Luce arrivaft, [Il semble l'avoir pris] 'de ce que Pierre dit dans sa lettre, e.p.p.str.d. Mr Valois traduir de mesme p.519.4. qu'il s'estoit retiré avant que Luce Mais dans ses notes p, 148, 2, a, il vinst [Mais il peut s'estre retiré de la

C. 20. P. IZ".

peuple, pour se cacher dans Alexandrie ou aux environs du ant quelque temps, & ainsi avoir esté témoin de ce qu'il raporte dans la fuire de fa lettre, comme cela est assez probable,] puisque Saint Gregoire de Nazianzo dit qu'estant arrivé à Rome, il y fit voir les actes funelles de la tragedie qui s'estoit jouéeen Orient : [ & c'est

ce qu'il faut suivre, si nous voulons qu'il ait esté quelque temps prisonnier , comme le disent Socrate & Combf. 10.p. Sozomene.] Que si c'est luy, comme nous le croyons, dont il est parlé dans la relation d'Ammone touchant le martyre des folitaires de Sinaï & de Raithe, filest visible qu'il ne se retira pas d'abord à Rome, mais qu'il demidra durant quelque temps caché,

obligé de s'enfair en divers endroits, dit.a.p.st. / Mr Valois croit qu'il faut mettre un temps confiderable entre l'ordination de Pierre & fa retraite à Rome; puisqu'il cut le loisit de recevoir en Egypte des lettres du Pape Damafe. Il croit mefine qu'il faut differer fa retraire jusques à l'année d'aprés son epilcopat:[ce que nous fuivrions fans peine, fi nous en trouvions quelque autorité positive dans ks anciens.]

NOTE XCIL

\$94-5 127. Si la Carophrygie est une faute pour la Carie & la Phrygie.

TRick.I.s.c. 1.8.p.667.c|

P.119.

Pour la page

'Le ritre de l'epistre du Concile d'Illyrie, & de la lettre de Valentinien qui y est jointe, porte Aux Evefques du diocefe d'Afie, de la Phryque, de la Carophrygie, Or de la Pacatienne, Blondel & Mr Valois veulent changer la Carophrygie, qu'ils avouent neanmoins se trouver dans rous les exemplaires, dans l'histoire Tripartire 1, 7. c. 9. 10. p. 98. 99,& dans Nicephore; & ils lifent de

maison episcopale, & dela vue de son | la Carie & de La Phrygie Pacatienne. [Cela peut avoir quelque apparence, mais non pas de certitude ; loc ce que croit Blondel que le Concile d'Illyrie fur tenu à l'occasion de celui de Carie en 367, ne peut estre qu'une puro conjecture, qui ne subsiste plus dutout, si celui d'Illyrie n'a esté tenu, comme nous croyons, qu'en 375. F. la note 86. Il est fascheux de changer un mot qui se trouve partout en deux endroits differens, quoiqu'il ne puisse eftre venu, s'il est faux, que d'une pure bevue de copiste, & non d'une fausse correction faire à dessein, Car s'il n'y a jamais eu de Catophrygie, comment se sera t-on avise de substituer ce nom au lieu de ceux de Carie & de Phrygie, qui ont toujours esté tres connus ?

Ainsi il y a rout sujet de croire qu'il y avoit alors un pays appellé Carophrygie, parcequ'il comprenoit la partie de la Phrygie plus voifine de la Carie, ou les extremitez de l'une & de l'autre, foit qu'elle ne fist point de province & de gouvernement particulier, foit que c'en fust une toute nouvellement criece par Valens. comme la seconde Cappadoce & la Lycaonie mais éteinte auflitoft aprés. & rétablie longtemps depuis fous le titre de feconde Pacatienne, qui avoit Hieraple pour metropole. De l'une ou de l'autre maniere, il ne faudra pas beaucoup s'étonner, fi les auteurs n'ont point parlé de cette Carophrygie, C'est ce que Theodoret favorise beaucoup, l'lorfqu'il dir que l'Em- Thdr.1.5.6.7. percur écrivie à ceux d'Afie & de p.667.b. Phrygie, [fans parler de la Carie.] Theophane fait la melme chole p. 12. b. Je ne voy que le Synodique | qui core.t.s.p. dit que le Concile envoya fon Tome, \$87.6. & Valentinien fon edit, en Afie, en la Carie, & en la Phrygie, aux Evefques Ariens,

HHhbh ij

Pour la page 194-5 127

NOTE XCIII, Quelles personnes le Concile d'Illyrie

vent qu'on tlife pour l'epifcopat Or les autres ordres.

Thdrt.l.s.c. 8.9.670.C.

n.p.;4.t.d.

'Ces paroles du Concile d'Illyric aux Eglifes d'Afic, a of a nit x musica b'zen, comme a mis le Pere Sirmond, ou is the is that sermular immiran u'zu, selon l'edition de Mª Valois p.161.c.font tres obscures, & il est plus aise de rejetter le sens que les autres y donnent, que d'y en trouver un bon. [Je pense qu'il y en a qui pretendent que le Concile veut qu'on elise pour l'episcopat , preferablement à tout autre, ceux qui ont esté dans les charges & dans les magistratures, Mais n'est-ce pas la chose du monde la plus contraire à tous les Canons & à ce Concile melme, qui exclud auflitoft aprés ceux qui ont esté dans le Senat & le Conseil de ville, & ccux qui ont tenu des charges militaires; ce qui comprenoit celles de la Cour, & par consequent toutes celles de l'Empire, hors les charges de judicature qui estoient d'ordinaire pour des Senatcuts.

'Mr Valois croit que le fens de cet endroit, est qu'il faut choisir d'abord les enfans des Evelques precedens, s'il y en a qui soient sans reproche. Ce sens se trouve affez aisément dans le texte en oftant &. [Mais ce n'elloit pas une chose si commune de voit dans le Clergé, (car le Concile ne l'a pas affurément entendu des autres,) des enfans d'Evelques, qu'il soit facile de ctoire que le Concile les ait eusen vue: & Åir Valois, affez habile l dans l'histoire, n'y a trouvé que le scul Domnus I. d'Antioche, Je voudrois au moins l'étendre aux neveux & aux autres parens de l'Evefque mort, elevez fous fa discipline, puisque le mot de fils n'est pas dans le qu'Eustathe dans la Tripartite p. 99, texte, s'il n'estoit difficile de croire | b, & le P. Sirmond, ont pris, & je

que le Concile eust voulu favoriser le desordre des familles mitrées, selon l'expression de Saint Bernard, & le desordre si dangereux de ceux qui par un interest tout charnel, veulent perpetuer les biens & les dignitez de l'Eglife dans leur famille : ou bien il faudroit dire que comme ce desordre n'estoit pas encore alors, le Concile n'y faifoit pas d'attention, & n'envisageoit que la paix des Eglises, & l'uniformité de la discipline, qui se conserve plus aisement dans des perfonnes elevées les unes par les autres dans un melme esprit, & qu'on est accourumé à respecter à cause de ceux à qui elles appartiennent.]

Eustathe dans la Tripartite 1.7.6.10. p. 99. b, fait dire au Concile qu'il faut deposer les mauvais Evesques, & tur ofter melme le rang de Prestres; ce qui est proprement ne rien dire : & ce sens ne se peut pas trouver dans le grec.]

NOTE XCIV.

Pour la page

Qu'Elpide porteur de la lettre du Concile d'Illyrie, y avoit ejlé envoyé par l'Empereur plutost que par le Pape &c.

Baronius pretend qu'Elpideenvoyé Bar, 161,5 16. en Afie par le Concile d'Illyrie, estoit Prestre de Rome, & legat du Pape, envoyé par luy en Illyrie & en Afie, 'Mr Valois raporte diverfes raifons Theren, n. p. 14 pour combatre ce sentiment, Et je 1.2. pense qu'il suffit pour cela, de remarquet qu'apparemment Batonius n'a pris ce qu'il dir que de la lettre du Concile d'Illyrie,]'qui potte, sclon paras, 5 17. la traduction, Elpidium cum litteris Roma, que est caput imperii ad vos mittere O'c. Mais le grec a em Tas Thin.l.s.c.k. Sanadines Papalar apper ,[ce qui pa- P.070.b. roift fignifier qu'Elpide estoit envoyé au nom de l'Empereur, ] C'est le sens

LES ARIENS. NOTES SUR Thdrt.n.p.14. ne fçay point pourquoi.]'Mt Valois

pretend qu'il est insoutenable. On ne devoit point marquer qu'Elpide fust de Rome, s'il estoit Evelque, puisque des Conciles ne s'amusent pas à marquer la naissance d'un homme ; & toutes les dignitez qu'il pouvoit avoir cues à Rome, estoient perdues & effacées par l'eminence de l'episcopat.] Aussi Ma Valois croit que, selon cet endroit, il faut dite qu'il n'estoit que Prestre p.33.1.2.b.c. de Rome, Mais une colonne auparavant il s'estoit fort étendu pour montret qu'il n'estoit ni Prestre ni legat de Rome, mais qu'il estoit assurément Evesque d'Illyrie; aperté declaratur: Et il en donne des raisons

qui sont fortes, mais qui ne nous le paraifient pas affez, pour répondre à la qualité de Prestre qui y est donnée formellement à Elpide Mt Valois dit qu'un manuscrit a winge 78. Mais ce mot ne fait point de fens en cet endroit : & outre les autres manufcrits, Nicephore 1, 11. c. 30. p. 169, & Euftathe meime , ont lu messories. [Ainfi nous n'avons point de repugnance à croire qu'Elpide fust Prestre de Rome, & legat du Pape, puisqu'il peut l'avoir esté tour ensemble & du Pape & du Concile d'Illyrie : Mais nous n'osons pas le dire, parceque

nous n'en voyans point de preuve,

Tes Sant de ous l'a pealer appe, nous paroitfant marquer plutoft l'Empereur 1.4.6.7.7.667. que le Pape; l'outre qu'il est certain que Valentinien appuya de fon autorité les decrets du Concile d'Illyric, & écrivit aux mesmes Eglises que ce

Pour la page

#### Concile, NOTE XCV. 198.5 119.

Que le Concile de Laodicée n'est point celui de Theodose de Philadelphie & des autres Ariens, tenu

hifg.1.8.c.a

'Il y avoit du temps de Valens un | du vivant de S. Gregoire de Nazianze

Theodore ou Theodofe de Philadel phie en Lydie, qui estoit un des plus méchans&des plus perdus des Ariens Godefroy yeur non sculement qu'il ait affifte au Concile de Laodicée, mais mefme que ce Concile foit celui e-4-p.109.1101 que ce Thoodofe & les autres Ariens a.p. 14.14. de la communion d'Eudoxe, tinrent au commencement de Jovien en 363. Mais il ne fonde un point de cette importance; & qui deshonoreroit entierement ce Concile, que fur des conjectures les plus foibles du monde , & dont meline le principal fondement est faux. Je ne içay fi Blondel a voulu fuivre le melme sentiment,? en le mettant en 362; mais il le dit stord.ptim. P-413fans en raporter aucune preuve.

NOTE XCVI.

Pour la page 199.5 190.

D'on estois Evesque Hypsie depose par le conciliabule de Galacie,

Blondel veut qu'Hythius nommé Blond, printle premier dans la lettre de Libere p. 140. aux Orientaux [en 366,] soit Hypsius deposé par le conciliabule de Galacie là la fin de 376. Au lieu de Hythius, Phistoire Tripartite lit Eustathe , & soudatent M' Valois Everhe, ce qui n'a plus passab. guere de raport à Hyptius. Mais fi Hypfius estoit Evesque de Parnasse, comme il y a bien de l'apparence, puisque l'Ecdice mis en sa place, est Pater in 164. lurnommé de Patnaffe, il n'a cfte Parelle.a. Evelque ou aprés l'an 178, & aprés Saint Bairle, J'qui confole l'Eglife de 19-181 p.198. Parnasse sur la mort de son Evesque. Car cet Evelque mort visiblement dans la possession de son Eglise . (n'est pas Hypiius depoiledé pour mettre Ecdice en fa place.

Hypfius revint appareument fous Theodofe; mais il n'a efté Evefque qu'après 170. Ce n'est pas sans doute ] cet ancien Everque, pour la défense Nazepose.p. duquel S. Amphiloque fut à Patnatic 175 d.

HHhhh iii

qui l'en remercia,[& ainfi avant 390. On pouvoit aller à Parnafle pour l'Evefque d'une autre ville , parcequ'il y estoit calomnié, ou que le Gouverneur y estoit, ou pour quelque

autre raison.

On peut trouver étrange qu'un Concile de Galacie ait depoié un Geo.fic.p.151. Evelque de Parnasse, qui estoit de la Cappadoce en 458: [8c je ne sçay si cela ne pourtoit point faire croire qu'Hypfius effoit Évesque d'Ancyre mesme où se tenoit le Concile, ayant fuccedé à Athanase en l'an 173, & qu'Ecdice, auparavant Evelque de Parnaffe , après celui fur la mort duquel Saint Bafile écrit, quitta alors son Eglise, pour s'emparer de celle d'Ancyre metropole de la Galacie. Mais je pense qu'il est encore plus court de croire que des Ariens appuyez de l'autorité du Vicaire, & sous un Empereur Arien, ne se mettoient pas fi fort en peine des formes. Il pouvoit mesme y avoir quelques Evesques de Cappadoce dans leur conciliabule. C'est aprés la deposition d'Hypsius]

qu'Ecdice est sumommé de Parnasse.

Pour la page 604.5 172.

NOTE XCVII. En quel temps les Gots ont commence

à devenir Arient,

On convient affez que l'Evelque Ulphilas a esté l'instrument de la colere de Dieu pour seduire les Gots & leur faire embraffer l'Arianisme : Mais on ne convient pas de la maniere ni du temps que ce malheur Orof.J. r.s. arriva. l'Orofe dir que les Gots ayant envoyé demander des Evelques à Valens, pour leur apprendre la regle de la foy Chrétienne, il fut affez méchant pour leur envoyer des docteurs de l'impieré Arienne; & qu'ils avoient depuis gardé les ptemieres instructions qu'ils avoient receues en se soumetrant au nom de | ce qui arriva après le passage des

JESUS CHRIST. Mais nous esperons montret fuffismment fut Saint Sabas de Gotthie, que la religion cft plus ancienne parmi cux, & que leurs premiers predicateurs n'ont pas efté des Ariens, mais des Carholiques &

des Saints.]

'Philoftorge year qu'Ulphilas ait Phile Lie. esté otdonné des le temps de Cons- P-11tantin par Eusebe de Nicomedie , & p. 1zit enfuite instruit son peuple dans la doctrine qu'il avoit reccue de ce chef de l'Arianisme. Mais il n'est nullement ctoyable en ce point : 1/8c sort.la.c.ste Socrate, fuivi par Sozomene, affure 6.c. 5.9-697. qu'Ulphilas demeura toujours dans d la foy de Nicée jusqu'en l'an 360 au moins,

'Socrate croit qu'il s'effoit fait Arien s xr. 1.4.6.11. avant la perfecution d'Athanaric, & Parise. que ceux qui fouffrirent alors, c'est a dite vers l'an 371, estoient Ariens. Mais on voit dans le rexteque Saint Bafile, S. Augustin, Orose, & toute l'Eglife generalement luy est absolument contraire. Ainfi on peut mettre pour un point fixe & incontestable, que les Gots estoient encore Catholi-

ques en 372.] Pour ce qui est de la guerre d'entre a.b.e. Son.p. Athanatic & Fritigeme, décrite par 097.b.c. Socrate & Sozomene, & qui fit en-

trer, sclon ces auteurs, l'Arianisme dans le pays des Gots, [ce la peut avoir quelque apparence, pourvu que l'on ne dife pas , l'avec Socrate , que les socr.p. 1926. Chrétiens qu'Athanarie fit moutit, estoient de ceux à qui Ulphilas avoir fait embraffer l'Arianisme ; [nil'que sor p. 607.b. la division d'entre Ftitigerne & Athanaric n'arriva qu'aprés qu'ils curent passe le Danub [en 376,]comme on le lit dans Sozomene, fi au lieu de orien, on ne lit me nen; fans quoy il se contredit luy mesme, Ce qui est certain, c'est que la chose est visiblement infoutenable, selon le detail de

Amm.Lup. Gots. V. Valent § 16, ]'& Athanaric | à Constantinople avec les Ariens, [Ce ne passa point dutout le Danube en ce temps là, Saint Isidore place cette guerre avant que les Gots custent pasté le Danube, mais en la 13e année de Valens, & en l'ere 415, [e'est à dire en l'an 377, un an aprés leur passage dans la Thrace, Il faut mesme avouer que toute cette guerre civile des Gots. & ce secours donné par Valens à Fritigerne, peut paroiftre affez fulpect, puisque ni Ammien ni les autres auteurs qui font plus proches de ce temps là, ni Zofime, n'en raportent rien.] 'Au contraire, Ammien fait Fritigerne un des chefs des Thervinges, & par confequent fujet d'Athanaric Roy des Gots, qui portoient ce

Il est donc affurément plus à pro-Thdrt.l.s.c. pos de s'arrester à Theodoret,] qui H-P-704-70p dit que les Ariensengagerent les Gots à embrasser leur communion & leur doctrine, lorsqu'ils demanderent à passer dans l'Empire[en 376,] parceque les Huns les avoient chaffez de leurs retres. [Ce sentiment tres proba-Sor. p. 697.b. ble par luy mefme, J'est visiblement

autorise par Sozomene: & il est aise d'y raporter ee qu'il y a de vray dans le recit d'Orose. On peut dire encore que la chronique de S. Isidore y est Grot. r. Got.p. formelle, J'puisqu'elle met la chute des Gots dans l'Arianisme en l'ere 415, & en la 13e année du regne de Valens. [c'eft à dire en 376 ou 377, quoiqu'il ait tort de la joindre à la guerre d'Athanaric & de Fritigerne, plutoft qu'au passage des Gots dans la Thrace, qu'il ne met que l'année d'aptés.

temps diverfes fautes que ces auteurs mélent à la verité. Car outre celle de Saint Hidore, dont nous venons de parler, & celle d'Orofe, qui fait commencer ici le Christianisme parmi Sur-p-457-d. les Gots, l'Sozomene se trompe sans rappel en les remettant dans la pos-

n'est pas qu'il ne puisse s'estre arresté en paffant à Constantinople, mais l'affaire se fir assurément à la Cour de Valens, comme le dit Theodoret, c'est à dire à Antioche. Il est visible aussi que Theodoret se trompe de son costé, en mélant dans son recit le nom d'Eudoxe mort des l'an 370, & en luy attribuant ce qui peut avoir cíté fait par Euzoius, ou Dorothée fon fucceffeur, ou par quelque autre Everque Arien;]'de mesme qu'il dit Thorn.1.4.6. en un autre endroit, que Valens vou- 16. p. 181. b. loit obliger S. Bafile à communiquer avec Eudoxe, [qui estoit mort aussi des ce temps là il y avoit plus de dixhuit mois, Mais hors cette faute, fon recit paroift fort vraifemblable, &c ne tombe dans aucune contradiction, comme ceux des autres, estant assez probpble qu'Ulphilas voulant attirer les Gots à l'Arianisme, demanda quelques predicateurs à Valens, qui affurement ne les luy refuta pas, s'il

ne luy en avoit offert le premier,] NOTE X C V I I I.

Pour la page Que Valens n'a point apparemmen

rappelle les Confesseurs, 'L'ordre de Valens pour le rappel Hier.chriRuf. des Catholiques exilez, estant certifié lace 12-pars. par S. Jerome & par Rufin auteurs

contemporains, [il temble qu'il n'y ait pas lieu de le revoquer en doute.] 'Que fi Gratien donna un ordre fem- Thdrt.1.t.c.1. blable après la mort de Valens, com- proc disserme Theodoret, Socrate, & Sozome- b/Serd-rene l'affurent, [ce pouvoit estre pour p. 704,705 éclaireir celui de Valens, qui estant

Mais il faut remarquer en meline forcé, n'estoit peurestre pas assez formel ; ou pour l'autoriter davantage, afin que ni les Ariens, ni aucun autre n'y pust mettre aucun obstacle; ou parcequ'il faifoit mention de leur doute, loriqu'il dit qu'Ulphilas s'unit | feilion de leurs eglifes, ce que Valens

NOTE XCIX. Pour la page 610.5 134-

Que la lettre de Damase confirmoit la Conjubstantialité, non la foy de Moyfe.

'Le texte de Socrate dans l'edition sortianers de Christophorson, porte que la let-Passe tre de Damase en faveur de Pierre d'Alexandrie, confirmoit la foy de Moyfe, Mais le mot de Moyfe ne le lifant point ni dans Sezomene ni dans Nicephore, qui pour l'ordinaire ne font que copier, ou paraphrafer Socrate, ni melme dans l'ancienne version de son texte, qui est dans l'histoire Tripartite : & tous ces auteurs ne parlant ici que de la foy de Nicée, ou de la Consubstantialité, on ne peut guere douter qu'au lieu de où pavoner, il ne faille lire où o pavoir. comme on le lit dans l'edition de Mª Valois c. 37. p. 254.6. [D'ailleurs le terme de confirmer la foy d'un particulier, ce qui ne peut fignifier que l'approuver, ne semble pas une expresfion bien propre & bien ordinaire.]

NOTE C.

Pour la page 6.8.4 156.

Que Demophile demeura toujours autour de Constantinople, aprés fon exclusion des estifes.

Philostorge dit qu'aprés que Theo- Philos. e.c. dose eut osté aux Ariens les eglises 19-9-111de Constantinople, Demophile leur connoiffance de ce rappel, ou plutoft | Evelque se retira à Berée, Mais il sont en en qu'ils l'ont cru faux : car ils l'avoient est comme certain, sclon Socrate & 11-P-16-1811-16 lu dans Rufin. Et il est certain encore | Sozomene, qu'il demeura jusqu'à sa 14.9.7094 que nous n'avons point de preuve mott, c'est à dire jusqu'en l'an 386, qu'aucun des Evelques bannis soit autour de Constantinople, dont il se revenu avant la mort de Valens,] portoit toujours pour Évesque parmi

n'avoir pas fair. Les mesmes historiens ; ne mettent le retout des Confesseurs qu'aprés la mort de Valens, & en consequence de l'edit de Gratien, soit par une suire de ce qu'ils paroissent avoir ignoré que Valens les cust déja rappellez, foir que les brouilleries de l'Etat les eussent empeschez de se fervir de l'indulgence de Valens, soit

pour quelque autre raifon qui ne nous elt pas connue.

Mais ce qui nous embarasse davantage, c'est que]'Theodoret fait dire à Thdrt.l.e.c. U.P.701.C. Valens par S. Isaac, lorsque ce prince fortoit de Constantinople pour mar-

cher contre les Gotsun mois ou deux » avant fa mort; Ceffez, luy dit ce Saint, » la persecution de l'Eglise, & Dieu » fera ceffer la guerre que les Gots vous » font: Rendez aux peuples leurs faints » pafteurs, & your vaincrez fans peine 20 vos ennemis &c. [Il est indubitable que si Saint Isaac a parlé de la sorte,

Valens n'avoit point donné d'ordre pour rappeller les Evelques, ou qu'il souldes. l'avoit revoqué, l'Sozomene luy fait dire à peu pres la mesme chose. [Si, dis-ie, les Evefques avoient la liberté de revenir, non seulement il est assez difficile de foutenir quelques unes des paroles de Saint Isaac, qu'on pourroit avoir mal raportées, mais il faudra rejetter le fond mesme de l'histoire, à quoy il n'y a nulle apparence. Je ne fçay fi quelque promelle verbale

P-610.b.

de Valens, jointe au retour de Pierre d'Alexandrie, n'auroit point fait courir le bruit, que S. Jerome & Rufin ont eru veritable, qu'il y avoit eu ordre de faire revenir les Evesques. Ce qui nous paroist cerrain, c'est que les historiens Grecs n'ont eu aucune

Died odbyłanie.

Sot.

Nazot,n.p. ceux de fa fecte, qui malgié toute 117, qui conte cinquis & 188 jours ; troublet & inquieter lesOrthodoxes. Que fi on veut dire que Demophile quitta quelque temps les environs de Conftantinople, à cause des loix que Theodofe fir en l'an 383, & qu'il y revint enfuite, nous ne voyons pas que Socrate & Sozomene y foient contraires.]

Pour la page 6104 117.

NOTE CI: Temps de la mort & durée de l'episcopat de Pierre d' Alexandrie.

Ambide Sol. 'S. Ambroife en parlant de la mort pr.peries d'Athanatic, [arrivée le 25 de janvier 381, ]parle de Pierre d'Alexandrie 'd'une manière qu'on ne peut pas dou-Tax. 381. \$ 15.

> [Cela nous oblige de dire qu'on n'a point sceu sa mort en Occident qu'aprés celle d'Arbanarie, & qu'ainti-il ne peutestromort qu'aprés ce prince, ou en melme temps que luy.]'Il est cerrain au moins par la loy du 28 de fevrier 380, qu'il vivoir encore alors. On ne peut pas dire aussi qu'il soit mort beaucoup après Athanaric, purfque Timothée son successeur affisha au Concile de Constantinople la mesme année 381, quelque temps avant le

ter qu'il ne le crust encore vivant.

30 de juillet. De forte que Sozomene 500.1.7.6.7.7. a raison de dire] qu'il mourur peu de temps avant ce Concile.

[Socrate au contraire se trompe soer 1.4.6.77. affurtment, l'lor squ'il dit qu'il mou-P.154.C. rut peu aprés avoir esté rérabli, [au 1.5.e.s.p.161. commencement de l'an 378, ]'& que Timothée luy avoit succedé des l'entrée du regne de Theodose. La chronique de Nicephore se trompe encore avec l'Orientale p. 117, de ne luy donner qu'un an d'episcopat apres fon rétabliffement, auffibien qu'En-\* Hist. Eccl. Tom. VI.

l'autorité de l'Empereur, ne laisse- comme Theophane se trompe d'une rent pas de faire divers efforts pour autre maniere p. 51,6, en étendant fon episcopat jusqu'à dix ans,

[S'il est mort dans les premiers mois de l'an 381, ç'a esté assez probablement le 14 de fevrier, l'auquel les Bollamay, calendriers des Cophtes marquent la PALCE PALLE

feste d'un Pierre Parriarche, Lachronique Orientale marque neanmoins famort au jeudi 26 d'Abib, [qui est le 20 de juillet. Mais il y a certainement en cela quelque faute de copiste. Cat ce jour cst marqué pour le 170e de l'année Egyptienne, qui commence le 29 d'aoust, & pour le 2880 depuis le z de may auquel S. Athanafe est mort : Or ces deux nomb:es sont bien eloignez du 20 de juillet, & ils se rencontrent au contraire avec le 14 de fevrier , auquel les Egyptiens honotent Pierre : de forte que nous ne oouvons geere docter que ce ne foit le jour de sa mort, & qu'au lieu de vigestma secra Abibi de la chronique Orientale, il ne faille lire vigefima Amschir. L'epoque de la mort de-Timothée son successeur confirme la mefine chofe, comme on le verra: dans la note 102. Le 14 de fevrier estoit le dimanche en 381, & non pasle jeudi. Mais c'est à la chronique Orientale à s'accommoder, si bon luy femble, aux aureurs plus anciens. & plus authentiques.]

NOTE CIL.

Pour la page 621-9 147-

Combien Timoshie a gouverni l'Eglife d'Alexandrie, & en quel temps il est mort.

[Si] Timorhée d'Alexandrie est sort. c.e.u. mort en 385, comme le dit Socrate , Pagille, es [il n'a pas gouverné cinq ans entiers, n'ayant commencé qu'en 381.] Cep.ndant la chronique de Nicrohore tyque qui luy en donne fix en tout | & Theophane luy donnent huit ans, p.491; & la chronique Orientale p. | & Eutyque p.491, en conte fept, Lachronique Orientale dit fix ans & 156 | comme le dit Theodoret . & comme jours, ce qui revient à Theophane p. 60.0, qui met sa mort sur la neuvierne année de Theodose, qui preceda la mort de Maxime, c'est à dire en 487. Les 156 jours de la chtonique Orientale commençant au 14 de fevrier, se terminent au 20 de juillet, c'est à dire au 26 du dernier mois Egyptien nommé Abib ou Epiphi.] Et Theophane dit en effet qu'il mourut le 26 de ce mois, ou le 25 comme pottent deux manuscrits, La chronique Orientale dit le dimanche vingt.[Mais il faut lire vingt-fix, puifqu'elle conte ce jour pour le 356e de l'année Egyptienne. Ainfi, selon cette chronique, auslibien que selon Theophane, Timothée est mort le 20 de juillet. Pour l'année, le dimanche marqué par la chronique Orientale est pour Socrate, puisqu'il se rencontre avec le 20 de juillet en 485, auquel l'E' eftoit la lettre dominicale. Ce qui nous determine encore davantage à suivre ce sentiment, c'est que Nicephore, Theophane, & Earyque, s'accordent à donner 18 ans à Theophile successeur de Timothée; & la chronique Orientale dit 27 ans & 87 jours.] Il est mort, selon cette

Sect.1.7.0.7. chronique, & sclon Socrate, le 15 d'octobre 412. [Il faut donc qu'il ait esté Evesque des l'au 385, avant le se rencontrent justes depuis le 20 de juillet jusqu'au 15 d'octobre.]

Pour la pog

#### NOTE CIII.

647.5 :12

P-1414.

Qu'on ne peut mieux placer qu'en l'an 383, ce que S. Amphiloque fit faire à Theodose contre les heretiques.

Thdo.Le.c. har. 183.5 (1.

'L'histoire que Theodoret & Sozomene raportent de S. Amphiloque, 'ne se peut mettre ni en 380, comme fait Sozomene, lorsque Theodose vint pour la premiere fois à Constantinople, fi Arcade eftoit déja Auguste, | & celle du 3 septembre suivant, qui

l'histoire mesme le demande a ni lorsque Theodose revint en Orient aprés la défaite de Maxime, comme veur Theodotet, c'està dire en l'an 391, si Tide. p. 70. Arcade n'estoit Auguste que depuis peu, comme le dit Theodoret meime, & fi l'Imperatrice Flaccille, qui estoit morte avant l'an 386, y cut la part que Sozomene luy donne, Ainfi on ne n.p.46.1.e.d la peut mieux placer qu'en l'an 181, Bar 1814 pa 11au commencement duquel Arçade fut fait Auguste. Et au milieu de la melme année il y eut à Constantinople un grand Concile, auquel il est aife que S. Amphiloque se soit trouvé, Il y a austi affez d'apparence que ce que Saint Amphiloque demandoit à Theodose, est ordonné par les loix du 25 juillet & troisieme septembre de la melme année, qui peuvent avoit esté données en consequence de ses follicitations.

NOTE CIV.

Pour la page

Que Saint Amphiloque demandoi au'il fust défenduaux beretiques de s'affembler, mefine hers les villes.

Theodorer dit que S. Amphiloque Thle. 1 c.c. demandoit à Theodose que les assem- 1-4-74.16 blées des Ariens fusient bannies des villes, & que Theodose trouvant cette quinzieme d'octobre, & les 87 jours | demande trop rude, la refusa d'abord. [Cependant c'est ce que Theodose avoit déja ordonné par plusieurs loix deux ans auparavant: ] & Socrate qui socr.l.cicate. dit qu'il toleroit les assemblées des P. 280.b. heretiques, reconnoift neanmoins que c'estoit à l'exclusion des villes, Il y a done toute apparence que S. Amphiloque demandoit qu'on leur défendift de s'affembler mesme hors des villes. Et en effet, il y a grand fujer de croire que ce fut sur sa demande que Theodose fit la loy du 25 juillet 383, qui leur défend toute aflemblée.

LES ARIENS. NOTESSUR k leut défend precisément, meline a en 386: [ & ainsi c'estoit longtemps

Pour la page 631.5 140.

la campagne.]

NOTE CV. Sur la durée des partis de Marin 🖰 de Dorothie.

Socr.L.c.e.a. p.192.4.b.

Tilp.Lo.c. 40.p.118.c.

'Le texte de Socrate porre que les. Ariens divisez entre eux depuis ac ans, se réunirent sous le Consular de l Theodofe le jeune, & fous le Confular de Plinthe Mais Plinthe fut Conful en 419 avec Monaxe, & non avec Theodofe; outre que les termes de Socrate ne font point ceux par lefquels on a accourumé de marquer deux Confuls d'une melme année.] 'L'histoire Tripartite traduit, Some l'Empire de Theodofe & le Confulat de Plinthe, ce qui est contre son texte;

& de plus, on ne fauroit trouver 35

ans depuis l'election de Marinen l'an

jufqu'au Confulat de Plinthe en 419.

Auffi l'histoire Tripartite lit 25 au licu de 35; & Mr Valois la suit dans fon collegue, mais par Plinthe Consa traduction & dans ses notes p.73. ful de l'année d'auparavant, on peut 1.4. où il dit que le schisme avoit répondre assez misonnablement, que une chose constante d'ailleurs, quoi- coup de part à l'accord, comme nous que ce soit seulement une conclusion l'apprenons de Sozomene. Et il est qui suit de ses corrections: & c'est ce remarquable que Sozomene en cee qui nous fait peine dans son senti- endroit, dit, non pasque Plinthe fust soci.Le.c. n. ment. l'Car de la maniere dont So- alors Conful, mais qu'il l'avoit efté, 1|-9-171-6|:51crate décrit l'origine du schisme des win tonner. [Ainsi c'ostune nouvelle Ariens, il paroift qu'il fuivit debien raison pour croire que l'accord ne

avant 394. D'ailleurs, puisqu'il n'a rien changé dans le texte de Socrare, & qu'il n'autorife pas ses corrections d'aucun manuscrit, c'est une marque que ceux qu'il a eus sont conformes

aux imprimez. Et en effet]'le nombre soule-car.p. de 35 fe lit de mesme dans Sozomene 70.018 phr.1. & dans Nicephore.

[Je ne fçay done s'il ne vaudroit pas mieux lire le texte de Socrate tel qu'il est : car il est aise d'y trouver un fort bon fens en changeant feulement wra en ura, qui est que la réunion le fir l'année d'aprés le Confulat de Plinthe, qui cft l'année 420, auquel Theodofe le jeuncestoir Consul pour la neuvieme fois avec Constance, & qui estoit la 35º année depuis le commencement du schisme, s'il a commencé en 286, comme on le peut 186, fous qui commença le schisme, croire aisement. Que si l'on demande pourquoi Socrate a deligné ce Confulat de Theodose, non par Constance commence l'an 394. Il le dit comme c'est parceque l'or feigneur eut beau- sor.p. 70. d.

pres l'inthronization de Marin faite s'est fait qu'après l'an 419.]

Hiii ii

### NOTES SUR LE CONCILE

### DE NICÉE.

Pour la page 67.5 1. Conc.t.4.p.

6.11.9.4Lb.

1 3.4

NOTE L

Sur le jour le qu'il s'eft cenu.

'Annes du Concile de Nicée ∡est marquée dans celui de Calcedoine & dans Socrate pour la 636º de Che.Al.p. 418. I'ere d' Alexandre, ' & dans la chronique d'Alexandrie pour la 295e depuis jusques aprés le 25 de juiller, auquel l'Ascension; ce que nous laissons à

discurer à de plus habiles, aussibien Constantin. P.660-661. que les aurres epoques] par lesquelles la melme chronique fixe la vintieme année de Constantin, [qui est celle du

Concile de Nicée. ]

Sorr.p. 41.b. Conc.t.4.p. marque le vintieme de may; & le

Bar. 124-5 2.

5 8. foit neanmoins tenu qu'un peu aprés, avoit esté la plus discutée, comme la some plus importante se la plus difficile de

Cod. Th. shr. P-16.

peur rien conclure de certain.

us.diChr. Al. dans le Concile de Calcedoine & ner à leurs Eglises, P.458.

est affez aise de dire oue c'est le jour qui avoit esté marqué pour le Concile, & auquel il commença effectivement; aprés quoy nous aurons la liberté de le faire durer autant qu'il fera necossaire : & nous ne voyons pas moyen de douter qu'il n'ait du ré

commençoit la vintieme année de Que si nous joignons à cette epoque

celle que Baronius tire d'Attique, & Bar. 111. 68. que nous ne voulons point rejetter fans necessité, que le Concile dura

Pour ce qui est du jour, Socrate depuis le 14 de juin jusques au 25 d'aoust, sil ne sera pas si asse d'accor-Concile de Calcedoine dir que ce fut der les choses. Car que deviendra le le 19 de juin : ce qui est fuivi par la 19 de juin, marqué comme l'epoque chronique d'Alexandrie, p.658. Cela propredu Concile: Elle est mile dans se pourroit accorder par les differen- celui de Calcodoine à la toste du symtes actions du Concile, qui se sont bole de Nicée; mais S. Athanase nous faites affurément en divers jours, affure qu'on ne mit aucune date à ce 'Mais Baronius cite une annotation symbole. Et il n'est pas aise de dire manuscrite qui paroist venir d'Atti- qu'il air esté figné le 19, si le Concile que Evelque de Constantinople. & ne fut commencé ouc le 14. Car on qui porte que le Concile dura depuis fut apparemment plus de cinq jours à le 14 de juin jusqu'au 25 d'aoust. [Il en venir jusque là. Et comme l'érase peut faire que le Concile avoitesté; blissement du symbole sut la concluindiqué pour le 20 de may, & ne se sion de l'affaire des Ariens, qui paroist croire que Socrare a esté trompé par toutes; si cotte affaire sut terminée quelque exemplaite qui marquoit le en cinq jours, à quoy yeut-on que le 13 des calendes de juin au lieu de Concile ait esté occupé pendant plus juillet. Constantin estoir à Nicée le de deux mois qu'il dura encore après 23 may, selon le Code; mais on n'en cela? On voir dans les Conciles d'Ephele & de Calcedoine combien les

Si nous ne recevons point d'autre Evesques avoient d'empressement de epoque que l'le 19 de juin , marqué terminer les affaires, & de s'en retour-

dans la chronique d'Alexandrie, ]il Je ne voy que deux choses à dire;

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. l'une, que le Concile avant esté indi- endroit mesme, lisent plus de 400. disputes particulieres pour discuter | Theodoret qui raporte ses paroles, d'Arius, en firent differer affez long- Jovien, sclon le texte qui en est dans remps la decision, soit que Constantin Theodorer. Ce mesme nombre est se soir trouvé à toutes les seances qui exprimé par la chronique d'Eusebe, fetinrent cependant, mais avec moins de pompe & de folennité qu'à la premicre, foit qu'il n'ait efté present qu'à quelques unes. Cette derniere folution fuit plus litteralement les termes 1.1.p.116,2.c, par S. Sulpice Severe attribuez à Attique. Mais d'autre part la premiere est bien appuyée par Sosoer.f. r. e. e. rate, ] qui ne fait venir Constantin à Nicée qu'aprés qu'il eut celebré une folennité pour la victoire fur

10.4, c. 6.j .70.

est copié par Gelase de Cyzic. Car l'unique victoire à laquelle cela fe puille raporter, est celle du troisieme de juillet 323. Les fastes de Bucherius ma quent en effet fur ce jour là p. 283, fugato Licinio , ce qui fait voir qu'on en faisoit quelque solenniré. Ainfi fi Constantin estoit à Nicéedes le 19 de juin , il faudroit dire qu'il avoit avancé cette folennité de pres d'un mols. Comme nou ne voyons point de necessité de forcer ainsi l'histoire, nous avons cru nous devoir plutost arrester à cette premiere folution.

Pour la page 614-5 1.

NOTE II. Sur le nombre des Evefques qui y

affisterent.

Eur.v. Concil. Eufebe dans la vie de Constantin, dit qu'il y avoit plus de 250 Evesques sordines y dans le Concile de Nicee, Mais So-

qué pour le 14 de juin, ne commença / Saint Euflathe d'Antioche dit qu'ils mannions que le 19; l'autre, qu'ayant effoient environ 270; mais qu'il n'en p-141-41. commence le 14, on ne fit que des feait point de nombre au vray, 80 6.6. p. 140.d. les chofes, fans seance solennelle & ne laisse pas d'en mettre 318. Le Pape Athapare, reglée, jusqu'au 19 marqué pour decider, & auquel Constantin se trouva dit quelquefois qu'il y avoit environ actation p. au Concile. Mais en ce cas, il faut ce meime nombre, & quelquefois \* ad Afradire que les oppositions des Eusebiens il en met 318. Cela se trouve auffi sine. & les autres difficultez de l'affaire dans la lettre du Concile d'Egypte à 17.651-6. par S. Optar 1.4.p.79, par S. Epiphane her. 69. c.11. p. 735.b, par S. Ambroife de fide L. 1. c. 9. p. 126. e, par Rufin 1.1.c.1.p.236, par S. Hilaire in Conf. 1.2.p.154, par un grand Concile de Lucarande. Rome fous Damafe, & en quantiré d'autres endroits; sans parler des auteurs posterieurs qui l'onr receu comme tout à fair certain & indubitable. Gel Cyr.L. Licinius: & cet endroit de Socrate | On peut dire que ceux qui en content environ 100, ne s'en eloignent pas ; l & encore moins ceux qui en content

plus de 300, comme Saint Jerome in Lucif.p.144.d, Lucifer de regibus apost. Bibliother, Patr. 1.9.p.1044.4, & Conftantin melme dans Socrate 1.1.c.9.p.30.d; ou 315, comme Marius 2. Victorinus Bibl. Patr. t.4.1.p.224.4; ou environ 220 au moins, comme Sozomene 1.1.c.17.p.430.b.

Pour ce que Selden dans ses notes fur Eutyque p.71. O'c, cite de quelques nouveaux auteurs Orientaux, qu'il y avoit jusqu'à 2048 Evesques dans le Concile de Nicée, dont trois-cents dixhuit seulement signerent la Confubitantialité : [c'est une chose qui se refute egalement & par elle meime, & pat ses auteurs s] quoy que Selden puisse dire, & Eckellensis aprés luy, cone.e. p. pour la rendre un peu probable, 40114021 malgré l'autorité de S. Athanafe, que La.c. c. p. sp. crare & Gelale de Cyzic, citant cet | Selden p. 82, avoue y cftre contraire,

Iliii iii

806 NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. Ce mesme Anglois p.78.79, cite | vent dans les manuscrits, pourquoi

d'un autre écrivain, qu'il pretend n'at-on pas ofté Pancaire qui est une avoir vécu du temps du Concile de faute certaine, pour mettre Marcel? Calcedoine, qu'il n'y avoit que 232 Nous examinerons sur S, Eustathe] ou moines. Il cite la mefine chose nous serons voir qu'il cet fotr difficile d'un Dorothée de Monembase. [De & pearestre impossible de la défenquelque auteur que soit cette imagi- dre, estant cettain que Paulin estoit nation , il est ridicule de pretendre Eveloue de Tyr en ce temps ci,

Pour la page NOTE III.

616.5 2 Du peu d'autorité de toutes les fouscriptions de ce Concile,

Conc.t.Lp.

'Les souscriptions du Concile de Nicée que nous avons dans les Conciles generaux, font extremement alterées, comme Binius mesme, & les autres qui nous les ont données, le reconnoissent. Les manuscrits où Suidas, vient apparemment de Phielles se trouvent, sont tout à fait lostorge. Il y a encore de la difficulté peine à les mettre dans son edition. Elles font distribuées par provinces; [en 335, & il long devoitettre d'autant tiques, l'ordre qu'elles gardent ne le paffer pour un Confesseur, Cependant Sold in fury. feroit pas, l'Elles ne font en tout que nous ne voyons point que personne le

des 3 18 Everques qui y devroientestre; affisterent au Concile de Nicce, non Boy in can. p. 1& elles omentent pluficurs Evelques | pas mefme Philostorge : De forte qu'on scait par l'histoite y avoir esté.

Spiridion, S. Paphnuce, S. Alexandre Neroniade, & Narcisse d'Irenople, font mis commedeux differens Evef-

& Neroniade ne foient que la mefme ville. Au lieu de Marcel d'Ancyre,

efté au Concile, l'on lit dans les fouf-

Evelques, & 86 Prefites, Diacres, l'la souscription de Zenon de Tyr, & passed. qu'il y cust moins de Prestrer & de On y lit Theodore Evesque de Tarie, p.o.h. tot. Coof.I. Diacres que d'Evefques: ]'Et Eusebe 'qui selon Suidas estoit frere puisno Suid a p. nous affure que le nombre en choit d'Auxence Evelque de Mopfuefte, 491.b.

'Cet Auxence vivoir encore en 360. 14 fg.1.c. 2. De forte qu'il n'a pu eftre Everque P.78. qu'aprés Macedone, qui n'est mort qu'en l'an 447 au plustoft. l'Ercepen- suid.p.ar. f. dant il est affez clair, selon Suidas, que Theodore n'a esté fait Evesque qu'aprés Auxence, [1] faut donc aban-

donner ou Suidas où les fouscriptions, quoique] Baronius paroiffe vouloir rat. ps. 5:2. fuivre l'un & l'autre. Ce que dit corrompus, & tous differens les uns fur Macedone de Mopliefte,] 'Cet Athapase

des autres : de forte que Binius a en Evefque eftoit illustre dans le parti tioni pum. des Eusebiens des le Concile de Tyr, 2..41. \$& ainfi quandelles feroientauthen- plus confiderable, | qu'ils le faifoient Hil fra Pate 224 Evelques ou Corevelques au lieu conte parmi ceux de cette secte qui

qu'on pourroit justement douter s'il comme S. Jacque de Nisibe, Saint ya affistéeffectivement,] 'Alphonfe de Pife a pretendu que sold in Eury, conc.t.a.p.n. de Byzance, & d'autres. Narcisse de l'on trouvoit toutes les fignatures du P. 65.117. Concile à Vienne, dans un manuscrit de Jean Sambuc historiographe de Thdr. L. e.c. ques de la Cilicie, quoiqu'Irenople l'Empereur, Mais Sambuc melme n'a

pu fournir à un de ses amis nommé LaurentSchrader, en 1583, qu'environ qu'on sçait tres certainement aveir vingt fignatures, avouant que le reste du commencement & de la fin estoit criptions un Paneaire ou Panerace. rongé par les vers. Selden nous les a On a mis à lamarge al, Marcellus ou données, & le P. Labbe les a mifes Marens. Mais fi ces noms fe trou- enfuite dans fon edition des Conciles ,

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. r. 2. p. 54. 55. Mais il devoit nou donné rang dans le Conciles & parmi avertir en mesme temps, comme fait Selden p.128, qu'il est impossible de croite qu'elles foient du premier Concile de Nicée, Selden le montre par cette formule, Justin par la grace de Dien , Evefque de Tyanes : Erles aurres de melme. [Il pouvoit ajouter, qu'on y voit plusseurs provinces qui n'estoient point encote du temps de Constantin, comme la seconde Cappadoce, la seconde Cilieie &c. Justin s'intitule Metropolitain de Tyanes, qui n'a esté metropole que du temps de Valens; & il y en a encore plusieurs autres plus nouvelles qui montrent au moins qu'elles ne peuvent pasestre du premier Concile de Nicée. V. S. Nicolas note 2. On omet bien d'autres choses qu'il y auroit à dire contre ces

fourcriptions.] 'Selden nous en donne d'autres tirées d'un Joseph Egyptien, auteur Arabe qui vivoir vers l'an 1400. Elles sont differentes des communes & pour l'ordre & pour les noms, 'y en ayant peu de ceux qui se lisent dans les nostres. La question est de favoir si elles sont plus veritables. Le puifqu'il ne les a pas voulu metere dans fes Conciles p. s4. d. e: 1/8: Selden mesine avoue qu'il y a bien des choses où il ne comprend rien. 'On v rrouve 218 noms des Peres. comme le promer le titre; mais parmi chercher des Evesques d'Angleterre, cela il y a quelques Prestres, divers Corevesques, & plusieurs Evesques d'un melme fiege.

p. 88.115.

P.116.

'Cela n'effraie pas Selden, a parcequ'il y avoit, dir-il, plusieurs Evesques Catholiques & heretiques dans une mesme ville, [ Mais il ne nous persuadera pas ni que depuis l'union des Juifs avec les Genrils, il y air eu pluficurs Evelques Catholiques dans une mefme Eglife, hors quelques cas fort extraordinaires, ni qu'on ait jamais chose fort authentique, ] puisqu'il p.67.1669.c.

les Peres de l'Eglife aux Evefques des fectes hereriques.]'Il ne rrouve pas p. 115-114meime de méchantes réponfes à ce qu'il reconnoist qu'il manque dans les souscriptions plusieurs Evesques orthodoxes, quenous favons par les historiens avoir affisté au Concile. Il P.116le fair une difficulté fur Alexandre de Conftantinople qui y est nommé le rtoisieme, au lieu que selon rous les nouveaux Grees, Metrophane l'estoit alots. Mais cerre difficulté estailée à resoudre, puisque tous ces Grecs se rrompent. On en peut faire une plus veritable sur le rang si eminent donné à Alexandre, qui n'estoit pas mesme Metropolitain, & fut le nom de Constantinople qui n'estoir pas encore alors. Cela prouve au moins que ces souscriptions ont esté alterées, & ne sont point tirées de l'original du Concile. La signature du Pape Saint ?-91-Silvestre, [prouve ausli la mesme chose. | Et les Prestres de Rome Vite P.94 & Vincent, qui sont marquez longremps après separément, comme faifant partie des 318 Peres, font voit qu'on n'a pas precendu que S. Silvestre P. Labbe ne l'a pas cru fans doute, y ait seulement affisté & souscrit par eux. / Alexandre de Theffalonique y p.s. ss. est nommé le 49e & le 109e, En voilà ce me semble affez pour faire voir qu'il ne fant pas fort s'arrefter à ces touscriptions . I fans s'amuser à veur.

> NOTE IV. Pour la page Si Osius assista au Concile en qualire

comme fair Selden.

de legat du Pape. 'Gelase de Cyzic qui vivoir à la fin cot. Cyz. Lace. du V. fiecle, est le premier que nous (-p.ex. rrouvions avoir dirqu'Ofius estoit legat du Pape dans le Concile de Nicée, avec les Prestres Viton & Vincent. [11 donne mesme ce fair comme une

208 NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. l'infere dans le texte d'Eusebe comme en faisant partie,[Mais il ne s'y trouve point dans les imptimez. M'1 Valois ne marque point qu'il y en ait rien dans les manuscrits. Et il est mesme visible qu'on ne peut lire le rexte de cet historien, comme le raporte Gelafe, fans une corruption & un renversement manifeste de son

fens. Tout ce qu'on peur dire de cette pretendue legation d'Ofius, c'est que tous les historiens marquent qu'il a assisté au Concile de Nicce, & parlent des legats que le Pape y envoya; mais qu'aucien auteur plus ancien que Gelafe, ni peutestre mesme atteun des posterieurs qui soit un peu considerable en ceci, ne met Offus au nombre de ces legats.]/Le Synodique melme qui fait d'ailleurs affez de fautes, met Ofius tour à fair hors du rang des legats du Pape, Photius semble l'y vouloit comprendre : [mais il fait bien d'autres fautes en cerendroit, qui montrent que quelque habile qu'il

fuft, il ne favoit pas affez l'histoire de ce temps là.] Ofius est mis le premier dans les souscriptions communes du Concile, mais fans aucune marque de legation ; au lieu que Victor & Vincent qu'on met immediatement aprés, declarent qu'ils fouserivent au nom du venerable Pape Silvestre leut Evesque, Le Pape Jule dit auffi que fes Prefttes qui avoient esté au Concile, avoient rendu témoignage à la foy de Marcel d'Ancyre; & il n'y joint pas Ofius. Et n'eust il pas dû aller aussi rendre conte au Pape, s'il eust esté son legat?]

Baronius allegue une lettre des legats de S. Silvestre pour demander la confirmation du Concile de Nicée. où Ofius eft compris. Sans examinet voie qu'il ait jamais rien fait contre fi cette lettre est vraie ou fausse. Baronius reconnoift qu'elle eft tout à loue en 356, Evefque de Cilicie, &cfair fautive & corrompue, Mais il non de Bithynic où eltoit Nicomedit.

oublie bien de ne pas faire aussi Saint Macaire legat du Pape : 'Car il y est Core, t.: p. nommé auflibien qu'Ofius, quoique 16.6. Baronius ne le raporte point dans l'endroit où il traite cette question. Il ne dit pas non plus que ceux qui ont voulu donner quelque fens à cette lettre , y ont ajouté dans le titre , Et ceteri episcopi 318. [ Aînfi fi cette lettre estoit veritable, elle seroit quelque chose pour la presidence d'Osius, -80 rien pour sa legation.]

Pour la page NOTE V. 540.5 je Que S. Amphion a Epiphanie n'est

point paffe à Nicomedie. Baronius femble dite queles Grees par. 12. hunde font la festede S. Amphion d'Epiphanie, agum de todem Greti Neanmoins il n'est pas dans les Ménées au 12 de juin, auquel il l'a mis dans le martytologe Romain , & il n'est point

durout dans le menologe de Camifius. Baronius dit encore que c'est ce dassisse mesme Amphion qui fut établi à la place d'Eusebe de Nicomedie.[Cela n'est point dutout fondé, & il n'y a aucune apparence qu'aprés le Canon que le Concile de Nicée avoit fait contre ces fortes de changemens. à l'occasion ce semble d'Eusebe de Nicomedie on air fair la melmefaute trois mois aprés, & à l'égard du mesme siege de Nicomedie, Conftantin qui fit depofer Eufebe, ] fe Eufe. Conf.l. declara absolument ennemi de ces con translations dans l'affaire d'Antioche. [Ce feroit d'ailleurs faire tort à la memoire de S. Amphion, J'puisque Hil. 6.3.7.4. celui de Nicomedie, [rétabli fans donte lorsqu'Eukbe se fit Evesque de Constantinople, vivoit encore en 347 au milieu des Eusebiens, & dans leur communion, bien loin qu'on

eux.]S. Athanase qualifie celui qu'il

NOTE VI.

### NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. \$09

Pour la sage 490.57.

NOTE VI Qui est l'Eve que qui harangua Constantin à son arrivée dans le Concile.

Euf.w.Conf.l. 'On dispute fort quelesteet Evesque affis le premier du costé droit, qui harangua Conftantin dans le Concile de Nicce, Le titre du chapitre où Eusebe nous apprend cela, porte que Sorles e c'eftoit Eurebe mefine; & Sozomene P 40.6.6. le confirme, M' Valois l'appuie par deux taitons, l'une qu'Eutebe paffoit pour le plus docte & le plus eloquent

Lucir ion Lycique de ce temps là, l'autre qu'il temoigne luy melme avoir prononce un panegyrique de Constantin pour fa vintieme année, lorsque ce prince estoit au milieu de l'assemblée des ministres de Dieu ; ce qui marque bien clairement le Concile de Nicée.

Mais il est aise qu'il ait fait ce difcours en quelque autre occasion qu'à la teste de cette seance, où il semble qu'un long & ennuyeux panegyrique, tel qu'Eusebe avoit accoutumé d'en faire, ne convenoir pas. Il ne falloit qu'un compliment fort court, predecess ur s'estant déja declaré hau-à quoy sa grande doctrine n'essoit tement contre Arius, S. Eustathe ne nullement necessaire, Car pour son eloquence, il y a peu de gents aujourd'hui qui en fassent beaucoup d'estime, Il n'y a pas non plus beaucoup d'apparence que le Concile eust S. Alexandre d'Alexandrie; ce qu'il Bat.jat.\$ (:personnes judicieuses, croient qu'Eu- à main droite dans le Concile de

efté luv

tioche, & tres informé de ce qui Gregoire de Celarée, qui l'attribue 119-110-\* Hift. Eccl. Tom. VI.

s'estoit passe à l'égard des Prelats de cette Eglife, l'dit que ce fut S. Euftathe Tide. I. e. c. d'Antioche qui parla le premier de- P. (41.6. vant Constantin, & qui recompensa fon amout pour l'Eglife par ses cloges 'Nous avons encore la hatangue que sur e. id. p. le Prestre Gregoire luy fait faire lur 1954 6. ce fujet, Baronius & Mr Hermant Baratt \$140 ont fuivi ce fentiment; & nous avons vu qu'il y a des autoritez & des raifons pour croire que S. Eustathe a presidé au Concile. Car cette harangue a dû naturellement estre fate par celui qui prefidoit, 'On pretend mefine que s «comme dans cute harangue Saint Euftathe a pu parler contre Arius, & l'a fait effectivement selon quelques auteurs, Saint Jerome l'a marquée, menginete lotiqu'il a dit que ce faint Evefque 1-17.58.d.

d'Antioche fur le premier qui sonna la trompette & donna le fignal du combat contre Arius. Ces mots qui Antiochena Ecclesia Episcopus, semblent nous obliger à dire que ç'a efté effectivement depuis qu'il fut Everque d'Antioche, & ainfi dans le Concile de Nicée : Car Saint Philosope son pouvoit pas pailer en ce fens pour le premier. Niceras donne encore une troi- Eren-pauneme opinion , favoir que ce fur "

choifi un Evelque luspect ou convain- ette de Theodore de Mopfuelte : [ & cu d'Arianisme, pour porter la parole l'autorité d'un rémoin si ancien seroit en fon nom; & on voit encore moins fort confiderable, fi nous avions fee quel droit il eust eu de tenir la pre- ouvrages pour examiner ee que Nimiere place, ou au moins la seconde ceras en cite. L'ordre de la seance qui pour ne pas disputer avec Batonius,] fair contre Eusebe, savotise affez ce qui veut que la première place sust à dernier sentiment;]/puisque Dioscore Bat. 16.5 gr la gauche. Ce Cardinal, f& d'autres d'Alexandrie estoit aussi le premier iche avoit trop de vanité pour pe le Calcedoine : Et quelque age qu'eust pas deligner plus clairement fi c'eust S. Alexandre, il avoit encore affez de force pour faire une harangue, Auffi Theodoret qui eftoit d'An- futtout ft c'eft celle] que raporte surroutine

KKkkk

810 NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

NOTE VIII. 619.5 10. Acte presendu de la signature d' Eusebe & de Theognis.

Nous avons encore, felon Socrare, soci.l.i.e.t.p. l'acte par lequel Eusebe de Nicomedie 14.016.14. P. 45.

& Theognis se soumettent à signer la Confubstantialité, Ils y disent qu'ils iont tout prests de souffrit sans rien dire la sentence que le Coneile avoit prononcée contre eux ; mais que la crainte d'autorifer leurs calomniateurs s'ils demeuroient dans le filence, les oblige de declarer qu'ils avoient consenti à la definition de la foy, & melme au mot de Con ubstantiel, dont ils avoient mieux compris le fens; qu'ils n'avoient point pretendu emdit sculement ce qu'ils avoient jugé necessaire par le seul desir de contribuer à la sureté des Eglises ; & qu'ament, ils n'avoient pas fait difficulté de figner la foy ; qu'ils n'avoient pas figné l'anatheme d'Arius, parceque les lettres & les discours particuliers leur avoient fait croire qu'il n'estoit point dans les fentimens qu'on luy attribuoit; que si le Concile leur vouloit faire la grace de les recevoir. ils estoient prests de l'assurer, comme ils faifoient déja par leur requefte, qu'ils ne s'opposoient point à ce qui avoit esté ordonné; mais qu'ils v confentoient; ce qu'ils faisoient pour eviter non l'exil, mais le soupçon de & qu'il peut avoir dit dans la suite l'heresse : Que si on leur permet de prests d'en embrasser toutes les deci-

à Saint Eustathe, Car e'eltunditcours ces pareles, & d'autres semblables. extremement court, où l'auteur aprés avoir rendu graces à Dieu de la pieté de Constantin, & des biens qu'il faisoit à l'Eglise, fait un abregé tres clair de la fov de la Confubstantialité des trois Personnes, & finit en demandant l'affistance de Constantin pour arrester le eours de l'heresie d'Arms, [Si cette harangue est vraic, il ne faut point douter qu'elle n'est nullement d'Eusebe de Cesarée. ICes pitoles melmes. Qui Arius nescio monsedo allecius in prespyteratum nos latnit, [convictment mieux à Saint Alexandre qu'à Saint Eustathe, Mais il y a quelque lieu de douter de cette picee, puifque Theodoret ne dit point que S. Eustathe cust rien dit contre Arius; ce qui n'estoit pas neanmoins à oublier. Cette confession si claire pescher la paix, comme ils n'avoient & si formelle de la divinité & de la jamais suivi l'heresie; qu'ils avoient consubstantialité du Saint Esprit, peur melme paroiftre un peu suspecte.] Mais ces termes una divinitas in tribus personis & hypostasibus, le sont près cette declaration de leur sentiencore davantage, I's'il cft vray, comme le dit Socrate, que le Concile ne voulut point entrer dans la discussion du mot d'hypoftafe,

Pour la page NOTE VII. . 40.4 8.

Sur le discours attribue à Constantin par Gela è de Cyzic.

[Gelafe de Cyzie fait faire à Conftantin une harangue toute differente de celle qui est dans Eusebe, & beaucoup plus longue, à la fin de laquelle il met ce que Theodoret luy attribue, de la seance, plutost que dans son comparoistre dans le Concile, ils sont premier discours. Mais il témoigne affez que c'est luy mesme qui a fait sions avec un parfait consentement; cette harangue, & non Constantin,] qu'ils esperent cette faveur du Conci-'puisqu'il dit au commencement, le, puisqu'il a fait revenir & a recen que Constantin parla à peu pres de avec tant de douceur & de bonté cette maniere: Et à la fin, qu'il dit celui qui eftoit accuse de ces erreurs;

p.84.

Sect.1.1.6.7.

P.175-6.

& que puisque celui mesme qui pa- l toissoit estre le coupable, avoit esté rappellé . & s'estoit justifié sur les points dont on l'acculoit, il feroit bien étrange de le faire passer pour convaincus, faute de défendre leur innocence; Qu'ils supplioient encore le Concile d'interceder pour eux auprés de l'Empereur, & prononcer promtement ce qu'ils jugetoient à propos fur leur affaire.

464-465. Ath. vis. B.p. 14.1.0.

4-P-11-10.

'Voilà, dit Socrate, quelle fut la pasond a.c. 16.5. linodie d'Eusche & de Theognis : & elle est encore raporrée par Sozoniene ['Il y a peu d'apparence d'accuser de fausseré une piece raportée par deux historiens tres anciens . & done on ne voit pas que ni les Catholiques ni les Ariens aient pu tirer grand avantage, l'Cependant on l'a fait

dans un écrit publié en 1665, & on en a donné des raisons si fortes, sque quelque effort que nous ayons fait pluficurs fois pour y trouver quelque réponfe, nous n'avons jamais pu y en trouver qui nous fatisfist.

Il n'y a que deux temps où l'on

puille mettre cet acte, ou lorsque le Concile de Nicée duroit encore, ou loriqu'Eusebe & Theognis furent rappellez d'exil , c'est à dire en 128.

felon Philostorge. J'Mr Valois prend ce dernier parti, fur l'autorité de Sozomene, ce qui l'oblige de dire p.10.1.d. qu'Arius avoit esté rappellé d'exil avant ces Evesques : [ & il le faut dire necessairement en suivant ce sens, Cependant ce n'est pas une chose aifee à soutenir. Car selon Rufin, Ruf.L.c., fuivi par les autres historiens, l'Arius

ne fut rappellè que quelque temps après la mort de Constancie; [& dans le Concile de Jerusalem, long-Constancie ne mourut qu'aprés Sie Helene. Or nous ne voyons pas licu de dire que Ste Helene soit motte avant l'an 328. Cen'est pas là neanmoins une difficulté sans réponse; l'autorité de Rufin n'estant pas si durant le Concile, ce qu'on peut dire

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. grande, qu'elle puisse faire rejetter un acte qui patoistroit d'ailleurs authentique, Mais il n'est pas facile de dire poutquoi Eusebe & Theognis vont parler en 328, du consentement qu'ils ont donné à la definition du Concile de Nicée sur la foy,puisqu'il y avoir trois ans que cela s'estoit passé, & n'avoit point de raport à leur exil.

Mais ce qui nous paroift recevoir encore moins de réponse, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont point ana-thematizé Arius, l'Car Theodotet Thom.l.u.e. dit formellement qu'ils l'anathema- P-142-6tizerent, & melme avant tous les autres.[Et certainement je ne voy pas comment le Concile auroit pu les exemter de cet anatheme, Arius ayant luy meime avoué fon herefie en plein Concile, outre les preuves indubitables qui s'en voyoient dans ses écrits. Eusebe en pouvoit estre moins dispensé qu'aucun autre, luy qui avoit esté convaincu de soutenir autant les erreurs que la perionne d'Arius. Je conçois encore moins comment en mesme temps qu'ils disent qu'Arius s'estoit justifié, & qu'on luy avoit fait grace, ils peuvent s'offrir à l'anathematizer. Car c'est le sens auquel leurs paroles portent naturellement. Et si ce n'est pas là ce qu'ils offrent, qu'offrent-ils pour meriter leur rappel, que ce qu'ils avoient déja fait avant que d'estre bannis ? Il est bien difficile encorede ne pas ctoire sur les rermes de cette requeste, qu'Arius s'estoir justifié folennellement devant les Everques & avoit esté receu par consequent à la communion de l'Eglise. Or c'est

temps aprés qu'Eusebe & Theognis eurenteîté rappellez d'exil. Si l'on veut dire, comme Socrate, que la retractation d'Eusebe s'est faite

ce qu'on sçait n'estre arrivé qu'en 33 c

KKkkkii

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. de plus plausible pour la défendre, javoiteues, & aprés qu'Eusche mesme c'est qu'Eusebe & Theognis ayant esté condannez au bannissement, pour ne vouloir pas figner le symbole du Concile & l'anatheme d'Arius; pour eviter l'exil, ils firent cet acte, par lequel ils fignent le fymbole, & declarent qu'ils sont prests aufsi de figner l'anatheme d'Arius, si le Concile le juge à propos. Il faut ajouter à cela, pour demêler ce qu'ils difent d'Arius, que cet hercharque aprés avoir esté anathematizé, le rendit en apparence à l'autorité du Concile, & en figna le fymbole, comme Saint Jerome l'a foutenu ; ce qui fit revoquer l'ordre donné pour l'envoyer en exil: & que c'est l'état où estoient les choses lorsqu'Eusebe & Theognis dresserent leur acte : Mais que depuis, Arius estant retourné à ce qu'il avoit vomi, & fon hypocrific ayant efté decouverte, il fut anathematizé de nouveau par les Eufebiens meimes, & par les autres, & relegué en Illyric.

point autrement du Concile.

Cest une chose tres disficile à croire que cette variation d'Arius, dont les auteurs originaux n'ont rien unaque.

Nous vertons autrepart ce qu'il y a à répondre sur cela à S. Jetome. Mais il faut voir sie no luppolar messire tout cela, on peut défendre la requeste.

Car il est indubitable qu'il ne sortit

19. Je ne (gas s'il eft aif de croiste qu'Eufobe & Theognis cutilent ofé reprocher au Concile de Nicée de les avoir condannez fans les ensendre, soi seinner : Ils n'eftoient guerce en cat de parier de cette maniere, que l'on peut dire eftre une tinolence. 29 Mais il eft encore plus d'fincile de feparfusder qui lis aient en l'impudence de litte devant ce Concile ; qu'ils n'avoient point cru, ou qu'ils n'excitent point cru, ou qu'ils ne troyolent pas convictions qu'institut dans les fentimens qu'on ly impurit, après les convictions qu'on en d'excitent point con les després de la contraction de l'excitent point de la convenient de l'excitent d

avoit efté convaineu d'eftre dans les melmes herefies. C'eust esté s'artirer l'indignarion du Concile, & non pas la miscricorde.30, Il n'est pas moins difficile dans ce fentiment que dans l'autre, de croire qu'il offrit d'anarhematizer Arius , lorfqu'Arius mefme s'estant justifié, ne pouvoit plusestre anathematizé par personne quoiqu'en ce cas il soir plus aise de dire que c'est une confirmation de la prometle qu'ils avoient faite de se soumettre au Concile, 40, Je ne fçay auffi fi le terme de rappeller est bien propre pour la revocation d'un arrest d'exil non encore executé. (0, Il faur ajouter à cela que ni S. Euftathe ni le Concile d'Alexandric en 339, ni S. Anathafe, ni aucun autre auteur original, n'a remarqué qu'Eusche air esté condanné par le Concile de Nicée; ce qui n'euft pas efté un petit avantage pour l'Eglife: On se contente de dire qu'il avoit cedé à la crainte de se voir banni.] S. Jerome qui avoit besoin Hier.in Lucif. de justifier l'indulgence de l'Eglise conpasse envers des Eveiques, parle de celle du Concile de Nicée, mais ne dit point qu'elle se soir étendue jusqu'à des Evelques déja condannez. Ainfi on peut all'irer qu'il n'a point connu cette piece. On peut voir ces choses representées avec plus d'étendue & plus de force dans l'écrit dont nous avons parlé, p. 38-45. Elles le font encore dans les Eclaireislemens de la vie de S. Athanafe fur le chapitre dixieme du livre second p. 818.819. Et le P. Alexandre fuit l'un & l'autre

NOTE IX.

1.8.p.185-196.]

Pour la page

Qu'Arius n'a point signé la Consubstantialisé.

'Saint Jerome assure qu'Arius fut Herdalmis, receu dans l'Eglise par le Concile de 6.77.1144.6. NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

rialité avec Saras Prestre de Libre. Euzoius, & Achillas Lecteur, Jou plutost Prestre : ] & ce Pere dir que cela se verifie pat les fignatures du Concile, Comme il est indubitable que si Arius a signé, ee n'a esté que par une pure hypocrific, il se peut faire que son deguisement avant bientost cîté reconnu par le Concile mesme, il ait este anathematizé de nouveau, & ait ainsi perdu entierement le fruit qu'il esperoit tirer de sa signature. Car nous avons beaucoup de preuves pour montrer qu'il demeura anathematizé par le Coneile. Mais cette variation d'Arius n'a aucun témoin, funs quoy nous n'ofons pas avancer un fait de cette importance. Et elle n'a point mesme d'apparence; ni S. Athanafe, ni aucun autre, n'en ayant tiré avantage pour la verité, & n'ayant remarque que l'Ariamime avoit esté anathematizé par Arius meime.

Pour ce que nous avons dit qu'on ne peut pas douter qu'Arius ne soit denieuré anathematizé par le Conci-Apo. let R.4. le,]'on en peut voir les preuves dans Ve.p.810.3111 l'apologie des Religienses de Port-A'er.t.8-p. Royal, citée dans la note precedente,

dans la vie de S. Athanafe, & dans le P. Alexandre, Car il n'est point necellaire de les repeter encore ici. Il sustit mesme de considerer de quelle Socialité ser manière l'es Peres de Nieée en parlent aux Eglises d'Egypte dans la lettre qu'ils leur écrivent pour leur appren-

dre la conclusion de cette affaire. [Ainfi il faut ou abandonner absolument S. Jerome, ou dire qu'il a confondu l'herefiarque Arius avec un de fes oriesples de meime nom, & qui citoit autii Prestre d'Alexandrie com-

me luv. Il paroift aufli que l'herefiarque ne fut point dispense de l'exil auquel il (1) gapp.p. avoit esté condanné.] CarPhilostorge | Concile d'Ephese, une definition en

Nicéc& qu'il y figna la Confubîtan- | dit absolument qu'il fur relegué avec fes prestres dans l'Illyrie: Rufin dit Ruf.Li.c.on de mesme qu'il fut envoyé en exil, 1/8. '& il ajoute qu'il ne fut rappellé que c. 11. P. 241. longtemps depuis, aprés la mort de Constancie, Socrate qui a eru, quoi - socrate qui a que sans l'atlurer, qu'il avoit esté P.14-6. rappellé effectivement du temps du Concile, dit que neanmoins on luy détendit d'aller à Alexandrie, 'Il a cité sont lucar, p. fuivi par Sozomene, Mais quoiqu'il en parle quelquefois absolument, p.s.c. neanmoins il reconnoist autrepart c.14-7-44-6que ee n'est qu'une simple conjecture fondée fur la fuite de l'histoire, Ainfi nous n'aurons pas lieu de nous y arrester beaucoup, si nous voyons que cette suite mesme ne la favotise pas.]

> Four la page NOTE X.

Que Second de Ptolemaide a efté anathematizé par le Concile avec

[Nonobstant toutes les autoritez que nous avons alleguées, pour montrer que Second de Ptolemaideen Libye, & Theonas de Marinarique, ont efté anathematizez par le Concile avec Arius, ] Baronius pretend que Second Barass 76. a enfin ecdé à l'antorité du Concile, & a esté reccu avec les antres. Mais il ne le dit que fur ce que le nom de Second se trouve dans les souseriprions, qu'on sçair avoir peu d'autorité.] 'Ce Second melme y est qualifié Conc.t.1. y. Evelque de Tanis, ou de Taucine, [ & non de Ptolemaïde, C'est apparemment l'eekii de Teuquire en Libye, Higapp.p. que Philoftorge dit avoir favorise 177-

> NOTE XI. Four la page

Que le symbole intitulé Contre Paul de Samofates , n'est point du Concile de Nicee, ni de celui d'Antioche,

Arius dans le Coneile.

Nous avons dans les actes du Conc.P.E.1.7.

KKkkk iij

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

Ber. 171-5 11. Paul de Samofares, que Baronius 6 17.

attribue au Concile d'Antioche qui a condanné cet Evesque;'à quoy il ajoute que c'est cette piece sur laquelle on disoit que ce Concile avoir rejetté le mot de Consubstantiel. [ Mais le titre de ce symbole dans le Concile d'Ephcie, l'attribue expressement au Concile de Nicée, Et bien loin qu'on puisse rejetter la Consubstantialiré sur ce symbole, il n'y a rien au contraire qui l'établisse si clairement & si fortement. Il est fait pour expliquer l'union des deux natures de JESUS CHRIST en une seule personne. C'est pourquoi il dit, qu'il est Dieu tout entier, mefme avec fon corps, mais non sclon fon corps; Qu'il est homme tout entier avcc sa divinité, mais non selon sa divinité. Il dit de La mesme maniere qu'il est adorable & qu'il adore; qu'il est formé & qu'il ne l'est pas ; & enfin qu'il est tout entier confubstantiel à Dieu, mesme avec fon corps, mais non selon fon corps ; de mesme qu'il nous est confubitantiel filon la chair avec fa divinité, mais non felon sa divinité. Il explique ensuite plus au long ce point de la Consubstantialité. On ne peut donc dire en aucune maniere qu'il ait esté fait par le Concile d'Antioche. Mais je ne voudrois pas auffi affurer fur un fimpletitre, qu'il fust du Concile de Nicée, Car à en juger par la piece en elle mesme, il paroist bien plutost estre fair par quelque Concile posterieur contre Neftorius & Euryche, Et affurément estant exprés comme il est contre ces deux herefics , il auroit dû estre cité tres souvent s'il eust esté du Concile de Nicée. Et cependant je ne penfe pas qu'on l'allegue jamais ; & l'on fe fert roujours du lymbole ordinaire de Nicée, qui est beaucoup moins Du Pin, r. s.p. formel.]'Mr du Pin croit qu'il a esté [schisme.]

forme de symbole, dreflèe contre | composé par quelques Evesques pour accorder les definitions du Concile d'Anrioche & de celui de Nicée, & expliquer en quel fens le terme de Confubitantiel a esté rejetté par le premier, & approuvé par le second. Neanmoins le sens auquel ce symbole le rejette, n'a aucun raport à ce qu'on dit du Concile d'Antioche, V. Paul de Samo[ates § 5.]

NOTE XIL Pour la page 664-4 12-

Que les Meleciens devoient estre receus par l'imposition des mains, non par la réordination.

'Ce que nous avons dit que les Thdre.I.s.c.f. Meleciens devoient eftre confirmez P-547-b. dans l'Eglife par des ceremonies plus faintes, est exprimé dans le rexteoriginal du Concile de Nicée, par le mot de xuernis, qui se prend d'ordinaire pour election ou ordination. Il n'est point ici question d'election ; & fi on le prend pour ordination, cela paroift contraire à la doctrine de l'Eglife, qui ne souffre point qu'on ordonne de nouveau ceux qui ont deja esté ordonnez. Mais xue ne ne fignifie l'ordination que parcequ'on étendoit les mains pour marquer ceux qu'on elisoir, & ensuire pour les leur mettre fur la tefte. Ainfi il peut marquer toute imposition des mains; & il n'est point étrange que le Concile ait ordonné d'imposer les mains à ceux qui revenoient du schisme, non pour les ordonner de nouveau, mais pour fanchifier par cette benediction l'ordination qu'ils avoient déja receue, afin qu'ils puilent faire legitimement & faintement dans l'Eglife ce qu'ils ne faisoient dans le fchilme que par une usurpation illegitime & facrilege. Le mot melme de confirmer dont le fest le Concile, fait voir qu'il n'a point regardé comme nulle l'ordination receue dans le

NOTES SUR LE CONCÎLE DE NICEE. 816 Ce point a esté traité plus amplement ¿ esté ordonnez avant ce temps là, & dans la seconde edition de la vie de l avant la réunion des Meleciens. I

Thirt.p.n. Saint Athanasc t.t.p.821-824; & Mt Valois qui pretend que la réordination n'a pas toujours esté rejettée par l'Eglife, n'a rien trouvé à y oppofer que l'exemple de Theodore d'Oxyrinque, que Marcellin Preftre Luciferien dit avoir réordonné des Prestres & des Diacres Meleciens, [Il n'est pas forr seur de se fier à ce qu'un schismatique dit contre les ennemis de la scôte. Mais quoy qu'il en foit, ce Theodore avoit esté luy mesme réordonné par par les Ariens, selon le mesme Marcellin; & Mº Valois ne doutera pas

> ner quand il l'aura encore violée à l'égard des Meleciens, M' Valois a pu voir dans l'endroit qu'il combat p,822, qu'Eustarhe de Schaste a réordonné quelques personnes: mais il y a pu voir auffi le jugement que Saint Basile a fait de cette action.

qu'il n'eust violé en cela la loy de

l'Eglise: Ainsi il ne faudra pas s'éton-

Pour la page

NOTE XIII. Que les Clercs Meleciens n'avoient

rang que du jour de leur réunion à l' Eglife.

Third. e.t. 'Le Concile de Nicée ordonne que les Clares Meleciens qui se réuniront à l'Et life, ne seront qu'après les anciens Catholiques qui auront esté otdonnez devant, sie mess ysegenesietis. Si l'on entend par là ceux qui avoient esté ordonnez avant les Meleciens, ce ne fera point imposer une peine à cuxci, mais les mettre dans l'ordre commun qui donnoit rang aux Ecclesiastiques felon le temps de leur promotion; & le Concile n'avoit que faire de rien ordonner fur cela; ou il le devoit marquer non comme une peine, mais comme une grace qu'on feur accordoit. [ Ainfi ces agra pienapperer, doivent eftre ceux qui avoient | Abraham, qui estoit visiblement dans

Chryfoltome intitulée Contre ceux

NOTE XIV. Pour la page Sur le sujet de l'homelie de Saint

qui jeunent les premieres Pasques. [Nous trouvons beaucoup de difficulté à comprendre quel est le veritable fujet de l'homelie de S.Chryfostome, intitulée Contre ceux qui jennent les premieres Pasques. Cette expression est non seulement dans le titre,] mais Coy.c.or. dans le discours mesme du Saint; & Coy.c.or.

e'est ce qui fait nostre embaras. On voit qu'il parle contre des Chrétiens qui voulant suivre l'ancienne pratique des Eglises de Syrie, failoient Pasque dans le temps que les Juifs celebroient leurs azymes, ce qui les obligeoit de s'absenter des assemblées ecclesiastiques dans le temps de la Paffion & de la Refurrection, c'est à dire dans les jours les plus solennels, Ils ne suivoient pas pourtant absolument les Juifs, & attendoient à celebrer la Refurrection le dimanche d'aprés le quatorzieme de la lune. Ainsi ils ne differoient de l'Eglise qu'en ce qu'ils suivoient le calcul des Juifs, pour trouver la premiere lune

où il falloit celebrer Pasque, Si le calcul des Juifs effoit ordinairement posterieur à celui de l'Eolife. je ne vecrois pas de difficulté à dire qu'ils icûnoient les premieres Pasques, c'est à dire qu'ils continuoient encore le jeune du Catefine, lorsque l'Eglise estoit déja dans la joie de la Resurrection dans les années où l'Eglise faifoit Palque avant les Juifs. Mais il me femble qu'on suppose d'ordinaire tout le contraire, & que le calcul des Juifs devançoit celui de l'Eglise, en sorte qu'ils faisoient quelquefois Pasque avant l'equinoxe.] Theo- Thdet.v.Pat, doret parlant d'un folitaire nommé (... p.791.b.

\$16 NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

le mesme casque ceux contre qui parle | aprés le jour de la Passion, & aprés « S.Chryfoftome, dit par une expression toute differente, qu'il faisoit la premiere Pasque.[Neanmoins je pense qu'il se peut faire que le calcul des Juifs qui estoit d'ordinaire anrerieur à celui de l'Eglife, y estoit aussi quelquefois posterieur, & que cela se rencontroit en l'année que S. Chryfoltome fit l'homelie dont nous parlons, quoique cela nous paroisse fort difficile à accorder avec l'histoire de ce Saint. V. fon titre note 25. Nous voudtions que quelque personne plus habile que nous eust examiné ce point; mais pour nous nous ne trouvens pas d'autresolution à y donner. Que si c'est le veritable sens de S. Chrysostome, il faur expliquer des premiers jours du Carefme] ce que dit ce Saint, que ceux contre qui il parle demeuroient chez eux à s'enivrer pendant que le Clergé & tout le peuple estoient dans les

11. P. 619.b.c.

jeûnes & dans les prietes.

g.617.2.b.

[Nous avons dit que ces personnes faisoient toujours Pasque le dimanche comme l'Eglise,]'parceque S. Chryfostome voulant leur montrer qu'en fuivant le calcul des Juifs, quand il cust esté anssi exact qu'il l'estoit peu, ils ne pouvoient pas neanmoins faire la Passion & la Resurrection de J.C. dans les propres jours où elles estoient arrivées (car il paroift que c'estoit une des raifons qu'ils alleguoient;) il leur represente que J.C. a esté crucifié le premier jour des azymes, & un vendredi, ce qui ne se peut pas rencontrer toujours. Il le prouve par cette année là mesme, en laquelle le premier des azymes devoit eftre le dimanche, au lieu de dire que cela les obligeoit de faire la Passion le dimanche, & la Refurrection le mardi quoiqu'elle foit arrivée le dimanche, » il dit ces paroles : Ainfi il faudra que » nous jeunions toute la semaine. & » que nous continuions à jeuner & fur le cycle de 19 ans , & il penche

celui de la Refurrection ; & c'ett ce « qui arrive toutes les fois que la fe- « maine n'est pas achevée. [Quoiqu'il « dife que nous jeunions, & non pas que vous jeumez, il est visible neanmoins que fon raisonnement ne prouve rien, is cette observation n'estoit commune à ceux qu'il pretendoir refuter. C'est p. 629.6. pourquoi il repete à la fin de son discours, qu'il a fait voir auparavant que ni eux, ni les Catholiques, ni qui que ce foit, ne pouvoit pas observer le propre jour de la Passion & de la Refutrection : emanis de 17c mein: sul out, Car il faut affutement lire ainfi, & non pas weensir.

Cette observation nous fait craindre que nous n'ayons pas affez bien deméle dans l'histoire du Pape Victor ce qui regarde la dispute de Pasque entre ce Pape & les Afratiques, & enfuiteentre les Eglises de Syrie & les autres. Car nous avons toujours suppose que la difficulté eftoit de savoir s'il falloit s'attacher precisement au quatorzieme de la lune, ou attendre au dimanche fuivant à y celebrer la Refurrection : & il semble par ce que nous venens de dire, que la dispute d'entre les Eglises de Syrie & des autres ne regardoit pas ledimanche, mais quelle effoit la 14º lune qui devoit regler Pasque. Nous avons neanmoins fuivi, autant qu'il nous a efté possible, les termes des aureuts. Que si nous n'avons pasbien pris leur fens, conx qui le reconnoistront nous scront plaisir de nous. corriger.]

Pour la page 667.5 13.

and the second

NOTE XV. Si le cycle de dixneuf ans a esté fais par ordre du Concile.

Bucherius dans l'ouvrage qu'il a Buch eyel, p. fait fur le evele pafeal de Victorius, 127.129+ témoigne avoir peine à croite que le Concile de Nicte ait tien dererminé biene

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. bien plus à dire qu'Eusebe de Cesarée | ce passage; & qu'il signifie que si l'on l'ayant publié vets le temps du Con-y prend bien garde, on verra que le cile, cela a donné lieu de croirequ'il Concile a pris des Egyptiens le cycle avoit esté fait par son autorité, 'Îl se pascal de dixneuf aux, Et en esser , sonde principalement sur l'opposi- Bucherius mesme reconnoist que ce tion que divers Latins ont faite à cotte cycle a esté premierement trouvé, suppiration; ce qui n'auroit pascité, squoique fort imparfáitement, sur la dit-il, si elle sust venue du Concile de fin du second sicele, par S. Anatole Nicée, dont l'antorité estoit particu- de Laodicée qui estoit d'Alexandrie, lictement reverée par les Latins, & & y avoit demeuré longtemps. y avoit toujours beaucoup de disputes de Nicée a encore ordonné que le fur la feste de Pasque, jusqu'à ce que lune dans laquelle on devoit faite Theophile d'Alexandrie l'eust reglée | Pasque, estoit celle qui commençoit pour cent ans.[H n'est pas difficile de depuis le huittieme de mars jusqu'au répondre à ces raisons, puisque soit cinquieme d'avrils que le 14 de cette que le Concile ait autorifé le nombre mesme lune devoit se rencontrer ded'or, foit qu'il ne l'ait pas fait, il est | puis le 21 de mars jufqu'au 18 d'avril;

P./18.

vitible par S. Ambroife, par Gennade, & que quand meime ce 14 de la lune & par Denys le Petit , qu'on l'a cru fe rencontreroit le ar de mars en un dans l'Occident. La croyance de ce famedi, il falloit faire la feste de les mesmes effers, & obliger à suivre ne croit pas que tout cela ait esté ce calcul, ou alleguer les raisons pour ordonné par le Concile, dautant lesquelles on ne les suivoit pas. Et qu'on a souvent disputé sut toutes pour l'Orient, Bucherius demeurant ces choses, & que hors Denys le d'accord que l'on y survoit le nombre Petit, personne n'a jamais dit que

P/414-141 calendrier où le nombre d'or n'est seay quelle histoire il peut entendre.] pas marqué, est encore plus foible, puisou'il n'est point necessaire ou'il fust partour.

'Il pretend due S: Ambroife aprés p. 21.5.1.1. avoir dit absolument que le cycle de 19 ans venoit du Concile, marque enfuite que cela ne s'y trouvoit pas expressement, mais sculement par

t.4.7.906.t. putarunt, Mais la suite de S. Ambroise par cette raison là.] donne lieu de croire que ces mots,

\*Hift. Eccl. Tom. VI.

fur ce que parmi les Grecs melines, il Denys le Petit affure que le Concile Fuch p. 487. point, vraie ou fausse, a dir produire | Pasque des le lendemain. Bucherius p. 91-96. d'or, on n'en sauroit pas conclure cela cust esté reglé par le Concile de que le Concile de Nicée ne l'eust Nicée. Denys allegue le settieme li-2-47. pas établi.] 'Ce qu'il dit d'un ancien vre de l'histoire ecclesiastique, Je ne

NOTE XVI.

Pout la page 671.4 Id. Si l'Evefaue de Terufalem effeit

independant. Quoique l'Evelque de Jerusalem foit nommé ordinairement avant celui de Cefarée, l'neanmoins S. Denystucté, e.p. amb. de Par. consequence; parcequ'il dit, 'Unde d'Alexandrie nomme Theochiste de Mande Majores nostri in tractata Concilii Cefarée avant Mazabane de Jerufa-Nicanii eum diem Enneadecaeteride, lem. 'Il n'estoit Evesque que depuis de s.c. 46. p. signis diligenter imendat, flatuendum Theochifte. [Je ne feay fi ce feroit 148.a. 'Pour favoir si l'Evesque de Jeru- Nond.print.

fi quis diligemer intendat, ne tombent falem estoit autocephale & indepen- 1.14 1164. 1164 oint fur eum diem &c, mais fur dant, ce que Blondel croit pouvoir "Unde qui est au commencement de s'appuyer fur beaucoup d'autoritez, LLIII.

ou fi nonobétant son rang, superieur | que Jean de Cesarce pria Prayle (ou à ceiui de Celarée, il ne laissoit pas plutost Jean) Evesque de Jerusalem, pour la jurisdiction de luy estre soumis comme à son Metropolitain, ce queBaronius & leCardinal duPerron ont tenu; ce n'est pas une chose aisee à decider, [11 y a affutément quelque incongruité, ou un Evelque superieur pour le rang soit inferieur pour la jurisdiction. Il est visible par les disputes qui futent entre S. Cyrille

de Jerufalem & Acace de Celatée, que le premier ne reconnoissoit point Hier.ep.61.t. dutout dependre de l'autre. l'Ce que dit Saint Jerome, que Jean de Jerulalem devoit s'adteller à l'Evelque de Cesarée qui estoit le Metropolitain de la Palestine, & non pas à celui d'Alexandrie, paroift fort pour celui de Cefarce. Neanmoins Saint Jerome pouvoit avoir une raison particuliere de parler ainfi, puisque la dispute devoitestre jugée par les Evesques les plus proches;outre que s'agisfant aussi des bornes du diocele de Jerusalem, cela regardoit plus particulierement

> l'honneur qu'il devoit à son Mettopolitain [11 est difficile de juger s'il resoudre à l'abandonner,] l'entend de Cesarée ou d'Antioche. Et quoy qu'il en soit de ce passage, S. Jerome v prend trop l'esprit & la chaleur de partie, pour l'y pouvoit confiderer comme témoin. Estant anime contre Jean , il emploie tout ce qu'il peut pour le rabailler, & appuie toutes les pretentions que l'on

le Metropolitain.] Il dit dans la

fuite, que Jean avoit evité de rendre

La presidence que les Evesques de Cefarée avoient dans leurs Conciles fur ceux de Jerufalem, est une preuve decifive fi ccux-ci y venoient par obligation; mais elle oft beaucoup moius forte s'ils n'y venoient que de

leur bon gté.]

Pollar, feb. 'Il faut confiderer dayantage l'hif-P-447-3 +-42-

expuvoitavoir contre luy.

de luy envoyer ce Saint qui estoit alors Prestre de Jerusalem, pour luy expliquer quelque difficulté de l'Écritute, & que quand il fut à Cefarée, il l'ordonna Evelque de Gaza, Baronius infere de là, que parqui sus. l'Evelque de Jerufalem estoit soumis 45 à celui de Cefarée, puisque celui-ci avoit droit de prendre ses Prestres. Neanmoins les Metropolitains n'avoient point ce droit fur leuts suffragans, felon les Canons, Les Evelques d'Afrique firent un Canon exprés pour le donner à l'Evelque de Carthage, & encore il falloit qu'il demandaft une fois l'Ecclesiastique dont il avoit besoin. Ainsi l'on peut dite que cette histoire prouve trop : mais je ne scay s'il est vray de dite qu'elle ne prouve rien. l'Blondel Blond. print. rejette absolument la vie de Saint Pelle. Porphyre à cause des difficultez qui s'y rencontrent, Ces difficultez sont grandes affurément : & neanmoins comme d'autre part cette vie a un grand caractere de verité , nous n'ayons pu jusques à present nous

Blondel ramaffe bien des chofes P-114-10. pour l'autorité & l'independance de l'Evelque de Jerufalem. Mais tour ce qu'il raporte n'ajoute rien à ce que nous avons dit d'abotd de l'incompatibilité qu'il semble y avoir qu'un Evelque foit foumis à la jurisdiction de celui à qui il est superieur pour le rang. Il pretend melme luy attribuer present. jurildiction fur les Eglifes voifines des le quatrieme ficele, ou plutoft des le commencement du troitieme, [ce qui ne fe peut pas foutenit, eftant formellement contraite au Canon de

Lupus reduit tout l'honneur accor- Lup.in cana, de à l'Evesque de Jerusalem, à estre le 1.P.4. toire de Saint Porphyte, où il est dit | premier suffragant de Cesarée. [ Mais

Nicce.

P.179.C

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

s'il n'avoit que cela, le Concile cariftie, & il est aussibion défendu de n'avoit que faire de prendre des precautions pour conserver la dignité du Metropolitain. Auffi toute l'histoire nous en donne une autre idée.]

Pour la page

NOTE XVII

Que le Viatique dans le XIII. Canon de Nicée, s'entend de l'Eucaristie,

Conc.t.s.p. \$0.34

'Mr de l'Aubépine croit que le Viatique dont parle le 13º Canon de Nicée, n'est pas l'Eucaristie, mais seulement l'absolution, ce qu'il fonde fut la fin de ce Canon, qui ordonne de ne donner l'Eucaristie aux mourans qu'avec examen [Cela iroit à dire qu'il faur donner l'absolution à tous les mourans sans saire aucun examen de leurs dispositions. Il est tres vray de dire que l'ordre est anjourd'hui d'accorder l'Eucariffie à tous les mourans qui la demandent : cela ne fe fait neanmoins qu'avec quelque forte d'examen. Et il ne seroit pas étrange que le Coneile remist la communion des mourans au jugement de l'Evesque, c'est à dire autant que la necessité du malade le pourra permettre, puisqu'il ne se faisoit rien alors dans l'Eglife , furrout fur la mariere de la penitence, qu'avec la participationde l'Evelque & par fon ordre. Mais le Canon dir sculement que l'Evelque donnera l'Eucariffie, parceque les Evelques ne le dispensoient pas alors de cette fonction, & encore moins de l'absolution des penitens. C'est comme si on disoit au jourd'hui: Que le Curé la donne ; ce qui n'empeicheroit nullement qu'au defaut du Curé, le Vicaire ou quelque autre laïques.] Prestre ne la donnast. Il se trouvera dire que l'on ait jamais donné l'abfolution aux malades, fans examiner les unes ayant receu l'imposition des de quelle maniere ils la demandent, mains, feront rétablies dans leur

profaner l'un que l'autre, Il feroit hien plus facile de justifier qu'on n'a guere moins demandé de preparations pour l'absolution que pour l'Eucatistie. Que si le Concile accordoit sculement l'absolution aux mourans, pourquoi ajoure t-il que s'ils reviennent en fanté, ceux qui eftoient en penitence demeureront sculement dans la communion des prictes?[Si on ne leur avoit pas accordé l'Eucatiftie à l'article de la mort, ils n'avoient garde d'y pretendre lorsqu'ils estoient en santé, & en état d'accomplit leur penitence, Et ainsi c'estoit une precaution sort inurile de les en exclure. ]

NOTE XVIII.

Pour la pagé

Sens de l'addition du XIX, Canon de Nicée, qui regarde les Disceniffes.

L'addition touchant les Disconisses. qui eft à la fin du 19e Canon de Nicée, peut ignifier que le Concile en a parlé parmi le Clergé, & a dit qu'elles pouvoient estre deposées, sculement parcequ'elles sont dans le rang & dans l'état des officiers de l'Eglife, quoiqu'elles n'aient point de part au facerdoce & à la clericarure , puisque elles ne recoivent point l'imposition des mains, & qu'ainfi elles sont tout à fait du tang des laïques, Il semble que c'est le sentiment de Baronius. an, 34.6 283. Mais il tombe dans cet inconvenient, que par cette raison tous les Cleres inferieurs, mesme les Soudiacres, ne seront que des-

'M' de l'Aubépine croit que ce Cone.tap. mesme peu de personnes qui veuillent | Canon marque deux sortes de Dia- 8;conisses parmiles Paulianistes, dont C'est un sacrement aussibien que l'Eu- rang si on les en juge dignes, après

LLIII ii

\$20 NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

avoir receu le battefine de l'Eglife; i de Nicée, 'Il faut peuteffre répondre Les pages function de Diaconiffes contre les dant un Concile œcumenique en formes & fans avoir receu l'imposi- Italie pour reformet le conciliabule tion des mains, doivent demeurer d'Ephrie, dit que les Canons de absolument dans l'état laïque. [Ce Nicce font voir que cela ne se peut fens feroit fort favorable, fi dans le refuser, puisque Saint Flavien avoit Canon il y avoit Merdeniar mis, au appellé. lieu de mestrare me : & fi l'on trouvoit, (ce qui apparemment n'est Concile de Carthage dit que celui de pas,)qu'on imposalt les mains aux

Diaconifles. Pour la pres NOTE XIX. 676,5 16.

Diverses ordonnances attribuées au Concile de Nicee,

Outre ce que nous avons marqué dans le texte des chofes qu'on cite du Concile de Nicee, & qui ne se prouvent point dans ce que nous en avons, on en matque encore plusieurs dont nous n'avons point cru devoir embaraffer la fuite de l'histoire, l 'Le Pape Innocent I, dans fon

Cont.t.s.p. 1282.0.

epiftre 23, chapitre fixieme, femble dire que le Concile de Nicée avoit exclus de l'état ecclefiastique ceux oui après leur battefine avoient esté à la guerre, ou avoient plaidé, & beaucoup d'autres ordonnances sem-

Lupin cant. blables, Lupus dir en effet qu'il,cite t-Patita le 10 & le 12 Canon de Nicée,[I] devoit plutoft dire le 9 & le 10, qui donnent des regles pour l'ordination; mais non pas celles que dit Innocent. Ainfi il vaut mieux dite que c'estune [les autres,] explication ajoutée à ces Canons; & le texte meime d'Innocent le peut l

marquet,] 'Le meime Pape dit qu'il faut rapotter au faint Siege les causes majeures, comme le Synode l'a ordonné : & il

avoit ciré peu aupatavaut celui de Nicée. On croir qu'il veut marquer le quatrieme Canon du Concile de distinguer. Sardique, que luy & Saint Leon ont

& les autres s'estant ingerées dans la de mesme à Saint Leon, qui deman-1-Polite

Le Pere Lupus s'objecte que le top-p.ou. Nicée a défendu d'offrir le sacrifice aprés le difner; & il répond que ce ..... Concile de Carthage en cite un autre de la mefme ville, & non celui de le grand Synode, qui ordonne que les calomniateurs ne feront receus

à la communion qu'à la mort; & top-p-uppuis il répond que ce grand Synode est le premier d'Arles. Il cite encore Theodose, (ou plutost Theodore) Diacte d'Alexandrie, qui se plaignant de ce que Dioscore avoit excommunié S. Leon, dit qu'en cela il avoir violé le Concile de Nicée. Mais ce cont.Tags que dit Theodore, c'est qu'il l'avoit 30.h fait à Nicée.

'Quand l'Imperatrice Placidie écrit put à Theodofe II, que les legats du Pape avoient accoutumé de se trouver aux Conciles, felon les decisions de celui do Nicée, sees decisions ne sont apparemment que ce qui s'estoit fait dans ce Concile, dont l'exemple a servi de regle pour ce qui se devoit faire dans

'S, Gregoire de Tours cite un Canon cortant de Nicce qui prononce anatheme sequente contre les femmes qui quitterent leurs maris, en pretendant qu'on ne fe peut sauver dans le mariage. Le Lup.p.or. P. Lupus dit que c'est un Canon du Concile de Gangres, qu'on pouvoir avoir joint à celui de Nicée sans le

'Le Concile de Narbone en 589, concile et accoutume de confondre avec celui cite du Concile de Nicée, qu'il est 1015th

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

défendu aux Ecclesiastiques de faire blup.p.ns des liques enfemble. On pretend qu'il cite le Concile de Nicée pour celui de Calcedoine. On peut voir dans Lupus quelques autres endroits semblables tirez d'auteurs plus recens.

Pour la page 677.5 17.

NOTE XX. Sur l'histoire de Saint Paphnuce touchant le celibat.

Par. (8.6 11 Baronius pretend que ce que So-\$25.0 150. crate & Sozomene disent de l'histoire de S. Paphnuce fur le celibat, est une fausse histoire, parcequ'elle est contraire à la discipline de ce temps là, qui obligeoit, dit-il, tous les Clercs à la continence, Ainfi c'est un point de grande discussion, & que nous ne pretendons pas traiter ici, Mais il est difficile que tout ce qu'on peut dire

contre cetre histoire, n'ait pas dû paroiftre incomparablement plus fort du temps de Socrate que du nostre: socribiante. Et melme vu la maniere dont parle P., 2, 4. Socrate, il n'est pas aise de croite qu'il ait reconnu.à Constantinople une loy formelle qui obligeast les Cleres à la Fup. In can. p. continence. ]'La raifon ni l'autorité

de Batonius n'ont point empesché le P. Lupus de recevoir cette histoire comme veritable.

Soer.b,p.9.1. 'Mr Valois dit penmoins qu'elle luy paroift inspect; [& il est cettain que Socrate & Sozomene ont esté capables de croite & d'écrite des choses qui avoient peu ou point de fondement. Mais pour les raitons que M' Valois allegue, je ne voy pas qu'elles aient beaucoup de force. Car Rufin a pu ignoter ou omettre volontairement quantité de choics tres ٠. veritables: I'Et quoique M' Valois dise que personne ne met Paphonice

entre les Éveiques d'Egypte qui affil-Rufflue.47 terent au Concile de Nicée, Rufin l'y met expressement, & avec de fort

grands cloges.

811 NOTE XXI. Cour la page 678.6 .7. Que Saint Basile n'a pas connu le

VIII. Canon de Nicée.

Nous voyous dans Saint Bafile nation can ... l'execution du huittieme Canon de P.11-a. Nicée; [8c cependant il femble que ce Saint n'ait pas connu ce mefine Canon Car le Canon suppose que l'on admet le battefme des Novatiens, comme il est visible, surtout en le conserant avec le 19°,]/& comme S, Her.in Luci. Jerome l'a remarque, avant mesme (1. p. 147.4) dit que le Concile avoit receu le battesme de tous les heretiques, hormis des Paulianistes : '& S. Basile doute Basep.com. at neanmoins fi on peut recevoir ce bat- P.LI.C. tefme. Il ne l'accorde que parceque quelques Evelques d'Afie l'avoient receu, dit-il, par condescendance, '& mesme en un autre endroit, aprés can.er.p.s. avoit dit qu'il y avoit eu differentes 14ordonnances fur ce fujet, & s'estre objecté les Eglifes de Rome &c d'Icone qui admettoient ce battefme, il conclud à le rejetter, jusqu'à ce qu'un plusgrand nombre d'Everques fe fuffent allemblez pour determiner ce point.

Pour la page

En quel temps les Evesques presenterent leurs requestes les uns contre

les autres à Constantin. 'L'histoire des requestes que les Thdr. L.c. Evelques presenterent les uns contre 10. p. 011.b. les autres à Constantin, arriva selon Theodoret, partie devant, partie aprés la réunion & la pacification des Prelats c'est à dite après la decision touchant la foy, pat laquelle tous les Prelats s'estoient unis en apparence. Rufin, Socrate, & Sozomene lamer - Rufilment. tent avant cette decision; quelques 1,150erdite. jours auparavant felon Sozomene, la Socrate la fait commencer la veille a Soci-p.11-8. de la fession solennelle, & achever le jour melme de cette session [Nous

NOTE XXII.

LLIII iii

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. 877 l'avons fuivi pour le premier point : l & il le faut necessairement , si nous

voulons dire avec Gelase de Cyzic,] Gel.Cyz,l.s. 'que Constantin n'arriva à Nicée que c.6.p.60. Li veille de cette fession ; [à quoy il y a affez d'apparence.]

Pour la page

7-F-543.2.

NOTE XXIII. 684.519. Fausseté de la lettre du Contile à S. Silvestre, & de la réponse de ce

[Lefeul ftyle barbare & prefque inintelligible de la lettre qu'on raporte du Concile de Nicéc à S. Silvestre, fait affez juger de l'autorité qu'elle peut avoir, sans qu'il soit besoin de demander par quel privilege Saint Macaire est nommé dans le titre plutoft que S. Alexandre & S. Euftathe.] Thdrt.Lr.c. 'Mais S. Euftathe avoit grand tort de n'avoir pu conter combien il y avoit eu d'Evefques dans ce Concile,[Il

n'avoit qu'à lire ce titre. & cateri Baraus 170. epi/copi 318.]/Le Concile de Calcedoine a oublié de marquer aussi dans le titre de sa lettre à S. Leon, de combien d'Evefques il estoit composé; mais il n'oublie pas de dire le licu Conc.t.1.p.

où il estoit assemblé, Le Concile de Nicée mesme, quand il écrit aux Eglif s d'Egypte, marque le lieu & oublie le nombre : c'est sans doute qu'on n'estoit pas encore accourumé à prendre les 318 Everques & le Concile de Nicée pour une mesme chose. La réponfe de S. Silvestre au Concile Battures in eft du mefine genre, ]'li ce n'eft que la fausseré de la date & les fautes qui

y font, font croire mefme à Baronius qu'elle est supposée: [mais assurément Cone.p. (8.b. elle ne l'est pas plus que l'autre. ]'Le

Pour la page 686.5 10.

Bar. 31. 5 61. Baronius croit qu'il y a cu des l

[mais fa fuite peut faire juger qu'il n'entend par ce terme que des foufcriptions de: Everques. Que si ces actes eftoient encore du temps de S. Jerome, il est indubitable qu'ils n'estoient point perdus du temps d'Honoré & de Saint Augustin.] qu'il appelle Synodique , où estoient P-45.b. P. Labbe les abandonne routes deux, les noins de tous les Prelats. C'effoit peutestre l'exemplaire qu'avoit ce NOTE XXIV. Saint des decrets, des Canons &cc. du Concile, sans qu'il y eust rien de Des actes du Concile de Nicée.

actes du Concile de Nicée écrits tres foigneufement, mais qui ont efté perdus peu de temps après par les efforts des Ariens, '& que la dispute qu'il y sa. eut sous Honoré entre les Eglises d'Afrique & de Rome, montre qu'on ne les avoit plus des le commencement du cinquieme ficele ; qu'ainfi ce sa. qu'assure Turrien, qu'ils sont encore aujourd'hui à Alexandrie; ce que d'autres pretendent qu'ils sont en Arabie; & mefme ce que dit Ifidorus Mercator, que quelques Orienrauxluy avoient affuré les avoir vus eux meimes, qu'ils eftoient plus longs que les quatre Evangiles, qu'ils contenoient les divertes fessions du Concile, les differends qui furent agitez,les decitions, les definitions, & les fouscriptions des Evesques, & que le Concile de Calcedoine avoit esté écrit fur ce modele, toutes ces cho- seifes, dit-il, ne font apparemment que

des fonges. Il est neanmoins difficile de croire que les actes du Concile de Nicce

aient efté firoft perdus, ils ont jamais esté écrits; mais aussi ce dernier point n'est pas fort certain.]'Car le seul settetenendroit de S. Athanase que Baronius de for pare allegue pour cela n'en dit rien dutout edans le gree, S. Jerome eite formel- Hirrie Incilement lesactes du Concile de Nicée, 47-5-44-6 'Socrare cite un livre de S. Athanafe, sontante

'Mr Valois croit que l'on n'écrivit guf.n.p.13/4

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE.

plein Concile, & fouferit par tous les Evelques, comme le symbole, les Canons, les autres decrets, l'anatheme d'Arius, & les epistres synodiques,] cr. Conf.L. 'Il fe fonde fur Eufebe quin'est pas Ath.dec.N. formel, & encore fur ce qu'une perp.: (9.b. fonne avant demandé à S. Athanase ce qui s'estoit fait dans le Concile touchant le mot de Consubstantiel, ce Saint au lieu de luy en envoyer les

actes, composa pour l'en éclaireir, le livre intitulé Des decrets du Concile de Nicéccontre les Ariens.

Gel.Cyz.l, to 'Gelase de Cyzic, comme on l'appelle, [qui vivoit à la fin du V. siecle,] dit qu'il avoit trouvé chez son pere un livre tres ancien, qui avoit esté autrefois à Dalmace Archevesque passe dans ce Concile, il l'avoit reforres de moyens pour cela. Qu'estoit- du commencement de l'Ariantsme,

rien que ce qui avoit esté resolu en ¡ Est-ce qu'il estoit déja perdu ? Cela est sans apparence, ou au moins cela valoit bien la peine d'estre dir. Le livre qu'il composa ensuite de tant de recherches, & que nous avons encore, n'est en parrie qu'un rissu d'Eusebe, de Rufin, & des autres auteurs Ecclesiastiques, dans le texte desquels il ajoute quelquefois des choles importantes, fans nous en avertir. Le reste consiste en diverses pieces, lettres, harangues, ou disputes, qui est ce qu'il avoit transcrit du pas livre de Dalmace; Mais on ne recoit nullement ces chofes comme authenriques; & on ne les croit pas fort appuyées, lotfqu'elles ne le font que fur le rémoignage de cet auteur. V. l'EmpereurZenon. [On ajoute encore de Cyzic, '& que ce livre contenoit | moins de foy à Gregoire, que d'autres generalement tout ce qui s'estoit dit nomment George, Prestre de l'Eglise ou fait dans le Concile de Nicée, de Cefarée en Cappadoce, j'qui afait roll.0.jax.p.

Mais il rend luy mesme son témoiune oraison sur les trois-cents dix780-5 to gnage suspect, en disant dans la suite | huit Peres du Concile de Nicée, au que pour trouver tout ce qui s'estoit | commencement du VII, siecle selon Bollandus; 'ou sculement dans le Xe Vost.hi-g.l.4. cherché de tous costez, & en toutes schon Vossius. Surius nous a encore manieres. & avoir employé routes donné le 10 juillet que petite histoire

il necessaire de tant de recherches à tirée de Metaphraste. Elle est trop Il n'avoit qu'à publier son livre : pleine de fautes pour s'y arrestet.] 4. 你们用心然只要心的意思心的意思心的意思心思思思心思思思心思思思心思思用心思

### NOTES SUR S. NICOLAS.

Pour la page 669

Pat.

NOTE 1.

Fautes insoutenables de Metaphraste dans la vie de ce Saint; qu'on n'a rien d'affuré fur fes actions.

ENTRE les endroits de la vie de S. Nicolas écrite par Metaphrafte, qu'on peut dire eftre infoutenables. il faut mettre la maniete dont il parle Sur. 6.dec.p. de la confession. l'Car il dit nettement 181.6 13. qu'il fut mis en ptison des le com-

cletien. Mais cet orage, dit-il, passa 5 44 auffitoft. Diocktien & les payens fes fuccesseurs furent enlevez du monde, Constantin regna, rompit les chaines des Confesseurs; & alors S. Nicolas revint à Myre-[Ce feroit beaucoup ce semble, de dire que tout cela ne s'est fait qu'en deux ou trois ans. Et cependant depuis l'an 303 que les Evelques furent mis en prison en vertu d'un second edit de Diocletien, mencement de la persecution de Dio- jusqu'à ce que Constantin soit devenu

NOTES SUR SAINT NICOLAS. maistre de l'Orient, il y a viugt ans | faits, savoir l'election du Saint à entiers. Dans ces vingt ans melme les l'episcopat, le miracle d'une tempeste Confesseurs ont esté delivrez en 311; appaisée par ses prieres , la multipli-& l'Eglife jouit d'une paix toute entiere depuis la fin de 312 jusque

vers 2201 de forte que Constantin n'a delivré en Orient que les Confesseurs Bar. ps. 4 ; s. mis en prison sons Licinius.] Ausli Baronius pour défendre en quelque forte cet endroit , veut maleré son

auteur, ou'on l'entende de Licinius. & non de Diocletien. Sur. 6, dec. p.

18: 5 1.10.

\$17.

'Metaphraste raconte aussi despelerinages de S. Nicolas à Jerufalem avant le regne de Constantin, pour adorer la Croix, & visiter l'église & le Sepulcre de nostre Seigneur, quoiqu'on fache que jusques à l'an 326 ou 327; & la Croix & le saint Sepulere estoient enfouis dans la terre, & qu'au lieu d'eglise il n'y avoit en cer endroit qu'un temple d'idoles. V. Sainte Helene \$ 3.]

'Il fait une sedition dans la Phrygie excitée par les Taïfales, squi sont des peuples de la Sarmaeie sur le Danube: & ]il fuppose que ceux que Constantin y envoya en diligence, vintent aborder à Myre. C'est leur faire faire cinq ou fix tois plus de chemin qu'ils

MS.p.81.

ne devotent.] 'Nous avons trouvé dans un manufcrit une vie de S. Nicolas, beaucoup plus courte que celle de Surius, Je ne içay fi ce ne fetoit point celle que Baronius 6, dec. a, attribue à Jean Diacre, dont on auroit offé la preface: Car elle commence par ces mors; Beatus Nicolaus illustri prosapia ortus. Elle n'est pas tout à fait mal écrite, & les bouts de vers qui finissent souvent les periodes, sentent affez le style du IX. ficele.] Elle porte tour d'abord que la ville de Patare, autrefois fort considerable, n'estoit plus alors qu'un bourg fort peu habité; see qui matque Cette vie ne contient que bien peu de attribue à S. Methode, & qu'il dit de la

cation du blé qui se portoit d'Alexandrie à Constantinople, (ce qu'on ne peut mettre qu'aprés l'an 330,) la guerison d'un possedé, & la delivrance des trois eapitaines qu'Ablave avoit voulu perdre. Aufli elle n'a rien de ce qui embataffe le plus dans Metaphrafte. Et neanmoins nous n'oferions pas dire que le peu de faits qu'elle contient en soit plus autorifé. Car il paroist que soit par lo defaut du copiste, soit pat quelque autre raison, il manque à cette bistoire pluficurs choses qui y devroient estre. La promotion du Saint à l'episcopat commence par ces termes, His ita p.81. transadis; & il n'y a rien aupatavant à quoy cela se puisse raporter. Le p. 86. commengement de l'histoire des trois capitaines n'y est point, & y est neanmoins suppose. On voit de mesme p.\$9. que l'auteur avoit parlé plusieurs fois de la delivrance de quelques jeunes hommes que nous n'y trouvons point dutout, 'Je ne sçay auffir ce qu'il veut r.so. dire,qu'on avoit amenéun possedé au Saint, in monasterio sancte Sion. Nous trouvons dans Suidas n.p. 231.

4. b, que S. Nicolas de Myre Evelque tres zelé pour le Christianisme, avoit une confiance extraordinaire en Dieu. majesties, & qu'il ne ceffoit point jusques alors de delivrer de toutes fortes de maux ceux qui avoient recours à fon intere ffion. Il marque qu'il avoit sauvé de la mort quelques foldats, & trois capitaines, qui ayant esté condannez sur une calomnie. s'estoient adressez à luy par leuts prieres. Mais cette autorité n'est pas fort confiderable, | puisqu'on croit V. f.h.g.lis. que Suidas n'a vécu que fur la fin du 6.16.p.joi.

XI. fieele. affez qu'elle n'est pas bien ancienne : [Jen'ay point vu]'celle que Batonius far.ne. \$ \$166

NOTES SUR SAINT NICOLÁS. estre imprimée. [Elle meriteroit quelque respect, finon pour le temps, au moins pou la qualité de son auteur,

pourva ou'il y cust preuve que ce fust att de sim, p. de luy: ] car Allatius ne marque rien de S. Methode fur S. Nicolas, Mais ce qui m'étonne, J'c'est que Baronius Bar, 116.5 161 148.5 16-44 . tire de Metaphraste ce qu'il a à dire

de S. Nicolas, plurost que de Saint 14.5 ic. Methode.]'Il cite bien quelquefois ce Saint, mais c'est avec les autres, m6.4 \$6. 'comme quand if raporte l'histoire \$ 87-96des trois capitaines.'Il ne dit point si c'est de luy qu'il tire les termes de cette histoite. Mais ce ne sont point

manuscrite que j'ay.]

Pour la sace

ccux de Metaphraste, ni de la vie NOTE II.

Que les sonscriptions du Concile de Nicee ne prouvent pas que Saint Nicolas n'y ait point efté.

[Nous aurions une preuve positive que Saint Nicolas ne vivoir point du temps du Concile de Nicée, si nous Cone.r...... recevions] les fouseriptions de ce \*4.6. Concile, qu'an pretend estre tirées ceux qui fignent la fondation; & le d'un fort ancien manuscrit , puisque consentement du fils du fondateur , I'on y trouve un Polydecte Evelque | dont il n'eft point parlé dans la fon-

825 'Mais il est affez visible que ces sous- seld in Eury. eriptions font fausses, ou au moins P-118. qu'elles ne sont pas du premier Concile de Nicée; & on les trouve toutes Nor epo.p. dans celles du fixieme Concile en 115l'an 680, auquel elles appartiennent

effectivement.

NOTE III. Pour la page Qu'une charte de l'an 1079; ne prouve point que le corps de S. Nicolas

fust deja à Bari. [Il semble qu'on peut trouver de la difficulté à croire ce que les deux histoires de la translation de Saint Nicolas portent qu'elle ne se fit que l'an 1087. Car dans la charte de la fondation de l'eglife collegiale de S. Nicolas à Beauvais, darce de l'an 1079, il est dir que le fondateur partoit pour s'en aller à Rome, & enfuite à Bari visiter le corps de S. Nicolas, Mais cet arricle est aprés la date, & ainfi on n'en peut tien conclute . puisqu'il peut avoir effé ajouté longtemps depuis : Et en effet, les témoins qui le fignent sont tour differents de de la metropole de Myre en Lycie, I dation, y est expressement marqué,]

# 

## NOTE SUR LES AUDIENS.

Pout la page Qu'il eft difficile de les juftifier de Cherefie des Antropomorphites. Pet.dog.t.i.l. E Pere Petau pretend que Saint Augustin & Theodorer ont mal 101-194 compris le fentiment des Audiens, & main. ce qu'en dit S. Epiphane, qui ne kur attribue, dit-il, sucune a tre faute

Epi.-o.c.z. fur la fov, finon qu'ils croyoient que Sija. la ressemblance que l'homme a avec Saint dit qu'on ne peut avancer sans I des mains, & les autres membres du \*Hift. Eccl. Tom, VI.

remerité, & sans s'engager dans de e.q.p. \$ 5.24. grandes abfurditez : 'mais le P. Perau ret. 5 p. pretend qu'on le peut dire sans croire que Dicu ait la forme du corps hu-

'Neanmoins nous apprenons de S. Epica.p.he. Epiphane mefme, qu'ils prerendoient 817. appuyer leur sentiment sur les passages de l'Ecriture, qui à la lettre attti-Dieu, confifte dans le corps; ce que ce buent à Dieu des yeux, des oreilles,

MMmmm

corps, foò il is infroient que k corps, et qu'ils n'avoient point d'autre fo, elucit fai à l'immage de Disuc (Fcal de libre) precis pout montrer qu'ils ont attribué à Dieu une fource baimant artirule à Dieu une fource baimant artirule à Dieu une fource baimant artirule à Dieu une fource d'autre la contract d'autre la compart d'autre fou fait point d'autre fou fait l'autre fource d'autre fource d'autre fou fait fource d'autre fource

Pet. § \$.

<sup>4</sup> "Pour ce que le P., Petan objecte qu'il ett donc faux que les Audeins cuffien une covyane tres purc é tres 6-6-1. Catholique fur le Trinier, 'comme Saint Epiphane l'affart, 'il et aiff de ripondre que la foy fur la Trinier, felon le langue de ce rempi la , comoffitot propremen à reconnoulitre la conhabitantalisté des nois Personnes, ce qui n'à sir mé commun aver la doctrine des Ammoponrophers, J Mais ce que de ce Peter enoure plan

enp.ta.d generalement, 'Qu'ils n'avoient rien de vouloir que Dieu eust une figu

que l'Eglife, quoiqu'ils s'obstinassent stop sur un point de peu d'importance, est assurément plus difficile. Ce n'est pasque la foy ne se prenne affez ordinaircment pour les points particuliers contellez dans chaque ficele; & en effet, S. Epiphane semble reduire auffitoft le terme general de la foy au point particulier de la Trinité, Mais comment dire que l'herefie des Antropomorphites est un point de peu d'importance ? Je ne voy pas encore la solution de cette difficulté, qui a donné lieu d'accuser Saint Epiphane melme de fuivre l'herefie des Antropomorphites, comme on le voit dans Socrate & dans Sozomene. Gennade Gen. dog.e. 4 attribue aux Audiens, qu'il appelle ag. die c. 19 Vadiens, & aux Antropomorphites, de vouloir que Dicu eust une figure



311.

312.

313.

## THE REPORT OF THE PROPERTY OF

## OU ABREGÉ DES PRINCIPALES CHOSES

contenues en ce volume, mises selon l'ordre des temps.

ACTANCE est appellé vers 30 f

À N'comedie, pour y prosesser le
thetorique; & 1 y passe tout le temps
de la persecution de Diocletien, pagé
202-201.

302.

303.

301.

306.

311.

Tyran succede à S. Cyrille d'Antioche mort en 302, p.194.

Diocletien ordonne par un edit publié le 2, deviet 20,5 de bruder les livres facrez. Ceux qui les livresent aux perfecuereur facrent nommez Tradiceux, p.2-9. Paul Evelque de Cirthe en Numidie, Silvain Soudiacre, & beaucoup d'autres de fes Ecclésifisiques, livrent les vasfes & les livres facrez le 19 de may, p.2.6.

Hierocle & un autre écrivent vers l'an 303 contre les Chrétiens, p. 305. Lactance fait son livre De l'ouvrage de Dieu durant la persecution de

Diocletien, p.728.

Donat Chrétien de Bithynie est mis en prison pour la foy en 305, soussite beaucoup, & y demeure jusqu'en 311,

Donat des Cales-noires forme vers 306 un schifme à Carthage contre l'Evelque Mensurius : ce schisme sur l'origine de celui des Donatistes, p. 4.

Mensurius estant mott en l'an 311, Cecilien est elu en sa place: Les Evresques de Numidie assemblez à Carthage au nombre de 70, le deposens, de clissent Majorin: ce qui sorme le schisme des Donatistes, p. 21-21. 699, MELCHIABE ou Miltiade 31º Pape, succede à Eusebe le 2 de juillet 311, & gouverne deux ans, six mois & neuf jours, p. 37-39.

Achillas succede à Saint Pietre d'Alexandrie, & ne gouverne qu'environ six mois, p.213.

Achillas reçoit Arius dans l'Eglife & l'eleve à la prestrise en 312, p.241, meurt peutestre le 13 juin, p.730,731. Des le commencement de l'an 313, Constantin decharge les Ecclesisti-

Constantin decharge les Ecclesiastiques des fonctions civiles, & lesterres de l'Eglise des imposts, p.22, & fait distribuer des aumoines en Afrique, p.23.

Les Donatiftes luy adreffent en melme temps leurs plaintes contre Cecilien vers le 15 d'avril, au nom de Majorin plutoft que de Donat des Cales, p. 495-97. Il leur donne pour juges S. Materne de Cologne, Saint Marin d'Arks, & S. Retice d'Autun, p. 27-37, aufquels il joint le Paye S. Militade, & S. Mirocle de Milan, p. 39-37-182.

Les eglises sont rebasties partout, p.194-147.

Constantin fair assembler un Concile à Rome sur l'affaire des Donaristes, le a d'octobre. Il dure trois mois, p. 31-33, Donary est condamé & Cecilien abous, p. 34-35. Les Donaristes s'en plaignent, & calomnient S. Miltiade, p. 35-37.

Tyran estant mort, Vital est fait

M M m m m ij

315. 316.

323

P.37-39.

ZZZ.

\$14.

Constantin vout juger les Donatistes en Afrique en l'an 215, puis à Milan.

p.57.58. Olympe Evelque d'Espagne, qui a éctit, vient peuteftre en l'an 316 en Afrique pour la cause de Cecilien,

P.59.60. Constantin juge à Milan l'affaite de Cceilien vers la fin d'octobre, & condanne rigoureusement les Donatiftes, p.60-63.

Donat effoit ce semble Evelque de Carthage des l'an 316; Ses qualitez, 2.64-68.

Collushe Preftre d'Alexandrie fait schisme vers le mesme temps qu'Atius, & usurpe le pouvoir de

l'ordination,p.231.232, S. Alexandre d'Alexandrie recoir & écrit vers 320, un grand nombre de lettres touchant Arius, p.222-229, 733. Il fait signer un Tome à beau120.

829

324. 325.

coup d'Evelques, p.223-225. Ce que c'effoit, p.733.

320.

321.

324.

Arius se rerire à Nicomedie chez Eusebe, qui le fair recevoir dans les Conciles de Birhynie & de Palestine, p.256.2/8.

Quel eftoit Eusebe de Nicomedie, p.251-255.

Arius écrit de Nicomedie à Saint Alexandre : Il y compose sa Thalie, p.256,257, Il change le Gloria Patri, p.260. Les deux Eusebes, George de Laodice & plusteurs autres écrivent en sa faveur, p.253-260.

Lack nec écrit vers 310 01131, for invers des Institutions, estant dans les Guiles auprès de Crifipe, p. 200, 720. Nondinaire accufe Silvain Evesque Donarifte de Cirrhe, devant Zenophile, le 13 decembre, & decouvre toure la honre des schissmatiques; Silvain est hanni, p. 99.711.

Crescence trouble l'Egypte sur la Pasque par ses écrits vers 320: Saint Alexandre le resute, p.217.

Constantin accorde le 5 may 321, liberté de conscience aux Donatites, & rappelle d'exil ceux qu'il avoit bannis, les laissant au jugement de

Dicu & à leur fureut, p.102.103.

S. Philogore Evelque d'Antioche meurt apparemment le 20 decembre

333, Pailho luy fuccede, p. 202, 7262.
Conftantin écrit en l'211 324 à Saint Alexandre d'Alexandre & à Arius, auflitoft après la défaite de Licinius, p. 227-229. Il envoic en Egypto Ofius de Cordoue, qui y tient un Concile où les Ariens & les Colluthicus fout condannes, p. 230-232. 261. 262.

Arius fe plaint à Constantin, qui luy répond avec be aucoup de force, p. 262.263,742. Arius le vient trouver, & tasche inutilement de le fromper, p. 264,265,742.2.

L'Arianisme empesche Constantin d'envoyer les Orientaux appailer le P.194.
Conflatin fait tenir le Concfle de Nicée, qui commence apparemmen les 19 de jui 3,37. & dure jufqu'au 15 d'aouft. Il y vienzaprés le 3 de juille de concile, p.544.0°C. Saint Alexandre d'Alexandre y vient nonoblant fon grand age, p.232. Saint Alexandre within 8 de S. Sprindon y affirten. Des Nilbe & S. Sprindon y affirten. Des Nilbe & S. Sprindon y affirten. Des Seit de Seit trouveren. p.444-648. Anut y cha machematizé avec fes diciples. Se banni : Les Eufobiens y fiencent la

Consubstantialité, p. 659. Les Meleciens s'y réunissent à l'Ensis, p. 233. Cecilien de Carthage le trouve au Concile de Nicée, & en apporte les decrets en Afrique; & l'on ne sçair pas s'il y a beaucoup survécu, p. 164. 195.

Quelques Meleciens perfiftent dans le fehitme, deputent à Conflamin qui les rejettes, p.234,737. Eufebe & Theognis les appuient, & comfantin quent avec des Arlens que Conflamin avoit fait venir à la Cour pour les punir, p.266, Il s'ont à caufe de cela depolez & bannis trois mois après le

Concile de Nicée, p. 266-268.

Audée fait schilme vers 325 dans la
Mesopotamie, p. 691-696.

S. Alexandre d'Alexandrie meurt

apparemment le 17 ou 18 avril 326, p.236.736, S. Athana, è luy succède au bout de quelque temps, p.236. Melece de Lycople meurt vers le

Melece de Lycople meure vers le mefine temps, aprés avoir établi Jean Areaph pour tenir fa place, & renouvellé ainfi le schisme, p. 235,

On peut mettre vers 327, que les Donatiftes affemblez à Carthage au nombre de pres de 270 Evefques, aprés une deliberation de 75 jours, petmettent de recevoir les Catholi326.

327.

M M m m m iij

United by Google

| _  | 830 CHRON                                                                   | OLOGIE.                                                                    |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7. | ques fans les rebattizet, p.81.82.710.<br>Eufebe & Theognis font rappellez  | de l'année 332 au plustate , p. 279.<br>L'Eglife d'Antioche est en trouble | 332 |
| 8. | & rétablis dans leurs fieges trois ans                                      | aprés la mort d'Eulale : Les Eufebiens                                     |     |
| .  | aprés leut bannissement, à la fin de                                        | y veulent mettre Eusebe de Celarée                                         |     |
|    | 318, ou au commencement de 319.                                             | qui le refuse; & on elit Euphrone                                          |     |
| _  | p.269.270.                                                                  | qui ne dure qu'un peu plus d'un an,                                        |     |
| 9. | Il semble que S. Eustathe ait tenu                                          | 0.276.278,                                                                 | _   |
|    | vers 319, un Concile à Antioche des                                         | Euphrone d'Antioche estant mort,                                           | 333 |
|    | provinces d'Orient, dont on a mélé                                          | on met Platille en sa place en l'an 333                                    |     |
|    | les Canons avec ceux du Concile de                                          | ou 334, p.278.                                                             | _   |
| _  | la Dedicace en 341, p.253-755.                                              | S. Macaire de Jerufalem mettre vers                                        | 334 |
| ٥. | Constantin écrit à Arius le 27 de                                           | l'an 334, S. Maxime Confesieur lay                                         |     |
|    | novembre 330, pour le rappeller d'exil                                      | fuccede, p.280.                                                            | _   |
|    | & l'envoyet à Alexandrie, p.270-273.                                        | Les Eusebiens s'affemblent pour                                            | 33. |
|    | 744.745.752.5.                                                              | dedict l'eghie de Jerufalem en 335,p.                                      |     |
|    | Les Donariftes s'emparent peuteftre                                         | 283-286. Ils reçoivent en melme temps                                      |     |
|    | en cette année de l'eglife que Conf-                                        | Atius & les lectareurs, p. 237.288.748-                                    |     |
|    | tantin faisoit bastir à Cirthe pout les                                     | 751. Ils citem Marcel d'Ancyre com-                                        |     |
|    | Catholiques Constantinen fait bastis                                        | me heretique, p.289-292.                                                   |     |
|    | une autre, & confirme les privi-                                            | S. Athanale va trouver Constantin,                                         |     |
|    | leges des Ecclesiastiques, p.105,106.                                       | qui mande ses accusateurs; & sur une                                       |     |
|    | 711.1.                                                                      | nouvelle-caloninie relegite le Saint à                                     |     |
|    | S. Parthene est fait vers l'an 336                                          | Treves, p.290.                                                             |     |
| -  | Evefque de Lamfaque, p.390.                                                 | Arius aprés avoir esté tecru à Je-                                         |     |
| ι. | S. Euftathe Everque d'Antioche eft                                          | rufalem , va troubler l'Eglife d'Alc-                                      |     |
|    | depolé en 331 par les Eufebiens dans                                        | xandric, p.293,294.                                                        | -   |
|    | un Concile, & relegué à Philippes en                                        | Les Eufebiens tiennent un Concile                                          | 336 |
|    | Macedoine, où il meurt app. avant<br>l'an 338, p.273. Paulin de Tyr est mis | à Conftantinople en 336, p.293. Ils y                                      |     |
|    | en la place & ne gouverne que fix                                           | condannent Marcel d'Ancyre, p.290.                                         |     |
|    | mois: il inftruit Acce,p.275.276.404.                                       | font un nouveau formulaire, p.290.                                         |     |
|    | Asclepas de Gaza est depose app.                                            | Constantin fait venit à Constan-                                           |     |
|    | avec S. Euftathe, & Quintien mis en                                         | rimople Arius qui le trompe 1 Mais                                         |     |
|    | fa place, p. 274.746.                                                       | Dicu exauçant les prieres de Saint                                         |     |
|    | Paulin intrus à la place de Saint                                           | Alexandre de Constantinople & de                                           |     |
|    | Eustache, estant mort, Eulale luy suc-                                      | S. Jacque de Nifabe, fait perir mife-                                      |     |
|    | cede : Il ehaffe Acce d'Antioche, p.                                        | rablement cet herefiarque un famedi                                        |     |
|    | 276. 404. Divers Catholiques tefu-                                          | au foit , lorfqu'il s'attendoit d'estre                                    |     |
|    | fent de se soumente à ces usurpateurs                                       | receu le lendemain dans l'Eglife, p.                                       |     |
|    | Atiens, & font appellez Euftathiens,                                        | 295-297,                                                                   |     |
|    | p.278.                                                                      | Conftantin bannit Jean Atcaph                                              |     |
|    | Eusebe de Nicomedie s'unit avec                                             | chef des Meleciens, p.299.                                                 |     |
|    | les Meleciens vers 331; Il rafche en                                        | Eusebe de Nicomedie veut usurper                                           |     |
|    | vain d'obliget S. Athanase à recevoir                                       | le siege de CP, & ne le peut, p.299.                                       | _   |
| -  | Arius à la communion, p.282.                                                | Les Ariens gagnent, l'esprir de Conf-                                      | 337 |
| 2. | S. Eutrope d'Andrinople est banni                                           | tance en 337, p.299.302.                                                   |     |
|    | ipres S. Euftathe, au commencement                                          | S. Athanat: & les autres Evefques                                          | 33  |

|      | LOGIE. 83t                                                                                                                             | CHRON                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 341- | en sa place, les Eusebiens luy opposent<br>Macedone l'hercssarque, & le font<br>Evesque, p. 323.<br>Eudoxe estoit des l'an 341 Evesque | bannis fous Conftantin, font rappel-<br>lez en 338, p.302.303.<br>Les Eusebiens forment de nouvelles<br>calomnies contro S. Athanase après |
|      | de Germanicie : Qualitez de cet he-                                                                                                    | fon retout à Alexandrie, font Pifte                                                                                                        |
|      | retique, p.428.                                                                                                                        | Everque des Ariens d'Alexandrie, p.c.                                                                                                      |
| 342. | Le General Hermogene voulant                                                                                                           | cn 339, p.303.304.                                                                                                                         |
|      | chaffer S. Paul de Constantinople en                                                                                                   | Quel estoit Acace successeur d'Eu-                                                                                                         |
|      | 342, est tué par le peuple, p. 324.325.                                                                                                | febe de Cefarée, p.304-306.                                                                                                                |
|      | Conftance vient d'Antioche à CP.                                                                                                       | Sur la fin de l'an 338, ou peu aprés,                                                                                                      |
|      | durant l'hiver, & en chasse S. Paul,<br>laissant Macedone dans la seule eglise                                                         | Constance vient à Constantinople,<br>fait deposer S. Paul par un Concile                                                                   |
|      | qu'il tenoit, p.324.                                                                                                                   | d'Ariens . & met en la place Eufebe                                                                                                        |
|      | Philippe met Macedone en posses-                                                                                                       | de Nicomedie, p.304.                                                                                                                       |
|      | fion des eglifes de CP, ce qui excite                                                                                                  | Marcet, Afclepas, S. Luce d'An-                                                                                                            |
|      | un tres grand carnage, p.325.                                                                                                          | drinople, Saint Paul, Hellanique de                                                                                                        |
|      | Les Eusebiens deputent Narcisse &                                                                                                      | Tripoli, & plusieurs autres persecutez                                                                                                     |
|      | quelques autres dans les Gaules vers                                                                                                   | & chaffez par les Ariens en 140, vien-                                                                                                     |
|      | Constant, qui les renvoie sans rien                                                                                                    | nent, comme on croit, à Rome avant                                                                                                         |
|      | faire: S. Maximin de Treves leur refu-                                                                                                 | le milieu de 341, p. 307-310.752.1,                                                                                                        |
|      | ic la communion, p.326.327.759.760.                                                                                                    | Le Pape Jule écrit & depute en l'an                                                                                                        |
|      | Photin Evelque de Sirmich decou-                                                                                                       | 340 aux Eusebiens, pour les faire ve-                                                                                                      |
|      | vre fon herefie des l'an 342, ou peu                                                                                                   | nir au Concile de Rome indiqué pour                                                                                                        |
|      | aprés, avant 345: Quel estoit cet he-                                                                                                  | le mois de juin 341, p.306.310.311,                                                                                                        |
| -    | refiarque, p.321-330.                                                                                                                  | Les Eufebiens tiennent un Concile                                                                                                          |
| 344. | Il femble que Valens de Murle ait<br>talché en vain vers 344, d'usurper le                                                             | à Antioche pour la dedicace de la<br>grande eglife, au commencement de                                                                     |
|      | fiege d'Aquilée, Fortunation en eft                                                                                                    | l'an 341, p.311.312. Ils y font divers                                                                                                     |
|      | fair Evelque, p.330,                                                                                                                   | fymboles & quelques Canons bons &                                                                                                          |
|      | Thrognis de Nicée meurt vers 344,                                                                                                      | mauvais, p.315-322. Les 25 Canons                                                                                                          |
|      | P-339-331,                                                                                                                             | qu'on leur attribue pouvent eftre de                                                                                                       |
| 345. | Les Eusebiens affemblez en l'an                                                                                                        | differens Conciles, p.753-755. Ils y                                                                                                       |
| ,,,, | 345, peutestre à Antioche, envoient                                                                                                    | officet l'evelché d'Alexandrie à un                                                                                                        |
|      | en Occident leur long formulaire,                                                                                                      | Eusebe qui le refuse, & accepte celui                                                                                                      |
|      | P.331. Le Concile de Milan rejette                                                                                                     | d'Emefe : Quel estoit cet Eusebe, p.                                                                                                       |
|      | leurs deputez, parcequ'ils refusent de                                                                                                 | 312-315.                                                                                                                                   |
|      | condanner l'herefie d'Arius, p. 832.                                                                                                   | Gregoite de Cappadoce est établi                                                                                                           |
|      | 760.761.                                                                                                                               | par ce Concile à la place de S. Atha-                                                                                                      |
|      | Estionne succede vers 345 à Plac Ile                                                                                                   | naie, p.713.                                                                                                                               |
|      | Everque d'Antioche, & gouverne<br>trois ans, p.332.                                                                                    | Les legats du Pape partent d'Ocient                                                                                                        |
|      | Du Concile de Cologne contre                                                                                                           | au mois de juin, avec des lettres du Concile d'Antioche, p.322,323.                                                                        |
| 346. | Euphrate Eveique de la metine ville,                                                                                                   | Eusebe de Nicomedie meurt avant                                                                                                            |
|      | marqué le 12 de may 346, p. 332.333.                                                                                                   | que la lettre de Jule soit arrivée en                                                                                                      |
|      | 761-764.                                                                                                                               | Orienr, c'est à dire sur la fin de 341,                                                                                                    |
| 147  | Les Orientaux refusent en 347 de                                                                                                       | p.323.758.759.                                                                                                                             |
| 347. | se joindre au Concile de Satdique,                                                                                                     | S. Paul de Constantinople est rétabli                                                                                                      |

832 347.

p.333.334, & en condannent les principaux auteurs dans leur assemblée de Philippople, p.335.336. Ils talchent de se joindre les Donatistes, p.107.

Le ttouble augmente dans l'Eglise, P-337.338.

Violences des Eufebiens au retour de Philippople : Ils font mourir pluficurs Ecclefiaftiques d'Andrinople. & envoient l'Evelque Saint Luce en exil, où il mourue, p. 323-340. 764.2. Ils banniffent auffi Diodore . Macaire, Aftere, Olympe, Theodule, tous Evefques, & quelques Prestres d'Akxandtie en 347 ou au commencement de 148, p.338-340.

Concile de Milan contre Photin, p. 340.765, qui n'est pas celui où Demophile, Macedone &c, refuserent de condanner l'heresie d'Arius, p.760.761. Utface & Valens y font quelque foumission, mais qui n'estoir

pas fuffilante, p.341.

Conftant écrit à Conftance en 148. par les deputez du Concile de Sardique ansquel il joint les fiens, pour le rappel des Evelques bannis; Conftance l'accorde, p.3. Ces deputez estoient à Pasque à Antioche, où Estienne s'efforce de les perdre d'honneur par une malice diabolique, Mais elk est decouvette, Estienne depoté, & Leonce mis en sa place. Il gouverne pres de div ans, p.341.422. Qualitez de Leonce: Flavien & Diodore fouriennent la foy contre luy, p. 341-345.

Conflance rappelle vers Pasque les Evelques exikz, p.345-347.

Constant envoie des aumofnes en Afrique pat Paul & Macaire, qui bannissent les Evelques Donatistes, & obligent tout le peuple à se réunir. Martyre pretendu de Donat & de Marcule, & de quelques autres &c. p. 109-120, 710-713. Les Donatifis calomnient Paul & Macaire, p.121.

Vitellius Donatificéeris vers l'an 348,

Saint Athanase voit Apollinaire à Laodicée en 349, & passe par Jerusalem où Saint Maxime affemble un

Concile en la faveur, p.347. Marcel & Afelepas terournent en 349 à leuts Eglises, p.345,346.

Concile de Carthage sous Gratus en 148, ou plutoft en 149, aprés la réunion des Donatifics, p. 124-128.

Urface & Valons fe retractent de tout ce qu'ils avoient dit contre Saint Athanase, & luy écrivent des lettres de paix fur la fin de 349, p.347.

Les Evelques d'Occident tiennent un Concile à Sirmich contre Photin. qu'on ne peut encore depofet. Ils en écrivent aux Orientaux, Ibid.

Saint Maxime de Jerusalem meurt penteftre le 5 de may 350, & pour le plustard au commencement de 351; Saint Cyrille luy succede: Difficultez

fut fon entrée, p.349.

S. Paul de Constantinople chasse de cette ville, cst mené à Cucuse, & étranglé par le Prefer Philippe à la fin de 150 au plustost, Ibid. S. Marryre Soudiacre, & S. Marcien Lecteur. peuvent avoir effé martyrizez auffitost après en exil à la poursuite de Macedone le 25 octobre, p.398.399.

Histoire d'Acce; ses impierez : Leence d'Antioche le fait Diacte vets la fin de l'an 350, & est obligé auflitoft de le depofer, p.403-410. Apparition de la Cioix fur la ville

de Jesufalem le 7 de may 241: Saint Cyrille en écrit à Constance à qui il n'avoit pas encore écrit, p.349.

Valens de Murse tite avantage de la bataille de Murfe pour l'Arianisme. P.350.

Les Euschiens taschent de tenouveller la persecution, Ibid, Ils tiennent le grand Corcile de Sitmich , où ils depofent Phorin ; & font un

nouveau

348.

349.

Until Toll W. Cook

348.

355.

351.

352.

nouveau formulaire, p.351-356.766. Des sectareurs de Phorin; Germine

Arien est mis en sa place, p.355. Acce s'infinue dans l'amitié de

Gallus , malgré Bafile d'Ancyre & Eustathe de Sebaste, p. 408.409.

Le Pape Jule meurt le 12 d'avril 1(2: LIBERE est elu à sa place le 22 de may, & gouverne 14 ans, quarre mois, & deux jours, p.356.

Libere reçoit en l'an 352, les lettres que les Ariens & les Eufebiens avoient adresses à Jule son predecesseur, conrre S. Athanafe, p.356.357.

Conftance fait Epictete Evelque de Civita-Vecchia vers l'an 352, ou peu

après, p.380, 353.

Les Eusebiens, vers le commencement de l'an 353, raschent de faire forrir S. Athanafe d'Alexandrie, fur une fausse lettre de luy à Constance,

Conftance fait tenir un Concile à

Arles en l'année 353, ou la suivante, où rous les Evelques consentent à la condannation de Photin, de Marcel, & de S. Athanase : mesme Vincent de Capoue qui estoir venu demander de la part de Libere la convocation d'un Concile à Aquilée , p. 357-359. S. Paulin de Treves refifte feul pour Saint Athanafe . & eft banni . p. 360. 767.1.

354-Gallus fair mourir en 354 Eusebe d'Emese surnommé Pitracas, apparemment avocar, p.757.

Libere écrir à Constance pour obtenir un Concile, & il en fair de grandes instances tant par Lucifer de Cailleri, Panerace Prestre, & Hilaire Diacre, que par Saint Eufebe de Verceil & Fortunation d'Aquilée, D. 261.262.

S. Parthene illustre par scs miracles, gouvernoit en l'an 154 l'Eglise de Lampfaque , p.388-391, Il guerit Throdore d'Herzelée qui meurt peu aprés entre 351 & 356. Hypatien est mis à la place, p. 388.

Conftance assemble le Concile de Milan au commencement de l'année 355, P.362.363. Les Eusebiens y proposent sous le nom de l'Empereur un formulaire purement Arien: Le peuple le rejette, p.362.363.365. On ne voir pas qu'il air esté figné; mais on figne la condannation de S. Athanase, p. 364. On remarque particulierement la chure d'Hereme de Thessalo-

nique & de Fortunatien d'Aquilée, Auxence est mis à la place de Saint Denys de Milan, qui fut exilé pour avoir retracté sa signature, p.365. Il meurr dans fon exil; on n'en sçair pas l'année, p.363.467.

Idée generale de la persecurion que Constance for à l'Eglise en l'an 355,

Hiftoire de Saint Maxime de Naple, & du Martyr Rufinien, p.391.

Ibid.

Constance vers le milieu de cette année, mande à Osius de le venir rrouver; & ne l'ayanr pu gagner, il le rerivoie à Cordoue, p. 393. Il comble de faveurs Epictere Evefque de Centumcelles, qu'il avoir gagné, P.380.

Le Pape Libere refiste genereusement à Rome & à Milan, (aprés le fixieme de juiller 355, & la mort de Silvain, aux efforts de Conftance & de l'eunuque Eusebe : Il est relegué à Berée en Thrace, p.380-386, où il est accompagné par Damase Diacre & depuis Evesque de Rome, p.386. Felix intrus à sa place, est constamment rejetté du peuple, mais fuivi d'une partie du Clergé malgré leur ferment, p.387.

S. Hilaire & d'autres Evesques de France, peuvent avoir presenté vers l'an 355, une requeste à Constance

\* Hift, Eccl. Tom, I'l.

NNnnn

355. Pour les Catholiques & contre les Atiens, p. 395. 396:

George est ordonné à Autioche

George est ordonné à Autioche Evelque d'Alexandrie en 356, par un Concile de trente Ariens qui font un nouveau formulaire, p. 394-395

Perfecution generale des Everques Catholiques d'Egypte, dont les uns font bannis, les autres contraints de s'enfurt, & quelques uns meurent dans les farigues de l'exil, p. 394-1

George réordonne les Evelques qui fe loumettent à luy, p. 384.

Acce vient à Alexandrie, où Eunome le joint à luy, p. 419.

Histoire d'Eunomie, p. 301. 102. Erreuts des Eunomiens, p. 41. 422. On tiènt en l'an 356 le Concile de Beziers, avant le mons de juin, où S. Hilaire s'eftant oppose à Saturnin & aux autres Ariens, & ayant peuchre esté deposé, il fut relegué eu Phrygie par Confignee, avec S. Rhodane de

Toulouse qui y mourut, p.395. Etat deplorable où Saint Hilaire trouve l'Aise, p.396.

Macedone, avec Matathone & Eleulé de Cyzie, fix partifans, cettee de grandes trausatez à Constitutiople contre les Catholiques, entre lesquels Saint Marqué & Saint Marqué & Saint Marqué fon decapitez, p. 397-399; Et contre les Novatiens, qui refinênt pourrant de fe réunir avec l'Eghié Catholique, p. 499, 491; Apple elloit alors kut Evedque à Contlantinople, p. 499.

Macedone fait transportet le corps de Constantin de l'eglife des Apostres dans celle de S. Acace : ce qui cause un grand trouble & beaucoup de meutres dans CP. Onn'en sait pas l'année, p. 40 g.

Des diverses divisions des Ariens en Eunomiens, Semiariens, & Mace-

- donicus, p.410.0°c,

357-

Le peuple Romain en l'an 357, demande à Constance avec de grandes instances le rappel du Pape Libere, p. 414-416. Second formulaire de Sirmichtout

à fait impie, dresse en juillet 357, ou peu après, par les Evesques heretiques d'Occident, p.416-419,

Quel effoit Porame Everque de Lifbone, p. 417.

Le Pape Libete figne à Berée le premit formulaire de Sirmich, & embraffe la communion des Ariens pour cftre rétabli. Ce fue à la fin de 3373, ou au commencement de 358, p. 419-427.

Leonce d'Antioche meurt fur la

fin de 357, p.422.

Divition entre Acace de Cefarée & Saint Cyrille de Jerufalem, qui ayant efté depofé par Acace dans un Concile, le retire à Antiophe aprés la mort de Leonce, & de là à Tarfe où Silvain le reçoit malgré Acace, Euryque est mis à la place de Saint Cyrille, p.434-431.

Eudoxe de Germanicie ayant feeu la mort de Leonce, accourt de Sirmich en Orient, & s'empare du fiege d'Antioche vers le commencement de 338, 9,432,423,774. Il y demoure deux

ans, p.496.

Les Prelats de France rejettent peu avant le Concile d'Ancyre, le fecond formulaire de Sitmich. Il fertivent vers le mefine temps à S. Hilaire, p. 426, S. Phebade d'Agen fait un ferit pour trefuter ce meline formulaire, p. 427.

Acce revient à Antioche après l'election d'Eudoxe, qui veur le rétablit dans le diaconat, & ne le peut,

p.428,429.

Eudoxe autorife la dodrine des Anoméens dans un Concile à Antioche, p. 4.29. George de Laodicée écrit contre cela à Baille d'Ancyre & à d'autres, Baille allemble ayant Pafque un Concile à Ancyre de douze 358.

353.

Evelques Semiariens qui condannent les Anoméens avec la Confubliantialité, & écrivent à tous les Evelques,

P.430.431.

Bafle, Euflarhe, & Elenfe, depuiez du Concile d'Anèxy ever Conflance, font figner aux Anoméens & à Libére leurs anarkematilmes & leur formelaire, & tracider la feconde confeffion de Sirmich, qui est mesme importimes, p-345.0°. Ils font auffi figner quatre Evesques d'Afrique, p.

Les Semiarlens font bannir jusqu'à 70 des Anoméens: Acce, & Eunome elevé au diaconat par Eudoxe', sont releguez en Phrygie; & Eudoxe se tetire en Armenie, p. 434.00.

retire en Armenie, p.434.6.c. Libere revient à Rome, peuteftre le deuxieme d'aoust. Felix en est chasse avec les Ecclesiastiques de sa communion, p.437.

On met en 358 l'histoire de Saint Eusebe Ptestre de Rome, p.438.

Conflancé ayant indiqué un Concile recumenique à Nicôntedie, un grand tremblement ruine la ville le lundi 24 aouft. Cetrops Evéfque de la ville, & Ariftenete Vicaire du Prefit, y periffent, p.439.440.

Les Anoméens sont rappellez d'exil, & obtiennent qu'on separe en deux le Concile œcumenique, p. 441. & c. Saint Paulin de Treves meurt cette

Saint Paulin de Treves meurt cette année en Phrygie, p.e. le 31 aoust, p. 361.467.767.1.

Nouvelle confession de foy des Ariens dressee à Sirmich, & datée du 22 may 359, p. 444, 445.

Confiance fait affembleren 359, les Evefques à Seleucie & à Rimini, p. 443.444.446. Il Verit au Concile de Rimini, & yenvoie Tautus Prefer du Pretoire, p. 446.447. Ce Concile rejette tous les fymboles, hormis celui de Nicée, & condanne le 21 de juillet Urface y Aleans, Caius, Germine, de Corine, Commentant de la concile rejette de la concile rejette tous les fymboles de la concile rejette tous les fymboles, hormis celui de Nicée, & Condanne le 21 de juillet Urface y Aleans, Caius, Germine,

Se peutettre Auxence, p. 447. &c. Les Catholiques & les Arlens envolutes des deputez à Conflance; il talche par fes delais d'affoiblir œux des Catholiques, donn Reflutue de Carthage effoit le premier, p. 139. 479. Oc. L. Concile demande que les terres de l'Eglie foient exemies de la taille, p.

Les deputez Catholiques cedent aux longueurs & aux artifices des Artens vers le dixieme d'ochobre, & fignent à Nicé un formulaire, p.413-444-75, qui eft en fin reccu pas les Evelques du Concile abbatus ou treue à Conflance Urface, Valens, & quelques autres, qui triomphent de feur victoire fur les Catholiques, p.

419.460.

Le Pape Libere & quelques peu d'autres Occidentaux, rejettent le Concile de Rimini, p.461. Gregoire

d'Elvire est de ce nombre, & Saint Eusèbe de Verceil l'en loue, Ibid. Persecurion qu'on pretend avoir suivi le Concile de Rimini, p.463.

Ce.

Le Concile de Scleucié commence le 27 de septembre: Saint Hillaire y affilte, p.466.467. Il semble que S. Athanase soit alors venu à Scleucie, p.468.

Les Acaciens s'estant separez des Semiariens, ecux-ci sont diverses procedures contre eux, en deposent & en excommunient plusicurs, p. 468. & e. lls rétablissent Sunt Cyrille, & sont Anien Evesque d'Antioche : Mais le dernier est aussirois banni, p. 477.

Les Semiariens de Seleucie ayant deputé vers l'Empeteur, les Acaciens les préviennent, & aigriffent Confaance contre eux, p. 478, 479.

Il se fait en 359, diverses disputes à Constantinople entre les Anoméens ou Acaciens, & les Semiairiens, devant

NNnnnij

Constance & devant le Prefet Honorat: Constance appuie les Acaciens, & veut neanmoins absolument qu'Acce soit condanné & banni, p. 479-484.

S. Bafile ne veut point se méler dans les disputes, p.483. Les deputez du Concile de Rimini

communiquent à CP, avec les Acaciens, malgré les remonttances des Semiariens, p.485.486.

Constance fait signer le formulaire de Rimini aux Semiariens ledernier jour de l'année 359, p. 486-487.

S.Parthene Evelque de Lampfaque eftoit mort avant le Concile de CP, en 360, p.389. Histoire de ce Saint,

P.388-391,

Les Acaciens unis avec les deputez de Rimini, font assembler un Concile à Constintinople au mois de janvier 360, où ils font signer le formulaire de Rimini, p. 487 : Ulphilas Evefque des Gots s'y trouve, & figne ce formulaire, p.605.606, & l'envoient par tout l'Empire avec un ordre de l'Empereur pour le figner, p.464. Ils condannent auffi Acce & quelques uns de ses partisans, p.489-491, & ensuite deposent & bannissent entre les Semiariens Maccdone, Bafile, Eleuse de Cyzic, Eustathe, Eortase de Sardes, Draconce de Bergame, Silvain, Sophrone, Neon, Elpide, & S. Cyrille, p. 492-495.

Eudoxe est mis sur lessege de CP. en la place de Macedone, le 27 de janvier, & signale par ses blasphemes la dedicace de la grande eglise de See

Sophie le 15 de fevrier, p.496.497. Aere est relegué à Mopsueste, & pui: à Amblade, p.497.

On établie plusieurs Evesques à la place des deposez, entre autres Athanase à Ancyre, Eunome à Cyzie, Erennie à Jerusalem; & peutestre en mesme temps S. Pelageà Leodicée, p. 497-499.

La fignature du formulaire de Rimini remplit l'Eglife de troubles effroyables, & fait tomber presque tous les Evesques, p. 499-501.

Durant le Concile de Constantinople, S. Hilaire demande une audience à Constance pour défendre la foy, & écrit son livre contre ce prince. On le renvoie à Poitiets, p. 497.

Eudoxe est contraint par Constance de deposer Eunome de l'evesché de Cyzic, p.501-506. Eunome forme depuis cela une communion separce d'Eudoxe, p.506,507,

Macedone commence aussi à former une secte à part aprés sa deposition, p.495.

Auxence eftoit en l'an 360, Evesque de Mopfuelle: Quel il eftoit, p. 451.
Blasphemes d'Eunome dans un fermon presché à Constantinople le jour de l'Epiphanie en 361, p. 505.
506.

Conftance affemble au commencement de 361, un Concile à Antioche, où S. Melece en est elu Evesque par un consentement general des heretiques & des Catholiques, p. 517.

Le Concile d'Antioche confirme peutestre la deposition d'Eunome accuse par Acace, & le relegue dans la Pamphylie, p.507.

S. Melece, trente jours aprés avoir esté receu à Antioche, est banni à Melitine par la faction d'Eudoxe & des autres Ariens, qui metent Euzoïus à sa place, p. 518.519.

Les Orthodoxes d'Antioche demeurent unis à S. Melcee, se feparent des Ariens, s'assemblent dans la Palée, & taséchent, mais en vain, de s'unit aux Eustlethiens, p.119. Les Ariens font kurdernier formuaire à Antioche, qu'il sabolificut enfuite. Ils commencent à estre appellez Anoméens & Exoucontiens. Liste de Lurs XVI formulaires, p.119-311. 360.

361.

360.

| _   | CHRON                                                                                                        | OLOGIE. 837                                                                              |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ſı. | Etat deplorable de l'Eglife à la<br>mort de Conflance : Julien rappelle<br>tous ceux qui avoient esté bannis | veut point méler des disputes de la<br>religion, p. 132.<br>Acce & Eunome persecutez par | 364. |
|     | pour la foy, particulierement Aece,<br>Photin, & Eftienne d'Antioche; &                                      | les Ariens, se retirent l'un dans l'isse<br>de Lesbos, & Eunome auprés de                |      |
|     | permet à tout le monde l'exercice<br>libre de sa religion, p.508.523-525.                                    | Calcedoine, p. 509.  Les Maccdoniens tiennent leur                                       |      |
|     | Julien écrit à Photin, p.354, & à                                                                            | Concile à Lampfaque vers le mois                                                         | 365. |
|     | Acce, p. 508.<br>Les Evelques tombez dans le Con-                                                            | d'aoust 365, p. 533-535-788,789<br>Acace de Cesarée peuts estreengage                    |      |
|     | cile de Rimini, retractent leur figna-<br>ture en 361, demeurent dans leur rang                              | en l'an 365, avec les Ariens, & estre<br>mort peu après, p.534. 35. Sa suc-              |      |
|     | & dans la communion des Confef-                                                                              | cession est dispurée par Philumene,                                                      |      |
| 2,  | feurs, p.462.463.  Julien accorde aux Donatistes en                                                          | Cyrille, & Gelafe: Euzoius Arien l'emporteenfus jusque sous Theodose                     |      |
|     | l'an 362, la liberté de retourner en                                                                         | le Grand, p. 579.                                                                        |      |
|     | Afrique, où ils font mille maux,                                                                             | à la place de Libere, meurt le 22 de                                                     |      |
|     | Donat revient avec eux, p.123.  La foy Catholique se rétablit par-                                           | novembre 365, p. 439. Après sa morr<br>Libere reçoit dans leurs degrez ceux              |      |
|     | tout en 362, p.524.525.                                                                                      | qui l'avoient fuivi, Ibid.                                                               |      |
|     | Les Semiariens revenus d'exil,<br>forment un nouveau corps appellé                                           | Aece est sur le point d'avoir la teste tranchée par ordre de Procope, p.                 |      |
|     | des Macedoniens. Ils regnent dans<br>l'Asie & en quelques provinces du                                       | Les Ariens riennent une afferablée à                                                     | 366. |
|     | Pont, tiennent un Concile à Zeles;                                                                           | Nicomedie en 366: Valens persecute                                                       | ,    |
|     | condannent les Acaciens & le for-<br>mulaire de Rimini, confirment le                                        | les Macedoniens, les Novatiens, & les Catholiques, p.536-539. Il vient                   |      |
|     | Concile de Selencie & l'aparinos, p.                                                                         | à Cefarée, où S. Bafile est rappellé<br>par l'Evelque Eusebe pour défendre               |      |
|     | Acce ayant esté rappellé par Julien,                                                                         | l'Eglife contre luy, p.789.790.                                                          |      |
|     | est absous par Euzoius, & fait Evesque par les siens avec d'autres de sa secte,                              | Les Macedopiens resolvent dans diverses assemblées de recourir aux                       |      |
| -   | p.508.509.529.                                                                                               | Occidentaux, & d'embrasser la foy                                                        |      |
| 3.  | Jovien rejette en l'an 363, les de-<br>mandes des Macedoniens & des au-                                      | de Nicée, Leurs deputez font receus :<br>par Libere & les autres Occidentaux,            |      |
|     | tres heretiques, & fait venir Saint Athanase à Antioche, p. 529.530.                                         | Libere meure le 24 de septembre:                                                         |      |
|     | Zosime intrus dans l'evesché de                                                                              | DAMASE luy succede vers le com-                                                          |      |
|     | Naple, est puni de Dieu, quitte<br>l'episcopat, & embrasse la penistence,                                    | mencement d'octobre, p.543.544.                                                          |      |
| _   | p.391.392.                                                                                                   | Germine de Sirmich se brouille vers                                                      |      |
| 4.  | Jovien en 364, & se separe entiere-                                                                          | ce, Valens, & les autres purs Ariens                                                     |      |
|     | Ment des Ariens Eudoxiens, p.508.                                                                            | d'Illyrie, & embrasse le parti des<br>Semistriens, p.545.546.                            |      |
|     | niens vers la mi-may 364, qu'il ne fe                                                                        | Le Concile de Tyanes reçoit les                                                          | 367. |

367. Macedoniens au commencement du primtemps de l'an 367, indique celui de Tarfe que Valens empciche, p. 547. 548.

Concile d'Antioche en Carie, où 34 Macedoniens se declarent contre la réunion, p.1548.

Valens fairchaffer tous les Evelques bannis fous Conftance, p.548.549.

Valens va à Tomes en Scythie en 368, ne peut obliget S. Bretanion de communiquer avec les Ariens, le bannit, & le rappelle peu aprés, p. 550. 151.793.

Acco chasse par le Clergé de CP. où il demeuroit alors , s'en plaint inucilement à Eudoxe, & mourt peu de

temps aprés, p. 509.

368.

369.

370.

Eunome banni en Mauricanie par Auxone, est rappellé en 369 par le credit de Valens de Murfe & de Domnin de Marcianople, Ibid.

Il faue p.e. mettre en 769, un Concile de Rome où Urface & Valens furent condannez; enfinee duquel le Concile d'Alexandrie demanda la condannation d'Auxence, & écrivit à l'Eglife d'Afrique contre le Concile de Rimini, p.ssz.

Les Rogatiftes, schisme separé des Donatifles, commencent air pluftard vers 369; à Carrene en Mauritanie. p.151,

Valentinien fait en l'an 370, ou 373, quelques ordonnances contre les Donatifics, p.140.141.

Valens estant à Nicomedie, y apprend la mort d'Eudoxe, & met en sa place Demophile de Berée vers le mois de septembre 170. Dans l'entretemps, les Catholiques elisent Evagre qui cft banni : Ils deputent à Valens 80 Ecclesiastiques , qui sont brukz fur la nier, peutestre le cinquieme de septembre. Ce crime est puni par la famine, p. 510.553-557.

Modeste Prefet du Pretoire, bannie

Eustome en une iste pendant qu'il oftoit Prefet, p.518.

Parmenien Evelque Donatifte de Carthage, écrit vers l'an 170 contre l'Eglife : S. Optat alors Evelque de Mileve le refute, \$ 241-144.714.715. Macrobe effoit Ey, des Donatifies à Rome, p. 17.

Flavien & Diodore Prestres de S. Melece, conduifent l'Eglife d'Antio-

che en 371, p. 565-567. Valens commence en 371 au moins, une violente perfectition contre tous les Catholiques, Defeription generale de ceste perfecution, p. 558-561.

Il se forme divers sehrsmes dans celui des Donatiftes en l'an 1723 dont celui des Rogatistes est le plus connu, p.150-152.

Perfecution de l'Eglife d'Antioche par Valens, p. 565-567. Des autres Eglises de Syrie, p. 569-571. Et de celles de la Paleftine, p. 578.579.

S. Julien Sabbas vient foutenir la foy à Antioche, p.568.569.

S. Barfe Evelque d'Edeffe est banni en divers endroits. Generofité de son euple, p. 572. & c. H. stoire de Saint Euloge & de Saint Protogene Preftres

d'Edelle, puis Evelques, p. 575. La fecte des Audiens diminue ex-

rremement, p.694.695. Ticone celebre Donatifte renverse par un écrit vers 372, tous les princies de sa secte: Parmenien y répond fort mal. Ticone fait encore d'autres ouvrages fur l'Ecriture , p.748-150. 718.

S. Athanafe meurt le z de may 371 ou 373: Pierre est établi fon succesfeur par les Catholiques, & chaffé par les Ariens, qui mettent Luce en fa place. Cette intrusion oft suivie d'une grande perfecution dans toute l'Ezypte, Pierre se cache, écrit à tous les Orthodoxes, & puis se retire à Rome, p. 580-591.

37 2

372.

373-

|    | CHRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OLOGIE. 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | Les Ariens obtiennent des ordres<br>de Valens contre S. Baüle: Ils font<br>auflisoft revoquez, p. p. p. p.<br>S. Pelage de Loodicée est banni en<br>Atabic après l'an 372, p. p. p. p. p. p.<br>Silvain de Tarle, Athanaie d'An-<br>cyte, Mußone de Neocelarée, & See<br>Emmelie meso de S. Baille, meuren r                                               | Photin l'hetessarque meurt en 376,<br>p.354. Ulphilas Evesque des Gots, leur fait<br>embrassler l'Ariantsme pour plaire à<br>Valens, p.604.690, 298.799. L'Eglie de Jeruslatem estoit gou-<br>vernée en 376, par un Hilarion uni<br>aux Ariens, p.178.                                                                      | 376. |
| 4. | cn 373, p. 592.<br>On met un Evelque heretique à<br>Taife en 373, 1664.<br>L'Eglite de Suedres en Pamphylie                                                                                                                                                                                                                                                | Gratien adresse une lay du 1706to-<br>bre 177 ou 378, à Flavien Donatiste<br>qui estoit Vicaire d'Afrique, pour<br>oster toures les eghtes aux Donatistes,                                                                                                                                                                  | 377  |
| _  | fe réunit aux Cathologuesen 374, Ib. S. Amphiloque est fair en l'an 374 Archevesque d'Icone, p. 193. S. Eufebe de Samoiates est banni en Thraco, Ibid. Les Ariens mettent en la place Eurome, Jbid.                                                                                                                                                        | Valens cesse en 378 de persecuter<br>les Catholiques : Pietre rentre dans<br>le siege d'Alexandrie , & en chasse<br>Luce , p.610.611.<br>Gratieu rappelle les Consesseurs, &                                                                                                                                                | 378. |
| 5. | Valontinien fair tentir en 375 un Concile en Illyrie, qui embracille la Confubbantialté, depoié « Evefques Arieus, écrit de depate en Aire contre les Macedoniens, p. 193, 194, 197, 193. Valentinien détiend de perfecuer les Orthodoxesm Oletres, p. 193, 194, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196                                                    | rend la liberté aux Catholiques dans l'Orient, p-612. Les Macchoniens tiennent en 378, un Concilè à Anticohe en Carle, où ils confirment ou renouvellent le febiline: Pluficurus les abundonnent, p-613-64. Claudien elloit en 378, Evefque des Donatilits à Ronse, p-13-157.                                               |      |
|    | Laodicée, tenu apparemment entre 341 & 381, p.182, pd. Demoditioner Vicaire du Pont, tiene un Concile d'Atiens à Anoyte, per-fécure les Cathologues en Cappadoce, chaffe Hypfie de Parnaffe en Cappadoce, & S. Gregoire de Nyfle vers                                                                                                                      | Gratien temporte en l'année 379, quelque victoire dans l'Illyrie, é-crit à S. Ambroste, vient à Mélan où il défend de nouveau les affemblées des hereeiques pau une loy du troifieme aoust, p. 677, ITseodoit tombe malade, est battizé                                                                                     | 379  |
| 6, | Nocl, p. 598-607. Les Macedoniens tiennein quolque Concile à Cyzie en 376, p.601.                                                                                                                                                                                                                                                                          | par A(cole de Theffalonique, & public<br>une loy en faveur de l'Eglate le 28 de<br>fevrier 380, p.617.618.                                                                                                                                                                                                                  | 300  |
|    | Walters, Stoke to 170° fee Walterin, inch, voat 1960 ginner in Goldinien, nien, voat 1960 ginner in Goldinien, perficeure extrementent ceux de Nitter, & en fait beaucoup de Martyrs, p. 62°, 62°, . On brule à Pafque en 37°, quelques imoniferes de Syrie, p. 62°, p. 62°, Euzofus Ev. des Artens à Antioche, imeure en 37°; Dorothèe luy fuccede, 166d. | Theodule ordanne le no de janvier 83, que nouvel ser gliffe de l'Orient januar pas les. Arient & les autres beretiques, foient rendues aux Catholiques. Le General Sapor execute cette logs, p.619.  Pietre d'Alexandrie meur app. le 44, de fevire 381; Timothée luy finecede, p.620,631.  Theodofe fair de nouvelles loix | 381  |

| _   | 840 CHRON                                               | OLOGIE.                                                                        |     |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | contre les hereriques le 19 & le 30 de                  | tous les Clercs heretiques à payer dix                                         | 392 |
| -   | juillet 381, p.623.                                     | livres d'or, p.633.                                                            |     |
|     | Grande Conference ou Concile à                          | Primien est condanné à Carthage                                                |     |
|     | CP.au mois de juin 383,0ù Theodofe                      | vers la fin de l'an 392, par un Concile                                        |     |
| П   | affemble, dit-on, toutes les fectes pour                | de 43 Donatiftes, à la poursuite de                                            |     |
| ч   | les réunir, p.623-626.                                  | Maximien fon Diacre, p.160-164.                                                | _   |
| - 1 | S. Amphiloque obrient des loix pour                     | Cent Everques Donatiltes affemblez                                             | 393 |
|     | défendre aux heretiques de s'assem-                     | àCebarfuse en Numidie le 24 de juin                                            |     |
| _   | bler, p.627-629.                                        | 393, depoient Primien de Carthage,                                             |     |
|     | Theodose ordonne le 21 de janvier                       | mettent Maximien en sa place, &                                                |     |
| - 3 | 384, à Cynege Prefet du Pretoire, de                    | forment leur schisme des Maximia-                                              |     |
|     | chaffer de Constantinople les Euro-                     | niffes, p.161-164.723.724.                                                     |     |
| -7  | miens, Macedoniens, Ariens, & Apol-                     | Concile de Bagai en Numidie en                                                 | 394 |
| 7   | linariftes, p.629.630. Theodose bannit Eunome vers 384, | l'an 394, où 310 Evelques Donatiftes                                           |     |
|     | à Halmyride fur le Danube, & de là                      | condannent Maximien & fes cent                                                 |     |
|     | à Cifarce en Cappadoce, d'où il a                       | Everques le 24 d'avril, p.165-168.                                             |     |
|     | permission de se retirer dans ses terres                | Les Donatiftes, en 395, pour fuivent                                           | 39  |
| _   | 2 Dacore, p.510.626.787.2.                              | les Maximianistes par les loix & la<br>violence, p. 168.169. Leur cruauté con- |     |
| . : | Demophile estant mort en l'an 186,                      |                                                                                |     |
|     | les Ariens luy fubstituent Marin, au                    | tre Salvie de Membrese, p.170-172.<br>Ils poursuivent inutilement Pretextat    |     |
| i   | licu duquel ils mettent auflitoft aprés                 |                                                                                |     |
|     | Dorothee d'Antioche: Marin forme                        | d'Affur & Felicion de Musti , p.178.                                           |     |
|     | contre luy la fecte des Pfathyriens für                 | Eutrope fait transporter le corps                                              |     |
| - 1 | une dispute des Pitheciens & Dou-                       | d'Eunome à Tyanes en 396, p.511.                                               | 39  |
|     | liens autres schismatiques Ariens, p.                   | Ecrits & ftyle de cet herefiarque, p.                                          |     |
| _   | 630-632.                                                | su-sie                                                                         |     |
|     | La loy du dixieme mars 388, défend                      | Les Donatifies reçoivent Pretextat                                             | 35  |
|     | toute affemblée & toute ordination                      | & Felicien en 197, avec tous ecux                                              | 37  |
|     | aux heretiques & aux Apollinariftes                     | qu'ils avoient battizez , p.174-176.                                           | 1   |
|     | melme, p.632.633.                                       | L'Eglise tire de grands avantages de                                           | 1   |
|     | Les Ariens brulent à CP, la maison                      | sette histoire, p.177-180.                                                     |     |
| -   | de Nectaire, p.633.                                     | Optat Evelque Donatifte confident                                              | 39  |
| .   | S.Generhle Everque de Carthage, y                       | de Gildon , eft executé en prison en                                           | "   |
|     | tient un Concile general de l'Afrique                   | Pan 398, p.180-184.                                                            |     |
| -   | le 19 de may 390 ,p.155-160.718-721.                    | Innocent I. prie Aurele de Carcha-                                             | 41  |
| .   | Primien est fait Ev. des Donatiftes                     | ge en l'an 413, d'examiner dans son                                            | ٦.  |
|     | à Carthage en 391, aprés Parmenien,                     | Concile, & de luy mander en quel                                               |     |
| -   | p.160.                                                  | jour on devoit faire Pasque en l'an                                            |     |
| 1   | Theodofe condanne le 15 juin 392,                       | 414, P.667.                                                                    |     |
|     |                                                         | _                                                                              |     |
| i   | · ·                                                     | ത                                                                              |     |
|     | 7.0                                                     | Α.                                                                             |     |
| . 1 |                                                         |                                                                                |     |



## TABLE DES MATIERES.

Explication de divers mots que l'on a abreget dans cette table,

| parcequitts y font tres fouvent repetez,                                                           |                                                  |                                                                          |                                                                                                       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Afr. Afrique, Alex. Alexandrie, Ant. Antioche. app. apparemment. auj. ajourd'hui. Capp. Cappadoce, | Cat. Catholique,<br>Cel. Celarée,<br>C. Coneile. | Eccl. Ecclefiaftique,<br>Ev. Evofque,<br>Jeruf, Jernialem,<br>M. Martyr, | Pal, Palefine<br>p.e. peuteffre<br>Pr. Prefire,<br>Pret, Precoire,<br>Proc. Proconfi<br>Vic. Vicaire, |  |  |

ARON Evelque d'Egypte, banui en Abar, Abbar abbandir, Abbr ou Abbr Germanic ou Germanice, Abbr in Abbar, Abar, Obber ou Message, Abar ou Abar, Difficultez où placer toutes est villes, hezaneza.

Abitine ville de la Proconfinlaire, 171.172.
Allare peuteffre Vicaire d'Afrique en 514,
&c. 5.36. Conflantin luy écrit paur la convocation du Concile d'Arles, p. 45.
Abraham Ev. de Barnes, effoitencore au C.

de CP, en 351 &c. p.177.375.

S. Abriban Ev. de Carrhes, succe Teur app. de S. Protogene, p.377.

S. Acate Martyr à CP, fous Maximien Galere &c. p. 402.

Acute que Baronius croit eftre le Prefire Arien qui trompa Constancie, Constantin, & Conftance, p. 171.30: 331.305, elt fait Ev. de Celarce en Pal, en 140,0.104, peut avoir palle pour la langue des Ariens, p. 201, affifte au C. d'Antioche en 141, 2,212, est depoié par celui de Sardique en 347, p.333, ordonne S. Cyrille Everque de Jerufalem en 35 : 011 36t, p. 349, eft un des fenteurs de l'intrufion de l'Antipape Felix en 355, P.205-787, depole S. Cyrille en 318 &c. p. 4 24 Oc. til oblige d'excommunier Acce en 358 ou 319, A.405, fe trouve au C. d'Antioche après l'intrufion d'Endoxe, + 429. fait divifer en deux le Concile eccumenique queConftanec vouloit affembler en 358,p. 441, fe trouve à celui de Seleucie en 159, p. 400,00 il est accuse &c. p. 4+8, & paroist le chef des Anoméens, p. 4+2, demande qu'on en falle fortir S. Cytille, 9.471, ch fort luy mefme avec les fiens, & proteste par un acte, 6. +72, prefente un nouveau iormulaire, p. 47 \$, 7 eft depolé,p. 477, anime Eudoxe,& fait tont réuffir aupr de l'Empereur, p.478, elt l'ame du C.de CP.

en 360, p. 457, y Izis figure le formulaire de Rimnig, a. 85, me pluticur-Ne'relique, sui lien de cena qu'il y avoit l'ait depostra, app. choisir 167, p. 467, plus uni d'interrell que de cros ance una Arien Réc, p. 45, accest l'amondé dans le constant de la companyation de la constante de l'article de la companyation de la constante Méléce. As figure en production le plus de de répoir de la constante de la constante de l'article de l'article de l'article de par le C. de Lampfaque, p. 374, & mentr pun ayrés, p. 573.

Accer est fait Ev. de Tarfe en 160, p. 40%.

vers le melme temps, p.335,
Asses fait venir S. Julien Sabbas à Antioche
pour y loutenir la foy en 371, 9.382, eft deputé
par le Clergé d'Ant, vers S. Bafile, p.350,
Ass/EvelupeNovation vint au C.de Niece.

5. Achillas lait Ev. d'Al. en 3115 e qu'on en fait, p.217,214, cleva Arlus à la prefirife, p. 241, a precedé 3. Alexandre, & cft mort en 433, b.2190211.

Abillas Pr. d'Al, fedtateur d'Arius, p.226, eft anachematică & excommunicavec luy par S. Alexandre, p.245, fe retire avec luy en P. al. p. 226, highe la lettre à S. Alexandre, p.236. S. Achille Everique de Laritic, affiife, dit-on, au C. de Niece, p.349.
Ariie Ev. de Diofponte, affiite au Concile Ariie Ev. de Diofponte, affiite au Concile

Acrite Ev. de Diofponte, affifte au Concile de Niere, p. 642. Adamanes Ev. de Cynople en Egypte, affifte

an C. de Nicee, p. 339.

Adelphe Evelque de Colchestre, assiste au
C. d'Ailes en 314, p. 708.14

Addition Ev. d'Onnphis en Egypte, banni pour la foy fous Contiance, p. 58, l'est encure en 77; p. 586, 587.

Adres et de Lydde ou Diospolis, partifan

d'Arius, p.251, affiste au C.de Nicée, p. 545, à la deposition des Eustathe d'Antioche en 331, p. 274, choist en l'an 332, Eusebe de Ces pour

remplir la place, p. 277.

dese l'athèc: Son histoire, p. 403, des, fut difeiple de Paulin, p. 276, 404, Eulale le, haife d'Ant, p. 176, Eunoume le vatrouver à Alex, en 356, p. 102. Il retourne à Aut. 2016; l'intrusion

&c. p. 508. Il est fait Evelque, & meure peu après 367 &c. p. 10° 500 520. Les Arciens, nom des purs Ariens, p. 412. Elias, V. Paulinus, Verus.

Les Ariens, branche des Ariens formée par Arre, p. 414.
Afriguez Les edits de Dioeletien pour la perfectuion s'y executent lort rigourentement, p. a. Conliantiny envoie la testife de Mazence dec. p. a.z. Ce qui sy eff pailé fur l'Ariantime, p. a.z. Ultiment pres'd yes cite une perfectuion de c. p. 125. L'ancient yes dyectier une perfectuion de c. p. 125. L'ancient yes dyectier une perfectuion de c. p. 125. L'ancient yes dyect de chaque province y avait les d'aoits de metropolitain.

hors dans la Proconfulaire dont l'Evelque de Carthage effoit toujours le chef, p.150. Agape Ev. de Cef. en Pal. vers 300, p.108, 199. Agape Ev. de Selçueie en Haurie, affifte au

C. de Niece, p. 543.

Agape Evelque Arien d'Ephele fait un parti,
p. 531.

Agathammon Evelque Melecien en 315 &c.

Agde Ev. Novatienà CP. fuit la perfecution de Macedone, p. 400, eft chaffe fons Valens, puis rappellé 8c. p. 138, fe trouve à la Confesence de CP. en 48, p. 5 ar.

S. Aprece Ev. de Treves, affifte au Concile d'Arles en 314, p. 47.7084. On n'arien d'affuré pour son histoire, p. 48.

Agricolair Ev. de Cef. en Pal. affifte au C. d'Aneyre vers 314, p. 198, est inconnu d'ail-

Jeurs, p. 201.

Atila, fiege episcopal de Palestine, p. 639.

Atila, p. 639.

Atila, fiege episcopal de Palestine, 
Albia. V. Dominica.
Alexan fre retiré de fon apolitalie par S.
Lucien d'Antioche Martyr, p.a. 4.

Lucies d'Annoche Marty, 1814.

Sant Alexandre d'Alex. F. fin ire pai).

List Anis Yrchro oil e prenne de fu Pretina,

1 and Anis Yrchro oil e prenne de fu Pretina,

2 and Yrchro oil e prenne de fu Pretina,

2 and Yrchro oil e prenne de fu Pretina,

5 Alexandre Cent beyand, più grot dec. pai

2 anis passa sail les accidente de la puer

1 ariori pass voils prédier dec. p.11.5. Scréd

1 ariori pass voils prédier dec. p.11.5. Scréd

1 ariori pass voils prédier dec. p.11.5. Scréd

1 ariori passa su list foundages d'excerciva

2 anis de la public en Expressie decret de la

1 ariori de la fin foundages d'excerciva

1 ariori de la fin foundages d'expressie decret de la la fin foundages d'excerciva

1 ariori de la fin foundage d'excerciva

1 ariori de la fin foundage d'expression d'expression d'excerciva

1 ariori de la fin foundage d'expression d'excerciva

1 ariori d'expression d'e

en politifion de toutes les cyllés, p. 164.

5. Alexanir de Byzance ou Conflantinoples

5. Alexandre d'Alexandre luy Écrit contre les

64. Alexandre d'Alexandre luy Écrit contre luy

64. Alexandre d'Alexandre luy

65. Alexandre d'Alexandre luy

65. Alexandre 
Alexandre de Thessalonique assiste au C. de Nicce, p. 144, dont il est, dit-on, chargé de publier les decrets dans la Maccdoine &c. p. 686, & au C. de Jerus. en 355, p. 284. Alexantre Novatien meurt en l'an 556, des

tourmens que les Ariens luy avoient fait fouffrit, p. 400.

Alexandre Ev. d'Afr. signe en 35 à Sirmich, les anathemanismes du C. d'Aneyre, p. 4, 2. Alex nire Ev. d'Egypte banni, pour la foy

en 37 h. 3.86.367.

Alexa-dris. Il y a tu des Carea avant que cela fult common aux aurres villes, p. 297. Le C. de Nicée charge l'es. Brefques d'Alexandrie de marquer au l'ape le jour qu'on doit celebre de marquer au l'ape le jour qu'on doit celebre de marquer au l'ape le jour qu'on doit celebre de marquer au l'ape (a. 500, autorité leur jurifalétion fur l'Egyrge, la Libye, d'âl à Pentapole, p. 570.

Horribles perfecutions que les Catholiques y fouffrent fous les Arties, p. 540, 540.

Alexandrie la petite, ville de la Cilicie, p.
640.
Alphie Ev. d'Apamée en Syrie, affilte vers
ste au C.de Neocciarée, & à celui de Nicée en

315, 5-2-4.0, & à l'election d'Eusebe de Cel, pour l'evelché d'Ant, en 331, 5-277. Alphins Cacilianus Edile d'Aptonge en 303, est interrogé fur Felix Ev. d'Aptonge, 5-40-éve. Amane: Ev. Arien depoié dans le Coneile

d'Illyrie en 375, p. 104.
S. Amittur Ev. d'Auxerre, guerit à Autuntrois leureur &c. 2.26.

trois lepreux &c. p.28.

Ami itanje. V. Imbetaufe.

Amblade, ville au pie du mont Taurus, p. 491.

DES MATIERES.

Amb sile est fair Evelque de Milan en ; Ph. 19. écrit à C. Delphin & à S. Phebade, 1-428, s'oppose a l'Imperatri e Justine qui vouloit rétablir l'Arianisme, ....

Amile ville de la Melopotamic, est prise par les Perfes en 159, p. 410. L'unité est souvent plus douce après une

reconciliation, 7.229.

Armon fectarcur d'Arius est excommunic avec luv, p. 245, effoit coupable de beaucoup l'autres crimes, 2.247, figne la lettre d'Anns à S. Alexandre, p. 410

A'mine Er, de Pacnemune en Egypte, Fanni en 173 pour la foy, 2.586.587, avoit déja efté

banni fous Conftance, p. 188. Am one I'un des grands freres, le coupe l'oteille pour n'estre pas Evelque, \$.188.621. ne plus voir les excés des Atiens à Alexandrie,

Ampele Ev. de Vage en 411, 2.19 S. Amphiloque ell'tait Ev. d'Icone en 174 p. 193, cerit en 176 à dest velques & des Prettres de I yere for le S. Efprit, p. 193, affifte p.c. à la Conference de Conftantinople en 183, p. 621, oblige adroitement Theodole à détendre aux

heretiques de c'allembter, p. 527.802.80; S. Amphio: Ev. d'Epiplianie en Cilicie, affifte vers 315 aux C. d'Aucyre & de Neocciatée, p.

point palle à Nicomedie, p. pos. z.

Amps im Ev, Arien de Singedon, inconnu; affilte, dit Philoftorge, au C.de Nicee, 1.947.

Amphion eft fait Ev. de Nic, en 115 &c. p. eft depositede en 118 par Eulebe, pa 15 out il reprend la place en 118, 1.260.304 lettre du conciliabule de Philippople, luy cit adrellée, p.314. Il eftoit mort en 151, p.31.

affilte au C. d'Arles en 114, p. 408.1. S. Anoflage Pape oft confishe fur l'ordination

des battizez par les Donat. p. 186. An flafie fille de Valens, apprend les belles

lettres fous un Novatien, page. du tele ou Antoine d'Emete en Phenicie, affifte aux C. de Nicce & d'Antioche, p. 430 Ancre en Galacie : Il s'y tient un Concile

vers 114, f. 198.

Andrinople: Constance y fait trancher la tefte en 147 à plusieurs Ecclesiaftiques Catho-

liques de cette Eglife, p. 118 Andrenieien Chretien, ecrit en philosophe

Anim Pr. d'Antioche, en eft fair Evelque en 247, & anflitott banni, p.477. On n'en entend

Anniben Ev. d'Abbir en 411, 9,721,2 L'Eglife d'Amuen paroice d'Alex. 1.237.

Annubren Ev. d'Egypte, banni en 171 Pour la foy, p. 86.187. Amarade ville de Syrie, p. 308

Antigon Ev. deMadaure,parrage le penple avec unt v. Donar.p.e.reuniten 148 &c.p.r 20. Antone ville d'Egypte en la premiere Thebaïde, 2.6/2.

Ameioche avoit ellé baffie à quatre fois, 1.19 Il n'y paroit pas de Carez du temps de S; Chrysottome, p. 237. Le C. de Nicée autorife la junissicion & les preeminences de l'Eglise d'Antioche, A. 570. Conftantin y commence en gu une eglife magnifique, achevée & dediée en 141, f.pr. Le diaconat d'Acce n'eft pas ce qui y caula la leparation des Catholiques & des Aticus, 1.770. L'Eglife y fouffre beaucoup fous Valens, p.181.00

Actioche ville de Pifidie, p. ree.

Anti-c. e ville de la Carie, p. 614 Antisque Ev. de Rhefinas, affitte anx C.de Nicée & d'Antioche, po 40. Abroi e. V. Anatole

Ameine de Taife por Aijen , & maiftre d'Aece l'arhée, j. 405, fut, dit on, difciple de S. I ucien d'Antioche Martyr, p.21

S. Anteine ne peut obtenir de Constantin le rappel de S. Athanafe, 1.200. And lin Proc.d'Afr.en to t meprife quelques avis contre l'Ev. Mensurius, p. Constantini luy adresse deux edits a aveur de la religion

Chrétienne, 2.22. Il communique l'edit pour l'immunité des Cleres à Cecilien, non aux Donatifies,p.24, dont il envoie la requeste contra les Catholiques à Conftantin, p. 24.25.

Angle Diacre écrit la dispute de Bafile contre

Photin en 151,0.353. Angf: Ev. Arien difeiple d'Evippe, p. 16 1.

met un ufur arcur en la place de S. Gregoire de Nyfle en 176, p. 101. Apamer ville de Syrie, p. 200.0 40

Saint Arbrage folitaire , fontient l'Eglife d'Ant. contre Valens en 372 &c. p.red. coc. Athrone medecin Manicheen a Alexandrie, ment vaincu dans une dilpute parAcce, r. 40 n Apion Diacre d'Al. lous S.Alexandre, 0. 226.

Apillineire: Son herefie eftoit une partie de celle d'Arins, p. 2.40, femble eftre condannée dans le C.d'Illyric en 175,0.594, l'eft à Rome & a Alex, en 177 ou 178, p-sit. Theodofe defend en 383 aux Apollimar fles de s'affembler &c. p. 428.632.

Apollone d'Oxyrinque, affifte au C. de CP.

Apolliers ; le C. d'Arles leur refuse la communion, lorign'ils ne la demandent qu'à la

Air nes agit en 114 pour Felix d'Aptonge contre les Donat. . . 40.000

Aquilée, ville de la Dalmacle, 7.7084. Aquilin Vic, de Rome en 378, p.e.16. Aribion Ev. d'Adres en Arabie, affilte au

C. de CP. en 360, p.4 cs.

Anale, ille fur les cottes de la Phenicie, p.

Araie ville de Syrie, p. 308.

Arade Archidistre de Saintelleren à CP, et mattyrisé par les Ariens fous Conflance, » p. L'Empereur Arades, S. Amphiloque le carelle comme on enfant, pour infitulte! Incodofé & e. p. 421, fait accorder la grace aux Ariens fediticis de CP-en p\$1, p. 5331, fait brailer tous les livres des Emongrics p. p. 11.

Arenh. V. Jean.
Are elans de Dolique, affific aux Conciles
de Nicée & d'Antioche, p.549.

Arie. V. Macaire,

Arifiefe, V. Analiale,

Arifie Ev.de laGrece, affite au C. de Nicée, p. s. p. q. Arius: Quel il citoit, p. 239, est fait Presire par S. Achillas, p. 24 d. & Archipresire par S.

par S. Achillas, p.21 4, & Archiprefere par S. Alexandre, p.215. La Jaloufie & l'ambition l'engagent dans l'herefic, p.241. Hi feoire du commencement de fon herefie, p.218. Il eft condamé & excommunié par S. Alexandre, le Clergé d'Alexandrie, & le C.d'Egypec, p. 220. 2 44. S. Alexandre Cerit contre luy &c.p.202. 222. Confrantin luy Serit & a S. Alexandre, b. 229.lis'en va en Pal, avec quelques uns de fes fedateurs, 2.248, fe retire chet Eufebe de Nie. d'oil il écrit à S. Alexandre; compole (a Thalic, 2.216 Fre. Confrantin écrit contre luy: Il voit ce prince en l'an 314, p.254.265.742.2, eli anathematizé par le C. de Niebe, f. 261. 660. sor, oil il n'a point figné la Confubitanti slité, p. 812.911, & banni par Confrantin en gur, p. 265. 651, qui écrit fortement contre luy à l'Eglife d'Afex.p. ss, puis le rappelle en 330, 1. 270-272.744-745, eft receu à la commu nion de l'Eglife par le C. de Jerul, en sat &c. p.287.748.749, mais rejetté par l'Eglife d'Al. mande a CP,oil il furyrend Confrantin en 316 &c. p.293. Sa mort effroyable, p.296.

&c. p.293. Sa mort effroyable, p.296.

Atins Pr.d'Alex.fectateur de Pherefiarque,
est excommunié avec luy, p.245.246, figne sa

lettre à S. Alexandre, p.256.

Arles: Conftantin y affembleun Concile en
314 &c. p.45-13.

L'Armenie: Saint Gregoire Ev. d'Armenie, oblige fes futeelleurs à clire ordonnez par l'Ev. de Cel. en Capp. 1-641.

Arable profetioir la ribetorique à Sicone en

Arresse professoir la rhetorique à Sicque en Afr. vers 190, p.203. Arostane V. Acrite.

Arpi, fiege episcopal dans la Capitanare, 7,7084.

Asperation Ev. de Naucratite en Egypte, affitte au C. de Nicce &c. p. 639.

Asperation Ev. d'Egypte, banni en 373 pour la lov, 8.56.187.

Arfar Ev, Melecien, paroi it après avoir pailé

pour tué par S. Athanaic, p.282.

doktine, p. 25.6.

Aftiepas on Aftiepe de Gasta: S. Alexandre
luy écrit contre Arius, p. 12. Il affife au Code
Nicce, p. 579, et depolé en 115 arie les Arius,
p. 14.7.6.7.8.5, retworé à fon Egilté en 158, p. 15.
p. 14.7.6.7.8.5, retworé à fon Egilté en 158, p. 15.
pour rétablir S. Paul de Confiantinople apré
la mort d'euleche, p. 52, Les Ariente e venlene
faire compable des meutres arriver et op 34.
C. P. à caulé de Macedono, p. 31, et in appellé

en 148, & bien receu à Gaza, p. 341.546.

Aftepe fouffre le martyre pour ne pas communiquer avec les Ariens, p. 500.

Afdepiade ami de Laftance, p.211, confondu avec S. Afdepiad: Ev. d'Ant. & Martyr, 1-726.2. Aftepiade Ev. Arien, deposé dans le C.

d'Illyrie en 376, p.194.

Aferle Ev. de Cyric, ordonne S. Parthene
Evefoue de Lameliane, avent an

Evelque de Lamplaque avant 337, p. 390.
Afiste Fvelque de Thestalonique, battire
Theodose en 350, p. 517.
L'Asse estost remple de Macedoniens en

375, p.328.194.

Affhale Pr., d'Ant. deputé par Eudoxe vers
Confiance &c. p.422, est traversé par les deputez du C, d'Ancyreen 316, p.434-435.

Affar, ville de la Proconfulaire, p. 16 4.
After fophise Arien: abregé de son histoire, p. 29. Il zvoir, dit-on, eté disciple de S.
Lucien d'Aut. p. 25.4. C'est p.c. luy qui a esté
appellé la langue des Ariens, p. 26.

8. After Ev. de Petra en Arabie banni pour la foy dans la haute Libye en 347, p. 340. After Ev. Arien, affite au C.de Seleucie en 359, p. 456.785. 2, où il est aconsé, p. 459, & excommunit p. 459. est tub yets au pre les

excommunit, p. 477, est tut vers 372 par les priseres de S. Julien Sabbas, p. 292. 168. 160. S. After. disciple de S. Jolien Sabbas, le fait venir en 372 à Antioche rendre témoignage

de la foy, p. 162.169.

After Pr. Arien d'Ant, recherche wers | 81
ta communion des Eunomiens, p. 619.

Athonarie prince Got, vaine, dit.on, puis est vaincu par Fritigerus &c. p. 607, 798,799. Athonafe Diacre d'Alex, avec le grand S, Athanafe, p.220-227,286.

Athanass d'Arratarbe en Cilicie, avoit, dit-on, esté disciple de S. Lucien d'Antioche, p. 215, fuit les creuts d'Arius, p. 250. 251, dont Il egale l'inspieré, p. 259, assiste au Concile de Nicée,

Athanife Ev. d'Afr. figne à Sirmich en 148 les anathematismes du C. d'Ancyre, p. 432. Athanije grand ansateur de la verité p. 403, eft fait Ev. d'Ancyre en 160, p. 408, affifte au C. de Tyanes en 167,0.147, ettoit p.c.mort en

\$73.2.525.526.502. Athanafa Ev. Arien de Sevthople vers 172,

S. Atkana?; S. Alexandre prend foin de fon education &c.s. as .11 figne avectout leClergé de S. Alexandre la condannation d'Arius, 9.220,221.Les Ariens le font ameur de la fermeté de S. Alexandre contre cux, p.225. Il va avec ee Saint au C. de Nicéc, p. 418, y dispute contre Arius &cc.p.os; est charge, dit-on, de publier en Egypte les deerets de Nicte,p. 58,. S. Alexandre l'envoie à la Cour aprés le C.de Nicée,p. 2 es & le choifit pour son succeeffeut en mourant, 2,2 16. Il refuse de recevoir Arius en 130, p. 27 f. Les Ariens difent qu'il a depoté Alelepas de Gaza, p.274, le perfecutent & le depoient dans lent C. de Tyr,p.281. Conftanein le bannit dans les Gaules en 315, p. 29c. Il est cappellé en 138, p. 30 3, affiste au C.de Rome en 341, p. 307, où il est absous, p. 323: est depoié en meime temps dans le C. d'Ant. p.312.313, en'a pas app. vu Constant avant 345, p.327. Theognis compose de fansses lettres contre luy,p. 3 3 1. Il affifte en 347 au C. de Sardique,p. 333, eft condanné en melme temps par les Eulebiens a Philippople, p. 225, eftoit alors uni aux Ev. de la Lyeie & de l'Isaurie, p. 137. On fait garder les portes d'Alex, depeut qu'il n' rentre,p. 339. Constance le rappelle en 348; il

retourne en 349 à Alex. p. 341-347. Constance luy écrit pour le railurer contre les menaces des Futebiens &c. p. 348, qui tentent le Pape & irritent l'Empereur contre luy en 352 & 353, 2.316.357. Libere fe fepare de luy en 357.3.420. On evite de parler de luy dans le C. de Rimini en 359, p. 4 48. Il paroift avoir esté à Seleneie durant le Coneile, p.458. Suites funestes de fon absence, p. 500. Il revient àAlex. sous Julien, p. 12 4. Faulle réponse de luy à une fausse lettre de Libere, 2.779. 2. Il eft perfeeuté par Valens en 367, écrit aux Ex. Catholiques, p. 549, meurt en 373 &c. p. 180.

Athenaliers, nom que lesAriens donnoient aux Catholiques &c. 7.456. Athes Ev. de Squedie en Egypte, affifte an

C. de Nicéc, p. 539 Les Avaresbrulent fous Heraclius l'eglife de S. Nicolas pres de CP. p. 680.

Auder, & Jes Audiens, Odiens, Vadiens, ou Baliens, V. leur titre r. or, n'eftoient pas fi repandus parmi les Gots, 2.606, continuent à

p. 646. Acce lit chez luy les Evangelistes, p. 1 faire Pasque avec les Juifs dans la Mesopotamic, p. 556

Auran Ev. de Cyr. Arien,eft prefent, aceufé. & cacommunié dans le C. de Scleucie en 119.

Augence Edile à Apronge en 303,0.42. Augrede Ev. de Villemagne dans la Proconfulzire en 411,6-res.

Anguftides, ville de la Phrygie, p. 469. S. Juguftin voit à Cart. Vincent inccesseur de Rogar, p. 152, refute la lettre de Parmenien contre Ticone, p. 147, demande à Aurele de Cart. fon fentiment for les Reples de Tienne for 4 ?, Petilien l'accuse d'avoir contribué à la condannation d'Optat, p. 84: abregé de ce qu'il fit pour téunir les Donat. al Eglife, th. cor. Avitien Ev. de Rouen affifte au C. d'Arles

en 314, 7. 47.708.1. Aurile de Carr, est consulté par S. Augustin fur les Regles de Ticone, 1.147, par le Pape Innocent fur le jour qu'on devoir faire Pasque

cn 414, p. 167. Les autile n'eftoient que de boisen Afr. au IV. ficele, p.133. On les couvroir de nappes durant la celebration des mysteres, p. 114. Refpect qui leur eit dû comme au fiege du Corps & du Sang de J.C, thid. Auxann Novatien accompagne Acefe au

C. de Niece &c.p.677.678,eft fort tourmenté par les Atiens, p. 400. Auxence Fv. de Mopfuelte, y traite fort bien Acce banni en 160, f. 491. On a tout lieu de

croire qu'il effoit Atien, 2.786.787 Auxente Arien eft fait Ev, de Milan en ser au lien de S. Denys, p. 363, chaffe en 356 Saint Martin de la ville de Milan, p. 1991, va en 359 au C.dcRimini, A.4 47, y propose la troisieme confession de Sirmich, p.445, & yest, dir-on, depote, p. 450,78 2.1. Les Semigriens depoter à CP. en 160, rerivent contre luy, p. 401, est excommunié par l'Iralie, l'Espagne, & les

Gaules, avant 373 &c. p. 552, meurt en 374, 2.593. Auxence II. Ev. Asien de Milan, ne peut y avoir une scule eglife, p. 6 pa.

Auxone Prefet du Pretoire en 167, bannit Eunome, 0,500,111. L'ife d'Axie peut eftre celle de Naxe, p. sto.

SAINT Ralylas Ev. d'Antioche & M. fous Dece : fon corps est transferé en 352 fous Leonce aui ferir fon hiftoire, p. 245. Barga, ville de la Grenade, p.708.1.

Bagui ou Vagai ville de la Namidie : Il s'y tient un grand Concile de Donatiftes en 514,

Ralande, ville de Syri:, p.219.540. Barca, fiege episcopal de Libye, p. 647. 00000 111

Bari: Le corps de S. Nicolas yest apporté

S. B. 17 t. Eve que d'Edelle fous Valens: fon histoire, p. 172.00. On raporte peutelle ses reliques de son exil en 178, p. 612.

Les B fi.m. V. les Audiens, S. B if e Pr.d'Ancyre, défend la verité p.e. dans le C. de l'intí en 315, p. 28 4. Le C. de CP. en 340, luy dé end de tenir aucune aftemblée, p. 492. Il est marryrité lous Julien, p. 28 4.

Bafils iait by. d'Ancyre par les Eufebiens en 116, p.zor, eftexcommunic par le C. de Sardique en 347, p.238, eft rétablien 310 par les Eulebiens, 1. 47.349, affifte en 191 au C. de Sirmich contre Phorin, p. 311, dispute coatre luy, p. 313, & contre Acce l'athée, p. 428. 433. 454, contre qui il irrite Gallus Cefar, p. 407. 400, favorife app. l'intrufion de l'Antipape Fulix en 355, p.g. 7, n'eftoit que Semiatien t.ee 5. mais un des chefs, p. 412.411, condaune les Anoméens dans le C. d'Ancyre en 148 &c. p. 430, est deputé par ce Concile vers Constance & c.p. 421, 432, fait supprimer la seconde con-fession de Sirmich, 433, se réunit avec Eustathe contre lesAnuméens, 2-431, qui luy repre chene pluncurs violences, 4.456. Conftance le consulte en 158 sur le lieu oil l'on assembleroit leC. œcumenique, 1.440-443.782.1,3ffifte à la composition de la troisseme confession de Sirmich &c. p.444, que les Acaciens affurent qu'il figna, p.476, fait quelques écrits pour l'expliquer, 445, fe trouve au C. deScleucie en 199, p. 457, où il est accusé, p. 470, ne va pas à la premiere seance, thind, affiste à l'atroifieme, 1.474, reprend Conftance qui le fair taire, 1.479.480, est deposé par le C. de CP. en 360, p. 412, & banni en Illyrie, p. 404, vit encore lous Jovien, p. sas, à qui il adresse une

lettre, p. 29.

Basile lecretaire, écrit la dispute de Basile
d'Ancyre contre Photin en 351, p. 253.

a Maryle coeffer protein as igi, h.g.;

a Maryle coeffer protein as igi, h.g.;

Eulharde de Sebalte queique défours course

Eulharde de Sebalte que l'entre de l'entre de Calone.

Cappe, en pr. 1, 1, 2, 2 langé de ce que 1 y galla course la yét.

Egille de Antionche, de Boete, de Calone, los des des services de l'entre 
Bafile Ev.celebre d'Occident cu 38a, p. 13e.

S. Bifilée d'Amalte allifte vers 315 aux G. d'Aux pie & de Necoclarée, p.150-200, u'a pease appara apparement ellé à celui de Nicée, p. 341. Philostorge le fait calomnemement

Sauteur d'Arres, p. 647.

Bastili on Bisse de Caunes en Lydie, est present, accusé, & excomsounis dans le C.de Sciencie en 359, p. 459, 477, affiste à celui de CP. en 360, p. 489.

Basilide de Gangres paroift avoir esté au C, de CP. cu 360, hal. Eustathede Sebaste renverse ses aurels en 162, p. 326. Echico de Par-

naffe s'unit à luy, p. sop.

Baglide Patrice fous Inftinien, fait de famaifonune eglife de S. Nicolas, p. 585.

Beffe de Zeugma affifte au C. de Niche, p.

Samples Confluents donne i FFIJIG de Jenul de riches habets pour le celebres, 4 si Arme o loc charger l'invocation de la Transic Jenul de riches habets pour le celebres, 4 si Arme o loc charger l'invocation de la Transic de le richer sur henerique horizon de de le richer sur henerique horizon de de la Trinsica, para-la C. Expensical de Carr. de la Trinsica, para-la C. Expensical de Sont configuration para-la C. Expensical Sont configuration para-la C. Expensical Sont configuration para-la C. Sont configuration

Bascale, paroice d'Alex. dont-Arius effoit Curé, p.215.237.241.

Betare ou Valare ville de la Byzacene, p. 1900 Benereur, ville d'Afr. p. 108.1. Benigne Ev. d'Heraclét en Maccdoine, affifte

au V. Concile, 2. 255.

Berée ville de Syri ; l'Eglife y fouffre beaucoup fous Valens, 2. 59. 470. La gentrofité du
Concil de cette ville parut beaucoup fous Julien, 2. 70.

Berenice, siege episcopale de Libye, p. 6 47. Beryer, ville de la Phenicie, p. 214.

Betaufe, V. Imberaufe, p.231.

Betaufe, ville de la Thrace, p.154.

La Bishyni, infectée par les Ariens, p.125, & les Maccdoniens, p.125, B fiet, ville de la Nunidle, p.129, Bo re: les anciens faisoient communément

chauf.r l'eau pour boire, p.134.

Bengface, fecond Ev. Donat, à Rome, p.87.

Eauf er Comte d'Afr. en 417, p.191.

Emple Evelque de Naile en 112, p. 191.

Bangie Evelque de Naile en l'an 381, & lesBimpliagnes, beretiques Photoniens, p. 355.

Bemple ville de la Para autoris, p. 355.

Benife, ville de la Pro onlulaire, p. 190.
Berie, fiege eplécopal de la Libye, p. 647.
Beje ou Voie ville de la Proconsulaire, p. 190.

DES MATIERES, #47

Befflore ancien & celebreEv.deColonie en | Cand de Ev. d'Abbir-Germanicie en 419,

Capp, en 379, p. 526.

Bofte Ecclefialtique de Cart, tafche on vain
de s'en faire elire Eve que en 311, p. 22, eacite

un schisme contre Cecisien, p. 13.

Byre, ville de la Syrie, p. 140.

Les Bourguignom recoivent l'Arianisme

des Gots, p. 6. 2.

S. Bretznein Ev. de la Scythie, foutient la

foy en l'an 308 contre l'Empereur Valens, p. 350.536. Brusson Carolinal Ev-de Segnian X Lou XII.

fiecle, anteur, dit-on, de 145 homelies attribuées à Eufebe d'Emefe, p. 215. B-coles; lieu de la fepulsure de S. Marc &

des Evelques d'Alea. p. 227.

C
Aberfuse on Cebarfuse ville de la Byzacene, p. 151-721.

Cacilianus, V. Alphius. Cacilius, V. Lactance,

Cailleri, ville de Sardaigne, p. 708.

Caiss Diacre d'Alex. Sectateur d'Arius, est excommunié avec luy,p,2,45, figne sa lettre à S. Alexandre, p,256.

Caises de Thmuis affifte au Concile de Nicée,

Cuine Ev, d'Illyrie, va an C, de Rimini en 199, A. 4.7. propole la troitione contellion de Sirmich, p. 4.4.7. y ell depolé, p. 4.1.9. puis récabli, p. 4.4.4.7. el depouté l'Contlance, p. 4.10. Les Semiariens depolés à CP. en 160, écrivent course luy, p. 40, demandeut en 164 aux Occidentans, qu'ul foit cemp pour excommunif, p. 14.1. fe plaint des Récléaliques de Sirmich, p. 2.4. el enfin excommuné par Sirmich, p. 2.4. el enfin excommuné par Sirmich p. 2.4. el enfin excommuné par de l'enfin excommuné par d'enfin excommuné par d'enfin excommuné par d'enfin excommuné par

l'Italie, l'Espagne, & les Gaules, p.552. Calate, ville de Seythe, p.552. Calcide ville de Sytie: l'Eglise y souffre beaucoup sous Valens, p.560,570.

Calters: les Donat, brilent ceux des Cat. &c.

Calide Maire d'Aptonge en 314, p. 44. Calipode pretend 1 Ev. Donat. de Bazare en 411, p. 190.

Callierate greffier, écrit la dispute de Basile contre Photin en 351, p. 353. Callierate Ev. Macedonien de Clandiople.

adreffe une requeste à Jovien, p. 129. Callinique Ev. Melecien de Peluse, persevere dans le schisme après le C. de Nicée, p. 234. Calomoiatrurs : le C. d'Arles en 314, ne les

admet à la communion qu'à la mort, p. 49.

Cantide Ev. Donat, de Villerege, feréunit à
l'Eglife p c.en 348, p. r.zo.

Candid Ev. Eunomien, envoyé vers 363 en Lydie & en Ionie, p. 508.

p.7a.z.

Capiton Ev. Donatiste, presente en 315 la sequeste contre Cacilien, p. 24, estoit app. à Treves en 315 par ordre de Constantin, p. 315, qui le tenvoic en Afr. p. 35.

Capiton Ev. de Sicile, affiite au C. de Nicée,

La Cappadee n'a esté divisée en deux provinces que vers l'an 170, p. 200, 221. Cares Pr. de la Mareote, est excommunió avec Arius, p. 240, dant il figne la lettre à S.

Alcaandre, p. 2.36.

Carije, V. Donat,

La Campbrysie, p.e. plutost le vray nom d'un pays, qu'une confusion deceux de Carie & de Phrygie, p.793.

Cample Eccl. de Cirthe en 303, indique les Lecteurs gardiens des Ecritures, p.7. Cample fille de Valens, apprend les belles lettres sons un Novatien, p.73 s.

Carpone Curé d'Al. excommunié avecărius, p. 218. 221. 241, le fuit dans la Pal. p 249, figne fa lettre à S. Alexandre, p. 210.

Cararre Ev. d'Antarade, perfecuté par les Ariens vers 340, p. 308, Cararr. chet des Macedoniens, p. 6322.

Carthage: fes Evelques elloient toujours cheft de la Proconfulaire, p. 116. Les Dona: y forment leur schilme en 311, p. 4-21, y tiennent un Concile vers 13: p. 9. Les Cat, y en tiennent un general en 488, p. 246.

Carss, Caius, ou Garus, chef d'une secte Donatifte, p. 151, non Ev. de Cart, entre Donat & Parmenien, p. 713.

S. Caffier Evelque d'Autun, fuceffeur de S. Retice, p.28, Caffier Diaere fous S. Miltiade Pape, p.17.

Cassim Ev. Donar, figne en 362 la requeste adressée à Julien, p. 232.

Castables, ville de la Cilicie, p. 403-640.

Catabbone Prefer d'Egypte, amene en 316

George Ev. Arien à Alea. p. 194. Caterumene : le C. d'Arles veut qu'on fasse les malades catecumeues &c. p. 12. Cathère ou Domne Ev. du Bosphore, assiste

au C. de Nicée, p. s. s.; Catholique: comment les Rogatiftes appliquoient ce nom à leur petit nombre, p. 151. Catulin Eccl. de Citrhe, est fait prifonnier le 6 may 103, pour ne vouloir pas nommer les

Letteurs, p. o. Causee, ville de Lydie, p. 469. Cobarjufe. V. Cabarfuffe.

Cetilianifies : nom que les Donat donnoient aux Cat. p.72.

TABLE

Evelque de Cart. en gre au pluftoit, p.s z. veut | affitte au Concile d'Arles en tra, p.47. 708. f. faire reftituer les biens de l'Eglife, p. 13. Lucille, Boltre, & Celefe, forment un fchifme contre luy, tind. Il refuie de se presenter dans nn C, d'Evefques schlimatiques qui le depoent, p.15-18. C'est l'origine & le pretexte du schilme des Donat, p.s. Conftantin luy écrit en 313 contre les schisinatiques &c. p. 22, qui prefentent une requeite contre luy. 0.2 4.23.11

comparoit au C. de Rome, & y est absous, p. 22.24, à celui d'Arles en 114, qui luce en fa faveur, 1.47.48.708.1, ne fe trouve pas a Rome zu temps que Constantin Inv avoit marqué, \$ 56.57, eft rerenn à Breffe par ce prince, qui juge pour luy, p. so. so, afific au C. de Nicce en jas &c. 1.20 4.528, dont il eft, dit-on, chargé de publier les decrets en Afr. p. 686. S. Athanase lny rend un témoignage fort avantageux, p. 105.638. On ne içait point le temps

de fa mnet, p.zos. Carrys Arien, fuccede à Amphion Ev. de Nic. 1.259, affifte en l'an 351 au C. de Sirmich contre Photin &c. p. 351. George de Laodiece Inv écrit contre les Anninéens, 1.420, Confrance luy renvoie, dit-on, le jugement d'Acce &c.). 416.Il perit dans le tremblement de 312,

P. 4 40. elese tasche en vain de se faire elire Fv.de Carthage en 115,0.12, caeire un fchifme contre Cecilien, p.13.

Domitius Celjus Vic. d'Afr. en gtegt.ss : les Prefets luv écrivent fur les Donniftes, p.s. Couftantin luy écrit auffi fur le mefme fujet,

Contumcelles, ville fur la met de Toscane, aul. Civita-Verchia, p.eso. Creal affilte à la dispute de Bafile contre

Photin en 35t, p. 253. C:faire pere d'Endoxe,& pretendu Martyr,

C fa re Prefet vers 196, fait transportet & garder le corps d'Eunome, Astr.

S. Ce.aire d'Arles , p.e. auteur de quelques honrelies attribuces à Eufebe d'Emele, p.315. Cefarée metropole de la Paleitine, p. gra: le C. de Nicée conferre les droits de metropolitain à l'Ev. de Cef, nonobitant les privileges

de l'Eglife de Jeruf. 1.570. Cafiree metropole de la Cappadoce, p. 211: fes Evelques ordonnent, dir-on, cenz d'Arance nic, p.6 41.

La Celarés eglife principale d'Alex. p. 2377 On y fait l'office avant la confectation , p. 215-227.

Chrefine: on en oignoit les Fidelesa. e. IIn C. de Cart. avant 390, en referre la confecration aux " v. p.r:6; ce qui y eft confirmé dans un autre Concile en 1901 P.157.

Chrif ou Crefcent Evelque de Syracules,

où il avoit este mande par Conttantin, Azen, Chrest eft fait Bo. de Nicceen gagau lien de Theognis, p.267, & depostede pat Theognis en 318 ou 319, p. 260.

Christodule Dizere, pere de S. Parthene, 1-388.

La Cilicie n'a efté divifée en deux provinces que vers 370, p.200,201. Ciane, ville de la Galacie, p.200.

Les Circoncellions: ce que e'eftoits leur origine, leur fureur &c. p. ss-ps. La réunion de plufieurs Donzt. a l'Eglife les irrite vers 400, \$. 2 "7. Ils continuoient leurs plus grands excés da remps de S. Pierre Chryfologue, p. 192. Cirrie, ville capitale de la Numidie . On y tient un C, en 305 &c. p. 7. Conftantin la rebeltit & la nomme Conftantine &c. Azz, 3 baftit deux eglifes pour les Cat.&c.p.zozuon. Il n'y avoit app. point d'Ev. Cat.en 120, p. ros.

Civita-Verchia, autrefois Centamcelles, 1.380. C'arence Fv. Donat, en 198, p.185. Claude Ev. de la Marche d'Ancone, affifte

an C. de Rimini &c. p. 419. Les Claudianifes felte des Donat. 211, font receus 2 la communion par Primien, pas 1.160. Claudien Proftre, legat de S.Silvestre au C. d'Arles en 114.P.47.

Claudien Ev. Donat. 2 Rome, p. se; Gratien ordonne en 378 de l'en chaffer, p.154.155. Claudiople, ville de la Bithynie, p. 129. Cleopatre Reine d'Egypte, y avoit basti un

temple de Saturne, p. 210 Claspatre Ev. Arien, depose dans le Concile d'Illyne en 175, p. 194.

Co. Ideon Lectent de Cirtise en 303, 7.7. Culius, V. Lactance. Colcheffre, p.c. Colonia Londinenfium, p.

Collathe Curé d'Alex, y forme une fecte &c. p.zes, éteinte par le C. d'Alex, allemble par Olius, p.221.

Celegue, metrople de la Ganle fi perieure. p.20, 2 cu le meime Evelque que Treves & Liege, p.701.702.

Colonic, ville de la petite Armenie, p. goz. Colonie, ville de la Cappadoce, p. 110. Conciles : ceux de Nicce & d'Antioche or-

donnent qu'on en ticene deux provinciaux tous les 2015, A. 120.669. Celui de Nicée permet à un Concile d'examiner ce qui a efte determine par un precedent, p. 67 4. On fait la felte du C. de Nicce, p. cgr.

Cenciles Catholiques dont il cit traité en ec volume: à Rome en au contre les Donatiftes, P. gr; à Arles en 314, contre les melmes, 2,45, 706.707; à Ancyre & à Neocefatée vers IIS. p.sgs-200; deux à Alex. contre Arius & fur la

Palque,

Pafenc, p. 220. 229; à Nicec en 126, p. 634. de; punie la ville de CP. pour le maffacre d'Herun à Rome, dit-on, pour confirmer celui de Nicce, p. 586; à Rome en 141 fous S. Jule, p. 206.210.12 2. Autorité des Canons du C.d'Ant. postre jaz Autoric des Camon de Ca<sup>2</sup> Ant.

postre jaz, partir à Milanen 146,6732; à Cologne

page, fort incertain p. 132,461-94; à Sardique en 147, p. 132; à Cordoue contre le concillabule de Philippople, p. 136; à Milane coure

Photin, p. 142; à Carthage en 149, p. 124; à

Simnich en 149 contre Photin, p. 142; à Rimini en 159, catholique en lon commencement, p. 448-452. Il s'en tiene un grand nombre fous Julien, p. 525; à Tyanes eu 367, p. 547; à Rome en 169, p.552; en Illyrie en 175, p.593; à Lao-dicce en Phrygie avant 181, p.597; à Conftantinople en 181, p. 624; a Carthage en 190, p. E55\*140

Conciles des Donatiftes : Concile de Traditeurs à Cirthe en 305, f.7: fautes de S. Optat fur ce Concile, p. 698.21 2 Carthage en 112 origine du felislme, p. 17-21; vers 110 fur le battefine, p. sa contre Ticone vers 170, p. 147 deux contre Primien à Cart, & à Cabarluile, Comiles des Ariens, Semiariens, & Macedoniens ; en Bithynie, p.218; & en Paleftine pour Arius, p. 2501 à Ant. contre S, Euftathe en 131, p. 2741 2 Cel. en Pal. en 9141 2 Tyr & 2 Jerul, en 115, p.283; à C.P. en 116 contre Marcel d'Ancyre, p.290,283; à Antioche en 141, pour la dedicace de l'eglite, p.311, à Philippople en 1474 P. 131. 374: 2 Sirmieh en 351, contre Photin, p. geri à Arles en 353, p. gest à Milan en 356 \$. 3621 à Antioche en 156, \$.3941 à Sitmich en 357, P. 418; 2 Antioche après l'intrufion d'Fudoxe, 1-429; à Aneyre en 318, contre les Anoméens, P. 430; 2 Rimini, 2 Seleucie en Ifaurie, & 2 Niece en Thrace l'an 359, P. 433. 456.00 2 CP, en 160, p.4871 à Antioche en 161, p. 17.1519; à Zeles dans le Pont, p.5271 à Lampfaque en 166, \$1533; à Nicomedie en 166, \$1530; à Antioche dans la Carie en 167, \$1545; à Ancyre en 375, p. 199; à Cyzicen 376, f. 501. Lifte de tous leurs formulaires, p. 52

Les Genfeffenrs : le C. d'Arles en 114, leur défend de donner des lettres de recomm tion, p.sz

La Confirmation : les Novations ne la donnoient point, p. 578.
Conflance de Faenza, affifte en 313 au C. de

Romé, 1.32. L'Empereur Conflance devient maiftre de

l'Orient en 337, p. 200.300. Idée que les Saints ont en de la toy & de la religion, p. 300. Son engagement dans l'Arianifine, p. 300-301, dont il est regarde comme l'unique appui,p. 322. Idée generale de la perfecution qu'il fit aux Cat. p. 266-180. Il rappelle S. Athanafe en 318, f. 3031 "Hift. Eccl. Tom. VI.

mogene arirvé en 141, 2.224, fait chaffer S. Paul & mettre Macedone en la place, 2.21, fait clite en 148 Leonee Ev. d'Ant. au lieu d'Fitienne, p. p.41, est force de rappeller S. Athanase en 148 &c., p. 241, recommence la persecution en 310,0.148, apprend l'apparition de la Croix à Jerutalem en 351, 2.240, demeure paifible polleffeur de tout l'Empire en sti, b.237, va à Atles où il fait de grands maux a l'Eglife, e. 317.318, bannit S. Paulin de Treves, p. 200 fait en 355 un edir impie a Milan &cc. p. 16 21 faiten vain tenter Libere, p. 380, le fait amener a Milan, de le venir trouver à Sirmich en 156, p. 1031 banuit Saint Hilaire & fait de grands ntaux 2 Touloufe, p.291.296, ordoune qu'on abate les eglifes des Cat.p.396, entre à Rome entriomphe le 28 d'aveil 377, p.414, y est raillé par le peuple dans les spectacles,p.425, delibere sur le rappel de Libere, p. 415.4151 peut avoir efté preient au C. de Sirmich en 117 &c. p. 418, ou il fait venir Libere, p. 4211 & reçoit les deputez duC. d'Ancyre en 318 cc. p. 4221 fait enfermer à Rome S. Eusche Pr. &c. p. 4251 vent assembler un Concile œcumenique à Nicomedie, puis 1 Niece &c. p.439-445, fait figuer un troiseme ou quarriene formulaire à Sinnich, p.4445 convoque deux Coneiles à Rimini & à Seleucie, p. 440, écrit au premier, p. 447, qu'il veut lasser en ne répondant point à les depuice, p. 411, qu'il sait enfin ceder à ses volontez, p. 414-416, elle prevenu pour les purs Ariens du C. deSeleucie, 8.478.479 eblige Eudone de desavouer sa doctrine, p.480; fait signer le formulaire de Rimini aux deputez de Seleucie, p.486.4871 bannit Acce en 160, p.480, 401; fait de grands presens à l'eglise de Sainte Sophie, p.490; confent à l'ordination d'Eunome &c. p.418.450. qu'il fait depofer en 361,8.50 41 affemble un C.3 Ant. en 161, p. 517, banuit S. Melece qui y avoit . efte elu Everque &c. p. 518; meurt battize par Euzolus, p. 120.

Confiancia, metropole de l'ific de Cypre, p.

Constancie sceur du grand Constantin, favorife l'Atianifme, p.212.213619, trompée par Arius ou Eufebe, p.256, par le moyen d'un Pr. Arien qu'elle recommande en mourant à Conf-

tantin, 5.271.746.1. L'Emp, Conflant distribue des aumosnes en Afr, travaille à la réunion des Donat, p. 190-111. dont il banuit les principaux chefs, p. 63, éteinr ptelque entierement leur schifme en 148 ou 345, p.128-121, demeure ferme dans la foy Catholique,p.702,ne fe laisse pas surprendre par les deputez que les Eusebiens luy envoyerent cu 342, p. 326.327, demande à Constance un C.

PPPPP

ceeumenique, 3,332, & le rappel de S. Athanaie

&c. p. 41, meurt en 310, p.348. L'Empereur Conftantin le grand, fait des aumoines en Afrique, écrit à Cecilien contre les Donat. &c., p. 22, fait allembler un C. à Rome en 313, 1.24-15, fait examiner l'an 314 en Afr. l'affaire de Felix d'Aptonge, p.19-44; convoque un nouveau Coucile à Arles, p.41, auquel Il n'affifte point, \$.708.2, reçoit l'appel que les Donat, en interjettent à luy ôcc. p. 53-55, donne des gardes à quelques nos d'eux après la fuite des autres, p. 57, cerit à Ceife Vic. d'Afr. fur leur injer, p. 37.38, retient Donat & Cacilien dans les Gaules, p. 19, juge en faveur de Ceeilien en 316 à Milan, p. 10, rappelle en 321 les Donat. de leur extl, p. 102. I actance luy adrelle les Institutions vers l'an 121, p. 205. Il fait baffir à Cirche une eglife pour les Catholiques : les Donar, cen emparent, p.205, en fait baftir une autre pour les Cat. p. 100; prend le titre de Victorieux en 321, après la défaite de ses ennemis, Artes, L'Arianifine l'empefche de travailler à l'extinction du schisine des Donat p. 104. Il écrit à S. Alexandre & à Arius &c. p. 227, envoic Ofius & Alex, pour étoufer cette herefie raiffante, p. 229, me; rife les injures faites par les schismatiques à ses statues, p.262, écrit contre Arius qui tafehe en vain de le furprendre dans un entretien en 314,p.264.265; convoque le grand C.de Nicce, 1034, veut y eftre present, \$.542-651, y laisse une liberté entiere aux Prelate, p. 552, en reçoit le symbole comme un ouvrage du Ciel, p. 550, fe raille de la dure é des Novatiens, p.578, s'y laisle surprendre par Eusebe de Nicomedie, p.880 refuse d'ecouter les plaintes des Evefques, & brule leurs requeftes,p. see, écrit deux lettres fur les decisions du Concile, p. 683, fait un festin an Evesques du Concile, & un difeours pour leur dire adieu,e. 685; donne le nom de Porphyriens zu zAriens, p.651; écrit à l'Eglife de Nic.& à Theodote de Laodicée fur la deposition & l'exil d'Eusèbe & de Theognis, p.266.268, rappelle Arius d'exil en 330, p.272, propose George & Euphrone pour le siege d'Ant. en 332, p.277, 278; reçoit la justification de S. Athanase, p.282, l'oblige de fe trouver au Coneile de Tyr en 35,8,283; affemble un C. à Jerus, pour la dedicace d'une egiife &c. p.284, y envoie Arius pour cître receu à la communion de l'Eglife, p.287; mande à CP, les adversaires de S. Athanase, A. a 90, qu'il bannit dans les Gaules, p. ago; convoque un C. à CP. en 336, p. 203, y fait venir Arius, 1.294, le veut faire recevoir dans l'Eglife, p. 295, le fasche contre Saint Alexandre qui le refuse, p. 295, reconnoist la vengeance de Dieu fur Atius, mais non l'innocence des Saints, p.

age, bannit S. Paul de CP, auffitolt aprés fon

cicchon, p. 19.2. donne à S. Parchene permiffique. À vy fultir une epiffe, p. 19.7. donne à S. Macaire de Jeruf. des veremens precèneus pour l'epiffe & p. 19.3. meur en 1977, p. 299, faillain fon reflamment à une en 1977, p. 299, faillain fon reflamment à une en 1977, p. 299. Macedone transporte fon copp de l'epiffe des Apoffresen celle de S.

Acace Martyr, p. 402.
Conflamine. V. Cirthe,
Gonflaminishe: il femble qu'il y eust des
paroices du temps de & Gregoire de Nazianze,

parotes du temps de 6. Gregoire de Natianze, p.238. Cenfishflaviiel, terme rejetté par le C, d'Ant, dans le fens de Paul de Samolates, p.422, ell

établi dans le C. de Nicée & e. p. 3.6. Les Coreughus, nommez quelquefois Vificurs, p. 492, faifoient des Lecteurs, des Soudiacres, & des Exorciftes & e. p. 3.8.

Corninfer, ville de la Cappadoce, p. sor. Crefeent, V. Chreft.

Crefter: écrir, dit-on, fur la Pasque contre S. Alexandre d'Alex, p. 217, Cr. fter: Ev. d'Air, signe en 158 à Sirmich les anathematismes du C. d'Ancyre, p. 432.

Creseme grammairien Donat, écrit contre S, Augustin, p. 18 s. Crise Cefar est instruit par Lastance, p. 200. Crise disciple & historien de S. Parchene

Crifpin disciple & historien de S. Parthene Ev. de Lampsaque &c. p.; ss. Crifpin Pr. Arien d'Aut. recherche vers 381 la communion des Eunomilens, p. 610.

Cripin Ev. Donat. de Calameen 198, p. 185, rebattize par force pres de 80 payfans auprés d'Hippone, p. 186, ule de violence contre S. Posside, p. 187.

Croix; on se signoit après la lecture des livres faints, p.84. Apparition de la Croix à Jerus, eu 351, p.34.

Cufea, villede la Byzacene, p. 189. Curcions, Ariens aiuli nonmez à caule d'un Curce, p. 531. Curcore juge à Barien 1087, p. 690.

Curez, ce qu'on trouve de leur origine dans les villes & à la campagne, p.2775 ceux de la campagne donnoient des lettres de paix,p.3787. Deux Curez excommunient un Diacre & un Soudiacre, p.71.

Cymare de Palte, & Cymare d'Arade en Syrie, perfectutes par les Ariens vers 140 &c. p. 308. Cyngre Preset du Pret. en 384, p. 629.

Cymne. V. Cinne.
Cymn Ev. d'Egypte, affrite au C. de Nicée,

Cynople, ville d'Egypte, p. 225, dans l'Arcadie & dans la feconde Egypte, p. 539. Cyvien Ev. Donat, de Tubusficubure, est

Cyr, ville de Syrie, p. 640.

Cyriagne Diaere, legat de S. Silvestre au C. d'Arles en 114, p.47.
S. Cyriagne ou Cyrille Ev. de Paphos, affiste

au C. de Nicée, p.d.41.
Cyrille Ev. dans la petite Armenie vers 366,

A cyanis sha se r, de produce quodi que de la compania del compania de la compania de la compania del l

ePoit rétabli fur fon fiege en 179, p. 523.

Cynill le vicox, est fait Ev. de Cell en Pal,
par les Ariens, p. 170.

Cyrist de Boîtres, affifte au C. de Nicée, p.

de CP. p. 4°s. Cym Ev. de Berée, perfecuté par les Ariens vers 140 &c. p. 70s. Cyzie, ville l'Hellespont, p. 50 4. Le peuple t'y souleve contre les blasphemes d'Eunome, p. 50s. Il y avoit beanconp de Macedoniens,

D deidize, havre für lacoste de laBithynie,

Datien affifte en 511, à la dispute de Basile contre Photin, \$255. Datier, terre plutost que village d'Eunome,

Plating, Diatre de Libere l'accompagne cu pp., alland à no cui, page. On as point de preuves qu'il air communiqué avec l'Antique Filis, page. rois, et elon, et elon, Pr. è grand Vicaire de Libere è a pyo us 60, p. 49,31 loy faccie en général vicin un Concile à Rome en 150 Res. page et l'accompagne de la Communique de l'accompagne de la communique d'accompagne de la communique d'accompagne de la communique de l'accompagne de la communique de l'accompagne de la communique de la Co

Dapline Ev. de Vaifon, affifte au C. d'Arles en 314, p.708.1.

Daque de Berenice, Arien, affifte au C. de

Nicée, 2447.
Dative Ev. Donat, à Nova-petra dans la Numidie, 2144.

DES MATIFRES.

Silvestre au C. S. Delphin Ev, de Bordeaux: S. Ambroid

luy écrit, p. 428.

Demetre Pr. Donat, separé de la communion

par Primien, p. 161.
Demetrien disciple de Lactance, p. 2004, qui
le porte à meprifer la prosperué du siccle, p. 201,
paroilt avoir eu que lque emploi dans le monde,
p. 2021. Lactance luy adresse deux livres de les

lettre, pari.

Dien plule Fv. de Berde, porte en 145 aug.

Orecloroux, un noneau lymbole des Vinden.

Dien plule Fv. de Berde, porte en 145 aug.

Orecloroux, un noneau lymbole des Vinden.

Orecloroux, proposed la voile des Concentrations of the Concentration of

Demeficial Vic. du Pont, chasic S. Gregoire de Nysic vers 176, p. 570, perfecute la Capp, & les provinces voilines, p. 598-601.

L'eglife de Detys, paroice d'Alex. p.217.

Denys Comte, maltraite fort S. Athanaic au
C. de Tyr en 116 p. 252.

C. de Tyr en 335, p.a83.

S. Denyi Ev. de Milan est banni en 355, & meurr dans son exil, p. 62, p. 62, avant le C. de Selencia en 258.

de Seleucie en 359, p. 467.

Denys Ev. de Diospolis, & Conf. p. 578.

Denys Abbé de Rhinocorure en Egypte, p. 590.

Des graties, falutation de moines, p.s.s.
Des landes, fignal des Circoncellions, p.gz.
Desters Ev. de Mactianc, p. 710.a., est mis
par force en penitence par les Donat, p.159.
Dianée de Ces. en Capp, assista u. C. d'Ant.

en 14t, p. 311, futquoi on ne peut au plus que diminuer la fante, p. 1231 s'exense avec les Eufebiens de n'avoir point est auc. des men, 18td. figne le formulaire de Rimini, p. 100. Disconfign: 11 est difficile de comprendre l'addition du 19° Canon de Nicée qui les regar-

Gas plate par avoient det Cleres inferieure from its lieu conditie Res. 194. Le C. 42-bar, en 194. Jeur donne vue fur l'administration des mis de l'Egif garden de pour leurs les des des l'est de l'est

Dicaile de Tabie en Galacie, alliste auxC, de | de ciuels tourmens, & une prison de fix ans Neocelarée & de Niefe, p. 200,5 42 3.200.210.

Didier de Campanie : le conciliabule de Philippople en 347, luv adrelle la lettre, \$.534. Didyme écrit contre Eunome, p.512-

Die, ville de Daufiné &c. 2.544. Dien n'est pas moins juste que patient, pre-

mier fondement de la religion, \$210. Diene, ville de Provence, p.644.645. Diene Evelque Donatifte, perfente en gre

la requeste contre Cecilien, p. 24. Le Diminche : le Concile de Nicée ordonne

qu'on y prie debout, p. 473. Di e farée, ville de Pal, tuinée en gr. pour une revolte des Juifs, p. 186.

Diodore Ev. d'Afie, perfeenté par les Aricas vers 140, p.gos, banni vers 347, p. 13

Diedere laique, fontient & anime les Cath d'Ant. &c. 1-34;, oblige Leonce de depofer Acce vers 190, p. 4075 continue clant Preftre à foutenir l'Eglife contre Valens, pass, eft banni & perfeeute a mort, p. 169i elt fait Ev. deTarfe

en 379, p. 192-613. Diogene Pr. d'Alex. maltraité par Bafile d'Anevre, p.435.492.

Dionnisople, ville de la Sevthie, p. 551. Diofeore Ev. d'Hermopole la petite, après

391, 1.558. Diof olis ou Lydde, ville de la Pal. p.ass. Dieftante, ville de la grande Armenic, p.

Diffute : moven peu propre pour ramen à la verité, p. 210: C'eft y triompher que de

ceder à la verité, p.70 L'eglife de Dezgeparoice d'Alex, p. 237. Deares bonrg, ficge episcopal en la seconde

Capp. p.sor. Delique, ville de Syrie, p. 640.

Albia Darinica femme de Valens, l'engage dans l'Arianisme, p. sga, I'y fait battizer par Endoxe, p.550.

Dominions Ev. de Bulle-royale en 4tt. 3.157. Dominique Ev. de Cart. vers cer &c. \$1.02. Domitien Prefet tue par Gallus en 154,1.409. Domitius, V. Celius,

Denne ou Cathire Ev. du Bosphore, affiste au C. de Nicce, p.s.+s.

S. Domnin prefehe la foy à Digne, app. après 150, Ibid. Domnin de Mareiapople obtient le rappel

d'Eunome vers 368, p. 109.358. Domnien Ev. de Syeme, persecuté par les Ariens vers 140, p.308. Urhain Donat, nommé aussi Carile, donne

fa maifon pour le C. de Cirthe en 305, p.r. Dones Ev. de Maleule, & Dones de Calame, Tradireurs, affiltent au C, de Cirthe &c. p.s.

Doner Couf. en Bithynie, y fouffre en jos | pour y eftre leur Ev. p. 6 21, ecqui caufe entre

Donar des Cases-noires en Numidie, sorme un schisme contre Mensurius Ev. de Cart.p. 4. furquoi S. Augustin le confond quelquefois avce Second de Tigile,p. 508; ordonne Majorin contre Cecilien, p.zo, l'accuse dans le C. de Rame en gig, s. ga, s'en retire faute de temoins P. 83, y eft condanné, p. 44, n'a pas app. donné

le nom aux Donatiftes, por 4. Denst p.e. fair en 315 Ev. de Care, pour les Donat, & leur donner fon nom, 16. Sa vanité, & fa reputation parmi eux, \$.55-55. Conftantin le retient dans les Gaules pont attendre son jugement en 316 &c. p. 50, le condanne à mort, & change cette punition &c.p.ra. Les Ariens luy cerivent de Philippople en 347 &c. p. 208. 234. Il refuse infolemm ent les aumoines de Conftant en 348, p.ees, cft banni vers le meime temps, p.reg, vivoit encore en 355, p.6 4. On

n'en entend plus parler, p.123. Donat de Bagai sufeite les Circoncel lions contre les officiers de l'Empereur en l'an 348, & eft tuc dans cette rebellion &c. p. 112-125? fon nom s'est app.glissé dans les martyrologes,

P-711-712 Denat Proc. reçoit des ordres contreOlympe d'Enos vers \$40, 7.309.

Denat de Macomade le réunit àl'Eglife vers 348, p.120. S. Donat Diacre de Lemelle, & M. en 361

&c. p.135. Donat Ev. mis par force en penitence par Felix d'Idiere en 161, p.138.

Donat Diagre Donat, deCarthage: Primien le veut chaffer en 392, p.161. Donat Pr. Donatifte, veut fe tuer vers 412.

2.101. Donation Ev. & Fore Claudii, affifte en tte au C. de Rome &c. p.yz.

Les Donatiftes. V. leur tiret p.r. S. Dorothee Ev. de Tyr fous Dioelctien, t.

Densher Pr. accuse Patrophile de Seythople dans le C. de Seleneie en 119, 1.468. S. Donehée Marryr à Alex. p.e. en 375, p.

589. Doreshée Pr. deputé en 375 par S. Basile &c.

A195. Domibée Evelque Arien d'Heraelée, nomme quelquefois Theodore, \$.503.794.2, installe Demophile de Beree fur le fiege de CP, en 10, \$155, met avec luyun Evelque à Cyzie, \$157, succede à Euzoius d'Ant. en 376, p.603, en tenoit encore les eglifes pour les Ariens en 379, \$-613, fe retire en 181 dans la Thrace, p.619. 629, eft rappelle à CP. par les Ariens en 186,

tuy & Marin un fehifine qui dure 33 ans. 2, 2021.

Bratence de Pergame est deposé par le C. de genereuse de les habitans, 2,373,374. CP. en 160, 9. 402.

Draconce Ev. d'Hermopole la petite avant 167, 0.155.

Dule ce commis en Afr. pour l'execution des loix contre les Donat, en 419, p.rgr. Duicide Ev. d'Ageo, p.428,

Au A' de Tibille ville de la Numidie, s. s. # Flore, V. Hiberne,

Etelesissiques : les penitens ne pouvoient plus estre ordonner, n.e.s... Le C. de Nicée mer an mefme rang ceux qui font mutilez, & les bigames, 1.468.67 is Innocent I. y joint cens qui vont à la guerre, plaident &c. après leur battefme, p.920. Le C. de Nicée depole ceux qui ont efté ordonnez estant coupables de crimes, p. 572, defend d'ordgoner les neophytes, 1.560. Le C. de Cart, en 149, détend d'ordonner un laique d'un autre diocefe fans l'agrément de fou Evelque &c.p.ras.ras.Les Ecelefialtiques avoient des marques de leur dignité, 1.317, avoient rang du jour de leur ordination &e. p. 66 3. 97 s.Les Conciles d'Arles, de Nicée, & d'Antioche, les obligent de demeurer où ils aut ellé ordonnez &c. p.sz. 328.472; celul de Carr, défend de les recevoir ailleurs sans lettres de leur Ev. &c. p. ra .. S. Paphonee empefehe que leC, deNieée ne leur ordonne de fe separer de leurs semmes &c. p.677. Deux G. de Catt. en 390 & auparavant , obligent les Evelques, les Preftres, & les Diacros à la continence, p. 156.1571 eclui de 349 leur défend la frequentation des femmes, p. 126: celui de Niece ne leur permet d'avoir chez eux que leurs plus proches parentes, p.669; celui de Carr, en 349, ordonne qu'ils ne pourront demeurer dans leur degré, & se méler d'affaires seeulieres &c. p.126.127; celui d'Ant. leur détend d'aller à la Cour sans la permission de leurs Ev. &c.p.319, depose pour tou jours ceux qui font leurs fonctions, depolez par leurs Ev. &c.p.grs.Le Coneile de Nicée ne feur permer point d'appeller au Pape, 2.671. Constantin les exemte des charges publiques, \$.22.106. Les Corevesques pnuvoient faire des Lecteurs, des Soudiaeres, & des Exoreiftes, pon des Diacres ni des Preftres,p. 328.Les Eeel, deRhinocorure en Egypte, vivoient en commun v ers 370, p. 190

Ecdice s'empare de l'Eglife de l'arnaffe en 176, p. 199, m:t un ufurpateur en la place de S. Gregoire de Nysse en 376, 2.601. L'Ecriture sainte : le C. de Nicée n'a point

app. mis le lyre de Judith dans le eatalogue des livres Canoniques, p.oro. On lifoit & on expliquoit l'Egriture le mécredi & le vendredi 4 Alex. p.zzr.

Ed f metropole de l'Ofrhoene, 1.172i pieté Eges, ville de la Cilicie, p. 547

L'Eglie. Rien ne fert que dans l'union avec elle, p. . J. Ses loix ne font faites que pour l'utilité des ames, sos. Fruits de la paix de l'Eglife aprés la perfecution de Diocletien, 2:04-196 Constance excute d'impolts les terres de l'Eglife en 160, 1.412.411

Eglises : Avce quelle joic on relevoit celles qui avoient esté abatues dans la perfecution de Diocletien, t. 196.On a fait que fque fors l'office dans les eglifes avant qu'elles fuffent confaerees, p.a.s. L'affemblée ne fe tenoit ordinairement que dans une eglise en chaque ville,

Fglow Evelque de Cynople en Egypte : Saint Alexandre luy écrit contre les Ariens, A.zz), L'Erypte recoir les faints Evelques de Saint Achillas, p.213, & de S. Alexandre, p.215, eft encore troublée par les Meleciens aurés le C. de Nicée, p.2;4, & par les Ariens fous Valens, p.182-162. Eloge de l'Eglife d'Egypte par S. Gregoire de Nazianze, pasot.

Eleufe eft fait Ev. de Cyzje vers 156, 2,007. fe fait un des chefs des Semiatiens, p. 190.413, abat l'eglise des Novatiens à Cyzie, p. 401, affifte au C. d'Aneyre en 358, 2,430, qui le depute à Conflance, 2,431, & à celui de Se-leucie en 359, 2,465, où il rejette la confession des Acaciens, p. 475, y est deputé à Constance, 1.478, à qui il presente les blafphemes d'Eudoxe, 1.450, est deposé dans le C. de CP, en 160, \$.40; Macedone luy écrit, 2,40; Il est chaffe & Eunome mis en fa place, p.497, renere en posicision de son Eglise sons Julien, \$125; fe trouve au C.de Lampfaque en 165. 2.5341 cede au C. Arien de Nie. en 366, 2.5361 n'est point nommé dans la lettre de Libere en 166, A/41; fe trouve au C.ceumenique de CP. en 181, p.522, & à la Conference de 181, p.625. Ses mœurs estoient reglées, p.say. Theodoret le releve crop, p.482.

Eleutherople, ville de la Pal, 2.620 Elien Proc. d'Afr. eo 314, juge l'affaire de Felix d'Aptonge, f. 40.704, 2u lieu d'Alius Paulinus Vie. des Prefets, \$,704

Elpide Pr. de Rome, envoyé en Orient pour appeller les Eusebiens an C, de Rome en 141,a gro, est retenu par cux audelà du temps marqué &c. p. 122.

Elpide Ev. de Satales, figne la lettre desdepuerz du C. de Selcueje à eeux de Rimini, p 480, est depost par le Concile de CP. en 360 &c. p.494, p.e.nommé dans la lettre de Libere en 366, p.5.41.

Elgide Preftre, porte en Alie les lettres de Valentinien & du C.d'Illyrie en 175,0.59 4.595, PPPPP iij

814 envoyé par l'Empereur plutoit que par icPape, \$705-

Elpide est fait Ev, de Laodicée entre 381 & 198, p.572.

Everire Ev, Donat, d'Alger affiste an C. de Bagai en 194 &c. p.166, veut & n'nse disputer

arec S. Augustin, p. 1. 1. qui ne peut i ien gagner fur luy, p. 1.5. 7. Emple, ville de la Phenicie pres du Liban &c.

1.314.539.
Les Empereurs publicient leurs ordonnances particulieres avec le nom de leurs collegues,p.

Estolpe troificme Ev. Donat. à Rome, p. 87. Estor Ev. de Prolemaide en Phenicie, asliste au C. de Nicce, p. 639. Este Ev. de Gaza vers 190. p. 346.

Ever Ev. de Gaza vers 190, 1-345. Esfane possedé pour avoir meptité son pers,

P.300.

Finos, ville de Thrace, p.200.

Eortaf Ev. de Sardes, figue la lettre des deputez dn Concile de Scleucic à ceux de Rimini, 1.485, cit depole par le C. de CP. cu 360, p. 4 42.0ft nonnné dans la lettre de Libert en 366,

Epidete de Centumcelles, affifte en 114 au

C. d'Aries, p. 180. 2.
Estatte Ev. Arica de Centumeelles en 316, favoir de Conflance &c. p. 150, fe trouve à l'entretie de Libere & de Coullance à Milan, p. 181, p. 1

Epigene Evelque de Bulle-royale, affilte anx C. de Cart, de 190 & 197, 9.137. S. Epishane Écrit fon Antorat pour l'Eglife

de Suedres en 174, p. 592.

Epiphanie, villes de Cilicie & de Syrie, p.

Errer de Placie ou Plata en Galacie, affifte aux C. de Neocefarée & de Nicée & p. 200. 42. Errere de Theffalonique abandonne l'innocence de S. Athanafe dans le C. de Milan en 355, P. 264-

Le Saint ESPRIT: les Ariens & les Maceduniens combatent la divinité &c. p.243.412. Eftienne Corevelque de Capp. affifie vers

317 au C. de Neocelarie, p. 200.

Effieme: S. Euflathe d'Aut, refuie de le recevoir dans fon Clergé, p. 27; eff fair Evelque
d'Antioche par les Euflehens, p. 27, 9, app. en
447, p. 32 at fê depoit par le C. de Sardique en
447, p. 32 at fê depoit par le C. de Sardique en
447, p. 32 at fê depoit par le S. Euflehens en
447, p. 32 at depoit par le S. Euflehens en
448, p. 32 at depoit par le S. Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
448, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
449, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en
440, p. 32 at depoit par les Euflehens en

efficame de Ptolemaïde en Libye, affifte au C. de Seleucie en 159, p. 450, à celui de CP. en 160, p. 488, où il eft excommunié comme fautent d'Acce, p. 400

Favenr d'Acce, p. 499.

Etthere d'Edelle, affelte ana C. de Nicée & d'Ant. p. 440.

Frage Ev. deMitylene, est present & accusé

au C. de Seleu.ie en 319, p. 458, y est deposép-477, affille à celui de CP. en 360, p. 458. S. Eugene est elu Evelque de CP. en 370, se austicost framis, p. 52, 534. Eugene de Viria, alsiste en 317 an Concilo

Essen les a' Urlin, alsifte en 313 an Concile de Rome &c. 2-32. L'Essengile: Avec quel respect S. Alexandro

le lifoir, p. 2000.

Ecuardo, afsiste en 151 à la dispute de Basile.

contre Photin, p. 358.

T'Essamis, On la recevoir fur let deur mains jointes, 1,12 p. Re. de Nicée ordonne de la donnet a fous eeur qui la demandent à la mort, 6,27,275; celni d'Antioche foumet à la peninenc ecus qui refution de la recevoir avec le sames, p. 21. Profanation de l'Estatifique par le de l'account de

S. Encher Ev. de Lion, p.c. auteur de quelques homelies attribuces à Eufebe d'Emefe, p. 215. Endez: difciple, dit-on, de S. Lucica d'Ant. 23 5 Son hiftoire, p. 423.77 4; n'avoit pu eftre reccu dans le Clerge par S. Eultathe, p.270, ell fait Ev. deGermanicie par les Eulebiens, na79. alsifte en 141 au C. d'Ant. 2.,112; porte en 145 aux Occidentaux un neuveau (vmbole des Eufebiens, 1.321 alsifte en 31 au C. de Sirmich contre Photin, 2.51. Eunome le vientrouver avec Acce, p. 22. Il elt obligé d'excommunier Acce en 318, \$ 428; s'empare du fiege d'Ant, 425; eft conndant dans le C. d'Ancyre, p.430; chaffe d'Ant. (e retire en Armenie, p.434-435, est rappellé & traité de docteur de la verité par Constance, 1442 fait diviser en deux le C. commence p. 4.42 ran uriner en deux le C, creumenique de l'an 319, p. 441, afsitte a celui de Seleucie, p. 456, où il est accolé, p. 458, de il est accolé, p. 458, de il est accolé, p. 458, est l'autenu par Acace, p. 478 ubligé par Constance d'anathematizer ses propres fentimens, p.450 détend le dogme des Anoméens contre Balile, 1.481. Acce l'accufe d'avoir les melines fentimens que luy, p. 484.1 a story its memory synchronic synthal, \$3.41.

afsifte au C. de Ch. en 160, \$451.Let Svelques
depolez écrivent contre [uy, \$4.41] s'empare
du lege de C.P. & y public fon impiecé, \$4.60.
cherche à repandre la doctrine d'Acce, \$4.60.
fait Eunome Ev. deCyxic, \$4.60,537,eft oblige de le depufer en 161, p. 104, luy dunne lieu de le justifier, p. 10 x, l'exborte à retourner à Cyzle,

2-106 fe declare contre les Acaciens en 364

plast refiel de comparoille un Concile de 1 youde, ne pours efter rétablique par l'autorité de la Lauriquage en fig. p. 125.125; litté Valles (1906), p. 27.124; litté valles (1906), p. 27.12

S. Evergefte troisieme ou quatrieme Ev. de Cologne, p.as.

Les Evelques : Le C. d'Ant. en 34t, fait des reglemens (ur leur election,5. 320, celui d'Illyric en 175, veut qu'ils foient titez du corps du Clergé, non des officiers &c. p. 104-105. Timothée d'Alex. dit qu'il ordonneroit un faiut homme qui auroit le nez coupé & c. p. 621. 622. I.c C. d'Arles ordonne sept confecerateurs ou trois au moins pour faerer un Evelque, e.recelui de Nicée ordonne qu'il foit lacré par tous ceux de sa province, ou par trois au moins avec le consentement des autres, & furtont du Metropolitain, p.158.650. On l'ait faire en Afr. des l'an 390, nne profession de foy aux nonveaux ordonnez, v. 137. On fait jurer Theophile elu Ev.d'Eleutherople enPal.den'accepter Jamais d'autre ev fché fans &c. p. 403. Les Evelques farloient une lefte du jour de leur contecratie p. 175.183. Le C. d'Antioche détend aux Ev. de Grablir un fuccestenr, p. gao: eclui de Nicée d'établir un Ev, en la place d'un vivant, 2.674, depote les Everques ordonnez estant coupables de crimes, p. 474. Un Ev, n'eftoit point mis au rang des penirens, mais seulement depose, p. 128. Les Ev. abandonnoient feurs biens quand ils eftoient finjets à des fonctions feeulieres, p. 404. L'Ecrirure & les Canons leur désendent les changemens d'evelehé, p. 204, 220, 652, 673. Ils peuveur neanmoins eitre transferez our le bien des ames, p. dos. Le C. d'Arles leur desend de se troubler l'an l'autre, p. 13: celui de Nicée d'ordonner le Clere d'un autre, p. 4: de Nicée d'ordonner le Clere u un 349, de faire curx d'Ant, en 343, & de Cart, en 349, de faire aueune fonction dans un autre dioceie, 3.227. 219: celui d'Arles veut qu'un étranger p celebrer dans la ville d'un autre, p. 12. Un Fy. ae peut reconeilier un homme excomnunié par un autre Ev. p. 358. 318. 6 50. Il faut le confentement de l'Ev. pour eriger un evefché dans ion diocefe, p. 158. Il femble que le C. d'Arles veuille bien en rolerer denx en un melme fiege pnur la réunion des Donat, p. 40: celui de Niece ordonne qu'on reçoive les Novatiens dans leur dignité, & qu'ils riennent lieu de Corevesques ou de Preftres ou il y a des Ev. Cat. p.578. On reçoit en 148 des Ev. Donat, dans leur dignité & des Ev. Cat, partagent avec eux le peuple, p. 120. Quelques Ev. Cat, offrent en 178 à des Ariens, de gouverner conjointement pour rétablir l'union de la foy & des peuples, p. 612. Le C,d'Antioche ordonne qu'un Ev,depote par un

lynode, p. 312.315.319, defend à eeux qui font depotez, de faire aucune fonction, fur peine de ne pouvoir jamais estre rétablis, p. 215, ordonne qu'un Ev. jugé par tous les v. de sa province, ne pourra effre jugé par d'autres, p. 210; eclui de Nicee ne permet point d'a peller au Pape, P. 575: eclui de Care, en 349, ordenne qu'un Fv. fera jugé par doute, ». 127, celui de l'an 390 n'admet aucun criminel à accufer un Evelque, P. ESS. S. Paphnuce empelche que le C, de Nicée n'ordonne aux Ev. de se separer de leurs semines, 2.577. Le C.de Carr. leur ordonue la continen ee, p. 156.157. Les Ev. possedent l'antorité de JESUS CHRIST, 2.54. 10 C. de Cart. leur referve la confectation du Chrefitte & des Vierges, & la reconciliation publique des penitens. p. 156. 159; celus de Nicée leur permet d'altreger le temps de la penitence &c. p. 672; Theolote leur referve le jugement des affaires ceel. p. 42. Le C. d'Ant, fait des reglemens fur eeux qui telusent ou ne peuvent prendre foin de leurs Eglifes, p. 319, für l'administration des biens ecel, p. 220. 221. Les Princes se sont honneur en honorant les Ev. p. 482. L'union episcopale oblige des Prelats à donner & à prendre part à ee qui se patte dans chaque Eglife, p. 225, Iis doivent diftinguer ee qui eft di à Dieu & à Cefar &c. p. 105. Ils faluojent le peuple au commenecment & à la fin du discours, p. 122

Everbe nommé dans la lettre de Libere en 166, p.e. Hypatien ou Hypfie, p. 141. Eugene Diacre, legat de S. Silvestre au C.

d'Arles en pia, p. 47.

Engene administratour des hospitaux d'Ant.

Fugen: Ev, de Nicée: George de Laodicée

luy écrit en 15%, eoutre les Anoméens, p. 439, affifte p.e. au C. de CP, en 360, p. 499, meure en 370, p. 55 e.

Evippe Ev. p. e. de Galacie, affifte au C. de CP. en 160, p. 482, Les Ev. depofez dans ec C. écrivent contre lny, p. 404. Il va en 272 à Cef, de Capp, pour v combatte les Cat. &c. p. 50, Enfade Ev. d'Icone, afsifte au C. de Nicée,

Enlale Ev. Arien de Capp. ou de Schafte en Armenie, afrifte au Concile de Nieée, p. 5 4.7. Enlale appellé anfis Valere, elt fair Ev. d'Anr. en 111, en chaffe Acce, & meurt pen après, p.

276.40.4.7.46.2.

Estate elt Tair Ev. de Doares en la seconde Capp. vers 374, 9.501.

Estate: Ev. d'Amalée, est chassé par lesAriens

Estal: Ev. d'Amaice, est chasse par les Ariens fons Valeus, p. 554, teviens en 378, & réunit tonte son Egiste, p. 612. Eulore philosophe, Converti par un faint

Euloge philolophe, converti par un fais Consesseur dans le C. de Nicée, p.679.680. Fumale; Constantin luy écrit en 215, aprés

avoir juge les Donat. &c. p. 51.

Eusome Ev. vient à Carthage vers \$16, pour remedier au fehilme des Donatiftes. p. 60.

remedier au sehisme des Donatiftes, p. 59.
Einome est fait Ev. de Samosates par les
Ariens en 174, & s'en retire, p. 593.

Bassow: fon billoire, Jane-126. Il fe fait dicip led l'impiret d'acce, paris, avii-mouse l'orionne Diacre, & le deput vers Conflance (Paris le Case). Propiet est fait de l'expert vers Conflance (Paris le Case). Propiet est fait de l'expert vers de l'expert le Case Sciencies, p. 27, y est Conflance noméma & p. 47, p.

Les Funciones; purs Ariens, p.412, font exclus du libre exercise de religion, p.510-512-410-528.

Les euraques qui se sone mutilez, sont exclus du Clergé par le C. de Nicée, p. 668.

Finhrace Ev. d'Egypte, banni pour la soy en 373, \$1856.587. Fuphrate Ev. de Cologne, successeur de S. Materne, \$2.5, est depose, dis-ou, en 145, \$2.

naceme, p.20, est acpoie, aucon, in 349, p.
32,333, ecqui elt ret difficile à croitre, p. da7da : est deputé en sat par Conlant & le C.
6 Sandique vers Constance, p.p.a.1, pla.
Euphr. Bim Ev. de Balance en Syrie, Euste
6 Cef. luv cerit les plus grands blasphemics,
p.2, p.11 affile au C. de Nices, p639, est perfecuté par les Anens, p.300.

Fuphrane Pr. de Cef. en Capp. est fait Ev. d'Ant. en 313, & meurt en 333, \$2.78.74672.
Empl rme Ev. de Colonie en la petite Armenic, est transferé à Nicople vers 376, 9.502.
Empfopus Evesque de Tyanes, affiste au C. Nicée, p. 62, 62, 19 dispete, dit-on, contre un

philosophe, p. sar.

Pache Ev. de Cof. en Pal. fair un difeours à la delizace de l'epifle é Tyra, a poss. Alexandre d'Alex. luy écrit contre Arius, p.a.a. S. anlignié à public en lattre de Confancia is S. A'exandre de la Arius, p.a.a. Arius fe vante de Pavoir en fa croyance, p.a.a. Impierent de fa lettre à Emphanion, p. 19 Il autonit de l'édifine d'Arius, p.a.gr. 11 affite ad Concile Concile and fair ou artive, p. p.e.p. Ev. Conlination à fou artive, p. p.e.p. Ev. Conlination à fou artive, p. p.e.p. Ev. Concile artis fou artive, p. p.e.p. Ev. Concile artis fou artive, p. p.e.p. Ev. Concile artis fou artive, p. p.e.p. Ev. Concile

le qualific chef des ennemis du C. de Nicée, per 558, qu'il figne, mais avec hypocrific, p. 658. 650, est, dit-on, charge d'en publier les decrets lans la Pal,&c.p. 683,y fait le panceyrique de Confrantin pour la vintienre année de ce prinec,p. s # , y difpate, dit-on, contre un philofophe.o. est. On luy attribue le nombre d'or &c. \$ 668.S. Euftathe d'Ant. l'accuse comme violatour de la foy de Nicée &c.p.arz.Il affifte a la deposition de ce Saint en 111, p.274, refuse en 332 l'evelché d'Ant. p. 277.747.7, loue Eulebe de Nic.dans les translations, p. 233 relève leC. de Jerns. où il affifte en 335, pour effacer celui de Nicée, 2.284, va trouver Constantin contre S. Athanafc,p.289.290, se trouve au C. de CP. en 316, \$-203, meurt en 318, p.304. Acace fon fuccesseur écrit la vie, p. 301

Enjebr Ev.de Beryte, pouvoit eftre parent de Constantin, p. 253, comme de Julien l'apostat, P-7 41, paffe de Bervec à Nic.p.asa, paroift avoir efte plutoft le maiftre que le disciple d'Arius, Pasy-ass, qu'il reçoit chez luy, & pour qui il écrit à S. Alexandre d'Al. p. 223-216, écrit partout en fa faveur, p.a : 4. Saint Alexandre écrie fortement contre luy, p.227. On Je reconnoil dans la lettre de Conftantin à S.Alexandre & Arius, p.228. Il fait recesoir Arius dans le C. de Bithynie, écrit pour luy aux Evefques, p. assaso, protege en vain les Meleciens, 0.234, dans le dellein de leur faite recevoir Arins, p. 255.266, fe montre le protocteur d'Arius & le fectateur de ses blasphemes dans leC, deNicée, \$-553.554, qu'il figne malgré luy,& oil il fur. prend la protection de Conftantin,p. 659.660, perfette dans son impieté aprés leC. de Niece, p. 25; continue à défendre & à fontenir les Arienqui y avoient ellé condannez, p. 2 5 6, ell depolé & banni &c. p.266.267.7431 fa requefte an Concile, piece app. supposée, p.sro-sra. Il est rappellé en 328 ou 119, p.a69, depoie & fait chaffer S. Eustache d'Ant. en 331, p. 274 : chaffe S. Eutrope d'Andrinople &c.p. 270: attaque S. Athanase par diverses calomnies, p.281, & le depose à Tyr, p.282; va au C. de Jerus.en 315. 1.254 : vient en 336 à CP, contre S, Athanale &c.p.280,200,tafche en vain d'y faire recevoir Arius par S. Alexandre, p.204: fait depoter S. Paul de CP, en 336, p.299: continue à calomnier les Saints auprés de Constance, p. 2015 s'empare du fiege de Constantinople en 118 ou 319, p. 304 - excommunie Enflathe de Sebafte. 1.403: affifte an C. d'Antioche en 141, 1.311 d'où il renvoie les legats de Rome avec une lettre an Pape,p. 3aa,& menrt pen aprés,p.3a3. S. Fufele Pr. de Rome, martytize, dit-on, fous Constance, p.438; Difficultez fur fon histoire.

Enfels Ev. d'Emele: son histoire, p.312:031 4. Enfels DES MATIERES.

Eufebe d'Emefe furnominé Pittacas, p.c. avocar, cit mis à mort en 154, \$.737.2.

Enfebt Pr. deposé dans le C. de Melitine,

Enjebe Ev, accuse & excommunié dans le C. de Seleucicen 159, \$.477. Emfebr de Seleucie en Syrie, afsifte au C. de

CP. en 160, p. 488 Enfete grand Chambellan de Constance, eft gagné par les Ariens &c. f. por, tenre en vain le Pape Libere en 555 &c. 7. 580, se trouve à l'entretien de cePape avec Constance à Milan, 2.385. Libere rejette fes prefens, p.326. Il remet les Anoméens en grace auprés de Constance, p. 441.44a, est puni de mort par Julien, p.sag. Saint Enfele de Verceil reçoit une lettre de Libere en 114 &ce. p. 361, eft banni en 355 &c. p. 162-164, foue Gregoire d'Elvire de sa separa-

tion d'avec les prevarieureurs de Rimini . 401. 464, est rappelle sous Julien, p.124. Enfete de Cefarée en Capp. défend la verité contre Valens &c.p.539, fe trouve au Concile

de Tyanes en 167 S. Eus' e Ev. de Samosates, depositaire de l'election de S. Melece en 161, refute de la rendrc,p. 518, ordonne S. Euloge Evelque d'Edefle, P. 177, eft relegné dans la Thrace en 174.p. 193, & martyrize par les hereriques en 180, p. 612. Eust ie Imperatrice devouée à l'Arianisme

Les Exfédien: ainfi nommez à canfe d'Eufebe de Nie, leur elief, eftoieur ceux qui communiquoient avec les premiers Ariens, & qui en 155 partient onvertement Ariens, p-247-164,

fe divifent en plusieurs soches depuis 357,0-414.
Enflase sontenu & défendu par Osius, 0.335. S. Enflathe Ev. de Berée : S. Alexandre fuy écrit contre Arius, p. 227; eftant depuis Evefque d'Antioche il refuse d'y recevoir dans le Clergé d'Antiche i reine d'yrecevoir dans le Grage George, Eudoxe, Leonce &c. 2260.273.270.

242.413, peur avoir prefidé au C. de Nicée, & y avoir harangué Constantin, p.627.809, y dipute, di-on, contre un philosophe, p.621. est charge d'en publier les decrers dans la Syrie &c. p. 6851 est deposé par les Eusebiens en 331, banni, p.a73: Ofius le défend &c. p.335.
Enflathe Ev. de Parion, enterte S. Parthene

avant 160, P. 191.
Puffurbe d'Epiphanie ou de Pinares, est acculé & excommunié dans le Concile de Seleucie en 319, 2. 469-477, affifte au C. de CP. cu j60,

S. Enflathe inftalle on ordonne S. Evagre Ev. de CP. en 170, & eft banni pour ce fujet, p.

Enflathe Evelque d'Illyrie, y reprefente l'état faschenz de l'Eglise d'Afie en 375 &c. p.sps.

\*Hift. Eccl. Tom. YL

Euflathe depuis un des chefs des Semiations. p. 413, ne peur estre receu dans le Clergé d'Anr, fous S, Euftathe, p.2731 est fait Ev. Re Schafte p.2705 instruit app. Acec, p.405, qui le con:ond, dir-on, dans une dispute, p.408, irrite Gallus contre Acce &c. p. 407, 100, demoure dans la communion de S. Cyrille de Jerul, &c. p.425; fe rrouve au C. d'Ancyre en 1(8, p.431. qui le depute à Conftance &c. p.431.432, fe réunit à Bable contre les Anoméens, p.4351 affifte au C. de Seleueic en 199, p. 467, où il elt aceufe, p. 470, & deputé à Conftance, p. 478; fait anathematizet par Eudoxe les Maiphemes d'Acce, p.480; difpute contre les Anoméens à CP, p.4531 elt depolé par le C. de CP, en 360, p.493, & traité d'ennemi du C. de Melitine, p. 194 cft banui en Dardanie, 16.8 rappellé fous Julien, 1., 26., 527; affifte au C. de Lampfaque en 165 &c. p. 533, figne depuis la confession de Nice, p. 5383 est deputé à Libere, & figne la Confinbitantialice en 166 &ce. p. 140-1491T avec S. Bafile en 171, p. 10a: fait Ecdice Ev. de Parnaffe, p. 1091 communique en parriculier avec les Ariens assemblez à Ancyre en 175 16 ne peut obtenir leur communion en public, p. Ses mururs eftoient reglées, 1.127. Theodoret le releve beaucoup, mais à rott, 1.481.

Enflole Evelque de Nic, affifte vers 114 au C. d'Ancyre, f.159: Eufebe luy fuceede, p.212. Euffelie femme corrompue par Leonce d'Aut.

\$. 242. Estice Lecteur de Cirthe en 101, 27. Eutice de Rimini : la lettre du conciliabule de Philippople luy est adressée, p. 334.

S. Eutrope d'Andrinople : ce qu'on en fçait, \$.270. Eutrope Pr. Macedonientient ses affemblées

a part, 2.632 Entrope Chambellan, fait transporter & garder le corps d'Eunome vers 396, p. 122. Entyche notaire imperial, écrir la difpute Contre Photin en 151, 5.252.

Entychies d'Amalee, affiffe, dit-on, an C. de

Niece, 104 Entyque de Smyrne affiste au C. de Nicée, p. 643, dont il est, dit-on, chargé de publier les decrets dans la petite Afie, p. asa.

Euryque d'Eleutlicrople gouverne l'Eglise de Jeruf, aprés la deposition de S. Cyrille &c. p. 421, cft accuse & excommunié dans le C. de Seleucie en 359, \$-469.477, affilte à celui de CP. en 160, p. 488, fait Cyrille le vieux Ev. de Cef. en Pal. p. 179.

Entyque de CP. se separe d'Eunome, & innove dans le battefme, possosso. Fuzoiss Diacre d'Alex. fectateur d'Arius,

est excommunié avec luy en Egypte &c 1.246. QQ 999

216. & dans le C. de Nicee, 2.551, Arius 1 l'amene avec luy à Constantin au retour de son exil en 330, \$2272. Il est receu à la communion dans le C. de Jerus. en 335, p.289, mais demoure toujours en horreur dans l'Eglife, p. 29 4, est fait Ev. d'Ant, en 161 &c. p. 128, leve l'excommunication de Scras & des autres, p. son battize Constance à la mort, p. 120; se declare contre les Acciens en 164, \$. 109: intrud Luce dans le fiege d'Alex. en 173, p. 182: Saint Athanale dit qu'il a elté depoié depuis son episcopat, p.787.

788. Il mourt en 176, 2.403. Enzouss Ev. Arien de Celen Pal, en 376,0579. L'ex-mmunication ne doit eftre levée que par cenx qui l'ont portée &c. p. 12.118.318.659.

Exerni de Gerale en Arabic, affiite au C. de CP. en 360, p. 455. Exerionites ou Exacionites Ariens, pourquoi

ainfi nommez, \$.120.785. Exquentient, nom des purs Ariens, 5.412.

Annies, Favinus, ou Flavius, grammairien d'Afr. vers 300, 7-204.

Faffedirux Ev. Arien zu VI. fiecle, p. 192. Fauffetet : attifices dignes de gents fans re-ligion, p. 42. La fallification foumettoit à la queltion les perfonnes exemtes, p. 43. Lettres ppofées par Theognis de Nicée contre Saint Athanale &c. p. 331.

Faufte Ev. Arien, depost dans le Concile

d'Illyrie en 575, p. 594.

Faufte de Riés, peureftre auteur de quelques homeires attribuées à Eusebe d'Emele, p. 515. Faulin Ev. de Tuburbe en Air, condanné en grt ou gra par le C. des schismariques, p.re. Faullin Pr. d'Orange, affilte au C. d'Arles en 414, 0,708.1.

Fauftin Ev. Donat. d'Hippone vers 380, y prend la domination d'un tyran, p.r.40,

Finfin Ev. de Tamugade en 41t, p. 120. Friscien Ev. Donat, de Multi, affite vers 190 à l'ordination de Primien de Cart. p.160, & à eelle de Maximien contre Primien en 391, p. 164. Les Donatiftes tentent inutilement de le chaffer de fon Eglife, 8.47 & Il fe reconcilie avec

Primien, p.27 4. Numace Felix premier magistrat de Cirthe, y faifit en 101 les biens de l'Eglife, p.o.

Felix Ev. de Rotarie, affilteau C. de Cirthe

en 105, p.g. Frix Evelque d'Aptonge, ordonne en an Cecilien Ev. de Cart, Azz. Les Donat, l'accufent d'estre Traditeur, p. 26, l'appelleur la source

de tous les maux, p. 18. On ne parle point de luy au C. de Rome, p. 35. Constantin fait examiner les aceufations formées contre luy, p. 39-42. Il est declaré innocent, \$.43, & honore pat fon Eglife, p.rs.

Felix de Florence, & Felix de Cifterna, affiftent en l'an 313 au Concile de Rome, p. 32. Felix Evelque Donat, de Diabe ou Zabe en Mauritanie, commet en 362, de grandes cruauter à Lemelle, p.135,

Fein Er. d'Idicre en jes : fes crimes & fes

ernautez, p. 135,138,

Felix Antipape, est mis en 351 à la place de Libere, p.384. Faulle histoire de (on intrusion, p.768. Il est en horreur à tout le peuple,p.415. chaffe de Rome en 118, p. 427, a pu y rentrer en 359 ou 360, p.46 , meurt vers 168, p.439. Refutation de fon pretendu martyre, p.777-780, Felix Ev. de Sciemici, affilte au C. de Cart,

en 190, p.117.722. Felix Ev. d'Abbit en 411, \$.721.2.

Felix Ev, Donat, de Volc ou Bofe en 411,

Fefte seigneur d'une terre dans le diocese d'Hippone en 408, f. 189. Fetade, nom alteré de S. Phebade Evefque

d'Agen, \$427. S. Furi. V. S. Phebade. Fidence Er. Donatifte, prefente en jtg fa

requeile contre Cecilien, A : 4, eftoit app, en 315 2 Treves par ordre de Constantin, p. 55, qui le renvoie en Afr. p.se. Firmienu. V. Lactance.

Szinte Flaceille Imperatrice, ardente pour la vraie foy, p.515, empelche Theodole de voir

Eunome, p. 51 3-627.

Flacrille ou Flanite, V. Placiffe Florideon Flori ple, ville de Cilicie, 2.540. S. Flavien n'eftant que laique en 350, foutient & anime les Cath. à Aut. p. 143, oblige Leonce de deposer Acce, p. 407 continue estant Prestre à défendre l'Eglise contre Valens, p. 565, faccode à S. Melece &c. p. 524. Il y a division

entre luy & Paulin, 2.624.626. Flaties Viezire d'Afr. en 377 ou 378, eftoit Donatifte &c. p.113. Flatine, V. Fannius,

Flore Diacre de Syracufes, affifte au Concile d'Arles en 314, p.706.2.

Florent Eunomien eft fait Ev. de CP. contre Endoxe, p.sos. Florien de Celene, affute en 313 au Concile

de Rome, p. 12. Florus officier, cherche Donat de Mascule

pour le faire facrifier, p.s. Lettres formées : le C. de Niefe n'en a point établi la formule &c. p. 621

Fert Ev. Donat, ne pent reconcilier Silvain de Cirthe & Nondinaire fon Diacre &e, p. roo, Firmout d'Agler, affifte au C. d'Arles en \$14, 2.708.2.

Fortunarde Naple : la lettre du conciliabule de Philippople luy est adressée, p.334.394.

Fortunat Pr. Donat. est jetté dans un eloaque vers 190, par undre de Primien, p. 161. Fortun 18 Fv. Donat. en 198, p. 185.

Fortmatien, châtelen [85, p. 45].
Fortmatien ell fait Ev. d'Aquille vets 144,
p. 150. Libere luy écrit en 154 avec eloge &c.
p. 50. Libere luy écrit en 154 avec eloge &c.
p. 50. Libere luy feit en 156 avec eloge &c.
p. 50. Libere luy fra la enolannation de S. Acta-acc
dans le Concile de Milan en 155 &c. p. 50. p. 64 fait
tombre Libere en 157 &c. p. 416-420.
Fortmos Ev. Donar, de Toburique en 158,

p. 183, Fringerne p.e. un des chefs des Tervinges &c. p. 18, 299, embraffe l'Arianisme par re-

conosiliance pour Valens, p.507.

Fr. djunux Er, d'Abrit en 411, p.16.721.a.

Front et fait Evefque de Nicople en 75.

J. 500, fouleve rout fon peuple en 8'uniffant

aux Atiens, p.dot.

Garan ou Gauvare, ville de la Byzacene, Galant donne quelques lettres à ceux qui chercholent les Ecritures faintes en poi, p. 4.7. La Galant, quelque ois appelle la petite Gaule, p. 128, p. 26 d'évillée en deux provinces que vers 37, p. 2, 2020-201 étibni generalemene

Arienne en 371, 5.592.

67. date fils de Valens, meurt en 372, battizé
par les Atiens, p. 164.

Gallonian Ev. d'Utique en 419, 5.722, r.

Gilliss Cefar fe fert d'Acce aprés l'avoit voulu perdet, p. 40°. 400. Gamale Prisant Dunat. de Numildie, prefide au C. de Bagai, p. 106.

Ganeris, ville de la Paphlagonie, p. 5266 Garmine, V. Germine, Garus, V. Carus.

Gandettee de Pile, affifte en 111 an Concile de Rome &c. p. 32. Gand nee courier porte à Alex, la lettre de

Constantin contre Arius, p. 264; Guid-ner de Naisse est excommunié par le conciliabule de Philippople en 347, p. 135. S. Gandere de Rimini se retire, dit-on, de Concilo de Rimini en 159, p. 245, est tué par les officiers du Gouverneur, p. 45, 300 histoire

fort douteufe, p.784.785.

Gaulener Ev. Donat, de Tamagade en 411,
p. 180, menace de se bruler en 419, p.191.

Gavide succede à S. Phebade Ev. d'Agen,

328. Ganvare, V. Gagnare,

Ga-a, villede la Pal. p. 630. Gelafe Ev. de Salamine en Cypee, affafte an C. de Ni fe, p. 643.

an C. de Ni bes 10042. Getaja neveu de 3. Cwille de Jeruf, est fait Ev. de Cef, de Pal. chasté fous Valens, & récabli fons Theodofe, p. 574-6823.

Gemellin Et. Arien de Fal. 2.578.

S. Genezic's Ev. de Cart. fait supprimer une loy contre le Donat.p. 153, tient un Cancile en 1920 &c. p. 156-716-5718-721, meure en 391 un 1921, p. 150.150; est dans le calendrier de l'E-

Gined Diacre de Mende, affifte en 114 au C. d'Arles, p.708.2.

Gennade Fv. de Membrele en 411, p. 172.
Gennade Exarque d'Afr, en 91, p. 192.

George Pt. d'Alex. habile dans la philolophie &c. 1.250, eft depnie comme Arien, p.224, & à caule de fes debanches, p.210, fe fait recevoir enmme Pr. dans le Clergé d'Arerhule, p.741.2, n'ayant pu fe faire recevoir à Antioche par S. Eustache, p.293; est propule en 112 par Conftantin pour eftre Ev. d'Ant. p. 275; est fait Ev. de Laodicée, p. 270, affiste au C. de Jeros, en 135 p.254, à celui d'Ant. en 141, p.312, eft depuic par celui de Sardique en 347, \$ 221, fait affembler au Concile à Ancyre pour condanner Acce &c. 1.430; affilte à celui de Seleucie en \$59, \$.466, & p c. à celui de CP. en \$60, \$.48 emente dans la communion de S. Cyrille de Jeruf. 1.404. C'eftoit un des chefs des Semiariens, p. 412.470; croyoit J.C. de Dicu comme en font toutes les creatures, p. sao; a fait le panegyrique d'Enfebe d'Emele, p. 314. George Evelque Arien d'Alex, bras droit de l'Arianisme, a jos, est ordnoné en 356, p. 194; fait exercer le diaconat à Acce, p. 409; fait Luce Pr. p. 182; affiste en 359 au troificme formulaire de Sirmich,p 444, & au C. de Seleucie,p. 400, on il elt accole, 1.468, s'y joint au parti des Anuméens, 2.467, Yell depolé, p.477. Le C. de CP, en 160, luy demande les excommuniez,

co 365, \$-220; cft mailacré par les payens fous Julien, \$-224; cft mailacré par les payens fous George Ev. Arien, p.e. en la feconde Capp, avant 176, se profitive à une miserable, \$-501. Les Geoides recoivent l'Arianisme des Gots.

Gerafe, ville d'Arabie, p. 458.
Gerafe Ev. de Cypre, affifte au Concile de Satdique, p. 542.

Germain Evelque de Naple on Siehem en Pal, afiste vers 111 aux Conciles d'Anevre & de Neocesarte, p. 19. 200, & à celui de Nicée, p. 639.

Germonicie, ville de Syrie, p. 190. Germe, ville de l'Hellespont, minée en 268 par un tremblement, p. 152.

Genainecht fait Evelque de Sirmich app. en 15, p. 15, e. f. prefent à la composition du second s'ornomaire de Sirmich &c. p. 415, l'ibere luy c'ent: après avoir signé &c. p. 425, l'en d'Ant. en 15, lay c'ent fur et qu'il révisition à étendre l'herchie, p. 420, ll et nbligé de figuer 20, q q q ij ea 358 les anathematifmes du C. d'Ancyre, a. 319 &c. p. 4+1; affife à la troisieme contession de Sirmich en 359, p. 444, la propofe au C. de Rimini, p. 447, 448, y est depost, p. 45e, puis rétabli, p. 444, 456; se fait Semiarien & presque Cath, en 366, p. 14 ; répond à Valens & Paul

Ariens &c. p. 545. G rone: Ev. de Lariffe en Svrie, affifte aux Conciles de Negecfarie & de Nicée,p.200.540.

Germar Ev. de Scythic en 181, p. 551. Gendique Ev. est mis par force en penitenee

parles Donat, p. 120. Gilden Comte, pnis tyran en Afr. p. 180.

Gindare, fiege epifeopal de Syrie, p. 640. Gloria Patri de Arius change ectte glo-rification de la Trinité, p.250, 261, établic app. avant S. Ignace &c. p. 341, & non par le C. de Niece, 1,576. Ce changement caule de la confusion dans l'Eglise d'Ant. vers 350, \$342. Le C. de Vaifon en 119, ordonne qu'on y joindra, comme ailleurs, dans les Gaules, le verfet Sient

eret dec \$575. Sainte Giverie; Il yen avolt une eglife à Heraelée en Thrace, p.358.

S. Godefrey Ev. d'Amiens, vifite à Bari les reliques de S. Nicolas, p.opo. Gergene on Gregoire de Cynne en Galacie,

affifte aux C.de Neocefatee & de Niece, p. 200.

Les Gots font convertis par des captifs qu'ils avoient pris vers 260 dans la Capp. p.604. Ulphilas leur Ev. leur invente des lettres, p. oos, les entraine dans l'Arianisme, p. 607. Les Marcyrs Gots dont parle S. Ambroi le eftoient Cat.

Gratien fait nne loy fevere contre les Donat. p.141, l'adreffe à Flavien Vic, d'Afr. app. en 168, p.rss, devient maiftre de l'Orient en 178, p. 611, où il tolere toutes les fectes, p. 354 611. 612, hors les Eunomiens, les Manichéens & les Photiniens, p. 10.512.

S. Gratus Ev. de Cart, affifte en 148 au C, de Sardique &cc. p. 108, prefide en 349 au C. general d'Afr. &c. p. 124, effoit mort avant 359, 1 28; est dans le calendrier de Cart. comme Saint &cc. p.714-1

Grecien Er, de Cagli, affifte an C.de Rimi \$.447, od il demande la condannation des Ariens, p. 410.

Les nouveaux Grees, fuspects dans les choses les plus probables, p. 216. Gregoire. V. Gorgone.

Gregoire de Porto, & un autre Gregoire, affiftent an C. d'Arles en 314, 5.47.708.1.

Gregoire de Beryte : Atins le nomme entre

fes partifant, paso. Il affifte an C. de Niece, p. 646.

S. Gregoire fait Ev. d'Armenie par S. Leonce de Cef. en Capp. p. 641.

Gr goire Prefer en 136 & 137, répond madeltement à l'infolence de Donat de Carthage,

1.56.67. Greene deman ! & ponr Ev. d'Al par les Ariens.

p. 311, l'elt declaré dans le C. d'Anr. en 341 &c. p. 311, 717. Leur conciliabule de Philippople luy cerit, p. 3 24. Il fait Auxenec Pr. p. 35 1. Gregoire Pr. de Rome, fouffre, dit-on, fous

Conftance &c. p.438.

Gregoire Ev. d'Elvire, ne communique point avce les orevaricateurs de Rimini, p. 461.464.

S. Gr. goire de Nazianze le pere, figne le for-mulaire de Rimini en 360, p. 500, affifte au C. de Tyanes en 367, \$.347, foutient genereufe-ment la foy contre Valens en 372, \$.363.

S. Gregoire de Nazianze le fils écrit contre Ennome, p. 55, cft envoyé à CP. en 379, p. 615, où il fouffre beaucoup de la part des Ariens, p. 616. Pierre d'Alex, fe réunit à luy &c. p. 621. Il écrit en 383 à Postumien Prefet d'Orient pour

la paix des Eglifes, p. 024. S. Gregoire de Nysse écrit contre Eunome

&c.p. 513, touffre buit ans durant de la pare des Aricus, p. 1791 fuit Demosthene qui le voulois faire prifonnier en 175, p. 199; allifte en 38; à un Concile de CP, s. d. 25.
Gregoiro Pr. de Cef, en Capp, fait l'eloge de

S. I.conce, p. 641. S. Gregoire Pape, écrit à Gennade Ev. d'Afr.

en 391, p. 192, agit contre les Donat. p. 193. Abits: on fe fert en 358 fur le theatre, d'un L habit destiné à la celebration du battef-

Harperaries ou Arpocration, Evelque p.e. de Cynople en Egypte, affifte su C, de Nicée,

Heliodore de Sozoufe, affifte au C. de CP, en 360, p. 488, où il est excommunié comme fauteur d'Acce, p. 490, qu'il fait Ev. vers 362, p.508.

Hellade Diacre d'Alex, fectateur d'Arius, est excommunic avec luy,p. 246, figne fa lettre à S. Alexandre, p. 216. Hellmigne de Tripoli en Phenicie: Arius le

regarde comme fon adverfaire, p.aso.308. Il affifte au Coneile de Nicée, p.539. L'Hellefone, infocté par les Ariens, p. 125.

& les Maccdoniens, p. 128, Heracle Ev, de Zelone dans l'Armenie majeure, affilte aux Conciles d'Aneyre, de Neoeefarec, & de Niece, p. 190. 200. 42

Herade Pr. d'Hercule a Tyr, est fait Diacre par Eleufe de Cyzic, \$.403.

Heraclés, ville de la Thrace, \$.311,388.

Heradie, ville du Pont, p. 435. Heradie, ville d'Egypte en l'Arcadie, p. 635. Heradide Intendant du domaine en Afr. en h. p. 24.

Herrales fils d'Hermogene mailacré en 345, p. 324. H roogene General de la Cavaletie, est

maffacré à CP, dans une sedition en 342, thet. Hermogens: Prefee du Pret, en 358, p.435. Hermogens Ev. de Rhimocorure en Egypte en 432, p.590.

en 43t, p.500. Hermopole, ville de la Thebaide, retraite, dit-on, de J.C. en Egypes, p.580. Hermopole la petite pres d'Alex, thid.

Heride Proc. d'Afr. en 395, p.270.273. Si c'est le mesme que Seranus, p.724.721. Hessand de la praise Alex. assiste anx C. de

Nicce & d'Ant. p. 640.

H. Geue Pt. public dans CP. l'impieté d'Eunome, p. 504.

Hiberne, p.e. Ebore Ev. d'York, alsifte au C. d'Arles en 314, 3.708.1.
Hierocle berit vers 303 contre les Chrétiens,

Paos,
Hilaim Diacte de Rome, envoyê à Conftance
en 34 &c. p. 361, est banni en 355, p. 353.

S. Milare Er de Posices, eff hanni en 196 &c. p. 1973.p.6. Les P., de Franci by fevirent en 198, Pag. 1. Il teur répond par ion livre des Sprodes, p. 4.p.5 (et roue au C. de Selectice 198, Pag.; entend un fermon imple, p. 4.7.; & uo difeours aussi facrilege d'un Acarien, p. 4.731 footient publiquement la verife Cath. contre les Anoméens d'Orediens, p. 4.736 de-panade à défendre la foy en 160, & effrenvoyé à l'obietes, p. 4.731 footies p. 4.731

Hilarios Ev. Arien de Jeruf, en 376, 9.578, esto it mort ou chassé de Jeruf, avant 379,9512. Homosufiess, nom que les Ariens donnoient aux Cath. 9.436.

Honorat premier Preset de CP. &c., p. 482.

p.187-291.

Hojhidie: Il eftoit défendu de recevoir ceux qui n'avoient pas de lettres de paix, p.218.

Hugus Ev. de Die en Daufiné vers 1075, p. 644.
Les Huns chaffent les Gots de leur pays en 377, p. 107.

5. Hyper Ev. de Gangres, Afsifte au C. de Nicée, est martyrizé depuis éce, p. 6 42. Hyper est fait Evelque de Nicée en 370 par les Aviers éce, avec le retire en 382 à Cyr dans

les Ariens &c. p.559, se retire eu 381 à Cyr dans la Syrie Euphratesienne &c. p.659,629. Hypatien est fait Ev. d'Heraelée en 355, p.

388, enterre S. Parthene, p.392, est deposé en 360, p.3891 assiste à la 3° ou 4° confession de Sirmich en 159, p.444; parle à Valentinien pour les Maccdoniens, p. 32. Oo ne parle plus de luy depuis 361, p. 355; fi ce n'est Hypace qui écrit en 366 à Libere &cc, p.347-349.

Hypie Ev. de Parnaste, est, dit-on, Hythie ou Evethe nommé dans la lettre de Libere co 366, p.54:597. Demosthene Vic. du Pont le

chasse en 375, p.590. Hysi is nomme dans la lettre de Libere en 366, p.e. Hypatien, p.541.

SAINT Jacque de Nisibe, assiste au C. de

Niece, p. 40. La jaloufe ne cherche qu'à brouiller, p. 242. Janvier pere de S. Prime Diacre & M. en

363, p.131. Januier Ev. Donat, de Flumenpiscis, commet des eruautez à Lemelle en 363, 181d.

Jameire ou Jameires Ev. Donat. des Cafes, & Primat en 411, p.265.188.

Icme, ville metropole de la Lycaonie, p. 1932. Ieme, seconde ville de la Psisdie, p. 1992. Iciar, premier Martyr, die-on, de Lyque ou Lycople &c. p. 217.

fram Ev. de Perfe, afsifte au C. de Nicée, p. 645, dont il est, dit-on, chargé de publier les decrets dans la Perfe & les Indes, p.686. Jean Ev. Melecien de Memphis, persevere

Jean Ev. Melecien de Memphis, persevere dans le schisme après le Concile de Niece &c. p. 23 4-56 4. C'est app. Jean Areaph chef du schisme après Melece, p. 2351 est banni en 336, p. 239.

Jean de Jeruf fut engagé jeune dans la communion des Ariens, p. 373.

S. Jean Chrysoftome nourrit & fortifie sa vertu dans le silence & la retraite, p. 166, bashit nne eglise sur le tombeau de S. Martyre & S. Mareien, p. 309.

Tom Diacre de Rome, écrit la vie de Saint

Nicolas, p. 689. Jeso Archidiacre de Bari, écrit la translation

de S. Nicolas eo 1087, p.6 po.
S. Jeromo donne les lettres de Lactance à lire
au Pape Damase &c., p.211.

Jenajalem: le C. de Niece confirme les privileges de cette Eglife, p. 670. Quel sils choicet, p. 671. Si l'Eve fque de Jeruf, effoit independant, p. 518.

JESUS CHRIST fut porté, à ce qu'on, croit, à Hermopole, dans la fuite en Egypte, p.588. Sa victoire for le monde le continne par les fouffrances de les elus, p.568.

Image: on fremit d'horreur d'entendre qu'on offrira le facrifice, une image fur l'autel &c. p.

Emberaufe, Ambitaule, ou Betaule Evelque de Reims, afsific au C. d'Arles en 314, 947. , Ingenes greffier d'Apronge en 303, 940, est Q Q q q q iij reconnt fauffaire en l'an \$14, f.41. Co. Insecese Diacre de Nice, affifte en 214 au C. d'Arles, \$.705.2.

pare nt I. confulte Autele de Cart, pour la

Palquede l'an 414, 9.667. Interventeur ; on appelloit ainfi un Freique ou un Prestre chargé du soin d'une Eglise

voifine en attendant un titulaire, p. 4 Jovien fait Empeteur en 163, fuit la foy Car, &c. p. sao, meurt le 16 fevrier 164, p. sat.

Journ Diacre de Sirmich en 966, 9.546. trenés app. Diacre de la Marente, excommunié avec Arius, p. 246, figne fa lettre à S.

Alexandre, p. 256. S. Irenien Ev. de Gaza depuis Afelepas jufque vers 190, 2.246.

tresple ou Nerouiade, ville de la Cificie, Hase fann martyr des Donat. p. es.

Heat Ev. d'Egypte, banni en gra pour la for, p. 186.

S. Mace folienire, predit à Valent fa défaite & fa mort en 178, p. 541.200. S. Hidore Ev. d'Hermopole en Egypte,ba

en 161 pour la foy &c. p. 186. de. Payras fait Pr. par Colluthe, est remis au rang des laiques par le C.d'Al. tenu par Ofius,

2.411. Maelites : baftons des Circoncellions, p.oz. Tale fectareur d'Arius excommunié avec luy,

\$246, figne fa ferre à S, Alexandre, \$.256. S. Jule Pape rémoigne son horreur de la receptiun d'Arius dans le C. de Jeruf, en ger. 1. 204; rejette Carpone deputé de Gregoire, #. Les Arieus le veulent engaget à écrire à Pifte d'Alex, p.eo4. Le C. d'Ant. en ser luy ferit, 1-323-758. Il raporte à Constant les desordres des Enfebiens à l'égard de S. Athanafe & de S. Paul de CP. p. 124, les Eufebiens l'excommument en 347 à Philippople, p.335, luy écrivens vers 351 contre S. Athanafe, p. 337. Il meurt eu 354 1-316.

Jule marque fans fondement Er. de Milan &c. 140 .2.

Julien Diacre d'Alex. fectateur d'Arios, eft communé avec luy, p. 246; figne la lettre à S. Alexandre, p. 256.

Julien l'apostat : Acce le voit de la part de Gallos Cefar &c. p.409. Il rappelle tous les exilez pour la religion, p. 230. de. 123; ferit à Photin, p.354. invite Acce à venit à la Cour &c. p. 108, meurt en 161, pres d'exciter une perfecution en Afr. p. 1;3. De quel cofté Eufebe de Nic, effoit fon parent, p.741.

S. Julion Sabbas va à Anr. foutenir les Cath. en 173, 1.568, fair mourit par fcs prieres en s'en retournant, Aftere Ev. Arien &c. p.aga. 168.160.

Julien Proconfel d'Afr. p.e. en 397, p.174 Juliople, ville de la premiere Galacie, p.200. aremen': Donat de Cart, fouffre qu'on luri en fon nom, n.c.s. S. Simeon Stylite veut auffr qu'on jure en fon nom par un mouf bien difte ient, find.

7 fire Ev. deputé du C. de Rimini, abres fa' orcvarieation, 1,4-9. Les Semiariens depofez a CP. en 160, écrivent contre luy, p. 491, dem indeur en 166 aux Occidentaux, qu'il foit tenu pour excommunié, p. 541.

7 jime Imperatrice, veueretablit l'Arianifme Juffini n fait baitit une eglife de S. Nicolas

pres de CP, p.sag. Javener Prefet de Rome en 166 & 167,0,700.

Y.Elius on Cecilius Firmianus Lachentine, orateur Chretien. F. fon nirre p. a 0 ? . Lunjade Fr. d'Utine en Afr. affifte au C. d'Arics en \$14, \$. 7024.

samples, ville confiderable de l'Hellef-

punt, p.300.533. Ledice, villes de Phrygle, p.199; de Syrie, p. 250; & de la Phenicie du Liban, p. 498.570. \$78.

Larife, ville de Syrie, p. 200. Larran : le C. de Rome en pre fe tient dans Ce palais &c. p.gar

Laurife Genetal, favorife les purs Ariens, p.-478, affifte au C. de Seleucie en 319, 9.418. Les Acaciens le plaignent à luy, p. 473, luy font-bannir Anicu elu Ev. d'Ant. p. 477.

Les Led'un eftuient foumis à des Diacres, p.es. L'Officiant leur fouhaitoit la paix, p.e 4. Des lecteurs fignent pour leurs Ev. dans le C.

de Seleucie en 159, p. 473. Legats à later:, Ecclefiastiques du Rome deputez par le Pape, p. 677. Leges, ville de la Numidie, p. 708.2.

Lemelle, ville de la Matritanie de Stefe, S. Less Preftre de Rimini : histoire fort me-

chante, p. 785. L'Empercur Leen fait un difeours for Saine

Nicolas, p. 889. Erenas Quefteur, favorife les purs Ariens, \$-478, affifte an C. de Seleucie en 159, \$.468, le veut faire commencer independamment des ablens, p. 470. Les Acaciens & plaignent à luy &c. P. 473. Il lir leur acte dans le Concile, p. 47 4. Ils luy font bannir Anien elu Ev. d'Ant. 1-477. Il romp l'affemblée, p. 476.

S. Leence Evelque de Cel, en Capp, affilte ans C. d'Aneyre, de Neocefarée, & de Nicée, \$ 406-202-6 At; difpute, dit-on, contre un philofophe daus celui de Nicee, p. ss. & eft charge d'en publier les decrets dans la Capp. &c. 1686. Philoftorge le fait calomujeusement fauteur

d'Atius, p. 6 47. L.one affifte vers ett au C. de Neocelarce,

Leonce affifte en set à la dispute de Bafile contre Photin, p. ss, eft fait Prefet de Rome en 155, aniene Libere à Milan, p. 184.

Leone: disciple, dit.nn, de S. 1 ucien d'Ant

p.as;, ne peut se faire recevoir dans le Clergé par S. Eustathe, p.273; est fait Ev. d'Ant, en 348 par les Ariens, p. 270.341. Sa conduite dans Tepiscopat p. 144. S. Athanase ne veut point Communiquer avec luy, p. 3 se. Il explique les Prophetes à Acce, p. 405, l'eleve au diaconat & le depose vers 150, p.407, le met bien auprés de Gallus Cefar, p. 40; meure en 118, p. 422. Leone Pr. deputé par le C. d'Ancyre en 158 à Conftauce, p. 431.

Leones Ev. Maccdonien de Comane, adresse une requeste à Jovien &c. p. 122.

Li ere de Meride, affifte au C. d'Arles en \$14. \$-42.708.4.

Libere eft fait Pape en spa, & presque ebranle par les Eusebiens, p. 316. Ses legars sucenmbent dans le C. d'Arles en 513, p. 330. Il éerit à Ofius ir la chute de Vincent &ce, p. 361, relifte aux follicitations de Constance & des cunuques en 815, p. 3805 eft amené à Milan, p. 384, exiléa Berte, p. 385. Les Romains demandant fon rappel en 557.p. 41 4.Il figne la premiere confession de Sirmich pour l'obtenir &c. p.410-421.772. 97 J. De qui sont les anathemes contre luy inferez dans la lettre raportée par S. Hilaire, p. 771. Il vient à Sirmich, & y figne les anathematifmes du C. d'Ancyre en 158, p. 433-775, retourne à Rnme & en chaffe Feliz, p. 4:6. c. On le fait auteur de la perfecution de S. Eufebe Pr. de Rome,p. 438. Il refule de confentir aux decrets de Rimini en 359, p. 454; et qui l'a pu obliger à quitter Rome, p.445. Faulleté de la confession de foy envoyée à S. Athanase &c. \$-770.2. Les Macedoujens luy deputent en 266, p.540: Il les reçoit à la communion, p. 343.7914 & meure le 24 feptembre 166, p. 144. 790. Fondation de l'eglife de fon nom, p.790. 791.

La Libye Cyronaique ou orientale, a produit en so ans le Sabellianisme & l'Arianisme, p. Licinius favorife la translation d'Eufebe de

Bervie à Nic. &c. p.a.a. Licer, avoit le meime Evelque que Treves

& Cologne, \$.25.704. Longin ou Longies Ev. de Neocefarte affifte ans C. d'Ancyre, de Neocelarée, & de Nicée, \$.109.200.541

Longin d'Ascalon : S, Alexandre luy écrit cuntre Atius, p.222.

Les leuanges des méchans sont des pieges, 1.120.140. Losse Evelque de Tarfe, affifte aux Conciles d'Aneyre & de Nencesarée, p.199.2001 peut

estre Loup Er. de la Cilicie qui assista au C. de Nicte posso.

Luce Diacre d'Al, excommunic avec Arius, p.z se, figne falettre à S. Alexandre, p.z 16.

S. Luce eft fait Ev. d'Andrinople vers tet. 3c exilé peu après, p. 27e. 280.3071 peut avnir efte rappelle d'exil en 318, p. jogi va au C. de Rnme en 340 &c. 5.207.752.1, au Concile de Sardique en \$47, aprés quoy les Eulebiens le font bannir & mourir, p. 235-349-764-2.
Luce Arien cit fait Ev. de Samofares eu 374:

& y perfecute les Cath. p. 193. Luce Arien ufurpe le liege d'Alex. en 173, &

y excite une horrible perfecution, p. 182-1911 en elt chaffé en 378 parle peuple, p.o.co, puis par Theodofe, p. ort.

S. Lucien M. d'Ant, fut separé de l'Eglise fous trois Evelques p. 226. 227. Les principanx Ariens se vantent de l'avoir eu pour maistre, p. 253. 423. 6. On dit qu'il retira de l'apollafie Aftere fophifte Arien, p. 201. Les Eufebiens publient un fymbole fous fon nom, p. 116.145.

Lucien Ev, Donat. prefente en sts une requeste contre Cecilien, p. 24, estoit app. en 515 à Treves par ordre de Constantin &c. p. 55, qui le renvnie en Afr. 1.16.

Lucien Ev. Donat. à Rome, p.es. Lucifer de Cagliari s'offre à Libere en 114 pour aller demander un Concile à l'Empereur &c. p. gor, eft banni en 355 &c. p. rs; : fouffre beaucoup dans fon exil, p. 295, fous Eutyque d'Eleutheropie, p. 460, & Endoxe de Germa-

nicie, p.4293 eft rappellé fous Iulien, p.124. Anolle dame de Carthage, irritée par les reprehensions de Cecilien &c.p.4.13, fomente le fehifine contre luy, p. 13.141 fait prionner Majorin inn domestique Ev. de Cart. &c. \$10. Lucius n'est point un Ev. de Carthage entre

Donat & Parmenien &c. p.713. Ly'lde ou Diolpolis, ville de la Pal. p. 211. Lyque ou Lycople, ville de la Thebaide, p.

Mesire Diacre d'Al. excommunié avec Arius, p.245, figne fa lettre à S. Alexandre, p.aso.

S. Afacure de Jeruf. S. Alexandre luy écrit enntre Arius, p.222, qui le regarde comme fon adverfaire, p.aso. Hafsifte zu C. de Nicée, p. 138, où Il difpute, dit-on, contre ne philniophe, post, est chargé d'en publier les decrets dans la Pal, p.685. Constantin luy donne des habits pour celebrer le battefme, p. 4 23. Il meure avant 315, p.280,

TABLE Miccine on Aric Evelque, eft banni en 14", | de s'affembler, p. o.z. les fait chercher à CP. &

Atacaire diffribue en Afr. les aumofnes de Conftant en 148 ou 149, & travailk à réunir

his Donat. p. 105-121, que rejetrent fanilement für luy la mort de leurs faux martyrs, p. 114-116.Il bannit les Evelques Donatiftes oppofez à la réunion, p. r.z. e. e. a s. 11s publient fans preuve qu'il elt peri miferablement, \$122-

Macaire affifte au C. de CP, en 160, p.488. Les deux SS. Atacaires folitaires font bannis fous Valens &c. p.603.

Maredone de Mopfuelte: on peut douter s'il effoit au C. de Niece, 2,6 40.205.2 il affifte à ceux de Jeruf. en 115, p.284, & d'Ant. en 141, p.312i porte en 14f aux Oceidentaux un nouveau lymbole des Enlebiens, p. ege: affitte en tet au Concile de Sirmich contre Photings, 111

eftoit mott en 360, \$.491 Macelone Brodeur, & Preftre de CP, fous S. Alexandre, p. 710, ne peut en 216 fe faire Ev. de CP, p.200. Les Enfebiens l'en font Ev, en 341, p. aj. Meurtres & desordres que caule son election, p. 324. 325. Il eft reduit en 348 à une feule eglife qu'il avoit ballie &c. 9.3 433 devient en 350, maiftre de toutes les eglifes, perfecute cruellement les Cath. & les Novations, p.397. 420i transporte en 356 le corps de Constantin, p. 102. George de Laudiece luy éeris en 358 concre les Anoméens, p. 410. Bafile d'Aneyre le gagne pour fon parti, p.436. Il affilte an C. de Seleucie en 159, 1. 455, où il est accule, 40 , ne va pas à la premiere feance. 47 o. ffil à la troisieme, p.474; est deposé dans le C. de CP, en 160,0.492, fe retire en uneterre vnihue, 9, 401: forme fous Julien une fecte de fon nom ou des Pueumatomaques, p. 412-127; meurt peu apres, p. 401.

Macidon: Vie, d'Afr. en 414, p. 191. Les Maceloni-us ou Pneumaicmaques, commencent en 162 &e. 2,526. Leur prineipale crreur eltoit de combatre la divinité du S. Eiprit, \$.527. Quelques uns d'eux ne vonloient ni la uier, ni la fontenir, p. 627. Ils fe repandent en Afic, 1.128. Tovicu rejette leur requefte en 161. p. 120. Ils tiennent un grand Concile à Lampla-que en 361, p. 5.33. Fudoxe irrite Valens contre eur &c.p. 525-538. Ils deputent au Pape Libere en 146, & fignent la Confubitantialité &c. p. 139-142; font receus dans la communion de Libere, p. 141, de divertes Eglifes d'Occident, \$.545, & des Ev. du Concile de Tyanes en 367, p. 147. Quelques uns d'eux s'oppofent à une entiere remion, p. 547. Ils retombent on perfeverent dans le fehifme en 378, p.523. Les prieres ni les raifons du Concile crenmenique & de Theodofe, ne les peuvent rémair en 181, f.o aa.o.j. Theodofe leur difend en l'an il:

chaffer en 184, 1,620,510 Af evian , villes d'Afr. 2,710.2.

Marrin de Jamnia : S. Alexandre luy cerit contre Arius, p. 222. Afatris d'Eleutherople, affifie au C, de Pal,

cn 349, p.630. Matribe, quatrieme Ev. Donat, à Rome, p. 27. Sur fon livre adrelle aux Conf. 0.710. Marrobe auteur de l'hiftoire d'Isac & de

Maximien &c. p.116, quitta p.e. Carr. en 348, Macrobe Ev. Donat, d'Hippone vers 405.

Marmoner fe revolte en 140 contre Conftant. 2.348, elt detait en sgr, p., so, fe tue en sts, p. 257.

Magnus de Peluse affilte au C. de Nicée & d'Ant. p.6 Magnus de Themiles en Phrygie , est pre-

fent, accusé, & excommunié dans le C. de Seleucie en 359. p. 459.477. Le Comte Magnes, escorte en 171 Luce wur-

pateur de l'Eglife d'Alex. &c. p. 189. Majoren elt fait le premier Ev. du fchifme des Donat, à Cart, app. en 3tt, p.es.co. Les-Danat.s'appellerent d'abord Le parti de Majorin. p.z.s. Il vivoit encore en att &c. 2.600.

Mamenin Ev. d'Eaufe, affifte au C. d'Arles cn 114, 2.47.705'2

Alammaire Pr. Donat, estoit à Treves app. en 319, par ordre de Constautin, p.55, qui le renvoie en Afr. p. 16. Maminie, canton de la Paphlagonie, p. 401.

Marathone cft fait Evelque de Nie. en 158 on 160 &c. p. 107, on plutoft fous Julien, p 270.1: fuit les fentimens & foutient la fecte de Macedone, p.413, qui prend aussi le unm de Marathone, p.127. Onclime est p.e. mis en sa place en 160, 2, 497. Il a p.c. pris le titre d'Ev. de CP. après Macedone, p. 128.

Mare Ev. joint au Pape Miltiade pour incer les Donat, elt app. S. Mirocle de Milan, p. 30. Men fectatent d'Arius, excommunié avec luy.p. 240, figne fa lettre à S. Alexandre,p.216. Man, perfecuté parOfius felon les Eufebiens, P-331.

Alare d'Arethule, eft deputé en 141 par les Euschiens vers Conftam, p. 126; alsifte en 311 au C. de Sirmich contre Photin, p. 151, à la troificme confession de Sirmich en 359,0-4+4. & la figne, p. 476.

Mare Diacre de Gaza, écrit la vie de Saine Porphyre, 2.345.

Mart hererique Photinien chaffe de Rome,

S. Marcel & Saint Marceffin Papes, accufer

en l'an 348, f. 341. Son retour cause de grands troubles à Ancyre, p.346; il en est chailé de nouveau en 350, 2.348. Marcel Ev. de Campanie, legat du Pape au C. d'Arles en 353, y abandonne S. Athanafe, p. 218.210.

Marcel qu'on fait M. à Nic, p.c. Marcule pretendu marcyr des Donatiftes en Numidie,

Marcianople, ville de la Melie, p. 552. Marcan l'un des 70 Ev. auteurs du schisme des Donat. p.18.10.

S. Martien Chantre & Lecteur de CP, & M. vers 350, p. 198.

Marcien Pr. de Rimini, deposé, dit-on, par S. Gaudence, p.784.2.

Marcus Gouverneur, fait, dit-on,maltraiter S. Gandenee, this. Marcien Pr. Novatien, instruit les filles de

Valens &c. p. 433, fait rappeller Agele Evelque Novatien de CP, p. 538. Marcies Ev. Maecdonien de Lampfaque se trouve au C, crenmenique de CP. en 181,

Marcule Eccl, de Cirthe, fait prisonnier en 103 &c. p.o. 7.

Marcule Ev, Donat, dans la Numidie, est tué dans une rebellion &c. p.212. de. Son nom s'est app. gliffé dans les martyrologes, p.711.

Atardone grand Chambellan, tente en vain la fermeté de S, Bafile en 371, p. 56 g. La Marcete, canton du diocele d'Alex, p. 221.246.

Mariatefe dans le C. de CP. en 360, app. ponr Maris Acaec, p. 489.

Mariage: le C.d'Arles veut qu'on porte cenx Qui auront furpris leurs femmes en adultere, à ne le point remarier tant qu'elles vivront, p. 12. & qu'on prive de la communion pour que que temps les filles qui epoufent des payens, sond Le C. de Gangres anathematize les femmes qui quitteront leurs maris, comme fi on ne fe pouvoit fanver dans le mariage, p. 820. 2. Marin Ev.des Eaux de Tibile en Numidie.

Traditenr, affifte au C. de Cirthe en jog p.s. \* Hift. Eccl. Tem. VI.

S. Marin d'Arles est donné pour luce aux Donat, &c. p. 24-26, prelide au C. d'Arles en 114. 7-47.708.1.

Marin de Troade, affifte au Concile de Nicée, \$.643, dont il elt, dit-on, chargé de publier les decrets dans la petite Afie &c. p.ozo.

S. Marin Diacre de Rimini : hilloire tres méchante, p.785.

Alarin eit fait Ev. des Ariens & CP. en 186 &c. p.632. Dorothée fait un parti contre luy

qui dure 35 ans, p.203.
Maris de Calcedoine pareifan d'Arius. p. 255, fut, dit-on, disciple de Saint Lucien d'Ant. P.258: affifte au C. de Nicée, p.646, & à celui de Jerusalem en 335,0.284: vient de la ttouver Constantin contre S. Athanaie, p.zoo; affifte au C. d'Ant, en 341, p.312; fait Macedone Ev. de CP-aprés Eulebe, p. 323; excommunie quelques personnes qui se retirent à Cyzic, p. 493; eft deputé en jaz vers Conftant &c. p. 220; défend en 359 le dogme des Anoméens contre Basile, p. 483; affiste au C.de CP.en 360, p. 487. A'ariue, V. Victorinus.

Afarmanique, plutoft un canton qu'une ville de la Libyc, p. 240.

Alastial deputé du C. de Rimini à Constanec, après la prevarication, p.419 Marien feeretaire, eft charge de fupprimer la feeonde confession de Sirmich, p. 433

Martin de Toulon le, affifte p.e. an Concile d'Arles en 314, 2,708,2.
S. Martin de Tours, fouffre en 355 pour la

foy dans l'Illyric &c. p. 393. Martyr : le C. general de Carthage en 349, ordonne qu'on prenne garde à qui on donne ce titre &c. \$.125.

Martyre Ev. Arien , porte eu 345 unx Occidentaux un nouveau symbole des Eusebiens, 5.221.

S. Martyre Sondiacre de CP. & M. vers 110, P-198-399 Martyre Soudiacre de Sirmich en 366, p.

Mafeule, ville de la Numidie, pape Maffile ou Maxule, ville de la Proconfulaire. P.157.

S. Materne zefte Ev, de Treves, de Cologne, & de Liege, p.701.702, est donné pour juge aux Donat. en 313 &c. p.24-26; affifte au C. d'Arles en 174, 2,47,708.1

Marie Reine des Sarrazins, demande Saint Moyfe pour Evelque vers 375, p. 591. Maur fe fait Ev. d'Utique par fimonie vers

306 2.41. Maurice d'Epiphanie affifte au Concile de Nicfe, p. 6 40.

L'Empereur Maurice donne divers ordres contre les Donat. p.193. RRrrr

Maxener fait venir Mensurius de Carr, à Rome en ert &c. p. eft détair par Constantin en tis &cc. p.aa.

Maxime d'Offic, affifte en 313 au Coneile de Rome &ce, p. 32.

Maxime, agit en 314 pour les Donat, contre Felix d'Aptonge, p. 4c.

Maxime de Salonesi le conciliabule de Phi-

lippople en 347, luy écric, p. 334. Maxime philosophe magicien, a pour difci-

ple Julien l'apostat & Sisiune Novation, p. 525. S. Maxim: on Maximonas Conf. Evelque de Jeruf, avant 335, p. 280. Narration fuspecte de Sozomene fur fon ordination, 2,747. Il peut avoir confenti à la depolition de S. Athanase en 335, p.7 48, refuse d'aller au C.d'Aut en 345, p.312, reçoit S. Athanafe en 149, p.347, meurt

en 350 ou 351, \$.281.349. S. Afaxime Ev. de Naple, est banni en 355, & meure dans fon exil &c. 1.391.769.2.

S. Maxime, p.c. auteur des cinq dialogues for la Trinité &c. p. 316. Les Maximianifles, Schiffine des Donatiftes,

p. 151, fectatenrs de Maximien de Cart. p.roi, font condannez par le C. de Bagai, p. 166, & pourfnivis avec riguent par Primien, p.167-176, qui ne peut étouter ce parti, p. 177. Leur réunion avec les Donatiftes donne de grands avantages à l'Eglife, p.177-180.

Maximien faux martyr des Donat &c. p. 116. Ataximien Diacre Donat, de Cart, chaffe par Primien, rer, eft fait Ev.contre Primien, auge, eft condanné en 194 par le C. de Bagai, p. 161,eft pourfnivi avec violence par Primien, \$.167) vivoit encore en 398, \$-168.

S. Maximien quitte l'evelché de Bagzi en 401, pour la paix de l'Eglife, p.res, eft cruellement traité par les Circoncellions, p. 187.

Maximies Ev.-de Pudentiane en Numidie vers 190 &c. p.193.

S. Maxi win de Treves fait rétablir S. Paul de CP, p.307.308; rejette en 342 les deputez des Enfebiens, p. 327, qui l'excommunient en 147 à Philippople, p.135.

Maximin Ev. Donat, de Sinite vers 191, p. 184, fe réunit à l'Eglife en 406, p.188, Maximin ple, ville de la Pal. p.639.

Maxule ou Mailyle, ville de la Proconfulaire, p. 157. Le mécredi on lifoit l'Ecriture, & on l'expli-

quoit à Alex. p.221.

Afegaje Ev. Arien d'Illyrie, affifte an C. de Rimini en l'an 359, P.447, en eft deputé vers Conftance, p. 4191 affilte p.c. au C, de CP. en

Manager: l'histoire de ses premiers Evesques 1 160, 8,488. Les Semigriens deposez en ce Concile écrivent contre luy, p. 491, demandent en 366 anz Occidentaux, qu'il foit renu pour excommunié, p.541.

S. Melan Ev. de Rhinocorure en Egypre, & Confesiour: fon histoire, p. 180.190.

Melchiade, V. Miltiade,

Melandefe, porte de CP, p. 105. Sainte Melanie l'ayeule voir S. Isidore à Nitric en 367,p. 388; affifte les Conf. d'Egypte bannis en Pal, en 373,p. 1875 réunit à l'Eglife quelques Macedoniens de Pal, vers 380, p. 128.

Atelece n'a point efté foumis à S. Alexandre, \$-317, qu'aprés le C. de Nicée qui l'y obligea, p.233. Decret du Concile pour la reception, p. 852; s'unit, dit-on, à Arius, \$248.647; meure vers 316, & fait Jean Areaph fon fuccesseur & ehef da fchilme, p.235.664.

S. Melece de Schaftople, affifte an Concile de Nicée, p. 641; Philostorge le fait calomniculement fanteur d'Arins, 2.647.

S. Melece cft fait Ev. d'Ant. en 161, 9. 498. 517, & banni au bout d'un mois, p.128; n'a pint Separé alors les Cat, des Ariens, p. 788.13 est rappellé par Julien, p. 124; banni p.c.& rap-pellé par Valens en 365, p. 134; & banni encore en 171, p. 518.

Les Afeleciens calomnient S. Alexandre d'Al. p. 217: quelques ans le réuniffent à lay, p.233. Decret du C. de Nicee pour leur reception, p. 662.D'autres continuent le fchifine &c.p.224. 266.

Melimple, ville de l'Hellespont, p. 300. Alembreft, ville de la Proconfulaire, p.164.

Mende l'un des Ev. du C. de Cirthe en tos. p.y. avoit offert de l'encens, p.s.s. C'eft app.

de luy dont Celfe le plaint, p. 18. L'eglife de Man lile, paroice d'Alex. p. 237. Atene Diacre d'Al. exconimunié avec Arms, \$.246, figne fa lettre à S. Alexandre, \$216.

S. Menedemel'un des So Eccl, de CP. Martvrs en 370, p. 111. Menephante Ev. d'Ephefe , partifan d'Arins, p.211, avoit efté, dit-on, difeiple de S. Lucien d'Ant.p. 253; affilte au C, de Nicée, p. 046; eft depole par le C. de Sardigne en 147, p. 333;

ordonne en 356 George Evelque d'Alex. p.394.

Menophile ou Demophile pur Arien, p.484,

affifte an C. de CP. en 360, p. 455.

Menfariftes: nom que les Donat, donnoient aux Cath. &c. p.72.

Mensterine Ev. de Carthage en son défend d'honorer comme Martyrs ceux qui le prefentoient ana perfecutents, p.2. On l'accuse d'avoir livré les Ecritures, d'avoir empefehé que l'on n'affiftaft les Martyrs, p. , mais fans aucnne apparence, p. J.4. Donar Ev. des Cafes-noires

forme un schisme contre luy, p.4. quin'est pas fort confiderable, \$.507. Il eft obligé d'aller trouver Maxence à Rome en jtt, Azz, & meurt en revenant, \$.12-

Mercire Pr. d'Oftie, affifte au C.d'Atles en \$14, p.708.2.

S. Mercurial Ev. de Forfi, mort, dit-on, cn 156, p. 784-2. Meride, ville d'Espagne, p.708.1.

S. Merede, V. Mirocle.

La Mosposume : quelques schismatiques y font Pasque avec les Juis avant & après le C.

de Nicée, p. 661.566. La Mege : des Conciles de Cart. défendent de la celebrer aprés le difner, p. 820.2.

S. Atethodo Patriarche de CP, fait une vie de S. Nicolas, p. 689.825.1.

Merropolitain : Le C, d'Antioche regle & en donne le droit aux Ev. des capitales de chaque province, p. 318, défend aux Ev. d'aller à la Cour fans leurs lettres &c.p. g zo, leur ordoune d'appeller d'autres Evesques, quand eeux de la pro vince ne s'accorderont pas dans un jugement, 1tid

S. Atichel . S. Alexandre d'Alex, confacre, dit-on, fous fon nom un temple où les payens adotoient un Michel &cp.216. Milée ou Atigde, ville de Phrygie, p. 435.

Migdone Ev, d'Illyrie, affifte au Coucile de Rimini, p. 447, qui aprés sa prevarication le depute à Constance, p. 419. Miles colonie, p.c. la ville de Mileve en Nu-

midic, p. 141. S. Mille Ev. de Perie & M. affifte, dit-on,

au C. de Jeruf, en 335, 2.284. S. Atilitade ou Melchiade Pape, Juge en 313 l'affaire des Donat, &c. p.29.50, absout Cecilien, p.34. Les Donat, le calomnient, p.37. Darce de fon pontificat & fa mort &c.p. js.

S. Mireele ou Merocle Ev. de Milan, affifte zu Concile de Rome en 313 &c. p. 30, & a celui d'Arles en 3t4, p. 47.7084. C'eft app. le meime que Mare joint à Miltiade dans la leure de Conftantin, p.702.703.

Mittes, ancienne coeffure : les vierges en portoient &c. p.236-237. S. Afece : fon eglife pres de CP. tombe vers

387 fur les Ariens qui l'occupoient & . p. 618. Modefte Prefet du Pretoire en 170, bannit Eunome, p. 5205 fait mourir 80 Eccl. de CP. &c. p.sss perfecute pattout les Car. en 371 & 372, p. 162.163. Valens le frape, irrité de ce qu'il n'avoit pas chaste cenx d'Edesse &c. p. 574. Il en bannit les Ecel. p. 575.576.

Les moines out efté d'abord fort meprifez en Afr. p.85. Valens fait en 376 une lay pour les enroler &ce, p.ooz. Montine, tuć par Gallus en 354, p. 409.

Atopfuefte, ville de la Cilicie, p. 640 Atonio de Caftabales, affifte aux C. de Nicée & d'Ant. p.640.

S. Alogie refuse d'estre ordonné Ev.par Luce Ev. Arien d'Alex. p. 191.

Manje, villede la Pannonie, p. 286.

Mujone, Ev. de la Byzacene, affifte en 359 au C. de Rimini &c.p. 129.447, y fait prononcer pluficurs anathemes par Valens de Murie,

Asufone Ev. de Neocesarée dans le IV. ficele,

Stratege Alufanien, Comte, écrit en 312 à Conftantin &c. p.277.

Musti, villes dans la Numidie & dans la Proconfolaire, \$154. Mute , porte Silvain Ev. de Cirche fur fes

epaules au throne epifeopal, p. 10 Myre, metropole de la Lycie, p. 689.

Alor Evelque de Centurione en Namidic, affifte au C. de Cirthe en jos, p.p. Amloou Sichem, ville de Pal. p. 199.

Narciffe Ev. de Neroniade, affifte aux C. d'Ancyre , de Neocefarée, & de Nicée, p. 199. 200.645, fc fait partifan d'Arius, p.250, dont il egale l'impicté, p. 259; choifit Eulebe de Cef. pour l'evelché d'Ant, en 332, p. 277, affifte au C. de Jerul, en 335, p .: 84, à celui d'Antioche p. 323; affifte au C. de Sirmich en 351 contre Photning 332; oct deputé en 352 vers Conftant, p. 323; affifte au C. de Sirmich en 351 contre Photning 332; octonne en 358 George Evelque d'Alex. p.394; se plaint en 358 à Constance de la conduite de Basile, p.442.

Naffute Ev. Donatifte, prefente en gig boe requeste contre Cecilien, p. 241 estoit app. à Treves en 315 par ordre de Constantin, p. 35, qui le renvoie en Afr.p. so.

Natalis Pr. d'Elpagne, affifte au C. d'Arles CB 114, 1-708.1. Naucratite, ville de la premiere Egypte, p. 539-

Naze ific, une des Cyclades, p. ses. Nectaire Ev., de CP, d'une foible douceur, p.624; fe trouve, dit-on, en 383 à une Conference avec tous les chefs de fecte &c. p. 625. S. Gregoire de Nazianze l'excite contre les Ariens, p. 630: Ils brulent fa maifon en a\$8, p. 622 Nedlarie Diaconiffe de Satales en 160, A.

Noscefarer, ville du Pont &c. p.200-185.

Nescelarés, ville de la Syrie, p.6 40. Nem Evefque de Seleucic donne en 359 fon eglife pour facrer Anien Ev. d'Ant. &c.p. 477; figne la lettre des deputez du C. de Seleucie à cenx de Rimini, p. 486; est deposé par le C. de

CP. cn 360, p. 493. RRrer ij

Nermiade ou Irenople, ville de la Cilicie, p. | ICQ-251

Nicaife p.c. Prefet du Pretoire co 114 &c. p.

Nicaife Ev. de Die plutost que de Digne, assiste au C. de Nicee, p. 544 Nier, ville de la Thrace, autrefois Uftodizo

ou Ofrudizus, p.453.454 Nier, ancienne metropole de la Bithynic &c. t. s s, fooffre beaucoop d'un tremblement

en 318, 5.4+3, efr ruinée par des tremblemens en 368, p. 552. Nicephore de Bari écrit la traoflation de S.

Nicolas en 1087, p. 690. Nicetas de Flaviade, afsifte aux C. de Nicée

& d'Ant. p. 540. S. Nicetas Ev., des Gots , & M. vers 400, p. 606.600.

Nicere secretaire, éerit la dispute de Basile contre Photin en sst, p. grg. S. Niels. V. fon titre p. 088, afsifte, dit-on,

au C. de Nicec, p. 643. Nicomaque de Bostres, assiste au C.de Niche,

\$.540. Nicomedie, metropole de la Bithynie &c. p. 252, est renversée par un tremblement de terre

en 358, p. 440. Nicople, metropole de la petite Armenie, p. 600.

Ninns pere de S. Donat Diaere & Martyr à Lemelle en Mauritanie en qu &c. p.res. Nilibe, ville de la Mesopotamie, p. 640. Nombre d'or cycle de 19 ans: son institution,

\$.667.816. Nondinaire Diacre de Cirthe vers 115, p.15; deposé par Silvaio il le denonce en 320 &c. p-

99-101. Les Novations, conformes en quelque chofe aux Donatiftes, & fort differens en beaocoup d'autres, p. 93. Le C. de Niece les reçoit dans leurs dignitez par la Confirmation qu'ils ne donnoient point, p. 678: Ils font persceutez

par les Ariens &c. p. 400.401, Novelle de Tyzique est coodanné en 311 ou 12 avec Cecilien de Cart, par les 70 Evelques chilmatiques, p. 18. Num.ier. V. Felix.

Numide de Maxule afsifte au C. d'Aquilée en 181, & à plusieurs de Carr, &c. p.157. La Numidie: les Evelques de cette province assistoient app, à l'election de l'Evesque de

Cart. p.12.14. Nummafe avocat, plaide en 395 uo procés

d'Ev. Donat. p. 171. Aimeque de Laodicée , affifte aox Conciles d'Aneyre & de Nicee, p. 199.5431 eft, dir.on, chargé de publier les decrets de celui de Nicée, 1.586.

Blations : Libere fait jetter celles d'Eufebe grand Chambellan Arien, p. 382. Les Odiens, V. les Audiens.

Officiers: le C. d'Arles veut qu'ils prennent des lettres de leur Ev. lorfqu'ils voot ailleurs

&C. p. 52 Oltujere, village de Capp. p.sor. Olympe Ev. app. Espagnol, va à Cart. vers 316 &c. p. 59; a fait que lques ouvrages, p. 40.

Olympe Ev. d'Enos en Thrace, perfecuté par les Ariens vers 140 & 147, 9.309.139.

Olympe affifte en 161 à la dispute de Basile contre Photin, p.353. Olymps feeretaire, écrit cerre difoute, thid.

Olympe Ev. de Mopfuelte en 181, p.787.2. Onelime eft fair Ev. de Nic, en 160, \$.407. Onuphu, fiege episcopal en Egypte, p. 187. Optimer Ev, Donar, de Madaure fe réunit à l'Eglife, p.e. en 348 &c.p.rao.

S. Opter Ev. de Mileve en Numidie, écrit vers \$70 pour l'Eglife Cath. &c. p.142-144. Observations fur les onvrages, p. 714-717.

Opess deputé du C. de Rimini à Constance aprés la prevarication &c. p. 452. Optat de Tamugade, reconcilie Pretextat & Felicien avec Primien en 397, p.17 4.175. Sa tyrannie fait que les Donat n'ofent se separer de luy, quoique couvert de crimes, p.180.181,

Il meure en prison app. d'une mort violente en 198 Sc. p.184. Open Prefet d'Egypte fous Theodofe & 622.

Orefe Ev. de Maricille , affifte au C. d'Arles en 314, p. 47-703-2. Oriental Ev. de Bordenux, affifte au Concile

d'Arles en 314, p. 47.708.1. Oroje ou Profe marqué par erreur Évefque de Milan, p. 703 S. One Pr. de Rome vers 358 &c. p.438,

Ofine de Cordooe; les Donat, attribuent à on eredit le jugement de Constantin en faveur de Cecilien, p.52; difent qu'il fut condanné en Espagne & absous dans les Gaules, p.69. Il tient on Coneile à Alexandrie contre Arius & fur la Pafque, p. 229; peut avoir part à la lettre de Constantin contre Arius, p. 2631 paroist avec celat au C. de Nicée, p. 637.685, n'y a point affifté en qualité de legat do Pape, p.807.808; fait avouer a Narciffe fes blafphemes, p. 6.463 dispute, dit-on, par uo interprete contre un philosophe, p. 680.681. Les Eusebiens l'anathematizent en 147, p.225. Il tient un Concile à Cordoue contre eux, p. 336. Il peut s'estre trouvé au C. de Rome en 149 &c. p. 218, Libere luy écrit fur la chute de Vincent de Capoue, A. 361. Les Ariens le perfeentent en 355 &c. p.303. Il figne le fecoud formulaire de Sirmich &c. \$.417.

Chulizm. V. Nice. Unes Ev, de Melitene, affifte au Coneile de

Tyanes en 167, 2.14 Oxprinque, ville d'Egypte en l'Arcadie, p.

D Acsemune, siege episeopal d'Egypte, p. S. Pacome reçoit ordre de Dieu de s'attacher

à la doctrine de S. Alexandre d'Alex. p. 216. La Palée, premiere eglife d'Aut. &c. p. 197. Pallade Ev. Arien, fe plaint en 166 des Ecel. de Sitmieh, p. 546.

Pallade payen, Ptefet d'Fgypte, commet d'horribles exees contre Pierre d'Alex. en pre &c. A.ts., reçoit ordre de mettre Luce en la place, 7.582, defend de pleurer fes cruautes.

Pall ule Ev.banni à Antinople pour S, Chryfoltome, p. 188

Palte, ville de Sveie, \$205. P.moon Conf. d'Egypte, banni en Pal, en 17h p. 587.

"average ou Passaire d'Aneyre, n'a point efté au C. de Niece, p.64:306 Pinerare Pr. de Rome, va en 354 demander

un Concile à Constance &c. p. 61, est banni CB 455, \$262 Panerace de Pelufe, p.c. Melecien, affifte à la troifieme confession de Sirmich, p. 444, &

au C. de Seleucie en 359 &cc. p. 469.

Panephyfe, ville d'Egypte dans la premiere Augustamnique, 2.639.

Pannone Ev. de Pupput en 411 &c. p. 151 Le Pape : le Canon ceel. défend, dit Socrare, de faire aueune loy contre fa volonté, p. 212 Les Macedoniens prometrent en 166, de lubir le jugement de tel Evelque qu'il plaira au Pape s'ils font accusez de quelque chose dans jasuite, 1.142. Quel fynode Innocent L dit luy attri-buer les eaufes majeures, p. 120. Le Coneile de Niece ordonne que l'Ev. d'Alex, luy mandera le Jour qu'on doit faire Pafque, afin qu'il le

mande aux autres Eglifes,p. 667. Etendue de fa jurifdiction immediate, p. 1 La Paphlagenie : Les Novatiens y estoient en grand nombre, & fort perfecutez vers 160

S. Paphanee Ev. dans la haute Thebaide, & Confesseur, aflifte au C. de Niete, 16:9641, s'oppose à la separation des Cleres d'avec leurs femmes, qu'on y vouloit ordonner, 165 821.11 retire S. Maxime de Jerufalem d'un pas

dangereux, \$.280. ophonee anacorere Melecien,perfevere dans le felissme aprés le C. de Niece, p.234.

Paplmuce Ev. de Sais en Egypte, banni fous Conftarce &c. p.188.

en 173, 5.587.
Paramore Diaere de la Mareote excommunié avec Arius, 1.245, figne fa lettre à S. Alexandre, p. 256

Perder d'Arpi dans la Capitanate, affifte au Concile d'Arles en 114, \$.708.1.

Parmenies fuece de immediarement à Donas Ev. de Cart. vets 350, p. 123.7231 éerit contre l'Eglife vers 370, p-1411 entreprend de refuter Ticone vers 572, \$.1475 meurt vers 590 &ce.

2-160 S. Parthene Evelque de Lamplaque : for histoire, p. 388-391.

Parthese cit mis par force en penitence par les Donar, p.130 Pafenique Ev. Macedonien de Zenes, adrelle

une requeste à Jovien, p.129. Pasque : les C, d'Arles, de Niece, & d'Ant. ordonnent qu'on celebrera partout cette feste en un meime jour &ce. A 52.327.665. Celui de Nicée ordonne qu'on prie debout durant tout le temps de Paique, par .. Ce que e'elt que jeiner les premieres Palques, p.815.815

Patere Prefet d'Egypte en 314, \$.264 S. Patient Ev. de Lion, convertit pluficuri

Photiniens vers 4-4, 5.755.

Patrice Vie, des Ptelets en Afr, en 315, 5.22.

Patrophile de Seychople : e'est p.e. de luy dont S. Alexandre d'Alexandrie se plaint à S. Alexandre de Constantinople, p.227, comme d'un partifau d'Arius, p.211, dont il egale l'impieté, pase, & autorife le fehifme, paso. Il affifte au C, de Nieée, p. 45, à la deposition de S. Fuftathe d'Ant, en 331, \$ 274, au C. de Jeruf, en 336, 9.284, d'où il va trouver Conf-tantin contre S. Athanafe, 9.289,290i au C. d'Ant, en 141, 5,223 ordonne en 116 George Ev. d'Alex, 5,394; fait beaucoup fouffrir Saine Eufebe de Verceil, p. 1935 fe plaint à Constance de la conduite de Bafile, p. 4425 fait diviser en deux le Concile cecumenique de l'an 550, p. 441 affifte à celui de Seleucie, p.466, où il est acenfe, p. 468, ne va pas à la premiere feance, 1.470, y elt depolé, 1.477. Le C. de CP. en 160, luy écrit, 1.497. Philippe luy fuccede,

Paul de Samofates: l'Arianisme snite de sa doctrine, paze

Paul Ev. de Cirthe en Numidie, livre en 303 les menbles de fon eglife aux perfeenteurs,p.6 S. Paul Ev. de Neocefarée, affilte au Concile de Nicée, p. 40.645.

Paul de Larande, affifte au Concile de Nicée,

Paul oft fait Ev. de Tyr en git, 6,276. S. Paul, afsifte au C. de Niece, n'eftant que Lecteur &cc. p.686, eft fait Evelque de CP. en RRrrr ij

aluy,p. 223. 724. Il eft bientoft hanni, . 299. eft | 57 3. rappelle en 118, p. 101, & depole auflitoit apres, p. 304, est deux fois rérabli & deux fois chailé en 144, p. 324; va an C.de Rome,& eft rappellé en 348, 2.307.344, eft exilé de nouveau en 350,

& enfin étrangle,p. 149. Paul va en 148 ou 149, diftribuer les aumoines de Conftant en Afr. &c. p. 109-111

Paul Ev. de Maximinople, affifte au C. de Pal, en 349, p.039. Paul d'Emele, affifte an C. de CP, en 160,

p.488, à celui de Tyanes en 167, p. 147. Paul Ev. Arien, écrit à Germine en 166 fur fon changement, p. 145.

Paul Everque d'Egypte, & Confesseur sous

Valens, p. 150. Sainte Paule voit à Nitrie S. Indore Ev.

d'Hermopole vers 387, p. 588. Elius Paulines Vic, d'Afrique en 114 &cc. p.40, p.c. le meime que Verus, p.704.

Paules de Tyr y rehastit l'eglise après la perfecution de Dioc!etien, p. 190. C'est p.e. de luy dont S. Alexandre d'Alex, se plaint à Saint Alexandre de CP, &c. p. 227, Arins le nomme entre fes partifans, p.aso. Enfebe de Nic, luy écrit pour Arins, p.a.s, dont il egale l'impieté p.259, & autorife le fehifme, p.250. Il affifte au C. de Niefe, p.545, eft le premier maiftre d'Acce, p. 404; uinrpe le fiege d'Ant, en 331 &c. p.275.745.2, meurt fix mois aprés, p.276. Paulin Ev. de Dace, défendo par Ofius, p.

S. Paulin eft fait Er, de Treves en 149, p. 160, eft banni pour la foy en 151, & meurt en 318 &c. p.360.363.467.767.1.

Paulin Ev. d'Ant. contre S. Melcee en 18; &c. p.624.626.

Pecher avec connoillance , e'eft descendre vivant en enfer, p.z 45.

Pederite, Pedere, on Phedric Ev.d'Heraelce, affifte au Concile de Nieée, ho 41. S. Pelige eft fait Ev. de Laudiche en Svrie en 160, 9, 407; affifte au C. de Tyants en 167, \$ 1475 confelle la foy fous Valens vers 171 &c.

\$-170.572. Pelage s'antorife de Laftance, p.ara. Peluje, ville de la Phenicie p. 639. Pemene Accien fe fait Evelque de CP. contre

Eudoxe, p. sos. Les penitens ; on leur rasoit les cheveux, p. 2 10 Leur reconciliation folennelle eftoit refervée à l'Evelque, p.236. Il estoit permis aux Pr. de reconcilier les malades en l'absence de l'Ev. p. 138.Le C. de Nicée permet aux Ev. d'abreger le temps de leur penirence en certains cas, p. #72, ordonne que l'on donne l'Enearistie à rous les peniteus qui la demandent à la mort &c, 16.

116, p.agg. Macedone brouille, puis fe foumer | Ils eftoient incapables d'eftre ordonnez, p. r.s.

Pepuza, ville de Phrygio, p. 435. Peregrin Pr. Donat, de Musti en 195, p. 173 Peres : enfant possedé pour avoir meprifé fon pere, p. 300.

Perge, ville de Pamphylie, p. 199 Perpetus Reftieuta p.e. l'eglife de Sainte Perperue à Carr. rendue à l'Eglife en 378 &c. p.

254.256. Perfecutions : La victoire de J.C. fur le monde fe continue par les fouffrances de fes Saints, p. soo. L'equité naturelle ne veut pas qu'on infulre à des gents accablez, p.zos

L'eglife de la Perfée, paroice d'Alex. p.237. Petilien de Cirthe rebattize un Diacre depule, puis le chaffe, p.75; écrit vers l'an 400 contre l'Eglife &c.s. 185.

Phanelle, V. Placille, S. Phelade, auj. S. Fiari, Ev. d'Agen aprés 347 julqu'en 392, écrit contre les Ariens &c. 1.427: ce qu'on en fcair, p. 428. Il affilteau C.

de Rimini en 559, p. 447, od il fe laifle furprendre comme les autres, 5, 457. Phele ou Philede Polyeslandes, est aceuse dans le C. de Seleucie en 359, p. 469, y eft excommunié, p. 477; afsifte au C. de CP. en 160,

p.498, od il eft czeommunić comme fanteur d'Accc, p. 490 Phedon philosophe, dispute dans le C. de Nicéc, paso.

Phedrie, V. Pederore, Phone, mine de cuivre dans la Pal. &c.p.

Pridele, V. Philede. Philadelphe Evelque de Juliople, afrifte aux

C. d'Aneyre & de Niece, 1499.542. Philadelphie, villes de Lydic, p.468, & de Syrit , p. 640. Philogre eft fait Prefet d'Egypte pour la fe-

conde fnis en 340, p. ; 11. Phile, V. Phebe. Phile'e, Phidele, ou Philicade d'Augustades, est excommunic dans le C, de Seleucie en

359, 1-409.477 Pi ilet on Philippe Evelque de Melitople vers 330, p. 360. Philippe Ev. de Panephyle en Egypte, afsiste

au C. de Niece, p. 630 Philippe Prefet du Pret, chaffe Saint Paul de CP. en 141 &c. p.325 le fait étrangler en 150,

2.340. Philippe Ev. Arien de Seythople fuccesseur de Patrophile, p. 578.

Pl slippople, ville de la Thrace, p. 232. S. Philogone Ev. d'Ant. V. fon titre p.202. S.Afexandre d'Al, luy écrit contre Atins, 0.227. qui le reconnoist pour son adversaige, p.250Beaucoup de philosophes se trouvent au C. de Nicce, & y disputent &c. p. 679.

Philostory historien Ennamien, p. 116.
Philozene Pr. de Rome, va en 141 en Orient
appeller les Eustbiens au C. de Rume, p. 310,
est retenn par eux audelà du temps marqué, p.
222.

Philiemene sert Donat auprés des Constantin, p. 19.

Philamene cft an Exade Cef, en Pal, vers
372, 9.579.
Phein Ev., de Sirmiche commence en 142 à

La Phrygie, infecte en 375 par les Macedoniens, p.128.

Piammon porte des aumoines anx Conf. d'Alex. fous Luce, p.sos.

1. eglife de Pierius, paroice d'Alex, p.2. 7. S. Pierre d'Alex, fait Arius Diacre, puis le chaile &c. p.241.

Challe &c. p. 241.

Pierre Evelque d'Icone, affifte an C.d'Ancyre
ves 314, p. 199.

Pierre de Gindare, affifte an C. de Nicée, p 640. Pierre d'Ahila en Pal, recoir S. Athanase en

349, 1.639.

Pierre est fait Ev. d'Alex. en 373, 5.580, est anssitots persecues, p. 581, obligé de se recirer à Rume, p. 581, 794, revient en 378, & rentre en policision de son Egiste, p. 510; est marqué en 380 par Theodose enmme centre de la enimu-

nion Cat, p.617; meurt en 381 &c. p.620.801.

Pinares, ville de la Lycie, p.469.

Pipere de Samolates, affilte au C, de Nicée.

P.640.

Piffe ou Poste Everque d'Athenes, assiste au

C. de Nicée, p. 644. Piff: Ev. de Marcianople, afsifte au C. de Nicée, p. 644, est, dit-on, chargé d'en publier les decrets dans la Myse, p. 686.

Piffs Fr. de la Mareore, fectareur d'Arius, paar. S. Alexandre ferir courre luy aus Ev. paaz. 11 eff excommunie par le C. d'Egypte avec Arius, p. 146, donn't li figne la lettre à S. Alexandre, p. 235; eff excommunié dans le C. de Nicée, p. 667, réceu à la communion par le C. de Jeriche n. 155, p. 246, demeute tobijours en borreur dans l'Egilie, p. 249, ; eff fait en 339 Ev. des Ariens d'Alex. p. 152;

Pithecieus fecte d'Ariens, pourquoi ainfi

Pittaca: V. Eufebe.
Platie on Plata, ville de Galacie, p.200.

Platite, Flacille, Flanite, on Phazele, eft fair Ev. d'Ann. en 333, p.278, afsiste au C. de Jerus en 355, p.284, & d'Ant. en 344, p.312; no s'est pas fort signalé entre les Ariens &c.p.285; meure vers 345, p.286, 332.

mentr vers 345, p. 286. 332.

Plinthe General Arien fins Theodofe II,
réunir quelques sectes Ariennes &c. p. 632. 863.

Les Pneumatomaques, ennemis du S. Esprit,

P.412. V. les Macedoniens.

Pollus demande les Ecritures à Marin des
Eaux de Tibile en 101, p.s.

Eaux de Tibile en 303, p. s.

Pellux Ev. de la Libye, est accusé dans le
C. de Seleucie en 319, p. 450.

Polyadander, ville de la Lydie, p.459.

S. Polychrone Prestre & M. sous Constance,

Polychrone Ev. Arien depolé dans le Concile d'Illyrie en 376, p. 104-

Polydelle Ev. de Myre en Lycie &c. p. 825.1.
Pomp:iople, ville de la Paphlagonie, p. 466.
Pome Ev. Donar, ligne en 161 la requelte à
Julien &c. p. 131. afsifte an C. de Bagai en 194.
p. 166. Eltime qu'en faifoient ceux de fon parti,

S. Porphym eft fait Evelque de Gaza en 399.

S. Pogidi Ev. de Calame, fouffre beaucoup des Donat p.ess. Pofie. V. Pifte.

Postumien Prefet du Pret, d'Orient en 183, 19.63 4. Petame de Listone a le plus de part à la persecution de Libere & d'Osius, p., 85.417.

Sa prevarication & fa mort, p. 417. 418.

S. Potamon Ev. d'Heraclécen Egypte, afrifte
au Concile de Nicée, p. 639.

au Concile de Nicke, p. 6, p. 50.
Le Prighter four speller de faccoul divose, le Comparation per le concile de la Concile de Concile

Pretextat Evefque Donztifte d'Affer, afsifte

à l'ordination de Primien vers 190, 3-160, & à eelle de Maximien contre Primien en 191

164, à cause de quoy il est condanné par le C. de Bagal, 2.166. Les Dunat. tafchent en vain de le depolitedet, 2.173. Il se reconcilie en 397 avec Primien, p. 174-1

Les prieres sont plus agreables à Dieu dans l'union de pluficurs, p.237-238. Le C. d'Ant. foumet à la penitence ceux qui refufent de priet avec les aurres, 1.217

S. Prime Diaere de Lemelle, & M. en 161 Prime Soudiacre degradé, se fait Donatiste

&c. p. 75. Primien succede à Parmenien Ev. Donat, de Cart, vers 1900 pa foi eft condant par deux.

Cart, vers 1900 pa foi eft condant par deux.

de fa fecte, & Maximien mis en fa place, p.

161-164-723-724, & abfous par le grand C.

de Bagai en l'an 394, p. 163-7157; pourfuit les Maximianiftes, p.167"1721 fe teconcilie avec Pretextat & Felicien en 197,p.174.

rinule Ev. de Vage en 411, 1.190 Un Priner ne peut pas, faus un tres grand crime , negligee les injuffices, p.st. Ce que

e'elt que fervit Dieu en prince, 1.506.
Prifare auteur d'un poeme fur les poids & les meinres, p.204 Prifque grandpere d'Eunome l'herefiarque,

Probace Prestre de Tarragone, assiste au C.

d'Arles en 114, 2.708.r. Profe à qui Lactance adrelle quatre livres de fes lettres, p. art

Probin Proc. d'Afr. en 1977, 1-174-

Preconnele, iffe de la Propontide, où l'on tiroit dn marbre, 5.181. La Proconfalaire : Pancien Evelque y avoit

uelque prerogative, quoique l'Ev. de Cart.en fult le Primat, p.456 Procepe fe revulte en 165 contre Valens &c.

2.500, elt défait en 366, 1.535. Proculies Ev. Donat, d'Hippone en 195, p. Prof. V. Otofc.

La professió: ses pieges sont d'aurant plus dangerenz qu'ils font plus douz, \$206. S. Proteis Evelque de Milan eu 141 &c. 1.

Protere de Capoue, affifte en 313 au Concile de Rome, p.ja, & a celui d'Atles en 114, p.

47-798-4 Protogesse Ev. de Sardique, affifte an C. de Niece &c. 1.43, où il dispute, dit-on, contre un philosophe, assi, & est chargé d'en pu-blier les decrets dans la Calabre, asso; est anathematizé par les Eufebiens, p.331-336

Protogem Ev. de Mapluelte, p. 787.1 S. Protogene Ev. de Carries : Ion hilloire, p.

Plati yriens fecte d'Ariens, poutquoi ainfi commez, p.630 Ptolomande, ville de la haute Libye ou Pen-

tapole, 1.246. Prolemesde, ville de la Phenicje, p. 630. Prolemée Ev. Melecienne Thomas, affifte au

C. de Seleucie en 350, f. ..... & à celui de Pud miane, ville

Numidic, 2.191. Pappiane & Pupput, ville de l'Aft. Pto-

confulaire, 2.722 Parpure Ev. de Limate en Numidie, homicide & Traditeut, affifte au C. de Citthe en 105 per vole du vinaigre appartenant au file, prend pour luy le quart d'une somme d'argent donnée pour l'ordination de Majorin &c. p. 15. Réponte furieuse de luy à Cecilien, 6. Il tafehe en vain de reconcilier avec Silvain de Cirthe Nundinaire fon Diacre, \$ 100.

Q Viresapes, ville de la Phrygie, p. 466. Luimife eft défendu par Ofius, p.331. 114, 8-47-708.

L'agurien eft fait Ev, de Gaza par les Ariens au lien d'Afelepas, p. 274.

Quentien un des chefs des Ennomiens &c., p.

L'eglise de Quinn, paroice d'Alex. 1.237.

Adapai@prince Got paven, p. 600. KS. Regio Ev. de Scopele, M.p.c. vers 355,

Les r. liques: les miracles jullifient les respects que nous leur reudons, f. 372. Eunome les meprifc, \$.515

La rierdi ation des Meleciens n'est nolle. ment otdannée par le C. de Niece, mais bien leur teception par l'imposition des mains & c. 2514813

Resistata, V. Perpetua, Reflituer : On nomma sinfi l'eglife d'Ucale

rendue anz Cath. p. 214.
Refliest Ev. de Londres, affifte en 314 au Concile d'Atles, p.708-2. S. Refittute Ev, de Cart, affifte en grean C.

de Rimini &cc. t. 129 447 eft depnté à Conf-tance, 1412, qui le fait figner le formulaire de Nice, 1414 Il n'est point Martyt, p.71. S. Refliture Innfire beaucoup des Circoncel.

linns, 1.187. Refeiture app. Ev. Donat, d'Afr. Le C. de Rome en pre fe plaint de luy &c. p.114.
Refintete eft ordonné Evelque de Membrefe

par les Donatiftes en l'année 194, an lien de Salv

Salvic, 2.170 l'eftoit encore en 411, \$.172. S. Reflittete Pr. d'Hippone, tué par les Do-

natiftes en 412, p.101. L'eglife de la Resurrection à Jerus, dediée en

335 &c. p.as 4. Saint Reties d'Autun, donné pour juge aux Donat, en 313, p. 24-25; affifte an C. d'Arles en 314, p. 70-21. Ce qu'on en scait, p. 27.28.50. Rhesinas, siege epiteopal de la Mesop. p. 640.

Rhinocorne ou Rhinocolure, ville celebre

d'Egypte &ce. p.559.51 2. S. Rhodane Ev. de Touloufe, n'estoit point au C. de Milan en 355, p.3631 est banni, non en 353 avec S. Paulin de Treves, p.767, mais en

316, & meure dans fon exil, p. 305, p.e. avant le C. de Selencie en 319, p.457. Rivid in Corevesque de la Capp, affiste au C. de Neocefarée vers 315, p. 200.

Rimini, ville de la Romagne &c. p.447. Reput Ev. Donatifte, app, à Carrennes en

Mauritanie s'y fait une fecte de fon nom,p. 151; vivoit encore en 180, p. 152. Riger cit ordonné Ev. d'Affar en 195 par les

Donat, au lieu de Pretextat, p. 17 s. fe reunit à l'Egine & devient Conf. &c. p. 155.156. Roger Ev. Donat, de Zaret dans la Numidie,

Cn 411, p.rco. Rogatien Ev. Donat, figne en 161 la requeste à Julien &cc. p. 131.132.

Rogatics Diacre Donar, de Cart, Primien le veur chafter, p.est. Les Rogariftes, schisme des Donar. p. 151,

font poursuivis par Firme & par Gildon,p.rer. Romain Pr. d'Apr., affifte au C. d'Arles en \$14, \$.708.20

Le Comre Remain General des troupes en Afr. depuis 164 julqu'en 173, p. 141. Rome. V. le Pape: Sozomene dit faussement

on ne preschoit point a Rome, p. 221. Tronbles qu'y excirent la perfecution de Libere, p. 383, & l'ordination de Felix, 9.387.Les Donat, y envoient un Ev. d'Afrique pour ceux de leur icete &c. p. 55-88.

Rentrie, ville de la Numidie, p.190. Rufes réunit des Macedoniens à l'Eglife vers (80, p.528.

S. Rufnien Ev. de la Campanie, meurr en 355 par la violence d'Epictere &c. p.392.765.2. Rufinion Ev, de Bouufte dans la Proconfulaire en 411, p. 190.

Rufficiene, ville de la Numidie, p. 176. Rufficien Soudiacre excommunic, fe fait Donat, p. 71, & eft receu par Macrobe Evelque d'Hippone vers 401, p.188.

S AINT Sabat Martyr de Gotthie, p. 606.
Sabin Preftre Elpagaol, affitte en 314 an Concile d'Arles, A708.2.

\* Hift. Eccl. Tom. V L

IERES. Salin Ev. Donat, tafehe en vain de reconcilier avec Silvain de Cirthe Nondinaire son

Diaere, p. 100. Sabin Ev. Macedonien d'Heraclée, historien infidele, p. 324.581, a p.e. fuceedé à Hypatien

aprés l'an 364, p. 337, fait un recueil des Conciles, p. 408. 530. Sacerdos juge, favorife Primien contre Ma-

ximien, p.153.724 Sadagelthine, village de la Cappadoce pres

de Parnaile, p. sea. Sais, fiege episcopal en Fgypte, p. 188.

Salamine, ville de Cypre, p.643. Salgame Diaere Donat, de Cart, Primien le veut challer &c. p.ior.

Sclomon on Salamin, Ev. de Germanicie. affifte aux Conciles d'Ancyre, de Neocciarée,

& de Nieée, p. 109.200.540.

Salones, ville de Dalmacie, p. 334.

Salvie Ev. Donat. de Membrefe, ordonne en 191 Maximien à Cart, p.164, souffre pour cela de grandes cruantez en 195, p. 170-172. Samefares, ville de Syric, p. 640.

Sanctiffime, porte en 373 on 376, une lettre de S. Baitle à Abraham de Barnes, p.177.

Sapor General,met en 381 les Catholiques en policition des eglifes, p.o.g. Sarar, V. Seras. Sardique, ville de la Dace &c. p.333.641.

Sarmate Curé d'Alex, excommunié avec Arins, pars. aar. 24's, figne fa lettre à Saint Alexandre, p.216. Theodoret se trompe de ne le faire que Diacre, p. 240.
Saturnin Maire d'Aptonge avant 314,9.44.

Saturnin Evelque Novatien, eft reccu en fa dignité dans l'Eglife Cath. p. 078. Saturaja d'Arles excommunié dans le C. de Beziers en 196, p. 205, demeure leparé des Fv.

de France en 358, p. 427. Saturnia Comte & Conful en 381, retira chez luy en 372, Abraham Ev. de Batnes &c. P. 57 8.

Les favors, fouvent plus ftopides que les fimples pour l'affaire du falet, p.205. Suict qu'ils ont de s'humilier, p. r 9 : A quoy la feience doit fervir à un favant Chrétien, p. 204. 207. Savin de Terracine, affilte en ste au C. de

Rome, p. 32. Seppele, isle de l'Archipelage, auj. Droma, \$.200.

La Scythie : fes principales villes , son gouvernement cecl. &c. p. 151. Seythople, ville de la Pal. p. 255. Sebade, nom alteré de S. Phebade Evefque

d'Agen, p. 427.

Le Duc Schaffien mene en 16 George Ev-Arien à Alexandrie, p. 394, engage la bataille d'Andrinople où Valeus perit en 178, p. or r. SSCIL

Seballople, ville du Pont, p. 41. Secon l Ev. de Tigife & Primat de Numidie en l'an 505 &c. p. 5, est accusé d'avoir livré les Ecritures, & ne s'en justific pas bien, p.s.o., preside en 305 an C. de Cirthe, p.s. y absout les Traditeurs pour n'estre pas condanné, p.o. ne le separe point de Mensurius Ev. de Cart, A.s. depole Cecilien ion inceeffeur en 311, p.14.17. & ordonne Majorin en sa place, p. 14.1 119. S.

Augustin le confond quelquefois avec Donat des Cafes noires, p.s gs Second, neven de l'Ev. de Tigife, le porte à ne pas condanner les autres Traditeurs, p.p.

Second de Paleftrine, affifte en 113 au C. de Rome, 2.22 Seemal de Teuquire, Arien, affifte au C. de Nicke, p. 647.813.2.

Second Ev. de Ptolemaide, fectateur d'Arins, p. sas, excommunié avec luy par le Concile d'Egypte, p. 240, figne fa lettre à S. Alexandre, p.2161 affilte au Concile de Nicee, p.546, y cft anathematize, p.562.813. at cft receu dans la communion de l'Eglife par le C.de Jeruf.en \$15 p.288, demeure neanmoins toujours en horrour à l'Eglife, p. 294; ordonne Pifte Ev. d'Alex. en 339, p. 2 46.304; veut , dit-on, faire Acce Evelque &c. p.410; ordonne pluficurs

autres Ariens, 2.466.

Sele » fel ou Senemfal, ville de la Proconfulaire, p. 732.

Selenas Ev. Arien des Gots vers 186 &cc. p. Seleucie la rude, ou de Sainte Theele, metropole de l'Ifaurie, p.465.198.

Se'eucie, ville de Svrie, p. 450. Les Semiariens, effoient cenx qui reconnoiffoient le Fils femblable au Pere, mais non con-

fubitanticl, p.412. Senia, ville de la Dalmacie, p.ess. Sentien Ev. Arien de Berée, affifte au C. de

Nicée, pour Sepulture: on regardoit comme une impieté de deterrer un corps, p. 40 s. Serines payen, Proc. d'Afr. en 198, p. 1911

n'est point app. le meime que le Proe, Herode, 7.73 4.735. Les Cath. s'adrellent à lur contre les Donat. p.esa.

Serapion app. Diacre de la Marcote, excommunie avec Arius, p. 240, figne fa lettre à S. Alexandre, p. 216.

Serne, Serrae, on Saras, Prestre de la Libye, fectateur d'Arius, p.s.47 ,puis Ev. de Pareroine, eft banni en 358.0. 4313 affithe an C. de Seleucie en 159 &c. p. 459, an C. de CP. en 160, p. 488, el il eft excommunié comme fanteur d'Acce, p.400, qu'il ordonne Ev. p.c. en 361,p. 410.508. Sergien Ev. d'Ant, de Pifidie, affific au C. d'Ancyre vers 316, papp.

S. Servais de Tongres, affifte au C.de Rimini en 559,7.447, où il le laitle furprendre comme les autres, p. 417. Serve de Tuburficubure, fouffre beancoup

des Circoncellions, p.187. Severe à qui LaCtance adresse deux livres de

fes lettres, p.zer. Severien Ev. d'Afr. figne en 358 à Sirmich les anathematifmes du C. d'Ancyre, A.412.

S. Soveres, second on troisime Evelone de Cologne, p. 26. Severis Donatifte , parent de S. Augustin,

Siehem, ville de Pal, appellée depuis Naple,

1.639. Siegne, ville de la Proconfulaire, p. 203. Signature : Troubles effroyables que canfa la fignature du formulaire de Rimini , p. 499.

Ceux qui le fignerent par ignorance,n'estoient pas innocens, quoique moins coupables, p.100. Si'w in Soudiacre de Cirche, Traditeur, p.o. & delateur des Lecteurs, p.r. eft fait Evelque de Cirthe en 305, p.20; abifte en 311 à l'ordio nation de Majorin &c. p. 4.15; eft denoucé par

Nondinaire, condanné par Zenophile, & banni. en 110, p.op. Silvam Ev. d'Azot en Pal, y recoit S. Atha-

pale en 1495 \$- 18C. Silvam de Tarfe, afsifte en 351 an Concile de Sirmich contre Photin, p.311, reçoit Sainr Cyrille de Jeruf, chez luy aprés fa deposition &c. p. 421 eft caufe qu'on n'affemble pat un C. crcumenique à Tarfe en 158, p. 445; afsifte à celui de Seleucie en 359, p. 456, y propose la confession de la Dedicace d'Ant. p.478. y est deputé à Constance, p. 478, qu'il porte à faire anathematizer plutieurs blafphemes par les Ariens &c. p. 491; figne la lettre des deputez dn G.de Seleucie à ceux de Rimini, . 486; eft du Gac Sereuce a cour un comming. 400, 100 depoié par le C, de CP, en 360, p.492; rentre en possesson de son eglide sous Julien, p.126; adresse une requeste à Jovien, f.129; est deputé vers Libercen 166,& figne la foy de Nicée&c,

9.540. de meurt app. en \$73, p. 592. Silvain Ev. Got Audien, mort avant \$77, p. S. Silvefire Pape, envoic fes legats au C. d'Arles en 314, P.47. Le Concile luy écrit, p.

48, & lay adrelle fes Canons, p. sg. Il envoie Vice & Vincent Preffres de Rome, au C. de Nicee, p.35: .537, où ion age ne luy permettoir pas d'aller, s. s to. La lettre de ce Concile à luy & faréponie, lont des pieces fuppolées, p. o & 4.

Silvefire Exefque de la Dace, affifte au C. de Nicée, p. 644.

Les fimples ont une vertu fouvent plus pure, pags, & plus d'application à leur faiut, pags,

Simplice de Tibile en Numidie, est rebattizé & réordonné par les Donar. p.rge. Singeden en Phenicie, ville inconnue, \$.647.

Singid in, wille de la Mysie, p.442. Siries de Cyr, assiste au C. de Niche, p.642. Sirmieli, premiere ville de l'Illyrie, p. gz 8. Signne excommunić avec Arius, p.246,

figne fa lettre à S. Alexandre, p. 216 Sifimme Lecteur Novatien, paroift, dit-on,

dans la Conference de CP. en tat, p. 425. Smyrne, ville de la province d'Afic, p.6 42. Les feldats deserteurs sont separez de la

communion par le C. d'Arles, p.sr. Solonfergent de ville à Aptonge en \$14,0.44 Selon Ev. de Rhinocorure en Egypte, aprés

1'an 171, p. 190. Sainte Sephie, eglife de CP, dediée en 160, p.

495, brulée par les Ariens p.c. en 188, p. 533.
Sophrone de Pompeinple un des chefs des Semiariens, p. 417; affifte au C. de Seleucie en 319, \$.466, y rejette la confession presentée par les Acaciens, \$.474; figne la lettre aux deputez de Rimini , p. 486; eft depofé par le C. de CP. en 160, x 493. Macedone luy écrit, p. 495. Il est rétabli, & se trouve à divers Conciles des Semlarieus, p. 126 adrette une requelle à Jovieu, p. 529.

Sophone refute la réponse d'Eunome contre S. Bafile, p. srg. Sorele medecin celebre à Alex, vers 150, p.

Sotade poete infame d'Egypte, imité par Arius, p.217

Sezonfe, ville de la Libye, p. 485. Spechacles : le C. d'Arles excommunie ceux

qui menoient les chevaux du cirque,p.sr. S. Spiridien Evelque de Trimithonte, affilte au C. de Nicee, p. r.4 s. On luy attribue la conversion d'un philosophe, p. 679.686

Splendone Diacre depoté, se sait Donatifte, P-75. Squedie, fiege episcopal d'Egypte, p. 639. Stefe, ville de Manritanie, s. 190, Stemmie de Rimini , affifte en 315 au C. de

Rome &c. p.gz. Stratege. V. Musonien.

Straton Diacre fous S. Miltiade Pape, p. 37. Suedres, ville de la Pamphylie, p. 593. Supere officier du guet en 314 dans l'Afrique, p. 44

Surgent Ev. ou Pr. d'Afr. affifte au C. d'Arles en 314, 9.708.1. Sympie ou Sympose Ev. de Seleueic en Ifauric.

embraffe la communion de S. Basile en 375, p. Synclese courier public, porte à Alexandrie

la lettre de Constantiu à Atius, p. 264-La Syrie abandonne aprés le C. de Nicée, sa

DESMATIERES, 275
midie, est rebattizé | pratique pour la celebration de Pasque, p. 506. Syrien Due d'Egypte, chaffe S. Athanaie d'Alex. en 356, \$. 194

> Abie, ville de la Galacie, p. see. Tamerale, ville de la Numidie plutoft que de la Tingitane &c. p.18c. Tarcondimute Ev. Arien d'Eges en Cilicie.

> affifte au Concile de Nicce, p.647. Tarfe, merrapole de la Cilieie, p. 640.

> Talendrugites heretiques : Theodose leut défend en 181 de s'affembler, pose.

Tatien Prefet d'Egypte pour la seconde fois en 173, y enntinue la perscention des Cat. p. 180. Taurin app. General en Afr. ne peut arrefter les Circoncellions &c. p.os

Tenras affifte en get à la difpute de Bafile courre Photin, p. 313, & au C.de Rimini en 359 &c. p. 447, on il retient les Evefques jufqu'à

ce qu'ils euflent figné l'impieté, p. 455. Telemagne Ev. Arien deposé dans le Concile d'Illyrie en 475, p. 194.

Termice Ev. de Baeça dans la Grenade, affifte au C. d'Arles en 114, p.708.1. Tenquire, fiege epifeopal de la Libre,p. 047.

Thalefe affille en 351 à la dispute de Basile La Thalis, ouvrage imple d'Aritt, p.216;

imitation d'un poete infame, p. 357. Thesew ; le C, d'Arles excommunie ceux qui y monteut, p. 12. Themifes, ville de la Phrygie, p. 459.

Thomifius adoucit, dit-on, la cruanté de Valens coutre les Cath. par un discours en 372,

Theodiffe patifier, donne le nom à une fecte Arieune, p. 631. Theodore. V. Dorothée.

Theodore d'Aquilée en Dalmacie, affifte au C. d'Arles en 314, 2.708.1. Thredere de Valagade, affifte au C.de Nicée,

Theodore de Sidon, affifte au C. de Nicte. \$.647. Thredere de Tarfe, affifte, dit-on, au C. de Nicce, p. 299.5 40, choifit Eufebe de Cel, pour

Ev. d'Autioche en 331, p. 277. Theedore d'Heraclée n'a point app. esté au C. de Nicée, 2.647, affiste en 333 à celui de Jeruf. p. 2841 continue à calomuier les Saints fous Conftance,p. jost affifteen ;41 au C.d'Aut. p. gras fait Macedone Ev. de CP, aprés la mort d'Eusebe, p. 223; est deputé en 142 à Constant &c. p. 3251 eft deposé par le C. de Sardique eu 147, 1.33 :; affifte en 151 au C. de Sirmich enn-

tre Photin, p. 352; meurt eu 345 &c. p. 368.769.2. Sa science, ses écrits, son style &c. 2.286. S. Theodorr ou Theodule, I'un des 80 Eccl. de SSELLI

S. Theodore M. à Alex. sous Valeus, p. 89.
Theodore Proc. d'Afr. en 396, p. 174.
Theodore de Mopsuelte retute la réponse

d'Ennome contre S. Bafile, p.513.

Theolore Archeve que de Myre, affifte au fecond Concile de Nicce &cc. p.691.

The dos Ariem S. Eustathe refusede le recevoir dans le Clergé d'Ant. p. 273. Les Ariens le font Ev. de Tripoli en Phenicie, p. 279. 288. Tiesdos de Philadelphie en Lydie, assiste au

Tirodofe de Philadeiphie en Lydie, affiteau C. de Seleucie en 150, p. 458, où il est depolé, p. 477; se trouve à celui de CP, en 160, p. 458, & y est excommunié comme fauteur d'Acce, p. 400, n'a point esté au Concile de Laodicée,

P-797-

Theodoft II public une loy fevere contre les beretiques en 418, p. 101. Theodots de Laodiefe en Syrie , fectateur

d'Arius, paren-40, dont il egale l'impieté, p. 200, en laquelle il a coujours perifité, p. 200, affite au C. de Nieée, p. 240. Constantin luy ferit pour luy faire quitter se erreurs, p. 250. Il affite en 337 à la deposition de S. Eufled d'Ant. p. 274. à qui il choist pour successeur Euste de Ce p. 277.

Theodore Ev. de Berbe: S. Balile luy berit en

Theodore Ev. de Landicée, fous qui s'est tenu, dit-on, le C. de Landicée &c. p. 195. Theodore Ev. de Nicople, meurt vers 376,

Theodore Ev. de Nicopie, meurt vers 376, 9.500. Thoodule Ev.deTrajanopie, est persecuté par

les Ariens vers 340, p.300, & vers 347, p.330. On croit qu'il effoirmort avant le C, de Sardique &c. p.752.

dique &c. p. 752.

Theodule notaire imperial, écrit en 351 la dispute de Basile contre Photin, p. 353.

Throdule de Queretapes en Phrygie, affifte au C. de Seleucie en 138,1-408,00 il est accuse, p. 408, & 400 fe, p. 473; vient au C. de CP. en 160, p. 458, & y est excommunié comme fauceur d'Acce, p. 490, qu'il fait Ev. p. e en 362,

Thogosis de Niefe, fut, dit-on, difeiple de S. condanné par les Lucien d'Ant, p.256; affifte au C. de Niefe, p. Timethés Ev. d 645, comme partifan d'Atius, p.251; perfifte 385 &c. p.621.501.

BLE

Them Pr. de Jerul, vers 372, p. 378.

Themse: S. Alexandre battit & confacte
leglife de Theonas paroice d'Alex, p. 225-237.

Themse: Ev. de Marnarique Arin, p. 227.

excommunié par le C. d'Egypte, p. 246, figne

la lettre d'Arius à S. Al (xandre, p. 257; affifte au C. de Niece, p. 6, 46, où il est condanné, p. 662. Thiomas Ev. de Cyzie, affiste au C. de Niece, p. 190. 545; est chargé, dit-on, d'en publier les

decrets dans la petite Afie, p. 106.

7 hesphile de Benevent, affifte en 313 an C.

de Rome, p.3 :. Theophile Ev. de Scythie, affilte au Concile de Niece &c. p.545.

Theophile le Blemmye, introduit Acce auprés de Gallus, p.409; eft relegué à Heracelée dans le Pont en 38, 4, 151 affilte au C.de CP. en 50, p.485, où il eft excommunié comme fauteur d'Acce, p.500, qu'il ordonne Ev. p.e. en 563 écc, p.268; s'établit à Ant. contre Enzoius en 16, 16.

Thosphile clu Ev.d Eleutherople, est fait Ev. de Castabales en Cilicie &c.p.403; adresle une requeste à Jovien, p. 20; est deputé vers Libere, sent le C. de Nicese en 16 80; en

figne le C. de Nieée en 366 &c. p. 140, érc.
Thosphile d'Alex, depofe & challe Paul Ev.
& Conf. p. 589.

Theo brone de Tyanes en Capp, affilte au G, d'Ant. en 341, p. 122, y fait un 3' lymbole, p. 316. Theophrone Ev. de Capp, le lepare d'Eunome & innove dans le batteline, p. 113.

T'effer eft fait Ev.de Sardes en 360, \$.400. Theffer orateur, enfeigne à Cel, de Pal.vers

360, p. 579.
Themsis, ville d'Egypte &c. p. 639.
La Theses infectée par les Ariens, p. 321, &c.

les Macedoniens, p. 120. Cenz du fecond Throne font les Pr. &c. p. 700. Tibile, ville de la Numidie, p. 190.

Ticies avocat, plaide en l'an 395 contre les Maximianifies, p. 173, 725. Ticose ou Tycone Donat, écrit peu aprés 570, p. 84147, 728, rulne les principes de fa

570, p.84.147.718, ruine les principes de la fecte &c. p.145-147; fait d'aurres ouvrages mélez de bon & de méchant, p.148-150; ést condanné par les fiens, p.147-217.2.

Timethee Ev. d'Alex. depuis 381 jusques en

Tomes, metropole de la Scythie, & siege de Libere leur écrit après avoir figué, \$.420. Le l'Evelque, p. 551.

Tradit: urs, nom donné à ceux qui livroient

les degrade de la clericature, p. 40.
Trajan General, prend foin de S. Zeumace

fulrtaire, p. 170.

Trajanople, ville de la Thrace, p. 309. Terves, premiere ville des Gaules au IV. siecle, p. 205.L'Ev. de Treves gouvernoit en mef-

me temps les Eglifes de Cologne & de Liege,p. zor. zoa, eftoit Metrupolitain des Gaules, o Tripoli, villes de Phenicie, de Libye, & de Lydic, p.250, 308. 468,639.

Troplites ou Tropledates, noms des purs Ariens, 2.41 Treade, ville dans la province d'AGe, p. 5.

Tuburficubur:, Tuburfique, & Tunugade, villes d'Afr. p. 185.187.189. Ture ou Tarie, il y avoit en Afr. deux villes

& un bourg de ce nom, p. 28 p. pues, ville de la Capp. p. 322.547.

Tyenne, V. Ticone, Tir: Paulin y rebaftit l'eglife abatue dans

la perfecution de Dioeletien, p. 196 Tyran ou Furis Ev. d'Antioche depuis jos

juique vers 115, 2.194.
Tyr. Ber d'Antinoc dans la Thebaide, afsifte au C. de Nicéc, p.539.

## Es Vadiens, V. Audiens. L Vagai. V. Bagai.

Vage, ville d'Air. p.190. Vaiffeaux facrez : il n'est pas permis à tous

de lestoucher, 1750. Valing de Murle & Urface de Singidon, Jeunes Evelques aussi méchans qu'ignorans, p. 280 afsiftent au C.de Jeruf,en 3150.284; vunt trouver Constantin contre S, Athanase, p. 2001 font Macedone Ev. de C. après la mort d'Eufebe,p. 223. Valens tafche en vain d'ufurper le fiege d'Aquilée en 144, \$330. Ils font depofez par le C. de Sardique en 147, 1-3551 prefentent une requefte au C. de Milan &c. p. 1411 retractent en 349 tout ce qu'ils avoient publié contre S.Athanaic, \$2471 fe retractent de leurretraetation en 351, 7.5 10. Valens impofe à Conftance fur la bataille de Murle,p. 3 10. 311. Ils alsiftent en 151 au C. de Sirmich contre Photin, p. 3515 font des vinlences à Sirmich, p. 155: funt coudanner S. Arbanafe à Arles en 313 &c. p. 310: font fouetter à Milan en 155, Hilaire Diacre de Rome, \$165; envoient leurs Ecel, executer les ordres de Coustance pour la persecution des Cat. p. 367: font excommunicz dans le C. de Beziers en 116, 2.2011 font prefens à la composition du fecund formulaire de Sirmich, 2.428, auquel ils ajnutent une impieté plus ouverte,p. 419.426.

P'Ercfque, p. 55.

Tradium, m, non donné à coux qui livroicn
Pécriture aux perfecuteurs, p. L. C. d'Arles
les degrade de la ciricature, p. 6.

Les degrade de l en Afr. où ils font condanner, 1.414. Ils font divifer en deux le Concile œcumenique en 379, en 359, p. 444, la propofent au C. de Rimini, p. 441, 442, & y funt depofez, p. 4105 previennent Constance en leur tavenr,p. 411; lont rétablis par ce (ancile, p. 414-456) y surprennent S. Phebade &c. p. 447, Valens y prononce pu-S. Phebade &cc. p. 447, Valens y prononce pu-bliqu:ment pluficurs anathemes, p. 418. Ils font deputez à Conftance par les prevaricateurs, p. 450, aprés lequel ils ont, dit-on, plein ponvoir de faire tout pour l'herefie, p. 454. Les Semi-ariens depofez à CP en 160, écrivent contre eux, en 168, p. sec. ssr. Les Macedoniens demandene en 166 à Libere que Valens & Urface foient tenus pour excommuniez &c.p. 14: Als écrivent à Germine en 166 fur fon changement, 2.5457 font excommuniez par le C. de Rome en 169, l'Espagne, & les Gaules,p. sga: eltoient murts

app. en 176, p. 194. Valens ell fait Empereur en 164, p. 508; est feduit par fa femme, p.sga; peut avnir banni & rappelle S. Melece en 165,0,53 41 permet aux Macedoniens de tenir un Coucile, p.533; leur confeille de s'accorder avec Eudoxe, p.sp.4 s'irrite contre eux & les exile en 166,0.5 16; fait ceder Elcuse au C. Arien de Nic. [, excite une grande perfecution en 167, p. 549: defeription generale de eeste perfecution, p. 558-562; est battizé par Eudoxe,p. 538-552; fait fon lejour à Marcianople en 167, 168, & 169, p. 109; attaque en vain en 168, S. Bretanion Ev. de Seythie, p. ssessse. La mort d'Eudoxe l'arrefte à Nic. en 370, 1.553. Il bannit S. Evagre elu Evelque en la place, 1.554; fait mourir to Eccl. de CP.&c. P. 5551 va de CP. à Cel. & perfecute partout les at,en 371 & 71 &c. 2.562-5641 envnie Luce à Alex, en 171 &c. p.523; elt oblige de publier l'edit de Valentinien pour les Cat, en 375,7.1965 perfe ute les moines en 376, p. 6021 engage les Gots dans l'Arianisme en 177, 1-607, est brulé par eux en 378 &cc. p. 609-611, n'ayant point

app. rappelle les Conf. p.790.800 Valentinien premier magistrat de Rusiceade

en 101, f.s. Palentinien afsifte vers 315 au Concile de Neocefarée, p. 200 Valentinien L cft fait Empereur en 164, ne montre pas affez de zele pour la foy Cat. &c.p. spesconferve à Nicée le tirre & les honneurs du metrupule, 1.25.Les Macedoniens luy deputent SSCCCiil

en 166 &c. p. 40. 541: Il fait en 370 00 573, des loix contre les Donatiftes, 1.240.241 chaffe Photin de Sirmich, 2.15 4 fait cenir un Concile dans l'Illyrie en 375 &ce. p. 5035 l'ansorife par ics lettres, & fait un edit en faveur des Cath.s. 191.1951 meurt le 17 novembre 175, \$497.

Falere. V. Enfale. Les Vandales reçoivent l'Arianisme des Gors,

2.608. Vafagade, ville d'Ifaurie, p. 641.

Vazare ou Bazare, ville de la Byzacene,

Le vendredi on lifoit l'Eeriture & on prefchoit à Alex, p. 221, Venere commiffaire, ofte à Libere Urbique fon Diaere, p.419.

S. V nere Ev. de Milan, eft consulté eu 401 ar l'Eglife d'Afr. far l'ordination des battizez par les Donar. p.186.

S. Ver de Vienne, affifte an C. d'Arles en \$14, 7.47.708.1.

Le Verbe : les Arieus admettoient un Verbe en Dieu different de Jasis CHRIST, p.242. Sentimens de Photin fur le Verbe, p. 329.760.

Vere, ville de l'Afr. Proconfulaire, p. 703.1. Verin Vic, d'Afr. en jat &c.p.roa. La verité appartient à l'Eglite, de quelque cofté qu'elle vienne, se 40. Elle n'est point plus

dangereusement combatue que par ecux qui promettent de l'établir fans la connoiftre, p.210. La verta , fouvent plus pure dans les plus

fimples, p. 195.
Verus Vic. d'Afr. en 314, peut eftre le melme

qu'Ælins Paulinus &c. p.35-40.704. défend la frequentation des personnes d'un au-

tre fene, p.ras. Viarer Er, meurt à Aquilée en 144 &c.p.330. Victoire : la plus grande est de vaincre ses

paffions, p. 70 Viller Evelque' de Ruficcade en Numidie, Traditeur, affifte au C. de Cirthe en 305, p.s.

Victor Ev. de Garbie, y affifte anili, p.o. Victor le Foulon y est p.e. ordonné Pr. pour de l'argent, p.so.

Viller p.e. de Leges, & Viller d'Urique, affiltent au C. d'Arles en \$14, p.708.2. Victor de Garbie, premier Ev. Donat, à Ro-

me, p.86. Victor d'Abder, & Victor de Pupput, affiftent an C. de Cart. en 190, p. 156.

Vincent Viller Rogatifte, fe reunit a l'Eglife YCTS 410, p. 151. Victoris Ev. Donat de Minaciane, afsifte en

191 au C. de Cabarfuffe, p. 163. Victorin Ev. Donat, de Careabie , ordonne Maximien à Carthage en 191, \$.264.

Marius Victorium Africain, profesioit l'elo-

quence à Rome en 357, p. 28.416; écrit contre Candide Eunomien, p. 108.

Les vierres eftoient diftingufes par leur habit, p.137.138, portoient des mitres pour marque de leur confecration, p. 137: on leur conpoit les cheveux en 362, st. Deux Conciles de Cart. refervent leur confecration à l'Ev. p. 136.137. Les villeges out en des Curez avant les villes

&c. p.238, Villemanne, ville de la Procousniaire, pargo:

Vincent. V. Victor,

Vincent Pr. de Rome, legat de S. Silvestre an C. de Nicee,p. 637, dont il eft, dit-on, charge de publier les decrets à Rome, en Italie &c. p. 885. On croit que c'eft le meime que Vincent Er. de Capoue, p. 358, qui fut deputé en 348 par Conftant & le C. de Sardique vers Conftance &c. \$.141,245 abandonna S. Athanafe dans le C. d'Arles en 353 &c. p. 758. Libere luy écrie après fa chute, p. 421. Il refuse de consentir aux decrets de Rimini en 359, p. 464.

Vincent Ev. Rogatifte de Cartennes, écrit à S. Angustin en 408, p. 152. Vital de Vere en Air. afsifte au C, d'Arles en

\$14, p.708.1. Vital Ev. d'Ant. mort vers 119. V. fon titre 1.196.

Vital Ev. Donat, de Maseule en 411 &c. p. 190. Vite, Vites, ou Victor, Preftre & legat de S. Silveftre au C, d'Arles en 514, \$.47, & au C.

de Niche. p. 637. 685. Vite Ev. de Carrhes, alsifte en gir au C. de CP. p. 577.

Vitellint Donatifte, ferit pour son sehisme VCTS 390, P.122. Ulphilar Ev. des Gots : fon hift. p. 604-600

afsific en 360 an C. de CP, p. 488; m'a embrafié l'Arianilme que vers 176, p. 708. 799. Unila Ev. Cat.des Gots, meurt en 404, \$ 609. Focias Evelque de Lion,alsifte au C.d'Arles,

P-47.708.1. Le seile de la virginité estoit une coeffure nommée anciennement une mitre, \$.136.137.
Vose ou Bose, ville de la Proconsulaire, \$.190. Urate de Tyr fe tronve an C. d'Ant. en 318

&c. p.429; à celui de Seleucie en 359, p.466. où il est accust, p.468, & depost, p.477; & à celni de CP. en 160, p. 488. Vrane de Melltene, afsifte an C. d'Antioche

en 363, p. 547 Vrane chef des Audiens aprés Audéc,p. 694, eftoit mort en 177,p.692.

Vrhain, V. Donat Urbein Ev. Donatifte de Forme en 162: fes

crimes &c. p. 135.136. S. Veluin on Velufe, I'un des to Fccl.de CP, Martyrs en \$70, p. 555.556.

Les Vrhaniftes, fecte des Donatiftes, p.151.

DES MATIERES.

Whique Diacre de Rome , eft ofté à Libere dans fon exil, p. 419. Urgel, ville de Catalogue, est app. eivitas Urjalineium, p. 708. t.

Orface Duc d'Afrique vers 120, perie en un combat, f.101. Urfice Ev. de Singidon, V. Valens de

Urfe receveur general d'Afr. en 313, p.23. Ufledize, V. Nicé. Viere: Clers ufuriers excommuniez par

le Concile d'Arles, p. 12. Utine, ville de l'Afr. Proconfulaire, 5,708.2.

Acarie Pape, rétablit l'eglife de Saint Eufebe Martyr, p. 430. Zarar, ville de la Numidie, p.190. Zeles, ville du Pont, p. 527. Zelone, ville de l'Armenie majeure, p.

Zenes ou Zenople, ville de Lycie, p. sag.

Zenen de Tyr : Sainr Alexandre d'Alexandrie luy éérit contre Arius, p. 222. Zenos de Tyr, assiste en 167 au Concile

de Tyanes, p.147. Zenephile Proc. d'Afrique &c. p. 19, bannit Silvain de Cirthe, proores.

6. Zeumace Solitaire, sourient la foy contre les Ariens fous Valens &c. p.sro. Zeugma, fiege episcopal de Syrie, p.645. Zeis Ev. Novatien, est receu Evesque

dans l'Eglife Cath, p.670.

Zepire de Barca, Arien, afrifte au Concile de Nicée, 1.047 Zofime p.e. Diacre de la Marcote, p.ase.

excommunie avec Arius, p.246, figne fa lettre à S. Alexandre, p.256. Zosime fair penirence de son intrusion dans l'evesché de Naple en 355 &c. p. 301.302. Zofime Ev. de Mopfuelte, p. 787.2. Zorique de Quintiane, alsitte en 313 au C.

de Rome, p. ga. 

## APPROBATION.

'Ay lu un manuscrit qui a pour titre, Memoires pour servir à l'histoire Ecclesiastique des six premiers siecles , justifiez par les citations des Auteurs originaux; avec une Chronologie ou l'on fait un abregé de l'histoire Ecclesiastique & profane, & des Notes pour éclaireir les difficultez des faits & de la Chronologie. A Paris ce troisieme mars 1692.

GERBAIS.

## PRIVILEGE DU

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez → & feaux Confeillers les Gents tonans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, grand Conseil, Baillifs, Senéchaux, Prevofts, leurs Lieutenans, & tous autres nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT, Nostre bien amé le sieur TILLET nous a fait remontrer qu'il a compose un livre intitulé, Memoires pour fervir à l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles, justifiet, par les citasions des auteurs originaux, avec une chronologie où l'on fait un abregé de l'histoire ecclessastique & prosane; & des notes pour éclaireir les difficultez des faits & de la chronologie : lequel il desireroit faire imprimer, s'il nous plaisoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce necessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous luy avons permis & permettons par ces presentes, de faire imprimer ledit livre par tel Libraire ou Imprimeur qu'il voudra choisir, en tels volumes, marges, caracteres, & autant de fois que bon luy femblera, pendant le temps de vingt années entieres & confecutives, à commencer du jour qu'il sera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Faisons tres expresses défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'imprimer, faire

imprimer, vendre & debiter ledit livre fans le confentement dudit Exposant. ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages, & interests : à la charge d'en mettre deux exemplaires en nostre Bibliocheque publique, un en celle du cabinet des livres de nostre chasteau du Louvre, & un en celle de nostre tres cher & feal Chevalier Commandeur de nos Ordres le Sieur Boucherat Chancelier de France, avant que de l'exposer en vente; & que l'impression en sera faite dans nostre Royaume, & non ailleurs, sur de bon papier, & en beaux caracteres, fuivant les derniers Reglemens de la Librairie & Imprimerie ? & de faire enregistrer ces presentes és Rogistres de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, à peine de nullité des presentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouit & user ledit Exposant, ou ceux qui auront droit de luy, pleinement & paissblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empeschemens au contraire. Voulons qu'en mettant au commencement dudit livre l'extrait des presentes, elles soient tenues pour bien & deuement signifiées; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires, foy foit ajourée comme au present original. Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent fur ce requis, faire pour l'execution des presentes tous exploits, significations, & autres actes requis & necessaires, sans pour ce demander autre permission: Cartel est nostre plaisir. Donne' à Paris le douzierne jour de mars l'au de grace 1692: Et de nostre regne le quarante-neuvierne.

Signe, Par le Roy en son Conseil. BOUCHER, avec paraphe.

Registré sur le livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, le douvieme avril 1689. Signé, P. AUBOUIN, Syndic.

Et ledit Sieur a cedé & transporté le present Privilege à CHARLES ROBUSTEL Libraire à Paris, suivant l'accord fait entre eux,

De l'Imprimerie de la Veuve Louis Vaugon. A Paris, 1704.

1469389

Daniely Coogle

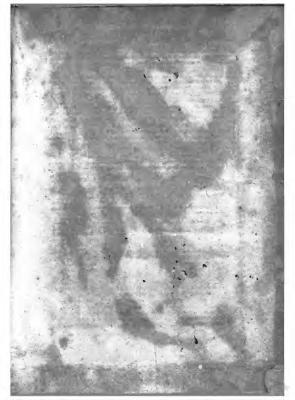





